LA

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr. Union postale.... Les abonnements partent 15 fr. ament de chaque

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé, seur es Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY

oyen de la Faculté de médocine

Professeur de clinique médicale,

Membre de l'Institut

et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

H. ROGER
Professeur de Pathologio expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SPCDÉTATORS

P. DESPOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont onverts

La « Presse Medicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durce de la guerre et jusqu'à nonvel ordre

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

- F. Widal et A.-T. Salimbeni. Réduction du nombre des injections employées pour la vaccination mixte autilyphoidique et autiparatyphoidique A et B., p. 1. P. LE Dianay. — La paralysie du facial supérieur dans l'hémiplégie cérébrale, p. 1. J. Bollack. — Note sur l'existence d'une éosinophille
- locale au cours de certaines conjonctivites provoquées, p. 3.

### Sociétés de Paris :

Société nédicale des Hôpitaux, p. 6. Société de Pathologie comparée, p. 7. Académie de Médecine, p. 7.

Analyses, p. 8.

### Chirurgie pratique :

L. Delherm et G. Boileau. - Entorse et cxamen radiologique, p. 8.

### Chroniques. et Nouvelles :

F. HELME. - Petit Bulletin. Dr Léon Bernard. — La Médaille d'or des épidé-mies conférée à M. le Professeur Landouzy.

FACULTÉ DE PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

### LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

### FRAITS TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
TELEPHONE: Fleurus 13.07.

XXVº Année. - Nº 1. 4 Janvier 1917.

### PETIT BULLETIN

Menus propos de fin d'année.

31 Décembre 1916

Rien ne justifie mieux le mot de Paseal, en cette fin d'année, que nos gestes de prétendus civilisés. N'est-ce pas toujours le même homme qui se continue? Tous nous avons sur les lèvres de bonnes paroles pour les nôtres et nos amis, mais tous aussi, comme Dath, le primitif de la grande forêt, nous avons la massue levée contre d'autres hommes ; et c'est à l'Allemagne moderne que le monde est redevable de cette régression.

Pour nous délivrer de ce joug affreux, il nous faut, au seuil de cette aunée 1917, pleine de mystère, prendre la résolution de redoubler de zèle et d'initiative. Durant la paix, notre échelle de valeurs est parfois imprécise. Où nous diriger, nous médeeins? Que faire? Quel est le vrai ehemin? En guerre, pas d'hésitation, une seule pensée suffit à stimuler le cerveau et à guider le bras : l'intérêt du blessé. Plus de questions de personnes, plus de controverses scientifiques oiseuses ni d'animosités personnelles. Quand les eamarades, dans la tranchée, sacrifient leur vie,

comment hésiter à sacrifier son amour-propre? Done, e'est sur cette base inébranlable et sûre que tous nos actes doivent s'appuyer, pour qu'aus-

NATIVELLE

SELS BILIAIRES

Lithiase, Ictères , Entéro-Colite

kératinisés, dosés a 0,20 centigr.

es FOURNIER Frères, 28, Be de l'Hôpital. Paris

Granules - Solution - Ampoules

DIGITALINE oristallisée

BILEYL

sitôt tout devienne facile : Ce que je vais décider et entreprendre sera-t-il utile aux pauvres bougres qu'on m'apporte, mutilés et pantelants? Oui. Alors, je marche à fond, sinon je suis dans l'erreur et ma conduite est à modifier. Oh! je sais que nous devons tenir compte du'règlement militaire. mais n'oublions pas que ledit règlement n'est que le moyen et non le but. Le blessé, vous dis-je, rien que le blessé!

Pour lui, nous ferons abstraction de nos pré férences, pour lui nous ferons taire nos petites rancunes, pour lui enfin nous adopterons les méthodes imaginées par d'autres, tout bonnement parce que meilleures. Le grand malheur en ce pays, c'est que chaque cervelle disposant d'un grand nombre de plaques sensibles, nous ayons tous à notre disposition une abondance d'idées personnelles. Il en résulte que celles d'autrui nous trouvent la plupart du temps rebelles : Pourquoi adopterais-je les enfants des autres quand j'en ai moi-même à revendre?

Aussi, prenons la résolution de modifier nos techniques, chaque fois que ecla sera nécessaire. Décidons-nous à vivre en communion plus intime avee nos camarades. Avant la guerre, j'ai souvent déploré le peu de cohésion du corps médical. Sans doute les questions d'intérêt professionnel, les sujets d'ordre matériel ne manquaient pas de nous trouver unis. C'est ainsi que nous luttions naguère contre les empiétements intolérables de

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO (LIOTIDE

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage oxterne.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesu

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

34

l'État. Mais cette symbiose transitoire et, somme toute, factice, n'avait rien de commun avec ce que souhaitaient quelques-uns, c'est-à-dire l'union de tous pour l'amélioration de nos techniques et l'accroissement de notre capital intellectuel.

Si les membres de notre corps médical vivaient séparés, — membra disjecta, cela tenait à l'oubli de traditions très vicilles et qui avaient fait leurs preuves. Si nos maitres nous avaient rassemblés plusieurs fois par an, s'ils avaient multiplié les conférences, s'ils avaient, en un mot, restauré la vie universitaire telle que la pratiquaient no ennemis, la guerre nous eût trouvés moins indifferents et plus étroitement groupés. Mais pourquoi revenir sur le passé?

Dans les formations diverses, combien de fois n'ai-je pas été frappé de la persistance des conceptions individualistes d'avant-guerre! Cinquante médecins vivent ensemble, ils se coudoient chaque jour, et pourtant ils s'ignorent! Oh! je sais que la race est peu portée aux vastes associations; ce sont les petits groupes, que nous adoptons: Montaigne et ses amis, Potain et ses amis, les Pastoriens, élèves de Pasteur, etc., etc. Peut-être ee particularisme tient-il à la délicatesse de nos sentiments; nous préférons un faible rayonnement de nos affections à leur gaspillage : aimer tout le monde, c'est n'aimer personne. Et alors, l'occasion et les sympathies aidant, nous en arrivons à former des petits groupes - nous disons des chapelles - solidement liés, et très fermés sinon hostiles à autrui.

C'est précisément cet état d'esprit que je sonhait de voir réformer pour le plus grand bien du blessé. N'est-il pas étrange autant que nuisible de constater qu'un perfectionnement imaginé dans telle ou telle ambulance est ignoré deux kilométres plus loir ? J'avais demandé, il y a longtemps déja, q'un Bulletin spécial recueillit toutes les innovations utiles et les fit aussitôt connaître sur tous les fronts, de l'Yser aux Vosges et en

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

Orient. Cette réforme va s'accomplir, elle scra le complément utile des réunions d'armée que mon cher Martinet et votre serviteur préconisèrent dès 1914 dans ce journal même. Les Allemands nous ont précédés dans cette voie. Je note en passant que, malgré leur superbe et notre crédulité naïve en leur génie, nos ennemis n'ont presque rien trouvé de nouveau dans le domaine de notre art, ce que montrent leurs Bulletins de renseignements médicaux, envoyés aux seuls médeeins mobilisés. Néanmoins, les petites améliorations de détails qu'ils ont pu imaginer et que nous connaissons, ils n'ont point omis de les faire savoir à toutes leurs formations sanitaires. C'est ce que nous allons faire de notre côté, je le répète, et je souhaite que vous apportiez tous votre concours au nouvel édifice qui s'élève et dont le blessé tirera si grand profit.

Cr est pas tout. Notre rôle, je n'ai pas à vous l'apprendre, est double. Quand le thérapeute s'est occupé du corps, il n'a accompil que la motifé de sa tâche. L'âme aussi, et le moral réclament leur part. Comme médécin de l'âme, nous devons donc, au seuil de cette nouvelle année, qu'on nous promet décisive, prendre la salutaire résolution non seulement de nous garder contre tout « cafard », mais d'en préserver les autres « cafard », mais d'en préserver les autres.

Dans les compliments qui s'échangent à cette heure, je suis surpris de voir revent, comme une antienne, le souhait d'une paix prochaine. Or, ce souhait-la n'est-il pas à la fois insuffisant et injuste pour nos morts? C'est notre paix, la paix victorieuse, que nous devons seule appeler de tous nos weux, en même temps que nous en faisons pénétre la nécessité et la certitude autour de nous.

Tous les événements qui s'accomplissent ont deux faces. Si fâcheux que certains paraissen, il n'en est point qui ne puissent être envisagés sous un angle favorable. C'est cet angle, celui-là seul, qui doit nous retenir, si nous voulons nous montrer bons serviteurs du pays. Un petit exemple va

faire comprendre ma pensée, mieux que tous les discours du monde.

L'autre jour en certain secteur, comme il était question de la Roumanie, les commentaires allaient leur train. Des pessimistes, beaux diseurs, gémissant sur le recul de nos Alliés, en tiraient cent déductions, toutes plus désavantageuses les unes que les autres. Heureusement, un poilu était là. D'àbord, il avait écouté sans rien dire, mais à un moment, comme il trouvait que l'orateur allait un peu fort, il l'interrompit :

- Tu n'as pas fini de « cherrer »? fit-il en secouant sa pipe. Tu parles de la violation possible du territoire suisse, et puis de là, tu f... le camp en Roumanie, et puis tu passes en Asie! Non, mais tu ne vas pas t'arrêter? Les Roumains? eh bien, quoi? ils apprennent la guerre comme nous avons fait, et il leur en cuit comme à nous au début. Qu'est-ce que tu dirais s'ils avaient pris parti pour les Boches? Les deux millions d'ennemis qu'ils retiennent là-bas, ccux qu'ils tuent, ceux qu'ils blessent, les minutions qu'ils font consommer, n'est-ee pas autant de moins que nous aurons à supporter dans quelques semaines sur notre ligne? Îls reculent? Et puis, après ? Est-ce qu'ils ne remplissent pas leur rôle de leur mieux, puisqu'ils soulagent le front occidental? Je suis comme toi et je préférerais voir les Boehes refoulés, mais ça va venir. En tout cas, l'opération coûtera assez cher à l'ennemi pour que nous en ayons bénéfice. Alors, pourquoi t'en faire ?

Ayant tenu ces propos définitifs, mon Poilu rebourra sa pipe et s'en fut, très satisfait de la leçon d'optimisme qu'il venait de donner gratuitement, avec tout son œur, avec loute sa foi.

lmitons le Poilu et promettons-nous de bannir de nos âmes tout découragement, toute idée de lassitude. Certes, il est dur de vivre dans le danger, d'être séparé des siens, de se demander de quoi demain sera fait. Retrouvers-t-on sa clien-

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE. Phira, 85, Avenue Mozart, PARIS

tèle ? Que sera la France d'après-guerre ? Hé! qu'importe? Notre Dieu, qui vant bien le vieux dieu allemand, y pourvoira. D'ailleurs, reportons-nous aux derniers jours d'Août 1914. Cluil qui nous avait promis à cette époque qu'en 1916 l'ennemi, dèsemparé, alfamé, serait contraint de renoncer à ses conquêtes, de solliciter vainement la paix, celui-là, ne l'auvions-nous pas traité d'insensé ? Pour nous rassurer sur ce qui nous reste à faire, regardons plutôt le chemin parcouru. Et ici, je ferai encore intervenir le Poiln. N'est-elle pas de lui, cette parole naive et si profondément juste : Les Allemands ne nous auront pas, simplement parce qu'il se ne nous ont pas eus ....

Et c'est là-dessus que je termine mon petit sermon en vous souhaitant à tous bonne année, bonne santé, bonne humeur, avec la victoire au

Ainsi soit-il!

F. HELME.

### LA MÉDAILLE D'OR DES ÉPIDÉMIES

A M. LE PROFESSEUR LANDOUZY

Par arrêté en date du 30 Décembre 1916, M. le ministre de l'Intérleur vient de confèrer la médaille d'or des épldémies à M. le professeur Louis Landouzy, doyen de la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Institut.

D'autres honneurs avaient déjà récompensé, autant qu'inne notoriété universelle, la longue suite de travaux qui ont apporté à la Phtisiologie tant de progrès fàconds. Peu de témoignages seront à notre Maltre aussi sensibles et paraîtront à tous aussi opportuns que celui-là, parce que, tout en reconnaissant la part prépondérante et initiatrice prise par M. Landouzy à la croisade antituberqueuse en France, les Pouvoirs publics antituberqueuse en France, les Pouvoirs publics

consacrent ainsi le caractère pandémique du fléau social si longtemps dénoncé en vain.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler les nombreuses découvertes par lesquelles M. Landouzy a renouvelé la conception même de la Maladie tuberculeuse. Nul n'ignore qu'en démontrant l'existence de la tuberculose chez les enfants du premier âge, niée jusque-là, il ouvrait un domaine insoupçonné à la maladie, et dévoilait des aperçus nouveaux sur sa pathogénie; en décrivant la typhobacillose, il mettait à jour une manifestation inconnue du bacille, en même temps qu'il élargissait le champ des tuberculoses aiguës; en imposant la notion de la nature tuberculeuse de la pleurésie dite a frigore, il ne renversait pas seulement toutes les idées reçues de la tradition médicale; on peut apercevoir aujourd'hui le chemin parcouru, car on a peine à se figurer que cette notion, qui paraît à tous si évidente et si naturelle, put sembler, il y a quelque vingt-cinq ans, issue de l'imagination la plus paradoxale!

C'est que pour la première fois il était prétendu que la tuberculose peut déterminer sur les organes respiratoires d'autres formes que celles qu'avait si admirablement décrites Laënnec. La découverte de la pleuro-tuberculose primitlye, ancienne pleurésie a frigore, inaugurait les recherches qui devaient conduire à la connaissance des formes larvées de la bacillo-tuberculose, et des lésions non folliculaires dues au bacille de Koch. Ainsi à l'Ecole française, qui, sur le terrain du tubercule, possédait déjà la gloire d'avoir démontré l'unité de la tuberculose, il était réservé, grace à M. Landouzy, de reculer les frontières de la maladie hors des limites tracées par ectte lésion. Mais de cette extension anatomo-clinique de la tuberculose le péril tuberculeux tirait une gravité plus redoutable.

La découverte des maladies microbiennes et des facteurs de leur diffusion d'une part, les conditions générales de la vie moderne et l'orientation actuelle de la pensée scientifique d'autre part, devaient engendrer un nouvel aspect de la Science médicale, l'aspect social. Là où jusqu'alors on n'avait parlé que d'hygiene publique, le but se précisait en prenant le nom de prophylazie sociale. Et c'est surtout pour la tuberculose, si démunie de thérapeutique spécifique, qu'il devenait nécessaire de faire appel à la médècine sociale. Soigner et entourer les tuberculeux, d'édendre et préserver les individus sains, tel fut le mot d'ordre de l'entreprise, dont M. Landouxy fut l'un des premiers et plus actifs pionniers.

Des 1885, dans son cours d'Hygiene de la médecine, ces devoirs nouveaux du médecin, peu de temps après, il commençait exte campagne, oi, deinocant la propagation de la tuberculose dans les divers militare et collectivités, as fréquence plus ou moins dissimulée aux divers àges et dans diverses professions, élaborant les multiples articles du programme de la lutte antituberculosuse, et analysant en France et à l'étranger les divers organes de l'armement antituberculosus, il organisait, aux côtés de Brouardel, d'Armaingaud, de Duclaux, de Calmette, de Casimir Périer, de Léon Bourgeois, de l'au | Strauss, de Peyrot, la croisade antituberculosus, de Peyrot, la croisade antituberculosus en France.

C'est qu'aussi blen aucune maladie épidémique ne peut comparer es funestes elfets aux rayes répandus dans notre pays par la tuberculose. L'épidémie de choièra de 1832 fit 102.780 victimes en France; celle de 1840, 100.661; celle di 1834, 143.478; celle de 1805, 14.661; il est pluniéressant de noter que le choièra de 1884, survanant à une époque où nos méthodes d'hygiène caitent plus perfectionnées, ne compta que 7.82° décès, et pour Paris 957 décès, soit une propor ton de ¼, pour 10.000 habitants. En 1892, 1• proportion est encere plus faible i 3,6 p 10.000 lubitants.

# ÆTHONE

Toux spasmodique

# **C**oqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois a finois à la ni. 8 à 10 gouttes finois à la ni. 8 à 10 gouttes de la commandate de 2 may 15 a 10 gouttes et plus, selon lâger et le cas.
Répért's à 8 fois les doncs ci-dessus et plus, per 21 neures, sedon les et lecolies.
ADULTES: 50 à 60 gouttes par donc de l'administrer 5 à 6 dones et plus par

Litterature et échantillons : FALCOZ & Cia,

1490

### ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusoulaires ou intraveineuses.

FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

OPOTHERAPIE

OSSEUSE

POSOLOGIE

2 à 3 cuillerees à bouche par jour ADULTES avant les repas

à café selon l'àge,

Si Ion veut remineraliser un phosphaturique c'esti presque inutilement qu'on lui fera absorber per

absorber pen dant des mois des phosphates mine on arrive plus facilement au but si on peut lui fournir des sels ayant déjà subi quelque, ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à Torde de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8

ENFANTS Une cuilleree a dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8

EWM ENFANTS } 2 & 3 cuilleries & dessert ou OBTENU AVEC DES

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD. ANGOULÊME (Chte)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour-les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN; 18, Rue Charkampf, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med Ine de Paris 1900.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)

Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux suons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa Solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un reu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabetiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse

Allaitement, et contre toutes formes de **Débilités** et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris. - Détail : Toutes Pharmacies.

19, Avenue de Villiers
PARIS

URAS EPINE
ROGIER

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique,

La fièvre typhoïde, en 1913, a fait en France 3.592 décès, soit une proportion de 0,90 p. 10.000 habitants.

La diphtérie, cette même année, compte 2.505 décès, soit 0,63 pour 10.000 habitants.

Le taux de la mortalité tuberculeuse est de

culose accuse 84 443 morts.

21,3 pour 10.000 habitants. L'ensemble des maladies épidémiques, sauf la tuberculose, est représenté dans cette même année de 1913 par le chiffre total de 18.552 décès. A elle seule, dans la même statistique, la tuber-

De 1906 à 1913, en huit années, la tuberculose tue pour la France entière 689.896 individus, tandis que l'ensemble des maladies épidémiques ou contagieuses ne fait succomber que 163.518 sujets 1

Que représentent, on le voit, les pertes dues aux maladies réputées épidémiques au regard de la destruction constante et progressive de notre race du fait de l'endémie tuberculeuse? Durant la même période, de 1906 à 1913, la mortalité tuberculcuse s'élève à 44 pour 100 de la mortalité générale pour les sujets âgés de 20 à 40 ans ; presque la moitié des décès! On reste terrifié devant de pareilles constatations, surtout aujourd'hui que la

1. Statistique sanitaire de la France (2º partie), unnée 1913, publiée par le ministère de l'Intérieur, Meiun 1916, p. 251 270 et 290.

guerre décapite notre pays des meilleurs de ses fils, et que les procédés barbares de nos ennemis aident à la propagation du fléau chez nos prisonniers comme chez nos malheureux compatriotes des régions envahies.

Aussi bien l'on ne saurait trop appeler l'attention du pays sur l'« Endémie tuberculeuse ». Dès Octobre 1915, le Parlement, à l'instigation de M. André Honnorat, introduisait pour la première fois, à la faveur de la guerre, la tuberculose et la lutte antituberculeuse dans les lois françaises. Là encore, l'action de M. Landouzy s'était marquée au premier rang, par le Rapport sur la réforme des tuberculeux pendant la guerre, présenté à la Commission permanente. C'est une date dans l'histoire de la lutte antituberculeuse en France que celle où l'Etat, reconnaissant officiel lement le danger social et la nécessité de le combattre, prenait, en se préoccupant des militaires tuberculeux, l'engagement moral de poursuivre dans l'avenir le bon combat pour la population civile, ou pour mieux dire, pour le salut du pays. Il était dans l'ordre logique des choses, que la même administration publique, qui, sous la direction de M. J. Brisac, créait les Stations sanitaires, futurs sanatoriums populaires, et les Comités départementaux, futurs dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, considérât comme nécessaire de symboliser aux yeux de tous le caractère épidémique menaçant de

la maladie tuberculeuse, et comme équitable de récompenser, en la personne de M. Landouzy, les elforts des hommes dévoués qui, les premiers, avaient poussé le cri d'alarme, et s'étaient de longues années durant dépensés sans compter pour émouvoir l'opinion, intéresser les Pouvoirs publics, guider les médecins, les hygienistes, les philanthropes.

Tous ceux, qui ont attaché leur vie à ce problème angoissant, se réjouiront de cette manifestation : elle inaugure l'ère nouvelle de la lutte antituberculeuse qui retient enfin toute l'attention des Pouvoirs publics, en même temps qu'elle consacre l'enseignement « social » autant que clinique, du Professeur de l'Hôpital Laënnec, enseignement destiné à faire, suivant la forte parole du Maître, des « empêcheurs de maladies autant que des guérisseurs de malades ».

Dr Léon Bernard.

### FACULTÉ DE PARIS

Obstétrique. — M. Brindeau, agrégé, commencera les conférences d'obstétrique le mardi 9 Janvier 1917, à 15 heures (petit amphithéatre de la Faculté) et les continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même

# DICESTINE Granulée DA

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secretoire.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthênie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréotique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hyoophysuire. ELEISE, et C. 10 Pac de Dorna, Pakille (Chabelleum (Ball)

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - 8, Rue Abel, PARIS

### COOUELUCHE SULFOLÉINE ROZET

Cio Hio So (Anti-) 4 012 .. SPECIFIQUE HON TOXIQUE - 2 a 5 cuill, à calé, dessert on soupe seion l'âge - 6, R. A. b. e 1, PARIS

### CONSTIPATION-COLITES

Paraffine

### I o

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Confiture : Enfants 1 à 2 euillerées à café. MODE D'EMPLOI Liquide : 1 ou 2 euillerées à soupe

### 1913. GAND: MÉD. D'OR - Produit excli français - DIPLOME D'HONNEUR : LYON 1914



**CONVALESCENCES** ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. zv à 12 gouites à chaque repas. Hi sugre, ni chaux, ni alcoo.

### NOUVELLES

La protection des enfants du premier âge. - Dans sa dernière séance, le Conseil général de la Seine, sur la proposition de M. Ambroise Rendu, a adopté puis ren-voyé à l'Administration et à la 7° Commission le vœu suivant émis par M. le professeur Pinard, devant le Comité départemental de la protection des enfants du premier àge

« En raison de la propagation possible des maladies contagieuses dans les consultations de nourrissons, ces sortes de dispensaires doivent être spécialement surveillés et un tri intelligent doit être fait à l'entrée afin d'iso-ler les enfants qui, par leur état de santé, pourraient être un danger pour les autres nourrissons. »

TOUX · ASTHME · EMPHYSEME

### **Iodéine** MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Journal.

A céder de suite clientèle médico-chirurgicale dans ville voisine de Paris. - Ecrire P. M., nº 1286.

Etudiant en méd., français, allié ouveutre, demaudé comme interne à l'asile d'aliénés d'Alençon (Orne). Traitement: 800 fr. 1<sup>re</sup> année, 1.000 fr. ensuite. Avantages en nature. - S'adresser au Directeur

Maison nationale de santé, 57, Grande Ruc, à Saint-Maurice (Seine), demande un étudiant en méd. pour remplirfonctions d'interne. 1,500 fr. paran, avantages en nature (logement, nourrit., chauffage, etc.).

Ophtalm., mobilisé Paris, conn. méd. génér., libre 4 après-midi par sem. et soirces, cherche occup. rémunérée. - Ecrire P. M., nº 1545.

Médecin achèterait oscillomètre sphygmométrique de Pachon. Offres avec prix. - Ecrire P. M., nº 1546.

A vendre : 1º un fauteuil spéculum Dupont ; 2º un appareil Briet à eau de seltz. - Dr Grognot, à Trans

ÉMULSION Phospho-TUBERCULOSES Branchites. de S à 6 cuill. MARCHAIS

Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions. Bien toleree. - Parfaiter

OUATAPLASME Passement completed du D' LANGLEBERT

### Farine de Banane or

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même

au PARA-BRÉSIL Dépôt général a Paris : 4, av. Daubigny.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. -- L. MARRYBRUX, imprimeur, 1, rue Cassette

### URINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

### Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX, ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans goot, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droquistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS



sont toulours à la disposition du . CORPS MÉDICAL L.LECOO 15. Avenue Perrichant PARIS XVIème

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

ÉCHANTILLON BRATBIT à MM, les Médeoine qui en font la demand SOCIETE PRANÇAISE DU LYSOL or IVBY

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ADULTE

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ ALS-PRECIEUSE

Bien préciser le nom des So pour éviter les substitution Vais-décèse: E2 Routt Wasser

COLLOBIASES DAUSSEI

anti-infectieux dans toutes les septicémies

A OUTRE COLLOPDAL BAHSSE

Traitement repide du rhumalisme

LITTERATURE OF FCHANTILLON'S Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubirios PARIS

12. Bonley, Bonne-Monyelle PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20 ; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30 ; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

### CONVALESCENCE DE LA GRIPP

### **NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE**

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

### VIVIEN

VIN. CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS.

Tolérance Parfaite

### SYPHILIS

### CAPSULES RADUIN

FLACON: 5 fr.

CAPSULES RAQUIN® BLENNORRHAGIES

### CAPSULES RAQUIN

COPAHIVATE DE SOUDE (12 capsules par jour) Midicament le plus efficace contre les Blennorrhagies anciennes ou récentes (FL 5 fr.)

Contre les DOULEURS : Capsules Raquin, Bicarbonate de Soude. (3'50) Globules Fumouze, Bromure K(3'50)

CAPSULES RAQUIN DIVERSES : Copshu; Cubébe; Salol-Santal; Santal, etc. — FL. 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

# IODE COLLOÏDAL ELECTRO CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

## IODEOL

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/o. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Senticémies. Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de I cent."

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicutrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voics urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes.

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

# **EMETINOL**

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*)

Paris et Départements. . Union postale..... Les abonnements partent du commencement de chaque mois

ABONNEMENTS : 45 fr. F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ephtalmelegique à l'Hètel-Dieu.

F RONNAIRE Professeur agrégé, eur o. Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Profosseur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFICUE -

L. LANDOUZY oyen de la Faculté de médecine Prefessour de clinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M LETULLE

de l'hôpital Saint-Anteine, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de cliu. gynécolegique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professour de Pathelogie expérim.,
Médeun de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Bureaux de réduction sont ouverts à la Librairie Masson

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux : R. Sabouraud. — Sur l'origine tuberculeuse des psoriasis, p. 9.
Petzetaris. — Le réflexe oculo-cardiague dans le

syndrome hypothyroïdien, p. 12.

R. Balmondi. — Contribution à l'étude des nourris-

sons atrophiques, hypotrophiques et dystrophiques,

Mouvement médical : L'acidose et le coma diabétique, p. 17.

Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 21. Société de Médecine de Paris, p. 21. Académie des Sciences, p. 21.

Sociétés militaires : RÉUNIONS MÉDICO-GUIRURGICALES DE LA Ve ARMÉE, p. 22.

Analyses, p. 24.

Chroniques et nouvelles :

H. Rocer. — A. Chauveau. A. Lesace. — L'enfant au sein de l'ouvrière d'usine. E. Lesné. — Edgard Hirtz.

Les Médecins aux Armérs FACULTÉ DE PARIS. NOUVELLES

VARIÉTÉS.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

> Sirop DERBECO à la Grindelia Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

### PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE

XXV° Année. - N° 2. 8 Janvier 1917.

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

### A. CHAUVEAU (1827-1917).

Le doyen de la physiologie française, le savant qui a fondé avec Marey la méthode graphique, qui a seellé la pierre angulaire sur laquelle s'appuie la physiologie comme la pathologie du cœur, qui a fixe le mecanisme du travail musculaire, qui, des premiers, a entrepris l'étude des virus, vient de s'éteindre à l'âge de 89 ans. Jusqu'à la fin de sa vie, Chauveau avait conservé une activité étonnante. Il continuait à travailler, à poursuivre des recherches nouvelles, à revoir et à compléter son œuvre. Son esprit avait gardé la vigueur et l'activité de la jeunesse. Chauveau était au courant de tous les progrès modernes. Sa vaste érudition lui permettait de s'intéresser aux problèmes les plus divers de la biologie et de formuler, sur les questions les plus différentes, des opinions judicieuses marquées au coin de la plus saine critique. Vétéran de la physiologie, rompu à toutes les exigences de l'investigation expérimentale, il a pu bien souvent, comme il le disait lui-même, diriger les jeunes qui hésitent et redresser la marche des débutants qui s'égarent.

Né à Villeneuve-le-Guyard (Yonne), le 23 Novembre 1827, Chauveau entrait comme élève à l'Ecole vétérinaire d'Alfort en 1844. Il en sortait en 1848 le premier de la promotion et, la même

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

. Culture seche

DIGITALINE cristallisée

année, il était nommé chef de service à l'École vétérinaire de Lyon. Il obtenuit en 1863, la chaire



aut Pier e Petit

d'anatomie et de physiologie et devenait, en 1875, directeur de l'Ecole, Quand fut réorganisé l'enseignement de la médecine, la Faculté de Lyon

Succedane du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans trritation de la peau

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris,

envoie toujours gracleusement aux Médeeins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence, qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

Laboratoires FOURNIER Frères, 26, Br de l'Hôpitel, Paris

Culture liquide

Ferment lactique Fournier

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

voulut confier à Chauveau la chaire de pathologie expérimentale et comparée. Nul n'était mieux qualifié pour eet enseignement. Mais Chauveau n'était pas docteur en médecine. Il dut, en 1877, soutenir une thèse de doctorat dans laquelle il résuma les recherches qu'il avait poursuivies sur la vaccine.

A la mort de Bouley, en 1886, Chanveau fut appelé à Paris et nommé inspecteur général des écoles vétérinaires, profésseur de pathològie comparée au Museum d'histoire naturelle, membre titulaire de l'Académie de Médecine dont il était correspondant depuis 1864, et dont il fut le président en 1913, membre de l'Académie des Seiences dans la section d'économie rurale. De 1892 à 1897, il a oceupé la présidence de la Société de Biologie. Enfin, en 1899, il fondait avec Bouchard le Journal de Physiologie et de Pathologie générale. Il a encore fondé la Revue de la tuberculose et a dirigé avec d'Arsonval, Gariel, Marey et Weiss, la publication de l'important Traité de physique biologique.

L'œuvre de Chauveau englobe les sujets les plus divers.

Après avoir poursuivi tout d'abord quelques recherches anatomiques, après avoir public un Traité d'anatomie compurée, qui obtint un succes mérité (1º édition en 1855; 4º édition en 1889), Chauveau consacra toute son activité à l'étude de la physiologie et de la pathologie expérimentale.

Ses recherches sur la physiologie du cœur sont devenues la base de tontes nos connaissances et ont servi de point de départ à toutes les recherches modernes. En collaboration avec Marevet avec Faivre, il a réussi, en opérant sur le cheval, à introduire des sondes sans ouvrir le thorax, dans l'oreillette droite, le ventricule droit, le ventricule gauche. En mettant des sondes exploratrices en rapport avec des appareils enregistreurs, il a dissocié les mouvements du cœur et mis en évidence le fonctionnement de chaque partie. Il a

montré le synchronisme des ventricules, a déterminé leur travail respectif; Il a fait voir que la pulsation eardiaque coïncide avec la systole ventriculaire et, après avoir étudié complètement le recul et le raccourcissement du cœur, il amontré le mécanisme du soulévement thoracique à chaque pulsation cardiaque.

C'est encore Chanveau en collaboration avec l'aivre, qui adixé les rapports entre les bruits-du cœur et le temps de la révolution cardiagne. A peine si on a besoin de rappeler ses belles expériences sur la production du deuxième bruit, sur le claquement des valvules auriculo-ventriculaires; sur le relevement en dome de ces valvules pendant la systole des ventricules, sur la pression négative de l'oreillette.

Chauveau a fait encore des recherches sur le mécanisme des souffles sanguins, les unes poursuivies sur les animaux, les autres réalisées simplement avec des tubes de caoutchouc. Il parvint ainsi à démontrer définitivement les vibrations. des fluides en mouvement et à établir un rapport entre l'état vibratoire de la veine fluide et le broit perçu.

Toute sa vie Chauveau s'est intéressé à l'étude de la circulation et, en 1900, il publiait un remarquable travail sur les intersystoles.

Aujourd'hui, où l'on s'occupe beaucoup de bradycardie, il est juste de rappeler que le mécanisme en a été établi tout d'abord par Chauveau. Sur un malade à pouls ralenti, il compta 24 pulsations des ventricules contre 66 pulsations des oreillettes.

L'étude de la circulation conduisit Chanveau à inventer ou à persectionner plusieurs instruments. Je signalerai seulement son sphygmoscope qui fournit des renseignements. précis sur la durée et la forme des oscillations de la pression et son hémodromomètre qui permet de mesurer la vitesse de la circulation.

Les questions relatives au travail musculaire

ont, à maintes reprises, fixé l'attention de Chauveau. En collaboration avec Kaufmann, il a poursuivi des recherches devenues classiques sur le fonctionnement des museles. Opérant sur le cheval, il a choisi le masséter et le releveur de la levre supérieure, donttil estifacilé d'isoler les vaisseaux: Illa pur ainsil montrer llinfluence du travail musculaire sur la circulation et étudier lé rôle énergétique du glycose. Il a definitivement établi que toute substance organique ne peut fournir de l'énergie ; e'est le suere qui intervient ; le muscle le prend au sang comme, le montrent des dosages d'une précision parfaite et le sang l'emprunte au glycogène tenu en réserve par le fôie. Voilà comment le fôie est le collaborateur du musele;

L'importance du sucre dans les manifestations cnergétiques de l'économie conduisit.Chanveau à substituer, à l'étude isodynamique des aliments, la détermination isoglycogénétique. Au lieu de calculer, le pouvoir énergétique des substances d'après la valeur calorique des trois constituants, graisses, albumines et hydrates de earbone, il détermine à quelle quantité dé glycose, seul principe thermogène; correspondent:les-diverses combinaisons organiques eapables de fournir de

En continuant l'étude de fonctionnement museulaire, Chauveau a formulé une loi qui porte son nom : la dépense énergétique du musclé-est proportionnelle à son raccourcissement et à la charge soulevée. Cette loi a été complétée par le eorollaire suivant que Chauveau a établi en étudiant avec Tissot les échanges gazeux respiratoires : L'oxygène absorbé et l'anhydride carbonique exhalé croissent proportionaellement au raccoureissement et à la-charge, e'est-à-dire au produit du premier par la seconde.

Chauveau a encore publié d'intéressants mémoires sur l'excitabilité de la moelle épinière. sur l'origine des nerfs-craniens, sur le rôle des



PRODUIT PRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE vant le plus sûr des cures de déchlorura-pour le brightique, ce que la digitale est fait disparaître les ordèmes et la dyspuée, ren-cardisque, le remédé le plus héroique. H. WWITH I IN INCHES

ment rationnel de l'arthri tations : jugule les crises

PRODUIT FRANÇAIS

el le DÉPOT GÉNÉRAL : 4, ruesdu Roi-de-Sicile; 4:- PARIS

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs PRODUIT FRANCAIS e1:14:

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par contimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Campère dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM: les Docteurs: MARIUS: FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16 pneumogastriques dans la contraction de l'œsophage. Nous ne pouvons insister sur tous ees travaux, mais nous devons faire une mention spéciale des recherches qu'il entreprit en 1866 sur la vaccine et ses rapports avec la variole. Il arriva à conclure à la dualité des deux infections, opinion qui semble confirmée par les plus récents travaux publies en France. Vers la même époque, il étudia la tuberculose et, sans avoir pu isoler ni voir l'agent pathogène, il arriva cependant par des expériences fort ingénieuses à demontrer la nature corpusculaire du virus tuberculeux. C'est au cours de ces travaux qu'il reconnaît la transmissibilité de la tuberculose par : les voies digestives: On sait quelle ampleur cette question a prise depuis nuélques années : sur ce sujet, comme sur tant d'autres, Chauveau a été un initiateur.

Nous mentionnerons encore ses recherches sur l'atténuationides virus, par la chaleur et l'oxygène comprimé, sur la présence éventuelle des microbes pathogènes dans le sang des sujets nornaux, sur la gangrène gazeuse. Enfin il fut un des premiers à comprendre le rôle des sécrétions microbiennes et à soutenir que les .microbes agissent, pour produire des troubles ou pour suseiter l'immunité, par les substances solubles auxquelles ils donnent naissance.

Nous n'avons pas la prétention dans cette courte motice d'avoir exposé l'œuvre considérable de Chauveau. Nous nous sommes contenté de mettre en relief les trois séries de recherches qui dui assurent-une place, prépondérante parmi les physiologistes contemporains : ses travaux sur le cour et sur la circulation, ses études sur le travallemescalaire resteront comme les fondements incbranlables des progrès futurs. Ses rccherches sur les infections nous paraissent aujourd'hui un peu lointaines. C'est que cette partic moins été un de eeux qui, en bactériologie comme en physiologie, ont défriché les terrains stériles et préparé les moissons futures.

### L'ENFANT AU SEIN DE L'OUVRIÈRE D'USINE Par le Dr A. LESAGE

Médecia des hôpitaux, Secrétaire général de la Ligue contre la mortalité infanțile.

Dans ces quelques lignes, je m'occuperai seu-lement de l'enfant de l'ouvrière d'usine. L'ouvrière de magasin a un régime de vie qui la sépare, en cffet, de la première.

Deux principes forment la base de la puéri-

1º « .Tout ce qui éloigae, dit Th. Boussel, l'enfant de la mère le met en état de souffrance et en danger de mort. x

2º La mère a le droit et le devoir de nourrir son enfant. Toute mère, qui volontairement supprime son lait, commet, sans s'en douter, un vol vis à-vis de son enfant, car le lait appartient à ce dernier; elle n'en a que la gérance.

Or, dans l'organisation sociale actuelle, la mère qui veut travailler à l'usine ne peut allaiter son enfant

Que fait-elle alors? Le cas le plus heureux est qu'une grand mère ou une parente s'occupe de l'enfant, mais il est loin d'en être toujours ainsi. Les solutions suivantes apparaissent alors à son esprit angoisse. L'abandon. Oui, la mère fera ainsi disparaître le fruit de l'adultère. Mais la femme honnête, qui aime son enfant, ne se résoudra pas à cette extrémité. Elle l'enverra en province, au biberon : coût 40, à 50 francs par mois,

Elle devra avoir recours à une femme qui s'occupera de l'enfant, le menera à la crèche le matin et le recherehera le soir. Mais cette « mencuse » c'est 20 à 30 francs par mois. — De plus, la mère devra payer à la crèche la « rétribution maternelle » de 0 fr. 30 par jour. - En cette période troublec, cette rétribution est provisoirement suspendue.

Ou bien, cct élevage sera fait par une « gardienne » du quartier, une « éleveuse », qui demandera 35, 40, 50 francs par mois.

Cette pauvre mère ouvriere, comme elle est entourée de tout un petit monde qui vit d'elle et parfois, l'exploite!

Voilà les faits dans leur simplicité.

On peut donc affirmer que si la mere ayant du lait, trouvait dans l'organisation actuelle le moyen de continuer son allaitement tout en travaillant. elle ferait une économie de 40 à 50 francs par mois et aurait un bel enfant solide et viyant. C'est donc pour elle une question financière tout autant que morale.

Mais, aujourd'hui, sauf dans quelques rares usines, la possibilité pour la fémme d'allaiter pendant son travail n'existe pas. Ceci dépend du

patron, qui scul peut solutionner cette question.

Je pose, en principe, que le patron a le devoir social non sculement de laisser la mère suivre la loi naturelle tout en travaillant, mais encore de l'encourager par tous les moyens.

On a créé des chambres d'allaitement. L'honneur en revient à M. Dupont (de Beauvais), qui, en. 1846, installa la première chambre. Les cliambres d'allaitement ont pris avant la guerre un grand essor, surtout dans le département du Nord, grâce à l'infatigable propagande faite par le D' Potelet (de Lille)'. Pourquoi le mouvement

brochure publice en 1914 par la Ligue contre la morta-lité, infantile en est le résumé. Depuis, citons le rapport de M. Craissac au Conseil supérieur du travail.



avec une si grande lenteur?

Je pense que la majorité des patrons, ayant d'autres soucis, ont négligé ce point particulier, n'en voyant pas l'importance. Certains, craignant une responsabilité, n'osent s'y résondre.

On a cxagéré cette responsabilité. Certes, si un « incident » survient dans une crèche municipale ou privée, la responsabilité morale est couverte par l'anonymat. Mais le même fait se produisant dans l'usine, le patron a certainement sa responsabilité morale plus engagée, car il y a ici une personne et non un anonymat

Eh bien! Je comprends cette crainte de quelques patrons, mais alors pourquoi ne se mettentils pas eux-mêmes en anonymat en creant entre eux une sorte de société de créches industrielles qui de ce fait prend la responsabilité morale. Voilà la porte de sortie pour les timides. Pourquoi, d'autre part, ne s'entendraient-ils pas avec des sociétés de puériculture déjà existantes ? La Ligue contre la mortalité infantile offre tout son concours dévoué pour étudier cette question avec les patrons.

Dans cette question de la responsabilité morale on a fait une grosse erreur, car on a confondu chambre d'allaitement au sein et crèche d'enfants au biberou. Autant la première présente peu d'aléas, autant la seconde est pleine d'embûches. Ainsi cette confusion a cte commise dans la discussion sur les chambres d'allaitement à la Commission permanente du travail (séance du 9 Février 1914; Rapport de M. Craissac. On trouve citée la mortalité effrayante de 66 pour 100, qui a pu être observée dans une crèche d'enfants au biberon. Aussi je eomprends trės bien l'hésitation de certains patrons. Dans la chambre d'allaitement au sein, la mortalité est réduite au taux irréductible de 1 à 2 pour 100.

Donc, le devoir social des patrons est de eréer à l'usine, soit sous leur nom, soit sous une forme

en faveur des chambres d'allaitement évolue-t-il | anonyme une chambre d'allaitement exclusivement réservée aux enfants au sein.

Le cas le plus simple est le suivant : la chambre est dans l'usine à proximité des ateliers ; l'enfant y est gardé dans un berceau toute la journée : à 9 heures du matin et à 3 heures, la mère cesse son travail une demi-heure pour venir allai-

Un autre cas peut se présenter. La chambre d'allaitement ne peut être placée à l'intérieur de l'usine, mais à proximité, soit par défaut de place, soit par entente du patron avec des voisins ou une Société de puériculture pour faire une chambre commune. Bref. la chambre d'allaitement est à proximité de l'usine. Il est difficile que l'ouvrière sorte à 9 heures et à 3 heures, car le temps d'allée et venue uni au temps de la têtée sont un peu longs. Aussi on apporte à l'usine à ces heures les enfants sur une petite voiture, telle une marchande des quatre-saisons apporte ses choux. Alors dans un local quelconque, les mères allaitent. Quant tout est fini, la voiture retourne à la chambre d'allaitement extériorisée.

Mais, dans cet apport de l'enfant, il est absolument indispensable que la mère soit défrayée, car l'expérience montre que, si la mère doit payer une « ameneuse », elle en fera rapidement l'économie en cessant d'allaiter.

Quel que soit l'endroit où siège la chambre d'allaitement, il faut que la mère puisse y consommer le déjeuner qu'elle a apporté, tout en donnant la têtée de midi.

Un ecrtain nombre de patrons donnent une soupe chaude; d'autres le repas complet.

Il est évident que la femme suivra d'autant plus la chambre d'allaitement qu'elle aura un avantage financier plus élevé Suppression du coùt de l'élevage au biberon, 35 à 50 francs par mois, demi-gratuité ou gratuité du déjeuner).

Dans toute chambre d'allaitement, il est bon de ne pas se départir des principes suivants :

· 1º La chambre d'allaitement est aux frais du patron.

2º La mère doit avoir, à 9 houres et à 3 heures, une demi-heure pour allaiter son enfant.

3º Le salaire doit rester intégral. Ceci ne souffrira aucune difficulté, si le travail est à l'heure, Si le travail est « aux pièces », avec de la bonne volonté de part et d'autre, on arrivera à s'entendre. Ceci existe déjà dans une usine de la ban-

4º La chambre doit être réservée exclusivement aux enfants élevés au sein. Le biberon ne doit pas y pénétrer. - S'il est nécessaire d'aider un allaitement défaillant, le lait sera donné « à la cuiller ». - La pénétration du biberon dans une chambre d'allaitement est l'indice prochain de la mort de cette dernière. Plusieurs chambres d'allaitement en ont été ainsi victimes

5º Il faut que la mère y trouve un intérêt financier (suppression des 40 à 50 francs de gardienne : octroi d'une soupe chaude ou du repas à midi).

6° La mère doit conserver le droit de recevoir une prime d'allaitement allouée par l'Etat, la municipalité ou un particulier.



On a essavé de légiférer sur cette question. Le projet de loi Engerand (23 Juin 1910) ne parle que de l'obligation pour le patron de donner à la mère une demi-heure, matin et soir, pour allaiter.

Dans le projet de la Commission permanente du travail (Rapport de M. Craissac), on trouve deux éléments nouveaux : la possibilité de la création d'une chambre d'allaitement dans l'usine. Eu tout cas, l'obligation d'un abri décent,

Je crois savoir que dans l'esprit de certains membres de la Commission permanente du travail, l'obligation de l'abri décent doit être réservée aux petites usines qui ne peuvent pas créer une chambre d'allaitement. Oui, mais esprit et loi

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR ES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais misible vis-a-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'id.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1468

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE ET DE PEPTONE

odogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO.(Courbevoie, Seine) Enfants: 10 à 20 Gouttes Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN - Etude physique et nimique des peptones ionites et de quelques peptones commerciales (Th. de Boct. de l'Univ. de Paris ... Béc. 1910.)



sont deux choses différentes. Or, le projet de loi ne fait pas cette limitation et indique l'obligation de l'abri

N'y a-t-il pas à craindre que certains patrons prenueut cette porte de sortie pour ne pas créer de chambre d'allaitement. Je comprends très hien que, dans les petites usines, la chambre d'allaitement rencontre de grandes d'ifficultés; aussi je préfère que l'ou n'y fasse rien. Je suis donc opposé à l'obligation limitée à l'abri limitée à

Ou voulez-vous que la mère mette son enfant entre les têtées? On vous répondra : chez une gardienne aux environs de l'usine. Mais celle-ci coûtera 35 à 40 fr. par mois.

contera 35 a 40 fr. par mois.
L'expérience de l'abri a déjà été faite et a montré que la mère n'a aucun profit à allaiter, car
elle doit dépenser la mème somme que si elle
envoie l'enfant en province. L'obligation de l'abri
est l'arme la plus dangereuse — car elle sera
légale — que l'on puisse inventer contre l'allaitement maternel. Le patron sera obligé de créer
l'abri, mais la feuune ne pourra pas le fréquenter
pratiquement. Autant ne rien faire. Il faut la
chambre d'allaitement ou rien du tout. — Je ne
suis pas pour l'imposition de la chambre d'allaitement: j'attends plus de l'initiative privée que
de l'obligation.

Voyons maintenant les résultats de la chambre d'allaitement. Tous les patrons qui l'ont mise en pratique sont enchantès de ses résultats, et au point de vue de la moralisation de l'usine et au point de vue de la moralisation de l'usine et au point de vue de la moralisation de l'usine et au point de vue de la moralisation faint les chilfres je vous citerat, comme exemple, le sui-vant : de 20 pour 100 le mortalité (enfants an biberon, est tombée à 2 pour 100 (enfants au sein). Avant l'ouverture de la chambre, tons les enfants étaient au biberon. — Depuis, 41 pour 100 des enfants sont au sein.

Ces chiffres se passent de commentaire. L'expérience montre que la mère, frappée des avan-

tages moraux et financiers que procure la chambre d'allaitement, y apporte sans crainte son

La Ligue contre la mortalité infantile (49, rue Miromesnil — permanence le jeudi à 5 heures tient, à la disposition des patrons, des devis portant tant sur la création de la chambre d'allaitement que sur son entretien.

Disons de suite que l'on peut la créer à peu de frais dans une chambre quelconque de l'usine. Quant à l'entretien, l'enfant revient par an entre 100 et 300 francs suivant les variétés de chambre d'allatieme.

Examinons maintenant le quantum de la population qui peut fréquenter la chambre d'allaitement, cest-à-dire le nombre des cenfants au scin par rapport au nombre des ouvrières travaillant à l'usine. Avant la gr. re, à l'ouverture des chambres d'allaitement, on se basait sur 3 pour 100 pour les ouvrières d'usine, alors que ce chiffre n'était que de 0,40 pour 100 pour les ouvrières de magasins de ville.

Après l'ouverture de la chambre, on a vu le taux s'élever à 10 pont 100 pour les ouvrières d'usine. — Ce chilfre n'est-il pas admirable pour montrer qu'elle est le moyen le plus efficace et le plus rapide dans la lutte pour l'allaitement maternel et contre la mortalité infantile.

Dans quelle situation nous trouvous-nous en ce moment depuis la guerre, avec la baisse des naissances et l'augmentation des abandons?

Voici une statistique qui peut servir de hase. En 1915, sur 5.925 femmes travaillant dans les usines de guerre, on note 274 enfants de la première année = 4,6 pour 100, dont 178 au sein et 96 au biberon; — ce qui donne une proportion de 3,3 pour 100 d'enfants au sein, susceptibles de fréquenter une chambre d'allaitement (chiffres d'avant-guerre). En 1916, le chiffre des ouvrières embauchées monte à 23.038 avec 335 enfants de première année = 1,5 pour 100 dont 184 au sein et 181 au biberou; — ce qui donne une proportion de 0,8 pour 100 d'enfants au seiu.

De 4915 à 1916, la proportion des enfants de la première aunée baisse dour de 4,6 pour 100 à 0,8 pour 100 :— la proportion des enfants au sein baisse de 3,8 pour 100. Il y a donc là un danger contre lequel il faut réagir avec vigneur, et l'effort que l'on doit faire en faveur de l'allattement unternel doit être d'autant plus marque que, le nombre des maissances diminue. La chambre d'allatiement en quelques mois peut résondre la question. Mais il faut que les patrons le veuillent : ce n'est plus pour enx un simple devoir social, mais un devoir national.

### EDGARD HIRTZ

Il y avait lougtemps que nous redoutions cette fin rapide. Tous, auis et élèves, nous savions qu'Edgard Iliriz était atteint d'un mal qui ne pardonne pas et dout lui-unéme avec calme et sérénité suivait les terribles progrès. Cest avec patience, douceur, home humeur même qu'il supporta ses souffrances, conrageux devant la douleur et aussi désireux de cacher aux siens la gravit de son état. La nonvelle de sa nort nous causa une émotion profonde, car s'il ainait ses élèves au point d'en faire des anis qu'il aidait et consellait, nous avions pour lui une affection réelle faite d'admiration et de reconnaissance.

Edgard Hirtz naquit près de Colmar en 1849; fils et uveue de médecins, il es esnit tatiré versla carrière médicale et fit de très brillantes études à l'Ecole de Strasbourg, Il vint ensuite à Paris où il fut l'interne de Saint-Germain, de Guéneau de Mussy et de Brouardel. Il resta Fami et le Collaborateur de Bronardel aveç qui il



COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT SÉDATIF DE LA DOULEUR

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY THADLAXINE
LABORATOIRES DE LA THADLAXINE
5 Avenue des Tilleuls PARIS-MONTMARTRE

fit plusieurs missions scientifiques. Nommé médecins des hôpitaux en 1887, il fut charge de cours de stagiaires des 1892, et fut elu president de la Société de thérapeutique en 1912. Parmi ses nombreux travaux et publications, il en est qui tiennent en nosographie une place importante. Dans sa thèse sur l'emphysème pulmonaire chez les tuberculeux (1878), Hirtz insiste sur l'association fréquente de l'emphysème et de la tuberculose pulmonaire et il démontre expérimentalement le rôle de l'inspiration forcée dans la pathogénie de l'emphysème. Plus tard, il publia plusieurs études eliniques et thérapeutiques sur l'emphysème pulmonaire, puis des tracés pneumographiques au début et au cours de la tuberculose pulmonaire en montrant la valeur de ces tracés au point de vue du diagnostie (Congrès de Naples 1900). Il décrivit une phiébite précoce chez les tuberculeur (1894) il mit en évidence l'hérédité veineuse (phlébites familiales) (1901) et l'hérédité du rétrécissement mitral 1903. En 1886 il identifia une entité morbide : la pachyméningite cervicale hypertrophique curable et sa nature rhumatismale. En thérapeutique il préconisa le nitrite d'amyle dans les paralysies hystériques (1903) et écrivit dans divers traités des articles pleins d'opinions personnelles sur le traitement des maladies broncho-pulmonaires, des phlébites, des migraines, des intoxications, etc.

Telle est, en partie seulement, l'œuvre du savant dont les travaux furent toujours publiés avec clarte, simplicité et modestie.

Le médecin avait les qualités qui le fivent apprécier à l'hôpiral et dans la clientele. Il était bon, cômpatissant et d'un grand dévouement. C'était un obseivateur méthodique et conscieux; il excellait dans l'étude des symptômes et dans la rechérche méticuleuse des moindres manifestations pathologiques. Il considérait comme une nécessité absolue l'étude approfondie malade et chasuite il finstituait une thérapeutique

raisonnée et précise avec ses variantes suivant les conditions sociales du malade.

Aussi comme il fut un mattre incomparable! Il parlati benicon au lit d'u malade, interrogeant les élèves, les guidant, leur inculquant les élèves, les guidant, leur inculquant les élèments de la chitique médicale et de la thérapentique. Son service était très suivi et ses l'eçons de thérapentique à Larinnee, pais à Necker, atti-nient béaucoup d'auditeurs. Il savait réclément enseigner l'art de soigner les malades. Ce dinique, et je lui serai éternellement réconnaissant des conseils qu'il me prodiguit, de l'affection et de la conflaine qu'il ne cessa de me témoigner des le début de mes études médicales.

Son foyer était l'exemple de l'union la plus parfaite. Sa femme n'eut pour fui que tendresse et admiration; elle sut s'associer discrètement a son deuvie, comprendre ses aspirations et étre la collaboratrice et l'anié qui partage les joies et adoueit les peines.

Patriote ardent, Edgard Hirtz avait fair ît campagne de 1870' comme engagê volontaire; l'époque tregiqué et glorieuse que nous vivons avait exalté ses sontiments et il disait récemment ucoro qu'il la fallat écombattre s'il est nécessaire jusqu'à la mort ». Il a disparu avaitt d'avoir vu réalisé son desir le plus cher : l'Alsace terre francaise. E. Lessé.

### VARIETES

Encore le disgnostic de la mort réelle. — Pour complèter la documentation que nous avours donnée dans des vi- unts numéros, le DP Paul Farez nous communique deux autres procédés pour faire le disgnostic de la mort.

« I. Procédé de la forcipressure. — Le parcheminement de la peau est, avec la putréfaction, un signe de très grande valeur, mais il est tardif. Il s'agit de le rendre précoce. Entre les mors d'une phice à forespressure fortement seifrée, où saissit un pli des téguments, ou, niteux, le boord de la leviniférieure; puis on ensêve la pince. Chez le vivant, la zone d'ischémie est passagère; chez le mort, elle est définitive: la partie comprimée conserve l'empreinte des mors de la pince et le parcheminement peraiste.

a M. Rubéfaction provoquée du globe de l'œil. — S'il s'agit d'un vivant, l'instillation d'éther sur le globe oculaire a provoque une turgescence des vaisseaux superficiels, du chémosis et du larmoiement ».

Nous devons ce dernier signe à notre confrère D'Halluin.



Prix de diverses marchandises. — Le dernier Bulletin de la Statistique genérale de la France contient de très nombreuses indications de prix courants, en gros et au détail, de diverses marchandises. Nous en extrayons les données suivantes:

| Prix de gros.      |             |           |           | Juin.  |  |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--|
| en France.         | Marchés.    | Unifé.    | 1915.     | 1916.  |  |
| Bœuf               | La Villette | kiloge.   | 2.58      | 2,88   |  |
| Veau               | _           |           | 2.66      | 3,16   |  |
| Mouton             | _           |           | 2.86      | 3,66   |  |
| Porc               | _           | _         | 2.12      | 3,50   |  |
| Café               | Le Hayre    | _         | 1.08      | 1.47   |  |
| Coton              | _           | _         | 1.51      | 2.37   |  |
| Laine              | _           | quintal   | 252.50    | 397.50 |  |
| Cuivre             | _           | · —       | 265       | 390    |  |
| Plomb              | _           | -         | 77        | 94     |  |
| Etáin              | _           | _         | 480       | 560    |  |
| Zine               | _           | _         | 235       | 215    |  |
| Huile de lin       | Paris       | -         | 86.75     | 124.50 |  |
| Huile de colza     | . –         |           | 114       | 152    |  |
| Pétrole            |             | hectol.   | 29        | 37.50  |  |
| Caoutchoue         | Le Havre    | kifogr.   | 6 95      | 8.30   |  |
| Nitraté de soude . | Bordeaux    | quintal   | 39.50     | 4.5    |  |
| Beurge             | Paris       | kilogr.   | 3,40      | 3.88   |  |
| Œufs               | _           | cent      | 12.22     | 17.27  |  |
| Pommes de terre .  | _           | quintal   | 16        | 38     |  |
| Haricots verts     |             | _         | 60'       | 130    |  |
| Choux              | _           | cent      | 13        | 16     |  |
| Luzerne            | -           | 520 kg    | 37.50     | 80     |  |
| Foin               | _           |           | 51        | 84,50  |  |
| Paille de blé      | _           |           | 47        | 68     |  |
|                    | (1          | oir la su | te, p. 19 | .)     |  |



Le l'acte of du M.D oncard est allessé à lite gracieux à tous les mercins des trinées qui en feront la demande au Calontoire du l'acté of 112 Rue la Boetre. Paris. Tel. Magran. 58.28.

### THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

# NÉOL

(OZONE :NAISSANT)

L'EAU NEOLÉE, { Une spartie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, En instillations continues outpar réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES
Laboratoire. 9. rue Dupuytren, Paris.

### THERAPEUT NO UE CIVILE

# NEOL

OZONE NAISSANT

en GARGARISMES curatifs:
(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques :
(Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

### 

### ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin = Type Specialement adapte à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petités boîtes de poché hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée pair MM. les Dochéurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un selqui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mºº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Me ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892. (EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890.

« Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, Ancien Chel de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médetine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'anaivse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons : l' de Peptone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que ie fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation. «

(Analyse du Docteur G. POUCHET, Professeur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris, Mentire de l'Académie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède , nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmacoutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1° Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose,

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénéres cence graisseuse, etc.)

!º Enfin le Fer ROBIN active la mutrition, Il pourra donc servir simultané. ment dans le traitement du lymphatisme. manifestations scrofuleuses syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc. On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN

(Liqueurs très agréables). - Dose : Un verre à liqueur par repas. Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçons de ce produ exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue de Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.



# Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES PRACTIONNÉES. — 20 centigr. tous les 4 jours (1½ à 14 injections pour une cure).

| DOSES MOTERNES. — 30 à 35 centigr, tous les 5 jours (8 à 10 injections pour une cure).
| DOSES MOTERNES. — 30 à 35 centigr, tous les 5 jours (8 à 10 injections pour une cure).
| 12 à injections suificient pour hisanitien au sphilituque je nombre d'unjections indiquées des distincts aussi compléte que possible au négative, adin d'obtenir une guitrion aussi compléte que possible.

MODE D'EMPLOI,-Inj. Intravcinauce. Solut. concentrée. - Chaque dose de Gelyi est accompegnée dissolvant; il n'y a qu'a faire tomber le contenu de l'ampoule de sérum sur les Galy ment, espirer in solution faite dess une ceringue de avere se l'injecte dans une ceringue de avere se l'injecte dans une ceringue de avere et l'injecte dans une ceringue de avere de l'injecte de l'inje Injections Intramusculaires. - Le Gaiyi eu émuis il suffit d'injecter le contenu dens les masses mi

### Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE:

4º Le Galyi est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.

2º A la suite des Injections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarsan.

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médecins frençais mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cessor par l'emploi d'un entisyphilitique dé découverte française, le Galyl.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande,

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

### NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. 6 PARIS ET PHARMACIES

### DIOSÈINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE : 2 à 4 Comprimés par jour.

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile

Troubles de la Ménopause. RUNIER & Ci\*, S, Rus de la Tacherie et toutes Pharmacies.

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient nl sucre, nl chaux, nl alcool,

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE CONVALESCENCES

LIBRAIRIE MASSON ET Cie, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDEOINE, 120, BOUL. SAINT-GERMAIN, PARIS

Vient de Paraître :

NEUVIÈME ÉDITION

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

Clinique Thérapeutique

Par Gaston LYON.

ANCIEN CHEF DE CLINIOUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDEGINE DE PARIS

1 Volume grand in-8° de xvi-1796 pages, relie toile... .. .. 28 francs.

Le Traité de Clinique thérapeutique est un ouvrage classique qui doit à son caractère pratique, un succès consacré par neul rééditions successives. La présente édition a été tenne au courant des dernieres nouveautés

et de très nombreux chapitres ont été remaniés: maladies de ll'asaphage; enterocolites; dysenteries; constipation; autènes; hémographisie; mult de Bright; albuminaries; typhoïdes et paratyphoïdes; syphilis, etc., etc.

VIENT DE PARAITRE :

DIXIÈME ÉDITION

Entièrement revue et augmentée

en 1916.

G. LYON et P. LOISEAU

Formulaire Thérapeutique

I vol. in-18 sur popier indien très minor, relié maroquin. . . 9 fr.

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combinsison d'Heotine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. Leb plus activ. 1e mieux colere (use sein interacturates.
PILULES (Par jujus Betlien do), Protocolar (is, 0.6; Ext.0-8.0). 1
Taticanet
GOUTTES (Par jūgoutter Hostine 0.6); Ilip. 0.01. 20 at 0.5 att.1 per judice interacturates.
APPOULES & (Par empotie Hestine 0.0); Ilip. 0.01. 2 at 0.0 at 1.0 at

Laboratoires & PHECTINE.12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Se

Le plus Puissant Reconstituant général



Gastraldies 8. Rue Favar PARIS

MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes persiques

| Vin d'Arumon        | Paris    | hectol. | 33.50  | 74.50  |
|---------------------|----------|---------|--------|--------|
| Vin d'Algérie       | _        | _       | 38     | 84     |
| Blé                 |          | quintal | 32.25  | 34     |
| Forine              |          | •       | 45.50  | 43.75  |
| Orge                |          | -       | 22.25  | 53.50  |
| Seigle              | _        | _       | 21.75  | 31.85  |
| Soie                | Lvon     |         | 35     | 80     |
| Cuir                | Le Havre | 50 kg.  | 100    | 175    |
| Caoutchouc          | - min    | kilogr. | 6,85   | 8.30   |
| Cneno               | _        | 50 kg.  | 98     | 114    |
| Acide oléique       | Lyon     | quintal | 79.50  | 153    |
| Acide sténrique     | · -      | · —     | 187.50 | 247.50 |
| Bougies             | -        | _       | 204    | 272    |
| Glycerine blonde .  | _        | _       | 172,50 | 182.50 |
| Parnffines améri-   |          |         |        |        |
| caines              | _        | _       | 98     | 172    |
| Huile d'olive       | _        | hectol. | 215    | 232,30 |
| Huile d'arachide .  |          | _       | 139    | 181,75 |
| Suvon de Marseille- | _        | quintal | 75.50  | 132.50 |
| Savon mou           | _        |         | 51     | 82.50  |
| Maïs                | Bordeaux |         | 21.87  | 35     |
| Riz                 | _        | -       | 30     | 47.75  |
| Morue               | _        |         | 155    | 225    |
| Essence de térében- |          |         |        |        |
| thine               |          |         | 78     | 120    |
| Acide tartrique     | _        | _       | 505    | 1010   |
| Sulfate de cuivre.  |          | -       | 76     | 130    |
| Sulfate d'ammo-     |          |         |        |        |
| niaque              | _        |         | 45     | 56     |
| Antimoine           | _        |         | 350-   | 488    |

Ajoutons à ce tableau les prix au détail des churbons nris au 10 Octobre 1915 et au 20 Juillet 1916

|                      | 10 Octobre 1915. |      | 20 Juillet 1916. |  |
|----------------------|------------------|------|------------------|--|
|                      |                  | _    | ma               |  |
| Charbon flambant .   | 10 kil.          | 0.85 | 0.95             |  |
| Anthracite anglais . | _                | 1.20 | 1,55             |  |
| Coke                 | -                | 1    | 1.20             |  |
| Charbon de bois      | 10 lit.          | 0.75 | 0.90             |  |

Cos quelques données suffisent pour se faire une idée de l'augmentation de prix de la vie depuis un an.

On peut également s'en rendre compte par le calcul des fédices du mouvement des prix établis en Grande-Bretagne par divers statisticiens anglais. En cotant 100 leprix moven des années 1900 à 1910, on obtient depuis 1914

|       | 1" trimestre. | 20    | 3*     | 4*    |
|-------|---------------|-------|--------|-------|
|       | ***           | ***   | _      | _     |
| 1914  | 111.4         | 109.8 | 114, 3 | 117.9 |
| 1915  | 134.0         | 140.7 | 140.8  | 149.3 |
| 1916, | 168.5         | 181.5 |        |       |

Les nombres correspondants pour la France manquent encore, muis ils seraient certainement au moins nussi élevés et il faut en conclure que le coût de la vie a nugmenté en moyenna de 70 à 80 pour 100 depuis le début des hostilités.

Pour nous consoler de ces tristes constatutions, no pourrons comparer les indices d'augmentation des prix des denrées alimentaires, à Berlin et à Vienne, établis d'après ln Statistische Korrespondenz et les Waren-

|                             | Berlin. | Vienne. |  |
|-----------------------------|---------|---------|--|
| 1914 Juillet                | 100     | 100     |  |
| <ul> <li>Octobre</li> </ul> | 116,4   | 104.2   |  |
| 1915 Janvier.               | 131.0   | 121.4   |  |
| <ul> <li>Avril</li> </ul>   | 156.5   | 165.6   |  |
| - Juillet                   | 169 6   | 178.6   |  |
| - Octobre                   | 193.2   | 217.2   |  |
| 1916 Janvier                | 188.5   | 212.9   |  |
| <ul> <li>Avril</li> </ul>   | 219.8   | 221.5   |  |
| - Juin                      | 217.6   | 248.9   |  |

Les deux grandes capitales ennemies étuient donc en Juillet 1915 dans la situation où nous fâmes un au plus tard; depnis le début de la guerre, les prix ont augmenté de plus de 100 pour 100 à Berlin, de près de 150 pour 100 h Vienne.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les morts. - M. Derrien, médecin auxiliaire au 6º bataillon du 342º rég. d'infanterie.

— M. Ducasse, médecin auxiliaire au 5º bataillon du

342° rég. d'infanterie. - M. Hamel (du Mans), mort des suites d'une affec-

tion contractée à l'armé - M Manrice Warnery médecin auxiliaire d'un régi-

ment de tirailleurs algériens. M. André Loumaigne, conseiller général de Risele (Gers), tué à Monastir.

Les décorés. - Sont inscrits an tableau de la Légion d'honneur, pour :

Commandeur. — M. Hassler (Joseph), médecin-inspecteur, directeur du Service de Santé d'une armée : chirurgien de grande valeur professionnelle. S'est fait apprécier, dès la début des hostilités, comme médecin directenr du Service de Santé d'un corps d'armée. Continue à se signaler dans la direction du Service de Santé d'une ée par sa remarquable compétence, sa rare activité et l'impulsion énergique qu'il a su donner à son service. Officier. — M. Vassal (Pierre), médecin-major de 1re elasse nu 5º rég. d'infunterie coloniale : officier supérieur très brave. A été blessé, le 11 Août 1915, au moment où donnant un bal exemple de courage il sortait de sonabri, sous un bombardoment violent, pour se porter au-

devant da blessés et leur donner des soins devant da blessés el leur donner des sons.

— M. Rigaud (Jean), widecin principal de 2º classe du
Service da Snnté d'une division (médecin-chef) : médecin
principal d'une activité et d'un dévouement inlassables.
S'est signalé dapuis le début de la guerre par sa helle

tenue au feu.

— M. Gilles (Marie), médecin-major de l'1º classe, médecin-chef du Service de Santé d'une division : sa décein-chef du Service de Santé d'une division : sa descense sans compter depuis le dábut de la campagne. S'est acquis de nouveaux titres par le courage et l'neti-

vité dont il n'a cessé de faire preuve. — M. Ecot (Félix), médecin principal de 2º clusse, médecin-chef du Service de Santé d'une division : nprés nvoir dirigé avec distinction un hopital d'évacuation, prenye, comme chef du Service de Santé d'une division d'infanterie, de sériauses qualités techniques et militaires,

- M. Fanot (Albert), médecin principal de 2º classe (médecin-ellef du Service de Snnté d'une division) : a parfaitement divigé le Service de Santé d'une division au ours de différents combuts, donnant à maintes reprises des preuvas da son courage et da son dévouement. ite pas à se porter aux points exposés pour donner l'exemple à son personnel et vérifier le fonctionnement de son service

— M. Mathieu (Pierre), médecin-major de 1ºº classe (médecin-chef d'un groupe de brancardiers division-naires): nprés avoir rempli pendant un nn les fonctions de chef de service d'un régiment d'infunterie et dirigé ensuite avec distinction une ambulance d'étapes, vient da revenir nu front sur sa demande, dans un groupa de brancardiers divisionnaires. A fait preuve, au cours de la campagne, des plus belles qualités de courage, de sang-

roid et de jugement.

— M. Viela (Louis), médecin principal de 2º classe, médecin-chef du Service de Santé d'une division : dirige, depuis le début de la campagne, d'une facon remarquable avec une compétence parfaite et une activité inlassable, le Service de Santé d'une division d'infanterie. A obtenu d'excellents résultats et rendu les services les plus appré-

— M. Teissier (Charles), médecia principel de 2º elnsse, médecia-chef du Service de Santé d'une division : d'un dévouement absolu, s'est dépensé sans compter au cours des combats, du 5 au 22 Septembre 1916, pour assurer de jour comme de aux, malgré les difficultés et le bombardement, le service d'évacuation des blessés.

ECHANTILLONS ET NOTICES SUR DEMANDE

découverte en 1908 par H. DUBOIS

Supprimant tout iodisme et agissant mieux que les iodures

COMPOSITION: 6 centigram, d'iode metallique par 20 gouttes. Effet thérapeutique d'un gramme d'iodure de potassium

Doses

5 à 20 gouttes pour Enfants. 10 à 50 gouttes pour Adultes, en une ou deux tois par jour.

INDICATIONS:

Remplace l'iode et les iodures dans tous leurs emplois internes.

H. DUBOIS, 7. RUE JADIN, PARIS.

Alimentation rationnelle des Enfants

Blédine pour base la partic du froment la plus riche en phosphates organiques tacilite

la digestion du lait. augmente sa valeur nutritive

JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESEES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine ne contient pas de cacao, Pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entlèrement digestible et assimilable dès le premier

Les Laboratoires liba informent M. M. les médecins de leur tracerfert, 1 place Morans a Lyon, et restent à leur entière disposition four tout envoi apacienx de leur préparation. Ils remembre cette occasion le Corps médical dela configure doupil a Gien voule les honores: tous leur efforts tendont à la mériter encore dans Marcuin -O. Rollaus

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

### ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris,

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

> Envoi d'échantillons aux Docteurs

**USINE & LABORATOIRES** 

L. ROUSSEAU ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectée à la production industrielle de la Theobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolerance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosot n'entreîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le sair

r 'te de 20 Cachets

Granules a. Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exiget la éig-

Granules de Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE DU CŒUR, DIULETIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE - TOLÉRANCE INDÉFI ASYSTOLIE DYSPINF, OPPRESSION, COÈMES, Áffoctions MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

Ogr. 25 corps thyroide 6, stérilisé, bien toléré, actif et agr 1 à 2 contre Myxœdème. contre Chosité, Coître, Herpètism FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boul St-Martin. 3 fr. — Paris, 3 Boul<sup>a</sup> St-M

 M. Augas (Jules), médecin principol de 2º closse (active), médecin-chef du Service de Santé d'une division : chef de service d'un grand zèle et d'un grond dévouement. Rend comme médecin divisionnaire, des services distin-

— M. Arnould (Emile), médecin principal de 2º classe (active), médecin-chef du Scrvicc de Santé d'une division : a porfaitement dirigé son service au cours d'opérations actives et a montré, dans des circonstonces difficiles, les plus belics quolités de song-froid, d'outorité et de jugement.

 M. Cousin (Emile), médecin-mojor de 1<sup>re</sup> closse, médecin-chef d'un groupe de brancardiers de corps méritant par ses services ontérieurs et les titres qu'il s'est ocquis depuis le début de lu campagne par son initiative, son énergie et son dévouement.

 M. Mignon (René), médecin-major de 1<sup>ro</sup> closse (octive), médecin-chef du Service de Santé d'une division : chef de scrvice dévoué, expérimenté et consciencieux. A fait preuve, en des circonstonces difficiles, de belles

tés de bravoure et d'énergie. quantes de bravoure et d'energie.

— M. Viguier (Éticone), médecin principal de 2° closse, médecin-chef du Service de Sonté d'une division : très bon chef de service qui apporte la plus gronde conscience et le dévouement le plus éclairé à tous les détoils de la conscience et le dévouement le plus éclairé à tous les détoils de son service. Donne, en toutes circonstances, l'exemple du sang-froid et de l'octivité, et obtient de son perso

le meilleur rendement. - M. Meyer (Eugèae), médecin principal de 2º classe, médecin-chef du Service de Sonté d'une division : n dirigé son service avec le plus grand dévouement. S'est distin-gué par son courage et son mépris du donger pendant les opérations offensives du 19 Août au 17 Septembre 1916. Blessé, le 22 Octobre 1916, en visitant les postes de secours

### FACULTÉ DE PARIS

Oto-rhino-laryngologie. - M. Castex, charge de cours, reprendra son cours à la clinique d'oto-rhino-laryngologie (Ecole protique, 15, rue de l'Ecole-de-Médecinc), le mardi 9 Jonvier 1917, à 3 heures. Mardis et samedis. Présentation de malades.

Travaux pratiques. - Les exercices pratiques ont lieu, toute l'année, sans interruption. Exomen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 3 à 5 heures. Le droit de laboratoire pour choque série d'un mois est

Seront admis : les docteurs fronçais et étrongers, oinsi que les étudiants immotriculés titulaires de 16 tions. Les inscriptions sont reçues nu secrétoriat de la Faculté (guichet nº 3), les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de midi à 3 heures. Un certificat d'études est délivré aux élèves

### MOUVELLES

Conférence Interalliée pour l'étude de la Récducation Professionnelle et des que tions qui intéressent les invalide de la guerre. - Une Conférence pour l'étude de la rééducation professionnelle et des questions qui intéressent les invalides de la guerre s'ouvrira, sur l'initiative du Gouvernement belge, et avec le concours du Gouvernement français, le 6 Mars prochain au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, rue de Grenelle, à Paris.

Nous publions ci-après le programme provisoire des travaux. Ce programme a été préparé pour faciliter l'expesé des résultats obtenus jusqu'à ce jour en ce qui concerne la rééducation physique, la rééducation professionnelle, le placement, la protection des intérêts généraux des mutilés et invalides de la guerre, et pour permettre de signaler avec ordre les améliorations que ces résultats peuvent suggérer.

Il est inutile d'insister sur l'importance des questions que la Conférence devra examiner durant sa session

Rétablir le plus possible des fonctions que les blessures ont altérées; replacer l'invalide de la guerre dans son milieu, le réadapter à sa profession ou, si c'est impossible, lui apprendre une profession nouvelle; dans tous les cas s'efforcer de l'élever à une condition supérieure, le rendre à la vie active dans les conditions les plus avantageuses pour lui et pour la société; à cet effet lui assurer un appui permanent; tout cela constitue une tâche dont chacun aperçoit la grandeur, la nécessité et aussi les difficultés.

our triompher de ces difficultés, pour permettre de prendre, dans chaque cas, la détermination qui convient, n'est-il pas naturel de mettre en commun l'expérience acquise depuis plus de deux ans dans les pays alliés ?

Les organisateurs de la Conférence l'ont pensé : c'est pourquoi ils fout appel à toutes les compétences ; les adhésions sont reçues dès à présent soit au Secrétariat général de la Conférence, 1, rue du Bocage de Bléville, au Havre, soit au Secrétariat de l'Office National des Mutilés et Réformés de la Guerre, 97, quai d'Orsay, à Paris (VII°).

PROGRAMME DES TRAVAUX

 $4^{re}$  section : Recalled action physique. — a) La physiothéropie et lo gymnostique médicole; b) Les opporeils de prothèse; c) Le travail professionoel, ogent de la réeducation physique.

2° section : Rééducation professionnelle. — a) L'orien-plion professionnelle; b) Quand doit commencer la réén professionnelle? Que doit-elle comprendre? duentic Formation intellectuelle et formation monuelle; c, Les adjuvunts mécaniques de réopprentissage ; bras de trovoil, appsreils orthopédiques, etc., outilloge spécial pour l'occupotion des invalides; d} L'organisation des écoles - grundes écoles généroles, petites écoles spécioles - mèthodes d'enseignement - utilisation des institutions et des moyens existants.

3º section : Placement et établissement des invalides. a) Placement êt établisssment des invalides dans l'ogriculture, les petites industries, les petits commerces;
b) Placement dans l'industrie : industries de guerre et autres; c) Relotion des volides et des involides dans les nteliers, saloires, réportition des travaux, etc.

4º section : Intéréls économiques el sociaux des inva-lides. — a) La rééducotion obligatoire; b) La rééducation nacs.— a) la recutacioni onignoire; o) La recunatama après lo guerre des hommes qui n'ont pu profiter de la rééduction pendont les hostilités; c) Les invalides absolus; d) La protection permanente des mutilés et estropiés; sociétés mutuelles, sociétés coopérotives, rgonisation officielle, institutions privées.

5° section : Les aveugles, les sourds, etc. — a) Leur rééducation; b) Leur placement ; c) Leurs intérêts économiques et sociaux

L'utilisation des médecins auxiliaires - M le lieutenont-colonel Girod, député, avant demandé à M. le ministre de la Guerre quel est exactement le rôle d'un médecin auxilioire dons un botoillon, ajoutant que ce rôle est des plus variables, que, por exemple, dons certains régiments il se borne à surveiller la relève des blessés, emploi que pourrait remplir un coporal bron-cardier, tondis que dans d'autres régiments, le médecin nuxiliaire est véritablement l'auxiliaire de l'oide-major et portage ou remplit ses fonctions, a reçu la réponse suivente g Aux termes du décret du 3 Mars 1902 réglant l'orga-

nisotion d'un cadre de médecins auxiliaires, ceux-ci secon-dent dans l'exécution du service technique, les médecins de l'armée sous les ordres desquels ils sont placés ».

EN CACHETS seulement dosés exectement 3 gouttes de solution d'ADRENALINE a millième par cachet, 6 fr. la Baite de 60 enchet:

es CACHETS sculenent doses exertement a o gr. 02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet



CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABÈTE

TRICALCINE

TRICALCINE Échantillons et littérature sur demande. Laboratoire des Produits "Scientia", 10, rue Fromentin. Paris

ADRÉNALINÉE

FLUORÉE

Les médecins spécialistes. - M. Simonet, député, ayant demundé à M. le ministre de la Guerre si un médecin oculiste appelé proviesirement à un centre de région, puis maintenu aprèe accord entre le chef du centre directeur du Service de Santé de sa région, cet, de ce fait, plucé dans la cluese des spécialistes, si son in-scription se fuit d'office, si on doit la demander au couceccrétaire d'Etat du Service de Santé, a reçu la réponse suivante :

« Quand un directeur du Service de Santé d'une région allecte un médecin à un poste de spécialité, il doit en rendre compte pour permettre à l'Administration centrale de vérifier les titres de l'intércesé. »

Les médecins professeurs d'école. - M. Forenns, educteur, avant demandé à M. le ministre de la Guerre que les médecins auxiliaires et nidee-majors mobilisés depuis le début de la guerre, profeseurs d'école, soi at promue médecins-aujors à trois galone, les grades devant conditionner les compétences techniques, a reçu la répouse survente :

« Reponse négative; il n'est pas possible d'étendre aux professeurs des Ecoles de módecine des dispositions rela-tives à l'avancement des médecine de complément en session de certaine titres. n

Comment doit se faire la répartition du service. -M. Maurice Violletto, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quel est le chef qui a qualité pour répartir le service entre les divers médecins d si c'est le médecin le plus élevé en grade, ohef de service, ou le commandant de l'unité, n reçu la réponse eui-

« Le service est réparti ontre les divers médecins d'une unité par le commundant de cette unité, sur la proposition du médecin-chef de service. »

### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis), 5, rue de Surene, Paris (80).

Le totul de la souscription au 30 Novembre 1916 s'élève à 601.000 francs.

Souscriptions reçues du 16 au 30 Novembre 4946. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions prove-ant des eugagements de versements mensuels.)

2.500 francs : L'Association professionnelle des direc-teurs et médecins des Mulsons de Santé privées.

300 francs ; La Société locale des médecins de l'Ain (2e vers.). 250 francs : La Société locule des médecins de la

200 francs : Le Syndient médicul de Versailles (2º vers.).

- Des Maigre. La Roche-sur-Yon (2º vers.). - Michaux, Aubervilliers (Seine) 100 francs : La Faculté mirte de Médecine et Pharma-

cic d'Alger (8° vors.). - Dra Gernot (P.), Paris (2° vers.). - Duverr Goachon, Glermont Ferrand (2° vers.).
 Duverno Belfort (3° vers.).
 Gaujon, Carcnesoane (16° vers.).

Ruel, Genève (2º vers.).
75 francs : D' Seu de Rouville, Saint-Paul-Trois-Châ-teaux (Drôme) (5º vers.).

50 francs : Dr. Chiray, Paris (versement fait au nom d'une de se clientes (11e vers.). — Chopinet, Saint-Gau-dens (Hnute-Garonne). — Collard-Huerd (Muc la docto-resse), Paris (2e vers.). — Houdré, Paris (2e vers.). — Porlis, Aulnay-sous-Bois (S.-et-O.). — Raymond, sénateur de la Haute-Vienne, Limoges (4e vers.). — Rigoine de Fougerolles, La Trinité-sur-Mer (Morbihan). — Romain, purg-les-Valence (Drome). — Tabary, Paris 40 francs : Dr Clément (V.), Paris (5° vers.)

30 francs : Les Internes et Internes suppléants de l'hopital Szint-Joseph (3º vers.).

25 francs: Drs Raoux, ambulance E. 14-2 1, S. P. 201:

Rispal, Toulouse (2° vers.). — Salas, Marseille. —
Toulze, Beaune-la-Rolande (Loiret). — Un médecin mobi-

lisé en Orient. 20 francs : Drs Broc et Domela, Tunis. — Colbert, Cambo-les-Bains (Basses-Pyrenées). - Domela, Tutris (40 vers.). - Prema Bochefort.

10 fruncs : Dr. Alliet (H.), Pougères. — Broc (R.), Turis (16\* vers.). — Calba, Les Andelys. — Jauffred (M.). ide-major. 10° int., S. P. 58. — Anonyme, Miramot (L.-et-G.), (9° vers.). — Anonyme, Saint-Martin-de-Ré (Ch -Inf.)

7 francs: D' Serrus, Lancey (Isère).
5 francs: D' Calldier, aide-major, Mont-des-Oiseaux,
Hyères. — 'Anonyme, Baulon (L'et-Y.). — Anonyme, Bastelica (Corse) (2º vers.). — Anonyme, Magny-en-Vexin (S.-et-0.) (4º vers.).

### Engagements de versements mensuels reçus du 16 au 30 Novembre 1916.

M. le Dr Bechmann (Nord), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générate de médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII-).

### Broméine MONTAGU

ABI\_Bedfrives do Codétes

SIROP (0 03) PILULES (0.01) TOUX nerveuses AMPOULES (0.03) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Iournal,

Garde-malade diplomée hôpitaux recevrait chez elle pensionnaire 'maltade ou l'unruie, l'emme ou cufant, chambre aérée sur square. — Ecrire P. M., nº 1506.

Etudiant méd., cherche emploi chez confrère, dans clinique ou maison santé. — Écrire P. M., nº 1547. Médecin très actif, avant fait colonie, cherche poste

ou remplacem. France ou colonies. Ecrire P.M., no 1548. ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec

GHPPES La 'présence d'accidents pharynges comgargaristinas miellés : 2 willerées à pôtuge de NEOL pur verre d'eun. (Gostre l'agacemeilt des deits, ajouter une pincée de bicarbonate ou un peu d'eun de Yels, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néclées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

L'A PLAGE D'HYÈRES (Var)

### INSTITUT HELIO - MARIN DE VALMER

recolt 'en 'toutes salsons enfants 'ou adultes, pour toute dure soldire ou marine.

Ni plitmondires, ni edutagieux. Direction medicale.

de Gerant : O Positio.

Paris. - I. MARRIEROE, imprimous, 1, rue Cassette.



### ef TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) PARIS

LABORATOIRES COUTURIERS, 18 Avenue Booke

### Traitement ac nor la

Paddium B Colloidal électrique. AMEROULES de 3 om

### PRODUIT FRANCAIS



ECHANTILLON SUR DEMANDE

6, Rue Guyot.

### EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

### total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoine Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAINE extrint

a. froid; 100' grainties de vigible de

forto, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des cruchons de grès, là SUCCO

conserve incidintinent est propriétés physiques et thérapeutiques.

### ESCENCE DE LA GR

### NEVROSTHENINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcodi Ne présentant aucune contre-indication

Ex-Expert des Hopitaux de Paris 67. RUE MONTORGUEIL PARIS

Téléph. Central 89-01

MANUFACTURE d'Appareils Prothétiques

FONDÉE EN 1830

Fabrication Scientifique

dela Jambe

AMERICAINE

USINE MODELE DE PROTHÈSE

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT ÉCHANTH-LON-ORATUT

WW. les Medicine gel en fort le démande COURTE PRANÇAISE DU LYBOL Si, Rue Permentier, LYRY (Seine).

Pharmagie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MEDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgres au beurre de cacae, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé. S. Resorcine.
Savon à l'hothlyol, S. Sulfureux, S. à l'huilte de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cubé, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FCIE DE MCRUE VIGIER

Cette huife, spécialement preparee pour mon officine et exclusiveniient avec des folies de morte trais, et três riche en principes actifs. Iode, Phôsphore et Alcaloides; elle est tres plei supportée, même pendant l'ett



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines lais

l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

### MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . 40 fr. Union postale..... 15 fr. Lee abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

E. BONNAIRE Professeur agrégé, seur es Professenr en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY Doyon de la Faculté de médecine Professeur de clinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

Professeur à la Facu Médecin de l'hôpital Bou embre de l'Académie de

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, F. JAYLE Chef de clin

- RÉDACTION -H. ROGER Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

10teí-Dieu, sie de médecino.

M. LERMOYEZ

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction cont ouverts å la Librairia Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nonvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux:

CH. LESIEUR. - Des gastro-entérites urémigènes, p. 25,

E. Marquis. - La justification de l'emploi de l'alcool dans la désinfection des mains, p. 28.

Sociétés de Paris :

RÉUNION DES CHEFE DE SERVICE DES CENTRES D'UROLOGIE, p. 29.

Société de Chirurgie, p. 29. Académie des Sciences, p. 32. Académie de Médecine, p. 32.

Analyses, p. 32.

CHRONIOU

Chroniques et Nouvelles :

F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. SOMMAIRES DES REVUES. FACULTÉ DE PARIS. NOUVELLES.

RENCEISNEMENTS ET COMMUNIQUÉS,

### /ANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous lee daux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bool, Saint-Germain, PARIS

MASSON ET Cie, éditeurs, PARIS

Vient de paraître :

### Précis de Médecine opératoire

PAR Aug. BROCA Professeur à la Faculté de Paris

1 vol. cartonné, 295 pages, 510 figures, 9 francs

COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE

### PETIT BULLETIN

Petite incursion à l'étranger : Un discours du professeur Ehlers, de Copenhague. — Un dernier mot sur la relève. — Offre d'un poste avantagen x

Notre grande erreur, en ces dix dernières années, fut de croire que tous les peuples béaient d'admiration devant nos tentatives généreuses d'améliorations sociales. N'était-ce pas l'épopée révolutionnaire ressuscitée, avec les coups de canon en moins? pensaient quelques naïís, que l'avenir allait bientôt désabuser.

Evidemment, les peuples étaient pour nous, mais nous avions totalement oublié que si, en France, pour cent mille raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici et que vous connaissez bien, d'ailleurs, les classes dirigeantes ont perdu leur influence, elles ont au contraire su la maintenir intacte à l'étranger. Nous eûmes donc les peuples pour nous, et Jaurès, en revenant, fin Juillet 1914, du Congrès d'Amsterdam, avec sa famcuse valise, avait jusqu'à un certain point raison de dirc qu'elle contenait dans ses flancs la paix et non la guerre.

Seulement, les peuples au dehors ne peuvent pas tout ec qu'ils voudraient, loin de là! Et comme les classes dirigeantes, indifférentes,

**ÆTHONE** 

Toux

ou alarmées, ou hostiles, ne prirent pas fait et eause pour nous, ainsi que nous l'espérions, il en résulta que l'Allemagne put se livrer à ses pires méfaits sans qu'aucune voix s'élevât, du troupeau tremblant des nations, pour erier à nos ennemis qu'ils ne violeraient pas impunément les droits imprescriptibles du genre humain. Est-ce à dire que personne, dans l'aristocratie intellectuelle, ne fut pour nous? Non certes; il y aurait ingratitude à le penser. On peut bien avouer, néanmoins, que nous n'eûmes pas la quantité de suffrages que nous avions naïvement escomptés

En revanche, nous eûmes la qualité. L'Allemagne a dépensé depuis la guerre deux milliards pour sa propagande, et eeei vous explique comment elle arrive, dans tous les pays belligérants ou non, à manœuvrer à sa guise l'opinion. Nous n'avons compté, nous, que sur notre bonne grace, notre vertu, et l'appui de la Providence. On ne recueille peut-être pas beaucoup de suffrages, avec cela, mais du moins quelle valeur ils ont! C'est ainsi qu'en Amérique, dans les pays scandinaves, dans lcs Balkans, partout enfin, nous avons des amis, des correspondants, qui dépensent leur temps, leur argent et, avec le plus grand courage, les plus beaux résultats, sc font les propagandistes de notre cause.

Au premier rang de ccs admirables amis, je veux mettre le professeur Ehlers, de Copen-

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la posu

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris,

envoie touiours gracicusement

aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

BILEY FOURNIER SELS BILIAIRES

inteles, dosés a 0,20 centigr

Lithiase, Ictéres , Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 26, B. de l'Hôpital. Pants

Coaueluche

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES: 30 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS XXVº Année. - Nº 3. 11 Janvier 1917. hague. Je vous ai jadis raconté comment, dans un dîner qui lui était offert, notre grand confrère nous fournit la preuve de sa francophilie. Il connaissait nos hommes, notre Histoire mieux que nous-mêmes, ma parole! Et, en particulier, il exposa l'œuvre du général Lyautey avec une telle compétence, il montra la valcur de l'homme avec un tel enthousiasme, qu'en comparant l'érudition de cet étranger avec notre ignorance sur le mérite des nôtres, j'avais été ému à un point que je ne saurais dire.

Mais ee n'est pas au présent que se limite le culte de M. Ehlers pour la France. Dans le beau discours qui va suivre, vous verrez comme il connaît aussi notre passé. Je n'ai pas à insister davantage pour présenter notre ami ; n'est-il pas populaire parmi nous? N'est-ce pas lui, notamment, qui fut, dans le Nord de l'Europe, le propagandiste des V. E. M. (voyages aux Eaux minérales françaises de MM, Landouzy et Carron de la Carrière, auxquels il ne manqua pas une fois de participer? Ah! le brave cœur!

Vous pensez bien que son zéle n'a pas été attiédi par la guerre. Un de ses neveux est dans nos ambulances, tous les siens nous aident, chacun à sa façon. Si notre service de propagande était mieux averti, la manifestation que M. le professeur Ehlers vient de faire eut été immédiatement câblée par tous les S. F. et répandue dans le monde entier. Malheureusement, soit indifférence, soit manque de moyens, aucun organe de la grande presse n'a parlé de la réunion présidée par notre ami, et où il prononça le beau discours qui suit. Je le reproduis en entier, tant à cause de sa forme que du fond des idées; mais je tiens surtout à ce que M. le professeur Ehlers sache que nous avons tous pour lui, en France, la plus vive admiration, le plus sincère attachement et la plus profonde reconnaissance.

### DISCOURS DU DOCTEUR EHLERS

A LA DISTRIBUTION ANNUELLE DES PRIX nans « L'ALLIANCE FRANÇAISE », le 21 Décembre 1916.

> Massieurs les ministres Mesdames et messieurs.

Charles Quint disait: « L'allemand est la langue qu'on parle aux brutes, l'anglais, on le parle aux chevaux, l'italien avec sa mattresse, le français avec son ami et l'esol avec « le Bon Dicu. »

Ce soir, nous rencontrant pour lu première fois avec une soule de jeunes gens venus iei pour recevoir les magnifiques prix de livres de « l'Alliance Française » nous leur parlerons selon les préceptes de Charles Quint en

La foule qui se réunit autour de lu bannière de l'Alliance Frunçaise » à Copenhague croit toujours. Elle a doublé depuis le commencement de la guerre et nous dépasserons 800 au commencement de 1917.

Peadant la guerre nous avons organisé une bibliothèque, qui prêtera des livres français à nos membres à partir de Janvier. Nos cours de français sont fortement suivis et le nombre des écoles, qui nous recommandent des élèves dignes d'être récompensés, va aussi en augmentant toujours.

Après la guerre, tout le monde chez nous se rejettera sur l'étude de la langue française, comme elle fut cultivée en Danemark duns ma jeunesse, et tout le monde demandera de nouveau à faire connaissance avec les trésors inépuisables de la littérature et de l'art français, de

cette civilisation qui, encore une fois, a sauvé le monde. Cur le rève d'Archimède : « Donnez-moi un point pour me placer et je mettrai le monde en mouvement », vient d'être réalisé en 1916.

Ce point doit se trouver près de Verdun, sur le Mort-Homme, sur la Côte de Poiere ou devant le n Valmy, n'importe où, mais tout près de Verdun. Et il vient d'être prouvé, une fois de plus, que le soldat français est le meilleur soldat du monde, aujourd'hui comme sous les guerres de Charlemagne, de Heari IV, de Louis XIV et de Napoléon les

Ses adversaires le crovaient dégénéré Ah! ani ! La soldat français avait tout simplement déposé ses armes et repris la pelle. Mais il arriva ensuite ce dont Robert Miros, prévôt des marchands de Paris en 1614, menaca

« Si Votre Majesté n'y pourvoit, il est à eraindre que le désespoir ne fasse connaître au peuple que le soldat n'est autre chose qu'un payson portant des armes, et quand le vigneron aura pris l'arquebuse, d'enclume qu'il est, il ne devienne martcau.

Après avoir été enclume en 1914, le peuple de Charles, Martel on 1916 est redevenu marteau.

Ce n'est pas non plus la première fois que Verdun a Ce n'est pus uon pius ia première ios que vecuui si été le ithétrie de grands évienements, qui bouleversaient le monde. Le prologue même des guerres du grand Aupoléon lui joué sur le même thétâre, le 2 Septembre 1792, où le commundant Beaurepaire, qui aunti juré de sauver la place ou périr. Se brûla la cervelle dans la salle même du conseil

Dix-huit jours plus tard, le général Kellermann rem-porta la célèbre victoire sur le due de Brunswick, à Valmy dans les Argonnes, et le jeune Goelhe, qui suivait en tou-riste l'armée allemande, prononça après lu bataille à ses compatriotes la célèbre prophétie : « Ea ee lieu et dans ee jour commence une nouvelle époque pour l'histoire du

Le lendemain de Valmy, la Convention se réunissuit et proclama la République, et sa première réponse aux né-

gociations de paix proposées par Brunswick lut:

« La République française ne peut entendre aueune
proposition avant que les troupes prussiennes aient entièent évacué le territoire français ».

Comme l'Histoire se répète sans cesse! Oui vraiment, l'Histoire est une résurrection.

Mes chers amis, si dans votre vie future vous rencontrez des orages, ouvrez le parapluie de l'Histoire et faites-vous consoler par la superbe vue de la France, qui se relève toujours plus belle, toujours plus resplendissante.

P.-S. — Un dernier mot sur la relève. J'ai voulu, pour clore la série d'opinions émises par mes correspondants, donner la lettre qui suit, en remerciant son auteur, et de son attention, et de ses nobles sentiments.

Mon eher Confrère

Il est un côté de la question que je ne vois guére en visagé dans toutes les lettres que vous procure la « Relève », et qui pourtant est important. — Que les jeunes médecins soient tous à l'avant, c'est bien; mais dans cet avant, il importerait, je crois, de faire des distinctions. Ce n'est pas du tout la même chose, vous vous en doutez, d'être médecin d'infanterie, d'artillerie, de cavaleric, d'ambu-lance. Ponrquoi ne pas établir un roulement? Faire passer chaeun, un an, par exemple, dans chaeune des trois eatégories : Infanterie, cavalerie-artillerie, ambu-



### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### LECTRARGO

(Argent colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEU MONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1400

lance, sauf, naturellement, les jeunes chirurgiens, dont la place est à l'ambulance. Celn ne compliquerait pus outre mesure le service, ce ruulement pouvent être établi dans chaque corps d'armée par le médecin directeur. Quant aux limites d'age, on devrait les élever à 35 et 45 nns; de 30 à 35 ans, on peut très bien supporter toutes les fatigues.

Autre chose : Il existe à l'avant, dans l'infanterie et ailleurs, pas mal de médecins àgés de plus de 40 ans, réservistes ou autres, qui ne sc plaignent pas et ne se considerent pas comme sacrifiés en scrvant leur pays à un poste parfois dangerenx. Ils pensent que les privuun poste pariois anagereux. 118 penseut que se pris-tions supportées par les colonels, les commandants, les capitaines, qui bien souvent ont franchi lu finmeuse limite des 40 années, peuvent très bien l'être par des médecins du même agc; ce sont, je l'espère, les plus nombreuv

Veuillez agréer l'assurance de mes meilleurs senti-

Je termine par l'offre généreuse d'un poste qui pourrait être avantageux pour un confrère momen-

Bayonne, 19 Décembre 1916.

### tanément éloigné de sa clientèle. Mon cher Confrère,

Lisant depuis longtemps vos nrticles de La Presse Médicale et sachant comb ien vous vous intéressez à nos confrères a Theureux, j'ai pensé que vous pourriez nous

être utile de le cas suivant : L'hôpital civil de Bayonne (Basses Pyrénées) n dans moment une place d'interne vucante - pour la durée de la guerre. Elle pourrait convenir à un médecin des pays envahis ou de la Belgique, encore actif et pouvant s'oc-cuper d'un service de médecine, de chirurgie et d'obstétrique.

Logé, nourri, et 100 francs par mois. L'hôpital est vaste, dans de très bonnes conditions

hygiéniques, à 1 kilomètre de la ville. Les services y sont dirigés, pour la chirurgie, par le D' Lafonrcade, et pour la médecine, par le D' Lasserre, tons deux anciens internes de Paris.

Si parml les médecins qui ont pu s'adresser à vous vous croyez en connaître un à qui cette situation con-viendrait, nous serions très heureux de l'accueillir. Il nous rendra servica et pourrn attendre sinsi, dans un climat favorable et dans un pays tranquille, la fin des hostilités.

Veuillez agréer, mon cher confrère, tous mes rem ciements anticipés si vous pouvez nous aider dans cette occurrence, et en tout cas l'assurance de mes sentiments de bien respectueuse estime.

Pour copie conforme. F. H.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits nu tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier. - M. Gourdon (Edouard), médecin-major de 2º classe à titre temporaire nu 174º rég. d'infanterie cesse de faire preuve d'un courage exceptionnel, d'une rare énergie et d'un mépris absolu du darger; se porte constamment en première ligne pour élever le mo ses hommes et s'assurer que tous les blessés ont été relevés. Blessé le 12 Septembre 1916, n'a pas voulu être ntinué son service avec une une ténacité dignes des plus grands éloges.

une ténacité dignes des pius grands cloges.

— M. Poulhés (Antoine), médecin-major de 2º classe
su 321º rég. d'infanterie : remplit ses fonctions d'unc
unanière parfaite et sait inspirer à ses subordonnés l'esprit de sacrifice et de dévouement dont il est animé. Au cours de l'attaque du 24 Octobre 1916, a assuré le service régimentaire renda particulièrement difficile dans un terrain bouleversé, avec une compétence et une fermeté remarquables. A continué les jours suivants à exercer ses fonctions jusqu'à l'extrême limite de ses forces,

sous un hombardement des plus violents.

— M. llauvny (Léon), médecin-major de 2º classe au
Service de Santé d'une division d'infanterie : s'est fait remarquer en toutes circonstances, taat par ses brillantes remarquer en toutes circonstantes, tate par ses minimes qualités techniques que par son dévouement et son cou-rnge. Déjà deux fois cité à l'ordre pour sa vaillante conduite, s'est à nouveau distingué pendant les combats du 24 nu 29 Octobre 1916, au cours desquels il s'est prodigué sans compter de jour et de nuit et a obtenu de groupe le maximum de rendement dans les conditions les

plus périlleuses.

— M. Néel (llenri), médecin-major de 2° clusse au 33° rég. d'infanterie coloniale : médecin d'un coarage ionnel et d'un dévouement au-dessus de tout éloge Dejà cité à l'ordre, s'est à nouveau distingué en assurant pendant cinq jours et cinq nuits, le par ement et l'évauation des blessés du régiment à la suite des affnires du 14 et du 16 Octobre 1916, se prodiguant jasqu'à

l'extrême limite de ses forces dans un poste de premier secours soumis au bombardement.

- M. Pilliot (Armand), médecin-mujor de 2º classe au 244e rég. d'infanterie : en campagne avec le régiment dépuis le début des hostilités, n'a cessé de donner l'exemple de l'énergie et du dévouement professionnel. Grièvement blessé au cours du combat du l'a Octobre 1916, n continué à assarer son service jusqu'à la fin de l'action

### SOMMAIRES DES REVUES

### JOURNAL DE PHYSIOLOGIE

ET DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE Sommaire du nº 6 (Décembre 1915, publié en Nov. 1916).

Nécrologie : Charles Bouchard (1837-1915).

Travaux originaux :

Ch. Dhéré. - Recherches sur l'hémocyauine (premier mémoirc).

Marcelle Lapicque. - Action du curare sur le muscle dans la série animale.

A. Brachet. - Sur la mer - Sur la membrane de fécoudation de l'œuf d'oursin

M. Petzetakis. - Eff : Cleves de la compression oculaire à l'état normal. iciles : oculo-cardiaque, oculo-respiratoire, oculo-vaso-moteur.

J. Teissier. — Nouvelles recherches bactériolo-

ques sur la diplobactéric de la grippe 1ºº note. — Caractères culturaux.

- Caractères différentiels avec le coli-2º note.

bacille et le pneumobacille. 3º note. — Inoculation aux animaux. A. Rochaix et H. Marotte. - Infections à « bacillus

fecalis alcaligenes » J. Kianizine. — De l'influence des bactéries saprophytes sur l'assimilation des éléments ingérés, la nutrition et le métabolisme des organismes animaux.

L. Nové-Josserand et L. Langeron .- Deux observations de fièvre typhoïde traitée par des auto-vaccins.

M. Reveillet, L. Nové-Josserand et L. Langeron.

De la disparition du glucose dans le liquide des méningites à méningocoque et de sa réapparition au cours du traitement. Quelques applications cliniques.

J. Gaté et M. Déchosai. — Méningite cérébro-

spinale à pseudo-méningocoque. Analyses : Physiologie. - Pathologie générale.

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont de l'action sure et puissante, exempte de dangers, a deté consacrée déjà par une expérience de 40 années. n HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES su 1/10° de milligr. } Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de militgr. SOLUTION au mil

AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de millig

sont transférés  $(IV^{\circ})$ Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc, du rue 10, Les  $\mathbf{et}$ m AVIS.

# IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et entièrement etable de l'Iode avec la Poptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII<sup>e</sup> Congrès International de Médecine, Paris 1900).

### Remplace Iode et Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DORES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

Ne pas confonare L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE:
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés.

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampi, PARIS

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates. éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

Glycérophosphatée Granulée

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

intensif des Anémies Traitement

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE :

0 gt. 01 BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTIES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Rue Mozart — PARIS 

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SERUM NEVROSTHENIOUE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES: 3'50.

85. Avenue Mozart, PARIS ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTES

Téléph. 682-16

### FACULTÉ DE PARIS

Cours de clinique ohirurgicale. — Le 15 Janvier prochain M. Dessanser, chargé de cours, commenera à l'hôpital Laënnec, aveo la collaboration de ses assistants, un Gours de clinique chirurgicale dont naus donnans cidesous le programme :

Première leçon, 15 Jenvier : Le rôle des stagiaires dans les servicas de chirargie, M. DESMAREST.

Deuxième legon, 10 Janvier : Les fractures des as longs, M. BARDET.

Troisième legon, 22 Janvier : Les variétés fréquentes des frectures de l'humérus, M. DESMAREST.

Quatrième leçon, 26 Janvier : Des luxations antérointernes de l'épaule, M. POISSONNIER. Cinquième leçon, 29 Janvier : La fracture de l'extrémité

Inférieure du radius, M. DESMAREST. Sixième leçan, 2 février : Notians générales de bialogle; des idées d'équilibre et de résistance, M. LEPRAT. Septième leçon, 5 février : Les fractures de la ratule,

M. DESMAREST.

Huitlème leçon, 9 Février : La fracture de Dupuytren,
M. BARDET.

Nenvième leçon, 12 Février : Examen gynécologique; toucher et examen au spéculum, M. CHADZNEKA. Dixième lecon, 16 Février : Les salpingito-ovarites,

Mac Ghadzynska.

Oazlème legon, 19 Février : Des réactions de fixation et de la réaction de Wassermann en particulier (exposé,

expériences, critiques), M. Leprat.
Douglôme legon, 23 Février : La tuberculose des os.
Les abcès fraids, M. Desmanest.

Les abcès fraids, M. Desmanest,
Treislème leçon, 26 Février : La tuberculose des articulations, M. Poissonnes.

Quatorzième leçan, 2 Mars : Quelques considérations sur les tumeurs malignes, M. Desmarger.

Qainzième leçon, 5 Mars : La hernie et ses complientions, M. Bardet.

Seixième leçon, 9 Mars : Des principaux examens de laboratoire ; leur interprétation, M. LEPRAT.

Dix-septième leçon, 12 Mars : Les formes cliniques de l'appendicite, M. DESMAREST.

Dix-huitième legon, 16 Mars : Les kystes de l'avaire, Mmc Chadzynska. Dix-neuvième legon, 19 Mars : L'occiusion intestitale

Dix-neuvieme legon, 19 Mars : L'occiusion intestiaule aligaë, M. Poissonnien. Vingtième legon, 23 Mars : Diagnostie des tumcurs des

bourses, M. DESMAREST.
Vingt et unième leçon, 26 Mars : Diagnostie d'obstruction chronique des voies biliaires, M. BARDET. Vingt-deuxlème leçon, 30 Mars : Diagnostic des tumeurs du sein. M. POISSONNER.

Médecine légale. — M. MACAIONE, agrègé, chargé du cours, a commencé ses leçons le murdi 9 Janvier 1917, à 17 henres (Amphithéâtre Vulpian), et les cantinuc les samedis et murdis suivants, à la même heure.

Programme: Déontologie et expertises. La mort. Attentets à la vie et aux mœurs. Asplyxie et empaisonnements. Accidents du travail. Médecine légale des aliénés.

### NOUVELLES

L'avancement des médecins auxiliaires.

M. Il. Bugière, député, ayant appelé l'attention de M. le maint de l'auxiliaires des médecins des médecins auxiliaires de service auxiliaire de sontiens en médecine et qui rempissent les mêmes fonctions que leurs confrires inaples qui restact dans l'astèreme ils sont officiers nicles-majers, et lui ayant demandé s'il ne semit pas équitable d'autoriers la nomination de ces médecins auxiliaires du service auxiliaire au grade d'aide-major, arequi n'épones autivante :

« Il n'est pas possible d'autoriser l'accession au grade d'aide-major de 2º classe des docteurs en médeche qui appartienneut au service auxiliaire; le grade d'aide-major leur conférerait le statut d'officier réservé aux militaires du service arms.

Acceptation d'un legs. — Par décret présideatiel Inséré au Journal officiel, le milaitre de la Guerre, au nom de l'Etat, est autorisé à accepter le legs d'une somme de 25 000 franus, pour la création d'un service ophitalmologique a l'hopital militaire de Toulonse, fait par Miss veuve Marturé.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,0%) | de Bi-Iodure PILULES (0,0%) | de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Garde-maiade diplômée hôpitaux recevrait chez elle pensionnaire malade ou infirms, femme ou enfant. Chambre aérée sur squars. — Ecriro P. M., nº 1506. Compagnie de navigation Cyp. Fabre recherche médecins ou étudiants possédant 16 inscriptions ou internes au cours possédant 12 insc. disposés à remplir fonctions de Docteur sur ses paquebots de France à New-York. — Ecrire 15, rue Beauvau, Marseille. Ext. urgence.

Veuve medecin prendralt dans sa jolie villa, bord de la mer, enfant délicat à partir 8 ans. Collège à proximité. — Écrire Chandebols, villa Olinda, Paramé (St. Malo).

Bonne clientèle à céder présentement, centre Paris. — Ecrire P. M., nº 1294.

Doctoresse russe, très au courant clientéle civile et campagne, cherche bon poste. Ecrirc P. M., nº 1550.

Médecin auxiliaire des régions envahies, ext. hôp., désire trouver place clinique pendant convaless. préférence Midi. — Ecrire P. M., nº 1549.

Externe, faisant fonct. interne dans excell. servive médecine générale, permuterait pour serv. méd. infantile, mêmes fonctions. — Ecrire P. M., nº 1551.

AMUMA Attauchements seigneux et prolongés avec MUMA ACOL pun, empider per gragratismes néces GRIPPEN mande un désinfection quotidisme avec des gengratismes néclés : 2 cuilletées à potage de NEOL par verre d'eux. (Contre l'ageament des detts, soite viely, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néclées sont parfatiement supportées et blen supérieures à l'eau oxygénée.

EMULSION Phospho-Créosotée TUBERCULOSES Bronchites, Grippes, Catarrhes.

dosascuill. MARCHAIS Grippes, Catarrhes.

Calme is TOUX, relève l'APPETIT et GIGATRISE le lésions.

Bien tolérée. — Parfaitement absorbée.

OUATAPLASME du D' LANGLEBERT
Philomogles, Existen, Appendicites, Philothes, Erystolles, Brûlures

La Gérant : O. Ponés.

Paris. -- L. MARSTREUX, imprimeur, 1, rae Cassette.

EAU de RÉGIME des

# Arthritiques DIABETIQUES — HEPATIQUES VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ETAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA 1, place Morand



COLLOBIASES DAUSSE

### COLLOBIASE D/OR

OR COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

### COLLOBIASE DE SOUFRE

AOUFRE COLLOPOAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILLING LABOR SUSINES DAUSSE & Risk Aubriot PARIS

### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

OPOTHERAPIE EOUIVALENTAUX ORGANES FRAIS DESSIDERTION RAPIDE 🗼

VERS O: DANS LE VIDE \* · · · · \*

NI AUTOLYSE NI CHALEUR

PILILIES CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS 2 à 8 par jour

GASTRIOUE, ENTÉRIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE.THYPOÏDIEN RENAL SURRENAL etc.

0000000 DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES .26, Rue du Four.26, PARIS

MILLER

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### J.-P. LAROZE SIROPS

à l'Iodure de Potassium, à l'Iodure de Sodium,

Une cuillerée à potage contient exactement i gr. d'iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.

INDICATIONS Artériosclérose au début, Angine de poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & Cie, 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

HUILE GRISE VIGIER à 40% . 2 fe 25

12, Bouley. Bonne-Houvelle PARIS

SERINGUE spéciale du Dr Barthélemy, modèle VIG ER à 15 divisions.

O gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

### ISAVON DENTIFRICE VIGIER

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir. La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

### COOUELUCHE SULFOLÉINE ROZET

CSeH26 Se (Anti-) 4 012 ... SPÉCIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à 5 cuill. à calé, dessert ou mope selon l'age - 6, R. A.b.e.l., PARIS

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Maghrétique, Surrénat, Thyrnique, Hypophysatie.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Rue Abel, PARIS





du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

CONSTIPATION-COLITES

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS





Glycérine Solidifiée

Le plus Puissant

des Décongestifs



# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malada, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microblennes

lode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/...

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. - Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes,

VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL

(exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

T.A

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 15 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIo) ARONNEMENTS :

Paris et Départements. . Union postale..... 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmelogique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrège, eur ca Professeur en chef do la Maternité. J.-L. FAURE Professeur agrégé. Chirurgieu de l'hômital Cochin

appris à aimer.

- DIRECTION SCIENTIFICES -

M. LETULLE

Medecin de l'hônital Saint-Antoine, Membro de l'Académie de médecine

F. JAYLE

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -H. ROGER Professeur de Pathologie expérim., Medecin de l'Hôtel-luen, Membre de l'Académie de medecine. SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durce de la querre et jusqu'à nouvel ordre.

40 fr.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

R. Dalimer. - La toxicité du chlorhydrate d'émétine, p. 33.

Pierre-Robin. - Considérations sur la chirurgie de guerre et la restauration fonctionnelle du maxillaire inférieur dans les cas de fractures avec perte de substance, p. 35.

Sociétés de Paris : SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 37.

Société de Chirurgie, p. 38. Société de Médecine légale, p. 39

Académie de Médecine, p. 50.

Analyses, p. 40.

Chroniques et nouvelles : F. Helme. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. HOPITAUX ET HOSPICES

NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D. Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

# ULMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15 Rue de Rome, PARIS

COLLOBIASE **DE SOUFRE** SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

PETIT BULLETIN

Plaidoyer pour les médecins grecs

amis de la France.

de M. le médecin-major Phocas, aussi connu par

ses excellents travaux que par son amour ardent

me demande de plaider la cause des médecins

hellènes, restés dans leur pays et qu'on vient

de jeter en prison pour avoir trop chéri la France,

cette seconde mère que tous les Grecs avaient

Mon plaidoyer est superflu parce que M. Pho-

cas s'est chargé de l'écrire et je n'ajouterai

rien à ses lignes éloquentes; ensuite, mon geste

aurait-il la moindre valeur? Il est permis d'en

douter, si l'on réfléchit aux intrigues qui se nouent

et se dénouent en cet Orient, plus que jamais

le pays de l'instabilité et de l'irrésolution... Je

n'insiste pas, car j'entends grincer à mes oreilles

le bruit des eiseaux de Dame Censure, auxquels

j'ai eu jusqu'ici le grand bonheur d'échapper.

D'ailleurs, l'intrigue grecque est, en ce qui nous

concerne, nous médecins, de portée trop haute

pour que, délaissant le point de vue particulier,

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

FOURNIER

SELS BILIAIRES

Lithiase, lotères , Entéro-Colite

kératinisés, dosés a 0,20 centi

ntoires FOURNIER Frères, 26, B. de l'Hôpital. Panis

DIGITALINE orietallism

BILEYL

de la France. Notre confrère, qui est Français, il est professeur à Lille - et d'origine grecque,

l'ai reçu, il y a quelque temps déjà, une lettre

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine
Professeur de climpue medicale,
Membre de l'Assilin
et de l'Academie de médecine.

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Boucicas Membre de l'Académie de méde

clin, gynécologique à l'hôp, Broca, Secrétaire de la Direction. Chef de clin.

je ne mette pas en relief les problèmes d'ordre



général qu'elle soulève.

Vous n'ignorez pas que la France, pour parler seulement d'elle, jouait naguère en Grèce un rôle effectif des plus considérables. Grace à l'admirable foyer de l'École française d'Athènes, où venait se perfectionner l'élite de notre Université, nous étions là-bas de véritables suscitateurs d'àmes. Nombre de jeunes Grees prenaient à Athènes les grades universitaires français : il y avait des sessions de baccalauréat, on y faisait des conférences, bref, nous y entretenions une flamme incomparable.

Les professeurs de nos Facultés, qui de leur côté allaient chaque année en mission à Beyrouth pour faire subir des examens aux élèves de notre . Rcole française de médecine, ne manquaient jamais de passer par le Pirée. Or, peut-on approcher de l'Acropole sans avoir le désir de s'y arrêter pour lire encore la prière de Renan à la clarté de la nuit lumineuse?

Eh bien, ayant eu l'honneur, il y a quatre ou cinq ans, de recevoir à ma table M. le professeur Hougounencq, doyen de la Faculté de Lyon, je fus tellement bouleversé par son récit éloquent sur la transformation de la Grèce et des Grecs.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO (Lioung)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usago oxterne.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesu

MASSON ET Co, éditeurs, PARIS

Vient de paraître :

### Ophtalmologie du Médecin praticien

PAR LE D' Alb. TERSON

1 vol. relié, 480 pages, 347 figures. 12 francs.

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolére que 606 et néo-606 (914)

DOSES TRACTIO! NEES: 10 centigr. tous les 6 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

No 4 40 Lawrenn 4047

The PRESENT MEDICALLY OF

marque la différence entre les deux races. ldéalistes naïfs, nous en étions toujours à Canaris et à Navarin! Comment la Grèce pourraitelle jamais oublier sa seconde mère, clle qui, au moment où se signait la paix des Balkans, n'avait pas hésité une seconde à exciter le ressentiment du rancuneux Cobourg, tvran de Bulgarie, en appuyant de toute l'influence française les revendications de ses amis hellènes?

Ah : pour l'amour du Grec, soull'rez qu'on vous embrasse !

comme disait Molière. Nons aimions la Grèce, non pas à l'exemple de M. Perrichon, pour les services que nous lui avions rendus, mais pour la gratitude que le monde entier lui devait. Supprimez le siècle de Périclès, supprimez Aristote supprimez Platon, supprimez Homère, et tout dans le passé lointain s'écroule dans la barbarie !

Evidemment, les raisons qui faisaient la base de notre politique n'étaient pas sans valeur; les impondérables ont leur part dans l'histoire des peuples; malheureusement, ils ne sont pas tout. Les yeux fixés vers les étoiles, nous nous étions laissés choir dans le puits, en ce sens que nous n'avions pas su voir les transformations dont la planète avait été l'objet. A l'idéal ancien, tout immatériel, s'était substitué, pour ainsi dire à notre insu, une conception grossière et plate de la vie. Celui-là serait le plus puissant, le plus écouté, le plus influent, qui apporterait les meilleures solutions matérielles au probleme de l'existence :: « Je vis de bonne soupe et non de beau langage »! Produire, usiner, bien acheter, bien vendre, devenir riche, avoir, pour defendre ses trésors, de nombreux soldats faisant bien le pas de l'eie, tel était le but vers lequel chacue marchait impitovablement, en Grece comme ailleurs, ò philosophes! ò poètes! Et c'est cela que nous ne sumes pas comprendre assez tôt!

Tant que le loyal roi Georges régna sur les Hellènes, notre influence put se maintenir, mais des qu'on l'ent assassiné, nos rivaux prirent le dessus. Si à ce moment nous avions compris qu'il fallait éduquer notre peuple, l'initier aux choses du debors, aux transformations de l'univers, si l'on ent dépensé un peu plus pour envoyer, deux on trois années, dans les Balkans, nos jeunes maîtres, comme on envoie en Algérie les médecins militaires, si nos consuls eussent été au courant des questions économiques, si... et si... et si ... Mais en proie à nos discordes intestines, avions-nous le temps de regarder ce qui se passait à l'étranger?

Et puis, qu'importaient les classes dirigeantes, après tout? N'avions-nous pas les peuples pour nous? Hélas! Si les classes dites dirigeantes ont perdu, comme je vous le répète souvent, leur influence chez nous, elles l'ont conservée intacte au dehors. Etc'est cela que, pour la plupart, nous n'avions pas compris.

Je dis « pour la plupart », car de jeunes médecins des hôpitaux de Paris et de province, dont je regrette de n'avoir pas les noms présents à la mémoire, avaient, eux, senti d'instinct qu'il y avait en Grèce quelque chose à faire, un apostolat à tenter. Sur l'invitation d'un des maîtres de la médecine de là-bas, que je ne citerai pas, et pour cause, dix des nôtres devaient, en Août 1914, aller passer un mois à l'Université d'Athènes afin d'y enseigner notre art. Des cours de vacances avaient été organisés et c'est miracie que la mobilisation n'ait pas surpris là-bas nos nouveaux

Croisés. Mais cet effort, qu'on ne saurant trop louer, qui l'encouragea, qui le connut?

Présentement, on nous dit qu'il faut lutter pour les médecins francophiles emprisonnés. L'Académie s'est occupée d'eux, le Gouvernement suivra, assurement, mais le mal est fait. Et que vaut la thérapentique, en politique comme en médecine, si l'on ne s'est d'abord occupé de la prophylaxie? Je ne doutepas, certes, que nombre d'Hellenes ne nous soient restes attachés, le mouvement vénizéliste le prouve du reste : toutefois je crains fort qu'il s'agisse-là surtout des vieilles générations. Les jeunes sont-elles bien pour nous? Qui peut le dire? Et sans la jeunesse, que vaut un mouvement?

Quoi qu'il en soit, je souhaiterais que la comédie grecque, aux cent actes divers, servit de leçon à nos maîtres de l'Université et à nos maîtres tout court. Nous n'avions pas assez prévu la guerre, c'est entendu, parce que nous la croyions impossible, mais la paix, nous sommes surs de l'avoir, ct peut-être plus vite qu'on ne pense. Or, ne serions-nous pas coupables de ne pas prévoir la paix, je veux dire l'après guerre ? Pourquoi, des maintenant, ne pas étudier la formation de l'armée civilisatrice qui ira remplacer l'armée de la

Je demande bien pardon à M. Phocas d'avoir écrit aussi longuement en marge de son plaidoyer ; mais les points que je me suis ellorcé de mettre en valcur ne viennent-ils pas à l'appui de ses arguments et n'en augmentent-ils pas la solidité? D'antre part, ne devons-nous pas, chemin faisant, énumérer nos fautes, en expliquer la pathogénie pour n'y point retomber à l'avenir? Nous savions peu de chose du monde et des hommes, apprenons à les mieux connaître; nous vivions derrière notre muraille idéaliste, perçons-y quelques fenètres sur le réel; nons pensions être indépendants du voisin; la guerre a montré à tous, belligérants et neutres, combien les peuples



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Vaccin antigonococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS

Vaccin antistaphylococcique curatif FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc. S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX : Boite de 1 dose : F 3 \_ Boite de 6 doses : F 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES

92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

SYPHILIS & PALIIDISME

(Combinaison d'Hectine et de Mercure), plus actif. le mieux toléré des sels mercuriels PILULES FOR PRINT HE CHIEF CONTROL TOURS FOR SETS IN STORY TO PILULES FOR PRINT HE CHIEF CONTROL TO THE CONTROL

Laboratoires & PHECTINE, 12, Rue du Chemîn-Verk à Villeneuve-la

Le plus Puissant Reconstituant général

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Sign Uttérature et Echanten; Sett. à NALINE, (l'aniviller

étaient solidaires des folies d'un seul et combient les phénomènes sociologiques étaient étroitélient liès. Enfin, cotiline noiss ne voitoins plàs renoncer à la placé que fois Polius viennièit de nous reconquérir dans l'univers. à la pointe de leurs batonnettes et par le sacrifice de leur sang, organisons-nous dés à présent poilt assurer partont cette cónquête des âmes. Dâtis le Nouveau-Monde, à l'heure actuelle. Diffaque sur l'écran du cinématographe s'inscrit le flom de Verdin, toid le public se lève — monvéllient sjoilitaire admirable — pour acclamer, collire le caporalisme, les défenseurs des libertés hilliaintes. Profitons de cette ardent avant qu'elle ne se refroidissee.

hes soldats instruits, les officiers subalternes alls hous manquent pas pour eet effort d'après-gièrre; mais les eluels, on sontils? Quel est e d'and-Maitre de l'Université qui va s'occuper de la mobilisation des enseigneurs chargés de répandre aut dehors la honne parole? C'est très oil dit évuible rêtre connu, de voilloi être apprécié, mais encore faut-il accomplir l'effort nécessairé.

J'en ai, au surplus, assez dit et je passe la păfole à notre confrère le professeur Phocas, qui voudra bien transmettre actous les jeunes Hellenes, vietlimes de leur amour pour la France, l'hommage de notre pieuse reconnaissance.

### Monsieur et três honoré confrère,

Vitts collumbase Sana thouth le verit emis pur l'Armidemie de Médechie, dans au derhière séance, in Laveite des défections greas qui effev se la l'aveite de mais considérais greas qui effev se la l'aveite de l'

très émm de la nouvelle, que j'ài lue dans les journaux, de l'arrestation de nos confrères, et j'ai attiré l'attention sur ces faits. MM. Ghantemesse et Widal ont bien voults présecté la closé à l'Acadèmie.

Ne sernit-il pas possible, de votre cote, de souligner les falls dans les chroniques que vous écrivez dans La Presse?

Je réuls que vous évez éefit une page utile sur les amis étrangers qu'il ne faut pas négliger. Mais quand ees amis souffrent et se font emprisonner pour la France, — alors qu'il serait si farile pour cux de se désintéresser et de jouir de leur situation acquèse, — n'est-ce pas une preuve d'amitié digne d'être relatée et n'est-ce pas notre devoir de élevelure à leur venir en albe?

Gest linis eres condillons que je viens vous demander votre appui. Je suis persuadé que vous trouveres les termes escrets pour caractériser les ignobles procédés du roitelet de Gréve, ninsi que le benu dévouement de noconi.

Veuillez ngréer, Monsleur et très honoré Confrere. Lussurance de mes meilleurs sentiments confraterants.

> Pour copic conforme, F. Helme.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Donier (liustave), médvein-mojor de 1ºº el. (active), chet de l'ambulance 234: très hon chef de service, ènergique et vigonreux. S'est fait apprécier par sa manière de servir depuis le début de la campagne.

— M. Thomas (Jenn; médecin-major de 1<sup>re</sup> classe à un hapital d'évacuation d'une armée : a dirigé avec compéhace, au debut de la campagne, un groupe d'ambulances. A montré beaucoup d'activité, de zéle et de dévouement dans les honctions spéciales dont il est chargé.

— M. Antóine (Roger), médvelhamajor de l'elasse à un groupe de brâneardière ditishonaires : mêdelachehel de service d'un régiment d'infanterie depuis la mobilisaitou, s'est signale par son absolu méqués du danger. Dans les circonstances les plus périlleuses, a teujoins déplayé un courage à toute "preuve et assuré dans des situacies descendifiques."

circostances difficiles l'éraceation de aombreux blessée.

— M. Clement l'éranoul, méderin-aujor de 2° elassee,
direction du Service de Santé d'un groupement : chirurgiet de valorir qui na cessé de rendre, depuis le début
de la campagne, des services signales par son zèle et son

### FACULTÉ DE PARIS

L'avancement des médecins auxiliaires. — Les médecins auxiliaires des clauses 13, 43, 10 et 16, ont prié M. Landouzy, doyen de la Yaculté de Mélecine, d'imprayer, auprès de M. Le sous-secrétaire d'Etat di Service de Souté, la pétition qu'ils loi ont adressée, à l'effet d'obtenir de l'avancement en faveur de caux d'entre en xpi nuraient fait preuve de capucités dans les fonctions qui leur ont dét confiées.

M. Landona, west empressé dinterrenir appres de M. le sansaceritien d'Ent du Service de Santa qui lui a fait connaître qu'il était d'accord avec lai pour tenover légitiques les supàriitions des médicins auxilimires; qu'il a avait pas attendu leur petition pour s'efforcer de leur ouner sails-faction et qui un'réglement, réjondant certainement aux deviderats des petitionnaîtres, était achrève depuis un certain temps; que cer fejlement était sur le point de paruitre et avariat déjà vu le jour sans des rirecustames indépendantes de la volonit de ses unteur-

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hópital des Enfants-Malades. — M. H. Mény, professeur agrégé, a commencé le vendredi 12 danvier, à Il heures du matin, des leçons de Séméiologic clinique élémentaire et les cominuera les vendredis suivants.

### NOUVELLES

Organisation chirurgicale dans l'armée. — Le sous-secrétaire d'Rat du Service de Santé vient de prendre différentes mesures d'organisation chirurgicale à l'armée.

Dans chaque armée, un chirurgien consultant a été

Dans chaque armee, un chirurgien consultant a été choist parmi les mastres qualifiés par leurs titres scientifiques ou hospitaliers.

De meme, pour appliquer aux armées les méthodes qui ont fait leurs preuves sur le territoire, on a désigné des

chefs de secteurs chirurgicuux pour chaque corpus d'armée.

Enfia, ont été constituées des équipes chirurgicup d'armée.

Infia, ont été constituées des équipes chirurgicup mobiles destiniées à servit de rebort uux formations sanitaires dont le fonctionnement devient intense. L'intérêt de 
cette dernière innovation réside suritout dans extie organisation d'une équipe composée d'un chirurgien et de sedides habitucis, d'aide-chirurgien, onsethésiels, infirmières

spécialisés .

(Voir la suite page 38.)

# L'Aspirine Usines du Rhône

est vendue à l'étranger sous le nom de

### RHODINE

Comprimés de 50 centigrammes en tubes de 20 comprimés.

SPÉCIMENS A LA DISPOSITION DE MESSIEURS LES WÉDECINS

### ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Amponies de 1 et 2 cc. (12 par boite). - Amponies de 5 cc. (6 par boite) et de 10 cc. (3 par boite).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

### Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

NUCLÉATOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude chimiquement pur)

A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoide, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLÉATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc. NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE e de Soude méthylarsiné chimiquement pur

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. —En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le **Nucléatol injectable**.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS e de Nucléophosphates de Chaux et de Sonde méthylas

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique. Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

Complètement indolore

Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.
(3 gr. 02 ctg. de Methylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

ABORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enlants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19. Rue Charkampf, PARIS. Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nome eux similaires

parus depuis notre communication au Congrès International de Med

## des Antiseptiques URINAIRES



## Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

### **HENRY ROGIER**

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS

Affectations des médecins auxiliaires, des pharmaciens auxiliaires et des dentistes militaires. Le sous-secrétaire d'Etat du Service de Saaté militaire vient de décider que l'affectation des médecias nuxiliaires, des pharmaciens nuxiliaires et des deatistes militaires séra faite d'après les règles suivaates

io Un classement géséral des médecins auxiliaires, des pharmaciens auxiliaires et des deatistes militaires inaptes au service nriné est établi par classe de mobilisation. Pour ténir compte des charges de famille, chaque enfant catégorisera son père dans la classe de mobilisation immé-

diatement supérieure. Dans chaque Elasso de mubilisation, la liste sera éta-blic par ofdre alphabetique :

2º Les médeclus auxliaires, les pharmacleus auxiliaires et les deatistes militaires, aptes au service armé, dés classes les plus jeunes seront appelés à servir aux armées et suivant les aécessités aumériques;

3º La relève ae sera effectuée que pour cause de mala-

4º Le remplacement des aiédecins auxiliaires, pharmacieas auxiliaires et deatistes militaires relevés sera assuré par ceux qui, dans chaque catégorie, soat placés en tête de la li-te établie comme il est dit plus haut et en service à l'intérieur :

5" Les médecias auxiliaires, pharmacieas auxiliaires et déntistes militaires évacués du froat pour blessure ou maladie, une fois recoanus aptes, seront catégorisés à noung alphabétique dans la classe de mobifisation où les situent leur àgé et leurs charges de famillé; et reprendroat na tour de départ pour lequel il n'est pas compte de leur séjour au front ;

6º Les volontaires sont ou maintenus aux armées s'ils y sont déjà, ou inscrits en tête de la liste de départ, quelle que soit leur classe. Il en sera de même pour les médècins auxiliaires qui appartiennent à l'armée active.

D'autre part, M. Justin Godart a décidé que l'inaptitude

des médecins auxiliaires, pharmaciens auxiliaires et dentistes militaires appartenant au service armé sera prononcée suivant les règles appliquées aux officiers.

## **Broméine** montagu

SIROP (0 03) PILULES (0.01)

MMPOULES (0.02) SCIATIQUE

INSUMNIES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Garde-maiade diplômée hôpitaux recevrait chez elle ensionnaire malade ou infirme, femme ou enfaut Chambre aérée sur square. - Ecrire P. M., nº 1506. Docteur delicterait table examen. - S'adr. faub.

Saint-Märtin, 90. Docteur, id ans, parlant pl. langues, feralt rempl. Paris, grande ville province. Cole d'Azur, stat. hiver-nale. — Ecrire P. M., nº 1554.

Compagnie Navigation Mixte a Marseille demande deux dobietirs eti medecine, medecine sanitaires ott non. Ligne Algérie-Tunisle. Très urgent. — S'adresser au médééin-éhef, 1, qual Joliette.

Médecin militaire retraite cherche emplei eli poste médical, feralt remplacement. - Ecrirc à Mai Pérron. av. de Saint-Mande, Paris,

C. P.-L.-M. signale l'absence d'un médecin au

Teil (Ardèche). Elle accorderait volontiers la gratuité du voyage aller et retour (sur son réséau) au médécin de bonne voloaté qui serait disposé à aller s'établir en ce point, pendant la durée de la guerre, et lui conficrait l'intérim du service de la section médicale correspondante (honoraires 1.800 fr.). S'adresser au Secrétăriat du Service médical de la gare de Paris, 20, bd Diderdt, de 9 à 11 h. et de 2 à 5 h. Téléphone : Röquette 60-93 (668te 10.

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURÉ préparée avec des fruits appropriés sur place mêmb au PARA-BRĖSIL

Dépôt général a Paris : 4, av. Daubigny.

ÉMULSION Créosoté. TUBERCULOSES Branchites, de 3 à 6 cutil. MARCHAIS Grippes, Catarrhes.

Caime la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE te lésions. Bien toleree. - Parfaitement abs OUATAPLASME PANSEMENT COMPLET

Phlégmasies, Eoxéma, Appondicites, Phlégmasies, Eoxéma, Appondicites, Phlébitss, Erystpèles, Brûlures

Le Gérant : O. Porés.

Paris. - L. Managery incriment, 1, tuo Cassette

# GOL Granulé D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

### PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE "

Échantillons et Vente en gros : MARIUS SESTIER, Pharmacieu, 9, Cours de la Liberté -

Antipyrétique et Analgésique. - Pas de contre indications. - Un à deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication energique des déchéauces organiques de toute origine. - Ampoules, Cachets et Dragées Opothérapie sanguine):

### la FIEVRE TYPHOIDE Immunisation et traitement

### ENTEROVACCIN LUMIERE PAR

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction

LUMIERE

PERSODINE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

### TULLE GRAS LUMIERE

Pour le traitement des plaies cutanées. l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hemorragie. Active les cicatrisations.

## OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais-

### RHEANTINE UMIERE

Vaccinothèrapie par voie gastro-intestinale des uretlirites aigues et chroniques et des divers états blennorrhagiques. - Quatre aphirales par jour, une heure avant les repas.

et INFECTIONS

DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue floche PARIS

Traitement

par is --Rhodium B Colloidal électrique AMPOULES de S em

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHENIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

MARIUS FRAISSE. Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS

Téléph. 682-16.

## CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication

ARTISEPTIQUE DÉSIRFECTART YSOL

ECHANTILLON SEATUR EII. les Heceours qu'en font le demand à la COURTE PRANÇAISE DU LYSOL II. Ros Farmonter, LYRY A



MAZSON et C'e, 120, Boulevard Saint-Germain. ABONNEMENT : Paris, 20 fr ) fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

ECHANTILLONS LABORATOIRE D'HYPODERMIE DE PARIS SEDOR SÉDETH OU SYSTÈME NERVINA nodique-Analgésique de 12 Ampoules 475 L. LECOQ Pharmacien de HClasse L. LECOQ Pharmacien de HClasse conce de Sources Physics de Chargon 15, Avenue Pernichont, xvi Par

sont toulours à la disposition du-

CORPS MÉDICAL

L.LECOO

15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

PLASMA MUSCULAIRE extra SUCCOMUSCULINE PLASMA MESCULAIRE extra à troid, 100 grammes de viande de houf par cuillerée, — CHAIX & C'é, 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

## EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules .. Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12. Borley, Bonne-Monvelle PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 6 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 & 6 par jour.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Rue Abel PARIS

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS

++



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage

Polissage







Laboratoire d'ess



vienet fib Libbtes

MANUFACTURE FONDÉE EN 1850



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE` CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS ; Paris et Départements. . Union postale..... 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu. F. BONNAIRE

Professeur agrégé, couchour ou Professeur en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professeur strege, urgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFICUE -

L. LANDOUZY
oyen de la Faculté de médecino
Professeur de cinique médicalo,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecino.

M. LETULLE

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, Membre de l'Académie de médecine.

LE MÉDECIN

L'ASSISTANCE AUX TUBERCULEUX RÉFORMÉS

Beaucoup de médecins connaissent mal l'effort

M. LERMOYEZ Medecia do l'hôpital Saint-Antoine, Membro de l'Académie do médecine

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Ilètel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Los Burcaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

rien contre l'alcoolisme, pourvoyeur de la tuber-

Aujourd'hui, tout est ehangé. La lutte est en

bonne voie et, chose rare chez nous, l'impulsion

vient d'en haut, suivant un plan bien concu; s'il y

manque encore beaucoup de choses, les éléments

sont cependant déjà suffisants pour légitimer tous

les espoirs et les médecins sont assurés de trouver

dans l'Administration, tant civile que militaire.

Oh! je sais bien, le temps manque. Les méde-

eins de l'arrière, âgés ou fatigués, sont déja très

occupés par les soins à la population civile, par

des services d'hôpitaux militaires. Je pense ce-

pendant que l'effort contre la tuberculose doit,

pour eux, primer les autres, et qu'ils ne doivent

pas laisser passer cette occasion unique, pour

Il suffit pour cela qu'ils s'imprégnent de l'esprit

et du but de l'organisation aetuelle et qu'ils

sachent réunir autour d'eux les bonnes volontés.

Celles-ci abondent; les millions qu'ont absorbés,

pendant plusieurs années, les œuvres antituber-

culeuses le prouvent assez. Mais clles manquent

le but, -- Îe passé le démontre trop -- quand

elles ne sont pas dirigées par des compétences.

A nous d'imprimer eette direction pour éviter les

### SOMMAIRE

Articles originaux:
Victor Paucher. — Traitement de l'uleus duodénal; Rastro-entérostomie et exclusion pylorique, p. 41.
Prosper Merklen et G. Heuven. — Néphrites sèches

et syphilis, p. 44.
Léon Bizard et Paul Blum. — L'urétrite chronique

Léos Bizano el Pau. Blux. — L'urétite chronique blennorragique chez la femme, p. 46. L. Lexairr. — Une attelle métallique malféable pour la construction d'appareils de fractures provisoires et définités, p. 48. Camille Liax. — De l'insuffisance cardiaque, sé-quelle de l'inixication par les gaz chiorés, p. 49.

Mouvement médical :

M. Romme. — Quelques travaux américains sur la physiologie et la pathologie gastriques, p. 49. Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICALE DE LA N° ARMÉE, p. 50. RÉUNION MÉDICO-CHIEURGICALE DE LA V° ARMÉE, p. 52.

Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 53. Société de Pathologie comparée, p. 53.

Société de Neurologie, p. 53. Société des Chirurgiens de Paris, p. 51. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 54.

Analyses, p. 55.

Chroniques et Nouvelles : Dr L. Guinon. — Le médecin dans l'assistance aux tuberculeux réformés.

D' GEORGES DUMAS. - Th. Ribot. LIVERS NOUVEAUX. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

SOMMAIRES DES REVUES. NOUVELLES

AISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

## LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

## Sirop DERBECO

à la Grindelia Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

Culture liquide

ratoires FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital, Paris Antisyphilitique très puissant

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

LOBIASE DE SOUFRE THYDRARGYRE COLLOBIASE **SULFHYDRARGYRE** 

### l'aide et l'appui désirables. Il serait donc impardonnable que, devant ce nouvel état de choses, ils restassent inactifs.

entamer la lutte.

erreurs décourageantes.

qui tend à organiser, dès maintenant, la lutte contre la tuberculose. Parmi eeux qui en savent l'existence, quelques-uns sont insuffisamment renseignés sur son fonctionnement. D'autres, encore trop nombreux, doutant de sa valeur, affectent à son égard un scepticisme ou une indifférence regrettables.

Pour instruire les uns, convaincre ou encourager les autres, j'ai écrit ees quelques lignes.

Avant 1916, la lutte contre la tuberculose n'était faite que de projets. Nous n'avions, pour la combattre, que notre action isolée, quelques maisons de cure, une dizaine de sanatoriums et des hôpitaux marins pour enfants. Presque sans armes, nous ne pouvions lutter. Aussi quand on traitait cette question entre médecins, on n'entendait que paroles de découragement. Quand l'Administration nous demandait de « déclarer » la tuberculose, nos sociétés professionnelles répondaient : « pourquoi cette manifestation désagréable pour nous, inutile à nos malades, alors que le Gouvernement, l'Administration sont incapables d'agir contre la tuberculose, et ne font

DIGITALINE oristallisée

## NATIVELLE

Ferment lactique Fournier

Granules - Solution - Ampoules.

Culture séche

## Succédané du Salicvlate de Methyle, inodore. RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Benidement shearhable cans irritation de la nesu

## PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS XXV° Année. - N° 5. 22 Janvier 1917

A l'heure aetuelle, l'organisation antituberouleuse repose sur deux centres d'action représentés par deux comités :

1º Le Comité central d'Assistance aux anciens militaires tuberculeux, 5, rue Las Cases, présidé par M. Léon Bourgeois, est une émanation de la Commission permanente de préservation contre la tuberculose qui, depuis 1913, en collaboration avec la Direction de l'hygiène publique au Ministère de l'Intérieur, étudie les moyens de lutte et a préparé la plupart des lois d'hygiène promulguées dans ces dernières années.

Comme elle, le Comité central C. A. M. T. réunit des compétences médicales, hygiéniques, économiques, administratives et philanthropiques et se préoccupe de tout ce qui concerne la prophylaxie. À l'image de ce Comité central, les présets ont constitué des comités départementaux et, dans quelques départements, il s'est fondé des comités locaux. Les uns et les autres doivent rechercher et prendre en surveillance les tuberculeux réformés de leur circonscription qui leur sont signalés ou adressés par la Préfecture ou les Mairies.

Leur fonctionnement repose essentiellement sur la Visiteuse, agent dont Malvoz, de Liége, et Calmette, de Lille, ont montré l'utilité. C'est la visiteuse qui pénètre dans la famille du réformé. lui enseigne les précautions d'hygiène indispensables, combat les erreurs, découvre les misères, évalue les besoins, apprécie la valeur morale et intellectuelle du milieu. Elle est l'auxiliaire indispensable du médecin;

2º Le Comité de protection du réformé nº 2 (P. R. 2), fondé et présidé par M. Millerand, a pour mission d'aider, secourir par tous les moyens, cette catégorie de réformés, mais ceux-ci étant en grande majorité tuberculeux, il a été conduit sur le même terrain que le C. A. M. T.

Pour éviter un double emploi, les deux comités ont établi leur collaboration de la manière suivante :

La P. B. 2 assure l'assistance matérielle donne les secours en nature, bons de viande, de lait, d'épicerie, les vêtements (par l'organisation de vestiaires), assure des places et emplois aux réformés, du travail à leurs femmes, etc.

Le C. A. M. T. prend toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie, à la protection de la famille, aux soins du malade, à son hospitalisation. Il lui fournit crachoirs de chambre et de poche, thermomètres, stérilisateurs, sacs à linge, mouchoirs, désinfectants, un lit s'il y a lieu. Il lui assure les soins d'un médecin et la visite fréquente de la Visiteuse.

Pratiquement, voyons comment cela peut fonctionner :

Le Comité départemental d'Assistance, rattaché à la Préfecture, est l'élément fondamental, puisqu'il existe partout. La P. R. 2 a désigné un délégué ou une déléguée, qui dispose d'un budget mensuel, proportionné au nombre des réformés secourus. Il importe, pour le bon fonctionnement des secours de toute sorte, que le délégué de la P. R. 2 soit admis ou pris dans le Comité d'Assistance C. A. M. T

Avec ces éléments, le Comité local établit une « permanence ». Pour cela, il suffit que le réformé soit assuré de trouver, deux ou trois jours par semaine au plus, et pendant quelques heures de la matinée ou de l'après-midi, une porte ouverte pour recevoir les renseignements et secours dont ila besoin, - que cette permanence soit accessible, et non pas au 2º étage des bureaux d'une Préfecture. Il faut une porte uccueillante, d'accès facile et non un bureau administratif, tenu par des employés.

Le réformé sc présente. Le délégué ou la Visiteuse (une même personne peut représenter à la fois le Comité départemental et la P. R. 2, ce qui permet aussi d'accueillir les réformés pour cardiopathie, gastropathie, etc.) l'interroge, cause avec lui, fait l'enquête, établit la fiche tournie par le C. A. M. T. et celle de la P. R. 2 (date et cause de la réforme, situation avant la guerre, salaire, situation de famille, etc.). Cette enquête sociale. basée sur l'interrogatoire du malade, doit être complétée par une enquête à domicile. Celle-ci devient la première démarche si le réformé est retenu an lit.

Alors commence l'action de la Visitense, action morale, hygiénique, protectrice et bonne conseillere par-dessus tout; pour être complète, elle exige de celle qui l'accomplit des qualités morales, techniques, pratiques que nous attribuons à l' « Infirmière Visiteuse » moderne. Peu de femmes, à l'heure actuelle, réunissent ces multiples qualités.

Qu'importe! il faut agir et c'est là que doit intervenir le médecin ; c'est lui qui doit former les Visiteuses : c'est son devoir et son intérêt, s'il accepte réellement d'entrer dans la lutte antituberculeuse. Il leur enseignera, en évitant les exagérations qui éloigneraient de cette mission des mères de famille, les données essentielles de la contagion tuberculeuse, les moyens de protéger les familles, les enfants, la manière de traiter les crachats, etc.. Il trouvera, s'il est besoin, les éléments de ce petit enseignement dans la brochure rédigée par le professeur Letulle, secrétaire du Comité Central de la rue Las Cases, et dans un petit traité du D' Follet, de Rennes.

Mieux encore, si le Comité départemental peut en faire les frais, le médecin demandera que ses collaboratrices fassent leur éducation dans une « Station Sanitaire » pour réformés tuberculeux (généralement dirigée par une infirmiéremajor tormée à cet effet) ou bien dans le dispensaire Léon Bourgeois à Paris, où le D' Küss fait un enscignement spécial.

Aidé par une collaboratrice intelligente et instruite de sa mission, le médecin voit sa tâche très simplifiée. Il a choisi un jour de la semaine et des heures précises pour recevoir des réformés chez



Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

## des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

BARIER EC

PHOSPHATÉE

CAFÉINEE

THE WALL TO SELECT WHE

PRODUIT FRANCAIS

Médicament régulatour du cour par exentouse.

Adjuvant le plus sûr des cures de déchierurs.

Le médicament de cheix des cardiopables du la Tartier-seide tous, est par le héphique, coque la digitale est fit disprantire les ordiens et la dyspock ren-serve, la prédectives, l'hébuminne, l'héphique, le paut le cardique, le remêde le plus hérotique. Gree la systaic, régulaire le carde a magn. d'unibles et sactions, accident régulaire le cardio magn.

DOSES : 2 à 4 cachots par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÈRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS -1-1-PRODUIT FRANÇAIS

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

4º en AMPOULES

DOSAGE

0 g1. 0i BOITE DE 12 AMPOULES 4 tr. 50

2º en GOUTIES (pour la vele gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Siryel ine 0 gr. 04 1/2 milligr PRIX DF FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  lui, ou mieux, à la « permanence »; il importe, pour la simplification de ses examens qu'il fonctionne dans de bonnes conditions matérielles ; la Visiteuse lui présente le réformé avec sa fiche dejà munie des résultats de l'enquête ; il examino le malade et cherche, par tous les moyens à sa disposition, à fixer un pronostic approximatif, la valeur sociale, la capacité de travail du réformé.

Quelques remarques sur ce point :

Le résormé est le plus pitoyable des tuberculeux. Sa maladie lui a été révélée par la réforme elle-même, sans compensation ; il n'a pas, comme le pensionnaire de sanatorium, reçu du médecin, avec la notion de son état, les encouragements et la promesse de la guérison. Le plus souvent, il n'a pas de médecin attitré. Et puis, « réformé! », cela veut dire à ses yeux qu'il n'est plus bon à rien. Il ne pourra donc plus travailler? Dans les dépôts et hôpitaux où il a « traîné » pendant des mois, il a perdu ses forces et son énergie; revenu à la maison, il se croit ou se sent incapable de reprendre son métier « d'avant la guerre ». Heureux, si se considérant comme une victime méeonnue, il ne pense pas que l'Etat a mangué à son devoir en ne lui accordant pas une pension de réforme. Donc, incapable ou découragé ou révolté, c'est une mentalité à refaire.

C'est la première tâche du médecin; à lui de réconforter le malade, de le rassurer, de le convaincre qu'il est encore bon à quelque chose. A la Visiteuse, conseillée par le médecin, de poursuivre cette tache, en rééduquant la volonté du malade. S'il lui faut changer de métier, le médeein indique la catégorie d'occupations auxquelles il est apte. Et c'est le Comité qui doit placer le malade.

Il va sans dire que cette solution n'est possible que si l'examen médical a été bien conduit, en appliquant au réformé tous les procédés d'investigation (radioscopie et bactériologie), que la ville ou la formation sanitaire voisine mettront à

médecin aura quelquefois la satisfaction de redresser un diagnostic - mais cela devient de plus en plus rare, grâce au per ectionnement du contrôle qui précède la réforme — ou, plus souvent, de trouver des lésions minimes chez un homme dont l'état général a fléchi sous l'influence de mauvaises conditions morales et hygieniques. Ce sont d'agréables surprises; elles permettent au médecin attentif de rendre à la santé et à l'activité d'apparentes non-valeurs.

Le médecin des réformés sait aussi qu'il peut placer pendant quelques semaines dans une des Stations Sanitaires ouvertes par le ministère de l'Intérieur quelques malades légèrement atteints qui n'ont autour d'eux personne pour les soigner et peuvent retirer de ce séjour une amélioration appréciable. Enfin, si le réformé est profondément touché, sans espoir d'amélioration, alité, inutile et dangereux pour les siens, la meilleure solution est l'admission dans un hôpital voisin où il finira ses jours

Mais si Comité et Médecin s'en tiennent là. leur œuvre sera incomplète et stérile. Nous sommes, je le répète, au début de la Yutte antituberculeuse ; il faut eréer une méthode ; les crachoirs, la destruction des crachats, c'est bien, à condition que ce soit bien fait ; mais ce n'est pas assez. L'essence méme de la lutte est la protection des enfants. Voici comment : D'abord, il faut les connaître et cela nécessite l'examen de toute la famille par le médeein. La Visiteuse a déjà vu femme et enfants. Elle a inscrit sur une fiche leurs principaux antécédents morbides, elle les présente au médecin avec ces renseignements.

Leur examen lui révêle maintes choses intéressantes. Par exemple, alors que le réformé n'a qu'une tuberculose limitée ou scléreuse ou enrayée, sans expectoration, sa femme est une phtisique avancée, excavée et contagionnante. C'est elle qu'il faut isoler, surveiller, soigner. Ce qu'il voit encore dans une famille nombreuse, c'est que les plus jeunes sont encore sains ou, au moins, le paraissent à un examen ordinaire. Mais voici un adolescent qui tousse et a la fièvre. Enfin la sœur ainée que l'atelier retient toute la journée, tousse, crache, s'exeave.

Preuve éclatante de la nécessité de l'examen familial, de la fiche familiale. Cette fiche, conque comme le voudra le médecin, doit contenir : nom et prénoms, date de naissance, principaux antécedents, état actuel à la date de l'examen. indications thérapeutiques et prophylactiques et une colonne pour noter la suite donnée à ecs propositions chaque année.

On conçoit facilement l'importance de cette fiche dans la lutte antituberculcuse. Médecin, visiteuses et comité s'y reporteront à chaque instant pour organiser l'assistance.

Et ce n'est pas un gros travail. Oucl est le médecin qui ne trouvera, dans sa clientèle, femme ou jeunc fille pour remplir sous sa dictée et ranger ces précieuses fieles.

Et maintenant, il faut agir : La véritable prophylaxie sociale commence. Le médecin va demander au Comité le moyen de protéger ces enfants et je les énumère :

1º Moyens hygiéniques :

a) Amélioration du logement; le Comité peut et doit trouver un logement plus sain, plus aéré et plus large qui permette de donner au malade une chambre on an moins un lit.

b) Meilleure alimentation, les bons de viande, d'épicerie que fournit le Comité, aidé des fonds de la P. R. 2 atteignent ce but;

2º Moyens médicamenteux. - Ouelles que soient les convictions du médecin, on s'accorde à reconnaître l'efficacité des sels de chaux, de l'huile de foie de morue, de la viande crue à petite dose, etc... Que le Comité les donne et que la visiteuse en surveille la consommation. La permanence a une balance, des thermomètres; la



visiteuse constate ainsi les résultats qui feront la joie du médecin.

3º Moyens climatériques. Placements à la campague temporaires ou définitifs. Voilà le moment pour les membres du Comité de manifester leur convietion et leur dévouement. Le médecin leur explique que, malgré l'hygiène et l'antisepsie du logement, la tuberculose frappera les enfants si on les laisse en contact permanent avec le ou les malades et, par contre, que des enfants même déjà atteints, dans leurs ganglions par exemple, se défendront bien si on leur évite des inoculations nouvelles, si on prévient les poussées d'évolution par des envois à la campagne. Or, l'expérience montre qu'un séjour annuel de plusieurs mois, ou mieux encore, deux séjours annuels d'au moins un mois sont un moyen efficace; l'enfant se contagionne davantage pendant l'hiver, parce qu'il vit plus près de ses parents et sa tuberculose évoluc an printemps à la suite des mauvaises conditions hygiéniques de l'hiver; c'est donc en toute saison et même parfois en hiver qu'il faut donner le « changement d'air » nécessaire. Il faut avoir des asiles toujours ouverts et organiser entre les enfants protégés un roulement régulier.

Où et comment? L'organisation variera suivant les conditions climatériques, géographiques, économiques de la région, Elle pourra:

 d) Ûtiliser une œuvre déjà fondée et permanente (hôpitaux marins de Banyuls, Saint-Trojan, Moulleau-Arcachon, etc.), une œuvre privée, de placement à la campagne;

b) Ou fonder une colonie particulière;

c) Ou placer les enfants chez des paysans sains;

d Enfin confier les enfants aux membres du

 Le dispensaire sera un jour un Institut officiel, administratif: la loi en a prévu l'organisation et le fonctionnement. En attendant, le budget des comités, aidé de subventions municipales et départementales suffira. Le plus Comité; ici apparaît la nécessité d'introduire dans le Comité des personnes ayant à la campagne des propriétés, fermes, maisons ou châteaux, pouvant recevoir les enfants des réformés; on sait quels services a rendus aux réfugiés de nos départements envahis l'accueil de nos eampagnards et de nos châtelains; il faut continue cette œuvre. C'est au Comité de sollicier, de frapper aux portes accueillantes, — au médeein de presuader, enthousiasmer ses collaborateurs, en leur montrant la beauté de l'œuvre, la certitude du résultat.

e) Le placement permanent à la campagne est réalisable grâce à l'œuvre Graneher et à ses filiales de Lyon, Bordeaux, etc.

Voilà, si je ne me trompe, un plan complet ct réalisable, même à l'heure actuelle, par l'initiative médicale, aidée du comité départemental.

« Mais, me dira-t-on, c'est un véritable dispensaire antituberculeux que vous organisez la? Tout eela, c'est l'essence même du dispensaire tel que l'a conçu Calmette? »

C'est B'en la que je veux en venir. Ici la fonction doit préedéer l'organe. Ce qui constitue le dispensaire, ce n'est pas l'inauguration par les « autorités », les discours officiels et les congratulations, au lendemain desqueis lin y a plus rien. Le dispensaire antituberculeux, c'est l'union, pour la lutte, d'un ou plusieurs médecins hiérarchisés, d'une ou plusieurs visiteuses intelligentes et ayant la foi, soutenus, encouragé par un comité qui croit et comprend. Une loi votée le 45 Avril 1916 par la Chambre des députés a décidé la creation de dispensaires d'hygiène sociale et de prophylaxie antituberculeuse. N'attendons pas la création de ficielle. Créons nous-mêmes avec l'aide

difficile est l'organisation du service médical; la pluralité et surtout le roulement entre les médecins nuisent au service: si plusicurs médecins y collaborent, il est utile qu'ils soient hiérarchisés. Il faut un médecin chef pour diriger, des eomités et l'Administration nous aidera .

Ainsi la protection des réformés nous aura conduits en pleine réalisation de la lutte contre

la tubereulose.
Agissons done, le succès est aujourd'hui assuré.

D' L. GUINON.

### TH. RIBOT

Th. Ribot, qui vient de mourir à l'âge de 77 ans, a été justement appelé le fondateur de la psychologie française.

Pour l'ancienne école, ainsi qu'il l'a dit luimême, le goût de l'observation intérieure et l'esprit de finesse étaient les signes exclusifs de la vocation psychologique; tout le programme se résumait en ees mots: s'observer et raisonner.

Dans ees conditions, l'étude des phénomènes psychiques, considérés dans leur ensemble naturel, depuis les formes animales les plus basses jusqu'à la forme humaine la plus haute, était interdite aux psychologues. Ils ne pouvaient connaître ni la psychologie animale ni la psychologie des ensants, ni la psychologie des sauvages, ni celle des diverses races humaines; leur science était restreinte à l'homme adulte civilisé et blanc, e'est-à-dire qu'elle était réduite à des descriptions schématiques et abstraites. De plus, elle était tout à fait ineapable de rattacher les phénomènes psychiques aux lois générales de la vie et les abstractions qu'elle étudiait flottaient dans le vide, sans que l'on pût même songer à rechercher leurs conditions biologiques.

Comme pour prendre sa revanehe de cette

organiser le roulement, maintenir l'unité et surveiller la tenue des fiches. Inutile d'ajouter que les envois à la campagne des enfants protégés doivent échapper aux influences extra-médicales; le choix sera médical et non sentimental.





CAPSULES GLUTINISÉES DOSÉES A 0 GR. 20 D'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF. DOSE MOYENNE: 4 A 6 CAPSULES PAR JOUR PRISES AU MOMENT DES REPAS ET SUIVANT INDICATIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIA.



SOUMISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES A L'EXPÉRIMENTATION DU CORPS MÉDICAL, LA CHOLÉINE CAMUS LUI A TOUJOURS DONNÉ EN-TIÈRE SATISFACTION. ENVOI GRAT. D'ÉCHANDT. ET LITTÉR. AU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE.

LABORATOIRE DE LA CHOLÉINE CAMUS - MOULINS

~ COLIQUES HÉPATIQUES ~ LITHIASE BILIAIRE - ENTÉROCOLITES CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIPATION ~ AUTO-INTOXICATIONS ~ ...



limitation dans l'ordre des faits, la psychologie n'hésitait pas à s'aventurer dans le domaine de la métaphysique; elle se donnait comme la science du principe intelligent, du moi, elle s'intitulait : a la connaissance de l'âme et de ses facultés étudiées par le seul moven de la conscience ». C'était la confusion de la réalité phénoménale que la conscience peut atteindre et des réalités absolues qu'elle n'atteint pas plus que l'observation sensible ne saisit la substance métaphysique des corps, la matière en soi.

Pour résumer l'œuvre de Ribot, on peut dire qu'il a ouvert à la psychologie tout le domaine des faits objectifs dont elle se tenait éloignée de par sa méthode, et qu'il a contribué à lui fermer le domainc de l'absolu où elle s'aventurait depuis si longtemps sans aucune espèce de ré-

L'étude de la psychologie anglaise le tenta d'abord, et, dans sa Psychologic anglaise contemporaine, il rendit pleine justice à James Mill, à Stuart Mill, à Spencer, à tous les Anglais qui faisaient déjà une psychologie positive fondée sur l'association des idées, l'habitude et l'hérédité. Alexandre Bain lui apparut comme le représentant principal de cette psychologie, parce que sa méthodo exclusivement descriptive, libre de toute hypothèse évolutionniste ou autre, reste dans le domaine des faits positifs et en excluait tout ce qui peut donner prise à la critique, Chaque groupe de phénomènes y est minutieuscment étudié et les lois induites — lois d'association et lois secondaires - ne sont données que comme l'expression de rapports constatés et généraux.

Toutefois, les représentants de cette psychologie positive faisaient une place prépondérante à la description et au raisonnement; ils n'entraient pas assez dans les conditions biologiques des faits, et les plus illustres d'entre eux, Stuart Mill, Spencer, Bain Ini-même, tout en reconnaissant l'utilité des méthodes physiologiques, ou même

en leur faisant place, leur concédaient trop pen.

C'est en étudiant les psychologues allemands, depuis Weber et Fechner jusqu'à Wundt, c'est en exposant les principaux résultats de La Psychologie allemande contemporaine, que Ribot montra comment la psychologie descriptive des Anglais pouvait être heureusement complétée par la psychologie physiologique des Allemands. Le principe de cette psychologie est que tout état psychique déterminé est lié à des événements physiques déterminés que nous connaissons bien dans beaucoup de cas, peu ou mal dans les autres. L'état de conscience cesse dès lors d'être une abstraction flottante, il se fixe; rivé à son concomitant physique, il rentre avec lui et par lui dans la loi du déterminisme universel, sans lequel il n'y a pas de science. La psychologie peut, des lors, faire varier et mesurer la quantité des excitations et étudier les variations corrélatives des sensations ; elle peut observer et mesurer de même les mouvements, c'est-à-dire les réactions musculaires, vasculaires, caloriques, qui correspondent a nos sentiments, à nos émotions, à nos efforts volontaires ; elle devient, au sens strict du mot, expérimentale, et dans les phénomènes psychiques internes qui ne correspondent ni à des excitations, ni à des mouvements mesurables, comme la reproduction des idées ou leurs associations, cette psychologie introduit encore la mesure par le calcul de la durée

Mais Ribot, qui sut faire place aux tendances anglaises et aux tendances allemandes dans la psychologie qu'il fondait, ne fut, à proprement parler, le disciple ni des Allemands ni des Anglais. Tout de suite, il adopta, pour ses recherches personnelles, une méthode très différente et il se tourna vers la pathologie mentale et nerveuse pour lui demander « les expériences naturelles » qui devaient lui permettre d'étudier le mécanisme de la pensée, de l'affectivité et de la volonté normales. « La méthode pathologique, a-t-il écrit,

« tient à la fois de l'observation pure et de l'ex-« périmentation. C'est un puissant moyen d'in-

« vestigation qui a été riche en résultats. La ma-« ladie est en effet une expérimentation de l'ordre

« le plus subtil, instituée par la nature elle-même dans des circonstances bien déterminées et

« avec des procédés dont l'art humain ne dispose « pas: elle atteint l'inaccessible. Cette mé-« thode trouve des ressources copieuses dans

« l'étude des maladies du cerveau, des névroses,

des formes variées de la folie. Au reste, toutes « les manifestations de l'activité mentale, depuis « la perception jusqu'à la mémoire et à la volonté.

« peuvent être étudiées sous une forme patholo-« gique. » Les livres de Ribot qui ont été inspirés par cette méthode sont aujourd'hui classiques et tradnits dans toutes les langues; ils ont été et ils sont encore le bréviaire des psychologues et des médceins ; ils ont apporté des points de vue nouveaux à la pédagogie, à la médecine, à la philosophie et même à la littérature; ils marquent une date non seulement dans l'histoire de la psychologie mais dans l'histoire de la philosophie générale.

Ce serait cependant diminuer l'importance de l'œuvre de Ribot que de la restreindre à l'application de la méthode que nous venons de définir avec lui. Cette méthode n'était, dans son esprit. qu'un des procédés, et assurément le plus fécond. par lesquels il est possible de connaître le mécanisme de l'activité mentale et de la rattacher à ses conditions organiques et cérébrales ; mais il voulait aussi décrire cette activité dans sa diversité, en étudier la genése, et c'est pourquoi il joignit à la méthode pathologique l'observation interne dont il avait dit les limites, l'observation externe, les interrogatoires, les enquêtes, la comparaison de l'homme avec l'animal, du civilisé avec le primitif, sans préjudice d'une large documentation anatomique et physiologique.

Si on voulait classer sa psychologie et la philo-

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

Litterature et échantillons : FALCOZ & Cia

sophie générale dont elle relève, c'est à l'école idéologique qu'il conviendrait de la rattacher. Ribota fait, avec son originalité propre et grâce à des procédés modernes d'investigation, cette psychologie objective et biologique que Destutt de Tracy et Cabanis avaient entrevue et dont Ausguste Comte avait tracé plus tard les grandes lignes. Il était, avec Taine, l'héritier et le représentant decette grande Ecole. A ce titre et en dépit des influences qu'elle a subies comme des tendances auvquelles elle a fait place, la psychogie qu'il n'ondée est une psychologie très frantogie qu'il n'ondée est une psychologie très frantogie.

Dr Georges Dumas.

### LIVRES NOUVEAUX

Méthode de traitement des fractures, par le professeur Pirans Pirars avec la collaboration de MN J. Macrus, Mossé et Lavane. 1 vol. grand in-8º avec 67 planches hors texte. contenant 137 figures, et 22 gravures dans le texte t. V des Annales de Clinique chirurgicale de M. le professeur Delbet) (Paris, Félix Allean), Pris: 20 france.

Tout le monde connaît les travaux du professeur Pierre Delbet, sur le traitement des fractures. Depuis un grand nombre d'années, il s'est appliqué à cette étude un peu aride, mais d'une utilité immédiate capitale avec une persévérance, un souci du mieux et des résultats que des succès innombrables vienneut illustere chaque jour. Sea appareils à extension pour le bras et surtout pour la cnisse, qui permettent la marche, se répandent de plus en plus. Ils ont rendu depuis la guerre des services inappréciables, et ils en rendrout de plus en plus.

Le beau livre que le professeur Delbet vient de publier, avec les internes Marchak, Mossé et Lamare, est un exposé complet de la méthode, de la technique et des résultats. Il est illustré d'un grand nombre de figures et de photographies qui en rehanssent ennore a valeur. J.L. Farne. Le traitement des plates infectées, par A. Carrel et G. Dufflux. 1 vol. in-8º de 180 pages, avec 78 figures dans le texte et 4 planches bors texte (de la COLLEC-TION HORIZON) (Masson et Cre, éditeurs). Prix: 4 tr.

Notre collaborateur, le D' Desfosses, a publié tout récemment, dans La Press Médicate [nº 66 de 1916], un article détaillé sur la Méthode Carrel pour le traitement des plaies infectées. On nons excusera donc de ne pas revenir sur le fond de la question: mais nous tenons à signaler, dès son apparition, le premier exposé d'ensemble de cette technique, publié par les auteurs eux-mêmes. Nous sommes certain que ce petit volume rendra des services non seulement aux chirurgiens, mais encore aux infirmètres chargées sous leur direction d'assurer le traitement.

Le plan du Précis est des plus simples il expose d'abord les principes de la doctrine; — il décrit neutre la technique, domant les édaitale les plus inimes et ne laissant au hasard rien de ce qu'une la technique domant les destales peut la raracher de la companie de la compan

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits an tablean de la Légion d'honneur pour :

Officier: M. Bordes-Pages (Marie), médecin-chef de réserve d'une ambulance d'ane armée: au front depuis le début de la campagne, se fair remarquer par la conscience et le dévouement qu'il apporte dans l'exercice de ses fonctions.

Chevalier: M. Doaet (Charles), médecin-major de 2º cl. (active) au 65º rég. d'infanterie: très bon chef de service

qui n'a cessé, au cours de la campagne, de donner de preuves de son dévonement et de rendre les meilleurs services tant dans la troupe que dans les ambulances du front.

M. Couturier (Antoine), médecin-major de 2º classe (active) direction du Service de Santé d'un groupement: rempilt ses fonctions spéciales avec zèle et compétence. A fait preuve de calme et d'activité dans les circon-

stances les plus délicules.

M. Etienne (Léon), médecin-major de 2º classe en 108º rég. d'infanterie : au front depuis le début de la guerre, a d'irigé une ambulance avec la plus grande compétence dans des circoastances difficiles. A porticipé avec le régiment aux opérations de Septembre 1915, Rempit ses fonctions avec le régiment aux opérations de Septembre 1915, Rempit ses fonctions avec le plus grand sète et le plus bean dévauement.

neun Govinement.

— M. Zemb (Marie), médecin-mujor de 2º classe au 
5º rég. de marche des souaves : médecin dévoué et consciencieus. Blesse grévement au début de la campagne; 
ciencieus. Plesse grévement au début de la campagne; 
è reprodre su plus dans un corpa actif, que au 
principal de la compagne de la campagne de la campagne de la campagne se constitue de la campagne de

— M. Pourpre (Louis), médecin-major de 2º classe au 246° rég. d'infanterie: n'a cessé de rendre dans la troupe où il sert, depuis le début de la campagne, des services très appréciés.

the apprietat.

— M. Le Jeune (René), méderin aide-major de 2º classe, à titre temporaire au 8º rég, mixte de zonaves-trailleurs (be hatellind et truilleurs) jeune médeca plein d'entrain et de courage A été très privement blesse, le 3º Cotto 1916, dans la parullet de édepart, au moment où i se disposait avec ses havascaviers à suivre la marche de nomenies.

### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Didier (Pierre), médecin aide-major de 2° classe au 26° rég. d'infanteric: s'est dépensé sans compter pendant le combat du 30 Juille 1916. Dès la tombée de la nuit. s'est glissé jusqu'aux défenses ennemies, majoré les rofales de mitrailleuses, pour passer des blessés et diriger les équipes de brancardiers chargés de leur relève.

ger ies equipes de brancardiers chargés de leur relève.

— M. Thiery (Albert), médecin-major de 1ºs classe,
médecin-chef, médecin-major de 1ºs classe d'un dévoucmeat absoln : rend depuis le début de la campagae les
services les plus distingués. Vient de se signaler dans la
Somme comme médecin-chef d'une ambulance division-

(Voir la suite, p. 51.)



Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

Le plus actif, le mieux toléré des Sels mercuriels.

Lules (Par piluie: Hectine 0.10; Protoiodure Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01). Durée c

Lules (Par piluie: Hectine 0.10; Protoiodure Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01). Durée c

Lules (Par piluie: Hectine 0.05; Hg. 0.01). Na 4 60 cout, pas, pour, 10 a 18 50 MPOULES A (Par ampoule: Hestine 0,10; Hg. 0,01). The ampoule par MPOULES B (Par ampoule: Hestine 0,20; Hg. 0,015), pendant 10 a 15, INJECTIONS: INDOCORES

Laborateires de l'HECTINE,12, Rue du Chemin-Vert, à Villensuve-la-Gar

Le plus Puissant Reconstituant général

L'HISTOGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme débilité, par une cause quelconque, réclume une médication réparatrice et

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.

NEURASTHÉNIE



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilloge et Prix epéciaux pour les Hônitaux et Ambula

## ARTHRITISME

= DIATHESE URIOUE = RHUMATISME — GOUTTE — GRAVELLE

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laboratoire Alph. Brunot et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. == ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers, PARIS

Dialvl Soluble dans l'Eau : TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl". Soluble dans l'Eau : Dialyl

TOUTES PHARMACIES

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons <u>métallo-peptoniques</u> actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

# L'IODONE ROBIN <u>est la</u> meilleure et la plus <u>assimilable</u> des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'académie des Sciences en Mai 4911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (initiulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

# 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

IDDONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'ean additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr.04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IDDONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES



CONTIENT LA TOTALITÉ DES GLUCOSIDES CARDIO-ACTIFS DE LA FEUILLE DE DIGITALE POURPRÉE BANS LES ÉLÉMENTS INUTILES OU NOCIFS

AMPOULES Bottes de 2 et 5 Amp,



COMPRIMÉS Tubes de 12 et 25 Comp.

ACTION CONSTANTE

FAVORISE PUISSAMMENT LA DIURÈSE

TITRAGE RIGOUREUX

POSOLOGIE COMMODE

PAS DE TROUBLES DIGESTIFS

PAS DEFFETS CUMULATIFE

ÉCHANTILLONS

ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA

O. ROLLAND, PHOEN

1, place Morand

LYON



RECONSTITUANT SYSTĖME NERVEUX

## NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

## DIOSÉINE PRUNIER

nprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE:

N de la TENSION ARTÉRIELLE ISATION de la CIRCULATION du SANG lérose. Menstrustion difficile

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique EPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine)

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

POSOLOGIE Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes parjour.

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PEPIN \_ Etude physo, ve et chimique des pertones iodas et de quelques pertones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



## TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,
Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT per la

Paraffine

LIQUIDE

## MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

SUPPOSITOIRES

d'Analsol

PHARMACIE MIALHE

8, Rue Favart PARIS

Labor. DURET & RABY

5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmarire)



ÉCHANTILLONS & BROCHURES FRANCO sur DEMANDE

CHOLEOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

THAOLAXINE

LAXATIF RÉGIME naire en organisant et dirigeant avec un soin remarquable le traitement et l'évacuation de nombreux blessés des combats de Septembre 1916. A montré, au cours du bardement de sa formation, un calms et un sungfroid dignes d'éloges

 M. Nicolaïdi (Jean), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, e la direction du Service de Santé du 39° corps d'armée; sur le front depuis le début de la guerre, a, comme médecia de corps de troupe, servi avec un zéte et un dévoue-ment inlussables; a fait preuve de courage et de sangfroid dans toutes les circonstances où il a été exposé au feu de l'eanemi et notamment en Juin 1915, où il a pu ener heureusement le convoi sanitaire qu'il condui

sait, et qui fut exposé à un violent hombardement.

— M. Cournaad (Reaé), médecin auxiliaire au 46° rég. d'infunterie : a assuré d'une façon parfaite le service de son bataillon peadant dix-huit jours de combat; n'a pas hésité à se porter de sa personne dans les endroits les plus dangereux donnant sinsi le plus bel exemple de sang-froid à ses brancardiers.

- M. Deverre (Charles), médecin aide-major de 1re classe : chirnrgiea très compétent et très dévoué. A pris part personnellement, les 24, 25 et 26 Octobre, au débarquement des blessés sous de violents hombardements.

### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

Médaille de vermeil. — M. Besson (Jean), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpits! complémentaire n° 16, à Bourges.

M. Bonxon (Eugène), médecin aide-major de l'e classe, chirurgien de la place de Camecy
— M. Thébaud (Edouard), médecin aide-major de 1ºº

classe, médecin-cher de l'hópital mixte de Pontry.

— M. Villaret (Louis), médecin side-major de 1º classe,
— M. Villaret (Louis), médecin side-major de 2º classe,
— M. Vilery (Rouris), médecin side-major de 2º classe
— l'armée territoriale, hopital V. R. 02, à lasy-les-Moulineces

neaux.

— M. Resibois (André), médecin aide-major de 1ºe classe, hospice de Châlons.

— M. Joubré (Fernand), médecin aide-major de 2º classe de réserve, 24º rég. d'infunterie.

— M. Lussallas (Ferdinand), médecin aide-major de 1ºe classe de l'armée territoriale, 26º rég. territorial d'infan-

terie.

— M. Natier (Léon), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée tscritoriale, 4° rég. territorial d'infanterie.

 M. Rebiere-Laborde (Marie), médecin aide-major de 1ºº clusse de l'armée territoriale, ambulance 2/62, division.

— M. Rigollot-Simonnot (Louis), médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale, Xº région.

Médaille d'argent. — M. Autipas (Alexandre), médecin aide-major de 2\* classe, hôpital complémentaire 59 du luzaret du Frioul (Marseills). M. Gabriel (Cyprien), médecin aide-major de 1re classe, hôpital complémentaire 59 du lazaret du Frioul (Marseille).

— M. Vadon (Jean), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, hôpital complémentaire 59 du lazuret du Frioul (Mar-

— M. Gauquelin (Louis), médecin aide-major de
1<sup>∞</sup> classe, ambulance 11/3.

- M. Perrier, médecin auxiliaire, au 107º rég. d'artillerie lourde - M. Aurégan, médecin aide-major de 2º classe, hôpi-

— M. Auregan, medecin atde-major de 2º ciasse, moptal complémentaire 1, à Rennes.

— M. Aron, médecin auxiliaire, centre O. R. L. de la lierégion. hopital civil de Nancy.

— M. Decber (Elie), médecin-major de 2º classe de

l'armée territoriale, région du Nord.

l'armee territoriale, région du Nord.

— M. Grenier (François), médecin aide-major de 2º classe de réserve, 11º rég. d'infanterie.

— M. Neuillies (Claude), médecin aide-major de 1ºº classe de réserve, 12º rég. d'infanterie.

M. Bahier (Alain), médecin-major de 2º classe,
 17º bataillon de chusseurs à pied.

 M. Esquirol (Emile), médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, 20° rég. d'artillerie. - M. Tersen (Gabriel), médecin auxiliaire an 118° rég.

d'artillière.

— M. Delcarde (Albert), médecin-major de 1ºº classe de l'armée territorile. Nyfono du Nord, appet de l'armée territorile. Nyfono du Nord, appet de 2º classe do l'armée territoriles. Nº ref. d'influntarin.

— M. Bue (Vinceut), médecin-major de 1ºº classe de l'armée territoriles. Iopital 103. Aminas.

— M. Bret (Henri), médecin aide-major de 1ºº classe de l'armée territoriles. Nyfond Nord.

de l'armee territoriale, region du Nord.

— M. Caudmont (Paul), médecin aide-major de 1º classe de l'armée territoriale, hópital 62 bis, à Bourg-d'Oisans.

— M. David (Alphonse), médecin aide-major de 1º classe de l'armée territoriale, région du Nord.

 M Deupes (Jean), médecin nide-major de 1re classe de réserve, 20e rég. d'infanterie. M. Thorel (Louis), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale, 60<sup>e</sup> rég. d'infanterie. M. Timsit (Gaston), médecin aide-major de 2º classe

— M. Fostier (Omer), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale, région du Nord.

 M. Rabourdin (Georges), médecin aide-major de 2º classe de réserve, 104º rég. d'infunterie. — M. Reniez (Fernand), médecin-major de 2º classe de l'armée territoriale, 7º région.

rarmee territoriale, "region.

— M. Ringot (Georges), médecin aide-major de 1 classe de l'armée territoriale, région du Nord.

— M. Bera (Eugène), médecin aide-major de 1 classe de l'armée territoriale, région du Nord.

Médaille de bron-e. — M. Garet, médecin auxiliaire, compagnie hors rang du 2º rég, du génie.

### SOMMAIRES DES REVUES

### ANNALES DE MÉDECINE

Sommaire du nº 6 (Novembre-Décembre 1916).

### Mémoires originaux :

L. Bard. — La mégavessie et l'hydronéphrose essentielle. — Dilatations idiopathiques des voies urinaires Plerre Cazamian. - Contribution à l'étude du

syndrome urologique de la méningite cérébro-spinale à méningocoque de Weichselbaum (2º mémoire). René Porak — Les troubles de la sécrétion sudo-

rale dans les lésions des nerfs périphériques par blessures de guerre.

Revue critique (médecine de guerre) :

Gustave Roussy et Jean Lhermitte. - Les psychonévroses de guerre (2º partie). Livres nouveaux.

### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE Sommaire du nº 12 (Décembre 1916).

Mémoires originaux :

A. Orticoni. — I. Dispositif de javellisation conti-nue pour installation à gros débit. II. lustructions sur les vaccinations contre les in-

fections typhoïdes et parstyphoïdes.

III. Instructions sur le traitement et la prophylaxie des maladies vénériennes.

# Collection Hore-- de Médecine de Viennent de Paralire: PRIX DE Le Traitement des Plaies in tées, par A. CARREL et G. DERELLY farec 76 figures facte et à planches hors fezre. Les Bleit, Processour agregé à la Faculté de Naticy (vs. pag Dysenteries. - Choléra. - Typ exanthématique, par B. Vincent, Med pectour de l'Armé, Nommer de l'Aced. de Médecine et L. Mi Chi des Travaux à la Faculté de Bordeaux. La Syphilis et l'Armée, par G. THI Collection Horizon. -- Petits Précis -- de Médecine et de Chirurgie -de Guerre

PRIX DE CHAQUE VOLUME 4 francs.

Précédemment parus :

## Le Traitement des Plaies infec-

tées, par A. CARREL et G. DEHELLY (avec 76 figures dans le

Les Blessures des Vaisseaux, par L. SENGERT, Professeur agregé a la Faculté de Naucy (68 pg. el 2 pl.).

Dysenteries. - Choléra. - Typhus

exanthématique, par H. Vincent, Médecin-Inspocteur de l'Armet, Membre de l'Acad. de Médecine et L. MURATET, Chef des Travaux à la Faculté de Bordeaux.

La Syphilis et l'Armée, par G. THIBIERGE, Medecin des Mopitaux de l'aris.

La Fièvre typhoïde et les Fièvres paratyphoïdes. DAT H. VINCENT et 1. MURATET.

Les Formes anormales du Tétanos, par Courtois-Surrit et R. Ginoux. — Préface du Professeur F. Widal.

Formes cliniques des Lésions des Nerfs, par Mme Athanassio-Benisty. — Préface du Pr Pierre Marie.

Les Blessures de l'abdomen, par J. Abadie (d'Oran). -Preface du Dr J.-L. FAURE.

Les Séquelles ostéo-articulaires, par A. Broca.

Traitement des Fractures, par R. LERICHE, TONE I : Fractures articulaires.

Volumes à paraître prochainement :

Hystérie - Pithiatisme et Troubles nerveux d'ordre réflexe, par J. Babinski et J. Fromeny. Psychonévroses de querre, par Roussy et Lusuutte, Riessures de la Muelle et de la Queue de cheval, par G. Nor-sv et J. Lorentite. Blessures du Crâne et du Cerveau, par C. CHA-TELIN et T. DE MANTEL

Traitement et Restauration des Lésions des Nerfs, par M<sup>me</sup> Athanassio-Benisty.

Les Fractures de l'Orbite, par F. LAGRANGE. Traitement des Fractures, par R. Lencue. Tome II:

Fract res dyaphysaires. Prothèse des Amputés, par Brock et Ducroquer.

Fractures de la Machoire .inférieure, par L. IMBERT et PIERRE RÉAL.

Localisation et extraction des projectiles, par OMBRÉDANNE et R. LEDOUX-LEBARD.

Guide du Médecin dans les Expertises médico-légales militaires, par Ducos et BLUM.

MASSON ET C18, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, Boul. Saint-Germain, Paris



## GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvenient

rank THIOCOL "ROCHE"



SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C°

21, Place des Vosges Paris.

COMPRIME ROCHE

THIS COMPRIME

TUBERCULOS

TRICALCINE

IVMDHATICME

ANEMIE

TUBERCULOSE

# TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA IRICALCINE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

PURE

fr. 50 le flacon pour SI jours de traitement

TRICALCINE

MÉTHYLARSINÉE

CACHETS seulement doses exuctement à

TRICALCINE

ADRÉNALINÉE FLUORÉE

militime par cachet, 6 fr. lu Boile de 60 conhets.

sn CACHETS sculencont doses exactement a o gr. on de FLUORURE DE CALCIUM par cache

Echantillons et litterature sur demande. Laboratoire des Produits "Scientia", 10, rue Fromentin. Paris.

DIABÈTE

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital des enfants malades. — M. H. Méry, professeur agrégé a commencé ses leçons de séméiologie cliniqua élémentaire et les continuers le mercredi à ures (salle de conférence du professeur Broca), au lieu du vendredi, précédemment annoncé.

Avis aux Internes des Hôpitaux de Parls mobi-Ilsés. — Le Comité de l'Association des Internes et anciens Internes en médecine des Hôpitaux de Paris été saisi d'une série de demandes tendant à obtenir que, des mainnant, les Internes en exercice soient autorisés, quand leurs conditions de scolarité le rendent possible, à passer leur thèsa sans perdre leurs droits à le continun tion de leur internat. En raison de la gravité de cette question, le Comité na veut prendre aucune initiative sans être certain qu'elle correspond aux intentions et désirs de la majorité des internes. Il demande donc aux internes mobilisés, soit dans la zone des armées, soit dans les régions, d'envoyer d'urgence l'expression de leur opinion au De Ray-Durand-Fardel, 164, rue de Courcelles, Paris, et d'y joindre leur adresse militaire.

### NOUVELLES

L'affectation des étudiants en médecine. - Deux délégués de l'Association corporativa des étudiants an MM. Picard et Mordagne, médecins auxiliaires ont été présentés au sous-secrétaira d'Etat du Service de Santé par M. Painleyé, député de la Seine. Ils vengient exposer les desiderata des étudiants en médecine au point de vue da leur nifactation et de leur avancement, suivant la durée de leurs études. Ils demandaient, à cet effet : 1º l'affectation des étudiants possédant de une à quatre inscriptions comme infirmiers de section; 2º In nomina-tion au grade de médeein auxiliaire de 2º elasse, pour eeux qui ont quatre inscriptions; 3º la nomination grade de médecin auxiliaire de 1º classe (adjudant-chef) partir de huit inscriptions ; 4º la nomine n au grade d'aide-major à tout étudiant ayant douze inscription deux ans de grade comme médecin auxiliaire.

délégués, qui ont reçu un excellent accueil, ont appris qu'il existe un projet ministériel répondant à ces desiderata et qu'ils auront prochainement satisfaction.

Distinctions honorifiques. - Médaille D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. Médaille de bronze. - M. Benhamou, médecin ndjoint à l'hôpital civil de Mustapha (département d'Alger)

La situation des étudiants en chirurgie dentaire — M. Pnul Constans, député de l'Allier, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1° si les étudiants en ehirurgie dentaire qui ont quatre inscriptions à la Faculté de Médecine, qui avaient été verses dans les sections d'infirmiers, sont soumis à la décision qui prescrit de verser dans l'infanterie tout infirmier n'ayant pas suivi les cours du caducée, ajoutant que ces étudiants ont fait une année entièra d'anatomie et dissection; 2º dans le cas de l'affirmative, s'il ne serait pas possible de décider, ainsi qu'il en a été procédé pour les étudiants en méde-eine à deux inscriptions, que les étudiants de chirurgie dentaire seront maintenus dans les sections d'infirmiers lorsqu'ils justifieront d'un stage pratique déterminé, a recu la réponse suivante :

« Il n'est pas nécessaire d'avoir obtenu la caducée pour être maintenu dans les sections d'infirmiers; il suffit l'infirmier remplisse effectivement un rôle technique dans les salles d'opérations ou dans les salles de blessés ou de malades. Les infirmiers visés dans la question paraissent devoir, en raison mêma de leur origine, remplir cetta condition .

L'avancement des médecins aides-majors de 2º classe. — M. Josse, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerra pourquoi les élèves de l'école du Servica de Santé militaire reçus docteurs en médecine au cours de la campagne et nommés nides-majors de 2º classa à titre définitif ne sont pas promus automatique-ment aldes-majors de 1ºº classe, au bout d'un an de grade, l'nnnée de service militaira accomplie par ces élèves avant leur entrée à l'écola, sous la régima de la loi du 31 Mars 1905, étant assimilée à la première année de grade d'aide-major de 2º classe, a recu la rénonse sui-

« Les élèvas de l'école du Service de Santé militaire ayant accompli une année da service sous la régime de la loi du 21 Mars 1905, préalablement à leur entrée à l'école, sont régulièrement promus médecins aides-n de 1º classe un an après leur nomination au grade d'aide-major de 2º classo à titre définitif ».

La nomination des élèves de l'École principale du Service de Santé de la marine. — Par décrat présiden-tiel inséré au Journal officiel, les élèves sortis de l'École principale du Service de Santé de la marine et des colonies en 1914, at qui auront été l'objet d'une proposition à ect effet, seront nommés à titre définitif au grade d'nidemajor de 2º classe des troupes coloniales, nn fur et à masure qu'ils obtiendront le diplôme de docteur en médecine ou de pharmacien.

Ces officiers quelle que soit la dute de leur nomination prendront rang entre eux à compter du 31 Décembre 1914, d'après leur numéro de classement aux examens de sortie de ladite école.

lls bénéficieront, en outre, dans les conditions fixées par la loi du 6 Juillet 1912, susvisée et bien qu'ils n'aient pas subi les examens de sortie de l'École d'application du Service de Santé des troupes coloninles da la majoration d'ancienneté prévue par l'article 1er de cette loi.

Accidents du travail et blessures de guerre. Le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé militaire vient d'adresser aux directeurs du Servica de Santé des régions la circulaire suivante relative nux ouvriers mobilisés victimes d'accidents du travail d'un carnctère bénin :

Il m'a été signalé que, consécutivement à des accidents du travail d'un caractère bénin, survenus à des ouvriers des usines travaillant pour la défense nationale, des médecins militaires accordaient régulièrement une permission de sept jours à titre de convalescence, appli-quant ainsi un régime identique à celui des soldats blessés au front.

blessés au tront.
Cette façon de procéder ne saurait être admise.
D'abord, l'origine des blessures n'ast pas la même, et alors que le soldat blessé de guerre a hesoin d'un repos et de réconfort moral que lui donne un sêjour au milieu des siens, on peut considérer que l'ouvrier mobilisé n'est

soumis ni aux mêmes fatigues ni aux mêmes dangars, et que généralement il vit avec sa famille.

En second lieu, l'accidenté du travail régi par la loi da 1898 perçoit un demi-salaire qui est à la charge de l'employeur.

Enfin, l'ouvrier accidenté, dès qu'il est guéri, devrait immédiatement reprendre sn place à l'usine, au moment surtout où la défense nationale exige une production intense.

Pour toutes ces raisons, dont la dernière est particulièrement pressante, vous voudrez bien adresser aux médecins donnant leurs soins nux ouvriers mobilisés des instructions formelles pour que eeux-ci repren-nent le travail aussitôt que leur état de santé le permettro

La surveillance des consuitations de nourrissons. — Sur la proposition de M. Ambroise Rendu, le Conseil général da la Seine vient d'émettre la vœu ;



# Médication iodée sans iodisme

# COLLO-IODE DUBOIS

## Protéine jodée colloïdale

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. - 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATOIRE H. DUBOIS, Phen de 1re Classe, Fournisseur des Hôpitaux, 7, Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchiorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Thinbromine, depuis 1898.



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Thèosi plos du Tuiosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine tion à l'Académie des Sciences \_ 22 part 1915

clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que cel-

L'expérimentation

le de la Théobromine. DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

Qu'en raison de la propagation possible des maladies contagieuses dans les consultations de nourrissons, ces sortes de dispensaires soient spécialement surveillés et qu'un tri intelligent soit fait à l'entrée afin d'isoler les enfants qui, par leur état de santé, pourraient être un danger pour les autres nonrrissons ».

La lutte contre la syphilis. - Sur un rapport de M. llenri Rousselle, le Conseil municipal de Paris vient d'accorder, pour l'année 1917, une subvention de 60,000 fr. à l'Institut prophylactique pour frais de premier établis-sement et de fonctionnement.

Sur un rapport de M. Henri Rousselle, également, le Conseil général de la Seine a, de son côté, accordé une subvention de 40.000 francs pour l'année 1917

Dispensaires pour femmes travaillant aux usines de guerre. — Sur nn rapport de M. Henri Rousselle, le Conseil général de la Seine vient de voter une somme de 8,000 francs pour l'acquisition d'appareils et de matériel destiné à l'installution de plusieurs dispensaires destinés à donner des consultations et des soins pour maladies spéciales aux femmes travaillant dans les usines de gnerre.

### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Familie médicale (réunis). 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Décembre 1916 s'élève à 615,000 francs.

(Cette liste ne compread pas les souscriptions provenant des cugagements de versements measuels.)

Souscriptions reçues du 1er au 15 Décembre 1916.

250 francs : MM. les membres du Conseil d'administration de l'hôpital nº 18. Pont-d'Ain (Ain), par M. Béroud, trésorier

200 francs : Le Syndicat des médecins du Churollais. — Mac Paul Kahn, Paris (2º vers.).

126 francs : Dr Bérard, Lyon (3º vers.) 100 francs : La Société des Eaux minérales de Châtelguyon (2° vers.). — Dr. Belard d'Herlinville, Le Havre (2° vers.). — Recarded d'Herlinville, Le Havre guyon (2º vers.). — D<sup>13</sup> Balard d'Herinville, Le liavre (2º vers.). — Cabo-che, Paris '11º vers.). — Courbet, Sainte-Adresse (2º vers.). — Desmontils, Graville (S.-Int.) (2º vers.). — Lecène, Le Havre (2º vers.). — Levoy. Le Havre (2º vers.). — Pargoire, Aubenas (Ardéche). — Pophillat, Montargis.

E. VIEL & C"

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigué, PARIS

- Powilewicz, Le Havre. - Raymond, Nice (2° vers.). -Weit-Hullé, Paris (2º vers.). — M. C., Paris (par l'inter-médiaire du Dr Colaneri, de Reims).

60 francs : Dr Edmuado Esconiel, Aréquipa (Péro

50 francs : Le Syndicat des médecins de la Loire-Infé-30 tranes: Le Syndicat des médecins de la Loire-Infériere (6º vers.). — M. Josesel, directeur des Forges d'Audincourt (Doubs). — D's Boisroux, Les Pieux (Man-che). — Dalché, Paris (2º vers.). — Gibert, Le Havre (2º vers.). — Griner, Le Havre. — Hamoaet, Le Havre. (2° vers.). — Griaer, Le Havre. — llamoaet, Le Havre. — Lunnois, Lyon (2° vers.). — Laurent, Ouidah (Dahomey) (2º vers.). — Lenhardt, Le Havre (2º vers.). — Omont, Le llarre (2º vers.). — Raoult, Vernon (3º vers.). — Tarron, Anduze. — Termet, Le Havre. — Vallot, Brest - Valmorin (P.), médecin de l'Assistance médicale, Djougou (Dahomey).

40 francs : Dr. Ballet, Graville (S.-Inf.) (2° vers.). — Labet-Barbon, Paris (11° vers.).

30 francs : Miles Suzanne, Marie et Panlette Fontanié abandonnent leurs étrennes). - Dr Rosenblum, Moscou, (Russie).

25 francs : M. Capoté (A. R.), Paris (par l'intermédiuire du Dr de la Calle).

du D'de la Caite).

20 francs: Le Service de Santé de la place de Verdun (remis par le D' Maurice Verdun), — D'' Boudaut, Carsonne (Haute-Garonne). — Dudarry, Le Havre (2' vers.), — Garrigou, Toulouse. — Lorion, Clamart (Seine) (2' vers.), — Soret, Le Havre. — Toulion, Bourg (3' vers.), — Uteau, Toulouse. — M. Vallery-Radot, interne des hôpitaux. Paris.

10 francs : Drs Bertel, Le Havre. - Boucher, Bounké (Côte d Ivoire) (2e vers.). — Carrère, Le Havre, Claret, Le llavre (2e vers.). — Davriache, Bligny, par Britis-sous-Forges (S.-et-O.). — Gis-on (de), Noé (Haute Garonne) (2\* vers.). - Guimbaud, Blagnac (Huute-Guronne (3° v.) (2' vers). — Guimbaud, Blagnac (Huute-Guronne (3's v.). — Jullien, Le Harve (2' vers). — Anonyme, Miramoni (L.-et-G), (10' vers). — Anonyme, Saint-Martin-de-Ré. 5 francs: Mile Lucette Cornier (fille de docteur, pour le Noël des orphelins de guerre de famille médicale), Villers (L.-et-G.). — D'Maurice Verdun, de Yerdun (Meuse), en sourenir du D' Henri Verdun.

## Engagements de versements mensuels reçus du 1<sup>er</sup> au 15 Décembre 1916.

MM. les Drs Peyre (André) (Gironde), 10. - Tarrou Gard), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des (sans indication de nom) de l'Association générale médecias de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII°).

TOUX - ASTHME - EMPHYSÈME

## Iodéine Montagu

SIROP (0,04) { de Bi-Iodure PILULES (0,01) } de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Journal.

Bonne clientèle à céder présentement centre Paris. Ecrire P. M., nº 1294.

## LA PLAGE D'HYÈRES (Var)

### INSTITUT HÉLIO-MARIN DE VALMER

reçoit eu toutes saisons enfants ou aduites, pour toute cure solaire ou marine. Ni pulmonaires, ni contagieux. Direction médicale.

ANGINEA Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES La présence d'accidents pharyngés com-mande une désinfection quotidienne avec des gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, sjouter une pincée de bicarbonate ou un peu d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau

OUATAPLASME PARSEMENT COMPLET

Le Gérant : O Popés

Paris. - L. MARETHECK, imprimeur, 1, rue Cassette.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique L'IODÉOL PNEUMONI N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE 44-71 **BRONCHO-PNEUMONIF** féléphone Arch. FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES lode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brevets E-VIEL, Ingénieur Electrométallurgiste, Pharmacien de 1° Classe) PROVOQUE la défervescence Adresse ABRÈGE la durée de la maladie **ÉVITE** toute complication i° AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul, in tolores (une ou deux par jour). POSOLOGIE

FORMES

2º CAPSULES : six à buit par jour.

3º LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

# VURINE EXTRAC

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### Traitement de NERVEUSE L'INSOMNIE

par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## **VERITABLE SOMMEIL DE DETENTE**



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique

### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaïacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i été.

### Bromurés et Polybromuré SIROPS de

au Bromure de Potassium, au Bromure de Sodium,

Une cuillerée à soupe contient exactement 1 gr. de Bromure chimiquement pur,

au Bromure de Strontium. | complètement exempt de Bromates.

Une cuillerée à soupe contient : 1 gr. Bromure de Potassium,

1 gr. Bromure de Sodium, 1 gr. Bromure d'Ammonium.

\_\_\_\_ S'emploient contre toutes les affections nerveuses.

L. ROHAIS & Cie, 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

## CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

### NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thyrnique, Hypophysaire.

DELAIN M. O.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 0, Bue Abel, PARTE

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOTDAL DAUSSE

anti infectieux dans toutes les septicémies

KOUFRE COLLOPDAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS LABORATORIES DAUSSE & RICAUBITOT PARIS

a 0,001 Extrait Titré de

Granules a. Catillon | Granules a. Catillon Granules de Catillon 4 0,0001 STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TONIQUE DU CEUP, DILIARTIQUE RAPIDE.

ANYTOLIC PSPERE, PRESSION, GENERA, Affedines MITBALES, Cardiopathes des ERAPIS et VIELLARDS, etc.

anytolic pspere, pression, este psperent des la cardiopathes des ERAPIS et viellards, etc.

anytolic psperent des la cardiopathes des la cardiopathes des ERAPIS et viellards, extegri le éjecutor d'Alfardio, et l'entre d'Alfardio de l'entre d'Alfardio, et l'entre d'Alfardio de L'entre d'Alfardio d'Alfar

Tablettes de Catillon IODO-THYROÏD

Osr-25 corps thyroïde
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable,
i à 2 coutre Myxondème.
2 à 8 contre Cubestté, Goitre, Herpétisme, etc.
FL. 3 fr. — parm, 3 Bout St-Martin.

# BIOPHORINE GIRARD

# Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exaclement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHÉNIE NEVRALGIES REBELLES ANÉMIE CÉRÉBRALE ATAXIE, VERTIGES EXCÈS, SURMENAGE SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*) ABONNEMENTS : Paris et Dópartements. . 40 fr. Union postale..... Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

F BONNAIRE Professeur agrégé, chour et Professeur en chof de la Maternité.

J.-L. FAURE Professour egrégé, Chirurgien de l'hépital Cochi

DIRECTION SCIENTIFICUE -H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-bleu,
Membre de l'Académie de médecine.

L. LANDOUZY
oven de la Facultó do médecine
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portes à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

N. Halle. - Les formes de la tuberculose rénale chronique, p. 57.

J.-A. Sicand et C. Dambrin. - Plasties du crâne par os cranien humain stérilisé, p. 60.

C. MAYER. - Dosage volumétrique de la chaux dans l'urine, p. 61,

Sociétée de Parie :

Société médicale des Hôpitaux, p. 62. ACADÉMIE DE MÉDECINE, D. 63. Académie des Sciences, p. 63.

Analyses, p. 63.

Chroniques et nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. Nouvelles. Renseignements et Communiqués.

PURF

Digitalique Strophantique Spartéinée

Théobromine française chiniquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et Q gr. 25 Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

Phosphatéo Caféinée Lithi-és

MASSON et Cio. 120, boul. Saint-Germain, PARIS.

Vient de paraître :

H. VINCENT ET L. MURATET

LES DYSENTERIES, LE CHOLÉRA, LE TYPHUS

1 vol. de la COLLECTION HORIZON : 4 fr.

COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, mbre de l'Académie do médoci

PETIT BULLETIN

1. Les propos du petit aide-major.

11. Les médecins auxiliaires nommés sous-aides-

maiors.

L'ambulance est située près d'un moulin, le

long d'une petite rivière eréée, semble-t-il, pour

fournir au meunier et à ses invités les poissons

gras et les savoureuses écrevisses. Aujourd'hui,

le vieux moulin n'est plus, il a été mobilisé, ni

plus ni moins qu'un R. A. T., et toutes ses forees

paysannes sont presentement tendues vers des

buts de guerre. Des soldats-ouvriers, coiffés de

la bourguignote à jamais illustre, s'activent dans

la cour où naguere sommeillaient les chevaux des

charrettes, tandis que leur maître buvait le der-

vertes d'un opulent tapis de neige, et des collines

boisées, dont les arbres secouent sous la rude

Au-dessus du moulin, des collines nues, recou-

L'ambulance, elle, a poussé en quelques jours

au fond du vallon. Ses baraques alignées régle-

mentairement sont reliées par des chemins en

rondins, pleins d'embûches et propices aux en-

**ETHONE** 

nier verre avec le meunier accueillant.

brise leurs bras blancs lourds de givre.

Toux

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs, Secrétaire de la Direction.

torses. Tout près, et adossé à une carrière abandonnée, le logis des officiers et des médecins. Pas un bruit dans cette solitude, où seul le grondement lointain du canon rappelle la partie qui se joue entre les Alliés et leurs injustes agresseurs.

C'est là que je fis connaissance avec mon jeune aide-major. Encore que froid et réservé, il me charma d'emblée par l'élévation de son esprit et l'étendue de ses connaissances. Je ne voudrais rien exagérer; il me semble pourtant que la France, parmi tous les belligérants, est seule à posséder une bourgeoisie intellectuelle. Ailleurs, on a bien une élite plus ou moins nombreuse, plus ou moins savante, mais le Tiers-Etat fait ordinairement défaut et sans transition on tombe dans la plèbe. J'ai vu de jeunes internes dont les uns lisaient Platon - dans le texte! - et les autres Spinosa. Au point de vue professionnel. eertains confrères de campagne sont devenus, après vingt mois de guerre et d'apprentissage auprès de leurs maîtres de hasard, des praticiens aussi expérimentés qu'habiles.

Mon jeune aide-major, lui, est un enraciné, car il n'a jamais quitté sa province. Externe dans sa ville, puis interne, puis chef de clinique, il a seulement pris ses grades à Lyon, et j'aurais été surpris de son bagage si mon commerce intime avec quelques confrères non parisiens, mais de choix, ne m'avait appris ce dont sont capables les jeunes

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesu

MASSON et Cie, 120, boul. Saint-Germain, PARIS.

l'ient de paraître :

A. CARREL ET G. DEHELLY

TRAITEMENT DES PLAIES INFECTÉES

1 vol. de la COLLECTION HORIZON : 4 fr.

## **ENDOCRISINES** Fournier

Coqueluche

Thyroïde. Ovaire, Foie. etc., etc.

ratoires POURNIER Frères, 26, B4 de l'Hôpitat Paris

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 journ (12 à 14 injectione pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garcune (Seine).

XXV. Année. - N. 6. 25 Janvier 1917.

gens sortis de certaines Facultés provinciales, Donc, je ne tardai point in mêter aver mon di aide-major, chirurgien en chef de sou ambulance. Tout d'abord, il ye ut une minute d'hésitatione, de « hattement », comme disent les officiers d'étatmajor. Il semblait uel a porte de son ceur avait ses gonds légèrement rouilles; mais quand elle fut ouverte, quels confiants enretiens, quelles remarques intéressantes sur les homnes et les

a Vous désirez savoir, me disait-il un soir, si la guerre a modifié nos imes. Beaucoup vous répondront qu'ils n'en savent rien, parec que beaucoup, en effet, sont torturés par le doute. Quand on est aux tranchées, dans la houe glorieuse, sans doute, mais terriblement collante, quand on vit aux portes de la tombe, quand on va laissé la tout ce qui faisait l'homme civilisé pour revenir irrésistiblement à la vie primitive, il est peu d'heures où l'on ne soit cuvahi par l'angoisse. Que va devenir mon cerveaux l'oudra-t-il refleurir encore après des jours et des jours de jachère? Ne vais-je pas perdre tout ce que je sais? Pris par l'action, pourrai-je jamais réapprendre à penser?

« Et puis, soudaimement, un ordre arrive. Nous sommes des « briques », tous. Le chef qui bitit le sanglant édifice vous prend au nord pour boucher une fissure à l'est. Vous étiez sur la façade exposée au feu ardent de la batalile, mais votre nom est inscrit sur un papier et vous voilà replacé vers les communs plus passibles où les outils de guerre, hommes, canons ou fusils, viennent se réparer.

"a C'est ainsi que j'arrivai naguere à mon ambulance. Un peu shuri au début, je fus vite adapté à ma nouvelle existence. Je croyais hier que j'avais tout oublié. Pas du tout. Pareil au dormeur qui, au réveil, étrie ses membres engourdis, je n'eus qu'à secouer ma torpeur pour que d'emblée je fusse de nouveu prêt à la vie intelletuelle.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM, les ODCTEURS.

« Co que j'ai lu daus les premiers mois de mon séjour lei es extraordinaire. Tel l'endart gourmand, sevré longtemps de friandises, je dévorai tout ce qui me tomba sons la main. En même temps, mes gestes se précisaient chaque jour, et lorsque le mattre dont j'avais été l'aide voulut bien me laisser opèrer à mon tour, je sentis que j'etais en pleine possession de mes humbles moyens.

- Ainsi, première aequisition, je venais de découvrir que mon cerveau n'avait rieu perdu de son aeuité, et ceci ne sera pas pour déplaire à mes anciens camarades de batuillon, qui pleurent sur leur déchence intellectuelle. Seulement, n'étais je fait une âme nouvelle? Grosse question. Javais beau me tâter, il ne m'apparaissait pas que non moi se fût moditié en rien, lorsque j'arrivia en permission.

Le premier contact avec la civilisation me fut assez pénible. Par exemple, je ne pouvais pas voir une cleminée flambante sans m'étonner qu'elle ne fut pas garnie de ficelles tendues pour le séchage du linge et des chaussures. A quoi pensent-ils donc dans leur patelin, ces bougres-la? me souffait mon subconscient de miscreux et toujours tourne vers le délrousillage.

« Le comms ensuite que la vié de famille est ditie grandement il babindes. Nul plus que moi n'avait désire revoir celles que, dans mes lettres, juppelais familièrement « mes femmes » ; ma mere, mes seurs. Or, apres les premières élans de joie et de tendresse, voici que je trouvais importuns, sinon indiscrets, les gestes dont elles savent nous entourer, les cheres simes! Des pantoulles ? Pourquoi pas un pansement ouate? Un manteau? Mais le dolman, blasomé de ses brisques d'or, ne suffisait-il pas? Et cent autres détails, tous aussi puèrils, chacun pris à part, et tous aussi significatifs dans l'ensemble!

« Je vis enfin que ceux de l'arrière n'ont encore rien compris à la guerre, — après 30 mois! Non, mais faut-il que leur ciboulot soit assez en ciment armé! Ainsi, un de mes vieux parents, qui touche aux builes politiques et que je respecte infiniment pour sa probité et son amour ardent du pays, il l'a prouvé en 70 - ne s'avisa-t-il pas un soir de m'expliquer ses craintes touchant la future offensive occidentale des Allemands. Paris étant la clé de la décision, ils allaient, selon lui, faire sur la Capitale une de ces ruées à la Mackensen, qu'on ne pouvait envisager sans frémir. Et ce disant, le brave homme regardait involontairement la porte comme s'il eût envisagé déjà un second exode pareil à celui d'avant la Marne. Ah! ces Allemands! gémissait-il. Ce n'est pas leur Hindenburg qui me fait peur; celui-là, c'est la facade, mais il y a derrière lui Falkenhayn et surtout Ludendorff, le grand stratège des hordes germaines.

« A mesure que mon vieil ami me développait les plans ennemis, continua mon Poilu-médecin, je me sentais ballotté entre le désir de l'étrangler et celui de le réconforter par quelqu'une de ces rudes caresses dont usait mon père pour dissiper mes terreurs d'enfant. Ah! si jamais ic me découvris une autre âme, c'est bien à cette minute-là! Ce qui nous caractérise, nous, les hommes de la tranchée, et ce qui peut-être a sauvé la France, c'est la conviction folle, illogique, mais entre toutes féconde et presque miraculeuse, que le soldat français est supérieur au soldat allemand. C'est ce sentiment-là qui nous a soutenus à Verdun, la grande bataille mondiale gagnée surtout avec nos poitrines françaises. Oh! ce n'est pas que nous méprisions notre adversaire, tant s'en faut! Nous l'avons trop vu à l'œuvre, sous le feu, pour ne pas l'apprécier comme il convient. Mais nous avons inconsciemment appris à être de la race des maitres; nous avons, inscrites dans nos cours, et les louanges de nos chefs, et l'hommage forcé des Bulletins ennemis, lorsque, après leur prise de Vaux, ils parlaient de notre mépris de la

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE. Phies, 85. Avenue Mozart, PARIS.

« Mais je reviens à mon vieil ami. Du génie, les Allemands? lui répondis je très calme, après m'être ressaisi, mais ils n'en out pas pour deux sous. Une lourde et solide technique, oui; de l'imagination guerrière? Jamais de la vie! Vous m'avez tait lire Mignet jadis ; je me le suis procuré à grand'peine, aux premiers temps de mes fringales intellectuelles, et cet historien honnête, trop méconnu, m'a bien montré tout le bluff des Etats-majors d'outre-Rhin. S'ils avaient en un homme de génie après la Marne, ils n'avaient qu'à se retirer vers leur base; nous les aurions suivis en chantant la Marseillaise et en épuisant nos munitions. Comme il leur cit été simple, ensuite, de recommencer leur marche sur Paris Et puis, qu'est-ce que ces gens dont l'outillage, le nombre, la science tactique, sont supérieurs aux notres, et qui, au premier revers, se terrent dans des trous, ainsi que des lapins? Au surplus, relisez donc Mignet et vous y trouverez tout au long leur condamnation : « Des que l'homme « de guerre disparaît pour faire place aux « hommes ordinaires, observe-t-il, l'art de la guerre retombe dans la circonspection et la rou-« tine. On combat éternellement pour la défense « d'une place ou d'une ligne. On devient habile à « calculer les avantages d'un terrain, à y adapter « chaque espèce d'arme. Mais avec tous ces moyens, on dispute pendant des années en-« tières une province, qu'un capitaine hardi pourrait gagner dans une manœuvre. Et cette prudence de la médiocrité sacrific plus de sang que la témérité du génie, car elle consomme

« Ne me dites pas que ces remarques s'appliquent aussi bien aux Allics qu'à leurs agresseurs, parce que ces derniers, seuls, ont eu pendant des mois et des mois, grace à leur outillage et à leurs effectifs, la faculté de nous manœuvrer. Au lieu de le faire, à quoi se sont-ils résolus? A se perfectionner en core, à inventer les abominables gaz

« les hommes sans nécessité. »

asphyxiants et autres diableries. Mystiques bornés, ils ont cru aux Zeppelins, puis aux gaz, puis aux obus empoisonnés, puis aux mitrailleuses innombrables. S'ils avaient eu le génie que certains pusillanimes leur prétent, e'est aux poitrines germaines qu'ils se fussent fiés pour aller de l'avant... Vous en faites pas, Pépère! Quand je vous dis qu'on les aura!

« Et le plus extraordinaire, ajouta mon impitoyable confident, c'est que mon pessimiste passa sans transition du plus noir abattement an plus rutilant enthousiasme. Même il fut si satisfait de ma leçon qu'incontinent il me la régla en bonnes espèces d'argent lourdes et trébuchantes...

« Non, vous ne sauriez croirc, conclut-il, à quel point, tous, nous avons fait peau neuve! Certes, nous aspirons ardemment à la paix, comme le reste de l'univers, mais la terreur instinctive de l'ennemi, nous ne la connaîtrons pas ; et plus que jamais nous sommes les fils de « l'insolente nation » dont parlait, je crois, le Taciturne en lui rendant involontairement hommage.... "

J'aurais voulu vous dire maintenant ce que mon jeune chirurgien pensait de son art appliqué à la guerre; mais je crains de vous fatiguer en ajoutant à ces considérations préliminaires un autre chapitre purement professionnel. Il fera l'objet d'un autre entretien.

Je remercie tous les médecins auxiliaires des lettres qu'ils ont bien voulu m'écrire, et je m'excuse de n'y pouvoir répondre comme je l'eusse voulu. D'ailleurs, mon discours serait il bien utile après le geste excellent, libérateur, de M. le Sous-Secrétaire d'Etat du service de Santé?

M. Justin Godart a tenu, en effet, à faire coincider le remaniement de ses services d'avant avec

la promotion générale des aides-majors de 2º à la 1re classe, et la création des sous-aides-majors. dont il poursuivait, je vous l'ai dit ici même, contre vents et marées, la mise sur pied depuis de longues semaines. Nos jeunes auxis ne diront plus qu'on les oublie. Pour ne parler que d'eux, c'est surtout un hommage que M. Justin Godart a voulu leur rendre en créant leur nouveau grade, car les ayant vus à l'œuvre, il ne pouvait ignorer que, promus sous-aides ou non, ils n'en continueraient pas moins à faire plus que leur devoir.

Mais après avoir remercié M. le Sous-Secrétaire d'Etat, il serait injuste d'oublier les collaborateurs immédiats qui l'entourent et qui, eux aussi, ont avec leur chef lutté tant qu'il a fallu contre les lenteurs et les routines.

Et maintenant, jeunes auxis, soyez satisfaits. Hier, vous aviez l'honneur, on y ajoute aujourd'hui, de façon délicate, un peu d'argent. Et c'est grande justice. Lorsque le corps médical apprendra tout ce que vous avez fait, rien ne pourra égaler son émotion et sa fierté.

C'est pourquoi, au décret de M. Justin Godart, et où se marque son affectueuse estime, nous joignons tous notre hommage pour votre héroïsme et nos remerciements profonds pour le rôle moral que vous remplissez apprès des soldats, dans l'obscurité des tranchées.

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour

Chevalier. — M. Roux (Joseph), médecin-major de 2° classe au 36° bataillon de tirailleurs sénégalais : bien que degacé par son àce de toute obligation militaire a demandé à servir dans un corps actif. A fait preuve, lors des combats de Septembre 1916, d'un beau dévouement, se prodiguant auprès des blessés, presque sous le feu de l'ennemi. Une blessure.

(Voir la suite, p. 62.)

### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 ft Prix Desportes.

... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique a et pratique, la DIGITALINE CHISTALLISÉE(1) dont e l'action sure et puissante, exempte de dangers, a e été consacrée déjà par une expérience de 40 années. p HUCHARD



(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES ROSES and 1/10° do milligr. | Dose d'entretien cardio-tonique;

GRANULES BLANCS ou 1/4 de milli SOLUTION au millieme AMPOULES ou 1/10° de milligr. ampoures au 1/4 de millier

Sche et Litterature : 49. Boul\* Pert-Royal, Parts

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GENERALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA; INE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL à donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivates. Il extrets au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'el.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie.

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT per

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes de la la Faiblesse l'Epuisement

nemaire

Glycérophosphate identique <sup>à celu</sup>i de l'organisme

ÉCHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)

# SE CALBR

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme fodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18. Rue Charlampf, PARIS

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congret International de Meo inc de Paris 1900.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

# SULFOIDOL Granulé

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏPAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloidal (Salibidal) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie
dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

10 Injectable (ampoules de 2 c. cubes);
20 Capsules glutthisées (dosées à 0,10 de source coll. par capsule);
30 Pommade 12 dosée à 1/45° pour frictions;
12 dosée à 2/45° pour soine du visage (acné, rhinites);

4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites)

Laboratoires ROBIN, 18, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS





à l'Iodure de Sodium,

à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.



Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.





— M. Logros (Georgee), médecin-major de 2º classe à une ambulance chienzeleule automobile : eugagé volontaire pour la durée de la garcer. N'a ce-sè de faire preuve, depuis le début de la campagne, de zele et de dévourement dans les differentes formations auvagelles il a étà affecté. Au cours de la balaille de Verdan, a prodigné ses soins aux blessès avec heaueun d'ardeur.

— M. Mooery (André), medecin-major de 2º classe au 5º rég, de chasseurs d'Afrique : s'est distingué nu cours de la campagoe par son énergle, son activité et son dévouement. S'est dépensé sans compter dans les cir-

constances les plus perilleuses.

— M. Granier (Paul), médecin-major de 2° classe au 133 rég, d'infanterie : chef de service actif, très dévoué et de baucoup d'allant. Pale beaucoup de sa personne, stimulant par son exemple l'ardeur de ses subordonnés. A dirigé d'une flaque parf due l'ensemble de son service dans les opérations du 20 Juillet au 25 Septembre 1916

— M. (Ghuffard: Jaseph), médecin nide-mujor de l\* classe à titre temporaire à l'ambulance E 3/60 : a pris volontairement du service pour la darée de la gaerre. Spécinliste distingaé, consciencieux et actif, qui exerce ves fonctions avec le plus grand zéle et le plus beau dévouement.

— M. Heuls (Louis), médecin-major de 2º classe au ult rég, d'infanterie excellent chef de service possédant, uvez des commissances professionnelles approlondies, les plus hautes qualités d'initiative et do sangéroid. S'etplus particulièrement distingée en Juin 1914, ne donnant ass soins aux blessés avec nu grand dévouement dans des circon-tances diffiéles.

M. Luhuussois (Henri), médeciu major de 1<sup>ee</sup> classe: médeciu très distingué qui a montré depuis le début de la campagne un dévouement sans llutie et des qualités chirurgicules de premier ordre, joint à nac graode habi-

telé opératore une sugardie clinique très appréciée.

— M. Abadie (Jaseph), médecin-major de l'ec classe au Q. G. d'une armée : engagé volontaire pour la dreée de la guerre, n'a ces-é de rendre des services oxceptionnels. S'est fait hautement apprécier par sa complétace scientifique son activité et son dévouement professionnel.

N. Ginbrielle (Joseph), météchi-major de 1ºs classe au G. B. D. 45°; aux armies depuis le lébut de la mobilisation. A fait preuve comme médécis-chef d'un régiment, puis d'une ambalance et enfin d'un groupe de brancardiers divisiounsires, des plus belles qualités mi-

### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Revel (Joseph), médecin-major de 2º clusse au 160º rég. d'infantorie : dirige le service médical du régiment avec autnut de compétence que de dévouement. N'a cessé de se prodiguer pendunt los dernières opérations, visitant et organisant ses positions avancées sous de vio-

— M. Chioselli (Paul), indecin unxiliaire au 352 rég. di Infantois ; a assuré le service médicul du chump de hataille avec un dévouement na dessus de tout floge. A été gravement blesse un bros ganche au moment où il des cendait dons la purallèle de depart pour accompagner les varence d'assuré.

### FACULTÉ DE PARIS

Cours de thérapeutique. — M. Paul Carrot, chargé de cours, a commencé une série de leçons de thérapeutique appliquée le mereredi 24 Janvier 1917, à 14 heures (laboratoire de thérapeutique. Escalier A. rez-de-chaus-

sée), et les continue tous les jours, à la même heure. Programme du cours: Art de formuler. Médicaments, Médications et traitements les plus usuels. Rédactions individuelles d'ordonnances et de régimes, à chaque lecon. corrivées à la lecon suivante.

Cours d'anatomie topographique. — M le professeur Auc. Broca a commencé le cours d'anatomie chirurgiente appliquée à la médeine opératoire le jeudi 25 Janvier 1917. à 6 houres (petit amphithéatre de la Facallé), et le continuera les samedis, mardis et jeadis saivants, à la môme houre.

Objet du cours: Anatomie chirurgicale des membres et opérations correspondantes (avec projections claématographiques).

### NOUVELLES

Le contrôle du lait. — Sur la proposition de M. Ambroise Rendu, le Conseil général de la Seine vient de renvoyer à le 7° Commission et à l'Administration le projet de délibération suivant:

« Le contrôle û établir sur le lait provenant des laitiers nourrisseurs du département de la Seine s'excreça aur tons les débits de lait qui acceptent de s'y soumettre. « Ce contrôle portera sur la qualité et la pureté du lait. Il sera effectaé par le laboratoire manicipal et le laboratoire de bactériologie.

« Une marque spéciale établira l'existence du contrôle sur le lait mis en vente.

« En cas de fraude constatée par les services compétents. Patrestation sera retirée. »

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveuses
FILULES (0.01) INSOMNIES

#MPOULES (0.02) SCIATIQUE
NEVRITES

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Journal.

Etudiant, prêt à passer thèse, cherche situation dans clinique, ou cabinet exclusif de consultations, ou tout autre emploi ne nécessitant pas de visites. — Ecrire P. M., nº 1556.

On demande très bon microscope avec accessoires.

— Ecrire P. M., nº 1298.

Etudiant cherche occupat. après-midi chez docteur ou dans clinique. -- Ecrire P. M., nº 1555.

AUGILA RODI par, compière par gragariame nico.

GRIPPIS made la prèvance d'accidents pharyagés avec
gragariames néolés : 2 cuillerées à potage de Rodigragariames néolés : 2 cuillerées à potage de Rodipar verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, apouteune pincée de bicarbonate ou un peu d'eau de Valyket, Dietz les cantants les pubériautions néolés
cont parfaticment eupportées et bien supérieures à l'eau
oxygénée.

ÉMULSION Phospho-Créosotés TUBERCULOSES

de 3 à 6 cuill. MARCHAIS Grippes, Catarrhes.
Calme 1- TOUX, relève l'APPÈTIT « CICARSE » lésions.

QUATAPLASME du D' LANGLEBERT Phlemasies, Soréma, Appendictes, Phibites, Straipties, Britares

Le Gérant · O. Poués

Paris - L. Manutusux incrimeur, 1, rue cassette

Médication Tonique Reconstituante

# Pilules 'GIP'

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices aus ang at inerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas) PRIX PUBLIC Le FLACON de 100: 3

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain repassau soir effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

### PRODUIT FRANÇAIS



ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

6, Rue Guyot.

### et TOUTES SEPTICEMIES

cadémie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche - PARIS

## LA VASOLAXIN

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MECANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans lea maladles aiguës (fièvre typhoïde); chez les operes du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'enterite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (CABANNE, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la hausso considérable des produits et des arcessoires, malgré la difficulté de se procurse la matière première, nous prévaneus MM. less Do-teurs que noun avons pas augmenté noutre pris et que nous sommes en meure de livere la VASOLANIX pendent la durée des hostilités. On pout donc l'exiger chez tous les pharmaciens qui pouvont se la procurer che lo es commissionaments ou aux LABORATOIRES REBEC.

OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

JULES RICHARD. Ingénieur-Constructeur

25. Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE

AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).

Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAURE extrait de froit, 100 grammes de viande de hourt par cuille ée...—CHAIX & Cle. tonnerve indéfiniment ses propriétés physique se t thérapeutique.

## Traitement

Rhodium B Colloidal électrique.

ABATPOTIT FESS de 3 am

1913. GANO: MÉO. D'OR - Produit exel' français - DIPLOME O'HONNEUR: LYON 1914

# NEVROSTHÉNINE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux).

FREYSSINGE

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE CONVALESCENCES ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. Ni sugre, ni ohaux, ni alcoo.

## Maison de Santé et de Convalescence

# DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

## INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

Directeur : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÖPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40. rue du Val - L'HAY-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE --

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

EGNANTILLON GGATUIT & HH. to Medicine en en font la demand. SOCIETE PRANÇAISE DU LYSOL 31, Rue Perm er. IVRY (B

### OUASSINE APPÉTIT FREMINT

1 à 2 pilutes avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

## EXTRAITS DAUSSE

PLASMA MUSCULAIRE extrait

OPIUM INJECTABLE

· Alcaloïdes totaux de l'Epium Amboules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Bouley, Bonna-Houvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIG-ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du fiacon : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGÍLÀ à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent, cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et a 0 gr. 02 par cent. cupe.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le





MARQUE DÉPOSÉE

.

PARIS

Extrait complet des Clandes pepsiques

## Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## **VANADARSINE**

GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler, Même posologie,

Prix : 3 fr. 50

VANADARSINE GUILLAUMIN

## SÉRUM VANADARSINÉ

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c.c. tous les jours ou tous les deux jours.

m

Prix : 4 fr. 50

- AUGMENTE L'APPETIT

📰 Ecbautillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN. D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS 🔳

# Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

67, RUE MONTORGUEIL, PARI

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Ateliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques.

LA

## RNICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 45 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI°)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . Union postale..... 45 fr. Les chonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Prefesseur nique ophtalmolegiq à l'Hôtel-Dieu

E. BONNAIRE fesseur agrégé, r et Professeur en chei · la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, rgien de l'hôpital Cochis

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicai Mombre de l'Académie de méde

H. ROGER Professeur do Pathologie expérim., Médecin de l'Hètel-Dieu, Membre de l'Académio de médecino M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'Académie de médecins

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Scarétaire de la Birection. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESPOSSES J. DIIMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverte

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numeros seront portes à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

II. VINCENT. — Les plaics de guerre et la prophylaxie des infections chirurgicales, p. 65.

acs infections culturgicares, p. 00.

A.D. Saxroons. — Quelques remarques sur l'ancsthésie régionale technique de l'anesthésie paraventébrale cervirale, p. 67.

D' Salva Mercané. — Ectrodactylie du pouce avec

intégrité du radius, p. 68.

Mouvement médicai :

Quelques nouvelles méthodes pour la détermi-nation du fonctionnement rénal, p. 68.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

CARTERET, 15, rue d'Argentsuil, PARIS.

MOSERUM

Sociétés de Paris :

NOUVELLES.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, D. 69. Société des Chirurgiens de Paris, p. 70. Société de Biologie, p. 70. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 71. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 71.

Analyses, p. 71.

Chroniques et nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin. INTÉRÈTS PROPESSIONNELS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Formol saponinė

## PETIT BULLETIN

Alcoolisme et alcool. Un moven de résoudre le problème.

Vous avez pu vous apercevoir que je n'aime guere à me citer, trouvant le me, me adsum qui feei, un tantinet puéril. Je vous dirai néanmoins que le 8 Janvier dernier j'écrivais dans les colonnes du Temps que le vrai moyen de lutte contre l'alcoolisme était l'emploi industriel de l'alcool. Ce procédé a fait ses preuves en Allemagne; pourquoi ne l'adopterions-nous pas? C'est ce que vient de demander, après moi, dans Le Petit Parisien, l'honorable M. Barthe, député de l'Hérault. J'y reviens à mon tour.

Voyez-vous, dans cette question, vitale pour le pays, personne n'ose toucher le fond même de la réalité. Nous voudrions bien atteindre le but, mais quand il s'agit des voies et moyens, chacun « s'esbigne », et tout se résout en exercices de littérature et de morale. Conclusion : L'alcool coulant à pleins bords nuit à la défense nationale; il intoxique le peuple inconscient et désorganisé, ce pendant que le mastroquet demeure toujours Roi : Hie pater, hie princeps. Il faudrait pourtant bien se mettre une bonne

fois en face de la vérité. Voulons-nous, oui ou non,

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITALINE OFICEALLISES

délivrer le peuple, enfant admirable, du poison qui lentement mene la race au tombeau? Oui. . Dans ce cas, la première mesure à prendre est de tarir la source impure à laquelle les foules viennent s'abreuver. A eet effet, il s'agit premièrement de limiter le nombre des mastroquets et de rétablir la licence. Il n'y a pas à objecter que c'est malaisé; prendre une tranchée n'est pas facile non plus et cependant on la prend quand il le faut. Aurions-nous assez peu de courage civique pour renacler quand nos enfants déploient tant de courage physique dans le froid et la boue?

Ainsi, voilà qui est net : Tarir le mal à son origine, telle est la première réforme sans laquelle tout est vain, tout est bourrage de crâne : Flatus vocis. Mais il y a encore autre chose.

Dans notre pays, on I'on a le chic pour proceder par à-coups et révolutions, il suffit qu'une organisation quelconque peche par quelque endroit, pour qu'au lieu de la modifier on la supprime purement et simplement. Hé non, que diable! Après avoir taillé, il faut recoudre et l'on n'a fait que la moitié de la besogne lorsqu'on a démoli l'édifice. De cette manie, je pourrais fournir cent exemples, qui nous furent tous plus préjudiciables les uns que les autres. Allons-nous persister dans nos errements et ne pourrions-nous pas chercher une autre méthode moins simpliste?

Succedané du Salicylate de Methyle, inodore,

### RHESAL VICARIO (nation!)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour nage extern

Rspidement absorbable, sans irritation de la peau

## PARINE de BANANE or "JACY"

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même au PARA-BRÉSIL

Dépôt général a Paris : 4, av. Daubigny.

BILEYI FOURNIER

SELS BILIAIRES tinisés, dosés a 0,20 cention

Lithiase, letères , Entèro-Colite Laboratoires FOURNIER Frères, 26, Be de l'Hôpital. Paris

15. Rue de Rome, PARIS COLLOBIASE **DE SOUFRE** SULFHYDRARGYRE

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

VOIES RESPIRATOIRES

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoiree NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

YYV\* ANNOD \_ No 7 40 FEVRIER 1917.

L'alcoolisme est combattu à l'heure présente non seulement par les médecins, mais par tous les hommes de bonne volonté, quels qu'ils soient, ayant souci de la grandeur et de l'avenir de la Patrie. Tous ont raison, mais pourquoi ne crientils pas que, s'ils sont contre l'alcoolisme, ils ont garde d'être contre l'alcool? Ce n'est pas au moment où la France devra réparer les brèches terribles faites à sa caisse par la guerre, que nous pourrons songer à supprimer une de ses plus sérieuses ressources. lci, détruire serait infiniment dangereux. Ce qu'il faut, c'est améliorer, Le pouvons-nous? Qui, certes, Il v a dixsept ans que je clamc sur tous les tons la méthode à suivre. M'écoutera-t-on à la fin? Je ne suis rien, c'est entendu, mais la vérité se mesuret-elle aux titres, aux galons? Or, voici ce que je dis:

Faire passer l'alcool par le tube digestif n'est pas seulement un crime contre la race, au point de vue hygiénique, c'est encore une idiotie économique. Lorsqu'il y cut deux hommes sur la terre, le plus fort mangea le plus faible ; il ne tarda pas cependant à s'apercevoir qu'une fois digéré le copain ne servait plus à rien. C'est alors qu'instruit par l'expérience, notre costaud de primitif inaugura la lutte pour l'esclavage, renonvelee de nos jours en Belgique par le pacifique Guil-laume II. En réservant l'alcool à la consommation de bouche, nous suivons de tons points l'absurde pratique de notre ancêtre barbare. Ne laissonsnous pas les faibles se tuer lentement, quand nous leur permettons, au grand dam de la collectivité, d'absorber un produit qui pourrait si bien être utilisé autrement?

L'alcool, en effet, nous rapportera bien davantage lorsque nous l'emploierons comme source de force et d'énergie, lorsqu'il servira au chauffage, à l'éclairage et à la chimie. La vieille e aud se feu », déjà employée jadis par les alchimistes du lointain des âges, est le pain même de toute chimie. Nos enmenis l'avaient si bien com-

ENYOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. 100 DOCTEURS.

pris et ils avaient adopté de si sages mesures que quand nos préparateurs-droguistes voulisient tirer des plantes venues de nos propres colonies quelque alcude de la misorie quel corps cristalisé obtenus au moyen de l'alcool, c'est souvent aux Allemands qu'ils avaient recours. Malgré les droits, malgré les trapsports, on avait encore bénéfice à s'adresser à cux, tellement chez nous ces manipulations étaient compliquées et revenaient challons étaient se revenaient challons étaient en propriés de la compliquées et revenaient challons étaient en propriés de la compliquées et revenaient challons étaient en propriés de la compliquées et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et revenaient challons étaient en propriés de la compliquée et la compliquée e

Si, au contraire, nous facilitons davantage à la Chimie l'emploi de l'alcool, immédiatement elle prendra un essor inou; nous ne serons plus à la merci de l'étrauger et le poison, hier maudit, sera demain béni puisqu'il fica affuer l'or dans nos caisses; même il contribuera à nous libérer du joug étranger, puisqu'il augmentera l'activité nationale au lieu de la restreindre, comme il le fait aujourd'hui.

L'alcool de grains, de pommes de terre, de betteraves, n'aura plus besoin, lui non plus, d'entrer dans la composition des infâmes mixtures servies aux consommateurs peu fortunés. Cet alcool est une source d'énergie et de lumière incomparable; les Français, qui décidément sont les boutc-en-train de l'Humanité, ne furent-ils pas les premiers à imaginer un bec genre Auer destine aux lampes à alcool? C'est Denavrouze, ingénieur remarquable, inventeur du scaphandre, qui, le premier, réalisa un bec pratique, dont les Allemands s'empressèrent d'acheter la licence, alors que chez nous l'invention tomba rapidement sous les coups des concurrents acharnés à la perte de ce nouveau mode d'éclairage. De même, c'est chez nous qu'on fabriqua le premier carburateur à alcool pour les voitures automobiles. Sous l'impulsion de M. Mougeot, alors ministre de l'Agriculture, cette question prit vers 1902 un développement extraordinaire. Il y eut à cette époque unc grande course de Paris à Vienne, avec prime pour la voiture actionnée par l'alcool et qui ferait un nombre de kilomètres déterminé ; le prix fut gagné par une auto de ce type, qui arriva la première à Nancy, battant, si j'ai bonne mémoire, nombre de concurrentes marchant à l'essence. En résumé, il y cut un moment où le pays fut tout à l'emploi industriel de l'alcool. Sa généralisation ne faisait plus de doute pour personne.

Ah! bien oui! Les contre-partistes et les financiers, soutiens d'intérêts adverses, entrèrent en ligne. C'est pourquoi, là comme ailleurs, nous nous contentames de montrer la voie sans y persister nous-mêmes.

Pendant ce temps, que faisait l'Allemagne? Pour donner satisfaction aux paysans, ses fautrs soldats, et aux hobereaux, ses futurs officiers, l'Etat prit des mesures telles que la production de l'alcool industriel devint une source de fortune. Excusez-moi de vous rappeler en deux mots ses métlodes; je le fais sans parti pris, et comme s'il s'agissait de l'empire d'un Sésostris.

D'abord, on décida que l'impôt serait perçu à la minute meme de la fabrication de l'alcool. Chez nous, un litre ne peut pas voyager sans avoir un gabelou au derrière : là-bas, il circule librement, toutes les formalités ayant été accomplies au mo ment de la distillation. En outre, pour se soustraire à l'impôt payé aux producteurs étrangers de pétrole, on créa une prime importante à la dénaturation, soit 25 francs par hectolitre. Quand l'agriculteur a fait sa récolte, c'est le moment où il a le moins de ressources. Alors, l'Etat intervient et lui dit : Tu as 100 hectos ; veux-tu les dénaturer? Oui. Eh bien, signe cette déclaration, en échange de quoi je vais te délivrer un chèque de 2.500 francs à titre de prime ( $25 \times 100$ ), et cette valeur te sera payée dans n'importe quelle banque de l'Empire.

Ceci fait, l'alcool est transporté dans un magasin jusqu'à l'heure de la consommation. Mais là se présentait une double difficulté, économique et politique. Qui consommerait l'alcool dénaturé?

Téléph. 682-16





MARIUS FRAISSE. Phirs, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Comment lui trouverait-on les débouchés nécessaires? Enfin, n'allait-on pas s'engager dans la voie du socialisme d'Etat?

Voici ce qui fut fait : On contraignit les Administrations publiques, les grandes Compagnies, la Guerre, avec ses forts, ses arsenaux, ses casernes, les Chemins de fer avec leurs petites garcs, à s'éclairer exclusivement avec l'alecol dénauré. En même temps, une réclame intense fut faite pour répandre dans la population l'usage des moteurs à alcool carburé ou non, des laupes, des réchauds, etc., etc. Etant donné l'esprit de discipline du pays, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il advint.

Restait la difficulté politique. L'État, créant à son profit un monopole nouveau, ne risquait-il spas de verser dans un étatisme au moins fâcheux? Pour parer à cet inconvénient, on imagina de créer un vaşte Cartell, La Centrade, société filiale de l'État mais indépendante de lui, qui se chargea de la dénaturation, de l'emmagasinage et de la régularisation des cours. Je n'àl pas à entrer ici dans le mécanisme de la combinaison; le résultat fru que le litre d'alecol ne dépassant pas 25 à 30 centimes, cette denrée devint d'usage courant.

Tout cela, je l'ai derit à la suite d'une mission qui ne fut confide par le Gouvernement, verstj002; seulement, hasard singuiler, mon Rapport, qui contenait non seulement les opinions des gouvernementaux, mais encore des sozial-démocrates, — vulgo des socialistes — no fut jamais imprimé. On en donna bien quelques extraits dans une feuille officielle dont je ne me rappelle plus le nom, mais ce fut tout. Pas davantage je ne fus convoqué à la Commission de l'alcool, dont j'étais alors membre. Tout cela, d'ailleurs, n'a aucune importance. Une seule chose reste intéressante: c'est que si nous voulons, nons médecins, lutter utilement contre l'alcoolisme, il faut faire adopter l'usage de l'alcool industrie], l'alcool-force se

substituant ainsi à l'alcool-poison. Le paysan, le bouilleur, le producteur ne sont pas si bêtes qu'on l'imagine ; lorsqu'ils verront que la deurée qui les intoxique peut remplir leur bourse, hésiteront-ils? Non.

Oh! Je sais qu'il y a la grosse question du dénaurant, mais là encore, il suffit d'étudier à nouveau le problème et d'en ceriger la solution. Saurons-nous vouloir 'Oui, parce qu'il le faut. Comme Œdipe, nous sommes devant le sphinx aux portes de Thèbes : Ou nous déroberons au monstre son accret ou le monstre nous dévorera; ou nous détruirons l'alcoolisme, ou il nous lerez!

HELME.

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Un de nos abonnés nous pose la question suivante :

Réfugié avec sa fasuille d'un département du Nord où il exerçait la profession médicale et n'ayant aucune intention de s'établir définitivement dans une petite ville du Midi où il denueure en attendant le moment de retourner dans son pays, il a, pour s'occuper, assuré le service: 4° dans un hôpital de la Croix-Rouge; 2° à la Compagnio des Chemins de let du Midi.

Ayant observé plusieurs cas de rougeole dans le personnel·de cette Compagnie, il a demandé à la sous-préfecture un carnet pour la déclaration des maladies contagieuses. Il lui fut répondu que pour l'obtenir, il lui fallait faire escregistere son diplôme à la sous-préfecture et au tribunal — ce qu'il a fait.

Mais alors, une patente de 80 francs lui a été imposée, comme s'il exerçait officiellement la médecine dans une localité qu'il n'habite qu'à son corps défendant, avec le seul désir de la quitter le plus tôt possible. Cela est-il légal?

Voici la réponse de notre collaborateur juridi-

En cette matière, comme en toutce qui concerne les impôts, il est nécessaire de se placer au point de vue strict.

Les médecins sont assujettis à la patente depuis la loi du 18 mai 1850, qui a abrogé l'exemption établie par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1844. D'es qu'un médecin exerce sa profession, la patente est, par conséquent, due.

Il n'importerait qu'il fut simplement attaché au service des pauvres ou des établissements de bienfaisance. (Conseil d'Einz 43 Juillet 1852, Delourmel, Lebon, page 31%), ou qu'étant médeein d'une institution nationale de sourdes-muettes, il justifiàt n'avoir pas de clientéle en ville (Conseil d'Etat, 27 Mai 1892, Coppe, Lebon, p. 360).

« La médecine, dit le Ripersoire du Proit administratif (V. Impôt direct, nº 1251), u'est jamais une fonction; elle reste même en ce ces une profession libérale. »

Toutefois, la jurisprudence a admis, à titre exceptionnel, que des médesins qui se hornaient à donner gratuitement et accidentellement des goins aux indigents, à des parents ou à des amis, pouvaient se faire décharger de la patente.

L'arrêt du 24 Juillet 1852 (Bonnet, Lebon, p. 313-314) par exemple, a décidé qu'un professeur d'agrieulture qui donne des soins aux enfants qui fréquentent les salles d'asile geatuitement et geci-dentellement, n'exerce pas réellement la profession de docteur en médecin.

Les arries du 13 Juin 1859 (Boalay, Lelon, p. 429) et du 15 Août 1860 (Bealay, Lebon, p. 618) ont copsacer une solution analogue pony un médein qui avait déclare à la mairie de son âgoni-cle son jutențion de renonere a l'exercice de sa profession et qui se horață û donner queriequilement des soins gratuits à des mundaeș indigența, û

(Voir la suite, p. 70.)

# 4ETHONE

Toux spasmodique

# Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ZNFANTS: Administrer à cheque fois à 6 mons à la hi; 8 à 16 gapittes 4 mons à la hi; 8 à 16 gapittes Addresses et 2 ans ; 16 à 20 gapittes et plus, par 2 à fors les chace ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à fors les doncs ci-dessus et plus, par 2 à l'agrer se donc la company de l'agrer de l'agre

Littérature et échantillons : FALCOZ & Ch.

### PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÊINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

colloidal ELECTRAUROL (Or colloidal)

COLLOIDES CLIN

et métaux de la série du platine. ELECTROMARTIOL (Fer colloidal)

ELECTROSELENIUM (Selenium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHEMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS

- 68 -

Argent

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combination d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mercuriels.

PILULES (Par pluie: Rectine d.o.; Protodere Rg. 0,05; Ex.1.0 p.0.0). | Durée du Trittenent par jour.

GOUTTES (Par 20 goute: - Hectine 0,05; 18,00). 20 100 gest. par jour. | 10 at 15 Jours MPOULES A (Par ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). \( \) Une ampoule par Je WPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015). \( \) pendant 10 \( \text{a is Journal in Jectino NS: INDOLORES} \)

Laboratoires & l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Seine

Le plus Puissant Reconstituant général

organique a base de Nuciarrinie.

L'HIST OGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les eas où l'organisme débilité, par une cause quélonque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique puissante; dans tous les eas où il faut relieure l'état égnéral » dynamogenique puissante; da les eas où il faut relever l'état ge

In case of it if that relever Pictat general, amolitorer is composition da sang reminer is instanced in the proposition of a reminer a la promise less reactions introver interest in the proposition of th

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALINE Litérature et Echantes : S'air. a NALINE, Plan d'illeneuve-la-Garenne, pris St-Denis (Sair).

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Advnamie, Neurasthênie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas.

CONSTIPATION-COLITES

LIQUIDE Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# 

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone Découverne en 1800 par E. CALERUN, DOCTEUR EN PHARMACH.

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses movennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18. Rue C srkampf, PARIS, Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nom eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médicine de Paris 1900.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLER, etc... les expériences faites avec de ferruginenx dans les hôptitux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mes ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 4885.)

En 4890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mr. ROBIN. L'Invenieur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Méd

Tamatace, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". Docteur JAILLET

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit foit l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

le Professeur G. POUCHET: .

"Le PEPTON ATE DE FER ROBIN est un sel organique de la constitué des EUPTON ATE DE FER ROBIN est un sel organique de la constitué de la constituit de la faculta de la faculta de la constituit de la const

Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille conséc officielle sur sa composition chimique et sa vaieur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit : 1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du saug et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3° Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme. des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc ..

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. - DÉTAIL : Toutes Pharmacies. 

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Giveérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS

# DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG olérose. Menatruation difficile ubles de la Ménopai

PRUNIER & Cie, 6, Rue de la Tacherie,F et toutes Pharmacies.

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Gonttes): 2 tr. - Bue Abel 6 Paris



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcoel.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE CONVALESCENCES

des parents et à des amis, mais, a contrario, du moment que les soins donnés par un médecin retiré dans une propriété rurale ne sont ni accidentels, ni gratuits, l'imposition est due (arrêt du 22 Mars 1895, Thouvenet, Lebon, p. 278).

Il parait done difficile, sinteressante que soit la position de notre abonet, qu'il oblienne la déharge de la patente qui lui a-été imposée, car, n'exerçat-il la profession de méderin que comme assurant le service médiral à la Compagnie des Chemins de fre du Midt, ilest certain qu'il Veserce effectivement, quoique dans une meaure restreinte, ce qui suffit pour légitimer la patente. (Sur ce point que le médecin d'une compagnie des chemins de fer est impossible à la patente, alors même qu'il n'exerce la médecine que pour le service de cette compagnie et que, son traitement — 500 francs par an — est minime, v. l'arrêt du El'Novembre 1902, Lebon. p 652, 6° espèce).

Néanuoins il peut tenter une réclamation, il n'est pas impossible qu'une réduction lui soit tout au moins accordée.

H. MONTAL.

### NOUVELLES

Pour les femmes en période de grossesse. La lai airante l'end d'ite promulgaré en Journal officel. Avide première. — Tonte femme de nationalité femigraphen et l'entre l'entre de l'entre le la fai du 3. Août 1915, a d'roit, nebne ai elle ne se livre pas habitellement à un travul salorié, à une ullocation journalitée pendunt la période qui précède et qui suit inné-diatement ses conches, dans les conditions déterminées par la lof du 17 Juin 1913 et par les articles 68 à 75 de la loi du 30 Juillet 1913.

Art. 2. — Toute femme de nationalité française, évacuée des régions envahies et hénéficiant des secours alloués aux réfugiés par le ministère de l'Intérieur, a droit aux mêmes avantages.

Le tuux de l'indemnité journalière est celui de la résideuce de l'intéressée.

L'indemnité est à la charge exclusive de l'Etat. Art. 3. — Cette loi cessera de produire effet à comp-

ter du jour de la suppression des allocations militaires prévues par la loi du 5 Août 1914; mais les allocations en cours continucront d'etre payées dans les conditions définies par la loi du 17 Juin 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Distinctions honorifiques. — Médaulle d'un en Médaulle d'un et M. Collomb, médech inspecteur des troupes coloniles, directeur du Service de Santé et inspecteur services mulliaires et médieaux de 1/4. O. F., à Dakar. M. Aubert, médecinnijor de l'un classe des troupes coloniales, directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaffle.

Medaille de vermeil. — M. Hébrard, médecin principal de 2º classedes troupes coloniales, médecin chef de l'hépital colonial de Dakae.

Medaille d'orgent.— M. Marion, médecin à Tonnerre, M. Dupont, médecin principal de l'Assistance médicale indigène, à Dakar. M. Planque, médecin nide-unipor de 2º classe de réserve en Manritonie. M. Manunus, medecin staglaire de l'Assistance médicale indigène et médecin municipal de Rafisque. Médaille de borace.— M. Cezilly, médecin à Seyae-les-

Medatite de bronze, — M. Cezilly, medecin à Seyae-les-Alpes (Basses-Alpes); M. Stein-Bernstein, interne des hôpitaux civils de Grenoble (Isére).

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine montagu

SIROP (0.0h) | de Bi-lodure PILULES (0.0l) | de Codéine

3. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin est demandé par la Clinique du « Fégétol Fournier », 8, rue des Quatre-Fils. Paris, pour consultations les mardis, jeudis, sauredis après midi. Les séances des trois autres jours sont déjà assurées. — Conviendrait à doctour retraité ou muitié gueres.

A céder, avec 30 p. 100 réduction, un oxygénateur de précision Dr Bayeux. Parfait état. — Ecrire P. M., nº 1400.

Méd.-chir. jeune, actif, conn. plus langues, libre obl milit., demande remplacement gr. ville province. — Ecrire P. M., nº 1558.

Etudiant français, 15 inscript., cherche occupation après midi. — Ecrire P. M., nº 1559.

Médecin actif demande remplacement préf. Paris. Reprendrait cabinet durée guerre. Ecrire P. M., nº 1560.

Atlanta Atlanchamenta soignaux et prolongés arce NEOL pur compléter par gargarismes néolés. GRIPPES mande une désinéction quotidens avec des gargarismes néolés. 2 culturées à potuge de NEOL par verre d'eux. (Contre l'agrecuent des dents, ajouter ne placée de blearbonate ou ne put d'eux de Vals, vich, cet., (Chez les cafants les pulvérsiations néolés von pardièment supportées et bien supérieures à l'ean son pardièment supportées et bien supérieures à l'ean

ÉMULSION Phospho-Grécorite TUBERCULOSES Bronchites, à des il 100 X, relève l'APPETIT « GIGATRISE » lésions.

Bien tolérée Par ailement absorbée

OUATAPI ASME du D'LANGLEBERT Palegmasica, Borêma, Apponétoites, Philablica, Braines La Gérant : O Ponés

Paris - I. Manuscrupus Impriment 1 rue Cassatta

ECHANTILLONS ET WOTICES SUR DEMANDE

# PROTÉINE IODÉE COLLOÏDALE

Supprimant tout iodisme et agissant mieux que les iodures

# COLLO-IODE DUBOIS

COMPOSITION: 6 contigram, d'iode métallique par 20 gouttes.

Ellet thérapeutique d'un gramme d'iedure de polassium.

BOSES 5 à 20 gouttes pour Enfants. 10 à 50 gouttes pour Adultes, en une ou deux jois par jour. INDICATIONS : Remplace l'iode et les iodures dans tous leurs emplois internes.

H. DUBOIS, 7. RUE JADIN PARIS

EXTRAITS DAUSSE

## PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## IPECA total Daysse

Ampaules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

<u>NÉVROSTHÊNINE FREYSSINGE</u>

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication et TOUTES

12. Bouley, Ronna-Nonvalle

PARIS

# SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche - PARIS Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique AMPOULES de 5 cm'

## OPOTHÉRAPIE S TOTAUX ENTAUX ORGANES FRAIS

VERS 0 9

NI CHALEUR

CACHETS **PAQUETS** COMPRIMÉS 2 à 8 par jour ...... GASTRIQUE, ENTERIOUF HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIOUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRE.THYPOIDIEN RÉNAL, SURRÉNAL, etc

## OPOTHÉRAPIE VIGIER

## CAPSULES OVARIOUES VIGIER

## à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



MASSON et Gie, 120, Boulevard Saint-Germain. ABONNEMENT : D fr. ; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÉRES , 26, Rue du Four, 26, PARIS TO

Ex-Expert des Hopitaux de Paris **67. RUE MONTORGUEIL** 

PARIS

Teleph Central 89.01

MANUFACTURE

d'Appareils Prothétiques FONDÉE EN 1830

Fabrication Scientifique

de la Jambe

**AMÉRICAINE** 

USINE MODÈLE DE PROTHÈSE

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25. Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hópitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141...

# 0.05 Creosote de bêtre titrée en Gain

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - C. Bue Abel PARE

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Héphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. INFO CONTRACTOR PARTE - CONTRACTOR - CON

Strictement Titré suirant sa teneur en principes actifs.

CŒUR

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT EGHARTILLON BRATHS MANGAINE DU LYBOL SCOUNTE PRAI

99, Rue d'Aboukir, PARIS

Granules 4. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules a Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

DNIQUE DU CŒUR, DIUNETIQUE RATIDE: NON DIURETIQUE — TOLERANCE INDÉFI ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Álfortions MITRALES, Cardiopathics des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. mbre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exig. I le gignature CATIL PARIS, 3. Boulevard Unique et Paris, 3. Boulevard Unique et Paris, 2. itureCATILLON, Brizer de

Tablettes de Catillon

Osr. 25 corps thyroide
Titre, sterilise, blen tolere, actif et agréable.
1 à 2 contre Myzodème.
2 à 8 contre Obestée, Geltre, Ecriptisme, etc. FL. Sfr. - PARIS, S Boul St



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUÉ

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS.







Le plus Puissant

des Décongestifs

44-71

Téléphone Arch.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

# PNEUMONIE **BRONCHO-PNEUMONIE**

FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES

Adresse telégraph que

# Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Brevets E. MEL, Ingériour Electronétallurgiste, Pharmacien, de 1° Classe)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C'

2. rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE

- 4º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par eent. cube pour injection-intra-muscul. indolores (une ou deux par jour). 2º CAPSULES : six à huit par jour.
- LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

# PRESSE DIGAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr.

Union postale..... 15 fr. Les abonnements portent du commencement de obeque mois.

F. DE LAPERSONNE do clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

> E. BONNAIRE essour agrégé es Professeur

J.-L. FAURE Profosseur agrégé. Chirurgion de l'hôpital Cochin

DIBECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecin
Profosseur de cuntque médicale
Mombro de l'Institut
ot de l'Académio de médecino.

M. LETULLE Professeur è la Faculté, Médecin de l'hépital Boucicaut. Mombre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'Académie de médeciue F. JAYLE

vaccologique à l'hôp. Broca, aire de le Direction Chof do clin. g

H. ROGER
Professeur de Pethologie expérim.,
Medocin de l'Hôtel-Dieu,
Mombre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Rureaux de rédaction sont ouver

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux

H. Roger. - Les réflexes pnéo-pnéiques et pnéocardiaques (leçon faite aux travaux pratiques de médecine expérimentale), p. 73.

A. Jourt - L'ostéte de la pointe du rocker à propos d'un cas opéré, p. 76.

### Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICALE DE LA IVO ARMÉE, p. 77. RIUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA Nº ARMÉE, p. 78. Analyses, p. 79.

### Chroniques et Nouvelles :

- Le centenaire de Charles Gerhardt (1816-1916). H. Montal. - Intérêts professionnels.

### Notes de prothèse :

CHRONIOU

II. ROUVIÈRE et L. JOLIVET. - I. - Appareil prothétique pour amputés d'avant-bras.

ROELICH. — II. — Bras de secours pour mutilés des membres supérieurs. FROELICH - II.

SOMMAIRES DES REVUES LES MÉDECINS AUX ARMÉES, FACULTÉ DE PARIS.

# Sirop DERBECQ

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, bouley, Beaumarchais, Paris

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris,

envoie toujours gracieusement aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence, qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

LE CENTENAIRE DE CHARLES GERHARDT (1816-1916)

Charles Gerhardt, dont la Société chimique de France vient de célébrer le centenaire, est, après Lavoisier, le plus génial de nos chimistes français.

Bien que son œuvre ne se rattache pas directement à la science médieale, elle a exercé sur le développement de la chimie moderne une influence capitale dont la médecine a largement profité; de plus, elle a été le point de départ d'un mouvement réformateur décisif, au triomphe duquel la Faculté de Médecine de Paris a été intimement liée. C'est là, en effet, que l'œuvre de Gerhardt fut brillamment continuée et victorieusement désendue par Wurtz, et c'est là enfin que, pour la première fois, fut enseignée officiellement a Paris la notation atomique dont Gerhardt avait été le réformateur et dont Wurtz s'était fait le ehampion.

Parmi eeux de nos confrères qui, de 1860 à 1880, eurent l'heureux privilège d'assi-ter aux vibrantes leçons de Wurtz, il n'en est pas dont les oreilles ne résonnent encore du nom de Gerhardt si souvent proclamé par celui qui fut notre illustre doyen.

Fidèle à ses glorieuses traditions, notre Faculté est toujours restée, depuis lors, un vivant foyer de grande culture chimique. Grace à ses

DIGITALINE oristallisée

maîtres éminents, la gloire de Gerhardt et celle



GERHARDT EN 1844.

de son héroïque associé, Auguste Laurent, ne furent jamais compromises.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

MASSON et Cio, 120, boul. Saint-Germain, PARIS.

l'ient de paraître :

A. CARREL ET G. DEHELLY

TRAITEMENT

DES PLAIES INFECTÉES 1 vol. de la COLLECTION HORIZON : 4 fr.

Ferment lactique Fournier

Granules - Solution - Ampoules.

Culture liquide Culture séche

toires FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital, Panis

COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE Laboratoires BAUSSE 4, rne Aubriot PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914) .

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 30 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, sour une surs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Vilieneuve-la-Garenne (Seine)

XXVº ANNÉE. - Nº 8. 5 FÉVRIER 1917.

Ce fut tout d'abord Wurtz lui-même qui, dès 1862, prononça, devant la Société des Amis des Sciences, son magnifique éloge de Laurent et de Gerbardt; puis, ce furent Armand Gautier, Naquet, Grimaux, Hanriot, qui, dans leurs ouvrages classiques, contribuèrent à propager et à vulgariser la nouvelle doctrine. Plus tard, ce fut à nouveau Grimaux qui, en 1900, écrivit avec M. Gerhardt fils, son grand ouvrage sur la vie et l'œuvre de Charles Gerhardt (Paris, Masson et Cir, 1900); tout réceniment, c'était le professeur Desgrez qui contribuait, par la plume et par la parole, à faire élever à Laurent un monument digne de sa gloire. Hier encore, c'est à l'un de nos professeurs agrègés, M. Tiffeneau, qu'il était donné de faire revivre l'œuvre de Ĝerhardt au cours de la cérémonie consacrée à la célébration du centenaire du grand chimiste.

Nous ne pouvions rester étrangers à une telle manifestation; aussi, avons-nous tenu à rappeler en quelques lignes ce que furent la vic et l'œuvre du fondateur de la doctrine unitaire.

Charles-Frédéric Gerhardt naquit à Strasbourg, le 21 Août 1816. Après avoir achevé sa rhétorique au célèbre gymnase protestant de cette ville, Gerhardt fut envoyé à Carlsruhe (1832-1833), puis à Leipzig (1834) pour y suivre des cours techniques lui permettant de diriger la petite usine de ceruse que son pere possedait aux environs de Strasbourg. Déjà tenté par la chimie pure, Gerhardt, pour se libérer de l'usine paternelle, contracte alors un engagement dans la cavalerie française (1835); après quoi, il se rend à Giessen où il travaille un semestre (1836-1837) sous la direction du célèbre Liebig. Il tente ensuitc de s'intèresser, à nouveau, aux affaires de l'usine paternelle; mais c'est en vain, car un an après, il rompt définitivement avec son père et il se rond à Paris (Octobre 1838)

Gerhardt travailla alors avec Cahours dans le laboratoire de Chevreul. C'est à cette époque qu'il entreprit la traduction des œuvres de Liebig et qu'il s'exerça à la critique comme collaborateur de la Revue Scientifique du docteur Quesneville. En Avril 1841, après avoir soutenu sa thèse de doctorat ès sciences sur l'hellénine, le principe de la racinc d'aunée, Gerhardt fut chargé du cours de chimie, à la Faculté des sciences de Montpellier, en remplacement de Balard, et, le 22 Mai 1844, à l'âge de 28 ans, il était titularisé.

C'est pendant son séjour à Montpellier que Gerhardt publia sa magistrale réforme des équivalents et qu'il proposa la notation atomique actuellement en usage, notation qu'il put, dès 1844, introduire dans son Précis de chimic organique, en 2 volumes (Paris, Fortin, Masson et Cie). C'est à la même époque que Gerhardt se lia avec Laurent, alors professeur à Bordeaux, et cette liaison devint l'origine d'une collaboration féconde, au cours de laquelle les deux réformateurs dont les idées étaient en désaccord avec celles de Dumas et de quelques chimistes influents, rencontrérent les plus grandes difficultés matérielles pour poursuivre leurs travaux. Enfin, c'est toujours pendant cette période montpelliéraine que Gerhardt fut l'objet, de la part de Liebig, son aneien maître, d'attaques aussi violentes qu'injustifiées, attaques que M. Tiffeneau a tout récemment remémorées avec autant d'éncrgie et de netteté que d'à-propos (Journal de Pharmacie et de Chimic, Septembre et Octobre 1916)

En 1848, Gerhardt obtint du Gouvernement un conge qui lui permit de rejoindre Laurent à Paris et de collaborer ainsi plus efficacement encore. Le renouvellement de ce congé lui avant été refusé en 1851, Gerhardt donna sa démission de l'Université et créa à Paris une Ecole de chimie pratique, installée 29, rue Monsieur-le-Prince, à l'endroit où s'élèvent actuellement les laboratoires de chimie de la Faculté de Médecine. C'est là que Gerhardt fit sa mémorable découverte des anhydrides d'acides; qu'il exposa sa remarquable théorie des types, ébauche de la théorie actuelle de la valence ; c'est la également qu'il entreprit son grand traité de Chimic organique, en 4 volumes, monument si définitif qu'il fixe exactement l'état de la chimie en 1855 et que, pendant plus de trente ans, il resta l'ouvrage classique par excellence.

Jusqu'en 1854, aucune situation officielle ne fut offerte à Gerhardt. Cet ostracisme devenait un scandale. Aussi, Thénard obtint-il, en 1855, que Gerhardt fût nommé à Strasbourg, à la fois professeur à la Faculté des Sciences (en remplacement de Pasteur, nommé à Lille) et à l'Ecole de Pharmacie. Le 21 Avril 1856, ses mérites, sinon ses doctrines, étaient enfin reconnus par l'Académie des Sciences qui le nonmait membre correspondant par 42 voix contre 7 à Pasteur.

Pour la première sois de sa vie peut-être, Gerhardtétait, enfin, libre de tout souci. Îl s'apprêtait à goûter les plus vives satisfactions et il entrevoyait de nouveaux travaux lorsque, épuisé par une lutte trop rude et trop longue, il succomba, le 19 Août 1856, à une péritonite suraigue, qui l'emporta en trois jours.

L'œuvre de Gerhardt est d'une importance capitale. Wurtz a nettement souligné le caractère de la réforme gerhardtienne en déclarant que, en ce qui concerne les doctrines chimiques, notre siècle n'en a pas vu de plus grande.

Nos lecteurs trouveront dans le Dictionnaire Dechambre (lettre G, p. 537-544) une excellente biographie de Gerhardt suivie d'un exposé complet de son œuvre théorique.

Nous sommes heureux de nous associer à la belle manifestation du 8 Décembre 1916, dont la Société chimique de France a pris l'initiative, et nous sommes particulièrement reconnaissants aux organisateurs de l'exposition de souvenirs sur Gerhardt de nous avoir communiqué le cliché inédit que nous avons reproduit ici et qui repré-



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

SE SETTION.

RESIDENCE A TRANSPORTER OF

-1-1-

CAFÉINÉE

WARDEN IN THE REST. W.

M dissensati rigulator Lacuri par acciticos). Adjuven les plus sist des corres de deliberars :

La sufficiament de cabic des accidirations de la companie de Le traitement rationnel de l'arthritisme et les manifestations : jugule les crises, enraye liathèse urique, solubilise les acides urinair

PRODUIT FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANCAIS

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16 sente Gerhardt âgé de 28 ans, tenant à la maiu le tome I de son Précis.

Au point de vue documentaire, il n'est pas sans intèrèt de rappeler que c'est à Gerhardt que nous devons la découverte de deux précieuses substances, l'acétauilide et l'acide acetylsalique, qui ont été, depuis, introduites en thérapeutique, qui ont été, depuis, introduites en thérapeutique sous le nom d'antifébrine et d'aspirine. Par contre, ce que nous appelons en clinique la réaction de Gerhardt (1895) n'est pas due au chimiste français, comme nous l'avions publié antérieurement (La Presse Médicale, 19 Juillet 1913, annexes, p. 856), mais à son homonyme, le médecin allemand Carl Gerhardt (1897-1902).

к.

### INTÉRÉTS PROFESSIONNELS

Un de nos abonnés nous expose la situation fort désagréable qu'il a eu à subir:

Ayant à soigner un client atteint d'une maladie qui se traite aujourd'hui par des injections intraveineuses, conformément à l'enseignement des maîtres actuels de la médecine et conformément aussi à ce qui se pratique dans les hôpitaux de Paris, il lui fit une série d'injections de ce genre. Le traitement devait se composer de plusieurs séries d'injections intraveineuses, chaque série se composant de 5 à 6 injections, au prix de 50 francs par injections, reméde compris.

Au lieu de se les faire payer au comptant, notre abonné consentit à ce qu'elles fussent payées en bloc à la fin de chaque serie. Mais, lorsque à la fin de la première série, il réclauna sa note s'élevant 330 francs (30 francs pour les visites et 300 francs pour les injections), le client ne se contenta pas de faire la sourde oreille, mais se répandit en mais propos contre son médecin. Celui-di se vit ca conséquence obligé de l'assigner devant le juge de paix.

A l'audience, qui avait attiré une foule de curieux, le client se livre à une diatribe violente. Il traite son médecin de charlatan, d'exploiteur; il l'accuse d'avoir employé sur lui des remédes condamnés et qui devaient le conduire au tombeau. Il va jusqu'à l'accuser d'avoir acirmment, et pour gagner quelque argent, prénédité sa perte, etc., etc. Dans ces conditions, non seulcment il refuse de payer son médecin, mais il lui réclame 500 frances de dommages-intérêts.

Notre abonné fait répéter à son ex-client ses accusations, le greffier les écrit; acte en est demandé par lui au juge de paix et il forme une demande en 10.000 francs de dommages-intéréts.

Le juge de paix sc déclare incompétent. Notre abonné fait appel. Le Tribunal civil déboute les deux parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts et condamne l'ex-client à payer le montant de la note réclamée.

Gette décision, en ce qui concerne le sujet de la demande en dommages-intérêts de notre abonné, gravement injurié et diffamé en pleine audience, est-elle légale?

Voici la réponse de notre collaborateur juridique.

Au point de vue de la légalité pure, la décision serait inattaquable. En effet, d'après les explications de notre abonné, le Tribunal a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour les accusations proférèes contre lui, par ce motif qu'il n'est pas prouée que ce propos n'avaient pas truit à l'affaire en course et qu'à ce sujet, la loi de 1881 est formulle

Le Tribunal a ainsi appliqué à ces accusations le bénéfice de l'immunité édictée par l'article 41, § 3 de la loi du 29 juillet 1881 pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

ll est vrai que cette immunité n'est pas absolue ; car le § 4 du même article de la loi de 1881 ajoute : Pourront néanmoins les juges saisis de la cause ct statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »

Le Tribunal aurait done pu, et même dù, tout ne constatant que les accassitions n'étaini pas étrangères à la cause, condamner celui qui les proférait à des dommages-intérêts. Mais il avait à cet égard un pouvoir discrétionnaire, et par suite, si sa décision était déférée à la Cour de Cassation, elle ne pourrait, à cet égard, être censurée. V. sur le pouvoir discrétionnaire des juges en cette maitère: Suppliement de Dalloz, v° Presse, Outrage, Publication n° 444 et les arrêtés cités. — Req. 8 Mai 4876, D. 76. 1. 259. Req. 49 Juin 1888, D. 88. I. 449, etc). La juridiction d'appel aurait plus de latitude.

Toutefois, en constatant la légalité de la décision, il est permis de la caractériser comme un mauvais précédent. Le Tribunal a eu pour les paroles offensantes et diffamatoires d'un plaideur qui était ouvertement dans son tort, et que d'ailleurs il condamnait, une tolérance qui semble dépasser les limites permises. Il ne faut pas que le médecin, réduit par la mauvaise foi ou l'avariec scandaleuse des malades qu'il a soignés, à s'adresser à la justice pour avoir paiement de ses honoraires, soit exposé à y être insulté, traité de charlatan et accusé d'avoir voulu, de propos délibéré, ruiner la santé de son malade. Les mœurs judiciaires ne peuvent que gagner à ce que, dans ces sortes de procès, la partie qui refuse au médecin les honoraires auxquels il a droit ou en discute le montant, soit tenue de s'expliquer avec convenance et mesure et à ce que jamais elle ne se permette de lui répondre par la calomnie et l'outrage. La répression sévère de pareils écarts intéresse à la fois la considération de la profession médicale, et la confiance qu'elle doit inspirer.

H. MONTAL.



92% 40% 20% 8%



Ech " Ph "MIDY 140 FES Honore PARIS.

### NOTES DE PROTHÈSE

### I. — Appareil prothétique pour amputés

L'appareil que nous allons décrire a seulement pour but de permettre la préhension grâce à un dispositif que nous croyons simple, facile à réaliser, par suite peu coûteux.

Comme les mouvements de préhension sont produits par les muscles fléchisseurs et objosant du pouce, le mécanisme devra réaliser l'action de ces muscles. Dans cette action, il faut considérer le rôle de la partie charnue, contractile et celui des tendons. Pour des raisons qui seront justifiées par la suite de cet exposé, nous croyons utile d'expliquer tout d'abord de quelle façon peuvent être remblacts les tendons.

Nous admettons 'qu'un constructeur pourra réaliser une main artificielle dans laquelle phalanges s'articuleront entre elles et avec les métacarpiens par des surfaces articulaires sembalbes à celles du squelette; les mouvements de flexion et d'extension des doigts auront ainsi un maximum d'amplitude utile. Cette remarque est justifiée par ce fait, que les appareils prothétiques que nous avons pu voir sont constitués par des segments qui, pour être esthétiques, ont une mobilité réduite. Dans le modèle que nous proposns, le côté esthétique sera réalisé par le dispositif qui assure le glissement et le maintien des fils remblaçant les tendons.

Trois file métalliques, enroulès en spirale se séparent les uns des autres un peu au-dessus de l'articulation métacarpo-phalangienne de chacun des quatre derniers doigts. Chacun des fils est fixé à la face palmaire de l'une des trois phalanges (fig. 1 et 2). Ainsi une traction imprimée

au cordon résultant de l'enroulement des trois fils déterminera une llexion simultanée des trois phalanges de chacun des doigts. Il ne sera pas difficile de déterminer après quelques essais le



Ce dispositif ne peut être adapté qu'aux quatre derniers doigis. Si, en eflet, les mouvements du pouce se produisaient en même temps que ceux provoqués dans les autres doigts, il pourrait en fresulter des heurts de ce doigt contre l'objet à saisir. Pour parer à cet inconvénient, il est nécessire que le mouvement d'opposition du pouce ne se produise qu'après que la flexion des quatre derniers doigts sera accomplie ou près d'être terminée.

Fig. 1.

On peut arrivor à ce résultat en réunissant jusqu'u poignet le fil moteur du pouce avec celui de l'index. Au-dessous, le fil déstiné au pouce sera indépendant jusqu'à son point d'attache et devra avoir une longueur telle que ce doigt n'entrera en mouvement qu'après que l'index aura accompli ou largement ébauché son mouvement de flexion (fig. 1).

(ug. 1).

Pour que les fils fléchisseurs des doigts aient leur plus grande utilité, il est nécessaire qu'iis soient protégés et qu'ils glissent facilement dans l'épaisseur de la main artificielle.

La meilleure disposition, à ce point de vue, sera celle qui se rapprochera le plus de la disposition des gaines fibreuses des fléchisseurs, capitonnées par les téguments. On pourra la réaliser de la facon suivante. Les fils seront mis en place, appliqués dans des coulisses qui excavent légèrement la face palmaire du squelette artificiel des doigts. Ils seront recouverts, en regard de la partie moyenne des phalanges, par des gaines faites d'un tissu épais, élastique et résistant, supporté par une gouttière métallique, susceptible de résister à de fortes pressions, et, en regard des articulations interphalangiennes et métacarpo-phalangiennes, par des gaines de tissu souple, en continuité avec les gaines épaisses et élastiques qui répondent aux phalanges. Ainsi les mouvements de flexion des doigts auront une grande amplitude et les doigts pourront exercer, sur l'objet saisi, de fortes pressions sans que soit gêné pour cela le glissement des fils fléchisseurs.

Le rôle de la partie charnue, contractile, du musele, pourra être remplacé par un mécanisme actionné par les mouvements de flexion et d'extension de l'avant-bras sur le bras.

Ce mécanisme est maintenu par deux bracelets qui embrassent, l'un le moignon antibrachial, l'autre le bras un peu au-dessus du pli du coude. Il sera disposé sur la face externe du coude.



# Maison de Santé et de Convalescence DE L'HAŸ-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement

des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANGIEN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40, rue du Val — L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) — Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

Savon doux ou pur, S, Surgres su beurre de casao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine. Savon à l'Ichthyoj, S. Sulfureux, S. á! l'huile de cade, S. Goudron, S. Borsté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacadylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morne frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i été,

Voici comment il est constitué. Une tige métallique (TAB, fig. 3) est fixée au bracelet antibrachial (BAB, fig. 3) et porte à son extrémité libre un grand pignon (GP, fig. 3) qui fait corps avec elle. Une deuxieme tige métallique (TB) part du bracelet brachial, auquel elle est reliée par une articulation à rotule (R, fig. 3) (dispositif destiné à permettre les mouvements de pronation et de supination), s'articule avec la tige TAB au niveau du grand pignon, puis se recourbe en fer à cheval (TB, fig. 4) pour servir de support à un arbre portant à la fois un petit pignon (PP) qui s'engrène avec le grand pignon (fig. 3) et une poulie (P) dont les mouvements sont solidaires de ceux du petit pignon.

Un simple coup d'œil jeté sur la figure 3 met en évidence qu'un mouvement de flexion de l'avant-bras sur le bras déterminera la rotation, en sens inverse des aiguilles d'une montre, du grand pignon et, par suite, la rotation en sens contraire du petit pignon. La poulie, étant solidaire du petit pignon, sera, elle aussi, animée d'un mouvement de même sens.

A la poulie sont fixés les fils fléchisseurs des doigts (C, fig. 3), qui glissent dans une gouttière creusée dans l'épaisseur de l'appareil prothétique. Pendant les mouvements de flexion de l'avant-bras sur le bras, ces fils s'enrouleront dans la gorge de la poulie; il en résultera une flexion des doigts, flexion d'autant plus grande que le mouvement de flexion sera plus accentué.

ll sera facile d'établir, par quelques essais, les dimensions à donner aux pièces essentielles de ce mécanisme afin qu'un très faible mouvement de flexion de l'avant-bras sur le bras entraîne la flexion rapide et complète des doigts.

Toutcfois l'appareil prothétique ainsi construit ne présenterait aucun avantage pratique s'il n'était complété. Il est, en cset, nécessaire pour que l'apparcil permette la préhension que le mécanisme tracteur des fils fléchisseurs n'entre en jeu qu'au moment choisi par le mutilé, lorsque le bras et l'avant-bras sont dans la situation la plus



favorable pour réaliser, la préhension d'un objet

Cette condition est facile à réaliser en annexant



an mécanisme que nous venons de décrire un dispositif permettant à volonté l'embrayage ou le désembrayage.

Parmi les divers systèmes que nous avons étudiés, celui qui nous paraît le plus simple est le suivant (voir fig. 4).

Le petit pignon peut, en coulissant sur une portion à coupe hexagonale de l'arbre support, occuper deux positions telles que, dans l'une, il est en prise avec le grand pignon et dans l'autre débravé.

Ce débrayage sera réalisé à distance au moyen d'un curseur terminé par un étrier (E) embrassant le pignon et mû par un flexible (F). Un petit levier dissimulé dans l'épaisseur de l'appareil prothétique, sur le bord radial du poignet, agit par traction sur lc curseur; celui-ci entraîne l'étrier qui déplace le petit pignon pour obtenir l'embrayage (voir fig. 4).

Lorsque le levier est dans la position de relâchement du flexible, un ressort antagoniste (R, fig. 4) chasse l'étrier et produit automatiquement le débrayage.

On pourra objecter que cet appareil fléchit seulement les doigts mais ne les étend pas.

On pourrait adapter sur le côté interne du coude un mécanisme analogue au précédent qui agirait sur des fils extenseurs des doigts.

Il sera, croyons-nous, suffisant et plus économique de placer des ressorts antagonistes sur la face dorsale des articulations interphalangiennes et métacarpo-phalangiennes pour obtenir l'extension des doigts quand cossera le mouvement exécuté par le mutilé.

> H Rouvière Professeur agrégé Chef des travaux anatomiques à la Faculté de Médecine de Paris. Médecin-major de 2º classe.

L. JOLIVET, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Médecin aide-major de 1ºº classé.

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

SAME TO PROPER THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique EPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine)

PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jo Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 190 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'100E

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN - Etude physo ve et chimique des peptones iodias et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

Cacodylate de Fer . . . 0 gr. 01 Soluté de Sérum Névrosthénique 1 c cuba BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . . . . 0 gr. 04
Cacodylate de Strychaine. . . . . . 4/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

WARHIS FRAISSE, Pharmacien, 85. Avenue Wozart 

### II. - Bras de secours pour mutilés des membres supérieurs

Le nombre de mutilés des membres supérieurs est assez considérable pour que la recherche d'une prothèse permettant le travail, et répondant aux conditions de facilité de construction, de bon marché et d'adaptation à son but, soit encouragée.

Le Service de Santés'en est préoccupé : chaque mutilé aura un bras artificiel définitif, avec accessoires (pince, anneau et crochet) et un bras supplémentaire dit bras de secours ou bras provisoire pour que dans le cas où le bras définitif viendrait à être en réparation, le mutilé ne soit pas privé de son instrument de travail.

Ce bras de secours n'a pas été étudié par la commission d'orthopédie et sa construction n'a pas été réglementée, chaque Chef de centre d'appareillage est resté libre de prescrire l'appareil qui lui paraîtrait le meilleur.

L'appareil que nous avons adopté à Nancy, semble répondre à la plupart des conditions que l'on peut réclamer d'un appareil de ce genre. Il n'a d'ailleurs, dans son principe, rien d'original, il est l'appareil que j'ai vu employer par les rares amputés civils qu'avaient à traiter mon père et mon grand-père, dans le chef-lieu de canton d'Alsace où ils exerçaient.

Les modifications que nous y avons apportées sont trop peu importantes pour le revendiquer; ses qualités ont la consécration du temps, et il semble bien que c'est cet appareil ou tout autre construit d'après les mêmes principes qui aura la préférence des amputés : ouvriers agricoles, terrassiers, etc. et de bien d'autres corps de métier. Sa caractéristique est de se porter non pas sur la peau, mais sur les vêtements; de plus de pouvoir être confectionné par n'importe quel maréchal ferrant de village, et par n'importe quel cordonnier. Enfin son prix est minime, et des maintenant, il ne nons coûte que 25 francs; de

plus, il est interchangeable et peut être fabriqué en série! - Ci-joint sa description.



Bras de secours du centre orthopédique ! DE NANCY.

Ce bras de secours se compose d'une cage en

feuillard de tôle pour recevoir le moignon et d'unc épaulière à laquelle elle est suspendue.

Cet appareil se place non sur la peau, mais sur

La cage est composée de 2 attelles de tôle : A et A' d'inégale longueur munies d'ailettes.

Les aillettes des extrémités inférieures circonscrivent une rondelle en bois B, de 8 cm. de diamètre sur laquelle elles sont clouées. Cette rondelle porte en son centre un orifice avec pas de vis C, le pas de vis peut recevoir une vis avec boulon qui fixe à sa partie inférieure la courroie porte-outil agricole C'.

Le pas de vis peut aussi recevoir l'anneau, la pince ou le crochet habi-

tuel (fig. O et P, p. 83). Les attelles en tôle ont : la plus longue 21 cm., la plus courte 5 cm.; en moins.

La plus longue se place à la partie externe du moignon au-dessous de l'acromion, la plus courte à la partie interne du bras vers l'aisselle.

L'ailette supérieure D, de l'attelle externe porte 4 trous : deux sont destinés à recevoir les courroies de suspension à l'épaulière, E et E', les deux autres une bande en coutil, F et F' pour fixer la cage an moignon.

L'ailette axillaire de l'attelle interne porte aussi 2 orifices pour une 2º lanière en coutil; G et G'pour fixer l'appareil au moignon.

Les attelles portent encore 2 autres ailettes vus leurs extrémités inférieures : H et H' pour y

(Voir la suite page 83.)



Le l'acté of du Moneura est allessé à lite gracieux à tous les mérecins des truées qui en feront la demande au l'aboratoire du lacter 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Magray. 58.28.

# THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

L'EAU NÉOLÉE, { Une partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, En instillations continues ou par réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES Laboratoire, 9, rue Dupuytren, Paris

# THÉRAPEUTIQUE CIVILE

(OZONE NAISSANT)

en GARGARISMES curatifs : (Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

# URASEPTINE

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique.



# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, étc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M° ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatare, 27 Septembre 1890.

KTRAIT)

"A le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curatioe puissante bien supérieure à ceile des autres préparations similaires." Docteur JAILLET, Antes ful de laberaite le Threspeujes à l'Engle de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'anaiyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET:

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons: l'ed e-paique et 2- de Glycérine et de Fer, formant un sel forrique double, a l'état de combinaison particulière, et telle que la fer ne peut être décede ni prochité par les réactis ordinaires de la chimie minérale. Cel état, particulièr le rend éminemment propre à l'assimilation. »

(Analyse du Docteur G. POUCHETT, Preissur le parmentelle à l'abuit de Métenie de Fris, Mentre de Inchesie a Métedie d D'après ce qui précède, nous croyons danc pauvair afirmer qu'aucune spécialité Phurmacoultique n'a janais eu une parelle consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur histographique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

l' Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Lo Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémotragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

.º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourd de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10à 30 gouttes par repas dans un peu d'eu ou de vin et dans n'importe quel liquidé ou aliment, étant soluble dans tous les liquidés organiques, lait, étc. On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). - Dose: Un verre à liqueur par repas.

(Liqueurs ires agreacies). — Dose: Un verre à liqueur par repas. Pour ne pas confondre et éviter les imitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avoc un LION COUCEE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue de Poissy. - Détail: Toutes Pharmacies.

OPOTHERAPIE

OSSEUSE

POSOLOGIE

ADULTES 2 33 cuillerees à bouche par jour avant les repas

ENFANTS 2 33 cuillerées à dessert ou a café selon l'àge,

Si l'on veut reinineraliser un phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mos des phosphates mineraux, tandis qu on arrive plus facilement au but si an peut lui fournir des sels ayant dejà subi quelque, ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

Une cuillerée a bouche avant les ADULTES deux grands repas 3 jours sura

ENFANTS Une cuillerée à dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8

OBTENÚ AVEC DES

I EWN

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD. ANGOULÊME (Chie)

Antisyphilitique extremement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES: | DOSES FRACTIONNÉES. — 20 centigr. Lous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MONTMES. — 20 à 25 centigr, Lous les 8 jours (4 à 10 injections pour une cure).

DOSES MONTMES. — 20 à 25 centigr, Lous les 8 jours (4 à 10 injections pour une cure).

Louis de la company de la contraction de la con

MODE D'EMPLOI, - 103, Intravenue, Solut, concerthe, - Clinqua doss de Galyl est accompannée de son sérum
MODE D'EMPLOI, - 103, Intravenue, Solut, concerthe, - Clinqua doss de Galyl est accompannée de son sérum
intravenue, solution de la faire tomber le mittenu tel famoule de sérum ser le Gelyl, algitet vive
ment, sepler l'sealute a little dans un seringae de verre a l'Injecter dans la vende cholase
Injection : Intramuceulaires - Le Galyl es d'mulcion luitanee en livré des des menues une collère de donce le moderna une le mines une cellère de donce lompe de l'estité d'une par le sonai un disse et mines une cellère de donce lompe de l'estité d'une partie de l'estité d'une partie de mines une des mines une cellère de donce lompe de l'estité d'une partie de l'estité d'une partie de l'estité d'une partie de l'estité d'une partie de mines une cellère de donce l'estité de l'estité d'une partie d'estité d'une partie d'estité d'une partie d'estité d'estité de l'estité d'estité d'estité de l'estité d'estité d'

Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914

to E. Gafyf est beartoons plus setif que le Néo-Salvarsan;
 son emplo est sast commonde que seulu dre dernier corpa.
 A la suite des injectons de Galyi fon ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomens de méning-one-éphalie mortélie comme cela se roduit vee le néo-Salvarsan.

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaître et qu'on fora cosser par l'emploi d'un audisyphilitique de decouverte françaitse, le Galyt.

En un mot avec le GALYL : guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

# ARTHRITISME

= DIATHÈSE URIQUE = RHUMATISME - GOUTTE - GRAVELLE

# DIALYL

[C 11 H 16 O 13 Az 2 Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laboratoire Alph. Brunot et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. = ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers, PARIS

Dialyl "Cures d'eau dialgiée"
TOUTES PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu' aux Hôpitaux, Formations Santiaires Miltaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl",

Soluble dans l'Eau: Dialyl
"Cures d'eau dialglée" Dialyl
TOUTES PHARMACIES



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

L'AGAR-AGAR au traitement de la

au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

# THAOLAXINE

LAXATIF-RÉGIME

agar - agar et extraits de rhamnées

Poso/og/e
PAILETTES: 134 cuil. à café à chaque repas
CACHETS. . 134 à chaque repas
COMPRIMÉS. . 238 à chaque repas
GRANULÉ. . 132 cuil. à café à chaque repas
(βpécialement préparé pour les salénts)

Echantillons & Littérature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RABY

Borremans dal. 5, avenue des Tilleuls PARIS

CHOLÉOKINASE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

fixer éventuellement d'autres bandes de coutil lorsque la longueur du moignon les réclame.



Cotappareil convicut à des moignons de bras de 10 à 25 cm., c'est-à-dire à la plupart des moignons appareillables.

### ÉPARLIÈRE.

L'épaulière est composée d'une pièce de cuir doublée de peau ou de drap de forme ovale

rétrécie au milieu en sablier : I Cette pièce est fixée par une courroie en cuir K, sous l'aisselle opposée et par une deuxième petite courroie en cuir engainée dans un tube

de caoutchouc L, sous l'aisselle amputée. Cet appareil se place sur le veston ou sur la

chemise dont les manches ont été repliées Lorsqu'on le place sur la chemise, on coiffe préalablement le moignon d'une chaussette en laine.

Le prix de l'appareil est de 25 francs tout compris. Son poids est de 750 gr. en-

Tias de Secons du Centre de Hancy viron.

arechets

L'avantage de cet appareil qui est simple et pratique, mais inélégant si l'on vout, est sa solidité, son prix minime et aussi ce fait très important que n'importe quel cordonnier est capable non sculement de le réparer, mais aussi de le confectionner en entier.

MODE DE FIXATION DU MANCHE DE L'OUTIL AGRICOLE A LA COURROLE PORTE-OUTIL.

La courroie peut être simplement enroulée autour du manche de l'outil, c'est cc qui a lieu pour la faux. L'outil

peut être plus solidement fixé en passant la courroie dans une boutonnière creusée à travers le manche. Cette boutonnière est parallèle à l'axe de l'outil pour tous les outils tels que fourche, pelle, rateau, pioche, etc. (fig. M) ou bien perpendiculaire à l'axe pour la bêche

Mode de fixation des anneaux et crochets dans le pas de vis (fig. O et P).

Lorsque le travail le réclame, une tige en fer, présentant à ses deux extrémités un pas de visplein d'un côté, et un pas de vis creux de l'autre, peut être interposée entre le bras de travail et le crochet ou l'anneau porte outils (fig. Q); elle est destinée à allonger le bras amputé à la longueur du

Plus de vingt ouvriers agricoles ont reçu ce bras par nos soins, et en sont entièrement satis-

Le même dispositif sert également pour les amputés de l'avant-bras, un brassard est interposé entre la cage en feuillard du moignon et l'épau-

### FROELICH,

Professeur agrégé, chargé du service de chirurgie infantile à la Faculté de Médecin- de Nancy, Médecin-major de 1ºº classe.

### SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommatre du nº 1 (Janvier 1917).

Mémoires originaux :

H. Barbler. - Les conditions d'hospitalisation des

Luis A. Azcoitia. - Traitement de l'entéro-colite par les injections de chlorhydrate d'émétine.

Recueil de faits : J. Comby. — Pneumonie droite massive, mort rapide.

J. Comby. — Maladie d'Addison chez une fille de 13 ans, mort, autopsie.

Revue générale :

J. Comby. — Infectiosité de la maladie de Weil.

Analyses. — Nouvelles.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

Wode de

fixation de

outils agricoles

### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Trico sou n'entraîne iamais aucun des accidents inhèrents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, pourauvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

> DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets aris un le matin et un le soir 'te de 20 Cachets

La Marque <u>"Usines du Rhône"</u>

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE. ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM, les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

adababababababababa

### TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# NYCTAL

Syn. : Bromdiéthylacetylurée = Adaline française.

VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE





MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Clandes persiques

8 38

# ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de le Légion d'honnanr pour :

Chevalier: M. Anthony (Raoul), médecin-mojor de 2º classe (active), médecin-chef d'un train sanitaira d'une sermée: après s'être fait hautement apprécier par ses remsrquablas quolités professionnelles comme médecin-chef d'un groupe de brancardiers, dirige un train sanitaire avec une autorité et un dévoueme tous éloges.

M. Bourgeois (Eugène), médecin-major de 1re classa à l'ambulanca 18/6 : a donné, depuis le début de la guerre, comme médecin-chef d'un régiment, puis d'nne ambulance, les preuves d'un graud courage at d'un beau dévouement.

- M. Carayon (Manrice), médecin-mojor de 2º classe à un gronpe de brancardiers da corps : a rendu, au conrs da la campagne, comme médecin-chef d'une ambuce, puis d'nn groupa da brancardiers, des services disting ués, faisant preuve, eu toutes circonstances, da sang-froid et d'energie.

— M. Gobinot (Charles), médecin-mojor de 2° classe, direction du Service de Santé d'une arméa : médecin d'une grande valeur professionnelle at d'una activité inlassable. S'est fait remarquer par son couraga et son

song-froid au feu.

— M. Chanaud (Louis), médacin-major da 2º classe (active) au 15° rég. de dragons : chef de service d'un grand dévouement et d'nna réelle compétence. N'a cessé de rendra, depnis le début de la campagne, les services

les plus actifs et les plus éclairés.

— M. Schnaebalé (René), médecin-major de 1ºº classa à un dépôt d'eclopés : très bon médaciu-major, qui a rendu dans les emplois qu'il a occupés depnis la début des hostilités des services appréciés. A toujonrs fait preuve

de zèle et de dévourmant.

— M. Lonnou (Pierre), médecin-major de 1ºº classa (active) à l'ambulance 13/11 : excellent chef da servica. Obtient de son personnel un très bon rendement at mon-tre beaucoup d'initiative et d'activité.

— M. Escher (Henri), médecin-mojor da ire classa à l'ambulance 11/9 : médecin militaire da valeur. S'est particulièrement distingué par son coursge et son sang-froid pendant la bataille de Verdun. Dirige ac uellement

une ambulanca avec un beau zele et un grand dévoue-ment et fait preuva da beoucoup de compétence. — M. Puech (Etiacin), méderin-major da 1ºº classe à l'ambulanca 211 : engagé pour la durée de la guerre,

bien qua dégagé da touta obligation, ast venu au front sur sa demanda at n'a cessé de donner, en toutes circonstances, les preuves d'un beau zèla at d'une gronda octivité.

M. Roudié (Emila), médecin-major de 2º clossa (active) au 210º rég. d'infanterie : actif et dévoué. Diriga avec compétence le service médical d'un régiment.

- M. Neumann (Joseph), médecin-major de 1ºº classe au 92° régiment d'infanterie : bon chef de service qui ramplit ses fonctions au régiment à l'entière satisfaction us. Très actif, il apporte aux malades ses soins les plus dévoués

- M. Bordet (Louis), médacin-major de 2º classe au 109 rég. d'infantarie : s'est fait remarquer par son esprit d'organisation, sa méthode et son zèle. A fait preuve de courage, d'entrain, de belle cranerie et de

dévouement, en particulier au cours des combats de Septembre et d'Octobre 1916.

- M. Talon (Pierre), médecin-major de 1re classe l'ambnionce 1/58 : médecin-chef d'une ombulance de première ligne, dirige sa formation depnis le début de lu ampagne, avec une autorité, un zèle, nne énergie andessus de tout éloge. A fuit preuve des plus belles qualités de sang-froid et de conrage dans plusieurs circonstances où son ambulance s'est trouvée exposée au feu de l'ennemi notamment en Août et Octobre 1914.

M. Delahousse (Charles), médecin-mojor de 2º closse à l'ambulance 13/14 : médecin très distingué qui s'est signalé por son intrépidité sous le feu, autant que par son esprit d'organisation et sa compétance technique. Une blessure.

M. Guignot (Jcan), médecin-major de 1ré classe à une ombulance divisionnaire : bon chef de sarvice qui apporte dans l'exécution de ses fonctions una conscienca n dévouement absolus.

 M. Rubenthuler (Georges), médeciu-major de 1<sup>re</sup> classe au commandement d'étspes d'una gure régulatrice : bactériologiste disliugué, qui dirige avec conscience et une gronde compétence la laboratoire d'un centre hospi-

- M. Pourcinas (Georges), médecin-mojor de 2º classa à une ambulance divisionnaire : très bon chef de service qui a montré dans des circonstances difficiles da belles quolités de courage, d'initiative et le plus beau dévoue-

- M. Lèra (Michel), médecin de 2º classe au 1er rég. de tirailleurs de marche : proticien actif et dévoué, remplit consciencieusement ses fonctions de médecin-chef. ède une haute comprébension du devoir. A assuré, à différentes reprises, le service médicol du régiment dans des circonstonces difficiles.

 M. Fonrcada (André), médecin-mojor de 2º classe à un bópitol temporaira ; médecia d'une grande compétence, organisateur de premier ordre. Déploie dans l' complissement de ses fonctions de remorquables qualités d'initiotive, d'énergie et de dévoucment. Une blessure

### MÉDAILLE MILITAIRE

M. Blanchet (Julien-Henri), mat. 5212, médecin auxi-oire ou 3° batoillon du 104° rég. d'infanterie ; médecin très dévoué et très brave et d'un song-froid exceptionnel. S'est toujours prodigué sans compler pour l'accomplis-sement de son devoir médical. Déjà cité à l'ordre. Le Seit oujours prougue cas court, per sement de son devoir médical. Dejà cité à l'ordre. Le 3 Novembre 1916, a accompagné volontairement son bateillon en première ligne, olors qu'il n'existait pos de poste de secours, afin de pouvoir donner les premières soins aux blessés, sur le terrein même de l'action. A été très grièvement blessé.

### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. Médaille de vermeil. - M. Rodet, médecin de l'hôpital

auxiliaire nº 63 à Saint-Genis-Laval

 M. Lévéqua (Albert), médecin aide-major de 2° classe,
 108° rég. d'infanterie.
 M. Charpautier (Julian), médacin aide-major de 2º closse territoriale, hopitol militaire de Borde

Médaille d'or. - M. la professeur Laudouzy, doven de la Focalité de Médecine, membre du Conseil supérieur d'bygiène publique et de la Commission permanenta de préservation contre la taberculosa : par ses initiatives

écloirées et par son inlassable propagande, M. Landouzy s'est placé an premier rang dans la lutte nationale pour-suivie contre le développement de la pandémie tuberculense.

Médaille d'argent. — M Braunberger (Daniel), médecin aide-major de 1re classe da l'hépital complémantaire 28, à Arcachon

- M. Broustet (Maurice), médecin aide-major de 1re classe de l'hôpital complémentaire 35, à Bord-M. Delos (Albert), médecin aide-major da 2º classa de l'hôpital complémentaire 35, à Bordeaux.

 M. Finck (Charles), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef da l'hôpital 9 bis, à Contrexéville. nesco (Constantin), médecin aide-major de

2º classe de l'hôpital complémentaire de Martigny.

— M. Nové-Josserand (Léon), médecin aide-major da 2º classe de l'hôpital da Bondonneau. - M. Gélibert, médecin side-major da 1º classa de

l'hopital d'Estressin. — M. Devillers (Fernand), médecin side-mojor da 1ºc classa de l'ambulonca 14/2.

administration prolongée GAÏACOL INODORE à hautes doses Parle THIOCOL "ROCH uniquement sous forme de "ROCHE" SIROP COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE" Echantillon et Littérature : **PRODUITS** F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° 21, Place des Vosges Paris. CACHETS "DOCHE DETHIOCOL the fre subunted COMPRIMÉS 0010 Prix 4fr le flace

— M. Barnsby (Henry), médecin aide-majar de 2º classe territarial à l'ambulanca 3/44 : chirurgien da grande valaur, d'une activité et du nziel natif aitr temarquables, travaillant da jour et da nuit, dans une ambulance chirurgicale de l'avant. A, par sa scianca at par sa grande habileté apérataire, sauvé de nambreuses vies humaines.

— M. Dégreans (Albert), médecla-major de 2º classe territarial au 5º rég. d'infanterie : médecin-major chef de service du régiment, a été affecté à un copys actif aux sa demande. D'un dévouement prafessionnel absalu, se consacre actiférement à sa thohe at, grâce à san zèle et à san activité, organise partaut san servica de la fagan la plus complète. Une blessure

— M. Truuré (Paul), médicin-majar de 2º classa territorial, au 3º rég. d'infantarie : aurait pu, en raisan de san âge, demander san revrai à l'intérieur, mais a taua à rester au froat, où il est depuis le début de lu campagne. Jaint à de grandes qualités professiannelles un esprit de dévouament et de mépris du danger qui l'ant

fait admirer partont où il est passe.

— N. Pastau (Maris), médeire migic de 2 classe territurial, à l'hojulal central d'une pluce : chirurgien de grande valeur, joint à ses tittes scientifiques de réelles qualités militaires. Camme médeine-chef d'ambulance, grâce à aus énergies et as sus autrité, a pu, dans das grâce à me deregie et as sus autrité, a pu, dans das plus parties de la complexa d

nn important service de chirmrie.

— M. Lefaye (Paul), médecin-majar de 2° classe territorial, direction du Service de Santé d'un C. A.: médecinchef d'ambulance depuis six mois, exerce ses fanctions avec beaucamp d'utiorité, de compétence et de dévoue-

— M. Pardan (Victor), médecin-major de 2º classe au 21º rég. d'infanterie: chef da service ramarquabla d'activité at d'organisation. A toujours fait preave du plus grand dévauement et d'une helle crànerie au fau. S'est particulièrement distingué aux combats de 1914, puis pendunt l'attaque de Champagne en 1913.

— M. Abadic (Jasa), Medecia nide-major de 2º classe à l'ambulance E 9/15 : chirurgion de valeur, engagé paur la duréa e 3 la campagne. A accompli son devoir, en toutes circonstances, avec distinctian, conscience et une granda habileté.

— M. Davet (Henri), médecin-mrjor de 2º classe de réserve au 2º rég. de marche de zouaves : médecin actif, compétant et très dévoué, posèdant une hante conception de son devoir. Au front depuis le ddbut de la guerre s'est taujours signalé par saa courage et son mépris du danger.

- M. Bcaudoin (Marie), médecin-major de 2º classe

territorial, à l'hôpital central d'une place : malgré son âge, 60 ans, a tenu à servir aux armées. A étá médecin chef d'une ambulance, puis d'un hôpital impartant aù il a rendu les meilleurs services.

— M. Ladauge (Jan.), médecin-majar de 2º classe territaria, chef d'un group de brancardiera divisiannaires a monitré en tautes circanstances, du cuurage, de l'endurance et du sung-freid. S'est particulièr-ment l'ait remarquer en Juin et Joillet 1916, par la façon dant ils dirigé le service des évencuations d'une division au paste de secours central du secteur de combat, dans des canditians particulièrement difficiles et dangereuses.

M. Calilaud (Ernest), médecin-major de 2º classa territurial au centre hospitalicr d'une placa: chirurgien de valeur. A, pendant la durée des affaires de Verdun, opéré et saigné de nombreux blessés avec un dévauemant

### Sont cités à l'ordre du jour :

.— M. Herdly (Maurice), médacin aide-majar de 2º classe au 37º rég. d'infanterie : a été blessé le 30 Juillet 1916, au cours d'une recannaissance de paste de secaurs avancé. Après un pansement sommaire, est retaurné accamplir sa mission saus un hambardement violent et contian.

— M. Glanmeau [Emile], médecin side-major de l'eclasse, s'hetallin : médecin très médecin très médiant, au front depuis le début de la campagne. A tonjaurs fait prauve da dévonement et d'autarité, notammeut de 3 au 18 Juillet 1916 en assurant, dans des circonstances très périlleuses, le fanctianement d'un poste de sacours très expané, aù il a montré les plus belles qualités de courage et d'abnégation.

3. Lebovick-Salo, médecin nide-major de 2º classe de G. B. D. 123: médecin ties cruñe, a dirigle à service des évacuations du poste du G. B. D. soumis à un vialent bombardement avec beaucoup de calme et de méthade, prodiguant aux blessés les secours urgants et les encouragements movaux, empéchant tout retard dans les évacuations. A montré un seatiment très élevé du devoir militaire et des obligations professiannelles.

### FACULTÉ DE PARIS

Faculté de Médecine de Paris: — I. Examens. — Lundi 5 Féorier 1917. Médecine apératoire. Ecale pratique. Eprouve pratique. — 3\*, Doctorat. Oral (Première partie). Faculté.

Mardi 6 Férrier 1917. — Médecina opératoire. Ecole pratique. Epreuve pratique. — 4°, Doctorat. Faculté. Mercredi 7 Férrier 1917. — Médecine opératoire. Ecole pratique. Epreuve pratiqua. — 3°, Doctorat. Oral (Première partie). Faculté. — 5°, Dactarat, Chirurgic (Première partie). Laënnec. — 5°, Dactarat (Deuxième partie).

Jeud's Février 1917. — Médecine apératoire. Ecale pratique. Epreuve pratique. — 3º, Doctarat (Deuxième partie). Laborataire des travaux prutiques d'anatamie pathoj lagique. Epreuve pratique.

Vendredi 9 Feerier 1917.—3\*, Daciarut. Oral (Dauxième partie). Faculté.— 3\*, Dactarut. Oral (Première partie) (12\*e série). Faculté.— 3\*, Doctarat. Oral (Première partie) (2\* série). Faculté.

tie) (2º série). Faculté. Samedi 10 Février 1917. — Médecine apérataire. Ecala pratique. Epreuve pratique. — 4º, Dactarat. Fuculté.

II. Thèses. — Loud 8 Février 1917, Candidat : M. mechal Présidat M. Huisel, Samissieures MM, Chaufard, Marfan, Lereboullet, Sujet ; Truubie de la untrion des tisses et lésions de sphacèle en rappart avec l'hypatensian artérielle. — Caudidat : M. Colomba, Prédent : M. Chauffard, Essenianteure : MM, Hutinel, Marfan, Lerebaullet, Sujet ; Les septicionies paeumènes de la company de la pleurite apicale dans la tuberculase pulmonaire.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03) FILULES (0.01)

SIROP (0.05) TOUX nerveus
PILULES (0.01) INSOMNIES
AMPOULES (0.05) SCIATIQUE
NÉVRITES

49, Boulevard de Port-Royel, PARIS

ANGINEN REQUERY, attachements seigneux et prolangés avec GENDE, pr. compléter par grapristrase néolés. GENDES La présence d'accidents pharyngés comparagnes de la compléte de la comparagne de la

Le Gérant O. Ponés

Paris. - L. MARBTHEUX. incrimeur. t. rue Cassotte



APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ÉTAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

### PRODUIT FRANÇAIS



ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

6. Rue Guvot.

RICALCINE

CPOISSANC

TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LA RICALCINE

A BASE DE SEIS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

ADRÉNALINÉE

FLUORÉE

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

E

PURE
POUDRE - COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS
1/f. 30 te flacon pour 30 jours de traitement
on la Boile de D'ecachets.

MÉTHYLARSINÉE

or To de METHYLARSINATE DE SOUDE

or TO de METHYLARSINATE DE SOUDE

en CACHETS seutement dosés exuclement à 0 gr. 01 de MÉTHYLARSINATE DE SOUDE chimiquement pur. 5 fr. la Botte de 60 cechets gn CACHETS seutement dosés exectement e

Échantillons et littérature sur demande. Laboratoire des Produits "Scientia", 10, rue Fromentin, Paris.

CARIE DENTAIRE TROUBLES DE DENTITION

"LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait de froid, 100 grammes de vande de forto, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfinient esse propriétés physiques et thérapeutiques.

COQUELUCHE SULFSZETINE

Com Hot Se (Anti-) + 0 12. SPECIFIQUE HON TO XIQUE - 2 à 5 cuill. à café, dessert ou soupe selon l'age - 6, ft. A.b.ol., PARIS

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Ne contenant ni sucre, ni ohaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication

QUASSINE = APPÉTIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. — 6, Rue Abel, PARIS.

ESTOMAC - INTESTINE CHEZ L'ENFANTA

VALS-SAINT-JEAN

LITHIASES BILIAIRES OF RÉNALES
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ
VALS-PRÉCIEUSE
Blen modeles le nom des Sources

ANTIBEPTIQUE DÉSINFECTANT

BOHANTHLON BRATONT

SOCIETÉ PRANÇAISE DU LYSOL

11. http://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION - ' MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIo) ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . 40 fr Union postale..... 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque meis

F. DE LAPERSONNE

E. BONNAIRE ofesseur agrege, ur et Professeur on chef

J.-L. FAURE Professour agrégé, rgion de l'hôpital Cochis

DIRECTION SCIENTIFICUE

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecint
Professour de clinique médicale,
Membro de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M IFTHIF Prefesseur à la Faculté, decin de l'hôpital Beucica re de l'Académie de méde H. RÖGER Professour de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Mombre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

F. JAYLE

- RÉDACTION -

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à-nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numeros seront portes à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

P. RAVAUT. - L'amibiase chronique en France à la

fin de l'année 1916, p. 81.

P. Descoust. — La préhension du pouce dans les paralysies du cubital et du médian et dans les paralysies associées de ces deux nerfs, p. 83. A. GAMBIER. - A propos de « la sensation du doigt

qui bat », p. 84. Sociétés de Paris :

Société de Médecine de Paris, p. 84.

SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE, p. 85. SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 87. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 88.

Analyses, p. 88.

Chroniques et nouvelles : F. HELME - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS. Nouvelles. SOMMAIRES DES REVUES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

VANADARSINE Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces. GOUTTES: VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul, Saint-Germain, PARIS

MASSON et Gie, 120, boul. Saint-Germain, PARIS

Vient de paraître :

H. VINCENT ET L. MURATET

LES DYSENTERIES, LE CHOLÉRA LE TYPHUS

1 vol. de la COLLECTION HORIZON : 4 fr.

COLLOBIASE **DE SOUFRE** SULFHYDRARGYRE

hors du fourreau » suffisant à tout. Mais où elle poussa l'errcur au delà des limites permises, c'est quand elle n'eut point d'yeux pour voir où la conduisaient les excès de ses sous-marins. Venue tardivement à la vie maritime, elle ne sut pas comprendre que les hommes, en sace de la Nature ennemie, sont groupés et font bloc en toutes circonstances. Partout où un

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Regidement absorbable, sons irritation de la pean

PAIN d'amandes **FOUGERON** 

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injectione pour une cure)-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS XXVº Année. - Nº 9. 8 Février 1917. SECRÉTAIRES

ni la force avec sa brutalité, ni la guerre avec ses

horreurs, n'ont pu entamer. A côté de la moralité individuelle et de l'idéalisme propre à chaque

race, les religions, les philosophies, brcf, toutes

les formes d'éducation qui, à travers les âges, dirigérent les âmes vers le bien, le beau, le vrai,

sont arrivées à alimenter peu à peu un vaste réservoir, commun à toute l'Humanité, où tous

les hommes viennent puiser ct dont le niveau,

l'honneur auxquelles obéissent tous les humains,

et un langage de l'honneur que tous comprennent.

Or, l'Allemagne, avec sa psychologie courte ct

simpliste, oublia d'abord cette donnée lorsque,

foulant aux pieds tous les traités, elle se rua sur

la Belgique pour attaquer, sans raison valable,

le monde pacifiste des Alliés. Ce fut sa première

faute. Elle en commit une autre, plus grave encore,

lorsqu'elle s'imagina que les neutres resteraient

neutres quand même, et que pas n'était besoin de

tenir compte de leurs scntiments, le « glaive

Pour parler plus simplement, il y a des lois de

quoi qu'on dise, hausse de siècle en siècle.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de méde

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Seorètaire de la Direction.

PETIT BULLETIN SUR L'ONCLE D'AMÉRIQUE

Malgré le froid terrible, - moins 24° - qui changeait en morceaux de glace cils, sourcils ct moustaches des Poilus, ce fut réellement un beau dimanche que celui où, soudain, circulèrent sur le front, venues on ne sait comment, les nouvelles des Etats-Unis. Ce n'était pas tout à fait un héritage de paix que léguait l'Oncle d'Amérique, mais du moins c'enétait la promesse, et du coup lc cœur battit plus fort, du coup l'horizon, tout blanc de neige, se teinta légèrement de rose.

Avec mon entêtement, qui n'a rien de sénile, du moins je l'espère, je voudrais une fois de plus que nous tirions, du grand événement historique de ces derniers jours, une leçon profitable. Nous ne pouvons plus, nous ne devons plus, nous qui avions la prétention d'être des hommes cultivés, rester étrangers aux drames ou aux comédics qui sc nouent et se dénouent sur la planète ; et c'est pourquoi je vcux vous expliquer en quelques mots de quelle manière il faut envisager les derniers événements.

Vous voudrez bien admettre, d'abord, qu'entre tous les hommes, quelle que soit la latitude où le hasard les a fait naître, des liens moraux se sont formés, créant en eux une sorte de parenté que

**ETHONE** 

ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire. Foie.

etc., etc.

Laboratolres POURNIER Frères, 26, Bt de l'Höpital Paris

Coaueluche

Toux

homme est au péril de la mer, partout il trouve un frère pour le secourir et le sauver en risquant sa propre vic. Un navire sombre-t-il dans une action, aussi férocement engagée soit-elle, le vainqueur mettra tout en œuvre pour voler au secours des valneus en proie aux forces obscures des Océans; même il rendra les honneurs au pavillon adverse qui s'abime dans les flots. Dans les grandes catastrophes maritimes, on a vu des équipages saluer de leurs hourras eeux qui savaient bien mourir. Pour me résumer en un mot, je dirai qu'en tous temps, en tous lieux, se manifesta entre tous les marins, vivant sous le joug des forces de la mer, une fraternité particulière, qui n'existe peut être en aucun autre groupement et dont j'ai dit tout à l'heure la cause

Eh bien, la faute suprême des Allemands est de n'avoir ni senti, ni compris ce sentiment formidable et universel. Ils torpillèrent leurs conemis, soit, mais ils ricanèrent devant leur agonie: « Que Dieu punisse l'Angleterre! » — Allant plus loin, ils firent, dit-on, marcher le cinématographe après des torpillages. J'écris « dit-on », parce que je me refuse, malgré tout, à admettre cette horreur.

Quoi qu'il en soit, ils se crurent en droit de déchirer la charte humaine, lentement consentie par les marines du monde enfier; et c'est cela qui fut, je le répète, la faute irréparable, et c'est cela que les Anglo-Saxons et les Latins d'Amérique, tous plus ou moins gens de mer, n'ont pu tolérer.

M. le Professeur Yves Delage écrivait naguère que nos ennemis étaient à la fois myopes et presbytes; on ne saurait mieux dire. Presbytes dans le domaine intellectuel, car ils voient de loin, ils sont outrageusement myopes dans le domaine sentimental. En esset, quand le coup de la Grèce a raté, certains complices orientaux à l'âme tortueuse, s'apercevant qu'ils auront pour rien subi la famine et versé leur sang, se tournent vers une paix séparée. Alors, que fait l'ogre teuton'll se dit :— Pour les tenir, je vais leur montrer que je suis moins bas qu'ils ne croient, les neutres apurés feront marcher une fois de plus leurs machines à écrire, et cela n'ira pas plus loin.

Des forces dont j'ai parlé, des idées qui ne demandent qu'à se traduire en actes, ils ne se préoccupent pas une minute; et c'est ainsi que les ravageurs de la Belgique et du Nord de la France, les grands requins de la mer, en arrivent à soulever contre eux la conscience universelle.

Je sais bien qu'il faut tenir compte aussi de l'amertume accumulée contre les États-Unis et le Président Wilson, et c'est lei que se place ma petite leçon de choses : Si nous étions moins ignorants des phénomènes mondiaux, si notre opinion était mieux informée par ceux qui ont pour mission de l'instruire, nous aurions tous su ce qui s'était passé, au moment de l'élection Wilson, dont l'échec eût été pour nous un véritable déseatre.

Oue font nos ennemis, à ce moment? D'un commun accord, ils soutiennent en apparence M. Wilson, mais en sous-main e'est pour son rival qu'ils intriguent. Pendant un moment, court, par bonheur, nous qui ne sommes au courant de rien nous faisons naturellement la contre-partie. En réalité, l'échec de M. Wilson, amenant un interrègne de six mois, eût laissé carrière à toutes les machinations allemandes. Bien plus, - et j'cffleure à peine le sujet, - certains accords économiques, obtenus grace à l'habileté de nos dirlgeants, à qui il faut rendre justice chaque fois qu'on en a l'occasion, eussent été remis en cause. Et cette dernière raison achèvera de vous faire comprendre la récente convulsion du monstre rue contre toute l'Humanité.

Ne vous imaginez pas qu'il veuille tomber en

beauté ou qu'il cherche une raison pour expliquer à ses peuples comment il a dû succomber : « Ils étaient trop! » Non, il n'en est pas encore là, croyez-le bien. Plus simplement il a sjouté une arme à celles dont il se sert si rudement, mais en omettant de faire entrer dans ses calculs la force des impondérables.

Quelle influence ces grands événements vont-ils avoir sur l'avenir? demanderez-vous maintenant. Je ne vous étonnerai pas en vous répondant que, pour ce qui concerne la suite de la guerre, je l'ignore autant que vous. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que le coup qui vient de frapper l'Allemagne peut avoir sur son expansion économique future des-conséquences incalculables. C'est toute sa clientèle du Nouveau-Monde qu'elle va s'aliéner, et longtemps son industrie et son commerce en pâtiront. En tout cas, j'ai voulu simplement vous montrer quel intérêt nous, médecins, qui parlons aux troupiers, aux civils, qui avons un rôle social de premier ordre à remplir, nous avions tous à comprendre que la médecine ne devait plus tenir place, seule, dans nos préoccupations et nos acquisitions intellectuelles. Sans être des encyclopédistes, - nous n'en avons ni le temps, ni les moyens, -- nous devons voir toujours les choses d'un peu haut pour nous faire une opinion raisonnée sur les événements et sur les hommes. Et si j'avais pu vous engager dans cette voie par ces modestes lignes, je pourrais répèter une fois de plus, avec l'empereur romain, que je n'ai pas perdu ma journée.

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Dolbeau (Marie), médecin aide-major de 1re classe territorial à l'ambulance 3/8: a rempii avec distinction les fonctions de chef de plusieurs formations sanitaires à l'intérieur. Malgré son âge, a demaadé à



# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intravelneuses.

FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). — Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIM, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

venir dans lo zone des ermécs où il rend les plus gronds services dans un ecntre spécial.

services dans un ecutre special.

— M. Boyé - (René), médéeni-major de 2º classe nu 110° rég. d'infanture: excellent chef de service. Au cours des caublats du 12 au 28 Septembre 1916, a dirigé les secours avec l'activité communicative, le dévouement éclairé et le courage dont il no cessé de faire preuve depuis le début de la campagne, dans les corps de depuis le début de la campagne, dans les corps de

troupes et les ambulanecs de l'avont.

M. Aron, médeein aide-major à l'hôpital militoire
d'une place : dégagé de toute obligation militaire, a
repris du service à la mobilisotion. S'est distingué par
son zèle et un dévouement de tous les instants.

M. Deimas (Edmond), médecin-majar de 2º classe au 53º botaillon de tirailleurs sénégaleis : excellent médecin. Assure son service d'une foçon parfuite depuis san arrivée au front.

— M. Trautmann (René), médecin-mejor de 2º elosse, chef de l'ambulonce 7/22 d'une arméc : d'un zèle et d'un dévauement à toute épreuve. Assure parfaitement le service dont II est chargé.

— M. Peyrot (Julies), médecin-major de 2º classe à la direction d'un corpe d'armée colonial : chirargies de voleur. S'est foit hustement apprécier dans les différents emplois qu'il a occupés depuis le début de lo compagne. A fait preuve, en tautes circonstunces, particulièrement pendant les affaires de Champagne et dernièrement sur la Samme, du plus beun dévouenent, se dépensant sans campter paux assurer son service.

— M. Wagon (Pierre), médeein-major (uctive) de l'elasse, groupe de braneardiere d'une division d'infanterie coloniale: dirige ua groupe de brancordiers d'une division d'infanterie coloniale: dirige ua groupe de brancordiers d'une façour renurquable et vient de donner, au course des dernières opérations, de belles preuves... de ses qualités militôriers, joignant à ua zèle et un dévuement sans barne use bravoure éprouvée et un nissolu mépris du danger.

— M. Garrot (Jeon), mèdecir-major (active) de 2º classe au 5º rég. d'infonterie coloniale : excellent praticien que u s foit prouve, depnis le début des hostilités, comme médecin ehet d'un régiment, de belles quolités de bravoure, de sung-froid et de dévouement.

— M. De doyon (Fronçois), inédecin-major de 2º classe ou 35º rég. d'infonterie coloniale : joint, à ses quolités professionelles beouccup de dévouement et d'octivité. S'est porticulièrement distingué pendant les combats de Juillet et d'Août 1916, en ossuront d'une façon porfaite, dans des conditions difficiles, l'évneuation des blessés.

 M. Thélème (Michel), médecin-unajor de 2º classe à l'ombulonce 16/22 : après ovoir fait preuve, comme médecin-chef d'un corps de troupe, de solides quolités professionnelles et d'un grond dévouement, dirige une ambulonce avec compétence et activité. — M. Osmont (Mourice), médecin-major de 2º classe

territariol à l'hôpital central d'une plore : dans la zanc des armées depuis Décembre 1915, a rendu les meilleurs services par son zèle, sa esmpétence et son dévouement. — M. Lagoutte (Emile), médecin-mujor de 2º classe territaria à une ambulance chirurgicale nutomobile :

ritarial à une ambulance chirurgicale nutomobile: chirurgien de valeur, se dépensant sans compter. Ilend les plus grands services depuis le début des hostilitès. — M. Hasié (Albert), médecin-major de 2° classe territariol un 4° rég. d'inatetrie : médecin dévoué et cons-

ritariol nu 4º rég. d'infanterie : médecin dévoué et consciencieux. A de l'autorlté sur son personnel et dirige son service avec netivité.

— M. Barbellion (Georges), médecin-mujer de 2º elsses territorial à un hôpital d'évocuntion : médecia énergique, dévoué, consciencieux. A dirigé avec beaucanp d'initiative les formations sanitaires qui lui ont été eanfiées. — M. Cazals (Louis), médecin-major de 2º clesse de

— M. Gazals (Louis), médecin-major de 2º clesse de réserve à l'auabulance 15/16: à lo tête d'une ambulance depuis le début des hostilités, n toujours fait preuve de sérieuses qualités prafessionnelles et militaires.

— M. Biard (Mnurice), médecin-major de 2º elasse territorial à l'ambulance 14/5: médecin dévoué et consciencieux. Dirige avec compétence une formation sanitaire de l'avant.

M. Zimmermana (Niealas), médeein-mujor de 1<sup>rs</sup> elasse territorial à l'hópital centrol d'une place: nombreuses aanuités, se foit remarquer per le zèle et le dévoument dont il ne cesse de faire preuve depuis le début des bastilités.

— M. Degorce (Frédérie), médecin-mojor de 2º classe territorial au 9º rég. de hussards. Nombreuses annuités, se fait remarquer par le zèle, le dévouement et la comsidence avec leggale il companyon en convice

pétence avec lesquels il ossure san service.

— M. Salnry (Charles), médecin-mojor de 1<sup>rg</sup> classe territorial à l'ambulonee 10/16: se fait remarquer depuis le début de la campagae par son activité et son dévouc-

ment.

— M. Longuet (Alfred., médeein-major de 2º classe territoriol à un hūpital d'évaeuction; a demandé à rester au front, maigré son âge. Falt preuve, depuis le dévit de lo eampagne, d'un zèle et d'un dévouement au-dessus de tout élore.

actout eloge.

— M. Dehève (deon), médecin-ninjor de 1º elasse de réserve, Service de Santé d'un groupe : chef de service remorquuble nussi bien por ses connaissonces géafrales et professionnelles étendues que par ses qualités d'organisation, son zèle et son complet dévouement.

aisation, son zèle et son complet dévouement.

— M. Playoust (Eugène), médecin-mojor de 2º classe perritorial à l'ambulonce 15/14 : remplit les fonctions de

médeein-chef d'une ambulance avec énergie, conscience

et un dévouement de tous les instants.

— M. Charlier (Adolphé), médeein-major de 2° elnsse territorial à l'équipuge radiologique n° 7; a rendu des services très appréciés à la tâte du service spécial dont il est chargé.

M. Dontan (Gastan), médecin-major de 2º classe territoriul, chef de l'umbulance 2/37 : placé à la tête d'une
ambulance, y a montré les plus belles qualités de dévouc-

ment ct d'activité.

— M. Camia (Jam), udefeni-unipr de 3º closes territorial au 2º hatuillo de chasseur: bien que libér pur son âge de toste obligation militaire, est resté velonitarement dans les cadres at a servi dans la zone des armées depuis le début de la campagne. Après navit orgenisée et dirige, dans des périodes difiniles, deux orgenisée et dirige, dans des périodes difiniles, deux de la compagne de la compagne de la compagne de la compagne chief de service dans un butaliton de chasseures où la latt preuve, en toutes circunstances, du plus grand dévous-

fait preuve, en toutes eironstanes, du plus grand dévouement, d'une conscience et d'une activité exceptionnelles. — M. Grangier (Morir), médecin-major de 2\* elasse de réserve, chef de l'amhulanes 3/67; un front depuis le début des hostilités. S'est constamment distiagné por ses

belles qualités de volonté, de courage et de dévauement.

M Baillache (Julien), médeein-major de 2º elesse territoriol au 16º bataillan de chasseurs : au front depuis le début de la campagae, sur su demande, donne le plus bel exemple de dévouement et d'énergie.

bel exemple de dévouement et d'énergie.

— M. Planque (Emile), médrein-major de 2º ela-se territaria là l'ambulance n° 5/38 ; chirungien de premier ordre, d'une extrème netivité et d'un dévouement à toute épreave. A rendu des services signalés depais le début des hostiliés.

— M. Evrot (Jean), médecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulance nº 4/9 : rend, depuis le début de la guerre, les services les plus appréciés, grâce à son activité, se compilement se a démandant.

yilé, sa compétence et son dévanement.

— M. Gaussel (Anans), médecla-major de l'oclasse territarial à l'ambulence 10/7 : dirige avec ferméte et autorité son ombulance à la tête de laquelle il fait preuve d'un grand dévouement et d'une inlassable activité.

— M. Esperon Lacaze de Sardac, médecin-major de 2º classe de réserve à l'ambulance 3/10: veun volontairement aax armées; assure un limportant service d'hôpital avec un zèle et un dévoament de tous les instants. — M. Vannier (Edouard), médecia-major de 2º classe

territorial au 82º rég. d'artillerie lourde, 5º groupe : médeen très dévoué et très actif. Assure avec beaucoup

(Voir la suite, p. 94.)

# Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to. Prix Desportes. ... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne raudront jamais, au double point de vue sointifique a et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont a l'action stre et puissante, exempte de danges, a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années, p

(I) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES <u>BLANCS</u> au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

transférés sont (IV°). Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc, ďп rue Les ١ A VISS.

# ODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et onthèrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII: Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode at Iodures

dans toutes leurs applications

# SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodare electin.

Doers Moyennes. Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Does moternes can a vage goues pour les anames, aix à carquanes gourses pour les anames

Ne pas confonare L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE **GALBRUN**, 18, Rue Oberkampf, PARIS Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés.

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARISe

# HEINDINK

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)

Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycerophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le Drof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure. préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aaueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy. PARIS. - DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 4/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Couttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. Isa DOCTEURS. 

MARIUS FRAISSE, Phis., 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16

SYPHILIS #

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. Le DIUS aCCII, 16 IIII CHINE COLORE GUO BOURS MURICULA NASAN-PILLULES (Per public Tiggine Agi Prodotostre [16-66], Ext. 07-68.0). Darde di GOUTTES (Per life gentle: Hectice 0/6: 16, 0.01). 28 400 gent, per joy. 1 04 15 [

Laboratoires 4: l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Ga

Le plus Puissant Reconstituant général

Medication areanio-phosphores crystative & house do Nucleiraina. 
In the company of the company

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALINE Littérature et Echant<sup>es</sup>: S'Mr. a NALINE, Pl<sup>im</sup> AVIII eneuve-la-Garenne, pels St-Denis (Silo).

d'autorité et de compétence le Service de Santé d'un

groape d'artillerie.

— M. Morange (Marie), médecin-major de 2° cinsse territorial à l'ambulance i3/6: médecin-chef d'ambulance très consciencieux. Sacquitte de ses fonctions avec zèle

et dévouement. - M. Nogaé (Raymond), médecin-major de 2º classe territorial au 78º régiment territorial d'infanterie : médecin-chef d'une compétence parfaite, d'une activité et d'un déveuement à toute épreuve. Au front depuis le débat de la campagne, a toajours prodigué ses soins aux blessés dans les tranchées de première ligne et seus de vie-

lents bombardement. Une blessuro,
— M. Herrenschmidt (Alfred), médecin-major de 2° classe territorial à i'ambulance 8/4 : médecin d'une grande valeur professionnelle. A rendu des services signalés depais le début de la campagne par son zèle, son dévoue-ment et son entrain (a déjà été cité).

- M. Nogues (Paul), médecin-major de 1ºº classe territorial à l'ambulance 122 : dirige nvec beaucoup d'activité une formation particulièrement chargée où il montro beaucoup de compétence et le plus prefend dévouement. - M. Gilles (Jules), médecin-major de 2º classe terri

torial au 8º rég. territorial d'infanterie : ancien de services. Montre, depuis le début de la campagne, une conscience, un zèle et un dévonement de tous les instants.

— M. Saint-Hilnire (Etienne), médecin-major de 2° classe territorini à un hòpital temporaire : nombreuses annuités. A toujours fait preuve d'activité et de dévoac-

ment depuis le début des hostilités. - M. Quenet (Paul), médecin-major de 1º classe territorial n un hopital temporaire : montre de réelies qua-lités d'organisation et d'autorité à lu tête d'un centre hospitalier.

### FACULTÉ DE PARIS

Thèses récompensées (1915-1916). - Médailles d'argest. — Mile Bronstein, MM. Bruel, Chaussé, Mile Con-dat, MM. Donzelot, Gonlart, Mile Peuzin, Mme Thuillier-

Landry, M. Vallée.
Médailles de bronze. — MM. Bel, Le Poittevin, Pois-

vert, Ramadier, Roubakine, Solas.

Mentions honorables. — MM. Bernnrd, Gamel, Kachlin. Lautier, Verbeck.

Eiectro-radiologie de guerre. - M. Foveau de Gourmelles reprendra son cours libre d'électrologie et de radiologie médicales (25° année) à la Faculté de Médecinc de Paris (amphithéâtre Craveilhier), le mercredi 2 Mai 1917. à 6 heures du soir, et le centinuera les mercredis suivants à la même houre.

Il traitera cette année, comme l'an dernier, de l'électro radiologie de guerre : les agents physiques, électricité, lamière, mouvement, rayons X, radium, dans le dingnostic et le traitement des blessures et affections de gaerre.

### NOUVELLES

Nécrologie. — Nous apprenons avec regret la mort da D. E. Huet, chef du service d'électrothérapie de la Clinique des Maladies nerveuses à la Salpétrière. Il avait fendé ee service auprès de son maître Charcet et avait continué à le diriger auprès des professeurs Reymond et Dejerine.

### SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du nº 2 (Février 1917).

Mémoires originaux :

C. G. Grulle et Dean Lewis. - Diagnostic et trai-

tement de la sténose congénitale du pylore.

Milo Condat. — Sur une petite épidémie de pneumococcie chez le nouveau-né.

Recueil de taits :

Mu Condat. - Abcès multiples du cerveau à pneumocoques.

Revue générale

J. Comby. — Prophylaxie de la rougeole.

Analyses. - Nouvelles.

TOUY . ASTUME . EMPLYS + ME

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSFIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Journal.

Etudiant, prêt à passer thèse, cherche situation dans clin que, ou cabinet exclusif de consultatious, ou tout autre emploi ne nécessitant pas de visites. -Ecrire P. M., nº 1556.

Docteur, au courant chirurgie générale, vénéréol , désire occupation. - Ecrire P. M., nº 1561.

Médecin, cheval. Lég. d'honn., off. d'Acad., donneralt consult. qq. après-midi par semaine. — Ecrirc P. M , nº 1562.

La mairie de Palaiseau (S .- et-O .) nous signale qu'elle demande un médecin pour la commune. -Écrire au Maire.

Apparells et instruments de laboratoire (bactériologie et chimie) demandés d'occasion en bon état : autoclaves, four Pasteur, microtome, verrerie, centrifugeuse, etc. - Ecrire P. M., nº 1403.

ANGINES Attonchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES La présence d'accidents pharyngés com-mande une désinfection quotidieune nyec des gargarismes néolés : 2 cullérées à potuge de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, ajouter une pincée de bicarbonate ou un par d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont práctice de l'entre de

ÉMULSION Créosotés TUBERCULOSES

de 3 à 6 cuill MARCHAIS Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE ter léssions.

OUATAPLASME do D' LANGLEBERT

Le Gérant : O Ponés.

Paris. - L. MARKTSKUK, imprimeur, 1, rue Cassette.

DIGESTINE Granulee DA

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secrétoire.

Konantillons : DALLOZ & O', 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

Les Laboratoires Ciba informent M. M. la médecies de lecer traces fert, I place Morans a Lyon, et resteut à leur entière disposition from tout envoi apacieux de leur préparation. Ils remerciant à cette occasion le Corps médical de la configure dont il a bien voule les honorer: tous leur efforts tensont à la mériter encore dans l'avenir -O. Rollaus.

# TRAITEMENT DE L'INSOMNIE NERVEUSE



Laboratoires DURET et RABY

5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacetylurée = Adaline française.

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

### et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATORES COUTURIEU", 18. Avenue Hoche - PARIS

### Traitement = par le =

Rhodium B Colloïdal électrique AMPOULES de 35 CODICO I

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

# HULLE CRISE VICTORIANA

12. Bouley, Bonne-Nouvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIG ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du fiacen : 2 fr 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et a 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

# SAVON DENTIFRICE VIGIER

1913. GAND; MÉD. D'DR - Produit exel' français - DIPLOME D'HONNEUR; LYON 1914



# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de alucérophosphates alcalins (álámente principaux des tissue persona)

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES

**EPUISEMENT NERVEUX** 

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. Hi sucre, ni chaux, ni alc IV à XX gouttes à chaque repas.

# COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

COUFRY COLLOTOAL GAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTÉRATURE ET ECHANTILLEUNS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

# DE VASELINE

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHENIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huilde Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX. ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droguistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.

# CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

### NEVROSTHENINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication

# COOUELUCHE SULFOLEINE

Cho Hos So (Azh) + 012 - SPÉCIFIQUE HON TOXIQUE - 21 5 cuill. A calé, dessertes soupe solos l'ago - G.R. A.b.ol., PARIS

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Ros Abel, PART

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Thyroidien, Hépatlaue, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surréani, Thymique, Hypophysaire, ORDING, M. CO. 10. Ved de Pores, Pallie, Constant dans 6887

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

BOHANTHLOS ORATINT

sine got on fout la c SOCIETE PRANC JOE DU LYBOL

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANY

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI | Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 3'50

IODURE de POTASSIUM ... (0 gr 25) IODURE de POTASSIUM, (0 gr 10)

IODURE de SODIUM..... (0 gr 25) IODURE de SODIUM, ccs (0 gr 10) ANTIASTHMATIQUES (E1=0 gr. 20)

CLOBULE.

Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

OBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (gistino-résinenz) bies dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'intestin grêle:

PRESCRIBE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) CTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

CLOBULE,

Biiodure Hg. (0 005)

Féléphone Arch.

lodure Kl. . (0.25)

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg.

FLACON : 3'50

PROTOIODURE Hg.,,,,,,,,,,, (0 gr.05)

PROTOIODURE Hg. Thibatque, (0.05-0 005)

BIIODURE IODURÉ

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

PNEUMONI **BRONCHO-PNEUMONIE** 

FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES

Adresse télégraphique

Jode Colloidal Electro Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Me Contolual Electro Chimique, pur et Stable (Suspension Hullet, pur et St

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

E. VIEL & C10

sue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

- 1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. in tolores (une ou deux par jour).
- CAPSULES: six à huit par jour. LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

Paris. - L. Manarinux, imprimeur, 1, rue Cassotto

LA

# PRESSE NIGALIE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIc) ABONNEMENTS . Paris et Départements. . 40 fr.

Union postale..... 45 fr. Les abonnements partent dn commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

> F RONNAIRE Professeur agrégé, seur et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgies de l'hôpital Cochin

qui suit :

la 133º Division :

tout à fait remarquables, »

DIRECTION SCIENTIFIQUE -H. ROGER
Professour de Pathologie expérim.,
Médecu de l'Hôtel-Dieu,
Mombre de l'Académie de médecine.

L. LANDOUZY
Doyon de la Facultó de médecine
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, Membre de l'Académie de médecine

PETIT BULLETIN

MEDECINS ET INFIRMIERS HEROIQUES

confrères agés ou fatigués, pour qu'une fois il soit

permis de parler des autres relèves, plus poi-

gnantes, celles-la, et qui s'effectuent, pour le

salut des blesses, sous le feu des canons ennemis.

Veuillez donc lire d'abord la citation collective

« Extrait de l'ordre général nº 573,

du 5 Janvier 1917 de la 2ª Armée ».

l'ordre du jour : Le groupe de braneardiers 201, de

en dépit des difficultés presque insurmontables

d'un terrain complètement bouleversé, a assuré sans

repos la relève des blessés jusqu'aux premières

lignes, sous les bombardements les plus violents,

faisant preuve de qualités d'endurance et de sang-

froid et d'un esprit de dévouement et de sacrifice

Un metteur en scène adroit pourrait faire, avec

ces quelques lignes, le plus beau drame militaire

qui soit. Au premier tableau, il décrirait un site

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

FOURNIER

SELS BILIAIRES

ules kératinisés, dosés a 0.20 ce

Lithiase, Ictères , Entéro-Colite

ratoires FOURNIER Frères, 26, Br de l'Hôpital. Panis

DIGITALINE cristallisée

« Le général commandant de la 2º Armée cite à

« Au cours des attaques du 15 Décembre 1916,

Il est assez souvent question de la relève des

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine. F. JAYLE

r. JATLE . gynécologique à l'hôp. Breca rétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de réduction sont ouverte à la Librairie Mass

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par utois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

- V. PAUGHET. Fistules biliaires. Comment les éviter et les guérir? p. 89. A. Carnot. — L'injection intrarachidienne de sub-
- stances insolubles, p. 91.

### Médecine pratique :

R. Sabouraud. - La cure de la suppression du pain en dermatologie, p. 91.

### Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 92. Société médicale pes Hôpitaux, p. 95. Académie des Sciences, p. 95. Académie de Médecine, p. 96.

### Chroniques et Nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin.

### Variétés :

CHRONIOU

RHUMATISME

Lion Azoulay, - La question de l'alcool .... - · lnstructions pour soins aux nourrissons.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Renseignements et Communiqués.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15 rue d'Argentonil PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome PARIS

# COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE

Dans ce décor chaotique, des médecins, des auxis et des infirmiers vivent, indifférents au bruit, au sifflement des obus; ils voisinent avec la mort et ne paraissent pas s'en douter. Au petit jour, quand ils prennent position, ils ne se demandent pas quelle excavation ils choisiront; devenus fatalistes, ils vont tantôt à droite, tantôt à gauche. Là, ils installent leur poste de secours et toute la journée ils besognent, les braves gens!

tragique : Le sol creusé de grands trous de

marmites, à peine jalonné çà et là de piquets et

de débris d'arbres mutilés. -- car nos amis de la

forêt, eux aussi, pâtissent de la guerre! - Par-

tout la dévastation, partout l'image du cataclysme.

Mais quand l'heure vient, voici les brancardiers qui entrent en action. Par équipes plus ou moins nombreuses, ils chargent les blesses et les conduisent vers l'arrière. Parfois, un, deux tirs de barrage interrompent un instant la tâche, mais le devoir est là. Allons! en route pour sauver les copains! Et comme le héros de la légende, ils s'élancent dans la fournaise à travers des murailles de feu. Ah! les braves! ah! les héros! Ils sont toujours à la peine, ceux-là, et sans armes pour la riposte, ils n'ont même pas la satisfaction de tomber en combattant. Les Anciens, qui n'étaient pas plus barbares que nous, au fond, avaient déjà compris la grandeur spéciale du sacrifiee de ceux qui souffrent pour leur pays sans être à même de se venger.

Succèdané du Salicviate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour naage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même au PARA-BRÉSIL

Dépôt général a Paris : 4, av. Daubigny.

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914) DOSES FRACTIO! NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (#2 à ## injections pour une ours).
DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à #0 (nject, pour une ours).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne (Seine).

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS XXVº Année. - Nº 10. 15 Février 1917.

Ainsi'en est-il pour les médecins et auxis des postes de secours, et de même pour les groupes de brancardiers. Le 201° de la 133° division, commandé par M. le médecin-major Giraud, assisté de M. Demanche, interne des hopitaux, toujours admirable au premier rang, a hautement mérité la citation du général commandant l'armée. C'est la deuxième fois qu'on met ce groupe à l'ordre. La première, il s'agissait d'une citation de Division, et je ne la reproduis pas; la seconde, que vous avez lue plus haut, a trait aux affaires de Rezonvany

Dans le vitlage, des prisonniers et des blessés étaient en carafe, comme disent nos poilus. Qui oserait aller les chercher? On demande des équipes de volontaires, tous s'offrent à l'envi. Ce sont des Tourangeaux, pour la plupart; froids et résolus, ils courent vers le but sans plus d'émoi apparent qu'à l'exercice. - « Ils eussent été en enfer, s'il l'eut fallu », me disait leur chef.

Des tirs de barrage sont dirigés contre eux, à l'aller d'abord, puis au retour. Hé! qu'importe! Il en est qui ont fait dans leur journée 32 kilomètres, soit 16 à vide et 16 avec la charge de leurs blessés, tout cela sous les marmites, dans la boue et en escaladant les trous d'obus.

Mais ici, une parenthèse. Quand je vois avec quelle facilité on renvoie dans l'infanterie des gars parce qu'ils sont robustes, pour les remplacer par des vieux ou des malingres, vaillants aussi, certes, mais moins aptes à notre dur métier, je me demande si réellement on ne fait pas fausse route. Nous ne sommes que des médecins, c'est entendu, et je ne viens pas soulever des querelles de préséance aussi vaines qu'intempestives ; il n'en est pas moins vrai que c'est le Service de Santé qui surtout ravitaille l'armée en hommes, soit par ses relèves rapides sur le champ de bataille, soit par ses opérations habiles dans les ambulances. Mais cela peut-il être réalisé sans les aides compétents ? Que vandrait le

de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ies DOCTEURS 

Boire DE 12 AMPOULES : 4'50

meilleur général, s'il n'avait pas de bonnes troupes sous ses ordres?

Avant la guerre, les agents d'assurances estimaient à 32.000 francs la vie d'un homme; après, elle vaudra 50.000 francs au moins. En dehors de toute question de sentiment et d'effectifs, ce chiffre ne prouve-t-il pas les services que nous rendons au pays quand nous sauvons une seule existence?

Mais pour en revenir à mes brancardiers du 201° groupe, je veux mentionner encore les médecins et pharmaciens auxiliaires, dont le chef d'équipe, nommé Mazin, homme fait, d'un courage absolument remarquable, montra, lui aussi, un sang-froid étonnant : non seulement nos héros étaient cribles d'obus, mais encore ils étaient handicapés — excusez le mot — par la déflagration des projectiles, qui les cussent asphyxiés, sans les masques. Je n'insiste pas davantage et je passe au second tableau de ma petite scène héroïque.

Ici, l'action se déroule en un coin relativement paisible du champ de bataille. Les hommes ont la grande tenue de guerre. Ils ne formaient hier qu'un bloc de boue, les voilà aujourd'hui tont pimpants dans leur uniforme bleu. C'est que le généralissime lui-même va les passer en revue.

Au centre du carré formé par les troupes, les étendards claquent sous le vent aigre de la région meusienne. Mais quel n'est pas l'étonnement de tous en voyant parmi eux le petit fanion blanc à croix rouge des brancardiers! Quoi de plus naturel, cependant? Il était à la peine, ne doit-il pas être à l'honneur? C'est la première fois que notre insigne médical prend part officiellement à un défilé d'étendards; pouvions-nous vraiment laisser passer cet événement sans saluer au passage les confrères et leurs soldats qui nous valurent ce grand honneur

Le général voulut bien faire espérer à nos amis la fourragere. Des chasseurs à picd, qui ont eu comme ees brancardiers une citation à la Division et une à l'Armée, ont obtenu cet insigne suprême de la bravoure militaire. Ce serait grand encouragement et grand réconfort pour les médecins français et leurs aides si l'on voulait bien leur faire la même faveur qu'aux combattants. Ne la méritent-ils pas?

J'ai tenu à mettre en relief nos braves brancardiers de la 133" Division, parce que, la récompense, qui fut collective et en quelque sorte exceptionnelle, nous touche particulièrement. Mais que de traits isolés n'aurais-je pas à relever à côté de ce grand fait! Tenez, certain soir, je vis dans le eabinet d'un médecin-chef un petit aide-major grelottant de fièvre, à bout de forces, toussant à perdre le souffle ; tout timide, il venait, disait-il, demander un lit où abriter sa grippe, pendant deux ou trois jours. Il y a si longtemps que je raconte mes petites histoires à mes confrères, qu'ils ont fini par me connaître ; celui ci me serra la main.

Ah! J'en ai bouffé, des briques, me confiat-il aussitôt. Figurez-vous que j'ai eu tou tes les peines du monde à m'engager. Regardez ma jambe. Et en effet, elle était maigre, décharnée, pres-

que impotente.

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléph. 682-16

« - C'est probablement un reste de polyomyélite, toute ma vie je boitillais; on m'avait brimé au lycée à cause de ça, - cet âge est sans pitié, vous le savez - et j'en avais souffert, Dieu sait comme! Quand la guerre vint, je me jurai de montrer qu'avec de la bonne volonté je pourrais être aussi costaud qu'un autre. Je suis du Midi, de Montpellier, près Palavas-

les-Flots. C'est vous dire que je ne doute de rien, et je le leur fis bien voir. Grâce au brouhaha de la mobilisation, je réussis à me faire passer pour valide, et me voilà simple soldat... Oui, parfaite-





MARIUS FRAISSE, Phie, 85, Avenue Mozart, PARIS

ment, simple soldat! Le médeein régimentaire, qui ignore mon histoire, croit que j'ai voulu échapper, durant la paix, aux périodes et naturellement il ne m'a pas très à la douce. Mais comme je fais bien mon boulot, tout marche à souhait, jusqu'au jour où, pendant une action, mon commandant est blessé. - Un médecin ! crie-t-on. Moi, mû par le réflexe professionnel, je me précipite, et en dépit des protestations de mon « client », je fais ce qu'il faut : Je le pansai, Dieu le guérit, comme dit l'aneêtre. Mais mon excellent blessé, convaincu que je l'ai tiré d'affaire, s'occupe de moi, et j'arrive bientôt aidemajor, avec la croix de guerre ! Malheureusement. l'autre jour, la toux m'a pris. C'est domniage, car du train dont j'allais, j'aurais marché jusqu'à Berlin, malgré ma sacrée jambe, qui pendant la retraite m'a joué plus d'un mauvais tour, allez ! Du moins, on ne dira plus què je suis infirme, n'estce pas?...

Je vous ai raconté cette ancedote à cause de son pittoresque, mais combien d'autres n'ai-je pas dans mon sac! On ne saura jamais tout ce que le corps médical français a dépensé d'héroïsme et de dévouement depuis la guerre.

J'ai recueilli à ce sujet les confidences émues d'un grand chef du Service de Santé, qui nous aime, et que nous aimons autant pour sa fermeté intelligente que pour sa courtoisie. - On parle souvent de ceux qu'on releve, me disait-il, mais les autres? Citez-les donc un peu, je vous en prie. J'ai des jeunes gens qui refusent de passer aides-majors si je ne peux les maintenir dans leurs bataillon ou batterie. Quand je leur en demande les raisons, tous me font la même ré-

- Il faut que nous restions avec les hommes; ils nous connaissent, nous estiment; nous leur parlons du pays, et sans pose, quand ils ont le cafard nons leur remontons la pendule et leur montrons le devoir. Nous n'avons qu'à obéir,

soit, mais croyez-en notre expérience : malgré que nous soyons un peu chirurgiens, nous sommes autrement utiles dans la tranchée que dans les ambulances. Du galou, oui, si c'est pour rester avec les poilus; dans le cas contraire, non.

- « Et que dirai-je, continuait le chef en question, des anciens de la profession, dont quelques-uns sont des chroniques, et qui, en dépit de l'âge, en dépit des infirmités souvent graves, s'entêtent à rester aux postes périlleux, non pas pour la gloire qu'ils en peuvent tirer, mais pour le rôle moral qu'ils y peuvent remplir. Ce sera la plus grande joie de ma carrière que d'avoir connu tant de nobles cœurs; même je m'étonne que l'opinion, si prompte à s'alarmer de certaines détaillances, rares, d'ailleurs, soit si mal informée par vous tous de ces grandes moissons d'héroïsme que font lever partout nos médecins de bataillon!

Puissé-je avoir, en ces courtes notes, comblé la lacune qui m'était signalée. Et c'est là-dessus que je finirai, en envoyant à tous nos amis de l'extrême-avant l'hommage éniu de notre admiration et de notre reconnaissance. F. HELME.

P.-S. - Nos confrères anglais viennent de nous adresser un lot de brochures extrêmement intéressantes, dont l'une, entre autres, est magniliquement illustrée. L'envoi nous a été fait sous les auspices de la British medical Association, par son très distingue secrétaire, M. le D' Alfred Cox. Je tiens a remercier sans retard nos amis d'Angleterre. Ils jouent là-bas le fair-play, suivant leur coutume, et nul n'en doute ici; mais e'est sur le front, dans les ambulances, les centres hospitaliers et dans les bataillons, qu'il faudrait également expédier ces brochures. Elles seraient acceptées et lues avec empressement. Nos collègues anglais doivent être, comme nous, convaincus qu'après avoir mêlé notre sang sur les champs de bataille, nous aurons, si nous youlons compléter notre victoire, à mêler aussi tous nos cœurs,

toutes nos intelligences. Y avons-nous pensé suffisamment les uns et les autres? C'est là une question grosse de conséquences pour notre avenir J'en parlerai une autre fois. En attendant, merci aux confrères anglais.

### VARIÉTÉS

LA QUESTION DE L'ALCOOL!...

Un factum anonyme, mais que nos plus cruels ennemis auraient signé volontiers, circule par la poste dans Paris.

poste cams raris.
Il a pour titre: La question de l'alcool et nous menace (je cite textuellement): 1º de la raine de la France et de ses colonies: 2º de soulèvements popu-laires ponvant dégénérer en troubles graves; 3º du triomphe de la biere altemande,... si l'on interdit complètement l'alcool en France.

Ces Messieurs de l'assommoir et leurs suppôts Ces Messieurs de l'assommoir et teurs suppose emploient ainsi des mensonges, — presque toute la bière consommée en France étant fabriquée en France même —, et surtout des moyens d'intimidation envers le Gouvernement et le pays, moyens qui, en ce mo-

nent, ne sont que des actes de haute trahison.

Non contents de s'être enrichis en ruinant les forces physique, morale, intellectuelle et productrice du pays, ils veulent, après le scandale des cafés de Marseille, après le scandale nom moins grand de la retraite du général Galliéni, suscités par eux, ils entre la contraite du général Galliéni, suscités par eux, ils entre la contrait de la retraite du général Galliéni, suscités par eux, ils entre la contrait de la con veulent, dis-je, amener par suggestion les troubles dont ils nous avaient déjà menacés.

Aucun Gouvernement, aucun Français ne peut sup-

pôrter de pareils actes.

Il faut découvrir et châtier les auteurs de ce factum sans signataire, sans nom d'imprimeur. L'alcool doit être supprimé, comme l'Allemagne doit être vaincue. LÉON AZOULAY.

### INSTRUCTIONS POUR SOINS AUX NOURRISSONS

Peut-on signaler au Conseil municipal de Paris et au Gouvernement une économie regrettable? Presque depuis le commencement de la guerre on ne distribue plus dans les mairies les instructions si précieuses pour l'allaitement et les soins des nourrissons. Bicu des mères et des sages femmes s'en plaignent amère-LEON AZOULAY.

# AETTHO.

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE ADULTES: 50 à 50 gouttes par done; Administrer 5 à 6 dones et plu 24 heurah, una demi-heura ava 2 heuren après le repres.

Litterature et échantillons : FALCOZ & Ch.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNERALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉRYS!PÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUF ES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, Pelectrargolle a donné des résultats concluent; dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se môntre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ic.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1485



SE BILIAIRE - ENTÉROCOLITES IE - ICTÈRES - CONSTIP TO-INTOXICATION



IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Coprkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nom: eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Mec. Ine de Paris 1900.

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucleinique combiné sux phosphates d'origine végétale).

Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

### NUCLÉATOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude chimiquement pur)

A la ces de 3 co. à 5 co. pur jour, il alaisse la temperature en A la ces de 3 co. à 5 co. pur jour, il alaisse la temperature en 2 heurres, etc. — Linjecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, scartaine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimes par jour Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLEARSITOL INJECTABLE

ate de Soude méthylarsiné chimiquement pur S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludèennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le *Nucléatol Injectable*.

### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS

léophosphates de Chaux et de Soude n Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scroules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

Complètement indolore

et Méthylarsinate de Strychnine Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (Ogr. 02 otg. de Méthylarsinate de Soude et Ogr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycerate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. 6 PARIS ET PHARMACIES

# DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE:

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosciérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

RUNIER & Ci+, 6, Rus de la Tach et toutes Pharmacies.

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas centre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

*NEURASTHÉNIE* 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni suore, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echautillous et Prix spéciaux pour les Hôpliaux et Ambulances

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les morts. - M. Le Marchand de Trigon, médecinmajor, à Royat.

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

d'horneur, pour : Grand officier : M. Calmette (Bmile), médecin inspactour

- M. Février (Charles), médecln inspecteur, président du Comité technique de santé.

Commandeur : M. Mochenaud, médécin général de 2º clusse.

 M. Fournler (Pierre), médecin Inspecteur, directeur du Service de Santé de la XI<sup>s</sup> région. Officier : M. Landouar, médecin principal de réserve,

A Brest

- M. Chastang, médecin en chef de 1º classe Werdier (Fracquis), médecin-major de 1º classe (active) au rég. d'infanterie coloniule du Maroc : officier 'un couroge et d'uoe énergie à toute épreuve, déjà fols cité à l'ordre pour les brillantes qualités dont il n'a cessé de faire preuve depuis le début de la campagne. Blessé grièvement la 25 Octobre 1916, en revenant de visiter ses postes de secours en première ligne.

- M. Perrognon (Louis), médecin principal de 2º elasse, médecin-chef de la subdivision de Rabat (Marec).

— M. Houillon (Alphonse), médecin principal de 2º classe à la direction du Service de Santé (région du

Nord).

— M. Drouard (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial) au 329º rég. d'infantorie : officier d'une bravoure et d'un allant remarquables, ayant un absolu mépris du danger, toujours présents aux endroits les plus exposés. Trois fois blessé depuis le début de la campagne, a été atteint d'une nouvelle blessare très grave, le 13 Juillet 1916, an se portant au secours de blessés. sous un bombardement d'une extrême violence. Déji quatre fois cité à l'ordre.

- M. Barbière (Emilé), médecin principal de 2º classe (territoriol), médecin-chef de la gare de répartition de la

Chapelle (Gouvernement militaire de Paris).

— M. Beaussenat (Rémi), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), à l'hôpital militaire Villémin

- M. Huguet (Joseph), médecin-major da 2º clussa

(réserve) au Muroc.

— M. Duvou (Octove), médecin-mojor de la classe (territorial), médecin-chef de l'hépital mixte de Caen

 Matignon (Jean), médecin-major de le classe (territorial), adjoint au directeur du Service de Santé de la IVe région. - M. Raymondaud (Jean), médecin principal de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital mixte de

Limoges (XII region). — M. Bousquet (Jean), médecin principal de 2º classe derritorial), médecin-chef de l'hôpital complémentaire

24 de Toul (XXº région).

— M. Jacquin (Gabriel), médecin principal de 2º classé (réserve), médecin-chef de l'hôpital Villemanzy (XIV° ré-

- M. Régis (Jean), médecin principal de 2º classe (territorial), chef da service central de psychiatrie (XVIIIe region)

- M. Broquet (Ernest), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef de la place de Careux (région Nand

— M. Woirhaye (Edmond), médecin principal de 2º classe (territorial), médecin-chef de la place d'Orléans (V' région).

- M. Roussy (Baptiste), medeein principal de 2º classe (territorial) au service médical de la place de Paris. Chevalier : M. Hutin, médecin de 1re clusse.

- M. Laures, médecin de Ira classe, en service à Toulon

 M. Kervella (François), médecin de 2º classe auxiliaire : au front depuis le début d'Octobre 1914, a donné en toutes circonstances et notamment à Diymude tant à lu brigade qu'ou bataillon de fusiliers marins, l'exemple d'un allent merveilleux et d'un absolu mépris du donger.

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codeine)

31ROP (6 03) PILULES (8.01)

INSOMNIES RMPOULES (0.00) SCIATIQUE 49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Clinique chirurgicale dans.port de mer, station balnéaire près Paris, à céder après décès. — Seule cli-nique dans la région; matériel important; personnel infirmier exerce. - Ecrire P. M., no 1404.

Médecin libre tous les jours à partir de 5 h. pour deux mois environ, cherche occupation. - Ecrire P. M., nº 1564.

Médecin inapte, parlant anglais, disposant chaque jour plus. heures, desire place assistant ou rempla-tement Paris. - Ecrire P. M., nº 1565.

Docteur demande remplaçant définitif. Fixe important. Aucune indemnité sauf vente petite pharmacie Maison meublée gratuite. Très urgent. - Ecrire P. M., nº 1405.

ÉMULSION Phospho- TUBERCULOSES Bronchites, desa6caili. MARCHAIS Grippes, Catarrhes. Galme la TOUX, releve l'APPETIT et CICATRISE les lésions.

Bien interfe. - Parraitement ahir

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec CRIPPE La présence d'accidents pharyngés com-gargarismes néolés : 2 cuillerées à potoge de NEOL verre d'eau, (Contre l'agacement des dents, ajouter une pincéa de hicarbonate on un peu d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont p arfaitement supportées at hien supérieures à l'eau oxygénée.

OUATAPLASME Painsement complet du D' I ANGLEBERT Philégmasiés, Bozéma, Appendicites, Philégmasiés, Bozéma, Appendicites, Philégmasiés, Bozéma, Appendicites, Philosophia

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Margandux, imprimeur, 1, rne Cesactto.



# Médication iodée sans jodisme

PAR L'EMPLOI DU

# Protéine iodée colloïdale

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. — 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATOIRE H. DUBOIS, Phen de 1re Classe, Fournisseur des Hôpitaux, 7, Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés - \$ -

IPÉCA INJECTABLE

# IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . EJAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE

Rapidement résorbé, vite sensation desa-

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autunit qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : 0. ROLLAND, Pien, 4, place Morand, LYON



# URINE

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furc Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# OXYGENATEUR de PRECISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hópitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).

Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.



MASSON et 60, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT : Paris, 26 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT ESHANTILLON BRATUIT NH. IOS MODOLINE SHI ON PORT IZ COMER-\$1 She Porter

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE à roid, 100 grammes de viande de beuf par cuillerée. — CHAIX & CO 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

Véritable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne présentant aucune contre-induation

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - 6, Bro Abol PARI

Granules de Catillon

Granules de Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU GŒUR, DEUARTIQUE RAPIDE NON DIURRITIQUE — TOLERANGE INDÉFI ASYSTOLIE, DYSPRÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Áliculous MITRALES, Cardiopathics des ERFANTS et VISILLARDS, etc.  Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agrésble 1 à 2 contre Myxodème. 2 à 8 contre Obestée, Goitre, Horpètisme, etc FL. Sfr. — FARIS, 3 Bout St-Martin.



12. Bouley, Bonne-Heavelle PARIS

# CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

# Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laiss:

l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

LA

# PRESSE IEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIDES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIo) ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . 40 fr. Union postale..... 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dien

E. BONNAIRE fessour agrégé, e. Professour en chef la Mnternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

- DIRECTION SCIENTIFICHE

L. LANDOUZY
oyon de la Faculté do médecine
Professeur de cinique médicale,
Membre de l'Institut
ot de l'Académie de médecino.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Mombre de l'Académie de médecine M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine bre de l'Académie

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction. - REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESPOSSES I DIMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

La Table des Matières de l'année 1916 sera publiée le 27 Février 1917, et sera envoyée sous bande aux abonnés de 1916.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

Dr Ch. Sabouris (de Durtol). — Synthèse clinique des interlobites chez les tuberculeux, p. 97.

J. P. Sinonds. — Recherches sur la présence de

J. P. SIMONDS. — Recherches sur la présence de spores de bactéries anaérobies dans les uniformes militaires (armée belge), p. 100.

D\*G.-V. Lucros. — Un cas de gangrène gazeuse à association de B. perfringens et de B. ædematiens, p. 101.

Mouvement médical : Le rôle de l'auto-intoxication dans la fatigue, p. 102.

Chirurgle pratique: JAYLE. — Technique, durée et coût de la cure radi-cale de la hernie inguinale, p. 103.

Sociétés militaires

RÉUNION MÉDICALE DE LA IV<sup>6</sup> ARMÉE, p. 10<sup>4</sup>. RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA III<sup>6</sup> ARMÉE, p. 106.

Sociétés de Paris : Sociétés de Neurologie, p. 107. Société de Biologie, p. 107.

Société de Chirurgie, p. 108. Société médicale des Hôpitaux, p. 109. Analyses, p. 109.

Chroniques et nouvelles :

 L. Butte. — La prophylaxie des maladies vénériennes et les commissions d'études. J. Tanton. - Appareil à réchaussement pour blessés.

BIALIOGRAPHIE. - Variétés. — Livres nouveaux. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### PROPHYLAXIE DES MALADIES VÉNÉRIENNES

T.A ET LES COMMISSIONS D'ÉTUDES

Le ministre de l'Intérieur, se préoceupant avec raison des dangers que fait courir actuellement à notre pays l'extension des maladies vénériennes et en particulier de la syphilis, vient, comme il est d'usage en pareilles circonstances, de nommer une commission chargée d'examiner les questions relatives à la prostitution et à la prophylaxie des maladies vénériennes.

Cette commission comprend sculement douze membres et ce nombre me paraît suffisant; les hommes qui la composent, pris parmi des sénateurs, des députés, des médecins fonctionnaires, des administrateurs et des juristes, sont tous très distingués. Mais il n'y a pas à considérer que le nombre et la valeur des commissaires, il semble que le ministre, en faisant son choix, a oublié une chose dont on parle beaucoup en ce moment sans v recourir autant qu'il conviendrait peut-être : la compétence.

Aussi la grande presse, le Temps, le 16 Décembre dernier, l'Œuvre le lendemain, s'étonnent de ne pas trouver, dans une Commission destinée à combattre les maladies vénériennes, un seul

DIGITALINE OF ISTALLISAS

NATIVEL

Ferment lactique Fournier

Laboratoires FOURNIER Frères, 25, Be de l'Môpital. Paris

Granules - Solution - Amnoules

Culture séche

spécialiste de ces maladies. On n'y rencontre ni le professeur de syphiligraphie de la Faculté, ni les agrégés de cette spécialité, ni aneun des mèdecins des hôpitaux ou de la Ville qui se sont particulièrement occupés de ces questions. Ce n'est pas qu'à mon avis les nouveaux commissaires ne soient capables d'examiner, comme on le leur demande, les questions relatives à la prostitution et à la protection contre ces maladies dont elle est une des causes principales, mais il est certain qu'on ne trouve parmi eux, à part de rares exceptions, aucun des noms de eeux qui par leurs titres, leurs situations et leurs travaux semblaient tout désignés pour donner leur avis aux pouvoirs publics.

Cette absence de commissaires compétents dans une réunion telle que celle qui vient d'être créée est-elle voulue ? Est-elle un bien, est-elle un mal? L'avenir nous l'apprendra. Pour mon compte je fais des vœux pour que la nouvelle commission fasse œuvre utile et no suive pas l'exemple de ses devancières.

Il me semble en effet intéressant de rappeler que, depuis une quinzaine d'années, c'est la troisième commission du même genre que les ministres de l'Intérieur ont cru devoir instituer pour les aider à résoudre la délicate question de la poliec des mœurs et de la prophylaxie des maladies vénériennes.

La première en date, créée le 17 Décembre 1901

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore

### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTIHÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement abcorbable, sans irritation de la peau

# EXTRAITS TOTAUX CHOAY

FOULVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC.

Pilules - Cachets - Comprimés - Amnoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS TÉLÉPHONE : Fleurus 18-07.

PURE Digitalique

Strophantique Spartéinée Phosphatéo Catélnée Lithisée

Théobromine française chimiquement pure

Cachets dosés à 0 gr.50 et Q gr. 25 Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

Traitement Rationnel Béroique des AFFECTIONS RESPIRATOIRES Toutes les fois que l'élèment nerveux se greffe sur l'élèment catarrhai, inflammatoire ou infectieux.

CAPSULES DERBECO à la GRINDELIA ROBUSTA

Toux nerveuse, Asthme, Emphysème, Coqueluche, Influenza, Laryngites, Bronchites, auguës 4 FR. LE FLACON (6 cipalis et 24 herrs, 3 at monet di reps.)

Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies et chez DERBECQ, 24, rue de Charonne, Parie.

COLLOBIASE SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

Culture liquide

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 cu 8 jours (8 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXVº Année. - Nº 11. 19 Février 1917.

par Waldeck-Rousseau, était chargée de l'étude des questions relatives à la protection contre les maladies vénériennes et notamment de faire une enquête sur la fréquence de ces maladies, sur les institutions existant en France pour leur traitement et sur les meilleurs moyens législatifs ou

administratifs d'en prévenir la propagation. C'était là un vaste et intéressant programme, aussi la Commission devait-elle être permanente.

Elle comprenait une trentaine de membres choisis parmi les plus compétents. On y trouvait la plupart des médecins s'occupant de vénéréologie et des questions d'hygiène sociale, des administrateurs comme M. le préfet de police Lépine, M. le directeur de l'Hygiène publique Monod, M. le ché de division G. Homorat, trois parlementaires seulement parmi lesquels un homme d'une haute valeur morale, le sónateur Bérenger, et deux magistrats. Le président était le mattre de la Syphiligraphie française à cette époque, le regretté professeur Fournier.

Malgré cette composition à laquelle on ne peut adresser le reproche d'incompétence, le rôle de cette réunion resta bien effacé et je ne trouve d'autres traces de son existence que deux raports des plus intéressants et des plus documentes qui furent imprimés sur la demande de la commission extraparlementaire qui devait lui succèder. Le premier de ces rapports concernait la réglementation de la prostitution à Paris et dans la Seine, il était présenté par M. Lepine; le second dù à M. Hennequin avait trait à la police des meurs en province.

M. G. Honnorat, qui a bien voulu me donner quelques renseignements sur le fonctionnement de cette première commission, présenta un projet de régime pour les maisons de prostitution. Je souhaite que la réunion actuelle en prenne connaissance et en adopte les conclusions.

Bien que permanente cette première commis-

sion ne se réunit que pendant deux ans à peine. Elle est en sommeil depuis le mois de Juillet

A cette époque, le 18 Juillet 1903, à la suite d'un soid-sian seandale policier, l'alfaire Porissier, qui fit beaucoup de bruit à ce moment, un décret rendu sur la proposition de M. Combes, alors ministre de l'Intérieur, nommait une nouvelle commission à laquelle on donant le nom de Commission extraparlementaire du réglime des

P'eus l'honneur d'en faire partie. Cette fois, ni le nombre ni la compétence ne manquaient. Le président était un juriste de grande valeur, M. Dislèrc, président de section au Conseil d'Etat, MM. René Bérengre et Cruppi étaient vice-présidents. Le reste de la commission compenait des sénateurs, des éleputés, des magistrats, des fonctionnaires, les préfets et les maires des principales villes de France, des professeurs des facultés de droit et des facultés de médecine, des médecins syphiligraphes, des publicistes, en tout 75 membres.

Cette assemblée siégea très régulièrement pendant trois ans et demi, elle accumula les rapports, les discussions et, au bout de cette longue et pénible gestation, elle mit au mende un projet mort-né. La lutte entre abolitionnistes et réglementaristes aboutit à ce beau résultat. Le projet de loi qui fut adopté et qui supprimait la réglementation antérieure ne fut jamais examiné par le parlement et l'écorme dossier resta dans les cartons du misière de l'Intérieur.

Seule une minime partie du projet concernant la prostitution dos mineures servit de base à la loi du 9 Avril 1908. Cette loi supprime le droit d'arrêter les prostituées mineures et par conséquent toute surveillance médicale vis-à-vis de ces filles particulièrement dangereuses. Le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'elle tu complètement inefficace. Après avoir été prorogée penent inefficace. Après avoir été prorogée pen-

dant deux ans par M. G. Clemenceau alors ministre de l'Intérieur qui s'était ému de ses inconvéuients, elle avait fait par être mise à exécution à la fin de 1911. Les graves dangers qu'elle faisait courir à la santé publique ont obligé l'administratiox à suspendre son application depuis le début de la guerre, et à en revenir à peu près aux mesures antérieures.

Ces résultats au moins négatifs des travaux d'une commission si bien constituée en apparence au point de vue de la compétence n'ont pas trop lieu de surprendre lorsqu'on sait qu'un des rapporteurs chargé d'éclairer les membres non médecins sur les questions de prophylaxie, M. Augagneur, le professeur des maladies cutanées et syphilitiques à la Faculté de Lyon, est venu affirmer que a l'idée que se font les médecins du danger vénérien ne repose pas sur des bases seientifiques, ne s'autorise pas de faits précis et n'est qu'affaire de sentiment, d'impression plus que d'observation raisonnée; que, dans l'immense majorité des cas, la gravité de la blennorragie est nulle; qu'au point de vue de l'individu, la syphilis primaire et secondaire n'a qu'une importance négligeable; quant à la syphilis tertiaire, elle n'apporte qu'un faible contingent aux eauses de la morta-

En présence de telles affirmations de la part d'un professeur de syphiligraphie, on ne sera pas trop surpris qu'un certain nombre de commissaires d'unagers à la médecine aient pensé, comme lui, que se rênne pisalfait un réglue spécial contre les maladies vénériennes », et que, malgré les efforts de Fournier, de Besnier, de Balzer, de René Bérenger, la majorité ait repoussé l'idé de tonte réglementation.

En présence de l'impuissance manifeste de deux commissions, on pouvait alors penser que la question, malgré son intérêt, allait rester longtemps sans solution et que les anciennes mesures prophylactiques, dont l'expérience avait montré





tout au moins l'efficacité relative, continueraient à être appliquées.

Mais la guerre survint avec son cortège de maladies contagienses, parmi lesquelles la syphilis et la blennorragie ne manquerent pas de faire parler d'elles. M. le D' Balzer dans La Presse Médicale, M. le professeur Gaucher à la tribune de l'Académie de Médecine, jetèrent le cri d'alarme, le sous-secrétariat du Service de Santé, la commission d'hygiène publique de la Chambre s'en occupèrent et, après plus de deux ans de guerre, la nomination d'une troisième commission vient d'ètre jugée nécessaire.

Comme je le faisais remarquer au début, M. Malvy, a part de rares exceptions, n'a pas choisi ses commissaires parmi les personnes s'occupant spécialement des maladies vénériennes et de leur prophylaxie. Peut-être l'exemple des deux précédentes commissions où les compétences abondaient et dont les résultats ont été si nuls est-il intervenu pour entraîner sa décision?

C'est possible et peut-être cette troisième réunion travaillera-t-elle plus efficacement que les autres? Ses membres, qui sont tous des esprits avertis, ne manqueront pas de se documenter et de réclamer les avis des personnes autorisées. Un certain nombre d'entre eux connaissent déjà les éléments de la question et s'y intéressent. Pour mon compte j'ai été appelé il y a quelque temps par le distingué président de la Commission d'hygiène de la Chambre, le D' Doizy, à exposer mes idées devant cette assemblée. Je sais que d'autres syphiligraphes ont été appelés à donner leur avis.

Quoi qu'il en soit, si j'avais l'honneur d'être de nouveau consulté, je répéterais ce que j'ai déjà dit, il y a dix ans, à la Commission extraparlementaire des mœurs

Puisqu'une loi paraît nécessaire, il faut la faire aussi courte et aussi claire que possible. Voici mon projet qui tient en deux articles.

par jour

Art. 1er. - Les maladies transmissibles dites vénériennes sont l'objet de mesures prophylaetiques spéciales.

Art. 2. Un règlement d'administration publique établira ces mesures et déterminera les conditions dans lesquelles elles doivent s'exercer.

Mais on ne manquera pas de me demander quelles sont ces mesures prophylactiques. Je répondrai, en n'envisageant que la syphilis, la plus grave des maladies vénériennes :

Ces mesures sont au nombre de deux. C'est d'abord le traitement qui, depuis les progrès de la thérapeutique et lorsqu'il est méthodiquement appliqué et régulièrement suivi, met, dans la grande majorité des cas, le syphilitique à l'abri des accidents contagieux et le rend ainsi inoffensif pendant la longue durée de la maladie. Au traitement, il faut nécessairement adjoindre l'emploi des méthodes biologiques de contrôle (réaction de Wassermann, etc.).

Mais, pour arriver au traitement, il faut très fréquemment pouvoir rechercher la maladie, la dépister, et pour cela une deuxième mesure, l'examen médical, la visite est nécessaire

Il me faut encore indiquer à quelles catégories de personnes on doit appliquer ces mesures. On ne peut évidemment y soumettre tous les citoyens ; mais il est certains groupements particulièrement exposés à la contagion où cela est possible. Déjà la visite et le traitement sont prescrits dans l'armée et la marine. Il faut aussi les appliquer aux prostituées professionnelles qui sont les agents les plus actifs de la propagation de la syphilis, puisque, en temps de paix, je les ai trouvées comme origine du mal dans les deux tiers des cas de la syphilis masculine.

Il ne me reste plus qu'à dire un mot de Forganisme destiné à prescrire l'application des mesures prophylactiques.

Un office sanitaire rattaché aux ministères de l'Intérieur et de la Guerre édictera les règlements

sanitaires et en assurera l'exècution. Il aura le contrôle des services sanitaires

Ce projet a au moins le merite de la brièveté, je ne voudrais pas le lui enlever par de plus longs développements. Tel qu'il est, j'osc esperer qu'il attirera l'attention des membres de la Commission de 1916 et qu'il aura auprès de celle-ci plus de succès qu'auprès de celle qui l'a précédée.

### UN APPAREIL A RÉCHAUFFEMENT POUR LES BLESSÉS

Tous les chirurgiens qui opérent à l'avant ont à se soucier du réchauffement de leurs blessés,

Le refroidissement d'un blessé est en effet un des facteurs du shock ; le réchauffement, un des facteurs essentiels du traitement de ce shock. « Tout bles»é atteint de shock est un refroidi qui ne réagit plus, écrit Depage. En le réchauffant, on stimule sa vitalité cellulaire, on favorise ses échanges nutritifs, et l'on rétablit les réactions vitales, et, conséquemment, la défense organique. »

Ce réchaussement s'impose de facon encore plus rigoureuse daus la saison froide, et chez des blessés qui out été transportés pendant un long parcours en automobile.

De nombreux procédés ont été proposés.

Voici celui que nous employons, et qui nous parait présenter trois conditions essentielles, à savoir ; d'être simple, pratique, peu coûteux.

### APPAREIL A RÉCHAUFFEMENT.

Il est essentiellement constitué par un récipient de tôle en forme de pyramide quadrangulaire tronquée de 88 cm. de haut, sur 22 cm. de côté en bas, et 11cm. en haut, fermé à ses deux extrémités. La hauteur a été ealeulée pour que l'appareil puisse être utilisé avec tous les lits.

Une porte, présentant en son milieu un orifice pour l'appel d'air, est pratiquée à la partie inférieure d'une des parois de la pyramide; un trou du diamètre de 6 cm., à l'extrémité supérieure d'une paroi per pendiculaire à la première

> d'Inde frais Stabilise

0.024



92% 40% 20% 8%

PARIS.



Hamamelis.Opium.

Ech " Ph "MIDY 140 FEST Honore PARIS.

principes actifs

rovefficacité certaine.

Tout l'appareil est doublé de bois, et deux poignées y sont adaptées de façon à permettre de le transporter facilement.

Une lampe à alcool ordinaire est placée sur le fond de l'appareil; la porte fermée, l'appel d'air se fait par l'orifice même de la porte.

Unc des extrémités d'un tuyau de tôle de 64 cm. de long et 5,5 de diamètre est introduite dans l'orifice supérieur de l'appareil; une bague fixée à 5 cm. de cette extrémité empêche qu'il ne pénètre trop pro-



fondément; l'autre extrémité du tuyau est placée dans le lit, et repose sur un des fils horizontaux d'un cerceau

Deux cerceaux ordinaires sont mis bout à bout, de façon à transformer le lit en une véritable cloche, sur toute la longueur du corps du blessé; cette cloche est soigneusement fermée par les couvertures.

L'air chaud arrive ainsi dans la cloche et baigne tout le corps du blessé; au bout de dix à douze minutes de fonctionnement, la température de l'air de cette cloche atteint 40°. On peut se servir d'alcool solidifié pour ce réchauffement. La lampe spéciale à cet usage, que fournit le Service de Santé, n'est pas pratique, car elle donne une flamme trop forte. Nous utilisons comme lampe un simple « quart » de soldat, en veillant toutefois à ce qu'il soit d'une seule pièce et non à

fond rapporté.

Ce quart est rempli à moitié seulement d'alcool solidifié, en raison de l'augmentation de volume que subit cette préparation pendant sa combustion.

Voici comment s'opère dans notre ambulance le réchaussement des blessés.

Il existe, entre chaque groupe de 2 salles de blessés, une salle dite « de déshabillage et de réchaussement ». Cette salle contient de 6 à 10 lits suivant les nécessités.

Les blessés y sont apportés directement du debors, dans une net déshabillés, les vêtements accumulés dans une pièce contigué faisant antichambre. Une fois déshabillés, les blessés sont coutésée tréchauffés. Chaque lit possède un apparell à réchauffement. En même temps, les injections nécessires : huite camphrée, strychnic, sérum adrénaliné, sont pratiquées. Lors-que les blessés sont sortis de l'état de shock, ils sont-que la blessés sont sortis de l'état de shock, ils sont-gaille d'hospitalisation, suivant les indications, soit dans la saile d'hospitalisation, suivant les indications.

Cet appareil, que nous utilinous depuis plusieurs amuées, pour faire de l'aérothermothérapie locale, en particuliér pour les bains d'air chand des membres inférieurs, et cela, au moyen d'une caisse ad hoc dans laquelle débouche le tuyan de réchauffement, est robuste, d'une construction facile, d'un prix de revient très modique, et l'on peut en multiplier le nombre dans une même ambulance.

Toutes les formations ne disposent pas de l'étectricité, de la table à réchauflement de Depage, dont on ne pourrait d'ailleurs multiplier les exemplaires, même dans les formations mieux dotées, en raison de son prix.

A ces divers titres, il nous a semblé utile de faire connaître l'appareil que nous employons, et qui nous donne toute satisfaction.

J. Tanton,
Médecin-chef de l'Ambulance
automobile chirurgicale
russe nº 1.

### VARIÉTÉS

Il faut aider l'ouvrière d'usine et ses enfants.

Le Gouvernement, pour intensifier la production des munitions, cherche à étendre l'emploi de la main-d'œuvre féminine : l'offre reste cependant audessous de la demande et des besoins, fait d'autant plus étonnant que les salaires élevés des usines de guerre sont pourtant bien faits pour attirer. La cause de cet état de choses m'est apparue de même que la solution partielle du problème, en causant avec une femme de ménage. Comme, en effet, je m'étonnais de la voir se contenter du salaire minime de sa profession (40 à 60 cent, l'heure avec un maximum de 4 à 5 heures par jour), au lieu des chisfres élevés de l'usine, elle me répondit : « C'est parce que j'ai trois enfants et qu'il faut être là à 11 heures et demie pour leur déjeuner et le soir à leur rentrée de l'école. » Et j'ai pensé, qu'à côté des moyens enfants qui vont en classe, il en est de petits qui n'y vont pas et qu'il faut confier aux voisins, et de grands qu'il faut surveiller après la classe si l'on veut éviter les mauvaises fréquentations de la rue. Et la solution du problème m'a semblé faeile dans un pays où tant de bonnes ames ont cherché, cherchent, et chercheront à s'employer au mieux des intérêts du pays et des individus. A côté des infirmières des Croix Rouge et Verte, à côté des femmes qui s'occupent du secours national, il faut des femmes dévouées, des mères de familles, d'age avancé (et elles ne manquent pas) qui voudraient bien organiser et conduire des « crèches » pour enfants de tous ages, destinées à recevoir les enfants des ouvrières d'usine, suivant les nécessités de chacun (la crèche se conformant aux besoins et non pas l'inverse); les enfants trouveraient dans ces maisons de secours; un abri ehaud dans l'intervalle des classes, le repas de midi, de bons conseils et, je l'espère aussi, les soins médicaux que nombre de nos confrères se feront un plaisir de donner. Le soir en sortant de l'atelier la mère viendrait reprendre son ou ses enfants, et c'est le cœur tranquille qu'elle travaillerait tout au long des journées A .- C. G.

3 centigrammes

ude par cuillerée à bouche **NARD**, ANGOULÉME (Chie)



ntenant

### BIBLIOGRAPHIE

923. Traité élémentaire de clinique thérapeutique, par le D' Gaston Lyos. 1 vol. grand in-8° raisin de 1.800 pages, 9° édition, revue et augmentée (Masson et Cie, éditeurs). Prix: 28 francs.

924. Précis de Pathologie chirurgicale, tome II. Tête, cou, thorax (COLLECTION DE PRÉCIS MÉ-DICAUX), par les D° 11. Bouncaous et Ch. Lexon-MAXT. 1 vol. in-8° écu de 1.070 pages et 320 figures dans le texte, 2° édition (Masson et C°\*, éditeurs). Prix : 10 france.

925. La névrite optique rétrobulbaire infectieuse aiguë, par le Dr Maurice Lenoir. 1 vol. in-8° de 130 pages (O. Doin et fils, éditeurs). Prix: 8 francs.

926. Les états psychasthéniques frustes et la guerre, par Charles-Albert Cordier. Thèse in-8° de 125 pages (A. Rey, éditeur, Lyon).

927. Dysenteries, choiéra et typhus exanthématique, par II. Vincent et L. Munater. 1 vol. in. 8º (de la COLLECTION HORIZON), 190 pages (Masson et Cie, éditeurs). Prix: 4 francs.

928. La Syphills et l'armée, par G. Thisierge. 1 vol. in-8° écu (de la *COLLECTION HORIZON*), 200 pages (*Masson et C*i°, éditeurs). Prix: 4 francs.

929. Les blessures des valsseaux, par L. Sencert. 1 vol. in-8° éeu (de la *COLLECTION HORIZON*), 226 pages et 68 figures dans le texte (*Masson et C*<sup>t\*</sup>, éditeurs). Prix: 4 francés.

930. Le traitement des plaies infectées, par A. Carrett et G. Deirelly, 1 vol. in-8° écu (de la COL-LECTION HORIZON), 180 pages, 78 figures dans le texte et 4 planches hors-texte (Masson et C<sup>4</sup>, éditeurs), Prix : 4 francs.

931. Manuel de chirurgle de guerre à l'usage des Infirmières, par le D'Paul Barrauun. 1 vol. in-18 de 100 pages avec 124 figures dans le texte (O. Doin et fils, éditeurs). Prix: 5 francs.

932. L'éducation physique des adolescents ou la préparation sportive par la méthode synthétique, par G. Demeny. 1 vol. in-8° de 152 pages avec 200 eroquis schématiques (Félix Alcan, éditeur). Prix: 2tr. 50. 933. Ceux qui combattent et qui meurent, par Maurice Dide. 1 vol. in-16 de 250 pages (Payot et Cio, éditeurs). Prix: 3 fr. 50.

934. Contribution à l'étude de la localisation anatomique et repérage rigoureux des projectiles par le radio-stéréomètre Tauleigne-Mazo. 1 brochure in-8° (Ollier Henry, éditeur).

935. Natalité et régime successoral, par René Worms. 1 vol. in-16 de 220 pages (*Payot et C*ie, éditeurs). Prix: 3 fr. 50.

### LIVRES NOUVEAUX

La biennorragie urétrale chez l'homme; prophylaxle et traitement, par M. Carle (de Lyon), 2\*édition,1 vol.in-18 jésus, cartonné tolle, de 288 pages (O. Doin et fils, éditeurs, 1917). Prix: 5 fr.

L'auteur nous présente une édition de guerre de son petit livre dont le succès a été grand auprès des étudiants et des praticiens.

Ecrit d'une plane vive et alerte, ce livre accorde une place prédominante aux méthodes classiques de traitement dont la valeur a été éprouvée par le temps. Mais les traitements abordits et antiespiques, landifiamment vulgarisés en France, s'y trouvent éga lement préchée. On lira avec un puissant infaire que l'auteur consacre à l'étude de ces étas névropathiques si singullers qui succédent parfois à la blennorragie chronique, ainst que le chapitre rela iff aux daugers sociaux de la maladie, à ces drames de famille où l'on voit si souvent la simple blennorrée devenir pour les femmes l'origine de graves affections abdominales, voire de terminaisons tragiques. On trouvers deglement dans ce livre l'empresiate de

On trovers a game and assect with temperature de la guerre et de ses enseignements. Les origines des maladies vénériennes dans l'armée, les causes de leur augmentation dans des proportions énormes, les mesures prophylactiques à leur opposer, y sont exposées clairement grâce à une documentation personnelle.

Les médecins de l'armée tireront certainement profit de la lecture de cet ouvrage. R. B. Les blessures des valsseaux, par L. Senceut, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Nancy, I vol. in-8 écu, avec 68 figures dans le texte et 2 planches hors texte. — De la COLLECTION HORIZON (Masson et C\*, éditeurs). Prix: 5 fr.

L'auteur s'est proposé d'exposer dans ce Précis les caseignements pratiques que nous ont valu trente



Fig. 46. - Découverte des vaisseaux du cou-

mois d'observation ininterrompue relativemeut au traitement des blessures vasculaires par projectiles de guerre.

Dans une première partie, il étudie les blessures des vaisseaux en général.

Il expose d'abord les lésions produites sur les gros tronce vasculaires par les balles et les éclats de gros projectiles: piqu'res, sections incomplètes, sections complètes, perforation, et il étudie brièvement l'évolution anatomo-physiologique de ces blessures.

Mais c'est surtout l'étude clinique et thérapeutique à laquelle s'est attaché l'auteur. A ce point de vue, il



fant distinguer 2 cas cliniques fondamentaux: 1º il 1 s'agit d'une plaie large; 2º il s'agit d'une plaie étroite.

S'il s'agit d'une plaie large, l'hémorragie externe immédiate ou retardée entraîne ordinairement la mort. C'est dans la tranchée même ou au poste de secours qu'on est appelé à arrêter les graves hémorragies immédiates des plaies artérielles. La compression à distance, surtout la compression dans la plaie ou l'occlusion provisoire de la plaie sont des moyens de nécessité qui permettent d'attendre le secours tout proche du chirurgien. La ligature des deux bouts dans la plase constitue le procédé d'hémostase de choix lorsque le blessé est entre les mains de ce dernier, ligature faite en terrain préparé, c'est-à-dire sur une portiou saine de l'artère, au fond d'une plaie bien et dument excisée. Les résultats de cette méthode simple et sure sont très bons. La gangrène du membre en est une conséquence exceptionnelle (2 cas de gangrène sur 70 ligatures de gros troncs). Cela explique le peu de vogue de la suture artérielle.

Celle-ci, à cause de l'état d'attrition des tuniques vasculaires, ne serait qu'exceptionnellement indiquée. Les injections de sérum artificiel, la transfusion du saug sont le complément judispensable de la ligature chez les grands blessés anémiés.

S'il s'agit d'une plaie étroite, il peut se produire trois choses:

1º Les rapports du foyer traumatique sont tels que le vaisseau blessé communique aver une grande cavité : il se produit une hémorragie interne

2º La plaie vasculaire est également séparée de l'extérieur et de toute cavité séreuse ; le sang se répand dans le fover et autour de lui : il se produit m hématome diffus.

3º La disposition de la plaie vasculaire et ses rapports avec les tissus voisins sout tels qu'il ne se produit qu'une hémorragie interstitielle insignifiante : c'est une plaie artérielle sèche.

Seucert insiste particulièrement dans ce livre sur le traitement des héwatomes diffus.

S'agit-il d'un volumineux hématome à développement rapide, l'intervention immédiate peut seule mettre le blessé à l'abri de la gangrène ischémique, ou de la gangrèue à la fois ischémique et sceptique.

S'agit-il d'un hématome moins immédiatement menacant, l'intervention rapide est ici encore indispensable, pour prévenir les grandes infections gazeuses ou non, les infections philegmoneuses plus lentes et les hémorragies secondaires, les séquelles anévrismales

Quant aux plaies sèches des artères, qu'on considère comme plus fréquentes depuis qu'on débride et surtout qu'on excise systématiquement les parois contuses des plaics de guerre, elles sont le plus souvent une découverte opératoire ; leur diagnostic est le premier temps du traitement. Ici encore la ligature des deux bouts dans la plaie est l'opération de choix

Après un court mais intéressant chapitre relatif à la contusion des vaisseaux, l'auteur étudie dans une deuxième partie les plaies des vaisseaux en particulier: plaie des vaisseaux du con et de la base du con plaies des vaisseaux de l'aisselle, du bras, de l'avantbras et de la main ; plaies des vaisseaux pelviens, fémoraux, poplités et jambiers. Chacun de ces chapitres s'accompagne de nombreuses figures de médecine opératoire qui illustrent les données essentielles de technique opératoire spéciale. Quelques planches empruntées aux collections du Val-de-Grâce complètent la documentation.

L'anesthésie régionale, par MM. Victor Pauchet (d'Amiens), Paul Sourdat et Jules Laboure, 2º édition. 1 vol. in-8° carré de 265 pages, avec 223 figures daus le texte (O. Doin, éditeur). Prix : 7 fr. 50.

M. Pauchet publie aujourd'hui la deuxième édition de son traité L'Anesthésie régionale, volume qui retiendra d'autant plus l'attention des chirurgiens, que l'expérience de deux ans de guerre a présidé aux modifications importantes apportées à cet ouvrage depuis la première édition.

Anesthésie régionale n'est pas anesthésie locale, mais bien un perfectionnement de cette dernière, car l'inscusibilité est obteuue beaucoup plus surement par des injections de novocame sur les troncs nerveux et à distance de la plaie opératoire, que par l'action de l'anesthésique sur les terminaisons nerveuses contenues dans la plaie elle-même.

On a depuis longtemps montré les avantages considérables que possèdent les auesthésiques locaux sur les auesthésiques généraux; il serait donc abusif de mettre à nouveau en parallèle les dangers toujours possibles des narcotiques et l'innocuité presque absolue des substances destinées à assurer l'insensibilité du champ opératoire, rappelous seulement pour mémoire que les anesthésiques locaux ne détermi-nent ni asphyxie, ni syncope et diminuent beaucoup le shock opératoire.

Seul un inconvénient subsiste dans les anesthésics localisées, c'est la nécessité d'une éducation spéciale plus iudispensable encore dans le deuxième type de ces anesthésies, la régionale.

Le volume du D' Pauchet, qui teud à établir les bases de cette éducation, comble une lacune existante et constitue en quelque sorte un manuel résumant les notions indispensables à l'exercice de cette pratique. Dans cette publication les auteurs étudient d'abord les moyens (instruments et anesthésiques) puis les méthodes générales; mais la plus grande partie de l'ouvrage répond à la description des méthodes envisagées région par région et dont la clarté est augmentée par de nombreux schémas. Le Dr Pauchet arrive ainsi à étudier l'anesthésie régionale dans la presque totalité des régions du corps humain, c'est dire que l'immense majorité des opérations chirurgicales peuvent être faites à l'aide de ce procédé et que, dans l'ensemble, l'avenir de la chirurgie est aux anesthésies localisées, car pour le chirurgien calme et patient l'anesthésie générale sera bientôt reléguée au seul domaine des contre-indications de l'anesthésie régionale. A .- C. G.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion honneur pour :

Chevalier : M. Roussclot (Jules), médecin aide-major de classe à titre temporaire (réserve) an 51º rég. d'infanterie : officier remarquable par son courage, son calme et son sang-froid. Déjà deux fois cité à l'ordre pour sa belle conduite au fen. Blessé le 5 Août 1916, a cié atteint, le 24 Novembre 1916, d'une nouvelle blessure très grave on se rendant à son poste.

M. Fockemberghe, médecin de 1º classe M. Dufranc, médecin de 1<sup>re</sup> class.

(Voir la suite, p. 115.)

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

Argent '

colloidal

# ELECTRARGOL

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELÉNIUM (Sélénium colloide)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHEMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1400

La THÉOSOL s'emploi dans tous les cas cú la théabromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La promière Usino française offectes

à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Théosol n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine San & I'X re-thining des Sciences - 22 Mars 1915

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE deux cachets pris un le matin

et un le soir

'te de 20 Cachets

# LA GRANDE MARQUE

des Antiseptiques URINAIRES



# Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

### HENRY ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS

RECONSTITUANT ÉNERGIQUE

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées. l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

ACTIVE LES CACHETS **GELULES** ottes de 40 gélules à 0 gr 25 Bottes de 20 cachets à 0 gr. Flacon de 20 doses à 0 gr. 50

APÉRITIF PUISSANT

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA

O. ROLLAND, PHOIEN 1, place Morand

LYON

PRODUIT PHOSPHO-ORGANIQUE NATUREL EXTRAIT DES GRAINES VÉGÉTALES CONTIENT 22 0/0 DE PHOSPHORE ASSIMILABLE PHYTINE

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Popione Découverre en 1890 par E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACH.

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses movennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue C sthamp!, PARIS, Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nom eux similaires parus depuis notre communication au Congrèginternational de Med inc de Paris 1900.

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

# L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gluton), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'édoadémie des Sciences en Mai 4911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

- 1° La Seule à base de Peptone Trypsique;
  - 2° La seule qui soit (NJECTABLE et INDOLORE;
- 3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).
- L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

| IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lati ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'amploie à la doss de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

# TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,
Advnamie. Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine CONFITURE

MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

La Marque "Usines du Rhône"
garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

# TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION



# EJAXINE

HUILE DE PARAFFINE

Chimiquement pure spécialement préparée pour l'usage interne

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

LA THAOLAXINE LAXATIF REGIME

Laboratoires DURET & RABY 5. Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

M. Hénault, médecin de 1r classe

— M. Roux-Berger (Jean), médecin-major de 2º classe à titre temporaire (territorial) ou Service de Santé d'une armée : chirurgien de la plus haute valeur, a assuré le service d'un hopital au moment de sa plus grande activité, dans des conditions extrémement pénibles et saus les homburdements, malgré son état de santé des plus pré-

caires; n'o jamais vaulu être évacué.

— M. Savian de Clerambault (Gaëtan), médecin-major de 2º classe (territorial) au Service de Santé d'une armée : excelleat médecin-majar, actif et énergique, qui a rendu dans tous les postes qu'il a occupés les plus grands services. Affecté, sur sa demande, à un corps de traupes, a été grièvement blessé au combat du 29 Septembre 1916. hlessé en Mars 1915.

M. Guillaumon (Auguste), médecin-majar de l<sup>re</sup> classe à la cammission consultotive médicole.
 M. Dargein (Gustave), médecin-major de 2º classe,

médecia-chef de l'infirmerie-ambulonec de Schat, Maroc. médécia-chef de l'infirmerie-ambulonec de Schat, Maroc.
— M. Le Bilan (Félix), médecin-major de 1º classe, à
la commission d'expertise médico-légale de la Xº région.
— M. Moursou (Charles). médecin-major de 2º classe,
au 72º régiment territorial d'infanterio.

au 12 regimen territoriai o inanterio.

— M. Imbert (Poul), médecin-mejor de 2º classe, à l'équipage radiogrephique de la XIIº région.

— M. Rahoioye (Octave) médecin-major de 2º classe, médecia-chef de l'infirmerie-ombulance de Morrakech,

— Grosfillez (Louis), médecin-mojor de 1ºº clesse à Madagascar.

- M. Ledoux (François), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, hors cadres, en Chine

- M. Amigues (Eticnne), médecin-major de 2º classe, hors cadres, à lo Guyane.

— M. Butin (Fernand), médecin-major de 2º classe, ò

Mndagascar. - M. Henry (Chorles), médecin aide-major de 1rº closse u 211° rég. territorial d'infanterie : excellent médecia doué de helles qualités militaires, qui a rendu en cam-pagne des services appréciés. A été grièvement blessé, le 24 Novembre 1916, par éclots d'abus, en se rendant au nodèle grâce à laquelle un grand nombre de blessés ont

- M. Carivenc (René), médecin aide-major de 11º classe (réserve) ou 294° rég. d'infanterie : médecin de bataillon depuis le déhut de la campagne, a renancé volontairement à son tour de relève pour rester en première ligae. D'un courage et d'un dévouement à toute épreuve, n'a cessé de se dépenser sans compter et de faire l'admiration de tous por son attitude au feu. A été blessé griève-ment le 1° Octobre, en se partant au secours d'un canoanier anglais à lo position de botterie, sous un violent feu d'ortillerie et de mitrailleuses. Déjà deux fois

- M. Raynaud (Paul), médecin-major de 1re closse (territorial), Ambulance 10/13 d'une armée : officier supériour distingué et ancien de services. N'a cessé d'assurer depuis le début de la mobilisation un service très argé, avec heaucoup de compétence et le plus grand

- M. Guillaume (Pierre), médecin nide-major de 1re classe de réserve nu 4º groupe du 83º rég. d'artillerie lourde: parti avec son régiment au début de la mobili-sation n'a cessé de faire preuve des plus belles qualités de courage, de sang-froid et de dévouement au cours de tous les combats auxquels il a pris port. Deux fois blessé et trois fois cité à l'ordre poar sa hrillante conduite au feu, a été atteint, le 15 Septembre 1916, d'une nouvelle blessure très grave, en visitant une hotterie.

- M. Voivenel (Paul), médecin-major de 2º closse territorial, chef de l'Ambulance 15/6 : Chevalier de la Légion d'bonneur ou titre de la réserve et de l'ormée territoriole, por décret du 8 Janvier 1914 : officier d'une haute valeur rofessionnelle; au cours des combats du 21 Février au professionnelle; au cours des combandements d'une 14 Mars 1916, n'a cessé, sous des bomhardements d'une violence extréme, de diriger avec un calme parfait et un mépris absolu du danger, lu recherche et le transport des blesses. Enseveli pendant huit heures dans son poste de secours, n'a songé, aussitét dégagé, qu'à mettre ses blessés à l'abri (a dejà été cité).

- M. Julia (Édouard), médecin-major de 1ºº classe à

– M. Dufour (Charles), médecin-major de 1ºº classe à titre temparaire territorial, chef de l'Ambulance n° 231; venu au front sur sa demande, dirige un groupe d'ambu-

avec beaucaup d'éncreie et de dévouement. M. Castaing (Poul), médecin-major de 2º classe ter-ritoriul au 418º rég. d'infanteric: très hon chef de service, revenu au front sur sa demande, s'est distingué pur son dévoucment aux dernières nffaires de lo Somme, a remarquoblement organisé son service malgré les difficultés provenant du homburdement.

— M. Fieux (Jean), médecin-major de 1re classe de réserve à un hopital d'évocuotion : médecin de houte valeur, d'une conscience et d'un dévouement sons hornes A rendu les plus gronds services depuis le début de la

— M. Iselin (Armand), médecin-mojor de 2º classe territorial à l'Amhulance E 6/12 (hôpital d'évncuntion) : chirurgien habile et expérimenté. Se foit remarquer par ses qualités d'organisation et sa fermeté de caractère.

— M. Collard (Pierre), médecin-mojor de 2º classe territorial à l'Ambulance n° 1/18 : ne cesse de montrer depuis le début des hostilités de belles qualités d'activité et de dévouement.

— M. Baderot (Albert), médecin-major de 2° classe territorial à un hopital d'évacuation : médecin très zèlé et d'un dévouement à toute épreuve. Depuis le début de la campagne s'est prodigué sans compter et a rendu les nds services.

plus gronds services.

— M. Delonef (Jean), médecin-major de 1ºº classe de réserve à l'Amhulance nº 4/8 : nombreuses annuités, S'ocquitte de ses fonctions avec un zèle et un dévouement de tous les instants.

— M. Solles (François), médecin-major de 2º classe territorial à l'Ambulance nº 16/7 : excellent médecin, pra-ticien distingué. Dirige sa formation avec autorité et

compétence.

— M. Borlerin (Paul), médecin-major de 2° classe territorial à l'Amhulance nº 2/58 : n'a cessé de montrer dans l'organisation et la direction de sa formation de brillontes qualités professionnelles et beaucoup d'initiative.

— M. Larger (Joseph), indeclin-major de 1º classe territorial au 50º rég. territorial d'infanterie : au front depuis le délatt de li mobilisation, n'a cessé de foire preuve du plus grond dévouement, dans le service médi-cal qu'il dirige, s'occupant de toutes les questions tiuchant l'hygiène de la troupe et maatrant heaucoup de



LIBRAIRIE MASSON ET C'e, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, BOUL. SAINT-GERMAIN, PARIS

Viennent de Paraître :

NEUVIÈME ÉDITION

# TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE

# Clinique Thérapeutique

Par Gaston LYON.

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

1 Volume grand in-8° de xvi-1796 pages, relié toile.. .. .. .. 28 francs.

## Inspection - Palpation Percussion - Auscultation

Par M. LETULLE.

Membre de l'Académie de Médecine, Professeur à la Faculté de Paris, Médecin de l'Hôpital Boucicant.

DEUXIÈME ÉDITION. REVUE ET CORRIGÉE

1 vol. in-16 de 286 pages (116 fig. expliquées et commentées). 4 fr.

# Travaux pratiques d'Anatomie pathologique

EN 14 SÉANCES

Par G. ROUSSY,

Professeur agrégé, Chef des Travaux pratiques d'Anatomie pathologique à la Faculté de Paris.

et I. BERTRAND,

Moniteur des Travaux pratiques d'Anatomie pathologique.

i vol. in-8° de 284 pages avec 106 planches phot. cart. toile. . 6 fr.

## PRODUIT FRANCAIS



**ÉCHANTILLON SUR DEMANDE** 

6, Rue Guyot.

# MEDICATION ALCALINE ÉCONOMIQUE

Aux personnes ne pouvant faire usage de l'eau minérale naturelle,

Prescrire le

le seul réellement extrait de l'Eau des Sources de l'Etat

# GELESTINS, GRANDE-GRILLE. HOF

dont il contient tous les principes.

CHAQUE PAQUET Ofr. 10

11. LA BOITE DE 12 PAQUETS Echantillons au Corps médical.

- M. Dnunic (Joseph), médecin-major de 1º classe territorial, ehsf de l'Ambulance nº 14/17 : donne depuis le : donne depuis le début de la campagne, un hel exemple de dévouen d'activité
- M. Begnard (Charles), médecin-majar de 2º classe territorial à un dépôt d'éclopés : nom! Mantre beaucoup de zèle et un dévouement de tons les
- M. Deshrières (Adrien), médecin-major de 2º classe territorisi à l'Ambulance[12/10]; médecin de grande valenr, d'un dévouement à touts épreuve. A demandé, malgré son âge, à servir sur le front. Y rend de grands scrvices (a déjà čté cité)
- M. Fauvel (Raimand), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe territorial, directian du Service de Santé d'un corps d'armée : venu volontairement sur le front à l'âge de
- 55 ans, 7 rend des services distingués.
   M. Boucher (Abel), médecin-major de 2º elasse territorial au 166º rég. d'infanterie : venu volontsirement au front, malgré sou âge, dirige le service médical du régi-ment avec énergie, autorité et dévoucment.
- M. Morillon (André), médecin-major de 2º classe — M. Morinou (andre), meaccin-major de 2º ciusses territorial. Service de Santé d'un corps d'armée : s'est distingué dans l'es premiers mois de la campagne, et a cité grièrement hlessé en secourant des blessés saus le feu de l'empemi. A demandé à revenir au front aussitôt guéri. Dirige sa formation avec une parfaite compétence
  — M. Hahn (Gustave), médecin-major de 2° classe terri-
- torial au 328° rég. d'infanterie : médecin-major d'une campétence et d'un dévouement remarquebles. Depuis san arrivée au front, a fait preuve des plus belles qui lités d'activité, de bravourc, de calme et de sang-froid.
- M. Touche ((Claude), médecin-major de 2º classe territorial au 303º rég. d'infanterie : très hon médecin militaire, dévoué et consciencieux. Maintenu dans l'armée sur sa demande, a donné un hel exemple de zèle et
- M. Guertin (Jacques), médecin-major de 2º classe au 18º rég. territorial d'infanterie : médecin instruit et consciencieux qui, malgré ses 54 ans passés, a demandé à être mainten u sur le front, s'acquitte de ses fanctions
- a ctre mamnent sur le tront, sacquitte de ses landes de chef de service avec dévouement et entrain.

   M. Valette (Jean), médecin-major de 2e classe territaria à l'Amhulance 14/21 E: chargé de la direction et ds la surveillance des évacuations dans un hôpital, y apparte un zèle de tous les instants et une grande compétence. A largement contribué par son action personnelle, à la régularité et à la honne exécution des évacuations, depuis le début des attaques de Juillet.

— M. Bouquet (Bornard), médecin-major de 2º classe territorial au 330º rég. d'infanterie : u'a cessé depuis le

- début de la campagne de faire preuve d'un entier dévoue ment dans tous les services qui lui ant été confiés. A fort bien dirigé le service sanitaire de son régiment dans des conditions difficiles.
- M. Bahuaud (Armand), médecin-major de 2º classe territorial, chef de l'Ambulance 3/154 : mantre, en toutes circonstances, une conscience et un dévouement à toute épreuve.
- M. Musin (Edmond), médecin-major de 2º territorial au 141º rég. d'infanterie : médecin de l'armée territariale, sur le front depuis le début de la guerre, Affecté sur sa demande dans un régiment actif, assure sor service avec un zèle au-dessus de tout éloge, visitant chaque jour les tranchées avec un complet mépris du
- M. Guilhaud (Gaëtan), médecin-major de 2º classe territorial à une amhulance automobile chirnrgicsle : chirurgien de hante valeur, se consacre depuis le début de la campagne au traitement des grands blessés. A zèle et une maîtrisc opératoire indiscutables, assurant aux blessés les plus graves toutes les chances de salut.
- M. Debray (Georges), médecin-major de 2º classe territorinl au 296º rég. d'infanterie : médecin sctif et expérimenté. Assure son service avec beaucoup de zèle et de dévauement
- M. Gasteret (Jacques), médecin-major de 2º classe de réserve au rég. de tirailleurs marocains : sur le front depuis le début, s'est particulièrement signalé au cours de la campagne de Belgique par sa bravaure, son acti-vité et san heureuse initiative. Affecté à une amhulance n'a cessé de solliciter son ssection à un régiment sctifohtenu le paste de médccin-chef du régiment marocain où il se fait remarquer par son dévouement et son entrain.
- M. Claverie (Simcon), médecin-major de 2º classe territarial. Service de Santé du quartier général d'une armée : médecin très consciencieux. A toujours donné complète satisfaction dans les divers services qui lni ont été canfiés.
- M. Frémicourt (Auguste), médecin-major de 2º classe de réserve à un hôpital d'évacuation : médecin très zélé, A rempli avec le plus grand dévouement les fanctions de médecin-chef dans divers hopitaux, depuis le début de la
- M. Minelle (Louis), médecin-major de 2º classe territorial à l'Ambulance alpine nº 3 : affecté à l'intérieur à un régiment territorial, a demandé à servir au front. Très actif et très énergique, a dirigé une amhulance avec une grande compétence technique, une autorité et des qualités d'organisation remarquables. Malade, a refusé d'être évacué et a continué à assurer son service.

- M. Hermant (Paul), médecin-major de 2º classe, chef de l'Amhulance 10/1 : sssure les fonctions de médecinchef d'une smbulance et se montre, en même temps que chirurgien expert, chef rempli d'énergie, d'activité, zèle et de dév ant
- M. Galliot (Jules), médecin-major de 2º classe de réserve à un groupe de brencardiers divisionnaires : médecin plein de dévouement et d'entrain. Au frant depuis le début des hostilités, s'est constamment fait remarquer par ses belles qualités militaires et profes-sionnelles.
- Keranguyader (Henri), médscin-major de 2º classo territorial su 3° rég. d'artillerie à pied, 22° gronpe: a taujours fait preuve de dévouement dans l'exercice de ses fanctions, soit dans son groupe, soit dans les groupes
- ses innetions, soft auns son groupes, sort auns ses groupes voisins qui ont fait appel à ses soins. M. Vermarel (Alphonse), médecin-major de 2º classe territorial au 7º rég. d'artilleris à pied, 3º groups de 32: ancien de services. Montre depuis le début de la csmpagne un zèle et un dévauement de tous les instants.
- M. Rousseau (Eugène), médecin aide-major de 1re classe territarial au 7° rég. d'artillerie à pied, 5° graupe de 32 : nombreuses annuités. Se distingue depuis le début de la campagne par son zèle, son dévousment
- M. Garnier (Jules), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe ter-ritorial à l'hôpital central d'une place : praticien très distingué, chercheur infatigable, joignant à une valeur professiannelle exceptionnelle le plus grand dévouement aux blessés auxquels il cansacre tout san temps. A rendu depuis le début des hostilités, les services les plus signalés.
- M. Plantier (Jean), médecin-msjor de 2° classe de réserve au 144° rég. d'infanteric: médecin qui allis à des connaissances professionnelles éminentes les plus helles qualités morales et une haute conception du devoir. taire, un zele et un dévouement sans hornes ct un courage exceptionnel. Deux hlessures.

  — M. Gallet (Claudius), médecin-major de 2\* classe de
- réserve à l'Amhulance nº 1-14 : médecin de haute valeur morale. A demandé à prendre la direction médicale d'un régiment en première ligne. N'a cessé de faire preuve courage, d'une conscience et d'une énergie dignes des plus grands éloges (a déjà été cité).
- M. Barharin (Paul), médccin-major de 2º classe de réserve à l'Ambulance 3/1 : chirurgien de haute valeur morale et technique. A rendu, dans divers centres haspitaliers, lcs plus éminents services. Affecté, sur sa demande comme médecin-chef d'une ambulance divisionnaire, a donné pendant quatre mois, jour et nuit, les soins les



Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. ES (Par piluie: Hectino 0,10; Pratolodare 115, 0,05; Ext.Op.0,01). Durée

Une à dellux pitules par paur.

TES (Par 20 centras: Hectino 0,0; Hg. 0,01), 20 à 160 éset, par jour. 1 à 4 15 ] GOUTTES (Par 20 gr OULES A (Par smpaulo; Hectine 0,10; Hg. 0,01). \ Une ampoute par joules B (Par empoulo; Hectine 0,00; Hg. 0,015). \ pendant 10 à 15 jou

Laboratolres de l'HECTINE, 12, Ruc du Chemin-Vert, à Villens

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phos rganique à base de Nuola organique à treento-phosphorée organique à base de Mondarthine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme débillé, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique pulsante; dans tous les cas où il faut rever l'état genéral, ant issus, combattre la phosphature et rente la phosphature et re

io cas oil if fault relever l'état genéral, amilièrer la composition us saig, remineration, committe la probabilitaire le reminer à la grandic les racelloss intrincings usualization de la committe del committe de la committe de la committe del committe de la committe del committe de la committe del committe de la committe del commit

Exiger surtoutes les boîtes et flecons la Signature de Garantie: NALINE Littératurs et Echentes: Stát. à NALINE, him à Villensuvs-la-Garonns, ple St-Denis (Sila).

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

# VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium. w

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler, Même posologie,

Prix: 3 fr. 50

VANADARSINE GUILLAUMIN

## SÉRUM VANADARSINÉ

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

m Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echantillon sur demande - Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int, des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

plus dévoaés aux blessés intransportables de sa division,

puis devotes das nieses intransportantes de sit división, et a obteau des résultots remarquables. — M. Gross (Georges), médecia-major de 1ºc classe territorial à une ambulance automobile chirurgicale : chirurgien de la plus haute valeur. N'u cessé de se faire apprécier partout où il est passé et a rendu d'éminents services comme chef d'une ambulance auto-chirurgicale.

 Rigal (Joseph), médecin-major de 2º classe de réserve à l'Ambulance 1144 : depuis le début de la guerre se doane sans compter à sa tâche avec une compétence et une abnégation remarquables.

- M. Fabre (Joseph), médecin aide-major de 1ºº classe de réserve à l'Ambulance E 11/12 : médecin de haute valtur morale et professioanelle. A readu des services exceptionnels depuis le début de la campagne et s'est fait particulièrement remarquer par son zèle et ses

capacités. - M. Deprez (Arthur), médecia aide-major de le classe territorial à l'Ambulance 4/62 : s'est toujours distingué, depnis le début de la campagne, par son zèle et ur nent à toute épreave.

— M. Ilemery (Stéphaa), aiédccin-major de 2º classe de réserve au 279º rég. d'infaatcrie : médccin-mejor d'un dévouement à toute éprenve, assure, depuis us an, le service médical d'un régiment d'une façon parfaite. S'est particulièrement fait remarquer pendant la période du 12 au 16 Septembre 1916, nhésitant pas à se porter en première ligne pour assurer l'évacuation des blessés.

## Caisse d'Assistance médicale de Guerre

### Secours de Guerre à la Familie médicale (réunis).

5, rue de Surène, Paris (8e).

Le total de la souscription au 15 Jaavier 1917 s'élève à 631.000 francs.

(Cette liste ac comprend pas les souscriptions preveaant des engagements de versements mensuels.)

### Souscriptions reques du 1er au 15 Janvier 1917.

500 francs : Le Société des sciences médicales de la Côte-d'Or. — La Société locale de l'arrondissement de T'oulouse (7° vers.). — M. Vicario, pharmacien, Paris (2° vers.). — D' Lereboullet, Paris (4° vers.). — Un mé-

decin des Hôpitaux de Paris (4º vers.). 300 francs : Drs Desprez (par l'intermédiaire du Dr Bé-elère), Eperaon (E.-et-L.).

250 francs : Drs Broussolle, Dijon (3c vers.). - Ferry, Dijon (3° vers.). — Perrin, Dijon (3° vers.). 200 francs : Dra Routier, Paris. — Tarrius, Epiaay-sur-

Scine (Scine) (12e vers.) 150 francs : Dr. Garel, Lyon (5e vers.). - Zuber, Paris vers.).

120 francs: Pr Guucher, Paris (3° vers.). 100 francs: Drs Fontan, Toulon (2° vers.). — Forest,

Haiphong (Toakin) (2° vers.). — Pennel, Paris (3° vers.).

Vallia, Paris (2° vers.). — Weill, Dijoa.

90 francs: Dr Groslier, Montmarault (Allier) (6° vers.).

60 francs : Dr. Cayet, Doullens (7\* vers.). - Eichmuller, Taais (4\* vers.). — Lacour, Chalais (Charente) (7\* vers.).
50 francs: Dr. Bayou, Questembert (Morbihaa) (8° vers.). - Bonnecaze et Neubaucr, Colombes et Asnières (Seine)

 Chevellier, Bordeaux (9° vers.).
 Ducor, Paris (4° vers.).
 Eagelbach, Le Havre (5° vers.).
 Estrabaud, Ecom-— Eagelbach, Le Havre (5° vers), — Estrabaud, Ecomony (Sarthe), — Front, 8° chaseurs d'Afrique, S. P. 504. — Guyot (Th.), Paris (5° vers.). — Marey, Paris (2° vers.). — Marey, Paris (2° vers.). — Marey, Paris (2° vers.). — Mérigot de Treigey, Paris (3° vers.). — Monod (Ch.), Paris (5° vers.). — Pinard, La Clusse (Aln) (2° vers.). — Pingat, Díjon. — Voizot, Poullly-en-Auxois. 30° froncs: 19° Duchelia, Bourges (4° vers.). — Dupcux, 30° froncs: 19° Duchelia, Bourges (4° vers.). — Dupcux,

Paris. - Ou, Rouen (4º vers.).

25 francs: Dr Grozellier, Pouilly-en-Auxois. — M. et Mme Roger, Montpellier (2c yers.).

31ms Roger, Montpellier (2° vers.).

20 fraacs : Drs Bougey, Auxone (3° vers.). — Camuzet,
Rennes (6° vers.). — Clerc, Dijoa. — Guyard, Malesherbes (Loiret) (2° vers.). — Landry, Chef Boutonne
(Deux-Sèvres) (2° vers.). — Surun, Bellac (Haute-Vicaae).

Deux-Sèvres (2\* vers.). — ou un, second.
— Théroa, Toulon (2\* vers.).

15 fraces: D\* Boutia, Toulon (3\* vers.). — Bruas (M.),

10 fraces: D\* Boutia, Toulon (3\* vers.). — Bruas (M.), 14° hussards, S. P. 70. — Faivre (E.), La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) (3° vers.). — Maurin, Touloa. — Peyre (Aadré), Bordeaux. — Ripault, Dijon. — Thomas, Ceasercy (Côte-d'Or) (16s vers.). — Verd (J.), Mallorea (18c Baléares) (2 vers.). — L. J. B., Passy, par Véron (Yoace). 5 francs: Dis Fourniol, Toulon. — Retailleau, Le Maysur-Evre (M .-et-L.) (2e vers.).

# Engagements de versements mensuels reçus du 1<sup>er</sup> au 15 Janvier 1917.

MM. les Drs : Calvé (J.) (Pas-de-Calais), 10. - llayem (Paris), 20. - Fusté Biel (P.) (Espagne), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (saas iadication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Sarène, Paris (VIIIe),

TOUX - ASTHME - EMPHYSÈME

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0,00) de Bi-Iodure

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS,

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Journal.

Clinique chirurgicale dans port de mer, station balnéaire près Paris, à céder après décès ..... Seule clinique dans la région; matériel important; personnel firmier exercé. - Eerire P. M., nº 1404,

On demande aide ou docteur sachant bien faire piqures intra-veineuses. - Eerire P. M., nº 1406.

# Toux **ÆTHONE**

Coqueluche

ANGINES Attouchements soigacux et prolongés avec GRIPPES La présence d'accidents pharyngés com-gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NEOL par verre d'eau. (Coutre l'agacement des dents, ajouter une pincée de bicarbonate ou un peu d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néclées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygéaée.

Le Gérant : O. Ponée.

Paris. -- L. Marsthsux, imprimeur, i, rus Cassette



# TRAITEMENT DE nsomnie nerveuse



LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Pagis

Fchantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. — 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche - PARIS

# Traitement

DE

Rhodium B Colloidal électrique AMPOULES de 3 cm

Maison de Santé et de Convalescence DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD

ANCIEN INTERNE DES HOPITANY DE PARIS ET MÉDECIE DE RICÉTER 40, rue du Val - L'HAY-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S, Surgras au heurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiaco par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foles de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides ; elle est tres nien supportée, même pendant léd.

1913. GAND: MÉD. D'OR - Produit exel français - DIPLOME D'HONNEUR : LYGH 1914



# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE CONVALESCENCES

ÉPUISEMENT NERVEUX

6. Rue ABET. PARIS. - LE FLACON : 3 fr.

Hi sugre, ni chaux, ni ale

# EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

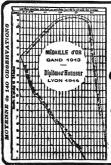

# COOLLUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparla

2 à 5 cuille les à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS



MASSON et Cie, 128, Boulevard Saint-Germain

ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT YSOL

SCHANTILLEN SCATUL & HH. les Hédesins qui en fint la demande SOCIETE PRANÇAISE DU LYSOL

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénul, Thymique, Hypophysaire, ORIBERTE & CO 20. Feede l'Orae Palitie - Otabre: Sur 1988

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier



Salle de Moulage

Atelier de Prothèse

Garnissage



Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1850



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

# MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

### - ADMINISTRATION -MASSON ET C'e, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr.

Union postale..... 15 fr. Les abounements partent du commencement de chaque meis

### F. DE LAPERSONNE Prefesseur de clinique ephtalmelogique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

ofesseur agrége, ar et Prefesseur en chet e la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hépital Cochic

Cloud

### DIRECTION SCIENTIFIQUE -

L. LANDOUZY
Deyen de la Faculté de médecine
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

PETIT BULLETIN

Un dernier mot sur le mécanisme de la relève

Caisse d'Asssistance médicale de Guerre.

Les galons d'aide-major de 1<sup>re</sup> classe. — II. La

III. Le concert de l'hópital canadien de Saint-

De même qu'il y a au théâtre d'infaillibles pro-

cédés pour provoquer le rire ou les larmes, de

même certains mots invariablement déchaînent

tout un flot de questions. Ainsi en est-il pour la

releve. Y avant fait allusion dans mon dernier

Bulletin, j'ai vu affluer les lettres. J'y réponds

brièvement, après m'être renseigné à des sources

que j'ai tout lieu de considérer comme très sûres.

compte des exigences du service, et pour tous les

confréres mobilisés qui sont restés, sans inter-

ruption autre que la permission réglementaire, un

2º A mesure que s'achèvera cette relève de détente, les confréres âgés, appartenant à des

classes non mobilisées, seront successivement

rappelés à l'intérieur, à moins qu'ils ne désirent

demeurer a l'avant. Voila qui est net, n'est-ce

Pour la question du galon des aides-majors,

minimum de 18 mois au front.

1º Oui, la relève existe. Elle se fait en tenant

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucica Membre de l'Académie de midH. ROGER
Professeur de Pathelogie expérim.,
Médeen de l'Hêtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Anteine, bre de l'Académie de médecine

F JAYLE Chef de clin. gynécelegique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Direction.

### - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DIMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairle Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les unméros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

D' HENRI AIMÉ. - De la variété et de l'évolution des troubles nerveux et psychiques d'origine commotionnelle pendant la guerre, p. 113.

C. Marsis et L. Mercier. - Identification des kystes des entamibes intestinales de l'homme, p. 114.

### Mouvement médical :

М. Romme. — La réaction de l'or colloïdal, p. 116.

### Sociétés de Paris :

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 117. Société de Chirurgie, p. 119. Académie des Sciences, p. 120 Académie de Médecine, p. 120.

### Chroniques et Nouvelles :

F. HELME. - Petit Bulletin. SOMMAIRES DES REVUES. LES MÉDECINS AUX ARMÉES,

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS,

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

# COLLOBIASE **DE SOUFRE** SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

# Toux

**ÆTHONE** Coaueluche

# **ENDOCRISINES** Fournier

Thyroide. Ovaire, Foie. etc., etc.

Laboratoires FOURNIER Frères, 26, Br de l'Hôpital Pans

elle est des plus délieates et des plus compliquées. Nous oublions peut-être trop que le Service de Santé n'est pas seul aux armées. Nous avons été, je vous l'assure, défendus admirablement, mais il y a lieu de tenir compte un peu plus et des contingences, et des possibilités. Je n'insiste pas : Adhuc sub judice lis est ...

Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, aussi bien pour rendre hommage à la vérité qu'aux efforts réalisés, c'est que tout le possible a été fait. Que nos confréres ne se figurent pas qu'ils sont oublies ou négligés, il s'en faut ; mais, je le répète, nous ne sommes pas les seuls à satisfaire, et en tout état de eause, on doit faire erédit à ceux qui se débattent au milieu des difficultés d'ordre général. Je n'en dirai pas plus cette fois et y reviendrai s'il y a lieu, quand le moment sera venu.

Maintenant, si nous parlíons un peu de notre auvre Caisse d'Assistance médicale de Guerre? Voila bien longtemps que nous ne nous en sommes oecupés. Je erois bien que nous devons approcher des 700.000 francs, mais c'est un million qu'il nous faut. Quand je pense que les cheminots ont réalisé des millions en prélevant une journée par mois sur leur salaire, je me demande si décidément l'ouvrier n'est pas le seul à s'être hausse à

Succédané du Salicylate de Mothyle, inodore

## RHESAL VICARIO

(LIQUIDE) ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE =Byla ===

GENTILLY (Seine)

## PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIOUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (\$2 1 14 injections pour uns cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (\$2 1 15 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

YXV. ANNÉR. - Nº 12. 22 FÉVRIER 1917.

la compréhension de la vie eollective, tandis que nous sommes, nous, toujours enlisés dans la mare stagnante de l'individualisme !

Vous ne vous doutez pas, mes pauvres amis, du nombre de malheureux qu'a faits la guerre dans notre profession. L'autre jour, je recevais une lettre d'un camarade non médecin, et qui me signalait le cas d'une veuve de confrère. Celui-ci était mort dans les pays envahis; quant à elle, restée seule avec cinq enfants, elle en était réduite à ramasser les vieux souliers pour que ses petits n'allassent pas pieds nus! Le mot malheur n'est souvent qu'une abstraction pour beaucoup. Certes, dans tous les bourgs et les villes, il y a égalité devant la peine morale et devant les deuils; et c'est pourquoi demain, s'il le fallait, nous comprendrions tous qu'il y eût égalité dans le sacrifice et les privations. Mais d'une façon générale, nous n'avons pas souffert la centième partie de ce que souffrent nos ennemis.

Par contre, ceux des nôtres qui furent frappés l'ont été si durement qu'il y aurait injustice, j'allais dire iniquité, à nous désintéresser de leur sort. Il ne suffit pas de gémir, de maudire la guerre, d'attendre d'elle des rénovations extraordinaires; commençons par agir: Medice cura te ipsum. C'est tous ensemble que nous devrions nous ruer au sacrifice pour qu'aueun des nôtres ne restât malheureux. Si nous le voulions, le million scrait vite atteint. Et après? Eli bien, après, nous chercherions d'autres ressources du côté de l'Etat; mais encore faut-il que nous puissions prouver aux pouvoirs publics que nous avons été des hommer de bonne volonté. C'est la marche au million que nous devons poursuivre plus activement encore.

J'ai bien une petite clientèle qui ne se lasse pas de donner. Hier, c'était M. Garel, de Lyon, qui m'envoyait encore 150 francs; M. Vicario, un second versement de 500 francs; le chirurgien, M. Roux-Berger, 200 francs; M. Pierre Robin,

stomatologiste des Hôpitaux, un autre versement de 300 francs; mon aimable collègue Weill-Hallé, 100 francs. Ceci, sans parler d'une somme de 100 francs versée une fois de plus par trois enfants d'un confrère militaire, les petits Pierre, Jean et Lisbeth, pour fêter le nouveau galon de leur papa. Tous ees généreux donateurs, grands et petits, voudront bien trouver ici l'hommage de ma sincère reconnaissance. Je les cite pour que leurs noms servent d'exemple, et au besoin d'encouragement. Il y a tant de misères parmi nous, je ne le redirai jamais assez, misères fièrcment supportées, c'est entendu, mais est-ce une raison pour en détourner les yeux ?



Maintenant, quand nous aurous le million. devons-nous en rester là? Non. Je suis toujours frappé de la place que tiennent encore chez nous les questions de personnes. Au lieu de nous occuper de Pierre et de Paul, qui pensent autrement que nous et n'agissent pas à notre gré, ne pourrions-nous pas, jugeant les événements et les hommes d'un peu plus haut, nous attacher exclusivement aux questions d'intérêt général?

La nouvelle loi sur les toxiques nous touche de très près. Qui en a parlé? Une manière de révolution s'est faite à notre profit en matière d'expertises. Où le médecin avait seulement voix consultative, il aura désormais, grace au Service de Santé, voix délibérative et pourra appuyer son avis d'un vote. J'y reviendrai.

Dans un tout autre ordre d'idées, il y a lieu d'envisager des à présent la lutte contre les eaux minérales allemandes, non pas en en disant du mal, ce qui est à la fois vain et ridicule, mais en améliorant l'outillage de nos propres stations.

Enfin, pour revenir à ma Caisse d'Assistance médicale de Guerre, je crois savoir que nos confrères du Parlement, aussi bien que la direction du Service de Santé, qui s'intéressent à notre (Euvre, seraient tout disposés à étudier un projet qui nous mettrait à même de pourvoir à toutes nos infortuncs. En deux mots, voici la



Les médecins mobilisés subissent chaque mois une certaine retenue de solde, en vue d'une retraite qu'ils ne toucheront jamais, bien entendu. Les idoines consultés sur cette sorte d'impôt imprévu m'ont répondu que la retenue servait à rembourser les frais d'entrée en campagne et les pensions en cas de blessures ou de décès. Je vous donne l'explication pour ce qu'elle vaut, et pour moi elle ne vaut pas le diable.

En conséquence, ne pourrions-nous pas, avec l'aide du sous-secrétaire d'Etat et des parlementaires amis, - il en est, n'en doutez pas, demander que la retenue faite aux médecins mobilisés fût reversée à la Caisse d'Assistance mèdicale de Guerre, ceci sans préjudice, bien entendu, des indemnités que pourront percevoir les médecins des pays envahis, ruinés par la guerre?

Mais la, une objection. Comment! c'est au moment où la France a tant besoin d'argent que l'on vient frapper à sa caisse? A-t-on au moins quelque chose à lui offrir cn compensation des sommes considérables que l'Etat aurait à verser ? Mais oui, parfaitement. Nous payerions en monnaie royale de dévouement et de savoir. Voilà

On estime qu'après la guerre il y aura pendant dix, vingt ans peut-être, des soins à donner à tous les blessés qui auront survécu à la tourmente. Au lieu de réclamer des honoraires au Trésor public pour tous ces braves, que nos groupements professionnels, Académies, Sociétés médicales des llôpitaux de Paris et de province, Association générale des médecins de France, Syndicats, s'unissent et fassent bloc. Au nom du



Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FEB — GLYCERO — STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE :

Cacodylate de Fer . . . . Soluté de Sérum Névrosthénique . . . . . .

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTI ES (pour la voie gastrique Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. Cacodylate de Fer. . . . . . . . 0 gr. 01
Cacodylate de Strycheine . . . . . . . . . 4/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

Corps médical français tout entier, ils prendront l'engagement solennel d'assumer la charge complète, et jusqu'à extinction, de tous les blessés : Tant qu'il y en aura un seul vivant sur le sol de notre France, il y aura un médecin pour le soigner gratuitement et le traiter comme un frère. En échange, l'Etat nous fera remise des sommes prélevées sur la solde des médecins de complément pour Ieur retraite. Comme ils se comptent par milliers et que la retenue est assez forte, le million recueilli par la Caisse d'Assistance médicale de Guerre se grossira d'autres millions, et ainsi la vie professionnelle pourra reprendre sans aueune gene des la cessation même des hostilités.

Il est évident que je ne peux, à moi tout seul, mener à bien cette vaste combinaison. A tous les médecins généreux, qui ont plus de loisirs que moi et qui peuvent se mettre en avant, d'en poursuivre la réalisation, ou de trouver autre chose de mieux, car je n'apporte aucun amour-propre en ees questions.

La seule considération qui nous puisse guider est de ne pas permettre qu'il reste un seul médecin français malheureux du fait de la guerre. Sedare dolorem opus dwinum! Après avoir tant de fois mis en œuvre le précepte du Père de la Médeeine pour tout le peuple des affligés, hésiterionsnous à l'appliquer quand il s'agit de notre propre famille médicale?

Les chirurgiens et médecins du Canadian Army medical Corps, nos très distingués et chers amis de l'Hôpital Canadien de Saint-Cloud, ont donné dimanche dernier au Trocadero une grande matinée, au profit des blessés de leur formation, tous Français, comme on sait. J'avais sué sang et eau pour faire ressortir ici l'éclat de cette manifestation franco-canadienne, pour souligner la qualité rare des spectateurs, pour vanter le talent des artistes et enfin proclamer le chiffre de la recette.

Et puis, je me suis aperçu que je n'avais abouti qu'à un Echo mondain banal et « bien parisien », pour des confrères qui sont les plus honnêtes gens du monde et les moins compliqués. Je préfère done yous dire tout uniment que leur concert fut admirable, et que nos blessés verront encore, grace à cette ressource nouvelle, augmenter les douceurs dont on les comble.

Quant à nos confrères, les Le Bel, les de Martigny, les Lafleur, etc., etc., ils ont été la cc qu'ils sont toujours, accueillants et affectueux. En les écoutant parler, avec leur accent calme, un peu appuyé, on croit entendre l'écho d'une vicille chanson de nos péres; en les voyant agir, bonnement, dans leur simplicité si pleine de charme, c'est toute la France de jadis qui reapparait avec sa grâce et avec son sourire. A tous nos frêres du Canada, merci!

F. HRIME

### SOMMAIRES DES REVUES

### JOURNAL DE RADIOLOGIE

ET D'ÉLECTROLOGIE Sommaire du nº 6 (Novembre-Décembre 1916)

Mémoires originaux :

A. Laquerrière. - Le traitement de l'hydarthrose du genou par la physiothérapic. Les causes d'échec.

J. Belot et L. Nahan. — L'actinothérapie en der-

J. Gouin (de Brest). — Disparition des verrues vulgaires et planes à la suite du traitement de la

première verrue apparue. J. Cluzet. - Paralysies par altérations nerveuses réaction de dégénérescence incomplète (sans lenteur de la secousse).

Notes de pratique.

Guilleminot et Dogny. - Sur la tolérance des

projectiles par l'organisme. Laquerrière et Drevon. - A propos d'un os surnuméraire du pied (os vésalien).

Ch. Viallet. - La question de la localisation des rojectiles de guerre portée sur le terrain clinique. M. Morin. — Nouvelle modification à la méthode de repérage de M. Hirtz.

F. Jaugeas. - Bande pour l'immobilisation des

Faits cliniques.

E. Albert-Weil. — Un cas de tumeur thyroïdienne. Desplas et Chevaller. — Statistique d'extractions e corps étrangers au compas de l'irtz dans une ambulance fixe de 1re ligne. Nouvelles.

D' Haret. - La radiologie dans le Service de Santé militaire.

Séance commune des Sociétés de Neurologie et de Chirurgie. Les projectiles du crâne.

Appareils nouveaux :

Th. Nogier. — Pince localisatrice pour le repérage rapide des corps étrangers par la radioscopie. .inalyses

Radiologie. Electrologie. Electro-diagnostic, etc.

### ANNALES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES

SOMMAIRE du nº 1 (Janvier 1917).

Travaux originaux

Rémond (de Metz). — De la mémoire (1er article). Raymond-Mallet. — Etats confusionnels et anxieux chez le combatiant.

A. Benon et M. Leinberger. — Apoplexie, asthénomanie et paralysie générale.

Victon Parant père. — Assistance des aliénés aux Etats-Unis d'Amérique. Surveillance et traitement hors des asiles. Organisation du travail dans les

R. Mourgue. — Sur quelques tendances de la psychologie contemporaine.

Société médico-psychologique.

Séance du 30 Octobre 1916. — Séance du 27 Novembre 1916

Revue des journaux de médecine.

Bibliographie.

Variètés.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scjentique, « ne vaudront jamais, au double point de vue scjentique, « et pratique, la Digitaline CristallisEe (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

DIGITALINE Cristallisee NATIVE

(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES on 4/4 de mills

Sehm et Littérature : 49, Bouis Pert-Royal, Paris

# Laboratoires Robin ....\*

EX-INTERNE CI CHEF DE LABORATOIRE DES HOPITAUX DE PARIS, LAURÉAT DE L'INSTITUT, etc.
FOURNISSEURS DE LA PHARMACIE DE L'ARMÉE
DES HOPITAUX MILITAIRES FRANÇAIS ET ALLIÉS

# HYPODERMIE - STÉRILISATION

MESSIEURS LES DOCTEURS trouveront dans nos Laboratoires : Ampoules, Sérums, etc., aux formules indiquées sur notre Prix courant, ainsi que, sur demande, les Ampoules, Sérums, etc., à toutes autres formules et à tous médicaments, avec garantie d'une scrupuleuse exécution.

Nous tenons à leur disposition notre Tarif établi avec des prix aussi réduits

que possible.

Nous préparons, par voie électrique, tous les Colloïdaux, isotonisés à l'avance (VOLTARGOL, VOLTOROL, VOLTACUPRUM, VOLTAMARTIUM, etc., ainsi que des Ovules à base de ces mêmes Colloïdaux.

Laboratoires Robin

TÉLÉPHONE : GOBELINS 08-55

# 

# ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE
ABSORPTION AGREABLE
EMPLOI AISÉ
INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

rriasaaaaaaaaaaaaaaaaaa

# ARTHRITISME

- 125 -

= DIATHÈSE URIQUE = RHUMATISME - GOUTTE - GRAVELLE

# DIALYL

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laborat (re Alph. Brunot et sa Propriété exclusive

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. = ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers, PARIS

Dialyl Soluble dans l'Eau : "Cures d'éau dialylée"

TOUTES PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations Santiaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialy!".

Soluble dans l'Eau : Dialyl

TOUTES PHARMACIES



THE POROCER

G. PROP HOTOTA



8, Rue Favai

MARQUE DÉPOSÉE

PARIS

Extrait complet des Slandes pepsiques

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

Todogénol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine)

Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour.
Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.
Syphilis: 190 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

G.PÉPIN - Etude physe, ve et chimique des peptones iodias et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

PÉPIN

F. BOATEMANS

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau da la Légion d'honneur, pour

Officier : M. Brenugat (Charles), médeein-major de 2º classe territorial au 248° rég. d'infanterie : au front depuis le début des hostilités, s'est fait remarquer par e sang-froid et le dévouement avec lesquels il a de des soins à de nombreux blossés dans des conditions par ticulièrement difficiles et dangereuses.

— M. Bodin (Eugène), médecin-major de 2º classe ter-ritorial à l'Ambulance 4/38; praticien très consciencieux et très dévoué. Dirige un service important avec une

compétence professionnelle très appréciée.

— M. Coyon (Marie), médecin-mojor de 2º classe de réserve à l'Ambulance 13,47, dirige depuis de longs mois unc ambulance où il s'est distingué par son dévouement,

son sens cliaique et sa haute compétence professionnelle.

— M. Cruveilhier (Louis), médecin-major de 2º classe territorial à un groupe de brancardiers divisionnaires: médecin distingué et excellent praticion, s'est particulièrement fait remarquer aux attaques de Champ par son courage, son sang-froid et son dévouement.

- M. Dupond (Noël), médecin-major de 2º clusse territorial au 228° rég. d'infaaterie : mobilisé dès le début de la campagne, a toujours fait preuve des plus belles qualités de zèle, d'activité et de dévouement

Chevalier : M. Arago (Alfred), médecin-major de 2º classe, direction du Service de santé du gouvernement

militaire de Paris. M. Cambours (Pierre), médecin-major de 1ºº classe, hospiee mixte de Saist-Denis, gouvernement militaire de

— M. Friteau (Edouard), médecin-major de 2º classe au centre de prothèse dentaire de la zone sud du camp retranché da Paris.

- M. Bouchut (Marie), médecin-major de 1ºº classe, médecin-chef de place de Saiat-Germain-en-Laye, gou-vernement militaire de Paris.

- M. Ripert (Adolphe), médecin-major de 2º classe. hôpital temporaire de Saint-Maurice, gouvernement militaire de Paris.

- M. Regaier (Pierre), médecin-major de 2º classe à l'hôpital temporaire du Grand Palais, gouvernement militaire de Paris.

M. Benoit (Ovide), médecin-major de 1re classe, médecin-chef à la Croix-de-Berny.

 M. Ravant (Paul), médecia-major de 2º classe, détaché en mission à l'Institut Pasteur.

- M. Poitevin (Jean), médecin aide-major de 1º classe à la Commission parmanente de prophylaxie à l'intérieur

- M. Kieffer (Emila), médecin-major de 2º classe à la Commi nsultative médicale.

- M. Blois (Jean), médeoin-major de 2º classe à la Commission consultative médicale

- M. Dhomont (Achille), médecin-major da 2º classe à l'hôpital militaire de l'Achilléion.

M. Massoulard (Antoine), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe à l'hopital militaire de Casablanca (Maroc). M. Taieb ben Mustapha Ould Morsly, médecin-major da 1<sup>se</sup> classe, chef de service du 3<sup>se</sup> groupe d'artillerie

(Afrique du Nord). - M. Gallet (Marie), médecin-major de 2º classe, hôpi-

tal militaire de Constantine (Afrique du Nord)

M. Quint (Achille), médecia-major de 2º classe à l'hôpital temporaire nº 11 à Benuvais, région du Nord.
 M. Toussaint (Pierre), médecin-major de 2º classe à la direction du Service de Santé de la région da Nord.

- M. Béal (Jean), médecin-major de 2º classe, médecinchef de l'hôpital mixte de Veraon, Ille région M. Carpentier (Charles), médecin-major de 1<sup>rc</sup> classe,

médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 10-11 à Chartres, IVe région.

— M. Reynès (Ilenri), médecin-major de 1re classe,

chef da secteur chirurgical, IVo région. ion de 20 elecce à la

 M. Bulliod (Jean), médecin-major de 2º elasse direction du Service de Santé de l'Afrique du Nord. M. Crouzon (Louis), médecin-major de 2º classe à l'hòpital complémeataire nº 10/11 à Chartres, IVº région.
 M. Tixeron (Louis), médecin-major da 2º classe,

adjoint au directeur du Service de Santé de la Ve région.

— M. Mencière (Marie), médecin-major de 2º classe, médacin-chef de l'hôpital des Sablons, à Compiègne, V1º région

 M. Thiébaut (Henri), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de l'hôpital temporaire nº 3 à Châlons, VIo région. — M. Béliard (Octave), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe

territorial au 64° rég. d'infanterie: médecin conscien-cieux et très devoué. S'est fait remarquer au cours da la campagne, par ses belles qualités de courage, d'abnégation et d'entrain.

### NOUVELLES

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M. Victor Delsaux, médecin de l'hôpital Saint-Jean, à Bruxelles, directeur de la Presse Oto-Rhino-Laryngologique belge,

qui a succombé à Bruxellas, le lundi 5 Février, à nne attaque d'appendicite.

— Nous apprenons également avec un vif regret la mort de M. R. Delaunny, pharmacien-major de 2º classe, qui vient da succomber subitement. M. R. Delaunny clait depuis de nombreuses années l'un des Directeurs des Etablissements Byla auxquels il avait consucré toute son activité et sa grande compétence.

# **Broméine** montagu

SIROP (0.03) TOUX nerveus PILULES (0.01) INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Garde-malade diplômée hôpitaux recevrait chez elle pensionnaire malade ou infirme, femme ou enfant. Chambre aérée sur square. — Ecrire P. M., nº 1506. Docteur désireux de se fixer à Paris pour éducation

de son fils, achèterait au comptant clientèle ancienne et sérieuse avec présentation assez longue du titulaire, dans centre et quartier non ouvrier. — Ecrire P. M., no 1571.

Etudiantenméd., internehôp. province, 15 inscript., demande place dans asile, mais. santé ou clinique. — Ecrire P. M., nº 1568.

Médecin principal, mis hors cadres, olf. Légion d'honn., 65 ans. pays envahi, cherche situation dans mais santé, sanatorium ou clientèle. — Ecrire P. M., nº 1569.

Etudiant en méd. français, réformé récemment, 15 insc., grande pratique, excell. certificats et référ, demande emploi bien rétribué, Paris ou prov. Ecrire P. M., nº 1570.

Comp. de navigat. Cyp. Fabre recherche médecins ou étudiants possédant 15 insc., ou internes au cours ou enduants possedant 15 msc., ou internes au cours possédant 12 insc., disposés à remplir fonctions de doc-teurs sur ses paquebots de France à New-York. — Ecrire 5, rue Beauveau, Marseille. Extrême urgence.



ANGINES Attouchements soigneux et protongés avec NEOL pur, comptéter par gargarismes néolés. NEOL pur, compléter par gargarismes néolés.

Emppg La présence d'accidents pharpagés compublication de la compléte de la compléte de NEOL

par verre d'eau. (Contre l'agreement des dents, sjouter
un pincée de blerbonate ou un pru d'aux de Vais,
sont parfeitement supportées et bien supérieures à l'eau

oxygénée.

ÉMULSION Phospho-

TUBERCULOSES Branchites. de 3 à 6 cutif. MARCHAIS

Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE le lésions. OUATAPLASME Pansement complete du D' LANGLEBERT Philograpies, Bozéma, Appendicties, Philébites, Srysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. Ponéz.

Paris. - L. MARETHEUR, imprimeur, 1, rue Camette.

# Granulé

Bien toleree. - Parfaitement absorbee

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Echantillons: DALLOZ & Ca, 13, Boul de la Chapelle, PARIS

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Bino Abel, PARI

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE à froid, 100 grammes de viande de beuf par cuillerée. — CHAIX & C'e, 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



Laboratoire FREYSSINGE

6. Rue Abel. PARIS

# VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE

### (Paraffine liquide) LAXATIF MECANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTITATION HABITURLES, dans les maindes siguës (Gèvre typhoide); chez les opèrès du ventre; dans l'appendicte chronique, dans l'enterite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceîntes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRES REBEC, (CABANNE, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. - Malgré la hausse considérable des preduits et des accessoires, malgré la difficulté de se procurer le matière promière, nous prévounts de ties accessores, majere it aincuite de se procurer le matière promière, nous prévounts ML. les Docteurs que nous n'evens pas augmenté notre prix et que nous semmes en mesure de livrer la VASGLAXINE pendant la durée des hostilités, de pieut done l'exiger chez tous les phermaciens qui pouvent se la procurer che les commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

SOL

ECHANTILLON ORATBIT BURNETH PRANCES AND ACTION OF THE COMMENSOR AND ACTION OF THE PRANCES OF LYBOL SI, Non-Permeatter, LYBT (Semes).

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - ORÉSITÉ VALS-PRÉCIEUSE

con preciser le nom des Se conr éviter les substitutions

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

# Prix du flacon : 2 fr. 25

12. Bouley. Bonne-Houvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D. Barthélemy, modèle VIG: ER à 15 divisions; 0 gr. -01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE

COLLOBIASES DAUSSEI

COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

A O UFRE COLLOTDAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILLONS LABORATOIRES DAUSSE A.Rue Aubriot PARIS

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Toutes les propriétés de l'arsenic

Advnamie, Neurasthénie,

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas,

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Ateliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES'LIBRAIRES

- ADMINISTRATION MASSON ET Cio, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI°)

ABONNEMENTS:

ABONNEMENTS:

Paris et Départements. 10 fr.

Union postale..... 15 fr.

Les abonnements partent
dn commencement de chaque mols.

F. DE LAPERSONNE
Profosseur
de clinique ophtalmologique
à l'Hètol-Diou.

E. BONNAIRE Professour agrégé, ouchour of Professour en chef

> J.-L. FAURE Professour agrégé, irurgies de l'hôpital Cochi

DIRECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY
Deyen de la Faculté de médecinProfesseur de clinique médicale,
Mombre de l'Institut
ot de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, idecin de l'hôpital Boucicaut, bre de l'Académie de médecine H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.
Médecin de l'Hètel-Dieu,
Mombre de l'Académie de médecin

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine,
Membre de l'Académie de médecir

médecine. F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Scorétaire de la Direction.

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

Dr Ducroquet. — Etude clinique et prothèse des pseudarthroses de l'humérus, p. 121. Dr V. Donnet. — Cirrhose et psychopolynévrite, p. 124.

### Sociétés de Paris :

Soutété de Chirurgie, p. 125. Soutété de Médecire légale, p. 126. Soutété médicale des Hôpitaux, p. 126. Soutété des Chirurgiers de Paris, p. 127. Soutété de Pathologie companée, p. 127. Académie de Médecire, p. 128.

Analyses, p. 128.

Chroniques et nouvelles :
H. Roger. — J. Courmont.
FAGULTÉ DE PARIS.
RENERIONEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

# PULMOSERUI

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

## SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° Année. - N° 13. 1° Mães 1917.

### J. COURMONT

1865-1917

Jules Courmont vient de succomber brusquement, terrassé en pleine activité scientifique par une hémorragie cérébrale. Ainsi disparait avant l'heure un des Maîtres les plus éminents de la Faculté de Lyon, un baetériologue habile dont les travaux faisaient autorité, un hygiéniste avisé dont les conseils rendirent les plus grands services, un organisateur merveilleux qui sut réaliser les installations les plus diverses avec une sèreté parfaite et une méthode impeccable.

Dans la première période de sa vie seientifique, Gourmont s'occupa surtout de bactériologie. Il s'attach tout d'abord à l'étude, à peine ébauchée à cette époque, des toxines mierobiennes. Il poussuivit des recherches très intéressantes sur la toxine tétanique. Il en détermina les effets sur les diverses espèces animales et montra que les troubles sont loin d'être semblables chez toutes. Ayant injecté la toxine à des grenouilles, il constata que l'immunité dont jouissent ces animaux est abolie par une clévation de la température ambiante. Les grenouilles deviennent sensibles à la toxine tétanique quand on les place dans une étuve réglée entre 30 et 38°.

En pratiquant sur les mammifères des injec-

NATIVELLE

SELS BILIAIRES

Lithiase, iclères , Entiro-Colite olres FOURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital, Paris

atinisés, dosés a 0,20 centiga

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITALINE oristallisée

tions intraveineuses de toxine tétanique, Courmont et Doyon établirent qu'on ne peut produire



Phot. J.-M. Rodet, Lyon.
JULES COURMONT

d'accidents immédiats. Même en introduisant d'un coup 90.000 doses mortelles, on ne supprime pas la période d'incubation. Les auteurs conclurent que la toxine agit à la manière d'un

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALSIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

# FARINE de BANANE or "JACY"

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES déliciouse, nutritive, digostive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même au PARA-BRÉSIL

Dépôt cénéral a Paris : 4, av. Daubigny.

Antisyphilitique très puissant
Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés
Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-806 (914)

DOSES FRACTIO! NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 ± 14 injections pour une curs)
DOSES MOYENNES: 20 à 35 centigr. tous les 6 ou 6 jours (8 ± 10 inject, pour une curs)

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

ferment; elle donnerait naissance dans l'organisme à un poison nouveau, qu'on pourrait retrouver dans les tissus, le sang et les urines. Cette hypothèse, extrèmement intéressante, a été saivie de nombreux travaux assez contradictoires et mérite certainement d'étre étudié à nouveau.

Courmont poursuivit des recherches paralleies avec la toxine diphtérique. Il en signala l'elimination par l'intestin grêle, décrivit avec soin les altérations qu'elle produit dans le tube digestif et dans le foie, en montra les effets sur les grenouilles laissées à la température ambiante ou placées à l'étuve.

Álliant les procédés de la plysiologie à ceux de la batériologie, Courmont eut le mérite d'étudier par la méthode graphique les principaux troubles que produisent les toxines microbiennes. Il a pu ainsi dissocier des substances autagonistes dans les produits élaborés par le staphylocoque doré. Il a constaté que les substances solubles dans l'alcool produisent surtout des troubles cariaques et tuent par arrêt du cœur; les substances insolubles agissent principalement sur le système nerveux; elles provoquent du tremblement, des convulsions, et entraînent la mort par arrêt de la respiration.

Âu cours de ses recherches sur les toxines microbiennes, J. Courmont découvrit que certaines d'entre elles, loin d'être immunisantes, prédisposent à l'infection. Les animaux qui en ont reçu sont plus sensibles que les animanx neufs à l'inoculation virulente. C'est ce qu'il a put démontrer avec les cultures du staphylocoque et avec les cultures d'un bacille qu'il avait découvert chez des boutlés tuberculeux.

Courmont a, en effet, décrit deux nouveaux bacilles tuberculigènes, n'ayant aucun rapport arec le bacille de Koch. Illes a trouvés tous deux chez des bovidés dans des lésions d'apparence tuberculeuse. L'un est un gros bacille possédant le pouvoir tuberculigène à une période déterminée de son évolution; l'autre est un streptobacille, découvert avec l'aide de Nicolas, qui produit chez le lapin et le cobaye une tuberculose à marche rapide sans cellules géantes.

On doit encore à Courmont des recherches, en collaboration avec Jaboulay, sur les ostéonyélités expérimentales par staphylocoque et streptocoque; en collaboration avec Nicolas, sur la culture du vibrion septique à l'air libre, en symbiose avec un microbe aérobie; avec Rodet, sur la transformation du staphylocoque blanc.

Courmont a poursuivi d'intéressantes études sur la tuberculose. Développant la découverte d'Arloing, il a reconnu que les expectorations de certains tuberculeux, atteints de lésions à évolution lente, renferment souvent des bacilles atténués. Mais ses recherches les plus intéressantes sont celles qu'il a poursuivies en collaboration avec Dor, sur la tuberculose des gallinacés. Par des expériences très précises, il a contribué à établir que le bacille aviaire, s'il diffère du bacille humain et du bacille bovin, ne doit pas être considéré comme formant une espèce particulière; c'est une variété plus ou moins adaptée du bacille tuberculeux. Au cours de ses travaux, il a recueilli des observations curieuses sur les tumeurs blanches expérimentales et a fait quelques tentatives d'immunisation contre la tuberculose. Dans ces derniers temps, il s'est attaché à déterminer les sources d'infection de l'organisme, insistant sur le passage des bacilles à travers la peau saine et à travers la muqueuse du tube digestif. Nous signalerons encore les travaux de Cour-

mont sur la leucocytose dans la diphtérie et dans la variole. Mais nous devons faire une mention spéciale de ses recherches sur l'hémoculture. Un des premiers il a montré l'importance de la méthode; il en a fât el technique; il en a fât el of l'utilité pour le diagnostic des maladies infectieuses et spécialement de la fêvre typhoide. Il étudia aussi

les milieux de culture caféinés qui, s'opposant au développement du colibacille, permettent d'obtenir facilement le bacille typhique.

Depuis quelque temps il s'occupait de l'immunisation par les bacilles stérilisés et réalisa d'intéressantes expériences sur la vaccination par la voie rectale. Il expérimenta sur le lapin les cultures stérilisées du staphylocoque doré; avec Rochaix il fil sur les animaux et sur l'homme des vaccinations contre la flèvre typhoide qui semblent avoir été fort efficaces.

Courmont ne fut pas seulement un savant bactériologiste. Médecin des hôpitaux, il profita de
sa situation pour publier des travaux cliniques
sur les sujets les plus divers. Nous ne ferons
que signaler ses recherches sur le mécanisme des
œdèmes, et sur la déchloruration par la digitale
et la théobromine; ses mémoires sur l'anémie
botriocéphalique; ses travaux sur le pneumothorax et ses tentatives pour traiter les anémies
par les sérums hémolytiques.

Courmontet Nogier furentlespremiers, en 1940, à appliquer le pouvoir bactéricide des rayons ultraviolets à la stérilisation de l'eau. Ils ont montré qu'une lampe de quartz à vapeur de mercure, plongée dans l'eau, tue les microbes en quelques secondes, jusqu'à 30 cmt. du point où elle est immergée. Ils ont encre établi que l'eau doit être limpide et ne pas conteint de substances colloïdes.

La plupart des travaux de Courmont sont exposés dans les C. R. de l'Académie des Scienceset de la Société de Biologie et dans des mémoires que publia le Journal de physiologie et de pathologie générale dont il était un des directeurs.

On trouve aussi un résumé de ses recherches personnelles dans les articles qu'il a rédigés pour le Traité de Médecine de Brouardel, Gilbert et Thoinot, pour le Traité de pathologie générale de Bouchard et pour le Traité d'hygiène de Chantenesse et Mosny.

Courmont a encore publié trois ouvrages didac-





dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boire de 12 Auroules : 4'50. 25 gouttes continuent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude.

FLICON GOUTTES: 3'50.

LACON GOUTTES : 3'50.

ENVOL GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM, les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16

tiques, remplis de détails intéressants et d'aperçus originaux: Précis de Bactériologie, 4º éd. 1914, — Précis de microbiologie des maladies infectieuses des animaux (en collab. avec Panisset) 1914. — Précis d'Hygiène (en collab. avec Lesieur et Rochaix), 1914.

Des qu'il fut nommé professeur d'hygiène à la Faculté de Lyon, Courmont tint à honneur d'organiser un enseignement utile et pratique.

Au mois de Décembre dernier, il me faisait visiter son laboratoire, qui est doté de tout l'outillage moderne et contient tous les appareils nécessaires pour les recherches de chimie, de physiologie et de hactériologie. Au dessus du laboratoire se trouve le Musée composé de 21 salles ou box, où sont groupés, par sujets, les maquettes, dessins, photographies, modèles, cultures, appareils se rapportant à l'hygiène. Au sous-sol sont installés les laboratoires de chimie et de toxicologie et les écuries. Dans le chemin de ronde, se trouvent les chenils, les volières, les aquariums. Tous ces bâtiments sont clairs et aérès : partout de l'espace, de la lumière, de l'eau courante. En bas comme en haut c'est l'installation parfaitc.

En face de la Faculté de Médeeine, séparé par une rue, se dresse un vaste bâtiment, c'est l'Institut Pasteur dont Courmont avait assumé la direction. Quand je l'ai visité, l'Institut Pasteur servalt exclusivement à des usages militaires.

servair exclusivement a des usages mintares, Courmont, des ledbu del aguerre, avairrepris du service. Sa haute compétence lui avait fait confier la direction de l'hygiène dans l'région lyonnaise. Il en avait enternalisé tous les services dans l'Institut Pasteur. Et comme c'était un homme doué d'un esprit d'organisation merveilleux, il avait tout classé, tout ordonné de telle sorte qu'un travail immense s'accomplissair régulièrement avec un minimum de dépense.

La reputation que Courmont s'était acquise comme hygiéniste était telle que son concours n'était pas seulement sollicité dans la région lyonnaise. A plusieurs reprises il dut se rendre dans les divers secteurs, il allait sur le front donner ses avis et édicter des mesures rationnelles. C'est au retour d'un de ses voyages qu'il fut mortellement frappé. Sans doute le travail excessif qu'il s'était imposé, les tâches multiples qu'il assumait et qu'il accomplissait avec une



Institut d'hygiène de la Faculté de Lyon.

scruppleuse exactitude, ont di contribuer à précipier l'évineunen fatal. Courmont ne s'arrêtait jamais et semblait ne trouver du repos que dans le travail. L'année avant la guerre, il avait êté nommé commissaire général de l'exposition de Lyon et cette lourde tiche il l'avait remplie à la satisfaction générale. C'est encore lui qui contribua à fonder l'association qui groupe les professeurs des Facultés de Médecine, association si utile qui a puissamment travaillé à l'amélioràtion de notre enseignement médical. Courmont

en présidait les séances avec autant de tact que d'autorité, dirigeant les diseussions et les empéchant de dévier, trouvant toujours le mot juste qui résume les idées émises et en souligne l'intérét. Sa parcol était facile élégante, persuasive et ses qualités d'oracer lui ont permis de faire des conférences fort appréciées et fort utiles sur

les questions d'hygiène qui intéressent le plus l'avenir de la France, l'alcoolisme, la dépopulation et la mortalité infantile.

Tel fu le savant, l'hygieniste, le professeur, dont nous pleurons la mort prématurée. Diraije ce que fut l'homme? Tous ceux qui l'ont 
connu garderont le souvenir de son caractère 
droit, franc et loyal. Teus s'associeront la douleur de sa famille, de sa compagne qui 
savait si bien le comprendre, de son frère 
cadet qui a marché si brillamment sur ses 
traces et a conquis, lui aussi, la maîtrise à la 
Faculté de Lyon.

Courmont est parti avant d'avoir vu la réalisation de son rève. Il m'en parlait au mois de Dècembre dernier en me faisant visiter les services qu'il dirigeait. L'issue de la lutte avtuelle neloi inspirait aucune inquictude. Il avait une confiance inébranlable dans le sort de la guerre et dans l'avenir de la Prance et c'est justement parce qu'il avait une confiance inébranlable qu'il a pu, saus defaillance, rempir sa tche et accompir son cuvre. H. ROGER.

### J. DEJERINE

Un nouveau deuil 'dent de frapper crusileaunt la Meierine française; une conte malatife a emporte la professora J. Delprine. Dans son enchain numéro, de Preses Médicale publiera un article sur le P' Dejorine et dira quel fut le labeur immense de l'homme qui vient de s'ételndre. Mais nous tenons, dès aujourd'hui, à associer notre émot à celle de tous les amis du P' Dejorine et exprimer aux siens, et particulièrement à sa veuve et as fille, notre respectueus es très vive sympatiie.

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois A

6 mois à tan: 8 à 10 groutes

4 ma 2 ms: 16 a 15 groutes

Aurdessus de 2 ms: 15 n 30 groutes

et plus serion thec et le cus.

Répar de la custima de

Litterature et échantillons : FALCOZ & CIP

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNERALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA; INE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en panséments, l'ellectrargoul a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ellectrargoul ne se montre jamais muisible vis-àvis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'el.

FORMES 1 Amponles de 5 🗠 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses. — Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

and the second of the second o

LABORATOIFIES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. -- Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1488

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs.

Advnamie, Neurasthenie,

# Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# CUNSTIPATION-COLITES

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

DUTTES (20 gouttes équivalent à 0,05 d'Hectine).

MPOULES A (0,10 d'Hectine par ampoule).

MPOULES B (0,20 d'Hectine par ampoule). Injecter une ampoule par j pendant 10 à 15 jours. INJECTIONS INDOTORES

(Combinaison d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Par pileir Heglind, 00; Protologné IE, 00; Esta-0,0,0,0). Darée de l'une à délus pitules par your.

GOUTTES (Par Biguittes Heiste 6,0; IE, 0,0). Ne 100 gout, par jour.) 10 à 15 jour. AMPOULES A (Par ampoule; Hectine 0,10; Hg. 0,01). { Une ampoule par jour ampoule settine 0,20; Hg. 0,015, | pendant 10 à 15 jours. INDECTIONS INDOCRES

Laboratoires 4e l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Sein

Le plus Puissant Reconstituant général

organique à base de Nuclarrhine.
L'HISTOGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où lorganisme débilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique missants dans ét dynamogénique missants dans ét de la constant de la constan

reclame into médication régreratries et deprandagénique into médication régreratries et de l'apprandagénique pussanties dans les manieures la souvenitant du sang, remissant son combattre la phosphaturie et ramence à la sprinale les reactions intrus prosent stimulary réhodorismes, r'unaperculoses, senonoutires, se reconstitutes, combattres les generatries de la primale les reactions intrus de l'apprandagénique de l'apprandagén

Exiger surtoutes les boites et flacons la Signature de Garantie: NALINE

Uttérature et Echanties : S'ét. à NALINE, the avillanouve-la-Garanne, pti St-Doniz (Selos).

# NEK

PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue C. 37kampf, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Méc Ine de Paris 1900.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le **Pepto-Kola** et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les equacostides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kolu étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne trademit pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les giycérophosphates. Telle est la composition de la Elykoluîne granulés

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUANT SYSTEME NERVEUX

# NEUROSINE Prunier

"Phospho-Glycerate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES.

# DIOSÉINE PRIINIFR

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE: 254 Comprimés par jour.

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

G.PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,Paris

1913. = Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

*NEURASTHÉNIE* 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

### FACULTÉ DE PARIS ·

Pathologie externe. - M. Mauciaire, agrégé, churgé de coars, commencera ce Coars le mardi 6 Mars 1917, à 5 heures (amphithéatre Vulpian), et le costinaeru les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heare.

Obstétrique. — M. LEQUEUX, agrégé, commencera le Cours d'Obstétrique le lundi 5 Mars 1917, à 18 heures (petit umphithéatre de la Faculté), et le continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Histologie. - M. PRENANT, professeur d'Histologie, commencera le Cours réserré plus spécialement uux étu-diants de 1<sup>re</sup> année le lundi 5 Mars 1917, à 15 heares, à l'amphithéâtre Vulplan, et le continueru les mercredis et lundis saivants.

M. Mulon, agrégé, fera à partir du jeudi 8 Mars 1917, les jeudi et samedi de chaque semaine, uux étudiaats de 2º année, ane série de Conférences, à la même heure et au petit amphithéaire de la Facalté. Ces Coars et ces Conférences, qui auront un caractère

démonstratif, serviront essentiellement pour la préparation théorique aux travaax pratiques de chaque se

Bactériologie. — M. Fernand Besançon, chargé da Cours, commencera une série de leçons sur la Buctério-logie, à partir du landi 5 Mars 1917, à 17 heares petit amphithéatre de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis, à la même heure.

En même temps que ce Coars, il sera fait, aa labo toire, deux séries subintruntes de travaax pratiques obli-gatoires de douze séances pour les élèves de 3º aanée nouveau régime; le programme des travaux pratiques portant sur l'enseignement da Cours.

Les travaux pratiques auront lieu tous les jours, de 15 henres à 17 heures. Le programme détaillé des coars et des travaux pra-

tiques est mis à la disposition de toas les étudiants immatriculés

Physiologie. - M. J.-P. Langlois, agregé, comcern ane série de Conférences qui auront lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 17 heures (amphithéatre des travanx pratiques de Physiologie), à partir de lundi 5 Mars 1917.

Ces Conférences coïacideroat avec les démonstrations ratiques consacrées aux étadiants de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> années, et aaroat lieu aux joars et heure indiqués à l'horaire des travaax pratiques.

Embryologie — M. A. Branca, agrégé, commencera une série de Conférences d'embryologie le mardi 6 Mars 1917, à 15 heures (petit amphithéatre de la Facalté), et

les contiacera les mardis saivants, à la même heure.

Objet des Conférences : Embryologie générale (Fécondation. Segmentation. Feuillets blastodermiques. Premiers développements de l'embryon humain. Annexes embryonnaires). — Embryologie spéciale (Appareils digestif, respiratoire, uro-géaital. Système nerveax et organes sensoriels).

Pharmacologie. — M. TIFFENEAU, agrégé, reprendra le Coars le mardi 6 Mars 1917, à 15 heures (amphithéatre Vulpian), et le coatinuera les mardis et samedis suivants, à la même heure.

Chimie médicale. — M. le professeur A. Desgrez ommencera une série de leçons de chimie appliquée à la médecine les mercredi et vendredi de chaque semaine, à 16 heares (amphithéatre Vulpian), à partir da mercredi Mars.

/ Mars.
Des exercices pratiques uuront lieu aux joars et heare
indiqués à Thoraire des travaux pratiques et porteront
sur les matières enseignées au cours théorique.
Le Cours s'adressera plus spécialement aux étadiants
de 2° année jassqu'uu 32 Mai et, après cette date, n' ceax

de 4º année d'étades

TOUX · ASTHME - EMPHYSÈME

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0.04) de Bi-Iodure SIROP (0,04) { de Bi-Iodur PILULES (0,01) } de Codéine

vard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Les indications publiées sous cette rubrique sont insérées à titre de renseignements et n'engagent pas la responsabilité du Journal.

Garde-malade diplômée hôpitaux recevrait chez elie pensionnaire malade ou infirme, femme ou enfant. Chambre aérée sur square. - Ecrire P. M., nº 1506.

Docteur désireux de se fixer à Paris pour éducation de son fils, achèterait au comptant clientèle ancienne et sérieuse avec présentation assez longue du titulaire, dans centre et quartier nou ouvrier. - Ecrire P. M., no 1571.

Médeein principal, mis hors cadres, off. Légion d'honn., 65 ans, pays envahi, cherche situation dans mais. santé, sanatorium ou clientèle. - Eerire P. M., nº 1569

Médecin demande place dans clinique, de préf. voies urinaires. - Ecrire P. M., nº 1572

On demande pour jeune homme neurasthén. un séjour de repos chez docteur ou famille recomm. par médecin. - Ecrire P. M., nº 1410.

ANGINES Attoachements soigneax et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. AJULIAD NEOL pur, compléter par gargarismes néolés.

GIPIPPE La présence d'accidents pharpagés comgargarismes adolés : 2 cuillèreés à potage de NEOL
par verre d'eas. (Contre l'agacement des dents, ajouter
ue pincée de bicarbonate ou ne put d'eau de Vais,
vich, etc.) Chez les entants les palvériantions néoles
sont partialisment supportées et bies supérioures à l'eau

ÉMULSION Phospho-

TUBERCULOSES

Branchites. de 3 à 6 cuill. MARCHAIS Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, refève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions.

Bien toldree. - Parfaitement absorbée.

OUATAPLASME Pansement completed on D' LANGLEBERT Phiègmasies, Eoxèma, Appendicites, Phiébites, Crysipèles, Brâlaras

Le Gérant : O. Pobés.

Paris. .. L. Mannunux impriment. 1, rue Cassette-

ECHANTILLONS ET NOTICES SUR DEMANDE

découverte en 1908 par H. DUBOIS Supprimant tout iodisme et agissant mieux que les iodures

COMPOSITION: 6 centigram, d'iode métallique par 20 gouttes. Effet thérapeutique d'un gramme d'iodure de potassium

Doses

5 à 20 gouttes pour Enfants. 10 à 50 gouttes pour Adultes, en une ou deux tois par jour.

INDICATIONS:

Remplace l'iode et les iodures dans tous leurs emplois internes.

H. DUBOIS, 7. RUE JADIN, PARIS.

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

LOUFRY COLLOTDAL BAUSSE

Traitement repide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILION'S Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS



COOLLUCHE Traitement EFFICACE

et INOFFENSIFparia

2 à 5 cvi les à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

et TOUTES

SEPTICEMIES (Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Dêcembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUN, 18, Avenue Hoche

## Traitement mar le mar

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm



CACHETS **PAQUETS** COMPRIMÉS

2 à 8 par jour . . . . . . . . DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PAR.

GASTRIQUE.ENTÉRIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRETHYPOÏDIEN RENAL, SURRÉNAL, etc

# OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12. Bonley, Bonne-Nouvelle PARIS

# CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# CAPSULES DAR

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Bue Abel, PARE

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysuire. OTEMEN & CP 10. Res de l'Orge. PARIS.—(Tribus: Sum 128)

Ex-Expert des Hôpitaux de Paris **67. RUE MONTORGUEIL** PARIS

Téléph.Central 89\_01

# MANUFACTURE

d'Appareils Prothétiques FONDÉE EN 1830

Fabrication Scientifique

de la **Jambe** 

# **AMÉRICAINE**

USINE MODÈLE DE PROTHÈSE

# ERGOTINE BONJEAN DRAGÉES à 0.15 cer HÉMOSTATIQUE

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.



HH, he Medonies gut on feet is domes-

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules do Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE DU CCEUR, DUIUSTIQUE RAPIDE ANYSTOUL, DYSPHEL, DPRESSION, EDENES, Affections MITALES, Cardiopathes des Enfants et Villands, da Strophantus sont inertes, jet teintures sont infidènes, exig 2 la Signestate CATILLON, griz de réserantes.

Tablettes de Catillon

Osr. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable,
1 à 2 contre Styandème.
2 à 8 contre Obbatté, Goitre, Horpotisme, etc.
FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boul\* 5t Martin.



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le gout agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS.

## SYPHILIS

CAPSULES RAQUIN

 Iodure de Potassium . . . . . . 0.25

 Iodure de Sodium . . . . . . . . . . . . 0.25

FLAGON: 5 fr.

Tolérance Parfaite



BLENNORRHAGIES

CAPSULES RAQUIN

COPAHIVATE DE SOUDE (12 capsules par jour) Midicament le plus efficace contre les Blennorrhagies anciennes ou récentes (FL 5 fr.)

Contre les DOULEURS : Capsules Raquin, Bicarbonate de Soude. (3'50) Globules Fumouze, Bromure K (3'50)

CAPSULES RAQUIN DIVERSES:
Copahu; Cubèbe; Salol-Santal;
Santal, etc. — FL. 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

**IODEOL** 

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/o. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULCOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

**IODARGOL** 

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicutrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes.

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

# **EMÉTINOL**

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posotogie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

T.A

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIo)

ABONNEMENTS Paris et Départements. . 40 fr. Union postale..... 15 fr. Les channe abonnements partent oncement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

> E. BONNAIRE rofesseur agrégé, eur es Professeur en che de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIBECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY oyen de la Faculté de médecine Professeur de cinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicau Membre de l'Académie de méde

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de méde F. JAYLE

Chef do clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Direction.

H. ROGER essour de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dien, bre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

### SOMMAIRE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Articles originaux :

E. Hédon. — Sur la transfusion des globules lavés et la transfusion du sang défibriné après les hémorragies, p. 129.

VICTOR PAUCHET. - Diagnostic et traitement de

Fulcère gastrique, p. 132. J.-A. Barré et A. Stronk. — Etude comparée des méthodes générales de sphygmomanométrie. Détermination des pressions maxima et minima au moyen de l'inscription graphique, p. 134.

Mouvement médical :

Les caractères sexuels secondaires, p. 137. Sociétés de Paris :

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE, p. 140.

Chirurgie pratique :

A. E. ROBERT. - Appareils à immobilisation en osier, p. 140.

Analyses, p. 141. Supplément :

MAURICE LETULLE. - Le professeur J. Dejerine.

Aug. Broca et Ducroquer. — Quelques principes de rééducation des mutilés. BISLIOGRAPHIE.

LIVRES NOUVEAUX. FACULTÉ DE PARIS.

NOUVELLES

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

# USCULOSINE ==Byla ===

GENTILLY (Seine).

Traitement Bationnel Héroique des AFFECTIONS RESPIRATOIRES Toutes les fais que l'élément nerveux se greffe sur l'élément catarrhal, inflammatoire ou infectieux.

## CAPSULES DERBECO

à la GRINDELIA ROBUSTA Toux nerveuse, Asthme, Emphysème, Coqueluche, Influenza, Laryngites, Bronchites algués

4 FR. LE FLACON (6 capalles en 24 houres, 3 an moment de reses.) Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies et chez DERBECQ, 74, bonl. Beaumerchais, Parls,

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

No. 2 4 5 31 -- 4045

LE PROFESSEUR J. DEJERINE (1849-1917.)

Le professeur Dejerine, le bon Dejerine, suecombe à une longue et douloureuse maladie. Alors que ma vieille et fidèle amitié se réservait le droit de pleurer en silence la perte du plus cher de mes aneiens compagnons d'armes, l'impérieux devoir m'échoit de retracer ici. en quelques lignes hâtives, la belle figure d'un des Maîtres les plus incontestés de la Science médiéale.

D'autres étudieront ailleurs, et mieux que moi, le formidable labeur aceumulé, pendant plus de quarante années, par le savant neuro-pathologiste qui vient de disparaître. J'aurais voulu dire l'homme que fut Dejerine, l'être au eœur excellent, servi par une inépuisable bonté. Il m'aurait plu de dépeindre la haute droiture de cette âme qui avait conservé, en dépit des amertumes d'une longue carrière, la fraîcheur de sentiments, la générosité et jusqu'à la franchise un peu rude des premières années de la jeunesse.

En remontant tout au loin dans mes souvenirs, ie me rappelle, d'une façon très précise, notre première rencontre. C'était en 1873, à la Pitié. dans le service de Vulpian, où Coyne, qui m'aimait comme un grand frère, m'amenait au « père »

DIGITALINE orietallists

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

ires FOURNIER Prères, 28, B' de l'Hôpital, Panis

Troisier, interne du service, son alter ego, en lui demandant de m'apprendre l'auseultation.



LE PROFESSEUR J. DEJERINE

Troisier me confiait à son premier externe, un

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Senidement absorbable, sans irritation de la pesa

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Parie, envole toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEWS: 20 centigr, tous les 4 jours #2 & 14 injections pour une cure)
DOSES MOYENNES: 20 & 25 centigr, tous les 6 ou 8 jours #5 & 40 inject, pour une cure)

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-la-Garonne (Seine).

grand garçon, superbe, taillé dans le roc, à la rude crinière blonde, doux et accueillant : il s'appelait Dejerine. Notre amitié date de là.

Travailleur infatigable et consciencieux, comme tous ceux de sa race, ce Français de Genève allait vite sortir de la foule. Elevé à la rude école de Vulpian, éducateur incomparable et dont la scrupuleuse observation ne laissait jamais rien au hasard, ni à l'hypothèse, Dejerine, des l'internat, se livra à l'étude passionnante des affections du Système nerveux. Rompu aux recherches d'anatomie pathologique, tant macroscopique que microscopique, clinicien averti, il entra résolument dans le domaine, si vaste et encore peu exploré, de la Pathologie nerveuse.

Sur ees terres quasi vierges, où l'illustre Charcot et sa pléiade d'élèves travaillaient, déjà, avec tant de succès, Dejerine suivit le sillon tracé par Vulpian, son maître aimé. Il allait, vigoureux bucheron solitaire, armé de sa puissante cognée, taillant avec placidité son œnvre quotidienne, methodique et parfaite. Ainsi, derrière lui, les clairières s'ouvraient, spacieuses, et la lumière entrait dans les taillis de la Science. Un si bel exemple, donné par un tel homme, devait porter ses fruits : Il faisait école et les élèves lui arrivaient, en foule, Tant d'elforts trouvérent, bientôt, une touchante récompense : celle qui devait lui apporter le bonheur, sa collaboratrice dévouée, Mile Klumpke, unit son sort au sien et, des lors, l'Œuvre commune prit un essor vraiment extraordinaire. Les publications se succéderent, à la Société de Neurologie, à la Société médicale des Hôpitaux, à l'Académie des Sciences. Un Traité des maladies de la moelle épinière, un admirable Traité de Séméiologie du système nerveux, un Atlas incomparable d'Anatomie du système nerveux, et un suggestif Traité des Psychonèvroses donnent une idée de l'immense travail accompli par cet athlète aux larges épaules que, seule, la Mort a pu contraindre à s'arrêter.

Cette force, tranquille et sure, avait ouvert à notre ami cher les portes des hopitaux (1882), de l'agrégation (1886) et, plus tard, du professorat (1901). Les honneurs lui arrivèrent : lauréat de l'Institut, par le prix Montyon de 1886, membre de la Société de Biologie, membre honoraire de la Société Royale de Londres et titulaire de la médaille d'or Moxon, il était connu du monde entier et son nom transmettait au loin le bon renom de la Médecine française.

Et voilà que le bon géant, au doux regard d'enfant, s'est éteint, son œuvre accomplie. Patriote ardent, comme tous ceux qui out pu connaître, du dehors, la France, il s'en va, avant la fin du Drame mondial où se jouent nos destinées. Mais, en mourant, il a, du moins, entrevu l'apothéose glorieuse de notre culture et ses souffrances en furent amoindries. Il a bien mérité sa gloire et le nom qu'il laisse aux siens ne disparaîtra point : Il grandira encore, grace à Celle qui fut un autre lui-même et dont la main virile va saisir, à son tour, le Flambeau.

MARRICE LETULIE

### CHRONIQUE

QUELQUES PRINCIPES DE RÉÉDUCATION DES MUTILÉS

Après avoir appareillé un amputé, il faut lui apprendre un métier qui lui permette, joint à sa pension, de gagner sa vie et celle de sa famille. Notre opinion, que nous croyons avoir plusieurs fois exprimée dans le courant de ce volume, est

1. Cet orticle est lu conclusion du livre de A. Broca et Ducroquet: La Prothèse des Amputés, qui vient de pureitre dans lu COLLECTION HORIZON (Masson et Ce. Editeurs. Prix : 4 francs).]

même que l'on ferait bien, presque toujours, d'en préciser les possibilités ultérieures avant de commander le membre artificiel. C'est ce qui n'est peut-être pas toujours compris de la bonne manière, quoiqu'il y ait des centres d'appareillage - et nous n'en voulons pour preuve qu'un récent article de Nové-Josserand et Bouget — où domine cette préoccupation.

Nous ne nous lasserons pas de répéter, en effet, que si nous devons faire tous nos efforts pour associer la forme à la fonction, le souei de la deuxième doit primer celui de la première. Or, il n'est pas toujours facile de faire comprendre aux amputés, et surtout aux gens du monde qui les protègent, que la forme, c'est pour les dimanches et jours de fête; la fonction, c'est pour les jours où on gagne sa vie.

Ainsi se pose devant nous le grave problème de la rééducation des amputés, ou, d'une manière plus générale, de tous les mutilés. Il mérite que nous en indiquions les principales données, telles qu'on commence à les comprendre.

Au début de la guerre, les mutilés en général et les amputés en particulier avaient souvent pour idée de renoncer à tout mêtier réellement actif et de chercher « une place », en particulier une place de fonctionnaire, sans travail manuel proprement dit. Et il faut reconnaître que les gens du monde, en particulier les dames infirmières, les encourageaient. Il n'est même pas sûr qu'elles y aient toutes renoncé.

On n'a pas tardé à reconnaître « qu'ils sont trop » pour être tous gardiens de square ou huissiers; qu'ils ne gagneront pas leur vie à fabriquer des dessous de carafe tricolores en ficelle et raphia ou des lleurs artificielles en mie de pain durcie, lorsque seront démodées les « ventes de charité » organisées à leur profit par des âmes seneiblee



PRODUIT FRANCAIS

# Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

EPHIERES

PHOSPHATÉE

COM HOTELESKEEN

Millionment riginition du compare accessiones.

Aljurant in pure set donce condicationement de chief de consequence de consequ

PRODUIT FRANÇAIS

The second second second

\*1-1- DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

L'un de nous a assisté, il y a peu de temps, à la petite scènc suivante :

Dans une formation où il v avait deux amputés, l'un de cuisse au quart inférieur, l'autre de jambe à la partie movenne, tous deux cultivateurs, un homme de lettres des plus distingués et des mieux intentionnés leur demanda ce qu'ils comptaient faire une fois appareillés. Le premier répondit qu'il voulait retourner à la culture; le second, qu'il ne pourrait jamais, qu'il chercherait « une place ». Notre ami fut très surpris de nous entendre dire qu'il ferait fort mauvaise besogne en usant de son influence pour accéder à ce désir, parce qu'un amputé de jambe pouvait travailler à la campagne presque sans diminution de capacité ouvrière, même avec l'ancien et vulgaire pilon à marche sur le genou lléchi.

Comme le dit fort justement Jean Camus, dans un article récent de Paris Médical : « Nous commençons à sortir de cette phase où la rééducation des mutilés était livrée à l'aventure. On sent qu'il faut maintenant éviter ces plaisanteries de bienfaitrices, animées de bonnes intentions, mais irréfléchies, qui sont ravies d'avoir transformé. en sténographe un brave cultivateur qui avait de solides attaches à la terre et la possibilité de retourner à elle; ce sont là des acrobaties absurdes et coupables, »

Il faut donc renoncer à ces fantaisies et coordonner nos efforts en tenant compte de facteurs souvent complexes.

Etant donné un mutilé, notre premier soin doit être d'éduquer ad maximum toutes les parties restantes. Trop souvent on a oublié que, parmi ces parties restantes, le cerveau joue un rôle capital, prépondérant même : non seulement parce

92% 40% 20% 8%

donne pas de la physiologie, nous dit J. Camus, comme on ordonne de la quinine : le paludéen qui prend ce dernier médicament, qu'il le veuille ou non, en éprouve du bien-être : le blessé qui fait chaque matin sa séance de mécanothérapie ne

guérit pas s'il ne le veut pas. » C'est ce qu'il est très difficile de faire comprendre aux gens du monde, qui poscnt toujours en postulatum la bonne volonté du blessé, qui compatissent à toutes ses plaintes, sans se rendre compte du moment où elles dégénèrent en jérémiades quelquefois intéressées.

C'est donc affaire d'examen par un médecin et par un médecin fort avisé — pour préciser dans quelles conditions physiques et mentales un mutilé peut être rééduqué; pour lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à travailler aussi vite que possible ; que la mendicité est dégradante et surtout que la charité privée est temporaire et épuisable; que par conséquent il faut se mettre aussi vite que possible en état de compléter, par un salaire justement gagné, la pension ou gratification toujours insuffisante pour assurer l'exis-

On n'expliquera jamais assez aux mutilés que de cette reprise de travail, de l'amélioration fonctionnelle qui en résulte, ils n'ont rien à craindre pour la réduction de leur rente, puisque le taux de celle-ci est basé sur la lésion envisagée en soi et sur le grade, non sur la profession antérieure de l'intéressé : à grade égal, la pension est égale pour un chirurgien ou pour un avocat amputés

Nous luttons ainsi contre une idée, trop souvent ancrée dans la cervelle des accidentés du travail auxquels les gens, souvent véreux, qui

 – ètre repris partiellement, avec indemnité intermédiaire au demi-salaire initial et à la reprise définitive avec rente définitive. La différence est essentielle avec nos blessés de guerre qui ne peuvent que gagner à une rééducation rapide et compléte et qui ont le droit de travailler en tout ou partie, pendant que se règle leur situation légale, avant que la blessure ne soit « consolidée » comme on dit en jargon juridique, c'est-à-dire avant la cessation de traitement.

ll faut reconnaître, d'ailleurs, que pendantassez longtemps l'administration a commis une erreur contre laquelle on commence à réagir : ne s'occuper de la rééducation qu'une fois l'état local jugé définitif, la réforme prononcée, l'appareil de prothèse donné.

C'est déplorable à la fois médicalement et so-

Médicalement, parce qu'avant le traitement réellement terminé nombreux sont les cas où l'adjonction du travail bien dosé et bien surveillé est une partie importante de ce traitement.

Socialement, parce qu'il faut, par tous les moyens possibles, lutter contre la tendance fréquente du sujet à prendre des habitudes de paresso et d'intempérance.

On l'a compris, et, presque partout aujourd'hui, les blessés militaires peuvent, dans des ateliers annexés aux centres de physiothérapie, recommencer à travailler, à se rééduquer, pendant que l'on continue à les traiter.

Et, à un moment donné, la reprise du travail devient le meilleur des agents thérapeutiques.

Evidemment, elle ne saurait suppléer à certains traitements spéciaux : à l'électrisation pendant qu'un nerf se régénère; quelquefois à la balnéation, à des exercices de gymnastique bien réglés. Mais ne croyez-vous pas que le travail, avec ses mouvements actifs continuels, est infiniment supérieur à la méthode passive par des appareils,



croyez-vous pas qu'il constitue une mécanothérapie prolongée pendant une demi-journée ou une journée, autrement efficace qu'une séance d'une heure ou deux par jour?

C'est en ce sens que l'on s'oriente aujourd'hui: par exemple au Grand Palais, grâce aux efforts de J. Camus, ou encore dans le centre agricole de la XIII région sous la direction de Belot et Privat; et, à un moment donné, on peut suspendre tout traitement, s'en tenir à la reprise exclusive du travail, avec des résultats dont Nepper et Vallée ont constaté l'excellencia

Les ouvriers sont alors susceptibles d'ètre autorisés à travailler en ville, dans des ateliers privés. Mais jusque-là cette liberté à plus d'inconvénients que d'avantages : un homme à travail trop réduit et surtout un homme qu'il faut réduquer, n'a pas sa place dans un atelier ordinaire, où en réalité ni le patron, ni un contremaître, ni les camarades n'ont grande tendance à s'occuper de bii

Tant qu'il y a besoin d'une éducation proprement dite, c'est dans des ateliers spéciaux que devra être incorporé le muillé, au milieu de camarades estropiés comme lui dont il constatera les progrés et dont il mitera les efforts, au lieu de se laisser décourager par la comparaison avec des ouvriers valides.

Les Belges, au moins dans un établissement à tous égards remarquable créé à Port-Villez; les Autrichiens à Vienne sous la direction de Spitzky, nous apprennent Nové-Josserand et Bonget, ont résolu le problème en ne liquidant la situation militaire qu'une fois acquis le maximum possible de rééducation. C'est, avec évédience, l'intérêt à la fois de l'Etat et du muitlé: mais chez nous on ne semble pas avoir envisagé dès le début cette solution, et aujourd'hui on craint qu'elle ne s'accorde mal avec l'indépendance habituelle de notre caractère. Ce n'est pas démonté, mais le fait est que l'on a appliqué notre système habituel des

petits paquets, en adjoignant aux centres de physiothérapie des centres de rééducation agricole ou industrielle, qui valent, comme rendement, ce que vaut le directeur de la physiothé-

Des amputés en particulier, on ne semble pas s'occuper beaucoup en ce sens. Or, il est utile de développer la force et l'agilité de leurs membres restants par des exercices appropriés de gymnastique; d'apprendre à un amputé de jambs, par exemple, à sauter sans apparell, à monter à la corde lisse et à l'échelle; d'esercer la main gauche d'un amputé du bras droit; de donner au moignon toute la force possible en l'eutraliant à des mouvements, à des tractions bien combinés. Avec cela, il aurait fallu généraliser la prothèse précoce et provisoire, avec des appareils sans doute grossiers, mais fonctionnellement bons et utiles à l'eutralnement à cause de leur lourdeur même.

En ce sens sont fort intéressants des modèles de bras artificiels provisoires qui servent à Nové-Josserand et Bouget' dans leur centre de récèducation agricole; et le temps, souvent long, nécessaire à la confection de l'appareil définitif neupas perdu dans l'oisiveté, mère de tous les vices.

. .

Nous avons dit, au début de ce chapitre, qu'il faut, dans la mesure du possible, apprendre aux mutilés un véritable métier, et non un de ces amusements mondains qui furent pendant un temps à la mode.

Pour le choix de ce métier, notre principe directeur doit être d'orienter l'homme vers tout ou partie de son ancienne profession. Mais en-

 Voyez aussi l'article de Fr
ëlich, paru duns un des derniers numéros de La Presse Médicate lorsque notre volume était déjà sous presse. core ne faut-il pas s'obstiner dans ce principe noussé à l'extrême.

Comme le dit très justement Camus, par son quantité de notions dont souvent on ne se rend pas compte — lui-même le premier : manière de choisir, de prendre, d'attaquer les matériaux, d'apprécier leurs qualités et leurs défauts ; connaissance de leur prix marchand, de la valeur de la main-d'euvre, etc.

C'est cela qu'il eonvient d'utiliser pour le travail futur, mais en sachant, comme le dit M. Bourillon. que la reprise totale de la profession ellemême sera souvent impossible.

Avec les outils que nous avons décrits, un amputé d'avant-bras peut être, par exemple, ser-urier et exécuter correctement tous les mouvements du métier. C'est entendu ; mais combien de temps va-t-il mettre à fabriquer une pièce, que nous supposons aussi bonne que celle de son ovisin 8's il n'a pas de rendement, il ne trouvera pas un patron pour l'employer à la journée. Quant au travail à la tâche, outre qu'il n'estage en odeur de sainteté parmi ceux qui mènent actuellement les ouvriers, encore faut-li qu'il soit reimmérateur; gagner 3' francs par jour alors que le camarade en gagne 10 ou 12, c'est une solution pratiquement impossible.

Nous connaissons une femme atteinte d'ectromélie congénitale de la main, avec un très court rudiment, peu mobile, du poignet. A l'aide de trues inutiles à déerire, et sans aucune prothèse, elle enfile son aiguille et elle coud aussi bien, aussi vite que n'importe qui. Ce n'est pas un argument, car. 1º c'est une lésion congénitale et l'on sait l'éducabilité de l'enfant; 2º la femme est extrémement. intelligente, ce qui n'est pas, malheureussement, toujours le cas. Et l'on aurait tort d'en conclure que l'on peut diriger vers la couture un amputé du poignet.

N'oublions jamais, en effet, que l'intelligence



Le lacte of du MD oneard est allessé à lite gracieux à tous les mercins des tronées qui en feront la demande au Latoratoire du lacter 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Mayram. 58.28. et la volonté sont ici des facteurs d'importance primordiale. Aussi, pour peu que le mutilé ait de la capacité intellectuelle, fau-il profiter de son passage à l'école de réédication pour lui apprendre à lire, à écrire, à compter s'il est illettré, —chose plus fréquente qu'on ne le croit, — pour le perfectionner dans ses connaissances s'il a déjà un peu d'instruction. C'est en effet par le travail cérébral que beaucoup arriveront à suppléer à leur défectuosité physique.

Prenons, par exemple, un amputé ouvrier du bâtiment. S'il est intelligent et si on lui met le pied à l'étrier en lui donnant l'instruction nécessaire, il pourra devenir petit entrepreneur quand il saura établir des plans, dresser des devis, tenir en ordre une comptabilité.

Cette assertion n'est pas utopique.

Que sont, dans les bourgs et petites villes, bien des entrepreneurs de maçonnerie, peinture, menuiserie, etc.: des ouvriers sans orthographe, mais intelligents, ayant le sens des affaires et la capacité de surveillance; ils ont quitté la truelle, et vous bâtissent une maison aussi bien — souvent mieux — que beaucoup « d'architectes ». C'est donc en ce sens qu'il convient d'orienter les ouvriers en bâtiment quand on juge à cela suffisante leur capacité intellectuelle.

Où il n'y a rien, sans doute, le roi perd ses droits. Combien en connaissons-nous, dans la vie civile, de ces journaliers à membres intacts qui n'ont jamais pu apprendre un métier proprement dit et qui agagnent cahin cala leur vie « en faisant ce qui se trouve ». Leur situation devient grave quaud ils perdent une partie de leur capacité physique : en s'occupant d'eux cependant, on peut les tirer d'alfaire, surtout en les dirigeant vers les travaux agricoles.

C'est en effet pour le retour à la terre que l'on doit s'efforcer d'inciter le mutilé à reprendre son ancien métier; que l'on doit orienter en ce sens les manouvriers auxquels sera impossible, dans l'avenir, le travail d'usine.

Car, avec le bras ouvrier — surtout si on ne le perfectionne pas trop — un nombre considérable de travans agricoles peuvent être exécutés. Nous ne parlons pas, naturellement, des amputés de jambe, au-dessous du genou : leur utilisation va de soi.

A la campagne, un homme, à vrai dire, ne nieurt jamais de faim; il n'en est pas de même à la ville

A côté des travaux de culture proprement dits, devenus quelquefois en partie impossibles, il y a des besognes accessoires bien plus nombreuses et importantes que ne le pensent volontiers les citadins. C'est en passant au centre de rééducation agricole, en regardant d'abord, en travaillant ensuite, que le muitlé se rendra compte de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, des ressources qu'il pourra tirer de certains actes accessoires, tels que l'élevage des volailles, par exemple, ou l'agriculture.

Et cela, n'est pas vrai sculement pour les actes reellement agricoles.

Autour du métier principal, dont l'ouvrier ne pourra plus exécuter tous les actes avec un rendement suffisant, il pourra exercer une ou deux professions complémentaires, qui à elles seules ne pourraient le faire vivre, mais qui lui constitueront un apport notable.

On a voulu nous démontrer, au début de la guerre, qu'il n'y aurait jamais à la campagne, assez de ferblantiers, de sabotiers, de cordonniers, de tonneliers.

C'est absolument faux si l'on vent que ces hommes gagnent leur vie avec ce métier, qu'un village ne peut alimenter. C'est exact si, travaillant comme le barbier, cultivateur qui rase à ses moments perdans, ils sont capables d'exercer de petits travaux, et surtout des réparations, que l'on sera fort heureux de faire faire sur place au licu d'aller, comme c'est souvent le cas, à plusieurs kilomètres.

Quand le mutilé aura entre les mains ce métier complémentaire, il verra bien, à l'usage, si sa capacité personnelle et les besoins du pays sont compatibles avec son développement.

Mais alors il sera à vrai direpetit patron, ayan à acheterses ontils et ses matières premières, àcia blirun prix de revient. Or, la grande majorité des ouvriers n'à aucune notion de ces calculs, de cette organisation, indispensables 21 homme qui, même seul, travaille à son compte. On s'occupera done de cette éducation mentale, comérciale, on étudiera si l'homme est susceptible d'en profiter; on n'aura rien fait d'utile sì on envoie dans un hameau un cordomnier incapable de travaille autrement qu'en attelier, è la ville, avec la fabrication industrielle actuelle, le mêtier est mauvais.

En outre, il faut tenir compte, et beaucoup, des conditions de la vie dans le pays d'origine du mutilé : un Méditernanden n'a que faire avec la culture des prairies et un Picard avec la fabrication de paniers de canne pour expédition des lleurs.

Le jugement est donc difficile, et pour que le choix soit exercé de façon raisonnable il faut une collaboration attentive du mutilé, du médecin, des chefs d'atelier.

C'est un des motifs principaux, répétous-le, pour lesquels sont utiles les centres de rééducation.

Il y a des hommes débrouillards, nous le savons, qui sans rien demander à personne, trouvent vite et bien ce qui leur convient Sur ceux-là, n'ayons pas d'inquiétude.

Pendant que nous soignions sa blessure, un fondeur en métaux des pays envahis, atteint d'une pseudarthrose de l'épaule, a fait venir sa femme et s'est mis à élever des oies. Nous connaissons deux amputés du bras droit, un ouvrier en aéro-



planes et un stucateur, qui pendant leur séjour 1 à l'hôpital et avant d'avoir un appareil ont tout sculs appris l'un le dessin industriel, l'autre le dessin d'ornement ; et tous deux, une fois réformés, ont été repris par leur ancien patron, lequel a -ans doute conscience d'avoir assorti ainsi une bonue action à une bonne affaire.

Mais pour porter un jugement de quelque valeur, il faut se garder de prendre comme point de comparaison, les cas de ce genre, en réalité exceptionnels. La plupart des hommes ont besoin d'être guidés.

Le procédé employé au centre belge de rééducation, à Port-Villez. consiste à laisser le mutilé fréquenter les ateliers à sa guise pendant quelques jours : il voit ce qui s'y passe et ne tarde pas à faire un choix qu'il faut, paraît-il, rarement rectifier.

Nous avons insisté surtout sur les conditions dans lesquelles on peut diriger la rééducation d'un homme amputé ou, d'une manière plus générale, mutilé d'un membre supérieur, pour lequel la reprise du travail en atelier sera souvent impossible.

La question est plus facile à résoudre pour les amputés du membre inférieur : les amputés de jambe peuvent, avec les appareils actuels, travailler debout on peut dire à n'importe quel metier; aux amputés de cuisse conviennent de nombreuses professions manuelles où l'on est assis au moins une partie du temps.

Mais il faut savoir que presque toujours ces professions, qui demandent de l'habileté, ne peuvent s'apprendre que dans des ateliers bien outillés, an prix d'un apprentissage assez long. Il faut deux ou trois ans pour faire un bon mécanieien, un bon horloger, un bon tailleur de verre, etc. Ce n'est pas pour nous arrêter, avec des hommes en moyenne jeunes. La difficulté est d'organiser les ateliers spéciaux, à outillage souvent compliqué, où le mutilé sera tout au moins

dégrossi ; car on ne peut songer à l'y faire rester pendant tout le temps nécessaire à une éducation complète.

Qu'il nous soit permis, en terminant, d'attirer l'attention sur la loi de 1831 qui régit l'attribution des pensions de retraite dans les classes correspondant à la perte de deux membres ou à la perte d'un membre. On n'y fait pas de distinction selon le siège de l'amputation.

Or, bien appareillé, un amputé des deux jambes peut gagner un salaire rémunérateur; un amputé des deux bras est'un infirme complet, qui ne peut même pas s'habiller et se débarbouiller senl

Et parmi les amputés, la différence est considérable entre un amputé de jambe et un amputé de cuisse; plus considérable encore, au membre supérieur, lorsque sont conservés ou supprimés les mouvements du coude.

La différence encore est grande selon la qualité du moignon et les possibilités correspondantes de l'appareillage.

Il est évidemment impossible d'apprécier avec une précision mathématique tous les degrés d'invalidité, mais les quelques grandes divisions que nous venons d'indiquer pourraient sans peine être prises en considération.

Aug. Broca et Ducroquet.

### BIBLIOGRAPHIE

936. La prothèse des Amputés en Chirurgie de guerre, par Auo. Bnoca, professeur à la Faculté de Paris, et Ducnouver, chirurgien orthopofiste de l'hôpital Rohschild, avec 208 fig. dans le texte, 1 vol. de 145 pages de la COLLECTION HORIZON/Masson et C<sup>15</sup>, déliuers). — Prix 1 france.

937. Localisation et extraction des projectiles, par Ombrédanne, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux, et R. Ledoux-Lebard, chef de laboratoire de radiologie des hôpitaux de Paris, avec 225 fig. dans le texte et 8 planches hors texte, 1 vol. de 349 pages de la COL-LECTION HORIZON (Masson et Cae, éditeurs). — Prix : 4 francs.

Prix: 4 francs.
938. Hystérie-Pithlatisme et troubles nerveux
d'ordre réflexe en Neurologie de guerre. par J. Bamysan, membre de l'Académie de Médecine, et
J. Faoutura, sgrégé, médecin des hópitaux de Lyon,
exel figuras dans le texte et s' planches hors texte,
exel figuras dans le texte et s' planches hors texte,
(Masson et C'\*, éditeurs). — Prix: 1 francs.

939. Traitement des fractures, par R. Leriche, professeur agrége à la Faculté de Medecine de Lyon. Tome II (et dernier). — Fractures diaphysaires, avec 156 figures, 1 vol. de 272 p. de la COLLECTION HORIZON (Masson et Cle, éditeurs). - Prix : 4 francs

Précédemment paru : Tome I. - Fractures articulaires, avec 97 figures.

940. The organs of internal secretion, by Ivo Geikie Cobb, M. D., M. R. C. S., 1 vol. in 8° de 228 p. (Baillière, Tindall and C°, édit). — Prix: 5 sh.

941. Granuloma Venéreo. Trabalho do Instituto Oswaldo Cruz, par le D' H. C. de Souza Abardo, 1 vol. gr. in-8º de 246 pages (Ferreira Pinto, éditeur),

942. La pratique chirurgicale dans la zone de l'avant, par A. Mignon, H. Billet et Herri Martin, 1 vol. gr. in-8° de 206 pages (J.-B. Baillière et fils, éditeurs), Paris.

943. Leishmaniosi interna infantile, par le Dr A. Abate, 1 vol. gr. in-8° de 248 pages (Stab. Tip. S. di Mattei et C'e, éditcurs), Catania.

944. La transfusion du sang et ses applications chirurgicales, par le D' ROBERT MONOD, 1 vol. gr. in-8° de 14'i pages (G. Steinheil, éditeur), Paris.

### LIVRES NOUVEAUX

L'hypnotisme et la suggestion, par le Pr Grasser. Un volume de l'Encyclopédie scientifique, publiée par O. Doin. - Prix : 6 fr., 4° edition.

L'hypnotisme est une science qui tient ses origines dans les travaux de Braid, mais dont les développements scientifiques sont, grâce aux travaux de Charcot, de Bernheim et de leurs élèves, une étude (Voir la suite, p. 149.)

# CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE 1º en AMPOULES DOSAGE: Cacodylate de Fer. ... 0 gt. 01 Soluté de Sérum Névrosthénique ... 1c. cube BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50 MARIUS FRAISSE, Pharmaclen, 85, Avenue Mozari ... PARIS

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ASPIRINE. ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

# THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

L'EAU NÉOLÉE, { Une partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, En instillations continues ou par rèimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES Laboratoire. 9. rue Dupuytren. Paris.

# THÉRAPEUTIQUE

OZONE NAISSANT

en GARGARISMES curatifs :

(Angines, Pharvngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

URASEPTINE

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique,

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le **PEPTONATE DE FER.** 

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Me ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac, des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M. ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAID)

" Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curatios puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires." Dicteur JAILLET, autre de de la des autres préparations similaires. "Dicteur JAILLET, autre de de la bentinte de l'ârquetique à la facilité de l'ârquetique à l'action de l'ârquetique de l'action de l'ârquetique de l'action de l'act

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le **Prof** G. **POUCHET**:

«Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons: 1º de Peptone st 2º de Siyeérine st de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être decel ent precipite par les réactifs ordinaires de la climie minérale. Cet état particulièr le rend éminemment propre à l'assimilation.»

(Analyse du Docteur G. POUCHET, refesser le planuadigle à l'acuté à liècule de Paris, lictrée d'Indebite à filedre, D'agrès ce qui précède ; nous croyons donc pouopir affirmer qu'aucune Spécialité Plurmocoutique n'a janais eu une parelle consécration officielle sur sa composition chinque et sa paleur thérapputueur.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

l'Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il seta donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénerescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semantes à un mois de traitement, ce médicament dépourve de toute savers sypluque, se prend à la dosse de 10 à 30 goutes par cepas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou alliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, siti, etc.
On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIM ROSIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). – Dose: Un verre à liqueur par repas.

(Liqueurs tres agréables). - Dose: Un verre à liqueur par repas. Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COURTÉ"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue de Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.



## Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

DOSES : 1005ES PRACTIONNEES. — 20 coulige: tous les \$ jours (12 à 1s injections pour une curve).

1005ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (6 à 10 injections pour une curve).

1005ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (6 à 10 injections pour une curve).

1015ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (6 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (6 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (6 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (7 à 12 à 11 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (7 à 12 à 11 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (7 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (7 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (7 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injections pour une curve).

1025ES MOYEMES. — 20 à 25 coulige; tous les \$ jours (8 à 10 injection

MODE D'EMPLOI, Intraveineuse. Solut. concentrée, - Chaque riose de Gniyl est occomparaée de son sérur dis-chi ont; il n'y a qu'à faire tember le contecut del ampoule de sérum sur le Galyl, agiter vive ment, aspure le saviaten foite dans une seringue de verre et l'injecter dans lene choisit Injections Intrameculaires, Le Gaiyi en émuision lutiense est livré de il sutili d'upec er le contenu dans les muses ma cultives dorso lomba

## Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

#### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE:

10 Le Galyl est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan;
son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.
2 A la suite des lujections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phé 3º En continuent l'emploi d'un médicament allemand les médicais français mantiennent l'influence morale allemande su France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'emploi d'un antisynhillèque de deceuverte français, et édaty1.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande,

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATO IRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

• TUBERCULOSE • LYMPHATISME • ANEMIE • TUBERCULOSE • 🚖

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

#### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



## RECALCIFICATION

ne peul être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

PURE

FLUORÉE

ADRÉNALINÉE

POUDRE - COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS 4 fr. 50 le flucon pour 30 jours de troitement ou la Bolle de 60 cachets. MÉTHYLARSINÉE es CACHETS reulement donés exoclement e gr. or de METHYLARSINATE DE SOUDE EN CACHETS sculement doses exoclement à 3 quittes de solution d'ADRENALINE au millième por cochel, 6 fr. la Boile de 69 cardiets.

en 'CACHETS seulement doses exoctement o gr. 02 de FLUORURE DE CALCIUM pur co 4 fr. 50 lu Boite de 60 cocheta

e. Laboratoire des Produits "Scientia", 10, rue Fromentin, Paris

DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE

#### PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE"

Échantillons et Vente en gros : MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. — Pas de contre-indications. — Un à deux grammes par jour.

Adoptée par le Ministère de la Guerre et Inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

## HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. — Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

#### Contre la FIÈVRE TYPHOÏDE

Immunisation et traitement

#### PAR ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

#### PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

#### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

#### OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

#### RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Walte shindin par jour, une baun unai les repas.



Sanda and

@ Part Istrogert



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favar

Extrait complet des Glandes pepsiques

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Todogénol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine)

Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 10°C à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'10DE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN Etude phys ve et chimique des peptones iodisas et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)

PÉPIN

F. BORFEMAN'S OF

Par suite d'un accident matériel, la composition de cet article paru dans le N° 11 a été brouillée au moment du tirage : il est résulté des fautes qui rendent le texte incompréhensible. Nous en donnons une nouvelle édition corrigée, priant les abonnés d'intercaler cette page entre les pages 102 et 103 du numéro.

#### MOUVEMENT MÉDICAL

#### LE ROLE DE L'AUTO-INTOXICATION DANS LA FATIGUE

L'idée de rattacher les accidents de la fatigue de usurmenage, à l'auto-intoxication est déjà ancienne. Bouchard, un des premiers, tenta de de la comme de la compart de l

C'est évidemment dans le muscle que se produisent les poisons de la fatigue, les cénotoxines, néologisme actuellement employé L'analyse chimique fournit déjà quelques résultats intéressants ; elle établit que dans les muscles soumis à des contractions répétées, l'eau et les sels augmentent, tandis que le glycogene diminue et qu'une certaine quantité d'acide lactique prend naissance. La contraction museulaire se produisant aux dépens du sucre, le foie entre secondai-rement en action, et donne le glycose nécessaire; on même temps une certaine quantité est fournie par les muscles restés au repos. Mais ce ne sont pas tous les muscles qui livrent ainsi une partie de leur réserve hydrocarbonée : ce sont les homologues des museles qui se contractent. Si par exemple on électrise jusqu'à épuisement le biceps du côté gauche, le biceps du côté droit perdra du glycogene, les autres muscles restant indemnes.

Les expériences réalisées sur les gastro-cnémens de la grenouille ont permis de reconnaitre que, pour rétablir le fonctionnement du musele, rois facteurs interviennent : la circulation, l'alcalinité du liquide circulant et son oxygénation. Le musele irrigué par un sérum artificiel alcalin et chargé d'oxygène, retrouve vite sa contractilité, longé dans un milieu oxygéné, après suppression de la circulation, il se rétablit, mais avec lenteur et sa restauration est incompléte. Enfin le passage d'un courant d'eau salée, dépourvué d'oxygène, agit encore, mais beaucoup moins bien. Il faut donc combiner les trois facteurs, Palcalinité pour neutraliser les acides formés, la circulation pour entraîner les substances labiles, Toxydation pour modifier certains corps fixes.

On săit qu'une solidarité étroite unit toutes les parties de l'organisme. On trouve la confirmation de cette loi dans l'étude de la fatigue. A l'autopsie des chiens qu'on avait forcés à marcher dans un tambour rotatif, Guerrini observa des modifications cytologiques dans les reins, le foie, l'hypophyse et les surréanles. Si la fatigue était légère, les modifications histologiques traduisaient un hyperfonctionnement des cellules; si celle était très forte, on observait les lésions de l'épuisement.

Peut-on aller plus loin dans cette étude et déterminer la nature des poisons qui prennent naissance dans les muscles fatigués? C'est ce qu'a essayé de faire Weichardt.

Distune première aérie d'expériences, l'auteur proveque de la faigue chez des cobayes en exerçant aur eux pendant plusieurs heures des tractions qui tendent à les entralner en arrière. Pour résister, les animaux contractent tous leurs muscles. Leur température s'élève d'abord, pour s'abalsser ensuite; a la fin de la deuxième heure, elle est tombée de 39°5, température normale du cobaye, à 38° ou 37°. Si à ce moment, l'animal paraissant épuisé, on augment le travail par la faradisation des muscles, la température peut baisser jusqu'à 34°6.

En pratiquant un extrait des muscles, simplement par broyage dans dix fois leur poids d'eau salée, on obtient un liquide très toxique; injecté au cobaye neuf, il provoque une fatigue intense

qui se termine par la mort en moins de vingt-quatre heures.

Bien que le poison soit fort instable, on peut arriver sinon à le préparer à l'état de pureté, au moins à le débarrasser d'un grand nombre de substances étrangères. On plonge des muscles de lapin ou de cobaye dans de l'eau salée à 8 pour 1.000 et on les soumet à l'électrolyse. On élimite nesuite, au moyen de la dialyse, les este les produits dégradés, urée, créatine, créatinine. Puis on ajoute de la soude et on neutralis par l'acide chlorhydrique. On libère ainsi les albumines et on les précipie. On concentre dau vide à 25°; on soumet de nouveau à la dialyse et finalcunet no centrifuge.

La cénotoxine préparée par cette méthode produit, quand on l'injecte aux animaux, de la fatigue, un ralentissement de la respiration, un abaissement de la température et, si la dose est suffi-

sante, elle entraîne la mort.

Son action peut être combattue par différentes substances, en tête desquelles se place la succinimide; puis viennent la phtalimide, l'acide glutaminque, la phyerazinetla recatinel, elue têre ces résultats comporteront ils un jour des applications pratiques. Mais déja quelques faits tendent à démontrer qu'on peut lutter chimiquement contre la faireue.

Si, au lieu d'injecter une dosc élevée de cénotoxine, on en introduit une très petite quantité, on provoque des réactions favorables; on produit une véritable immunité active qui se traduit par une auxmentation de l'aptitude au travail.

En injectant à des chevaux des doses croissantes de cénotoxine, on provoque la formation d'anticorps et on obtient un sérum anticénotoxique, qui se montre fort actif; une dose de 0,0001 d'antitoxine suffit à neutraliser 0,01 de

Injecté préventivement à des cobayes, le sérum augmente leur résistance et leur permet de supporter un travail qui tue les témoins. Ces résultats for indréessants ont conduit à des applications pratiques, mais les effets obtenus sur les grosanions ratiques, mais les effets obtenus sur les grosanions et sur l'homme ont été lem moins marqués. Les tentatives pour améliorer le sérum n'ont pas réussi. Arrivée à un certain degré de concentratration, l'antitoxine s'élimine par l'urine et sa quantité dans le sang reste stationnaire.

\*\*

Les recherches que nous venons de résumer n'ont guère, pour le moment, qu'un intérêt théorique. Mais il est d'autres faits, non moins curieux, qui conduisent d'ores et déjà à des applications thérapeutiques.

Un organe produit l'antidote de la cénotoxine : Un organe produit l'antidote de la cénotoxine : l'adrénaline, agit à la fois sur le musele pour lui rendre sa contractilité et sur la circulation, pour empécher la défaillance du myocarde. Aussi, après un travail fatigant, trouve-t-on une diminution de l'adrénaline contenue dans les capsules surrénales. C'est ce que démontrent les expériences de Balatti et Roatta. Des chiens sont contraints de marcher jusqu'à épuisement dans un appareil rotatoire; si on les sacrille à ce moment, on constate que les capsules ont perdu les deux tiers de leuradrénaline. Sion les laisse aurrepos, noretrouve au bout de quelques heures la même quantité que chez les téutoins.

Pour étudier l'arcion de l'adrénaline sur la contractilité du musele, Dessy et Grandis choisissent un batraclen, Leptodactylus oscellaus. Ils soumettent le sciatique à une série d'excitations jusqu'à dispartion des contractions musculaires; ils injectent de l'adrénaline dans un cœur lymphatique et, au bout de quelques minutes, le musele a retrouvé as contractilité. L'expérience peut étrer-produite avec des résultats semilables sur les museles isolés; l'adrénaline agit jusqu'à ce qu'elle soit oxydée.

Les résultats obtenus sur l'homme sont analogues. Chez les gens sains comme chez les malades, l'adrénaline augmente la force musculaire, le maximum d'effet s'observe de cinq à vingt minutes après l'injection. Ces faits cadrent par-

faitement avec ce que nous apprend l'étude de la maladie bronzée. L'asthénie si caractéristique dont se plaignent les malades diminue momentanément sous l'influence de l'adrénaline.

Les individus atteints de lesions hypophysaires, les acromégialiques et les géants, éprouvent, comme les addisoniens, une fatigue invincible. On est donc porté à supposer que les produits élaborés par l'hypophyse interviennent dans le mécanisme du trouble que nous étudions. Les expériences de Tretrolti tundent à démontrer que l'action est indirecte : les extraits d'hypophyse, neutralisent l'adrénaline et empéhent son action favorable sur les muscles fatigués. Dans l'acromégaile et le gigntisme, l'hypophyse séeréterait un excés de principe actif qui entraversit l'influence des surrénales.

Si l'adrénaline quitte la surrénale pour annihiler les poisons produits dans les muscles, il est probable que les poisons libérés des muscles fatigués sont emportés par le sang; amenés par la circulation dans les surrénales, ils subissent une neutralisation. Abelous et Langlois admettent que chez les animaux décapsulés se produit et s'accumule un poison analogue au curare, dont l'action se localise sur les plaques motrices terminales. Or le poison de la fatigue a d'étroites analogies avec le poison relevant de l'insuffisance capsulaire. C'est ce que démontrent les tracés ergographiques qui sont analogues dans les deux cas; c'est ce que prouvent aussi certains faits expérimentaux: un animal décapsulé meurt beaucoup plus vite si on lui fait faire des mouvements. Il semble donc logique d'admettre que les surrè-nales neutralisent les poisons de la fatigue, comme elles neutralisent un certain nombre de poisons exogènes et endogènes.

A cité de la maladie bronxée, dont la fatigue constitue un des symptômes les plus constitueus, se place aujourd'hui une série de syndromes dont la myasthénie est la manifestation la plus marquée. Généralisant cette conception, on est arrivé à conclure que tout individu ayant la triade symptomatique suivante; une fatigue continuelle, une pression artérielle basse, une réaction au frottement de la peau par la ligne blanche de Sergent, est atteint d'une insuffisance capsulaire. Cette conclusion comporte une déduction thérapeutique : elle conduit à utiliser les settraits capsulaires qui ont produit dans certains cas des améliorations remarquables.

Parmi les nombreux problèmes que soulève l'étude de la fatigue, il en est encore un qui a été abordé par les expérimentateurs.

On savait depuis longtemps que la fatigue dininue la résistance aux maladies infecticuses. Mais les faits cliniques étant toujours fort complexes, il était in dispensable de recourir à l'expérimentation.

Charrin et Roger font marcher des râts blancs dans un cylinder ostatif. En sept heures ces animaux parcourent aur place 15 kilomètres. Ils supportent parfailement cette marche forcés. Si on leur inocule soit du charbon bactèridien soit du charbon bactèrien, deux virus auxquels les rats sont peu sensibles, on constate que ceux laissés au repos résistent; ceux contraints à marcher succombent.

Par quel mécanisme peut-on expliquer l'effet du surmensge? Drouin, Colnstein, Moscatelli, Colosani ont constaté une diminution de l'alcal mième modification se produit au cours d'un grand nombre d'intoxications qui prédisposent également au développement des maladies infectieuses. Cette hypo-alcalinité a pour conséquence de diminuer le pouvoir bactéricide du sérunt, comme l'a constuté Ceni. Endice devient, dans ces diminuer les pouvoir bactéricide du sérunt, comme l'a constuté Ceni. Endice devient, dans ces diminuer les pouvoir bactéricides du sérunt, des des devient, dans ces diminuer de la constitución de la con





TRAITEMENT

HYPERCHLORHYDRIE

# ANTACIDOL SATUR

COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT SÉDATIF DE LA DOULEUR

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISÀNT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY

ABORATOIRES DE LA **IHAULAXINE** 

5 Avenue des Tilleuls \_ PARIS-MONTMARTRE

très française et qui est particulièrement connue de ce fait chez nous; aussi le Dr Grasset a-t-il surtout tenu à faire du volume publié une œuvre de mise au point et d'ensemble, véritable synthèse psychologique de l'hypnolisme bien digne de figures dans une bibliothèque internationale de Psychologie expérimentale.

Le Professeur Grasset, dans son volume, distiugue dans les fonctions psychiques corticales, avec Janet, Ch. Richet et de Myers, un psychisme supérieur et un psychisme inférieur et nomme ce dernier activité polygonale classant l'hypnotisme comme un état de dissociation sus-polygonale caractérisé uniquement par l'état de suggestibilité; il est ainsi amené à étudier la suggestion. La nouvelle édition du volume de l'hypnotisme diffère sensiblement des précédentes ; de manière à tenir son ouvrage au courant des travaux les plus récents, l'anteur en a modifié considérablement la rédaction, supprimant certains chapitres qui font double emploi avec d'autres de ses publications et étendant au contraire les points qui, actuellement, demandent un plus ample développement. La quatrième édition est ainsi divisée en huit chapitres qui envisagent successivement l'hypnose dans son étiologie et ses variétés, les suggestions au point de vue analytique. L'auteur termine enfin son intéressant volume en envisageant la thérapeutique de ces deux états et leurs rapports avec la vie sociale et tout naturellement il est ainsi amené à l'exposé des limites des états hypuotiques. A.-C. G.

#### FACULTÉ DE PARIS

Physiologic. - M. CHARLES RICHET, membre de l'Institut, professeur, commencera le Cours de Physio-logie, le jeudi 15 Mars 1917, à 17 heures (petit amphiéntre de la Faculté), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Sujet du Cours : Fonctions de nutrition

Bactériologie. — Enseignement complémentaire facultatif à l'usage des docteurs ou étudiants ayant terminé leur scolarité (français et étrangers), M. Fernand Bezancon, agrégé, chargé de Cours, commencera une série de 22 leçons et exercices pratiques sur la Bactériologie à partir du vendredi 1er Juin 1917, à 14 h. 1/2, et les conti- [ uera les jours suivants, à la même heure

me des exercices.— 1. Appareils et instruments. II. — Les colorants les plus usuels. III. — Technique générale des cultur

 Technique de l'unulyse bactériologique d'un pus.
 Etude de la bactéridie charbonneuse, du bacille pyceyanique, du M. tetragenes. Etude du staphylocoque. reparation du vacein anti«taphylococeique,

 Etude du streptocoque et de l'entérocoque VII — Microbes annérobies. VIII.-Vibrion septique, B. tétanique, B. perfringens, etc.

IX. — Etude buetériologique des crachats.
X. — Technique de la recherche du bucille de Koch XI. — Technique de la culture du becillo de Koch. XII. — Analyse bactériologique et cytologique du

quide céphalo-rachidien XIII - Diagnostie bactériologique des exsudats bueco-

Alti — pregnostie securité de la sang. L'hémoculture. XV. — Le séro-diagnostie de Widal. XV. — Le séro-diagnostie de Widal.

XVI. — Analyse bactériologique des matières fécules. XVII. - Recherche dans les selles des bacilles dysentériques.

Analyse bactériologique de l'euu XIX. - Etude bactériologique de l'uriac et des sécrétions urétrales.

XX. - Examen d'un chanere syphilitique. XXI. - Notions sur l'hémolyse. La réaction de fixation de Bordet-Gengou.

XXII. - Les méthodes de séro-diagnostic de la

syphilis. Le droit à verser est de 60 francs Seront admis les docteurs et étudiants français et êtrangers avant terminé leur scolarité, sur la présentation de quittance du versement des droits. Les bulletins de versemeat, relatifs à ce Cours, seront délivrés au secré-tariut de la Fneulté (guichet nº 3), les murdis, jeudis et

samedis, de midi à 3 heures.

#### NOUVELLES

Honoraires aux médecins mobilisés. - M. Mulac, sénuteur, ayant demandé à M le ministre de la Guerre si des sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'égard des médecins ou chirurgiens mobilisés donnant leurs soins dans une région dépourvue de tout médecin civil, qui, sans demander ni exiger d'honoraires, en

acceptent, a reçu la réponse suivante :

« Aux termes des instructions en virrueur, les médecins

militaires qui prêtent leur concours aux populations civiles dépourvues de toutes ressources médicales, ne civiles dépourvues de toutes resso doivent percevoir que leur solde à l'exclusion de tous autres honoraires ou emoluments.

a Le médecin qui accepte des honoraires, enfreint donc la réglementation et, de ce fait, devient pussible d'une étre examiné individuellement ».

Les étudiants versés dans le service armé. -M. Jouffrey, sénatour, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quelle sera la situation d'étudiants en médecine actuellement réformés, ou du service auxilinire ayaat de 8 à 12 inscriptions et plus, s'ils sont

versés dans le service armé, a reçu la ré nnee enivente : \* lis seront nommés médecins auxiliuires et ceux qui remplissent les conditions prévues par l'instruction du 18 Janvier 1917 pourront être nommés médecins aidesmajors ».

#### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

#### Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis). 5, rue de Surène, Paris (8°),

Le total de la souscription au 31 Décembre 1916 s'élève à 620,000 francs.

(Cette liste ae comprend pas les senscriptions prevennat des

Souscriptions reçues du 16 au 31 Décembre 1916. Nosas-phonos repues an 11 an 3.7 December 1916.
Not frants: I. Vasociution professionnelle des médecias de Rouen (Syndicat) (par le D\* E. Delahost).
300 francs: D\* Siriedey, Paris (6º vers.).
200 francs: D\* Jean-Illus, Pélsin (Chine).
100 francs: Le Syndicat des médecias de l'arrondissement de La Rochelle (2º vers.). — L'Ambulance chirustiden and (30° des paris de la Crista Ruge).

uddecins) (3° vers.).
150 francs: Dr. Ansaloni, Blois. — Calvé, Berek-Plage (2° vers.).
114 francs: Dr. Marini, Colomievs (Haute-Garonne) (2°

vers.).

100 francs: Ln Faculté mixte de Médeeine et de Pharmacie d'Alger (9° vers.). — Mª Gille, Paris (4° vers). —

Mª le D° A. Sollier, Boulogre-un-Seine (18° vers.) (abandon d'hoaoraires). — D° Ardia-Delteil Alger (2° vers.). — Dalban, Grenolbe. — Maignal, Dakar 4° vers.). — Mounier, Tours. — Netter, Paris (3° vers.). — Papillon, Paris (2° vers.). — Sere, Libleul (4° vers.). — Taullier-Landry,

90 francs : D' Zuber, Paris (abundon d'honoraires) (3º vers.)

Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

## Régénératrices du sang et nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Le FLACON de 100: 3fr.

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purific le sang

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

#### PRODUIT FRANCAIS



ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

6, Rue Guyot.

60 francs : De Le Gendre (P.), Paris (4º vers.),

50 francs: Le Syndicat des médecins de la Loire-Inféricure (7° vers.). — Drs Barbier, Landivisiau (Finistère) comes, we expansed des medecins de la Loire-Infecture (? vers.). de De Barbier, Landvistain (Einistere) (Frence, et al. De Landvistain (Einistere) (Frence, et al. De Landvistain (Einistere) (Frence, Conden, Parliman (Einistere) (Frence, Conten, Parliman (Einistere) (Frence, Conten, Parliman (Frence, Einistere) (Frence, Einistere) (Frence, Conten, Parliman (Frence, Einistere) (Frence,

(E.-et-L.).

40 france: Dr Guillemot, Thiers (P.-de-D.) (3° vers.)...

50 france: Aliva to Dr Delporte, Parls... — Dr December,

70 flares (5° vers.). — Dr Delporte, Parls... — Dr December,

70 flares (5° vers.). — Nigay, Vichy

20 vers... — Sim (Jura). — Nigay, Vichy

20 france: Dr Bonzoud, Goncelin (Istere) 2° vers.). —

Guillou, La Tremblade (11° vers.). — Lafige, Benque

(Haute-Garono) 2° vers.). — Thomas, Gensery, par

Sansey (Cotted Or) (13° vers.).

70 Flares (10° vers.). — Thomas (Barls).

15 francs: Dr Kazanndrazaka, Andriamena (Mada-gasarn) (28 vers.). 12 francs: Anonyme, secteur postal 504, 40 francs: Dr Chatain, Versnilles (6\* vers.). — Dupic, Cieux (llaute-Vienne) (2° vers.). — Frostin, Questembert.

— Fusté Biel (P.), Villanueva y Geltru (Espagne). — Levis, Belfort (2° vers.). — Murray (P.), Gagnes (Alpes-Mari-

5 francs : De Blondel, dépôt de Cérilly Allier Henry (Georges), Timuimoun (Sud-Oranais). — Anonyme, Tunis,

Engagements de versements mensuels reçus du 16 au 31 Décembre 1916.

MM. les Docteurs : Ansaloni [L-et-C.], 5.— Aubry, père (Ile de la Réunion , 5.— Aubry fils (Ile de la Réunion ), 5.— Boudaut (Ilaute-Gronne), 10.— Lop (B.-du-R.), 5.— Razafindrazaka (Madagascar), 5.

#### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0 03) FILULES (0.01) TOUX nerveuse AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement oncernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munics du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Clinique chirurgicale dans port de mer, station balnéaire près Paris, à céder après décès. — Seule cli-nique dans la région; matériel important; personnel infirmier exercé — Ecrire P. M., nº 1404.

mhirmier exerce — Levice F. M., u - 10... Garde-malade diplômée hôpitaux recevrait chez elle pensionnaire malade ou infirme, femme ou enfant. Chambre aérée sur square. — Ecrire P. M., nº 1506.

Docteur désireux de se fixer à Paris pour éducation de son fils, achèterait au comptant clientèle ancienne et sérieuse avec présentation assez longue du titulaire, dans centre et quart. non ouvrier. Ecrire P.M., nº1571

Le Gérant : O PORÉR. Paris. - L. Marstheux, implimeur, 11 rue Cassotte.

## GOL Granulé D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C", 13, Bould de la Chapelle, PARIS

#### QUASSINE = APP

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. — CHAIX & Cio. 10, rue de l'Orne, PARIS. - Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



## EVURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

#### VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



ECHANTILLONS

Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphiol, S. Naphiol, S. Nachson, S. Naphiol, S. Nachson, S. Nachson, S. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

AITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaïacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foien de morue frais, est três riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant lété.

LABORATOIRE D'HYPODERMIE DE PARIS sont toujours SEDOI à la disposition SÉDATIFON SYSTÈME NE Hypnotique CORPS MÉDICAL

PRIX DE LA BOITE de 12 Ampoules 4 % ce per hycolory hype L.LECOO. Pharmacien of L.LECOO 15. Avenue Perrichont

PARIS XVIème

Alimentation rationnelle des Enfants

#### EXTRAITS DAUSSE I OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

#### CA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ C'ADULTE

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRÉCIEUSE

/ CHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA 1, place Morand

LYON

MEDICATION 100UREE

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

CHARTILLEN CRATHT

HH. he Hiddelne gul on fort iz demzei \$100 \$000ETE PRANQAISE DU LYSOL \$1, See Parmentier, LYRY (Seine).

TOLERANCE ACTIVITÉ ABSORBEE PAR LES CHYLIFERES INTESTINAID

CTION ELECTIVE SHE LES TISSUS GRAS ET NERVEIN ELIMINÉE D'UNE FAÇON LENTE ET PROGRESSIVE

PRIMES OR SAVEUR AGREAGE

Blédine pour base is partie du froment la plus riche en phosphates organiques

tacilite la digestion du lait, augmente sa valeur nutritive

lédine JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESÉES

Établissements JACQUEMAIRE « Villefranche (Rhône)

Blédine ne contlent <sup>pas</sup> de <sub>cacao,</sub> Pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier 420

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

## MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes. Dep et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET Cie, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*) ARONNEMENTS : 10 fr

Paris et Départements. . Union postale..... 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ephtalmelegique à l'Hôtel-Dien.

E. BONNAIRE Professeur agrégé, eur et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hônital Cachin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

L. LANDOUZY Dovon de la Faculté de médecine, Professeur de clinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Beucicaut Membre de l'Académie de médec

Médecin de l'hôpital Snint-Antoice, ihre de l'Académie de méde

F. JAYLE F. JAYLE

Chef de clin. gyeécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

H. ROGER

Professeer de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT

Los Bureaex de rédaction sont ouverts la Librairie Massen

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

Léon Imbert. - Remarques sur la greffe osseuse. p. 145.

J. ETIENNE. - Chéloïdes et blessures de guerre, p. 146.

#### Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 149. Société de Chirurgie, p. 149. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 150. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 150.

Analyses, p. 151.

Chroniques et Nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin.

RENSRIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

**PURE** Digitalique strophantlque Spartéinée

Theobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et Q gr. 25

Phosphatée Caféinée Lithicée

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

PAIN d'amandes **FOUGERON** 

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

I. Petites lettres, grands problèmes avec quelques annotations. - II. Une mission chirurgicale francaise en Russie.

PETIT BULLETIN

A propos d'une circulaire clandestine en faveur de l'alcoolisme.

Vous avez sans doute, comme moi, recu un papier où l'on menace tempérants, pouvoirs pu-blics. Parlement et tout le diable et son train, des pires calamités si l'on ose toucher à l'alcool, poison de la race, et au bistro, son redoutable grandprêtre. En vérité, les plaies d'Egypte, les cercles douloureux de l'Enfer du Dante ne sont que de la Saint-Jean à côté de ce qui nous est promis! Quand on prend de la prophétie, on n'en saurait trop prendre.

Premièrement, la France sera ruinée, et même ses colonies. - Secondement, il y aura des troubles graves, - ah! mais! - Troisièmement enfin, la bière allemande verra son triomphe assuré. Pauvres tempérants! vous ne vous doutiez guère de tous les maux que vous alliez attirer sur votre Patrie. Allons, réfléchissez, redevenez de bons citoyens, ne ruinez pas - je vous en supplie

Toux

### **ETHONE**

Coqueluche

**ENDOGRISINES** Fournier

Thyroide, Ovaire, Fole, atc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 26, Br de l'Höbitat Parre

le canon à la main - la France bistrocratique, si vous voulez éviter les « troubles graves », si vous tenez enfin à ne pas vous faire les complices de la sanguinaire Allemagne.

En recevant ce factum anonyme, vous avez, gens de l'arrière, haussé les épaules, puis vous en êtes restés là. Mais il n'en fut pas de même pour les gens du front, dont la mentalité est décidé-ment transformée. En effet, un de nos confrères, le D' G..., trouve dans son courrier, en arrivant en permission, ledit papelard, et comme ce brave garçon a contracté l'habitude des réflexes prompts, il m'ècrit le plus sérieusement du monde - ce dont je le loue et le remercie, - pour me demander si l'on ne va pas enquêter sur les auteurs de cette manœuvre, illégale autant que dangereuse.

Où les vieux se contentent du dédain, ce jeune, rompu à l'action, veut passer aux actes. Bravo ! Je n'insisterai pas sur la difficulté qu'il y aurait à engager la moindre offensive contre les auteurs d'un appel anonyme autant que sans portée. Je soulignerai eependant de quelques remarques la lettre de notre confrère, qu'on trouvera plus

Donc s'imaginerait-on, par hasard, que les bistros vont se laisser é trangler comme ça, sans « rouspetter » ? Des fortunes énormes se sont édifiécs sur l'alcool et les essences; il y a là toute une organisation que personne n'a osé dénoncer, et qui est d'une force extraordinaire, on nous le fera

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore

RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX peur usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesu

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage. USCULOSINE

— Byla —— GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toière que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injetiens pour une curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 injett, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garcane (Seine).

XXV. Année. - N. 15. 8 Mars 1917.

bien voir. Et certains chapitres de l'Histoire romaine, où Ferrero, avec sa puissance formidable d'évocation, montre comment les démocraties glissaient si aisément à la ploutocratie, sont de tous points applicables au eas qui nous occupe.

Après la mort des dieux, des croyanees et de l'idéal ancien, un seul sentiment subsiste dans quelques àmes modernes, et e'est celui de l'honneur. Pour le reste, l'unique étalon moral qui vaille est l'étalon monétaire. Celui qui a l'argent, et par l'argent le pouvoir de faire écrire, de faire parler en sa faveur, celui-là a bien des chances de faire triompher sa cause, si néfaste soit-elle; d'où la nécessité d'opposer puissance à puissance, c'est-à-dire de réunir aussi des fonds, nous, les antialcooliques. Nous luttons pour l'avenir de la race, nous entendons que ce pays cesse d'être empoisonné, nous sommes tous péné-trés de l'urgence de la tàche. Alors, agissons, dressons libelles contre libelles, organisons meetings contre meetings; c'est la lutte, luttons. Et pour supprimer les canons du marchand de vins, ne ménageons pas nos munitions. Aiguillons le pays vers cette idée que l'alcool peut être employé plus utilement dans les machines que dans l'organisme humain. Je suis prêt à faire, pour ma part, une brochure dans ce sens; le corps médical français s'honorcrait de la répandre dans la clientèle. Nous pourrions même avoir les marchands de vins pour nous si, comme mon cher et regretté ami Jacquet, nous arrivions à les convaincre qu'en bannissant l'alcoolisme c'est la santé du bistro qu'on sauve, et eclle de sa femme, et celle de ses cufants. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait de plus grand péril d'aprèsguerre que celui de l'alcoolisme et de la syphilis. Ceci dit, voilà la lettre de M. G... Je tiens à la

reproduire parce qu'elle laisse transparaître, à mon sens, un appétit d'action qui se manifeste par mille petits faits. Après avoir sauvé la France

sur les champs de bataille et libéré le pays des tyrans de l'extérieur, voici que nos jeunes gens se préparent à nous libérer des empoisonneurs du dedans. S'ils besognent demain aussi bien qu'aujourd'hui, ce sera une autre grande vietoire de plus et sans laquelle la première serait incomplète. Attendons-la, espérons-la. Et làdessus, je passe la parole à mon confrère.

Cher monsieur Helme.

Cher monsieur Helme.

La veille de mor retour de permission, j'ai recu chez noi, à Paris, sous enveloppe non cachetée et timbrée à dante vous cannoisses de la commentation de la constitue de la commentation d

Choses et gens de Serbie.

Le donne maintenant deux lettres venues de Serbie. La première me fut envoyée par mon nouvel ami inconnu, le D' Perrigault, et l'autre a été adressée à notre distingué confrère, mon cher Triboulet, médeein des Hôpitaux, qui s'est empressé de me la communiquer. Elle est fort édifiante, en effet.

Mon cher maitre.

Non-ner matte,
Souffrant, copiers derniers, d'un accès de paludisme,
Souffrant, copiers derniers, d'un accès de paludisme,
souffrant, copiers de la comparation de vater appui al précleux, Notre outres de 
juriante de journaix me sont patrevaus.
L'alle de journaix me sont patrevaus.
L'alle de journaix me sont patrevaus.
L'alle de l'all

que nous vous devons.

le me propose de vous faire un cample rendu de nos
uoyens d'action et de nos résultats. Prechainement nous
devans aller au repos : j'en prafiterai.

Permettes-moi aussi de vous adresser mes plus sincères voux de bonne année, renfermant nos pensées
communes à taus, le désir de le victoire glorieuse.

Croussi vous pris, mon cher malite vous pris mon cher malite vous pris mon cher malite se Croyez, je vous prie, mon cher maître, à mes senti-ments très reconnaissants et dévoués.

PERRIGAUI

Aide-major, missian militaire française à l'A. serbe, 2º Ambulance, Direction du Vardar, S. P. 504.

Serbie, 2 Décembre 1916. Cher maitre.

Vous souvenez-vous d'un de vos anciens externes d'il y u quatro ans, Lavier. C'est lui qui vous écrit. Je un déressé à vous parce que je sais que vous étes de modressé à vous parce que je sais que vous étes de cel que je me permets de vaus en indiquer un cest pour cela que je me permets de vaus en indiquer un cest de suis actuellement à la Missian frunquies ausprès de l'armée serbe. Cette missian comprend toutes les armes tous les services, en particulier un Service de Santé comprenant plusieurs médeclas de 1º classe nuprès de chaque médécin d'armée scribe.

chaque médecin d'armée serbe.

Le suis donc dans ane ambulance seul médecin français au milleu de 6 médecins serbes. Man role, comme clair annue de comme clair et le fais que le le Service de Sontie français, conseiller technique et surtout diplomate. Il faut enfet un perfetul d'aigté dans ce milieu qui n'est plus faire connaître la France û ces braves Alléés qui l'ignorent et le france û ces braves Alléés qui

plas its further, on our sun every out prosession, et ac plas its further, or our sun every control even which are life and its plant and its



#### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### ELECTRARGOL

colloidal

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELÉNIUM (Sélénium colloidal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivre en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCALIOS PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1469

isais que le miliea qu'on peut appeler intellectuel serbe, on seulement ne nous connaissait pas, mais encore ous étnit, dans la première année de guerre, platôt défi-orable, et tout puritculièrement le Service de Suuté. Je dois dire muintenant que tout cela a changé, nos auis ont vu l'armée française et res ressources, beau-

anis ont vu l'armée françable et sez ressources, beaupo noi vu la France et ses out upperqua gilla se tronsièret. L'orientation a changé: les 3 médécias auxillaires aux l'interiories de l'autories et général. Il nous faut donc hien voir cest : a Serbie est, nous l'autories deux deraits, celu l'alterne et général. Il nous faut donc hien voir cest : l'autories et général. Il nous faut donc les vien de l'autories et de l'autories de l'armée de l'autories et de l'autories et consultre à nous de l'arméehre à l'Autories sur ces deux terrains, ou pour refu. Il faut des maintenant nous faire consultre à nous dittés, pour que le jour oil îls recouverent leur nous d'illé, pour que le jour oil îls recouverent leur sindices de recouver à leurs entre de l'autories de l'autor

obligés de recourir à leurs ennemis.

Or, dans le champ intellectuel, c'est particulièrement du
point de vue médical qu'il nous faudra lutter : d'obord il point de vue medicial qu'il nous lautira lutter : d'obord il nous faut suiver les générations jeunes, les empêcher désormais de retourner en Antriche, ensuite il faat, uax genérations qu'ou oit dejù «fait leur plein de Kultur», nous montrer ce que nous sommes, faire voir que nous valons bien, ou moins nutant que les Boches, chose desti les ent besoin d'être conxuincas.

besoin d'être convaincas.
Or, en somme, au point de vue médical, je cròis qu'on peut distinguer 3 terrains :
1 Idées scionatifiques : pathologie générale.
2º Pratique courante : le côté professionnel.
3º Terrain paraudédical : instruments, produits phar-

3º Terrain paramedical : instruments, produits phar-muceuliques in terrain a "intéressera les Serbes qu'à la Le premier terrain a "intéressera les Serbes qu'à la lonque. Il faut aller d'emblée au côté professionnel. Ils ne font qu'exercer un métier. J'avais vécemment une con-versation avec l'un d'eux qui mo diésait : « Nous allions font qu'exercer un métier. J'avais révemment une conversailou avec lan d'aux qui métiart l'avois all'ions
versailou avec lan d'aux qui métiart les vious all'ions
versailou avec lan d'aux qui moi distit l'avois all'ions
les études non plus, et parce que nous y n'tions des facilités qu'on ne nous official pos nilleurs ». Et voils ces
facilités « Exerçent dans un pays dénné presque de
tout mayor de commanticalon, le nombre des medecins
tout moyen de commanticalon, le nombre des medecins
unéderine des notions de tout, y compris l'ensemble des
précialités. Or, si nous vaolions nous metter rapidement
au courant de la pratique ophilalmologique courante,
un privat d'eccet, de lui verser 100 on 100 commons, et
en deux mois c'était fait : il vous prenuit chaque matin
as avisiler, vous faisatt tout examiner, et domait des
explications sur chaque cas. Et eche dealt très hon pour
mais appreadre au métler. a c'onfirére avuit le grand
mérite d'être franc. Il faut reconnaitre d'ailleurs qu'u
annéant d'étre franc. Il faut reconnaitre d'ailleurs qu'u
an point de vue qui est le général pure les Serbes), les
an point de vue qui est le général pure les Serbes), les
eucere loin de nou meurs, qui sont plus édolisgeuese de
l'argent, muis, helar aussi de l'étrodanai étrançer qui est
pouriant ensuite le meilleur elément de propagande.

Il y n donc, vous le voyez, cher maître, quelque chose à faire pear les Serbes (ct peut-être ce désir serbe curs-poundil an désir étranger en général) et c'est fis je le responsable par les comments de la comment de médicale, mais même de littérature), catalognes, chantilious de produit, etc. Tout ce qui peut faire commitre la France intellectuelle et aussi la Françe comment de la comment de propagande intellectuelle suns l'appui d'uae propagande

nique. Du coté

Du oute de nos Farullés, sons doute il y sursit aussi bir oute de nos Farullés, sons doute il y sursit aussi haire ; pourquia en pos quiller en longue serbe un programme dettuillé des études médicales, avec les conditions de la vie à Paris ; vie intellectuelle sans oublier la matériele (cur c'estun gros souci chez eux.). Vius d'une, cher matter, vous vyez mations de cur sursit de la configue de cur extende cur extende de c

Aide-mujor, 7° amb. de la division du Vardar, 7° armée serbe, S. P. 504.

Comme on le voit par la lettre de M. Perrigault, les échantillons sont venus en nombre à notre brave apôtre de la cause française en Serbie. Vous vons souvenez que, par suite de l'accident survenu au navire portant une cargaison des produits expédiés gracieusement à l'adresse de notre confrere, lesdits produits ne sont jamais arrivés. et pour cause. Les expéditeurs n hésilèrent pas à récidiver, et cette fois ils furent récompensés. Je ne les en loue pas autrement; les spécialistes ont rencontré des médecins honorables et désintéressés qui, simplement, pour l'amour de leur pays, ont bien voulu se muer en agents de propagande. Il cût été tout de même un peu excessif qu'ils suspectassent les intentions de nos confrères et de M. Perrigault en particulier. Ne pas profiter de l'aubaine qui s'offrait à cux de faire connaître en Serbie leurs industries cût révélé chez eux un état d'esprit inquiétant. En résumé, nul doute qu'ils aient à se féliciter de cette première tentative

Revenons maintenant à la lettre de M. Lavier, qui doit soulever en nous tout un monde de réficxions. Un peu avant la guerre, je recevais les confidenses d'un maître qui m'avouait, saus en être autrement ému en ce qui le concernait, le déclin de l'influence médicale française en Europe. Non seulement « les célébrités de notre art », pour parler comme Monsieur Prudhomme. n'étaient plus convices au chevet des potentats de la vicille Europe, mais encore le nombre des consultations demandées à Paris, Lyon, Montpellier, etc., par les nobles étrangers, allait diminuant chaque année. En lisant la lettre de ce brave Lavier, vous verrez pourquoi on ne s'adressait plus a nous. Comment l'eut-on fait, puisqu'on nous ignorait? Les Ser's nour qui nous nous battons, étaient instruits à l'ienne, ils étaient nourris de la Kultur; quant aux Turcs, qui dira la partie que nous avons perdue avec cux, bien avant notre arrêt devant le Gaben et le Breslau.

Là aussi, il va y avoir à réformer. Les Perrigault, les Lavier et tant d'autres s'y emploient déjà en Serbie ; de plus, des missions circulent en Russie, en Italie, etc. Et tout cela n'est que travaux d'approche. A la base de notre organisation future d'enscignement médical, il faudra ouvrir un compte nouveau pour les étrangers. La Commission supérieure de Réforme des Etudes médicales au ministère de l'Instruction publique est là pour cette tàche. Pourquoi ne la réunit-on pas? N'allez pas dire surtout, ancêtres assoupis, que le sujet n'en vaut pas la pcine. Germanisée, la Turquie, germanisée, la Grèce, germanisée, la Bulgarie! Or, si, comme nos ennemis, nous avions eu en ces pays des médecins imprégnés de la civilisation française, de la clarté française, en un mot du genie latin, qui si longtemps réchauffa le Monde, ne croyez-vous pas que la guerre (l'oir la suite, p. 158)

#### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, / « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la digitaline cristallisée(1) dont d'el'action sure et puissante, exempte de dangers, a d'été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

DIGITALINE Cristallisee

(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES BLANCS nu 1/4 de milligr.

GRANULES ROSES au 1/10° da milligr. Dose d'entretien cardio-tonique;
Traitement préventif de l'Asystolie.

SOLUTION au millièm AMPOULES au 1/10° de milligr

Ccho et Littérature : 49, Boul' Port-Royal, Paris

sont transférés (IV°). GALBRUN Petit-Musc, PARIS Laboratoires qn Pue 10, Les A VIS.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et ontièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII. Comprè International de Médecine, Paris 1990).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

#### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème \*Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt goultes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.
Dosse MOYENNES: Cinq à vingt goultes pour les Enfants, dix à cinquante goutes pour les Adultes.

Ne pas confonare L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Pentone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires le traitement des malades ou blessés. flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour Monsieur

## PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable. sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mª ROBIN, le Soufre colloïdal (Sutfoldol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS : S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES

VAGINITES. URÉTRO-VAGINITES. dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES. SATURNISME, HYDRARGYRISME

- Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :
- 10 Injectable (ampoules de 2 c. cubes);
  20 Capsules gintihisées (dosées à 0,10 de soufre cell. par capsule);
  30 Pommade 140 dosée à 1/15° pour frictions;
  120 dosée à 2/15° pour soins du visage (aoné, rhinites); 4º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires Robin, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

Tálánh 689-16

SYPHILIS # PALUDISME

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Par pluie: Hectimo 0,10; Protoiodure Hg. 0,05; Ext. 0,0,0,0). ) Durée de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda de GOUTTES (Part AMPOULES A (Par empoule: Hectine 0,00; Hg. 0,01). A me ampoule par j

MMPOULES B (Par empoule: Hectine 0,20; Hg. 0,01). [Vine ampoule par j

NJECTIONS: INDOORES

dres & l'HECTINE,12, Rue du Chamin-Vert, à Villa

Le plus Puissant Reconstituant général

Description on service Security Securit

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Uttérature et Echantes: Sur. aNALINE, pien Willenouve-la-Garanne, pre St. Denis (Sita).

en eût été abrégée? Et par suite, que de sang français épargné! C'est en monnaie sanglante d'héroïsme et de soulfrance que înt payé notre individualisme. Allons-nous y persévérer? Non, n'est-ce pas ?

Les Péguy, les Psichari, les normaliens, les majors et aides-majors, les médecins auxiliaires, tous les jeunes intellectuels enfin qui se sont sacrifiés pour la France, nons maudiraient dans leur tombe si nons nous entétions dans l'indolente ignorance du monde moderne!... A quand la convocation de la Commission supérieure de Réforme des études médicales pour la refonte complète de l'enseignement médical?

Notre compatriote, M. le Dr Cresson, ancien interne des hôpitaux de Paris, médeein de l'hôpital français de Pétrograd, organise en ce moment, avec le ministère de la Guerre et le soussecrétariat du Service de Santé, une mission médico-chirurgicale française pour la Russie et comprenant plusieurs formations sanitaires, ambulances, auto-chir., hôpitaux. Le personnel a été vite trouvé; toutefois, il manque encore 6 bous chirurgiens, 2 radiologues compétents, 2 laryngologistes et 2 bactériologistes.

Sans parler d'avantages matériels appréciables, tont semble réuni dans cette mission : œuvre de propagande française admirable, vision de pays nouveaux, de mœurs nouvelles, services à rendre aux amis russes, n'y a-t-il pas là de quoi tenter de jeunes chirurgiens aimant leur art et leur pays? Qu'ils écrivent donc sans retard à notre excellent confrère, M. le D' Cresson, hôtel Voltaire, 19, quai Voltaire, Paris VIIe). Pour moi, je reviendrai sur ce sujet, qui se lie à l'objet même du présent article. F. HRLME.

TOUX - ASTHME - EMPHYSÉME

#### Iodéine montagu

SIROP (0,01) | de Bi-lodure PILULES (0,01) | de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne poarrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront nuvies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Docteur désireux de se fixer à Paris pour éducation de son fils, achèterait au comptant clientèle ancienne et sérieuse avec présentation assez longue du titulaire, dans centre et quartier non ouvrier. - Ecrire P. M., no 1571.

Docteur libre qq. ap.-midi par semaine désire occupation chirurgicale ou gynécologique. - Ecrire P. M., nº 1575.

Jeune médecin belge, depuis quatre ans aux colonies désirant revesir en Europe, cherche situation. - Ecrire P. M., nº 1576.

Médecin libre oblig. militaires, 16 aus de pratique médico-chirurgicale, demande situatiou dans hòpital. maison de santé ou clientèle de ville. Accepterait preférence Midi. - Ecrire P. M., nº 1577.

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. MEUL pur, complétér par garçatismes néolés.

BRIPPES hande ne désinfection quoissient néolés gragarismes néolés : 2 cultiférées à potage de NEGL pur verre d'ean, (Contre l'agacement des dents, ajoutér Vichy, etc.). Ches les enfants la pulvérisations néolées sont partaitement supportées et bien supérfeures à l'ean oxygénés.

ÉMULSION Phospho-

TUBERCULOSES

Branchites. de 3 à 6 cutil MARCHAIS Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions. Bien tolérée. - Parfaitement absorbée

OUATAPLASME PARETER COMPLET Palagmasica, Borêma, Appendicites, Phiébites, Srysipèles, Brûtures

Le Gérant : O. Pobřy.

Paris .. L. Mangung imprimour, f. rue Cassotte.

et INFECTIONS

DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hopitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUS, 18. Avenue Boche PARIS

Traitement mer te

Rhedium B Colloidal électrique. AMPOULES de 3 cm

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthênie.

#### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas,

CONSTIPATION-COLITES

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI ( Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerces à café. Liquide : 1 oa 2 cuillerces à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement intensif des Anémie-

ERRUGINEUX

CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE

1º en AMPOULES

0000000000

DOSAGE :

0 g1. 01 1 c. cuba BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gartrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. . . . . 0 gr. 04 Cacodylate de Strycheine . . . . . 1/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

19666666666666666

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mezart - PARIS 

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas cù la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectes à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les maladés l'emploi du Tixcosor n'antraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade. la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que cel-

le de la Théobromine. DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

P lte de 20 Cachets

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicemies

ADUFRE COLLOIDAL GAUSSE

Traitement rapide du chumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILEONS Laboratoires DAUSSE & Rue Aubight PARIS

1913. GAND: MÉD. D'OR - Produit exel français - DIPLOME D'HONNEUR: LYON 1914



#### NÉVROST REYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES

*ÉPUISEMENT NERVEUX* 

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr.

#### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS 12. Bonley, Bonne-Monyelle

VIGIER à 40% PARIS rix du flacon : 2 fr. 25

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIG. ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGILÀ

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE

## E DE VASELINE

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX, ils sont assures d'obtenir un produit irreprochable, propre à tous les usages. - même interne, - sans gout, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droquistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.



#### COOPTACHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFoarla

2 à 5 cv! 'es à café, dessert on soup relon l'age.

Laporatoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARTS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

ERHABITH LOS OR AT INT se Médesine pei en font la damande SOUTH PRANCAIRS OU LIBOR



MASSON et Gio, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT: 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Thyroidien, Hépatlaue, Pancréatique, Testiculaire,

Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire.

#### Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

#### VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniste de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

## VANADARSINE

SÉRUM VANADARSINÉ

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c.
tous les jours
ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

#### AUGMENTE L'APPÉTIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D. en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 168, Bd St-Germain, PARIS





Triumpalar Supersinger Supersi

## **OVULES CHAUMEL**

X

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs



## IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

## IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/o. Maximum d'activité catalytique et an tithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétance.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

## ODARGOL

lode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des vok. urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes,

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

## **EMÉTINOL**

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 45 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 (\*\*

Union postale..... 15 fr. Les abounements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôlel-Dieu.

E. BONNAIRE ofesseur agrége, ur et Professeur en ch le la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgieo de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

L. LANDOUZY
Doyen de la Facelté de médecime
Professeur de clinique médicale,
Membro de l'Iustitut
et de l'Académie do médecine.

M. LETULLE Professour à la Faculté, Médecin de l'hôpital Bouciea mbre de l'Académie de méde

Médecin de l'hôpital Saint-Anto bre de l'Académie de m F. JAYLE Chef de clin. gyoécologique à l'hôp. Broce Secrétaire de la Direction.

H. ROGER Professeur de Pathologie expérim., Médecio de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureanx de rédaction sont ouverts la Librairie Masson.

Dakar, 8 Février 1917.

frères? Pourquoi ne nous avoir pas réunis, les

uns et les aufres, pour nous dire ce qu'il savait

des Colonies, et nous arracher ainsi aux ténèbres

Il est évident que le peuple le plus spirituel du

monde était à la fois le plus ignorant des phéno-

mènes et transformations de la planète; et eela,

c'est notre péché à tous, à M. Dupont comme aux

autres. Nous accorderons volontiers son pardon

à ec dernier, parce qu'il a bon eœur et qu'il a

pensé à ses confrères. En tout eas, voilà sa lettre,

Mon excellent ami, le Dr Dramard, est arrivé ici il v a

quelques jours et doit s'embarquer le 9 ou le 10 pour le Dahomey. Nous avons causé de bien des choses, et, entre autres, de la situation pénible où beaucoup de nos confrères mobilisés se trouveraient à la fin des hosti-

lités. Et j'af confié à Dramard un projet qui m'est cher,

toute remplie d'alléchantes promesses.

Monsieur et cher confrère.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

MAURICE NICLOUX. - L'instabilité de l'hémoglobine oxycarbonée en présence d'oxygène, p. 153. Jacques Carles et Froussand. — Les lésions recto-

coliques de la dysenterie amibienne, p. 154.

#### Mouvement médical :

М. Rome. - La fièvre des foins ou pollinosis et son traitement, p. 156.

#### Sociétés de Paris :

Société de Médecine de Paris, p. 157.

Societé ne Chirurgie, p. 157. Société de Ménecine légale, p. 158.

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 159. Société ne Biologie, p. 159.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 160.

#### Chroniques et Nouvelles :

F. Helme. - Petit Bulletin.

SOMMAIRES DES REVUES. FACULTÉ DE PARIS.

NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

## PARINE do BANANE or "JACY"

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même au PARA-BRÉSIL

Dépôt général a Paris : 4, av. Daubigny.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº ANNÉR. - Nº 16. 15 MARS 1917.

#### PETIT BULLETIN

1. Des postes médicaux vacants, à occuper au Sénégal. - II. Une nouveile ressource possible pour la Caisse d'Assistance médicale de guerre.

La grippe, qui impressionne si fort nos grands centres nerveux, est trop souvent la mère du « Cafard » : Ægrisomnia! Mieux vaut done, quand elle vous a fait l'honneur de sa visite, rester en tête-à-tête avec elle et laisser parler les autres. C'est ee que je vais faire aujourd'hui.

Tout d'abord, une communication d'un confrère colonial, M. le Dr Dupont, de Dakar, et que me transmet mon eher ami L. Arehambault, Poilu et « Croix de guerre ». M. Dupont offre au corps médical français, dans notre colonie sénégalaise. 60 postes très rémunérateurs, et cela, c'est très bien et vous n'aurez qu'à en écrire à mon correspondant indirect. Mais le même M. Dupont, fort de ses séjours au Sénégal, affirme que je ne connais rien de nos Colonies, comme tout Français qui se respecte. Ça, c'est mal, très mal.

Oui, je suis unignorant, oui, nous le sommes, oui, vous l'êtes, oui, tous les Français le sont, et tous les temps de ce verbe pourraient être conjugués. Mais à qui la faute? Puisqu'il avait la main pleine de vérités, pourquoi M. Dupont ne l'a-t-il pas ouverte plus tôt en faveur de ses con-

NATIVELLE

Granules - Sointion - Amnoules

leés, dosés à 0.20 cention

Lithiase, letires , Entiro-Colite Laboratoires FOURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital, Panie

DIGITATINE orientallinds

mais qui ne saurait se réaliser sans le secours des grou-pements médicaux de la métropole : Ouvrir aussi large-

où nous croupissons?

pements medicaux de la metropole : Unvrir aussi large-ment 'que possible aux médeeins civils les portes de notre colonie d'Afrique occidentale française. La vie d'Afrique est loin d'etre sans charmes; je résumerai et préciserai ce que j'en pense en vous disant qu'il y a agrément à venir passer ici une ou deux paires

Certains de nos confrères, en venant séjourner quelque temps ici, pourraient assez rapidement rétablir l'équi-libre de leur budget et réunir les quelques billets de mille nécessaires à leur réinstallation. Beaucoup même, i'en suis certain s'intéressergient à la via coloniale et

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore,

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable sans irritation de la nean

#### **PULMOSERU** BILEY

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIO! NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-Is-Garenne (Seine).

eraicat ici une plus longue carrièro, je citerui mon oxemple : 11 ans de colonie.

L'Afrique occidentale manque de médecias; elle es demande, il n'en vient que peu, ou pas. Celu tient à ce que les médecins de France ignorent la Colonie, et que celle-oi ignore complètement à quelles conditions elle pourrnit les attirer. Je suis convaincu que si nos groupements professionnels de la métropolo vonlaient bien entrer en relations avec le Gouvernement de la Colonie, on arriverait vite à une solution avantageuse, et pour les médecins, et pour la Colonie.

Je ne doute pas que notre honoré confrère, le Dr llelme, toujours aussi dévoué à la cause médicale, n'accepte d'apporter son concours précieux à la réalisation d'un pureil projet, mais j'ai craiat qu'ignorant des choses eoloniales, comme tout bon Français de la métropole, il ne portat point tout d'abord une grosse attention à un projet venant d'aussi loin.

Mon ami Dramard m'assure qu'il vous est possible de me présenter à notre bon confrère comme un homme s rienx. C'est sur son avis et sa recommandation que je vous écris et vous demande s'il vous serait possible de mettre en relutions avec M. le Dr Helme

St M. Helme estime la chose intéressante, je me (erui na plaisir de lui développer mon projet. Et si nous réussissons, ce que j'espère, nous uurons la satisfucito d'avoir fait œuvre utile. Il y a ici place pour 60 nouveaux confrères civils, que la Colonie paierait un minimum de 12,000 francs par an. C'est donc un minimum de 20,000 francs par an. C'est donc un minimum de 720.000 francs d'honoraires unnuels à gagner, Celu vaut

bien quelques efforts.

Venillez agréer, Monsieur et cher confrère, l'assurance de mcs sentiments bien sincères.

Dr DUPONT. 37. uvenue Roume, Dakar (Séaégal).

/ La seconde lettre, que je veux vous faire con-

naître, a trait à la Caisse d'Assistance médicale de guerre. Le Service de Santé a dû contribuer pour sa part à assurer l'hygiènc et les soins sur les divers points du territoire et, naturellement, il a choisi les « idoines » parmi son personnel. Pouvait-il faire autrement?

Mais, d'autre part, les médecins chargés de la médecine gratuite dans les villes et les campagnes se désolent de voir que les recettes, - quand

recettes il y a (??) - tombent toutes dans les caisses de l'Assistance publique et sans qu'aucune part soit réservée aux médecins malheurcux. Dans pas mal de popotes du front, on m'a demandé de voir si l'on ne pourrait pas obtenir que la Caisse d'Assistance médicale de guerre reçût un tant pour cent sur les honoraires versés par les clients aisés. La lettre qu'on lira ci-après développe, de son côté, tout au long, la question. Je la publie très volontiers, mais à une condition : c'est que, loin de vous arrêter dans votre élan généreux, ò souscripteurs retardataires! vous en soyez au contraire aiguillonnés. Si nous avons, dans une certaine mesure, le droit de compter sur la collectivité pour les services que nous lui rendons, il ne faut pas oublier toutefois que rien ne vaudra notre propre effort. Aidons-nous d'abord. Comment voulez-vous que les pouvoirs publics, les municipalités, le Service de Santé, s'intéressent à notre sort si nous nous désintéressons nous-mêmes? La mendicité devrait être interdite hors des limites de la commune médicale, voilà mon avis; mais comme il v a trop de misères, trop d'infortunes à soulager, force nous est de tendre la main. Ne le faisons du moins que lorsque nous aurons nous-mêmes donné autant que nous pouvions, tout ce que nous pouvions,

Non, puisque 3.500 médecins seulement ont sous-Mais assez sur ce sujet. Lisez maintenant le plaidoyer de mon correspondant, qui parle avec la liberté « d'un soldat qui sait mal farder la

plus que nous ne pouvions. En sommes-nous là?

Monsieur et cher coafrère.

crit.

Je vous envoie ci-joint ma modeste obole à la Caisse d'Assistance medicule de guerre; malheureuseman, ma maigre solde ne me permet pas de faire plus pour le moment. Je profite de l'occasion pour venir vous eutre-tenir d'un fait qui me parait intéresser le corps médical

tout entier et dont nous semblons nous désintéresser tout

Le ministre a décidé, en date du 21 Avril 1916, que les médecins militaires seraient chargés d'assurer le service médical de la population civile dans le cas où les médecias de la région seraient mobilisés. A cela, rien à redire et ce n'est pus trop tôt que l'on pense à y pourvoir après tant de mois de guerre. Mais je me permets de vous signaler denx saits importants à mon avis et qui, je crois, gagneraient à être portés à l'attention du ministre.

1º La circulaire dit que les médecins do complément

ne devront pas, dans ces cas-là, être affectés à la loca-lité où ils exerçaient leur profession. Quel est le but de cette mesure restrictive? C'est évidemment de ménager les intérêts des confrères au front et c'est justice. Eh bien, dans ce cas j'estime que le terme « localité » ne suffit pas et qu'il faat étendre davantage la prohibition Sinon, grace aux influences politiques et autres qui s'exercent encore, grace à l'urbitraire qui persiste tou-jours, vous le savez, nous verrons des confrères assarer le service médical, non point peut-être de lu commune où ils habitaient, mais de la localité voisine et cela en complet accord avec les termes de la circulaire. Qu'arrivera-t-il ? C'est que le tour sera joué et que ledit confrère. grace à son auto, exécutera ce que la circulaire veut empêcher. Que l'on remplace le terme « localité » par celui « d'arrondissement ou de département », cela vaudra mieux et évitera ainsi réclamations et plaintes des confrères lésés.

2º Et c'est là, à mon avis, le point le plus important et celui sur lequel je veux attirer surtout votre Le ministre précise que le médecia militaire touchera simplement sa solde et ne recevra pas d'bonorairos, à charge eependant pour la manicipalité de fui fournir, sur le budget de l'Assistance publique, les moyens de déplacement. A cela je vois trois grosses objections :

a) Quelle vn être la vie du médecin militnire, mis à la tête du scrvice médical de 6 à 10 communes, par exemple, comme dans le département ? Presque impossible, d'abord par l'importance du rayon, mais surtout parec que le mnlade, sachant ne pas payer et sachant aussi que le médecin militaire assure un service obligatoire, le fera appeler it tort et à travers et pour rien. Et alors, on verra appeler a tort et à travers et pour rien. Et alors, on verra ele confrère, surmené le jour, être réveillé la nuit pour une semme ayant le migraine ou un ensant qui sait pipi de travers. Ceci, c'est de l'histoire et non point de l'in-vention; tous les confrères, et surtout de la campagne, vous diront qu'avant de doubler, voire même de tripler leur tarif de nuit, ils étaient dérangés pour tout et pour rien, et cependant le client savait alors devoir payer au moins 3 francs. Que sera-ce quand il ne paiera plus rien



Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube, Boire DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. RIACON GOTTERS . 3150

Téléph. 682-16.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Is: DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE. Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

da tout?!! Ceci est un premier aspect de la question: gratuité des soins médicaux.

s) Lo scond est que le maisde va ainsi prendre l'habitude de ne plus payre le médicin et de considérer culvici comme un fonctionnaire auquei le cilein ne doit inn. Qu'arrivera-til à notre retour dans nos foyers? L'abbitude de ne rien payer est une de celles que l'on prend le plus facilement, strout quand il s'egit du médicin et quine donne rien à son client en échange du prisé a rélier s'ill et le jour ob, in geurre finie, le médein det en resultant de la lors de la frouvers une chientle toute de la comme de la lors de la frouvers une chientle toute de la comme de la lors de la frouvers une chientle toute mais à ne plus le payer, fait grave, car nos changes seront assez lourdes et ce ne sera pas fait pour diminuel ne géne médicie, il s'en fauti!!

3) Enfa, troisième objection, le ministre prescri que se frais du dejlocement du médeni seront payés sur le hodget de l'Assistance publique! Pauvre contribuable! Pour assure le service que l'on demanda è cas médecias, il lear faudre deux chevaux au moins on une auto, ile doin ou l'essence et les pueses et un putérenier on un alteril des gran qui peuvent etdoivent payes, car il n'est pas douteux qu'i part de petites exceptions, le campagnard n'est pas misérable en ce moment, il s'en faut! et cola n'intéresse que le canapagnard.

Il mc semble qu'il y aurait une solution bien meillenre et que je vous soumets :

Le principe qui dit que le médecin militaire ne doit pas se faire payer est juste, mais le principe de ne pas faire payer est juste, mais le principe de ne pas faire payer el cident est faux. Toule peine mérite salaire, mais paisque le médecin mobilisé est déjà payé par Ellat, faites verser le montant de ses honocraires, soit à l'Estat, soit à une cuvre de bientissence, et bourquoir par à la Cause d'Aubitance médicale de guerre Et voict comment, pratiquement, je comprends in question :

Le médecia appué auprès d'un clirat pendrait sou oune sis malères, se forell payre el Iniservalt ne client un reçus d'un cernet à souche numérolé d'umis par la mérice ul'A. M. de C. Ainsi II seruit facile de faire un controlle des sommes touchées; ou bien encore le médecia ne se ferait pas payre directement, mais transmettruit nome et adresses des dilents à la mairie qui se chargerait de recouvrer un taux habitud; second procédé offrant plus de garanties, s'il vient à l'Etal Tide de creapeter l'hométré professionalle des confères, mais que de l'argir un organisme spécial pour le recouvrement des factures. Quel que seit le mode de paiement, le montant des honoraires servirait d'abord is paper chevaux, voltures, autos, essence et chauffeur. Le reste serait partagé daus une proportion à établir entre l'Assistance publique et la Caisse d'assiance médicale de guerre.

Ainsi, le client, retenu par la note à payer, n'exigerait pas du médecin an service exagéré, ainsi le client ne perdrait pas l'abitude de payer, ainsi le budget ne grossirait pas encère, l'Assistance publique verrait ses fonds augmenter et la Caisse d'Assistance médicule de guerre aussi, et tout le monde serait satisfait.

Allons, cher confrère, à l'œuvre! Songez que si seulement, d'ici la fin de la guerre, chaque région vous versait de 4 à 5.000 francs, notre Caisse, pour laquelle vous combattez avec ténacité, augmenterait pas mal.

Recevez, Monsieur et cher confrère, mes respectueures salutations.

> Dr J. B., médecin aide-major, à D....

M. le médecin-major D..., de l'Ambulance (4/17, m'a écrit plus récemment sur le même sujet. Je vous reparlerai de sa lettre. En attendant, comme je ne veux pas finir sur une promesse à plus ou moins longue échéance, voiri pour la Caisse d'Assistance méticale de gearre des réalités en honnes espèces sonnantes et trébu-

C'est d'abord notre excellent confrère, le médecin-major Nogués, qui, au pays des marmites, vient au secour se de ceux qui sont «en mal d'urine. Il m'a convoyé 500 francs en un bon de la Défense Intionale, tout rose comme les idées qu'il fera naître au œur de ceux auxquels il est destiné. Du Dr Villatte, 20 francs, économisés sur son mois de solde; du D' Deville, également 20 francs. Du médecin-major Trémolières, 100 francs.

Je ne saurais trop remercier tous ces correspondants, si attentionnés, si délicats, et dont les lettres me touchent plus que je ne saurais l'écrire. Enfin, un jeune aide-major m'adresse de Tunis 100 francs. dont 50 pour la Muison du médicale de guerre et 50 pour la Muison du médicale de guerre et 50 pour la Muison du médic. Ce qui n'ément partieulièrement lei, c'est que ce gentil confrère — à la signature illisible, malheureusement, — me baptise « L'Oncle ». L'oncle! Voilà qui ne va pas me rajeunir, hélas! J'accepte néanmoins avec reconnaissance cette parenté nouvelle. Merci, mon neveu!

F. HELME.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE.

Sommaire du nº 1 (Janvier 1917).

A. Chauveau.

ine Pr

Prof. A Pinard. — De la protection de l'enfance pendant la deuxlème année de guerre dans le camp retranché de Paris.

Prof. F. Widal et D. A. T. Salimbeni. — Réduction du nombre des injections employées pour la vaccination mixte antityphoïdique et antiparatyphoïdique A et B.

D''s Emlle Sergent et Gabriel Delannau. — Les enseignements cliuiques d'un Centre de triage de militaires suspects de tuberculose.

G. Barrier. — Controle des conditions de fabrication et de mise en vente des conserves de viaude Dr J. Legendre. — La question des mouches sur l'front.

Revue de journaux.

Variétés.

Emploide l'alecol en chirurgie de guerre. — Pro tection contre l'alecolisme des ouvriers et employé occupés dans les établissements soumis au Code d travail. — Equipes sanitaires aux armées.

Société de médeeine publique et de génie sanitair. Séance du 27 Décembre 1916.

# ÆTHONE

## Toux spasmodique

## **C**oqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois à 6 mois à 1 m; 8 à 10 gouttes de mois à 1 m; 8 à 10 gouttes de l'accept de 2 ms; 15 à 10 gouttes de 1 ms; 15 à 10 gouttes de 1 ms; 15 à 10 gouttes de plus, par 2 k mayer, 15 que et le cas, Répetire à 8 de 16 les des ci-clessus et plus, par 2 k mayer, soiten les besoins. Administrer à 15 décesses peut après l'administrer à 15 décesses que peut par 3 legures après le respons ce avant de 3 legures après le respons.

Littérature et échantillons : FALCOZ & GIA

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, prêparé par voie électrique

Exempt de matières azotées. l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes : 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 2 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 per boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 per boîte) et de 10 cc. (3 per boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

# MEILLEUR





CAPSULES GLUTINISÉES DOSÉES A 0 GR. 20 D'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF. DOSE MOYENNE: 4 A 6 CAPSULES PAR JOUR PRISES AU MOMENT DES REPAS ET SUIVANT INDICATIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIN.



SOUMISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES A L'EXPÉRIMENTATION DU CORPS MÉDICAL, LA CHOLÉINE CAMUS LUI A TOUJOURS DONNÉ EN-TIÈRE SATISFACTION. ENVOI GRAT. D'ÉCHANT. ET LITTÉR, AU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE.

LABORATOIRE DE LA CHOLÉINE CAMUS - MOULINS

**COLIQUES HÉPATIOUES** THIASE BILIAIRE - ENTÉROCOLITES CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIPATIO TO-INTOXICATIONS



IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18. Rue C. srkampf, PARIS. Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Mec Ino de Paris 1900.

## Wicklifichi

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Goblev en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycerophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycero-stearate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la

communication faite à l'Académie de Médecine par le Drof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS. - Détail : Toutes Pharmacies.

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

#### NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 ET PHARMAGIES.

#### DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE:

UTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG tériosciérose, Menstruation difficile

UNIER & C\*, 6, Rue de la Ta

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients ; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à carc.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

#### FACULTÉ DE PARIS

Pathologie Interne. - M. MENETRIER, ngrégé, charge du cours, a commencé le Goars de Pathologie interne le lundl 12 Mars 1917, à 17 heures (amphithéatre Vulplon), et le continuero les lundis, mercredis et vendredis, à la même benre

Ce cours est plus spécialement réservé aux étudionts 4º année d'étud

Objet du Cours : Moladies du tube digestif.

Physique biologique. - M. Demeuse, chef des travaux de physique de la Facalté de médecine de Lille, commencera une serie de leçons de Physique biologique destluées aux étudiants de 2º onnée (nouvenu régime).

Ces leçons seront accompagnées d'exercices pratiques portant sur les matières du programme, qui auront lieu aux jours et heure indiqués à l'horaire des travaux pra-

Objet du cours : Physique médicole générale, Principales applications de la mécanique, de la physique molécuisire, de la chaleur, de l'optique, des r l'électricité aux sciences médicoles. diations et de

#### NOUVELLES

Société amicale des élèves et anciens élèves du Val-de-Grâce. — Par décret, In Société amicule des élèves et onciens élèves du Val-de-Grâce est reconnac d'uvilité publique.

En conséque ace, elle est opte à recevoir des dons et legs, et nous faisons un pressant oppel à lo générosité et au zèle de tous les membres du Corps de Santé militoire pour que, directement et por propogande, ils rassem-blent leurs efforts en vue d'ougmenter nos ressources financières

Depuis le début de la guerre, 550 d'entre eux sont morts au champ d'honneur; oussi avons-nous le devoir de nous mettre en mesure de souloger les familles éprouvées par le décès de leur chef.

Tel est, en effet, le but primordial de notre Société qui, de plus, a mission d'honorer le mémoire de ses morts et rticulièrement de ceux qui sont lo glaire du Corps de 

Nous rappelons que la Societé comprend ; 1º des membres titulaires, onciens élèves du Val-de-Grâce, dont le cotisation annuelle est do 5 francs au moins : 2º des mem bres permanents, unciens élèves du Val-de-Grâce, rache tant toutes les cotisations ultérieures par une somme de 100 francs au moins; 3º des membres participants, élèves de l'École de Lyon, versant une somme de 1 franc au moins por an; 4º des membres bienfaiteurs : toute personne versont une somme de 100 francs au moins, à titre de don. Nous prions nos adhérents nouveaux de faire connoître leurs nom, prénoms, grade et odresse ou trésorier de la Société, M. le médecin-mojor de 1<sup>re</sup> closse Fosquelle, 8, que Ballu, à Paris, et nos adhérents anciens de lui odresser les cotisotions de 1914, 1915, 1916 et 1917 qui

n'auraient pas été acquittées. \*Pour le Conseil d'administration Le Président de la Société, Médecin-inspecteur Cu. Viny.

Les étudiants en médecine ayant moins de deux inscriptions. - M. Cabart-Donneville, sennteur, ayant demandé à M. le ministre de lo Gaerre que la situation des étudiants en médecinc pourvus da P. C. N. et qui n'ont pu prendre les deux inscriptions de doctorat en médecine nécessaires pour être nommés médecins ouxi-

lioires, soit améliorée, a reçu la réponse suivonte : « Il n'a paru possible d'affecter et de mointanir dans les sections d'infirmiers que les étudionts en médecine titulaires de deux inscriptions ».

#### Bromeine MONTAGU

SIROP 10 031 PILULES (0.01)

INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans concernant i insertion aes a restico annonces - mono les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants

Dans clinique ophtalmologique, on demande assistant très compétent libre le matin. Ecrire P. M., nº 1414. On demande étudiant pour poste interne, Maison nationale de Santé de Saint-Maurice, 125 fr. par mois,

avec tous les avantages en nature. Etudiant méd., 15 insc., aiderait ou remplacerait docteur à Parie ou province, tempe illimité ou durée guerre. — Ecrire P. M., nº 1579.

ANGINES Attouchements soignenx et prolongés avec NEOL pur, compléter par gorgarismes néolés. MEUL pur, complétir par gorgarimes noblée manifement de la manifement de l

ÉMULSION Créocotés TUBERCULOSES

Bronchites. desabecuille MARCHAIS Grippes, Catarrhes. Calme is TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions. Bien tolérée. - Parfaitement absorbée

QUATAPLASME Passement completed of D LANGLEBERT Philographics, Rozóma, Appendicitos, Philipites, Erveindles, Brainves

Le Gérant : O Popés

Paris. .- L. Marrasux imprimeur, 1, ruo Cassette

OLO LODE DE

breveté.

Compte-Gouttes

#### Médication iodée sans iodisme

## Protéine iodée

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. — 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATOIRE H. DUBOIS, Phon de 100 Classe, Fournisseur des Hôpitaux, 7, Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE



Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

## EXTRAITS DAUSSE PIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

> IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

ranules a. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exig\_la éignature CATILLON

Granules 4. Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE DU CŒUR, DIURETIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉPI ASYSTOLIE, DYSPHEE, OPPRESSION, ŒDEMES, Álfortions MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

Tablettes de Catillon

Osr-25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre 50yzondème.
2à 8 contre Costre, Horpétisme, etc. FL. Sfr. - PARIS, 3 B 

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Iodoresorcinosulfite de Bismuth 8. Rue Favart PARIS

## OXYGENATEUR (8 PRECISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE à froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cructons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

12. Bouley, Bonna-Honvalla

PARIS

#### CAPSILES OVARIOUES

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

#### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrenales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



CATARRNES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 8, Rue Abet, PARTE



Spécifique de l'INSOMNIE

essentielle

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désa-gréable.

Il procure an sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : 0. ROLLAND, Pien, 4, place Morand, LYON

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

ADMINISTRATION -

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, houleward Saint-Germain PARIS (VIe)

ARONNEMENTS : Paris et Départements. . 10 fr.

45 fr.

F. DE LAPERSONNE Prefesseur de cliaique ephtalmologiqu à l'Hêtel-Diam

E. BONNAIRE Prefesseur agrégé, our et Professeur ea chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cechia

Mo

DIRECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY
Deyen de la Faculté de médecino,
Prefesseur de cinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

H. ROGER
Prefesseur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Mombre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ

Médecia de l'hôpital Saint-Anteine, Membre de l'Académie de médecine. F JAYLE

usage? »

Veuillez recevoir l'assurunce de mes meilleurs senti

Ainsi, voilà! Des confrères ont eu l'idée de

fonder une Caisse pour venir en aide aux méde-

cins ruinés par la guerre et l'invasion. Aussitôt, certains, qui ont les leurs bien tranquilles là-bas,

chez eux, en sont à se demander si l'argent -

qu'ils ne versent pas, d'ailleurs, - sera bien

employé! « Après tout, on ne sait jamais, n'est-

ce pas? Il y a tant d'arrivistes et tant de coquins!

Ne vaut-il pas mieux s'abstenir que de verser ses

pauvres sous à des gens qui en feront mauvais

Une petite pincée de calomnies, un jugement

inique sur une Œuvre qu'on ne veut pas connaître

et sur des hommes dont on feint d'ignorer la pro-

bité scrupuleuse, et cela suffit pour mettre la conscience en repos et justifier l'égoïsme. Comme

c'est simple! Si les noms des Barth, des Bucquoy,

des Claisse, des Gassot, des Gilbert, Hayem, Lan-

douzy, Lejars, Lucas-Championnière, Pierre-

Marie, Robin, Sigalas (de Bordeaux), Siredey,

Triboulet, etc., etc., membres de la Commission de contrôle et de répartition des secours, ne sont

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicau embre de l'Académie de méde

Chof de clin. gynécelegique Secrétaire de la Dire à l'hôp. Breca, - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureanx de rédaction sont ouverts

Dr P... II. E. 21/2 S. P. 44.

#### SOMMAIRE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Articles originaux:

. Авкам. — Le paludisme primaire en Macédoine et son traitement, p. 161.

AURENT MORRAU. — Escarres et abcès d'origine LAURENT MOREAU. -

LATERY MORRAY. — ESCATTES et auces durigne quinique, p. 164.

Salva Mercade. — Hernie diaphragmatique congénitale; perforation par éclat d'obus de l'estomacheralé dans la cavité thoracique gazache, p. 166.

R. BESSAUDE et M. TERREY. — Une simplification de technique dans l'exploration radiologique du tube

dige-tif L'emploi du sulfate de baryum en précipité gélatineux, p. 168.

R. Sabouraud. — Sur un signe dentaire de l'hérédosyphilis, p. 169.

Mouvement médical : Les spirochétoses, p. 170. Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VO ARMÉE, D. 171. Sociétés de Paris Société de Neurologie, p. 172.

Société médicale des Hôpitaux, p. 172. SOCIÉTÉ DE CHIBURGIE, p. 173. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 174. ACADÉMIE DE MÉGECINE, p. 174.

Analyses, p. 175. Chroniques et Nouvelles : F. HELME, — Petit Bulletin, H. ROGER — Oswaldo Cruz.

Drs V Herla et H. Faniel. — Projet de notation des symptômes de la tuberculose pulmonaire.

G, V.—Un water-closet à siège réglable pour amputés. Sommaines des Revues. — Nouvelles.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. Les Médecins any Armérs RENSEIGNEMENTS RT COMMUNIQUÉS

#### VANADARSINE Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces.

GOUTTES : VI à XX gouttes par jour. AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bool. Spint-Germain, PARIS

Traitement Bationnel Révoique des APPECTIONS RESPIRATOIRES Towles les fois que l'élément nerveux se greffe sur l'élément catarrhal, inflammatoire ou infectieux.

#### CAPSULES DERBECQ

Toux nerveuse. Asthme, Emphysème, Coqueluche, Influenza, Laryngites, Bronchites alguës 4 FR. LE FLACON (6 capsiles en 24 heures, 3 au moment du repas.) So treuve dass toutes les bonnes pharmacies et chez DERBECQ, 74, boul. Beaumarchais, Paris

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº ANNÉR. - Nº 17, 22 MARS 1917.

#### PETIT BULLETIN

Le grand devoir français de l'heure présente et de l'après-guerre.

Malgré moi, en commençant ma page, je songe à la mésaventure de Judas, qui fut danné non pas pour avoir trahi son maître, mais pour avoir douié de la miséricorde divine. Oui, en recevant certaines lettres, il est des jours où, si l'on ne craignait le sort de l'Iscariote, on douterait et du bon Dieu et de tous ses saints. Lisez plutôt :

Le 27 Février 1917.

Monsieur, mobilisé et aux Armées depuis 18 mois, j'ai cru devoir souscrire modestement à la Caisse d'assistance médicale de guerre et j'ai tenté de la propagande auprès de confrères mobilisés comme moi. Je l'ai fait sans succès et j'ai été accablé sous les arguments et lieux communs habituels : - « Qui s'occupe de cela? » Heux communs nantuess . — « Qui roccape us - - - « Quelques arrivistes? » — « Qui nous prouve que les facts servent honnétement répartis? » — « Quelles foads seront honnêtement répartis? » — « Quelles garanties aurons-nous? » Bref, tonte la kyrielle du quictisme béat et du refus d'examiner.

J'ai répondu aux confrères aveugles que si, les premiers, nous décrétions, a priori, le corps médicul de mulhonnêteté et de jean-foutrerie, il nous serait impossible de protester contre de telles assertions émanées d'autres milieux.

Ne pensez-vous pas, monsieur et honoré confrère, qu'un tel argument pourrait être utilement développé par vous dons le « Petit Bulletin » de La Presse Médicale?

ÆTHONE

Ferment lactique Fournier

ires FOURNIER Fréres, 28, B<sup>a</sup> de l'Hôpital. Panis

Coqueluche

Culture séche

Toux

les hésitations, c'est à désespérer.

point parvenus à chasser les nuages, à lever toutes Ne nous en faisons pas, cependant. Mon correspondant me demande de dissiper les doutes.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

#### PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

Culture liquide

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30° à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne (Seine).

Je n'en ferai rien; j'ai trop haute idée de notre effort confraternel, pour évangéliser les pires sourds. Ceux qui dirigent la Caisse ayant eu l'heureuse pensée de publier quelques notes sur les secours distribués, je relève au hasard sur cette liste un petit nombre de cas; s'ils n'intéressent pas les contradicteurs de mon correspondant, tant pis pour eux! Qu'ils gardent leur argent, nous nous en passerons. Il faut aller à la vérité avec toute son âme; or, est-il vérité plus noble que d'aider ceux des nôtres qu'un sort injuste a frappés? Touchez leurs plaies, ó saints Thomas! contemplez un instant leur misère :

Dr X..., réfugié de l'Oise, 4 enfants. Etait resté en pays envahi. Arrêté sous l'inculpation d'avoir renseigne armées françaises, soumis à plusieurs reprises à la question devant un peloton d'exécution, condamné à un au de cellule à Bonn, où il était astreint au travail force. Dirigé ensuite sur un camp de prisonniers où il retrouva son fils tuberculeux. Rapntrié movennaut une indemnité de 4.000 marks, complétement ruiné et malade. -- 1.500 fr.

— Dr X..., du Nord, aide-major de  $2^c$  classe. Prisonnier pendant huit mois. 5 enfants. — 750 fr.

- Dr X..., Paris, nide-major de 1ºº classe. 5 enfants, 5 filles dont l'nince n'a que 12 ans. Dépourvu de ressources. - 825 fr

- Dr X... (Nord). - Aide-major de 2º classe, 4 enfants dont 3 au collège. « Ma femme, nous écrivait-il, a fui devant l'invasion, n'emportant avec elle que ses 4 enfunts » Maison détruite. - 900 fr.

 Vve X..., Algérie. Mnri nidc-major de l<sup>∞</sup> classe. Mort pour la France, le 5 Mui 1916, Groix de guerre. 5 enfants, l'niné a 7 nns. Pension non encore liquidée. Pus d'nutre ressource que la délégation de solde. - 750 fr

- Vve X... (Nord). Mari, médecin-major de 2º clusse. mort d'une malndie nggravée par les circonstances de la guerre. 5 eninais, dont l'niné n'a que 11 ans. Pas encore de délégation de solde. Sans nucune ressource. — 1.400 fe

- Dr X..., du Nord, Famille réfugiée à Paris. Quand les Allemands envahirent le commune dont le Dr X... était mnire, il resta à son poste avec sa femme et ses cufants. En Juillet 1916, les Boches exigèrent le départ de 50 habitants du puys; aucua ne voulent partir, le doctear dut,

comme muire, désigner les 50 habitunts et, à titre l d'exemple, il inscrivit en tête de liste sa famille, conser-vant avec lui son fils âgé de 19 ans, qui fut emmené en Allemagne. - 1.600 fr.

J'en pourrais publier ainsi des pages et des pages, mais en voilà assez. Aussi bien, m'élevant au-dessus de ces méfiances absurdes autant qu'intéressées, je vais vous dire ce que je pense du devoir présent et du devoir de demain. Mais auparavant, remontons le cours des âges et passons en Allemagne, l'Allemagne d'avant l'impérialisme barbare.



Au cours de son entrevue plutôt piquante sur le radeau de Tilsitt avec Frédéric-Guillaume II de Prusse, Napoléon, qui n'était pas un idéologue, ne manqua point d'attribuer les défaites du monarque prussien au defaut d'organisation matérielle. Ce jugement fut d'ailleurs ratifié par l'Histoire

Dans Iéna, on a vu surtout la belle graine du génie semée par le grand chef de guerre et qui fait éclore les victoires; mais il y cut le terrain aussi, je veux dire l'état moral du vaincu. Rappelons où il en était.

Au début du xixe siècle, la Prusse paie les fautes de Frédéric II. En haut, ce n'est que frivolité, en bas. ignorance et passivité. « Le bourgeois, artisan ou marchand, rivé à sa profession, ne voit rien au delà des petits intérêts de clocher », - j'allais dire d'arrondissement. Les lettrés, enlisés dans le culte de leur moi, sont en proie au pire égoïsme. Par-dessus tout, un indicanismo bureaucratique grinçant et suranné fait de l'homme, comme le disait Humboldt, une véritable machine

« Partout, on ne conçoit pour la vie humainc d'autre idéal que le bien-être ; chacun cherche à sc caser le plus confortablement possible, sans vouloir observer la solidarité qui le lie nécessairement aux autres homn:es, sans se demander s'il n'y aurait pas un meilleur usage de l'existence. Egoïsme, voilà le caractère de la morale dominante », ct chez les gouvernants, et chez les gouvernée

On comprend, par cette courte esquisse, dont Fichte lui-même me fournit les principaux éléments, à quel point l'individualisme du vaincu facilita le succès du vainqueur, mais que fait la Prusse, si justement châtiée? Oh! c'est simple. Elle écoute les voix de l'apôtre germain, qui se lève sur les ruines de la Monarchie, et tout entière elle obéit à ses gestes. Par suite de je ne sais quel poncif ridicule, nous nous plaisons à croire que les hommes de pensée ne sont point des hommes d'action. Or Fichte, qui transforma l'Allemagne vaincue, fut précisément homme de rève et d'action à la fois. Ce sont les idées qui menent le monde, se dit-il tout d'abord. Ceci établi, il recherche quelles sont les idées propres à soulever le lourd esprit germain. Et dans Berlin, la capitale encore emplie des fanfares françaises, il prononce ses quatorze Discours à la nation allemande.

Je ne les analyserai pas, vous les trouverez ehcz Delagrave, traduits par un officier français visionnaire, Léon Philippe, mort pour la Patrie, et frère du fin psychologue, mon ami le D' Jean Philippe qui a écrit sur le sujet, en tête du petit volume que je vous recommande, une introduction admirable. Il n'importe, d'ailleurs,

C'est Fiehte qui, bien à tort au point de vue de la vérité générale, mais avec raison si l'on se place au point de vue allemand, révèle aux Germains leur prétendue supériorité sur les autres races: Nous sommes vaincus, soit, mais nous n'en sommes pas moins le peuple élu, le peuple primitif, au-dessous duquel ne grouillent que des peuples étrangers, c'est-à-dire un amalgame de races hétérogènes mal assemblées au





PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

PRINCES

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

montrégulatour du cour par exceitence.

Adjuvant le plus sûr des cures de déchloruracueité saus égale dans l'arbre-seité
lue, et pour le prightique, coque la digitale est fait disparaitre les acdeus et la systement, peut peut le leu, et pour le criste, corque la digitale est fait disparaitre les acdeus et la systement, production le pour le criste, corque le criste de criste, corque le criste, corque le criste de criste, corque le criste de criste de criste de criste, corque le criste de criste DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 france

PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS of- t-PRODUIT FRANÇAIS cours des âges par le hasard des défaites et qui ne pourront rien contre le peuple choisi par le vieux dieu allemand, le jour où ce peuple sera rentré dans la vraie voie du Seigneur.

Pour cela, que doit-il faire? Refondre son système d'éducation, remettre à la forge son mécanisme bureaucratique, sans toucher pour l'instant au moteur central, enfin admettre comme un article de foi que le citoyen n'est rien et que la race est tout.

Ce sont ces données élémentaires qui ont fait l'insupportable et féroce Allemague moderne. Oh! je n'ignore pas qu'après l'ichte il y eut Gobineau, un Français, et Gneisenau, un Autrichien; mais eeux-la n'eussent rien obtenn sans l'effort de leur formidable devancier

Ce que l'Allemagne a fait après la défaite, ne faudra-t-il pas que nous l'entreprenions, nous aussi, après la vietoire, dont nous entrevoyons déjà les premiers souvires? Nous venons d'échapper, - on peut bien le dire aujourd'hui et quoi qu'il arrive demain, - aux pires dangers, mais résisterons-nous une seconde fois à de pareilles aventures? D'autre part, croit-on qu'après la guerre ce sera fini de combattre? Les luttes pacifiques qui nous attendent nécessitent, elles aussi, l'union sacrée des citoyens, le sacrifice de soimême et de ses passions à l'idéal patriotique. Elles exigent surtout la fin de l'égoïsme dont la lettre ci-dessus offre un déplorable témoignage. Pour compter parmi les peuples, il faut d'autres qualités que jadis. Celles que nous montrames dans la guerre et qui ont fait-l'admiration du monde, saurons nous les conserver dans la paix? Toute la question est là. Vous me permettrez d'y revenir une autre fois. Je vous jure, oui, je vous jure que la relève, l'avancement, les questions de personnes et de clientèle ne sont rien à côté des problemes dont dépend le sort de la France, notre Patrie bien-aimée.

P. S. - Notre distingué confrère, M. le ; D' Cresson, eltargé d'organiser la mission médicale française en Russie, dont j'ai parlé dans mon dernier Bulletin, me charge de remercier tous nos camarades de leur splendide empressement. Les inscriptions sont venues en si grand nombre, qu'au bout de trois jours les cadres étaient complets; comme il ne restait plus une place, force fut donc de clore les registres.

Nous n'avons plus maintenant qu'à saluer nos confrères qui vont partir et à les aecompagner de nos vœux. Le beau rôle, que le leur! D'abord, ils vont soigner les Russes, nos amis très chers; et puis, par leur bonté, par leur savoir, par leur dévouement, par leur exemple, en un mot, ils vont faire mieux connaître encore et mieux aimer la France... Fortunatos nimium sua si bona norint!

#### OSWALDO CRUZ .

1872-1917

Ce n'est pas sculement un savant illustre qui vient de s'éteindre, c'est un des grands bienfai-teurs de l'humanité. Le nom d'Oswaldo Cruz restera à jamais attaché à une des plus belles conquêtes qu'ait réalisée la science moderne : la disparition de la fièvre jaune.

Ñé à São Luiz de Parahitinga (Etat de São Paulo) le 5 Août 1872, Oswaldo Gonçalves Cruz était le fils d'un médecin distingué de Rio de Janeiro. Il fit ses études à la Faculté de Médecine de Rio et dés 1892 obtenait son diplôme, Préparateur à l'Institut national d'hygiène, il se sentit entraîné vers les recherches bactériologiques. Désireux de compléter son éducation scientifique, il vint à Paris et, de 1896 à 1899, travailla à l'Institut Pasteur. Il y poursuivit une série de recherches fort intéressantes sur l'intoxication par la ricine et sur un procédé pour découvrir les intoxications par le gaz d'éclairage.

Revenu au Brésil, Cruz fut chargé d'organiser l'hygiène de son pays et de créer un Institut de bactériologie et de sérothérapie. Ainsi fut fondé



OSWALDO CRUZ

l'Institut de Maguinhos, qui tirait sa dénomination de l'endroit où il était situé. Peu à peu la réputation de ce centre scientifique s'étendit. Des recherehes importantes y furent poursuivies parmi lesquelles on ne peut passer sous silence celles de Carlos Chagas, assistant de Cruz qui, par une série d'expériences admirables et de déductions merveilleusement conques, découvrit une nouvelle trypanosomose, bien connuc aujourd'hui sous le nom de maladie de Chagas et due à un parasite dénommé Trypanosoma Cruzi.





Ech " Ph "MIOY MO FEST NONOTE PARIS.

blir que la fièvre jaune est transmise par un moustique, Stegomnia calonus. La mission française dirigée par Marchoux et Simond avait confirmé et précise la découverte. Grace à la collaboration de Cruz, elle avait pu poursuivre et achever son œuvre. C'est alors que le savant brésilien voulut faire l'application pratique des résultats nouvellement acquis. En 1903, soutenn par le président de la République, Rodrigues Alves, il s'engageait, si on le laissait libre d'édicter les mesures utiles, à faire disparaître le fléau en l'espace de trois ans. Il commença par ordonuer un isolement rigoureux des malades, il institua de nouveaux procédés de désinfection; puis, voulant arrêter dans sa source la cause du fléau, il ordonna la démolition des maisons insalubres. fit détruire des quartiers entiers, et entreprit d'immenses travaux de voirie. Ce fut une levée en masse contre le « jeune imprudent ». La presse politique l'accabla d'injures, on exigea sa révocation, on menaça le Gouvernement, on prépara une révolte. Le président Alves lui-même fut ébranlé et demanda à Cruz de modifier ses méthodes et de modérer son zèle. Cruz répondit qu'il trouvait très juste qu'un gouvernement obéît aux injonetions des politiciens; mais un savant ne devait obéir qu'à ses convictions. Il fallait ou le laisser faire ou le révoquer. Je demande, ajoutait-il, trois ans; si, dans trois ans, la fièvre jaune n'a pas disparu, on me traincra par les rues, me livrant aux insultes de la foule comme le plus vil des imposteurs et on me pendra sur la place publique.

Le président fut convaincu. Il soutint Cruz et bientôt l'opposition dut se taire. La fièvre jaune avait causé 984 décès en 1902. En 1903, Cruz commença son œuvre. En 1904 la mortalité était tombée à 48; elle était de 4 en 1908 et, depuis cette époque, la fièvre jaune a disparu de Rio de

Voilà l'œuvre accomplie par un homme qui avait puisé dans la science une conviction inébranlable,

qui savait mépriser les menuces des politiciens et ne craignait pas d'assumer les plus lourdes responsabilités.

Le Brésil a rendu justice à son grand homme. L'Institut qu'il avait fondé fut dénommé en 1908 Institut Oswaldo Cruz, Il continua à former des hommes de science, des bactériologues, des hygiénistes. Les travaux qu'on y réalise sont relatés dans une magnifique publication. Le texte est sur deux colonnes : l'une en portugais, l'autre en allemand. Mais, depuis la guerre, un changement s'est produit. Cruz avait l'âme trop haute pour ne pas comprendre qu'en 1914 l'Allemagne avait trahi la civilisation. Les comptes rendus de son Institut ont été modifiés : le texte allemand a disparu, il est remplacé par une traduction fran-

Ce n'est pas seulement à Rio que Cruz a sauvé des milliers d'existences. En 1910, les ouvriers travaillant à la construction d'un chemin de fer dans l'Amazone étaient décimés par un mal mystérieux. Cruz est appelé, il arrive, il reconnaît une forme spéciale du paludisme; il organise Ia prophylaxie et le mal s'éteint.

On le mande à Belem, capitale du Para, Il s'engage à faire disparaître la fièvre jaune en un an et, au bout d'un an, la fièvre jaune a disparu. Depuis cette époque on l'appelle partout dans l'Amérique du Sud et, partout, sous sa volonté puissante et son énergie inébranlable, le mal rétrocède. En même temps, il lutte à Rio contre les autres épidémies. Il parvient à supprimer la peste et la variole. Il diminue la mortalité paludique; en 1902, il y avait 1.200 décès par fièvres paludéennes; en 1911, il n'y en avait plus que 176.

Telle est, brievement résumée, l'œuvre immense accomplie en quinze ans, par cet homme éminent, qui meurt tout jeune, enlevé, en pleine gloire, à la reconnaissance de son pays et à l'admiration du monde scientifique.

H ROGER

PROJET DE NOTATION

SYMPTOMES DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

Par les Dr. V. HERLA et H. FANIEL Médecins du dispensaire Ernest Malvoz de Verviers

(Belgique).

Après le marasme des premiers mois de guerre, la vie médicale ne tarda pas à reprendre, plus intense, sollicitée par les questions nouvelles nées des circonstances actuelles.

Parmi les problèmes qui s'imposèrent immédiatement à l'esprit des chercheurs, il faut placer celui de la tuberculose « mal social ». Son importance, comme cause de déchet en matière militaire, son influence sur la mortalité générale, sur la mortalité infantile surtout, et aussi sur la natalité, est immense. Dans certaines régions de France, la tuberculose sévit d'une façon effrayante, et c'est chose triste de constater le nombre considérable d'enfants qui s'en vont ou qui s'en iront frappés du même mal que celui qui tua leurs

La lutte contre la tuberculose « mal social » s'impose plus que jamais et les moyens de la mener doivent nous préoccuper à tout instant. Mais il ne suffit pas de s'entendre sur l'op portunité de cette lutte, il faut agir, agir partout en France, partout en dehors et avec des moyens identiques dans tous les pays. Il faut, comme dans la guerre actuelle, réaliser « l'unité de lutte sur l'unité de front »

Pour obtenir ce résultat, un progrès nous paraît intéressant à réaliser : adopter dans l'expression de nos diagnostics un langage unique; traduire par des signes sur un graphique les phénomènes constatés au moven de tous les procédés d'investigation connus.

On obtient ainsi une image éloquente de l'état

## IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vinat couttes IODALOSE acussent comme un gramme lodure alcaliu. Doses movennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18. Rue C preampt, PARIS,

Ne pas confondre l'iodaiose, produit original, avec les nom. parus depuis notre communication au Congrès International de Mec

eux similaires ine de Paris 1900.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchiorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Theobromine, depuis 1893



DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Théosoi, n'antraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine Come

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

pathologique des poumons chez le malade. Des graphiques comparés indiquent chez un même sujet l'évolution de l'affection avec une clarté remarquable. Plus de terme équivoque, imprécis ; plus de phrases ; un signe. Plus de danger de traduction inexacte en langue étrangère, la valeur du signe est acquise et reste la même partout. Gain de temps, clarté, précision par conséquent.

Le congrès de Stockholm l'avait compris et en 1905 mit la question à l'étude. Cette question fut l'objet de peu d'attention ct, en Août 1914, nous n'avions connaissance que de deux travaux complets à son sujet. Ces travaux sont de deux Allemands, Pischinger et Trunk, et parurent dans Tuberculosa. Quant à leur valeur, elle nous a paru nulle en raison du peu de clarte des travaux et de la complication des moyens proposés.

Nous ne trouvames de renseignements utiles que dans les notations qui nous furent communiquées par le D' Danneger, de Davos, et nous en avons usé



Le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire s'établit par l'inspection, la percussion, la palpation, l'auscultation. Appuye d'une étude de la fièvre et d'examens radiographiques, ce diagnostic sera parfait.

Ce sont donc les résultats de ces examens que nous devons nous occuper de transcrire.

L'inspection tout d'abord n'utilisera aucune notation. L'aspect extérieur frappe les yeux et n'est pas discutable.

La percussion, elle, renseigne sur le plus ou moins de sonorité pulmonaire. Pour transcrire les résultats qu'elle donne, nous utilisons le crayon rouge de la facon suivante :

Diminution de sonorité : hachuré rouge léger. Matité : teinte rouge unie franche.

Cette couleur permet d'inscrire à l'encre tout

autre signe; c'est pourquoi nous l'avons adoptée, suivant en cela Danneger.

L'auscultation nous renscigne sur le plus ou moins de pureté du bruit respiratoire ct sur les bruits surajoutés.

Nous avons donc à noter :

1º Altérations du bruit respiratoire.

Nous proposons les signes + et — inscrits en dehors du schéma et en regard de la région inté-

En représentant par O cclui des tons qui n'est pas altéré, nous noterons :

- a) Inspiration normale et expiration rude
- : O + b) Inspiration et expiration rudes c) Inspiration diminuée et expiration
- d) Inspiration et expiration diminuées : c) Respiration soufflance :-H--H-

La notation s'incrira en haut en dehors du schéma à droite ou à gauche de la colonne vertébrale pour les sommets, par exemple :

2º Bruits surajoutés.

- Des bruits surajoutés, nous noterons surtout : a) Les râles muqueux à grosses bulles ;
  - b) Les râles muqueux à bulles movennes ;
  - c) Les râles sous-crépitants (les plus importants);
  - d) Les craquements ;
  - c Les frottements.

Ces signes s'inscrivent directement dans le schéma où ils peuvent facilement indiquer la nature et la localisation des phénomènes.

Reste alors la notation des phénomènes constatés par la palpation et un phênomène du même ordre constaté par l'auscultation; résonance thoracique et résonance vocale.

La résonance thoracique et la résonance vocale peuvent être augmentées ou diminuées. Ccs indications seront portées en marge du

schéma soit au niveau de la région intéressée, soit rapportée à celle-ci par une flèche.

Pour ces notations, nous proposons :

Résonance vocale augmentée : R. V. < Résonance vocale diminuée ; R. V. > Résonance thoracique augmentée : R. T. < Résonance thoracique diminuée : R. T. >

Quant aux indications données par la radiologie, nous proposons de les transcrire au crayon bleu en teinte légère ou hachurée de façon à ne pas obscurcir le schéma.

L'expérience acquise par la pratique de ces notations au dispensaire, où de nombreux malades passent régulièrement, nous a montré l'avantage de cette facon de faire.

Chaque phénomène est représenté par un signe différent et qui n'a qu'une valeur. Cette valeur n'est jamais modifiée par l'adjonction de traits ou d'autres signes.

L'oreille du clinicien le renseignera sur les phénomènes passagers et aussi sur certains détails dont la représentation entraînerait trop loin sans rien ajouter au diagnostic.

Bien que l'un de nous soit demeuré en Belgique occupée, nous avons décidé de publier ce modeste résultat de notre expérience, heureux si nous parvenions dejà à orienter les spécialistes de la tuberculose vers le but que nous nous sommes proposé.

#### VARIÉTÉS

La lutte contre les épidémies. Chez nous et en Amérique.

Dans une des dernières séances de l'Académie de Médecine, le Dr Mosny a montré comment il était possible de juguler pour aiusi dire, dans l'œuf, une épi-

C'est de la diphtérie qu'il s'agit, affection dont la contagiosité est, on le sait, marquée, et qui était

#### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6,000 fr. Prix Desportes.

/.... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Digitaline Cristallisée (1) dont « l'action sûre et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE

## DIGITALINE Cristallisee

GRAMULES ROSES au 4/10° do milligr. | Dose d'entretien cardio-tonique; | Traitement préventif de l'Asystojie.

GRANULES BLANOS au 1/4 de milligr. SOLUTION au militème. POULES au 1/10° de milli AMPOULES au 1/4 de millier.

apparue en Octobre dans une école de la Seine à la ite de cas d'angiues blanches. Treize cas de diphtérie avaient été constatés du 9 au 31 Octobre, dont sept dans une même classe. On pratiqua alors des injections préventives de séram antidiphtérique à 88 pour 100 du nombre total des élèves (soit 905 enfants injectés), l'épidémie s'arrêta brusquement, trois cas seulement ayant été constatés dans les deux mois qui suivirent. Naturellement les enfants contaminés avaient été isolés.

Cette manière de procéder est la manière européenne et la nôtre en particulier : aux Etats-Unis, il en est tout autrement, tout s'y fait en grand et sans nul respect des besoins de l'individu, l'intérêt de la collectivité passant bien avant. Je n'en veux, pour exemple, que le fait suivant, qui se rapporte aux mesures prises à l'occasion de la récente épidémie de poliomyélite antérieure aigue, par la municipalité de Bridgeport (Connecticut).

1º Mesures d'isolement. Hospitalisation obligatoire, sauf dans les cas de facile et complet isolement à domicile :

2º Mesures de quarantuine s'étendant à huit semaines pour les malades, et à dix jours pour tous conv qui ont été en contact avec env (la famille du malade est considérée comme contact). Tous les jours un officier du service quarantenaire visite les locaux consignés et surveille les habitants, auxquels il fait exécuter des lavages des cavités de la bouche et du nez avec des solutions antiseptiques. Les maisons à plusieurs logements sont l'objet d'une surveillance particulière, tous les enfants sont soumis à la quarantaine, seuls ceux des membres de la famille qui gagnent leur vie au dehors peuvent sortir après l'expiration du délai preserit. Si les preseriptions de quarantaine ne sont pas observées, un garde est placé à la porte de la maisou pendant tout le temps de la quarantaine;

3º Mesures de désinfection. La maison est désinfectée par fumigation aussitôt après le départ du malade, les rues avoisinantes sont uettoyées avec

les rues contaminées, sont signalées par un écriteau.

d'épidémies qui sont capables de résister.

#### Allmentation des prisonniers et tuberculose.

Pourquoi tant de tuberculeux parmi les prisonniers internés en Allemagne? Cette question étonne à inste titre quand on pense que ceux-lá même qui anjourd'hui se soignent en Suisse ou dans les « lazarets », étaient partis sains et bien portants. Pour y répondre, il faut aller chercher l'explication de cet état de chose dans le régime alimentaire du prisonnier. J'ai, ailleurs, dans une étude plus approfondie, tenté de prouver avec l'appui des chiffres, combieu était fondée cette façon de penser; je venx ici reproduire sculement les principales conclusions de ce travail, qui par elles-mêmes sont déjá particulièrement éloquentes.

En une semaine de sept jours les prisonniers du camp de Holzminden n'ont reçu pour tout apport calorique que 10.447 calories, soit une moyenne journalière de 1.692 calories, avec des chilfres extrêmes qui vont dans la même semaine de 1.131 à 2.058.

Comme on sait d'autre part que la ration journalière d'entretien, est 2,200 calories (repos absolu) et la ration de travail 3.000 (chiffre faible); on voit que le déficit quotidien est pour le prisonnier, au bas mot de 708 calories avec la ration d'entretien, et de 1508 avec la ration de travail. D'ou nécessité absolue pour l'organisme, de faire appel aux réserves de l'économie, dénutrition, et constitution d'un état tuberculeux. Et encore, dans les calculs d'équivalence, j ai admis que dans tous les cas, les quantités portées sur les tableaux officiels, correspondaient aux poids distribués (il n'en était, paraît-il, rien; et que les aliments étaient de bonne qualité, mais là aussi déficit; car les pommes de terre étaient moisies, la viande dite « fraiche » devait préalablement être passée dans une solution étendue de permanganate, etc.; un fait est, entre autres, particulièrement éloquent; à Ilolzminden, en Février 1916, de nombreux porcs sont morts à la suite d'ingestion de farine de manioc destiuée aux prisonniers

lents caloriques et les quautités d'aliments émanent d'une organisation centrale, et sont communs à la grande majorité d'eutre eux.

Seuls fout exceptiou quelques camps pour visiteurs ueutres.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### ANNALES DE MÉDECINE

Sommarke du nº 1 (Janvier- Février 1917).

Mémoires originaux

Marcel Labbé et Georges Canat. - Les bacilles typhiques et paratyphiques dans les selles des typhoïdiques.

L. Reverehon et S. I. de Jong. - L'évolution clinique et la thérapeutique des plaies pénétrantes de poitrine observées à l'avant.

J. A. Sleard et L. Rimbaud. - Plongée de tête par fond iusuffisant. - Fracture de la VIº vertebre cervicale

Ph. Pagniez et Pasteur Vallery-Radot. - Elimiuation chlorurée dans deux cas de béribéri à forme ordómatones

P. Ameuille. - Tuberculose pleurale et tuberculose généralisée des séreuses.

F. Trémollères et L. Caussade. - Etiologie, évolution et pronostic des néphrites aigues de guerre. Revue critique :

Pierre-Louis Marie. - L'intoxication picrique et les ictères picriques.

#### LA REVUE PHILANTHROPIOUE

Sommaire du nº 234 (15 Février 1917).

Mémoires originaux

Dr Gustave Droulneau. - A propos d'un iufanticide

Mme A. Moll-Welss. - L'enseignement de la puériculture

Revue d'ussistance



SYPHILIS # PALIIDISMI

ES (Par plule: Hectine 0.10; Protoiodure Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01).

Une à deux pittiles par jour.

TES (Par 20 gouttes: Hectine 0.05; Hg. 0.01). 20 4 100 gout. par jour.

MPOULES A (Par ampoule: Hectine 0,00: Hg. 0,01). { Une ampoule par MPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,00: Hg. 0,015). } pendant 10 à 15 jû NJECTIONS INDOLORES de l'HECTINE.12. Rue du Chemin-Vert, à Villenauva-la-G.

Le plus Puissant Reconstituant général

Medication areenso-phosphores consustance has been described by the consustance of the co

Exiger surtoutes les boîtes et fiacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Euhanter: Sur. à NALINE, himitilloneure la Garante, prie St.Denis (Suis).

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAÎSS

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE. Phirs, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Tálánh, 682-16

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE ET DE PEPTONE

dođeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique ÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes parjo Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN \_ Etude physo ve et chimique des peptones iodiais et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)

F. BORGEMANS

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

#### Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-Peptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

#### n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un tiquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

#### Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Couttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de promure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

# LA GRANDE MARQUE des Antiseptiques URINAIRES



#### Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

#### **HENRY ROGIER**

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS



= Granulé friable = "Pansement calmant

Le Sel de Hunt réalise l'Alcalin type spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique, Malgré sa surprenante efficacité, il ne contient ni opium, ni codéīne, ni cocaïne, ni substance toxique ou alcaloïdique quelconque : dans les crises douloureuses de l'hyperchlorhydrie, il supprime la douleur en en supprimant la cause même, Pas d'accoutumance : le Sel de Hunt produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses. - On le trouve. dans toutes les Pharmacies, en flacons métalliques scellés.

SEL DE HUNT 16, Rue de Boulainvilliers PARIS

de la Muqueuse stomacale"

Le SEL DE HUNT a rendu et rend de réels services aux

Soldats en campagne

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-à-dire qu'il se délite dans l'eau en donnant une dilution homogène de poudres impalpables. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en assure l'action uniforme (pansement calmani) sur la muqueuse stomacale. Cependant pour des troubles légers de la digestion ne nécessitant que de faibles doses, ou à défaut de liquide sous la main, on peut prendre le Sel de Hunt à sec.

(Voir la 1re lettre ci-dessous).

SEL DE HUNT 16. Rue de Boulainvilliers PARIS

OUR engager mieux MM. les Docteurs, Médecins civils et militaires, à user de l'offre faite par le Laboratoire Alph. Brunot d'envoyer gratuitement du SEL DE HUNT à nos Soldats, M. Brunot n'hésite pas à publier les attestations suivantes, authentiques et spontanées, dont l'une souligne le co é pratique du SEL DE HUNT pris à sec et dont l'autre fait apparaître une curieuse conséquence de l'emploi et des bons effets du SEL DE HUNT :

I Troupes de

Le Sel de Hunt a cet avantage, précieux pour les troupes de 1re ligne, qu'il peut être employé tel quel. Il y a, certes, avantage a l'employer en dilution, mais il arrive generalement qu'on n'a pas, au moment précis ou apparaît la crise gastrique, le liquide nécessaire. Dans ce cas le Sel de Hunt est le sauveur, pris à mên e dans le creux de la main. Il n'est pas jus-1" Ligne qu'à sa saveur qui ne calme l'impression de soit qu'on éprouve à ce moment. J'en parle par expérience. Aussi je vous autorise, sous réserve de la discrétion habituelle quant au nom et aux titres militaires, à faire usage de cette lettre. DOCTEUR X., médecin-major de première classe.

Le Sel de Hunt s'est montré d'une efficacité remarquable. J'en ai fait un grand usage et je dois dire que j'ai évité ainsi, en beaucoup de cas, le débarquement de mes malades. Priver un torpilleur ou un sous-marin, dans les circonstances actuelles d'un « spécialiste » est une éventualité à laquelle on ne se résout que pour un motif grave, Eh bien! j'ai plaisir à vous dire que ben des Gastralgiques ont du au Sel de torpilleurs Hunt de continuer de servir à leur bord sans entrer sous-marins à l'I nfirn rie ou à l'Hôpital. C'est le meilleur éloge que l'on puisse faire de votre préparation et j'ai signalé le fait aux Chefs militaires. DOCTEUR X., des torpilleurs et sous-marins à X.

à bord des

EL DE HU

Précieux pour les Soldats en campagne

à la séance du 21 Janvier 1917; l'émigration européenne aux États-Luis. — Visites de la Société internationale de l' « Association nationale des Orphelins de la guerre » à la permaneure de Paris et au siège

Variétés :

Rapport sur les services d'Assistance. — Conseil supérieur de l'Assistance publique.

Informations. - Echos.

Bulletin, par M. Paul Strauss.

#### UN WATER-CLOSET A SIÈGE BÉGLABLE POUR AMPUTÉS

En ees derniers mois, de nombreux spécialistes se sont employés à réaliser des dispositifs destinés à faciliter la rééducation des mutilés de la guerre en vue de les mettre eu état de reprendre leur aucienne profession ou, tout au moins, d'en acquérir une nouvelle.

nouveile.

Ces efforts n'ont pas été stériles et nos mutilés, à l'heure présente, ont à lear disposition de multiples appareils prothétuques – souvent d'une pariaite ingéniosité — grâce auxquels ils peuveut légitimement avoir la conscieuce qu'ils ne sont plus des infirmes impropres à toute fonction utile.

Jusqu'ici, cependaut, les inventeurs se sont uniquement préoccupés de réaliser des dispositifs permettant l'accomplissement de certaines occupations déterminées.

Mais les nécessités de la vie ne se limitent pas à la seule obligation du travail pour l'existence. Il y a a escore les commodités et les exigences physiologiques courantes qu'ou ne saurait négliger sans inconvéulent.

Et c'est justement ce dont s'est souvenu à fort bon droit M. Rouquette, médecin major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de l'hôpital-dépôt de convalescents Faucher — Bordeaux.

Frappé de la difficulté qu'éprouvent certains mutilés — en particulier les amputés du membre inférieur et les impotents du trone — à utiliser, lorsqu'ils doivent aller à la garde-robe, les cabinets sans siège nécessitunt la positiom accroupie communiement installéd dans les locaux à usage collevif.

M. Rouquette a songé à y remédier A cet effet, il a combiné un système de siège mobile particulièrement simple et pratique. L'installation comporte un bati métallique pouvant s'appliquer ou s'enlever instantamement dans tous les water-closets au moyen de dux croches fixés aux parois de la cabine, drectement au-dessus du trou de chute. Le bâti supporte un siège constitué par deux cylindres — en bois, en tôlé émailée, en faïence, etc. — dout l'axe repose, en avant comme en arrière, sur des crémailères à



Installation de siège réglable du système Rouquette.

crans superposés et disposés en retrait les uns par rapport aux autres, ce qui permet à chaque visiteur de régler instantanément la hauteur du siège et son écartement entre les cylindres et par suite d'adapter exactement l'installation à ses besoins.

Enfin. pour compléter l'aménagement, se trouve disposé de chaque côté un accoudoir pouvant renfermer dans sa concavité un rouleau de papier hygiénique susceptible d'être utilisé comme isolant sur le siège. De la sorte, se trouve garantie la parfaite propreté de l'installation,

Les avantages du nouveau système de watercloset proposé par M. le médecin-major Rouquette sont multiples.

Tout d'abord, il permet de transformer rapidement et à peu de frais toutes les anciennes installations de water-closet dites à la Turque.

Ensuite, il donne toute commodité d'accès pour le nettoyage du local et pour celui du siège lui-même qui, du reste, en raisou même de ses dispositions, ne peut être souillé que très exceptionnellement.

Enfin, il permet de modifier à volonté la hauteur et l'écartement du siège, si bien que la même installation peut servir aux sujets des tailles les plus



Le siège réglable prêt à être accroché.

différentes et cela quelle que soit la gêne pathologique dont ils se trouvent atteints.

L'expérience, au surplus, a dés à présent anactomé les avantages du nouveau siège physiologique. Aussi, est-il fort à souhaiter de voir les installations proposées par M. Rouquette se multiplier rapidement dans tous les locaux où s'imposait jusqu'iel Tusage des cabinets à la Turque. Les mutilés en trouveront bien et les hommes valides eux aussi y trouveront leur avantage.



MASSON ET C'e, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, BOUL, SAINT-GERMAIN, PARIS

Vient de Paraître :

## LA NÉVROSE D'ANGOISSE

CLINIOUE - PATHOGÉNIE - TRAITEMENT

par le D. F. HECKEL

1 volume in-8° de 535 pages. .. ..

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

## PNEUMOR **BRONCHO-PNEUMONIE**

FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES

Adresse télégraphique

# Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Bregets E.VIEL, Ingénieur Electrométallurgiste, Pharmacien, de f. (lasse)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C10

FORMES

4º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour). POSOLOGIE

2º CAPSULES : six à huit par jour.
3º LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode,
mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

## NOUVELLES

La relève des médecins. - M. Narcisse Boulanger, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre que des médecins de réserve se plaignent de ne pas être relevés à leur tour, demandant pourquoi ces médecins restent si longtemps sur le front, ajoutant que certains y sont depuis 1914, a reçu la réponse suivante : « Tous les médecias qui avaient plus de dix-huit mois

de présence aux armées au 1er Décembre dernier viennent d'être relevés. »

Les étudiants médecins aides-majors de 2º classe à titre temporaire. — M. Paul Laffont, député de l'Ariège, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un étudiant en médecine ayant seize inscriptions de doctorat, et nommé pendant sa présence au front, médecin aide-mejor de 2º classe à titre temporaire, peut, après plus d'un an de grade et un an de front, être nommé médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, à titre temporaire, en a reçu une réponse négative.

Nécrologie. - On nous annonce la mort, à Joigny, de M. Louis Bodineau, ancien interne des hôpitaux de Paris

Nous apprenons également le décès, à Lausanne, de

## Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la aouscription au 31 Janvier 1917 s'élève à 637,000 francs.

Souscriptions reques du 16 au 31 Janvier 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions prove-ant des engagements de versements mensuels.) 1.000 francs : L'Œuvre Philanthropique du Vin (par le

Dr A. Hauser), Paris (2º vers.),

300 francs : Dr Graux (Gaston), Contrexéville (2º vers.). 200 francs : Dr Léopold Lévi, Paris. 150 francs : Dr Berger (E.), Coutras (Gironde).

120 francs : D' Desnos, Paris (4º vers.).

100 francs: D<sup>vs</sup> Lapalle (Joseph), Pau. — Maignal, Dakar (5° vers.). — Plessard et Poirrier, Paris et La Poôté (Mayenne). — Tellier, Lyon (2° vers.).

60 francs: Dr Nicolas, Bourail (Nouvelle-Calédonie). 50 francs: Drs Braine, Paris (2° vers.). — Bernard (J.). Paris (4° vers.). — Gadilhac, Cette (5° vers.). — Chenot (Marcel), Paris. — Darget, Orthez (2° vers.). — David, Angouleme (60 vers.). - Deléage, Vichy (70 vers.). - Felle-

tin, Izon (2° vers.). — Guilloux (L.), Gourin-les-Monta-gnes-Noires (Morbihan) (3° vers.). — Jorge Augarde, Buenos-Ayres (versement fait par MM. Baillière et fils, éditeurs). — Lapalle (ll.), Pau (2\* vers.). — Ledoux-Lebard, Paris (abandon d'hoaoraires). — Mauger (Noël), Versailles. - Sirol, Toulouse. - Spéville (de), Paris (30 vers.). - Vignaudon, La Sonterruine (Crense). - Vitrac,

dbourne (3° vers.).
30 francs : Drs Degoix, Paris (4° vers.). — Pellot, Eper-

25 francs : M. Capoté (A.-R.), Paris (par l'intermédiaire de M. le Dr de lu Gall.) (3e vers.). - Dresch, Ax-les-Thermes (Ariège) (3° vers.). - Folie-Desjardins, Maret. -Ladmiral, Corbeil (2º vers.).

20 francs : Dr Bergeuud (J.), Paris « En souvenir de son fils, le D' Marcel Bergeaud, aide-major de 1re classe,

son ills, ie D'ainreet Bergeaud, auce-major de 1- cuscos, thé sous Verdun s (2º vers.). — Coulomb, médecin de la Marine, Croiseur « Latouche-Tréville » 1 re Armée navale. — Dubédat, Houilles (L.-el-G). — Gillounye, Montauban-de-Bretagne (1-et-V.). — Mathey, Ronchamp (Huate-Saône). — Verdenal, Pau. (Huate-Snone). — Verdenal, Pau. 15 francs: Drs Daverède, aide-major, 371° inf. S. P.

to tranes: D' Daverede, aide-major, 371e inf. S. P. 508. — Lamer (de), Perpignan (3e vers.).

10 franes: Anonyme, Miramont (11e vers.).

8 franes: Aubery, Paray-le-Monial.

5 franes: D' Lère, médecin-major, 42e inf. S. P. 43. —

Marichal, Thoissey (Ain) (3° vers.). — Anonyme, Tunis.

## Engagements de versements mensuels reçus du 16 au 31 Janvier 1917.

M. le Dr Retaillenu (Maine-et-Loire), 5.

Prière d'adresser les sonscriptions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIIIº).

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tubleau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier : M. Dufestel (Louis), médecin-major de 1re classe, médecin-chef de l'hôpital temporaire nº 1 à Chûlons, 6º région.

 M. Glaive (Albert), médecin-major de 2º classe, chef du Service médical du détachement de Neuville-sur-Seine, 20e région.

— M. Pillon (Lucien), médecin-major de 1ºº classe à l'hòpital complémentuire Saint-Charles à Toul, 20º région

 M. Legras (Mnrie), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, chirurgien à l'bôpital Saint-Maurice d'Epinnl, 21° région. M. Moachotte (Joseph), médecin-major de 2º classe

à l'hôpital complémentaire nº 6, à Troyes, 20c région.

— M. Cohendy (Michel), médecin-major de 2º classe. adjoint au directeur du Service de Santé de la région du Nord.

 M. Lacapère (Georges), médecin-major de 2º classe, chef du dispensaire de prophylaxie à Fez-Maroc. — M. Castaigne (Emmanuel), médecin-major de 2º classe, adjoint technique à la direction de Service de Santé de

 M. Moinson (Louis), médecin aide-major de 1ºº clusse mission près l'armée britannique.

M. Dide (Maurice), médecin-major de 2\* classe au centre neurologique de la 8° région.

- M. Trémolières (Fernand), médecin-major de 2º classe, chel de section médicale, 7º région M. Gernez (Léon), médecin-major de 2º classe, chef

de secteur chirurgical, 3º région. M. Fabregat (Auguste), médecin aide-major de 1° classe à l'hôpital complémentaire n° 1 à Foix, 17° ré-

- M. Lambert (Louis), médecin aide major de 2º classe J. Lampert (Louis), medecin aide major de 2º classe il lidojtal complémentaire nº 5 à Lyon, 14º région.
 M. Fargeot (Louis), médecin aide-major de 1º classe à la gare de répartition de Limoges, 12º région.
 M. Voitariez (Jules), médecin-major de 1º classe au

— si. Joituries (vaies), moercin-major de : "casseau sevice de la place de Berck. Région du Nord.

— M. Belous (Charles), médecin-major de 2º classe, médecin-major hojital mitte de Bourg, "o région.

— M. Robin-Masse (Louis), médecin-major de 2º classe, hojital mittelire de Bourgs, "8 région.

— M. Guibraud (Antoine). médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de la place de Poitigrs, 9<sup>e</sup> région. — M. Monod (Emile), médecin-major de 1º classe médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 53 à Tonrs,

9º région — M. Terrien (Adrien), médecin-major de 1<sup>se</sup> classe, chef du centre ophitalmologique de la 9º région. — M. Robert (Georges), médecin-major de 1<sup>se</sup> classe, médecin-chef de la place de Châteauroux, 9º région.

M. Sainton (Marie), médecin-major de 2º classe, médecin-chef du secteur médical de Cherbonrg, 10º ré-



de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

AOLAXINE

— M. Lamarque (Henri), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecia-chef de la place de Granville, 10<sup>e</sup> région.

- M. Mével (Paul), médecin-major de 2° classe, chef de service au 51° rég. d'iofanterie (dépôt), 11° régioa.

- M. Auvray (Louis), médecin-major de 1° classe,

chef de secteur chirurgical, 11° régioa.

— M. Saint-Hilaire (Marie), médecin-major de 2° classe, chef du service médical du centre de Roumagières. 11° ré-

gion.

— M. Pissavy (Alexis), médecia-major de 2º classe, médecio-chef de l'hôpital complémentaire nº 78, à Clcr-

mont-Ferrand, 13° région.

— M. Porte (Antoine), médecin-major de l'e classe, médecin-chef de l'hônital complémentaire ne lo à Classe.

médecia chef de l'hópital complémentaire nº 10, à Clermont-Ferrand, 13º région.

— M. Levrat (Albrice), médecin-major de 1º classe, médecia-chef du centre hospitalier de Bourgoia, 14º ré-

gion.

— M. Guiart (Pierre), médecia-mejor de 1<sup>re</sup> classe à la direction du Service de Saaté de la 14<sup>e</sup> région.

— M. Carpanetti (Léon), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de la place de Montélimur, 14º régioa.

— M. Maturié (Marie), médecin-major de 1r classe, médecin-chef de la place de Geanes, 15° régioo.

— M. Poizat (Albert), médecin-major de l'' classe он Service de Santé de la 15° région. — M. Arié (Yakim), médecin aide-major de 1°° clusse

Marie (Tarini), meucun ande-major de l'e classe à l'hôpital complémentaire n° 227 à Marseille, 15¢ région.
 M. Leblanc (Georges). médecia-major de 2° classe, chirurgien de la ploce de Menton.

M. Bompoire (Goston), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe
 à la Commission d'expertises médico-légales, 16<sup>e</sup> région.
 M. Albespy (Aatoiae), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, médecin-chef de la place de Cette, 16<sup>e</sup> région.

— M. Bibeat (Victor), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 6 de Saint-Gaudeas, 17º région.

TOUX - ASTHME - EMPHYSÉME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## RENSFIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Clientèle médicale à céder, banlieue immédiate, cause santé, pas de frais. Condit. très avantag. et facilités. — Ecrire P. M., nº 1412.

Poste d'interne en méd. vacant à l'asilc public d'aliénés de Braqueville, près Toulouse. Adresser demande au directeur-médecin-chef.

Bonne situation est offerte à médecin français ayant exercé. Cinq heures de travail de bureau par jour. — Ecrire P. M., nº 1418,

AMGILA Attouchments soignaux et prolongés avec GLD par compléte par graparismes néolés. GRIPPE la présence d'accidents pharyagés controlles de la compléte d

ÉMULSION Créosotés TUBERCULOSES

de 3 à 6 cuill MARCHAIS Bronchites, à café. MARCHAIS Grippos, Catarrhos. Calme la TOUX, reiève l'APPÉTIT « CICATRISE in iésions.

Bien tolerée. — Parraitement absorbée

AFFETIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES
Maladias at Hygiene de la Boucha at des DentsTABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A lease of Oxygene Neissunt, Membel indisensent dose, Coonstovaine, Brayane de Sonde en d'Extente, con nux d'un noût nerpoide. Soure et la 15.5, PARMOSTES, ANDERS, ANDES, EMPNYSEME, DE 15.5, PARMOSTES, CONTROL Edions gratis, Liberature des Freduit Scientes, 10, r. Frommontin, Paris.

OUATAPLASME du D' LANGLEBERT

"blègmesies, Boséme, Appendicites, Phièbites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. Ponés

Paris - L. Misstheux imprimeur i rue Cassette

# [RIDIGESTINE Granulee DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Constitution, State of the Local de la catalytical parts



et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUN, 18. Avenue Hoche - PARIS

## Traitement ar le

Rhodium B Colloidal électrique AMPOULES de 5 cm

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

## Le meilleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au heurre de cacae, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soulré, S. Sublimé. S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'hulle de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

## HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloitas; elle est tres sien supportée, même pendant iét.

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

A OUFRE COLLOFDAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTÉRATURE et ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Paris

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

# COMPRIMÉS

SOMMEIL

# et INOFFENSIFoarla MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** Diplômed Honneur LYON 1914

# COOPTINCHE

Traitement EFFICACE

2 à 5 cui .... 'es à café, dessert on soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - 6, Boo Abel PARIS

## VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE (Paraffine liquide)

## LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABI. UELLE; dans les maiadles algués (flèvre typhoïde); chez les operes du venire; dans l'appendicite chronique; dans l'enterite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de so procurer la matière promière et les accessoires, ous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

Tous les Pharmaciens ont de la VANGLAXINE ou pouvont se la procuror chez lot commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

Maison de Santé et de Convalescence

L'HAY-LES-ROSES DE

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

## INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT ESHABITHLON BRATUIT

HH. les Médesins gul en font la demand SOCIETE PRANÇAISE DU LYSOL



MASSON et Gie, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hepatique, Pancréatique, Testiculaire, Néphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire.

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE DE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS

\*\*



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage

Polissage



ge S



Garnissage



Laboratoire d'es



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 45 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION --MASSON ET C'\*, ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'ilôtol-Diou.

E. BONNAIRE Professour agrege. coucheur et Professour en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine
Professour de clinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Bouricaut,
Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathelegie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Diou,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine,
bre de l'Académie de médeci

medecine.

F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de réduction sont ouverte

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portès à 24 ou 32 pages.

## SOMMAIRE

Articles originaux :

Dr Noel Hallé. — Les conditions de curabilité de la tuberculose rénale chronique, p. 177.

 Vincent. — Nouvelles remarques sur la prophylaxie de l'infection des plaies de guerre et spécialement de la gangrène gazeuse, p. 180.

Dr P. Govaerts. — Quelques enscignements cliniques fournis par l'examen du sang après les blessures, p. 180.

Sociétés de Paris :

Société de Pathologie comparée, p. 182. Société de Biologie, p. 182. Société de Moiolaie des Hôpitaux, p. 183. Académie des Sciences, p. 183. Académie de Médecine, p. 183. Amalyses, p. 184.

Chroniques et Nouvelles : F. HELME. -- Petit Bulletin.

Nouvelles. Renseignements et Communiqués.

ANTISEPTIQUE — DÉSINFECTANT

LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

EXTRAITS TOTAUX CHOAY

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC.
PÍIUles — Cachets — Comprimés — Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS TÉLÉPHONE : Fleurus 18-07.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° Annér. - N° 18, 29 Mars 1917.

## PETIT BULLETIN

 Encore quelques réflexions sur le devoir et le rôle du médecin dans les temps actuels. —
 Il. A propos de la loi Mourier. — III. Un nouveau don à la Caisse d'Assistance médicate de guerre.

A. M. le Dr P. II.

On a beau être préparé à tout, l'énormité du fiaisant un bond à travers les siècles, passail brusquement de la Féodalité à la République, et tentait de modeler à la moderne les forces jusque-la éparses de son mystérieux Empire. Aujourd hui, est la Russie qui, à son tour, fait le saut. Franchissant tout l'espace qui séparse de la République une monarchie absolue, à la mode Louis-Quatorzième, avec ses favoris, ses intrigues de cour, elle se lance dans le grand inconnu d'une Démocratie dont un lu peut prévoir ni la forme, ille audadeiuses innovations. Mais de quoi demain sera-t-il fait?

Dans ees conditions, je comprends que mes discours sur notre agglutination médicale vous apparaissent un peu menus et falots. A quoi bon s'occuper d'intérêts corporatifs, quand notre vieille terre tremble de toutes parts i Mais, au contraire, c'est dès cette heure même, me semble-t-il, qu'il fant tourner les yeax vers l'avenir.

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

DIGITALINE oristallisée

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire, Foie.

LaBoratoires POURNIER Frères, 26, B. de l'Hôpitel Paus

Lorsque je vous parle de la Caisse d'Assistance médicale de guorre, ce n'est pas seulement parce que ette œuvre doit retenir toute notre attention bienfaisante. Si je devais borner mes supplieations au striet intérêt matériel, je vous disais ce que font les ouvriers, qui chaque jour prélevant sur leur salaire une petite part, envoient à leurs camarades du front ou prisonniers, des voitures chargées de denrées. Je vous montrerais aussi ces cordonniers de Northampton qui, installés présentement à Calais, besognent pour 40 sous par jour, alors que leur salaire était, avant la par jour, alors que leur salaire était, avant la

Donc, je laisse systématiquement ces exemples de solidarité et de sacrifice des humbles à la chose publique, et si j'attache tant d'importance à l'effort professionnel en faveur des médecins visités par le malheur, c'est parce que j'y vois les bases du grand édifice que nous devons, d'es à présent, d'eyer en vuedes sévires lendemains.

guerre, d'au moins 10 shillings.

\*\*

Pour défendre nos intérêts matériels, nous avons déjà le syndicalisme, reviviscence prévue du système corporatif de l'ancienne France. Mais l'intérêt matériel n'est pas tout; il faut, pour unir les hommes cultivés que nous sommes, qui ont une âme et qui savent se pencher sur la douleur humaine, un autre ciment, idéaliste, celui-

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX

POUR USAge externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

PULMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES
VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

FALYL

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 808 et néo-808 (914)

DOSES FRACTION NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour uns curs)-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour ens curs).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne (Soine).

là, et de qualité supérieure. Or en est-il de meilleur que celui qui nous fera communier les uns et les autres dans l'amour des praticiens qui souffrent et se désespèrent? D'un côté, la Maison du médecin, - M. M. - de l'autre, la Caisse d'Assistance médicale de guerre — C. A. M. G. pour employer les abréviations d'usage, voilà le fortin solidement bétonné sur lequel nous devons appuyer notre concentration de demain. Joignez-y la refonte complète de l'enseignement médical, et qui devra porter non seulement sur la technique de notre art, mais encore sur toute la formation pré-médicale de l'étudiant. C'est parce que l'instruction et l'éducation du collégien sont insuffisantes, de par leurs méthodes surannées, que l'apprenti médecin arrive au degré supérieur sans esprit critique, sans appétit intellectuel. Ouand il s'est bourré la cervelle dix années durant avec des extraits de manuels, indigestes, sans saveur, comment voulez-vous qu'il ne contitinue pas à prendre la paille des mots pour le grain des choses?

Ainsi, voilà une première assise, et nous u'arriverons à l'établir qu'autant que nous serongroupés sur le terrain de la solidarité et de la bienfaisance professionnelles, seul capable de nous réunir tous, sans distinction d'opinions, de titres et d'origines



<sup>6</sup> Mais ce n'est pas tout. A côté du médecin, il y a l'homme. Si notre esprit eit été plus en éveil, si nous avions mieux étudie l'évolution du monde par rapport à l'avenir de notre pays, croyez-vous que nous n'aurions pas, parui nos contemporains, une situation meilleure? Qui oserait soutenir que nous n'en sommes pas dignes.

Le médecin ne représente t-il pas, aux yeux de l'ennemi, ce qu'il y a de plus précieux dans une société? Lorsque l'Allemand quitte une région pour sobéir au plan génial d'Hindenburg », qui cuimėne-t-il en otages 2 Le maire, le curé, le médecia, invariablement. D'ailleurs, — cei dit sans mépriser personne, — le médecia n'est-il pas précisément le citoyen dont les services ne connaissent pas la limite d'age? L'autre jour, sur un front qui va peut-être s'illuminer d'éclairs, n'ai-je pas rencontre un conférer de 62 ans, médecin d'un régiment de choc, et qui ent pu être le grandpapa de ses petits auxis; il les traite comme ses enfants et ils le chérissent comme un père? Tous es pupilles ont la croix de guerre; il a, lui, trois palmes et il est officier de la Légion d'Honneur, encore qu'officier subalterne. Si je devais citer tous les cas de ce genre, la place qui m'est généreusement réservée ici n'y suffirait pas.

En résumé, par le dévouement, par les services rendus, nous sommes de la race des matires, et dès lors il ne dépend que de nous d'exercer pour le plus grand bien du pays le magistère qui nous revient de droit. Comment y réussissons-nous si médiocrement? D'abord, parce que nous vivons trop désunis; et vous comprenez maintenant pourquoi je m'efforce, par le concours de chaeun à neuvres de guerre, de donner le change à cet individualisme qu'exaspère encore notre profession, la plus servite qui soit, la plus personnelle, et cela même pour assurer la tranquillité morale de nos malades.

Mais il faut aussi que nous soyons plus instruits des choses de ce monde. Si nous n'avions pas vécu dans l'admiration béate de l'Allemagne, de la Science allemande, des laboratoires allemands, croyez-vous que nous n'aurions pas eu plus de conflance dans l'avenir de la guerre et que, par suite, nous n'aurions pas fait plus de bien autour de nous?

On parle tout le temps de nos fautes. Et celles de nos ennemis, donc !

Censuré.

## Gensuré.

Et, sans parler de la Belgique, de la guerre' sous-marine, des « chiffons de papier », des fautes de ce genre, il y en a des quantités à leur actif! C'est comme leur Mittel-Europa, enfouie, de leur propre aveu, dans le grand tombeau des ambitions mortes. Dieu sait ce qu'il a dù leur en conter, de porter en terre ce rève colossal des pangermanistes excités! La plaie doit être d'autant plus saignante et douloureuse, que déjà un autre plan d'impérialisme se dresse sur les ruines d'hier. A côté de la tentative avortée de « provincialisme européen », - c'est ainsi que M. Stead, dédaigneux, désigne maintenant la Mittel-Europa, voici que s'échasaude le groupement de tous les peuples loyaux de la planète, qui s'armèrent et combattirent pour le droit : l'Australie, l'Inde, le Canada, l'Afrique, la Chine, les Anglo-Saxons d'Amérique, le Japon, la Russie enfin, à jamais libérée, espérous-le, du joug allemand.

Et nous, les Français, qui, des champs de la Marne et de l'Yser jusqu'aux rives de Macédoine, aurons permis à ces grands destins de s'accomplir, quel sera notre rôle, quelle place nous réservera-t-on?...

Hé' me direx-rous, en quoi l'humble existence d'un praticien peut-elle être liée à ces formidables bouleversements qui secouent la planète pour en renouvelor demain la face? Quelle que soit la forme de la société future, n'y aura-t-il pas toujours des malades, et par conséquent du travail pour les médecins? Oui, sans doute; unais si, au lieu de rester libres, comme nous l'avons été jusqu'à cette heure, nous tombons demain au rôle de fonctionnaires, de par l'organisation sociale nouvelle, ne regretterons-nous pas d'avoir véu désunis dans l'imprévoyance et sans préparer





notre adaptation aux exigences des temps futurs? D'un autre côté, pensez-vous que la diminution de la prospérité nationale ne porterait pas atteinte à l'exercice de notre art? Oui, ne sommes-

nous pas intéressés antant que quiconque à ce que la France soit payée de son sang et de ses sacrifices 2

Conclusion : Nous devons, des à présent, manifester notre vitalité professionnelle en continuant à bien servir la Patrie, c'est entendu, et nul ne s'en fait faute, mais nous devons aussi nous acharner à aider de toutes nos forces ceux des nôtres qui sont malheureux. Enfin, notre grand devoir est de nous élever au-dessus des personnalités, au-dessus du train-train individualiste, pour voir les questions de haut.

Et c'est là que je terminerai ee sermon de carême, un peu austère, je l'avoue, mais bien de circonstance à la veille de la eélébration des Pâques glorieuses où nous convient déjà nos grands frères héroïques, les Poilus de France!

M. le professeur Blanchard veut bien, à propos de la loi Mourier, me communiquer la note suivante que je me fais un devoir d'insérer ; puisset elle servir à réparer l'injustice involontaire de la loi nouvelle et qui risquerait d'être très dommageable à nos blessés et à nos malades.

« La loi Mourier, écrit M. le professeur Blanchard, établit ce principe, que les officiers et soldats présentant des compétences particulières doivent rester là où ils sont utiles, tous les autres étant versés dans les troupes combattantes. Notamment, tout étudiant en médecinc, pourvu de deux inscriptions au moins, est maintenu ou versé dans les formations sanitaires.

« Rien de plus juste. On ne peut qu'applaudir sans réserve à une telle décision.

« Toutefois, agissant comme mandataire d'un groupe important de médecins et de pères de

famille, je prends la liberté d'attirer la bienveillante attention de MM. les Sénateurs sur les observations ci-après :

« Prenons un exemple :

Voici un joune homme qui se destino aux études médicales. Sorti du P. C. N. avec son diplôme, le 30 Juillet 1914, il est mobilisé le 2 Août. Depuis lors, il a été tour à tour brancardicr (8 mois), attaché a un laboratoire de bactériologie d'armée (10 mois), attaché comme infirmier à une ambulance chirurgicale automobile (14 mois). Les circonstances ne lui ont pas permis de prendre des inscriptions de médecine, mais depuis trente deux mois, îl n'a cessé d'appartenir à des formations médico-chirurgicales ou sanitaires; il a acquis ainsi des connaissances techniques très étendues : il rend les plus grands services et a toute la confiance de ses chefs, qui le eonsidèrent comme indispensable,

« Et pourtant, la loi Mourier enlève ce jeune homme à sa fonction actuelle et l'envoie parmi les troupes combattantes.

« Avec quelques variantes, cet exemple se répète des centaines de fois : le nombre est grand des jeunes soldats pourvus du P. C. N., qui vont devoir quitter les formations sanitaires après y être restés affectés 15 mois, 25 mois, 32 mois, à la grande satisfaction de leurs chefs. Ceux-ci s'inquiètent vivement car leurs scrvices vont être totalement désorganisés, au grand détriment des malades et blessés, désormais livrés à des mains inexpérimentées.

" Un tel stage dans les hôpitaux et ambulances de diverses catégories, vu l'activité de ces formations, équivaut et bien au delà au stage hospitalier accompli dans les cliniques par les étudiants en médecine en cours régulier d'étude. Les titulaires du P. C. N. affectés aux hópitaux et ambulances militaires depuis plusieurs mois sont done, peuton dire, exceptionnellement instruits et ntiles; il est juste, à tous points de vuc, de les y maintenir.

« Les étudiants en médecine pour vus de deux inscriptions sont bien loin d'offrir les mêmes garanties, encore que la loi Mourier les verse d'office, très justement, dans les formations sanitaires.

La première inscription de médecine se prend en Novembre (décret du 21 Juillet 1897). La deuxième se prend des les premiers jours de Janvier. Il s'ensuit que le titulaire de deux inscriptions peut n'avoir passé à la Faculté ou Ecole de Médecine que le seul mois de Décembre. Et encore ce mois, déduction faite des dimanches et des congés de la Noël, se réduit-il à 18 jours de travail effectif

« Ainsi, un étudiant de 18 jours est d'emblée affecté aux formations sanitaires, alors qu'un infirmier pourvu du P. C. N., mais que la mobilisation a empêché de prendre des inscriptions, est expulsé de ces mêmes formations, même s'il y fonctionne depuis 15, 25 et 32 mois! Il suffit de rapprocher ces chiffres pour que la religion de MM, les Sénateurs soit éclairée.

« Les titutaires du diplôme du P. C. N., futurs médecins tout comme les étudiants pourvus de deux inscriptions et au dela, doivent être assimilés à ceux-ci, non sculement à cause de leur affectation actuelle dans les formations sanitaires, mais aussi parce qu'il est très important d'assurer le recrutement médical, un très grand nombre de médecins de l'active ou de complément ayant succombé au cours de cette guerre. »

Professeur R. BLANGHARD, Membre de l'Académie de Médecine.

Au moment précis où j'allais clore ce Bulletin, j'ai reçu d'un anonyme, discret autant que généreux, un beau billet de mille francs pour la Caisse d'Assistance médicale de guerre, accompagné des lignes suivantes, auxquelles je retranche seulement ce qui m'est personnel :

(Voir la suite, p. 190.)

# 

Toux spasmodique

**C**oqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

Littérature et échantillons : FALCOZ & Ch.

## COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

colloidal |

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÎDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c. c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 40 c.c. - NÉOPLASMES, TUBERCULOSE. Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1469

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine LIQUIDE

## E 530) W. W.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or .

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr .- Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillous et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambula

# SE GALBRI

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode svoc la Pepione DÉCOUVERTE EN 1889 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme,

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin. Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulten

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rus C. SPRAMPI, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Méc ine de Paris 1900.

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLEO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique. c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

NUCLEATOL INJECTABLE

(Nucleopusopasse se source chimiquement pur)

A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en

24 heures et jugule les fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoide,
scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale,
le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodique Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

## NUCLÉARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le *Ruciéadoi injectable*.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthyls

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

grammes de metrytarsmae disouque. Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

Complètement indolore

Methylarsin

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.
(3 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES Moo ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Extrait sec de Mali ABSOLUMENT PUR Préparé à froid, dans le vide à l'abri de l'air. Aliment-ferment renfermant la totalité de la diastase et des matières solubles de l'orge germée Indications Thérapeutiques : DYSPEPSIES, ENTÉRITES ALIMENTATION INTENSIVE DES TUBERCULEUX ET DES CONVALESCENTS, SEVRAGE DES NOURRISSONS MODE D'EMPLOI: Seul; en solution dans lous les liquides; associé aux farines; donne des bouillies et des purées très facilement digéres et bien assimilées. 6, Rue Guyot, PARIS. - Tiliphone : 513-8

ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

6. Rue Guvot.

**ECHANTILLONS ET LITTERATURE :** LABORATOIRES CIBA

1, place Morand

LYON

LES FONCTIONS INTESTIN CIBA . FR) AMPOULES COMPRIMES AGIT SUR LA FIBRE MUSCULAIRE sans offet excudatif ou hypersécrétoire

AFGIII ARISH

ACTION DOUGE BANS COLIGIES

N'ENTRAINANT PAS L'ACCOUTUMANCE

**ECHANTILLONS ET LITTERATURE:** 

LABORATOIRES CIBA

1, place Morand

LYON

ACTIVE LES ECHANGES NUTRITIE L'HEMATOPOLESE



CACHETS

APÉRITIP PUISSANT

GELULES

PRODUIT PHOSPHO-ORGANIQUE NATURES EXTRAIT DES GRANES VÉGÉTALES CONTIENT 22 On DE PHOSPHORE ASSIMEARER



« Lecteur assidu de votre Petit Bulletin, convaince de la probité scrupuleuse des membres de la Commission de contrôle et de répartition des secours, dont vous donnez les nous, je me décide à faire un nouveau versement à la Caisse d'Assistance médicale de guerre, Comme e'est votre article qui a provoqué ce versement, je vous remets ci-joint un billet, que vous voudrez bien déposer sous la rubrique Anonyme..., etc., etc. ».

Merci, mon eher Mattre anonyme. Mais je vous al reconnu tout de suite, et à votre belle façon de donner, et à votre écriture. Car, récidiviste imprudente autant que généreuse, votre main gauche a oublié les lignes que me traçait naguere votre main droite à l'occasion d'un autre don; leur empreinte était restée dans mon cœur. Toutefois, rassurez-vous; il est des secrets doux à garder et je ne vous trahirai pas. Permettezmoi simplement de vous adresser, à vous et à la meilleure des compagnes, qui doit avoir sa part en tout eeci, j'en suis sûr, l'hommage de notre très profonde et très affectueuse recon-F. HELME. naissance.

## NOUVELLES

Les engagés spéciaux docteurs en médecine. M. Henry Simon, député du Tarn, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les docteurs en médecine qui ont contracté des engagements spécioux ou moment où ils étaient dégagés de toute obligation milituire en raison d'une exemption ou d'une réforme ancienne, doivent être nommés aides-majors de 2º classe à titre temporaire ou conserver simplement et sans grade la foaction pour laquelle l'engagement spécial a été contracté par eux, a recu la réponse suivonte :

« Aux termes de la réglementation actuelle, les engages

spéciaux, docteurs en médecine, sont nommés médecins

Les médecins aides-majors de réserve et de territoriale. - M. le commandant Josse, dépt demandé à M. le ministre de la Guerre pourquoi le décret du 3 Novembre 1916, qui anuale la mention « pour la durée de la guerre » dans les décrets de nomina grades de médecins ou pharmaciens aides majors de 2º classe de réserve ou de l'armée territoriale portant les dates des 18 Août 1914, 23 Août 1914, 25 Août 1914, etc los dates des 18 Août 1914, 23 Août 1914, 25, Août 1914, etc., décret confirmé par celui du 16 Novembre 1916, qui dit que ces officiers sont à titre définitif depuis le jour de leur nomination, n'a pas eu pour suite la nomination de ces officiers au grade supérieur au bout de deux ans de grade et pourquoi ils sont encore, au bout de vingt-neuf mois médecins ou pharmaciens aides-majors de 2º classe, que la note du grand quartier général du 22 Octobre 1916, nº 19748, dit que les sous-lieuteaants ou assimiles passent automatiquement au grade supérieur au bout de deux ans d'ancienneté, a reçu la réponse sui-

" l'n grand nombre de ces médecins ont été promus par décrets des 13 Janvier et 12 Février 1917.

« Les intéressés qui ne l'ont pas été recevront satisfac-tion prochainement, avec rétroactivité. »

L'affectation des médecins. - M. Milliaux, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre de faire connaître s'il existe une règle ou des instructions concernunt les affectations des médecins dans la zone des armées et aux termes desquelles les uns sont affeciés à un service régimentaire, les antres aux formations sanitaires, a reçu la réponse suivante :

Dans la mesure compatible avec les nécessités militnires, il est tenu compte de l'age dans la répartition du personnel médical aux armées.

Les médecins auxiliaires dans les régiments. M. Benry Fougère, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un médecin auxiliaire du service auxiliaire, docteur en médecine, qui remplit dans un régiment les fonctions de chef de service, a droit au traitement qu'il recevrait s'il était affecté comme médecin traitant dans un hôpital, en a reçu réponse négative.

Distinctions honorifiques. - MEDAILLE D'HONNEUR. - Médaille d'argent. - M. Cullerre, interne à l'Asile départemental d'aliènés de Bennes.

## **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveuses AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS-

Anoliaca Mendemata sogneux et prolongée avec ANGIACA NEOL pur compléter par gerparismes néolée. GIIPPE La présence d'accidents pharyagée compensation de désinfection quotidenne avec des geografismes néolée : 2 auditérées à potage de NEOL na pincée de bicarbonate ou un pen d'eau de Vals, vichy, etc., Ches les nifinats pellvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygétale.

## RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prend. dane sa villa, bord de la mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collége proximité. — Ecrire P. M., nº 1421.

On demande petite auto, 2 pl., bon état. Hérault ou départ. limitrophes. — Ecrire P. M., nº 1420. Docteur, 10 aus, très juitlé à anesth., aide opérat.

ascett, lo aus, tres initie a anestin, are operations, pansements, plâtre, ponet, lomb., inj. intravein., etc., cherche confrère, Paris, l'utilis, comme assistant, à la fin des hostilltée. Sera libre de son temps. Référ. sér. - Ecrire P. M., nº 1581

Médecin libre désire remplacement, Paris ou ban-lieue immédiate. — Ecrire P. M., nº 1582.

EMULSION Phospho- TUBERCULOSES dosa 6 cutll MARCHAIS

Bronahites, Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, relève l'A PPÉTIT et CICATRISE les lésions. Bien toldree. - Partaitement als

OUATAPLASME du D' LANGLEBERT itos, blibbites, Frysipèles Brûlures

Le Gérant : O. Ponén.

Paris. - L. MARSTHRUX INCRIMOUR. 1, rue l'assette

# ECHANTILLONS ET NOTICES SUR DEMANDE

découverte en 1908 par H. DUBOIS Supprimant tout fodisme et agissant mieux que les iodures

COMPOSITION: 6 centigram, d'iode métallique par 20 gouttes. Effet thé:apeutique d'un gramme d'iodure de petassium

5 à 20 gouttes pour Enfants. 10 à 50 gouttes pour Adultes,

**INDICATIONS:** Remplace l'iode et les lodures dans tous leurs emplois internes.

en une ou deux fois par jour.

H. DUBOIS, 7. RUE JADIN PARIS

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Bao Abel, PARIS



sont toulours à la disposition du . CORPS MÉDICAL

L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

> IPÉCA INJECTABLE

## total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmacoutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Granules 4. Catillon

## Granules de Catillon 10,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIOUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE
ANYSTRIE, DYSPREE, DPPRESSINN, GEMMS, Alfedian MITRALES, Carlopables des EFANTS et VIELLARDS, de.
Strophantus con inertes, het eintures sont infidôles, ette 3.18 Speartus (ATLLUM, States redestinus et 18.18). Senderard States de Sta

Tablettes de Catillon DO-THYROÏDI

Ogr. 25 corps tayroide

Titre, sterilise, bien tolere, actif et agr 1 à 2 contre Myzaedème. 2 à 8 contre Chosité, Coître, Herpètism FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul\* St-Martin.

Glycérophosphate

identique

à celui de l'organisme

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes de la la Faiblesse l'Epuisement

ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)



# Laboratoire FREYSSING

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Bouley, Bonne-Nouvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIG. ER à 15 divisions; 0 gr 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et a 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Médication Alcaline Pratique

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

## EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution ; 0.33 centigr. Sel Vichy-État

fle Flacon de 100 Sà 5 Comprimés pour un verre toutes pharmacies 12 à 15 Comprimés pour un litre

Échantillons au Corps médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS





TE DÉPOSÉE

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 3'50

IODURE de POTASSIUM , (0 gr 25)

IODURE de POTASSIUM, a (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM. .... (Ogr 25)

ANTIASTHMATIQUES (E1=0 gr. 20)

C TEL L DEBECK

Extrait complet des Clandes pensiques

Tolérance Parfaite

MAXIMUM D'EFFICACITÉ

# ODURES FUMOUZE

en GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutine-résineu: Insolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grê

PRESCRINE: GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg. FLACON : 3'50

PROTOIODURE Hg. . . . . . . . . (0 gr. 05)
PROTOIODURE Hg. Thibatque, (0.05-0 005)
BIIODURE Hg . . . . . . . . (0 01)

BIIODURE-IODURÉ | Iodure KI.. (0.25)



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Aleliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques.

Peru — L. Makerener, luprin-vur. 1, rue Casselle .

T.A

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO) ABONNEMENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris et Départements. . Union postale..... Les abonnements partent commencement de chaque mois F. DE LAPERSONNE Professeur nique ephtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

> E. BONNAIRE Professeur agrégé, eur ou Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

L. LANDOUZY Doyen de la Faculté de médecine, Prefesseur de clinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Mêdecin de l'hôpital Boucicaut, Membro de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Medecin de l'hôpital Saint-Antoine Membro de l'Académie de méde

H. ROGER
Professour de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hètel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE clin, gyaccologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

## SOMMAIRE

40 fr.

Articles originaux :
A. Chauffard, Mile Le Conte et M. Dorie, — La déshydratation du sang et des organes dans le coms

diabétique, p. 185. E. Leclainche et H. Vallée, — Le traitement sérique spécifique des plaies et des infections consécutives, p. 187

S. Costa et J. Troisier. — La méningite dans la spirochétose ictéro-hémorragique, p. 189. Mouvement médical :

Léon Biner. - L'action de l'adrénaline sur l'appareil cardio-vasculaire, p. 191.

Sociétés militaires : Societes mintaires : Réunion médicale de la IV<sup>e</sup> armée, p. 192. Réunion médico-chirurgicale de la VIII<sup>e</sup> armée,

p. 193 Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 195. Société médicale des Hôpitaux, p. 197. Académie des Sciences, p. 197.

Analyses, p. 198. Technique de laboratoire :

R. B. — La réaction de Mac Donagh dans la syphilis, p. 200

Chronique: JEANSELME. - De la protection de l'enfant chez les Romains.

Variétés :

BOLOT. - Construction de quelques appareils SOMMAIRES DES REVUES. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS. - HÔPITAUX ET HOSPICES. NORVELLES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

# EOSALVOSE PURE

Digitallque Strophantique

Phéobromine francaise chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et Q gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

## Spartéinée Phosphatée Cafélnée

## Sirop DERBECQ à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

ÉTUDES MÉDICO-HISTORIQUES

## DE LA PROTECTION DE L'ENFANT CHEZ LES ROMAINS

Depuis la fondation de Rome jusqu'à la mort de Justinien s'écoule une période de treize cents ans. Au cours d'une si longue évolution historique, les lois qui régissaient le statut de l'enfant se sont nécessairement modifiées pour se mettre en harmonie avec les mœurs et les eroyanees.

Sous les rois, et même sous le régime de la loi des XII Tables, le pater/amilias exerce un pouvoir despotique et sans contrôle. sur tous les membres de sa gens. Il est le maître absolu de sa descendance ; il en dispose à son gré, comme de tous les biens qui font partie de son patrimoine.

Vers la fin de la République, les mœurs se sont adoucies. Elles apportent un tempérament à cette puissance paternelle sans limite, et désormais il n'est plus permis de suivre à la lettre la loi primitive.

En huit siècles, Rome a conquis le monde. Mais son opulence devient une eause de faiblesse. L'esprit de ealeul intervient pour restreindre la natalité. Contre cette tendance néfaste, Auguste essaie de réagir en édictant tout un ensemble de mesures coordonnées.

Sous la dynastie des Sévères, sous les Flaviens et les Antonins, diverses sectes philoso-

DIGITALINE cristallisée

## NATIVEL

Granules - Solution - Amponiec.

## FOURNIER

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires POURNIER Frères, 28. boul. de l'Hôpital, PARIS.

phiques relèvent la condition de l'enfant e relachent la sujétion qui le lic au paterfamilias. Dès le temps des persécutions, l'Église naissante, champion de tous les opprimés, prend la défense de l'enfant.

Devenu la religion officielle de l'Empire, le christianisme achève de désagréger les éléments de la famille et fait prévaloir la parenté naturelle sur la parenté civile ou agnatique. Entre le père et le fils, il ne subsiste plus désormais qu'un lien purement moral d'amour et de respect.

Aux étapes successives de la civilisation romaine, les problèmes relatifs à la protection de l'Enfant, à la propagation de l'Espèce, à l'avenir de la Race, reçoivent des solutions juridiques fort différentes.

La continence et la stérilité volontaire, l'avortement, l'infanticide, l'abandon des nouveau-nés, la eastration, sont selon l'époque, approuvés par la loi, autorisés par elle mais condamnés par l'opinion publique, ou réprimés avec la dernière rigueur. En sorte que le même acte, licite sous les rois, parce qu'il découle de l'exercice d'un droit, est tenu pour répréhensible au nom de l'humanité et de la morale vers la fin de la République, et même qualifié délit ou erime sous les premiers empereurs chrétiens.

1re Période. - De la fondation de Rome A LA FIN DE LA RÉPUBLIQUE.

La loi primitive, qui n'est sans doute que la

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore

## RHESAL VICARIO

AKTIKÉVRALGIQUE - AKTIRHUMATISMAL - AKTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

## Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Pius actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914) DOSES FRACTIOI NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Suine).

XXV° Année. - N° 19. 2 Avril 1917.

transcription de coutumes séculaires, autorise le paterfamilias à tuer ou à exposer ses enfants.

Ce droit exorbitant dérive de la constitution même de la famille romaine qui appartient au type patriarcal. L'Urbs n'est à l'origine qu'une sorte de camp retranché où les habitants de la plaine entassent le produit de leurs rapines, une place de súreté où ils se retirent avec leurs troupeaux en cas d'alerte.

Le domaine de Rome, à l'aube des temps historiques, est avant tout rural. La propriété individuelle n'existe pour ainsi dire pas. La famille vit dans l'indivision; le paterfamilias, véritable chef de clan, administre les biens de la communauté. En ses mains se concentrent les pouvoirs sacerdotal, civil et militaire.

« L'entrée du fils dans la famille était signalée par un acte religieux. Il fallait d'abord qu'il fût agréé par le père. Celui-ci, à titre de maître et de gardien viager du foyer, de représentant des ancêtres, devait prononcer si le nouveau venu était ou n'était pas de la famille. La naissance ne formait que le lien physique; la déclaration du père constituait le lien moral et religieux. Cette formalité était également obligatoire à Rome, en Grèce et dans l'Inde.

1. « Cum patrilex regia dederit in filium vitae necisque potestatem, ... » Papinien, in Mosaic. et roman, collatio, tit. IV, cap. 8, 2 1.

2. F. DE COULANGES. - Cité antique, p. 54. - Li-berum repudire, negare, c'est repousser le nouveau-né, refuser de le reconnaître; liberum tollere, suscipere, c'est l'admettre au fover familial. La locution latine traduit fidélement le geste du père qui élève l'enfant et le prend dans ses bras. La cérémonie de la purification (lustratio), qui nvait pour but d'associer le nouvenu-venu au culte domestique, consistait à le promener autour de l'autel et à lui donner son nom individuel ou prænomen.

Engendrer un descendant male, seul capable d'accomplir les cérémonies rituelles du culte domestique, était pour le pateriamilias un devoir social et religieux. Car.

«Il fallait de plus pour le fils... une sorte d'initiation. Elle avait lieu peu de temps après la naissance, le neuvième jour à Rome, le dixième en Grèce, dans l'Inde le dixième ou le douzième 2... »

Quel que soit son âge, toute sa vie durant, le fils reste soumis à la puissance paternelle et il n'est pas exagéré de dire que, sur les fonds ruraux, il est à peu près assimilé au croît du bétail. Le paterfamilias peut le donner en adoption sans qu'il soit en son pouvoir de s'y opposer. Il a le droit d'en user comme d'un esclave, de l'astreindre à toutes les besognes, même les plus viles, de l'emprisonner, de le jeter dans son ergastule, de le vendre trans Tiberim, de lui infliger des châtiments corporels et de le mettre à mort. Il préside le tribunal domestique de sa familia, et comme tel ses décisions sont souveraines et sans appel ".

Cependant quelques dérogations fort anciennes apportaient un tempérament à ce pouvoir sans limite. Une loi de Numa décide que le père n'a plus le droit de vendre son fils s'il l'a autorisé à s'unir à une épouse qui participe à son culte et à ses biens 4.

en procréant un fils, il assurait à la fois le repos des Ancêtres et la pérennité de la Famille. Si l'épouse meurt en couches, son fruit peut lui survivre et perpétuer la ruce. Aussi unc loi attribuée à Numa Pompillius défendelle d'enterrer une femme enceinte avant d'avoir extrait le fœtus qu'elle porte dans son scin. Agir autrement, dit le texte, c'est s'exposer à perdre à la fois et la mère et l'enfant à venir.

« Negat lex Regia mulierem que pragnans mortua sit humnri, antequam partus el excidatur. Qui contra feccrit, spem animantis cum gravida peremisse videtur. » E. MARCELLO, fr. 2, Dig., XI, 8.—Cf. SCHULTING, Not. ad Dig. 3. Romulus omnem potestatem in filium patri con-cessit, idque toto vitæ tempore, sive eum in carcerem conjicere, sive flagris cadere, sive vinctum ad rusticum

Dans le premier état du droit, le lien de subordination qui rattachait le fils au paterfamilias était si fort qu'il ne pouvait être rompu. Le fils vendu par son père et affranchi par l'acheteur retombait sous la domination paternelle, et cela in infinitum et quel que soit le nombre des ventes dont ce fils avait été l'objet. La loi des XII Tables décide que le fils est irrévocablement émancipé et devient sui juris, lorsque trois ventes successives ont été suivies, chacune, d'une manumission b.



Entourée de populations hostiles, la cité naissante a besoin de guerriers pour défendre le sol conquis et asseoir sa domination. Il lui faut aussi des bras pour cultiver la terre. Plus les enfants seront nombreux, plus l'État aura de puissance.

En ces temps primitifs, la fécondité est une nécessité politique et le législateur l'encourage parce qu'elle est un élément de force,

L'enfant étant un bien inestimable, le mariage est un devoir civique auquel nul ne doit se soustraire et le célibat est un crime contre la patrie. Aussi une vicille loi de Rome obligeait-elle tous les citoyens en âge de se marier à prendre femme et à élever leurs enfants 6.

opus detinere, sive occidere vellet;.... quin etiam filium vendere patri permisit...» Dion. Halic., Antiq. roman., 11, 26, 27. Gonf. mosaïc. et roman. legum collat., tit. IV, cap. 8. « In legibus Nume scriptum est: si pater permiserit filio uxorcm ducere que ex legibus particeps sit et sacro-rum et bonorum, patri posthac nullum jus esto vendendi filium, s Diox, Halic., Antiq. roman., 11, 27.

5. Apud Ulpian., Fragm., tit. X, § 1: s Filius quidem ter manciputus, ter manumissus, sui juris fit; id enim lex

duodecim Tabularum jubet his verbis : S1 PATER FILIUM TER VENUMBUIT, FILIUS A PATRE LIBER BSTO. » - Conf. Institut. Gaii Comment., Commentarius I, § 132 et IV, 79. 6. « Prisca Romanorum lex cogebat eos, qui per ætatem possent uxores ducere, et ut omnes liberos susceptos educarent necesse erat.... » Dion. Halic., Antiq. roman.,



Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SES QUATRE FORMES

DPE BREE

PROSPHATÉE

CAFÉINÉE

BLEWS BEING

Médicament régulateur du cour par oxcelience, Adjuvant le plus sût des ceres de déchlorursd'une officacité sans égale dans l'artérie selé- llos, est pour le brightique, coque la digitale est finit disparaitre los actions et la dyappet, renten malifestations siprais des crises, enrays la roce, la prédefecte, albanisaries, l'Ayrdepinie, lopeu le cordiages, le remodé le plus héroige, Ceron le systolo, régularise le canage, d'atables anage, d'atables en ange, d'atables en actions arraignes.

PRODUIT FRANCAIS

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix: 5 francs PRODUIT FRANÇAIS DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS et-te at-10 PRODUIT FRANCAIS

Traitement intensif des Anémies 

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

to en AMPOULES

DOSAGE:

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTIES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : ..... 0 gr. 01 Cacodylate de Fer. .

Cacodylate de Strycheine.... PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacion, S5, Avenue Mozarti - PARIS

 $W_{c}$  and  $w_{c}$  and  $w_{c}$  are  $w_{c}$  and  $w_{c}$  are  $w_{c}$  and  $w_{c}$  are  $w_{c}$  and  $w_{c}$  are  $w_{c}$ 

« Ducere uxorem liberum quærendorum causa ». Telle était la formule sacramentelle qui était prononcée dans l'acte de mariage.

Conséquence logique, le divorce était de droit si l'épouse était stérile, puisque le mariage n'avait d'autre but que de procréer des cnfants. « Carvilius Ruga, homme de grande famille, se sépara de sa femme par le divorce, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'elle des enfants. Il l'aimait avec tendresse et n'avait qu'à se louer de sa conduite. Mais il sacrifia son amour à la religion du serment, parce qu'il avait juré (dans la formule du mariage) qu'il la prensit pour épouse afin d'avoir des enfants " ».

Dans l'Inde antique, le mariage est l'union de deux familles. Peu importe que les contractants soient en âge de procréer. L'un des époux peut être un enfant en bas âge ; il peut même n'être pas encore conçu à l'époque de l'accord. Mais, en droit romain, les conditions physiologiques d'aptitude au mariage sont exigées à peine de nullité. Il faut que le mari soit pubère, que la femme soit nubile ".

A l'origine cette aptitude au mariage se constatait en fait. Mais l'examen individuel sut de bonne heure écarté pour les filles et elles furent présumées nubiles à douze ans. Pour les garçons, la règle ancienne fut maintenue plus longtemps. L'examen du candidat au mariage paraît encore avoir été en usage pendant toute la durée de l'époque classique. Toutefois, les Proculiens avaient proposé d'adopter l'âge fixe de quatorze ans qui devint légal sous Justinien ".

Autre conséquence du principe que le mariage a pour but de constituer une famille : l'union contractée par le castrat est frappée de nullité . Toutefois, le mariage du spado est valable, sans doute à cause de l'impossibilité de constater en fait l'impuissance quand elle n'est pas le résultat d'une malformation apparente, congénitale ou

En principe, tous les enfants nés du mariage doivent être élevés (ut omnes liberos susceptos eduearent, prescrit Romulus).

Mais diverses causes, telles que la rareté des subsistances, peuvent réduire le paterfamilias à la nécessité d'abandonner certains de ses enfants. A Rome comme dans toutes les sociétés en voic de développement, la venue des enfants mâles est accueillie avec joie, car ils sont destinés à porter les armes et à conduire la charrue. En eux résident l'espoir et l'avenir de la cité. Quant aux filles dont le rôle primordial consiste à donner des enfants à la patrie, leur nombre peut être réduit sans mettre l'Etat en péril. Dans le cas où le chef de famille doit faire un choix parmi ses enfants, les mâles sont toujours préférés aux filles. La décision du législateur romain est conforme à cette loi sociologique. Romulus impose à chacun l'obligation d'élever sa descendance mâle tout entière et l'aînée de ses filles. Celui qui contrevenait à cette loi était condamné à verser au Trésor public la moitié de son patrimoine \*.

Par la même loi, Romulus fit défense de tuer les enfants agés de moins de trois ans ". Il ne faudrait pas se méprendre sur le sens de cette disposition et la considérer comme une mesurc tutélaire prise dans l'intérêt de l'enfant, car le législateur romain était, sans nul doute, peu accessible à la pitié. Son intention paraît être de s'opposer à unc décision hâtive et irrévocable; après trois années d'observation, le paterfamilias a pu apprécier les qualités et les défauts de l'enfant et, s'il l'en juge digne, il peut l'admettre définitivement au nombre des membres de sa gens. Au surplus, un enfant élevé et nourri pendant trois ans représente un capital et le chef de famille n'a pas d'intérêt à s'en défaire à moins qu'il ne porte des tares évidentes. Enfin, même dans les sociétés barbares, quels parents auraient le courage de tuer un enfant auquel ils auraient donné des soins pendant plusicurs années?

Toutcfois il n'y a pas lieu de différer la mise à mort de l'enfant, s'il présente dès sa naissance des mutilations ou des malformations. Ces monstres, ajoute Romulus, peuvent être exposés par leurs parents aussitot après l'accouchement, mais à la condition que ceux-ci les soumettent à l'examen de cinq de leurs voisins les plus proches et que ceux-ci approuvent pleinement la décision du paterfamilias

Pour venir en aide aux familles nombreuses, Tullus Hostilius, troisième roi romain, institua une véritable prime à la natalité : en cas de grossesse trigémellaire, les trois enfants, s'ils sont du

IX, 22. — CICÉRON (De Legibus, III, 3), parmi les lois dont il propose de doter la cité idéale, en énonce une qui interdit le célibat : « Censores .... cœlibes prohibento ».

1. Autu-Gelle, IV, 3.

- 2. ULPIEN, 5, 2 a ... tam masculus pubes quam femina
- 2. Inst., 1, 10, De nupt., pr. Cod. Just., 5, 60. Quando car., 3, constitution résumée aux Inst., 1, 22, Quid mod., pr.

4. Dig., 23, 3, De j. d., 39, 1. 5. « Necessitatem autem cuique imposuit Romulus educandi omnem virilem prolem et e filiabus primogenitas.....» Dion. Halic., Antiq. roman., II, 15.—Mommsen dénie à ce texte le caractère d'une loi. D'après lui, il s'agit d'une prescription religieuse avec fixation d'une amende pontificale (Dr. pénal rom., II, pp. 332-333).

6. " Et vetuit ne ullum fœtum trienn rent ..... » DION. HALIC., Antiq. roman., II, 15.

7. « ... nisi infans aliquis mutilus aut prodigiosus statim in ipso partu editus fuisset. Istiusmodi vero monstrosos partus a parentibus exponi non vetuit, dummode cos prius ostenderent quinque vicinis proximis, si et ipsi id comprobarent. s. Diox. Halic., Antiq. roman., II, 15.— Les lieux d'exposition à Rome étaient le lac Vélabre au pied du mont Aventin, la colonne Lactaria, au marché aux herbes (Festus).





sexe masculin, sont nourris aux frais du Trésor public jusqu'à la puberté'.



L'avortement volontaire est une tare bien plus répandue dans les civilisations déjà sur l'eur déclin que dans les jeunes. On peut supposer qu'il fut presque inconnu à Rome pendant plusieurs siècles, car les lois royales et la loi des XII Tables n'en font aucune mention. Sans doute, seules quelques filles séduites avaient recours aux manœuvres abortives pour cacher leur faute.

L'enfant n'étant pas un fardeau onéreux mais une source de gain, pourquoi l'épouse se seraitelle soustraite à la maternité, elle qui, dans la Rome antique, comme dans toutes les sociétés primitives, était honorée en proportion du nombre des enfants qu'elle avait donnés à la patrie?

Au surplus, la stérilité à cette époque était considérée comme ignominieuse et autorisait le divorce au profit de l'époux. C'était done pour la femme une honte et une déchéance que de n'avoir pas d'enfants.

L'épouse qui se faisait avorter n'était passible dour châtiment légal, car, aux yeux du législateur, cet acte répréhensible ne constituait ni un crime, ni un délit. Mais la suppression d'un enfanta venir était une faute en quelque sorte domestique et le mari avait le droit de chasser la femme indigne hors de la famille en la répudiant.

Sous la République, l'avortement était devenu rès commun. Plaute, qui pcint sur le vif les mœurs de ses contemporains, nous laisse à penser que 

1. \* ... si cui trigemini filii nascerentur, de publico alimenta ad pubertatem usque suppeditari. \* Denys

d'Ilalicarnasse, qui rapporte cette loi, encorc on vigueur de son temps (\*\*\* siècle avant J.-C.), assure qu'elle fut portée pour honorer la mémoire immortelle des trois Horace (.Antig.. roman., III, 22 bis). les matrones se livrant aux pratiques abortives étaient nombreuses de son temps.



Par des modifications graduelles, le vieux droit romain predit sa rigueur primitiva l'égard de l'enfant. Sous la République, le père a encore le droit de tuer son fils coupable, mais cet acte de sévérité est tenu pour excessif et blâme par l'opinion publique. Le fils de Scaurus avait embrassé le parti de Caillina, il se rendati au camp des conjurés, quand son père le fait arrêter en route et le met à mort. Ce meutre qui aurait été regardé par les vieux Romains comme un acte hérôtque, rétait plus alorse nharmonie avec les mœures.

Non seulement le droit de vie et de mort concédé par la législation primitive au chef de famille n'est plus excreé et tombe en désuétude, mais le père est puni comme un meurtrier lorsqu'il a recours à des embiches pour faire périr son lise. Q. Fabius Maximus tua son fils, encore adolescent, avec la complicité de deux de ses esclaves auxquels il accorda la liberté pour prix de leur concours; il fut assigné en justice sur l'accusation de Cn. Pompée et condamné comme criminel '

En principe, tout ce qui échoit au fils par dispositions entre vifs ou testamentaires, et même tout ce qu'il acquiert par son travail et son industrie revient de droit au paterfamilias. Car il est el demeure alieni juris et, comme tel, ne peut rien possèder en propre. Le père qui laisse un bien dans les mains de son fils n'en garde pas moins la propriété. A tout moment et sans motif, sans

2. « Leges quoque Romulus nonnullas tulit, ex quibus illa dura est, que.... permittit.... marito illam repudiare..... veneficio sublatis liberia. « Ptexano, Romuins, XXIII. Le terme veneficiam semble impliquer qu'à cette époque on avait recours à des breuvages et non pas

que son fils ait démérité, le père peut exiger la restitution de ce pécule. Auguste, peut-être Cérar, porte une première atteinte à ce principe en faveur du fils de famille militaire. Parmi les biens composant son pécule, ceux qu'il a acquis à raison de sas situation de soldat sont soustraits au pouvoir de son père, et il peut en disposer à son gré \. Telle cest l'origine du Peculium castronse.



Au cours des huit siècles qui se succèdent de Romulus à Auguste, des modifications introduites dans le vieux droit primitif ont progressivement amélioré le sort de l'enfant. Mais, bien avant dans l'histoire de Rome, les Familles se souvenaient encore du temps lointain où elles formaient autant de petits Etats autonomes régis, chacun, par sa loi propre. Quand elles furent réunies sous un chef commun, le pouvoir central édicta des lois d'intérêt public. Mais ces lois nouvelles n'eurent pas pour effet d'abroger les anciennes règles constitutives du statut familial. Etrangères et pour ainsi dirc extrinsèques, leur pouvoir expirait au seuil de la famille; elles ne le franchissaient point et, dans sa gens, le paterfamilias restait l'arbitre souverain. De là, des antinomies et des contradictions, telles que le droit de vie et de mort laissé au chef de famille alors qu'une loi, certainement de date plus récente, lui enjoint d'élever toute sa descendance.

Subordonner l'intérêt de l'enfant à l'intérêt social sans tenir aucun compte de sa personnalité physique et morale, tel est le principe direc-

à des manœuvres externes pour provoquer l'avorte-

- 3. VALER, MAX., V. viii, 5.
- 4. Pauli Orosii Historiarum, lib. V, cap. xvi.
- 5. MACER, D., h. t., 11.



Le lacte of du M. Doncard est aliené à lite gracieux à tous les metecins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacté of 112 Rue la Boetie -Paris Tel Mayram. 58.28. teur qui a constamment prévalu pendant la première période de l'histoire de Rome; telle est la ligne de conduite qui a été fidélement observée par le législateur jusqu'à l'époque impériale.

JEANSELME.

## VARIÉTÉS

## CONSTRUCTION DE QUELQUES APPAREILS

## Agrafes-ressorts

Ces agrafes-ressorts, faites à l'hôpital en fil d'acier au nickel, sont employées dans les vastes délabrements ou les plaies larges en permettant un rap-prochement qui laisse à volonté un sillon suffisant



pour le drainage et l'écoulement des sérosités ou du pus. Elles servent également dans les autoplasties pour rapprocher la peau après l'avoir libérée du tissu cellulaire sous cutané ou sans opération préalable si sa laxité est suffisante.

## Apparell à extension continue de la culsse.

Appareil en basane servant à remplacer l'appareil en diachylon de Tillaux et permettant une traction | et fixées par des bandes de taffetas adhésif, per-

plus douce sur une surface plus étendue que la ser-



viette passée en huit sous le creux poplité qui déterminait souvent par sa constriction des phénomènes phlegmasiques, surtout dans les fractures compliquées.

## Attelles d'avant-bras et de jambe.

Ces attelles en tôle galvanisée recouvertes de drap



d'hôpital, modelées facilement au moyen d



mettent des bains journaliers ou l'irriga tion continu de la plaie.

## Apparell à extension continue du pled.

Cet appareil sert à l'extension confinne du pied et au redressement du varus équin dans les blessures du pied ou de la jambe déterminant une action anta-



goniste déformante des fléchisseurs. L'articulation de l'appareil, à angle obtus, a son sommet dirigé vers la face externe du cou-de-pied pour forcer le J. BOLOT, pied en valgus.

Médecin-chef de l'H. 32, à Corbigny.

## SOMMAIRES DES REVUES

## ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du nº 3 (Mars 1917).

Mémoires originaux :

C. G. Grulee et Dean Lewis. -– Diagnostic et traitement de la sténose cougénitale du pylore.

T. Reh. — Des pacumococcies pseudo-membra-

Recueil de faits :

A. Androutsellis. - Abcès métastatiques consécu-

tifs à l'appendicite aiguë suppnrée.

J. Comby. — Chromidrose et bromidrose chez une fille de quatorze ans.

Revue générale :

I. Comby. - Le kérion de Celse chez les enfants. Analyses. - Nouvelles.

# ELECTRA

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses. FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels odure Hg. 0,05; Ext.Op.0,01). ES (Par pilule: Hectime 0, to; Proto Une à deux pilules par TES (Par 20 gonttes: Hectime 0,05; itules par jour.
tine 0,05; Hg. 0,01). 20 4 100 gout, par jour.
10 a 15 in GOUTTES (Par OUTTES (Per 20 gonties: Hectine 0,65; Hg. 0,01). 29 1 29 201, par jour, 1 10 à 15 jou MPOULES A (Par ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). \( \begin{array}{l} Une ampoule par jour par jo

INJECTIONS INDOLORES Laboratoires & l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneu Le plus Puissant Reconstituant général

es boites et flacons ignature de Garantie: NALINE

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits nu tubleau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Brossord (Jacques), médecin aide-mojor de lr classe à l'hôpital temporaire du lycée Baffon, gouvernement militaire de Paris.

— M. Récamier (Joseph), médecin aide-major de e classe, médecin-chef de l'hôpital aº 41 à Châlons,

6º région.

— M. Honriot (Marie), médecin-major de 1ºº classe,

médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 7 à Montpellier, 16 région

- Coutisson (Marie), médecia uide-major de 2º classe à titre temporuire nu 328° rég. d'infanterie : n'a cessé de se distinguer par son dévoucment professionnel et son sang-froid dans des circonstances critiques. Le 11 Juillet 1915, a prodiguéses soins nux blessés sous nn bombardement extrémement violent avec un absolu mépris du danger. A été blessé très grièvement le 31 Juillet 1915 en accomplissant une mission délicate et périlleuse

 M. de Gorsse (Bertrand), médecin aide-major de 2º classe de réserve nn 23º rég. d'artillerie, 7º batterie: médecin-mejor d'unc haute valeur mornle, d'une conscience et d'un dévouement exemplaires. Venu au front sur sa demunde, s'est constamment fait remarquer par

soa courage et son mépris du daager. Deux blessnres.

— M. Thévenot (Albert), médecin-major de 1re classe territorial à uae ambulance chirurgienle automobile : chirurgien de tout premier ordre, d'une activité inlas-sable, a toujours su installer son ambulance vite et bien, lui faisaat rendre le maximum avec les ressources dont elle dispose normalement.

- M . Cerf, médecin-major de 2º classe, médecin-chef au 83° rég. d'artillerie lourde, g uvernement militaire de

... Paris. M. Deléarde (Albert), médecin-major de 1<sup>r</sup> class hopital militaire Bégin, gouvernement militeire de

— M. Brisson (Henri), médecin aide-major de 2º classe (réserve) à la 6° région : très grièvement brûlé, le 22 Juin 1916, per déflagration de gros obus au fort de

M. Wurtz (Jcab), médecin-mojor de 1<sup>re</sup> classe à l'hô-pital complémentaire nº 41, à Toulouse, 17° région.

## Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Gnube (Roger), médecin auxiliaire du 1er bataillon du 140° rég. d'infanterie : déjù médaillé pour sn bravoure, s'est surpassé depuis par sa conduite superbe dons les postes les plus exposés. S'est prodigué pour ses blessés et a été tué avec l'un d'eux.

- M. Boblet (Jean), médecia aide-mejor de 1º clesse au 51º bataillon de tirailleurs sénégoleis 8 Août 1916, a fait preuve du plus parfait dévouement dans des circonstonces pénibles et dongereuscs. S'est particulièrement distingué lors de l'incendie du poste de secours.

M. Esponet (Gabriel), médecin aide-mojor 1re classe, pilote aviateur à l'escadrille de X... : se signale tout spécialement par son audace et la hardiesse de ses vols. Au cours d'une mission sur la côte, s'est élancé en pleine mer à la poursuite d'un hydravion ennemi, l'a attaqué vivement et l'a poursuivi avec la plus grande

- M. Bailly Salin, médecin aide-major de 1ºº classe du 6° rég. de drugons (netuellement méd-2º classe) : au combat du 28 Septembre 1914, a donné un bel exemple de sentiment du devoir et de mépris du danger en allant relever sous le feu de l'ennemi, à de reprises, les blessés d'un régiment voisin du sien; a été fait prisonaier dans cette circonstance.

— M. Brousseau (Albert), médecin aide-major de 2º classe à la Cio 5/4 du 1ºº rég. du génie : a, pendant plus d'nn mois, visité nvec un zèle inlassable les différents détachements d'une compagnie du génie échelonn és sur un terrain très exposé au feu de l'artillerie canemie, appor-tant aux hommes, en même temps que ses soins éclairés, un précieux réconfort morni.

M. Mocchler (François), médecin auxiliaire an 5º group du 86° régim. d'ortillerie lourde : fait preuve en circonstances du plus grand dévouement, se précipite sons les plus violents bombardements pour porter secours nux blessés soit de son corps, soit d'antres corps (com-bats au sud de la Somme, Juillet 1916 et au nord de la Somme, Août, Septembre, Octobre, Novembre 1916). En particulier, le 22 Juillet, a amené lui-même sur la posi-tion, sous un fen très violent, une voiture automobile sous un fen très violent, une voiture autor d'ambulance, pour évacuer ses blessés. Le 6 Octobre sous un tirréglé d'obus de 210, est allé dégager des blessés ensevelis sous des éboulements. A déjà été blessé trois

fois depuis le début de la campagne. (Deuxième citation.)
— M. Bon (Henri), médecin aide-major dn G. B. D. 128 :
médecin d'un mérite et d'un saag-froid exceptioanels. S'est dévoné sans compter, nuit et jour, pendant les trois jours qu'a duré l'évacuation des blessés et n'a pris de repos que sur les invitations pressantes de son n chef.

– M. Desyenx, médecin aide-mejor de 1re classe au 4º groupe du 9º rég. d'artillerie : a assuré pendant toutes les attaques avec le plus grond dévouement le service médical du groupe, se portont au secours des blessés

sous les bombordements les plus violents. - M. Forestier (Jacques), médecin aide-major 1er rég. de marche de zouaves : le 7 Novembre, lors de l'attaque de Pressoir et du bois de Krety, s'est prodigué nuit et jour ponr donner ses soins aux blessés affluaient de toutes perts à son poste de secours, instollé dans une tranchée de soutien. Le lendemain matin, apprenant que son bataillon s'était porté à Pressoir, s'est rendu spontanément auprès du chef de bataillon dens le but d'installer un deuxième poste de secours en première ligne. A pu oinsi donner des secours immédiats à de nom-breux blessés des deux bataillons qui tenaient la position et en a assuré l'évacnation à l'arrière. A accompli cette tache dans des conditions d'instellation précaire, sous de violents tirs de barrage et un tir de démolition iainterrompu. A agi sous l'impulsion d'un sentiment très élevé de sa mission, inspiré par une ame ardeate et courageuse au plus hont degré. Avait eu la même attitude au cours journées des 21 et 22 Octobre 1916, Au front depuis le début de la campagne.

- M. Touché (René), médecin anxil. du G. B. D. 201°. S'était déjà fait remarquer par son attitude au feu. Vient de se distinguer particulièrement au cours des combats du 15 nu 19 Décembre, par son énergie, son conrage; dirigeant avec le plus grand sang-froid les relèves les

pins périlleuses.

— M. Hote-Bridon (Louis), médecin aide-major au 81° rég. d'infanterie : jeune médecin, qui joint les plus belles quelités de courage à une conscie e professionnelle remerquable. Ea ligne avec son bataillon, du 5 au 10 Août 1916, s'est dépensé sons compter, méprisant le danger et surmontent la fatigue, allaat panser les blessés sous les bombardements les plus violents et assurant leur évacuation dans les délais les plus rapides. A fait l'admi-

retion de tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre. — M. Belfort (Joseph), médecin aide-major de 2º classe au 21º rég. d'infanterie coloniale : déjà cité trois fois à l'ordre. A toujours fait l'admiration des militaires du régiment au cours de divers combats. En dernier lieu, du Juillet au 4 Août 1916, s'est porté lui-même sar lignes, sous de violents bombardements, pour relever les blessés, excitant ainsi le dévonement de son personnel; s'est dépensé entièrement pour assurer les soins et l'évacuation de très nombreux blessés : n toujonre montré le plus grand sang-froid et un entier dévouement.

 M. Derrien (Paul), médecin auxiliaire au 6º bataillon du 342° rég. d'infanterie : pendant un violent bombarde ment allemand, a été tué alors qu'il prodiguait ses soins aux blessés du bntaillon.

URASEPTINE

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas cù la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

## USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emplas du Tués ploi du Tuéosos n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

> DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

F ite de 20 Cachets

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alocol.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

ss et Prix apéciaux pour les Hôpitaux et Ambu

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

TRICALCINE

TRICALCINE

PURE MÉTHYLARSINÉE

**ADRÉNALINÉE** 

FLUORÉE TRICALCINE

ntillons et littérature sur demande. Laboratoire des Produits "Scientia", 10, rue Fromentin, Paris DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION .

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de glucopène et même à base d'Intile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'adémontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'édadémie des Sciences en Olai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

- 1º La Seule à base de Peptone Trypsique;
  - 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;
- 3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).
- L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

## MODE D'EMPLOI:

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES



Antisyphilitique extremement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

DOSES : | DOSES FRACTIONNÉES. — 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYEMES. — 20 à 25 centigr, tous les 8 jours (à à 00 injections pour une cure).

Soles MOYEMES. — 20 à 25 centigr, tous les 8 jours (à à 00 injections pour une cure).

de 3 injections salisant quar hianchier un syphilitquis el nombre d'hipoliton indiquées de-dessus a your but d'annear la sero-reuction à la négative, ain d'obtenir une gentrion aussi complét que possible.

MODE D'EMPLOI, Inj. Intravelinouse, Solut, concentrée. Ciaque dose de Galyl est accompannée de son sérum dissolvant; il n'y a qu's sient tomber hoosteleu del simpoule de sérum aur la Galyl, aglier d've-ment, aspirer la solute a fille de la sure seringe de la verre et l'injecte ansi a visul de faible. Injections Intrampaculaires - Le Galyl en émision intiense est livré dans desampoules dont il suffic d'unexer le content desa les masses meculaires d'ora-démaisirée doncée dans parties de masses meculaires doncée dans desampoules dont

# Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

## Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

- 1º Le Galyl est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.
- 2º A la suite des injections de Galvi l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarsan. 3º En continuant l'empioi d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on Iera cesser par l'empioi d'un antisyphilitique de decouverte française, le Gajs.

En un mot avec le GALYL : guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS

# DIOSĖINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

UTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtériosclérose, Menstruation difficile

PRUNIER & Ci\*, 6, Rue de la Tacherie et toutes Pharmacies.

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM, les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.



# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche bors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement. aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

98899888888888888888**989** 

EAU de RÉGIME des

Arthritiques

DIABETIQUES — HEPATIQUES

VICHY

CÉLESTING

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ÉTAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

# Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

# NYCTAL

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

TITRAGE BIGOUREUS

POSOLOGIE COMMODE DE TROUBLES DIGESTIFS PAS D'EPPETS CUMUE

ECHANTILLONS ET LITTERATURE :

1, place Morand



## FACULTÉ DE PARIS

Mutations de chaires. - Sont nommés à la Faculté de Médeciae de Paris :

M. Pierre Marie, professear d'enatomie pathologique, professeur de clinique des maladies du système ner en remplacement du professeur Dejerine, décédé.

M. Letulle, professeur d'histoire de la médecine à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, professeur d'anatomie pathologique.

Bactériologie. — Enseignement complémentaire focultatif à l'usoge des docteurs ou étudiants ayant terminé leur scolarité (funçais et étrangers).

M. Fernand Bezançon, agrégé, chargé de Cours, com-mencera une série de 22 leçons et exercices pratiques sur la Bactériologie à partir du vendredi 1ºº Juin 1917, à 14 h. 1/2, et les continuera les jours suivants, à la même heure

Programme des exercices : I. Appareils et iastruments indispensebles pour l'installation d'un laboratoire de hactériologie. Réglage des appareils de stérilisation et des étuves. Formules et préparation des milieux de cul-ture les plus usuels. — II. Formules des colorants les plus usuels. Préparation des milieux colorants. Techaique générale des colorations. - III. Technique géaérale des generate des colorations. — 111. réchinque geaerale des cultures. Méthodes d'ensemencement des germes. Entre-tien et conservation des souches. — IV. Technique de l'analyse bactériologique d'un pus. — V. Elude de la lanctéridie charbonneuse, du bacille pyocyanique, du M. tetragenes. Etude du staphylocoque. Préparation du vaccin antistaphylococcique. — VI. Etude du streptocoque et de l'eatérocoque. — VII. Technique générale de l'étude des microhes anaérobies. — VIII. Etude de quelques microhes anaérobies : Vibrion septique, B. tétunique, B. perfringers, etc. – IX. Etude bactériologique des crachats. Etude du pneumocoque et du pneumohecille de Friedlaender. — X. Techaique de la recherche du bacille de Koch dans les crachats. Etude des granulations. Coloration des bacilles dans les préparati tions. Goloration des bacilles dans les préparations listica-bactériologiques. L'homognésiation des creatats. — XI. Technique de la culture du bacille de Koch. Exame des caltures. Tuberculose expérimentale. Les hacilles acido-résistants. La lèpre. L'actinomycose et la sport-richose. — XII. Analyse hactériologique et cytologique du liquide céphalo-rachiden. Etude du méningocoque et des pseudo-méningocoques. Fochaique de la recherche des porteurs de germes. — XIII. Diagnostic bactériolo gique des exsudats hucco-pharyngés. Etudé et culture d'une fausse membrane. Etude du bacille diphtérique. Les pseudo-diphtériques. Technique de la recherche des

porteurs de bacilles diphtériques. L'angine de Vincent. Le muguet. — XIV. Analyse bactériologique du sang. L'hémoculture. Technique de la recherche et de l'isole-ment des bacilles typhiques et paratyphiques. — XV. Le séro-diagaostic de Widal. Séro-diagnostic macroscopique et microscopique. Saturation des agglutinines. — XVI. Analyse hactériologique des matières fécoles. Recherche dans les selles des bacilles typhiques et parotyphiques. Etude du colibacille. — XVII. Technique de la retherche dons les selles des bacilles dyseatériques : Shiga, Flexner, His, etc. Epreuve de l'agglutination. Amibe dysentérique. Kystes ombiens. Recherche da vibrion cholérique. — XVIII. Annlyse bactériologique de l'eou. Prélèvement. Transport. Recherche et identification des colonies. Golimétrie. — XIX. Etude bactériologique de l'urine et des sécrétions urétrales. Technique de la recherche du gonocoque. Coloration. Cultures. Etude du hacille du chancre mou. — XX. Exemen d'un choncre syphilitique. Recherche du tréponème à l'ultra-micro-scope. Méthodes de coloration. — XXI. Notions sur lyse. La réaction de fixotion de Bordet-Gengou. XXII. Les méthodes de séro-diagnostic de la syphilis. Méthode de Wassermann, Méthode de Hecht.

Le droit à verser est de 60 francs. Seront admis les doctenrs et étadiants françois et étrangers ayant terminé leur scolarité, sur lo présentotion de la quittance du versement des droits. Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés ou secrétariat de la Feculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 henres

## HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — Le Gours de Médecine opératoire générale, pour 50 élèves, par M. Pierre Sebi-LEAU, chirurgien de l'hópital Lorihoisière, commencera le lundi 16 Avril, ù 2 heures précises et continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même

Droit d'iascription : 50 francs. — Gratuit pour internes ct externes, titulaires et ossimilés (élèves adjoints en premier et en second). Se faire inscrire : 17, rae du Fer-à-Moulin, le mercredi.

## NOUVELLES

La résidence des chirurgiens de secteur. M. Aristide Prat, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quels sont les règlements qui régissent les

chirurgiens de secteurs, où ils doivent résider et avoir leurs scrvices, a reçu la réponse suivaate :

« Les chefs de secteur chirurgicaux ont généralement

leur service chirargicul instellé dans l'hôpital le plus important, le mieux iastallé de leur région et dans lu loculité qui a été choisie par l'administration centrale lors de la constitution des secteurs chirurgicaux.

a Ils sont astreints à résider dans la ville, centre du

secteur chirurgical, qui leur a été assignée.

La soide des médecins auxiliaires - M. Léon Perer, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les médecins et pharmaciens auxiliaires, sous-officiers et soldats des formations sunitaires de la zone des armées peuvent être privés de leur solde pendant les permissions régulières qui, à leur rang de dépert, leur sont accordées, a reçu la réponse suivante :

« Réponse affirmotive, à moins que les intéressés ne hénéficient d'une permission réglementaire au cours d'un séjour dans une formation en opérations de guerre.

La reiève des médecins. - M. Paul Bluysen, député, ayant demundé à M. le ministre de lo Guerre pou des médecins des vieilles classes de la réserve, moriés, pères de famille, qui sont au front sans interruption depuis le déhut des hostilités, n'ont pu encore ohtenir d'être relevés et envoyés à l'arrière, melgré leur demande, alors que de jeunes célibatuires aides-mojors de l'active sont en grand nombre dans l'intérieur, a reçu la réponse suivante

« La relève n'est pas applicable aux médecins da cadre actif. Si quelques aides-mejors de cette catégorie se trouvent ectaellement à l'intérieur, ce ne peut être qu'à la suite d'évocaation des armées pour hiessures ou pour maladie. Dès que leur aptitude au service du front est recouvrée, ces aides-majors sont immédiatement remis à la disposition des ormécs. »

Les médecins des classes 87, 88 et 89. - M. Rey nouord, député, ayant demandé à Mr. le ministre de la Guerre s'il n'estime pas que les médecins des classes 87, 88 et 89 appartenant au service auxiliaire et mobilisés depuis le déhut des hostilités pourraieat être, par assimilation aux médecins des classes non mobilisables, affectés à des services de la ville où ils exerçaient en temps de paix, ou aussi rapprochés que possible de leur

résidence habituelle, a reçu la réponse suivante :

« Il ne parait pas opportun, à l'heure actuelle, de faire une exception aux règles établies pour l'affectation des officiers da Service de Santé, en faveur des médecins des classes 87, 88 et 89, appartenant au service anvillaire a

(Voir la suite, p. 205.)



odogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO.(Courbevoie, Seïne) Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans

un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante .

G.PÉPIN - Etude physos ve et chimique des peptones i odes set de quelques peptones commerciales (Th.deDoct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



F. BOAREMANS

# OXYGENATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCIRION ET RÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX, ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droquistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait applique

L'AGAR-AGAR au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

# THADLAXII

LAXATIF-RÉGIME

agar agar et extraits de rhamnées

Posologie

PAILLETTES: 1à4 cuil à café à chaque repas

CACHETS .. 1à 4 à chaque repas

COMPRIMÉS. 2 à 8 à chaque repas GRANULE .. 1à 2 cuil à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Litterature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RAB

F. Borremans del. 5, avenue des Tilleuls

HOLEOKINASE 6 à 8 Ovoïdes par jour

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti infectieux dans toutes les septicémies

COUFRE COLLOFDAL BAUSSE

Traitement repide du rhumatisme

OPOTHÉRAPIE

12. Ronley Ronne-Nonvella PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

PRODUIT FRANCAIS

Extrait sec de Male ABSOLUMENT PUR

Préparé à froid, dans le vide à l'abri de l'air.

Aliment-ferment renfermant la totalité de la diastase et des matières solubles de l'orge germée

Indications Thérapeutiques: DYSPEPSIES, ENTÉRITES
ALIMENTATION INTENSIVE DES TUBERCULEUX ET DES
CONVALESCENTS, SEVERAGE DES NOURRISSONS

MODE D'EMPLO1: Seul; en solution dans tous les liquides; associé aux farines; donne des bouilles et des parées très facilement digérèes et bien assimilées.

Guyot, PARIS. - TELEPRONE : 513

ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

6. Rue Guvot.

L'impôt sur les bénéfices de guerre et les médeclus. — M. Gilbert Laurent, député, oyant demandé à M. le ministre des Finances : 1º si l'impôt sur les bénéfices extraordinaires de guerre est dû par les professions libérales (ovocats, médecins, etc.); 2º dans lc cas de l'affirmative, comment il doit être établi, a recul la ré-

L'exercica de la médecine par les médecins non titutaires du diplômo d'Etat. — M. Levasseur, député, titutaires du diplômo d'Etat. — M. Levasseur, député, titutaires de l'exercite de la prese pos que, pour pareur sur le l'exercite de paris et moriée deputé a un Français, d'exercer la médecine el en Bosseur deputé du Paris et moriée deputé a un Français, d'exercer la médecine el en Bosseur deputé de l'exercite de l'exer

« La loi du 30 Novembre 1892 sur l'exercice de la médecine n'accorde le droit de pratiquer cet urt qu'oux sculs médecins pourvus du diplôme d'Etat français. La possession du diplôme de doctorat universitaire, menion médecine, créé par la loi du 10 silla 1806, ne confère pos à non titulaire le droit d'exercer. Une loi seule pourroit durire rite de cheses actuel. Toutefois, oinsi d'ailteurs que de Levasseur, deputé, en a été déjà informé, per de la creaser, deputé, en a été déjà informé, pendont lo durée de la guerre et sou réserve que la mesure prise ne seruit pas de noture à suire aux inferés des médecies frençais, les médecins des nations olliées pourrelant, à titre précaire et par voie de tolémace,

- 205 -

Les étudiants de la classe 15 pourvus du P. C. N. M. Deguis, député, yout appois à N. le ministre de la Guerre que le décret du 18 Javière qui viue les étudions en métécine ne s'applique point oux étudiants de le closse 15, possédignt le P. C. N. aon ajournés, appelés en Décembre 1918 et le voyant pu pendre ouvene insacription de doctorat, lui demonde quelles mesures seront prises leur égord pour éviter qu'ils soient lésés, alors que de plus jeunes vont bénéficier dudit décret, a reçu la réponse suivante :

« Il ne pount pos possible d'admettre les étudionts possédont le P. C. N. à concourir à l'emploi de médecia auxilioire; la possession de deux inscriptions valables pour le doctoret est une condition qui n été jugée indispensable. »

Délivrance d'Inscriptions aux étudiants mobilisés.— M. André Paisant, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si lo Foculté de Médeciae de l'Université de Portra délivré less 91, 91, 191 et 29 inscrip-tions de doctornt à des étudionts en médecine, possesurs au 2 Aoû 1914 de leurs deux premiers examens de doctornt, titulaires de huit inscriptions et mobilisés depuis cette dépouçe, n'erce la répanse suivon de depuis cette dépouçe, n'erce la répanse suivon de depuis cette dépouçe, n'erce la répanse suivon de répanse suivon de répanse suivon de la répanse suivon de la répanse suivon de réparte de la control d

« Un certain nombre d'étudients en médecine de la Focultó de Poris, déjà pourvus de lo 9º iascription, ont obtenu depuis leur incorporation, les 10º, 11º, 12º inscriptions, mois ils remplissoient les conditions réglementaires d'examen et de durée de scolarité, avont leur incorporation. »

Les atages au Val-de-Grâce ne comptent pas comme services effectifs. — 31. In lineitenont-colonal Growd, dynamic, soon capsed 83. In ministre de la Gaerre le cut d'un comme services et le Gaerre le cut d'un comme de la Gaerre le cut d'un comptent de météries suspirées, accunitée au manifer de la comptent de météries suspirées, accunitée ment médériem poire et voyant demands ét, dans les services effectifs signolés à l'actif de cetoffciée, noiet que cette période compte dans les services effectifs de ses camardos de premotion sortis de l'accolo de Lyon comme docteurs en médéciae et admis en même temps que lui ou Val-de-Grâce, a regu la réponse suivous l'

« Réponse négotive : la période en question ne compte, d'ailleurs, pas davoatage pour les stagioires provenant de l'École du Service de Santé militoire de Lyon. »

Rééducation des mutilés. — La conférence internitic organisée pour l'étude de lo question des mutilés de la guerre sous tons ses aspects (rééducation, protection, placement, etc), qui devait s'ouvrir à Paris, le 7 Mors prochain, et remise au 8 Mai. Les personnes qui désireraient participer à cette réunion sont priées de se laire inserire à la légiotion de Belgique, rue de Berri, 200.

L'utilisation des étudiants pourvus du P. C. N.— M. Emile Broussais, député, ayont demandé û M. le miaistre de lo Guerre si, controirement à la circuloire du 11 Décembre 1916 qui prescrit le versement dans

(Voir la suue, p. 207.)

# TRIDIGESTINE Granulee DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Echantillons : DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

administration prolonoée GAÏACOL INODORE à hautes doses uniquement sous forme de "ROCHE" SIROP COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE" Echantillon et Littérature : **PRODUITS** F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° 21, Place des Vosges Paris. CACHETS "DOCHE DETHIOCOL COMPRIMES POT C

MASSON ET Cie, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS (VIº).

## **COLLECTION HORIZON**

## Petits Précis

## de MÉDECINE et de CHIRURGIE DE GUERRE

## 

## Chaque volume: 4 francs

- La Fièvre typhoïde et les Fièvres paratyphoïdes. (Symptomatologie. Etiologie. Prophylaxie), par H. Vincent, Médecin-Inspecteur de l'Armée, Membre de l'Académie de Médecine, et L. MURATET, Chef des Travaux à la Faculié de Bordeaux.
- Les Dysenteries. Le Choléra. Le Typhus exanthématique, par H. Vincent et L. MURATET.
- La Syphilis et l'Armée, par G. Thiblerge, Médecin des Hôpitaux de Paris.
- Hystérie-Pithiatisme et Troubles nerveux d'ordre réflewe, par J. Babinski, Médecin des Hôpitaux de Paris, et J. Froment.
- Psychonévroses de guerre, par les D<sup>n</sup> G. Roussy, Professeur agrégé, et J. LHERMITTE, ancien che'i de laboratoire, à la Faculté de Paris. — Avec 15 planches.
- Formes cliniques des Lésions des Nerfs, par M<sup>ar</sup> Athanassio-Benisty, Interne des Höpitaux de Paris, avec Préface du Professeur Pierre Mante, Membre de l'Académie de Médecine.—Avec 87 figures et 7 planches hors texte en noir et en couleurs.
- Traitement et Restauration des Lésions des Nerfs, par M<sup>es</sup> Athanassio-Benistr, avec Préface du Pr Pierre Maine. Avec 62 figures et 4 planches hors texte.
- Blessures du Crâne et du Cerveau, Formes cliniques et traitement médico-chirurgical, par Ch. Chatelin et De Martel. — Avec 98 figures et 4 planches hors texte.
- Les Formes anormales du Tétanos, par Courtois-Suffit, Médecin des Ilòpitaux de Paris, et R. Giroux (épuisé).

- Le Traitement des Plaies infectées, par A.

  CARREL et G. DEHELLY. Avec 78 figures et 4 planches
  hors texto.
- Les Blessures de l'abdomen, par J. Abade (d'Oran), Correspondant national de la Société de Chirurgie. Préface du D' J.-L. Faure. — Avec 60 figures et 4 planches hors texte.
- Les Blessures des Vaisseaux, par L. Sencert, Professeur agrégé à la Faculté de Nancy. — Avec 68 figures et 2 planches hors texte.
- Traitement des Fractures, par R. Leriche, Professeur agrégé à la Faculté de Lyon.
  - Tome I. Fractures articulaires. 1 vol. in-8° écu de 200 pages avec 97 figures originales.
  - Tome II.  $Fractures\ diaphysaires$ . Avec 156 figures originales.
- Fractures de l'Orbite par projectiles de guerre,
  par Lagrange, professeur à la Faculté de Bordeaux.

   Avec 77 figures et 2 planches hors texte.
- Fractures de la Mâchoire inférieure, par L. Inbert, corresp. de la Société de Chirurgie, et P. Réal. — Avec 97 figures et 5 planches hors texte.
- Les Séquelles Ostéo-Articulaires, par A. Broca. Professeur à la Faculté de Paris. — Avec 112 fig.
- La Prothèse des Amputés, par A. Broca, Professeur à la Faculté de Paris, et Ducroquet, Chirurgien de l'Hôpital Rothschild. — Avec 210 figures.
- Localisation et extra ction des projectiles, par Ombréoanne, Professeur agr. à la Faculté de Paris, et L. Ledoux-Ledand, Chef du Service Physiothérapique de la 9 région. — Avec 225 figures et 8 pl. hors texte.

## Paraitront prochainement:

Guide pratique du Médecin dans les expertises médico-légales militaires, par Duco et Blum.
Otites et Surdités de guerre, par II. Bourgeois et Sourdille.

l'infanterie de tous les hommes de l'active ou de la réserve appartenant au Service de Santé, les étudiants munis de leur P. C. N. et affectés pour la plupart en qualité d'infirmiers militaires aux formations de l'avant, ne pourraient, comme leurs camarades de l'intérieur, être utilisés en qualité d'étudiants en médecine, a reçu la réponse suivante :

« Seuls les étudiants en médecine, titulaires de deux inscriptions valables pour le doctorat, sont exceptes du versement dans l'infantcrie; les étudiants pourvus du P. C. N. nc peuvent être maintenus dans les sections d'infirmiers en leur qualité d'étudiants; néanmoins ils le seront s'ils remplissent effectivement un rôle technique dans les salles d'opérations ou dans les salles de malades et de blessés.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis). 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 28 Février 1917 s'élève à 650,000 francs.

Souscriptions reçues du 16 au 28 Février 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions pro-nant des engagements de versements mensuels.)

500 francs : Dr Michon (Ed.), Paris (2º vers.) 450 francs : Dr Dubois, Saujon (Char.-Inf.) (2º vers.) 300 francs : Dr Robin Pierre), stomatologiste des hôpitanx (abandon d'honoraires), Paris (2º vers.).

200 francs : Dr Roux-Berger, médecin des hôpitaux, Paris

150 francs : La Société locale des médecins du Cher-(2° vers.).

120 francs : Dr Lion, Paris (3e vers.). 100 francs : M. Ancibure, Bayonne (honoraires ubandonnés par le Dr G. L..., de Bayonne). — Drs Bouvet (Ch. Paris (2° vers.). — Conzette. Saint-Mandé (3° vers.). - Drs Bouvet (Ch.)

Dufour, Paris (4º vers.). — M. Lagasse, Paris (par l'inter-médiaire du D' Siredey). — Pierre, Jean et Lisbeth (pour fêter le nouveau galon de leur papa)

60 fruncs: Drs Ducarre, Rully (S.-et-L.) (3 vers.). — Semelaigne, Neuilly-sur-S. (4 vers.).

50 francs : Drs Berthelot, Paris (2e vers.). — Garipuy, Toulouse (3º vers.). — Mook, Paris (3º vers.). — Pas-calis, Paris (2º vers.). — Voizot, Pouilly-en-Auxois (Coted'Or) (2° vers.). - Mme Wilson, Paris (par l'interme du Dr Siredey).

40 francs : Dr Touillon, Bourg (90 vers.). 30 francs : D. Duprilot, Chevreuse (S.-et-O.) (4° vcrs.).

25 francs : Dr Manine, médecin de 1re classe de la Marine, médecin-major du Descartes, Marseille. 20 francs : D's Chambon, Miramont (L.-et-G.) (2° vers.)

 Kendirdjy, Paris (3° vers.).
 Metais, médecin-chef, train sanitaire P.-L.-M., n° 50.
 Collecte faite dans le corps médical du 42° d'infanterie, par MM. les médecinsors Lère, Beaussenat, Guérin, Écrricr.

10 francs : Drs Claverie, Mouy (Oisc). - Damey, Douarnenez (Finistère) (5° vers.). - Margain, Mexico (Mexique)

5 francs : Drs Gallois, Dijon (2º vers.). — Rosenthal, médecin-major, chef du service des épidémies, Chartres (E.-et-L.). — Anonyme, Tunis.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII°).

TOUX . ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) { de Bi-Iodure de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

## RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'inscrtion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Docteur 15 ans, marié sans enfant, rapatrie d'une grande ville du Nord où il exerçait la médecine générale depuis 21 ans, cherche place dans sanatorium, ou poste de demi-repos dans région saine. - Ecrire P. M. nº 1583.

ANGINES Attonchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES mande une désinfection quotidienne avec des gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, ajouter une pincée de bicarbonate ou un pen d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérienres à l'eau oxygénée.

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES Maladies et Hygiène de la Bouche et des Dents. TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN
OXYGENE PUR NAISSANT

nzoate de Sonde et d'Extents vérélaux d'un goût egréable, raines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTHME, ANGINES, EMPHISEME, 6 à 10 par jour, grats. Labrature des Produits Stitulia, 10, r. Fromentin, Paris.

La Girant : O Popés

Paris. - L. MARRIERUX, imprimeur, ii rue Casquite

Granules a. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

ombre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exigris

Granules 4. Catillon STROPHANT TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU GEUR, DITURTIQUE RAPIDE
ASVSTULE, DYSPHÉ, DPPRESSIONE, EBRIS, Alfetines MITRALES, Cardipathes des EHRATES AVELLADES, ALTERIA DE L'ALTERIA DE L'ALTERIA

------Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.

1 à 2 contre Myxoedème.

2 à 8 contre Obèsitè, Goître, Horpétisme, etc.

FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul\* St-Martin. 

10D0-THYROÏDI

et INFECTIONS DIVERSES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement = par le ==

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

# CONVALESCENCE DE LA GRI

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool ' Ne présentant aucune contre-indication

·OPOTHÉRAPIE« NI AUTOLYSE DESSIGNATION RAPIDE VERS 09 NI CHALEUR DANS LE VIDE

FORMULER **PAQUETS** COMPRIMÉS 2 à 8 par jour 0000000

GASTRIQUE, ENTERIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN', HYPOPHYSAIRETHYPOIDIEN. RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DEPOT: Pharmacie DEBRUERES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES
Ovarique, Thyroïdien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire,
Maphrétique, Surréant, Thymique, Hypophysaire.

DERAIR & ST 10. Bood & Corne, PARIS. — Charge: User 12-67





sont toujours à la disposition du

CORPS MEDICAL

L.LECOO 15. Avenue Perrichant PARIS XVIeme



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

## VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS.



L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique L'IODÉOL PNEUMONIE N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE **BRONCHO-PNEUMONIE** éléphone Arch. FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) Adresse télégraphique PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie ÉVITE toute complication 1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour). POSOLOGIE E. VIEL & C' CAPSULES : six à huit par jour.

FORMES

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

3° LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

LA

# PRESSE MEDICAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIº)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr Union postale..... 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de clinique ophtalmologique

> F. BONNAIRE Professeur agrégé, seur ot Professeur en chef de la Maternité

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Co

DIRECTION SCIENTIFICUE -

L. LANDOUZY

oyon de la Faculté de médeci

Professeur de clinique médicale

Membre de l'Institut

et de l'Académie de médecine

M. LETULLE

Profosseur à la Fac Médecin de l'hôpital Be embre de l'Académie de

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine

H. ROGER

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs, Scorétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESPOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

La « Presso Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numeros seront portés à 24 ou 32 pages.

## SOMMAIRE

Articles originaux:

HENRI ROGER. - Les cas français de sodoku (toxiinfection par morsure de rat), p. 201.
FIGLES. — Les enfoncements de la paroi thoracique (traitement chirurgical de quelques fractures de

côtes), p. 202.

cotes, p. 202. MABU. — Application de la méthode Carrel au traitement des mastoïdites aiguës, p. 204.

Chirurgie pratique:

L. Barthe. — L'alcool employé au lavage des mains en chirurgie, p. 204. Sociétés de Paris :

Société de Radiologie ménicale de France, p. 205. Société de Chirurgie, p. 205. Société médicale des Hôpitaux, p. 207.

Académie des Sciences, p. 208. Académie de Médecine, p. 208.

Analyses, p. 208.

Chroniques et Nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin. es Ménecins aux Armées. Nonvert pe RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

## LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuti, PARIS.

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARTE

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV. ANNÉR. - N. 20. 5 AVRIL 1917.

## PETIT BULLETIN

Sur le bilan méthodique à établir en vue des luttes scientifiques de demain.

A la suite des précédents articles, on m'a demandé comment je comprenais le problème de notre renaissance scientifique. Nous possédons de beaux cerveaux, c'est entendu, m'a-t-on dit; faits et résultats parlent assez haut pour qu'on puisse le répéter sans vantardise. Mais nous sommes des sentimentaux aussi, et trop souvent la pensée française, l'effort individuel français sont amoindris, voire neutralisés par notre excès d'émotivité. En d'autres termes, si notre production intellectuelle est remarquable dans son ensemble, elle est parfois comme si elle n'était pas parce que des erreurs de sentiment, le dilettantisme, la jalousie, l'état inorganique de nos formations scientifiques, le caractère des hommes qui les composent et qui vivent trop isolés les uns des autres, enlèvent au travail produit les trois quarts de son rendement.

Il faut donc étudier, des maintenant, et le fort et le faible de ceux que nous avions pris pour maîtres, un pcu niaiscment, avouons-le. La première chose à faire, semble-t-il, serait d'établir le bilan des productions d'outre-Rhin, envisagées

**ÆTHONE** 

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

raiolres FOURNIER Frères, 28, B' de l'Hôplial. Paris

Coqueluche

Toux

dans leurs rapports avec l'avancement général des sciences durant la période moderne. Il est facile de prouver que la bactériologie, l'embryologie, la physiologie expérimentale, la chimic synthétique, bref, toutes les terres nouvelles conquises par les savants en ces cent dernières annécs, ont été défrichées tout d'abord par des Français. Mais ces terres, ensuite, comment nos rivaux les ont-ils fécondées, et dans quelles proportions?

On m'a dit que M. Achalme avait traité la question; je n'ai pas encore lu son livre. Pour l'instant, je m'en tiens à l'enquête menée par M. le professeur Gabriel Petit, d'Alfort, et M. Maurice Leudet, du Figaro, sur Les Allemands et la Science. Leur ouvrage, auquel ont collaboré des artistes, des littérateurs, des savants, contient évidemment des renseignement précieux, mais le chapitre qui me paraît le plus démonstratif est celui de M. Pierre Delbet. Notre confrère n'est pas de ceux qui ont besoin qu'on les loue. Je noterai donc simplement qu'il a fourni un modèle parfait à qui voudrait par la suite poursuivre les mêmes études critiques, non plus cette fois sur la chirurgie d'outre-Rhin, mais en tout autre domaine : physique, chimie, biologie ou médccine. Tout naturellement, M. Delbet a choisi la chirurgie :

« Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la renom-mée injustifiée de la chirurgie allemande, dit-il au début

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## PARINE de BANANE or "JACY"

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même au PARA-BRÉSIL

Dépôt général a Pari s: 4, av. Daubigny.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et nec-606 (914)

DOSES FRACTION NESS: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 a 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

de ses lignes, c'est qu'elle a été faite en grande partie par des chirurgiens français.

« Je n'y ai contribué en rien : je ne suis pas un germnnophobe post bellum. Je n'ai rien dit, rien écrit depuis la guerre sur lu science et la mentalité allemandes que je n'aie dit, écrit et répété avant.

pe n'ate dit, écrit et répété avant.

« Ce qu'on appelle la méthode allemande permet d'utiliscr les cerveaux les plus médiocres, de produire de cros truvaux sans idée. »

Et sans tarder, M. Delbet montre, par un exemple topique emprunté aux sciences biologiques, la différence qu'il fait entre le créateur et l'industrialisateur, — excusez le mot, — en matière scientifique.

« En chirurgie, il y a comme en médecine, comme dans les arts industriels, autre chose que la critique et la découverte, c'est l'utilisation des idées nouvelles, leur application, leur extension.

application, leur extension.

« Celli qui fait de nouvelles applications d'une méthode peut rendre de grands services pratiques; on doit lui en être reconnaissunt, mais il ne faut pas le confondre uvec l'initinteur. Il ne suffit pas de découvrir un microbe inconnu pour être l'égal de Pasteur.

« Bordet décourse une méthode biologique admirable qui permet de faire des diagnostics par l'étude du sérum smaguin. Wassermann applique la méthode à la syphilis. « Et-li juste de placer sur le même plan la découvert de Bordet et l'application de Wassermana? Ceux qui appliquent la méthode à d'autres maladies rendent d'incontestables services, mais lis he nofut que monayer le

lingot de Bordet. »

Ainsi, voilà la question de la Science allemande posée sans ambages ni retard sur son véritable terrain. Quelle est la part de l'Allemagne dans la découverte des grandes méthodes en chirungie? Ce son l'es faits qui vont répondre et les invectives d'usage entre belligérants ne figuereont pas au débat, qui restera cantonné dans les régions sereines où n'arrivent ni le bruit du canon, ni les plaintes des victimes du droit outragé.

Les trois méthodes qui ont rénové la Chirurgie, et lui forment comme un socle de granit, sont: l'anischésie, l'hémostase et l'antisepsic. A qui l'Humanité soulfrante en est-elle redevable?

Réponse : L'Américain Jackson découvre les propriétés anesthésiques de l'éther en 1846, Floureras celles du chloroforme en 1847; Simpson et Bell, deux Anglais, en Iont, eux, l'application à Rhomme. Ergo, l'anesthésie générale par inhalations est une œuvre américaine, anglaise et franciase. Pour l'hémostase, nous avons Kobelé, qui imagine les pinces à cran d'arrêt. Cest Péan, avec son gros bon sens, qui en établit e en vulgarise l'usage. Enfin, Vernœuil sert de parrain à la méthode en inventant le mot de forcipressure. Ai-je besoin enfin de rappeler ici que l'antispeis et l'asapsie, filles des découvertes de Pasteur, sont dues à Lister et à Terrier, deux Francais?

Si maintenant on entre avec M. Delbet dans le détail de la médecine opératoire, on rencontre d'abord un nom tellement grand que, s'il était allemand, sa réputation serait mondiaie: J'ai mommé Farabeuf. Mais avant et aprés lui, il ne faut 'oublier ni Chopard, ni Lisfrane, ni Majegine, ni Syme, ni Pirogoff, ni Pasquier, ni Gyme, ni Pirogoff, ni Pasquier, ni Gyme, ni Pirogoff, ni Pasquier, ni Gyon, c'a ul'in doit la résection du maxillaire supérieur, — en 1827, et avant l'anesthésie!

Pour les greffes interviennent les maltres d'Italie. On avait la dague et la colichemet d'Italie nu avait la dague et la colichemet d'Italie nu se petites républiques inliennes. Quand deux citoyens n'étalent pas du même avis, le nez de l'un d'eux risquait fort de faire les frais du différend, d'où le nombre de zm sis à mal, d'où la méthode des greffes de Tagliocozzi, que de Grafe devait démarquer plus tard. — Ah! Is n'emportent pas que les pendules! Nélaton, Reverdin, Ollier sont encore de citer à ce chapitre, et lis n'ont rien de commun avec la Kultur, pas plus que Lefort, d'ailleurs, que j'allais oublier.

L'Allemagne se relève un peu avec la chirurgie

viscérale; mais du moins sont-ce des Français qui ont ouvert la voie. La taille haute ou hypogastrique ne fut-elle pas imaginée, « dans un éclair de génie », comme disait le bon Tillaux, par Pierre Franco, de Sisteron, aux environs de 1505 ? C'est Lisfranc qui a fait la première extirpation du rectum, et Sédillot qui pratiqua la première fistulisation de l'estomac, tandis que, de son côté, Jobert de Lamballe nous apprenait le secret de l'affrontement des séreuses pour la suture intestinale, « pas capital, véritable découverte, dit M. Delbet, sans laquelle la chirurgie intestinale n'existerait pas ». N'oublions pas non plus Maisonneuve, auteur de l'entéro-anastomose, et Péan, qui, en 1879, exécuta la première résection de l'estomac.

Quant à la gynécologie, elle fut, un certain temps, chasse gardée pour nos rivaux. « C'était l'époque, dit encore M. Delbet, où bien des Français avaient, hélas! une mentalité de vaincus, époque humiliante où l'on a pu entendre des chirurgiens se vanter d'avoir été les premiers à exécuter en France des opérations qui étaient déjà pratiquées à l'étranger.

Îl n'empèche que ce sont des noms français, américains et anglais, qui sont à la base de toute la gynécologie. Cit mi-je Récamier, son curettage de l'utérus et l'hystérectomie vaginale? Rappellerai-je Mac Dowell et l'ovariotomie, perfectionnée ensuite par Kœberlé et Spencer Wells, tandis que Lawson-Tait était le grand initiateur de la chirurgie de l'inflammation des annexes?

En résumé, nous eûmes le savoir et le savoirfaire, et les Allemands eurent surtout le fairesavoir, grâce à leurs ouvrages de vulgarisation, à l'organisation parfaite de leurs cours payants, et à leur activité assidue dans les Congrés, où jamais les communications allemandes ne passaient inaperçues, alors que celles des Français faisaient trop souvent le vide de nos nationaux dans les salles



TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# **ELECTRARGOL**

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR S DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluante dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais anisible vis-à-vis des cellules vivalentes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microblens, se distinguant ainsi des antiespitques utilisés jusqu'icl.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections inframusculaires ou intraveneuses. — Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. -- Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1103

D'ailleurs, ceux qui ont vu opére les Allemands ne sont pas supris de leur infériorité. Quand on avait assisté à leurs manœuvres compliquées, quand on avait constaté leurs lautes d'asepsie, on ne manquait pas d'être, comme M. Delbet, stupélié de certaines de leurs statitiques, « qui apparaissaient comme un déla Science et au bon sens. Elles étonnaient avant, mais depuis que les intellectuels allemands, par leur manifeste, ont étalé au grand jour leur mépris de la vérité, elles inquiètent ».

En terminant son étude, M. Delbet fait une remarque qui m'a paru des plus vraies et des plus originales : « L'Allemagne comprend 140 millions d'habitants .... si l'on songe à la quantité et à la qualité de sang et d'esprit français transfusés en Allemagne par la révocation de l'Edit de Nantes, on est forcé de conclure que la Kultur, certainement féconde dans le domaine matériel, est stérilisante dans l'ordre intellectuel ». J'ajouterai, moi, que les fils des anciens émigrés n'ont peutêtre pas été sans influencer les gestes allemands. A-t-on remarqué que les tueurs de cités viennent d'épargner Noyon, alors qu'il eût été bien dans leur manière de la détruire? Nous disions : « I/s sont toujours à Noyon! » Quelle tentation pour eux de répliquer : « Ils ne sont plus à Noyon parce qu'il n'y a plus de Noyon! » Si le Barbare a cette fois reculé devant le crime, ne serait-ce pas parce que l'ombre de Calvin protégea la cité qui l'avait vu naître?

Mais il n'importe. Je viens de vous donner, d'après M. Delbet, le modèle du bilan à établit touchant l'euvre de l'Allemagne. Il faudra ensuite chercher si l'influence allemande ne fut pas trop lourde et encombrante et si le monde savant en acceptant, comme il l'a fait, l'hégémonie de nos rivaux, n'a pas retardé la marche en avant de l'armée des travailleurs. Puis, ee déblaiement opéré, nous devrons faire le point et indiquer la voie où nous engager pour reconquérir notre

place au soleil de la Science. C'est par son cerveau surtout qu'un peuple est grand. Refaisons notre cerveau, eu appliquant la formule chère à nos amis anglais: « Il faut savoir pour prévoir afin de pourvoir. »

F HELME

## VON BEHBING

Une des gloires de la Science allemande vient de disparaître, von Behring est trop connu pour passer sa mort sous silence: il nous suffira de rappeler les re-terches qu'il a poursuivies avec le savant japonais kitosaka, sur l'antitoxine antidiphicrique et antitetanique, recherches qu'in tabouit à la découverte de a sérothérapie.

Dans la dernière période de sa vie scientifique, Behring s'était occupé du traitement de la tubereulose, ees recherches ont été interrompues par un dérangement cérébral qui a nécessité son internement.

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honnenr pour :

theodier M. Fader (Rané), médecin side-major de trel, de réserce an 8 rég. de marche de limilieurs : and depuis le début de la campagne, n'a cessé de faire l'anticola de las par son courage et son dévousele 124 (échore 1916, s'asi porté dans les lignes complisées de l'anticola de la compagne de la compagn

— M. Ardillaux (Pierre), médecis-major de 2º classe de récevre nu six règ, d'infantierie : a donné comme chef de service, dans un corps de troupes, les preuves nonbreuses d'une seience, d'un esprit de sacrifice et d'une bravoure exceptionnels. Sommairement installé dans un poste de secons des plus préciaires constamment battu par les gros projectifes, a inspiré par son constant exemple, à ses brancardiers et idintimiers, pendant la période de comhats du 13 au 21 Septembre 1916, l'activité et l'abnégation qui l'animaient, réalisant de véritables prodiges pour la relève et l'évacuation des blessés et sauvant niasi la vie à beaucoup d'entre eux. Déjà cité à l'ordre.

— M. Gay-Bonnet (Charles, médecia-major de l'\*e classe à titre lemporaire au Service de Santé d'une armée : après s'être particulièrement distingué sur le front de France et autre fraise de se laisser évacuer, hien quétant très malade, tient de rendre en Orieut des services exceptionnels la tête d'un hôpital important, et de montres, sons le hombardement, les plus belles qualitée professionnelles et milijaires.

— M. Gruyer (François), médecin aide-major de 2º classe de réserve au 336º rég. d'infonterie : médecin aide-major d'une haute valeur morale et professionnelle. S'est fait rémarquer en maintes eirconstances par son mépris du danger. Grévement blessé, le 16 Mai 1916, en dirigeant en première ligne un travnil permettant l'évacuntion plus rapitèd des blessés.

## Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Cleise (Louis-Freidric), médecin side-major de classe and y groupe du libe! R. A. L. che d'a survice médical d'un groupe depuis le 20 Aout 1914, no extense médical d'un groupe depuis le 20 Aout 1914, no extense se soits aux undades et aux blessés. Toujoure institulé proximité des batteries, a fréquemment été 20 apos de des feux violents pendant l'exercice de ses fonctions, notamment les 230 octobre et 10 Novembre 1916, où il a montré le plus grand courage allié au plus grand sang-froid, en callant panser des blessés de son unité et d'unités voisines, en un point soumis à un violent hombardement d'obus de pros calibre.

— M. Dravon Jacques), undécin laide-major de l'aclassa n' lo tatilli ne chasseurs i médech a ide-major modele de modestie et de dévouement. Son chef ayant de de quelques jours auparavant, a assuré son s'ervice d'une façon purfaite. Au cours d'un rude combat le 24 Aost 1916, a suivi l'attaque de près, est venu installer un poste de secourse en premier ligne; a assuré son set l'évecuation des blessés dans deur postes soins et l'évecuation des blessés dans deur postes plosion dus projectifs de très gros callino, h's consenti et se laisser évacuer que le leademain, quand Il a en la certitude que le service poursit continuer à fonctionner.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 ft. Prix Desportes. ... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue soientifique a et pratique, la Dicitaline CRISTALLISÉE(1) dont a l'action surce et puissante, acempte de danges, a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années. »

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au t/10° de milligr. Dose d'entretlen cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° da milligr. AMPOULES au 1/10° da milligr.

transférés sont (IV°). Laboratoires GALBRUN Petit-Musc, PARIS dıı rue 10. et

AVIS.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et entièrement stable de l'Idea avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900].

# Remplace Iode et Iodures

dans toutes leurs applications

## SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Fung goulde d'ICDALOSE dissent comme un gramme d'Iodure declin.

Doses Motennes: Cinq à vingt gouldes pour les Enfants, dix à cinquante gouldes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laborafoire GALBRUN, 18, rue Oberkampf, PARISE

Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires le traitement des pour les flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires

## **lédication** gocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

Le NUCLEATOL possède les propriéés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

## NUCLEATOL INJECTABLE

A la d'Ancies de la compansa de soma e nimiquement pur perme en la la compansa de la contenida del la contenida de la contenida de la contenida de l

## NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

é aux phosphates et au méthylarsinate disodique) Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique).

## S'emploie sous forme de : iucléarsitol injectable

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le *Nucléatol Injectable*»

## NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylar Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Déblités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

Complètement indolore

. Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysle, etc. (Ogr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

Laboratoires M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

OPOTHERAPIE

OSSEUSE

# natelo POSOLOGIE

ADULTES

2 à 3 cuillerées à bouche par jour avant les repas

FNFANTS

2 à 3 cuillerées à dessett ou à café selon l'àge,

THE COURT OF Si l'on veut remmeraliser un phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates mineraux, tandis qu

on arrive plus facilement au but si on peut lui fournir des sels ayant dejà subi quelque, ORIENTATION VITALE La remineralisation des tissus sera faite à

l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

1002

POSOLOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8

ENFANTS Une cuilleree a dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8

est le même produit contenant centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée bouche Laboratoires du Docteur ANGOULÊME (Chte)

## NOUVELLES

L'avancement des médecins aldes majors. M. Charles Bernard, député de la Seine, ayant dema à M. le ministre de la Guerre : le pour quelle raison les officiers da Service de Santé nommés à un galon - à titre définitif - entre le 15 Août et le 20 Novembre 1916 n'ont pas encore reçu leur denxième galon; 2º à quelle ministre se propose de faire ces nominations qui intéressent des milliers d'officiers, n regu la réponse sui-

. « Un grand nombre de ces médecins ont été promas par décret des 13 Janvier et 12 Février 1917.

« Les intéressés qui ne l'ont pas été recevront satisfaction prochainement avec rétronctivité.

L'avancement des médecins sides majors de classe. - M. Pierangeli, député, avant demandé à Mi le ministre de la Guerre : le pour quelles raisons les mé lecins aides-majors de 2º classe, ayant deux ans de grade, n'ont pas obtenu un grade supérieur, contrairement aux engagements qui ont été pris devant les Chum-bres: 2º si un décret concernant le personnel du Service de Santé, analogue à ceux qui ont été pris pour les divers scrvices de l'atmée, est en préparation et s'il aura un effet rétroactif, a reçu la réponse suivante : « La promotion des médecins aides-majors de 2º classe,

qui ont deux ans de grade, à titre définitif, est en coars avec effet retroactif au joar oà ils ont atteint lears deax nnnées de grade. »

L'avancement des médecins aides majors de L'avancement des medecins aiges majors de 2º classe à titre temporaire — M. Bahaad-Lacroze, député, nyant signalé à M. le ministre de la Guerre qu'un doctear en médecine, réforme no 2 en temps de paix, est nommé, après engagement volontaire, aidepark, est homme, apres engagenere veronaure, ande-major de 2° classe de réserve à litre temporaire, par conséquent, ne pouvait étre proposé pour l'avancement (10 Septembre 1914); hui jours après as nomination à titre définitif (Septembre 1916) une circulaire ministé-rielle fait connaître que les officiers de complément nommés à titre temporaire pourraient être proposés pour l'avancement : l'aide-mujor en question ne peut pas profiter de cette disposition, et lui demande, dans ces conditions, quand il pourra ètre nommé side-major de 1re classe el s'il funt qu'il attende, pour être proposé, une année de grade depuis sa nomination à titre définitif (il est anciea interne des hópitaux de Bordeaux) ou même deux uns, le temps de service antérieur ne comptant pas parce qu'il était à titre temporaire évacué du front pour maladie, a recu la réponse suivante :

« Les docteurs en médecine nommés nu grade de

médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire peuvent être proposés pour la titularisation et pour l'avan-cement. D'autre part, si le candidat visé par l'honorable député a été nomasé par décret présidentiel du 10 septembre 1914 « poar la durée de la guerre », il se trouve. tembre 1914 » poar la duree de la guerre », il se traux-à l'heure actaelle, par application du dévert da 3 Novem-bre 1916, annulant la mention « pour la durée de la guerre » nommé à titre définitif à la date du 10 Sep-tembre 1914, il a droit, en conséquence, au grade de médecin nide-major de 1re classe pour prendre raag du 10 Septembre 1914. a

La préparation au grade auxiliaire. -- M. Géo Gérald, dépaté, nyant demandé à M. le ministre de la Jastice et de l'Instruction publique, comment il se fait qu'à Lyon et à Paris les jeanes gens pourvus du P. C. N. sont autorisés à suivre les cours, ce qui est logique, alors que cette facilité n'existe, parait-il, pas à Bordeaux, a reçu la réponse suivante :

« Les cours auxquels foit allusion l'honorable député sont vraisemblablement ceax qui ont été organisés à Lyon, près l'École de Saaté militaire, et à Paris au Val-de-Grace, par les soins du Service de Santé, pour préparer au grade de médecin auxiliaire les étudiants en médecine mobilisés, munis du certificat P. C. N. et de deux inscriptions de médecinc validées au moment de leur incorpo

Si ces coars no fonctionnent pus à Bordeaux, c'est que le ministère de la Gaerre n'en n pas organisé dans

cette ville, où il n'y a pas d'école spéciale.

« On se tient d'aillears à la disposition de l'honorable député pour lui donner tous renseignements complémentaires dans le cas où il estimerait que ceux qui précèdeat ne répondent pas suffisamment à la question posée, »

L'exercice de la médecine après la guerre par les médecins militaires. médecins militaires. - M. Peyroux, député, ayant demandé à M. le ministre de la Gaerre quelles mesures il a priscs, ou compte prendre, pour que les médecias de complément qui ont été chargés d'assurer le service médical de la population civile, ou ont, en fait, donné, pendant un certain laps de temps, des soias à la population civile de la localité où les avait placés leur affectation militaire et de ses environs, ne paissent, après la guerre, s'installer dans cette localité ou ses cavirons, pour y exercer leur profe-sion que dans des conditions qui sau-vegardent les intérêts des médecins qui v résidaient avent la guerre, a reçu la réponse suivante

L'autorité militaire n'a pas qualité pour interdire à n médecin chargé des soins à donner aux populations eiviles de s'installer ultérieurement dans la localité où il a été détaché un certain temps et à titre militaire.

## Broméine montagu

(Bi-Bromure de Codéine i

SIROP (0 03) PILULES (0.01) TOUX nerveuses RMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

## RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants

Docteur, 10 ans, très initié à anesth., aide-opérat. asept., pansements, plâtre, ponet. lomb., inj. intra-vein., etc., cherche confrère Paris, l'utilis. comme assistant à la fia des hostilités, Eerire P. M., nº 1581,

## FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

## EAU NÉOLÉE

NÉOL. . . . 1 partie. (soit le petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau).

L'eau néolée étant ainsi préparée extempornément constitue ane véritable eau ozonée récente, parfaitement stabilisée, toujours semblable. Elle doit donc, dans tous les cas, remphieer l'eau oxygénée (composition variable ct très altérable, souvent caustique, loujours irritante). L'eau néolée étant du néol dilué, d'eau est d'un uasage ries économique.

## EMULSION Crossotes TUBERCULOSES

deSa6cuill MARCHAIS Bronchites, Grippes, Catarrhes. Calme is TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE les lésions.

## OUATAPLASME PARELED COMPLET

Le Gérant : O. Ponép.

Paris. - L. MARSTEROX marimour, 1, rae Jassette

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthênie,

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Confiture : Enfants 1 à 2 eaillerées à café. MODE D'EMPLOI { I iquide : 1 on 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, LABORDE - PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Bolte DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50. Tálánh 689-16

MARIUS FRAISSE, Phie, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Int DOCTEURS.

## EXTRACI

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

CATARRHES et BRONCHITES CHROMIQUES - G. Bron Abel PAR

## QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.





TOE DÉPOSÉE

E FUE ENTERT



8, Rue Favar PARIS

MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

## Le meilleur Dentifrice antiseptique

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MEDICAMENTEUX

Savon doux ou pur. S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama. S. Panama et goudron, S. Naphiol S. Naphiol soufré, S. Sublimé S. Resorcine.
Savon à l'ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'nuile decade, S. Goudron, B. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVI IQUES, & 0 gr. 05 de Cacodylete de Gaïacol par cent cube, pour injections hypoderm ques

## HUILE VIEFGE DE FCIE DE MCRUE VIGIER

Cette buile, spécialement preparée pour mon officine et exclusivement avec des foles de morue 'rais. est très riche en principes actifs : Iode. Phosphore et Alcaloides; elle est très aien supportée. même pendant i été

# Hémorragies Secondaires

JUGULÉES IMMÉDIATEMENT SANS FORCIPRESSURE

FERMENT FIBRINOGÈNE PROVOQUANT LA FORMATION INSTANTANÉE D'UN CAILLOT DENSE ET ADHÉRENT

N'agissant que sur le sang extravasé, le Coagulène ne peut en aucun cas faire courir le risque d'embolie.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Pharmacien I, place Morand - LYON

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée. — O'HATX & C'e, 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

> EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Upium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

## ECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

ARTISEPTIQUE DÉSINFECTART

ESHABIHLON SPATRIT

EM. im Hiddeline per on fort is demand

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

ALS-SAINT-JEAN

VALS-PRECIEUSE



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD. 48. Rue d'Alésia. - PARIS

### MÉDICALE PRESSE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (Vie)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fc Union postale.....

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ephtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professour agrégé, sour et Professour en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirurgion do l'hôpital Cochi

DIRECTION SCIENTIFIQUE -L. LANDOUZY

Doyen de la Faculté de médecine. Professeur de clinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Profosseur à la Faculté, dédecm de l'hôpital Boucicau mbre de l'Académie de médec H. RÖGER Professeur de Pathologie expérim. Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecin M. LERMOYEZ

Médocin do l'hôpital Saint-Antoine ibre do l'Académie do méd

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction cont ouverts

La « Presse Médicale » publicra 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux:

P.-EMILE WEIL. - L'examen de la coagulation du sang en chirurgie, p. 209.

D' DUCHAMP. - Fièvre récurrente ; paludisme consécutif, p. 210.

JACQUES CALVÉ. — Sur un procédé de coaptation osseuse par auto-enchevillement sans greffon ni sutures métalliques, p. 212.

Médecine pratique : B DESPLAS et A. POLICARD, - La chloramine, p. 213.

Sociétés de Paris : Société de Chirurgie, p. 213. Académie de Médecine, p. 216. Analyses, p. 216.

Chroniques et Nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. RACHTER DE PARTS

NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS BT COMMUNIQUÉS.

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage USCULOSINE

GENTILLY (Seine)

=Bvla=

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

EXTRAITS TOTAUX CHOAY

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Têlérhonn : Fleurus 13-07.

### PETIT BULLETIN

I. Un dernier mot sur le bilan à établir en vue des luttes scientifiques futures. - II. La mort du Dr Tourtourat.

Par suite d'un abus de langage assez explicable, les hommes ont volontiers tendance à confondre l'idée de science avec l'empirisme. Essentiellement éphémères, ils sont tout naturellement portés, durant leur court passage sur la planète, à n'envisager que les résultats. - les faits, comme ils disent, - plutôt que les idées dont les faits sont fonction, car les idées n'ont jamais cessé de conduire le monde.

Dans l'Antiquité, les Grees seuls se sont réellement élevés à l'idée de science, mais cela ne veut pas dire que, seuls, ils ont fait progresser le lourd et grinçant véhicule qui porte notre espèce et sa fortune. Il est bien évident qu'à envisager les choses uniquement au point de vue matériel, les Allemands tiennent une des premières places dans les acquisitions industrielles. Est-ce à dire pour cela qu'ils ont été les vrais porteurs de flambeau, les surhommes, chargés d'éclairer la marche des faibles humains? Non, certes,

Et qu'on ne voie point ici une critique systématique de leur effort. Il faut bien admettre, entre autres choses, que dans l'ordre des sciences phynité. Entendons-nous bien. Ce n'est pas moi qui leur reprocherai d'avoir su se faire valoir; ils ont joué leur jeu, que n'avons-nous joué le nôtre? Il serait puéril, vraiment, de les entreprendre sur leur habileté à faire servir leurs recherches à la grandeur de la Patrie allemande. C'est nous, nous tous, qui avons favorisé leur essor, soit par paresse d'esprit, soit par indifférence, ou pis, par notre individualisme dangereux. Il n'y a done pas à revenir sur une situation que nous avions créée; mais comme il n'est personne à cette heure qui n'ait l'âme bouleversée par les crimes contre les hommes ou les choses et dont la terre française restera longtemps meurtrie, il n'est personne non plus qui ne fasse le serment en son cœur de réparer les ruines du pays et de l'affranchir à jamais des directions intellectuelles trop facilement supportées naguère. Tous, nous comprenons qu'après avoir libéré le territoire il faudra aussi libérer les esprits. Or, comment y parvenir si nous ne nous réformons pas, si nous ne mettons pas mieux en valeur l'esprit d'initiative, d'organisation et de lutte dont nous avons fourni tant de preuves au monde civilisé, depuis la date fatale du 2 Août 1914, où notre

siques leur rôle est considérable. Il n'en est pas de

même, par contre, dans le domaine biologique,

où leurs travaux innombrables, et non saus valeur

si on les juge isolément, n'ont presque rien

apporté dans l'ensemble aux acquêts de l'Huma-

Succèdané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE --- ANTIRHUMATISMAL --- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris,

envoie toujours gracieusement aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

DIGITALINE cristallisée

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules

### **ENDOCRISINES** Fournier

Thyroide. Ovaire, Foie. etc., etc.

LaBoratofrès POURNIER Frères, 26, 8º de l'Hôpital Paris

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

DOSES PRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-Is-Garenne (Seine).

XXVº ANNÉE. - Nº 21. 12 AVRIL 1917.

barbare ennemi vint fondre sur nous parce qu'il nous croyait mùrs, pourris, sans défense?

Mais, objecteras-ton, l'esprit souffe où il vout; on ne pourra jamais empêcher l'univers, par exemple, d'être tributaire d'un Rentgen. En ce qui concerne ce demire, il y avait lieu de faire remarquer que, cerveau trés noyen, il comprit à peine l'importance des a découverte, due à un leureux hasard, un « coup de veine ». Qu'est Rentgen à côté de Frauenhoffer, d'Helmholtz, d'Hertz-Èt puis, cela, c'est du domâne physique où nos rivaux, manifestement supérieurs, durent forcément t'er suivix.

\*\*\*

Mais, comme je l'ai dit plus haut, il n'en est pas de même en sciences biologiques, où réellement notre complaisance dépassa les bornes. Dans une étude étincelante de verye et d'une logique implacable, publice en Août 1912 par la Revue. Biologica, M. le professeur Le Dantec, de la Sorbonne, montrait victorieusement toute la vanité des nomenclatures et des néologismes imaginés en biologie par les savants allemands, ct qu'il désignait sous le nom générique de phénoménines. Chaque fois que nos rivaux se trouvaient en facc d'une inconnue, ils la remplacaient par un mot; d'où tous leurs vocables en ine : aggressines, stimulines, sensibilisines, alexines, agglutinines, néologismes qui ont la prêtention de répondre à tout et qui n'expliquent rien.

« En se moquant, écrit M. Le Dantec', des médecins de son époque, notre grand Molière avuit prévu le système de Éhrlich. L'hrlich n' n'ries ajouté à l'explication da Malade imaginaire. Au lien de dire que le chloral fait domit parcequ'il une verte dornitive, on dira aujourd'hai, après le savant allemand, que le chloral possède une domptine: et c'est bien la même chose l' Cet la même

 Yoir Le bluff de la science allemande in Les Allemands et la Science, par M. le Prof. Gubriel Petit, d'Alfort, et M. Maurice Leudet, du Figaro. Alcan, édit., Paris, 1916.

de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

closs avec une arrenu gratuite en plus. Le vague qui stateinit, dans l'ancien languaç. à la définition des forces ou vertur permettait en effet de voir daas l'expiration de Molière une simple formule verbale marquant l'absence de véritable explication. La terminaison en ine se de replication pathologique netuelle est, au contrair-culipaés sur celle au moyen de laquelle ou demoume les alcaleides de véget au contrair-culipaés sur celle au moyen de laquelle ou demoume les alcaleides de véget au contrair-culipaés sur celle au moyen de laquelle ou de chimique cat parfaitement clair. Il est parfaitement vai que la plus grande pantie de l'effet physiologique de l'accoil est dia à l'accontine que l'on peut extraire de celte durantime, comme l'accoil de l'accoil est did à l'accontine que l'on peut extraire de celte durantime, comme l'accoil de l'accoil de celte de l'accoil de de did commine, comme l'accoil de l'accoil de celte que du chierui; et si le chierui fait dormir, cette pre-prété ne résulte pas de la nature du chierui; et si le chierui fait dormir, cette pre-prété ne résulte pas de la nature du chierui luiméme; elle est une conséquence des rapports de la structure de l'homme avec celle du chierui.

« Mais quand il s'agira d'un cops extrémement complexe, comme un sérum thiérapeutique, par exemple, personne ne pourra nier l'existence, dans ce sérum, de toutes les substances défaites qu'y aura imaginées le langage de Ehrlich. Du moment que l'on a un aut pour représenter une chose, il est bien difficile de croire que cette chose n'existe pas... r'existe pas... r'existe pas... r'existe pas... r'existe pas...

Mais commentavons-nous accepté tout ce fatras? dit ailleurs M. le Dantec.

» Pendant des unnées et des années, le moude scientifique a availe ans ourciller les plus prodigieuses conleuvres « made în Germany ». A quoi celu esti îda? Les cervaeux humuin avvinci-lié et ître phêranle spur în victoire allemande de 1870. Il y a în un problème psychologique que d'autres résoudrent, et qui n'entre pas dans mon sujet. Quoi qu'il en soit, pendant des années, le génie français a paru manquer à sa tâche: le hou seas et la clarié out été écurées de l'hortes reienfliques. Diona-bous dont acre thrieses que, s'es a qui depuis l'insurante de l'entre de l'autre de l'entre de l'entre

Ce que M. Le Dantec ne dit pas parce que cela n'était point dans son sujet, c'est que ce bluff, cette métaphysique nuageuse, — voyez Haeckel — bref, ces pseudo-vérités drapées dans la pourpre des mots, ont plus nui à la science qu'elles ne lui ont servi. N'y aurai-til que cette raison-la, que nous devrions, faisant table rase de nos crreurs passées, jurer, dés aujourd'hui, de nous affranchir du joug scientifique allemand. Mais coument y parvenir? C'est ce que je vous dirai la prochaine fois.

Noter que j'ai laissé de colé tout le domaine de la pathologie, où la science plétine depuis trente ans sans idées directrices. Cest la stignation, la guerre de tranchées dans toute sa stérilité, avec çá et là des petits progrès de détail. Que savons-nous de plus que nos pères dans l'ordre des grands processus : tuberculose, arthritisme, cancer? Combien maigres les résultats, eu égard à la somme d'efforts! Et en physiologie digestive, savons-nous seulement par quels procédés la cellule arrive à arracher son chlore au chlorure de sodium? Cen es sont pas les théories qui manquent, évidenment, ni les mots; mais pas un réalité, fille d'une idée directrice!

Le résultat de cette constatation, c'est que, laissant le gouvernail à des mains étrangéres, nous avons manqué à la fois à notre passé et à notre des la fois à notre passé et à notre des la fois à notre passé et à notre des la compartie de la compartie la sux cheveux blanchis, à la lance rouillec. Nos aufants se sont chargés de démontrer leur creur. Mais cen est là que la moitié de la tàche; l'a sight de prouver demain, par notre rénovation dans le domaine scientifique, que nous sommes toujours de la race des mattres.

- 11

Je ne veux pas laisser partir notre confrère Tourtourat, secrétaire général du Syndicat des Médecins de la Seine, membre du Conseil de l'Union des Syndicats médicaux de France et du





MARIUS FRAISSE. Phis, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Bolte DE 12 AMPOULES : 4'50

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléph. 682-16

Sou médical, sans lui adresser l'hommage de mon souvenir ému.

Tourtourat, médecin de bataillon malgré ses 48 ans, a fait noblement son devoir dans les tranchées et il en est mort.

De santé délicate, il avait, durant la paix, consacré sa vie à la défense de la petite patric corporative et, la guerre venue, il se sacrifia avec la même ardeur à la grande Patrie. Rentré malade à Paris, il refusa la reforme temporaire, car il était de ceux qui tiennent jusqu'au bout. D'autres diront les services qu'il a rendus; je ne veux, moi, retenir ici que ses qualités morales, sa bonté, sa haute courtoisie, son respect pour toute opinion sincère. Et si modeste, malgré ses connaissances étendues!

Souvent, nous avions ensemble envisagé les réformes à poursuivre dans l'avenir et toujours j'étais frappé par la justesse et la hauteur de ses vucs. Je l'ai connu assez pour affirmer et que nous perdons en lui un de nos meilleurs hommes. et qu'il a eu la fin digne de sa noble vie, puisqu'il est mort au service de son pays après avoir vécu au service de sa profession.

F. HELME.

P. S. - Je remercie profondément « Le vieil auxi » qui m'écrit au nom de ses camarades. Tous nous estimons que nous no ferons jamais assez pour ces enfants qui ne cessent de lutter, de se sacrifier, et dont l'influence morale aux tranchées ne saurait être trop vantée.

Nous ne méritons donc aucun remerciement. Quantaux hommages, c'est aux auxis eux-mêmes qu'ils sont dus. Ils ne m'en ont pas moins causé une grande joie : La démarche de ces jeunes gens ne révèle-t-elle pas toute la délicatesse de leur cœur, où s'épanouissent à la fois les qualités d'endurance et de bravoure propres à la racc, et la petite fleur, si rare partout et toujours, de la reconnaissance! F. H.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Officier. - M. Laffont (Jean), médeein en chef de classe de réserve : officier supérieur du corps de santé d'une haute valeur professionnelle; a créé, au début de la mobilisation, et dirigé, depuis cette époque, avec la plus grande autorité, une activité, une compétence et un dévouement exceptionnels, une formation sanitaire très importante, qui a fonetionné, sans interruption, à plein rendement, et dans des conditions particulièrement appréciées.

MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Angevin (Henri-Marie), médecin auxiliaire au 11s rég. d'artillerie à pied : médeein extrémement dé-voué. À été très grièvement blessé le 21 Octobre 1916, alors qu'il se rendait à un poste de batterie de tir pour visiter des hommes malades. Déjà cité à l'ordre,

— M. Sésini (André), médeein auxiliaire au 2º rég. mixte de zouaves tirailleurs: depuis son arrivée au front. comme volontaire, a été pour tous un exemple de zèle, de dévouement et de bravoure ; au cours des affaires où son bataillon a été engagé, s'est toujours dépensé sans compter pour assurer, sur la ligne de feu, le pansement et la relève rapide des blessés. A été atteint d'une très grave blessure, le 28 Avril 1916. Déjà deux fois blessé et deux fois cité à l'ordre.

- M. Gleize (René), médecin auxiliaire au 321° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire très dévouc. A été très grièvement blessé le 23 Septembre 1916, à son poste, en

première ligne.

— M. Gaillard (Louis), médecin auxiliaire au 142° rég.
d infanterie : jeune médecin auxiliaire qui n'a cessé, depuis son arrivée au front, de faire preuve d'énergie et de dévouement. S'est particulièrement distingné en assu-rant l'évacuation de ses blessés dans des conditions difficiles et périlleuses jusqu'au moment où il fut atteint lui-même d'une grave blessure.

- M. Warnery (Maurice), médecin auxiliaire au 4º be taillon du 3º rég. de marche de tirailleurs : modèle de bravoure et de dévouement. A fait preuve depuis le débravoure et de devouement. A int preuve depuis le de-but de la eempagne d'un calme et d'un sang-froil re-marquables en pansant les blessés sous les plus violents bombardements. Déjà blessé, vient d'être atteint d'une nouvelle blessure à son poste. Trois fois cité à l'ordre.

- M. Lauxerrois (Jacques), médeein auxiliaire au

" rég. d'infanterie : médecin très zélé et très dévoué, A été blessé très grièvement, le 15 Novembre 1916, au cours d'une visite en première ligne. Déjà cité à l'ordre. — M. De Brunel De Bonneville, médecin auxiliaire au 321º rég. d'infanteric : très bon médecin auxiliaire. A fait preuve des plus belles qualités de bravoure et d'énergie au cours des récentes opérations offensives sous Verdun; est tombé très grièvement blessé, en accomplissant son

#### Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Robert, médecin nide-major, médecin-chef de l'hôpital de Senones (actuellement médecin aide-major à Bizerte) : médecin-ebef de l'hôpital de Senones, lors de la prise de cette localité par les Allemands, a, par sa baute valeur morale, son calme, son absolu mépris du danger et ses exhortations aux malades et au personnel, empéché une panique de se produire, sous l'averse des projectiles qui tombaient sur et autour de cet établisse-

- Weiss (Marc), médecin auxiliaire du 20e rég. d'infanteric ; sous un bombnrdement des plus intenses et dans une atmosphère irrespirable, a pansé pendant qua-tre jours du 24 au 28 Juillet 1916, sens prendre le moindre repos, un nombre considérable de blessés. A réussi, au prix de prodiges d'activité, à assurer l'évacuation de nombreux blessés intransportables qui affluaient saus arrêt à son poste de secours. N'a quitté son poste que sa tache remplie, après complet épuisement de ses

 M. Ferot (André), médeein auxiliaire au 201° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'nn remarquable sang-froid et d'une grande activité. Le 23 Août 1916, au cours d'un violent bombardement auquel était soumis son bataillon, ct alors qu'un obus de gros calibre venait de tallion, ct alors qu'un obus ce gros cainre venait de détruire le poste de secours, tuant son médéein aide-major et blessant le personnel, a su remener le calme parmi les blessés et leur prodiçuer des soins, bien que blessé lui-même; a refusé ensuite de quitter son poste, ne voulunt pasa abundonner son batalion au moment de l'attaque.
— M. Cambournae (Laurent), médecin aide-major de

2º classe, faisant fonctions de médeein-chef d'un groupe divisionnnire de brancardiers: exerçait le soir du 15 Juildivisionmire de braneardiers: exerçait le soir du 15 Juil-let 1916, après le dur combat livré ec jour-là. Le com-mandement du G. R. D., qui venait de faire deux très fortes étapes. Malgré la fatigue de ses hommes, arrivés sur le terrain à la tombée de la nuit, a su obtenir d'eux les plus grands efforts et a assuré avec une rapidité remarquable l'évacuation de nombreux blessés.

# ÆTHON

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois 6 mois à la hi. 8 à 10 gouttes 4 no 2 ans ; 10 a 15 gouttes Au-dessus de 2 ans ; 15 h 30 gouttes Répétér 5 à 8 fois les dosses ci-dessus plus, par 24 novers, selon les Jessoins. ADULTES: 50 a 60 gouttes par dose;
Administrer 5 h 6 doses et ples par
24 heures, une demi-heure avant op
2 heures autte 50 repps.

Litterature et échantillons : FALCOZ & CB

Jeudi, 12 Avril 1917

#### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉHATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

#### ECTRARGO colloidal

ELECTRAUROL (Or colloïdal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal)

ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. — Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Amnoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES. Ampoules de 5 et 10 c.c. - NÉOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade, -- RHUMATISMES, DERMATOSES,

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS. 1469

### Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combinaison d'Hactine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux tolère des sels mercuriels.

PILULES (Par plule: Hegine 0,10; Protocdure Hg. 0,05; Ext.Op.0,01). \ Durée du Des deux prituites par jour. \ Carlteman (Courtes (Par 20) quites Hectine 0,65; Hgr. 0,01). 20 1 100 gout. par jour. 10 2 15 jour. GOUTTES (Par 20 go (Par empoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). Une ampoule par j. (Par ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015). pendant 10 à 15 jou INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires de l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenn

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosph rganique à base de Nuclarr L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme ébilité, par une cause quelconque, iclame une médication réparatrice et dynamogénique puissante; dar les cas où il faut relever l'état gé tissus, combattre la phosphaturi

is cas di il faut relever retas keuns an annoma la portunal les reactions intraorgamques sausus, combatre ja hosphathrie et tramener à la portunal les reactions intraorgamque-PUISSANT STIMULANT PHÁBOCYTAINE. TUBERCOL Ó SES, BRONCHITES, SOROFULE, LYMPHATTIBME, ANÉMIE, MURASTHÈNIE, AST HIME, DIABET EL, AFFECTONS CUTANEES, FAIRLESSE GENERALE, CONVALESCENCES DIFFICILES, sor CONTANEES, FAIRLESSE GENERALE, CONVALESCENCES DIFFICILES, sor PUISSANT SIMULANT PHAGOCYTARE. TUBEROULOS LYMPHATISME, ANEMIE, NEURASTHÉNIE, AS CUTANÉES, FAIBLESSE GENERALE, CONVY FORMES LLIXIN 18 SOUPS DEF JOUR LA CAUTES. EM ET DOSES Adultes: 20uil. 4 Soups Des Jour 1904 Des 120 des

is la Signature de Garantie: NALINE Exiger surtoutes les boîtes et flacons

### Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

### VANADARSINE

GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix: 3 fr. 50

### VANADARSIN GUILLAUMIN

SÉRUM. VANADARSINĖ

EN AMPOULES w

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

2442

Prix : 4 fr. 50

#### AUGMENTE L'APPÉTIT

📰 Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 168, Bd St-Germain, PARIS 🛭

## IODALOSE GA

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulteh

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 13, Rue Ch srkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication su Congrès International de Meo line de Paris 1900.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

### PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le **Pepto-Kola** et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présonce de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les guacosides qu'elle contient avec le rouge de kola en purtle détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extruits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

### IODE COLLOÏDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

lode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/o. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

**IODARGOL** 

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes,

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

**EMETINOL** 

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES
Hémoptysies, Hémorragies.

\_\_\_\_

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

#### FACULTÉ DE PARIS

Cours libre. - Le mercredi 2 Mai, à 6 heures du soir, M. Foveau de Gourmelles commencera, à l'omphi-théatre Cruveilhier, son cours libre sur l'électro-radiologie de guerre :

Les agents physiques, électricité, lumière, ruyons X, radium, etc., dons le diognostic et le traitement des bles-

sures et offections de guerre.
Le conrs sera continué les mercredis suivants, au même lieu et à la même heure.

Dipiôme de chirurgien-dentiste. - Examens ; session de Juin-Juillet 1917. I. Nouveeu régime. — 1º Exa-men de validation de stage denteire. La session s'ouvrira le lundi 11 Juin 1917

Les candidots produiront les certificats attestant qu'ils justifient de deux onnées régulières de stoge. Ces certificats doivent être établis sur pepier timbré.

Les consignotions seront re es ou secrétariat de le aculté, les somedi 26 et mardi 29 Moi 1917, de midi à 3 heures.

Les candidats consignerent les droits fixés par le décret dn 4 Novembre 1909, soit 25 francs.

2º Denx premiers examens de fio d'année et 1º portie du troisième. Lo session s'ouvriro le lundi 18 Juin 1917. Les consignations seront reçues au secréteriat de lu Faculté le lundi 4 et le mardi 5 Juin 1917, de midi à

3 heures, en fovenr des tituluires de quutre, huit et douze inscriptions 3º 2º partie du troisième exemen de fin d'aanée. Lo

session s'ouvriro le landi 9 Juillet 1917. Les consignations seront reçues eu secrétariat de la Faculté, le lundi 25 et le mardi-26 Juin 1917, de midi à 3 heures, en foveur des titulaires du certificet d'aptitude

à la 1re portie dudit examen. - Les candidats aux trois exomens de fin d'an-N. B. N. B. — Les candidats aux trois exomens de nn d'an-née consigneront les droits d'examen, de certificat d'ap-titude et de diplôme fixés par le décret du 4 Novem-bre 1909 (40 frances pour le 1ºse commen, 30 francs pour le 2º et chaque partié du 3º, 20 fronces pour choque cer-tificat d'optitude et 100 froncs pour le diplôme).

Il sera foit remboursement, aux candidots ejournés,

des droits d'aptitude et de diplôme, selon le cas. II. Ancien régime d'études. — Une session d'exo pour le diplôme de chleurgien-dentiste s'oavrira à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, le lundi 2 Juillet 1917

consignations seront reques au secrétariat de la Faculté de Medecine de l'Université de Paris, les lundi 18 et mardi 19 Juin 1917.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés por les décrets des 14 Février 1894 et 28 Février 1907 (40 francs pour le pour chaque certificut d'optitude et 100 francs pour le diplôme).

Il sera fait remboursement, aux condidots ojournés, des droits de certificot et de diplôme, selon le c

N. B. — Pour renseignements et pièces à produire en rne des exameos, s'adresser au secrétariet de la Feculté (guichet nº 1), tous les jours, de midi à 3 heures.

Nécrologie. - On annonce la mort de M. Gustave Clarac qui vient de'succomber aux suites d'une affection contractée un front

#### MOUVELLES

La situation hiérarchique des médecins auxiliaires. -- M. Chorles Bernord, députe de la Seine, uyant demandé à M. le ministre de lu Guerre si les pharmaciens et médecins auxiliaires du groupe de bran-cardiers du Maroc doivent pesser, pour l'ottribution des cantonnements, après les adjudonts infirmiers eu groupe, a reçu la réponse suivante :

« Les médecins auxiliuires et les pharmaciens auxilisires ont, dans lu hiérarchie militaire, la position des adjudants; en cooséquence, ils en ont les mêmes droits et prérogatives, »

L'avancement des médecins aides-majors. M. Louis Bernord, 1éputé, ayunt eppelé l'attention de M. le ministre de lo Guerre sur le fait que des étudiants en médecine ont pu depuis la mobilisotion arriver au grade d'uide-major de 2° classe, alors que des pères de fomille qui étaient oides-mejors à le mobilisotion n'ont

eu aucun avencement, a reçu la réponse suivante : « Tous les médecins nides-mojors de 2º clesse qui étaient nommés avoot la mobilisation vont être proou grade supérieur, à deux ans de grode, »

Les élèves des Écoles du Service de Santé mili-Les sieves des Ecoies du Service de Santé mili-taire et de l'Écoie principaie du Service de Santé de la marine. — M. Engène Treignier, député du Loire-cher, eyant demandé à M. le ministre de la Guere: l'a pourquoi les élères de l'Écoie du Service de Sonté militaire et ceux de l'École principale du Service de Santé de la marine peuvent être promus aides-majors avec 16 inscriptions de doctorat, tandis que les étudiants des Fucultés de Lyon et de Bordeoux ne peuvent être nommés, bien que pourrus du même nombre d'inscriptions; 2º pourquoi ces mêmes élèves vicunent au deuxième rang alors que les étudiant« viennent au sixième ; 3º pour-

quoi les étudiants oyant quatre années d'études ont le nême grade que les étudiants de 1º0 année; 4º ponrquoi une citotion permet la nominution ou grade d'aide-major ovec six mois de front à l'arrière, alors que les médeeins auxilisires ayont viogt-sept mois de front à l'avant ne peuvent pas être promus; 5° pourquoi on ne rétrograde pas les oides-majors, étudionts de 3° ennée, puisqu'il existe des médecins auxiliaires de 4º année; 6º si une citation

peut remplacer la 4º année, a reçu la réponse suivante peut remplacer la 4° année, à reçu la reponse suivante.

« 1° et 3° Une instruction, en date du 18 Jonvier 1917

[Journal officiel du 22 Jenvier), vient de modifier les conditions de recrutement des aides-majors de 2º classe, et. aux termes de cette instruction, les étudiants visés dons

aux termes de cette instruction, les etuniants vises de la question pourront être pourvus de ce grade;

"2" Les numéros indiquant, dens l'article 24 de l'instruction du 28 Octobre 1915, les diverses catégories de condidats ou grade d'oide-mojor de 2" classe, ne comporteot pas un ordre de préférence;

« 4º et 6º Ln citation n'est plus uoe condition pour la « 5° ll ne sauroit être question de retirer aux étudiants

de 3º ennée un grade qui leur a été régulièrement conféré. » Institut médicai de Vaience. - Cet établissement

Institut medical de Vaience. — Cet etablissement met uu concours pour l'eonée [1918 les questions sui-vantes: Section de médecine: « Etude clinique et patho-génique des ictères »; Section de chirurgic : « Critique de la pratique des interventions sanglentes dans le traitent des fractures diaphysaires.

Les trovaux coroyès eux concours peuvent être rédigés en fronçais; ils doivent être inédits. Ils devront être parvenus francs de port à l'Institut médicel de Valence, Calle del Mar, 21, avent le 31 Jonvier 1918, et étre accompagnés d'une enveloppe renfermant le nom et l'adresse de leur auteur.

Distinctions honorifiques. - MÉDAILLE TAGE. — Médaille d'argent de 1 re classe: M. Alibert, mé-decin à bord du paquebot Athos: a eu une conduite et a fait preuve d'un dévouement remarquobles lors des opérotions de sauvetage du personnel.

### Broméine MONTAGU

/Bi-Bromure de Codéine/

SIROP (0 03) PILULES (0.01) TOUX nerveus RMPOULES (0.0%) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.



### Médication iodée sans iodisme

### LO-IODE

### Protéine iodée

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. - 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATOIRE H. DUBOIS, Phen de 1ºº Classe, Fournisseur des Hôpitaux, 7, Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

GRISE VIGIER a 40% Prix du flacon : 2 fr. 25

12. Bouley, Benne-Menvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent, cube. - Prix du fiacon : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 ct 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOILES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 04 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIE

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve Médecin prend. dans sa villa bord de la mer, enfants ou j. gens délicats. Collège proxim, nombr. réf. médicales. — Ecrire P. M., nº 1421.

Médecin a.-major, libre plusieurs mois, ferait remplacement principalem. Centre et Midi. Faire propo-sitions. — Ecrire P. M., nº 1585.

Jeune médecin, exempt service militaire, ancien assist, sanatorium Leysin, demande place assistant sanat. montagne. Au courant cure solaire. Parle anglais, hollandais, espagnol. Ecrire P. M., nº 1586.

A céder contre indemnité et suite de bail, importante clientèle dans bourg agréable, 1 h. de Paris. Ecrire P. M., nº 1423.

Jeune docteur, lauréat l'aculté et Hôpitaux, spécialisé ophtalmologie, cherche remplacement ou assis-tance. — Ecrire P. M., nº 1587.

On demande acheter matériel pour clinique, table d'opérations, thermocautère, oscillomètre Pachon, etc. en bon état. - Ecrire P. M., nº 1588.

A vendre bascule Chameroy neuve. Table gynécol. Tableau Gaiffe c. c. lum. caut. Batterie c. c. 24 élém. Divers instr. - Ecrire P. M., 1121.

ÉMULSION Phospho-TUBERCULOSES

de 3 à 6 cuill MARCHAIS Grippes, Catarrhes. Calme | TOUX, relève l'APPÉTIT « CICATRISE » lésions. Bien toldres. - Partaitement abs

OUATAPLASME PAIRCEMENT COMPLET

Oble completed to Del LANGLEBERT

Oble com

Le Gérant : O. Ponte.

Paris. - L. MARSTHEUR imprimeur, 1, rue Cassette

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



### Extraits OPO?HÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hepatique, Pancréotique, Testiculaire, Méphrétique, Surrênai, Thymique, Hypophysaire.

ARTISEPTIQUE DÉSIRFECTART ECHANTILLON GRATHIT



MASSON et Cio, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

COOLLUCHE Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparia MEDAILLE d'OR T **GAND 1913** Diplômed Honneur 2 à 5 cui.... 'es à café, dessert

ou soups selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

1913. GAND: MÉD. D'DR - Produit excl' français - DIPLOME D'HONNEUR: LYON 1914

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

> Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux).

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE COM ALESCENCES ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. av à xx gouttes à chaque repas. Hi sucre, ni chaux, ni alcoc

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicemies

A GUFRE COLLOTDAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE,4 Rus Aubriot PARIS

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas,

### **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE,

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ECHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Tolérance Parfaite

### SYPHILIS

CAPSULES RAQUIN

Salicylate (lig) ..... 0.05

ure do Potassium...... 0.25 dure de Sodium..... FLAGON: 5 fr.

BLENNORRHAGIES

CAPSULES RAQUIN

COPAHIVATE DE SOUDE (12 capsules par jour) Midicament le plus efficace contre les Blennorrhagies anciennes ou récentes (Fi. 5 fr.)

Conire les nouleurs : Capsules Raquin, Bicarbonate de Soude. (3'50) Globules Fumouze, Bromure K (3'50)

CAPSULES RADUIN DIVERSES: Copahu; Cubèbe; Salol-Santal; Santal, cic. — FL. 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

# Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

RUE MONTORGUEIL, PARIS Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Ateliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques.

Paris - L. Manurosux, imprimeur 1 rue Cassette

LA

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10. ÉDITEURS 120, boulevard Spint-Germain

PARIS (VIO)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 10 fr. Union postale..... Les abonnements partent 45 fc encement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur nique ophtalmologique 'à l'Hôtel-Dieu.

> F BONNAIDE efesseur agrégé, r e. Professeur on ch r la Matornité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpitul Cochin

oreilles.

selle

Toux

DIBECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY

M. LETULLE

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dien, Membre de l'Académie de médecine M. LERMOYEZ Medecin

de l'hôpital Saint-Antois
bre de l'Académie de mé

H ROCER

a l'hôp. Broca

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DIMONT

Les Bureaux de rédaction sont enverte

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

J. de Fourmestraux. — La résection de l'épaule par

incision postérieure en chirurgie de guerre, p. 220.
FAVRE et MASSIA. — L'arsénobenzol en dilution minima; technique de M. P. Ravaut, p. 221.

Mouvement médical :

L'anhydride carbonique; propriétés physiologiques. action thérapeutique, p. 222.

Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA III<sup>e</sup> armée, p. 225. RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA 11º ARMÉE, p. 226. RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VIª ARMÉE, p. 227.

Sociétés de Paris : Société de Ménecine ne Paris, p. 227

Société de Biologie, p. 228.

Analyses, p. 228.

Chroniques et nouvelles :

Cn. Coulon. — Appareil pour fractures compliquées de l'humérus et traumatisme du coude.

ARTHUR GRIMBERG. — Comment construire un oxygé-nateur de précision à peu de frais? Commentaires de la Chambre syndicale des fabri-

cants de produits pharmaceutiques concernant le projet d'impôt sur les spécialités pharmaceutiques.

BIBLIOGRAPHIE. LIVRES NOUVEAUX.

MISSION MÉDICALE FRANÇAISE EN ROUMANIE. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Nouvelles. CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

· 74, boulev. Beaumarchais, Paris RHUMATISME

Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV. ANNÉR. - Nº 22. 16 AVRIL 1917.

loyen de la Faculté de médecine Professeur de cimique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

120 Prefesseur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Beucicau Membre de l'Academie de méde

APPAREIL POUR FRACTURES COMPLIQUÉES

DE L'HUMÉRUS

ET TRAUMATISME DU COUDE

1º Cet appareil a pour but d'obvier à la difficulté

de maintenir immobilisé en bonne position le mem-

bre supérieur, dans les fractures compliquées de

plaies, tout en permettant le pansement facile sans toucher à l'appareil. Et d'autre part, en cas de trau-

matisme du coude ou d'opération secondaire, telle

que la résection, il permet la mobilisation et le changement d'attitude de l'avant-bras sur le bras, sans

faire souffrir le malade, par le jeu d'une simple vis à

2º Description de l'appareil.

1º D'un plastron en tôle d'aluminium muni d'un

anneau aux angles permettant d'y passer les angles de soutien, et de trous latéraux pour lacer le cous-

sin de rembourrage du plastron. Ce plastron s'ap-

plique sur la partie externe du thorax sous l'ais-

2º De quatre plaques de tôle galvanisées for-

mant coulisse deux à deux; ces plaques forment attelle au bras et permettent de l'allonger ou de la

raccourcir selon la longueur du bras, et de la main-

tenir au besoin en extension; les deux plaques supé-

rieures sont reliées au plastron par une charnière.

Les plaques inférieures sont percées dans la partie

médiane d'un orifice permettant le passage d'un bou-

**ETHONE** 

SELS' BILLAIRES

Globules kératinisés dosés à 0.20 centiar

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20. boul. de l'Hôpital, PARIS.

Coaueluche

L'appareil est constitué de trois parties :

F. JAYLE

Chef de clin, gynécologique à l'hé Secrétaire de la Direction

lon servant d'articulation, et 3 cm, au-dessus d'un autre orifice pour une vis à oreilles,

3º Dans le prolongement des plaques supérieures et entre elles, vient se loger une attelle en bois renforcée d'aluminium dans la partie articulaire. Cette attelle est percée d'une glissière de 240 degrés. Cette partie est retenue à l'aide d'un boulon central sur lequel elle pivote; la vis à écrou à oreilles per-



met, en combinaison avec la glissière, de fixer l'attelle de bois sous angle désiré.

La glissière permet de pouvoir faire varier l'at-telle à droite ou à gauche, le même appareil pouvant servir indifféremment pour les deux bras.

3º Application de l'appareil.

Supposons une fracture compliquée de l'humérus au tiers moyen par exemple, après l'intervention nécessaire (débridement, régularisation ou ablation d'esquilles), suivie de réduction. On fixe le plastron à la paroi latérale du thorax à l'aide des sangles; on

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

### PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

### Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 608 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 20 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

fixe la longueur voulue des plaques formant attelle sur laquelle repose l'humérus réduit, en bloquant la vis à l'endroit voulu sur la conlisse. On fixe ensuite l'avant-bras dans la position choisie à l'aide de la vis à oreilles.

S'il s'agit d'une résection du coude, dès qu'on veut commencer la mobilisation ou changer l'an-

gle de l'avant sur le bras, il suffit de faire varier la positiou de l'attelle eu bois, touiours à l'aide de la vis à oreilles '1º Avantages de cet appareil. Cet appareil est d'un entretien facile, d'un service indéfini, s'adaptant indifféremment aux deux bras.

ll est d'un poids peu considérable. Il permet de panser toutes les plaies des membres supérieurs sans toucher à l'ap-

pareil; il maintient d'une façon absolue la réduction de la fracture ; il permet au blessé de se coucher, de se tenir debout, de marcher, saus gêne et fatigue. Il permet de placer le bras dans la position voulue

par rapport au corps, et de faire varier à volonté. selon la nécessité des pausements, le degré d'abduetion ou d'adduction du bras.

Notre appareil amène le soulagement immédiat du blessé

Sous la direction Lienveillante de M. le médecinmajor de 1re classe Cunéo, chirurgien de secteur, nous avons pu l'appliquer dans un certain nombre de cas, et chaqus fois le résultat obtenu a été excellent, et dès l'application de l'appareil le blessé accusait un soulagement complet. Il est actuellement en service dans un certain nombre de formations et d'Hôpitaux aux Armées.

A notre connaissauce deux des appareils publiés présenteut une certaine analogie avec le nôtre ; Tout d'abord celui de Pascalis (La Presse Médicale, 6 Janvier 1914, p. 50). Notre appareil a le grand avantage, surtout en temps de guerre, d'être prêt à l'avauce, d'être appliqué beaucoup plus rapidement; l'articulation du coude est mieux immobilisée.

Le coulissage des quatre attelles du bras permet d'en régler mathématiquement la longueur, et d'autre part, le point d'appui thoracique étant articulé avec l'extrémité supérieure de cette attelle, douuc le gros avantage de permettre non seulemeut de placer le bras dans le degré d'adduction voulu, mals eucore de le faire varier à volonté soit pour les pansements, soit pour la réduction de certaines variétés de fractures, notamment du col.

Dans l'appareil de Leclercq (Bulletin de la Société de Chirurgie, 25 Mai 1915, p. 1076), qui n'est qu'uno modification de l'appareil de Delbet, un rapprochement seul s'impose avec notre appareil : celui du point d'appui thoracique. Notre appareil remédie justement à la difficulté de placer l'avant-bras cu bonne position, sans que celle-ci soit le moins du monde pénible. Cu. Coulon

Médecin aide-major de 11º classe à l'Hôpital mixte à Caen.

Travail du service de M. le Professeur Chantemesse.

COMMENT CONSTRUIRE I'X OXYGÉNATEUR DE PRÉCISION A PEU DE FRAIS?

Les injections d'oxygène sont entrées dans la pratique courante. Il importe doue que tout praticien puisse avoir à sa disposition un appareil d'un fonctionnemeut facile et d'un prix de revient peu

Nous avous réalisé un appareil répoudant à ces eouditions, qui a toujours donné une complète satis- l

factiou, et dont on trouvera la description ei-dessous, dans l'espérance que sa simplicité contribuera à répandre l'usage des injections sous-cutanées d'oxy-

L'appareil est constitué d'un flacon (F) d'une capacité déterminée, interposé entre un ballon ou un générateur d'oxygène et l'aiguille.

Le bouchon du flacon est traversé par un tube en Y.



Fig. 1. — a, aiguille; r, robinet; p, pince à vis; p', pince ordinaire; t, tube en Y; O, source ou réservoir d'oxy-gène; Y, vessie de caoutchouc; F, flacon de verre: B. bock (F on B neuvent être gradués).

dont les deux branches supérieures sont en relation respectivement, avec le ballon et l'aiguille. Le gaz est transvasé dans ce flacon, avant d'être injecté. L'ue vessie (V) de caoutchouc adaptée à l'extrémité inférieure du tube en Y sert à isoler l'oxygène de l'air contenu dans le flacon, Enfin, l'oxygène contenu dans la vessie est injecté sous la pression de l'eau que l'on fait écouler du bock (B) dans le flacon.

Le réglage du débit de l'injection peut être facilement effectué par la pince P d'une part, par la hauteur à laquelle est placé le bock, d'autre part,



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des DIURETIQUES

NO STREET

PHOSPHATEE

Caféinée

LITHINÉE

Médicamont régulaiour du cour par exceitence, d'une effectaté auss gibble dont l'artéro-calei. La prightique, ceque la digitale est life digrantite les addinces et la dyspace, representation de l'artéro-calei. Une, est part le brightique, ceque la digitale est firit disparaitre les addinces et la dyspace, representation production de l'artéro-calei. La traitement rationnel de l'artéro-calei. La traitement rationnel de l'artéro-calei. La traitement rationnel de l'artéro-calei. In digitale est firit disparaitre les addinces et la dyspace, representation l'artéro-calei. La traitement rationnel de choix des cardines de l'artéro-calei. La traitement rationnel de choix des cardines de l'artéro-calei. La traitement rationnel de choix des cardines de l'artéro-calei. La traitement rationnel de l'artéro-calei. La traitement rationnel de l'artéro-calei. La traitement rationnel de cho

PRODUIT FRANÇAIS

44466666666666666

et-1e

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE OŒUR et se présentent en boite de 24. — Prix : 5 francs DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS -1-1-

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

0 ga. 01 fe onhe BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vele gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacedylate de Fer. .

0 gr. 04 1/2 milligr PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  L'oxygène sera injecté en d'autant plus grande quantité, que la pince sera plus ouverte, et à une pression d'autant plus forte que le bock sera placé plus haut.

La quantité d'oxygène injecté peut être exactement determinée. En effet, l'oxygène étant chassé par l'eau qui s'écoule du bock, la mesure de la quantité de celle-ei donne sensiblement le volume du gaz injecté. Cette mesure est três facile, car on n'aura qu'à graduer soil te flacon, soil le bock.

Le fonctionnement de l'appareîl est aisé à comprendre: 1° On expurge d'air la

1º On expurge d'air la vessic V. On ferme le robinet R, on ouvre les pinees P et P' et on laisse écouler l'eau du bock dans le flacou. L'air contenu dans V est chassé par a.

2º On remplit la vessie

d'oxygène. Pour cela il est uécessaire de fermer P', d'ouvrir R et de baisser le bock. L'eau s'écoule de l' en B et le vide produit fait passer l'oxygène de O en V.

3° Faire la piqure sous la peau de la cuisse ou du fianc. On peut maintenir l'aiguille en place par une bande, On ferme R, on relève Bet on ouvre P'. L'écoulement de l'eau de B en V exerce une pression sur l'oxygène contenu dans V et le force à travers l'aiguille dans les tissus du malade (fig. 2).

4º On règle la pinee P et la hauteur du bock de façon que l'injection se fasse avec la lenteur que l'on désire. Nous avons trouvé qu'il valait mieux faire l'injection très lentement, de façon à injecter environ 1 litre par heure. L'oxygène se résorbe au fur et à mesure de l'injection.

L'appareil que nous décrivons a donc l'avantage d'être d'une construction facile et économique, d'un maniement et d'un réglage aisés, d'une précision suffisante et d'un fonctionnement automatique. Il ne nécessite que très peu de surveillance.

Dr ARTHUR GRIMBERG



Fig. 2

COMMENTAIRES DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIOCES

CONCERNAN

LE PROJET D'IMPOT SUR LES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

La Chambre syndicule des fubricants de produits pharmacentique nous communique ces observations, présentées par elle en réponse au projet diventions, présentées par elle en réponse au projet diventions les spécialités pharmacentiques, nous les conducions qui nous semblent fort judicieuses et modification sions qui nous semblent fort judicieuses et modification la question intéressent, non seulement les fabricants des spécialités, mais le public médical tout entier. COMMENTAIRE DU PROJET

La Chembre des députés va être appelée prochaiuement à se prononcer str un certain nombre de dispositions fiscales au nombre desquelles figure une modification au texte de l'article 16 de la loi du 30 Décembre 1916-relatif à l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques.

La Chambre syndicale des fabricants de produits plurmaceutiques ne discute pas le principe de cet impôt justifié par la gravité des circonstances actuelles, mais elle désire présenter quelques observatious sur son application.

Et tout d'abord, il est indispensable de revenir sur les motifs esponés as soin du Parlement pour défendre cet impôt : on a prétendu que la spécialité constituait une médication de luxe, superflue, intuité à la santé publique, et que, des lors, la clientife aide à laquelle elle s'adresse, ou le fabricant unquel elle procure des bénéfices considérables, pourraient faciliement payer l'impôt.

En supposant un instant que cette idée présentésous une forme sans i absoine fit caret, ne serailpas équitable de demander pourquoi les auteurs du projeté de loi, soucietar d'atteinée les articles de luxe, n'ont pas frappé en même temps les spécialités hygiéniques et de toilette, les fliqueurs, etc. Pourquoi le malade qui prend une spécialité pharmaceur juique pour le soulagement de ses souffrances aurait-il à supporter un impôt, alors que l'élégante qui achète un parfum à n'aurait aucunes taux à equitter?

Mais il y a plus : la discussion qui a précédé le vote a montré que la Chambre reconnaissait qu'il était inexat de dire que toute les spécialités étaient des articles de luxe. En ratifiant l'addition de la proposition suivante à la définition de la spécialité : «c desquels le fabricant ne public pas la formule ° »,

1. Définition de la spécialité donnée dans l'article 16: Sont considérés comme spécialités les produits auxquels le fabricant ou le vendeur strache une dénomination particulière, ou dont il réclame soit la priorité d'intention, soit la propriété exclavité, ou enfin dont il précontes la supériorité par voie d'amonces. de prospectus ou d'étiquettes et desqués il ne public pas la formule.





Ech" Ph "Mioy 140 tes Honore Paris

la Chambre a eutendu affirmer qu'il y avait lieu de faire une distinction entre certaines spécialités et la grande majorité des produits spécialisés qui ne sont certainement pas des articles de luxe, mais des produits recommandables, difficiles à préparer, précienx, nos seulement pour le médecin qui les ordonne, mais pour le malade qui les absorbe »; en un mot des produits devenus indispensables à la thérapeutique moderne et qui peuvent largement contribuer à la renommée de la chimie française.

Ainsi l'intention du législateur a été de ne pas frapper les produits spécialisés utiles à la thérapeutique; et pour atteindre ce but il a été spécifié que seuls seraient taxés les produits qui ne publicraient pas leur formule ct qui dès lors devraient seuls être considérés comme remèdes secrets. Mais cette intention, qui semble a priori accellente, a rencontré dans la pratique des difficultés d'exécution insurmontables :

Dans une formule il y a non sculement les principes actifs. mais l'excipien ou le véhicule inactif. La formule publiée devait-telle comprendre uniquement l'indication des principes actifs, ou fallait-il catendre la « formule intégrale » permettant à tout plarmacine de reproduire exactement la même préparation." N'est-il pas évident que demander cela au chiniste auteur d'une préparation nouvelle équivau-drait souveut à le dépouiller complètement du frait de sex éfforts au profit des intatures dont l'industrie pour l'auteur de la formule pharmacettique.

Unure part, des médicaments qui doivent à des principes actifs publiés et souvent découverts par le préparateur, une valeur thérapeutique indiscritable et qui constituent, la plupart du temps, un réel proches remivles secrets, uniquement parce que le fabricant se refuse à publier la formule intégrale parcraite de contrafaçons?

crante de contretaçons.

Le teste de l'article 16 renfermait cependant un grand nombre de fabricants dans ce dilemme, d'autant plus sérieux que la question de l'exportation présente ici une importance capitale : il est unanimement reconnu, eu effet, que le commerce des spécialités pharmaceutiques françaises à l'étranger atteint non seulement un chiffre considérable, mais encore a contribué largement à la diffusion des dotrines médicales et des découvertes thérapeutiques françaises.

Or, il est hors de doute que la formule publice sur l'étiqueté d'un médiement derre être reproduite sur les flacons destinés à l'étrauger qui ne peuvent être différents de ceux vendus en France, ana porter une grave atteinte à la marque : et que, d'autre part, il est évident, sans qu'il soit nécessaire d'un insiste d'avantage, que la publication à l'étranger de la formule intégrale présenterait, au point de vue de la contréaçon et de la concurrence possible des fabricants des autres pays, les inconvénients les plus graves.

Comment dès lors sortir de telles difficultés?

La solution que propose la Chambre Syndicale

des Produits Pharmaceutiques, qui a longuement étudié la question sans chercher à éluder le principe de l'impôt est très simple :

Régler l'application de l'impôt et sa quotité de façon qu'il n'entrave pas une industrie sérieuse et prospère, uon seulement en France, mais aussi à l'étranger, tout en produisant des résultats appréciables au point de vue fiscal.

I. — Tout d'abord au point de vue de l'application de l'impôt :

1º Qu'il frappe tous les produits de marque, aussi bien les produits de parfumerie et les liqueurs, etc., que les spécialités pharmaceutiques;

2º Que cet impàt n'atteigue que les produits mis en vente en France, afin que les produits remis comme échantillons ne soient pas imposés et que les produits erpordis puissent circuler librement, sans entraves. L'envoi d'échantillons gratuits aur médiens et dans les hôpitaux est un moyen indispensable et le principal pour faire comaître un produit nou-eau: frapper d'un impôt ces échantillons qui ne profitent qu'à des malades nécessiteux équivaudrait à rendre impossible pour le plarmacien, auteur d'une découverte en thérapeutique, de la faire consaitre au monde médieal. Serait-ce bien le moment alors qu'on demande à la chimie française de préparer « l'Après-guerre» en luttant contre les

préparations des concurrents des pays ennemis, de rendre impossible la diffusion des produits nationaux.

II. — En ce qui concerne la quotité de la taxe. Il faut tout d'abord bien se représenter que le taux de 10 pour 100 proposé primitivement sur le prix de vente au public atteint en réalité de 17 à 20 pour 100 pour le fabricant.

M. Rouvier disait, à propos du projet de l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques en 1907, qu'il était antifiscal de frapper d'un impôt une somme qui n'est pas perçue. L'impôt qu'on veut faire payer aux fabricants de spécialités pharmaceutiques serait, en effet, établi sur une somme d'environ 35 pour 100 supérieure à la somme qu'ils reçoivent. Une spécialité de prix marqué de 3 fr. 50 est vendue en gros par le fabricant au prix maximum de 2 fr. 35 et devrait acquitter un droit de 0 fr. 40, soit, non plus un droit de 10 pour 100, mais en réalité de 17 à 20 p. 100 et beaucoup plus dans certains cas. Il n'existe aucune industrie qui puisse supporter un impôt aussi élevé alors qu'elle est assujettie, comme celle des spécialités pharmaceutiques, à tous les droits, impôts, charges, etc., qui frappent les matières entrant dans leur composition et dans leur fabrication : sucre, alcool, vin. huile, éther, etc.

Pour que l'impôt soit supportable il faut done qu'il soit réduit de façon à ne pas ruiner l'industrie qu'il veut atteindre. Du fait de son extension sans distinction à tous les produits de marques, parlumerle, produits hygédiques, liqueurs, etc., il pourra, même réduit à 2 ou 3 pour 100 du pris marqué, donner à l'Etat des sommes considérables bien supérieures à celles que rapporterait l'impôt limité aux seules spécialités pharmaceutiques.

L'impôt ainsi étendu et réduit deviendrait du même coup supportable et juste. Il serait juste, car il s'appliquerait indistinctement à toute une catégorie de produits qui emploient la publicité pour se développer et laissent à leurs fabricants des bénéfices au moins aussi considérables que la spécialité pharmaceutique... Il n'est pas douteux que les propriétaires de certaines marques de champagne, de cognac, de parfumerie, ou de farines alimentaires, seraient un peu étonnés, pour ne pas dire plus, si on



CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIPATION

n'évaluait leurs bénéfices qu'au montant de ceux réalisés par les meilleures marques de spécialités pharmaceutiques.

On peut admettre que, dans les circonstances graves que nous traversons, tous les propriétaires de marques, animés du même esprit patriotique que les fabricants de spécialités pharmaceutiques, ne feraient aucune opposition à l'extension de l'impôt telle que nous l'avons indiquée, à la condition que le taux fitt modéré.

#### CONGLUSION

La Chambre Syndicale des Fabricants de Produits Pharmaceutiques accepte le principe de l'impòt, mais elle émet les vœux suivants :

1º Que cet impût soit réduit de façon à ne pas ruiner l'industrie des spécialités pharmaceutiques qui représente l'une des branches les plus intéressantes de l'industrie nationale;

santes de l'industrie nationale;
2º Que par Spécialité pharmaceutique on entende les « médicaments composés » aurquels le fabricant ou le vendeur attache une dénomination particulière ou dont îl réclame la propriété exclusive, ou enfin dont il préconise la supériorité par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes;

3º Que soient seulement frappés de l'impôt les produits mis en vente au public en France et soient exemptes les spécialités pharmaceutiques envoyées aux médecins et dans les hôpitaux à titre gratuit;

1º Que pour donner à l'État les ressources qu'il attend de cet impôt, ce dernier soit étendu à tous les produits de marques, produits pharmaceutiques, parfamerie, produits hygiéniques ou de toilette, champagne, liqueurs, etc.

#### BIBLIOGRAPHIE

- 945. Théorie de la contre-évolution ou dégénérescence par l'hérédité pathologique, par le D' RENG LABGER, 1 vol. in-8° de 405 p. (Félix Alcan, éditeur). — Prix : 7 francs.
- 946. Notions indispensables aux infirmières, par le Pr llantmann, 1 vol. in-8° de 95 p. avec figures

dans le texte (2° édition) (Masson et C°, éditeurs).

— Prix : 1 frauc.

947. Organisation physiologique du travail, par Jules Amar, 1 vol. grand in-8° de 374 p. avec 134 fig. (Dunod et Pinat, éditeurs), — Prix: 18 francs.

938. Traitement et restauration des iésions des nerfs, par Mars Athanassio-Britisty, préface du Professeur Pierre Mariet. 1001. in-28 écu de la COL-LECTION HORIZON, 180 p., 62 fig. dans le texte et à planches hors texte (Masson et Cie, éditeurs).—Prix - 4 frances.

919. Psychonévroses de guerre, par G. Roussy et J. Limemurts, 1 vol. in-8° écu de la COLLECTION HORIZON, 187 p. et 13 planches hors texte (Masson et C°s, éditeurs). — Prix: 'i francs.

950. Les fractures de l'orbite, par Félix Lagrange, 1 vol. in-8° écu de la COLLECTION HORIZON, 222 p., 77 fig. dans le texte et 6 planches hors texte (Masson et C°, éditeurs). — Prix: 1 francs.

951. Les fractures de la mâchoire inférieure, par L. IMBERT et P. Riàn., 1 vol. in-8° écut de la COLLEC-TION HORIZON, 15' p., 97 fig. dans le texte 5 planches hors texte (Masson et C's, éditeurs). — Priv.: 'Épanca.

952. Biessures du crâne et du cerveau, clinique et traitement, par Cu. Cuartaux et na Martin, 1 vol. in-8º éeu de la COLLECTION HORIZON, 280 p., 98 fig. dans le texte et 2 planches hors texte (Masson et Cºs. éditeurs). — Prix: 4 francs.

953. En temps de guerre. Ce que toute femme doit savoir, conférences faites à la Croix-Rouge, par Charles Richet, 1 vol. in-16 de 165 p. Félix Hean. éditeur). — Prix: 2 francs.

95%. A Neurologia na Guerra, par le D'EGAN MONIA, 1 vol. in-8° de 33% p. avec figures dans le texte (Ferreira Lda, éditeurs). — Prix: 9 francs.

955. L'Association médico-cubitale dans les blessures du membre supérieur, par le D' Gasyon Ginaud, 1 vol. in-8° raisin de 200 p. avec figures dans le texte /Jouve et C'!», éditeurs).

956. La tuberculose et la lutte antituberculeuse en Suisse, recueil de mémoires publié par la Commission centrale suissepour la lutte antituberculeuse, 1 vol. grand in-8° de 603 p. //. Francke, édit.). Berne.

#### LIVRES NOUVEAUX

Les flèvres paratyphoïdes B, à l'Hôpital miate de Zuydoute, de Décembre 1914 à Février 1916, par F. RATHER, professeur agrégé à la Faculté de Paris : L. Assan, chef de laboratoire à la Faculté de Paris : L. P. VASSTYPSERSEUR; chef de laboratoire à la Faculté de Daris : de laboratoire à la Faculté de Lille, et R. Mi.o.m., iuterue des Hôpitaux, i voi. 18-81 (Libratire Félix Alean, Paris) Pix; y Frances.

Cet intéressant volume ne constitue pas un traité des paratyphoïdes B et eucore bien moins une revue générale, c'est en quelque sorte le résumé d'observations recneillies en deux ans de pratique militaire et c'est ce qui rend la lecture de ce volume particulièrement intéressante.

Sur1.500 typhiques traités à Yuydeoote, plus de 1.000 entrent dans le cadre de l'affection connue sous le nom de paratyphoïde B, ainsi que l'ont établi les constatations fournies par l'hémoculture ou la séroréaction.

C'est de l'étude de ces très nombreux cas que M. Rathery et ses collaborateurs tirent des conclusions intéressantes aussi bien en ce qui concerne l'étiologie que la symptomatologie on le traitement. Cé despire chapitre, de même que celui des complications, fait l'objet d'une étude particulièrement serrée notamment en ce qui concerne la vacciontérapie. L'àbeès de fixation, l'action des sérums salés et sucrés sont également signalés.

Dans l'ensemble, l'ouvrage de M. Rathery est une excellente œuvre de misc au point. A.-C. G.

#### MISSION MÉDICALE FRANÇAISE EN ROUMANIE

Notre collaborateur et ami, le Ir Desfasses, secritaire de la Rédaction de LA Pausses Minocax, qui fait portie de la Mission médicale francaise envoyée en Iloumanie, nous adresse la note suivante. Nous sommes meure de sonhairer la bienvenne à cette nouvelle réunion médico-chirurgicale d'armée et lui adressons nos veux-pour une action vivante.

Quelques semaines après leur arrivée en Roumanic, et dès que le front eut commencé à se fixer, les mé-

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

### ELECTRARGOL

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA; INE, ERYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR S DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'electrargou a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'electrargou ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes. Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local,

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1408

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la d'sposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

decins de la Mission militaire française ont pris l'initiative, de concert avec leurs confrères roumains et russes, de fonder à Jassy une Société médico-chirurgicale de guerre.

Une première réunion a cu lieu le mercredi 25 Janvier au Laboratoire d'Hygiène de la Faculté de Jassy, que le professeur Mezincescu avait gracieusement mis à la disposition de la Société.

Un nombre très considérable de médecins appartenant aux trois armées alliées se réunirent sous la présidence du professeur L. Cantacuzène et décidèrent de constituer, sous le nom de Société médico chirurgicale du front russo-roumain, une Société ayant pour but l'instruction réciproque par des communications scientifiques et par des conférences de mise au point sur des sujets touchant la médecine et la chirurgie de guerre.

Feront partie de droit de la nouvelle Société tous les médecins appartenant à l'une quelconque des armées alliées. Des séances seront consacrées aux communications originales suivies de discussion alternant régulièrement avec des réunions consacréas à des conférences de mise au point

La langue employée sera la langue française que parlent tous les médecins roumains et un grand nombre de médecins russes. Pour ceux des confrères russes qui ne comprennent pas le français, un resumé de chaque communication est traduit en russe

Des comptes rendus de la Société médico-chirurgicale du front russo-roumain seront publiés en un bullatin

Le bureau de la Société comprend :

3 présidents : Un Russe, M. d'Osten Sacken ; un Français, le médecin principal Coulland, chef de la Mission médicale française; un Roumain, le professeur 1. Cantaguzine, le bactériologue universellement connu.

Une Commission de lecture des manuscrits et de rédaction du Bulletin, composée des Drs Desfosses, PARHON et VAUDESCAL.

2 secrétaires de séance, Pr Mezincescu et Dr Co-RYLOS. Le président d'honneur est le Dr Vicol, chef

du Service de Santé de l'armée roumaine d'opération. La première réunion de la Société a eu lieu le 1er Février, elle a compris une allocution du président russe M. d'Osten Sacken et une conférence de DEHELLY sur la méthode Carrel :

L'idée de fonder une Société médicale francorusso-roumainc est des plus heureuses, l'existence de cette Société permettra la misc en commun de l'expérience que chaque groupe de médecins a pu acquêrir sur les divers théatres de la guerre ; c'est une nouvelle manifestation de l'unité de front.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tablean de la Légion d'honneur, pour

Officier: M. Vigerie (Clément), médeein-major de 1re classe (active) au 64e rég. d'infanterie : chef de service de haute valeur. Dans les nuits des 21 et 23 Novembre 1916, au cours d'une relève partieulièrement péaible, s'est dépensé sans compter pour assurer le service de deux régiments en mouvements; par son dévouement et son incomparable énergie, a surmonté toutes les diffi-cultés et a pu assurer, dans les meilleures conditions. les premiers soins et l'évacuation des blessés et des ma-lades qui afflaaient directement à son poste. Trois fois

- M. Brancher (Marie), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef de l'bôpital de Batna : médeein d'un grand dévouement. S'est dépensé sans compter our donner ses soins à des militaires atteints d'une ladie épidémique très grave qu'il a contractée lui-même.

Chevalier: M. Béliard (Octave) médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorinl) nu 64º rég. d'infanterie: médecin nide-major éaergique et dévoué. Déjà blessé une premièce fois et cité à l'ordre de l'armée, est revenu au front sur sa demande. A fait preuve de bravoure et de saag-froid en pansaat, sous un tir de barrage intense, des infirmiers blessés auprès de lui par l'explosion d'un obus. Fortement contasionné lui-même, a nêanmoins rejoint son poste et assuré son service;

- M. Richard (Joseph), médecin-chef des scrvices de radioscopie et de radiothérapie de l'hôpital général du Havre : titres exceptionnels. Atteint de radiodermite chronique des deax mains antérieurement à la mobilisation et déjà amputé d'un doigt, a a pas hésité à donner tout son concours au Service de Santé, depuis le débat des hostilités; a fait preuve du plus grand dévouement dans l'exercice de ses fonctions, poussant l'abnégation jusqu'à compromettre gravement sa santé.

- M. Dartigolles (Rohert), médecin aide-major de 2º classe (réserve) au 8º rég. de marche de zouaves dans la journée du 20 Décembre 1916, à la suite d'un d'un courage exceptionnel. Est entré dans une sape où des hommes avaient été intoxiqués, les a soignés pendant deux heures et n'est sorti de l'abri qu'à hout de forces. A refusé de se rendre à l'arrière et a continué à assurer son service, bien que subissant depuis quatre jours les effets d'ane intoxication partielle. Quatre blessures et cinq citations.

- M. Chazal (Pierre), matr. 1790, médecin aide-major de 1re classe (réserve) au 319° rég. d'infanterie : a fait preuve, depuis le début de la campagne, des plus belles qualités professionnelles et morales. Grièvement blessé le 23 Mai 1915, est revenu au front à peinc guéri, sur sa demnnde, et ne cesse de montrer le plus grand courage et le plus beau dévouement, impotence fonctionnelle du bras droit.

- M. Gourdon (Joseph), médecin-major de 2º classe. médecin-chef du service central de chirurgie orthopédique de la 13º région.

- M. Combe (Paul), médecin-major de 2º classe (active) à l'état-major particulier du ministro de la Guerre.

#### ont cités à l'ordre du jour :

→ M. Lorentz (Maurice), médecin nide-major de 2º classe au 201º rég. d'infanterie; médecin d'une haute conscience professionnelle, d'un dévouement et d'une bravourc à toute épreuve. Le 13 Septembre 1916, a suivi son bataillon à l'attaque entrainant son personnel sous un feu de barrage des plus meurtriers. A réalisé par ses propres moyens l'installation de son poste de secours et l'a mainteau pendant trois joars dans une zone incessamment hattue par l'artillerie ennemie, réussissant, en dépit de ces circonstances défavorables, à assurer parfaitement le pansement et l'évacuation des blessés.

— M. Damus (André), médecin aide-major de 1º classe

au 69º rég. d'infanterie : médecin de bataillon depuis le début de la campagne, blessé grievement en Février 1916, est revenu iacomplétement guéri au front le 12 Août 1916, est arrivé sur la tranchée conquise en même temps que le bataillon et a assuré aussitét l'évacuation rapide des blessés. S'est dépensé sans compter pendant dix jours, soignant les blessés en première ligne, malgré un intense bombardement. Cité trois fois.

- M. Funck Brentano (Léon), médecin nide-major de 2º classe au 152º rég. d'infanterie : médecin d'un dévoue ment et d'an entruin remnrquables donnent aux soldnts et aux blessés l'exemple constant de la bonne humeur et

(Voir la suite, p. 235.)

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

dogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique EPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis : 190 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN - Etude physe, ve et chimique des peptones iodias et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

F. BOARSMANS do

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910. GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

### THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

# MEOL

L'EAU NÉOLÉE. Une partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, En instillations continues ou par réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES Laboratoire, 9, rue Dupuytren, Paris.

### THERAPEUTIQUE CIVILE

(OZONE NAISSANT)

en GARGARISMES curatifs .

(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

### OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

### Maison de Santé et de Convalescence

DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTER

40. rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

NOTICE SUR DEMANDE ..

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les ces où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectes à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tinéosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

PAR EXCELLENCE

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, ohez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un ie soir

r ite de 20 Cachets

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M.º R.O.BIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mr. ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamadare, 27 Septembre 1890.

KTRAIT)

"A le PEPTONATE de FER ROBIN a tratment une action curatioe puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires." Docteur JAILLET, leates tot de laboration de Trippetique à l'araité de légique de Trippetique à l'araité de l'advante de Trippetique à l'araité de l'advante de Trippetique à l'araité de l'araité de l'araité principe de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'anaiyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le **Prof** G. **POUCHET**:

«Le PEPTOMATE de EEB ROBIN est un sel organique défini constitué pur deux combinations: l'de Peptien et 2º de Giycérine et de Fer, formant un sel Terrique double a tétat de combination particulière, et telle que le fer ne peut être dépolé ni precipité pur les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend énumemment propre d'assimilation.

(Analyse du Doctour G. POUCHET, prinsur le plursuoles à la Builte à féterieu à tril, floubre à factique à flétérieu.

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qui vaucine Spécialité Phurmacutique n'i jamais eu une parelle consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapoutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1° Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourd de toute saveur siyptique, se prend à la dosse de 10à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc.

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.:

le VIM ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). – Dose : Un verre à liqueur par repas.

(Liqueurs très agréables). - Does : Un verre à liqueur par repas.

Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçons de ce produit,
exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.

### 



### Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

#### **HENRY ROGIER**

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19. Avenue de Villiers. PARIS

MASSON ET Cie, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, BOUL. SAINT-GERMAIN, PARIS

### -- Collection Horizon

Viennent de Paraître (Avril 1917) :

#### Traitement et Restauration des

Lésions des Nerfs, par Mmo ATHANASSIO-BENISTY. Interne des Hôpitaux (Salpètrière).—Préface du Professeur Piesse Marie, Membre de l'Acadèmie de Médecine (fig. et 4 planches hors texte).

### Psychonévroses de guerre, par les

Dr. G. Roussy, Professeur agrégé et J. Lubraitte, ancien Chef de Laboratoire, à la Faculté de Paris (13 pl. hors texte).

#### Blessures du Crâne et du Cerveau.

Formes cliniques et traitement médico-chirurgical, par C. Chatelin et de Martel (98 fig. et 2 planches hors texte).

#### Les Fractures de la Mâchoire

inférieure, par L. [MBERT, Correspondant national de la Société de Chirurgie, et PIERRE REAL, Dentiste des Hopitaux de Paris (97 fig. et 5 pl. hors texte).

#### Les Fractures de l'Orbite, par F. LAGRANGE,

Professeur à la Faculté de Bordeaux (avec 77 fig. et 6 planches hors texte).

#### Précédemment parus :

Formes cliniques des Lésions des Nerfs, par M<sup>mc</sup> Athanassio-Benisty.

Préface du P<sup>r</sup> Pienne Marie (87 fig. et 7 pt. hors texte, noir et couleurs).

La Flèvre typhoïde et les Flèvres paratyphoïdes, par II. Vincent, médecin insp. de l'Armée et L. Michater, Chef des Travaux à la Fac. de Bordeaux, Les Dysenterles. Le Choléra. Le Typhus exanthématique, par II. VIN-CENT et L. MUBATET.

La Syphilis et l'Armée, par G. Thirleage, Médecin des Hopitaux de Paris. Hystérie-Pithiatisme et Troubles nerveux d'ordre réflexe, par J. Babinski, Membre de l'Ac. de Médecine, et J. Fromeyt, Pr Agrégé (8 pl. hors texte).

Le Traitement des Piales infectées, par A. Carrel et G. Dehelly (avec 76 fig. dans le texte et 14 pt. hors texte).

Traitement des Fractures, par R. Leniche. Professeur ag. à la Fac., de Médecine de Lyon. — Tone I: Fractures articulaires (97 fig.).
Tone II: Fractures diaphysaires (156 fig.).

Les Blessures de l'abdomen, par J. Assote (d'Oran), Correspondant national de la Société de Chirurgie (69 fig. et 4 pl.).

Les Biessures des Valsseaux, par Sexcent, Prof. à la Fac. de Nancy.

Les Séquelles ostéo-articulaires, par A. Broca, Prof. à la Fac. de Paris (112 fig.). La Prothèse des Amputés, par A. Broca, Professeur à la Faculté de Paris, et Ducroquer, Chirurgien orthop, de l'Hopital Rothschild (210 fig.).

Localisation et extraction des projectiles, par Ombreoanne, Prof. agr. à la Fac. de Paris, et Leboux-Lebaro, Chefdu Centre de Physioth. de la 9 rég., (225 fig.)

Prix de chaque volume : 4 francs.

### PRODUIT FRANCAIS



ECHANTILLON SUR DEMANDE

6. Rue Guvot.

Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

### Régénératrices a sang et nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour Le FLACON de 100: 3 (2 avant chaque repas)

### Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sana

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

de la bravoure. Animé des sentiments les plus élevés. se prodiguant sans aucun souci du danger pour relever et soigner les blessés sous le seu le plus violent. Glo-rieusement tué le 2 Septembre 1916, à son poste de secours, dans les tranchées de première ligne

— M. Verne (Glaude), médecin aide-major de 2º classe au 108º d'artillerie lourde : médecin d'un groupe d'artillerie, qui prodigue en toutes circonstances, avec un dévouement absolu et le plus grand mépris du danger, ses soins à tous les blessés. Dans la nuit du 17 au 18 Septembre 1916, accompagnant les batteries de son groupe pris sons un bnrrage violent de 210, jeté à terre et meurtri par un obus, s'est néanmoins porté eu secours des blessés et a contiaué à suivre les batteries jusqu'à des Diesses et a continue a survre les maneres page de l'eur position, réconfortant par sa présence et son exemple les servants chez lesquels il a grandement contribué à maiatenir l'ordre et la confiance.

— M. Girod (Jean), médecin auxiliaire au 22° bataillon de chasseurs à pied : médecin auxiliaire d'ua dévouement et d'un courage au-dessus de tout éloge. Le 27 Août, au cours d'un combat dans un poste de secours de première ligne soumis nn bombardement, a assuré seul. avec un sang-froid merveilleux, une décisioa remarqua-ble, une dextérité professionnelle accomplie, les premiers soins et l'évacuation de nombreux blessés qui afflunient à ce poste.

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

M. Dumas (Chnrles), médecin auxiliaire au 3º bataillon dn 4º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'une bra-voure et d'un dévouement exceptionnels, déjà cité à l'ordre. Pendant la période du 6 au 10 Novembre 1916, a paasé des blessés sous de violents bombardements, nvec le plus grand mépris du danger; s'est porté en première ligne des qu'un blessé était signalé quelle que fat la vio-lence du leu, snuvantainsi de nombreuses vies humnines.

- M. Schwarts (Victor), médecin nuxiliaire au 3º rég. d'infanterie coloniale : médecin auxilinire d'une bravoure et d'une conscience professionnelle ndmirables. Atteint de deux balles, a conservé toute sa présence d'esprit, continuant à panser les blessés jusqu'à ce que ses forces le

#### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille de vermeil. - M. Jeanney (Henri), médecin aide-mejor de 2º classe, înfirmerie hôpital du camp de Valdahon

- M. Courcoux (Alfred), médecin-major de 2º classe ex-chef du laborntoire de bactériologie de Poitiers, adjoint technique au directeur du Service de Santé de In

CROISSANCE

- M. Meugourd (Auguste), médecin aide-major de 1re classe, hospice mixte de Poitiers.

— M. Mertial (René), médecin-mejor de 2º classe,

adjoint technique à la direction du Service de Santé de la 16º région M. Cader (Adrien), médecin aide-major de 2º classe de l'armée territoriale, hôpital temporeire de Vudelain-

court. - M. Pnyenaeville (Eugène), médecin uide-major de

M. Physiaevine (augmen), measure americajor at l'eclasse, ambulance chirurgicale uutomobile re 1.
 M. Gollois (Marie), chirurgien chef du Service d'Urologie, hôpital complémentaire V. G. 5, h Paris.
 M. Inglessi (André), médecin traitent, hôpital com-

plémeataire V. G. 5

— M. Duplant (François), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> clusse, hópital Rébeval 1, à Neufchâteau. — M. Corinin (Schliomé), médecin aide-major de 2° classe, hópital temporaire 106, à Amiens. - M. Bondet (Louis), médecin side-major de 1re classe

(armée territoriale) M. Gambier (Albert), médecin-major de 2º classe. des troupes coloniales.

Médaille d'argent. — M. Seguy, médecin principal en

service à Touloa.

 M. Preboist, médecia principal, en service û Touloa.
 M. Masurel, médecia principal de réserve, en service à Toulon.

M. Legal, médecia de 1<sup>∞</sup> classe, embarqué sur le

- M. Prat-Flottes, médecin de 1ºº classe de réserve à Toulon.

- M. Biguet, médecia auxilinire sur le Dirona. M. Bidenn, médecin auxilinire, en service à Brest.
 M. Legrand, médecin béaévole, hôpital complémen-

taire V. G. L. Lycée Buffon. M. Prentout, médecin aide-major de 2º clusse, hépital complémentaire 73, à Moulle.

M. Hombourger (Paul), médecin auxiliaire, bôpital sanitaire nº 1, annexe de Saint-Hilaire-Snint-Mesmin.

M. Neveu-Lemaire (Gustave), médecin-major de 1re classe, médecin-chef de l'hôpital nº 32 bis de Rosendaël. - M. Cotoni, médecin-chef, hôpitul sanatorium 36 bis, h

 M. Bovy, médecin aide-major de 2º classe, chef du service du dépôt du 114º rég. d'infanterie. - M. Emeric (Victor), médecin auxiliuire, 129° rég.

d'infanterie. M. Philippon (Henri-Georges), médecin aide-major de 2º classe, 82º rég. d'artillerie lourde.
 M. Jousseaume (Raymond), médecin nuxiliaire, am-

bulnnce chirurgicale automobile, nº 14

 M. Duvigneu (Antoine), médecin auxiliaire, 226° rég. d'infantaria

Medaille de bronze. - M. Chauvois (Louis), médecin uxiliuire, 10° section d'infirmiers militaires, annexe de

hopital complémentaire 41, h Rennes.

— M. le lieutenant Baird (W), du Royal Army Medical

– M. Pouyade, médecin euxiliaire au 5º rég. de tirailleurs algériens.

- M. Thibault (Jean), médecin aide-mujor de 1ºº classe, Ambulance alpine nº 3 - M. Reynaud (Jenn), médecin aide-major de 2º classe,

hopitul auxiliaire nº 1. M. Foucault (Paul), médocin auxiliaire, 45° rég.

- M. Belle (Diomède), médecin auxilinire, 45° rég. d'infanterie. M. Desn noulins (Pierre), médecin nuxiliaire, 284° rég. d'infanterie.

M. Chambelland (Charles), médecin auxilieire
G. B. D., 57° division,
 M. Deviller (René), médecin auxiliaire G. B. D,

57c division M. Royer (Alfred), médesin auxiliaire G. B. D.,

57° division. - M. Montlabuc (Alfred), médecin auxilinire, Ambulance alpine 7.

TÉMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION AVEC INSCRIPTION AU CALEPIN.

M. Geay de Couvalette, médecin en chef de 1º classe. médecin-chef de l'hôpital Seint-Mendrier.

— M. Martenot, médecin en chef de 2° classe, ancien

médecin-chef du navire-hôpital Bretagne II. - M. Rolland, medecin principal, médecin-chef du nuvire-hopital Dirona.

— M. Lancelin, médecin de 1™ classe, en service û Brest. M. Le Berre, médecin de 1<sup>re</sup> classe, en service à

M. Lamure, officier principal de réserve, des équi-pages de la flotte, en service û Brest.

- M. Goéré, médecin de 1ºº classe, ombarqué sur la navire-hopital Divona.

#### FÉLICITATIONS DU MINISTRE.

- M. Guyot, médecin de 1ºº classe embarqué sur le navire-hopital Bretagne II.

- M. Bertaud du Chnzaud, médecin de 1re classe, emberqué sur le navire-hôpitel Bretagne II.



EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

PURE

POUDRE - COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS 4 fr. 50 le flacon pour 30 jours de trollement ou la Boile de 60 cachets

TUBERCULOSE

TRICALCINE

MÉTHYLARSINÉE ADRÉNALINÉE

es CACHETS seulement dosés exuctement do gr. os de MÉTHYLARSINATE DE SOUDE es CACHETS seulement dous exactement e 3 gouttes de solution d'ADRENALINE un millième par cachet, 6 fr. tu Boile de 60 cnchets.

TRICALCINE TRICALCINE

FLUORÉE

es CACHETS seutement doses exactement u o gt, os de FLUORURE DE CALCIUM par cach 4 fr. 50.tu Bolte de 60 cachets

Échantillons et littérature sur demande. Laboratoire des Produits "Scientia", 10, rue Fromentin, Paris. CARIE DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE .

### ARTHRITISME

= DIATHÈSE URIQUE = RHUMATISME — GOUTTE — GRAVELLE

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laborat, re Alph. Brunot et sa Propriété exclusive.

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. = ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers, PARIS

Dialvl Soluble dans l'Eau : TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM, les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM, les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl".

Soluble dans l'Eau : Dialyl

TOUTES PHARMACIES





à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.



INDICATIONS

Artériosciérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphysieme, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scierose sisceriales, Syphilis secondaire et tertaire.

L. ROHAIS & C., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, **PARIS** 





#### NOUVELLES

Le passage des médecins de l'active dans les corps de troupe. — M. Mourice Viollette, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre comment il entend assurer le passage dans les corps de troupes combattants de tous les médecins de l'armée active qui, jusqu'à ce joar, n'y ont pas encore été affectés, a reçu la

réponse suivante :

A la suite d'une revision de la répartition des médecins du cadre actif. Il a été procédé aux mutations nécessaires par les soins des médecins des armées, mais il importe de remarquer que, d'après les tableaux d'effectifs de guerre, le passage dans les corps de troupe est limité à certaine catégorie de grade. »

La relève des médacins. — M. Hubert Rouger, député, quant demandé à M. le ministre de la Guerre si les officiers du Service de Santé qui vionnent d'être renvoyés aux armées a près sovir passé trois mois à l'intérieur, et qui avaient lait un séjour de plus de dix-huit mois, seront relevés dans trois mois, lorsqu'ils auront un âge supérieur à trente-huit ann, e reçu la réponse mi-

a. La dernière relève prescrite par la direulaire du 17 Octobre 1916 est sur le point d'être terminée. En raison du grand nombre d'officiers qui avaient demandé à hédidicier de cette relève, il a c'ét nécessaire d'envoyer, pour les remplacer nux armées, un certain nombre de médicais agés qui reviendrant à l'intérieur per l'opplication du système nouveau de répartition, basé sur la chaque catigorie d'officiers, compte tenu des resources en personnel, d'une part, et des fixations des tableaux d'effectifs de geurre, d'autre part, ».

L'avancement des médecins aides-majors de 2º classes. — M. Peltijeen, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'il compte faire paratire prochainement la liste de promotion automatique des médecins aides-majors de 2º classe au second galon, par opplication du décret da 20 Octobre 1916, a reçu la réponse suivante :

« Un grand nombre de ces médecins ont été promus par décrets des 13 Janvier et 12 Février 1917. Les intéressés qui ne l'ont pas été recevont satisfaction prochainement, avec rétroactivité.»

La mobilisation sur place de certains médecins.

— M. Joseph Deneis, député, ayont demandé à M. le ministre de la Guerre en vertu de quelles dispositions réglementaires un certain nombre de docteurs en médecules de la comme de la constitue de la constitue de la constitue à donner des notes de montéries mobilisés aux armées ou dans les formations lointaines, a gogu la rétonne suivant de la constitue de la constit

« Les dispositions réglementaires en vigueur interdirent l'effectation des médecins au licu de leur résideme : seuls peuvent y circ affectés les médecins dégagés par leur ûge d'obligations militaires ou, sous certuines conditions, les médecins pires de familles nom-

Les médecins mobilisés et la cilentèle civile. — M. Queuille, député, ayant demandé à M le ministre de la Guerre si un médecin mobilisé peut délivers à un des malades de sa clientèle civile d'autrefois un certificat qui peut être présenté au conseil de réforme, a reçu une réponse négative.

Le personnel des ambulances et groupes de prancardiers. — M. Renard d'aputé, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre : 1º si une mesure a d'interier de prise en vue du versement dans l'infianterie du personal des ambulances et groupes de brancardiers, en exceptant les pédialistes et diudinate en médecine et en pharmacie qui ent au mois deux inscriptions : 2º si extenseure époplique aux étudients répeavant le P. d. et de mesure époplique aux étudients répeavant le P. d. pharmacie qui et au de l'aputé de étudients en P. C. N. vont titulaires de trois inscriptions et appartiement à la classe 1916, qu'en raison de leur inscriptions et papartiement à la classe 1916, qu'en raison de leur inscriptions et nu partier de des dinterrompe leurs dudes et n'ont pu subir l'examen de fin d'année en Jain, alors que les ajournés de la mème classe et des classes autérieures ont pu acquérir le dinterfice de cet causen; p'et dans lie as de la séguite, quelles entendre par expédialités », et al les infirmiers on brancardiers titulaires du caducée sont classés dans cette catégorie, a reçui la réponse suivante :

« La rèjle de la relève des infirmiers et de leur vresement dons l'infanteire est générale et ne comporte que des exceptions limitativement énumérées; au nombre de celleu-ci figurent les étudiants en médecine: ituliaires de duax inscriptions, units If suit entendre pur la deux inscriptions valubles pour le doctorat, les étudiants en médecine. Les commandements alyant consenti à l'incorpration des étudiants en médeciles. Les commandements alyant consenti à l'incorpration des étudiants en médeciles dans les sections

Property and the second

d'infirmiers qu'à condition qu'ils soient pourrus de deux inserriptions de dectorst, il n'est pes possible de mein-cent concesses entre étantioire ceux qui ne peuvent pre-duire entre des controires entre entre de la controire de la contro

Les étudiants pourvus du P. C. N. — M. Changerier, dépuis, vant vopelé à M. is ministre de la Camere qu'il y a aux ormées, depuis le début des hostilités, des étudiants en médecine apparienant aux classes 1913 et 1914 qui n'out que lour P. C. N., qu'ils sont actuellement infraniser dans les régiments é batilions, que les récursions de la companie de prendre des inscriptions et 1917, out eu le tomps de prendre des inscriptions quant deux inscriptions; et lui ayant demandé si l'on ne pourrait pas accorde aux premiers l'autrivation de prendre un imperitou de d'étre plocés sur les même range de l'active procés sur les mêmes range de l'active procés sur les mêmes range réponse négative.

Nécrologie. — Nous apprenons uvec regret la mort du médecin-major Jean Clunct, décédé, au service de la France, à Jassy, en Roumanie. Le docteur Clunet, ancien interne des hôpitaux et chef de laboratoire à la Faculté, était le fils de l'avocat à la Cour de Paris.

Mobilisé depuis le 1º Août 1914, il avait fait la campagne de Charleroi, de la Marne, etc. Il avait servi successivement dans la presqu'ile de (fallipoli, à Selonique, à Corfou. Torpillé à bord de la Provence dans une de ses traversées, il avait miraculeusement survéou. Il succombe, aujourd'hui, dans la fleur de l'àve, à une

attaque de typhus exanthématique contractée en soignant avec un admirable dévouement les soldats roumains dans l'ambalance offerte par la France à la Roumanie et dont il était le chef apprécié.

Le docteur Clunet était décoré de la Croix de guerre gagnée à la bataille de la Marne. Entouré de la sympathie de ses confrères, il avait déjà,

par des travaux rémarqués, conquis l'estime de ses maîtres.

— Nous opprenons avec un vil regret la mort du Dr Pierre Cruet, prosecteur à la Faculté de Médecine décédé à Paris à l'âga de 34 ans.

CONTRACT CONTRACTOR OF THE CON

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION DE LA CONSTITUTION DE

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant

ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

LA THAOLAXINE LAXATIF REGIME

Laboratoires DURET & RABY 5, Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

#### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis). 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Mars 1917 s'élève à 670,000 francs

(Cette liste ne compreod pas les sonscriptions provenant des cogagements de versements monsuels.)

Souscriptions reçues du 1er au 15 Mars 1916. 1.000 froncs : Dr Béclère, Poris (abandon d'honoraires)

(5° vers.).
500 francs : La Société locale de Vaucluse 2° vers.).

De Noguès, médecin-major, ambulance 12 2, S. P. 181. 120 francs: Collecte foite auprès des Dames Infirmiè-res de l'Hòpital auxiliaire n° 21, Briare (Loiret). 100 fraacs: La Paculté mixte de médecine et de phar-macie d'Alger (11° vers.). — D<sup>es</sup> Blaauw, Buffalo (Etotsmacie a Aiger (11\* vers.). — De Bullatw, Dulland Robel-Unis) (2\* vers.). — Bouloumie, Vittel (Vosges). — Glovel, Biarrite (B.-Pyr.)[2\* vers.). — Jeonnin, Versailles (2\* vers.). — — Larrivé, Myszien (lašre) (14\* vers.). — Lohôce, Gourin (Morbihon) (2\* vers.). — Noir (Julion), Poris (5\* vers.). — Rafinesque, Paris (3\* vers.). — Villeprand, Poris (2\* vers.). 60 francs: Dr Golin, Bourg (Ain) (2\* vers.).

50 francs: De Angerville (d), Vorzy (Nièvre) (4° vers.).

Bouchain, Bernin-Crolles (Isère) (2° vers.). — Frankel,
Toulonse (2° vers.). — Halbout, Bernay. — HenneguierSt-Pierre-du-Vauvray (Eure). — Penne, Avignon (2° vers.). Rimbaud, Montpellier (2° vers.). — Weydenmeyer, Bour-

ges (2º vers.). ges (2° vers.).

40 francs: Drs Balmelle, Fondettes (I.-et-L.) (14° vers.).

— Clément, Bernay (3° vers.). — Lerat, Evreux (3° vers.).

30 francs: Drs Concalon, Poris (5° vers.). — Levun-aide-major, ambulance 15/5, Hépital de Condé-en-Barrois Meuse).

25 francs; Drs Briau, Le Creusot (2º vers.). - Charpentier, Melesse (I .- et-V.) (2º vers.

20 froncs : Le Syndicat de Millau (Aveyron) (5º vers.). - Dr Delloc, Conalo (Nouvelle-Calédonie) (2° vers.), - Dé-sir, Gonoives (Haili), - Lautier, Bédarieux (Hérault) (2° vers.). - Leflaive, Paris (5° vers.). - Testevin, Paris (4°

10 fruncs: Mlle lo Dr Y. Pouzin, Vantes (2º vers.). — Mme Lu Néele, Lisieux (ea souvenir du Dr La Néele). — Dr. Audion, Berck-Ploge (3e vers.). — Espinasse, Avignon-net. — Irmann, Thizy (Rhône.. — Jeanmaire, Montbéliard. — Jeannio, Poris (4° vers.). — Œlsaitz (d'), médecin-mojor, 115° territ. S. P. 97 2° vers.). — Pillouard, Mainneville (Eure). — Pousset, Saint-Avertin (I.-et-L.). — Thomas, Geacerey (Gôte-d'Or) (19° vers.). — Anonyme, Miramont Lot-et-Gironne) (13° vers.)

5 francs: Dr. Alezais, Marseille (3e vers.). — Barthe de Sandfort, Paris. — Gouzot, Paleyroc, por Le Buisson (Dor-dogne). — Anonyme, Magny-en-Vexin (S.-et-O.) (5e vers.). - Anonyme, Sancerre (Cher).

### Engagements de versements mensuels reçus du 1°r au 15 Mars 1917.

MM. les Dr. Borthe de Sondfort, Paris, 5. - Belzer Gironde), 10. — Bouët (Mile le D') (Allier), 10. — Henoeguier (Eure), 5. — Irmonn (Rhône), 10. — d'Œlsnitz (Alpes-Maritimes), 10. — Pousset (Indre-et-Loire), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecias de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons /airc passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Jeune docteur, lauréat Faculté et hôpitaux spécialisé ophtalmologie cherche remplacement ou assistance. — Ecrire P. M, nº 1587.

Le iaboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, l'aris,

envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence. qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

ANGINES Attouchements soignenx et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES mande une désinfection quotidienne avec des gargarismes néclés : 2 cuillerées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, sjouter nne pinece de bicarbonate ou un pen d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'ean oxygénée.

La Gérant : O Poués

Paris. - L. Mareyhnux, imprimeur, 11 rne Cassett?

Rhodium B Colloidal électrique

at TOUTES SEPTICEMIES

cadémie des Sciences et Société des Hópitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

== par le === AMPOULES de 5 cm

Traitement

administration prolongée GAÏACOL INODORE à hautes doses sans aucun inconvenient uniquement sous forme de "ROCHE" SIROP COMPRIMES "ROCHE" CACHETS "ROCHE" Echantillon et Littérature : PRODUITS' FOE F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° 21, Place des Vosges Paris CACHETS "ROCHE" DETHIOCOL COMPRIMES CON C Prix Afrie fla



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA

O. ROLLAND, PHOIEN 1, place Morand

LYON

LIPOIODINE



### OPOTHÉRAPIE

12. Bouley, Bonne-Houvelle PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6

### VASOLAXINE

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans les maladles aigués (hèvre typhoïde); chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes encelntes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 89, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires tous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tout

i besoins. us les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez le missionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

PLASMA MUSCULAIRE extrai SUCCOMUSCULINE

PLASMA MUSCULAIRE extracted a froid, 100 grammes de vinade d for, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des cruchons de gries, la SUCCO conserve indéfiniment «se propriéés physiques et thérapeutiques.

### EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Unium Ampoules - Comprimés

IPECA INJECTABLE

### A total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup maindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

### CONVALESCENCE DE LA GRIPP

Vérilable Tonique non excitant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool
Ne contenant aucune contre-indivation

# BIOPHORINE GIRARD

### Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHĖNIE NEVRALGIES REBELLES ANÉMIE CĖRĖBRALE ATAXIE, VERTIGES EXCÈS, SURMENAGE SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr. Union postale..... 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu,

> E. BONNAIRE Professeur agrégé, leur et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Goch

DIRECTION SCIENTIFIQUE -H. ROGER
Professeur de Pathologie expér
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Mombre de l'Académie de méde

L. LANDOUZY Doyen de la Facultó de médecine Professour de clinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

TYPHLOGRAPHIE

EN CARACTÈRES USUELS

La typhlographie on écriture d'aveugles a été

faite d'abord par des écritures en relief en carac-

tèrcs usuels, mais en trait continu; e'est le pre-

mier procédé employé, celui de l'abbé Valentin

Hany. Braille fut le premier à reconnaître que le

doigt de l'aveugle sent très mal le trait continu;

parce que cette sensation continue ne réveille

pas l'attention comme le fait le trait discontinu,

e'est-à-dire le pointillé; en effet, à chaque point

en saillie, le doigt reçoit une sensation nouvelle

L'écriture Braille a rendu des scrvices im-

menses et l'on peut dire que c'est elle qui a per-

mis aux aveugles de sortir de la nuit intellectuelle,

qui aggravait tant la nuit physique où ils sont

1º c'est une écriture conventionnelle; il faut donc

l'apprendre et cette étude, déjà peu facile pour le

voyant qui a une certaine instruction, est relati-

vement très pénible pour l'aveugle, surtout l'aveugle de guerre qui se trouve brusquement

plongé dans la nuit et qui, dans la majorité des

NATIVELLE

Ferment lactique Fournier

oires POURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital. Paris

Granules - Solution - Ampoules.

Culture séche

eas, est un rural généralement très peu lettré.

DIGITALINE oristallisée

Mais l'écriture Braille a deux inconvénients :

qui réveille l'attention.

plonges.

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucic Membre de l'Acadèmie de méd

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médec

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux:

VICTOR PAUGHET. - Plaies de poitrine (plèvre et poumon), p. 233.

ALSERT BERTHELOT. - Traitement de certaines entérites chroniques par les vaccins, p. 235.

#### Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 237. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 237

Analyses, p. 238.

#### Chroniques et Nouvelles :

Dr A. CANTONNET. - Typhlographie en caractères uspels.

H. MONTAL .- Intérêts professionnels.

Nonvertee

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

### PURE

Digitalique Strophantique Spartéinée Phosphatée

Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et Q gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

#### USCULOSINE =Byla ===

GENTILLY (Seine).

#### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

#### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Culture liquide

et se lit de gauche à droite.

du caractère conventionnel; l'écriture Braille est donc difficile à apprendre ; cc qui le prouve, c'est que plus de la moitié des aveugles de guerre sont incapables de l'apprendre; un certain nombre d'entre eux la sachant à peu près lor squ'ils sont à l'école de rééducation, négligent peu à peu de s'en servir lorsqu'ils sont rentrés chez cux et finissent par l'oublier. S'il est difficile à l'aveugle de guerre (le eas de

2º L'écriture Braille s'écrit de droite à gauche

Cette difficulté s'ajoute à celles qui résultent

l'aveugle-né ou de l'aveugle progressif étant un peu différent) d'apprendre l'écriture Braille, cet apprentissage est encorc beaucoup plus difficile pour le voyant; eelui-ci, cependant, est guidé par sa vision, il en résulte que l'apprentissage lui scrait plus aisé ; mais le voyant est un riche au point de vue sensoriel ; il donnera bien à l'aveugle sa compassion et même une aide péeuniaire, mais bien peu seront les voyants, qui, au milicu de leurs occupations, feront l'effort soutenu qui est nécessaire pour apprendre le Braille. Dans chaque ville on peut citer quelques philanthropes qui se sont donné la peine d'apprendre le Braille, mais c'est tout.

Or, l'aveugle de guerre doit pouvoir rentrer dans son village, faire un méticr dont le gain s'ajoute à sa retraite. Il a donc besoin de corres-

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore,

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, saus irritation de la peau

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914) DOSES FRACTIO! NEES: 20 centigr. tous les 4 jones (12 ± 14 injections pour une cu DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 ± 10 inject, pour une co

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeueuve-le-Garoune (Saine).

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXV° ANNÉR. - N° 23, 19 AVRIL 1917. pondre non seulement avec ses amis, mais avec | qu'il y a d'unités dans le chiffre (1 point pour le | 'signe dit « numérique ouvert » est intercalé

ses clients et ses fournisseurs de matières premières. Or, parmi tous ces correspondants éventuels, ancun on presque ne saura le Braille, en admettant même que l'aveugle de guerre le sache lui-même, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas la majorité des cas.

Tout en reconnaissant les immenses bienfaits du Braille, nous devons conclure qu'il ne suffit pas dans la pratique à la correspondance facile entre l'aveugle de guerre et les voyants.

J'ai donc cherché, encouragé par M. Brieux, de l'Académie française, un moven de réaliser une écriture en relief, en pointillé, en caractères usuels.

Je suis arrivé à un procédé extrêmement simple. J'ai fait construire une réglette en cuivre (fig. 1), d'un prix insignifiant', qui permet 16 lettres ou signes par ligne. Chaque lettre comprend trois rainures dans chacune desquelles on peut piquer trois points; il y a done pour chaque lettre un maximum de neuf points possibles; selon la combinaison des points piqués, on peut tracer toutes les lettres de l'alphabet, les signes de ponctuation ainsi que les chiffres. Les lettres sont toutes des majuscules, sauf le B, l'N et le Q qui sont des minuscules. Chaque chiffre est indiqué par autant de points

1. Mon désintéressement dans la fabrication de cette réglette me permet de dire qu'elle est établie par les établissements Fou-cher (62, boulevard Jourdan, Paris, XIV arron-

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ies DOCTEURS.

#### 

Fig. 1. - La réglette.

LETTRES.

PONCTUATION

MATHÉMATIQUES

Fig. 2. - Tableau des caractères.

dans le texte avant que les chiffres on signes mathématiques soient commencés; un signe semblable, mais orienté en seus inverse et dit « numérique fermé », indique que les mathématiques sont terminces et que l'écriture ordinaire reprend

Un apprentissage extrêmement court est donc suffisant pour apprendre ce procédé de typhlographie.

ÉCRITURE. - Cette réglette est mise en place sur la planchette Braille ; on intercale entre le cadre et la plaque métallique ondulée une seuille de papier fort et l'on commence à piquer avec le poincon les points nécessaires à chaque lettre dans les trois rainures correspondant à cette lettre; lorsqu'on a tracé les lettres, on passe à la ligne suivante; lorsqu'on a fini une ligne, on écrit la ligne suivante sans déplacer la réglette, car celle ci comporte deux rangées de rainures pouvant permettre d'écrire consécutivement deux lignes. Ensuite, on déplace la réglette pour écrire les deux lignes suivantes, et ainsi de suite (fig. 3).

LECTURE. - 1º Lecture par le voyant. Il peut lire du côté des dépressions produites par l'enfoncement du poincon; il lit alors de gauche à droite, dans le sens où le texte a été écrit. Mais il y a avantage à ce qu'il lise du côté des saillies; or, ces saillies se trouvent du côté de la face inférieure du papier; si done le voyant renverse le papier pour voir les saillies, il tuer (o.g. bodd) constructeurs de la planchette Bmille. | chiffre 1; 2 points pour le chiffre 2, etc...]; un | renverse du coup le sens de l'écriture et il re-

FLACON GOUTTES : 3150.





MARIUS FRAISSE. Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

tombe ainsi dans l'un des inconvénients de l'écriture Braille. Pour l'éviter, il suffit de regarder les saillies des lettres dans un miroir; nous renverserons ainsi le sens de ces saillies; deux négations valant une affirmation, nous nous retrouverons dans le sens de l'écriture et nous pourrons lire de gauche à droite. Il s'agit donc de

2º Lecture par l'aveugle. - Celui-ci ne pouvant, et pour cause, se servir du miroir, doit cependant pouvoir redresser le sens des lettres. Il est pour cela un procédé extrêmement simple :

CARROLER EFF

RIDER EST HIEVE.

31 H 1 H 1.

Fig. 3. - Spécimen de l'écriture

.................

permet d'écrirc en 2 pages, Le Braille n'ayant qu'une moyenne de 3 points 1/2 par lettre, tandis que mon procédé nécessite une moyenne de 4 points 1/2, s'écrira et se lira plus rapidement que mon écriture pour un sujet également exercé.

2º Mais si mon procédé a l'inconvénient de nécessiter l'emploi d'un peu plus de papier, de s'écrire et de se lire un peu moins vite, il a, par contre, un avantage qui me semble énorme : il permet, avec un apprentissage de dix minutes pour le voyant, et un apprentissage extrêinement court pour l'aveugle (une ou deux

heures au maximum), une correspondance facile entre l'aveugle et n'importe qui; l'insignifiance du prix de ma réglette est encore un avantage. Cc ne seront plus quelques rares philanthropes qui correspondront avec les aveugles; n'importe qui pourra, sans être rebuté par un apprentissage laborieux, correspondre avec eux. Ccs braves gens, qui ont donné pour nous défendre le plus précieux de leurs sens, pourront ainsi correspondre véritablement avec leurs semblables et non pas avec quel-

ques rares initiés

J'insiste sur la facilité et l'extrême rapidité de l'apprentissage de ce procédé de typhlographie.

'ajoute que mon procédé et l'écriture Braille peuvent parfaitement coexister et que le Braille pour la correspondance des aveugles entre eux sera toujours un procédé extrêmement précieux : il permet, entre autres choses, d'écrire la musique; je vais procéder à de nouvelles recherches afin de voir si mon procédé peut être aussi étendu Dr A. CANTONNET, à la notation musicale.

Ophtalmologiste des höpitaux de Paris (höpital Cochin), Chef du Centre ophtalmologique de la VIII° région.

#### INTÉRÉTS PROFESSIONNELS

Un de nos abonnés nous soumet la question

Le personnel des Commissions médicales militaires est-il lié par l'article 378 du Code pénal? Que devient le seeret professionnel devant un conseil de revision ou une commission de ré-

Par exemple, un homme atteint ou suspect de tuberculose peut-il être assuré que les hommes qui « par état ou profession » ont été appelés à constater son état, se considéreront comme liés par le secret professionnel et s'abstiendront de divulgations volontaires ou involontaires qui seraient de nature à lui nuire ultérieurement :

Voici la réponse de notre collaborateur juri-

I. - Il n'existe pas, à notre connaissance, de précédents spécialement applicables à la question. Il faut done en chercher la solution dans la loi et les principes généraux qui régissent l'obligation du secret professionnel.

Cette obligation est extrêmement rigourcuse : dès que, par état ou profession, le médcein est devenu dépositaire de secrets qui lui ont été confiés, toute révélation lui en est interdite.

La jurisprudence a sévèrement proscrit les expédients ou détours au moyen desquels on avait prétendu, dans certaines situations particulières, éluder cette obligation. (V. Crim. rej. 19 Décembre 1885, D. 86, I, 347. Crim. rej. 9 Novembre 1901, D. 1902, I, 255. Crim. cass. 9 Mars 1913, Bulletin de la Chambre eriminelle, nº 257, Comp. sur le secret inviolable que l'avo-eat doit garder sur tout ce qu'il apprend à ce titre : Crim. cass. 11 Mars 1844, Bull. nº 170.)

Elle est inhérente à l'exercice de la profession médicale : une discrétion impénétrable doit pro-(Voir la suite, p. 246.)

dans le sens où il aura écrit.

Si maintenant nous voulons établir un court parallèle entre l'écriture Braille et mon procédé, nous arriverons aux conclusions suivantes :

il suffit de glisser la feuille poinçonnée sous la

tablette Braille; la face inférieure du papier res-

tera donc la face inférieure et le doigt de l'aveugle

lira les saillies de gauche à droite, c'est-à-dire

1º Le Braille a l'avantage d'être déjà connu dans le monde entier. La réglette Braille permet 23 lettres à la ligne; or, il faudra 2 feuilles 3/4 pour écrire avec mon procédé ce que le Braille

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

Eittérature et échantillons : FALCOZ & Ch

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### colloidal |

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-veindans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES. Elixir, Ampoules, Pommade. -- RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1469

OPOTHERAPIE : **OSSEUSE** 

# POSOLOGIE

ADULTES avant les repas 2 à 3 cuillerées à bouche par jour

ENFANTS | 2 43 cuillerées à dessert ou à café selon l'àge,

Si l'on veut remmeratiser un prosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates mineraux, tandis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui fournir des sels ayant déjà subi quele ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

#### POSOLOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8

ENFANTS Une cuillerée à dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8

OBTENU AVEC DES

contenant 3 centigrammes est le même produit de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PII IARD ANGOULÊME (Chte)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19. Rue C orkampf, PARIS. Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nom-parus depuis notre communication au Congrès International de Méd

eux similaires ine de Paris 1900.

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du faune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grossesse. Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy. PARIS. - Détail : Toutes Pharmacies. 

> RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

### DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE ; 2 à 4 Comprimés per jour.

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE ÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG dérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,Pa et toutes Pharmacies.

préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combinaison d'Hectine et de Mercure),
Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.
PILULES (Perpliel: Hectine 0,0; Protolore He, 0,0; Ext.0,0,0), le Durée de deux pillate par jour.
GOUTTES (Per Égoules: Héctine 60; Hg, 0,0), 20 4 66 gent, par jour. Il de à 15 journes de la commanda AMPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). \( \text{Une ampoule par jo AMPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015).} \) \( \text{per per poule par jo AMPOULES B (Par ampoule) Hectine 0,20; Hg. 0,015).} \) \( \text{per per poule par jo AMPOULES B (Par ampoule) Hectine 0,20; Hg. 0,015).} \) \( \text{per per poule par jo AMPOULES B (Par ampoule) Hectine 0,20; Hg. 0,015).} \) INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires de l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneur

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés

organique à base de Nucleiritine.

L'HISTOGENO L MALINE est
L'HISTOGENO L'MALINE est
cédifile, par une cause quelcoque,
cédifile, par une cause quelcoque,
réciaine qua médication réquaritée et
réciaine qua médication réquaritée et
les est oil faut relever l'état général, améliorer la composition du si
usus, combiter la phosphatière de ramaner à la genuele les recel
tieus, combiter la phosphatière de ramaner à la genuele les recel
transparent la phosphatière de ramaner la composition du si
usus, combiter la phosphatière de ramaner la composition de la
transparent la phosphatière de ramaner la composition de la
transparent la phosphatière de ramaner la composition de la
transparent la phosphatière de la phosphatier de la phosphatière de la phosphatier de la

Exigersurtoutes les boites et flacons la Signature de Garantie: NALINE L'ittérature et Echant<sup>102</sup>: S'air. à NALINE, Phillippe uve-le Garenne, pès St-Denie (Sila).

téger les secrets de celui que le médecin soigne ou examine

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas expressément prévus par la loi. (Lois du 30 Février 1872, art. 15 ct du 15 Février 1902, art. 15.1

II .- Or, le médecin qui fait partie d'un conseil de revision ou d'une commission de réforme y a été évidemment appelé à raison de son expérience et de sa compétence professionnelles, c'est à-dire comme médecin. Il excree donc là, sous un aspect officiel, sa profession, inséparable de sa personnalité; et, s'il acquiert la connaissance de secrets pathologiques intéressant les individus qu'il examine, c'est bien en tant que médecin qu'il en devient dépositaire.

III .. - Peut-on objecter que ces individus ne livrent pas aux médecins leur corps à examiner en vertu d'une confiance spontance ou volon-

Nous ne le croyons pas, et cela pour deux raisons : d'abord il serait injuste que celui qui est tenu de se soumettre à un examen imposé ne soit pas protégé par le secret professionnel aussi bien que celui qui consulte spontanément un médecin et, d'ailleurs, il peut arriver souvent qu'au cours de son examen, le médecin lui adresse des questions, lui demande quels sont ses antécédents héréditaires ou personnels : il faut qu'il puisse répondre en toute sécurité.

D'autre part, lorsque l'autorité militaire confie à des médecins des individus à examiner, elle ne les dispense pas de leurs devoirs professionnels. elle ne les délie pas de l'obligation du secret. Qu'ils fassent à l'autorité militaire toutes les déclarations que comporte l'accomplissement des fonctions dont ils sont investis, cela se conçoit. Mais qu'ils puissent raconter à tous intéressés les misères pathologiques des individus qu'ils ont examinés, cela est inadmissible.

IV. - Reste l'obligation tirée de ce que des membres des conseils de revision ou des commissions de réforme qui (nous faisons cette supposition) ne seraient pas médecins, pourraient commettre des indiscrétions sans tomber sous l'application de l'article 378 du Code pénal.

Il n'y a pas lieu à notre avis de s'arrêter à cette objection, et cela en toute hypothèse, que l'article 378 du Code pénal soit oune soit pas applicable aux membres non médecins, car le devoir du médecin membre de ces conseils ou commissions est clairement tracé; peu importe donc que d'autres membres ne remplissent pas le leur ct fassent ce qu'un médecin ne doit pas faire.

Il semble bien d'ailleurs, en présence des termes de l'article 378 du Code pénal, que l'obligation du secret professionnel s'applique même aux membres non médecins de ces conseils ou com-

V. - Enfin, s'il y avait quelque doute - ce que nous ne pensons pas - l'honneur et la considération de la profession médicale commanderaient encore la solution qui vieut d'être indi-

II. MONTAL.

#### NOUVELLES

Le droit aux treize jours supplémentaires. — M. Marrou, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un docteur en médecine, classe 1892, service auxiliaire, mobilisé comme soldat de 2º classe quatre mois avant l'appel des services auxiliaires de sa classe, nommé depnis médecin aide-major, a droit aux treize jours supplémentaires à sa prochainé permission régu-lière, a reçu une réponse négative. Seuls les hommes du service armé peuvent obtenir les permissions de compensation prévues pour les R. A. T. des classes 1892 et plus anciennes.

TOUX · ASTHME · EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) δIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Par suite du décès du docteur Huet, chef du service d'électrothérapie à la Salpêtrière, appareils et instruments à vendre. - Ecrire P. M., nº 1425.

ANGINES Attouchements soignenx et prolongés avec MEOL par, com pléter par gargarismes néolés. GRIPPES la présence d'accidents pharyagés competent par la présence d'accidents pharyagés competent par la présence d'accident plantagés competent par competent par la principa de NEOL par verre d'eux. (Contre l'agocement des dents, sjouter me plancée de bientbonate on nu pen d'eux de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées cont parfaillement amportées et bles appérieures à l'ean

ÉMULSION Phospho-Créosotés TUBERCULOSES

de 3 à 6 cuill. MARCHAIS Bronchites, Grippes, Catarrhes. Calme la TOUX, reiève l'APPÉTIT « CICATRISE les lésions.

OUATAPLASME PANSEMENT COMPLET oites, Phiébitas, Erysipèles, Brûluras

Le Gérant : O. Ponée.

Paris. - L. Manayanux, imprimeur, 1, rue Consette

### ALGOL Granulé D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes de la la Faiblesse l'Epuisement

cauemaire

Glycérophosphate identique à celui de l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules 4. Catillon 1 0,0001 STROPHAN TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU CŒUR, DIUAÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉFI ASYSTOLIE, DYSPNEE, OPPRESSION, ŒDEMES, Állections MITRALES, Cardiopathics des ENFANTS et VIEILLARDS, etc. rophantus sont inertes, les teinturessont infidèles, extg., la Signature CATILLON, Étix de l'Assacrate à

Tablettes de Catillon

Osr. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable,
i à 2 contre agyacodème.
2 à 8 contre Obeste, Goirre, Rerpétisme, etc. -----

et INFECTIONS

### PNEUMONIE

(Académie des Sciences et Société des Hépitsux. — 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche — PARIS

Traitement LANTOL

Rhodium B Colloidal électrique.

1913. - Gand : Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

xv à xx gouttes à chaque repas contre:

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

Le Flacon (Compte-Gonttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni suore, ni chaux, ni alocol.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÈBRALE

CONVALESCENCES

Echantilions et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambulances

COLLOBIASES DAUSSE

NEURASTHÉNIE

### COLLOBIASE D'OR

R COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

### COLLOBIASE DE SOUFRE

AOUFRE COLLOPAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILLON'S Laboratories DAUSSE & Rue Aubrio PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux on pnr, S, Snrgres au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé. S. Résorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, ctc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACOD'ELIQUES, à 0 gg. 05 de Cacodylate de Gaiacol
par cent cube, pour injections hypodermeques

#### HUILE VIERGE DE FCIE DE MCRUE VIGIER

Cett. buile, specialement preparee pour mon officine et exclusivement avec des foica de morte trais, est très riche en principes settis. Iode. Phosphore et Alcalonies, ell: est très des supportée même pendanti été.

Traitement de

L'INSOMNIE NERVEUSE

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

Syn.: Bromaistnylacstylures = Adaline Irançaise.

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY
5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

**MAYET-GUILLOT** 

Ex Expert des Höpitaux de Paris
67. RUE MONTORGUEIL

PARIS Téléph.Central 89-01

MANUFACTURE

d'Appareils Prothétiques

FONDÉE EN 1830 Fabrication **Scientifique** 

de la **Jambe** 

AMÉRICAINE

USINE MODÈLE DE PROTHÈSE

### CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excitant

Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indivation

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas. CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la

Paraffine

LIQUIDE

### MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



a la glycérine solidifiée

Transparies Constitution of the Constitution o

# **OVULES CHAUMEL**

X

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs



### IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/o. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indoiores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

**IODARGOL** 

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodeol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes,

E VIEL & Cio. 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné. PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

**EMÉTINOL** 

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

### MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

#### - ADMINISTRATION -

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . Union postale..... 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

> E. BONNAIRE rofessour agrégé, eur es l'rofessour en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Protesseur agrégé. Chirurgien de l'hôpital Coch

DIRECTION SCIENTIFICUE -

L. LANDOUZY

loyen de la Faculté de médecine,

Professeur de cimpue médicale,

Membre de l'Institut

et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Boucheaut, Membre de l'Academie de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Medeen de l'Hôtel-Dieu,
Mombre de l'Académie de medeeine. M. LERMOYEZ Médecio de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs, Secrétaire de la Direction. - REDACTION -

CPCDÉT LIBRO

P. DESFOSSES J DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

H. Hartmann. — La rupturé partielle des muscles droits de l'abdomen, p. 241.

A. Bergeron et C. Jourfrax. — La « réactivation » de la réaction de Wassermann au moyen des injec-

de la reaction de Wassermann au moyen des injec-tions de soufre-mercure, p. 241.

P. Dizarranuls. — Sur le traitement des plaies de guerre par armes à feu, en particulier sur la suture primitive de ces plaies, p. 242.

Mouvement médical : M. Romme. - L'Ictère toxique des ouvriers des usines de guerre, p. 243.

Sociétés de Paris : Société de Chirurgie, p. 244.

Académie des Sciences, p. 245. Académie de Médecine, p. 216.

#### Analyses, p. 246. Notes de pratique

J.-A. SICARD et C. DAMBRIN. — L'épreuve du pince-ment tronculaire au cours des opérations sur les nerfs périphériques, p. 248.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

.USOFORM

Chronique:
F. HELME, — Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Formol saponiné

Toux

### **ÆTHONE**

ENDOGRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foie.

ato . etc.

toires POURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital Pars

Coaueluche

### PARINE de BANANE or "JACY

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

ALIMENT NATUREL POUR ENFANTS ET ADULTES délicieuse, nutritive, digestive, ABSOLUMENT PURE préparée avec des fruits appropriés sur place même au PARA-BRESIL

Dépôt général a Pari s: 4, av. Daubigny.

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXV. ANNÉE. - Nº 24. 26 AVRIL 1917.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Pius actif et mieux toiére que 606 et néo-606 (914)

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

PETIT BULLETIN

Sur nos frères canadiens, à propos d'une décoration.

Je vous ai parlé, ccs temps derniers, de l'effort que nous aurions à faire pour la restauration de la Science française dans le monde, et je comptais vous exposer à ce sujet, des aujourd'hui, mes modestes idées. Mais voici que l'actualité se mct en travers dc mes projets, agréable actualité, d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'honorer nos confrères canadiens en la personne de leur chef, l'excellent ct distingué Colonel Le Bel, que ses compatriotes, ses collaborateurs et ses amis viennent de fêter en un banquet, à l'occasion de sa récente promotion dans la Légion d'Honneur.

Aussi bien, ce compte rendu d'une réunion familiale n'est pas si éloigné qu'on se l'imaginerait de la grosse question d'intérêt général qui doit nous préoccuper tous à cette heure. En effet, s'il est un coin de terre où nous étions en droitde nous croire aimés, écoutés, suivis, c'est bien le Canada. L'intellectuel, l'ouvrier, le paysan, -« Baptiste », comme ils l'appellent là-bas - ne sont pas seulement Français de cœur; tout en eux, et leur physique, et leur langage, et leur accent, proclame la vitalité de la France immortelle, qu'on crovait mourante hier et qui n'était

qu'endormie. Il a suffi qu'elle fût menacéc par le dragon pour qu'aussitôt la Déesse se réveillât en demandant ses armes. Quant à ses enfants, pas besoin de frapper le sol pour les faire accourir; à la première heure du péril, n'étaient-ils pas déjà serrés contre elle?

Les Canadiens sont ceux qu'elle accueillit avec le plus de joie et de reconnaissance. Encore qu'ils combattissent sous d'autres drapeaux, eux, de leur côté, jaloux de montrer qu'ils étaient dignes des ancêtres, déployèrent tant de valeur qu'on cn reste émerveillé. Ce sont d'abord les journécs d'Avril 1915 où, en liaison avec nos zouaves, ils bravent les premières vagues de gaz asphyxiants. Mais que dirc des exploits d'hicr, de Courcellette et des côtes de Vimv, escaladées sous une pluic de feu, la chanson aux lévres, à la Francaise

Et pourtant, ct pourtant! ces soldats aux uniformes kakis, devoués à notre cause jusqu'à la mort, étaient, eux aussi, travaillés, avant de nous bien connaître, par le mal du doute! Evidemment, - et ils l'ont héroïquement prouvé - ils n'avaient jamais cessé de nous aimer, mais déjà ils nous écoutaient moins et ne nous suivaient presque plus. Nous allions un peu trop fort pour eux, et notre philosophisme n'était pas sans les alarmer et les peiner. De Rome leur étaient venus, dit-on, de mauvais bruits sur l'état de notre santé morale. Même un personnage auguste

Succedané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Banidement absorbable sans irritation de la neca

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE

GENTILLY (Seine).

DOSES FRACTIO! NEES: 30 centigr. tous les 4 jours (12 & 14 injectione pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 a 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 & 10 inject, pour une cure).

de l'Eglise, et dont l'esprit caustique allait parfois jusqu'au calembour, donnant audience à une délégation qui avait eu à défendre la France, « la fille aînée de l'Eglise », aurait répondu, dans un sourire malicieux : « Il n'y a pas de pire aînée. » (!) Le mot vaut ce qu'il vaut; quant à son interprétation, elle avait été déplorable et il fallait que nos frères eussent la France dans les moelles et dans le sang, pour ne s'être point détachés de nous. Tout se paie.

Là aussi, là comme partout, nous aurons à reconquérir notre place; et c'est pourquoi j'estime qu'en dehors de toute l'amitie qui nous lie à eux, nous ne devons négliger aucune occasion de nous montrer à nos amis canadiens tels que nous sommes, aimants et attentionnés. Le Gouvernement en jugea ainsi, puisqu'il délégua M. le sous-secrétaire d'Etat au Service de Santé luimême pour épingler la croix de la Légion d'Honneur sur la poitrine du Colonel Le Bel, médecin en chef de l'Hôpital de Saint-Cloud, en même temps qu'il décernait palmes et rosettes de l'Instruction publique à ses collaborateurs, et médailles des épidémies aux infirmières canadiennes, si dévouées à leur tâche et si aimées de nos soldats blessés.

Sans doute, on eut voulu faire mieux encore et si toute la reconnaissance de notre pays va aux médecins du Canada, à eeux de Saint-Cloud et à ceux des hôpitaux de Troyes, qu'il nous tarde également de connaître et par conséquent d'aimer, nous n'oublions pas non plus les combattants qui, sur la ligne de feu, luttent avec nos camarades anglais pour la libération du territoire. Ceux-là aussi nous sont particulièrement chers, ceux-là aussi, nous voudrions les honorer et les fêter tous; mais ils doivent se souvenir que la Grande-Bretagne, qui joue si fidèlement, si fièrement et si fortement le jeu loyal, le fair-play, aurait peut-être le droit de s'étonner si nous nous faisions juges de la qualité des soldats de ses

Dominions, qu'elle a seule mission de récompenser dignement.

Revenant à nos confrères canadiens, à ceux de Saint-Cloud comme à ceux de Troyes, dont il m'a été donné de savourer les lettres si pleines de cœur, je erois que nous n'avons pas fait avec eux besogne inutile. Chaque jour l'Amérique découvre la vieille Europe, chaque jour l'estime et l'affection grandissent de part et d'autre; et ee sont là bonnes semences pour l'avenir, n'est-il pas vrai?

Pour faire le point et montrer où nous en sommes avec eux, je veux reproduire ici les paroles mêmes du Capitaine Pariseau, félicitant son chef au nom de tous ses collègues, organisateurs du banquet où l'on fêta le Colonel Le Bel. D'abord, M. Roy, Commissaire général du Canada en France et aneien médecin lui-même, prit la parole pour saluer le Président de la République et S. M. le Roi de la Grande-Bretagne. Ensuite, le représentant du ministre, M. de Piéssac, exprima en quelques mois émus toute notre gratitude; et notre cher ami, le Professeur Walther, chaudement acelamé comme il sied, parla au nom des médecins français. Après quoi le représentant de l'Ambassade anglaise félicita à son tour le nouveau Légionnaire. Et Pariseau

« Mon Colonel, dit-il, l'Honorable M. Roy vient de faire un éloge charmont de lo médecine et des médecins. Je le remercie très sincèrement pour tout le bien qu'il a voulu dire de nous, mais je no puis, on ce moment du moins, partoger entièrement son admiration pour aotre art. Jo suis ea puissance d'un mal contre lequel nous, médecias, n'avons guère pu faire antre chose que de l'appeler in/luenza. Pardonnez-moi donc si je vous débite moa compliment d'une voix enchifrence, et veuillez oublier la bonalité des mots pour ne vous roppeler qu'une chose; C'est que je suis ici le porte-voix de tous vos officiers.

« Lo fête d'aujourd'hui, mon Colonel, est la continua-tion logique de la cérémonie du jour de Pâques. Ce jour-là, s'il fout en croire la chroaique, M. Justia Godart vons ourait remis la croix de la Légion d'Honneur, Certes,

vous êtes Chevalier; certes, la noble figure de M. Godart dominait le carré d'honneur qui s'était formé autour de vous. Mais j'ose affirmer, moi, que vous tenez votre emblème des moins d'une femme. Appelez-moi vision-

naire, mais souffrez que je vous roccate ma vision.

« Cette femme avait à la fois la sereine beauté de l'Aphrodite de Mélos et la terrible majesté de la Niké de Taphronic et access et it derrie majese et a rice et Samothrace. Sur ses traits controctés par la douleur, s'épanduit nne luenr auguste, pareille à celle qui entonit le Prophète quand il descendit du Sinat. Sa tunique, lacérée comme un drapeau, portait lo souillaire glorieuse de mille champs de bataille. Elle s'est penchée vers vous et vous a tendu, en souriant, une croix, - la Croix!

« Cette femme, c'était la France, ma mère! « Pouvais-je ac pas la reconnoître? Qu'importait l'immense océon qui me séparait d'elle pendant tant d'années? La France est assez grande pour que, des confins de lo terre, les plus petits puissent l'apercevoir!

« Depuis si loagtemps je la contemplais, ravi, à travers le prisme de son Histoire et de sa littérature, révant de me rapprocher d'elle, de lui dire tout bas à l'oreille que j'étais son fils, de boire longuemeat, avidement, ù ce sein où, comme l'a dit un poète de chez aons, « dans sa soif sans fia, boit la levre du monde ».

« Hélas! il a fallu l'affreuse guerre pour que je puisse, enfin, passer les mers. Comme vous, avec vous, mor Colonel, j'ai répondu à l'appel du devoir filial. Oh! combien longs m'ont paru ces mois passes en Angleterre! Parfois, quand la mer était belle et l'air lumineux, uae longue bande croyeuse apparaissait à l'horizon... C'étoit Elle! Elle d'où me venuit tout ce que je possède, et tout le sang de mes veines, et tous les frissons de mon ame!

« Je n'ovais pas fait dix pas sur cette terre sacrée, et dejà je compris qu'il n'était question pour moi ni d'ad-mirer, ni d'apprendre, mais d'ogir. Ma consigne, ce fut encore le poète qui me la dicta:

Laisse-nous humblement, loisse-aous, ò Patrie, Laver tes beaux pieds nus qui marchent dons le sang ! »

« Après quelques mois de labeur, j'eus un éblouisse-

« Du moins, pensais-je, je vais dire à ceux de mon pays tout ce qu'il m'est donné de voir et d'entendre. Je vuis leur peindre les troits augustes de celle que, parmi les peuples étrangers, seuls les Canadiens ont le doux privi-

lège d'appeler : muman ! « Hélos encore! j'oubliais que la France, coquette dons a news enough potential, the transport conferte out the upaix et lo prospérité, l'est cacore dans la guerre et veut l'être jusque dans la mort. Après Verdan, ce fut la Somme, et c'est aujourd'hui tous les dropeanx de tout le front qui clapotent dans le grand veat de lo victoire!





1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube, Botte DE 19 AMPOULES : 4'50

/ ディー・ | 1977年 | 1977年 | 1988年 | 1988

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM, les DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE. Phien, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.  « Je m'avoue vaincu, je brise ma plume et je le fais sans bonte. Oui, l'on peut dire de la France ce que Chie teaubriand dit de la Neture: « Elle se rit de l'admiration des hommes, et lorsqu'on croît la voir en sa plus grande beauté, elle sourit et s'embellit encore I dinsi s'embellit, à mesure qu'on l'admire, la France; et c'est pourquoi on l'aime tant dans le monde!

e Mon Colonel, il y a. dit-on, des lurmes dans les choses. Peut-on en douter quand, sur dix frontières, tant de choses s'abiment dans une immense douleur sous des

mains socrièges?

" Mais il y a aussi, Dieu merci! des sourires dans les choses! Et cette croix que vous portez là sur votre poitrine, c'est un sourire de la France, le plus radieux, le plus rare des sonrires, celui qu'elle necorde aux privilégiés, à ceux qui luttent, à ceux qui souffrent, à ceux qui

meurent pour Elle!

« Mon Colonel, Messieurs, à la gloire de la Légion d'Honneur, à la France! »

Le moindre commentaire ne déparenti-il pas ette forte page française, et ne pensez-vous pas qu'il est des nôtres intégralement, ee médeein qui arrive à un tel degré d'éloquence? Notez qu'avant la guerre, Pariseau n'avait jamais mis le pied en Europe et que sa formation intellectuelle et morale est essentiellement eanadienne!

Nous aurons besoin, pour les luttes d'aprèsguerre, de nous lier étroitement avec tous exu qui ont mélé leur sang au notre. Les Canadiens nous montrent aujourd'hui quels collaborateurs ils peuvent être pour nous. Nos chers alliés anglais, qui font du si bon travail, devront, de leur côté, continuer le paete scellé sur les champs de bataille. Les Américains, enfin, nous seront d'un appui précieux. Mais pour réaliser es projets d'entente sur le terrain scientifique, que d'efforts, que d'abnégation, que d'ardeur pour le progrès contre la rouine!

Heureusement, nous avons fait plus difficile que ce qui nous reste à faire. Et c'est le cœur plein d'espoir en notre jeunesse, à qui vont incomber les grandes tâches futures, que, moi aussi, pour employer l'éloquente image du Capitaine canadien, le D' Pariseau, j'ai la vision d'une

France renouvelée, rayonnante, et qui triomphera dans la paix comme elle aura triomphé dans la

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

MÉDAILLE MILITAIRE.

— 31. Trouste (Emile), métecia auxiliaire (active) auxiliare d'un dévouement, d'une hervoure et d'un sang-froid exceptionnels, blg cité à l'order de l'armés, le 30 étaties 1916, pour avoir sauvé la vie à 30 blessés d'un corps voisin qu'il avait tann à panser, après la relève du régiment. Le 15 Décembre, n'a cessé de prodiguer ses soins aux blescés, en 1r-ligre, allant de trou d'obus en tron d'obus, sous un feu violent d'urtillarie et de mitraillesses, pour accomplir sa mission.

Riboury (Rond), médecin naciliaire ou 8 rég, de marche de tirelleurs » (als preuve, du 14 au 20 Décembre 1916, d'un courage admirable et d'une baste conscience morale et professionelle. A assuré le service médical en 1º ligne, malgré les vives souffrances que ini occasionnaient des lésions graves des dex pleds. A dû ûtre évacué d'urgence dès l'arrivée an cantonnement de repos.

us repus.

— M. Genest (Paul), médecia auxiliaire à la S. H. R. de 1066 hatallion de chasseurs : médecia auxiliaire très crâne au feu et d'un dérouement exemplaire, donantien toutes circonstances le plus bel exemple de smg-froid et de mégris du danger. A été atteint grièrement le 27 Jain 1916 en soignant des blessés sous us violent bombardement. Amputé de trois ortells d'un piede. Pluies mul-

— M. Gilbrin (Raymond), médecin auxiliaire (réserve) au 70° reg. d'inducteire territoriale s'et batalion : au ma 70° reg. d'inducteire territoriale s'et batalion : de quables, se prediçuant sans compete pour secourir les blassés de son batalilon sons des bombardements journaliers souvent très volents. Dejá citá à l'ordre. Sest à nouveau particulièrement distingué, le 12 Février 1916, o, sons le fea de l'ennend, il ne cessé de remplir es fonctions que lorsqu'il fat lui-même très grièvement blessé, limpetence fonctionnelle de la jumbe d'roite.

— M. Normand (Charles), médecia auxiliaire (active) au 3º rég, de marche de tirailleurs : médecia auxiliaire courageux et d'un dévouement à toute épreure. A été atteint très grièvement en assurant une relève de blessés arec beaucoup de sang-froid et de mépris du danger.

— M. Eyraud-Joly (Pierre), médecin uuxiliaire au o'r rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un courage et d'un dévouement absolus. A été griévement blessé le 15 Décembre 1916 en prodiguant ses soins aux blessés sous un violent bombardement, Délà cité à l'ordre.

sous un violent somnarcement, pep cite u forex.

— M. Gir (Fierre), médecin auxiliaire (active) au
12º batallion de chasseurs alpins : médecin auxiliaire
d'une activité et d'un dévouement inissables. Pendant
les récentes opérations, a fuit preuve du plus beau courage et de la plus grunde abnégation en venant toutes ies
nuits panser les blessée en 1º ligne, dans un secteurs toutes
les muits panser les blessée en 1º ligne, dans un secteur de
lemment benhandt à a pus auver ainsis un grand nomibre
de chasseurs. D'ija c'îtà à l'ordre.

— M. (Gired (Jean), mut. 3325, médecin auxiliaire (ac-

— M. Girod (Jean), mnt. 3825, médecin auxiliaire (activ) a 12º baislain de chasseurs alpins imédecin suxiliaire d'un dévouement et d'un courage exceptionnels. S'est dépends avec une énergie remarquable pendant les combats de la Somme; par son audace et son activité, a suvré la vie à de nombreux chasseurs. A c'ét blessé le 3 Novembre 1916. Déjà blessé et trois fois cité à l'ordre.

— M. Liber (Isaac), médecia auxiliaire (active) au 2º rég. rasse spécial : engage viontaire pour la durée de la guerre : s'est distingué par son courage an cours du combat du 16 Juillet 1916. Tres grièrement lbiesé, le 7 Férrier 1917, par sults de l'éclatement d'un obus dans annes précoccuper de ses propres souffrances domant ainai le plus bel exemple de sang-freid, d'énergie et de dévouement. Amputé du piele gauche.

Citations à l'ordre du jour :

— M. Domergue (Louis), médecin auxiliaire du terbatillon du trrég, de marche d'Afrique : pendant les combaté des 17, les et 19 Septembre 1916 à X..., n'a cessé de faire preuve d'initiative, de courage et de dévouement. A été blessé deux fois, le 19, dans son post de secours violemment bombardé, ne cessant de soigner et d'encourager ses blessé.

— M. Desoutter (Célestin), médecin nide-major de l'eclasse à l'ambulance 23 d'ann armée : avait déjà fait preuve de beaucoup de sang-froid et de dévouement au cours du nomhardement d'une ville. Le 30 Colobre 1914, n'écoutant que son courage, s'est rendu, sous les obus, n'écoutant que son courage, s'est rendu, sous les obus, d'acceptant de l'expédit de

— Hopital chirurgical flottant, Charles Rouz: par la science et le dévouement de son personnel et son organisation parfaite, a rendu les plus grands services au point de vue chirurgical, tant à X... qu'à Y... pendant la période d'opfertions actives.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes. .... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vandront jamais, au double point de vue scientifique a et pratique, la Digitaline Gristallisée (d'odnt a l'action sure et puissante, exempte de dangers, a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années. »

DIGITALINE Cristallisee

(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique;

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

### ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

Judications the rapentiques : anarexie, trables digestiff, in sufficience déposique; adquante Consocréve aux Clessures ou patiques de la querre. Traitement le plus actifs : Cannungy C du Dr Le Bauseur Clerk in Let de Variadium new to xique - his or pratoding lighting

# 

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulten

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rus C Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nom parus depuis notre communication en Congrès International de Mec

ine de Paris 1900.

#### MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

## Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable. sans goût. ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloïdal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mo ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoldol) reste un colloide, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente taus les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS : S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÈMIE REBELLE, la DEBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES,

dans les INTOXICATIONS METALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

Le Solt Child to Spitchard e Galement sous toime.

1 Injectable (ampoules de 2 c. cubes):
2 Capsules gluttinsées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
3 Pommade | 14 dosée à 1/18 pour frictions;
3 Pommade | 2 dosée à 2/18 pour soins du visage (acet, rhinites);
4 Ovules à base de Soufre colloidal (vaginies, urêtro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS



& FUE DECOME



8. Rue Favar

MARQUE DÉPOSÉE

PARIS

Extrait complet des Glandes persiques

at préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combinaison d'Hectine et de Mercure), Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels, Lules (Parplusie Hectine (10), Protoloiser 180,05; Ext.Op.0,01), purée une à deux plutes par jour. UTTES (Part genttes: Recine)(6,5; Hg. (0,0), 20 à 100 gent,parjour, 10 à 13 ) GOUTTES (Per 10 gont tes: H OULES A (Par ampoule: Hectins 0,10; Hg. 0,01). ( Une ampoule par OULES B (Par ampoule: Hectins 0,20; Hg. 0,015), | pendant 10 à 15 , INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires de l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la

Le plus Puissant Reconstituant général

#### NOUVFLLES

La refève des médecins. - M. Emile Vincent, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'il trouve équitable d'imposer, pour la relève, dix-huit mois de présence aux armées aux officiers de complément du Service de Santé R. A. T. ou dégagés par leur âge de toute obligation militaire et qui ont demandé à aller au front à une époque où une période de six mois seulement étoit evicée a recu la rénonse suivante :

« La relève des médecins ayant dix-hait mois de présence anx armées est la dernière opération d'un régime aujourd'hui uboli : la réglementetion actnelle, en effet, a supprimé la relève pour y substituer un système nouveau répartition du personnel médical d'sprès lequel les affectations seront faites d'après la classe de mobilisa-tion : en conséquence, les médecins visés dans la question seront prochainement rappelés à l'intérienr.

La situation des médecins auxiliaires. bert, député, ayant signalé à M. le ministre de la Guerre que, dans certaines formations de l'avant, les médecins auxiliaires sont traités différemment quant au droit aux billets de logement, suivant qu'ils sortent des Ecoles de santé militaire, navale et coloniale ou qu'ils sortent des Facultés civiles, et lui ayant demandé si les nns et les autres n'oat pas droit au même trnitement, a reçu la réponse suivante : « Les élèves de l'Ecole du Service de Santé de Lyon

employés unx armées y sont traités comme médecins nnxilinires : les médecins anxiliaires sont assimilés aux adjudants. Le général commandant en chef n'a été saisi ucune plainte concernant des différeuces de trnitement entre les médecins auxiliaires de diverses origines quant nn droit de logement. »

Les étudiants pourvus du P. C. N. - M. Aristide Prnt, député, ayant demandé à M. le ministre de la Gnerre s'il est exact qu'un certain nombre des étudiants de Grâce ne possèdent que le diplome P. C. N. ou même quelques inscriptions à cet examen, et pour quels motifs son département ne prend pas des mesures utiles à l'égard de tous les étndiants de P. C. N. mobilisés depuis lenrs études et avec les prolongations nécessaires pour compenser l'interruption de lenr travail, n reçn la réponse

« Il n'est pes possible de preadre, en ce qui concerne es étudiants de P. C. N., les mesures suggérées par les étudiants l'honorable député, le commandant n'ayant autorisé l'incorporation, dans les sections d'infirmicrs, que des étudiants en médecine titulaires de deux inser valables pour le doctorat.

« C'est pur errenr que quelques étudiants de P. C. N. ont pu sc glisser au cours dn Val-dc-Grace et des ordres ont été donnés récemment pour qu'ils soient renvoyés à leur dépôt.

Médecins prisonniers et l'avancement. - M. Tnon, député, syaat demandé à M. le ministre de la Guerre 1º si la captivité compte aux médecins et au personael sanitaire comme présence aux armées et si elle leur donne droit, par conséquent, à porter les brisques du \*\*Font: 2 to Anna par evaluequement, a porter res Dirisquet un front; 2 st au docteur en médecine, parti à la mobilisation comme médecin auxiliaire et fait prinomirer fin Acott 1914, ne devrait pas être promu arisonnier sin entre production de la comme del comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la com quelquefois fort tard, ont été promus immédiatement aides-majors de 2º classe, a reçu les réponses suivantes : l'o Réponse affirmative; 2º une certaine rétroactivité est accordée, pour la nomination au grade de médecia aidemajor, aux médecins auxiliaires, docteurs en médecine. faits prisonniers au début des hostilités et rapatriés vers la fin de l'année 1916. Nécrologie. - M. Stephen Coudray, d'Onzain (Loir-et-

Cher), médecin aide-major de 1º classe au 126º rég. d'infanterie, mort au champ d'honneur, le 18 Avril 1917. Docteur en 1913, Coudray était l'auteur d'une thèse très remarquable : In Mouche et l'Hygiène. — Il était cousin du professeur R. Blanchard,

# **Broméine** montagu

/Bt-Bromure de Codéine

SIROP (0 03) PILULES (0.01) TOUX nerveus RMPOULES (0.09) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement oncernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de la mer, enfauts ou jeunes gens délicats. Collège proximité. - Ecrire P. M., no 1421.

Docteur 45 ans, marié, sans eufants, rapatrié d'une grande ville du Nord où il exerçait la médecine générale depuis 21 aus, cherche place de médecin adjoint dans maison de santé, clinique ou sanatorium. Ecrire P. M., nº 1591.

Médecin parlant anglais, espagnol, français, 17 ans pratique, voudrait trouver remplacement. — Ecrire P. M., nº 1594.

ANGINES Attonchements soigneux et prolongés avec NEOL par, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES mande une désindection quotidenne avec des gargarismes néolés : 2 cultiférée à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agecement des dents, sjouter Vvie. pur verre a cau, (contre l'agacement des dents, ajouter nne pineée de bicarbonate on un peu d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et blen supérienres à l'eau oxygénée.

ÉMULSION Phospho-TUBERCULOSES

Bronchites,

de 3 à 6 culli MARCHAIS Brononites, 6 cippes, Catarrhes. Calme to TOUX, relève l'APPÉTIT et CICATRISE : lésions.

Le Gérant : O Poués

Paris. ... L. MARSTHRUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ECHANTILLONS ET NOTICES SUR DEMANDE

découverte en 1908 par H. DUBOIS

Supprimant tout iodisme et agissant mieux que les iodures

COMPOSITION: 6 centigram. d'iode métallique par 20 gouttes. Effet thé apentique d'un gramme d'iodnre de potassium.

5 à 20 gouttes pour Enfants. DOSES { 10 à 50 gouttes pour Adultes, en une ou deux tois par jour.

INDICATIONS:

Remplace l'iode et les lodures dans tous leurs emplois internes.

H. DUBOIS, 7. RUE JADIN, PARIS.

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# ECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoira Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



VERS 0 ? DANS LE VIDE

NI AUTOLYSE NI CHALEUR

PILULES CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS

2 à 8 par jour

GASTRIQUE, ENTERIOUE. HÉPATIQUE PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRE THYPOIDIEN. RÉNAL SURRÉNAL etc

DÉPOT: Pharmacie DEBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

# Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

# VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS



1913. GANO: MÉO. D'OR - Produit exel' français - DIPLOME O'HOKHEUR: LYON 1914

(éléments principaux des tissus nerveux)

SURMENAGE, NEURAS THÉNIE **CONVALESCENCES** ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. IV à XX gouttes à charme renns. Hi sugre, ni chaux, ni alo

# JURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

2001e de Soude et d'Extraits égraux d'un goût agreside. Frains contre TOUX, GRIPPES, LARWISITES, PHARWISITES, ASTIME, ANGIRES, EMPUSSEME, 6 & 10 par jour. gratis. Laboratoire des Preduis Scientis, 10, r. Fromentin, Paris.



Traitement EFFICACE et INOFFENSIFoarla

2 à 5 cuilles 'es à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 0, Bue Abel PARE

ARTISEPTIQUE DÉSINFECTANT BENANTILLEN GRATUIT the gut on font is designed RANGAISE DU LYBOL SCORETE PRAN



A RONNEMENT . Paris, 20 fr.; Departements, 25 fr. Étranger, 26 fr

SUCCOMUSCULINE DE A froid, 100 grammes de viande de control de 100 free de 100 onserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** no laisse au réveil aucune sensation désa-gréable.

Il procure an sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : 0. ROLLAND, Pien, 1, place Morand, LYON

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS 12. Bouley. Bonne-Houvelle

PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent, cube. -- Prix du flacon: 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGILÀ à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL PARIS



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage



Atelier de Prothèse Garnissage



Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

JIANUFACTURE FONDÉE EN 1850



Atelier de Ceintures



TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIDES

MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIo)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr Union postale..... 15 fr. Les abonnements partent du commeucement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmolegique à l'Hôtel-Dieu. F. RONNAIRE

fessour agrégé c. Prefessour la Maternité.

J.-L. FAURE Professour agrège. Chirurgien de l'hôpital Cechin

DIRECTION SCIENTIFICUE H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médeen de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Acadénie de médeeine.

L. LANDOUZY poyen de la Faculté de médecino Professour de cinique médicale, Membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucieaut, Mombre de l'Acadèmie de médecine

Médecin de l'hêpital Saint-Ant Membre de l'Académie de F. JAYLE

M. LERMOYEZ

Chof do clir clin, gynécologique à l'hôp. Breca Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

erenéri in re

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

#### SOMMAIRE

Articles originaux:

O. Josué et M. Parturier. - Signification de l'azo témie chez les cardiaques, p. 249

H. LORIN. - Le prix du temps en chirurgie de guerre et la désinfection hâtive des plaies par la méthode du professeur Vincent, p. 251

P. Degrais et A. Bellot. - Contribution du radium au traitement des blessures de guerre, p. 253.

Mouvement médical : Léon Binet. — Différents procédés d'étude de la coagulation sanguine, p. 255.

Sociétés militaires :

Réunion médico-chirurgicale de la V° armée, p. 257.

Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 259. Société de Pathologie comparée, p. 259.

Société de Biologie, p. 260. Société médicale des Hôpitaux, p. 260.

Société de Chirurgie, p. 262.

Académie des Sciences, p. 263 Académie de Médecine, p. 263.

Analyses, p. 263.

Chroniques et Nouveiles : F. HELME. - Petit Bulletin. LIVRES NOUVEAUX.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. NOUVELLES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Digitalique strophantique Spartéinée

Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et Q gr. 25 Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

Phosphatée Caféinée féinée Lithipée

PURE

RHUMATISME

# Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta contre la COQUELUCHE

Ne contient ni toxique ni narcotique 30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais. Paris.

#### PETIT BULLETIN

La Ineur dans la nuit

Sous un joli ciel d'un bleu lavé, - la teinte des yeux qui ont pleuré, - une des trois grandes rivières sacrées de la guerre apparaît dans sa désolation tragique. Il y a la Marne, la Meuse : voici l'Yser! Oh! il ne « monte pas beaucoup », comme disent nos gens, ce cours d'eau qui fut le témoin d'un si grand effort humain, qui roula tant de flots de sang et sur les rives duquel s'est fixée à jamais l'Histoire. Çà et là, des saules le bordent et des lambeaux de murailles, maisons fermières durant la paix, devenues forteresses et points d'arrêt des que s'engagea la formidable bataille où vint se briser la seconde offensive allemande.

Par suite d'un abus de langage, nous avions coutume en Europe de considérer la Belgique comme une petite nation; il n'en est pas de plus grande. Malgré l'exiguïté de son territoire, n'avait-elle pas, grâce à l'énergique labeur de ses fils, à l'ingénieuse exploitation de son sous-sol, à l'audace de son commerce, trouvé le moyen de prendre une des premières places dans la lutte économique? Lorsque nous avions gagné quelques heures de loisir, c'est vers la Belgique, toute fleurie de chefs-d'œuvre, que nous dirigions nos pas,

Toux

# **ETHONE**

Coaueluche

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Golite Laboratoires POURNIER Prères, 20, boul. de l'Hôpital, PARIS Terre plantureuse ! Terre élue et bénie entre toutes! Et puis, l'agression, l'infâme agression ayant fondu sur elle, voici qu'elle dut en hâte revêtir le harnois de guerre, elle, l'heureuse, la pacifique! Deux millions d'hommes, des longtemps préparés, armés jusqu'aux dents, se heurtent à Liege, son premier boulevard ; et il n'a tenu à rien qu'ils ne fussent irrémédiablement repoussés. Ensuite, c'est Namur, Anvers, et ensuite l'Yser, bataille de géants au cours de laquelle elle parvient, avec les Alliés, à enraver la marche sur Calais : Nach Kalès! nach Kalès! »

Ce qu'elle a soussert, la pauvre! Qui pourra le dire? Rien de plus dur que ces premiers chocs, rien de plus féroce que ces premiers envahisseurs. Dans les Cahiers documentaires de Février 1917, édités au Havre, nos admirables amis ont raconté, en un style à la fois sobre et fort. - imperatoria brevitas - comment, sous la direction incomparable de M. le médecin-inspecteur général Mélis, le Service de Santé belge était arrivé à s'adapter aux exigences de l'heure.

Et quelles exigences! Les 50.000 lits des ambulances organisées sur tout le territoirc, les moyens de transport dont on croyait pouvoir disposer, tout fait défaut du jour au lendemain. Ajoutez à cela que dans ce pays de canaux, de rivières et de marais, l'eau potable manque partout. Notez enfin que les cadavres d'hommes et d'animaux en décomposition, la dépression mo-

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome. PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 30 centigr. tous les 4 jours (#2 à 16 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

rale inévitable après les violentes journées d'ac- 1 tion, et par-dessus tout les rigueurs d'un climat, où la pluie, le vent, le froid font rage, augmentent encore les difficultés de la tâche. Et cependant,

on s'en tire, et cependant on arrête l'ennemi! Aujourd'hui, tous ces mauvais souvenirs ont fait place à la plus inébranlable sécurité. Sur les portions du territoire qui lul reste, le Corps de Santé belge a édifié des formations sanitaires dont l'organisation ne le cède à aucune autre parmi les belligérants, quand elle ne l'emporte pas. Au début de la guerre, le service médical de nos Alliés n'avait aucune autonomie. Relevant à la fois de l'intendance pour le ravitaillement, du génie pour ses constructions, du train pour ses convois, ct du commandement pour les opérations tactiques, le médecin ne savait à qui entendre, à qui obéir. Aujourd'hui, grâce à l'énergique diplomatie de son directeur, le Service de Santé, responsable de tout, a la direction de tout son domaine. Sous ses ordres, le génie construit ses baraquements; sous ses ordres, les transports mettent en marche les automobiles et les trains; bref, il prend lui-même toutes les dispositions utiles aux blessés. Le dispositif technique est, par ailleurs, semblable à celui des autres armécs : postes de secours, ambulances divisionnaires, grands hôpitaux fixes du front, hôpitaux de bases, et à l'arrière, dans l'intérieur de notre pays, éta-

Les baraques ressemblent aux nôtres, avec cette différence qu'élevées sur de solides piliers, elles sont plus claires et mieux à l'abri de l'humidité. Peu d'infirmiers dans les formations, où les Croix-Rouge et les infirmières, recrutées directement par le Service de Santé, pourvoient à tous les besoins des blessés. Certaines organisations, rappellent celles de la Somme et de la Champagne. Quant aux postes de secours, il semble, - et ceci est dû sans doute au calme

blissements de mutilés, de convalescents, tuber-

culeux, etc., etc.

**- 258** relatif du front - qu'on y soit mieux outillé pour certaines grandes interventions d'urgence, celles de l'abdomen, par exemple.

Mais ce qu'il faut louer surtout, c'est l'ardeur de nos confrères à préparer l'avenir. Dès cette année, les anciennes Archives médicales belges ont fait leur réapparition. Les bureaux de rédaction, placés à quelques kilomètres des tranchées, donnent l'idéc d'une ruche où bourdonnne toute une jeunesse, avide de reconstruire la maison scientifique ravagée par l'ennemi. Là, de jeunes hommes, Stassen, Voncken, Frèdericq, Reynders, Van Reeth, et tant d'autres, travaillent à l'envi sous la direction de leurs maîtres, les Depage, lcs Nolf, lcs Derache; et je parle seulement de ceux que je connais personnellement. Mais de toutes parts c'est comme une lueur qui cherche à percer la nuit.

Nos confrères belges ont l'espoir que les camarades de France voudront bien leur envoyer et leurs travaux, et leurs journaux. Voici leur adresse: « Archives médicales belges, armées belges en campagne, Secteur Postal C. 185. » Je mc permets d'insister particulièrement sur ce désir, discrètement exprimé ; n'est-ce pas avec nos amis de Belgique, les premiers, que nous renouerons des relations scientifiques étroites des qu'aura sonné l'heure de la paix? Et peut-on méconnaître l'appoint qu'ils nous apporteront? Il faut donc que, des aujourd'hui, tous ceux qui produisent les inscrivent parmi leurs correspondants. J'ajoute que les analyses des Archives médicales belges, très soigneusement faites, très claires, sont appelces à nous rendre à nous-mêmes les plus grands services. D'ailleurs, peut-être aurai-je l'occasion de revenir sur ce sujet qui me tient tant au cœur, vous le savez.

J'ai voulu simplement aujourd'hui envoyer mon salut respectueux et mes compliments émus à tous ces braves qui, sans hésiter, se sont jetés dans la fournaise pour défendre leur honneur et les traités foulés aux pieds. Certes, les traits d'héroïsme et d'abnégation fourmillent dans cette guerre; mais de toutes ces fleurs sanglantes écloses au souffle des batailles, la petite fleur belge m'apparaît comme la plus noble et la plus digne de l'admiration des hommes.

F. HELME.

P.-S. - Des neutres, blen Intentionnés sans doute, m'envoient un numéro d'un journal mèdical allemand, où l'on résume les attagnes menées au Reichstag contre « le traitement inhumain » réservé en France aux prisonniers de guerre. Mes correspondants me demandent de répondre à ces accusations. Je n'en ferai rien. Que l'on nous calomnle unc fois de plus au Reichstag, qu'importe? Ce n'est pas là qu'est le débat. Il plait aux Allemands de protester contre de prétendus sévices, alors que leurs prisonniers - et ils le savent blen, - sont partout humainement traités; ils nous injurlent alors que leurs hommes sont éloignés soigneusement des zones dangereuses. Eb bien, soit, nous n'en sommes pas à unc insulte près.

Mais, pour m'exprimer comme nos poilus, ils ont tout de même un joli culot d'oser parler d'inhumanité, eux qui ont régressé à l'esclavage du monde antique, en emmenant des captifs, en contraignant la population civile à travailler sous la menace du bâton!

Discuter avec ces gens-là est donc superflu. A 'heure présente, l'opinion du monde entier est falte. Je me contenterai sculement, en gulse de réponse aux calomnies du Reichstag, de reproduire ici une petite atfiche encore inedite et relevée à monintention par un médecin-major de mes amis lors de l'entrée de nos troupes dans un village proche de Noyon. Je peux affirmer que les prisonniers allemands n'ont sur aucun point l'occasion de se plaindre de nous. Quant aux traitements subis par les captifs français, les lignes





Littérature & Echantillon sur demande LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

DOSE: Une mesure à chaque repas dans un peu d'eau ou par prise de 100 gr. de Lait

(Une tasse)



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURETIQUES

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE médicament de choix des cardiopathies isparaître les œdèmes et la dyspnée, ren-la systole, régularise le ceurs du sang. LITHINÉE

stard'atour per accatione.

Adjavant le plina she das crose de déchierurs 
s gaie dans l'Arire-coël-
les, et pour le dright pour le dright per le printipe de printipe de l'arire de l'arire coël
per le printipe de l'arire de l PRODUIT FRANÇAIS +1-1-DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANCAIS suivantes, dont je respecte le style, en fourniront un échantillon édifiant. Et ce sera, je le répète, toute ma réponse.

Holmon, le 20 Juillet

Tous les ouvriers, les femmes et les enfants de 15 ans, sont obligés de faire travaux des champs, tous les jours, aussi dimanche, de 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir (temps français). Récréation de 1/2 heure au matin, 1 heure à midi. 1/2 heure aves-midi.

La contravention sora punie à la manière suivante :

1º Les fainéants ouvriers seront vombinés (sei) (combinés, réuis, sans doute ?) pendant la récolte, en compagnie des ouvriers, dans une caserne sous inspection des caperaux allemands. Après la récolte, les fainéants ouvriers seront emprisonnés 6 mois; le troisième jour, la nottrifites acces seulement du noite et da l'aun

ia nourriture sera seulement du prin et de l'eau.

2º Les femmes fainéantes seront exilées à Holmon
pour travailler. Après la récolte, les femmes seront emprisonnées à mois.

3º Les enfants fninéants seront punis de coups de bâten.

De plus, le commandant réserve de punir les fainéants ouvriers de 20 coups de bâton tous les jours. — Les ouvriers de la commune de Vendelles seront punis sévère-

> Le colonel-commandant, Signé illisible.

Pour copic strictement conforme : F. H.

#### LIVRES NOUVEAUX

The organs of internal secretion, par Geiric Cobb, 1 vol. in-8° de x-236 p., London (Baillière, Tindall et Co. 1917, 5 sh.).

L'étude des glandes endocvines a domé lieu, depuis quelques années, à d'innombrables travaux. Les exposer tous on seulement en présenter un résumé constituerait une œuvre considérable et etigerait une longue publication. Il y aurail lieu de faire une critique très serrée et de discuter bien des hypothèses. El ni pa set de but de I. G. Cobb. Le petit livre qu'il vient de faire parattre est destiné aux médécies praticiens. Aussi l'auteur a-t-1 laissé de

cité les recherches expérimentales, les théories et les hypothèses. Il s'est attaché à l'exposé des faits qui semblent définitivement acquis, insistant sur les résultats qui intéressent directement la pratique médicale. De grands développements ont été domnés à l'étude des traitements et des diverses méthodes d'opothéraple. Un chapitre entire est consucré à

l'application thérapeutique des hormones. Quelques indications bibliographiques complètent l'ouvrage. Tout en laissant la plus grande place aux publications anglaises, qui ont largement contribué à faire progresser la question des sécrétions internes, l'auteurs as tenir compte des recherches poursuities dans les autres pays et notamment en France. Ainsi ce petit manuel, qui donne un expoés succincit mais exact de nos comasissances actuelles, rendra service aux médecins désireux de connaître les résultats acquis et de faire profiter les malades des nouvelles méthodes thérapeutiques.

La névrose d'angoisse et les États d'Émotivité anxieuse. Clinique, Diagnostic, Traitement, par F. Πεκκει, 1 vol. grand in-8 de vu-535 pages (Masson et G'°, éditeurs). — Prix: 9 francs.

Le Dr F. Heckel vient de publier sur la névrose d'angoisse un important volume du plus haut intérêt, mais dont le titre ne laisse pas prévoir l'étendue du sujet qui touche à la fois à l'étude des névroses et des maladies de la nutrition où la compétence de l'auteur s'est affirmée par des travaux remarqués.

Très incompétent en psychiatrie, je ne puis en parler qu'en clinicient en thérapeute, car j'ai observé des faits de névrose d'angoisse développée pendint la guerre chez des civils atteints de la constitue émotive de Dupré. Cette prédisposition morbide, dont on trouve une bonne description dans le récent livre de Devax et Logre sur les Anxieux, n'est pas simplement et théorique ». Comme le montre Heckel, c'est « un legs anatomique et fonctionnel ». Outre Hrérédifé de la tendance générale morbide de ses parents, c'enfant est le reflet anatomique et physique de l'état de ses parents au moment de la coucion ». Il hérite donc des tendances psychiques maniferetées chez res parents au moment des poussées paroxystiques d'angoisse, s'il est conçu pendant ces périodes.

lleckel passe en une revue minuieuse et détaillée l'étiologie, la semétologie, la clinique, la diagnostic, le pronostic et le traitement de la névrose d'angoisse et de tous les états d'anxiété. Il insiste sur les rapports réciproques de l'émotivité et de l'anxiété svec les troubles nutritifs et les modifications endocriniques, et montre comment ils s'exigendrent les uns les autres.

Il est impossible de donner un résumé de ce travail étayé de documents cliniques et physiologiques exposes avec méthode et dans une langue excellente, mais il est quelques pages de son étude clinique que je tiens particulièrement à signaler. Ce sont d'abord celles concernant la psychologie de l'anxieux, puis celies où il a eu le grand mérite d'écrire ce que beaucoup pensent. 11 a osé parler des maladies créées par la médecine, les médecins et la presse, dont j'ai souvent entretenu mes élèves, au cours de mes causeries familières au lit des malades. Il s'agit de névrose d'angoisse développée à la suite de « suggestion dans les maisons de santé », après « les erreurs médicales de régime », ou ressortissant à « la patho-logie de la publicité ». Tous les faits si eurieux rapportés, il y a une dizaine d'années, par Bourget dans son livre sur « quelques erreurs et tromperies de la science médicale moderne » se trouvent de beaucoup dépassés de nos jours. Les malades atteints de constitution émotive se demandent, par exemple, avec angoisse en parcourant certains journaux, s'ils n'ont pas leurs reins encombrés et encrassés d'aeide urique, alors que, d'après Heckel, « l'acide urique n'est toxique à aucun degré, et que, plus encore, il est absolument incapable en essais expérimentaux, en injections abondantes à l'homme et aux animaux, de déterminer aucune des maladies dont on l'accuse d'être l'agent et dont il n'est que le témoin et non la causc ».

Que de lésions organiques se sont évanonies, quand l'analyse plus serrée des faits a montré, comme pour l'ancienne hystérie, qu'il s'agissait de troubles morbides échafaudés de toutes plèces ou dépendant de la simple réflectivité nerveuse. J'ai souvent vérifié le fait pour les cardiaques. Sur 10 malades examinés pour une affection du cœur, je





trouve le plus souvent 7 à 8 faux cardiaques qui guérissent de leurs palpitations avec une simple médication équilibrante par le drosera ou l'aubépine.

La prophylaxie de la névrose d'angoisse doit porter tous ses efforts sur l'éducation de l'enfant. « Il faut s'ingénier à développer au plus tôt la personnalité de l'enfant », et l'habituer à prendre une décision discutée et choisie par lui-même. Heckel insiste aussi sur l'importance de donner à l'homme l'habitude de l'action, de la réalisation. « Le monde est plein de spéculatifs inutiles et vide de réalisateurs

Cette courte analyse ne peut donner qu'un très faible aperçu des idées nombreuses, personnelles et originales que contient ce volume de 535 pages. C'est une contribution marquante à la Pathologie de l'Emotion dont l'étude se poursuit de tous côtés, et à laquelle la guerre donne un si grand et si triste intérêt d'actualité. Elle n'intéresse pas que les neurologues ou les spécialistes des maladies de la nutrition, bien qu'elle éclaire d'un jour nouveau les réactions si banales et si mal déterminées des neuroarthritiques, en y faisant une part égale aux phénomènes organiques et psychiques. Cependant Heckel ne tombe pas dans le travers des spéculations ereuses ou du subjectivisme; il s'appuie sur le terrain solide de la clinique et de la physiologie. Aussi son livre rempli de faits positifs plus que de théories, reste-t-il des plus instructifs et sur des sujets peu connus ou à peine étudiés, mais d'application eependant quotidienne. Sa lecture profitera beaucoup au clinicien qui n'aura plus tendance à considérer comme de simples neurasthéniques des malades atteints de névrose d'angoisse ou de syndrome d'anxiété d'origine organique. Il pourra alors déterminer s'ils sont justiciables de la médecine et de la thérapeutique générales ou s'ils doivent relever du psychiatre.

Commentaires de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris (1395-1516), publiés avec une Introduction et des notes par le D' ERNEST WICKERSHEIMER, bibliothécaire de l'Asadémie de Médecine. - Un vol. in-40 de xcvm-562 pages, avec une reproduction en fac-simile hors texte. Tiré sur les presses de l'Imprimerie Nationale (Ernest Leroux. éditeur)

L'importante publication du Dr Wickersheimer est un monument élevé à l'histoire de la Faculté de Médecine de Paris et dépasse par son étendue, sa portée et son intérêt le cadre des travaux d'érudition ordinaires. — On sait que la Faculté de Paris possède sous le nom de Commentaires une collection d'anciens registres dans lesquels ont été transcrits avec les listes des « docteurs régents », les comptes rendus de leurs assemblées, les résultats de leurs délibérations, la mention des cérémonies auxquelles ils prirent part, celle des procès que dut soutenir la compagnie contre des charlatans ou des corporations rivales, l'inventaire de ses biens, les détails de sa gestion financière, les noms des candidats aux exa-- en un mot l'histoire administrative de la Faculté, rédigée au jour le jour par ses doyens depuis 1395 jusqu'en Novembre 1786.

Le présent ouvrage nous donne le texte original de ces Commentaires pendant tout le xvº siècle (1395-1516) et les accompagne d'une magistrale introduction qui fait revivre sous nos yeux les premiers efforts de la Faculté pour s'organiser, s'imposer, et vaincre les difficultés sans nombre qui faisaient obstacle à son établissement : luttes matérielles, morales, politiques, sociales, religieuses, pécuniaires mêmes. — La Faculté de Médecine de Paris, en effet, n'est pas sortie d'emblée, armée et casquée, d'une fondation d'Etat; c'est elle qui, petit à petit, a du conquérir ses titres, ses moyens d'existence et les justifier par l'importance des services rendus.

Sans hudget comme sans local, la Faculté se réunissait à l'origine tantôt au domigile de ses membres tantôt autour des bénitiers d'une église ; elle tenait ses assises au pied des Tours de Notre-Dame ou délibérait à l'occasion d'un banquet. C'était une association de Maitres, parmi d'autres, sans droits bien reconnus. soumise pour ecei au Chapitre de telle église, pour cela au Chancelier de telle autre, et qui ne dut qu'à un labeur long et opiniatre son autorité et son prestige. Que d'années il fallut pour organiser le système de redevances, d'amendes et de dons, qui formèrent l'amorce d'un budget régulier, fournirent les ressources utiles tantôt pour se faire représenter à Rome auprès du Pape, tantôt pour plaider au Châtelet, et poursuivre les charlatans, — enfin pour posséder un immeuble, l'Hôtel de la rue de la Bucherie!

Là, petit à petit, vinrent s'ordonner les éléments d'une vie universitaire. Les Commentaires abondent en détails pittoresques qui nous plongent en plein xve siècle : nous voyons les Doyens se préoccuper de placer des vitres aux salles qui n'en possédaient guère, munir la porte d'un anneau de métal afin que les écoliers ne l'abiment plus à coup de pierres pour appe-ler le portier. On les voit, plus tard, orner de bornes les abords de la Faculté, afin d'enfoureher plus commodément leurs mules.

Tout cela ne va pas sans frais et cependant c'est à ses seules ressources que la Faculté doit faire appel. Heureux quand des dons généreux viennent les parfaire! Heureux surtout quand les promesses sont tenues et que les Régents ne sont pas obligés de courir après ; telle l'histoire de ce Maître Robert Poitevin qui s'était engagé à juvare facultatem usque ad 100 francs ad minus et dont les 100 francs étaient restés à l'état de belles paroles. - Dans ces heures incertaines nous voyons les Doyens restreindre les dépenses, remettre à plus tard la réparation de la masse que le bedeau portait aux processions, louer à des gens (qui d'ailleurs en feront un bien mauvais usage') une partic des immeubles de la Faculté, différer l'achat d'une reliure, transformer en rede-vance d'argent les banquets traditionnels imposés aux candidats et même — au grand émoi des tenanciers - prélever l'argent du bain annuel que les Bacheliers offraient aux Maîtres dans les étuves de la Cité!"

1. La Faculté jouait de malheur avec ses locataires : En 1491, l'un d'eux s'absente, installant à sa place un certain Martin Le Roy et voilà les Ecoles envahies par des gens sans aveu, mulierculas seu meretrices, illic cum nonnullis viris inhonestis manentes. Une autre fois, le locataire refuse de jouer les portiers et laisse les Maîtres dans la rue; un troisième vend les livres de la bibliothèque, etc., etc.

2. Les détails relatifs au budget de la Faculté sont tous particulièrement intéressants : nous voyons, au cours d'un procès (1332) maîtres et élèves s'imposer soli-

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluant; dans les plaies infectées, les gaugrènes gazeuses, etc.
L'ELECTRARGOL ne ses montre jumple nuisible vis-levis des cellules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits soulbles microbless, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ci.

FORMES 2 Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveinenses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1408

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHO SPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte ne 12 Awpoures : A'SO.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/3 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS. Marius FRAISSE. Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. 

Tálánh, 682-16.

Ces débuts modestes de la vie administrative d'une grande institution sont riches d'enseignements : ils montrent quelles racines puissantes et profondes ont poussé dans le passé ces Universités qui, de nos jours, fonctionnent d'une vie si régulière et si normale. Ils permettent de mieux comprendre les obstacles dont a triomphé, aux premières heures, l'organisation de la vie scientifique, de quels labeurs lointains est faite la chaîne de nos traditions. - Il ne s'agit, en effet, de rien moins, à travers ces Commentaires, tout pleins en apparence de comptes, d'examens, de disputes ou de procès, que de fixer les garanties que la médecine d'alors s'efforçait de créer : l'autonomie et la puissance de la Faculté c'étaient, sous un autre aspect, la lutte contre l'empirisme et la protestation contre l'intervention de puissances inopportunes :

Ad Châtelet, il fallait soustraire la jurdiction universitaire; d'où ces conflits dans lesquels les maîtres s'engagesient en corpset pour lesquels lis impossion aux bacheliers des serments rigides. — A l'Eglise, dont elléctait née, la Facultédevait peut apeuarracher es prérogatives : e'est le Chancelier de la paroisse qui accorde la licence d'enseigner, mais la Faculté designe les candidats, limite leur nombre, les instruit, les examine, les présentes et les impose. Et ce met pas et lou tel maître qui a présentes aimiste fait agréer sons les maitres de la faculté en corps, qui agit agréer soit la Faculté en corps, qui agit pur le Cert, c'elle perd mem le droit le perceivoir une redevancie.

Aux intrus, elle fait sentir le poids toujours plus grand de son autoridé : les mittres étrangers qui veulent excrer à Paris doivent s'asseoir sur ses bance clira eat de candidats. Seules quelques toléranes sont admises : les médecins du roi sont parfois taliens et le matire de Parie ou de Ferrare se voit autoris à exercer, mais c'est au prix d'un serment reçu et seige. Par contre, la Faculté de Paries tient du Pane

dairement une redevance mensuelle pour en soutenir les frais; — nous voyons, en 1351, le Doyen Adem de Francheville se rendre à Rome pour y soutenir les intérêts de la Faculté et recevoir une contribution personnelle de chacun de ses collègues. Détail pittoresque : tant que les ceus ne lui auront pas été payés, des objets appartenant à la Faculté seront déposés, en gage, dans as maison. le droit d'exercer par tout le vaste monde : son diplôme est universel. - Aux chirurgiens, aux barbiers, aux herboristes elle prête, à la fois, l'appui de sa science et la dureté de sa férule : les luttes sont interminables entre ces corporations rivales; mais, à la fin du xve siècle, la victoire est acquiae. C'est la Faculté seule qui détient le droit exclusif d'enseigner ct d'exercer la médecine à l'aris : les chirurgiens viennent chez elle assister aux « anatomies » et les barbiers recevoir un euseignement sommaire de petite chirurgie. Elle règle les droits et les devoirs réciproques des uns et des autres. - Cette paix, d'ailleurs, ne fut qu'un armistice! — Il n'est pasjusqu'aux livres de Médeeine et aux boutiques des Libraires sur lesquelles la Faculté n'ait eu quelques droits de contrôle.

Quant aux garanties que le Collège des Régents exigeait de ceux de sa maison, disciples et maîtres, elles étaient rigides et nombreuses : les serments se multipliaient, depuis celui que prêtait le bachelier de ne point exercer de violences contre ses juges s'il était malheureux aux examens, jusqu'à celui qui attachait, corps et âme, le futur régent à la Faculté, sa mère. Lea années d'études étaient longues, fort longues même; quatre ans menaient au baccalauréat, deux ou trois ans à la licence, et cette scolarité ne pouvait guère être abrégée; elle s'accompagnait d'ailleurs d'exercices multiples, de stages pratiques en compagnie des maîtres, de lectures, de disputes, d'anatomies, et aussi de toutes les exigences morales et matérielles qui résultaient du caractère ecclésiastique des écoliers. - Les Maîtres étaient aussi tenus que les Ecoliers: plus encore. Défense à eux de se marier (la règle souffrit d'ailleurs de fréquentes exceptions, puis fut abolie) , de résider hors de Paris, de voyager au delà d'un certain temps, obligation de donner en personne les Lectures, d'assister aux disputes, de traiter le sujet des thèses que présenteront ensuite

1. La Faculté s'assurait, d'ailleurs, que le mariage était conforme aux règles canoniques et les Commentaires relatent ses difficultés avec un maître régent, Charles de Mauregart, qui, en 1447, avait éponsé une veuve alors que la règle ne souffrait union que cum unica et virgine muliere. les élèves. Les Commentaires nous les montrent même, faisant, à la lumière (mane, cum candela), les premières leçons du matin...



On le voit : la vie de la Faculté de Médecine au ver s'âclé distit tendue vers le souci exclusif de son prestige et de son autorité. Mais c'est par un labeule prétendait les établir. L'ouvrage du Dr. Wickersheimer, en rendant possible un contact avec ces origines robustes et saines, présente un intérêt de Commentaires était une tâche ingrate et considérable. Seul, pouvait l'entreprendre et la mener à bien Historien de la Médecine armé d'une évadition déjà éprouvée.

Guide pratique du médecin dans les expertises médico-légales militaires, par le médecin principal de 1º classe Duco et le médecin-major de 1º classe Blum. 1 vol. in-8º écu, de 230 pages, de la COLLECTION HORIZON (Masson et 0°, éditeurs)... Le fr.

Au fur et à meaure que la guerre se prolonge et en raison même de l'expérience nouvelle que nous acquérons tous les jours, en raison aussi des nouveaux règlements qui se superposent aux anciens, la pratique des Conseils de Réforme et des Expertises médico-légales militaires devient sans cesse plus ecompliquée.

De plus, le nombre des médecins civils appelés à sibre d'experts dans les diverses Commissions militaires est de plus en plus grand et, certainement, après la guerre, restera considérable étant donné le chiffre des blessés qui devront périodiquement être examinés.

Quel est donc l'état exact de la législation et des règlements en vigueur et comment interpréter les textes dans tel ou tel caa déterminé?

Le livre de Duco et Blum répond à cette double question et ne tombe pas dans l'erreur de bien des manuels analogues qui, sous prétexte d'être complets, juxtaposent sans éclair cissements des textes de lois et de circulaires, sans établir entre eux d'autre lien

# Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes. ... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne raudonnt jameis, au double point de vue ceientifique « et pratique, la Dicitaline Cristaliste (i) dont a Pacific surce et puissante, exemple de dangers a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années, p

(i) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES an 1/10° do milligr. Dose d'entretien cardio-tonique;

GRANULES BLANCS at 1/4 de milligr. SOLUTION at millième. AMPOULES at 1/10° de milligr. AMPOULES at 1/6 de milligr.

Sehm et Litterature : 49, Boult Pert-Royal, Paris.

qu'un rapport chronologique, et saus se soucier de dégager les principes généraux qui dominent les règlements et permettent seuls, de se diriger au milien d'eux.

Eapersonnalité et les fonctions officielles des auteurs garantissent d'ailleurs que leur « guide » cet l'expression d'une expérience personnelle, éprouvée par un contact constant avec les nombreuses difficultés que, dans la pratique, soulève chaque jour le fonctionnement des procédures de réforme, d'attribution de pension, de gratifications, etc.

Ecariat les questions contenticauses réservées aux jurietes, MM. Duco et llum sont restés ectosis-ement sur le terrain médico-nilitaire pour montrer comment doivent se constituer les dossiers qué léablissent l'origine, — la filiation des accidents, — leur gravité, — l'incarabilité, ou la nou-incurabilité, — la durde probable de l'infirmité, etc.; et comment enfin doivent s'interpréter ces données multiples.

vent s'interpréter ces données multiples. L'n chapitre particulièrement important reproduit l' « échelle de gravité » prévue par la loi militaire et met en regard, afin d'en rendre la comparaison plus facile, la loi de 1898 relative aux accidents du travail. En face de chacun des numéros de l'échelle de gravité, on trouver le taux brut de la rente allouée dun soldat de 2° classe, et également le taux d'invalidité et de rente qui seraient appliqués à un ouvrier en vertu de la oli de 1898.

Une table analytique détaillée termine l'ouvrage. Ce livre sera un guide précieux pour les médecins militaires et les nombreux médecins civils appelés à les suppléer dans une procédure d'expertise avec laquelle ils out à se familiariser. R. T.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tablean de la Légion

Checaliers. — M. Deamolins (Paul, médecin aide-major de 17° classe (réserve) au 12° bataillon de chasseurs alpins: modèle de conscience et do dévouement. S'est par-iculièrement distingué pendant quatre mois de campagne très dure, lors des opérations de la Somme et a dit cité à l'ordre pour sa belle conduite. A dét victime d'une plagre anatomique alors qu'il assurait son service et a dû être anapaté du bras droit.

— M. Pierrst (Robert), met. 6809; médecin alétemajor de 2 classe (territorial) au 25 hatalilon de classeurs: médecin d'une énergie et d'un dévouement exemplaires. Atteint d'une grave blessure, le 25 août 1944, en allant relever des blessés, en première ligne, a continué, majer ses souffrances, à assurer son service durant les deux jours sutvants et n'a consent à se laisser évacer qu'à bout de forces. Perte de l'usage de la jumbe

gauche.

— M. Poirault (llenry), médecin aide-major de 2º classe (réserve) au 51º rég. d'artillerie : médecin d'une grande conscience professionnelle. A tonjours fait son devoir avec course et dévouement. A été blessé très grièvement, le 12 Février 1917, en assurant son service dans des conditions périlleuses.

— M. Vassenr (Anatole), médecin aide-major de 2º class (territoria) au 102º bateillon de chasseurs: médecin dune rare intrépidité. A été très grièvement blessé le 23 Octobre 1916 en seconrant des blessés dan la parellèle de, départ. Déjà deux fois cité à l'orire.

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Merciav (Jacques), médécin aide-major de Ze classe un Gré batallind de chasseurs : animé du plus noble esprit de dévouement. Déja cité deux fois, Malçré une entores érieuse, a tenu à prendre part, no presidère de ligne, aux combats des 20 et 23 Août 1916. Portement plus de contusionné par l'explosion d'un obus, n'en a pas moins assuré la relève des blessés de son secteur en dirigeant ses équipes de benacardiers sous un feu violent.

— M. Duboureau (François), médecin auxiliaire au li2s rég. d'infantete: jeune médecin merveilleux de calme et de sang-froid. Du 17 au 25 Juillet 1916, à quelques dizaine de mètres de l'exoemi, dans un poste non protégé, a pansé et même sanvé de nombreux bleasés. Ne s'est jamais édparti de son calme maigré la violence de ses bombardements ou les explosions de grenndes. A cu une influence admirable sur ses bleasés qui, ne pouvant être évacués que la muit, se saveient encore exposés tout le jour.

— M. Hain (Elle), médecin aide-major de 2º ciasse au volor feg, dinfanterie : médecin étraoger, vou volon-tairement mettre ses services à la disposition de la France. Déji, cité deux fois à l'ordre du régiment, d'un courage remarquable, d'un dévouement absolu, toujours pret à soigner les blessés oous les hombardements les plus violents, risquant sa vie constamment pour mierza plus violents, risquant sa vie constamment pour meizra betwee encore pendent les jounnées des 3 et 12 Septembre 1916. Fait l'admiration de tous par son mépris du danger, aide puissamment les cles par le réconfort qu'il

apporte aux hommes dans les moments de crise. Beau modèle d'accomplissement du devoir dans son expression la plus élevée.

M. Gardioler (Jean), médecin auxiliaire au 97° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire au 97° rég. d'infanterie: mèdecin auxiliaire dévoué, d'un courage calme et résolu. Blessé le 5 Septembre 1916, accomplissant sa mission dans des conditions particulièrement périlleuses.

— M. Guidice (Joseph), médecin-major au 6º rég. d'ininnterie coloniale i pendant les combats des 4 et 5 Septembre 1915, et sous un hombardement ennemi d'une grande violence, a assuré avec un dévauement absolu l'ivaccuation des blessés, se dépensant auprès d'eux sans compter. Atteit à la jambe par un éclat d'obus, rén a pas moios continué à douner ses soins. S'est fait remarquer en toutes circonstances.

"". "A de Kergos de Kernanfen Joseph), médecin sidemajor de 2º desse uu 5º rég. d'infantarie coloniale : au front depuis le début des hostilités, a fait preuve en toutes circontances d'une activité inlassable et du dévouement le plus absolu. S'est toujours refusé à bénéficir des dispositions relatives à la retiree des médecins écir des dispositions relatives à la retiree des médecins mière ligne. A été blessé grièvement, le 27 Aont 1916, au cours d'un bombardement, au moment oût li pansait des blessés et n'a consenti à se laisser évacuer qu'après le départ des autres blessée et la remise du service à son médecin auxiliaire. Pendant son séjour au front, n'a cessé de l'essionanties et la huveure.

— M. Sédillot (Jecques), médech alde-major au 3 bataillon du 13° reg, d'infanteire i 1e 22 Aont 1916, s'est ollert pour rester auprès de nombreux blessés de son régiment sur le point de tomber entre les mains de l'ennemi. A fait preuve, ce même jour, au poste de secours bombardé, et les jours suivant, des plus belles qualités bombardé, et les jours suivant, des plus belles qualités tiative et de lévouement pour seigne et nontret l'édiblemés laissés à as charge. Au cours des ca captivité, contracté, plus tard, en soignant des contagieux, une affection grave.

— M. Magdinier Jean], médecin aide-major de 2º classe au 2º rég. d'artillerie; quojue réformé, avait demandé à venir sur le front où il a montré un dévouement constant et une haute conscience de son devoir, n'hésitant jumais à se porter aux endroits dangereux pour apporter ses soins aux blessés, Pars on calme, sa harvoure et sa bonté, avait su se faire apprécier de tous, supérieux et Inférieux. A été tué, le 2º Septembre 1916, au milleu d'une batterie soumise à un très violent hombardement ennemi de gross calibre. (Voir la suite, p. 266.)



88888888888888888888888888

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie. Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas. **CONSTIPATION-COLITES** 

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON. SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

# HUNT SEL

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement. aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers. 16

transférés sont  $(IV^{\circ}).$ Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc, qn rue10, et 00 AVIS

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1990]).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

# SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Pentone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE **GALBRUN**, 18, Rue Oberkampf, PARIS Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires les flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés.

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS-

# Médication 'phagocytaire

**NUCLÉO-PHOSPHATEE** 

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

N(Mathephenphase to Saute abdinaguanes; par A la dese de 3 c.o. à 5 c.o. par jour, il abdisse la température en 2è heures et juguel les fièvres pernicieuses, puerpéraise, typholde, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

# NUCLÉATOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude) Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsiz Le NUCLEARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

# NUCLÉARSITOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur)

S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc.—En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

# NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMES

(à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés) Doss: 4 cuillers-mestures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrotules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre.

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

Completement indolore

Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.
(3 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.) LABORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

> RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAGIES

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

ION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosclérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,Pari et toutes Pharmacies.

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCQ.(Courbevaie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jo Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en

iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Etude physe, ve et chimique des peptones iodiass et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



- M Pradeu (René), médecin aaxiliaire, 1er bataillon du 10º rég, de marche d'Afrique : dans les combats des 47, 18 ct 19 Septembre 1916, à X..., a fait preuve d'un grand dévoucment et de beaucoup de courage, ne ce-sani de soigaer les nombreux blessés français et sarbes, prasque sur la ligne de feu. A été très grièvement blessé, le 19 Septembrs, dans son poste da secours violemment hombardé. Etalt l'auxiliaira précieux du médecin-majar du bataillon. Mort des suites de ses blessures.

— M. Cuvilliez (Jenn), médecin uide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 260º rég. d'infanterie; blessé gruvement au ooté droit de la figure par un obus, ranversé ensuite par un autre projectile de gros calibre, a donné des preuves du plus grand courage eu essayant de panser des soldats qui avuient été blessés. N'a quitte son

oste que lorsque ses forces l'ont abandonné. — M. Nimier (André), médecin alde-major de 1ºº classe au 53º batallion de chasseurs à pied : médecin chef de sarvice d'un bataillon de chasseurs, s'est montré, du 20 Août au 5 Saptembra 1916, non segiement d'un dévouement parfait, mais ensore d'une craneric pau commune, en se portant à pluslaurs reprisos en première ligne malgré la violence du bombardement.

M. Capmas (Gervais - Aibert), médecin-major de 1re classe G B. D 47 : médeain-ahef du G. B. D. 47. N'a cessé de faire preuve des plus belles qualités professionnelles et militaires. Dirigaait un groupe nvec tence remarquable, donnant à tous le plus bel exemple da courege, d'énergie et de dévouement in lussable. Blessé grièvement, le 16 Septembre, en visitant les postes nyancès des branoardiers divisionnaires.

- M. Escher (Heuri), médecin-major de 1º classe de l'Ambulance 11/9 : médecin-chef d'une ambulance au repos, a pris la direction du service médical d'un régi-ment pendant la bataille et, durant six jours (du 5 au 40 Mal 1916), sous un bombardement inquie, a assuré son service avec un zèle, un dévouement ot un courage à toute épreuve. Le poste de secours qu'il dirigeait ayant été effondré par un obus de gros calibra, a pris nvec sang-froid les mesures les plus judicieuses pour dégager ses blassés et a su maintenir le moral de ses infirmiers qui sont tous restés à leur poste. Un incendie s'étant déciaré dans le poste de secours quelques jours pius tard, a fait prouve des mêmes qualités dans cette circonstance critique.

- M. Féraud (Léandre), médecin-major de 1re classe au 36° rég. d'infanterle coloniaic ; le 20 Juillet, a organisé avec sa compétence habituelle, sous un bomb terrible, le service des évacuations pendunt le combat. N'a cessé de prodiguer aux blessés des soins èclairés et le réconfort de sa parole. Appelé à quitter les lignes avec l'état-major du régiment, est resté dans un poste de secours violemment bombardé, de sa propre pendant vingt-quatre heures jusqu'au départ de la dernière compagnie du corps.

- M. Genay (Pierre), médecin alde-major de 1ºº classe au 1er bateillon de chasseurs à pied : titulaire de cinq citations qu'il a gagnées depuis le début de la guerre édecin chef de service du bataillon et prop déjà pour la Légion d'honneur après las affaires de X.. où, scui médecin du batalilon, il a continué à assurer sor service bien que blessé. S'est particulièrement distingué au comhat du 6 Scptembre 1916, où il a fait montre du frold courage et du dévouement que tous lui connaissent nu bataillon. A réussi à relaver et à soigner près da blesses du corps, et une trentaine de blessés d'un régiment voisin qu'il est allé lui-même reconnaître dans un village que l'ennemi teneit encore en partie.

— M. Natalelli (Ange), médecin-mejor de 1<sup>re</sup> ciasse au

147º rég. d'infanterie : mèdecin-major de 1º alasse d'une haute veleur moraie. A, pendant la période du 2 au Septembre i916, et au cours des journées de combat du 4 et du 6, orgenisé d'une façon parfalte le service de transport et de soins aux blessés ainsi que les inhuma-tions. S'est prodigué sans arrêt, visitant ses postes de secours avancés, malgré la violence des bombardements montrant à tous le plus bel exemple de dévouement ainsi quo de mépris du danger.

— M. Rouquier (Alfred), médecin-major de 2º classe an 149º rég. d'infanterie : médecin chef de service du régis'est fait remarquer, pendant les nitaques des 4, 5 et 6 Septembre 1916, per son dévouement, ses qua-lités d'ordre et de méthode dans l'organisation des secours aux blessés sur le champ de bataille. Payant de sa personne et n'hécitant pas à se porter aux postes les plus périlleux. Blessé grièvement le 8 Septembre 1916, par un éclat d'obus, en revennnt avec son personnel de «lsiter les postes de secours de première ligne. Déjà blessé le

→ M. Faure (Claudius), médecin agxiliuire au 13º batniilon de chasseurs alpins : excelient médecin auxilieire qui a toujours fait preuve de beaucoup de dévouement et e snng-froid. S'est encore particalièrement distingué, ics 3 et 4 Septembre 1916, par son courage et son heu-reuse initiative, soignant les biessés en première ligne sons de vloients tirs d'artillerie et assurant les évacuations dans d'excellentes conditions. Réclame toujours l'honneur d'être au poste le plus périlleux.

M. Dafour (André), du 53º bataillon de chasseurs alpins : étudiant en médecine pourvu de quatre inscrip-tions, a demandé instamment à ne pas être nommé médecin auxiliaire pour faire son service dans le rang, n'a rempli cet omploi que sur ordre. Le 26 Août 1916, n été, spontanément, remplacer un médecin auxiliaire indispo-nible, n été sérieusement blessé ca donnant ses soins avec un courage parfaitement culme sous un violent bom-

 M. Marsan (Pierre), médecin aide-major de 2º classe au 5º reg. d'infanterie coloniale : excellent médecin. Au front depuis le 30 Décembre 1914. Assure très consciencieusement son service de médecla de bataillon. A fait preuve du plus grand dévouement pendant les comhats des 3 au 6 Septembra 1916, soignant et pansant des blessés, nuit et jour, sous un bombardement des plus

- M Garrot (Jean), médecin-major de 2º classe au 5º rég. d'infanterie coloniale : chef de service du régiment. S'est déjà signalé au cours de la bataille de X... Les 4, 5 et 6 Septembre 1916, a assuré et dirigé son service nvec un dévouement admirable et un complet mépris de la mort, parcourant les lignes sous un bombardement d'une intensité exacptionnella pour faire relever les blessés chaque fois qu'un répit dans la service de pansement le lui permettait. Officier de la plus haute valeur morale.

- M. Hermet (Paul), médecin auxiliaire de la 9º comagnie du 414° rég. d'Infanterie : « médecin auxilialre d'un zèle et d'nn dévouement parfaits. A, en de multipies circonstances, fuit preuve d'un courage et d'un entrais remarquables. Durant le dernier séjour en secteur, détaché près d'un bataillon placé en première ilgne, a assuré ervice avec le même osprit dans des circonstances très difficiles, n

#### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'or : M. Hermite, médecin-chef, hôpital Mar-

- M. Pascotte (Paul), médecla inspecteur, chef supérleur du Service de Santé des armées alliées en Orient.

— M. Damond (André), médecin-major de 1 relasse, hopital temporaire de Sédès.

M. Larrieu (Jean), médecin-major de 1re classe,

hopital temporatre no 10.

— M. Péchin (Charles), médecin-major de 1ºº classe, hopital temporaire no 6

M. Duchène-Marultaz (Léon), médecin-major de 1ºº classe, hôpital temporaire nº 7.
 M. Colombani (Jules), médecin-major de 2º classe.

hôpital temporaire nº 5. M. Geysen (Hector), médeein-major de 1ºº classe,

hopital temporaire nº 5.

— M. Aubert (Louis), médecin-major de 1ºº classe. hopital temporaire no 3.

URASEPTINE

La grande Marque

des Antiseptiques uringires

dissout et chasse l'acide urique.

- M. Abrami (Pierre), médecin-major de 1º classe, hopital temporaire no 3. - M. Blan (Dominique), médecin-major de 1ºº classe. - M. Heuyer (Georges), médecin aide-mejor de 2º classe,
- 2º nmbulance Morave
- M. Frémicourt (Auguste), médecin-mejor de 2º closse. H. O. E. nº 1.
- M. Ligouzat (Thomas), médecin principal de 2º classe. 57° division.
- M. Labougle (François), médecin-major de 1<sup>r</sup> classe, 199s division
- M. Niclot (Vincent), médecin principal de 2º classe. - M. Armand-Delille (Paul), médecin-major de 2º closse, laboratoire de bactériologie
- M. Rit (Emmanuel), médecin-major de 2º classe, hôpital de Samli.
- M. Labadens (Ernest), médecin-chef de la marine. direction Service de Senté marine
- M. Barbot (Alexandre), médecin principal de 2º classe, 17º division coloniale - M. Sarrailhé (Albert), médecin-major de 2º classe,
- direction Service de Santé - M. Lozé (Paul), médecin-major de 2º closse, quar-
- tier général des A. A. M. Whitehend, surgeon général, président étranger de la Commission internationale d'hyglène, directeur du
- Service de Santé de l'armée britannique. - M. le colonel Aldridge, ormée britannique, sous-directeur du Service de Santé
- M. Giacomo Peroni, médecin-mojor, armée royale italienne.
- M. Silvio Angiolani, médecin-major, armée roynle italienne
- M. le colonel Petrovitch, docteur, armée serbe, membre de la Commission internationale d'hygiène.

  — M. de Peyrelongue, médecin de 1<sup>rz</sup> classe de la ma-

Médaille de vermeil : M. Gardé (Paul), médecin de l'hôpitol russe, à Paris

- M. le lieuteaant-colonel Brown (G.-H.-J.), du Royal Army Medical Corps de l'armée britanaique : s'est signalé, tant par les soins particulièrement dévoués qu'il prodigués aux populations civiles de l'arrondissen de Péronne, dépourvues de médecins, que par son inter-vention éclairée dans l'application des mesures de prophylaxie destinées à éviter le développement des maladies contagiouses.
- M. B oucarut (Charles), médecin-major de 1ºº classe, directeur adjoint du Service de Santé de la région du Nord

- M. Pasteau (Marie) médecin aide-major de 2º classe. Détachement du génie d'Auneau.

  — M. Faivre d'Arcier (Charles), médecin-major de
- 2º closse, hopital complémentaire nº 2, à Montargie M. Walther (François), médecin-mojor de 2<sup>r</sup> classe, hopitol militaire de Bourges.
- M. Barillet (Marcel), médecin aide-major de 2º classe
- de réserve, poudrerie nationale de Ripaul.

   M. Breitman (Lucien), médecin side-major de 2º classe de réserve, hépitel complémentaire nº 28, a
- Angers. M. Antipas (Alexandre), médecia nide-major de 2º closso, bopital Frioul, h Marseille. bòpital complémentaire nº 59, lazaret du
- M. Gouthier (Joseph), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpital complémentaire 40, à Rennes.

  — M. Perquis (Jean), médecia oide-major de 1ºº closse,
- hôpital mixte de Vitré. M. Paisseau (Georges), médecin aide-major de
- 2º classe, laboratoire de hactériologie d'ormée.

   M. Lemoire (Henry), médecin aide-mojor de 2º closse, loboratoire de bactériologie d'armée.
- M. Dorgein (Jean), médecin principal de la marine, lavanet de Milens
- M. Hirchfeld (Ludwig), médecin russe, hôpital de Sedès.
- M. Minelle (Louis), médecin-major de 2º elosse, ombulance nlpine, 3.
- M. Giraudon (Pierre), médecin-mojor de 2º classe. hopital temporaire no 10
- M. Diénot (Fernand), médecin-major de 1º0 classe, bopital temporaire nº 9. - M. Gassin (Alfred), médecin-major de 2º classe.
- hôpital temporaire nº 7 - M. Fortineau (Louis), médecin oide-mojor de
- 1r classe, hopital temporairo nº 7 - M. Alnmartine (Hugnes), médecin aide-mojor de
- 1º classe, hopital temporaire nº 5.

   M. Gardère (Charles), médecin aide-major de 1ºº classe, bopital temporaire nº 5.
- M. Franchi (Nicolas), médecin-major de 2º classe, hopital temporaire nº 4
- M. Monnier-Vinard (Raymond), médecin aide-major de 1ºº classe, hopital temporaire nº 2 - M. Mathieu de Fossey (André), médecin-major de
- 2º classe, 2º armée serbe. - M. Sourdin (Albert), médecin-major de 2º classe,
- armée serbe, - M. Landrieu (Marcel), médecin aide-major de 2º classe, laboratoire de bactériologie de l'A. F. O.

- M. Julia (Edouard) médecin-major de 1re classe, direction du Service de Santé.
- M. d'Arlbac (Rodolphe), médecin-major de 1º elosse, médecin-chef de la 122º division. M. Vandenbossche (Albert), médecin-unjor de
- 1re classe, direction du Service de Sunté M Gay-Bonnet (Charles), médecin-major de 1re classe.
- bopital temporaire nº 1. - M. Lebret (Julien), médecin aide-major de 2ª clos«e, hôpital temporaire du lycée de Cherbourg.

  — M. Charpy (Henri), médecin nide-major de 1<sup>re</sup> classe,
- hopital militoire de Colbey, à Epinel.

   M. le docteur Dchau (Henri), hôpital auxiliaire 12,
- à Poris
- M. Sargnon · (Antoine), médecin nide-major de 1<sup>re</sup> classe, hôpitul Desgenettes, à Lyon. - M. Stanislas (Albert), médecin-major de 2º classe, 145° rég. d'infanteric.
- Médaille d'argent : M. Coloneri, médecin auxiliaire, hopital français - M. Verstraëte (Eugène), médeoin aido-major de
- 1" classe, hopital temp - M. Markuzewski (Michel), médecin aide-major de
- 1re closse, Ambulance 11/7. — M. Cellarier (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, Ambulance alpine 7.
- M. Giron (René), médecin aidc-major de 1re closse, artillerie divisionnanire, 57º division - M. Rayot (E-nest), médecin-mojor de 2º classe nu
- 371° rég. d'infanterie. - M. Chanul (Alfred), médecin aide-major de 1rº classe,
- Ambulance 8/3. - M. Raynal (Crespin), médeoin aide-major de 2ª classe, Ambulance 8/3.
- M. Dupouy (François), médecin aide-major de 2º classe, Ambulance 8/3 - Girardot (Edouard), méderin aide-major de 1re classe,
  - Ambuinnce 2/57. M. Uteza (François), médecin aide-major de 1ºº classe, Ambulance coloniale 2
  - M. Rancier (Albert), médecin-major de 1º classe, Ambulance alpine 4. - M. Senty (Joseph), médecia aidc-major de 1º classe,
  - hopital évacuation, nº 1. M. Boursier (François), médeoin nide-moior de 1º classe, dépût d'éclopés, nº 3.
  - → M. Albarel (Paul), médecin aide-major de 2º classe, M. Gourvitch (Isanc), médecin nide-major de 2º classe, sujet russe, hopital de Sedès.

(Voir la suite, p. 269.)

et curatif de la SYPHILIS et PALUDISME

UTTES (10 gouttes équivalent à 0,05 d'Hectis POULES A (0,10 d'Hectine par empoule). pendant 10 à 15 jours.
INJECTIONS INDOLORES

(Combination d'Hottise et de Marcure).

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Perplaie légaine des Procédeurs Re, 0.6; Ext.0.600). Durée de COUTTES (Per Plaieux Bégaine des Procédeurs Re, 0.6; Ext.0.600). Durée de COUTTES (Per Plaieux Bégaine des Plaieux Bégaine des Plaieux Bégaine des Res Plaieux Bégaines, Res (Per Bégaines Bégaines, Res (Per Bégaines Bégaines). De Coutte de Par Perplaieux Bégaines Héstine 6.0; Re 0.001. Je plaieux 19 de 18 jours. AMPOULES B (Per empoules Héstine 6.0; Re 0.001.) Je plaieux 19 de 18 jours. INJECTIONS INDO

Laboratoires & l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Seine).

Le plus Puissant Reconstituant général

organique à base de Nuoloritaine.

L'HISTO GÉNOL MALINE est
L'HISTO GÉNOL MALINE est
débulle, par une ousse quéconque,
réclame une médicalon rejearation et
réclame une médicalon rejearation et
les ests oil flust réperer l'état général, memberre la composition du sen
les ests oil flust réperer l'état général, memberre la composition du sen
les ests oil flust réperer l'état général, memberre la composition du sen
les ests oil flust réperer l'état général, memberre la composition du sen
les est oil flust réperer l'état général, memberre la composition du sen
L'AMPATIEME, ANÉMIE, REUNASTRÉEME, AS THE L'AMPATIEME L'AMPATIEME L'ANGER LE CONVACES GÉNÉES
PORMES L'AMPATIEME L'EST L'ANGER L'AMPATIEME L'

Exiger surtoutes les boltes et flacons la Signature de Garantie: NALINE (Litterature et Schanter: Sair, INALINE, Piro Willeneuve la Garenne, prit St-Danis (Mits).

Alimentation rationnelle des Enfants

1.8 Blédine pour base la partie du froment la plus riche en phosphates organiques

tacilite la digestion du lait, augmente sa valeur nutritive

3 édine JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESÉES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

L<sub>B</sub> Blédine ne contlent pas de cacao, pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier Ago

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets d'urrètiques et déchlorurants.

\_\_\_\_

# USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



# THÉOSOL

THÉORROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emplor du Tréasor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Höpitaux de Paris, a montrè d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉ OSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRÉ: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

1913. - Gand : Médaille d'Or

-----

# NEVROSTHENINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



E D E V C C L N C E

Tonique non excitant

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Ne présente aucune contre-indication

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Ambulano



Médaille d'argent : M. Valeton (Paul), médecin aidemajor da 1º classa, hopital temporaira nº 8.

 M. Massé (Prosper), médacin aide-major de 1re classe, infirmerie da Solonique. - M. Coudray (Ferdinond), médecin-mojor de 2º classe,

centre hospitulier de Solonique. M. Gonot (Léon), médecin aide-major de 2º closse.
 M. Roux (L.), médecin de 1º classe de la marine.

— M. Dupuy-Fromy, médecin de 1ºº classe de la marine.

- M. Cazeneuve, médecin da 1se classe de la marine. M. Destouesse, médecin aide-major de 2º classe, hopitol Naritkun.

- M. Chozal (Paul), médecin aide-major de 1º classe, 3 ortillerie coloniale

- M. Pagnier (Armand), médecin-major de 2e classe, ambulance 2/57.

- M. Marceau (Froncis), médecin aide-major de 1º classa, ambulance 2/57.

— M. Casenave (Alexandre), médecin aide-major de 2º classe, amhulance 2/57. - M. Foix (Charles), médecin aide-major de 2º classe,

hôpital temporaire nº 3.

— M. Delanoë (Arthur), médecin aide-major da 2º classe,

hopital temporaira nº 3. – M. Mazure, médecin aide-major de 2º classe, 84º rég. d'infanterie.

M. Plantier (Auguste), médecin aide-major da 1<sup>re</sup> classe, I. R. M. A.

- M. Duharry (Henry), médecin aide-major de 1ºº classe, I. R. M. A.

 M. Caussé (Raoul), médecin aide-major de 2º classe, hopital temporaire nº 11

 M. Hirtzmann (Julien), médecin-major de 2<sup>\*</sup> classe, hopital temporaire no 11. M. Mallet (Charles), médecin-major de 2º classe,

hopital temporaire no 11. - M. Lacassagne (Antoine), médecin aide-major de

2 classe, hopital temporaire nº 11. - M. Fructier (Paul), médecin aide-maior de 2º classe.

hopital temporaire no 10. - M. Arama (Michel), médecin aide-major de 2º classe

hopital tempornire nº 10.

— M. Gobert (Gaston), médecin aide-major de lre classe, hopital temporaire no 9. M. Bourreterre (Jean), médecin aide-major de

1re classe, hôpital temporaire nº 9.

— M. Roquette (Jean), médecin aide-major de 1re classe,

hopital temporaire no 9

M The riot, médecin aide-major de 1ºº classe, hôpital temporaire nº 6.

- M. Gratiot (Jean), médecin oide-major de 2º closse, hôpital temporaire nº 4.

M. Leclerc (Jean), médecin aide-major de 2º classe, hopital temporaire no 5. - M. Mourier (Amédéc), médecin aide-major de

1r closse, hôpital temporoire nº 4.

M. Belzons (Gédéon), médecin aide-major de 2º closse, hôpital temporoire nº 4.

- M. Dupic, médecin oide-mojor de 2º classe, hopital temporaire no 4. M. Morisson (Henri), médecin aide-major de

1re classe, hôpital temporaire nº 3.
— M. Vernier (Henri), médecin aide-major da 1re classe,

1re R. M. A. - M. Posquier (Charles), médecin aide-major de 2º ch

isse, ombulance coloniale mobile nº 4 - M. Vergna (Edouard), médecin-mojor de l'e closse,

2º armée serbe. - M. Vanlioeke (Etienne), médecin alde-major de tre classe, 2º ambulonce Choumadia.

- M. Ménessier (Georges), médecin-major de 1™ classe,

- M. Menussia (Newson.
de l'armée serhe.
- M. Sobatier (Georges), médecin aide-major de les classe, 1ré ambulance Vardar.

l'armée de 2e closse,

— M. Baudry (Lucien), médecin-mujor de 2º closse, 1º ambulance Drino.

M. Melnotte (Pierre), médecin aide-mojor de 1re classe, 1re ambulance Dring.

 M. Lacaze (Henri), médecin-major de 2º classe, quortier général de l'A. F. O. M. Forout (Marius), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,

hopital temporaire nº 7. M. Gagey, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, hópital temporaire nº 7.

M. Constantin (Pierre), médecin oide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 5.

— M. Rabaute (Julieu), médecin aide-mojor de 2º closse,

hopital temporaire no 5. – M. Lévy (Georges), médecin aide-major de 1ºº classe, hopitol temporaire nº 5

- M. Briannes, médecin aide-major de 1º classe, hopital temporaire no 5.

Médaille de bronze : M. Ribet (Marcel), médecin auxilioire, Amhulance alpine 3.

— M. Thobois (Casimir), médecin auxilioire au 176° rég, d'infonterie.

Citations civiles. - Sont cités à l'ordre du jour : - M. Verron, médecin-chef de l'hôpital mixte d'Eper-

- M. Rode d'Arres

#### NOUVELLES

Admission, dans le cadre actif du Service de Santé des troupes métropolitaines, des médecins pharmaciens du Service de Santé de complément.

Les médecins, phormaciens et officiers d'odministra-tion du Service de Santé de la réserve spéciola, de réserve et de l'armée territoriale, remplissant les condi-tions fixées par la loi du 21 Décembre 1916 et le décret du 28 Février 1917, peuvent être admis respectivement dans le cadre octif des médecins, pharmociens et offi-ciers d'odministration du Service de Sonté des troupes métropolitaines dans le propertion ci-après du nombre des emplois vocants.

10 pour 100 au max num pour le grade de médecin ou acien-major de 2º classe, ou officier d'administruhar tion de Ire closse.

50 pour 100 au maximum pour les grades de médecin ou pharmocien aide-major de 1re et de 2e classo 25 pour 100 au maximum pour les officiers d'adminis-trotion de 2° et 3° classe du Service de Santé.

Les admissions sont prononcées avec le grade dont les postulants sont titulaires à titre définitif et avec rang du

our de leur nomination à ce grade sans tontafois que leur ancienneté puisse remonter au delà du jour de la mohilisation, Gependant, ils conservent dons l'armée active le grade, ù titre temporoire, qui a pu lcur être conféré. L'admission dans la cadre est subordonnée à l'optitude

physique et professionnelle, à toutes les fonctions du grade. L'odmission physique est établie par un examen médical dont les résultats sont relatés sur des certificats de visite et de contre-visite. Ces certificats doivent nette-ment faire ressortir l'aptitude à faire campagne. L'aptitude professionnelle résulte des notes inscrites

ou feuillet da campagne sinsi que des avis et appréciu-tioss émis par les chefs hiérarchiques appclés à trons-mettre les demandes.

Les médecins et phormaciens devront ovoir été recus docteur en médecine ou phormacien de 1re classe (ou phormacien nouveau régime) par une Faculté française. Ils jouissent du bénéfice de cinq années de service à titre d'études préliminaires, accordé par l'article 35 du décret du 23 Mars 1852 relatif à l'orgonisation du corps de sonté de l'armée da terre, sans que ce bénéfice oil pour effet reculer les limites d'âge fixées par le décret du 98 Février 1917. Les demandes d'admission sont envoyées ou sous-se-

crétaira d'Etat du Service de Sonté militoire en même temps que le travail d'avancement; un premier travail de proposition devra, toutefois, parvenir au sous-secré-



# COMPRIMÉS SATURANTS GRANULE

CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET. DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET & RABY LABORATOIRES DE Avenue des Tilleuls PARIS-MON ariat d'Etat du Service de Santé ponr le 30 avril pro-

Elles devront être accompagaces des pièces ci-après : 1º Liste des titres nalversimires et scientifiques, notamment date du dipiôme et faculté l'ayant délivré pour

les médecins et pharmaciens; 2º Relevé des notes inscrites au feuillet de cam-

pagne : 30 Appréciation du chef de corps ou de service : 4º Avis des autorités appelées à transmettre la de-

mande : 5º Etat signalétique et des services

6º Certificats de visite et de contre-visite.

Une mission de prophylaxie antipaiudique. -D'accord avec le général Sariail et le Service de Saaté de l'armée d'Orient, le sous secrétaire d'Etat du Service de Santé a décidé d'envoyer en Macédoine, pour la cam-pagne 1917, unc formation sanitaire spécialisée dans la prophylaxie actipaludique. Cette mission emportera un oullilage considérable consistant ea automobiles, labooutilinge considerance consistant ea autoincouries, mor-ratoires, etc., etc., et une provision de quiaine montant à 30 tonnes. Elle compread comme personnel 20 mé-decins, i tâudiant on médeciae, 1 officer d'administra-tion gestionnaire commandant le détachement d'infir-miers, 3 officiers d'administration devant rempiir les fonctions de chef de chantiers, 1 sergent-major, 30 ser-

TRICALCINE

gents, 40 caporaux, 300 soldats, 18 conducteurs d'automobiles. Le chef de la mission est le docteur Visbecq. médecin principal de 2º classe. Parmi les membres de la mission on relève le nom de Mila landle

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. Sont nommes me bres du Coaseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris : MM. Risier, maire du 7° arrondissement; Herbet, maire du 6° arrondissement ; Haret, conseiller prud'homme; Eraest Caron, conseiller municipal; Daboia, conseiller à la Cour de cassation: Arnoux, médecin de l'Assistance médicale gratuite; Léon Bonrgeois, séanteur; Paul Strauss, sénateur,

La rééducation des blessés. — Le Musée pédagogique (service des vues), 41, rue Gav-Lussac, mettra à la disposition des conférenciers, à partir du debut de Mai, une collection de 26 vues avec une notice rédigée par MM, le professeur cgrégé Jean Camus et le Dr Galtier-Boissiere, sur la Rééducation professionnelle des mutilés, précédée de renseignements sar l'attribution ons, la rééducation fonctionnelle et la prothèse. Le prêt et l'envoi sont gratults, la collection et la notice doivent tre conservées au maximum une semaine. Pour Paris, on est prid de faire prendre la coliection.

Le Musée possède un grand nombre d'autres séries de vues relatives à l'hygiène.

Nécrologie. - On aanonce la mort, dans un sanatorium du Hanovre, de M Gairal, maire de Carignan (Ardennes) et conseiller général de ce département, vice-président de l'Association générale des Médeclas de France et président de l'Union des Syndicats médicaux.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis). 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Février 1917 s'élève à 645,000 francs.

(Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versoments measuels.)

Souscriptions reçues du 1ºr au 15 Février 1917.

300 francs : Dr Zadok, Paris (36 vers.). 280 francs : M. E. Despaigne, Paris. 120 francs : Dr Breuii, Troyes (36 vers.).

100 francs : La Faculté de Médecine et de Pharmacie d'Aiger (10° vers.). — La Société locale d'Ille-et-Vilaine (2º vers.). - Drs Cachera, Paris (2º vers.). - Cros, médeciachef du Territoire do Taza (Maroc). - Josse, médecla-

**ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE :** 

LABORATOIRES CIBA

1, place Morand LYON



MASSON ET Cio, Éditeurs, 120, boulevard St-Germain, PARIS

Vient de paraître :

# Neurologie de Guerre

B' Numéro spécial

#### Revue Neurologique

(DÉCEMBRE 1916).

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANEMIE . TUBERCULOSE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE

PURE

TRICALCINE

METHYLARSINEE

NERVEUSE

TRICALCINE TRICALCINE ADRÉNALINÉE FLUOREE

EACHETS seviement dutes exertement of gr. or de FLUDRURE DE EALCIUM par

DENTAIRE . TROUBLES DE DENTITION . DIABETE

chef de l'ambulance 9/2 S. P. 215. - Mathicu, Paris (4° vers.). - Anonyme, Fougères (I.-et-V.).

80 francs : Dr Clement (V.), Paris (7° vers.). 60 francs : Drs Bigeard, Cussy-cn-Morvun (S.-et-L.) (3° vers.). — Broido (M<sup>ne</sup> le D<sup>r</sup>), Marrakech (Maro (2° vers.). — Brunon (P.), Firminy (Loire) (3' vers.). Marrakech (Maroc) ssort (Ch.), Paris (3º vers.).

50 francs: Drs Allard, Duclair (Seine-Infér.) (4 vers.).

— Bertrand, Rouen. — Gauderon, Besançon. — Joseph (H.), Paris (2 vers.). — Lauradour (de), Paris (4 vers.). Nogues, Toulouse (2° vers.). — Rongier (M.), 22° art. S. P. 81. — Tézé, Thonars (Deux-Sèvres) (2° vers.).

S. P. St. — Tete, Thomars (Deux-Svrtes) (2º vers.).
30 francs : Dr Fournier, Cannes (3º vers.).
25 francs : Dr Jacobson (Me\* le), (lefry [Loiret] (2º vers.).
'Vivant, Cormeray (L.-et.C.) (3º vers.).
20 francs : M. Chazerand, interprète judiciaire, Colhert
(Constantine), (par l'intermédiaire du Dr Mons). — Dr Marey, alde-major, 81° drin. S. P. 41 (abandon d'honoraires). M. Puech, administrateur de la commune mixte des Rihra, Colbert (Constantine), (par l'intermédiaire du Dr Mons). — Dr Siguan, Port-Saint-Louis-du-Rhône (B. du-R.)

10 francs : La maison de Santé d'Ivry-sur-Scine. — Dr Polo, Nantes (3° vers.). — Anonyme, Miramont (L.-et-G.) (12º vers.).

#### Engagements de versements mensuels reçus du 1er au 15 Février 1917.

MM. les Drs: Legey (Mme le Dr), Maroc, 10. — Mauran (Maroc), 10. — La Maison de Santé d'Ivry-sur-Seine, 10.

Prière d'adressor les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIIIª),

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) { de Bi-Iodure PILULES (0,01) } de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement oncernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munics du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Chimiste biologiste dégagé de toutes obligations militaires, excellentes références, demande emploi dans hôpital, maison chirurgicale ou laboratoire médical. — Ecrire P. M., nº 1596.

Docteur désire vendre, banlieue Sud Seine, propriété boisée de 5.000 m², nombreux bâtiments anciens, pouvant être transformée en maison de santé, convalescence, retraite, éducation. Affaire à enlever pour prix du terrain. - Ecrire P. M., nº 1426.

AMOINEM Attonchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. CRIPPED made une désinfection quotièleme avec des gargarismes néolés : 2 cuillerées à potage de NEOL gargarismes neces : 2 cuinerees a potage de REUL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, ajouter une pincée de bicarbonate ou un pen d'eau de Vals, Vichy, etc.) (Chez les enlants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

Bronchites. Catarrhe

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréonetés.

OUATAPLASME PARREMENT COMPLET

Le Gérant : O. Ponéz.

sont toulours

a la disposition

du

CORPS MÉDICAL

L.LECOO

15. Avenue Perrichant

PARIS XVIèm

Paris. - L. Manurusux. imprimeur, 1, rue Cassette.

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche - PARIS

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

#### JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25. Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hópitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

12, Bouley. Bonne-Honyelle

PARIS

#### Traitement me car le am Rhodium B Colloidal électrique

LABORATOIRE

D'HYPODERMIE DE PARIS

SÉDATIFOU SYSTÈME NEF

SEDOĽ

itispasmodique-Analgésique Чурпоtique

K DELA BOITE de12 Ampoules 4 12

enr hyeclins by L.LECOQ.Pharmatien de tretassi

AMPOULES de 5 cm



ECHANTILLONS

& HE, les Méderies qui es het la demand or IVEY (S. 01, Rec Perme

ARTISEPTIQUE DÉSIRFECTART

# ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRÉCIEUSE

LS-SAINT-JEAN

Bien pregiser le nem des Sc pour éviter les substitutio

COLLOBIASES DAUSSE

# CAPSULES OVARIOUES VIGIER à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr. Capsules Corps thyroïde

OPOTHÉRAPIE VIGIER

à 0 gr. 10 .- Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se dennent à la dose de 2 à 6 par jour.

# SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de tout par cullieré. — CHALE de C. 10, Fue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

# COLLOIDAL DAUSSE

anti infectieux dans toutes les septicémies

COUFRE COLLOTOAL BAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

A Little Karons at 1 Charles on Supportabilities DAUSS Life Flow Aubitout PAUSS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# IVIFN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6. Rue d'Abbeville, 6. PARIS. Tolérance Parfaite

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 3'50

IODURE de POTASSIUM ., (Ogr 25)

IODURE de POTASSIUM ... (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM. . . . . (Ogr 25)

IODURE de SODIUM, ... (0 gr 10) ANTIASTHMATIQUES (E1=0 gr. 20) MAXIMUM D'EFFICACITÉ

OBULES FUMOUZE i enrobage Duplex (glutine-résinenz) bles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'intestin grêle-

GLOBULES FUMOUZE

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg.

FLACON : 3'50

PROTOIODURE Hg. Thibalque. (0.05-0 005)

BIIODURE Hg . . . . . . . . (0 01)

BHODURE-HODURÉ | Bijodani Hg. (0 005) Indura KI. (0.25)



# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VI

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fips, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plales microblennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cica-trisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfracs, brûlures, Pansements chirurgicaux. - Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes.

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS, Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES, Tél.: 0-61

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIRIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

# PRESSE MEDICAI

Paraissant le Mercredi et le Samedi LE NUMÉRO Paris ... 15 centimes. 15 centimes. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON & C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint Germain

PARIS (VI) ABONNENENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr Les abonnements partent du commencement de chaque moisF. DE LAPERSONNE

Professeur sique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu,

E. BONNAIRE rofesseur agrége. our et Professeur en chef de la Matermité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFIQUE

L. LANDOUZY do la Facultó de m

de la Faculté de médecine esseur de chaque médicale, Membre de l'Institut e l'Académie de médecine. et de M. LETULLE

Professeur à la Faculté. Médecin de l'hôpitel Boucheaut, embre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de clin, gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Medecin de l'Hôlel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine M. LERMOYEZ Medeem de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de mêde

J. DUMONT reaux de rédaction sontouverts à la Librairie Masson

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

# LE PROFESSEUR LANDOUZY

Le Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, le Maître Landouzy succombe à une cruelle et longue maladie. Le Comité de La Presse Médicale tient à dire un suprême adicu à eclui qui fut son paternel et très généreux Patron.

L'affection qui nous rattachait, depuis tant d'années, à cet homme de bien, dont l'expérience et le dévouement ne nous ont jamais fait défaut, est trop endolorie pour nous permettre de rappeler, en ce moment de deuil, et au milieu des larmes qui nous entourent, les incomparables services rendus à notre journal par ce Maître incontesté de la Médecine française.

On va montrer quel grand remueur d'idées fécondes fut ce professeur iucomparable; on rappellera quel apôtre il fut, eu France, au cours de la Lutte contre la Tuberculose,

et quel ardent propagateur il s'était révélé de la foi dans l'Hygiène sociale. On mettra en lumière sa puissance d'observation et ses remarquables qualités de clinicien, de thérapeute et de Professeur.

Nous ne saurions mieux faire que d'apporter, ainsi, sur cette tombe qui va se fermer, le tribut de notre douleur et de nos regrets.



Depuis la foudation de La Presse Médicale, à laquelle Laudouzy avait pris une part capitale et décisive, le Comité de ce journal avait trouvé, en lui, un guide sur et le plus idéal des directeurs. Ouvert à toutes les idées nouvelles nous arrivant en foulc, ce pathologiste éminent, qui n'avait jamais craiut de bouleverser, par ses travaux, tout ee qu'avait d'erroné la Médecine traditionnelle, acceptait, défeudait, devant nous, les jeunes révolutionnaires de la Science contemporaine : son autorité savait les imposer an public médical.

Sans cesse sur la brêche, aimant la bataille, pour les couquétes qu'une victoire pent assurer au fonds commun de la Vie humaine, notre excellent Directeur se plaisait parmi nous.

Il nous apportait, tous les mercredis, son entrain, son

souffle, ses suggestions généreuses. Souvent, nous l'écoutions en oubliant l'heure et le travail urgent pour lequel nous étions réunis.

Il ne reviendra plus, le cher Doyen, le vicux Maître, le chef bien aimé. Sa place est vide, autour de la grande table, où nous songeons à lui....

La Rédaction.

#### SOMMAIRE

MAURICE LETTILLE. - L'Œuvre de Landouzy, p. 265, Articles originaux :

R.-A. GUTHANN, -- Etude sur le paludisme, du point de vue thérapeutique, p. 267.

Sociétés de Paris

Société de Chirurgie, p. 270. Agadémie des Sciences, p. 270

ACADEMIE DE MÉDECINE, p. 270.

Analyses, p. 271. Chirurgie pratique

PATEL. - Le bouton anastomotique de Jaboulay en chirurgie de guerre, p. 272.

LE PROFESSEUR LANDOUZY F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

#### PETIT BULLETIN

... Servare modum finem que tenere, Naturamque sequi, patriwque impendere vitam. LUCAIN, Pharsale, Livre II, vers 381.

Les héros de la médecine : le Dr Gairal

Je suis tombé hier sur un nid de pessimistes - tout arrive! L'un m'a parlé disette, et en l'écourant il me semblait voir son visage amaigri s'émacier encore. L'autre m'a entretenu du Comité de Tauride, - cruelle énigme! - et sa vision de l'avenir m'apparaissait si perçante, qu'incontinent je songeai à le recommander pour la succession tonjours ouverte de feu Madame de Thèbes, pythonisse nationale. Un troisième enfin frissonna longuement à l'évocation des ruines que laisserait derrière elle cette terrible et injuste guerre. Tous, d'ailleurs, me quittérent en affirmant leur foi dans la victoire.

Mais vous êtes trop familiarisés avec cette engeance insupportable de raisonneurs dont le discours est simultanément désespéré en ses noires prémisses et optimiste en ses riantes conclusions. pour que j'insiste sur ce type de facheux sans consistance. En réalité, ces pauvres logiciens souffrent d'un défaut permanent d'adaptation à l'état de guerre, peut-être parce qu'ils n'ont pu, en dépit du temps et de nos succés, réparer le traumatisme de leurs cellules nerveuses.

Qu'au début nous ayons vécu dans l'augoisse, cela n'est que trop explicable, mais à présent? Que pourrait-il bien nous arriver de pire que ce dont nous fûmes menacés? Comment! assaillis par la plus formidable armée qui fût jamais réunie sur la terre, nous sommes arrivés à la vaincre au bout d'un mois, - la Marne - et à enrayer son retour offen sif le plus menagant, - l'Yser ; enfin, dans une seconde période de la campagne, nous avons résisté d'abord à une ruée nouvelle, puis nous l'avons repoussée, - Verdun - et nous oserions gémir sur nous-mêmes! Non vraiment, nous ne rendons pas assez justice au Destin, nous ne faisons pas assez crédit à nos armes. D'ailleurs, que nous importe demain, quand nous avons sauvé l'honneur et rétabli notre prestige dans le monde! Il y aura encore des journées dures, nombre des fils serrés autour des larges flancs de la France, puissante et douce mère, seront encore menacés et frappés ; et puis, après?



C'est sans doute le raisonnement que dut se tenir le brave. l'excellent, l'admirable maire de Carignan (Ardennes), le D' Gairal, interné au camp d'officiers prisonniers de Celle Schloss (Hanovre) et dont nous venons d'apprendre le décès, survenu le 15 Mars dernier,

Je connaissais peu Gairal, si justement populaire dans nos milieux de praticiens, et pourtant je l'aimais comme on aime un ami. Au moment où j'écris ces lignes dans la paix profonde du soir, je revois son fin visage, embelli encore par la majesté de la mort; je vois son sourire bienveillant, j'entends tonner sa belle voix sonore si prompte à calmer le tumulte de nos assemblées parfois orageuses. J'ai tenu à vous parler de lui. moins pour vous offrir en réconfort un beau caractère de médecin et de patriote, ferme dans la paix, courageux dans la guerre, que pour vous faire toucher du doigt une fois de plus l'aveuglement égoïste où nous fûmes plongés naguère et dont il faudra nous préserver demain, si nous voulons conserver le rang que nos soldats s'acharnent à nous conquerir. Dans une corporation éprise d'idéalisme, ennemie de l'anarchie et avide d'assurer à ses membres la place qu'ils méritent dans le monde, Gairal, simple praticien de campagne, cut été proclamé l'égal des maitres les plus écoutés. Mais qui le connaissait parmi nos dirigeants? Brouardel seul peut être avait su mesurer sa valeur. Quand la maladie eut pris à la gorge ce fin et bel orateur, on se demanda c'était en 1906, - qui présiderait le Congrès pour la Répression de l'exercice illégal de la médecine. Mais Brouardel avait déjà fait son choix. Il convoque Gairal, lui confie son discours d'ouverture, le désigne pour le suppléer à la présidence, et le succès qu'obtient le praticien remplaçant le maître est si grand que, depuis cette époque, aucun Congrès n'accepta d'être dirigé par un autre que lui.

C'était justice. Durant ma vie déjà longue, j'ai vu bien des présidents d'assemblée et j'ai entendu bien des orateurs fameux, je n'en connus aucun qui surpassat notre confrère. L'indulgence qui encourage le débutant, la rudesse polie qui jugule net le raseur, le bon sens qui ramène dans la vraie voie une discussion en train de dérailler,



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Vaccin antigonococcique curatif Vaccin antistaphylococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc. S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs 3 \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92. Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE :

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Gacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phins, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS. 

Téléph. 682-16

l'esprit de riposte qui assure la discipline, ce diable d'homme avait tous les dons : il était le

Surpris de l'usage plutôt restreint que notre confrère faisait de ses qualités magnifiques, je lui en demandai un jour la raison, et il voulut bien me montrer sa vie toute droitc. Fils d'un médecin militaire, élevé à la dure, comme on savait élever jadis, il s'était si fort attaché à son art et à sa ville, l'ancienne Ivoy devenue Carignan par la grace de S. M. le Roi Louis XIV, qu'il n'avait pas plus voulu abandonner l'un que déserter l'autre. Pour lui, pas d'idéal plus noble que celui de médecin de campagne; aussi, sa thèse passée, s'empresse-t-il de regagner sa vallée ardennaise. Mais comme il a de l'activité à revendre, comme sa formation intellectuelle et morale l'incite inlassablement à la recherche du mieux, comme il est de la race des maîtres enfin, ses compatriotes ne sont pas longs à découvrir les services qu'il peut rendre.

En 1874, ils le nomment conseiller municipal, puis adjoint; vers 1808, la place de maire étant devenue vacante, ils la lui offrent à l'unanimité, et jamais choix plus lieureux, vous allez le voir. La fièvre typhoïde décime le pays, où l'on se sert de l'eau des citernes; il fait faire des examens bactériologiques, et quand il est bien sir d'avoir trouvé les causes du mal, il amène à Carignan des eaux de source, et le fléau est enrayé; — j'emprunte ces détalls à son pieux panégyriste, M. J. Noir, qui, dans le Concours médicad, atracè de son ami le plus flédle des portraits. Mais ce n'est pas

Note maire-médecin s'ocupe également des œuvres sociales. Gourmandant les uns, préchant les autres, il ameliore tant et si bien l'assistance médicale gratuite, l'assistance aux vieillards, l'assistance aux accidentés du travail, qu'au moment où nos grandes lois sociales sont enfin appliquées, celles ne changent presque rien à l'état de choses instauré à Carignan par le zéle et l'autorité bienfaisante de son maire. Sa manière, ses luttes, lés succès de son cuvre féconde font penser au héros du Roma d'un brace homme, d'Edmond About plus encere qu'au Médecin de campagne de Balzac; et cependant, il y avait en Gairal à la fois de l'un et de l'autre.

Mais sa renommée allait grandissant dans la région, c'est pourquoi on l'appelle au Conseil gérnéral. Comne si aucun poste ne peut être au-dessus de son talent, il a tôt fait d'y conquérir la première place. C'est ainsi quo ne voit d'abard rapporteur général du budget départemental, puis président de la Commission des finances. La il apprend en se jouant tous les secrets des rouges de notre vielle administration; et lorsque le mouvement syndicaliste prend naissance dans nos milieux médicaux, il n'a qu'à transposer en quelque sorte son activité pour devenir le conseiller éclairé et écouté entre tous.

Président de l'Union des syndicats médicanx de Prance, et aiguillé désormais vers les œuvres sociales, il est ensuite apple par le Gouvernement à prendre place dans ses grandes Commissions, etnommé membre du Conseil supérieur de la mutualité, de la Commission d'assistance aux vieil-lards, etc. l'Arcotut il est apprécié, partout il voit ses avis recherchés, ses jugements sollicités, ses propositions adoptées: il a le sens de la collectivité, comme tant d'autres ont l'incurable tare individualiste.

Ni la fatigue des déplacements, ni le souci de ses intérêts n'entrent en ligne de compte lorsqu'il a assumé la responsabilité d'une túche. Ah! la belle âme altruiste! Et avec cela, d'une modestie si rare que, proposé pour la croix, à la suite de sa belle conduite en 1870, lui, le conseiller général, « l'homme influent, » n'est décoré qu'en 1908, et encore par le hasard d'une puissante amitié!

Comme il avait été nommé membre de la Commission supérieure de réforme de l'enseignement médical, j'avais espéré que, la encore, il preudrait une des premières places. Dans la session qui précéda la guerre, je l'avais presque décidé à exposer nos idées de praticiens sur la question de l'enseignement médical, dont mieux que quiconque nous avons pu connaître les lacunes.

Il nous semblait que d'abord on devait chercher à faire des techniciens, en faisant donner, pour les élèves, leur plein rendement à tous les jennes hommes avides d'enseigner. La technique élémentaire étant bien connue de l'apprenti, on aurait haussé le ton et dirigé les esprits vers le laboratoire. Ensuite scrait vonu le haut enseignement, c'est-à-dire la philosophie de la médecine, l'évolution des idécs dans notre art, le rapport de la médecine avec les diverses sciences, la déontologie, etc. Et tout cela s'accomplira certainement un jour; malheureusement, Gairal n'y sera plus pour aider ses jeunes confrères dans le domaine intellectuel, comme il aida les anciens dans le domaine matériel en propagcant l'idée de mutualité au t'oncours médical, au Sou médical et à l'Association médicale mutuelle des médecins de France.



Il est mort en exil et j'avais fait le dessein de mettre surtout en relief son rôle durant la guerre. Il n'en est pas de plus émouvant. Less pages de documents que voulut bien me fournir, à ce sujet, l'obligeant et dévoué M. Népoty, préfet des Ardennes — presque un confrère, il a ses 16 inserptions de médecine — vous eussent enthousiasmés, j'en ai la certitude. Mais, hélas! je ne pux, à mon grand regret, retracer la dernière période de cette noble vie, et sur laquelle j'avais échafaudé tout mon petit panégyrique.

Des personnes qui furent très chères à notre disparu m'ont demandé d'ajourner à des temps meilleurs et prochains l'achèvement de mon por-

(Voir la suite, p. 278.)

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Almolatere à chaque fais a franche de la courte de



Citterature et rehantilions : FALCOZ & CA

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRES EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

# colloidal /

et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 40 c.c. - NÉOPLASMES, TUBERCULOSE. Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATO! RES CLIN. 20. Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1405





Extrait complet des glandes pepsiques

# CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE 1. en AMPOULES DOSAGE: Cacodylate de Fer. Soluté de Sérum Névrosthénique. 1. en AMPOULES: 4 (17. 50 1. cacodylate de Strych-ine. 1. pRIX DU FLACOR: 8 17. 50

WARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes, LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rus Charlenge, PARIS,

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congres International de Med. Ine de Paris 1900.

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

# Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-Peptoniques de Peptone et de Fer en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

#### Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

# Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

DOSE: ADULTES Injectables 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

trait. J'ai dù m'incliner, tant sont fortes et sacrées les raisons qui enchaînent ma plume.

Peut-être y aurait-il un moyen de surmonter cette difficulté; il aurait l'avantage d'honorer à la fois notre cher mort et notre profession, sans coûtera personne un bien grand effort : il ne faut pas trop exiger des bonnes volontés, même en guerre.

Gairal, maire de Carignan, mort en captivité, à 70 ans, a cent fois mérité une citation à l'ordre du jour de la Patrie. Le Gouvernement ne refuserait certainement pas à une délégation des nôtres d'accorder au médecin de campagne, qui servit si bien son pays, cet honneur posthumc

A ec propos, dans unc de ces manifestations votives comme les aimaient nos pères, un de nos confrères assumerait la tâche, en une conférence toute simple, de lever, entre nous, le voilc et d'exposer le rôle de Gairal pendant le grand drame. Les médecins ne se sont eneore jamais réunis depuis que tonne le canon sur nos frontières; pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Il ne peut y en avoir de meilleure. Pas besoin d'éloquence, les faits parleraient tont seuls. Allons! qui va nous grouper? qui vent nons réconforter encore au spectacle d'une telle vie ? Oni va nous montrer cette belle tête? Je vous i jure, oui, je vous jure qu'elle en vaut la peine.

F HEIME

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Boder (René), médecin aide-mujor de 1<sup>m</sup> elosse au 8° rég, de marche de tiruilleurs : médecin de bataillon d'une modestie rare et d'une bravoure hors pair. Le 7 Août 1916, en pleine attaque de nuit, et le 8 Août, pen-dant une offensive de jour, est ollé à maintes reprises sur lo ligne de seu panser et relever les blessés, s'est prodigué, nulgré un bombardement des plus violents, pour assurer leur évacuation et s'est ainsi signolé à l'ud-mirotion de tous, officiers et soldats, par son mépris

- M. Renurd (Gabriel), médecin aide-mojor da 2º closse au G. P. A.: passé, sur sa demunde, du service auxi-liaire ou servica armé; à X..., depuis le 4 Juillet 1915, a, bien que blessé lors d'un bombardement nérien, secouru tous les blessés du G. P. A. et ceux amenés du parc

du génie. Ne s'est fait soigner qu'après son service assuré.

— M. Dor, médecin-mujor de 1ºº classe, médecin-chef du groupe de broncardiers de lo ... division; communde depuis le début de la compagne le groupe de brunear-diers divisionnnires, dirige ses brancardiers avec une colma bravoure, dans les postes les plus bombardés. A contribué ou salut de nombreux blessés par une exécu-

tion rapide des évacuations. Déjà cité à l'ordre du corps d'urmés, vient encore de se signoler dons le secteur de X durant la période du 29 Aont au 18 Septembre 1916.

 M. Hahn (Gustove), médecin-major de 2º closse ou 328° rég. d'infonterie : ancien médecin-mojor de 2º classe de l'urmée active. Apporte dans l'exercice de ses fonetions un dévouement et une compétence exemploires. Durnnt la période du 2 au 8 Septembre, dans un secteur où se déroulaient d'importantes opérations militaires, a, par un effort remarquable, donné ses soins à 400 blessés, imprimant à son service une direction très énergique et très avisée. N'a jamais hésité à s'exposer ou donger pour augmenter l'efficacité du service de santé régimentaire. S'étuit déjà signalé par ses trovaux d'assainissement du champ de bataille, Officier du Service de Santé des plus complets.

- M. Monsseaux (Alfred), médecin-major de Vilanis. " Méderi-chef d'ambulance du plus grand mérite, d'une conscience absolue. A orgonisé et conduit méthodiquement, du 10 Décembre 1916 ou 11 Jonvier 1917. le groupe sanitaire des ambulances de la Division, installées à V dans un quartier soumis à des bombardements répétés ».

— M. Leclercq, médecin-major de 2º clusse, du Centre médico-légol de X..., médecin oussi remarquoble par son savoir que par son couruge. A rendu de signolés services à l'armée, grace à ses expériences dangereuses sur les goz toxiques. Por son inlassable activité, ses missions périlleuses dans les tranchéas de première ligne, sa hate à se porter la où les émissions gozeuses créaient un péril, a fait preuve d'un complet mépris du danger; très belle conduite, le 20 Octobre 1915, à l'ottaque allemande devant X ...



# Médication iodée sans iodisme

# iodée

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. - 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATORE H. DUBOIS. Phen de 1 collasse, Fournisseur des Hönitaux. V. Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE

Granules 4. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

# Granules de Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TOMIQUE OU CEUR, DUNÉTIQUE APIDE

NON DUNÉTIQUE - TOLÍRANGE INDÉFINA
ANTOLIDE, DYSPRÉ, OPPRÉSIN, GÉRER, Alfedes MITALES, tardipathès de EHANTE S' VIELLABDS, en
mbre de Strophanius sont inectas, los taintures sont indéles, ext<sub>e</sub>t le signature CATILLON, d'its en descimites

Tablettes de Catillon

Osr-25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
i à 2 contre Myxondème.
2 à 8 contre Obesité, Goirre, Herpétisme, etc.
FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul 8 Martin. 

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules - Comprimés

> IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon dour ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Pansma, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Subliné, S. Résorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile decade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaïacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des des de mouve frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloizes ; elle est tres alea supportée, même pendant tété.

## Bromeine MONTAGU

/Bi-Bromure de Codéine

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus AMPOULES (0.02) | SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. — Eerire P. M., nº 1421.

Docteur désire vendre, Banlieue sud Seine, pro-

priété boisée de 5.000 m², nombreux bâtiments anciens, pouvant être transformée en maison de santé, conva-lescence, retraite, éducation. Affaire à enlever pour prix du terrain. - Ecrire P. M., nº 1426.

Clinique, '16, rue de Trévise, demande docteur.

On demande étudiant fin d'études ou médecin connaissant maladies mentales pour résider dans maison de santé. - Ecrire P. M., nº 1430.

Poste d'interne vacant pour durée guerre, Asile d'aliènés de Pierrefeu (Var). Logé, nourri, éclairé, chauffe, blanchi. Traitement 800 fr. - S'adresser Directeur médeein de l'Asile.

Docteur remplacerait confrère Paris pour durée guerre. Prendrait au besoin clientèle par la suite. -Eerire P. M., no 1597

ANGHATE Attonchements solgnenx et prolongés avec ANGHATE NEOL, pur, compléter par gargarismes néolés. GHIPPEL à Présence d'accidents pharpysés compensation de la comparation avec des gargarismes néolés : 2 cultiverées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des denis, sjonter Vichy, etc. (Cher les enfants les prévirsation de Alla, sont parâtiument supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée. OXVE

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosofte

OUATAPLASME PARACHETIC COMPICE

Le Gérant : O. Ponés.

ites, Ervainèles, Brûlurs:

Paris. - L. MARETHEUX, impriment, 1, the Cassetto.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche, PARIS.

> TRAITEMENT DE LABORATOIRES DURET ET RABY

> > 5. Avenue des Tilleuls. Paris

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

1913. GAND: MÉD. D'OR - Produit exel français - DIPLOME D'HONNEUR: LYON 1914



# NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus perveux)

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE CONVALESCENCES ÉPUISEMENT NERVEUX

6. Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. ev à ex gouttes à cheme renes Ni suore, ni ohaux, ni ak

GATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Bao Abol PARIS

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE. SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX, ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droquistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCUMUSCULINE à froid, 100 grammes de viande de bouf par cuillerée. — CHAIX & Cle, 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques. a

COOUELUCHE SULFOLÉINE

CoeBo So (ARH')+012, SPECIFIQUE HON TOXIQUE-22 5 cuill, à cuid, deutert ou soupe salon l'âge-6, R. A.b.ol., PARIS



Ex-Expert des Hôpitaux de Paris 67. RUE MONTORGUEIL

PARIS Teleph.Central 89-01

MANUFACTURE

d'Appareils Prothétiques

FONDÉE EN 1830

Fabrication Scientifique

de la Jambe

**AMÉRICAINE** 

# LeVINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# MÉDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr.

Union postale..... Les abonnements partent commencement de chaque mois F. DE LAPERSONNE

Professeur de clinique ophtalmelogique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE

rofessour agrégé, sur es Professour en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion do l'hôpital Cochin.

DIRECTION SCIENTIFICUE

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine
Professeur de chicique médicale,
Mombre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, Membre de l'Académie de médecine. H. ROGER
Profosseur de Pathologie expérim.,
Médecie de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ Médecin de l'hônital Saint-Antoine. Membro de l'Acadómie de méd

F. JAYLE Chef de elie, gynécologique à l'hôp, Broca Scerétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

.J. DUMONT

Les Burcaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Massan

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à

Quand l'importance des matières l'extgera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

R. Saboubaud. - La syphilis héréditaire qu'on ignore, p. 273.

R. Benard. - Les porteurs de bacilles diphtériques. Leur traitement par les insuffiations de poudre de sérum antimicrobien, p. 275. Dr Arrus. - Note sur le rétrécissement congénital

de l'urètre, p. 276.

Dr H. DEVERRE. - Détermination des profondeurs des corps étrangers par lecture directe, p. 277.

Sociétés de Paris :

Société de Médecine de Paris, p. 277. Société médicale des Hôpitaux, p. 278. Société de Chirurgie, p. 278. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 280. Académie de Médecine, p. 280.

Chroniques et Nouvelles : F. HELME. - Petit Bulletin. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE -Byla -

GENTILLY (Seine)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS **SULFHYDRARGYRE** 

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

# PETIT BULLETIN

IN MEMORIAM

Le Professeur Landouzy, comme je l'ai compris, comme je l'ai aimé.

Dans la clarté limpide du matin, nous nous hâtons vers notre tâche. Tout à coup, mon maître, M. le professeur Vincent, interrompant une lecture, me dit tristement : - Le pauvre Landouzy cst mort, quel incomparable ami nous perdons!

A ce moment, par une coıncidence étrange, nous côtoyons la montagne de Reims. A l'horizon se profile la cathédrale torturée dont les tours, comme deux grands bras, se dressent en vain vers le ciel implacable. Tout près de nous, des vignes dont les bourgeons montrent çà ct là leurs petits museaux verts, tandis que les pommiers, déjà tout fiers de leur blanche toison, saluent au sousse qui passe le printemps si désiré et la vie prête à renaître en dépit de la férocité des hommes

Cette nouvelle soudaine m'est plus douloureuse encore, tombant à pareille heure dans ce paysage familier au vieux maître, à deux pas de la cité martyre où il était né, qu'il aimait tant et qu'il évoquait si volontiers.

Toux

# **ÆTHONE**

Coqueluche

# ENDOCRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Fole. etc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 26, B\* de l'Hôpital, Pann

Fils et petit-fils de médecins, Landouzy tenait à la fois de sa lignée et de son terroir sa curiosité inlassable, sa finesse d'esprit et sa narquoise bonhomie. Fidèle aux traditions de ses grands prédécesseurs, les vieux doyens de «l'inclyte»; Faculté de Paris, il se reliait à cux par la haute idée qu'il avait de ses fonctions et de notre art, mais tout cela tempéré par sa bonne grâce naturelle et son souci tout moderne de ne pas trop déplaire. Onus et honos : cette formule, empruntéc à Guy Patin, et qu'il aimait à répéter, résumait toute sa politique. Il appréciait fort l'honneur de sa charge, certes, mais il avait garde d'en rejeter le fardeau

Parlons net : Deux hommes en lui, comme en chacun de nous, mais tranchant davantage l'un sur l'autre; car si le premier aime le panache, le second est resté familier et simple comme un étudiant. D'un côté, il y a le maître qui, à l'exemple de ses anciens, dont il fut peut-être le dernier représentant, ne recule devant aucun geste, si désuet, - j'allais dire si « pompier » - qu'il soit, pourvu qu'il le juge capable de rehausser sa fonction. Mais, de l'autre côté, il y a l'homme, le Champenois avise, cent fois plus fin que tous les railleurs de notre petite république, qui ne l'ont jamais compris.

Après trois années d'études à sa chère École de Reims, d'où sont sortis tant d'hommes de valeur

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

# PILMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTION NEES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES: 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 19 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

et où son père avait lui-même enseigné, il était venu à Paris en 1867. Externe et interne des hôpitaux, puis chef de clinique, il quitte les bancs de la Faculté pour prendre rang parmi les jeunes maîtres, au moment précis où Médecine et Chirurgie, bouleversées et renouvelées par les découvertes de Pasteur, entrent de plain-pied dans la voie scientifique. Comme elle était loin, l'époque où la médecine devait se contenter des symptômes faciles à connaître, puisqu'il suffit d'écouter les malades gémissants ! Ensuite était venue, après le travail patient d'analyse et de synthèse, la période du diagnostic. Mais les causes demeuraient obstinément mystérieuses et cachécs : Felix qui potuit rerum cognoscere causas! la plainte du vieux Lucrèce était restée long temps d'actualité. Maintenant, on allait les connaître, ces causes, maintenant on pourrait forger tous les anneaux de la chaîne qui va de l'étiologie au diagnostic et à la thérapeutique, en passant par le mécanisme pathogénique. Heureux temps ! disait Bouchard, et comme les anciens eussent voulu étudier et pratiquer la médecine en un pareil moment!

A la Salpêtrière, Charcot jetait les bases de son École fameuse, tandis que dans le silence du laboratoire, Bouchard s'essavait à l'étude du sol humain. Ces deux maîtres, qui eurent le plus d'influence sur Landouzy, ne lui firent pas oublier la vieille clinique à laquelle il resta toujours si profondément attaché. Ne le vit-on pas, à ses heures dernières, poser froidement le diagnostic de la complication qui allait l'emporter ? Donc, il est d'abord clinicien, et dans cette première phase, perfectionnant sa technique, il s'efforce de dissocier quelques types morbides jusqu'alors confondus et insuffisamment décrits. Puis, peu à peu, avec son esprit synthétiste de Français, il se hausse à des conceptions toutes neuves, et lentement devient, si j'ose dire, uniciste.

Les maladies dont soufire l'Humanité ne sont pas si nombreuses qu'on le pense, et cela, Bœrhave l'avait déjà entrevu. La tuberculose et la syphilis, voils les grands processus morbies autour desquels gravitent toutes les affections organiques. Supprimes la tuberculose, supprimes la syphilis, et vous aurer rendu aux hunains comme une jeunesse nouvelle. Cette idée, longuement méric, âprement défendue, conduit tout naturellement Landouzy vers l'hygiène, qui en est du même coup élargie et transformée.

Jadis, tout individualiste et barbouillée d'astrologie, l'hygiène s'ocupait surbout des meus soins corporels et de nos rapports avec le milieu cosmigue. Oh! sans doute, l'homme est conditionné par son milieu; s'il modifie le sol à la sucur de son front. s'il change la face de la terre, celle-ci le lui rend avec surre. N'est-ce pas clle qui le façonne, qu'il lui impose as tructure et lui donne des formes de sensibilité, variables à l'infini? Claires, simples et joycuses sur les bords du lac méditerranéen, les idées ne se font-elles pas plus épaisses, plus âpres, et plus pénétrantes aussi, sous les brumes du nord?

Néanmoins, ces conceptions, quoique intéressantes, ne suffisent plus à nos contemporains. La contagion, dépouillée de son sens métaphysique, est devenue une réalité concrète; l'homme est un lonp pour l'homme, de par les germes dont il est porteur et qu'il séme autour de lui. Mais l'individu, plongé dans les ténébres, étant envoire incapable de voir la cause de ses maux, la collectivité devra le défendre contre lui-même. Et voilà l'hygiène individualiste remplacée par l'hygiène sociale.

D'autre part, le machinisme et l'application en graud des méthodes scientifiques à l'industrie ont créé les vastes usines et les ateliers insalibres. Plus perfectionnée que l'esclave antique, la machine, ectte esclave moderne aux muscles d'acier, travaillant comme on veut, quand on veut, lant qu'on veut, se rebelle parfois, et blesse, tuc. La vie tourmentée de l'usine, qui a remplacé

l'ancien atelier paisible, intéresse de plus en plus l'hygiéniste. Le travail intensif et le maigre salaire entraînent enfin le défaut d'alimentation et par suite la moindre résistance de l'organisme. Ne pourrait-on pas remédier à cet état de choses en choisissant mieux les aliments ? Pour la nourriture des bêtes, on a mis quinze ans à dresser des tables sûres, permettant d'établir la ration quotidienne d'engraissement ou d'entretien. Ce travail extraordinaire, poursuivi dans l'intérêt des agriculteurs, n'a pas encore été réalisé pratiquement pour l'homme. Est-ce juste ? Tous tant que nous sommes, nons nous alimentons en dépit du bon sens. Dans les casernes, le gros cheval de cuirassier reçoit une ration plus élevée que le petit cheval de hussard; par contre, le cavalier de la lourde, pesant 80 kilogs, touche même ration que son copain de la légère, qui fait seulement 60 kilogs. Même absence de logique pour l'homme de bureau, pour la midinette, pour le forgeron ou le terrassier. Et c'est pourquoi Landouzy s'essaye à réformer scientifiquement nos menus. On a critiqué sa méthode, parbleu! mais nul doute que l'œuvre amorcée par le précurseur ne soit un jour ou l'autre féconde.

Enfin, et par-dessus tout, l'alcool est le grand ennemi de l'homme moderne, l'alcool, source einpoisonnée de toutes nos misères sociales. Contre l'ivrognerie, comme pour la tuberculose, comme pour la syphilis, Landouxy se jette dans la mélée et mêne àprement le bon combat. L'insuccès de nos efforts fera peut-être l'étonnement des siègles à venir; cependant notre apôtre ne se lassa jamais: « Bét-il besoin d'espèrer pour entreprendre et de réussir pour persévèrer » a

On le voit, l'évolution suivie par le maître est toute naturelle; c'est la elinique qui l'a conduit vers l'hygiène et l'hygiène et l'apostola. Guérir est bien, prévenir est mieux, disaient nos pères. Cet adage, vieux comme le monde, Landonzy le met en action. Selon lui, le médéerin de demain





sera curateur de santé plutôt que guérisseur; on l'honorera tant qu'on sera bien portant, à charge pour lui de soigner gratuitement ses clients lorsqu'il les aura laissé glisser vers la maladie.

Toutefois, pour remplir ce rôle de conseiller intime, pour restaurer l'institution du médecin de famille, l'ami et le confident de la maisonnée, la technique n'est rien si elle n'est pas aidée par une belle culture intellectuelle, par beaucoup de bonté et une profonde connaissance des hommes. Or, les Humanités — littere humanités — louter humanités — louter de prêtre lafque, est homme complet qui aura ratuorité nécessaire pour d'iriger ses contemporains; d'où les luttes de Landouzy en faveur des Belles-Lettres. Et combien il avait raison!

Oui, après la guerre, il faudra réformer de fond en comble notre enseignement et surtout l'enseignement supérieur. Mais le bon maître, qui m'écoutait toujours avec indulgence, était, de ce côté, peut-être trop attaché aux traditions, dont il se considérait comme l'indéfectible gardien. Dourtant, en nos derniers entretieus, javais la sensation nette de préoccupations nouvelles. Souvent il s'inquiétait de savoir comment nous attiereions autour de nos chaires tout le peuple d'élèves à jamais dégoûté des laboratoires et des cliniques d'outre-Rhin.



Car il y avait une chose que cet homme de bien, ce vrai patriote, mettait au-dessus de toux, et c'était la France. Le patriotisme était sa grande idéc-force, celle qui en toute circonstance le poussait à l'action, en dépit de la fatigue, en dépit de l'âge, en dépit de tous les sacrifices matériels. C'étaient sa ville et sa province champeuoise qu'il avait d'abord chéries, puis sa filiale tendresse s'était épanouie sur le pays tout entier. Dans le dernier voyage qu'il fit à Reims, la grande moribonde martelée par les obus, M. Vincent, son compagnon, ne pouvait le décider à quitter les rues où, presque toute la muit, il erra, silencieux et tragique. Il avait vu 70, et si, grand était son attachement à notre douce terre, que malgré lui il tremblait pour son sort, tel

l'enfant au chevet de la mère qui souffre.

Il avait cependant bien travaillé pour elle, le bon ouvrier! J'ignore qui de nos maîtres và devenir doyen, mais au point de vue de nos relations extérieures et du rayonnement de la France médicale à l'étranger, ce successeur, quel qu'il soit, aura un lourd héritage à recueillir. Jamais je n'ai fait appel au concours de Landouzy, si absorbé, si las fût-il, sans qu'il accordàt plus qu'on ne demandait. A peine avait-on parlé de la France, qu'il répondait : Prèsent! Ah! le brave soldat du Devoir!

Les exemples iei accourent en foule à ma mémoire. Il y a sept ans, avec le bon Dartigues, Gaullieur, L'Hardy et d'autres, nous avions fondé l'Union médicale franco-ibéro-américaine (U. M. F. I. A.), groupant, dans la même pensée latine Français et Espagnols d'Europe et d'Amérique. A ce mouvement, qui pourrait nous être particulièrement utile aujourd'hui si l'on savait 'employer, nous avions tâché d'intéresser nos diplomates, mais le Quai d'Orsay est si loin, que jamais nous n'arrivames à l'atteindre. J'en parlai à Landouzy et du coup le voilà aux champs. Nous avions invité nos camarades espagnols à visiter Paris; aussitôt, il prend la tête de la caravane, obtient les autorisations de visites aux monuments, aux musées, nous fait recevoir à l'Hôtel de Ville, nous accueille lui-même à la Faculté, préside nos banquets; bref, grace à lui, nos visiteurs regagnent l'Espagne avec un cœur devenu plus français encore. Et que dire de sa réception des médecins anglais, aux premiers jours de l'Entente cordiale? Ce soir-là, parlant au nom de tous, il sut être à la fois si affectueux et si plein de gentilhomie, que vraiment nous fûmes tous fiers de lui.

Qu'il s'agit de nos frères les médecins canadiens, des amis seandinaves ou américains, toujours il se montrait au-dessus de sa tâche. Tenez'bier, un chirurgien d'Amérique vient exposer une mèthode nouvelle; Landouzy l'apprend, et aussitoi il lui ouvre à la Faculté les portes du grand amphithèliere. Mais comme la conquête de ce neutre, formé en Allemagne, lui tient au ceur, il accepte de dépienner avec lui et besogne tant et si bien, que notre hôte est invité à parcourir un secteur du front. Il y rencourre des polius, et naturellement il les admire et les aime. Conclusion : Conquis à notre cause, cet d'arager rentre incontinent dans sa patrie pour se faire le propagnadists eabarné de la grandeur francaise.

L'indatgable doyen ne se conteniait pas de recevoir. Avec son sens aigu de la vie collective, il avait saisi toute l'importance des voyages au dehors et ne négligeait aucun Congrés. Pas de capitale au monde, y compris Berlin, où il n'ait parlé au nom de la France. On l'entendit successivement à Bruxelles et à Rome, à Copenhague, à Budapest et à Québec; mais c'est à Washington, au Congrès de la tuberculose, qu'il remporta son plus grand triomphe. L'lisiotive vaut d'être contée.

plus grant momphe. L'instoirevant de ctré contec.
Les Allenands soudiennent que la tuberculose
des bovidés et celle des lumains sont de tous
points differentes, et cette doctrine, purement
médicale d'apparence, se complique chez eux
d'une arrière-pensée politique très importante.
Pour complaire aux agrariens, le Gouvernement
allemand avait télégraphié à Koch, alors aux
Indes, de traverser le Pacifique pour venir defendre à Vashington la cause de la dualité. Ainsi
fut fait, et sans grâce, vous le devinez. Avec leur
autorité tranchante, forts de leurs crédits, de leurs
laboratoires, les ambassadeurs germains ne doutérent pas une minute de leur succès. De fait, lis
trêent pas une minute de leur succès. De fait, lis

(Voir la suite, p. 286.)

# Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes. .... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vandront jamais, au double point de vus scientifique a et pratique, la Diefralline Chierrallisée de d'action sure et puissante, exempte de dangers, a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années. »

(1) Découverte par NATIVELLE.



RANULES <u>ROSES au 1/10° de milligr.</u> Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS au 1/4 de miligr SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses. FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

OPOTHERAPIE OSSEUSE

OBTENU AVEC DES



ADULTES 233 cuillerées à bouche par jour

ENFANTS | 2 8 3 Euillerees & dessert ou à café selon l'âge,

Si lon veut remaeraliser un phosphaturique c'est presque inutilement quon lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates mineraux, tandis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui sels ayant deja subi quelque,

ORIENTATION La remineralisation des tissus sera faite à l'arde de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

Une cuilleree à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8

ENFANTS Une cuilleree a dessert ou à cafe

W/A

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur **PINARD** . Angoulême ((h½)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses movennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 13, Rue C PRAMPS, PARIS. Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi reux similaires

parus depuis notre communication au Congres International de Med Ine de Paris 1900.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 4881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacule, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, Le le ingere sous que que torme que ce sortises ierragineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTPALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hópitanx de Paris ont confirmé les condu-sions de M. M<sup>50</sup> ROBLN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Acadé Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègne d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatare, 27 Septembre 1890 "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". Doctour TATLLET préparations similaires . Docteur JAILLET Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

Professeur G. POUCHET:

"Le PEPTONATE DE PER ROBIN est un sel organique
défini constitue par deux combinations; "t' de Peptone et 2º de
Opportune au particultiva citat que le far pepto et 2º de
Opportune au particultiva citat que le far pepto dire decine
précipité par les reactifs ordinaires de la chinie minérale. Cet
eta particultie re road éminement propre à l'assimilation".
(Analyse du Boctor 6, POUCHET, irrefessour de planuaciotete a la Seutili

de Neicrine de Fraits, Mentre de IJeachenie de Neivenn, etc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune pocialité Pharmaceutique n'a jamas eu une parelle consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapentiques de ce produit : 1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc ublement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations serofuleuses et syphilitiques, etc...)

des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc...)
Très économique, car chaque flacor représente une durée de trois
semaines à un incis de Irailement, ce médicament dépourvu de toute
sermaines à un incis de Irailement, ce médicament dépourvu de toute
sermaines de la commentant de la comm

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL: Toutes Pharmacies.

Labor, DURET & RABY

5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmartre)

**ECHANTILLONS & BROCHURES** FRANCO SUR DEMANDE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DEL'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

HAOJAXI

allaient l'emporter lorsque Landouzy se leva. -« On ne nous a fourni jusqu'ici aucune preuve, dit-il, permettant d'établir la différence entre la tuberculose bovine et la tuberculose humaine. On s'est contenté d'affirmer, sans daigner tenir compte de notre témoignage, basé à la fois sur l'observation clinique et sur l'expérience. Or, nous sommes venus ici, nous, hommes de la vieille Europe, enchaînes par nos traditions, comme on vient à une patrie libre et hardie jusqu'à la témérité. Si nous devions voir notre théorie condamnée pour la simple raison qu'elle est battue en breche par un maître illustre, nous rentrerions chez nous pour erier que rien ne différencie le Nouveau-Monde de l'Ancien, puisque le magister dirit du Moven àge l'emporte. là comme ailleurs, sur l'expérimentation, sur les faits et sur la réalité, qui dépassent de loin l'autorité des hommes. C'est l'unicité qui doit l'emporter! » Et l'unicité l'emporta, à la colère mal contenue des envoyés germains, qui peu après quittèrent la place.

Cet amour du pays, on le remarquait jusque dans les petites manies du maitre, — car il n'en ciati pas indemne, témoin son faible pour les néologismes, dont quelques uns firent fortune. On le retrouvait aussi dans ses goûts. C'est ainsi qu'il savourait en délicat nos vieux auteurs, et Rabelais, et Descartes, et son cher Guy Patin, et Montaigne, qu'il suivit jusqu'en luile, ayant en l'idée originale de refaire pas à pas le fameux voyage du Sire aux eaux minérales.

Cest m'améne tout nauvellement à parler du V. E. M., créé par le D' Carron de la Carrière et dont Landouzy fut l'aime durant près de vingit ans. Pour faire étudier nos sources thermales, chaque année, en Septembre, on groupait médecins français et étrangers en caravanes, et tous cos confrères visitaient tour à tour les Alpes, les Vosges, les Pyrènées, l'Auvergne, etc., s'arrètant à chaque station. Li, le doyne faisait sa conférence, après quoi venait l'inévitable banquet où, causeur chaque fois plus étincelant, il improviant souvent deux tonats dans la même journée, sans jamais se répèter, sans lasser jamais l'admiration de ses auditeurs. Celui qui n'a pas entendu Landouzy, dans ces occasions, ignorera toujours le talent, si rare parmi nous, de porter une santé à la française.

Le bien que ces voyages aux Eaux minérales V. E. M.) ont fait à notre pays est inimaginable. Ils ne tardérent pas, d'ailleurs, à être imités par les Allemands et sur l'Ordre même du Gouvernement, qui avait fait accordre par les Compagies de chemins de fer la gratuité des parcours. Néanmoins, la tentative ne réussit pas, il lui manquait le talent et la flamme d'un Landouxy.

La flamme, il l'avait, lui. Pas d'enseigneur pour le surpasser. Si son style était parfois tourmenté, sa parole était toujours nette. Son érudition, d'ailleurs, le servait à merveille. Voulait-il, par exemple, faire comprendre aux élèves le mécanisme de l'immunité? Il faisait intervenir - qui l'eût cru? - Lucain et şa Pharsale. Le vieil auteur en mains, il montrait commentles Psilles, immunisés contre la morsure des aspies, s'assuraient de la pureté de leur sang et de la fidélité des épouses, en mettant un serpent dans le berceau du nouveau-né... De même avait-il à faire connaître quelque point important d'hygiène, il conduisait à l'usine ou dans le Paris souterrain ses élèves, et il v donnait une leçon de choses qu'on ne pouvait plus oublier, j'en parle par expérience. Nul mieux que lui ne comprit la noblesse de

notre profession et les clartés qu'elle apporte à la vision des hommes et des choses. Regardai-i-i un tableau, il le voyait non seulement en artiste mais encore en médecin. Un petit fait c'her certains primitifs, le donateur. — quelque hourgeois cossu et pléthorique — agenouillé devant la Vierge, est représenté quelquefois avec une ankylose de la deuxième phalange de l'auriculaire coudé à angle droit. Cette déformation, le clinicien intrigué la recherche autour de lui, la trouve et la décrit, comme un signe de l'arthritisme, sous le nom de camptodactylie.

Une visite au Louvre avec lui était un régal. Quant aux collections magnifiques de la Faculté, il ne manquait jamais une occasion d'en faire les honneurs; bien plus, il tint à marquer son décana par la publication de la sompuesa cionographic: les Collections artistiques de la Faculté de médecine de Paris, volume dont il fit tous les frais et qui mériterait d'être dans toutes nos bibliothèques.

La sienne était de la plus grande richesse; chez lui, livres et brochures débordaient partout, envahissaient tout, et aussi les tableaux. Ûn jour, j'avais remarqué, sous le même cadre, deux charmants portraits d'hommes au crayon, avec une place vide réservée à une troisième figure : -« Mon grand-père, médecin au temps de l'Autre, m'expliqua-t-il en souriant, et mon père, professeur à l'Ecole de Reims. Quant au blanc, il est destine à l'effigie de votre serviteur, pour après sa mort ... » A ce moment, il vint vers moi, appuya ses deux mains sur mes épaules, et murmura : « Ce sera pour bientôt : il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Ďanemark! » Bien entendu, je protestai gauchement, car depuis quelques mois je le voyais décliner physiquement, mais il m'interrompit par un grand geste : - Qu'importe la mort, semblait-il dire, à l'heure où tant de jeunes sont fauchés sur les champs de bataille? » Telle fut la seule allusion qu'il fit iamais devant moi à la menace suspendue sur sa tête.

Il la savait cependant toute proche, la terrible recruteuse, ainsi qu'en témoigne son testament de novembre dernier, où délicatement il exprimait le désir, lui, le médecin-major de 70, l'auxilliaire bénévole de 1914 à l'Hôpital Buffon, annexe du Val-de-Grâce, de faire sa dernière

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

COLLOBIASE DAUSSE

COLLOBIASE D OR

OR COLLOTOAL DAUSSE

Agent anti-infectioux dans toutes les septicémies

COLOBIASE DE SOURE

ADUPA: SOLLOTOAL TAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITHATUM DEDAMINACIONALISE DAUSSE DAUSSE



1913. GAND: MÉD. D'OR - Produit excl<sup>a</sup> françals - DIPLDME D'HONNEUR: LYON 1914

# NÉVROSTHÉNÎNE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES

ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr.
IX gouttes à chaque repes. Ni supre, si chaux, ni sicco

station sur terre dans la chapelle du vieil hôpital militaire.

J'admire fort, je le proclame, cette suprême pensée d'union et ce désir ardent de rendre hommage, même après sa mort, à notre profession médicale :

« Tout le monde, a-t-il écrit, verrait là l'occasion d'honorer en ma personne et la médecine civile spontané-ment militarisée, et les hôpitaux, et la Faculté de Médecine de Paris, dout les chefs de service, les maîtres et les élèves prennent depuis vingt-huit mois si belle purt ù la défense nationale.

Notez qu'en vieux parlementaire de l'Université qu'il ctait, il avait eu grand soin de bannir de ses obséques toute la pompe guerrière à laquelle lui donnait ecpendant droit son grade dans la Légion d'Honneur. Il refusa aussi les discours académiques, de règle pour les membres de l'Institut, de l'Académie de Médecine, et pour les professeurs. Au surplus, ai-je besoin de rappeler que jamais il n'accepta ni la plaquette de bronze, devenue, à force d'abus, banale comme un décime usé, ni les banquets, ni les cérémonies jubilaires. C'est l'intimité qu'il préférait à tout. Probablement, on a dit de lui, dans le public, qu'il fut un grand médecin; ses pairs ont dû vanter ses qualités de doyen, et ses élèves ont regretté, j'en suis sur, leur bon doyen.

Mais leurs louanges, à tous, resteront au-dessous dela vérité, si l'on ne dit pas ec que fut l'homme, intelligent et sensible. Landouzy était tout ensemble le meilleur des confreres et le plus tendre des amis. Je le revois chez lui, dans ce beau rez-dechaussée de l'hôtel Beauharnais, largement ouvert sur le petit jardin aux grands arbres pensifs. Chaque quinzaine, au temps où la maladic n'était pas encore entrée dans sa demeure, il y recevait tout ce que l'aris comptait d'hommes illustres. Au cours de ces réceptions, la causerie ailée allait des plus graves problèmes aux plus légères distractions de l'esprit ; parfois même on oubliait l'heure pour entendre la fin de l'ancedote, çà et là un tantinet gauloise, détaillée par le charmant conteur qu'était le maître de la maison. Et maintenant, toute cette trame brillante et solide est déchirée par la mort!...



L'autre matin, tandis que dans la vieille chapelle retentissaient les chants funèbres, je me reportais à une église champenoise, mutilée par les obus, J'y avais admiré une petite statue représentant la Vierge-Mère : Placide et donce, elle montre à l'Enfant divin le monde qu'il va racheter par ses souffrances ; mais la vision de l'humanité est si atroce que le pauvret, éperdu, se rejette en arrière, le visage contracté d'horreur. Sans doute, l'imagier pessimiste et misanthrope n'avait-il pas su découvrir, au milien des méchants, les braves gens qui ennoblissent l'état d'homme et embellissent la vie. Landouzy était de ces braves gens-là. On les chérit et on les ceoute quand ils sont en vie; et quand ils sont morts, on les pleure et l'on tâche de les honorer, chacun à sa façon. C'est ce que j'ai tenté de faire au cours de ces lignes où, à défaut d'éloquence, j'ai mis tout mon cœur, ayant estimé que mon offrande était bien humble pour le grand présent d'amitié que j'avais reçu de lui :

Parva quidem fateor pro magnis manera reddi 4, F. HELME.

1. Epigraphe d'une vicille thèse dédiée par un élève à son maitre.

TOUX - ASTHME - EMPHYSÈME

# Iodáine Montagu

SIROP (0,0%) | de Bi-lodure PILULES (0,0%) | de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

AMBINE Attenchements soigneux et prolongés avec AMBINE NEOL par, compiléer par gergarismes néolés. GRIPPPE La présence d'accidents pharyagés comgençairemes néolés : 2 cultiféres à potage de NEOL une pincée de blearbonate ou un peu d'eau de Vals, vichy, etc., Clez les enfants le pulvérsaines néolées sont partaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Etudiant méd. (4º anucc) cherche situation. Préf. radiologic. — Ecrire P. M., nº 1598.

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phosphe-Grécotte De 3 à 6 cuil. à cufé

du D' LANGLEBERT **OUATAPLASME** es, Phichites, Erysip

Le Gérant : O. Ponés. un rimeur. 1, ruo assotto

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

et INFECTIONS DIVERSES

Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique. ARTPOLILES de 3 cm

EAU de RÉGIME des

DIABÉTIQUES - HÉPATIQUES



BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE Véritable Tonique non excitant

Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication

T DE LA SYPHILIS

12 Roniev Bonne-Houvelle

PARIS

Prix du flacon : 2 fr. 25 SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIG. ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour Avitor les accidents buccaux, ordonner le

SAYON DENTIFRICE VICIES

Maications therapeutiques; auxilia, treables digestiff, in sufficience superigue; adjuante Consecutive aux Clessures en gatiques de la giverre.

Traitement le plus natiff; l'ament gouteure

1 goutty à cha en le 2 ripes
tous me sei Mean—
Clest un sel de Variadium neu to xique - ining rationalisted dide;
6 une de La horde Peris,—



# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

# IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad..., provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erystpèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# **IODARGOL**

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voit. urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes.

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

# **EMETINOL**

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologis: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIDES

#### - ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIs)

ABONNEMENTS : Paris et Départements. . 40 fr.

Union postale..... 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Prefesseur clicique ophtalmelogique à l'Hôtel-Dieu.

> E. BONNAIRE efesseur agrépe. ur et Prefesseur en chef le la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

DIRECTION SCIENTIFICER

L. LANDOUZY
Deyen de la Faculté de méd
Professeur de clinique méd
Membre de l'Institut
et de l'Académie de méde

M. LETULLE Professeur à la Facuité, Médecin de l'hépital Beucicaut, mbre de l'Académie de médeci H. ROGER
Prefessour de Pathelegie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Ssint-Anto Membre de l'Académie de "

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Breca, Scorétaire de la Direction.

#### - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

x de rédaction sont enverts

#### SOMMAIRE

Articles originaux: Liux Bénand. — Que deviennent les greffes osseuses autoplastiques par transplantation libre? p. 281. Guida Lerda. — Contribution au traitement opératoire du varicocèle, p. 284. MAURICE LETULLE. — Les "séquelles" pulmonaires

de la pneumonie franche, p. 288.

Mouvement médical :

Le goitre exophtalmique, p. 290 Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 291. Société de Biologie, p. 292.

Académie des Sciences, p. 293. Sociétés militaires :

Réunion médicale de la IVº armée, p. 293. Analyses, p. 293.

Chirurgle pratique:
G. Chick et H. Minior. — Electrolyse à action con-tinue à travers un liquide thérapeutique avec aspiration continue, p. 295.

Médecine pratique: M. Boureau, — Les anesthésies générales au chlo-rure d'éthyle en chirurgie de guerre, p. 296.

Chroniques et nouvelles :

И. Вектийских. - Contre les avortements criminels.

BAUDET. — La gaze parafinée.
LIVRES NOUVEAUX. — SOMMAIRES DES REVUES.
LES MÉDECINS AUX ARMÉES. NOUVELLES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique - Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

## EXTRAITS TOTAUX CHOAY

EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules — Cachets — Comprimés — Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Tringenene: Fleurus 13-07.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

#### CONTRE LES AVORTEMENTS CRIMINELS

La multiplication des avortements volontaires est devenue un fléau national. Les médecins ont depuis longtemps sonné l'alarme. Les pouvoirs publics s'en sont émus. Une commission d'études a été constituée, dont les travaux excellents, mais oubliés, n'ont abouti à aueune mesure ellective.

L'inquiétude s'accroît cependant à raison du vide immense que la guerre fait subir à notre population. Il devient urgent d'agir et l'on y parait décidé, - autant qu'embarrassé quant aux dispositions à prendre. Il appartient au corps médical, seul à même de mesurer les progrès du mal, d'éclairer l'opinion sur la nature des remèdes possibles. Les législateurs et les juristes n'ont ici qu'un rôle de secrétaires, consistant à mettre ees remèdes en textes applicables.

Ccux que je préconise m'ont été suggérés par de nombreuses conversations avec les spécialistes. C'est leur principal mérite. Si quelquesuns ne manquent pas d'une certaine hardiesse, on oubliera ce travers plus apparent que récl en songeant à l'énormité du péril qu'il s'agit de combattre. On ne perdra pas de vue la nécessité de le conjurer si l'on tient à ce que la race française ne disparaisse pas au crépuscule du xxº siècle.

DIGITALINE orietallinde

## NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

### FOURNIER SELS BILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital. PARIS

J'écarte systématiquement les topiques d'ordre général : éducation, moralisation, restauration de la foi, propagande patriotique, relèvement de l'esprit de famille, etc. Excellent, tout cela, mais bien lointain et par trop inaccessible. Ce n'est pas quand la maison brûle qu'on s'arrête à discuter sur la supériorité des charpentes métalliques et des escaliers de pierre comme moyens de conjurer les incendies. Tout doit être tenté pour restaurer les mœurs. Nous approuvons de toutes nos forces l'énergique campagne des ligues contre la débauche et les prédications en faveur des vertus familiales. Il est pourtant vain de se contenter d'un tel programme. Se reposer sur ces illusions à long terme est le fait des fatalistes que décourage le devoir présent.

« Paulo minora canamus... » Cherchons les moyens plus modestes, mais plus immédiatement efficaces. Les moyens directs, au surplus, sont les seuls qui trouvent place dans la proposition de loi que le Sénat étudie. Ils doivent tendre à ces trois fins : prévenir, poursuivre, punir les avortements criminels.

Pour prévenir les avortements volontaires, il faut prohiber au plus vite toute propagande en faveur des manœuvres abortives ou anticonceptionnelles; il faut en second lieu réformer la profession des sages-femmes.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (r.touton)

ANTIHÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX peur usace externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pean

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

USCULOSINE =Byla =

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES: 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

La première de ces mesures va se trouver réalisée si le Parlement adopte ce que le Sénat a voté déjà en première lecture en Février 1913. Il s'agit ici de la proposition dont le D' Lannelongue a été l'initiateur, et qui a pour rapporteur le D' Cazeneuve : « Sera désormais puni d'amende et d'emprisonnement quiconque, par discours, ou par vente, affichage, distribution de livres, écrits, imprimés, dessins, etc... aura provoqué au délit d'avortement », et de même « quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura .. décrit, ou divulgué, ou offert de réveler les proccdes propres à prévenir les grossesses ».

La séconde mesure - réforme de la profession des sages-femmes, - n'est pas moins opportunc. M. Brouardel signale, dans ses lecons sur l'avortement, et tous les spécialistes dénoncent comme l'un des facteurs du fléau le caractère inorganique de cette profession. Les sagesfemmes honorables sont les premières à s'en plaindre.

Insuffisantes dans les campagnes, où le nombre des clientes ne suffit pas à les nourrir, les sagesfemmes sont trop nombreuses dans les villes, où la concurrence les écrase. Le plus grand nombre de celles qui ne sont attachées ni aux services hospitaliers, ni aux grands accoucheurs, sont trop souvent amenées à se déclasser. Elles demandent des ressources à la prostitution quand elles sont jolies, à l'avortement quand elles sont indésirables. Il n'est pas impossible de changer cela; il suffit de le vouloir. Sans doute, la Commission chargée au Sénat d'examiner la proposition Lannelongue y a bien songé. Malheureusement, la solution du problème lui est apparue comme au-dessus de ses forces; elle s'en est tirée par une échappatoire en prescrivant un régime légal des maisons d'accouchements.

La loi nouvelle subordonnerait l'ouverture des maisons d'accouchement à une autorisation préalable; elles devraient fonctionner sous la direction technique d'un docteur ou d'une sage-femme :

elles seraient soumises à un contrôle périodique. Je ne saurais dire si tout cela est bien utile. Je crains fort que l'effet en soit nul contre les avortements criminels. Ce n'est pas dans les maisons d'accouchement qu'on va se faire avorter. Les a faiscuses d'anges » vont en ville; elles envolent les « opérées » aux hôpitaux dont les habiles médecins leur procureront la santé du corps, et dont le secret leur garantira la tranquillité de l'esprit.

Le D' Cazeneuve, d'ailleurs, reconnaît l'inefficacité des précautions qu'on propose d'ordonner. Il constate qu'elles existent à Paris depuis 1828. Elles s'appliquent... et n'empêchent rien! Alors pourquoi feindre d'en escompter quelque chose?



Il n'y a malheureusement rien, dans le projet en préparation, qui ait pour but de faciliter la poursuite des avortées et surtout des avorteuses. Faut-il en déduire que rien n'est possible?

Non, certes! Mais ce qui nous semble désirable a vraisemblablement effraye nos sénateurs. Il est vrai qu'ils en ont discuté avant la guerre et que l'urgence de sauver les générations futures n'apparaissait pas alors aussi nettement qu'aujourd'hui. Nous pouvons espérer encore, si l'opinion publique réclame un nouvel examen de la question, qu'on obtiendra de la Commission sénatoriale un plus vigoureux effort.

Trois mesures peuvent être édictées pour faciliter la recherche et provoquer la poursuite des avortements volontaires :

1º La déclaration obligatoire des fausses couches:

2º Une légère retouche à l'article 378 du Code pénal pour les cas d'avortement criminel;

3º L'attribution du droit de poursuite, en cette matière, aux associations ou services moralement ou pécuniairement intéressés.

1º La déclaration obligatoire des fausses couches n'est pas une nouveauté. Le Code civil impose l'obligation de déclarer les décès : un décret de 1806 en fait application aux mort-nes. Mais que faut-il entendre par là? Les préfets impériaux ont posé la question au parquet, puis aux medecins. Tardieu a répondu qu'il y avait Intérêt à déclarer toute expulsion des produits de la conception, après six semalnes de grossesse. C'est ce qu'ont ordonné les instructions préfectorales, plusieurs fois renouvelées au cours de ce siècle. On fait seulement une distinction entre les embryons et les fœtus. Les premiers avant quatre mois de gestation) figurent sur un registre spécial; les seconds sont inscrits au registre des décès.

La statistique nous montre que ces instructions sont peu connues ou méconnues, ll y a dans la Seine plus de 50.000 avortements. En moyenne, on en déclare à peine 5.000.

Y a-t-il intérêt à exiger avec plus de fermeté l'observation des instructions préfectorales, et d'insister pour qu'on généralise à toute la France cette interprétation de la loi civile acceptée dans le département de la Seine? L'avis unanime des mèdecins est favorable à cette extension. Tous paraissent adhérer à cette affirmation du Dr Brouardel, que cette prescription peut effrayer beaucoup de femmes disposées à la pratique de l'avortement volontaire (Secret médical, p. 220).

La Commission sénatoriale, à regret semblet-il, a cependant écarté la déclaration. Elle n'a pas aperçu que — pour une large mesure — elle est imposée par le Code civil, et qu'à ce titre elle ne saurait être considérée, plus que la déclaration des naissances, comme une violation du secret médical

2º Il y aurait lieu, d'ailleurs, de limiter en notre matière le secret professionnel, et de rctoucher en ce sens l'article 378 du Code pénal.



Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

DOSES: 2 à 4 cachets r

T. HOW HAIR HOW BERT

co, Adjuvant lo pius sûr des oures dedéchlorura de de choix des cardiopathies la Lo traitement ratiounel de l'arthritisme et de de l'éco. peur le cardique, le remée le plus lévieure, l'acce de l'accept de l'acc

PRODUIT FRANCAIS

r jour. Çes cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. – Prix : 5 francs DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 -- PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

0 gt. 0f

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTIES (pour la voie gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

0 gr. 01 1/2 milligr. PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

Si l'on veut obtenir un résultat effectif d'intimidation, il faut décider qu'en matière d'avortement, les praticiens appelés à témoigner en justice ne devront pas se dérober en invoquant le secret médical

Cela non plus, à mon avis, n'est pas une nouveauté. Je crois qu'en écrivant l'article 378 du Code pénal, le legislateur n'a nullement enter du dispenser le médecin de dire la vérité devant les tribunaux. La jurisprudence est pourtant d'avis contraire. Aeceptons-la done, mais demandons qu'en matière d'avortement il y soit fait lègalement exception.

Il en est ainsi, en toute matière, dans quelques pays très civilisés : en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en Italie. Il en est de même en Autriche. J'ai cité les textes dans la communication que j'ai faite à la Société générale des prisons. Dans les lois de ces différents pays, ou bien il n'y a pas de mesures répressives contre les violations du secret médical, ou bien elles sont restreintes par l'exception formelle réservant le témoignage des médecins devant les tribunaux.

C'est cette dernière solution que nous devons adopter en France pour les poursuites en matière d'avortement. Il ne s'agit pas de demander aux médecins de dénoncer les avortées. Il ne s'agit pas davantage de les autoriser à raconter aux tiers ce qu'ils ont connu par l'exercice de leur profession. Il convient seulement d'enlever aux avortées volontaires, et surtout aux avorteuses, la quiétude que leur assure l'interprétation trop large de l'artiele 378. Cela est raisonnable parce que, si le secret médical est une institution d'intérêt publie, s'il faut que tout être souffrant puisse confier, en toute sécurité, son mal et la cause de son mal au médecin, cette considération ne saurait être conduite à l'absurde. En notre matière. l'intérêt général paraît se confondre avec l'intérêt de l'avortée. Il est absurde que l'intérêt de l'avortée, dont la propre faute est la eause de son mal, passe avant ce double intérêt plus général encore : celui de l'avorton et celui du pays. On ne comprend guère qu'on hésite.

Les médecins objectent qu'on ne leur dira plus rien! C'est précisément de là que le salut peut venir. Ne comptant plus sur leur science et ne se fiant plus à leur discrétion, les femmes attirées par les avantages de la faute seront retenues par la double crainte de la mort et de la peine.

3º Il reste un dernier moyen que j'indique pour ce qu'il peut donner, sans grand espoir d'en obtenir l'application cependant justifiée.

Pour combattre un autre fléau public, dont l'indifférence des parquets semble protéger le développement, on vient de reconnaître aux Sociétés antialcooliques le droit de poursuivre les ivrognes.

Doit-on faire moins pour la défense de la race eontre le crime d'avortement? Qu'on reconnaisse aux ligues diverses qui ont entrepris la lutte contre l'immoralité, qu'on donne même à certains établissements publics intéressés à éviter la multiplication du mal, qu'on accorde aux syndicats médicaux et aux associations de sagesfemmes le droit de rechercher les avorteurs et les « faiscuses d'anges », et de les livrer à la justice. Ils oseront s'en servir, et leur activité ne restera pas inapercue.



Il faut enfin punir. Les jurés ne punissent pas. On songe à livrer les avortées et même les avorteuses à la police correctionnelle. C'est moins sévère, mais on croit que c'est plus sûr. Peutêtre en obtiendra-t-on davantage si l'on poursuit plus souvent et si les juges sont mieux armés pour se renseigner. On pense qu'ils seront moins exigeants sur les preuves. Ils ne peuvent pourtant pas se passer de preuves, et l'on ne peut leur en procurer qu'en admettant les réformes cidessus réclamées

On va done « correctionnaliser » l'avortement. Le fait peut être tenu comme acquis. Je considérerais la réforme comme un progrès certain si je ne connaissais l'excessive mansuétude des tribunaux. Le droit pénal s'enseigne encore à l'école, il ne s'applique plus guère au palais. Les juges eux-mêmes en conviennent et la sécurité publique s'en ressent.

Qui donc osera proposer que - pour une fois pour un cas particulièrement inquietant (et il n'en est pas de plus inquiétant que l'avortement criminel), on supprime la faculté d'admettre au profit des avorteurs ou des avorteuses le bénéfice du sursis, les eirconstances atténuantes, la déduetion de la prison préventive dans le compte de la peine, et la libération conditionnelle? Nous pourrions alors espérer que le délit d'avortement volontaire serait suffisamment réprimé pour devenir infiniment plus rare. Aucune de ces dispositions, cela va sans dire, n'entre dans les vues du législateur.

L'état inquiétant où les hécatombes vont laisser la France ne suffira-t-il pas à le faire changer d'avis? Il est décevant de l'attendre, mais il n'est pas défendu de le souhaiter.

> H. BERTHELEMY. Professeur à la Faculté de Droit.

#### LA GAZE PARAFFINÉE

Nous voulons d'abord montrer les inconvénients des gazes stérilisées simples dans le traitement de certaines variétés de plaies :

1º Les brûlures larges, en surface, où l'épiderme est lacéré, soulevé par les phlyctènes, détaché par lambeaux ne laissant entre eux que de fragiles îlots épidermiques précieux pour la régénération :

2º Les plaies superficielles à vaste superficie, telles que ces vastes déchirures des membres et du tronc produites par de gros éclats d'obus à force vulnérante tangentielle:



## Pipérazine MIDY

leplus puissant leplus sûr dissolvant de l'Acide Urique. Stimule l'activité hépatique.

cuillerées à café par jour

azıne mıpy

Pharm. MIDY 140 ft St. Honore PARIS.



et SUPPOSITOIRES ADRENO - STYPTIQUES.

Traitement hémostatique, anesthésique, antiseptique

chaque suppositoire Adrenaline 14mill. ou3ér50 de Stovaïne pommade contient

tovefficacite

Anesthesine 0,065 Ext Marrons d'Inde frais Stabilise

Hamamelis. Opium.

0.024

3º Les larges pertes de substance comblées de bourgeons charnus dont l'épidermisation est si souvent paresseuse.

Dans le pansement de pareilles blessures, après traitement de la plaie suivant divers modes que nous n'svons pas à examiner ici, il est de règle classique de recouvrir les plaies de gaze stérilisée. Quels sont les résultats? Cette gaze, mise en une seule ou plusieurs épaisseurs, s'imprime sur les bourgeons charnus, sa trame est un canevas auquel ces bourgeons vont s'accrocher eomme s'accrocheut a un mur rugueux les vrilles des plantes grimpantes. S'agit-il d'unc brulure ou d'une gelure superficielle, les lambeaux cpidermiques semi-détaches, la mince enveloppe des phlyctènes crevées, les ilots d'épiderme néoformés à la surface du derme, le liseréépidermique des marges de la plaie vont coller et adhérer au pansement.

Qu'advient-il lors du pansement suivant? L'enlèvement de la dernière couche de gaze, la première sur la plaie est souvent cause d'une petite hémorragic en surface due à l'arrachement de bourgeons, elle est cause de l'arrachement de fragments d'épiderme précieux, elle est enfin cause, et pour ces raisons, de douleurs plus ou moins vives qui peuveut et doivent être évitées. Il est bien entendu que ces douleurs peuvent être en partie attenuées par le mouillage des gazes, par l'irrigation patiente et méthodique du pansement qui se décolle bien mieux ensuite, mais ce faire comporte une perte de temps, oblige de laver une plaie qu'il y a intérêt, souvent, à panser à sec, n'exclut pas toujours le décollement et l'arrachement de l'épiderme.

Même sous forme de pansements humides, l'emploi de gaze ordinaire comporte des inconvenients. Cette gaze n'absorbe pas ou absorbe mal, elle fait mal le « buvard ». Ses mailles, macérées sous l'imperméable, s'épaississent, s'accolent, s'agglutinent. Quand on découvre la plaie on la voit recouverte de pus qui n'a pas été absorbé. La gaze a joué le rôle de cataplasme.

Recouverte de vaseline, de liniments, de pâtes diverses, la gaze ordinaire présente les mêmes inconvénieuts ; ou bien le corps gras reste adhérent au quadrillé du tissu en bouchant ses trous, et dans ce cas l'absorption est nulle, ou bien le corps gras fond et la gaze séchée retrouve ses mauvaises qualités d'adhérence et d'impression.

Au total : douleur du pansement, hémorragie, ablatiou d'épiderme ancien ou néoformé, retard de la cicatrisation, tels sont; à notre avis, les inconvénients de la gaze ordinaire dans le traitement de certaines variétés de plaies.

Voyons maintenant quels sont les avantages que l'on peut retirer de l'emploi des compresses de gaze paraffinée.

Les voici en deux mots

1º La gaze à la paraffine n'adhère pas aux plaies; 2º La gaze à la paraffine est plus absorbante que la gaze ordinaire.

Non-adhérence aux plaies. - Elle provient de l'enduit paraffiné qui revet tous les fils qui forment le tissu quadrillé de la gaze. Sur ces fils, lissés par l'enduit gras, les bourgeons charnus n'ont pas de prise, les vrilles des tissus de cicatrisation ne peuvent mordre, les lambeaux épidermiques qui bordeut ou qui recouvrent les plaies ne peuvent se coller ni adhèrer. Et, partant, il n'y a pas d'hémorragies quand on change le pansement, il n'y a pas d'ablation de fragments d'épiderme, il n'y a pas de lavages à faire pour décoller le pansement, il n'y a pas d'adhérences, il n'y a pas de douleur.

Meilleure absorption. — A travers les mailles du tissu paraffiné, les sécrétions purulentes ou sériques passent mieux et filtrent mieux qu'à travers le quadrillé d'une gaze simple.

Et cela se comprend facilement : dans la gaze simple, le fil de coton s'imprègne de l'humidité de la plaie (pus, sang, sécrétion quelconque). Ce fil devient épais, spongieux, s'accole aux fils voisins. Les sécrétions de la plaie sont ainsi contenues et l'absorption se fait mal; ces sécrètions sèchent sur la plaie et, sur la gaze, forment une sorte d'enduit, de colle qui rend solidaires lagaze, les bourgeons de cicatrisation, l'épiderme naissant

En somme, l'absorption est meilleure avec la gaze paraffinée, les secrétions des plaies filtrent mieux à travers ses mailles libres qu'à travers les mailles irrégulières de la gaze simple dont le quadrillé se déforme et se resserre à l'humidité, elles sont mieux absorbées par l'ouate hydrophile sus-jacente.

Comment employer les gazes à la paraffine? Comme les autres

Après traitement de la plaie suivant la technique personnelle à chaque chirurgien ou médecin, la plaic est recouverte d'une compresse paraffinée étalée sur elle en deux épaisscurs au minimum, en au moius deux doubles. Sur cette compresse, on disposera le coton hydrophile stérilisé, la ouate ordinaire, etc.. tout comme dans le pansemeut banal au tulle habituel.

Comment préparer les gazes à la paraffine ? . Cette préparation est assez minutieuse et assez longue. Elle est d'ailleurs facile et peut très bien être confiée à une infirmière attentive ou à un infirmier

Elle comprend deux temps : la paraffinisatiouproprement dite, et la stérilisation.

Paraffinisation :

soigneux.

Nous employons le mélange suivant pour enduire les gazes

> Paraffine . . . . . . . 10 parties. Vaseline . . . . . 1 partie.

Nous ajoutons une faible quantité d'orcanette qui colore parfaitement le mélange en fusion et donne aux gazes paraffinées une belle couleur rose vif (ceci daus le seul but d'éviter la confusion avec les gazes simples).

Dans le mélange eu fusion, sur feu doux, les gazes coupées aux dimensions convenables sont plongées une à une puis retirées et fortement essorées dans un linge de grosse toile tordu en sens contraire à ses deux extrémités. Puis la compresse est aussitôt mise à sécher, étalée sur une table, sur linge sec et propre.

Stérilisation :

Les gazes peuvent être parfaitement stérilisées à l'autoclave ordinaire.

Dans la boîte métallique, les compresses sont empilées comme suit : On dispose an fond de la boite. sur le tamis mobile destiné à laisser pénètrer la vapeur surchauffée, une première gaze que l'on recouvre d'une feuille de papier filtre, de buvard leger, de papier d'emballage ordinaire. Ces feuilles sont découpées d'avance aux dimensions de la boîte, dans laquelle on disposera régulièrement gaze sur feuille et feuille sur gaze.

La stérilisation ne présente aucune autre particula-

## THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

## NEOL

L'EAU NÉOLÉE, { ne partie de Neol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, En instillations continues ou par réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

**ECHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES** Laboratoire, 9. rue Dupuytren, Paris.

## THERAPEUTIQUE CIVILE

## NEOL

en GARGARISMES curatifs :

(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

rité, sauf qu'il est bon de retirer les boites de l'autoclave dès la fin de cette stérilisation,

Il est indispensable de n'employerles gazes paraffinées que plusieurs heures après leur stérilisation pour permettre le refroidissement de la boite et le durcissement de la paraffine.

D' BAUDET, Médecin-major de la XVII région,

#### LIVRES NOUVEAUX

Traité élémentaire de Clinique thérapeutique, par G. Lyon, 1 vol. grand in 8° de xv-1.796 pages, édition, 1917 (Masson et Cie, éditeurs). Prix : 28 fr.

J'ai dit, à plusieurs reprises, le bien que je pense du Traité élémentaire de Clinique thérapeutique, dont la 9º édition vient de paraître

Neuf éditions en quelques années, c'est un succès re en médecine. Mais ce succès est amplement justifié par la valeur de l'ouvrage et par les services qu'il rend aux praticiens

Le plan du livre est très simple. M. Lyon passe eu revue les affections des divers appareils, les maladies infectieuses, les troubles de la nutrition, les empoisonnements. Il rappelle en quelques lignes les signes dont la connaissance est indispensable et résume les notions de physiologie pathologique sur la base solide d'un traitement rationnel et partant efficace. Puis il expose longuement les indications thérapeutiques et les diverses médications. Les formules, nombreuses et bien choisies, répondent parfaitement à tous les besoins de la clinique. Les interventions chirurgicales sont disentées avec tout le soin nécessaire et les indications opératoires sont exposées avec un judicieux sens critique.

La nouvelle édition a été soigneusement revue et considérablement augmentée. On y trouve des renseignements nouveaux sur les maladies de l'osophage, sur les entérites, la constipation, sur l'insuffisance hépatique. M. Lyon indique les progrès réalisés par les nouvelles méthodes d'investigation, comme l'œsophagoscopie, qui permettent de diriger le traitement et même en parlant des troubles cardiaques il tient grand compte de nos connaissances actuelles sur le rôle du faisceau de lliss. Il adopte une classification des néphrites, fort commode pour le thérapeute. Quelques renseignements ont été donnés sur les méthodes prophylactiques contre les lufections et sur les mycoses. Le chapitre conceruant la syphilis a été complètement remanié et l'auteur s'est attaché avec grand soin à donner les indications nécessaires pour le choix des médications, s'efforçant de mettre en évidence les motifs qui doivent faire préférer, suivant les cas, le mercure ou les composés arsenicaux.

Les questions relatives aux glandes endocrines ont été mises au point et des indications intéressantes sout fournics sur les sujets à l'ordre du jour, gaz asphyxiants, gelures, radiodermites, anaphylaxie ali-

Par les adjonctions qu'il a introduites dans son livre et par les modifications qu'il y a apportées, M. Lyon a mis cette 9° édition au courant des dernières acquisitions de la science. On ne saurait trop féliciter les auteurs et les éditeurs d'avoir pu achever la publication de ce volumineux ouvrage malgré les difficultés sans nombre suscitées par les événements actuels. J'espère que leur effort sera récompensé et que la Clinique thérapentique de G. Lyon qui continue si brillamment les traditions cliniques de l'Ecole française, restera pendant longtemps le livre de chevet de tous les médecins praticiens : ils trouveront difficilement un conseiller plus sûr ou plus H. ROGER.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAINE du nº 5 (Mai 1917).

Mémoires originaux :

J. Camescasse. — A propos d'une petite épidémie de rougeole à l'hôpital de Forges-les-Bains.

Mile Condat. — Quelques nouveaux cas de vulvovaginite des petites filles traitées par le vaccin antigonococcique.

Recueil de faits :

Mile Condat. — Dacryocystite compliquée de mé-

ningite purnlente et de phiébite des sinus.

E. Kirmisson et Trétiakoff. — Volumineuse tumeur du rein droit (adéno-sarcome) chez une fillette de six ans: extirpation, guérison.

Revue générale :

I. Comby. — Epidémiologie de la conneluche. Analyses.

Publications périodiques. Thèses et brochures.

Livres.

Nouvelles.

#### JOURNAL DE RADIOLOGIE ET D'ÉLECTROLOGIE Sommaire du nº 7 (Janvier-Février 1917).

Mémoires originaux :

I. Bejot et H. Fraudet. - Recherche et localisation précise des corps étrangers de l'œil,

Sauvé. - Note sur l'extraction des projectiles, particulièrement sous le contrôle intermittent de

A. Laquerrière. — L'électricité dans la réédura-tion des troubles névropathiques des blessés de guerre. J. Limouzi. - Contribution à l'étude des bles-

sures des nerfs par projectiles de guerre. Dravon - Les traitements des adhérences cica-

tricielles.

Notes de pratique A. Zimmern. - Il y a intérêt à se servir des interrupteurs lents en radioscopie.

G.-A. Andrauit. - Sur l'inutilité d'un centrage rigoureusement exact de l'ampoule dans un groupe important de procédés de localisation.

Instrument nouveau J. Tison. — Dispositif pratique complémentaire de la méthode du docteur Haret pour la localisation radioscopique des corps étrangers.

Analuses. Radiologie. - Electrologie

## Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES: | DOSES FRACTIONNÉES. — 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). DOSES MOVEMNES. — 20 centige: tous est yours (1 a 14 injections pour une cure).
2 à 3 injections suffisent pour blanchir un systilitiquo; le nombre d'injections indiquies et des cidestis a pour but d'amener la séro-réaction à la négative, alla d'obtenir une guerison un'esi compiète que possible.

MODE D'EMPLOI, Inj. Instruvcineuse, Solut, concontrée. Cinque slose de Galyl est eccompannée de ionsé
un-ouvant, il n' a qu'à faire comber le contenu de l'ampoule de airum aur le Galyl-agiller e
neut, a-parer le solution faille dues une serique de yerre et l'injection à la viente de
Lipiction; Instrumusealières. Le Galyl en émission huileuse est livré dendecempoilée
il suillé ul qu'este le coulter due la tes moses essectaities doncé nouleure.

Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

#### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

4º Le Galyi est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; con emploi est aussi commode que celui de ce dernier corpe.

2º A la suite des Injections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 joure après, de voir survenir des phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarsan.

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'emploi d'un antisyphilitique de decouverte française, le Galyl.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Solzes (Emile), médecin-major de 2º classe au 4º rég. mixte de zouaves-tirailleurs (état-major du rég.) : a dirigé, au cours de la période d'opérations du 21 au 29 Octobre, le service médical et l'évacuation des blessés du régiment en des circonstances particulièrement pénibles et périlleuses et avec une énergie, une activité, un dévoucment au-dessus de tout éloge

- M. Toulouse (Jean), medcein auxiliaire au 5° botaillon du 333 rég. d'infanteric : médecin d'une haute valeur morale, d'ua dévouement à toute épreuve, ne marchande ni son temps, ni sa peine. Touiours en première ligne, a pu, par sa présence continuelle aux endroits les plus périlleux, sauver la vie de nombreux blessés dans les journées du 24 au 28 Octobre 1916.

— M. Martin (Joseph), médecin aide-major de l'aclasse de l'état-major du 7a groupe du 85a rég. d'artillerie lourde. « Au front depuis le 11 Août 1914 a toujours fait preuve, tant aux ambulances qu'au 7º groupe du 85º rég. d'artillerie lourde, du plns grand dévouement. Très belle tenue au feu. Blessé le 3 Mars 1917 en allant organiser an

poste de secours. »

- M. Corroy (Marie), médecin nuxiliaire au 4º rég. mixte de zounves-tirailleura 6º bataillon de tirailleura médecin militoire necompli, joignant à une instruction et à une expérience médicale très complètes de belles qualités de song-froid et de bravourg. Présent à soa bataillon depuis trois ans sons interruption, a refusé, à plusieurs reprises, de le quitter pour un emploi moins pénible. Blessé en Mai 1915, a continué son service; évacué en Juillet 1916 pour maladie, a refusé toute permission à sa sortie de l'hôpital pour rejoindre son corps au plus vite. Vient de fournir de nouvelles preuves de sa vuleur professionnelle et militaire nu cours de la récente offensive pendant laquelle il a prodigué, plusieurs jours durant,

soumis à un bombardement violent et continu.

— M. Broca (Jules), médesin aide-major de 2° classe du 57° rég. d'artillerie : médecin qui inspire à tous la plus confiance par sa haute valeur technique. 8 Août 1916, sous un hombordement très violent, est allé relevé un officier blessé. Le 7 Novembre a sauvé un ca nier très grièvement blessé en allant le chercher dans so

casemate démolie et incendiée.

- M. Verdier (François), médecin de 1<sup>re</sup> classe du rég. d'infanterie coloniale du Maroc : organisateur quable d'un conrage et d'un dévouement à toute épreuve.

Le 25 Octobre 1916, revenant de visiter ses postes de secours de l'avant, a fait seul 20 prisonniers qu'il a ramenés à l'arrière. Blessé grièvement nu momant où il rejoignnit son poste

— M. Chabcaux (Paul), médecin aide-major de 2º classe éscrye) au 79° rég. d'infanterie : au front depuis le debut, s'est toujours fait remarquer par son sang-froid et sa grande bravoure. A toujours assuré son service dans les conditions les plus brillontes avec le plus grond mépris du donger. D'un dévouement sons bornes, donne toujours le plus bel exemple d'abnégation et de cou-

M. Salignat (Léon), médecin aide-major de 170 closse nu 118º rég. d'artillerie lourde : médecin extrêmement dévoué, consciencieux et très brave. Le 17 Juliet 1916, au cours d'un hombardement violent de la position de butterie, n'a pas hésité às e porter an secours des blessés, n été tué dens l'accomplissement de sa mission.

- M. Notton (Georges), médecin aide-major de 2º classe nu 44º rég. d'infanterie : n'a cessé de faire prenve du plus grand dévouement et du plus grond couroge. Le 12 Septembre, dons la nuit, a poussé son poste de seconrs jusqu'aux premières lignes, portont ainsi ses soins aux blessés le plus près possible. Le 15 Septembre, bien que violemment commotionné par l'éclotement d'un obus de gros calibre, a continué à hommes blessés à ses côtés. à prodiguer ses soins ou

- M. Mattei (Jean), médecin euxiliaire du 133º rég. d'infanterie : les 12 et 13 Septembre, a suivi pas à pes le bataillon à l'ettoque d'un bois, et dans sa progression vers le village voisin a assuré la relève et le pansement mmédiat des blessés en rase compagne, sous le fcu des mitrailleuses et de l'artillerie. Foit l'admiration de tous oar son couroge et son dévonement. Contribue à développer l'esprit offensif chez les hommes du bataillon,

certains d'être relevés et soignés s'ils tombaient ou pre-

M. Rouzaud (Jnequemin), médecin-major de 2º closse an 417° rég. d'infanterie : chef de service de grande va-leur. Sur le front depuis dix-huit mois, a rendu d'inoppréciables services dans tous les secteurs occupés par régiment. S'est fait remarquer au cours des attaques du 20 Juillet 1916, par son dévouement, son zèle infatigable ct son courage. Vient de se signaler à nouveau pendant les opérations du 1er au 14 Octobre, par une organisation remarquable du service de relève, de secours et d'évades blessés, méprisant le danger, toujours prêt à prodiguer ses soins ; a su inspirer à tout son personnel le même esprit de dévouement.

M. Batailh (Jean), médecin auxilioire nu 86° rég.
d'infanterie : médecin nuxiliaire d'un grand dévouement.

e calme et réseiu. Les 17 Septembre (t d'un courage calme et réseiu. Les 17 Septembre et 10 Octobre 1916, a foit preuve d'une grande abnégotion en relevant, avec un mépris absolu du danger et sous an violent homberdement, tous les blessés du batnillon. Avait déià donné devant X... toute la mesure de son

— M. Sery (Edmond), médecin-major de 2° classe au 152° rég. d'infanterie : médecin d'un dévouement, d'unc énorgie et d'une activité au-dessus de tout éloge. Soldat dans l'ame, animé des sentiments les plus élevés, toujours en première ligne pour diriger son personnel et lui donner l'exemple du courage, de l'abnégotion et du mé-pris du danger. Mortellement frappé, le 17 Octobre 1916, en se rendant à découvert, sous un bombordement in-

tense, au poste de secours d'un des batoillone engegés.

— M. Colson (Nicolas-Georges), médecin aide-mejor de 2º closse au 2º bataillon du 151º rég. d'infonterie durant la période du 21 au 29 Septembre 1916 et, en parrs des attaques des 25 et 26 Septembre, a foit preure de la plus haute valeur morole, transportant son poste de secours à proximité immédiate des combattonts de première ligne dans la tronchée de déport, sous un abri improvisé. Modèle de dévouement qui a toujours eu la plus brillante conduite au cours des nombreuses nsfaires auxquelles le régiment à pris port. Déjà titulaire de quatre citations

- M. Tezenas de Moncel (Henri), médecin-major de 2º classe au 102º bataillon de chasseurs : médecin-chef aussi dévoué que brave. Volontaire au front (territoris) 49 ons). A fourni des efforts surhumains pour remplir d'une façon parfeite ses devoirs techniques dans les conditions les plus pénibles et les plus périlleuses.

— M. Tournoy (Rnymond), médecin aide-mojor de

2º classe au 44º rég. d'infanterie coloniele : jeune médecin d'une superbe bravoure dont le dévouement mognifique a fait l'admiration de tous, le 14 Octobre 1916. Trois fois cité et trois fois blessé au cours de la cam-

— M. Vosseur (Anatole), médecin aide-mojor de 2º classe an 102º bataillon de chasseurs à pied : médecin d'une rare intrépidité. Victime de son mépris du danger-Frappé mortellement le 24 Octobre 1916 en secourant des

blessés dans la parallèle de départ.

— M. Le Filliatre (Gustave), médecin-mojor de 1<sup>re</sup> classe: A installé et a dirigé un groupe chirurgical mo-bile dans une ville bombardée; y a mointenu cette for-mation en pleine activité depuis deux mois sous un ent continuel de gros obus et d'obus de campagne, de jour ct de nuit; a pris avec la plus grande

(Voir la suite, p. 299.)



Le l'acté of du M. Doneard est atterné à litre gruereur à tous les metreins des trouées qui en feront, la demande au Catoratoire du l'actéve 112 Rue la Boetre. Paris. Tel. Magran. 58.28.

tement préventif SYPHILIS et PALUDISME

oires 4: l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Vill

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indique dans tous les cas où l'organisme déblité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et

réclaime une médication réparatire et production de la composition de saug. remanérales prissantes dans tous de la composition de saug. remanérales relations de la composition de saug. remanérales relations intraorgamente dissaug. combattre la phosphaturie et remenne à la noprimale les sections intraorgamente la composition de la phosphaturie et remenne à la noprimale les sections intraorgamente la composition de la compos

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALINE, Littérature et Echantes : S'air. a NALINE, plas Avilleneuve-la-Garenne, près St-Denis (Salas).

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ins DOCTEURS.

日本問題「今日 日本日

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin 85, Avenue Mozart, PARIS. Téléph. 682-16.





CAPSULES GLUTINISÉES DOSÉES A 0 GR. 20 D'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF. DOSE MOYENNE : 4 A 6 CAPSULES PAR JOUR PRISES AU MOMENT DES REPAS ET SUIVANT INDICATIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIN.



SOUMISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES A L'EXPÉRIMENTATION DU CORPS MÉDICAL, LA CHOLÉINE CAMUS LUI A TOUJOURS DONNÉ EN-TIÈRE SATISFACTION. ENVOI GRAT, D'ÉCHANT, ET LITTÉR. AU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE.

LABORATOIRE DE LA

CHOLÉINE CAMUS - MOULINS

COLIQUES HÉPATIQUES **BILIAIRE - ENTÉROCO** CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONST O-INTOXICATION



# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'édocémie des Sciences en Mai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

## 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3' La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

#### MODE D'EMPLOI:

| IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr.04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

« L'Æthone rendra des services considérables au point de vue antispasmodique. »

. . . . . . . . . . . . « J'ai pu me rendre compte des propriétés sédatives extrêmement puissantes de ce médicament qui, d'après les résultats que j'ai pu observer, est infiniment supérieur au bromoforme. »

Extrait dos Comples rendus de la Société de Thérapeutique de Paris (Séanco du 23 avril 1907).

# 

**E**mployé à Doses suffisantes

Est le plus puissant Sédatif de la

## TOUX spasmodique con général

## **C**oqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

NON TOXIQUE, bien supérieur au Bromoforme, il n'a aucun des inconvénients des opiacés et dérivés.

PRINCIPALES

Indications Thérapeutiques

de l'ÆTHONE

Toux spasmodique, Coqueluche, Toux grippale, Trachéite, Laryngites et Pharyngites, Bronchites, Asthme, Toux émétisante des Tuberculeux, Toux des tabétiques, des fumeurs, Toux hystérique, etc.

Littérature et Échantillons : FALCOZ & Cie. 18, rue Vavin, Paris.

#### POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois de 1 mois à 1 an: une goutte par mois d'âge, de 1 an à 2 ans : 12 à 20 gouttes, de 2 ans à 5 ans : 20 à 25; gouttes, de 3 ans à 15 ans : 20 à 25; gouttes, de 10 ans à 5 à 30 gouttes, de 10 ans à 5 à 30 gouttes, de 10 ans à 15 ans : 30 à 35 gouttes,

ADULTES: 50 à 60 gouttes par dosc: Administror 5 à 6 doses et plus par 24 houres, une demi-houre avant ou 2 heures après le ropas.

#### MODE D'ADMINISTRATION :

L'Æthone, très volatil, doit être me

## LA GRANDE MARQUE

des Antiseptiques URINAIRES



## Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Hughard, directeur.

#### HENRY ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS

décision et la plus gronde activité, toutes les mesures propres à mettre le plus possible ses biessés et son pernei à l'abri de co bombardement et a réussi ainsi à les préserver jusqu'à présent, a rendu les plus grands services par la ropidité avec laquelle il peut faire luimème et laire faire les opérations urgentes, grâce à la proximité de la première ligne où il s'est mis et deueure malgré le danger.

malgré le danger.

— M. Le Moine (Froncisque), médecin aide-major de 2º classe: attaché à un groupe chirurgicol mobile, a opéré de nombreux blessés sans so soucier du danger dons une ville continuellement bombardée; ne cesse depuis deux mois. dans les mêmes conditions périllcuses, d'assurer avec le dévouement le plus obsolu tes soins à ses blessés.

- M. Geysen (Hector), médecin-major de 1re classe à l'Espital nº 5 : comme médecin-chef de l'hôpital de cam-pague nº 1, belle conduite aux Dardanelles, où sa forma-tion a mérité d'être citée à l'ordre pour soa fonctionnement malgre 19 bombardements. S'est également signalé à X... au repliement de Y... Vient d'organiser d'uae

s A... au repiement de 1... Vient dorganiser quae smaller parfaite un grand hopital.

— M. Viallet (Justin), médeein-major de 1º classe de 121º rég. d'inntareie : médeein-major de 1º classe de tout première ordre, d'une conscience, d'un dévoucment et d'un caprit du devoir à toute épreuve. Est adoré de et d'un caprit du devoir à toute épreuve. Est adoré de tous les hommes du régiment qui connaissent aussi bien son inlassable dévouement que sa bravoure froide et sourioate. A été blessé au moment où il traversait une zone bombordéc pour aller doaner ses soins à des blessés du régiment. A continué, molgré sa blessure, à ossurer son

 M. Blanchard (Maurice), médecin-major de 2º classe au 80º rég., d'infanterie: médecin d'une rare conscience et d'une extrême énergie. Déjà blessé deux fois au cours de la campagne, l'a été une troisième fois en allant faire de nuit une reconnaissance du terraia pour placer un poste de secours aussi loin en avant que possible pour poste de secours aussi loin en avant que possible po le moment de l'offensive; n'a quitté son poste que s l'idre formel de ses chefs et lorsqu'il a été remplacé.

 Mayolle (Pierre), médecin aide-major de 2º classe,
 rég. mixte de zouaves et tirailleurs : d'une haute conscience professionnelle, a assuré son service avec un calme parfait dans des circonstances difficiles; est allé, sons un leu violent de mitrailleuses, panser et relever son colonel qui venait d'être mortellement atteint sur la position de combat.

- M. Dunet (Charles), médecin aide-major de 2º classe au 408: 1ég. d'infaaterie : médecin aide-major de grandc bravoure et d'un inlassable dévouemeat. S'est signalé en entrainant ses brancardiers jusqu'à la ligne de fcu, au

cours de violentes contre-ottaques. Déjà cité à l'ordre de la brigade et deux fois à l'ordre du corps d'armée.

M. Court (Pierre), médecin auxiliaire à lo compagnie 6/53 du 9° rég. du génie : d'une bravoure héroïque, faisant preuve en toutes circonstances du plus mépris de la mort, a été tué par une mitrailleuse à . de la trunchée ennemie, pendant l'assaut du 25 Septembre 1916, nu moment où il donnait ses soins à un snpeur de sa compognie grièvement blessé

— M Lemnire (faston), médeein-major de 1<sup>re</sup> classe, chef du Service de Santé du 79° rég. d'infanterie : médeein-chef du service extrêmement dévoué, très méri-

medicein-diel au service extremement devoue, très meri-tant et très brave. A donné à tous, au cours des attaques de Juillet 1915, le plus bel exemple de sang-froid. — M. Grojen, médecin aide-usjor de 1ºº classe de l'ambulance 7/2 : a fait preuve d'un bel esprit de dé-vouement dans l'exercice de ser fontilons. Le 31 Août 1914, à X..., alors qu'il nvait recu l'ordre formel de se replier en toute hâte, a tenu à pratiquer des opérations gentes d'amputation sur deux sous-officiers du 9º botaillon de chasseurs, les sauvant ainsi d'une mort certaine; l'intervention achevée, a assuré personnellement lo départ, puis l'embarquement de ses deux blessés

— M. Navarre, médecin-major de 2º classe au 3º rég. d'infanterie coloniale : lors du torpillage par un sousmarin ennemi de la Provence, se trouvant elief d'un radeau lourdement chargé, n'a cessé d'exhorter ses hommes au uroge, leur donnant lui-même le plus bel exemple. S'est employé, des l'arrivée à bord du Canada, à soulager et panser les hommes exténués.

— M. Paris (André), méderin aide-major de 2º classe au 56º rég. d'infonterie coloniale : homme de devoir, d'un urage exceptionnel. Le 28 Octobre 1916, informé de la blessure d'un officier et de plusieurs hommes pendant un assaut, a quitté spontanément son poste de secours pour uller les soigner, parcourant 500 mi tres sous le tir incessant des mitrailleuses qui avaient déjà semé le terrain

— M. Vandenhosche (Albert), médecia-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de l'hôpital temporaire nº 2, chi-rurgien de grande valeur, administrateur de premier ordre, l'a prouvé à \( \lambda \)... à la tête d'une formation impor-tante, le montre à nouveau à la tête de l'hôpital nº 2. Sait avoir une initiative professionnelle agissante et productrice.

- M. Claverie (Siméon), médecin aide-major de 1 cease à l'hôpital d'évacuation n° 2 : bien qu'ayant un certain âge, est parti dès le début des hostilités. S'est fait apprécier à X... Méderin dont le rôle et le dévouc-

ment ne se lassent jamais.

— M. Fallot, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de la

mission médicale françoise de X...: a rendu par son netivité et ses connaissances professionnelles des services distingués en X... Affecté à une formution active, lors des attames allemandes, est mort de fatirne et surme-

nage peu oprès son arrivée à S...
M. Carvassonne (Poul), médecin aide-nanjor de l'edasse. Equipe d'hryfène du camp do X...; a montré le plus grand zèle et le plus grand dévouement en met-tant sur pied les organisations de désinfer-tios, d'épouillage et d'assainissement du comp de X..., permettant ainsi la parfaite application des prescriptions d'hygiène générale

M. Paisseau (Georges), médecin aide-major de 1re elusse, médecin adjoint ou laboratoire de boctério-logie d'armée : à X... depuis le 16 Mai 1915, pais à Y..., n'a cessé de fournir un trovail coasidérable; chorgé de plusieurs missions sur le front, s'en est acquitté d'une façon parfnite malgré des conditions parfois difficiles. Boctériologiste des plus distingués.

M. Combournes (Laurent), médecin aide-mojor de 2º clusse à titre temporaire (active) à un groupe division-2 classe a tire temporaire (active) a un groupe division-niire de brancardiers; per son exemple et son ascen-dant sur ses hommes, u toujours obtenu d'eux, dons les circonstances les plus difficiles, le maximum d'efforts. S'est foit remarquer, lors des attaques de Joillet 1916 et pendant la période du 3 ou 23 Novembre 1916, par son dévouement, son énergie et sa bruvoure, transportant lui-même à plusieurs reprises, sous le feu, des blessés. Grivement atteint au cours d'une reconnissones dans le secteur d'attaque le 15 Décembre 1916, a rejoiat le relois avancé du groupe et n'a consenti û se laisser évaener que le 16 Décembre. Trois fois cité d'ordre. — M. Lelmann (Paul), médecin aide-major de 2° classe

à titre temporaire (réserve) au 29° rég. d'artillerie ; médecin d'un dévouement exceptionnel. Au front depuis le début de la campagne. A soigné sur place un nombre très important de blessés, sous les bombardements les plus violents. A été atteint d'une très grave blessure, le 14 Août 1916, en donnant ses soins à un camonnier biessé, Déjà cité à l'ordre.

M. Pequegnot (Paul), médecin aide-major de lre classe au 174 rég. d'infanterie : médecin aide-major qui, depuis le début de la campogne, a assuré de la plus remarquable façon le service médical, soit comme médecin de bataillon, soit comme chef de service. A toujours fait preuve du plus complet esprit de sacrifice, suivaat meme les vagues d'assaut pour prodiguer aux biesses des soins plus rapides et assurer leur prompte reiève. A été tué en accomplissant sa mission sous un très vio-

(Voir la suite, p. 301.)

## PRODUIT FRANCAIS



ECHANTILLON SUR DEMANDE

6. Rue Guvot.

## MEDICATION ALCALINE ÉCONOMIOUE

lent hombardement

Aux personnes ne pouvant faire usage de l'eau minérale naturelle.

Prescrire le

## SEL VICHY-ET

le seul réellement extrait de l'Eau des Sources de l'Etat

**CELESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL** dont il contient tous les principes.

pour 1 litre d'eau

CHAQUE PAQUET | Les 2 paquets 0 fr. 25

TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps médical.

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABETE

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE

d'une façon CERTAINE

et PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0401 de MÈTHYLARSIMATE DE SOUDE Chimiquement pur par cachet. 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉNALME au millième par cachet . Gf la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0g02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'so la Boite de 60 cachets CARIE

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hópitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE.

- M. Lechoisne (Jules), médecia auxiliaire à lo 9° compugnie du 170º rég. d'infanterie : d'un allant merveilleux ct d'une gronde bravoure, est toujours prêt à occuper les postes les plus périlleux où son action peut être utile, soit comme médecin, soit comme entraîneur d'hommes. Blessé pour la deuxième fois le 10 Septembre 1916 en allant soigner des blessés en première ligne, a repris son service au bout de quelques jours bien qu'étant

encore insuffisomment guéri.

— M. Roudsky (David), médeein auxiliaire du 46° rég. d'infanterie; dégagé de toute obligation militaire, s'est engagé des le début de lo guerre, o fait constamment preuve d'énergie, de brovoure et de dévouement. Véri-table entraîneur d'hommes possédant les plus belles qualités de médecin et de soldat. A été tué à son poste de secours.

- M. Rousseau (Charles), médecin ouxiliaire au 25° bataillon de chassenrs : en campagne depnis deux ans, a toujours fait preuve de calme, de dévouement et d'acti-vité. Le 25 Septembre 1916, sous un bombardement violent qui avait blessé le médecin-chef et mis hors de combut 50 pour 100 de son personnel, a pris la direction du service et a ossuré la relève, le pansement et l'évocuation des nombreux blessés dans les plus difficiles

conditions. - M. Morice (André), médecin ouxiliaire ou 35° rég. d'infonterie : exceptionnellement brave. Le 10 Octobre 1916, un homme ayant eu l'artère fémorale coupée par une bulle en ovant de la première ligne, n'a pas hésité à monter sur le parapet, lui a donné les premiers soins dans cette zone très dangereuse, battue por une mitroil-leuse et l'a romené dons nos lignes, soulevant oinsi

— M. Fritz (Pierre). médecin aide-major de 2º classe, médecin au 3º bataillon du 136º rég. d'infanterie : s'est fait remarquer par son zele, son déve nement et son con rage duns toutes les circonstances difficiles, et notamment fait preuve de décision et de bravoure, en orgonisang-froid, l'évacuotion rapide d'un abri souterrain, molgré l'explosion des munitions et l'incendie

qui s'y propogeait rapidement. aslin (Paul), médecin ouxiliaire. « A accompagné les batteries du groupe dans tous leurs déplacements, et u fait preuve d'un dévouement extrème, en soignant dans des conditions périlleuses non seulement les blessés du groupe mais oussi ceux des unités voisines ».

MEDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDENIES.

Médaille d'or : Miss Ivens, doctour en médecine, médecin-chef de l'hôpital auxilioire 301 (abbaye de Royau-

Médaille de vermeil : M. Pottevin s'est acquitté avec beaucoup d'octivité, de compétence et un grand dévouc-ment d'une mission sanitaire à Corfou, uu moment de l'évacuation des Serbes, alors que sévissaient parmi eux

des épidémies graves.

— M. le capitaine Lightstoae (Hyman), du Royal Army Medicul Corps, attaché au quartier général de la 4º armée britaanique, en témoignuge des soins dévoués que ce médecin a donnés à de nombreux habitaats de la région de Querrieu et de Poat-Noyelles, dépourvuc de proticien, notamment au cours d'une gruve épidémie de fièvre

typhoide. - Miss Ruth Nicholson, docteur en médecine, hopital

auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont). Miss Augusta Berry, docteur en médecine, hôpital ouxiliaire 301 (abhaye de Royaumont).
 Miss Agnès Savill, docteur en médecine, hôpitol

auxiliaire 301 (abbaye de Royaumont).

- Miss Marion Wilson, docteur en médecine, hôpital auxiliaire 301 (abbayc de Royaumont) - Miss Elizaheth Courtauld, docteur en médecine,

hopital auxilioire 301 (obbaye de Royoumon Miss Winefred Ross, docteur en médecine, hôpitul ouvilioire 301 (abbaye de Royaumont).

- Miss Ciceby Hamilton, docteur en médecine, hôpital ouxiliaire 301 (abbaye de Royaumont).

— Miss Kole London, docteur en médecine, hépital

auxiliaire 301 (abbaye de Royoumont). Médaille d'argent : Captain Bracken (George), du

Royal Army Medical Corps, a Camiers : s'est signolé en prodiguant ses soins à la population de Cumiers, dépour-vue de médecin, ou cours d'une grave épidémic de dysenterie, et en contribuant par son éncreique intervention dons l'application des mesures de prophylaxie à enrayer la propagation de la malodie.

— Contain Mockie et captain Broughton (J.-F.), du

Royal Army Medical Corps. - M. Viard (Morie-Alphonse-Louis-Marcel), médecin

aide-major de 2º classé, ambulonce 206. - M. Philippon (Etienne-François), médecin aidcmaior de 1re closse, service de radiologie au Val-de-

 M. Adain Joseph-Emmanuel-Gabriel, médecin aide-major de 1re clusse, hopitol Dominique-Larrey, à Versailles

A la mémoire de M. Loredo (Léopold-Juan), d'origine cubaine, docteur en médecine de la Faculté de la Havane, on ténoignage du dévouement exceptionnel dont il o fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, comme externe puis interne ouxiliaire volontaire à l'Hôtel-Dieu de Paris, en 1914-15.

- Mue Bruyant-Perraud, docteur en médecine, hôpital

- M. Desmoulins, hopital Marcheval.
- M. Pisget, hopital Marcheval.
- M. Salvu, hopital Marcheva - M. Jules Besson, hopital Marcheval.
- M. Kuhn (Leon), médecin-major de 2º classe, adjoint technique à la direction du Service de Saaté do la 15º région.

Darcourt (Albert), médecin aide-major de 1re classe, hopitol mixte d'Aix.

— M. Couldard-Desforges (Paul-Gustave), médecin

civil, hopital benévole 13 bis, à Evron.

— M. Denis Gélestin), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> clusse, hopital nº 36, ù Chartres.

 M. Perrier (François), médecin-major de 2º classe, médecin-chef, hopital complémentaire 35, à Nimes.

— M. Labbé (Louis), médecin-chef, hospice mixte de

Saint-Servan - M. Valentin (Louis), médecin-major de 2º classe,

hôpital complémentoire 25, à Talence.

— M. Deguy (Charles), médecin auxilioire, 3° groupe ortillerie, 122° division.

 M. Cornille (Charles), médecin auxiliaire, 3° groupe artillerie, 122° division. - M. Halluin, médecin ouxiliaire, 84° rég. d'infon-

terie - M. Corron (Jucques), médecin auxiliaire, 84º rég. d'infanterie.

- M. Cazenove, médecin auxiliuire, 3º génie. - M. Mitry Félix), médecin auxiliaire, hôpital tem-

poraire nº 3 M. Henry (Marie), médecin aide-mojor de 2º classe. hopital temporaire nº 1.

— M. Dumaine (Victor), médecin aide-major de 1 ro classe, honital temporaire no 1. - M. Nockolds (Humphrey), officier de 2º classe de lo

British Red Gross Society, médecin-chef de l'hôpital Queen Alexandra, à Malo-les-Bains. - M. Blum (Paul), médecin aide-major de 1re classe

A. T., Ambulance 16/9. ond), médecin aide-major de 1re closse A. T., Ambulonce 16/9.

- M. Jouve (Joseph), médecin-major de 2º closse. médecin-chef, hopital militoire Michel Lévy, o Marseille. M. Botailler (Casimir), médecin-major de 2° classe, médecin-chef de lo ploce de Norbonne.

— M. Quentin (Arthur), médecin aide-major de 1° classe, commission consultative médicole.

Whitehorne Cole (Arthur-George), capitaine temporaire R. A. M. C.



- M. Duchein (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, artillerie de montagne, 122ª division.

M. Parouty (Raymond), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, Ambulance coloniale nº 2.

- M. Saint-Paul (Marius), médecin aide-major de 1re classe, hopital temporaire no 3.

M. Robert (Jean), médecin aide-major de 2º classe, hopital temporaire no 1.

#### NOUVELLES

Ligue nationale contre l'alcoolisme (147, boulevard Saint-Germain). - Les mercredis à 5 heures, consultations pour les « Buveurs d'habitude » et les familles des alcooliques, par M. Rogen Mignor, médecin en chef de la Maison nationale de Charenton.

Commission scientifique de la fondation Lasserre. - M. le professeur Quénu est nommé pour six ans membro de cette Commission

## Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Familie médicale (réunis), 5, rue de Surène, Paris (8c),

Le total de la sonscription au 28 Février 1917 s'élève à 700,000 francs.

Souscriptions reques du 16 au 31 Mars 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provemant des engagements de versements mensuels.

2.000 francs': Les Professeurs et Agrégés de la Faculté de Médecine de Bordeaux (6º vers.).

1.000 francs : Dr Arrou, Paris (4c vers.) 600 francs : Dr Duchaurp, Saint-Etienne (Loire) (3c vers.). 500 francs : Dr. Bengue, Paris (3e vers.). - Boulloche (P.), Paris (2° vers.). — Gazin, Paris (2° vers.). — Desmarest, Paris (2° vers.). — Desternes, Paris (3° vers.). — Poupinel, Paris. — Tolot, médecin-major, Valence. — Villière, Suint-Denis. — Zachuriadès, Châtelaillon (Ch.-lnf.) (rappel d'un deuxième don de 500 francs effectué

Zachariadès le 17 Jaillet 1916). 450 francs : Dr Besancon, Villefranche-sur-Saone (Rhône) (90 vers )

330 francs : Dr Tardif, Longué (M.-et-L.) (abandon

d'honoraires pour soins à des blessés dans la formation dirigée par Mue la Duchesse de Montesquieu, à Brion (M.-et-L.) (3° vers.).

300 francs: Des Emery (E.), Paris, — Jardet, Vichy 2c vers.), — Josué, Paris (3c vers.), — Thibout, Paris (3e vers.).

233 francs : Dr Chevreau, Vitry-sur-Seine

200 francs: La Société des Médecins de la Savoie (3° vers.). — Le Syndicat des Médecins de la Dordogne. — La « Cholèine Camus », Moulins (2° vers.). — D\* Barrié, Bagnères-de-Luchon (2° vers.). — Charpentiè (A.), Paris (2º vers.). — Cœur, Orléans (2º vers.). — Farez (P.), Paris (3º vers.). — Fromaget, Bordeaux (2º vers.). Lassserre, Bayonne (2º vers.). - Murfan, Paris (2° vers). — Marquezy, Paris (2° vers.), — Mouisset, Lvon. — Moutet (Mme le D'), Lyon. — Nicati, Marseille (2° vers.). — Poix, Le Mans (2° vers.), — Rathelot, Marseille (2° vers.). — Raynaut, Marseille (3° vers.). — Reboulet, Lyon (2º vers.). - Roy (Maurice), Paris (2º vers.) 167 francs : L'Ex-Syndicat médical du Sud-Est de la

150 francs : Dr. Bourguet (Julien), Toulouse. - Rio-

lacci, Saint-Etienne (2º vers.).

120 franca : Dr Welti, Paris (2c vers.),

100 francs : De Amar, Paris. - Armand (J.), Albertville (Savoie) (3º vers.). — Audistère (mobilisé), Paris. — Beaupère, Salornay (S.-et-L.) (3\* vers.). — Benech, Bordeaux. — Biot (C.), Macon. — Bordet (Gaspard), Evian-les-Bains. - Braquin, Ydes (Cantal). - Broant, Nice. - Caron, Dieppe (3e vers.). — Charrin, St-Didier-la-Séauvc (Haute-Loire) (2e vers.). — Chartier, Paris. — Chevalerias père, Paris. - Contal, Blenod-lez-Toul (M.-et-M.). - Cotoni

(L.), Paris. — Cotoni, Oissel (S.-laf.). — Crozat, Olivet (Loiret) (2\* vers.). — Dor, Marseille. — Dubois, Marrans (Gh.-Inf.). — Dueroquet, Paris (2º vers.). — Dufraisse, Thiers (P.-de-D.). — Duvernoy, Belfort (4º vers.). — Faure Paris (2° vers.). — Ferras, père et fils, Luchon (14° vers.). — Fance.
— Fontagny, Dijon (2° vers.). — Francken, Menton (2° vers.). — Français (R.), Paris. — Gaube, Roquefort. - Géraud, Gollioure (P.-Orientales) (2º vers.). - Grenet, Etampes (2º vers.). — Guérin, Bordeaux (2º vers.). — llambartzoumian, Châtellerault (2º vers.). — llermann, Toulouse (2º vers.). - Jeanne, Rouen (3º vers.). - Laborde Biarritz (2\* vers.). — Laurencin, Můcon. — Laurent, Versailles (2º vers.). - Le Fur, Paris (3º vers.). - Leroy, Vitré. - Lesné, Paris (2º vers.). - Loison, Vincelles-du-Jura (Jura). - Mermet, Lons-le-Saulnier. - Mezger, Nenilly-sur-Seine. — Montjarret, Paimpol (2° vers.). — Nicolas, Lyon. — Nové-Josserand, Lyon. — Orillard, Châtellerault (2° vers.). — Pailloz. Mukutea (Tahiti),

(3º vers.). — Redet, Paris. — Rochefordière (de la), Nantos. — Rousseau, Paris. — Saint-Ililaire, Paris. — Simonot Nimes (2° vers.). — Souligoux, Paris. — Troisier père, Paris (4° vers.). — Walther, Paris (2° vers.). — R... à B... (Gard). — X..., Val-de-Grâce, Paris. — Anonyme, Paris (3c vers.).

Ont été reçues, en outre, les souscriptions suivantes : 1 don de 65 fr.; 10 de 60 fr.; 110 de 50 fr.; 1 de 45 fr.; 14 de 40 fr.; 9 de 30 fr.; 15 de 25 fr.; 118 de 20 fr.; 7 de 15 fr.; 129 de 10 fr.; 125 de 5 fr.; 1 de 2 fr. 75; 3 de 2 fr. 194 engagements de verscments mensnels.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIIIe).

### **Broméine** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) TOUX nerveuses AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Veuve médecin prend, dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. Ecrire P. M., nº 1421.

On demande docteur ou interne au courant des maiadies mentales, pour résider dans maison de santé. Ecrire P. M., nº 1433.

Le Gérant : O Popés

Paris ... I. Manuruuny, imprimear, 1, rue Casselle.



**ÉCHANTILLONS** ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA O. ROLLAND, PHOIRI 1, place Morand LYON



EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

PECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25. Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hópitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 161.



En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

## CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

PLASMA MUSCULAIRE extrai SUCCOMUSCULINE trade 10, rue de l'Ozze, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la SUCCÓ conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

### NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Véritable Tonique non excilant
Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool '
Ne présentant aucune contre-indication

#### 12. Bouley, Bonne-Honyella PARIS

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6. Rue Abel. PARIS.



PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE "

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON.

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. — Pas de contre-indications. — Un à deux grammes par jour.

Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

## HEMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. — Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

#### Contre la FIÈVRE TYPHOÏDE

Immunisation et traitement

### PAR ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

### PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

## OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

### RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Qualte sphirdas par jour, un base avant les repar

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 MAYET-GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 45 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI°)

ARONNEMENTS : Paris et Départements. . 10 fr. Union postale..... 45 fr. Les abonnements partent ommencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur nique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé ienr et Professeur de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFICUE -

L. LANDOUZY
Doyen de la Faculté de médecine
Professeur de clinique médicale,
Membre de l'Institut
et de l'Académie de médecine.

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin do l'hépital Bouciesut, Membro do l'Académio do médecine.

F. JAYLE Chef do clio, gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Mombre do l'Académie do médecine.

- RÉDACTION -H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine. SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Rursoux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

- J. PRIVAT et J. BELOT. Les troubles de la marche dans la paralysie du sciatique poplité externe, leur traitement, p. 297.
- E. Valler. Traitement des verrues par la lumière solaire concentrée, p. 299.
- CII. VILLANDRE. Réparation des pertes de substance cranienne, p. 300. Congrès interalliés de rééducation des mutilés,

p. 301.

#### Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 303. Académie des Sciences, p. 304. Académie de Médecine, p. 304.

#### Chronique :

F. HELME. - Petit Bulletin. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

## VANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour. AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

### PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

#### PETIT BULLETIN

La réforme de l'enseignement médical pour l'après guerre.

Je ne suis pas peu fier de constater la passion de nos confrères mobilisés pour tout ce qui touche à la rénovation de notre pays. Il suffit de faire vibrer cette corde pour qu'aussitôt, par quelque phénomène obscur de résonance morale, tous les cœurs chantent à l'unisson.

J'ai donc reçu, au sujet des futures réformes de notre enseignement, nombre de lettres; en remerciant mes correspondants, je m'exeuse de ne pouvoir les reproduire toutes, et même d'être trop souvent dans l'impossibilité d'y répondre. Aueune, d'ailleurs, ne me laisse indifférent, et si jamais je suis de loisir, je promets à tous ees amis inconnus de réparer le temps, non pas perdu, mais employé à d'autres tâches

Desobservations étalées devant moi, j'en retiens deux, que vous trouverez ci-après et que je commenterai ensuite. Voici la première; elle a trait à la formation intellectuelle de la jeunesse.

Monsicur le docteur Helme.

Je viéns de lire dans La Presse Médicale, 12 Avril, votre lettre sur la nécessité de notre rénovation scientifique. Permettez-moi de dire mon mot sur cette question.

Toux

## **ETHONE**

Coqueluche

Culture liquide Culture seche

toires FOURNIER Frères, 28, B' de l'Hôpital. Paris

Ferment lactique Fournier

F Une mesure excellente pour notre rénovation serait que noas organisions la culture du corps médical à la lumière de la théorie mutérialiste, physico-chimique, en

tumière de la théorie mutérialiste, physico-chimique, en la constitue de la théorie mutérialiste, pluy sico-chimique, en la chimiste. Pour cela, nos enfants dervaient étudier la période de leurs études secondaires, et non pas seulement pendant une année interposée entre le collège et la neur peut de la menur peut de la companie de la période de leurs études secondaires, et non pas seulement pendant une année interposée entre le collège et la mans l'étude de tonte les seisences, une grande par ressort de la mémoire seule. Et même ils y sont plus spites qu'un lettres, car celles-ci nécessitent, comme les madrat le menur de la mémoire seule. Et même ils y sont plus spite qu'un lettres, car celles-ci nécessitent, comme les madrat une valois modifier notre enseignement professionnel, comme je l'indique, en l'avançant nux dépens de l'enceignement secondaire actuel qui et quali intuite. Capression de mon reespectaeux sentiment.

De Neveux.

La seconde lettre que je vous soumets est également très représentative, nous verrons pourquoi, lisez-la d'abord.

Monsieur et très bonoré Confrère

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

#### Sirop DERBECO a la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS 74, boulev. Beaumarchais, Paris

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOBES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOBES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours (5 à 16 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXVº Année. - Nº 29. 24 Mai 1917.

un article publié au mois de Mai ou Juin dernier par la Revue Scientifique; le professeur Dastre faisait de même pour la Biologie et la Chimie; le professeur Dahem a fait de même pour les Mathématiques dès les premiers mois de la guerre.

pilace....
Un peu plus tard, devena étudient en Médecine, ma stupeur ne fit que s'anguneater et s'attrister davantage. Cétait l'époque on il étuit de hon ten de ne point com-clusion de la companie de la companie de la companie de durait au moins dix minutes. Et dans rette bibliogra-phic quels nons étaient cités (2 oberparies), hien rare-ment, un nom français sur lequel, d'alleurs, on passait toajons ries vite; en revanche, une infinité d'auteurs à ionjons très vite; en revanche, une infinité d'auteurs à terminologie consonnesque , comme je l'everiais dans la prâcee de ma thèse de Doctorat (1899). Et in leçon plus sevaté, que l'en avait (til d'avantage de ces sons, que ces noms avaient fait sonner davantage de consonnes avec nomis de voyelles Avanti-elle porté, cette leçon, quelque profit à ceux qui l'avaient écoatée; De du tont : on avait fait de l'endition on avait prononeé des mots difficiles, on avait «épaté» son auditoire, on avait ne profit de l'entre de l'entr

Dans les livres, je trouvais la même chose. La Chimie, la Physique et l'Histoire naturelle, que l'on m'enseigna en

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ins DOCTEURS.

première année, étaient souvent d'importation silemande. Velasque page de mon traité d'Anatonie, de Physiologie plus fortes plas grave, lorque le on décrivatiu norgane ou une portion d'organe, une action physiologique, il citai à peu près immanquable. Il est hélas l'a peu près immanquable. Il est hélas l'a peu près raisse d'arbite de l'arbite d'arbite d'a

logie générale. Èt j'en passe.

Cependant, ayant entendu prononcer avec respect,
ayant in dans certains truités de Pathologie inteme, notamment celui du professer Dienditry, les noms de
tres, me disant aussi que la médecine existant dépà avant
l'efforescence de la Bactériologie et de l'Anatonia; pathologique, je commençais à lire les seuvres de ces
autres de particulare de la Bactériologie et de l'Anatonia; pathologique, je commençais à lire les seuvres de ces
autres d'eparticulare de la Bactériologie et de l'Anatonia; pathologique, je commençais à lire les seuvres de ces
completait davantage, j'y découvrais des itées sinquilièrement modernes, j'y découvrais surtout des phrases
ou des pages qui faisient réliéchir et pensee, qui debien ces muges et ces phrases en paraissient pub belles vatent et agrandassatent respirit et in conscience. Com-bien ces pages et ces phrases me paraissaient plus belles et meilleures, plus « honnêtes », au vieux sens attique du mot, que les formules mathématiques dans lesquelles les modernes traités prétendaient enfermer la pensée médimodernes trattes pretendatent entermer la pensee medi-cale! A-ton assex voulu nous en faire apprendre des formules, avec des coefficients et des indices, et des seg-ments anthropométriques, etc?... Certes, je ne discute ni leur utilité et leur vérité occasionnelle, ni le patient et leur utinte et feur verite occasionneile, ni le patient et linborieux mérite de ceux qui les ont établies. Mais la Mathématique et la Médecine ne sont pas sours, mon vénéré et reçretté Maitre, le professeur Piota, avait cou-tuma de le dire et de souveat le répéter. La Médeeine n'est pas, ne sera jamais l'art scientifique de couper les chereux en quatre dans le sens de leur longueur.

Plus tard encore, candidat à l'agrégation, ma stu Plus tard encore, candidat à l'agrégation, ma supora containa de s'augmenter et de s'attriste. A côté des idées générales, des idées philosophiques qui invaient entre l'augmenter de la servient Malter dont je pratisé plus-correction et l'élégance de leur style, pour la lumineux clarif de leur ensejament. Cela ma vait fait comprendre et partager la vénération, l'admiration des médetins qui s'enorgaeillissaint d'avrit été leur seilves, le ne métonnis plus l'orsque, leur demmadant si, de leur temps, an assistuit aux l'econs de ces l'alteres, lis me répondient assistant aux recons de ces matres, is me repondatent qu'il fallait arriver de bonna heura pour y troaver une place; et ils ajoutaient que l'on y venait de toutes les parties du monde. J'y ajoutais moi-même que, de ce temps, les malades du monde entier vanaient demander temps, les malades du monde entier vanaient démander des conacilis à ces Maitres, qu'ils étaient appelés en con-sultation dans l'Univers entier, à la Cour. à la campague et à la ville. Clarté, précision, correction, éléganee, j'avais retrouvé à chaque page ces qualités essentialle-ment françaises : il cet de toute justice d'y ajouter la

probité la plus haute, la conceience la plus rigoureuse.

El je m'étals dit, avant men premier concours d'agrégation, en le pròpurant, qu'un professeur état, par définition, destiné à parier davant des élèves, à faire de l'assègnement. J'alhis probablement premér per la des
estignement. J'alhis probablement premér per la des
edigances, d'alhis probablement premér per la des
edifégances, des correction, do précision et de cluré dont
la pratique avait si longtemps assuré la succès da l'Enequal de la riendre son autiques spleadeur, car on parlait beaucoup de la réforme de l'Enseignement, on en a
beaucoup pariet depuis, on en parle toujours.

I'm de la riendre de l'Enseignement, on en a
beaucoup pariet depuis, on en parle toujours.

I'm de commencer mon Epreuve de l'Itres. — On m'a
d'avoir beancoup érrit, beaucoup p condus. J'ens la naiveté de commencer mon Epreuve de l'Itres. — On m'a
parca qu'eyant les idées traditionalistes sus-exprissées,
— en declarant qu'il m'avait toujours pars indispensable
e commencer parapperent so-en-mea vant de précladre
e produite, cur l'en « apercevnit souvent que d'ausuyer de précluire, cur l'en « apercevnit souvent que d'aurés avoir découvert. Ja me souvenais, en effet, de la phrase
conquere que ses stravaux concensaite heaucoup de bon avoir découvert. Ja me Souvenais, en effet, de la phrace de Malgaine, disant dans un concours d'agrégation à un et heaucoup de nouveau, mais que ce qui était ban n'était pas nouveau, étajue ce qui était ban n'était pas nouveau, étajue ce qui était ban n'était arrivé, en à maintes reprises, d'autre part, il m'était arrivé, en à maintes reprises d'autre part, il m'était arrivé, en à maintes reprises d'autre part, il m'était arrivé, en à maintes qui fait lisait son ouvrage, de silver de d'un nuteur qui lui lisait son ouvrage, de silver de vielles connièsences. Je n'es pas besoin de d'ire le vauc-veilles connièsences. Je n'es pas besoin de dire le vauccès que j'obtins.

cès que j'obtins.

Je me vetirei plein d'une admiration respectucuse, pusavienes espendant, pour la fertilité de mes camaradies
indicates espendant, pour la fertilité de mes camaradies
ibiliothèques, de ne me deumande plus comme j'eus le
mauvais esprit da me la demander dors, dans quelle
mauvais esprit da me la demander dors, dans quelle
in Medècule française. Je me souvriens sucluente qu'euv
assi, se conformant à l'exemple venu de huut, étnicnt
hourres de nons et d'expression allemandes.

Médeein résidant à l'hôpital Saint-André, de Bordeaux, Médéciar fesidant à l'hôpital Saint-André, de Bordeaux, médecin des hôpitaux, ma stipeur ne fit que s'attrister et s'accroitre davantage. Dans les séances de la Rémino l'Joint-dais mes colligues se ampreser à declarer, a répéter que leur service était installé dans des conditions d' plorables, que leur service manquait de tous moyens d'instruction, qu'il en résultait la presque impossibi-lité de soigner convenablement leurs malades, et de laire lité de soigner convemiblement leurs maiades, et de laire leur enseignement. J'eus la naiveté de leur faire observer que, personne ne noas obligent à accepter un servier d'hôpithl, j'estimais de l'honneltei la plus élèmentaire de refuser ce service lorsque l'on y était placé dans des conditions matérielles telles que celles dont ils se plai-

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

gnaient. Je leur demandai aussi si leurs stutistiques cluient bonnes ou mauvaises et, comme je m'y attendais bien, ils ne unaquèrent point de me répondre, aver une légitime farté, que leurs statistiques pouvaient soutenir ne comparmion avec n'importe quelles natres. Je crus non le comparmion avec n'importe quelles natres. Je crus saient exagérées, je crus devoir faire nherver aussi que ces discussions riqualent de trouver un écho en échors saient exagérées, je cras devoir futre observer nussa que cos discussions risquaient de trouver un écho en dehors de la salle de nos séances et que, colportées et commentées, elles ne pouvuient munquer de nous placer en mauvaise posture vis-à-vis de l'étranger. Car, ai-je besoin de l'ajonter, chacun proclamait à l'envi les mérites des hipitaux allemands. Je a'iasiste pas non plus sur le succès mer l'Abrino. que j'obtins.

pitaux allemands, Je a falaisie pas non plas sur le succès que j'obtina.

As ne pretenda point espendant, et l'aspère que vous que j'obtina.

As ne prétenda point espendant, et l'aspère que vous nos Facultés tout soit pour le mieux, je crois, au contraire qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y aura toujours beaucoup à faire par le l'adéceir y de sinent colonnes entent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent, on ne devrait jamais l'oublier, de consoler, de sousent de consoler, de sous l'aspect de l'action de l'aspect de l'action de l'aspect de l'action d

Mais cela, il fant que nous le disions, il faut que r Musceia, il l'ait que nous le aisons, il laut que hous le démontrion, et par la parole et par les actes. Au lieu de tendre à : ... « devenir-un petit grand homme dans un rond », le rond, trop gouven, du cliamp du microscope, ne prétendons pas à être de grands hommes si notre talent ne nous y pousse point. Enseignons honnétement ce que nous avons honnétement en paris et observé, saches charges desarbes et trevenées de la constant de la co is chercher et trouver dans les succès de nos élèves duns tous leurs succès, la récompense joyeuse que ne peut manquer de donner la satisfaction d'avoir aidé quel-qu'un à devenir meilleur, à devenir plus grand que soi-

Une unecdote pour finir. Au mois de Mai 1912, j'eus le

grand honneur, avec quelques-uas de mes camarades, d'être reçu par le Dr Jules Breckel. Nous visitames sous sa condaite l'hépital modèle de Strashourg, son service, que nous parcourames d'abord, se composait de service, que nous parcourumes a mora, se composait de quelques pièces nues, au plaucher non ciré, un peu ver-moulu, aux nurs simplement blanchis à la chaux; la salle d'opération était à peine différente. Mais il régnait partout une propreté méticulesse.

partout une propreté médiculease. Et tout cela avait un air familial, tout cela, je vous assure que je l'al véritablement ressenti, respirati l'hactudit que sumparte et au sous control de la viellablement computation de l'al véritablement somptueux; je ripolin, le linoléum et le nicket y éclainet de partoui. Il y ravis utrout, une salle d'opérations avec un luxe de moyens que je a l'avait vue excern alter de pertoui trainet de protoui l'attende d'un resident impressionale part, et denn't l'étalege délui versionent impressionale part de des l'actuel de l'actu

nont. Quand nou partimes, nore guide a vait les larmes, ac-Quand nou partimes, nore guide a vait le l'annié. Ité de nou con vier, il ne put nous tairs as peine d'avoir comparé ses reviec et le pauverdé des moyens mis à sa disposition à tous ceux que nous venions de voir ensem-dant, à lui auxs, il as attaitique o'pertaire était au dant, à lui auxs, il as attaitique o'pertaire était noir ais, nous la connaisson tous, en Prance, cette statis-sisi, nous la connaisson tous, en Prance, cette statis-

Eh bien, 'son cher Muitre, lui dis-je, lorsqu'il n "Eth bien, "son cher Muttre, lui dis-je, lorsqu'il me l'ekt rappelée, exapporte de notre visitée de tout à l'heure une impression tout à fait différente de la vôtre. Au lieu de me sentir écracé par l'étalique de naturister, au lieu de me sentir écracé par l'étalique vanc vértisble sensation de réconfort que j'emporte. You ne vértisble sensation de réconfort que j'emporte. You représente, ici le France et l'Enseignement frunquis: si, avec des moyens trèr "aférieurs, vous obtence de milleurs résultaits, c'es, que vous veilez mieux que les cutable, ne sont pas indispensables tout au moins. Et ne pensex-ous pas, ajontaieje, que les Chirurgiens formés à votre Ecole, les Chirurgiens qui aurent appris de vous faire le plus avec le moins, scront, sus auxis, bien mieux et de la bien remplit." de reupitr leur mission faires et de la bien remplit."

Je m'excuse, Monsieur et très honore Confrère, de cette lettre trop longue et je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments confraternels les plus dévoués et les

> E. MIGHELBAU. Professeur agrégé à la Faculté Médecin des Höpitaux. de Médecine de Bordeaux.

Après avoir éliminé, des suggestions de mon premier correspondant, ce qui concerne le matérialisme de la Science, je veux reconnaître

avec lui que l'enseignement secondaire a été jusqu'iei conçu en dépit du bon sens. Au xvie siècle, on mettait 16 jours pour aller de Paris à Florence; le délai a été réduit à 20 heures environ; or, si la planète s'est rétrécie formidablement pour l'homme, si chaque jour il conquiert un peu plus l'espace, en revanche ses méthodes d'enseignement n'ont presque pas avancé depuis le xviº siècle. Rabelais, Montaigne ou Erasme auraient peut-être même plus d'une critique à faire sur la décadence de la pédagogie par rapport à leur époque : - Notre culture était alors tout en profondeur, ne manqueraient-ils pas d'observer, la votre n'est qu'en surface. Nos méthodes tendaient à adapter l'homme à son milieu; les vôtres, malgré leurs prétentions, arrivent-elles à l'y préparer?

Les vieux maîtres ne seraient déjà pas si injustes en parlant ainsi. Il faudra donc refondre notre enseignement secondaire avec ses méthodes surannées. Mais le point délicat sera précisément de faire la soudure entre le passé et le présent. Si je suis, comme mon correspondant, pour l'étude précoce des sciences naturelles, j'entends aussi que l'élève puisse acquérir le goût et le culte des Belles-Lettres. Dame! cet alliage n'est pas commode à réaliser ; on y parviendra cependant si quelques nouveaux Pestalozzi, Fræbel ou Montessori se donnent la peine de refondre l'enseignement secondaire, ainsi que cela fut fait pour l'enseignement primaire, si retardataire en France. Mais je n'insiste pas aujourd'hui sur cette question, elle est trop vaste. Et j'en viens à la lettre de mon deuxième correspondant, tout simplement délicieuse, par sa belle tenue et sa franchise.

On remarquera toutefois qu'elle ineline, comme il sied à tout Français qui prend la plume, plutôt vers la critique du passé que vers le programme d'action pour l'avenir. Notre confrère constate amèrement l'enthousiasme du monde entier pour

(Voir la suite, p. 310.)

### Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont « l'action sure et puissante, exempte de dangers, a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Decouverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au \$/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr AMPOULES au 1/10° de milligr. AMPOULES au 1/4 de milligr.

## COLLOIDES CLIN

#### PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine,

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Amnoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 4405

Judications the apailiques : avarexie, trables digestiff, in impliance dépatique; adquante Contecutive aux Clessures en gatiques de la querre. Traitement le plus netifics Cannurgy C du Dr Le Bauseur. Clerk in Let de Variadium new to xique - his pratical min beautiful to the La herde - Tiri, -

> RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

## NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glyoérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

## DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE S

ULARISATION de la CIRCULATION du SANG érose, Menstruation difficil Troubles de la Ménopau

PRUNIER & C+, 6, Rue de la Tacherie,Par

## IODALOSE GALBRI

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pe Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie rement stable de l'Iode avec la Peptone

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes. LITTERATURE ST ECHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Curkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi "eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med - Ine de Paris 1900.

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates. éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

## Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) Posologie Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en

iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PEPIN - Etude physic, ve et chimique des peptones iodiass et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

F. BOARSMANS del

ECHANTILLONS ET NOTICES SUR DEMANDE

découverte en 1908 par H. DUBOIS Supprimant tout iedisme et agissant mieux que les iodures

COMPOSITION: 6 centigram. d'iode metallique par 20 gouttes. Effet thérapeutique d'un gramme d'iodure de potassium.

5 à 20 gouttes pour Enfants. 10 à 50 gouttes pour Adultes, en une ou deux fois par jour.

INDICATIONS : Remplace l'Iode et les lodures dans tous leurs emplois internes.

H. DUBOIS, 7. RUE JADIN. PARIS

les productions allemandes et il s'en afflige. Mais non, « il ne faut pas s'en faire, » Si nos ennemis étaient arrivés à s'imposer aux esprits, ce fut non seulement grâce à leur bluff, à leur réclame, à leurs victoires passées, mais aussi à leur souci constant de faire mieux que les autres. Mon correspondant me parle des éditions latines de Leipzig. Hé, oui! nous les utilisions, parce qu'à côté du fatras de notes indigestes, on y rencontrait presque toujours des remarques instructives et un texte méticuleusement revisé.

En médecine aussi nous nous étions bien trop emballés pour les techniques germaines, et nul ne saura jamais ce que cela a coûté au-pays. Mais pourquoi cet engouement ? Il faut compter le snonsme, l'afflux subit d'étrangers, notre facilité à les admettre parmi nous et à subir leurs critiques. Marquons encore le peu d'indulgence que nous avons les uns pour les autres; c'est si dur de citer un camarade français à côté daquel on travaille!

Mais ce sont là causes secondes, il y a autre chose, je veux dire l'extraordinaire production de nos rivaux. Pas de terrain, d'abord prospecté par nous, où ces termites ne creusassent quelque galerie, pas de question où ils n'eussent mis leur empreinte. En méder ne, nous avons, certes la bourgeoisie médicale la plus intéressante et la plus instruite qui soit au monde, mais ils ont. eux, grace à leur surpopulation, une phalange de sous-officiers médicaux, - aides de laboratoires, chimistes, bactériologues, assistants, etc., aussi remarquables par le nombre que par le zèle : La-bas, pas de scepticisme stérile, mais la foi qui pousse vers l'action. Si vous ajoutez à cela l'organisation que l'Allemagne du Nord avait empruntée aux Viennois, si vous tenez compte encore du libéralisme des Universités autonomes affranchies du joug de l'Etat, vous comprendrez pourquoi leur réussite fut si grande.

Et tout cela n'est rien encore. Ce qui importe

le plus dans la rénovation qui se prépare, c'est la question d'argent. Sans argent, sans crédit, pas de laboratoires, pas d'hôpitaux à la moderne, pas d'enseignement adapté aux exigences de la clientèle future, et par conséquent mêmes désordres qu'auparavant. Mon correspondant qui est individualiste comme tous les Français, se contente de vieux hôpitaux, et il cite Bœckel, qui a pu faire de la bonne chirurgie et de bons élèves dans son grenier de Strasbourg. Certes, je l'en admire davantage, se grand patriote que nous aimons tous et qui voudra bien trouver ici, une fois de plus, mon respectueux hommage. Il n'empèche que si nous voulons avoir à notre table, pour le joyeux festin de notre claire science, Américains du Nord et du Sud, Orientaux et Occidentaux, il faudra nous adapter à leurs goûts, à leurs besoins, à leurs demandes. Et c'est sur ce point que nous nous expliquerons un autre jour.

Mais auparavant j'aurai à vous parler de notre Caisse d'Assistance médicale de guerre, dont les recettes viennent de faire un bond formidable de 35.000 francs, grâce à nos confrères de l'Uruguay, que le corps médical français tout entier acclame et bénit. Il faudra revenir aussi, et une dernière fois, je l'espère, sur la relève, cruelle énigme, fatal sujet, à côté duquel la brûlante tunique de Nessus n'était qu'un lêger veston d'alpaga. Done à bientôt.

F. HELME.

TOUY . ASTUME . EMBUYORUS

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) { de Bi-lodure PILULES (0,01) } de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Externe des Hopitaux, 15 inscrip., cherche occupation médicale ou paraméd. après-midi. - Ecrire P. M., nº 1600.

Jeune docteur remplacerait confr. de préférence dans ville d'eaux ou de plage, ou exploiterait cabinct. - Ecrire P. M., nº 1702.

Banlieue immédiate de Paris. Bonne clientèle. Cession ou association. - Ecrire P. M., nº 1434.

Médecin, l'bre d'obligation militaire, désire faire remplacement; aussi oto-rhino-laryngologique. -Ecrire P. M., nº 1703.

AMOINES Attorchements soigneut et prolongés éves MEGLEN complétés par gesperimes sejaines (BRIPPES La présence d'accidents pharyngés écongengrarismes acidés : 2 cultiférés à poisge de NEGLune pincés de bicarbonate ou un peu d'ent d'yultipe de bicarbonate ou un peu d'ent d'yultipe sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

CABINET \ CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS, Renseignements grafuits are demande. 47. boul. Saint-Michel. Paris. - Tel. Gob. 24-81.

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée

OUATAPLASME PARSEMENT COMPLETE
Philographics, Rossima, Appendicities, Philippines, Styripbiles, Brilians

Le Gérant : O. PORÉP.

Paris. - L. Massynsux imprimeur, 1, rue Cassette

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. Echantillons : DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes de la la Faiblesse I'Epuisement

Glycérophosphate identique à celui de l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône) et TOUTES

#### SEPTICEMIES (Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - P.AcilS

## Traitement

Rhodium B Colloidal electrique. AMPOULES de 3 cm

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

PLASMA MUSCULAIRE extrai

SUCCOMUSCULINE d. froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dus des Gruehons de grès, la SUCCO Oparique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire, Mes de Poste, Fible - Chimainaire (1889) conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

MASSON & Cir, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, Boulevard Saint-Germain, PARIS

COLLECTION HORIZON

Dernier volume paru

COOLLLUCHE

et INOFFENSIFoaria

Traitement EFFICACE

## GUIDE PRATIQUE DU MÉDECIN dans les Expertises Médico-Légales Militaires

DUCO et

Médecia principal de 1º classe.

Médecin-major de 1º classe

Mise au point pratique des Lois et derniers Règlements en vigueur sur les Réformes définitive et temporaire, les Pensions, les Retraites, l'Evaluation des incapacités, etc.

1 volume in-8° ecu..... fr.

Diplômed Honneur

## Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti infectieux dans toutes les septicemies

COUPAL COLLOTORS GAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

A ITTERATURE ET ECHANTIELON STA boratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

## ERGOTINE BONJEAN MEDAILLE D'OR le Z l H. Salber DRAGÉES 14.45 cee HÉM OS TATIOUE

le plus sûr et le plus énergique

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

2 à 5 cui sarles à café, dessert on soups selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel, PARIS

B MH, he Middelpe get on foot in demand SOCIETE PRANÇAISE OU LYBOL

## VASOLAXIN

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans les maladies algués (flèvre typhoide); char les operes du ventre; dans l'appendicité chronique; dans l'entérité muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accossoires, nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous lours besoine.

ours besonns.

Tous les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez les

Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurte de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphitoi, S. Naphitoi, S. Naphitoi, S. Sublimé S. Résorcine. Savon à l'ichthyoi, S. Sulfureux, S. à l'buile de cade, S. Goudron, B. Boraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foles de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant 1616.

# BIOPHORINE GIRARD

## Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CEREBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

## PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIo)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . Les abennements partent da commencement de chaque meis

F. DE LAPERSONNE Prefesseur de clinique ephtalmelegique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur agrégé. Chirurgien de l'hôpital Cochu

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Beusicaut, Membre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Goch Membre de l'Académie de méd F. JAYLE Chef de clin, gyaécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saiet-Antoine, Membre de l'Académie de méde

H. ROGER
Professour de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôlel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

- BEDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

I DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

A dater de ce jour le professeur Widal occupera au Comité de « La Presse Médicale », la place laissée vacante par le décès du doven Landouzv.

Si quelque chose peut nous consoler de la perte immense que nous avons faite, c'est la présence parmi nous du collègue éminent qui nous apporte son concours pour travailler à l'amélioration constante de notre Journal.

LA DIRECTION

#### SOMMAIRE

Articles originaux

Artacies originaux:
E. Jaanskime et A. Manaub. — Technique des injections intraveineuses de quinine, p. 305.
E. Petit de la Villéon. — Quelques considérations sur l'extraction des projectiles intrapulmonaires

à la pince sous écran, p. 306.

Congrès interallés de rééducation des mutilés (suite), p. 309.

Sociétés de Paris: Société de Chiaungie (fin), p. 310. Société de Pathologie comparée, p. 312. Académie des Sciences, p. 312. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 312.

Chronique : F. HELME. - Petit Bulletin.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

## \_USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuit, PARIS.

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE -Byla =

GENTILLY (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

#### PETIT BULLETIN

Encore et toujours la Caisse d'Assistance médicale de guerre.

Avec le don magnifique des médecins de l'Uruguay, la souscription ouverte, il y a déjà de longs mois, en faveur de nos confrères malheureux, atteint aujourd'hui la somme de 770.000 francs, chiffre d'apparence flatteuse, certes, mais trop insuffisant, hélas!

Songez que si nous voulions envisager toutes les nécessités d'aprés-guerre, il nous faudrait 5 millions au moins. C'était le chiffre fixé, à la suite de maints calculs, pour la Caisse des Prêts d'honneur, qui cehoua malgré tous nos efforts, après avoir donné un instant de si belles espérances. Que nous sommes loin du lut! It's a long, long way to Tipperary! comme chantent les Tommies.

Quatre mille souscripteurs généreux ont ré-pondu à l'appel, mais des milliers et des millicrs d'autres sont restés jusqu'à présent sourds à toutes nos supplications ; Aures habent ... lls ont des orcilles, rependant, pourquoi ne veulent-ils pas entendre? l'ar exemple, pourquoi les grandes assemblées médicales n'ontclics pas encore fait le geste collectif que nous

NATIVELLE

ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire. Fole.

etc., etc.

Lafforniolres PAURNIER Frères, 26, St. de l'HAndel Preven

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITALINE aristalling

sent nous ont, les premiers, favorisés de leurs versements individuels, ce dont nous leur restons très reconnaissants. Mais quel exemple et quel stimulant pour les ames tièdes, et quel réconfort pour eeux qui sonfirent, si ces collectivités riches et puissantes avaient laissé tomber la manne bienfaisante du haut de leurs tribunes retentissantes! Ah! que ne sont-elles venues aux petits avec l'offrande de tout leur cœur! On dit à Marseille, de ceux qui n'aiment pas à

espérions d'elles ? Les membres qui les compo-

payer leur écot, qu'ils ont « un petit oursin dans la poche ». Je reviens à ceux-là. Oh! je sais; parmi les confrères, beaucoup se disent : « La Caisse n'a pas besoin de nous, elle a déjà près de 800.000 francs! » Oui, mais ils ne veulent pas voir, ceux-là, que ce chiffre même faitles demandes plus nombreuses et plus pressantes. « Dame! puisqu'il y a déja 800.000 fr.! » Les auxis euxmêmes frappent plus souvent à notre porte et ils me permettront de leur dire paternellement ici qu'elle s'ouvrira toujours pour ceux des pays envahis, dont le droit est imprescriptible; mais pour les moins pressés, nous allons tâcher de créer une filiale.

Nous devons subvenir aussi aux besoins de la Caisse de secours immédiat, de notre excellent confrére Granjux, rattachée à notre Œuvre. Sur les 77.000 francs dont elle disposait, la C. S. I.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore,

### RHESAL VICARIO

ANTIHÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Aspidement absorbable, sans irritation de la pean

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARTS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

POSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injettlens pour une cure).

POSES MOYENNES : 30 h 25 centigr. tous les 6 nu 8 jours (5 à 16 injett, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

a di en distribuer 65.000; restent 12.000 francs, une misère, pour faire face aux charges et aux sollicitations qui grandissent chaque jour. Quand je pense que les cheminots, en abandonnant une journée de salaire, ont près de trois millions en caisse, je comprends pourquoi le Tiers-Etat apparaît si faible parce que désuni, en face du quatitiem Etat si fortement groupé.

Dans la conception du début, la Caisse d'Assistance médicale de guerre devait surrout servir à pourvoir à la reprise des occupations professionnelles des confrères ruinés par la sanglante tragédie. Et puis, taut de misères étaient la, tant de périls ugenaçaient nos ménages, il fallait enfin et sans retard sécher tant de larmes, que peu à peu on a donné aux uns, prêté aux autres; et du train dont nous marchons, la Caisse risque d'être vide à la signature de la paix.

On est donc en face du dilemme suivant : Ou accueillir toutes les demandes parce que toutes intéressantes, et quand le coffre-fort sera à sec, on le dira en justifiant l'emploi des fonds, en montrant l'insuffisance en face des détresses à secourir. On fera alors un nouvel appel et l'on retrouvera les mêmes souscripteurs généreux, 4.000, — mais les autres?

Ou bien on supprimera la plupart des secours durant la guerre afin de les réserver pour la grande crise de l'après-guerre. Dans cette hypothèse, quelles récriminations, quelles plaintes! Jem'assiste pas aux séances du Comité, ayant estiné une fois pour toutes que je dois me limiter à mon rôle de propagandiste. Le me contente de venir souvent en solliciteur, au nom de ceux qui n'osent pas demander eux-mémes; et quand mes requêtes ne peuvent être accueillies, je ne m'en formalise point, parce que je sais quelles tortures sont soumis les braves gens qui prennent part aux délibérations: Les infortunes sont si grandes pour des crédits si minimes!

Alors, que faire? direz-vous : Souscrire davantage, souscrire toujours.

Tái bien essayé de me retourner vors les puissants et les riches, mais ici nous pâtissons de la considération même dont nous pôtissons. Paute d'éloquence sans doute, je n'arrive pas à faire comprendre notre détresse. Les avocats, les notaires, ovire les cheminots, toutes les corporations, m'est-il répondu, viennent en aide à leurs membres, sans rien demander à personne. Comment les médecins ne subviendraient-lis point, par eux-mêmes, à leurs besoins? Que répondre à cela?

Ce n'est pas sans un véritable chagrin que je joue une fois de plus le rôle de la statue du Quémandeur, au risque de me faire encore donner des noms d'oiseau par quelque courageux anonyme. Donc, j'ai hésité, moins par souci de troubler la sérénité des heureux que par crainte de désespérer les affligés, qui pas une minute ne sauraient mettre en doute la solidarité professionnelle. Mais ce qui m'a poussé à l'action, c'est le fait nouveau qui vient de se produire : des territoires ont été libérés, des exilés rentrent dans leurs villes, leurs bourgs et leurs villages dévastés. Le médecin les suit, naturellement, et la besogne ne va pas lui manquer. Il ne faut pas non plus que l'abri et les instruments lui fassent défaut. « Il ne s'en fait pas », d'ailleurs, et il compte pour cela sur la Caisse d'Assistance médicale de guerre, dont le titre même est plus qu'un programme, une certitude. J'en eus la preuve tout récemment, au cours d'une scène domestique dont le hasard me fit témoin. Permettez-moi d'en retracer le tableau fidèle et complet, sans omettre aucun détail, si étranger qu'il paraisse à la cause sacrée pour laquelle travaille la Caisse d'Assis-

C'était à X..., après la libération d'une assez grande ville. Dans une ancienne demeure, je visun officier, que je connaissais, reprendre possession de son logis dévasté. Sa vieille servante l'attendait sur le seuil, et grande fut l'émotion de cette première rencontre après une si longue et si tragique séparation. On aurait pu s'attendre à des sanglots, à des gestes dramatiques; mais ces êtres, de condition si différente, avaient tous deux l'âme si noble et un tel sens de la mesure, que chacun d'eux s'appliquait, avec unc pudeur exquise, à ne pas étaler en public les sentiments qui lui chaviraient le cœur : - « C'est vous, M. le Comte? » .— « Oui, Aglaé, c'est moi... Vous avez bien souffert?... Comme une brave Française... » Puis ce furent des détails sur la maison, le jardin, sur la longue occupation. La scène était si simple et si grande, qu'involontairement je me rappelai le retour d'Ulysse et sa rencontre, sur le seuil de sa demeure, avec son vieux serviteur Eumée.

Puis la conversation dévia sur la tyrannie des envahisseurs. — « lls ont été bien méchants, n'est-ce pas? »

- « Ah! oui, M. le Comte, et si faux, et si menteurs! Un jour, le Prince qui logeait ici et qui n'était pas commode, tomba sur son aide-decamp, à propos de je ne sais quel manque. Après lui en avoir crié de toutes les couleurs, il le menaça même du poing! En sortant, l'officier, fou d'humiliation et de colère, me dit, - car pour mon malheur, j'étais dans le couloir : « Il veut emporter tous les meubles qui sont ici. Heureusement que les Français iront les lui reprendre de l'autre côté du Rhin! » Je me gardai bien de répondre, comme vous pensez, et je continuai mon travail, sans avoir l'air de rien. Oui, mais le lendemain, le même officier, dont j'avais involontairement entendu la confidence, nous faisait jeter à la rue par son maître, sous prétexte que j'avais tenu des mauvais propos sur les Allemands! Ali! les misérables! On leur pardonnerait d'être mauvais, c'est dans leur nature, mais est-il permis d'etre hypocrite comme ça?



Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

## AMPOULES D'HUILE CAMPHRÉE FRAISSE

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

'Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surline. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE -- Téléphone : Passy 82-16

Pendant que la brave femme exhalait ses plaintes, un homme était survenu, grisonnant, maigre, proprement vêtu avec de pauvres vêtements élimés. D'abord, il approuva par des mouvements de tête tout ce qu'on racontait devant lui; puis, n'y tenant plus, il prit la parole à son

- « Au moins, ils vous ont laissé quelque chose, à vous! Chez nous, ils ont tout emporté, et mes livres de médecine, et mes meubles, et mes économies, jusqu'à mes instruments! Tout ça, pour me récompenser du travail qu'ils m'avaient fait faire! Heureusement, le corps médical s'occupe de nous, car on a fondé une Caisse pour nous. Braves amis! Je vais y recourir, on reprendra sa vie, et que voulez-vous! on tâchera d'oublier les mauvais jours. Ce sera facile, puisque ceux quin'étaient pas dans la peine ont pensé à nos misères... » Dans la simplicité de son eœur, le pauvre exilé entrevoyait comme un coin de cicl bleu après de sombres jours.

Parmi ceux qui me lisent, en est-il un, un seul, qui voudrait donner un démenti à celui qui, rien qu'en évoquant la générosité confraternelle, avait acquis la certitude que ses maux étaient finis, qu'il avait enfin retrouvé son foyer, sa dignité d'homme, sa famille professionnelle, sa patrie?

F. HELME.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion onneur, pour :

mmandeur : M. Émily (Jules), médecin principal de re classe, directeur du Service de Santé d'un corps d'ar-ée colonini : après s'être signalé comme médecin diviionnaire au cours des opérations de Champagne et de Mcardie, a pris la direction du Service de Santé d'un rps d'armée et s'acquitte de ses fonctions avec une tivité et une méthode remarquables.

Officier : M. Lespiausse (Eticane), médecin principal

de 2º classe (active), chef du Service de Suaté d'une division d'infanterie: dirige, de puis le débat de la campagne, le Service de Santé d'uae division d'infanterie avec un zèle et un dévouement dignes d'éloges. S'est particalièrement distingué pendant la bataille de Verdua (a déjà été

— M. Esprit (Gustave), médecin principal de 2º classe (active), médecin-chef de l'H. O. E. 20/1 d'uae arméc : a fait prenve de belles qualités militaires et a readu, en campagne, les plus signalés services depuis le début des hostilités.

 M. Laine (Nicolas), médecin principal de 2º classe (active), chef du Service de Santé d'une division d'infanterie : rend les services les plus distingués et se fait

remarquer par son dévouement et son activité.

— M. Lejeune (Reaé), médecin principal de 2º elasse (active), chef du Service de Santé d'une division d'iafanterie : en campagne depuis le début des hostilités, a fait preuve en maintes circonstances et particulièrement pen-dant les uttaques sons Verdun des plus belles qualités

- M. Benoit (Constant), médecin principal de 2ª classe (active), à la direction du Service de Saaté d'une armée : au front depuis le début de la campagne, a rendu, par sa compétence et son activité inlassable, les plus signales services, particulièrement pendant l'offensive de Septembre 1915.

- M. Thérault (Léonce), médecin principal de 2º classe (active) chef du Service de Santé d'une division d'infanterie, d'une remarquable énergie porsonnelle, a dirigé avec un zèle et un dévouement dignes d'éloges, au cours des combats de Septembre, Octobre 1916, le Service sanitaire de première ligne et les évacuations de sa

division.

— M. Fromont (Henri), médecin-major de l™ classe (active), médecia-chef du Scrvice de Santé d'uae division d'infanterie : médecin très dévoué et très actif. Assure soa service avec beaucoup de compétence et obtient de son personnel le maximum de readement (a déjà été cité)

#### NOUVELLES

Fonctionnement général du Service de Santé. -Le Journal officiel vient d'insérer l'instruction suivante : En exécution du décret du 11 mai 1917 les mesures sui vaates soat immédiatement applicables : elles oat pour but d'assurer à tous les degrés la collaboration la plus complète entre le commandement, les états-majors et le

I. - A. Médecins-chejs supérieurs d'armée. - Dans chaque armée, le médecin-chef supérieur du Service de Santé est sifecté au 1er groape du quartier géaéral. Conseiller technique et collaborateur immédiat du géné-

ral commandant l'armée, il étudie avec lui, ou avec le chef d'état-major, et arrete, conformement aux ordres du général commandant l'armée, transmis soit directement soit par le chef d'état-major, toutes les mesures conceraant le Service de Santé, et notamment l'emploi et l'emplacement des formations d'armée, le régime des cuations, dans les limites des pouvoirs dévolus au

général commandant l'armée Les réserves de personnel et de matériel sanitaire sont

à sa disposition et sous son contrôle; il répartit le personnel suivant les besoins et les compétence surveille l'entretien et le réapprovisionnement da

matériel et il en règle la répartition.

Il arrête les prescriptions et l'exécution de toutes les tesares d'hygiène et de prophylaxie. Pour les ordres à donner relatifs à l'exécution du serice, il a la délégation permanente du général comman

B. Corps d'armée. - Le directeur du Service de Santé placé auprès du général commandant le corps d'armée a, dans le corps d'armée, les mêmes attribu-tions et les mêmes pouvoirs de délégation que ceux cldessus définis pour le médecia d'armée.

Il détermine l'emploi du personnel du corps d'arméc et des divers éléments mis à sa disposition par l'armée.

C. Divisions, - Le médecin divisionnaire est placé auprès du géaéral commandant la division dans les mêmes conditions que le directeur du C: A. auprès du général commandant le corps d'armée.

11. - L'article 2 du décret du 11 Mai 1917 décide qu'un médecin est attaché aux états-majors au même titre que le personnel des différentes armes.

Les médecins affectés aux états-majors d'urmée on de corps d'armée sont notes au point de vue technique par l'organe de direction du Service de Santé dont ils relèvent. Ea linison constante avec lui, ils traitent directement avec l'état-major tontes les questions relatives au Ser-

lts assistent au rapport journalier de l'état-major

Ils assistent au rapport journainer de retainmage, aujuel ils sont affectés. Ils doivent avoir servi dans des échelons du service de l'avant et sont choisis par le général commandant en sur propositions du général commandant l'armée. établies sur présentations faites par le chef supérieur du Service de Santé de l'armée.

(l'oir la suite, p. 318.)

# 

corps de santé militaire.

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOT DOLE

CMFANTS: Administrer à chaque fois a 6 mois à lan; 8 à 10 guattes 1 na 2 nan; 10 à 15 gouttes Audressus de 2 nas; 15 a 30 gouttes et plus acton 15 got et le casa. Répétir 5 à 6 fois les doses ci-dessus plus, par 2 k euerce, selon les lessoins. ADULTES: 50 a 60 gouttes par dose;
Administrer 5 a 6 doses et plus par
26 heures, une domi-heure avant ce
2 heures après le repas.

Citterature et échantillons : FALCOZ & CA

#### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS

colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-veindans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE ot de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES. DERMATOSES. LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1409

Judications therapeutiques : anarexie, troubles digestifs; in sufficience déposique; adquaure Consocréve aux blessures ou jutiques de la quorre. Traitement le plus actifs; Cannurgy C do Di La Bauseur Oleva hu Lel de Variadium neu to xique - huisi gration may be la Laborde - Paris

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. DIULES (Per light: Recition 5.0), Protectionars (16, 0.6), Ext.Op.0.1). Direct of Company of the Protection of the Company of

Laboratoires 4: l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Scine).

Le plus Puissant Reconstituant général

Exiger surtoutes les boites et fincone la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant\*\*; S'ur. i NALINE, N° àVillenouve-la-Garanne, près St-Denia (kias).

## OSE G

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1896 par E. CALBRUN, docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme,

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin. Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue C' IFRAMPS, PARIS,

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congres International de Meg ine de Paris 1900.

## GLYCEROPHOSPHATE

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphôrique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la

communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aaueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un reu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy. PARIS. - Détail : Toutes Pharmacies.



1º Groupes d'armées. — Il n'est pus spécialement affecté d'officier du Service de Santé aux états-majors de groupes d'armées

Le médecia-chef directeur des étapes est placé unprès du general D. E. dans des conditions identiques à celles des médecins-chefs d'armée et de corps d'armée auprès de leurs généraux.

rattaché pour les besoins du personnel et du mutériel à la garc régulatrice qui dessert le groupe d'armées.

— Un médecin-major de 1ºº classe ou un médecia principul de 2º classe est affecté au 4º bureau de l'état-major de l'armée, en relations constantes avec les 1 er et 3 bureaux et est en relations jouraulières avec le médecin d'armée qui le note au poiat de vue technique.

3º Corps d'armée. — Un médecin-major est affecté au ler bureau d'état-major du corps d'armée, en relations constuntes avec le 3º bureau et en collaboration directe et jouraalière avec le directeur de corps d'armée qui le techniquement.

4º Divisions. - La présence du médecin divisionnuire ù l'état-major de sa division, en coatact immédiat nvec le chef de l'état-major et le général commandant la division, établissunt la collaboration nécessaire, il n'y a pas lieu d'affecter un autre médecin à l'état-major de la division.

III. Gares régulatrices. — Un médecin-major de les classes est udjoint à chaque commissaire régulateur; il exerce le contrôle technique de tous les trains sanitaires de passage à la G. R.

Il décide l'hospitalisation des malades ou blessés qu'il juge incapables de coatiaucr la route.

Do concert avec le commissaire régulateur, il fixe : 1º La destination des trains (zons des armées et zones de l'intérieur éloigaées ou rapprochées), compte tenu de l'iadication donnée par le médecin-chef de l'II. O. E.

expéditeur et de la durée du trajet parcouru depuis le départ des H. O. E.; 2º L'installation et l'organisation des réserves de matériel de manière à assurer la régularité et la sécurité des

Il est médecin-chef de la réserve du personnel sani-

tuire et, duns les gares régulatrices qui ont un II. O. E., il est également médecin-chef de l'II. O. E.

Il reste en liaison avec les médecins-chefs supérieurs d'armée, le médecin D. E. du groupe d'armées et les médecias-chefs des H. O. E. d'une part, et, d'autre part, avec le sons-secrétariat d'Etat du Service de Santé (section des évacuations, bureau du personnel, 2º division tech-

IV. Sections sanitaires automobiles. - Les sections saaitaires automobiles sont placées, au point de vue de l'emploi, sous les ordres des médecins-cuels supérieurs d'armée, des directeurs du Service de Santé du corps d'armée ou des médecias divisionnaires, qui les utilisent d'après les ordrés donnés par le général commandant l'armée, le corps d'armée ou la division.

V. Régions de corps d'armée. - Le directeur du Service de Santé, ou un représentant désigné par lui, assiste uu rapport du général ou du chef d'état-major. Il a la délégation permanente du général et en particulier pour :

1. - L'affectation et les mutations du personnel sui-

vant les besoins et les compétences; B. - La créntica et l'emploi des formaticas saaitaires

et l'utilisation de toutes les ressources propres uu Ser-vice de Santé mises temporairement à sa disposition; C. - La prescription et l'exécution de toutes les mc-

sures d'hygiène et de prophylaxie.

Toutes les autres dispositions et règlements sur le Ser vice de Santé à l'intérieur ou en campagae, qui ne sont pus contraires à la présente instruction, restent en vi-

## roméine MONTAGU

(BI-Bromure de Codétne) SIROP mas

PILULES (0.01)

AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

TOUX nerveus

49. Boulevard de Port-Royal. PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de mer, cufants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. - Ecrire P. M., nº 1421.

Oculiste expérimenté est demandé. - Ecrire P. M.,

Docteur, ancien interne hôpitaux, libre Juin, ferait remplacement en province. - Ecrire P. M., 1706.

Docteur, marié, mobilisé à Paris, demande à louer appartement meublé d'un confrère. - Ecrire P. M.,

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMED. — SERVICE DE GALLET ( REMPLACEMENTS, Renseguements grainits sur domande.

47. boul. Saint-Michel. Paris. - Tel. Gob. 24-81.

AVGIAEN AUtonhements seigneux et prolongie woc GRIPPE La présence d'accidents plurympés com-cident présence d'accidents plurympés com-parante de la companya de la companya de la com-gargarismes néolés : 2 cullerées à potage de NEOL une plucée de blearbonate on m pen d'esn de Vals, Vichy, etc.) Ches les enfants les pullyérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'ean sont paris oxygénée.

Tuberculoses, Bronchites, Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés Catarrhes

OUATAPLASME Pansement completed to Dr LANGLEBERT Phlegmasles, Eszéma, Appendicites, Fhlébites, Esysipèles, Brûlerse

Le Gérant : O. Porés.

Paris. - L. Mangtheux, imprimeur, 1, rue Cassette

## ALGOL Granulé D

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C", 13, Bouls de la Chapelle, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectés à la production industrielle de la Thenhomine dennis 1898



THÉOBROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolerance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tueosoi n'entraîne jamais aucun des accidents inhèrents à la Thèobromini

L'experimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE IDIIRNALIÈRE deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

## Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

#### VANADARSINE COUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler, Même posologie. m

Prix : 3 fr. 50

GUILLAUMIN

## SÉRUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.





TUB DÉPOSÉS CLAST LIBERRY Extrait complet des Glandes persiques

Maison de Santé et de Convalescence

DE

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ---

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA ACTIVE LES 1, place Morand



**PARIS** MARQUE DÉPOSÉE EXTRAITS DAUSSE

OPHIM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules - Comprimés

> IPÉCA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique . DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



NI AUTOLYSE

VERS 0: **NI CHALEUR** 

CACHETS PAQUETS

GASTRIQUE, ENTERIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE. ORCHITIQUE, OVARIEN,

Granules a. Catillon a o.co: Extrait Titré de

Granules a Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Ogr. 25 corps thyroide

TOMQUE DU GEUR, DIVUETTQUE RAFIDE ASTORE NON DIVERTIQUE - TOLSFRANCE INVOETA ASSTRUE, PSPREE, DEPRESSION, GERRES, Affection MITRALES, Cardiopation due BEFARTS & VEILLARDS, etc. - Cardiopation due BEFAR re de Strophantus sont ineries, les teintures sont infidèles, exiger la Signature CA

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et sgrée i à 2 contre Myxœdème 3à 8 contre Chésité, Goître, Herpétisme FL. Sfr. – paris, 3 Boulé St-Martin. 9900000000000000000000

## **MAYET-GUILLOT**

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

## PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS



Atelier de Prothèse





Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse





Salle de Moulage



Polissage



p 11 p

Laboratoire d'es



Atcher de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1850



Atelier de Ceintures



TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

## EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO) ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr.

Union postale . . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

- DIRECTION SCIENTIFICUE -F. DE LAPERSONNE M. LETULLE

Professeur à la Faculté, Ménecus de l'hépital Boncicas Membre de l'Acadomie de méde de clinique ephtaimologique à l'Ilôtel-Dieu,

E. BONNAIRE

Professeur agrège, cur et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE

Protesseur agregé... Chirurgien de l'hôpital Cechin.

H. ROGER
Professeur do Pathologie expéri
Medecin de l'Hôlel-Dien,
Membre de l'Académie de médec M LERMOYET

F. WIDAL Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Cachin, Membre de l'Académic de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoi Momi F. JAYLE Chef de clin. cynécologique à l'h Secrétaire de la Directlor

- RÉDACTION -

SECRÉTATIONS P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

J. Guisez. - De l'étiologie et des différentes formes des « sténoses inflammatoires » de la région cardiaque de l'œsophage, p. 313.

E. CHAUVIN. - La forme grave du picd des tranchées.

FÉLIX ROSE. - Le signe du fessier dans la névralgie sciatique, p. 319 Cu. Garin. - Sur la genèse du paludisme, p. 319.

Mouvement médicai :

М. Romme. - Le tubage duodénal, p. 321.

Sociétés de Paris :

Société Médicale des Hôpitaux, p. 322. Société de Médecine Légale, p. 321. Société de Biologie, p. 324.

Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICALE DE LA IVO ARMÉE, p. 324. RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VIIIº ARMÉE, p. 326.

Analyses, p. 327.

Chronique :

E. Bonnaire. - La suppression des sages-femmes de deuxième classe.

11. R. - GAETANO RUMMO

LECOMTE DU NOUY. — Appareil automatique pour l'irrigation des plaies par la solution de Dakin (méthode Carrel). CORRESPONDANCE.

SOMMAIRES DES REVUES. LES MÉDECINS AUX ARMÉES

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. NOUVELLES.

RENORIGIEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

LA SUPPRESSION DES SAGES-FEMMES DE DEUXIÈME CLASSE

(Loi du 5 Août 1916)

Une nouvelle loi vient d'apporter une modification profonde dans le recrutement des accoucheuses, A dater du 5 Août 1916, l'État cesse de délivrer aux sages-femmes le diplôme de 2º classe

La mesure mériterait d'être qualifiée de révolutionnaire à en juger d'après l'agitation qu'elle a soulevée dans la corporation intéressée tout entière ; elle répond en réalité, non à une réforme, mais à une amélioration.

En portant la main sur le statut corporatif que semblait avoir établi durablement la loi du 30 Novembre 1892 concernant la réforme des études médicales, l'État vient d'éveiller chez les sages-femmes un vif appétit pour des perfectionnements complémentaires dans leur régime professionnel; aussi, des la promulgation de la loi nouvelle, l'Association générale des sages-femmes de l'rance, organisme puissant par le nombre et la solidarité de ses membres, n'a-t-elle pas manqué d'ouvrir un important débat à ce propos. D'un accord unanime, elle a applaudi à la décision gouvernementale, non pas, on doit le croire, parce que celle-ci est appelée à réduire le

DIGITATINE oristallisés

nombre des convives qui s'assoient à la trop maigre table de la elientele, mais bien, parce qu'elle va rehausser la dignité de la profession en l'exonérant désormais de tout arrivage nouveau de ces sous-sages-femmes dont la plupart n'ont jamais offert que des garanties de culture intellectuelle et de savoir par trop inconsistantes.

La loi de 1916 est la résultante d'une série de mesures les unes complémentaires, les autres contradictoires, qui se sont succede depuis plus d'un siècle. Il n'est pas sans intérêt de jeter un rapide coup d'œil sur les têtes d'étapes de cette evolution.

Jusqu'au début du dernier siècle, il n'existe rien d'officiellement ordonné dans la constitution professionnelle, pas plus que dans la formation scolaire des sages-femmes.

Aux temps modernes, c'est à peine s'il existe en France, à Paris, un étroit foyer d'éducation d'ailleurs tout empirique, pour les praticiennes de l'accouchement.

A l'Ilôtel-Dieu, l'office des accouchées était soigneusement fermé aux médecins. Trois ou quatre élèves femmes, « les apprentisses », y étaient admises pour regarder et pratiquer sous la férule de « la Dame des Accouchies » et sous la direction de « la Dame Ventrière », qui, chaque année, quittaient le vieil hôpital pour venir, tout en pratiquant pour leur compte, raconter, à beaux écus sonnants, à des disciples de seconde main,

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE ==Byla = GENTILLY (Seine).

## SELS BILIAIRES

NATIVELLE

Globules kératinisés, dosés à 0.20 centier.

Granules - Solution - Ampoules

Lithiase, Ictère, Entéro-Golite Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul. de l'Hôpital, PARIS

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Le Laboratolre Fralsse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NEES: 30 centigr. tous les 4 jours (#2 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (#2 à 10 inject. pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenno (Seine).

VVV0 ANNOT \_ No St. 4 Jun 1917.

hommes et femmes, ce qu'elles avaient vu et comment elles avaient fait. Pas d'autre source de diffusion de la pratique des accouchements.

Cependant, avec la marche du temps, Paris d'abord et quelques grandes villes ensuite, en tête desquelles il faut citer Strasbourg, en vinrent à former, bien qu'en petit nombre, des praticiennes aptes à rendre d'utiles services. Mais, dans la généralité des provinces, ricn.

Aussi fut-ce une heureuse innovation, au milieu du xviiie siècle, que la création, d'ordre royal, de cette singulière chaire ambulante qui fut confiée à M™ Boursier Du Coudray.

On lit avec intérêt dans l'histoire si documentée que M. Delaunay a écrite de l'école de la Maternité la description pittoresque des pérégrinations de la célèbre professeur, portant la parole éducatrice de ville en ville, et voyageant avec son cortège de « phantômes », en l'espèce de simples mannequins de démonstration de sa façon, qu'elle trainait avec elle à plein chariot et qu'elle débitait d'ailleurs au prix fort honorable de 300 écus. Pour imparfaite et insuffisante qu'elle ait pu être, l'institution fut féconde; d'abord en ce qu'elle apportait quelque intelligente clarté aux matrones auditrices qui n'opéraient jusqu'alors que dans la plus sombre ignorance, et cn ce qu'elle incita les chirurgiens des villes à imiter la novatrice et à dispensor, de leur côté, l'enseignement destiné aux sages-femmes.

En ce temps-là, était sage-femme qui voulait et comme elle voulait. Désirait-on s'orner d'un diplôme? ou n'avait qu'à affronter un collège régional de chirurgiens. C'était le diplôme de luxe. Craignait-on les émotions de l'examen, on pouvait le demander à Mme Ducoudray; elle en vendait; mais le plus simple était de se le décerner à soi-même.

1. « Lu Muternité de Puris ». Notes et documents, par le Dr Paul Delaunay, Puris, 1909.

Y-a-t-il lieu de s'étonner, dès lors, à voir figurer en bonne place dans les cahiers des Etats généraux à l'Assemblée Nationale, les trop légitimes doléances des provinces au sujet du funeste abandon de la puerpéralité aux mains de l'ignorance? Malgré le tourbillon révolutionnaire des améliorations sociales, il fallut, en ce qui concernait la pratique médicale, attendre

dans un gåehis progressif jusqu'en 1803. La loi du 19 Ventôse an XI vint apporter une réglementation cohérente dans les études et dans les conditions de l'exercice, pour médecins et sages-femmes. D'ailleurs le ministre Chaptal n'avait pas attendu pour assurer l'instruction des sages-femmes. Par décret du 11 Messidor an X. il créait ce grand centre d'enseignement, unique dans le principe, qui fut l'école de la Maternité. Tel a été le statut du début pour cette école, tel il est demeuré, modifié seulemeut dans le détail de son organisation.

C'était un monopole. Les Ecoles de médecine de l'an XI ne manquèrent pas de réclamer pour elles le droit d'enseigner aux sages-femmes. Puis, avec le temps, se multiplièrent les sources d'instruction officielle pour les accoucheuses, qui prospérèrent par l'émulation.

La supériorité que l'école fondée par Chaptal tire de l'abondance inégalable des ressources cliniques de la Maternité ct du rendement en eslica cité des études qu'elle obtient grâce au régime d'internat imposé pour deux années à ses élèves, n'a pas laissé de porter ombrage à la concurrence

On le lui fit bien voir, car nombreuses ont été jusqu'à ces temps derniers les tentatives, d'ailleurs infructueuses, faites pour l'incarcércr dans le giron de l'Université.

Pour les écoles de sages-femmes, la loi de Ventôse stipule qu'un cours annuel et gratuit d'accouchement, pratique et théorique, doit être institué dans l'hôpital le plus fréquenté de chaque

département. En vue de l'obtention du diplôme les élèves sont astreintes à suivre ccs cours au moins pendant deux années; elles doivent avoir vu pratiquer ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois, dans un hospice. Les premières écoles de médecine ouvertes par le décret à Paris, Montpellier, Strasbourg, Turin et Mayence, reçurent la misson de dispenser ces cours.

Les examens étaient subis soit devant un jury de professeurs pour les élèves avant suivi les cours dans l'une des cinq écoles, soit devant un jury local pour celles ayant étudié en dehors des centres scolaires.

Dans le principe, il n'y eut qu'un seul diplôme, lequel donnait droit à la pratique dans tous les départements sans restriction (arrêté du 30 Prairial an XI).

L'ordonnance royale du 2 Février 1823, en même temps qu'elle transformait trois des Ecoles initiales en Facultés, celles de Paris, Montpellier et Strasbourg, et créait de nombreuses Ecoles préparatoires, instituait une distinction entre les sages-femmes, par la création de deux ordres de diplômes : celui de 1re classe ne ponvait être obtenu que devant une Faculté et à condition d'y avoir fait ses études; celui de 2º classe était acquis, à la suite d'un stage dans l'hospice le plus fréquenté du département, devant un jury émanant d'une école prépara-

Ce dornier astreignait la sage-femme à exercer exclusivement dans le département pour lequel elle avait été reçue. Le droit de conférer le diplôme de 2º classe fut retiré aux écoles préparatoires, par un arrêté ministériel en date du 22 Juillet 1878 et réservé des lors aux Facultés et Écoles de plein

Les conditions d'instruction préalable exigées des éleves pour aborder la scolarité devinrent distinctes pour les deux ordres de diplômes.



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE

CARÉINÉE

LITHINÉE

Le traitement rationnel de l'arthritisme ses manifestations : jugule les crises, enra diathèse urique, solubilise les acides uriu

Médicament régulateur du cour par oxocience.

Adjuvant le plus sûr des oures de déchierurs lu médicament de choix des cardiopathies une officacité sans égale dans l'artérie-selé-luo, est pour le hrightique, coque la digitale est fait disparaitre les océances et la dyspuée, respons, la présedéres, l'abbumiuri, l'hydropisie. Deur le cardiaque, o remédie e plus héroique. Ence la systele, régularie le coaré du sang. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANCAIS .... -1-1-PRODUIT FRANCAIS

Traitement intensif des Inémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE:

BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . 0 gr. 01 Cacodylate de Strycheine. . . . . 1/2 milligr PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85. Avenue Mozart - PARIS  L'arrêté du 1st Août 1879 astreignait les candidates à la 1st classe, soit à présenter le certificat d'études primaires, soit à satisfaire à un examen d'entree portant sur l'orthographe, les quatre règles, et le système métrique.

Un décret du 25 Juillet 1893 a supprimé l'admission sur examen spécial, et exigé soit le brevet élémentaire d'enseignement primaire, soit le certificat d'études secondaires.

Pour la 2º classe, il a toujours suffi d'exciper d'un certificat attestant que la candidate sait lire, écrire et orthographier convenablement.

Entre temps, en 1854, par un décret du 22 Août; la distinction de valeur entre les deux diplômes avait été sanctionnée par une différence dans les droits à acquitter pour leur obtention; de 130 francs pour la 47° classe, ceux-ci se réduisaient à 25 francs pour la seconde.

Cette inégalité de titres, de charges et surtout de valeur professionnelle, d'une classe de sagesfemmes à l'autre, ne pouvait manquer de choquer l'opinion publique. Le Parlement ne s'en avisa officiellement qu'en 1892. La Chambre proposa l'unification des grades par la suppression du diplôme inférieur ; mais le Sénat, sur le rapport de Cornil, éclairé d'ailleurs par les observations de Tarnier et de Brouardel, se prononça pour le maintien du statu quo (séance du 11 Mai 1892) en se fondant sur les raisons suivantes : la prédominance des sages-femmes de 2º classe dans la proportion des deux tiers montre que celles-cirépondent à un besoin réel; elles sont astreintes à desservir le département pour lequel elles sont désignées; elles assurent plus particulièrement la pratique des petites villes et des campagnes; enfin la modicité relative des droits à acquitter pour le diplôme et la courte durée des études qui se réduit à une année, en assurent le recrutement aisé.

Jusqu'à cette époque, le régime des études était demeuré disparate d'une école à une autre : c'est ainsi qu'à Paris, la scolarité pouvait, pour les deux ordres de diplômes, se réduire à une seule année, tandis que les Facultés de Bordeaux et de Lyon en exigeaient deux. Le décret du 2.5 Juillet 1883 établit une réglementation uniforme. Désormais le temps d'études pour le diplôme de 1" classe est uniformément fixé à deux années pour toutes les écoles.

En 1894 (décret du 14 Février) il fut apporté modification à la limite d'âge fixée par la loi de l'an XI pour l'accession aux études. De 18 ans, la limite inférieure fut relevée à 49 ans; la supérieure resta maintenue à 35 ans.

Sauf en ce qui concerne le dernier point, cette suite de décisions ne touchait en rien au statut de la Maternité; ses élèves conservèrent la prérogative de n'effectuer qu'un versement de 25 francs pour acquérir le brevet de 1º classe. Privilège tout d'apparence, si l'on considère le montant des frais, s'élevant à 1.000 francs par année, que chaque élève doit verser entre les mains de l'Assistance publique pour prix de sa pension et de son instruction. Rien ne fut changé quant au mode de recrutement pour les élèves de la Maternité. Il fut stipulé que cette école continuerait à admettre celles des élèves non munics du brevet, sur examen d'entrée spécial. Ici, encore, le privilège n'est qu'apparent, car l'Assistance publique, d'accord avec le ministère de l'Instruction publique qui envoie deux délégués dans le jury d'admission, a toujours eu à cœur d'imprimer aux épreuves de cet examen un caractère de rigueur qui les rend, en pratique, adéquates à celles du brevet simple.

La Maternité n'avait nulle raison d'aspirer à un changement dans l'ordonnance de son enseignement.

On ne la consulta pas du jour où, après avoir fixé un programme uniforme déterminant la matière des examens de diplôme, on s'avisa que son mode de préparation à la pratique profes-

sionnelle constituait une dérogation imposée à toutes les écoles de France.

Un décret du 23 Décembre 1908, destiné à la faire rentrer dans le régime commun, vint bouleverser son enséignement. Jusqu'alors, un unique examen officiel subi par les élèves en fin de seolarité, devant un jury présidé par un professeur délégué de la Faculté de Médecine, suffisait pour l'attribution du certificat d'aptiude qu'il appartenait su doyen de la Faculté de transformer en diablone.

Désormais, à la Maternité comme dans toutes les écoles, il existe deux examens : l'un, en fin de première année, l'autre terminal, dont l'importance se trouve rehaussée par la présence dans le jury de deux délégués de la Faculté de Médecine.

Jadis, l'étude de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie n'occupait qu'une place secondaire dans le programme des examens et, dés la première année, les débutantes pouvaient consacrer le meilleur de leur travail à l'étude des accouchements. Aujourd'hui, il faut s'astreindre à la préparation mécanique et toute de mémoire d'un nouvel examen purement théorique. Singulière vraiment cette étude de l'anatomie sans dissection, de la physiologie sans notions de biochimie préalables ni expérimentation, et de la pathologie médicale sans clinique! Autant d'éléments destinés, sans doute, à fertiliser l'intellect pour la culture ultérieure de l'obstétrique, mais comportant certainement un sacrifice d'effort et de travail hors de proportion avec les résultats qu'ils peuvent donner dans la formation technique de la sage-femme.

Le projet de la loi nouvellement promulguée ne touche en rien au programme des études ; il vise simplement une restriction dans les conditions d'accès à la pratique professionnelle; il n'est autre que celui qu'avait rejeté le Senat en 1902.

ll revient devant la Chambre, le 3 Février





1914, proposé par M. Louis Morin; l'honorable député se contente de l'appuyer sur l'infériorité de situation et de droits que crée pour les sagesfemmes de 2<sup>n</sup> classe l'obligation de demeurer attachées au département pour lequel elles ont été désignées.

Le rapporteur, M. Gilbert Laurent, conclut à son adoption sur des considérants relatifs à la qualité insuffisante de la caste des sages-femmes de 2º classe : créées pour combler les vides dans les campagnes, elles affectionnent de préférence, remarque-t-il, le séjour des villes; il n'y a pas à craindre un déficit dans la main-d'œuvre obstétricale, car la suppression des officiers de santé et des pharmaciens de 2º classe n'a en rien mis obstacle au recrutement du personnel professionnel malgré le surplus d'instruction préalable qu'il exige des impétrants; cufin et surtout la sécurité publique exige cette suppression. Le réquisitoire prononcé par le rapporteur est sévèrement concluant en ce sens : « Il faut, dit-il, uniformiser le titre, le niveler, non en l'abaissant, mais en le relevant.

La proposition voice à la Chambre sur urgence et sans déhat, le 2 Avril 1914, arrive au Sénat oi la cause est remise aux mains d'un rapporteur expressement qualifie pour connaître d'un sujet tonchant de si près à la sauvegarde de la maternité et de la première enfance. M. Paul Strauss s'empresse donc de déposer des conclusions favorables à l'adoption du projet, et le 29 Julie le Sénat vote la proposition ainsi conque : a Article unique : Désormais il ne sera plus delivré qu'un seul diplôme de sage-femme et qu'un seul diplôme de sage-femme et qu'un seul diplôme d'herboriste correspondant l'un et l'autre pour chacune de ces deux professions au diplôme de 11° classe existant lors de la promulgation de la présente loi. »

La loi fut promulguée le 5 Août 1914. Il y aurait cruauté à ajouter aux considérations péjoratives qui ont entraîné le vote de la Chambre.

L'effet de la loi au point de vue du rehaussement du niveau professionnel ne sera pas inmédiat, car elle n'entend pas faire des proscrites des sages-femmes à diplômeinférieur qui sont encore en exercice; elle laisse au temps le soin de les amortir progressivement.

amorur progressivement.
Si la pénure d'accoucheuses n'est pas à envisager pour les agglomérations des villes qui
ofirent delargersessources en elientèle, il ne saurait en être de même pour les campagnes; il
serait à craindre que les matrones ne disposent
désormais d'un champ d'exercice autrement large
que par le passé, si les pouvoirs publics n'entendaient à l'avenir faire jouer rigoureusement la
loi ancienne sur l'exercice illégal de la profession, et si, par inévitable conséquence, ils
n'envisageaient pour de trop nombreuses muricipalités, commodément complices des marones,
l'obligation d'assurer les ressources convenables
à des accoucheuses qualifiées
des acrosses des convenables à des accoucheuses qualifiées
des accoucheuses qualifiées

A consulter la table statistique publiée par le ministère de l'Intérieur pour 1911 et celle que reproduit dans son rapport M. Paul Strauss, pour 1914, on est frappé de l'inégalité qui existe d'un département à un autre dans la répartition des sages-femmes. En France, sans distinction de diplômes on cn compte, en moyenne, une pour 3.000 habitants. Tel est le chiffre pour Paris et pour Lyon. Mais quel n'est pas l'écart si on choisit des exemples : En Corse, il existe une sage-femme pour 16.000 habitants. Dans l'Ouest; l'Orne compte une sage-femme pour 11.386 habitants; dans la Manche, une sur 11.288. Ces deux départements. il est vrai, ne viennent pas en tête de ceux qui brillent par le taux de leur natalité. l'ar opposition, si l'on passe à l'Est, on trouve : dans l'Ain, une sage-femme pour 1.240 habitants; dans le Doubs, une sur 1.657. Bien près de huit fois plus d'accoucheuses dans cette région, comme on voit, que dans celle qui regarde l'Occident.

Si l'on compare maintenant le nombre des

praticiennes de  $2^{\circ}$  classe à celui des sages-femmes de  $4^{\circ}$  ordre, on en compte en bloc, pour toute la France 7.568 de  $2^{\circ}$  classe contre 5.424 de  $1^{\circ}$  (statistique de 1914). La relation est donc de 3 contre 2.

lci encore, rien n'est plus irrégulier que la répartition du nombre des unes par rapport autres, suivant les régions. Parmi les départements les plus favorisés au point de vue de la prédominance des sages-femmes de 1<sup>st</sup> elasses, celui qui tient la tête est les Basses-Pyrénées : la 1<sup>st</sup> classe y domine dans la proportion de 98 pour 100; viennent ensuite la Seine-et-Marme avec 89 pour 100; viennent ensuite la Seine-et-Mirme avec 89 pour 100; l'Onne avec 87 pour 100; la Seine-et-Gise avec 55 pour 100. Dans l'Oise et le Tarn-et-Garonne on compte 84 pour 100; dans les Basses-Alpes, le Tarn et la Seine, 89 pour 100; soit les 4/5 pour ces derniers; mais ce ne sont la que des exceptions.

Partout ailleurs les sages-femmes de 2º classe prennent une large revanche : dans le Mainc-et-Loire, la Vienne et la Mayenne elles représentent 97 pour 100 du bloc professionnel; en Saôneet-Loire 66 pour 100; dans les Ardennes et le Loiet-Cher 94 pour 100; dans la Loire-Inférieure et la Savie 93 pour 100. Arretons la nomenclature, car il y aurait à citer la presque totalité des départements, tant sont rares les exceptions répondant aux exemples cités en premier lieu.

Pour les quelques régions de la première catégorie, l'effet de la loi passera inaperçu. Dans la plus grande étendue du territoire, par contre, il se traduira par une véritable révolution dans le recrutement des acconcheuses.

Dans son étroite concision la formule de la loi ne constitue guére que la trame d'un canevas. Pour parachever l'étofle, des applications sont nécessaires. C'est aux décrets ou arrêtes à veur qu'il appartiendra de fournir le complément. Nous ne pouvons ici que les envisager hypothétiquement : décrets destinés à procurer aux



départements, déjà dépourvus antérieurement de sages-femmes, les moyens d'appeler et de retenir les accoucheuses qui leur sont nécessaires ; décrets permettant aux campagnes de participer en mêmes proportions que les villes à l'assistance obstétricale; décrets, enfin, assurant, en cas de déficit créé par la lettre de la loi, un recrutement suffisant des élèves sages-femmes

C'est à la Commission supérieure de l'Enseignement des sciences médicales qu'il reviendra en premier de connaître de ce dernier objet.

Nous nous contenterons d'esquisser nos vœux personnels sur ce point, en soulevant les questions suivantes :

Estimera-t-on qu'il convient de reculer d'un an ou deux la limite inférieure de l'age qui donne accès aux études de sage-femme, de façon à rendre plus aisée, plus profonde et plus durable l'assimilation par des intellects mieux muris par le temps, de cette science obstétricale, qu'on ne laisse d'ailleurs jamais aborder aux futurs médecins, quelque longuement qu'ils puissent être préparés, qu'au delà de la vingtième année?

Reculera-t-on, au moins à titre transitoire, la limite d'age supérieure maintenue jusqu'ici par les diverses lois à 35 ans, pour permettre l'accès de la profession à nombre d'honorables femmes munies d'une sérieuse instruction, parmi le trop grand nombre des veuves victimes de cette guerre? Nous serions heureux de voir l'affirmative répondre sur ces deux points.

Va-t-on craindre, à l'encontre de ce que l'événement a démontré pour les facilités du recrutement médical à la suite de la suppression des officiers de santé, que l'exigence du brevet scolaire n'écarte les candidates et, pour parer au chômage éventuel des écoles et à la disette d'assistance obstétricale pour le pays, autoriserat-on l'admission dans les écoles, à défaut du brevet, par un examen spécial d'entrée ? L'opportunité de cette mesure à prévoir est défendable ; elle ne saurait qu'être favorablement accueillie. mais sous la condition expresse que cet examen spécial soit dûment entouré de sûres garanties contre le favoritisme régional et qu'il comporte une exigence de savoir et de développement intellectuel correspondant à celle que réclame l'obtention du brevet d'études élémentaires, En dehors de ces deux conditions, il y aurait grandement à craindre que la suppresion du diplôme inférieur n'ait d'autre résultat que d'égaliser, non par en haut mais par en bas, le niveau scientifique et intellectuel de la corporation.

La loi nouvelle est-elle appelée à aiicindre fructueusement son but, c'est-à-dire l'amélioration de l'assistance puerpérale et le relèvement de la dignité professionnelle des sages-femmes? Au temps et à l'expérience de transformer ce souhait en une réalité.

E. Bonnaire.

#### GAETANO BUMMO

(1853-1917.)

Un des maîtres les plus connus de la médecine italienne, G. Rummo, vient de succomber à l'âge de 63 ans. Successivement professeur à Pise (1889), à Palerme (1895), à Naples (1905), où il occupait une chaire de clinique médicale. Rummo a publié d'intéressants travaux sur la pathologie du cœur et du système nerveux, sur l'anémie splénique, sur le rôle des glandes endocrines. On lui doit encore des recherches expérimentales sur la toxicité du sérum sanguin au cours des différentes maladies, et une très belle iconographie de

En 1886, il avait fondé un journal de médecine, La Riforma medica, qui fut d'abord quotidien et devint plus tard hebdomadaire. C'est certainement un des meilleurs journaux médicaux d'Italie. A maintes repriscs, Rummo avait sollicité la collaboration des médecins français, dont plusieurs ont été heureux et fiers de répondre à son appel. Il tenait à faire connaître nos travaux, à propager nos idées, à vulgariser nos recherches. C'est qu'il avait été, au début de sa carrière, un élève de la Faculté de Paris, Il avait suivi l'enseignement de Charcot, Potain, Vulpian, Cornil ct, rentre dans son pays, il avait largement contribué à diffuser la science française.

L'Italie vient de perdre un savant éminent : la France un ami sûr et fidèle,

H B

#### APPAREIL AUTOMATIQUE

POUR LIRRIGATION DES PLAIES PAR LA SOLUTION DE DAKIN

(MÉTHODE CARREL)

A'la suite de recherches entreprises aux laboratoires du Rockefeller-Institute, à la Mission du Dr. Carrel à Compiègne, un appareil automatique pour îrrigation des plaies a pu être expérimenté et a donné au lit du blessé des résultats conformes aux prévisions du laboratoire.

Depuis longtemps déjà la recherche d'un système d'irrigation automatique était à l'étude; les multiples essais d'appareils, à renversement, à siphonnage, etc... bien qu'ayant donné des résultats dans les laboratoires, ont au contraire, au lit du blessé, toujours échoué, les conditions n'étant plus conformes à celles des recherches expérimentales.

Celles-ci n'ont cependant pas été abandonnées et M. Lecomte du Nouy, des laboratoires du Rockefeller-Institute, a réalisé un appareil simple, pratique et peu coûteux, de fonctionnement sûr.

Le distributeur électro-magnétique individuel se compose essentiellement : d'une bobine d'électro-

## Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS.

aimant de sonnerie, de deux pièces magnétiques, l'une fixe, l'autre mobile, et d'un bouchon de bois



Sur la partie renflée, on glisse un bout de tube de caoutchouc moulé de 2 cm., qui vient obturcr hermétiquement. - C'est également un tube de caontchone de mê me longueur qui réunit la tige de verre au plongeur.

Le courant, envoyé automatiquement, soulève uu clapet qui obture le fond de l'ampoule et le liquide s'écoule jusqu'à ce que le courant cesse

Le principe consiste, en utilisant

l'électro-aimant à plongeur bien connu, à envoyer pendant un temps très court, un courant assez intense pour produire un gros effort mécanique. La bobine, qui ne résisterait pas à un tel courant s'il durait longtemps, le supporte très aisément pendant une ou deux secondes. Le calcul indique en effet que l'élévation de température instantanée (en tenant compte du fait que le rayonnement est pratiquement nul) est sculement, pour une bobine répondant aux caractéristiques ci-dessous (Résistance 9 ohms, fils de cuivre de 0 mm. 4) de 1°,23 par seconde pour un courant de

2 ampères, courant qui semble à première vue considérable, étant donné le faible diamètre du fil, mais qui, ne passant que pendant 2 secondes dans les bobines, ne constitue ni une fatigue pour elles, ni une dépense appréciable. Un groupe de 12 appareils, montés sur le courant de 220 volts, dépense à peu près 0 fr. 15 de courant par mois, soit 1 fr. 80 par an.

Une pendule ou un mouvement d'horlogeric établit un contact toutes les demi-heures. Ce contact fait agir un relais qui envoie le courant dans un groupe d'appareils, montés en série, le nombre d'ap-

pareils en série dépendant de la teusion du courant (voltage) et de la résistance des bobir

Le prix de revient de chaque bouchon électromagnétique peut varier entre 5 fr. et 10 fr.

Un groupe d'appareils est installé à l'Hòpital temporaire 21, depuis plus de deux mois, et donne toute satisfac-

M le Dr Danfresne a étudié et réalisé une modification simple d'un mouvement de pendule à sonneric qui

permet d'obtenir des contacts d'une durée réglable et qui fonctionne parfaitement. Il est bien évident qu'une seule pendule suffit pour commander un nombre quelconque d'appareils, si grand soit-il, 500 ou 1.000 lits par exemple, par l'intermédiaire de relais.

Le travail du personnel infirmier se trouve ramené à une simple surveillance. Le débit peut être réglé, soit par une pince à vis placée sur le tube de caoutchouc, soit par des raccords de verre de diamètres différents. LECOMTE DU NOUY.

#### CORRESPONDANCE

Nous recevons la lettre suivante que nous publions très volontiers :

« J'ai recu de divers côtés des demandes d'explications au suict de l'utilisation de mon appareil pour l'Ethérisation. Certaines formations signalent qu'au bout de quelque temps de service, les appareils ne donuent plus la résolution complète qu'au bout de dix à quinze minutes, en utilisant même les chiffres 7 et 8. Outre la perte de temps en cas d'affluence de blessés, cette lenteur rend moins parfaite la suite de l'anesthésie

La cause principale de ce changement est que, sonmise à un travail intensif, la garniture de caoutchone du masque se déforme. Il est nécessaire et suffisant de prendre alors une compresse mouillée d'eau, de la taille d'un monchoir ordinaire, et d'entourer avec elle la base du masque, de l'appliquer étroitement sur la face pour empêcher de l'air supplémentaire de péuétrer à ce niveau.

Les causes accessoires sont : 1º La garniture de cuir du bouchon obturateur s'est amincie et la fermeture n'est plus étanche. Il faut alors ajouter une autre rondelle de cuir mince.

2º La vessie peut présenter au bout d'un certain temps d'usage une perforation, même minime. En ce cas changer la vessie.

Je recommande, en outre, de monter vite au début de l'anesthésie : atteindre le 6 en deux minutes, puis y rester. La résolution doit survenir en trois à cinq minutes. Cette montée rapide, très avantageuse, ne doit être retardée que si le malade tousse; la toux est signe d'excès d'éther. Sitôt que la toux apparait, redescendre d'un degré, attendre un instant, puis reprendre l'ascension. Veiller à ce que la sphère soit bien remplie de feutres : ceux-ci semblent maigrir à l'usage. Utiliser des vessies le plus grandes possibles. Croyez, etc. OMBRÉDANNE.



t préventif SYPHILIS et PALUDISME

inaison d'Hectine et de Mercure) plus actif, le mieux toléré des sel PIULES (Per pipite Hectins 0.0) Protections 16.0.05 Ext.0-2.00.1) Trail ements
GOUTTES (Per 16 pinte Hectins 0.0) Its 0.01 16.0.05 Ext.0-2.00.1) Trail ement
AMPOULES A (Per empotie Hectins 0.05: 16.0.01) Its 0.01 16.00.1 (Per empotie per 16.0.05) He. 0.001. [Per composite Per 16.0.05: 16.0.05) Its 0.01 16.00.1 (Per empotie per 16.0.05) Its 0.001. [Per empotie Per 16.0.05] Its 0.001. [Per 16.0.05] Its 0.

Laboratoires & l'HECTINE,12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne Seine

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arrénio-phosphorée rganique à base de Nuclarrhine. L'HIST JOGÉNOL NALINE est adiqué dans tous les cas où l'organisme ébillé, par une cause quelconque éclaire une médication réparatrice et a mosphique prisente, donc aux annoghique prisente, donc aux annoghique prisente, donc aux annoghique prisente, donc aux propriets aux propriets donc aux propriets de la contra propriet de la contra proprieta del contra proprieta de la contra proprieta de la

réclaine que facileation reparature et dynamique que facileation reparature et dynamique que substantir des fun dissus, combattre le phesphaturie et ramerar à la normaie les ractions intranogranique UNISANT SIMULAI PHAGOVIRIA TUBEROU. GESE, RONONHEES, SORGPULE. L'MPPATISME, AMEMIE, NEURASTHÉNIE, ASTHME, DIABETS, AFFECTIONS CUTAMERS, FARILESSE GENERALE, CONVALESCIONES DIFFICIES, «16 COUTAMERS, FARILESSE GENERALE, CONVALESCIONES DIFFICIES, «16 COUTAMERS, FARILESSE GENERALE, CONVALESCIONES DIFFICIES, «16 PORMES AMEMIES COMPARALE, CONVALESCIONES DIFFICIES, «16 PORMES AMEMIES COMPARALE, CONVALENCIA CONVALENCIA DE DORGE DE CONVALENCIA DE TORGE DE TORG

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALINE, littérature et Cohantes : S'air. i NALINE, him i Villeneuve-la-Garanne, pris St-Denis (Silas).

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas cù la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

La première Usine française affectée à la production industrielle de la Thanhromine denuis 1898

ERMONT (S. & O.) près Paris

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE

D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emploi du Théosol n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine to d / Martinia was trieved

. 22 A

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

F ite de 20 Cachets

TUBERCULOSE · LYMPHATISME ANEMIE

# TRICALCINE



CROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE

TRAITEMENT DE LA TUBÉRCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE

et PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de MÉTHYLARSIMATEDESOUDE chimiquement pur par cachet. 5! la Boile de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 goultes de solution d'ADRÉMALINE au millième par cachet . 6f la Boile de 60 cachets

en CACHETS seulement doses exactement à 0,02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 450 la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hópitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPERSIE NERVEUSE WTURERCULOSE

LA BILE, tout en assurant accassoirement l'évacaution des déchets du travail hépatique, constitue surfout une scérétion glandulaire de très haute valeur physiologique. Nécessaire à la dispession, indispensable à l'absorption des corps gras, elle remplit en outre dans l'intestin de multiples fonctions : antiseptique, anti-farmentacsible, anticoagulante, lavative. Résorbée en partie, elle emplit vis-à-vis du foie lui-mêne une fonction chologogue qui en fait le véritable stimulant physiologique de cet organe.

# Meilleur Agent D'OPOTHÉRAPIE BILIAIRE

LA CHOLÉINE CAMUS.

à base d'Extrait décoloré et inaltérable de Fiel de bour, préparée sous la forme de capsules glutinisées dosées à ogr. 20 de principe actif, constitue l'agent le plus précieux et le plus sur de l'opothérapie biliaire.

Soumise, depuis des années, à l'expérimentation du corps médi-cal, la CHOLEINE CAMUS lui a toujours donné entière satisfaction, en ville comme à l'hôpital, ainsi qu'en témoignent les nombreuses observations relatées dans atteser imagurale par le D'Dauguet sa these imagurale par le D'Dauguet

# CHOLÉINE CAMUS

Le D' HUCHARD, jugeant les résultats obtenus par ses devanciers et par lui-même, traduit ains is son opinion sur la médication par l'extrait de fiel de bœuf dans la Jithiaise biliaire.

« 1° L'extrait de fiel de heufprescritpendani la crise peut l'abréger, en diminuer l'intensité torsqu'il est associé au traitement colmant.

2° Cemédicarientadministré après les crises et dans leur intervalle, prévient les récidives, diminue la congestion du foie et exerce une action très favorable sur les troubles digestifs.

3° Après le traitement de Vichy, il favorise encore davantage l'évacuation des cholélithes sous la forme de boue biliaire 1. »

(1) D. HUCHARD. Journal des Praticiens, novembre 1903.



Indications et Doses

## LITHIASE BILIAIRE

4 à 6 capsules par j<sup>\*</sup>, pendant acjours, rojours de repos et reprendre.Le tratement doit être longtem pacontiaué

## COLIQUES HÉPATIQUES

Pendant la crisc, 2 capsules tie les 2 heures, jusqu'à 12, repos 12 heures et reprendre. Après la crise, 6 à 8 par j

## ICTÈRES, CHOLÉMIE

4 à 6 capsules par jour.

## – CONSTIPATION -

4, 6, 8, 10 capsules par jour, diminuer progressivement, cesser 10 jours et reprendre s'il y a lieu.

## ENTÉRO-COLITE

Vaincre d'abord la constipation, prendre ensuite 4 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des mucomembranes et fonctionnement normal de l'intestin. MM. NEPPER et RIVA ont traité des colites muco-membraneuses caractérisées et invétérées par les extraits biliaires et obtenu les résultats suivants ':

« 1° Evacuation abondante de membranes au début

2º Sédation de la douleur en un temps variable de 24 heures à 8 jours.

3º Disparition des mucomembranes.

4º Régularisation des selles moulées et normales de consistance et de composition.»

L'apparition de fausses membranes est fonction de l'insuffisance biliaire et l'opothérapie biliaire constitue le traitement de choix de la constipation et des conlites muco-membraneuses.

(1) Nepper et Riva. Société de biologie, janvier 1906.

ferrugineux assimilable le Véritable Sel est

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Havem. Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mº ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour

d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. « Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, Antien Chef de Laboratoire de Thérapentique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET:

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons : le de Peptone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Get état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.»

(Analyse du Docteur G. POUCHET. Professeur de pharmacologie à la Fatulté de Rédecine de Paris, Herrère de l'Aradémie de Rédecine, etc.)

D'après ce qui précède , nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aacune Spécialité Pharmacoutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénéres cence graisseuse, etc.)

 Enfin le Fer ROBIN active la mutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de rois seconomique, car chaque hacon represense une curree de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc. On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). - Dosn: Un verre à liqueur par repas.

Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.

## THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

L'EAU NÉOLÉE, { Une partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, (En instillations continues ou par réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES
Laboratoire, 9. rue Dupuytren, Paris.

## THÉRAPEUTIQUE CIVILE

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

en GARGARISMES curatifs :

(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

## 

## ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docturs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT PARIS
16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### ANNALES DE MÉDECINE

Sommaire du nº 2 (Mars-Aril 1917).

Mémoires originaux

G. Etienne, R. Jolly et Mile J. Mondelange. - La cholcstérinémie dans les fièvres paratyphoïdes.

Balden weck et Roger. — Les méningites otiques ans suppuration de la caisse.

sans suppuration de la caisse.

Emile Sergent et Mie German. — Evolution de la
pleurite du sommet chez les turberculeux.

Désiré Denéchau et Henry Mathias. — Les gros
veutres de la guerre, leur pathogénic, les erreurs

qu'ils entrainent. Plerre Cazamian. - Contribution à l'étude du syndrome urologique de la méuingite éérébro-spinale à méningocoque de Weichselbaum (3º mémoire). Georges Guillain et J.-A. Barré. — Etude acatomo-elinique de quinze eas de section totale de la moelle.

Livres nouveaux.

#### ARCHIVES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE ET D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

SOMMAIRE du nº 4 (Mars 1917).

Mémoires originaux :

F. Dévé. - Echinococcose osseuse expérimentale

A. Rochaix et P. Durand. - Paralysie ascendante. consécutive au traitement antirabique.

Gulseppe Bolognes! — Granulations bonnes et

recherches histopathologiques. V. Cordler, L. Lévy et L. Nové-Josserand. — Lymphadénie alcueémique d'origine tuberculeuse,

sympatisme accessing a origine tuberculeuse, septicémic intercurrente à entérocoque.

Rinaido Pellegrini. — Contribution à l'étude des goitres congénitaux chez les hérédo-syphilitiques.

Mile de Laussine, MM. Androutselles et J. Bertrand. - Un cas de cancer primitif du foie chez une fille de onze aas

M. Petzetakis. - L'iodoréaction sur une nouvelle M. Petzetaris. — L'iodoréaction sur une nouvelle réaction urinaire pour le pronostic de la tuberculose pulmonaire et le diagnostic de la fièvre typhoïde. Marguerite Ecoffey. — Fibroléromyome télangec-tasique d'une branche de la veiue saphène.

Bibliographie.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tablean de la Légion d'honneur pour

Officier : M. Legendre (Louis), médecin principal de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Blanc (Jean), médecin-major de 1º classe (active).

médecin-chef d'un groupe de brancardiers de corps : zélé et consciencieux, a fait preuve au cours de la campagne des plus belles qualités militaires (a déjà été cité), — M. Saulay (Auguste), médecin-major de 1º classe (active), médecin-chef de l'Ambulunce 15-21 d'une armée:

s'est fait apprécier dans les différents postes qu'il a occupés depuis le début de la campagne. Obtient de sa formation le maximum de rendement (a déjà été cité)

— M. Danjou (François), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active à un groupe de brancardiers divisionnaires : engagé volontaire, le 10 Septembre 1914, pour la durée de la guerre, donne le plus bel exemple d'un dévouement ab-solu. Très actif, excellent organisateur, visite constam-ment les postes de secours avancés sans aucun souci du danger et des bombardements (a déjà été cité).

— M. Grussard (Eugène), médecin-major de 1<sup>∞</sup> classe : médecin-clief d'un hôpital de campagne.

- M. Mainguy (Théodore), médecin-major de 1re classe (active) nu 4º rég. d'infanterie coloniale : nombreuses annuités et campagnes coloniales. Sur le front depuis Octobre 1916, montre une grande activité et un absolu

— M. Roux (Dominique), médecin-major de 1<sup>re</sup> clusse (active) au grand quurtier général : médecin-major d'une haute valeur morale qui joint à de rares qualités d'auto-rité. d'organisation et d'initiative, un zèle et un dévoucolus. A rendu les plus précieux services dans les différents postes qu'il a occupés depuis le début de la

— M. Deumié (Pierre), médécin-major de 1<sup>pr</sup> classe (territorial) au 39<sup>n</sup> rég, territorial d'infanterie : médecin militaire dévoué, actif et d'une haute conscience professionnelle. Au front depuis le début de la campagne, y a été maintenu sur sa demande et y rend les meilleurs

services.

— M. Brouardel (Georges), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) au sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé militaire

- M. Lejars (Marie), médecin principal de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris, is la 160 région - M. Forgne (Emile), médecia principal de 2º classe

Chevalier : M. Dreyfuss (Achille), médecin-major de 2º classe (active) au 125º rég. d'infontorie : s'est dénonsé sans compter dans toutes les affaires auxquelles a parti cipé son régiment et n montré, au feu, de réelles qualités

de courage et d'énergie. Une Placeure Deux citations.

— M. Guiot (Marie), médecin-major de 2º classe (active) au 66° rég. d'infanterie, médecin-major de premier ordre, qui dirige très bien le Service de Santé d'un régiment. A assuré, à maintes reprises, d'une manière parfaite, dans des circonstances difficiles et périlleuses, l'évacua-

tion des blessés (a déjà été cité). - M. Metoz (Paul), médecin-major de 2º classe (active) au 12r rég. de dragons : bon praticien, vigoureux et actif. Dirige son service avec compétence et le plus grand dévouement.

- M. Rougeux (Edouard), médecin-major de 2º classe (active) au 3º rég. de marche de tiruilleurs : médecin d'une bravoure, d'un sang-froid et d'un dévouement dignes des plus grands éloges. Déploie, en toutes circon-stances, les plus belles qualités de calme et de mépris du danger, visitant ses postes de secours malgré les plus au anger, visitant ses postes de secours maigré les plus violents bombardements, réconfortant les blessés par son énergique attitude. Une blessure. Quatre citations.

— M. Roudouly (Auguste), médecin-major de 2º classe (active) au 294º rég. d'infanterie : sur le froat depuis Ie début de la campagne, remplit les fonctions de médecinchef du Service de Santé d'un rég. d'infanterie avec un courage, un zèle et un dévouement qui ne se sont jamais

démentis. Quutre citations.

demenus. Quarre citations.

— M. Rolot (Georges), médecin aide-majorde 2º classe (active) au 155º rég. d'infanterie : a toujours assuré son service avec un absolu dévouement et le plus complet mépris du danger. Grièvement blessé le 24 Septembre 1916, en prodiguant, avec la plus belle abnégation, ses soins anx blessés, sous un violent bombardement, est revenu sur le front à peine guéri. Ne cesse de faire preuve des plus brillantes qualités militaires (a déju été cité).

 M. Dietz (Eugène), médecin-major de 2º classe (active), médecin-chef d'une ambulance : a repris volontairement du service pour la durée de la guerre. Dirige une ambulance avec une grande compétence, un absolu dévoue-ment et un zèle inlassable. A fait preuve, à maintes ment et un zete iniassante. A taut preuve, a maintes reprises, dans des circonstances difficiles, de réclles qua-lités de calme, de sang-froid et d'énergie. — M. Salabert-Strauss (Alphonse), médecin-major de 2º classe (active), du Service de Santé des troupes colo-

niales, au '1º rég. d'infanterie coloniale : médecin d'une haute conscience et d'un dévouement absolu. S'est attaché avec activité à améliorer, dans son secteur, les moyens de défense contre les gaz asphyxiants.

(Voir la suite, p. 333.)

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE ET DE PEPTONE

ododeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique EPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodiss et de quelques peptones commerciales. (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)



La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON. SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

MASSON ET Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, Boul. Saint-Germain, PARIS

Vient de paraître :

# LA NÉVROSE D'ANGOISSE

Par le D' F. HECKEL

CLINIQUE - PATHOGÉNIE - TRAITEMENT

1 volume in-8° de 535 pages

9 fc.

# 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 | 4 12 12 |

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE S

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

MARIUS FRAISSE, Phing 85, Avenue Mozart, PARIS.

FLACON GOUTTES : 3'50. Téléph. 682-16

Médication Tonique Reconstituante

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

r assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices aus ang at nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas) Le FLACON de 100: 3

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain au début du effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sana ECHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

PRODUIT FRANCAIS



Préparé à froid, dans le vide à l'abri de l'air. Aliment-ferment renfermant la totalité de la diastase et des matières solubles de l'orge germée

Indications Thérapeutiques : DYSPEPSIES, ENTÉRITES

ALIMENTATION INTENSIVE DES TUBERCULEUX ET I CONVALESCENTS, SEVRAGE DES NOURRISSONS MODE D'EMPLOI: Seul; en solution dans lous les liquides; associé aux farines; donne des bouillies et des purées très facilement digerces et bien assimilées.

G, Rue Guyot, PARIS. - Téléphone: 513-8

ECHANTILLON SUR DEMANDE

6. Rue Guvot.

 M. Belbezé (Léopold), médecin-major (active) de 2º classe au 99º rég. d'infanterie ; très bon chef de service, très actif et très zélé, d'une grande bravoure per-sonnelle; s'est maintes fois signalé par son abnégation et son mépris du danger. Blessé le 24 Avril 1916, l'a été de nouveau le 21 Mars 1917, en prodiguant ses soins en première ligne. Déjà cité à l'ordre.

— M. Piétrement (Louis), médeein-major de 2º classe (active) au 206º rég. d'infanterie : aux armées depuis le début de la campagne, dirige son service avec autorité, intelligence, zèle et dévouement.

 M. Beaumont (Auguste), médecin-major de 2º classe active) au 316º rég. d'infanterie : remplit ses fonctions avec la plus grande conscience et le plas absolu dévoucment. A fait preuve au fcu, particulièrement pendant les attaques du 6 au 9 Septembre 1916, des plus belles qualités militaires.

 M. Verdeau (François), médeein-major de 2º classe (active) au Service de Santé d'une division d'infanterie, nombreuses annuités. S'est parfaitement acquitté des diverses fonctions qu'il a occupées depuis le début de la guerre, et a rendu des services appréciés.

— M. Vnillet (Henri), médecin aide-major de 1re classe

(réserve) : s'est dépensé sans compter pour organiser un hópital et traiter les nombreux malades confiés ù ses soins. A contracté auprès d'eux une maladie grave qui a

mis ses jours en danger (Croix de guerre).

— M. Brousse (Robert), médecin aide-major de 2º classe a titre temporaire : blessé deux fois depuis le début de la guerre, la deuxième fois très grièvement. A assuré, sous le bombardement, un service chirurgical assure, sous le hombardement, un service chirurgical très important. Affecté ensuite au centre de triage d'une gare, a donné, dans l'exercice de ses fonctions, un bel exemple de dévouement. A contracté auprès des malades

une maladie extrémement grave (Croix de guerre).

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve Bellamy, pour les services exceptionnels qu'il a rendus, depuis la nobilisation, dans ses fonctions de médecin résidant à

l'hopital maritime de Port-Louis. M. Gourcerol (Henri), médecin-major de 2º classe (active) au 129º rég. d'infanterie : médecin d'un dévoue-ment absolu, qui a fait preuve d'une bravoure remarquable les actions où son bataillon a été engagé. dans toutes Cité quatre fois à l'ordre pour son conrage, son dévoue-ment et son zèle. A été grièvement blessé, le 17 Août 1916 Perte de la vision de l'œil gauche.

#### Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Libert, médecin aide-major de l™ classe de réserve à la mission médicale militaire française en

Serbie : - M. Fallot, médecin side-major de 1ºº classe de réserve à la mission médicale militaire française en

Ont assuré, avec courage et dévouement, dans des conditions pénibles, un service médical dans une ambulance divisionnaire serbe. Sont morts des suites de maladie contractée au service.

- M. Guyomarc'h (Jean), médecin-major de 2º classe au ¼º rég. d'infanterie coloniale : s'est distingaé à l'affaire du 14 Octobre par sa bravoure, son sang-froid et son dévouement, a organisé les postes de secours d'une manière qui peut servir d'exemple, dans une ré-gion balayée par les balles et les obus. Déjà cité à

- M. Beyne (Pierre), médecin-major de 2º classe, chef de service au 283º rég. d'infanterie : médecin-major qui allie la compétence technique la plus complète aux plus hautes quulités de bravourc et de dévouement illi aux blessés. Pendant une série d'uctions meurtrières, n'a cessé de parcourir les postes de secours, les relais de brancardiers, jusque sur la ligne de feu, dirigeant le service dans ses moindres détails, donnant le plus bel exemple du mépris du danger et obtenant ainsi par son influence des efforts et des résultats merveilleux.

- M. Lechelle (Paul), médecin aide-major au 33° rég. d'artillerie A. D. : médecin d'un courage et d'un dévouéent au-dessus de tout cloge. S'est signalé maintes fois à X... Blessé à la bataille du 8 Octobre 1916, en venant prodigner ses soins aux blessés, sur les positions de batteries, malgré un intense bombardement. Avait déjà

été renversé pur le souffie d'un projectile, la veille.

— M. Lecerf (Jean), médecin-major de 2° classe ler bataillon du 102 rég. d'infanterie: jeune médecin très courageux et d'un dévouement absolu, praticien de haute valeur, homme pénétré au plus haut point du sentiment du devoir. N'a cessé, depuis le 2 Août 1914, de témoigner le plus grand dévouement en se prodiguant pour donner ses soins aux blessés, dans des circonstances souvent difficiles. Gloricusement tombé, le 29 Octobre 1916, en se portant en avant sur des positions nouvellement conquises.

 M. Chappet (Georges), médecin-major de 2° classe, chef de service : médecin très dévoué et très brave, ayant la plus haute conception de ses devoirs professionnels. Le 19 Novembre 1916, a fait preuve du plus absolu mépris du danger en pansant lui-même sous le feu, sans abri, en plein bombardement, des blessés intransportables, forçant ainsi l'admiration de tous,

 M. Lemasle (François), médeein-major au 56° rég.
d'infanterie coloniale : officier supérieur de grande valeur. Caractère très élevé ayant un grand sentiment du devoir, a une grande autorité au point de vue médical. — M. Caujole (Paul), médecin-major de 2º classe uu 401º rég. d'infanteric : chef de service hors de pair, dont les brillantes qualités, aussi bien d'ordre militaire que d ordre techniqu e, sont mises en lumière dans les circonstances difficiles. Bien qu'ayant été renversé, à moitié enterré et très fortement contusionné par un obas, le 21 Octobre, a assuré d'ane façon parfaite, du 24 au 29 Octobre, le service des évacuations du régiment et du corps voisins, ne disposant que de moyens restreints et dans un poste de secours trop étroit et violemment hom-bardé. Récidiviste des actions d'éclat. A déjà quatre citations dont deux à l'armée.

### Calcon d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis).

5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 30 Avril 1917 s'élève à 720.000 francs.

Souscriptions recues du 1er au 30 Avril 1917. (Cette liste ne comprend pas les sourcriptions prove-nant des engagements de versements mensuels.)

10.000 francs : L'Association des Médecins de la Seine. 1.000 francs : Mme Gille, Paris (5º vers.). - La Société locale d'Alger. — Anonyme, médeein de Paris, 500 francs : Drs Claisse (P.), Puris (6º vers.). —

liard (L.), Paris (2º vers.). — Leroux (Henri), Paris (2º vers.). — Lissar, Hasparren (B.-P.). — En souvenir du Dr Gouffier (Georges), de Neuilly-sur-Seine. 350 francs : Le Syndicat des médecins de l'arrondisse-

ment de Morlaix. 300 francs : La Société locale des médecins du départe-

ment de la Vienne (2º vers.). - Dr Ravaut (P.), Paris 200 francs : Drs Faugouin, Orléans (2º vers.).

tel, Saint-Eticnne. — Maurange (G.), Paris (2º vers.). 160 francs : Dr Tisné, Paris (9º vers.).

150 francs : Dr Desmarest, Paris (3º vers.)

150 Iranes: D' Desmarest, Paris (3\* vers.).
'141 fr. 50: Don collectif des membres de l'Association médicale mutuelle du département de la Seine
(Gallet-Lagoquey) présents à l'Assemblée générale du
14 Avril 1917 (versement fait par M. 1e D' Chapon).
'100 franes: Le Syndicat médical du Béarn. — La Société française de l'eau purgative de Villacabras, Lyon.



 Personnel sanitaire de la Campagnie 5/4, 1er Génie,
 S. P. 9 (versement fait par le Dr Brousscau). — Dr. Allo
 (G.), Anvers. — Anvray, Caen (2º vers.). — Baillet, Paris (2e vers.). - Begue, Paris, - Bernard, Forcalquier (B.-A. (2º vers.). - Bezon, Paris (2º vers.). - Bruder, Paris (2° vers.), — Barle, Bassens (Savole) (2° vers.), — Camon, Bordeaux, — Decressen, Angolalme (2° vers.), — Chebreuili, (W.), Bordeaux (2° vers.), — Escat. Toulouse (2° vers.), — Genetic Marcille. — Gaudhier, Lyon. — Guestre, Nonancourt (Narc), — Heins, Paris (2° vers.), — Gel. Jong, Paris (2° vers.), — Lee, Daris (2° vers.), — Lee, Charle, Charles, Carlon, Paris (3° vers.), — Lee, Daris (3° vers.), — Marcitte, Carn. — Mathieu (A.), Paris (3° vers.), — Menatti A.), Mathidi Tulnis), — Réquiet, Puris. — Roland, Besançon. — Sergent (Em.), Paris (3° vers.), — Sibřird, Shanghar (Uline), — Sorel, Ebuet (St. 1.6° vers.). (2\* vers.). — Burle, Bassens (Savoic) (2° vers.). — Camou Sbirel, Shangha' (Chine). — Sorel, Elbeuf (S.-I.) (5\*vers.).
—Thévenet, Lyon.—Tournier, Lyon.—Trémolières, médecin-major de 2\* classe, médecin-chef, 1\*r socteur, 1rc région, Besançon. — Valcourt (de), Cannes (2 Vassal, Paris (2e vers.).
 Zadoc Kahn, Marseille.

60 francs: Drs Boursier, Contrexéville (4º vers.). — Courtin, Puris (2º vers.). — Créquy, Bondy (12º vers.). —

Weill (René), Nuncy.

50 francs: Les médecins de l'ambulance 6,4, S. P. 70 (par le De Périnet, médecin-chef). — De Antsirabe, Vakinankaratra (Mudagasenr). — Bayou, Questembert (Morbihan) (9° vers.). — Behr, Yvetot (S.-Inf.). — Béraud, Châbihan) (9° vers.). – Behr, Yvetol (8.-inf.). – Beraud, Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). – Blanc, Kankan (Haute-Guinée française). – Bordier, Guérel (Creuse) (2° vers.). – Bousquet, Bordeaux. – Cadilhac, Cette (6° vers.). – Chirat, Lyon (3° vers.). – Chirat, Lyon (3° vers.). – Cochez, Alger. — Colombani, aide-major, hopital central, Bar-le-Duc. — Coqueret, Troyes (3° vers.). — Coville, Ambulance 3/44, S. P. 56 (2° vers.). — Croste (R.), Bayonne. - Daraignez, Libos (Lot-et-Garonne). - Dupont, Mantes. Farssac, La Taillée (Vendée). - Fodéré, Saint-Jeande-Maurienne (Savoie). — Foisy, Châteaudun (2º vers.). — Garipuy, Toulouse (4º vers.). — Garnier, Paris (11º vers.). — Georget (aide-major de l'e classe, 401º d'infiniterie, 2 bataillon, S. P. 161. — Gillet, Paris (3 vers.). — Halphen (Em.), Paris. — Jaulin, Orleans. — Kahn (Pierre), Paris. - Labitte, Paris (2º vers.). - Lacaille (M.-E.), Paris - Lafarge, 110° d'artillerie londe, 3° groupe, S. P. 36.

- Le Noir, Paris (2° vers.). — M<sup>te</sup> Marie Lepage, Evaux
(Creuse) (en mémoire du Dr Bona, ancien président de la Société des médecins du département de la Creuse) vers.); - Lévèque, Togny-any-Bonfs (Marne) (4e vers.) - Molinié (J.) — Menetrier, Paris (3° vers.). — Molinié (J.), médecin-major de 1° classe, hôpital 44, Lyon. — Morault, Nantes (2º vers'). - Ne-Elcos, Salonique. - Nodet, Bourg (Ain) (3º vers.). - Pillet, Rouen (2º vers.). - Raoult, Vernon (4º vers.). - Riocreux, Paris (2º vers.). - Robert, Paris (2º vers.). — Sarazin, Mouchamps (Vendée) (2º vers.). — Seu de Rouville, Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) Seu de houville, Saint-Faut-trois-Unateaux (Prome) (\* vers.). — Soulié, Toulouse (2 vers.). — Taty, Paris (2\* vers.). — Thoumas, Paris (3\* vers.). — Tissier (P.-L.), Paris (3\* vers.). — Veil (A.), Paris. — Vurpus, Paris. D... (d'Orléans), S. P. 218 (3\* vers.). — Pierre X... et sa

femme, Tunis. — Anonyme, Die (Drome).

40 francs : Dro Daumic, médecin-major de 1ºº classe, ambulance 14/17, S. P. 47. — Delestre, Paris. — Guillemot, Thiers (P.-de-D.) (4° vers.). — Ilillairaud, La Rochelle Ch.-lnf.) (3° vers.). — Inglessis, Marseille. — Richer (Paul), Paris. - Richou, médecin-major, 27º drugons.

30 francs : Les médecins de l'ambulance 1 45, S, P. 223 (par MM, les Dr. Astre, de Reymond, Masselot, Escalier, Postina, G. Rosenthal). — Drs Arnaud, La Rochette (Savoie) (3º vers.). - Hirne, Sèvres (S.-et-O.) (2º vers.) Jueggy, Tunis (5° vers.).
 Kahn, Paris.
 Labarrère, Monein (B. Pyr.).
 Lévy-Franckel, Paris (2° vers.).

Ont été reques, en outre, les souscriptions suivantes : 7 dons de 25 fr.; 1 don de 21; 59 de 20; 2 de 15; 60 de 10; 44 de 5; 1 de 3.

49 engagements de versements mensuels.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIIIe).

La Guisse d'Assistance médicale de guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 62.000 francs.

NOTE. - Les deux dons de 50 fr. reçus les 10 Mars 1916 et 23 Février 1917 de M. le D' Pascalis, de Paris, ont été faits par M. le Dr Gaston Pascalis, 55, rue Réaumur.

TOUX - ASTRIC - EMPRYSONS

## **Iodéine** MONTAGU

SIROP (0,01) SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

#### NOUVELLES

Les internes aux armées. - En date du 28 Avril 1917, le Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique a pris l'arrelle suivant concernant la situation militaire des internes actuellement aux armées

Article premier. - Par dérogation à l'article 150 du règlement général sur le Service de Santé, les internes en médecine des hôpituux en exercice, actuellement mobilisés, sont autorisés à passer leur thèse tout en conservant le droit d'accomplir leurs quatre années d'internat.

Art. 2. — Ceux de ces élèves qui ont passé leur thèse antérieurement au présent arrêté scront autorisés, s'ils en font la demande, à reprendre leur place dans les hópitaux aussitot après leur libération du service mili-

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans concernant i insertion des « retites Annonces » au les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants,

Poste d'interne vacant Asile public d'aliénés de Pau. Docteur ou non-docteur, traitement avec aug-mentation annuelle et avantages en nature. Etudiants et étudiantes étrangers admis. - S'adresser au médecin-chef de l'Asile

### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées.

Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

Préférable par sa souplesse à la gazc paraffinée dans les pansements de blessures de guerre.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE REMPLACEMENTS. REMEDIACEMENTS gratuits sur domande.

47, boul. Saint-Michel. Paris. - Tél. Gob. 24-81.

Le Gérant : O. Ponèr. Paris. -- L. Managanux imprimeur, f. ruo Cassett



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué L'AGAR-AGAR au traitement de la CONSTIPATION CHRONIQUE

# THADLAXIN

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie PAILLETTES: 1à 4 cuil à café à chaque repas CACHETS .. 1 à 4 à chaque repas COMPRIMÉS.. 2 à 8 à chaque repas GRANULÉ .. 1 à 2 cuil à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée; LABORATOIRES

DURET & RABY

5, avenue des Tilleuls F. Borremans del.

CHOLÉOKINASE 6a8 Ovoides par jour

TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

et INFECTIONS DIVERSES

Traitement

Rhodium B Colloïdal électrique AMPOULES de 3 cm

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

TRAITEMENT DE

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls. Pagis

SOMMEIL DE DÉTENTE

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

AGERà40%

12. Bonley, Ronne-Monyelle PARIS

Prix du flacon : 2 fc. 25 SERINGUE spéciale du D. Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. -- Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube,

Pour éviter les accèdents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hópitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).

Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.



SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de bour par cuillerée. — OHAIX & C'e, 10, rao de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Gruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

6, Rue Abel, PARIS



anti-infectieux dans toutes les septicémies

UFRE COLLOFDAL BAUSSE

Traitement repide du rhumatisme

LITTERATURE EN ECHANTILTON SALSHOT ROUSES DAUSSE 4 ROLATIBETOL PARIS





(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS.







Le plus Puissant

des Décongestifs

# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE V

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fips. suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Pigies microbiennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 º/ ..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cica-trisant. Diffusibilité très grande. INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cu bes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS, Tél. Arch.: 44-71 - Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.; 0-61

EMETINO

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent commencement de chaque mois

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBORIDES

DIRECTION SCIENTIFICUE -

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professeur à la Paculté, fédecin de l'hèpital Beucicaut, abre de l'Academie de médecu Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professour agrégé, eur et Professour en chef de la Maternité. J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cochi

Professeur à la Faculté, Médecia de l'hôpital Goch embre de l'Académie de méd

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESPOSSES J. DUMONT

«La Presse Médicale» publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux : Chauffard. — Les variations de la cholestérinémie durant le cycle menstruel, d'après des recherches récentes, p. 329.

recentes, p. 329.
PAUD DESCOURST. — Attitudes vicieuses du pied d'origine névropathique dans les traumatismes du
membre inférieur; pathogénie et traitement, p. 330.
Louis Bonx. — Nouveau mode de traitement du
paorlasis par une solution vrale, injectable de soufre pur. Utilisation de l'eucalyptol dans le traitement des dermatoses, p. 331.

Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 332. Société de Médecine de Paris, p. 333.

Académie des Sciences, p. 334. Académie de Médeoine, p. 334. Sociétés de l'étranger :

RÉUNION BIOLOGIQUE DE PETROGRAD, p. 334 Analyses, p. 334.

Médecine pratique : Tansini.—Désinfection péritonéale par l'alcool, p. 336.

Chronique :

Dr CARRON DE LA CARRIÈRE. — Le projet de loi sur les modifications dans la perception et l'emploi de la « Taxe de séjour ». Les Médecins aux Armées

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## Toux **ÆTHONE**

Coaueluche

Culture seche

### Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids at les forces.

GOUTTES : VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bool. Saint-Germain, PARIS

## PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

LE PROJET DE LOI

SUR LES

MODIFICATIONS DANS LA PERCEPTION

ET L'EMPLOI DE LA "TAXE DE SÉJOUR"

Les modifications que l'on propose d'apporter

à la « Loi du 13 avril 1910, concernant la Création

de Stations Hudrominérales et Climatiques et l'Éta-

blissement de Taxes spéciales » portent sur trois

1º La liste des Communes, dignes d'être éti-

quetées Stations Hydrominérales ou Climatiques

et de bénéficier de la Loi de 1910, sera établie

par le Ministère de l'Intérieur, que ces Communes le demandent ou non. D'après la Loi actuelle, cette

désignation est subordonnée à la demande qui

doit en être saite par le Conseil Municipal ou les

2º La « Taxe de Séjour » sera obligatoire dans

3º Le cinquième de cette Taxe, obligatoire, sera

On pourrait reprocher à la première proposi-

prélevé au profit de l'Office National du Tourisme.

tion de porter atteinte aux libertés communales

et aux prérogatives des Municipalités; nous la

laisserons de côté, ne voulant étudier que les

toutes les Communes ainsi désignées, tandis que

personnes intéressées de la localité ;

la Loi actuelle la déclare facultative :

F. WIDAL

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

H. ROGER
Professour de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Mombre de l'Académie de médecine.

Les Bureaux de rédaction sont ouverte à la Librairie Masson .

deux autres qui touchent plus directement le côté thermal. Leur application est-elle désirable pour favoriser le développement de l'industrie ther-

male française, seul but de la Loi de 1910? \* Pour se faire une opinion à cet égard, on peut diviser les Stations thermales en deux eatégories :

Une première catégorie comprend celles, privilégiées, qui ont des organisations balnéaires, hôtelières, hygicniques, complètes, parfois parfaites, leur permettant de répondre à toutes les exigences de la clientèle riche, étrangère surtout, que nous devons ambitionner de plus en plus. Elles sont peu nombreuses et universellement connues : grande clientèle et revenus considérables, surtout quand la vente de l'eau à la bouteille s'ajoute à l'affluence des curistes.

Si la « Taxe de séjour » reste facultative, ces stations hésiteront peut-être à s'en servir, n'en ayant pas un besoîn immédiat, ayant pu, par leurs seuls moyens personnels, arriver à ce degré de prospérité, mais le jour où elle leur sera imposée, elles en bénéficieront très utilement : entretien, perfectionnements, agrandissements de leurs installations, nécessaires pour satisfaire aux besoins toujours plus marqués de l'hygiène, et aux exigences toujours croissantes de leur clientèle riche. Donc, pour ces Stations de premier ordre, l'obligation de la « Taxe de séjour » n'offre que des avantages. Mais il leur serait très préjudiciable d'être privées

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## Sirop DERBECQ

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. bouley, Beaumarchais, Paris

Antisyphilitique très puissant

Culture liquide

Ferment lactique Fournier

oires POURNIER Frères, 26, Be de l'Hôpital, Panis

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centign, tous les 4 jours (12 à 14 injections pour uns curs)-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centign, tous les 6 ou 8 jours (5 à 19 inject, pour uns curs).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villoneuve-la-Garonne (Seine).

XXV. ANNÉE. - Nº 32. 7 Juin 1917.

d'une part de ce revenu au profit d'une caisse noucelle. Leurs dirigeants savent très bine e qu'il convient de faire en matière de propagande et u'ont aucun avantage à confier à d'autres ce qu'il font déjà, on sait avec quel succès; ils le feront sur une plus grande échelle, quand ils auront, par ces recettes nouvelles, des facilités plus grandes. On peut avoir confiance en eux, quand ou voit l'effort heureux qu'ils ont déjà réalisé.

Les intérêts du Tourisme et ceux des Stations thermales ne sont pas les mêmes, ils peuvent être connexes, ils ne sont pas semblables. Ce que nous voulons dans nos Stations, ce sont des malades et les movens pour les attirer sont très nets : 1º faire connaître dans le grand public du monde entier que telle Eau est particulièrement appropriée à telle catégorie de malades. Exemple : le Mont Dore aux asthmatiques, Vichy aux hépatiques, Aix aux rhumatisants, Royat aux cardiopathes, Lamalou aux ataxiques, Vittel aux goutteux, Evian aux hypertendus, Châtel-Guyon et Plombières aux entéritiques, etc., etc.; 2º procurer dans chaque station, en vue de cette catégorie de malades, l'outillage le plus perfectionné, le plus complet, le plus confortable de façon que chacun soit assure de trouver la réunion de tous les éléments de sa cure, hydrominérale aussi bien que physiothérapique. Comment penser que ce programme, si spécial, sera mieux réalisé par d'autres que par les intéresses eux-mêmes?

La seconde caté gorie des Stations Thermules comprend celles dont les installations locades laissent encore à désirer. L'accord est unanime pour reconnaître que la cause du retard de leur développement réside dans cette insuffisance balnéaire, hôtelière, hygiénique, l'accord est également unanime pour reconnaître que, pour remédier à cetétat de choses, il faut pouvoir engager des dépenses élevées et que les ressources habituelles des localités n'y peuvent suffire: c'est pour venire a aide à crejatéressantes Stations ay a été faite la toile 1910. L'obligation de la « Taxe de séjour » ne peut avoibligation de la « Taxe de séjour » ne peut avoir plus de ces communes seront contents d'être dégagés de la responsabilité de prendre une décision; il n'y aura plus à carindre de rivalités entre localités voisines, qui n'auraient pas dopté en mêue régime; la perception de l'impôt sera d'autant plus facilité qu'on sera abrité derrière une exigence légale et générale, en dehors de toute décision locale; on sera enfin assuré d'avoir de suite ces revenus qui sont indispensables : ce serait donc une mesure ultre.

Nous n'en dirons pas autant de la soustraction que l'on propose de faire d'une partie de ces

Voici plus de dix ans que tous ceux qui désirent la prospérité thermale française luttent pour obtenir ce moyen de venir en aide à ces stations. On n'en a fait que de timides et rares applications; on ne sait pas ce qu'il produira, on ne sait pas s'il sera suffisant pour convrir les frais considérables, qui, eux, ne sont que trop certains, et on propose déjà d'en distraire 20 pour 1001

La seule question urgente, primordiale, capitale, c'est d'outiller ces stations, de leur procurer tous les moyens possibles pour leur permettre de réaliser cette triade indispensable, indiscutable, sur laquelle le sénateur Denoix insiste, si justement, dans son excellent Rapport de 1909, réaliser tout ce qui comporte l'aménagement, l'assainissement, l'embellissement de la station, vaste programme dont les premiers articles doivent être l'adduction d'eau potable, la construction d'hôtels de premier ordre, de réseau d'égouts, un service de voirie assurant la propreté de la localité, l'organisation de promenades, et des autres distractions hygiéniques telles que le golf, etc.

Quand ces premiers éléments seront assurés, alors, mais alors seulement, on pourra chercher un autre emploi de l'argent; jusque-là, distraire un centime de l'affectution urgente serait agir contre l'intérêt de l'industrie thermale française; pour le moment, on ne peut avoir qu'un seul objectif, tout faire pour que la station thermale française soit équipée, parée, capable de répondre à tous les desiderata exigés pour le soin des malades, riches, étrangers, de ceux qui veulent bien se déplacer, venir de loin, payer cher à la condition

de trouver un confort parfait. Dira-t-on que le projet actuel a pour but de centraliser - entre les mains de personnes étrangeres à l'industrie thermale - le moven d'organiser une propagande à l'étranger, de plus grande envergure, que ne le peuvent faire les stations clles-mêmes? Nous avons vu que parmi ces dernières, celles qui sont déjà suffisamment outillées et prospères savent très bien faire ce qu'il faut pour se faire connaître, ainsi que le prouve leur très grand succès. Pour les autres, ce serait une erreur de chercher à attirer chez elles la clientèle étrangère, justement exigeante par les dépenses qu'elle fait. Arrivant dans des localités insuffisamment luxeuses ou confortables, ces clients seront mal impressionnés et repartiront immédiatement, mécontents d'avoir été induits en erreur - j'en connais de nombreux exemples - et fcront une contre réclame infiniment plus nuisible que la non-réclame.

En résumé, si on envisage l'intérêt des Stations Thermales :

4º Il peut être désirable que la « Taxe de séjour » soit rendue obligatoire dans toutes les communes reconnues Stations Hydrominérales; 2º Il est indispensable que le produit de cet impôt — prélevé sur la population saisonnière soit uniquement consaçré à l'amélioration de la

localité dans laquelle il a été perçu;
3º Il n'y a pas d'argent disponible pour n'importe quelle autre affectation tant que la mise au point locale de toutes les Stations ne sera pas achessée.

D' CARRON DE LA CARRIÈRE.



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

## DMEGON

DWESTA

Vaccin antigonococcique curatif
BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS

Vaccin antistaphylococcique curatif FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc.

S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs 3 \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doss moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES: Ampoules de 1 et 2 cc. (i2 par bolte). — Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

190

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits an tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Augé (Jacques), médecin-major de 1<sup>re</sup> cl. (active) au 38° rég. d'infanterie coloniale: dirige avec zèle, dévouement et compétence le Service de Santé de son régiment. Nombreuses annuités.

— M. Bernard (Alfred), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (active), médecin-chef d'un bòpital d'évacuation : médecin-major actif et très dévoné, rend les meilleurs services depuis le début des hostilités.

depuis le début des hortilités.

— M. Flandrin (Joseph), médecis-major de 2º classe (active) au 84º rég. territorial d'infanterie : dégagé de toutes obligations militaires, a demandé à reprendre du service au moment do la mobilisation. Chef de service très compétent, au front depuis Avril 1995, a fait preuve, no toutes d'ironstances, du dévouement le plus abolo.

— M. Julien-Laferrière (Georges), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 3/57 : nombreuses annuités. S'est nequis de nouveanx titres depuis le début de la campagne.

la campagne.

— M. Le Dantec (Aristide), médecin-major de 1º classe (active) du Service de Santé des troupes coloniales, médecin-chef d'une ambulance: services très distingués avant et pendant la campagne, au cours de laquelle il s'est acquis de nouveaux et sérieux titres.

— M. Asselin (Gustave), médecin-major de 2º classe (active) du Service de Santé des troupes coloniales à l'ambulance d'une division d'infanterie : nombreuses annuités. S'est acquis de nouveaux titres au cours de la campagne notuelle.

— M. Florence (Jean), médecin-mujor de 2º clusse (nciive) da Service de Santé des troupes coloniales au 3º rég. d'artillerje coloniale: médecin-major d'une habileté et d'un dévouement hors ligne. Na cessé. depuis le début de la campagne, de montrer le plus grand courage en se portant sans cesse aux postes les plus périlleux pour y secourir les blessés 'a déit été cité).

secourir les blessés (a déjù été cité).

— M. Gullet de Santerre (Louis), médecin-major de l're classe (active) du Service de Santé des troupes colosiales, médecin-chef d'une ambulance de corps d'armée : beaux états de services. Depuis son arrivée an front, s'acquitte de ses fonctions nvec compétence et dévouement.

— M. Duhourcau (Joseph), médecin-major de 2º classe (artive) à une ambulance alpine : médecin actif, viçonreux et d'une hute vuleur professionnelle. A toujours fait preuve d'un dévouement absolu et d'un courage à toute épreuve. — M. Pons (Ferdinand), médecin-major de 2º classe (active) au [9º rég. de dragons : très bon chef de service, zélé et doué de réelles qualités professionnelles. Rend en campagne les services les plus appréciés.

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Menetrel (Albert), médecin-major de 2º classe. Chef de service : médecin très dévon ét très havae, d'un entrain extraordinaire, ayant la plus haute conception de ses devoirs professionnels. A fait preuve du mégris le plus complet du dunger, le 16 Décembre dernière, alors rayan de 50 mêtres, en chargement lui-même au n'empeard un officier d'artillerie grièvement blessé et qui ne voulait pas se laisser enlevre par les bruncardiers; au cours de ce bombardement, s'est constamment prodigué pour encourager son personnel, foyent l'éduivation de

M. Couturier (Louis), médecin auxiliaire au 68° rég. d'infanterie: médecin auxiliaire, d'une bravoure et d'un sang-froid remarquables. Est venu dans les toutes premières lignes donner ses soins et nssurer la relève des blessés, malgré la violence da feu, du 3 au 8 Novembre 1916.

— M. Yimont (Georgia), métecin auxiliaire au 9 rég. du génie : médecin auxiliaire très hava et courageus. Modèle du devoir professionnel. Faisant en toutse diconstances, et avec modestie, nect du plus grand dévouement. A, notamment dans la nuit du 29 au 30 Septemher 1916, recherché et soigné des blessés sons un fort bombardement, le 3 Octobre, avec le plus profend sentiment du devoir, domá son propre seconrs, puis, bien qu'indisposé par la fumée et les gaz, a continué la recherche des blossés.

— M. Ernst (Hyucintho), médecin side-major de 2° clause au 27° baisillon a plin de chasseran à pied : médecin valla plus parfaite conception de l'espirit de sacrifice. Na la pius parfaite conception de l'espirit de sacrifice. Padant les combats du à et du 12 Septembre, a'est élancé vers la ligue de combat pur secourir les premiers blessés. Coma de tous les chasseurs du battillon pour as bravours, est fait apphache par ceux-cirq le voyatent accompagnet par le compagnet de la compagnet de la

— M. Mendy (Marie), médecin-major de 1° classe, chef de service du 8° rég. de marche de tirnilleurs : médecin d'un dévouement inlassable. Ne cesse, depuis le début de la campagne, de se prodiguer en toutes circonstances. Le 26 Octobre, au cours d'un hombardement par obus lacrymogèmes, a organisé la défense de son P. S. pensant à lui en dernier lieu. A été sérieusement intoxiqué, mnis n continné néanmoins, quatre jours durant, à diriger son service très pénible.

— M. Moreau (Noil), médecin aide-major de 2º class au 8º rég, de marche de tivalleurs : jeune médecin dont le courage personnel et le dévouement professionnel font, depuis se début de la campagne, l'admiration de tous, Du 2º au 3º Octobre 1016, s'est prosigné, aliant, malgré les bombardements les plus violents, accourir les blessés jiaquéen premitier ligne et assurant d'une façon

maigre (et bombardements les plus violents, secourr les blessés jauqué première ligne et assurant d'une façon remurquable leur évacaution.

— N. Troute (Emile), médecin unxiliaire au 281 voge.

— N. Troute (Emile), médecin unxiliaire au 281 voge.

et d'énergie de l'entre de

M. Beauregard (Henri), médecin auxiliaire au 3082 rég. d'infanterie : durant l'attaque d'un villuge, s'est prodigué avec un remarquable courage, malgré le danger et l'intensité du bombardement. Est tombé mortellement frappé, victime de son dévonement.

— M. Marcel Perol, médecin aide-major de 2º classe: m près de deux ans, a assur le service médical de son groupe dans des circonstances sonvent difficiles; en particulier au cours des combats incessants livrés à Verdun de Mars à Juliet 1916 et de l'offensive du 16 Avril 1917.

— M. Glorios (Raymond), médecin auxiliaire au 328 rég. d'infianteri: 1-28 Octobr 1916, sous un hombard-ment riodent et continu, s'est précipité au secons d'un officire et d'un homme ensereils part un obus dans un abri. A dirigé et assure le dégagement de ces hlessés en montrant le plus grend sang-froid et le plus grand mégris du dauger. A dit très grivement blesté, le 212 Novembre 1916, dans l'exercice de ses fonctions. Béja cité à l'ordre de la brigade.

#### NOUVELLES

La relève des médecins. — M. Derangère, député, n'unt demandé à M. le ministre de la Guerre si un médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, àgé de 41 ans, rayé des cadres ponr raison de santé et ayant repris du service

(Voir la suite, p. 342.)

## Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes ... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue ceientifique « et pratique, la Dierraline GRISTALLISEE (1) dont a l'action sûre et puissante, exempté de dangers a dété consacrée déjà par une expérience de 40 années, p

(1) Découverte par NATIVELLE.

# DIGITALINE Cristallisee

GRANULES ROSES an 1/10° ds milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de milligr. SOLUTION au millième. AMPOULES au 1/10° de milligr. SMPSULES au 1/6 de milligr.

transfèrés sont  $(\mathbf{IV}^{\circ})$ Laboratoires GALBRUN Petit-Musc, PARIS du  $_{\rm rue}$ 10, Les et A VIS.

# IODALOSE GALBRUN

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
Communication au XIII- Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

## SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Dobes Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTERATURE;
LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

des médecins-chefs des formations sanitaires pour le traitement des malades ou blessés. Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition qui leur seraient nécessaires. les flacons d'Iodalose

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laborafoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycero-stearate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la

communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa Solubilité dans les liquides aaueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable : Une injection par jour (ampoule.2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy. PARIS. - Détail: Toutes Pharmacies. 

> RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

## NEUROSINE PRIINIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. G PARIS

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE 2 à 4 Comprimés par jour.

DIMINISTION de le TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause

UNIER & C\*, 6, Rue de la T



Gastralaies 8. Rue Favar PARIS

Extrait complet des Glandes pensiques

MARQUE DÉPOSÉE

pour la durée de la guerre, a droit à certaines prérogotives, et comment il se fait, en ontre, qu'oyant vingt mois de présence ou front dans une unité combattonte, il n'ait pos encore été relevé, contrairement à la circulaire du 17 Octobre 1916, a reçu la réponse suivante :

« 1º Le médecin alde-moior de 1º classe en question a droit aux prérogatives des officiers de son grade du

corps de santé; « 2º La circulaire citée par l'honoruble député a pré-cisément supprimé la relève, sonf pour les officiers du Service de Santé qui comptaient div-huit mois de pré-sence aux orunées à la data du 1º Décembre 1916. Le niédecin en question ne réunissant pas cette condition de séjour ou front ne pouvait en béaéficier. »

Les étudiants récupérés. - M. le lieutenont-colonel Girod, député, demondant à M. le ministre de l'Instruc-Girod, député, demondant a M. le ministre de l'instruc-tion publique d'insistre auprès de son collègue de la Guerre pour que l'incorporotion des récupérés des classes 1913 à 1917 n'uit lieu qu'après la session de Juillet des examens des Facultés de Droit, Lettres, Médeciae et Sciences, de foçon à permettre à ces jeunes gens de se présenter aux examens nuxquels ils ont pu se préporer,

presenter aix examens nuxqueis is out pa se propose, u
reçul a répose suivante:

« M. le ministre de la Guerre ne croit pas pouvoir retarder l'incorporution des récupérés; mais il vient de 
faire coanaître à son collègue da l'lastruction publique 
qu'il avait donné les instructions nécessaires pour que 
les récupérés des clusses 1913 à 1917 (assent autorisés à subir les examens de fin d'onnée dons les memes condi-tions que les étudiants incorporés de la closse 1918. Le ministre de l'Instruction publique avait, d'ailleurs, déjà décidé que les registres d'inscriptions seraient ouverts en temps utile pour permettre aux récupérés d'accomplir leur incorporation les formolités qui précèdent avant

Mesures en faveur des étudiants en médecine mobilisés. - M. Jouffray, sénoteur, ayant demandé à II. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts quelles mesures seront prises pour compenser, aux étudiaats en médecine mobilisés, le temps perdu dans leurs études, l'insuffisance du nombre des médecins, par suite de la guerre étant proche, a reçu la réponse suivante

« Les étudiants en médecine mobilisés ne pouvant uctuellement profiter des mesures bienveillantes qui leur permettront de regagner pour leurs études une partie du temps consacré à la défense du pays, il n'est pas nécessaire d'arrêter dès à présent le détail de ces mesures, qui devront, d'ailleurs, être un peu différentes selon la durce de lu mobilisation et ladate de lu fin des hostilités.

« Mais on peut dire des à présent que la scolarité sera organisée de manière que les étudionts intéressés suivent un régime plus court et plus intensif, et qu'il leur sera tenu grand compte des services rendus et de l'expérience acquise oux armées.

L'achèvement des études des étudiants mobilisés. - M. Brenier, député, ayaat rappelé à M. le ministre de l'Instruction publique qu'il a toujours promis de faciliter la terminaison des études des étudiants mobilisés et ayant demondé s'il serait possible : 1º de prendre des maintenant des mesures permettant nux étudionts mobilisés de poursaivre leurs études dons la mesure de leurs moyens; 2º de donner des instructions nux Facultés de médecine ofin de compter comma stage régulier, pour la délivronce des inscriptions, le temps passé dans les hôpitaux, ovant la mobilisation, comme stogioire, externe ou interne, jusqu'à concurrence de vingt-quatre mois; 3º si, dans l'impossibilité de pouvoir délivrer des ins-criptions, il n'y auroit pas lieu de permettre de posser des exponent le ceux des les transcriptions. des examens à ceux dont les travaux pratiques correspondants ont été înits, a reçu la réponse suivante : « Les étudionts en médecine arrêtés dans leurs études

par la mobilisation seront appelés à bénéficier 2 des mesures réparatrices depuis longtemps promises et confir-mées par la circulaire du ministre de l'Instruction publique publiée au Journal officiel du 17 Avril dernier. Mais, pour être équitables, ces mesures doivent être prises d'ensemble une fois les hostilités terminées; elles seront, d'ailleurs, différantes et vorieroat nécessoirement selon le durée de la mobilisotion, lu dote à laquelle prendront fin les hostilités et aussi la noture des études fnites antérieurement. Le ministre peut, dès maintenant, donner mucrowrough, Le ministre peut, ose ministellati, donner l'assurance qu'il seru toun compte, quand le moment sera venu d'arrèter ces mesures, des services rendus ovant la mobilisation, en qualité d'externe ou interne des hòpitaux et aussi de l'expérience dans les formations sanitaires. Quant aux examens, il n'a jaumis d'ét interdit aux étudiants mobilisés de s'y préscater, à la condition, toutefois, que la scolarité dont ces exomeos sont la sanction ait été régulièrement accomplie avant l'incorpora-tion, et que l'autorité militaire dont dépendent ces étudiants leur laissat les facilités nécessaires pour y prendre

Nécrologie. — Nous apprenons la mort du Dr Lonis Beurniev, chirargiea des hôpitaux, officier de la Légion d'honneur, décédé dans su 57\* année, en son domicile à Paris, 40, rue François-ler. Inhumation à Montbélia selon la volonté du défunt, sans aucune cérémonie à Paris. On annonce la mort, à Sainte-Jeanue (Sarthe), de M. A. Blandean

## **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) TOUX nerveuse

AMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de la mer. enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité.

— Ecrire P. M., nº 1421.

Oculiste expérimenté est demandé. - Ecrire P. M.,

On demande, pour Cie chemins de fer en Chine, docteur dégagé d'obligat. milit. ou ayant plus de 48 ans. Contrat 2 ans. Appoint. annuels et logé. Frais de voyage aller et retour 1º classe payés. Indemnité d'entrée en service. — Ecrire P. M., nº 1438.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES
ET TOUTES AFFAIRES PARANÉO. — SERVICE AE
GALLET REMPLACEMENTS. Renseigaements gratuits

47, boul. Saiat-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

#### FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS : NÉOL. . . . 1 partie. EAU NÉOLÉE

L'eau néoléa étant préparée extemporanément constitue une véritable eau conde récente, parlaitement stabilisée, toujours semblable. Elle doit donc, dans tous les cas, remplacer l'enu oxygénée. — L'ean néolée étant du néol d'lue d'eau est d'un usage très économique : utilisée en irrigations continues, e'est un cicatrisant cytophylactique arquable.

Tuberculoses,

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés

OUATAPLASME Pansement completed du D' LANGLEBERT

Le Gérant : O. Ponke.

(soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

Paris .- L. Managury, impriment, 1, rue Cassette



## Médication iodée sans iodisme

## O-IODE DUBOIS Protéine iodée colloïdale

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. - 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

Laboratoire H. DUBOIS, Phen de 1ºº Classe, Fournisseur des Hôpitaux, 7, Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE

Blédine a pour base la partie du froment la plus riche en phosphates organiques tacilite la digestion du lait,

augmente sa valeur

nutritive

édine JACQUEMAIRE

Alimentation rationnelle des Enfants

ÉCHANTILLONS ET FEUILLES DE PESÉES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine ne contlent pas de cacao, pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier Age

## "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

## HUILE DE VASELINE

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Bocteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX, ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, — même interne, — sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droguistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.

## OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12, Bouley. Bonne-Honyelle Paris

## CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Répaigues à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30; ct.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



SUCCOMUSCULINE a froit, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



EXTRAITS DAUSSE

## PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

## IPÉCA total Dausse

. Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emêtine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



suivant sa teneur en principes actifs Dose nonnate: 3 cuillerées à soupe par jour 99, Rue d'Aboukir, PARIS LYSOL FRANKLISH PRATECT

E EH. Het Médelies qu' on font le demande POCIETE PRANÇAIRE DU LYBOL 31, Bos Permentier, IVEY (School

## CONVALESCENCE DE LA GRIPPE

## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

ritable l'onique non excitant Ne contenant ni sucre, ni chaux, ni alcool Ne présentant aucune contre-indication



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

T.A

## MEDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hètel-Dieu.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirurgien de l'hôpital Gechin

- DIRECTION SCIENTIFICHE -

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
Médecin de l'hépital Boucicaut,
Membre de l'Académie de médecine.
Médecin de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ F WIDAL Professour à la Faculté, Médecin de l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médec Médecin de l'hôpital Saint-Anteine, cine. Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef do clin. gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction.

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont enverts

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux

H. Rogen. - Les glycosuries d'origine rénale, p. 337. P. Alglave. - Le pansement des brûlures par le taffetas-chiffon associé à l'huile goménolée, p. 339.

Congres interallies de reeducation des mutiles (suite), p. 340. .

Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 341. Société médicale des Hôpitaux, p. 342 Société de Chirurgie, p. 342.

Academie des Sciences, p. 343. Académie de Médecine, p. 343.

Analyses, p. 344.

Pratique chirurgicaie : Jules Labouré. — Dénudation du crâne, p. 344.

F. HELME. - Petit Bulletin. SOMMAIRES DES REVUES. LES MÉDICINS AUX ARMÉES Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

## PULMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARIS

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

## PETIT BULLETIN

LE SECRET DE LA RELÈVE

Mon récent appel en faveur de la Caisse d'Assistance médicale de guerre m'a valu de bons envois d'argent, et aussi quelques injures anonymes. Elles ne sauraient in'atteindre, mais il faut que vous sachiez à quoi on s'expose même dans les milieux les meilleurs, les plus cultivés, lorsqu on veut aider les siens, injustement frappes par le malheur. Nous sommes murés en nous-mêmes, hélas! et faire comprendre à certains l'opportunité d'un geste par où s'affirme notre solidarité, cela est sans doute audessus des ressources de ma faible éloquence. Il n'en demeure pas moins que je défends comme je peux une cause juste et sainte, celle de la bonne confraternité. Quand je prêche en faveur d'une manifestation d'idéalisme professionnel, on se refuse à saisir l'idée pour ne voir que le geste plus ou moins élégant du quémandeur. Tant pis!

Aux correspondants qui ont prétendu mordre la main que je tendais pour les nôtres, je ne répondrai qu'une chose, c'est qu'ils ne me lasseront pas! La joie d'être utile à notre grande famille, dans la mesure de mes faibles moyens, est bien trop pure pour que rien ni personne puisse

**ÆTHONE** 

Toux

jamais la ternir. Et ceci dit, entrons dans le défilé de la relève, ad augusta, per angusta, pour tâcher, en toute bonne foi, d'y apporter un peu de lumière.

En abordant ce problème, pour lequel je suis sollicité de toutes parts, établissons d'abord que l'intérêt du blessé prime tout, parce qu'il se confond et avec l'intérêt du pays, et avec nos devoirs envers lui. Si la guerre eût été brève, chacun eut accepté son destin sans se plaindre. La question ne s'est posée qu'avec le temps; le moment me semble venu de la traiter à fond pour détourner à jamais de nous tous ces nuages gros de menaces fratricides.

Le rôle du corps médical français au cours de la guerre est trop beau pour que nous l'amoindrissions par de malséantes récriminations. Néanmoins, sans faire injure à nos morts, sans froisser nos mutilés, enfin sans diminuer en rien tous ceux que le commandement a inscrits sur le Livre d'Or de la Patrie, nous pouvons admettre que, puisqu'il y a des hôpitaux à l'arrière et des formations à l'avant, il est juste qu'une intercommunication s'établisse normalement entre celles-ci-et ceux-là, les médecins de l'intérieur venant, chacun à son tour, relayer ceux de la zone des Armées. Cette pratique, sans être de droit, est

Succèdané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX nour mage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## ENDOCRISINES Fournier

Coaueluche

Thyroïde. Ovaire, Foie. etc., etc.

Laboraloires FOURNIER Frères, 26, Be de l'Höpftal Paun

EXTRAITS TOTAUX CHOAY

EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC.

Pilules — Cachets — Comprimés — Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
TRIEPHONE: Fleurus 15-07.

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr, tous les 4 jours (12 à 14 injettions pour une cure)-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr, tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXV° ANNÉR. - N° 33, 14 Juin 1917.

conforme à l'équité; tous les belligérants l'ont adoptée, avec des modalités différentes, et nous n'innovons rien. Mais venons au fait.

Je mets hors de cause, premièrement, les médecins des jeunes classes, qui ont cu la relève de trois mois, dite de détente, aujourd'hui terminée. A ceux-là, plus que les autres exposés au péril et qui suivent le sort de leur classe, je demande simplement qu'on accorde, pour les récompenses et l'avancement, une préférence marquée, criante, dirai-je, sur tous les autres officiers du Service de Santé. Les médecins de bataillons, de régiments, de batteries, de pionniers, etc., etc., sont à la peine, ce sont eux surtout qui font réellement campagne. Il cst, par suite, naturel qu'on leur fasse la plus large part quand il s'agit d'être à l'honneur. Voilà qui est net.

Mais où le malaise commence, c'est quand on aborde la question du remplacement des confrères plus âgés, affectés aux différentes formations sanitaires, ambulances divisionnaires avancées, ambulances de corps d'armée, HOE, etc. Ici, un premier obstacle technique se dresse, et dont on ne tient pas toujours assez compte. Comment voulez-vous, par exemple, que la relève joue dans telle formation dont les équipes sont bien entraînées et engrenées, si les troupes qu'elle dessert sont accrochées? Il faut attendre la fin de l'affaire, c'est de toute évidence, et cela, les intéressés le comprennent trop bien pour que j'y insiste.

Reste le remplacement des confrères agés, pères de famille, depuis longtemps en service à l'avant, et dont le personnel est susceptible de changement, sans que les nécessités tactiques s'y opposent. Il semble que le cas soit simple, puísqu'il n'y a qu'à puíser dans les réservoirs de l'intérieur, dépôts, hopitaux, trains sanitaires, directions, etc., les médecins assez jeunes pour ètre envoyés aux armées.

ENVOI GRATUIT S'ÉCHANTILLONS & MM. les OCCTEURS

il l'est théoriquement, mais c'est dans la pratique que tout se gâte, parce que le règlement suranné n'est pas adapté aux nécessités de notre longue guerre de stagnation. Toutes les mutations. en cffet, reposent sur une échelle de valeurs qui n'est plus de mise, à savoir l'aptitude ou nonaptitude à faire campagne, alors que c'est l'aptitude professionnelle tout court qui devrait jouer.

Personne ne me contredira si j'affirme que tout praticien d'age moyen, capable de rendre service dans une formation quelconque de l'intérieur et apte à l'exercice de la profession, peut tout aussi bien l'exercer dans les hôpitaux de l'avant que dans ceux du territoire. Que le médecin soigne les blessés à 15, 20 km. des lignes, ou à 150 km., où est la différence ? Si le sujet est inapte, complètement inapte à satisfaire aux exigences de son art, renvoyez-le, réformezle; dans le cas contraire, faites-lui prendre, comme dans la Marine, son tour de départ, et s'il a quelques réclamations à formuler, il les présentera dès son arrivée à l'avant, où il sera jugé par ses pairs, exclusivement d'après son état de santé, et non, comme cela peut arriver, d'après les services rendus dans sa formation sédentaire.

Nous incriminons tout lc temps la Direction du Service de Santé; je vous assure que cc n'est pas toujours de ce côté qu'il faut regarder. Mais bien plutôt rentrons en nous-mêmes et imaginons un débiteur qui aurait une traite de 1.000 francs à payer. Comment y réussirait-il si, au préalable, il n'avait pas assuré des rentrées qui lui permettent d'avoir en mains les fonds nécessaires pour l'échéance? De même ici, comment garantir une relève si l'on n'a pas le personnel disponible? Il faut que le nombre des remplaçants corresponde à celui des remplacés, autrement, rien de

Donc, pour obtenir un résultat, substituer Il semble que le cas soit simple, ai-je dit, et l'aptitude professionnelle à l'aptitude à faire

campagne, désuète et dangereuse, car elle risquerait d'ouvrir la porte aux abus.

Sans doute, cela n'ira pas comme ça tout seul, par la símple vertu d'un décret, et il faut, là comme ailleurs, s'adapter au milieu. Est-ce impossible? Non. Pourquoi, par exemple, ne pas fairc expliquer la mesure aux intéressés par des confrères autorisés, choisis dans les groupements professionnels, ou par des maîtres parlant à leurs élèves? J'en sais beaucoup qui n'hésitèrent plus à partir des que leur chef leur eut montré la voie à suivre. Nous comptons toujours sur l'intervention et la toute-puissance de l'Etat, de sorte que si quelque chose ne va pas, c'est à lui que nous en avons. Ne devrions-nous pas commencer pas nous en prendre à nous-mêmes?

D'ordre strictement médical, la relève dépend surtout de nous, de notre bonne volonté réciproque, de notre sens de la solidarité; c'est nous, nous seuls qui sommes capables de trancher le nœud gordien, et vous savez bien qu'en cette matière délicate, qui se règle entre médecins, l'Administration ne peut être qu'un agent d'exé-

Mais qui établira les listes de départ, si ce n'est l'Administration? objecterez-vous; dans ce cas, vous aurcz seulement reculé la difficulté sans la résoudre et, je le crains, les récriminations ne cesseront pas de troubler le calme de l'Union sacrée. Attendez, il y a un moyen : Le Service de Santé s'est assuré le concours de médecins et d'hommes éminents, choisis dans l'Armée et dans le civil, et dont le groupement forme la Commission supérieure consultative du Service de Santé. Pourquoi n'étendrait-on pas un peu plus sa compétence, en augmentant le nombre de ses membrcs? Il suffirait de lui adjoindre deux médecins non mobilisés, représentant nos grands groupements professionnels, et deux ou trois professeurs des Facultés de province.

Ainsi agrandic, la Commission, qui donne dejà

FLACON GOUTTES : 3'50.

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50.

son avis sur des questions autrement plus importantes que celles de la relève, aurait à fairc un travail double. D'abord, elle recevrait des Armées la liste de tous les médecins susceptibles d'être remplacés et contrôlerait le bien-fondé des motifs fournis par chacun. Unc fois cette besogne accomplie, elle affronterait ses listes de l'avant avec celles fournies par l'arrière et établirait la balance exacte entre les unes et les autres pour que, dans le plus bref délai possible, la releve joue automatiquement et sans appel.

Tout cela demanderait au plus 10 à 15 jours. Et lorsque cette Commission, formée d'hommes dont la compétence égale le patriotisme, et l'indépendance, et l'esprit de justice, aurait prononcé, tout le monde n'aurait qu'à s'incliner. Je suis sùr que personne n'y manquerait, chacun étant assuré que l'intérêt collectif, qui prime tout, et l'intérêt individuel, de second plan mais qui doit entrer en ligne de compte, auraient été peses avec le plus d'équité possible. J'ajoute, pour finir, que le travail de la Commission donncrait satisfaction à maints confrères de l'arrière qui cherchent à aller à l'avant, et aussi à une foule de jeunes gens qui m'assassinent de demandes pour passer de l'ambulance dans des régiments d'alpins ou de la coloniale où ils se sentiraient mieux à leur place.

Et voilà ce que je pense du délicat problème qui préoccupe, à l'avant comme à l'arrière, tant de braves gens. Certes, mon remède n'est pas sans reproche; je vous le donne en toute sincérité, sûr d'être l'interprète de nombre d'entre nous. Il y avait certaines vérités à dirc; les mettre au jour était un travail épineux; si je no l'ai pas accompli à votre gré, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.

F. HELME.

#### SOMMAIRES DES'REVUES

NOTIVELLE ICONOGRAPHIE DE LA SALPÉTRIÈRE SOMMAIRE des nos 2 et 3.

M™ Athanassio-Bénisty. — Déformations de la main par blessures des nerfs.

Laignel-Lavastine et Paul Courbon. - Seizc déformations paratoniques de la main consécutives aux plaies de guerre.

aux plaies de guerre.
André Lérl. — Quelques déformations des mains
et des pleia shez les « blessés serveux ».
Maccolactylie chec un blessé de guerre.
René Bénard. — Neut cas de polydactylie hérédirar au cours de cing générations. La polydactylie dans ses rapports avec les lois de Mendel.

L. Rimbaud et G. Revauit d'Aliones. — Ankylose

osseuse des articulations phalangino-phalangettiennes des deux mains. Troubles d'acrotrophicité chez un

J.-A. Sleard et H. Roger. — Coude flottant après résection étendue. Rééducation museulaire exceptionnelle

Paul Courbon. — Psychologie du tirailleur séné-

#### BEVUE NEUROLOGIQUE Sommaine des nos 11-12.

Mémoires originaux.

Neurologie

A. Pitres et L. Marchand. — Quelques observa-tions de syndromes commotionnels simulant des affections organiques da système nerveux central (méningite, paralysie générale, lésions cérébelleuses, solèrose en plaques, tabe).

M. Wyroubow (de Moscou). — Les altérations de la voix et de la parole dans la psychose ou psychonévrose par contusion.

Psychiatrie.

R. Charron et G. Halberstadt. - Puérilisme mental au cours d'une psychose post-commotionnelle R. Benon. — La guerre et les pensions pour maladies mentales et nerveuses.

Analyses.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inserits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Chevalier: M. Courmontagne (Joseph), médeein-major de 2º classe (territorial), au 12º rég. territorial d'infanterie : clief du service médical d'un régiment, s'acquitte de ses fonctions à l'entière satisfaction de tous. Ne cesse de faire preuve, depuis le début des bostilités, d'un dévouement, d'une conscience et d'un sentiment du devoir absolus, payant largement de sa personne quelle que soit la vio lence du feu. Une blessure.

M. Couvelaire (Alexandre), 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : praticien distingué. Déploie comme médecin-chef d'une ambulance de rares qualités d'organisation et a assuré dans les circonstances les plus difficiles les soins chirurgicaux aux blessés dans les meilleures conditions nos-

- M. Magne (André), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'un G. B. D.; médecin distingué et très consciencieux qui dirige son service avec beaucoup d'activité et de compétence. A fait preuve de sang-froid dans des eireonstances difficiles. Evacué après intoxication par les gaz, est revenu au front sur sa demande (a déjà été cité

- M. Poulaine (Victor), médecin-major de 2º classe (territorial) à une ambulance de corps d'armée : méde-ein vigoureux et actif, organisateur de premier ordre. Rend des services signalés comme chef d'une ambulance

 M. Rogier (Antoine), médecin-major de 2° classe (territorial), au Service de Santé des étapes d'une armée ; nombreuses annuités. D'une conscience et d'un dévoucment absolus, rend les meilleurs services dans l'emploi qui lni est confié.

- M. Janot (Paul), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-ebef d'une ambulance : d'un dévouement absolu, d'une activité inlassable. A donné, en Juillet 1916, dans des circonstances difficiles et périlleuses, l'exemple dans des erromanes unincises à perintesses, teampie du calme et du courage, toujours anri la brêche, ne son-geant à lui que lorsque le dernier blessé a été évaeué. Rond des services très apprésiés.

— M. Ronzier-Joly (Alphonse), médecin-major de 2º classe (réserve) à un centre hospitalier : médecin d'une haute valeur technique et d'un dévouement absolu.

A rendu les meilleurs services dans les divers emplois qu'il a successivement occupés au cours de la cam-

(Voir la suite, p. 350.)

# ETHON

Toux spasmodique

**Coqueluche** 

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

4TS: Administrer à chaqu 6 mois à l'an; 8 à 10 gou 4 an à 2 ans; 10 à 15 gou dessus de 2 ans; 15 à 30 gou et plus selon l'âge et le cas ter 5 à 6 fets les doess ci-ar 24 heres, selon les lessoit

Ciliterature et échantilions : FALCOZ & CO.

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLA; INE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'éLECTRARGOL à donné des résultats concluents dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalle au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'el.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adrosse télégraph. COMAR-PARIS



Sirop Polybromuré de J.-P. Laroze

(1 gr. Bromure de Potassium. 1 cuillerée à potage 1 gr. Bromure de Sodium,

1 gr. Bromure d'Ammonium.

Contre tous les accidents nerveux.

L. ROHAIS & C., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS



IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entérement stable de l'Iode avec la Peptone Découverne en 1890 par E. CALERUN, pocteur en PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses movennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19. Rue Charkampf, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi œux similaires parus depuis notre communication su Congrès international de Med Inc de Paris 1900.

## **M**édication <sup>e</sup>phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie

### NUCLÉATOL INJECTABLE

(Nucleophosphase de Soude chimiquement pur)

A la dose de 2 c. a 5 a. par jour, il abaisse la température en
24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puerpérales, typhoide,
scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale,
le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et
diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en tavorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLÉATOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Sonde)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par journelle Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

NUCLEO ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

x phosphates et au méthylarsinate disodique Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (methylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLEARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude méthylarsiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le **Nucléatoi injectable**.

#### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

(a base do Nucleophosphases de Linux et de Soude Mendy Landon)
DOSE 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.
Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme,
Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchités, Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLEO-ARSENIO-STRYCHNO-PHOSPHATEE

INJECTABLE Completement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Methylarsinate disodique et Methylarsinate de Strychnine Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc. (0 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

Traitement préventif SYPHILIS & PALUDISME

es équivalent à 0,05 d'Hectine).29 à 100 g yecter une ampoute par j pendant 10 à 15 jours. INJECTIONS INDOLORES

(Combination d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mercureis.

PILULES (PERDINE Richas Bigli Fredoubre 18, 60%, Eufo-001). Parés de
GOUTTES (Per 20 gentes: Hécine 60%; 18, 60%). 24 400 gent par pour 10 à 15 une
AMPOULES à (Per apposit : Hécine 60%; 18, 60%). Per apposit per jour
AMPOULES B (Per apposit : Hécine 50%; 18, 60%). Per apposit per jour
AMPOULES B (Per apposit : Hécine 50%; 18, 60%). Perdand 10 à 15 jour
NULETIONE : INDÉCADER : IND

Laboratoires de l'HECTINE, 12, Ruc du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Gare

Le plus Puissant Reconstituant général

rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme shillé, par une cause quelconque, telame une médication réparatrice et rnamogénique puissante; dans tous

réclame uno médication réparatrice et d'armangérique passante; dans longueurs de la companyation du song reminember la tissue, combattre la prospiction et reminer la nagrante les vections universités utissue, combattre la prospiction et reminer la nagrante les vections universités utissue, combattre la prospiction et la nagrante les vections universités utissue, combattre la prospiction et la nagrante les vections universités de la combattre de la nagrante les vections de la combattre de la combattre de la nagrante les vections de la combattre de la co

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantes: Stat. i NALINE, Phissivilleneuve-la Garonne, près St-Denis (kibs).

· Iodoresorcinosulfite de Bismuth : EMORROÏDES 8 Rue Favart PARIS

- M. Spindler (Paul), médecin-mojor de 2º classe (territorial) au 167\* rég. d'infanterie : médecin-chef du service d'un régiment, rend les services les plus appréciés et se signole per so compétence, son dévouement et une de tous les instants.

- M. Boullier (Jeun), médecin-mojor de le classe (tér-ritorial), médecin-chef d'une ambulonce : organisateur de premier ordre, d'una activité et d'un zéle de tous les ins

tants. A rendu les mellicurs services dons les divers em-plois qu'il a occupés depuis le début de lu compagne. — M. Yuroy (François), médecin-major de 2º clusse (territorial), médecin-chef d'une ambulance: au froat depuis le début des hostilités, dans une formation sanitaire de première ligne, ne cesse de s'y distinguer par se hante valeur techaique, ses qualités remarquables d'opérateur et son calme dans les circoastonces difficiles.

 M. Hugues (Gbarles), médecin-major de 1re closse (territorial) attaché à la direction du Service de Sonté d'un corps d'nrmée : médecin d'élite d'unc grande activité et d'un absolu dévouement. A rendu les meilleurs services dans les emplois successifs qu'il a occupés de-puis la mobilisation, se dépensant sans compter et se signalant toujours par ses bellas qualités d'organisateur.

M. Charpcatier (Emmanuel), médecin-mojor de 2s classe (territorial) an 109 reg territorial d'infanterie médecin-major très actif et d'ua dévouement remar quable. Dirige le service médicol d'un régiment avec une grande compétence professionnelle.

- M. Ln Mouche (Louis), médecin-mojor de 2º classe (réserve) au 29° rég. d'infanterie : médecin très dévouc. A accompagné le régiment dans tons ses déplacements, même dans les circonstonces les plus difficiles son allant et sa belle humeur, donnant à tous l'exemple du devoir.

— M. Dupuy (Paul), médecin-major de 2º classe (terri-torial) au 200º rég. d'infanterie : médecin-major très dévoté, montrant sous le feu de belles qualités de bravoure et de mépris du dunger. Deux fois blessé au cours de la campagne, n'a consenti à se laisser évacuer qu'à la dernière extrémité

— M. Sottus (Jules), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecia-chel d'une ambulaacc : médecin très consciencieux et très dévoué. A rendu-des services appréciés depuis le début des hostilités, d'abord comme médecin-chef d'na hôpital, puis d'une ambulance divi-sionnaire qu'il dirige avec une grande autorité.

- M. Peandecerf (Jules), médecia-mojor de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une ambuloace : médecin expérimenté et très dévoué. A su se faire apprécler par son calme, son esprit d'organisation et son courage. N'a cessé,

ondant les opérations du 26 Septembre au 9 Octobre 1916, de prodiguer ses soins les plus écloirés à de nomssés s us le feu de l'ennemi

 M. Ysombert (Jocques), médecin-major de 2º clusse (territorial), médecin d'une ambulance : médecin consmédecin consiencienx et dévouc. S'est toujours acquitté de sos fonctions à la sotisfaction de tous.

- M. llumbel (Louis), médecin-mojor de 1º classe (réserve), médecin-chef d'un G. B. D. : ancien médeein milituire d'un dévouement et d'une bravoure disnes de tous éloges. Commonde un groupe de brancardiers avec autorité et compéteace (a déjà été cité).

- M. Fabre (François), médecln-major de 2º classe (territorial): médecin de haute valeur, chirurgien dis-tingué. Médecia-chef d'une ambulonce, dirige sa for-mation avec beoucoup de compétence et de dévoue-

— M. Bourlange (Jean), médecia-major de 1re classe (territorinl), médecin-chef d'un G. B. D. : médecin conseicncieux et dévoué. Commandant un groupe de bran-cardiers, l'a fait foactionner dans des coaditions difficiles dangercuses, notamment au cours des combats du printemps et de l'été 1916, en a obteau le meilleur rendement.

- M. Senlecq (Paul), médecin-major de 2º classe (résorve), médecin-chef d'une ambulonce ; médecin remarquablement zélá et dévoué qui a fait preuve de courage et d'isitiative en maintes circonstances. Dirige son am-bulance d'une [açoa parfaite. — M. Branthomme (Marie), médecin-mujor de 1re classe

(territorial), médecin-chef d'une ombulance depuis le début de la guerre. A fonctionné en Septembre 1914 dans des conditions pénibles et périlleuses. Fait preuve en toutes circonstances de grandes qualités professionncllas

 M. Cocard (Maurice), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulaace : excellent Venu aux armécs sur sa demande, n'a cessé praticien. depuis plus de viagt mois, comme médecin-chef d'am-bulance, de donner à tous l'exemple du dévouement et de l'énergie, notamment dans une circonstance où sa for-

mation s'est trouvée prise sous le feu de l'enaeml.

— M. Mourette (Charles), médecin-mojor de 2° classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance : excelleat chirurgien. Aux armécs depuis le début des hostilités, dirige avec compétence et autorité sa formation. Par des interventions judicienses a sauvé lo vie à de nombreux blessés

- M. Debuchy (Alphonse), médecin-major de 2º classe (territorial) au 54° d'infanterie : médecin régimentaire de haute valeur. Assure soa service pénible avec un couroge et un zèle remarquables, malgré son âge et son état da sonté qui lui auraient permis de quitter le front. Resté à son régiment sur so demande.

 M. Gohadon (Léon), médecin-mojor de 1<sup>re</sup> clusse (territorial) à lo direction du Service de Soaté d'une arméa : médecin distingué très dévoué. A rempli les fonctions d'adjoint ou médecin-chef d'un commandement d'étopes de gare régulotrice avec beaucoup de tact et d'intelligence. A rendu les plus gronds services, notam-

d'intelligence. A rendu les plus gronds services, notam-ment dans les périodes où, assurant par intérin tout le service, il s'est brillamment acquitté de ses fonctions. — M. Tolmer (Charles), médecin-major de 1ºº classe (territorial) à la direction du Service de Santé d'un corps d'armée: médecin instruit. Chef actif et énergique qui a témoigné en toutes circonstances de belles et solides qualités. Dans des circonstances particulièrement difficiles, a fait preuva d'uae grande bravoure.

— M. Petitpas (Désiré), médecin-major de 2º classe tarritorial) au 160º rég. d'infanterie : s'est distingué par son zèle et sa science médicale partout où il a été appelé et en particulier comme médecin-chef d'un régiment. Blessé au début de la campagne, a refusé le poste de médecin-chaf d'une ambulance pour suivre le ré-giment au moment où il rentrait en ligne (Groix de guerre)

— M. Boutet (Jules), médecin-major de 2° classe (ré-serve), médecin-chef d'uae ambulance : au front depuis le début des hostilités. A montré dans les divers postes qu'il a occupés un esprit d'organisation, une conscience

et unc activité remarquables.

— M. Mortier (Félix), médecin-major de 2º classe (territorial) à la direction du Service de Santé de la D. E. d'une armés : médecin des plus distingués, d'une haute neat obsolu. S'est valeur professioanelle et d'un dévoue fait apprécier dans tous les postes qu'il a occupés depuis le début de la campagne.

#### NOUVELLES

L'autonomie du Service de Santé, - Le Gouvernement vient de déposer sur le bureau de la Chambre un projet de loi qui sanctionna les dispositions da décret du 11 Mai 1917, prévoyant que le personnel du Corps de Santé militaire fait partie des états-majors.

C'est pour donner au Service de Sonté les moyens de prévision dont il a besoin pour accomplir sa tache, qu'il est urgent et indispensable de lui assurer sa port de collaboration générale et d'établir une liaison étroite ct

## RIDIGESTINE Granulee DA

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

## Granules 4. Catillon 1 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU CEUUR, DIVINITADUE BARTIDE ANTIDE MOST DEURATIQUE — POLÍMANOE INDÉTANO ANTIDILE NIVER (PRESENTE, DEDENSE, DEDENS, Allectes MITRALES, Articophila des EBRATIS et VIELLARDS, etc. Strophantus and instita, los tintures sont infidiales, etg. le signature ATILLON, étics e, destinte e. & Strophantus and institut, los tintures sont infidiales, etg. le signature ATILLON, étics e, destinte e. & Strophantus and institut e. & Strophantus and Education (Education et al. (1988)).

Tablettes de Catillon

Ose-S5 corps thyroide
Titré, stérilisé, blen toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxondème.
2 à 8 contre Obesité, Goirre, Herpétisme, etc. FL. Sfr. - PA 

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucuno sensation désacréab

Il procure un sommeil calme, reparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES CIBA

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacae, S. Panæna, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant lét.

constante entre le commandement et le Service de Santé. ll a donc paru nécessoire d'accorder au personnel du Corps de Santé les droits et prérogotives dont jouissent

les officiers des différentes ormes.

Ce projet de loi précise que la hiérarchie des officiers du Corps de Santé est conforme à la hiérarchie générale.

En Angleterre et en Itolie, les officiers-médecins sont ment assimilés aux officiers des corps de troupe, dont ils ont la même hiérarchie. Ils possèdent déjà la situation que le projet de loi déposé a pour objet de leur

L'autonomie du Service de Sonté ne sero véritablement réalisée que lorsque ces officiers d'administration feront partie du corps dont ils sont les collaborateurs indispen-

Ls Gouvernement se propose d'autre part de déposer très prochainement un outre projet de loi modifiant le recrutement et l'organisation du personnel administratif du Service de Santé.

Les nominations dans le Corps de Santé. - Le ministre de la Guerre fait connaître que pourront être nommés :

Médecin aide-mejor de 2º classe et pharmacien aidemajor de 2º classe, les doctenrs en médecine, diplômés d'une Faculté de Mèdecine française et les pharmaciens de 1re classe, appartenant au service ouxiliaire ou ayant controcté un engagement spécial.

Nécrologie. - On annonce la mort de M. Hirtz, à Colmar. M. Prosper Hirtz était l'un des derniers survi vants du corps médical alsacien qui a compté tant de sommités.

Neveu du professeur Hirtz, de la Faculté de Médecine

de Strasbourg, cousin de M. Edgard Hirtz, médecin des hôpitoux de Parls, récemment décédé; Il était également apparenté à M. le professeur Widal. M. Prosper Hirtz ovait pris part à la campogne de

1870 en quolité de médecin-major. - Nous apprenons égalementla mort de M. Serge Salles, médecin auxiliaire, externe des hôpitaux de Paris, tué le 30 Avril dernier sur le Mont Hout, près de Moronvilliers.

TOUX . ASTHME . EMPHYSEME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-lodure

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des a Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Dames gardes-malades à domicile; piqures, massages, ventouses, sondages, pansements. - Ecrire P. M., nº 1139.

Séjour chez médecin ou dans famille, préf. Midi, est cherché pour j. homme coxalgique, bonne famille, pour continuer cure héliothérapique. Pas de soins spéciaux. — Ecrire P. M., nº 1440.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits aur demande.

47, boul. Saint-Michel. Paris. - Tel. Gob. 24-81.

### FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

NÉOL. . . . 1 portie. EAU NÉOLÉE (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'eau néolée ètant préparée extemporanément constitue une vértiable can ozonée récente, parfaitement stobilisée, toujours semblable. Elle doit done, dans tous les cas, remplacer l'eau oxygénée. — L'eau néolée étant du néol dilué d'eau est d'un usage très économique: utilisée en irrigations continues, c'est an cicatrisent cytophylactique remarquable.

Tuberculoses, Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréssotés Do 2 à 6 cuil. à café

OUATAPLASME Pansement completed du D' LANGLEBERT Phiébitos, Erystpèles, Brûlures

Le Gérant : O. Ponés. Paris. - L. MARSTHRUX Imprimour. 1. rus Cassett

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 3 cm'

## TRAITEMENT DE SOMNIE NERVEUSE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Paris

MARQUE NEOS Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE DETENTE

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES Maladies et Hygiene de la Bouche et des Dents

## TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

base d'Oxygene Nai Resyonte de Sonde Designate de Soule et d'Extrate vegetaux d'un goût agrande, ouversines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTHME, ANGINES, EMPHYSEME, 6 à 10 par jour. choss grait, Laboratore des Protoils Scientis, 10, r. Fromentin, Paris,

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Bue Abel, PARIS

1913. GAND : MED. D'OR - Produit exel' français - DIPLOME D'HONNEUR : LYDN 1914



## NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux)

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE CONVALESCENCES ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr. zv à zz gouttes à chaque repas. HI sucre, al chaux, ni aldoc ABTISEPTIQUE DÉSINFECTANT SOL SCHANTHIAM COATINT

ne gel en het is denand kin ANGANBE DU LYDOL STE PRANÇ \$1. Bue Perm

## OPOTHERAPIE

TOUTES MEDICATIONS

EXTRAIT Hépatique Monocor: Bosea: 1.-St SPHÉRULINES Hépatiques Monocor: 4 à SPHÉRULINES Throidiennas Monocor BONBONS Throidiens Monocor: 2 à SPHÉRULINES Christians Monocor: 2 à SPHÉRULINES Oyariannas Monocor: 1 à r : 4 à 18. a):1 à 8

SPHERULINES OVERTREMES MONOGUE: 1 A 6.
SPHÉRULINES de Poders Sorrémais Monogor: 3 à 6.
Sphérulines Cholapoquos Monogur à l'ext. de Bilo: 2 à 6.
Tous suites Proidits erganolièrajeus:
49, Acenne Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de 100, rue de l'Ozne, PARIS. — Contenue, dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

COUFRE COLLOTHAL BAUSSE

Traitement repide du rhumalisme

LITTERATURE OF ECHANTILIBUS Laboratoires DAUSSEA Rue Aubriot PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

**CONSTIPATION-COLITES** 

Paraffine

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : lou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON : 3150

IODURE de POTASSIUM . (0gr 25) IODURE de POTASSIUM ... (0 gr 10)

IODURE de SODIUM...... (Ogr 25) IODURE de SODIUM. . . . (Ogr 10)

ANTIASTHMATIQUES (E1=0 gr 20)

GLOBULE

Tolérance Parfaite D'EFFICACITÉ

GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutine-résinenz)

insolubles dans l'Estomac. -- Graduellement solubles dans l'intestin grêle.

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)

4 TYPES Globules Fumouze Iodure Hg. FLACON : 3'50

PROTOIODURE Hg., ...., (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg. Thébaique. (0.05-0 005)

BIIODURE Hg ......(0 01) BIIODURE IODURÉ | Biiodure Hg. (0 005) Indura KI., (0.25)

EUM OUZE

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

## PNEUMONIE **BRONCHO-PNEUMONIE**

FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE MYCOSES

> Iode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) oue - Contoinal Electro-Chimique; l'airet Stable Buspension frances : Brevets E.VIEL, Ingénieur Electrométallurgiste, Pharmacien de 17. Classe)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie

ÉVITE toute complication

E. VIEL & C"

Adresse télégraphique

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

4º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent. cube pour injection intra-muscul. indolores (une ou deux par jour).

L'IODÉOL

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

CAPSULES : six à huit par jour. LIQUIDE pour usage externe. S'emploie comme la teinture d'Iode, mais 10 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassotte.

éléphone Arch.

LA

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIo)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE seur agrégé, t Professeur en chef Maternité.

J.-L. FAURE

rofesseur agrégé, ion de l'hôpital Cochi

DIRECTION SCIENTIFICUE

M. LETULLE Professeur à la Faculté, dédecin de l'hépital Boucicaut, nbre de l'Académie de médeci

F. WIDAL Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de méde

- RÉDACTION --H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

souleve des questions pratiques d'un autre ordre,

que, dès maintenant, les obstacles peuvent être

– a été arrêtée jusqu'ici par des objections telles qu'elles seraient de nature à décourager bien des bonnes volontés. Aussi importe-t-il de montrer

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont onverts à la Librairie Masson .

«La Presse Médicale» publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre. Quand l'importance des matières l'exligera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux : L. Chevrier. — Soins spéciaux à donner aux blessés du membre inférieur, édection de la marche,

traitement du pied bot, p. 345.
Georges Mouriquand. — Les costo-diaphragmatites discrètes dans l'armée et le syndrome de l'extrême

base thoracique, p. 348. G. Revault d'Allonnes. — Le signe acbilléen sensitif des affections du nerf sciatique, p. 351.

Mouvement médical :

Le mécanisme des accidents dans l'occlusion intes-tinale, p. 352.

Sociétés de Paris :

Société de Biologie, p. 354 Société de Chirurgie, p. 354. Analyses, p. 355.

Chronique :

- Un modèle d'organisation anti-LEON BERNARD. tuberculeuse départementale.

H B - Le Dantec. CORRESPONDANCE.

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Digitalique

## PHÉOSALVOSE DIGITAL DE L'ORGE DE L'O

A BASE DE Théobromine française chimiquement pure Strophantique Spartéinée Phosphatée

Cachets dosés à 0 ar. 50 et 0 ar. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

### Siron DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

## RHUMATISME

Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

VVV0 ANNÉE - Nº 34. 18 JUIN 1917.

PHTISIOLOGIE SOCIALE

### UN MODÈLE

#### D'ORGANISATION ANTITUBERCULEUSE DÉPARTEMENTALE

Les moyens sociaux que doit mettre en œuvre la lutte antituberculeuse sont aujourd'hui, du point de vue de la doctrine, bien fixés : c'est avant tout le Dispensaire, centre d'action, qui dépiste, repère, éduque et dirige les tuberculeux, prend toutes les mesures d'hygiène prophylactique, et assure, en même temps que les secours médicaux et alimentaires, la préscrivation du foyer; ce sont les établissements d'hospitalisation, ayant pour objet de soigner et d'isoler les malades, et qui comprennent, suivant les dispositions de fonctionnement et le but à poursuivre, des Sanatoriums de cure, destinés aux tuberculeux curables, et les Hôpitaux spéciaux, asiles de phtisiques incurables; ce sont ensin les institutions de préservation de l'enfance, de placement pour le travail, de vestiaire et de logement salubre, toutes groupées autour du Dispensaire.

L'application de ce vaste programme - dans lequel nous n'avons pas fait à la lutte contre l'alcoolisme la place qu'elle doit occuper, car elle

NATIVELLE

SELS RILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0.20 centier.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boui. de l'Hôpital, PARIS

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITATINE oristallisée

surmontés : ce programme n'est pas irréalisable, puisqu'il a été réalisé, - dans un coin de notre terre de France, qui est comme le rendez-vous de tous les charmes naturels et de toutes les activités laborieuses de notre pays, dans le département de la Loire. On peut observer la, dans cette région à la fois industrielle et agricole, de montagne et de plaine, un modèle si frappant, qu'ayant eu la bonne fortune de l'admirer sur place, nous ne nous pardonnerions pas de ne pas le faire connaître avant même qu'il ne soit complètement achevé, dans l'espoir de susciter des imitations, à tout le moins d'exposer une lecon de choses à laquelle nous souhaiterions la valeur d'un exemple fécond'.

Le département de la Loire va posséder neuf dispensaires antituberculeux, répondant pour leur

1. Le lecteur qui voudrait des détails plus complete sur cette organisation les trouvera dens la thèse de Robert. «L'organisation de l'effort antituberculeux dans le département de la Loire ». Lyon, 1917.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore. RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE

GENTILLY (Seine).

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 inject. peur une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

organisation, leur outillage et leur fonctionnement au type Calmette : un dispensaire principal dans chaque chef-lieu d'arrondissement, Saint-Etienne, Montbrison et Roame; six dispensaires secondaires à Firminy, Saint-Chamond, Rivede-Gier, Feurs, Veauche, Saint-Joadra'; parmi ces meuf dispensaires quelques-uns ne sont pas encore ouverts, mais ne tarderont pas à l'être; sept autres sont encore à l'êtat de projet, à Bourg-Argental, Verrières, Saint-Bonnet-le-Château, (Lüxzelles-sur-Lyon, Boûn, Noriétable, Charlieu.

La plupart d'entre eux utilisent des locaux empruntés à des hôpitaux, et ceux qu'il m'a été donné de voir, à Montbrison, Feurs, Veauche, Saint-Bonnet-le-Château, démontrent péremptoirement combien l'appropriation de locaux existants est facilement réalisable, combien la question du local est facile et peu onérueus et résondre; certes elle est moins redoutable que celle de l'esprit qui doit animer le fonctionnement du dispensaire. A Saint-Etienne même, l'aménagement d'un pavillon dépendant d'un ancien collège de jésuites a fourni, on peut le dire, un dispensaire parfait.

Tous ces dispensaires sont pourvus de l'instrumentation spéciale nécessaire : les fiches d'enquête; la bascule et le microscope; les lits aprete et les crachoires à distribuer; les sacs à linge et les moyens de désinfection : la plupart, associés soit avec l'hôpitat, soit avec le service de désinfection départemental, possèdent buanderie et étuve à désinfection.

Le rayon d'action de chacun d'eux se limite au fur et à mesure de la création d'un nouvel établissement; et ces créations se multiplient en fonction des besoins de la population qui révête sa morbidité tuberculeuse. Tous les dispensaires sont d'ailleurs reliés entre eux, appartenant à un même système, suivant une direction univoque.

Leur personnel variera suivant les cas. Ils seront sous la conduite et le contrôle techniques des médecins du service départemental d'hygiène,

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. to DOCTEURS.

mais, dans les petites localités surtout, ce sont les praticions du pays qui, sous la réserve de cette surveillance indispensable pour assurer l'unité de méthode, se chargeront du fonctionnement du dispensaire. A cet égard il est précieux de constater le parfait accord qui règne dans toutes les fractions du corps médical du département en vue de mener au succès cette cuvre de si haute portée sociale. Ces médecins seront secondés dans leur tâche par les auxiliaires habituels du dispensaire : moniteurs chargés des enquêtes sociales ji filmrières visiteuses, qui, à Saint-Étienne, accomplissent des maintenant leur utile besorne.

Le dépistage des tuberculeux se fait par trois movens : le moven accoutumé des enquêteurs et infirmiers ; le moyen nouveau, créé par le réglement de M. le ministre de l'Intérieur de concert avec M. le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé, qui signale les réformés tuberculeux, à leur sortie des formations sanitaires, aux Comités départementaux afin de leur venir en aide; enfin un troisième ordre de mesures ont été prises dans la Loire, mesures dont on ne saurait trop recommander la généralisation, et qui consistent d'une part dans la communication par les maires de la liste des réformés résidant dans leur commune; d'autre part dans l'établissement d'une fiche pour tous les jennes gens ajournés ou exemptés, par les conseils de revision comme par les commissions spéciales, pour cause de tuberculose. A tous les sujets appartenant à ces deux catégories, une lettre est envoyée pour leur annoncer l'existence, l'objet et l'utilité du dispensaire auquel les rattache géographiquement leur résidence, puis l'enquêteur est envoyé chez

Ces diverses mesures multiplient la puissance de dépistage des dispensaires, et ont permis de leur recruter un contingent important de malades. En six mois de fonctionnement le dispensaire de Saint-Etienne a inscrit et assisté 521 tu-

Il est intéressant de noter que certains de ces dispensaires auront surtout une clientèle rurale ; quelques-uns une clientèle résidant dans la montagne : Feurs est un chef-lieu de canton de population surtout agricole; Saint-Bonnet-le-Château est à une altitude de 880 m.. Les jours de marché faciliteront le voyage des clients du dispensaire; on songe à compléter ces facilités en permettant à ceux-ci de prendre un repas au dispensaire, comme cela se fait dans les dispensaires de la Haute-Vienne. Enfin un projet est à l'étude qui compléterait l'action de ces dispensaires ruraux par l'institution d'une sorte de dispensaire ambulant automobile, qui se transporterait, le cas échéant, chez des malades en impossibilité de déplacement. A coup sûr, le personnel du service de désinfection, service qui a les liens les plus étroits avec les dispensaires, peut fournir comme visiteurs des agents expérimentés et mobiles. Le réseau de dispensaires, desservant des secteurs déterminés et reliés entre eux par une même direction, une même méthode, et un organe central dont nous parlons plus loin, peut ainsi poursuivre efficacement son œuvre de prophylaxie. Ces établissements disposent en outre de tous

les instruments propres à compléter leur action.

En effet, dans la Loire, le ministère de l'Intérieur, avec la collaboration du département, a fondé dans un ancien séminaire une station sonitaire à Saint-Jodard, qui par sa situation, par la disposition des lieux, par la perfection de son outillage et de ses aménagements, peut rivaliser avec les sanatoriums populaires les plus réputés. Nous n'avons pas l'intention d'apporter icl une description de l'établissement; nous dirons seulement qu'il est le témoignage le plus éclatant de la possibilité d'adapter et d'utiliser des locaux préexistants pour créer un sanatorium dans des conditions parfaites et cependant fort économi-

Tálánh, 582-16.



DSES : 2 à 4 cachots par jour. Ces cachots sont en FORME DE CŒUR et se présentent en bofte de 24. - Prix : 5 francs



MARIUS FRAISSE, Phis , 85, Avenue Mozart, PARIS.

ques. En effet la dépense totale de premier établissement a été de 500.000 francs environ pour un sanatorium de 300 lits, qui pourrait facilement en contenir 400

Il fonctionne actuellement comme station sanitaire, c'est-à-dire qu'il héberge soit des militaires en instance de réforme envoyés par les formations du Service de Santé, soit des réformés envoyés par le ministère de l'Intérieur

Mais, après la guerre, ce sanatorium sera rattaché aux services intéressés du département; en liaison étroite avec les dispensaires, il recevra des civils du sexe masculin, justiciables de la cure sanatoriale, désignés par ces dispensaires

Une ferme avec exploitation agricole a été annexée à la station sanitaire; elle lui fournit maintes denrées alimentaires que dans les circonstances actuelles il lui serait difficile de se procurer. Cette exploitation, conduite par un technicien de haute compétence, donne des résultats économiques excellents. Elle permet en outre d'occuper des tuberculeux peu atteints ou guéris, désignés par les dispensaires, pour être éduqués en vue du retour à la terre. Ces malades, après avoir subi un stage d'éducation spéciale à la ferme école de Saint-Jodard, seront ensuite placés dans des fermes délaissées, dans des foyers ruraux éteints du fait de la guerre, et rendus ainsi à la fois à la santé et au travail des champs. Il se poursuit donc là une ébauche de colonie agricole de tuberculeux.

Enfin Saint-Jodard comprend aussi une école d'infirmières : l'Association des infirmières visiteuses de France, pépinière des Comités départementaux d'assistance aux militaires tuberculeux. y envoie des stagiaires qui parfont leur instruction technique; et il est même question de donner à cette école pratique un développement plus considérable.

Alors que la station sanitaire de Saint-Jodard

civil pour hommes, la création est envisagée d'un autre sanatorium similaire; à cet effet on prévoit la restauration d'un ancien séminaire démoli, à Verrières, à 800 m. d'altitude. Dans ce projet, l'établissement abriterait femmes et

enfants. Dès maintenant la préservation de l'enfance a été l'une des principales préoccupations de l'Administration. Celle-ci a décidé de prendre en dépôt les enfants des pères hospitalisés pour tuberculose par application de la loi du 27 juin 1904 sur les enfants assistés. Un établissement dépositaire principal a été ouvert à Saint-Etienne, et une annexe lui a été affectée dans un pavillon particulier, situé à Verrières, dans les meilleures conditions de salubrité et de climat. La fonctionne donc, comme le ferait un foyer de l'Œuvre Grancher, un établissement d'enfants avec la différence que leur réunion en un lieu hygiénique, surveillé, sous la direction d'un médecin et d'infirmières, apporte un surcroit de garanties; dans cet établissement, qui comprend déjà une quarantaine de pensionnaires, la culture physique rationnelle est en honneur, et l'école de plein air instituée. Toutefois, après un passage plus ou moins long dans l'établissement, et suivant les circonstances plus ou moins favorables, une seconde étape conduira ces enfants vers le placement familial, à la campagne bien entendu. Reste la question de l'hopital de tuberculeux;

elle n'est pas encore résolue, mais à l'étude dans des conditions très favorables : on prévoit l'affectation spéciale très prochaine d'un pavillon bien isolé à l'hôpital de Feurs, au centre du département; on envisage encore la spécialisation de quartiers dans d'autres hôpitaux et la création d'hôpitaux nouveaux, un à Pui-Bouchain, à proximité de Saint-Jodard et en liaison avec le sanatorium, un autre en relation avec Verrières, etc. Enfin, la ville de Saint-Etienne songe à employer dans édifier, pour tuberculeux, un hôpital annexe de l'hôpital général.

Ces différentes institutions, dispensaires, sanatoriums, hôpitaux, préservation de l'enfance, rééducation agricole, etc., comme les diverses opérations qui relèvent de leur fonctionnement et atteignent les intéressés dans les multiples étapes de leur existence d'assistés, sont coordonnées par un organisme central, installé à la Préferture, sous le nom d'Office social. C'est lui qui rassemble tous les éléments de cette œuvre d'assistance et d'hygiène, et qui commande les interventions propres à en assurer les effets.

A l'Office aboutissent les signalements qui conduisent les malades aux dispensaires après qu'il les a informés et, pour ainsi dire, appelés ; les comptes rendus réguliers de l'action des dispensaires lui parviennent également à l'Office. De celui-ci, enfin, partent les ordres qui sanctionnent les propositions formulées par les dispensaires comme suite aux enquêtes médicale et sociale : hospitalisation, désinfection ou assainissement du logement, secours de loyer, prêt de lits, dons de linge et de vêtements, inscription à l'office de placement, ou aux diverses institutions d'assistance publique ou privée, ou de préservation de l'enfance

A cette organisation d'ensemble participe le Comité départemental d'assistance aux militaires tuberculeux, en union étroite avec l'Office social de la Préfecture. Ce Comité lui apporte la collaboration la plus active, un soutien administratif, un appuisinancier. En effet, en dehors de parts contributives financières à plusieurs des institutions que nous venons de mentionner, le Comité, qui a son sière àu dispensaire de Saint-Etienne, se préoccupe particulièrement de fournir les secours qui échappent aux moyens de l'Administration, tels que l'alimentation spéciale des malades, le vêtement ou le logement. Son action, simplifiée par les initiatives de l'Administration, les complète

BAMADE AGRENO-STYPTIOL

Stovaïne

Anesthesine 10,065

Ext. Marrons

d'Inde frais

Stabilisė

0.024

ou3 or 50 de

pommade

contient



heureusement, car le Comité peut porter tout son effort sur quelques questions plus spéciales, au lieu qu'il ait la charge, comme ailleurs, d'assumer et de eoordonner l'ensemble de l'assistance

Une pareille organisation, si méthodiquement agencée, ne pouvait provenir que d'une volonté unique, déterminée à réaliser le plan qu'elle avait conçu. Cette volonté, il convient de le dire, habite la Préfecture, qui, en l'espèce, a engendré l'impulsion, trouvé les solutions, puis est demeurée comme le cerveau directeur de toute l'organisation. M. Lallemand, préfet de la Loire, me pardonnera de le nommer ; mais s'il a eu la bonne fortune de pouvoir constamment s'appuyer sur un Conscil général, dont l'esprit ouvert et généreux a toujours répondu à ses appels, il n'est que juste de proclamer qu'il a été comme l' « animateur » de toutes les bonnes volontés qu'il a su susciter, décider et orienter.



A mon sens, le tableau des institutions d'hygiène sociale fourni par le département de la Loire n'est pas seulement intéressant en lui-même, et par la portée locale de l'œuvre qu'il représente : celle-ci est surtout novatrice et suggestive, par le fait quelle est le fruit d'une application originale, hardie peut-être, à coup sur sagace et féconde, des lois existantes par une administration publique avisée et agissante.

En effet, on a trop souvent tendance à oublier que les tuberculcux sont des malades qu'aucun motif légitime ne permet d'exelure du cadre général de nos lois d'assistance. En donnant à celles-ci leur sens le plus compréhensif, on y découvre les ressources nécessaires à la creation et à la marche de bien des instruments de lutte antituberculeuse.

Déjà, en 1905, mon regretté maître Landouzy \* signalait qu'une application largement comprise de la loi du 14 Juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, permettrait d'en étendre le bénéfice aux phtisiques incurables, qui par cette loi acqueraient un droit à l'hospitalisation.

Dans le même ordre d'idées, J. Courmont' montrait qu'en associant le dispensaire aux services du Bureau de bienfaisance, on trouvait les moyens financiers nécessaires à ce que le dispensajre exerçât son action la plus large. Le principe est le suivant : « S'entendre avcc la municipalité et le Bureau de bienfaisance; leur démontrer que les tuberculeux entrent pour une proportion considérable (un quart environ) dans le nombre des malades assistés, leur demander de dissocier une partie des dépenses qu'ils consentent pour les malades et les indigents, en faveur des malades et indigents tuberenleux. En d'autres termes : ne pas augmenter le total du budget de l'assistance, mais en distraire certaines sommes qui seront spécialement employées à traiter les tuberculeux, tout en préservant leur entourage; seinder le budget munieipal en dépenses générales et en dépenses spéciales à la tuberculose. » C'est ce qui a cté fait depuis longtemps à Lyon, où le dispensaire reçoit tous les tuberculeux indigents envoyés par le Bureau de bienfaisance, lequel paie les dépenses.

C'est de ce même esprit que s'est inspiré M. le Préfet de la Loire, qui a su manier les lois avec une ingéniosité profitable autant à l'hygiène publique qu'aux malheureux tuberculeux. En ce qui concerne les dispensaires, leur eréation a été réalisée par le concours du Conseil général, des Commissions administratives des hospices, et du Comité départemental d'assistance aux anciens militaires tuberculeux. Plus tard, lorsque la période d'essai sera close, ces dispensaires seront placés sous le couvert de la loi du 18 Avril 1916 (loi Leon Bourgeois) et transformés en établissements publics.

Leur fonctionnement, relié aux services publics de la Préfecture, bénéficie des erédits alloués en vertu des lois d'assistance et d'hygiène : les malades suivis par le dispensaire sont, après qu'un certificat d'indigence a été obtenu, inscrits à l'assistance médicale gratuite, en conformité avec la loi du 15 Juillet 1893, qui leur fournit les soins et médicaments; les mesures de désinfection, y compris les frais occasionnés par le personnel special et par le matériel distribué, sont portées au crédit de la loi du 15 Février 1902 sur la protection de la santé publique; il en résulte que ces mesures de prophylaxie ne peuvent être appliquées qu'aux tuberculeux indigents ; il serait à souhaiter qu'elles puissent être étendues aux autres et que des dispositions nouvelles formulent, dans un intérêt de prophylaxie nationale, l'existence de deux modalités d'inscription à l'assistance médicale gratuite : l'une, qui serait réservée aux indigents, leur conférant, comme dans l'état actuel des choses, l'assistance complète; l'autre, qui serait ouverte à tous, ne procurerait que les secours d'hygiène, sans aucune assistance medicale ni pharmaceutique; on scinderait ainsi l'assistance médicale et l'assistance

Enfin, les dispensaires de la Loire, armés du certificat d'indigence, délivrent des bulletins d'hospitalisation; si le malade est admis à l'hôpital, les dépenses sont mises au compte du budget fourni par la loi de 1905 sur l'assistance obligatoire aux ineurables. Si le malade ne va pas a l'hôpital, ou n'y est pas reçu faute de



<sup>1.</sup> Laynouzy. — « Remarques sur l'application et la portée de la loi du 14 Juillet 1905 ». La Presse Médicale, 1905, p. 361. — Inip. « Lettre au Dr P... ». La Presse Médicale, du l'éclicale, 1905 ».

<sup>2</sup> J. COURMONT. — « Le dispensaire antituberculeux de Lyon ». La Presse Médicale, 19 Novembre 1912.

place, il est considéré comme hospitalisé à domicile. Il demeure alors sous la surveillance du dispensaire et de ses agents, dont tous les soins et secours divers lui sont fournis grâce à une large interprétation de la loi de 1905, associée à celle de 1893; en effet, l'assistance à domicile, prévue par la première, comporte une allocation mensuelle de 5 à 30 francs qui peut être convertie en secours en nature, et la seconde (assistance médicale gratuite) apporte les soins médicaux et pharmaceutiques; ceux-ci comprennent les soins d'infirmières visiteuses, comme dans les hôpitaux, et le traitement de ces infirmières se trouve donc ainsi compris dans le même erédit.

Le dispensaire coordonne l'application de ces diverses lois, qui justifient et fournissent les fonds nécessaires; mais c'est lui qui en spécialise et en répartit l'emploi.

De même, l'œuvre de préservation de l'enfance, dans la Loire, n'est en réalité qu'une branche du service des enfants assistés, et vit sur ses crédits résultant de la loi du 27 Juin 1904 sur les enfants assistés. C'est en vertu de cette loi que les enfants des tuberculeux hospitalisés réellement ou à domicile peuvent être placés dans un établissement dépositaire et que celui qui a été sondé à Saint-Etienne avec son annexe de Verrières est doté d'un budget régulier.

Bien entendu une application aussi large, aussi compréhensive des lois d'assistance et d'hygiène a entraîné un relèvement notable des crédits imputés à ces chapitres; mais le Conseil général de la Loire s'est généreusement associé aux initiatives préfectorales dans cette voie, témoignant ainsi d'une rare intelligence de l'intérêt général autant que d'un sérieux souci de la santé publique. Les dépenses engagées en vue de l'hygiène prophylactique ne représentent-elles pas l'assurance la plus économique et la plus sûre contre la déperdition du capital humain de la Nation?

A cet égard, l'exemple donné par le départe-

ment de la Loire est salutaire et mérite dêtre connu. Il montre encore quelle force reçoivent les institutions d'assistance de reposer sur les pouvoirs et les crédits publics; seuls ceux-ci sont capables de subvenir à l'ensemble des frais qu'elles entraînent; seuls ils sont susceptibles, de par leur caractère national, d'imposer l'unité de méthode et la coordination d'action dans le pays entier. Certes, on ne saurait trop encourager les initiatives privées; mais à se manifester isolément, celles-ci risquent d'aboutir à des efforts insuffisants et disparates, à des réalisations incomplètes et désordonnées. La véritable formule est dans la collaboration des initiatives privées et des administrations publiques; elle seule peut conduire à des organisations assurées de la vitalité et du rendement désirables.

Mais cette condition nécessaire du succès crée aux administrations publiques un devoir impérieux; le « cas » de la Loire montre avec évidence que l'accomplissement de ce devoir n'est pas, comme trop le pensent, impraticable. D' LÉON BERNARD.

#### FÉLIX LE DANTEC

La mort prématurée de Le Dantee sera douloureusement ressentie par tous ceux qui suivent l'évolution de la pensée contemporaine et s'intéressent aux problèmes de la philosophie biologique. Si elle afflige ses nombreux amis, elle ne les surprend pas. Nous savions depuis longtemps que Le Dantec était atteint d'une affection incurable. Lui-même ne se faisait pas d'illusion. Il a toujours eu la sensation qu'il mourrait jeune, avant d'avoir achevé son œuvre, avant d'avoir exprimé les innombrables idées qu'agitait sa puissante imagination. On lui a parfois reproché d'avoir trop dispersé sa pensée, de l'avoir en quelque sorte émiettée dans de trop nombreux ouvrages. S'il a produit sans arrêt et sans interruption, c'est qu'il avait le pressentiment de sa mort précoce; il sentait qu'il n'aurait pas le temps de tout dire. Il était de ceux qui se hâtent sur la route, sachant que le voyage sera trop tôt interrompu.

Pour comprendre la valeur, la portée et l'originalité de son œuvre, il faut se rappeler que Le Dantec n'est pas un philosophe qui essava d'appliquer à la biologie ses conceptions générales; ce fut au contraire un biologiste qui, préparé par de fortes études scientifiques, imbu de connaissances mathématiques étendues et entraîné aux travaux et aux recherches de zoologie, s'appuya sur des faits précis pour en tenter la synthèse et en dégager les lois. Voilà pourquoi son œuvre intéresse et intéressera toujours les biologistes. lls se sentent en communion d'idées avec l'auteur. lls comprennent que ce philosophe est un des leurs exprimant avec netteté des théories dont ils ont la vague intuition. Son style s'harmonise avec sa pensée. Tandis que maints philosophes spiritualistes croient utile de recouvrir d'une phraséologie obscure les idées les plus simples, Le Dantec exprime avec une clarté parfaite les conceptions les plus profondes. Bien qu'il ait écrit un volume: « Contre la métaphysique », c'est le titre qu'il donne à son ouvrage, il fut lui-même quelque peu métaphysicien, mais sa métaphysique a l'avantage d'être facilement compréhensible et de correspondre exactement à l'état actuel de la science.

C'est justement la précision de son esprit qui rend la lecture de son œuvre extrêmement facile et attrayante. Dans ses premières publications, il tenta d'exprimer par des formules algébriques les réactions fondamentales de la vie. Ces équations ne correspondaient guère à la réalité et tendaient à donner aux problèmes complexes une solution schématique par trop simpliste. Le Dantec y renonça plus tard et avec raison, ce qui lui permit de donner plus d'ampleur à ses conceptions

## Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES:

DOSES FRACTIONNEES. - 20 centigr. tous ics 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). DOSES MOYENNES. — 30 à 25 centigr. tous jes 8 jours (8 à 10 injections pour une cure).
2 à 3 injections suffiscut pour blanchir un symbilitique; le nombre d'injections indiquées e-d-dessus a pour but d'ameuer la sèto-réaction à la négative, ain d'obtenir une guérison aussi complète que pessible.

MODE D'EMPLOI, Inj. Intravelinguse, Solut, concentrée, Chaque doss de Galyl est accompagnéd desolvant : il a y a qu'a faira tomber le contenule l'ampoule de sérum sur le Gelt ment, aspirer le solution faite dons une scringue de verre et l'injecter dens le Injection: Intramucoulaires, - Le Gaiyi en és il suilit d'injecter le cont-nu deus les messes

Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

#### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

4º Le Gaiyi est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.

2º A la suite des injections de Galyl l'on ne risque pas, 3 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarsan.

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'emploi d'un antisyphilitique de decouverte française, le Gajs.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande. générales. Plusieurs d'entre elles n'ont pas tardé à devenir classiques. La plus importante a trait à l'origine de nos dépenses énergétiques. Claude Bernard soutenait que chaque manifestation active des êtres vivants a pour base une destruction partielle du protoplasma cellulaire; la vie serait la conséquence d'une véritable mort.

Cette conception, admirablement développée par l'illustre physiologiste, fut longteups admise sans conteste. Le Dantee l'a combattue et l'a renversée. Il a montré que les manifestations énergétiques se font aux dépens de matières accumulées dans la cellule comme du combustible dans la chaudière. Le protoplasma, comme le foyer, reste intact, ce sont les réserves intracellulaires, mais extraprotoplasmiques, qui se détruisent.

Cette conception nous semble évidente; elle est tellement adéquate à la réalité qu'on se demande comment elle n'a pas cité formulée plus tôt. C'est que notre esprit est parcesseux et quant une théorie, même erronée, est présentée avec talent, on l'accepte sans discussion, la plupart des hommes se contentant de penser avec les idées des autres. Le Dantec eut ce grand mérite de tirer de son propre fonds les idées qu'il développait et de ne jamais rien admettre sans l'avoir soumis à une minutieuse critique.

Je ne puis exposer, même brivement, les théories originales qui fourmillent dans ses publications. Comment analyser l'œuvre d'un philosophe qui, en quelques années, a fait parattre plus de 25 volumes, sans compter les nombreux articles insérés dans divers périodiques. Les suriets les plus différents ont été abordés. C'est d'abord l'application des lois biologiques aux tres inérieurs qui se traduit par un volume sur la « Bactéridie charbonneusse », premier essai, un peu hésitant, qui va se développer et atteindra se meilleure expression dans le « Tratié de Biologie ». Les idées fondamentales de ce gros ouvrage seront reprises, développées et complé-

tées dans les « Eléments de philosophie biologique », dans « La Science et la Vie », la « Stéanice de la Vie ». De la biologie normale, l'auteur fait une incursion dans le domaine de la pathologie. Son « Introduction à la Pathologie générale » est intéressante, mais "n'est pas son meilleur ouveze. L'auteur s'écarte trop des études scientifiques qui lui servent de base. Combien je préfère son petit livre sur la « Lutte universelle » et surtout « Sur les influences ancestrales », ses études sur « L'Evolution individuelle et l'hérédité », sur « le Transformisme » et « la Crise du transformisme », sur les « Lamarckiens et Daraviniens ».

La philosophie biologique conduit forcément de des études de sociologie et aboutit aux plus troublants problèmes sur la destinée de l'homme. Le Dantee a abordé ces questions avec le calme et la sécénité du véritable savant. Appliquant à la sociologie ses conceptions biologiques, il a écrit deux volumes : l'un sur « l'Individualité et l'erreur individualité et l'erreur individualité et l'erreur judividualité et l'erreur problème religieux dans son livre « l'Athésime »; il est complété ses conceptions dans plusieurs articles publiés récemment par la Reure de Philosophie.

Je n'ai pas la prétention, dans ces quelques lignes, d'avoir analysé l'œuyre de Le Dantec. J'ai simplement cité quelques-made esse ouvrages, que liront avec autant de profit que d'intérêt tous ceux qui aiment à passer des faits aux idées et des résultats tangibles aux conceptions hypothétiques.

Parmi les livres de Le Dantec, plusieurs ne sont que des ouvrages de vulgarisation. Mais, comme tous les vrais savants, Le Dantec a su difluserla vérité sans l'amoindrir. Au lieu d'abaisser la Science pour la mettre au niveau du publie, il s'est toujours efforcé d'élever l'esprit des lecteurs vers les grandes conceptions de la philosophie scientifique.

#### CORRESPONDANCE

Queiques remarques à propos de l'article de MM. Sicard et Dambrin, sur « l'épreuve du pincement tronculaire ».

Dans un numéro récent de La Presse Médicale, MM. Sicard et Dambrin préconisent un moyen pour reconnaître si un nerf est oul ou non interrompu. Ce moyen est basé sur les réponses motrices que l'on peut obtenit après placement de ce nerf. Il nous a semblé que certains faits observés par ces auteurs appellent quelques remarques et sont susceptibles d'une interprétation autre que celle qu'ils ont proposée.

Voici les faits, nous citons in extenso :

a Parfois l'excitation fasciculaire du trone nerceux au-dessus de la lésion provoque une réaction des territoires musculaires dépendant d'un nert voisin, témoignant ainsi de la déviation de la poussée cylindraxile d'une neurotisation faussée dans sa direction. La réponse peut paraître nette au-dessus, plus obscure au contraîre au niveau et au-dessus, plus obscure de au niveau et au-dessus, plus obscure de au niveau et au-dessus, plus de au dessure de au niveau et au-dessus, plus de au-dessus de au niveau et au-dessus, plus de au-dessus de au-dessus, plus de au-dessus, plus de au-dessus de au-dessus, plus de au-des

Deux choses, semble-t-il, auraient dù frapper MM. Sicard et Dambrin: i + le fait que c'est quand ils excitent au-dessus de la cicatrice qu'ils constatent ces faits au premier abord singullers; 2º que ayant parfois une réponse nette au-dessus, l'épreuve est faits, ils sont obligés d'admettre une neurotisation fausset dans sa direction. Mais, on-tils réfléchi combien il est difficile pour des axones de pénétrer dans un trone neveux intact, préservé de cette pénétration par sa gaine conjoncive? N'est-il pas beau-coup plus naturel d'admettre, et alors l'explication

(Voir la suite, p. 363.)

 Sicard et Dambrin. — « L'épreuve du pincement conculaire ». La Presse Médicale. 26 Avril 1917.



## Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# IALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs

Echantillons: Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS.

URASEPTINE

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique.

## Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

## Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaissons Métallo-l'ephoniques de l'eplone et de Fer en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

## Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créérs depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE,

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables | 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet therapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



O SSANGE RACHLISME

SCRUFULUS

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE

et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement doses exactement a 3 goutles de solution d'ADREMALINE au millième par cachet 6: la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement doses exactement à 0902 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'so la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NEDVEUSE & TUBERCULOSE

TROUBLES DE DENTI



# Diarrhées des Nourrissons



Échantillon. Écr. D' BOUCARD, 112, Rue La Boëtie, PARIS

est d'une simplicité extrême, qu'il s'agit là simplement de phénomènes réflexes?

On comprend alors avec la plus grande facilité : que ces oit dans un autre territoire nerveux que celui desservi par le tronc essayé que se fasse la manifestation morties; 2º que ce soit seulement l'excitation au-dessus de la cicatrice et non celle au-dessus qui donne une réponse. Or, ces phénomènes réflexes doivent forcément se produire, le tonc essayé datant un tronc mixte. Nous sommes d'autant plus disposés à admettre extte hypothèse que, dans un récent travuil consacré aux sections et l'activate de la comme de la

Dans ces conditions, il nous semble qu'il faudrait un peu modifier les conclusions de MM. Sicard et Dambrin, et n'admettre comme probans les résultats que quand ils sont identiques par l'excitation audessus et au-dessous de la cicatrice, et quand les mouvements se produisent dans le territoire desservi par le nerf essavé.

E. DUROUX et E. COUVREUR.



La Presse Médicale a bien voulu nous communiquer la note de MM. Duroux et Couvreur. Ces auteurs ont retenu de notre travail un point accessoire concernant la réaction de muscles de voisinage sous l'influence du pincement du bout supérieur sus-lésionnel, muscles non tributaires du nerf excité. Ils pensent que cette réplique déviée est due à des « phénomènes réflexes ». Ce n'est malbeureusement là qu'une hypothèse de plus à ajouter à celles déjà nombreuses émises sur les processus de neurotisation, de poussées cylindraxiles, de récupération, etc. N'est-il pas plus simple d'admettre, ainsi que nous le pensons, que les cylindraxes mal dirigés se sont engagés, non pas, comme nous le font dire MM. Duroux et Couvreur « au travers du névrilemme d'une branche nerveuse intacte », ce que nous n'avons ja-

1. DUROUX et COUVREUR. — « Sections et restaurations nerveuses ». La Presse Médicale, 14 Décembre 1916.

mais écrit, mais sont allés neurotiser les brauches nerveuses de voisinage, lésées par la blessure de

On pourrait encore supposer use neurotisation directe motrice des muscles de voisinage, non tributaires normalement du nerf responsable. M. André Thomas ne nous a-t-il pas fait connaitre (il est vrai senlement pour les fibres sensitives) que l'Égarement de celles-ci dans les muscles, aux cours des régénérations consécutives aux sutures, ou des régé-

nérations spontanées, a été souvent constaté ».
Le seul fait pratique, du reste, auquel nous tenions dans notre note était la netteté avec laquelle on peut mettre en évidence, par le prorédé du pincement, la persistance cylindraile on la perméabilisation efficace du chaînon cicatriciel.

Drs Sicard et Dambrin.

### LIVRES NOUVEAUX

Manual de Medicina Interna, bajo la direccion de T. Hernanno y G. Maranon, Madrid, Libreria Gutenberg de José Ruiz, t. I, 1916, 1 vol. grand in-8°, de 939 pages; t. III, f. 4, 1917, 1 vol. de 396 pages.

C'est avec le plus vil intérêt que je viens de parcourir les deux volumes du Manuel de Médecine interne, publié par une série de médecins sepagnols, sons la direction de MM. Hérrando et Maranon. Le tome l'est consacré aux affections des appareils digestif, respiratoire et circulatoire, et le premier fasticule du tome il lla ux affections des glandes endocrines, aux altérations tlu sang et aux troubles de la nutrition.

Chaque chaplitre commence par quelques notions preliminatres d'austomie et de hysiologie, notions sucinctes mais suffisantes pour faire comprendre les descriptions cliniques. Celles-ei sont faite comprendre les descriptions cliniques celles-ei sont faite des mu caperit essentiellement pratique. Les historiques, ou supprimés. Les indications relatives à l'anatomie pathologique sont assez courtes, tandis que la symptomatologic et l'évolution sont exposées avec tous les détails nécessires. Une large place est faite au supprime de details nécessires. Une large place est faite au

diagnostic: les nouvelles méthodes d'exploration sont décrites très exactement et les procédés assuré acrites et les autres discussions sont indiqués avec tous les détails nécessaires. Esfin les autreur discustent longuement in indications thérapeutiques et décrivent avec grandes sion les divers modes de traitement. De nombreus figures, dont plusieurs en couleurs, illustrent le texte et contribuent de na facilite in le tecture.

Les articles de ces deux volumes sont bien documentés et sont tout à fait au courant des dernières acquisitions de la sedence. Ils se termitent par des index bibliographiques on se trouvent mentionnés, non les mémoires originaux, mais les ouvrages didactiques et les articles des dictionnaires et des traités de pathologie qu'on pourra compriser. Jai constité avec grand plaisir que nos confrères espagnols ont fait une critique judicieux des recherches modernes et ont rendu pleine justice à l'œuvre des médecins français.

Par la clarté et l'exactitude de ses descriptions, par le choix des documents, par l'importance donnée au diagnostic et à la thérapeutique, ce traité rendra les plus grands services et obtiendra un vif et légitime succès.

La tuberculose et la lutte antituberculeuse en Sulsse. Un vol. relié, de 600 pages, publié sous les auspices de la Commission centrale suisse pour la lutte antituberculeuse (A. Francke, éditeur, Berne). Prix : 6 francs.

Tous ceux qui, en France, s'intéressent à l'ouvre de lutte contre les grands fédaux sociaux, tirreront le plus grand profit de la lecture de ce volume dont les différents chapitres virânt de se mesures prises pour combattre les effets de la tuberculose sous toutes ses formes. Les auteurs sont parmi les plus qualifiés des spécialistes du corps médical suisse et là exposent notamment l'importance du tolle joué par les cuvres antituberculeuses prophylactiques, par les dispensaires et les anancriums publice es prirée. Ils ajou-seive et les anancriums publice es prirée. Ils ajou-seive et les anancriums publice es prirée. Ils ajou-seive et les anancriums publice es prirée d'études ayant, trait à des problèmes importants de l'hygiènes générale et de la pratique thérapeutique. Cest à ou titre qu'il y a lieu de signalerles chaptires intitulés « Taberculose et Ecole; Comment combattre intitulés « Taberculose et Ecole; Comment combattre

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

<u>DÉPRESSION NERVEUSE</u>

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abei, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

la tuberculose de l'enfance: Héliothérapie des tuberculoses chirurgicales ».

Il émane de la lecture de cet important travail qu'un gros effort a été accompli par nos voisins dans le but de vaincre le fléan tuberculeux, et qui mieux est, cet effort a été suivi de résultats, car les graphiques qui accompagnent l'étude d'exposition générale établissent nettement que, depuis 1890, la tuberculose est en décroissance continue et particulièrement depuis 1905. C'est là un résultat qui montre bien l'efficacité des mesures prises, c'est aussi un exemple qui doit nous donner à réfléchir, car mieux que le sol de la Suisse, notre territoire réunit les multiples avantages des climats de montagne, de plaine, et du bord de la mer et cette variété extrême des moyens thérapeutiques mis à notre disposition nous permettrait de lutter avec encore plus d'efficacité. A. C. G.

### BIBLIOGRAPHIE

- 957. Food Poisoning, par Edwin Oakes Jordan, 1 vol. in-8° de 115 pages (The University of Chicago Press). Prix : 1 fr. 25 net
- 958. Guide du médecin dans les expertises médico-légaies militaires, par les Drs A. Duco et E. Blum, 1 vol. in-8° (de la COLLECTION HORIZON), 255 pages (Masson et Cie, éditeurs). Prix : 4 francs.
- 959. La radioactivité et les principaux corps radio-actifs. Applications médicales scientifiques et industrielles, par A. Mucuer, ingénieur chimiste, 1 vol. in-8° de 195 pages, avec 48 figures et 4 planches en couleurs (O. Doin et fils, éditeurs). Prix : 5 francs.
- 960. Maiadies biennorragiques des voies génitourinaires, par le Dr Alex. Renault, 1 vol. in-8º de 262 pages (Vigot frères, éditeurs). Prix : 3 fr. 50.
- 961. Chirurgie de l'abdomen (Collection des précis de technique opératoire), par le Dr Guisé, 4º édition, 1 vol. in-8° de 275 pages et 242 figures dans le texte (Masson et Cie, éditenrs). Prix : 4 fr. 50.
- 962. Pratique courante et chirurgie d'urgence (Collection des précis de technique opératoire), par le D' Vicros Veau, 5° édit , 1 vol. in-8° de 266 pages

- et 331 figures dans le texte (Masson et Cie, éditeurs). Prix: 4 fr. 50.
- 963. Preuves médicales du Miracle (Etude clinique), par le Dr Le Bec, 1 vol. in-8° de 250 pages (Veuve Tardy, Pigelet et fils, éditeurs, Bourges). Prix : 3 fr. 50
- 964. Science française, scoiastique ailemande, par le Dr G. Papillault, 1 vol. in-8° de 154 pages (Félix Alcan, éditeur). Prix : 2 fr. 50.
- 965. La psychologie de la race allemande d'après ses caractères effectifs et spécifiques, par le D' Ep-GAR BERILLON, 1 brochure de 64 pages (Maloine et fils, éditeurs), Prix : 1 fr. 50.
- 966. Degli strozzamenti erniari in genere ed in ispecie degii strozzamenti retrogradi, par le D'Giu-SEPPE PIAZZA TAORMINA, 1 vol. grand in-8° de 272 pa-ges (Off. Gr. Elett. Giovanni Chillemi, éditeurs, Palerme). Prix : 3 fr. 75.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits an tablenu de la Légion d'honneur pour :

Chevalier : M. Coudray (Ferdinand), médecin-major de 2° classe (active) à un centre hospitalier : médecin mili-taire de haute valeur morale et professionnelle. Sur le front depuis le déhut de la campagne actuelle, a rendu

- les services les plus appréciables.

   M. Autour (StanisIns), médecin-major de 2º classe (activa) à la 150 périon
- M. Orticoni (Antoine), médecin-major de 2º classe (active) en Roumanie.
- M. Cavarroc (Jules), médecin-major de 2º classe (active) au centre de réforme de Lyon. M. Fabre (Aimé), médecin-major de 2º classe (réserve) à la commission consultative médicale
- M. Chifoliau (Médéric), médecin-m (réserve), chef de secteur chirurgical à la 10 region. — M. Villar (François de Paule), médecin-major de
- 1re classe (territorial) à la 18° région. - M. Aboulker (Samuel), médecin-major de 1º classe (territorial), chef de secteur chirurgical à la 17° région. — M. Coutelas (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial), chef du centre ophtalmologique de la 10º ré-
- M. Vivier (Georges), médecin aide-major de 1re classe

- (territorial) à l'hôpital complémentaire nº 20. Le Mans (4º région)
- M. Castaing (Paul), médecin-major de 2° classe (territorial) à l'hòpital militaire Villemin, gouvernement militaire de Paris
- M. Cossa (Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial) au Service de Santé de la 15º région.
- M. Rathery (Edme), médecin-major de 2º classe (territorial) nu Service de Santé de la région du Nord. - M. Gallois (Elie), médecin-major de 2º classe (terri
  - torial), en mission. - M. Lancien (Ferdinand), médecin-major de 2º classo (territorial), en mission.
  - M. Lemaitre (Jules), médecin-major de 2º classe (réserve) chef du Service oto-rhino-laryngologique de
  - M. Claude (Albert), médecin nide-major de 1ºº classe (réserve) au Service de Santé de la division d'Alger : dé gagé de toute obligation militaire, s'est engagé comme
    - soldat au début de la guerre. Blessé. M. Mourier (Henri), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe territorial), médecin-chef de la place d'Alais.

- M. Rokeack (Albert), médecin aide-major de 2º classe (territorial) à titre temporaire an 68° rég. d'infanterie : médecin très dévoué, calme et brave sons le feu. A toujonrs fait prouve du plus beau courage dans tous les comhats où son unité a été engagée, se dépensant sans compter pour assurer ses soins aux blessés malgré les plus violents bombardements. Une blessnre, trois cita-

### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Visbecq (Fernand), médecin principal de 2\*classe: chargé du service du quartier général de l'A. F. O. et, à ce titre, des mesures générales à prendre pour organiser, surveiller et diriger les formations sanitaires d'armée, a déployé dans celle tâche une activité et une cape d'organisation remarquables. N'a jamais regnrdé à la fatigue et au danger pour aller visiter les ambulances lointaines ou bombardées, et est resté lui-même de sa personne près d'un mois dans Monastir hombardée,

— M. Loumaigne, médecin-major de 2° classe : mé-decin d'un dévouement absolu, apprécié de tous. Grièvement blessé en secourant les blessés du régiment, lors d'une attaque d'une hauteur fortifiée.

— M. Isaac (Etienne), médecin-major de 2° classe au 372° rég. d'infanterie : médecin très allant et courageux. A, malgré son âge, accompagné le régiment. Dans les périodes pénihles et dangereuses des 14 Octobre et 27 Novembre 1916, est resté seul en première ligne pour donner sous le feu des soins aux hlessés,

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

dogeni

Echantillons et Littérature sur gmande: Laboratoire biochimique ÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) Posologie Enfants : 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes : 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et sux repas. Syphilis : 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante .

G.PÉPIN - Etude physe, ue et chimique des peptones iodises et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

F. BOARSMANS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosos n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine to d / Houselfair stre Princett .

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

te de 20 Cachets

- M. Ducuron-Tucot; médecin aide-major de 1º classe : médecin aussi distingué que brave. Tombé glorieusement lors de l'attaque d'une huuteur fortifiée en secourant les blessés de son régiment.
- M. Welter (Roymond), médecin oide-mejor da l'er classe, détaché à l'armée serbe: calme et sange/roid imperturbables, dévonement absolu. A foit preuve des plus belles qualités militaires, notamment lorsque l'ambulance à laquelle il est attaché fut par deux fois, on Octobre et Novembre 1916, violemment bombardée par l'ortillerie ennemie.
- M. Chaghaud (Jean), médecin-major de 2º classe mu pri reg, d'infanterie : médecin de buiellind depuis le début de la campagne, a pris part à tous les combats du régiment, tologiers aux endroits les plans périlleux, payant de sa personne pour veiller au bon fonctionnement de son service, sous les bombardements les plus violents. S'est encore distingué aux dernières combats par son profond estiment du devoir et son amour de an personsoin, accomplissant comme médecin-major le service de médécin da batélillo.
- M. Oldenst (Frapols), médein sutilisire au 222 rég. d'indienteri du 27 Septembre au 13 Octobre 1916, a sauré dans un poste de secours arané, dans leugle trois médeins avainet dis bleasé grièvement par suite de l'effondrement de ce poste soumis à un violent bombardement, le truitement et les évacuations d'un très grand nombre de bleasés. Est allé à plusieurs reprises, en première ligne, pour sufmite, par son exemple, le courage de son personnel et en a obtenu le plus grand encedement. Sur la brêche ault et jour, sans prendre engle et d'une rare vigueur, mont de la plus grande énergie et d'une rare vigueur, mont de la plus grande descrgies d'une rare vigueur, mont de la plus grande descr-
- M. Siméon (Paul), médecin auxiliaire au 32º bataillon de chasseurs alpais : médecin auxiliaire d'un dévousment et d'une conscience admirables, a toujours fait l'admiration de tous ses camarades pour le zès et le mépris du danger avec lequeil la secouru, pansé, sauvé de nombeux blessés, queles que fussent les difficultés et les dangers de la situation. S'est acquis de nouveux titres pendant les dernières opérations au cours desquelles, parti comme toujours avec les vagues d'assaut, il a multiplié comme toujours avec les vagues d'assaut, il a multiplié comme toujours avec les vagues d'assaut, il a multiplié comme toujours avec les vagues d'assaut, il a multiplié comme toujours avec les vagues d'assaut, il a multiplié comme toujours avec les vagues d'assaut, il a multiplié comme de la comm
- devolument compiet, au mepris use read u autinité.

  de mitrailleures ennemies.

   M. Guillot (Félix), médecin aide-major de 2° classe
  du 102° rég. d'artillerie lourde : médecin d'un dévouement admirable et d'un courage à toute épreure. Le
  15 Octobre 1916, sous un bombardement très violent et
  très précis d'obus de tous calibres, est allé près des

pièces soigner ses hommes menacés d'aspliyxie, dans un abri dont les deux entrées avaient été obstruées par des obus de gros calibre. A souvé quatre hommes sur cinq bien qu'atteint lui-même d'un commencement d'asphyxie (défu cité deux fois).

— M. Monprofit, médeni principal de 2º classe : chirurgien dintente, libéré par son des deutes chipito militaire, a servi unx armées pendant plus de deux angirurgien dintente. S'est dislingée en Picardie, en Chanpegne et à l'armée de Verdun par sa mattires chirurgicale et par l'enseignement qui il diatt changs de donner
aux jeunes chirurgiens. A donné pendant la période la
plus active des opérations militaires devant Verdeun, et
notamment en Juin 1916, alors que son ambulance fonctionnait sous le fou de l'artillerie lourde canemic, de
nombreuses preuves de dévouement professionnel et de
courageux sang-froid.

— M. de Buller d'Ormond (Léon), médecin nuxiliaire. Le 31 Août 1914, à trois reprises et malgré un feu violent d'infanterie, est allé relever des blessés jusque sur les lignes, a fait preuve de courage et de sang-froid. — M. Bonnet (Jean), médecin-major de 2º classe au

— Al. Bonnet (Jean), undercin-major de 2º classe au 30º reg. d'infantere : médeci d'un dévouennet et d'un zèle remarquables. Feit l'idmiration de tont le régiment pour son mépris du danger et au grande bravoure. Du 8 au 15 Novembre 1916, sous des hombardements excessivement violents, et caus à organiser l'uniente le hondispersant de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre

M. Curtellemon (Victor), médecin aide-najor de 2c classe au 122 rég, d'artillerie lourde : médecin d'une voleur et d'un dévouement hors de pair. Andein interne des hopitaux de Paris, professeur à l'Ecole de médecine d'Amiens, médecin des hopitaux d'Amiens, N. Courtellecine d'un hopital auxiliaire avec une grande compécience. Agé de quorante et un nas, il u reclame demarte tenence. Agé de quorante et un ans, il u reclame demarte sur l'année de l'année de l'année de l'année de sur l'année de l'année de l'année de l'année pegne. Classé un 3é groupe du 121° A. L., a vouit sauver l'ul-même le servien médical sur les positions, majgré la présence au groupe d'un médecin auxiliaire. A été tué à son postet de secours, le 16 ocches l'ultime.

— M. Provendier (Georges), médecin principal de 2º classe à la ...º division d'infanterie : médecin principal d'une conscience, d'une activité et d'un courage tont à fait remarquables. Pendant deux mois, où la division a livré des combats presque continus, du 15 Août au 15 Octobre 1916, a toujours essuré le bon fonctionnement des services saniteires, en s'occupant de tous les détoils, en les contrôlant sur le terrain même sous les plus wielents bombardements et en donnant à tous l'exemple de son dévouement sans borne.

— M. Ahodis (Jean), médecia side-mujor de 2º classe E. 9. XY: chiruygin, depais Février 1913, d'une ambalance qui a fonctionné sous le bombardement, notemment le 34 veril et le 13 uillet 1915, a montre les plus belles qualités de science, de décision, d'hablieté opéracipe et de résistance physique dans des circonstances, très dures. A manifestement sauvé un grand nombre de vies lumaines.

— M. Duquesnay (Octave), médecin aide-major de 2° closes à l'hôpital temporaire n° 7 : médaillé de 1870, engagé volontairement pour l'armée de X..., a, majers son âge, montré à tous ce que devait être un médecin de compagne. Na consenti à se faire évacuer que terrassé par la intigue et la maladie.

— M. Récamier (Demas), médecin-major de 2º closse des troupes coloniales au 167º rég. d'infanterie : long séjour au front français. A su, en X..., orgeniser dans son régiment, d'une façon remarquable, la lutte contre le peludisme avec d'excellents résultats au point de vue de la conservation des effectifs.

— M. Ruotte (Paul), médecin inspecteur, chef supérieur du Service du Santé d'une armée : dirige le Sèrvice de Senté depuis la formation de l'armée, chirurgien de haute valeur qui sait aillier à ses qualités professionnelles indiscutables le tact ct l'autorité decessaires à ses fonctions et sait, sans ordre, aller jusqu'aux premières lignes pour se rendre complet et arriver à un résultat.

se redaté compact en terretir à la recinitat.
Service de Santé d'une armée : a fist preuve d'une activité et d'un zèle inlussables depuis la reprise de l'officier et de l'antière de l'une armée : a fist preuve d'une activité et d'un zèle inlussables depuis la reprise de l'officier et de l'antière de l'antière et en particulier dans les combats qui ont about la la prise de X... A montré à plusieurs reprise un angredi impreurbable dons des endroits fortenent battus fois la l'ordre de son régiment et une fois à l'ordre de son régiment et une fois à l'ordre du corps d'occupation.

corps d'occupation.

— M. Terris (Edmond), médecin auxillaire 2º groupe: appelé auprès d'un malade d'une batterie de tir, le 12 Novembre 1916, n° pas volun teraterle a visitée maigré le bombardement des abords de la position; a été blessé un bras par un éclat d'obse qui n° pa être extruit; a relusé de se faire évacuer et a continué à assurer son service. A déjà obtenu trois citations d'un deux à l'ordre de la division et une à l'ordre du corps d'aruée. 3 blessures de guerre.

# Médication Alcaline Pratique

# COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

# EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ETAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution : 0.33 centigr. Sel Vichy-État

2 fle Flacon de 100 3 à 5 Comprimés pour un verre toutes pharmacies 12 à 15 Comprimés pour un litre

Échantillons au Corps médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS

### PRODUIT FRANÇAIS



ECHANTILLON SUR DEMANDE

6, Rue Guyot.

- M. Faire (Georges), médecin-major de 2º classe, 2º batalilon du 2º rég, de marche d'Afrique : médecin de la pius grande valeur et d'un dévoucment absolu. la reprise de l'offensive et bien que seul à son bataillon, s'est constamment prodigné pour soigffer non seulement ses biessés mais souvent encore ceux d'autres corps, sous le feu de l'ennemi. A eu, à cette occasion, plusieurs de ses brancardiers et infirmiers tués ou blessé: autour de lui, en particulier les 6 et 8 Novembre 1916, on son P. S. a été violemment bombardé. Blessé à X... déjà été cité à l'ordre de la division. A fait ensuite la campagne de Y... où il a continué à se faire remarquer par son iniassable ct intelligente activité.

MEDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'or : M. Fouchou, à Berck-sur-Mer. Médaille de vermeil : M. Tamvacopoulo, à l'hôpitai de

la coionie hellénique, à Paris.

Médaille d'argent : M. Le Play (Albert-Cawiile-Emile), médecin aide-major de 1re classe, hopital d'évacuation de

la gare de Jassy.

— M. Dramez (Eugène-Désiré-Jean-Baptiste), médecin aide-major de 2º classe, hopital du séminnire catholique à

Jassy.

Médaille de bronze: M. Rudelle, médecin aide-major de 2º classe, hôpital de Roman.

### MOUVELLES

Les sous-aides-majors. — Dans chaque armée un Commission est constituée pour examiner les candidats au grade de sous-aide-major et de médecin aide-major. L'attribution de ces grades aux candidats qui auront s fait aux épreaves est fixéc pour les premiers jours de

Les médecins auxiliaires. — Un décret dispose que pour les neminations à l'emploi de médecin auxiliaire, le temps de service accompli dans l'armée par les matclots infirmiers, tivilaires de quatre inscriptions et provenant des infirmiers militaires par voie de changement de corps, entre en ligne de compte.

Pour les médecins et infirmiers rapatriés. -Les médecins et infirmiers militaires rapatriés qui, peadant ieur captivité en Allemagne, se sont distingués par leur dévouement au cours des épidémies avant sévi sur camps de prisonniers et dont l'identité a pu être éta blie, recevront prochainement la médaille d'honneur des épidémies.

### Caisse d'Assistance médicale de Querre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5. rue de Surène. Paris (8°).

Le total de la souscription au 15 Mni 1917 s'élève à 767.000 francs.

Souscriptions reçues du 1er au 15 Mai 1917.

(Cette liste ae comprend pas les souscriptions provenant des eagagements do versements measuels.)

34.050 fruncs: Les médecins de l'Uruguay.
500 fruncs: D' Paul Delbet, Paris (2º vers.).
290 francs: D' Bud Houter, Tunis (Tunisie) (3º vers.).
200 francs: D'' André, Nancy (M.-et-M.) (2º vers.).

300 france: Dr fandt between the transfer of the vers.)
200 france: Dr André, Mong (M. et.M. (2) vers.).
200 france: Dr André, Mong (M. et.M. (2) vers.).
210 france: Dr Chilise (P.), Pausi (P. vers.).
210 france: Dr Chilise (P.), Pausi (P. vers.).
210 france: Dr Chilise (P.), Pausi (P. vers.).
211 france: Dr Beard, Lyon (& vers.).
212 france: Dr Beard, Lyon (& vers.).
213 france: Dr Gent'e. Fevera de Cournelles, Paris (P. vers.).
214 fevera (P. vers.).
215 france: Dr Gent'e. Language (M.).
216 france: Dr Gent'e. Language (M.).
216 france: Dr Gent'e. Language (M.).
217 france: Dr Le Gent, Auny (Morbhau) (2 vers.).
217 france: Dr Le Gent, Auny (Morbhau) (2 vers.).
218 france: Dr Berdher, Landiffana (Finiterie) (8 vers.).
219 france: Dr Berdher, Landiffana (Finiterie) (8 vers.).
210 france: Dr Berdher, Landiffana (Finiterie) (8 vers.).
220 france: Dr Berdher, Landiffana (Finiterie) (8 vers.).
230 france: Dr Condana-Stantel-Bourinu (8 vers.).
230 france: Dr Coulline, Bourg (10 vers.).
230 france: Dr Coulline, Sector 12 ... — Colombe, alide-major, ambulance b/199, sector 16h. — Dupré, Sector 16h.

Ont cté reçaes, en outre, les souscriptions suivantes : 1 don de l5 fr.; 14 de 10 fr.; 1 de 7 fr.; 17 de 5 fr. 13 engagements de versements mensuels.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Snrène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloné ex une somme de 65,932 francs.

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) INSOMNIES

AMPOULES (0.00) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prendr. dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. — Ecrire P. M., nº 1/21,

Médecin banlieue désire remplaçant actif, du 15 Juil-let au 15 Août. — Ecrire P. M., nº 1441.

Doctour marié, mobilisé à Paris, demande à louer l'appartement meublé d'un confrère.—Ecrire P. M., n° 1708.

Docteur libre désire remplacement Paris ou ban-lieue immédiate. — Ecrire P. M., nº 1710.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES RET TOUTES APPAIRES PARAMEO. — SERVICE DE REMPLACEMENTS. Renseignements grotuits sur demondo. 47. boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

### FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

EAU NÉOLÉE (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'eau néolée étant préparée extemporanément constitue une véritable seu ozonée récente, parfoitement stabilisée, tonjours semblable. Elle doit donc, dans tons les cas, remplacer l'eau ozygénée. — L'eau néolée étant du néoldie d'eau est d'un usage très économigne: núltiée ca irrigations continues, c'est un cicatrisant cytophylactique remarquable.

Le Gérant : O. Ponén.

Paris. - L. Manetseux, imprimear, 1, rae Cassette.

Judications the rapailiques: anarex'e, troubles digestiff, in sufficience déposique; adquante Consocrés aux Colessures on jotiques de la querre. Cannurgy C du Dr Le Bauseur Clerk in Lel de Variadium new to xique - her in praticulary little of rue de Laborde - Faris -

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

# VANADARSINE

SÉRUM VANADARSINĖ

**EN AMPOULES** 

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echants m sur demande - Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréotique, Testiculaire, Héphrétique, Surrénal, Thynique, Hypophysaire. INCONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF A STATE OF CONTRACTOR OF THE CON

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama, et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufte, S. Sublime, S. Résorcine.
Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, là 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec es foies de morue frais, est très riche en principes actifs : *lode, Phosphore* et licaloides; elle est tres pien supportée, même pendant i été.

## COOUSLUCHE Traitement EFFICACE et INDFFENSIFonda MEDAILLE d'OR **GAND 1913** Diplômed Honneur LYON 1914

2 à 5 cui es à café, dessert ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

# Maison de Santé et de Convalescence

### -LES-ROSES DF

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD

ANCIEN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

MOTICE SUR DEMANDE ....

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes lotaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# IPECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique , DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

CATABRRES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, 2002, Abot. PAS

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

**PROTHÈSE** 

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage

Polissage



Nickelage





Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris... 45 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

'ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . Les abonnements partent du commennement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFIQUE -F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professour à la Facul Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boncicaut, Membre de l'Academie de médecine.

Professour lique ophtalmologique E. BONNAIRE

Professour à la Faculté, Médecin de l'hépital Cochin, mbre de l'Académie de médec fesseur agrégé r et Professeur la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cochir H. ROGER esseur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, bre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médocin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Sccrétairs de la Direction

- RÉDACTION -

SECRÉT.19 ES P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédantion sont onverts à la Librairle Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

A. Maure. - Traitement abortif de la fièvre typhoïde,

H. Judet. - A propos du traitement des fractures du fémur, p. 363.

Carnet du praticien :

R. SABOURAUD. - Comment diagnostiquer la gale quand on n'est pas dermatologiste, p. 364.

Sociétés de Paris : Société nédicale des Hôpitaux, p. 365.

Société de Chirurgie, p. 366. Société des Chirurgiens de Paris, p. 367. Agadémie de Médecine, p. 367.

Analyses, p. 368.

L. FAURE. - Lucien Pirqué. F. Helme. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

NOUVELLES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Formol saponiné

LUCIEN PICOUÉ 1852-1917

La mort, qui n'avait pas voulu de lui sur le rocher des Dardanelles, où son tranquille eourage était devenu légendaire, vient de le surprendre à Rome, dans la Ville Eternelle, qui sera depuis longtemps disparue de la face de la terre, alors que le souvenir des jours où nous vivons demeurera présent dans la mémoire des hommes.

Nous l'avions vu il y a deux mois à peine. Son visage portait la trace des fatigues de la guerre. Mais lorsqu'il était reparti, aueun de nous ne pensait qu'il ne reverrait plus le sol de cette France pour laquelle il a donné sa vie.

Nous aimions tous eet homme affable et cordial, d'un dévoucment sans bornes pour ses malades et qui se consacrait à son service d'hôpital avec une inlassable constance. Nous l'aimions pour sa loyauté, pour sa haute conseience, pour la sincérité de ses convictions. Nous l'aimions jusque dans ses faiblesses, et ses démêlés avec l'Administration étaient une des joies de nos réunions professionnelles, parce que l'ardeur toujours nouvelle avec laquelle il les exposait n'avait pas l'amertume des âmes qui ne connaissent pas la bonté. Nous respections aussi ce travailleur consciencieux, et si, à la Société de Chirurgie, nous n'écoutions pas toujours d'une orcille attentive ses nombreuses communications et en particulier celles dont il puisait les éléments dans son beau service de Sainte-Anne, il n'en est pas moins certain que tout ne scra pas perdu des documents aceumulés dans ces dernières années sur la chirurgie ehez les aliénés, qu'il étudiait avec une véritable passion.

Il avait débuté comme médecin militaire, et quand éclata le grand drame qui ensanglante aujourd'hui l'univers, il reprit l'uniforme depuis longtemps abandonné, non pour aller, comme il eut pu le faire, s'enterrer sous des paperasses, mais pour prendre sa place au combat. Îl partit! Il demanda à servir dans cette armée d'Orient, qui, si elle a cruellement souffert, n'a pas du moins souffert en vain, ear elle a sauvé, dans ees pays légendaires, l'antique honneur du nom des Francs! Et maintenant, après avoir joué son rôle dans la lutte immense, après avoir vécu ses dernières années sur les rivages désolés qui virent passer les héros d'Homère, les hordes de Xerxès, les soldats d'Alexandre et les Chevaliers des Croisades, il a eu ce destin splendide de venir mourir pour la France au pied de la colline auguste où se dressent dans la lumière les noirs cypres du Palatin.

J.-L. FAURE.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

RHESAL VICARIO

(raorms) ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour nauge externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesa

Anémie, Convalescence, Débilité, Surmenage.

SCULOSINE

Toux

ÆTHONE

Coaueluche

Ferment lactique Fournier Culture liquide Culture seche

ratoires FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital. Pans

# PAIN d'amandes **FOUGERON**

CARTERET, 15, rue d'Argenteull, PARIS.

RÉTRO-DIABÉTIOUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXV. ANNÉE. - Nº 35. 21 Juin 1917.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

IS FRACTIOI NÉES ; 20 centigr. tons les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs)-IS MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonno (Seine).

### PETIT BULLETIN

Sur une innovation utile et nécessaire

Dans un discours célèbre, Chamberlain, le grand impérialiste anglais, affirmait un jour que « le commerce suit le drapeau ». Entendez par là que plus un peuple rayonne par son organisation, son héroîsme et sa force, plus les nations étrangères lui apportent leur clientèle. Ai-je besoin de rappeler, à l'appui de cet aphorisme, l'exemple des Allemands, dont la prospérité scientifique, industrielle et commerciale alla grandissant après leurs victoires de 70?

Depuis, la roue de la Fortune a yant tourné, c'est la France, semble-t-il, que vont désormais avoir recours les citoyens de l'univers libéré du militarisme prussien. Des amis me disent que jamais les commandes — auxquelles ils ne peuvent suffire, d'ailleurs, — ne furent si abondantes. De toutes parts on s'adresse à nous; de tous les points du monde accourent des voyageurs enthousiasmés par la vaillance des Français, qui, deux années durant, ont tenu — et comment! — le drapeau des libertés humaines, et qui, en dépit des borborygmes de tous les pessimistes angoissés, sont encore un peu là pour achever l'œuvre sainte avec leurs braves. Alliés.



Done, on vient de plus en plus à nous; mais que faisons-nous pour recevoir nos visiteurs? Poser la question, c'est y répondre : Collectivement, nous ne faisons rien. Sans doute, quelques individualités s'emploient de leur mieux, mais aucun mouvement d'ensemble, aucun plan preparer l'avenir, qui s'annonce si beu. Si

nous n'y prenons garde, il arrivera ecci: C'est que les étrangers, pendant un an ou deux, afflueront chez nous, atirés par le rayonnement d'une gloire toute fraiche; puis, n'y trouvant rien pour les retenir, ils reprendront le telemin de l'Allemagne tout doucettement. Alors, à qui la faute? A nous, incorrigibles individualistes, qui, après avoir enchaîné la victoire, n'aurons pas su fixer la Portune.

Cette éventualité-la, nous devons a tont prix l'empéher de se produire. Dans ce but, il nous faut dès à présent nous organiser en vue des lattes prochaines qui succèderont à la guerre. On me dit: Attendez que les jeunes reviennent, ils seront pleins d'ardeur, ils vont tout bousculer; avec eux, il faudra blen que le geste suive la pensée. Certes, je l'espère, mais pourquoi attendre une échèance dont personne de nous ne peut enocre prévoir la date? Ce n'est pas demain qu'il faut agir, c'est tout de suite.

Voulez-vous des raisons? J'en ai plein mon sac. en voici : Il y a deux ans, - je vous en ai parlé à l'époque, - l'Amérique nous envoya successivement l'élite de ses chirurgiens. Nos confrères, qui voient grand, s'étaient installés à l'Hôpital américain de Neuilly, avec des équipes complètes, amenées à grands frais, bien entendu. Chaque mois, une équipe nouvelle arrivait, et toutes les semaines, le vendredi principalement, il y avait journée de « Lectures »; e'est-àdire que, ce jour-là, à partir de 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, opérations, travaux pratiques et cours se succédaient dans un rythme à peine interrompu par le déjeuner et le thé sacro-saint. J'ai passé là des moments inoubliables. Par exemple, le chirurgien Crile, qui est aussi un physiologiste et un penseur hardi, faisait un cours sur la Viviscetion d'un peuple, Vivisection of a people. Après avoir besogné comme chirurgien, il dissertait comme un philosophe, et c'est ainsi qu'il exposait les désastres physiques et moraux subis par nos admirables Alliés, les Belges, à la suite des atrocités dont ils avaient été victimes. Après quoi le maître anglais Wright exposait ses méthodes; après quoi encore, un chimiste parlait de l'acidose du sang, consécutive aux traumatismes; ce dernier faisait place ensuite à un assistant qui, lui, traiait un point de technique opératoire, etc., etc.

A ce sujet, il y aurait licu de faire ressortir la promptitude avec laquelle les Anglo-Saxons se trouvent partout chez eux, tant est grande leur faculté d'adaptation au milieu. A peine installés, ils organisaient les mêmes cours et travaux que dans leurs propres cliniques. Je devrais marquer encor leur goût pour l'enseignement mutuel, chacun, au cours d'une longue journée, venant exposer aux autres ce qu'il sait et ce qu'il fait. Quand aurons-nous chez nous de pareilles journées? Quand tiendrons-nous, des heures et des heures, un auditoire d'élves jamais lassés, toujours enthousiastes? Mais ce n'est point là mon objet.

Pour revenir à mes séances de Neuilly, j'avais pensé que peu à peu tous nos confrères de Paris viendraient goûter la bonne parole américaine. Ah! bien, oui! C'est à peine si quelques maîtres apportèrent çà et là l'hommage de leur présence. J'eus beau supplier les uns, presser les autres, mes objurgations resterent sans effet. A ce moment, notez-le, l'Amérique étant encore ancrèe dans sa neutralité, nous aurions à peu de frais réalisé la meilleure des propagandes, si nous nous étions discrètement attachés aux pas de ces hommes de bonne volonté, accourus de très loin, et qui avaient tout abandonné pour être utiles aux blesses français. Sans médire de personne, la sympathie active marquéc à ces Americains eût été autrement profitable à la cause française que tous les palabres des poétaillons et autres familiers du Prince, expédiés coûteusement de l'autre côte des Océans. Ces chirurgiens, que nous





aurions recus, fussent devenus nos amis; ils cussent, de retour chez cux, plaidé notre sainte cause avec plus de foi encore, et cette occasion de bien faire, nous l'avons laissée chapper. Celavat-il continner Maintenant que les Américains reviennent en France, — comme Allies, cette fois, — n'allons-nous pas aller à cux?

Mais voici mon second exemple : Les Uruguayens ont naguere décide, pour nous rendre hommage, que le 14 Juillet serait à l'avenir adopté chez eux comme l'ête nationale. Ils entendent aussi que leur l'aculté de médecine de Montevideo vive en liaison étroite avec la Faculté de Paris. Enfin, ces Latins généreux ont apporté, pour leurs frères de France malheureux, 35.000 francs versés à la Caisse d'Assistance médicale de guerre, que je vous recommande, en passant, une fois de plus. Ces médecins sont ici, au nombre de dix, depuis plusieurs semaines et m'ont fait l'honneur d'une visite, Avec mes faibles moyens, j'ai tâché de leur être utile, sinon agréable; ils ont déjà visité pas mal de scrvices hospitaliers, suivi nombre de cours. On les a conduits dans des musées; ils visiteront la Sorbonne et ses Laboratoires; enfin, si le Grand Etat-Major le permet, ce que j'espère, ils iront voir quelques formations sanitaires du front, moyen de propagande incomparable, supérieur à tout... Voir le Poilu de France!

Toutesois, l'essort demeure, la encore, individuel, et c'est bien contre quoi je m'élève. En esset, d'autres visites nous sont annoncées, et si nous n'avons pas une organisation prête, nos confrères risquent de n'être pas reçus comme il conviendrait.

Il faut done faire quelque chose, mais quoi? S'adresser à l'Etat? Evidemment il y a bien la Maison de la Presse, mais ce sera le diable pour

la mettre en branle! D'ailleurs, pourquoi ne pas rester entre nous! Ne sommes-nous pas capables d'agir par nous-mêmes! Voici ce que je propose :

Créer, soit à la Faculté, si elle le juge bon, ou à La Presse Médicale, une Permanence ou tous les médecins étrangers, désireux de visiter la France pendant l'été, pourront s'adresser, soit par lettre, soit personnellement. Nous ne leur demanderons que la caution de leur Ambassade et le Permis de séjour des autorités françaises; moyennant quoi une liste leur sera remise, contenant l'indication de tous les Cours, leçons, travaux de Laboratoire, bref, tous les renseignements généralement quelconques susceptibles de les intéresser. On s'entendrait avec les « autorités », - ct ici, la Maison de la Presse pourra nous apporter un concours précieux - pour les visites aux monuments, musées, Palais nation'aux. etc.

Afin que cette idée prenne corps sans retard, car en guerre il faut agir vite, je demande à tous les maîtres de notre pays, quels qu'ils soient, désireux d'être utiles à nos visiteurs étrangers, de m'envoyer par carte postale une fiche indiquant leur hopital, leur clinique, leur amphithéâtre, leur Laboratoire, avec les adresses précises; ils peuvent y joindre les moyens d'accès les plus commodes, par métro, tramway, voire omnibus. Ils marqueront l'heure et le jour où l'on neut les rencontrer et où ils font des legons ou des démonstrations pratiques. Les fiches seront classées par Facultés et Écoles et par spécialités : Clinique générale, dermatologie, ophtalmologie, otologic, etc. Et ainsi, des qu'on recevra une demande, on saura où diriger utilement les aimables visiteurs

Il reste entendu que cette organisation très simple, qui ne doit pas être limitée à Paris mais bien s'étendre à toutes les l'acultés et Ecoles de France, n'a pas d'autre but que de servir la cause de la médecine et de la chirurgie francaises.

Si vous pensez que cela vaille un petit dérangement, j'attends vos cartes, vos indications, et d'avance merci

F. HELME.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tablenn de la Légion d'honneur, pour :

Cheolite' M. Guérin-Valunde (Marie), médécin-major de 1're l'asse (lerritorial), médécin-énd' que ambulance : c'hirurgien de premier ordre, a dirigé du 2 Août 1914 an 6 Janvier 1917, avec la plus haute compétence professionnelle, une ambulance alpine qui n'a cessé de fonctionner en première ligne. Par as brillante technique opératoire, en première l'agne. Par as brillante technique opératoire, protunité des lignes syancées les interventions les plus délicates.

— M. Lorenzi (Toussaint), médecin-major de 2º elasse (turiorial) au 123º rég. territorial d'infanterie: médecinmajor plein de zéle et de dévouement, s'occupant avec beaucoup de soin des détails du service. A montré beaucoup d'energie dans des elirconstances difficiles.

coup d'énergie dans des direonstances difficiles.

— M. Laisge (Marte), médech-major de 2º classe (territorial) au 14½° rég. territorial d'infanterie; médecinajor courageux et plein-d'entrain, d'un dévouement à toute épreuve. S'est particulièrement distingué à la têt d'une ambulance un début de la compagne.

— M. Mauger (Félix), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-beld d'une ambulance i officier dévoné

— M. Mauger (Félix), méderin-major de 2º classe (territorial), médecin-chei d'inne ambalance : officier dévené et plein d'entrain. Vu front depuis le début de la guerre, a rendu des services très appréciés dans tous les postes qui lai ont été confiés.

— M. Ilobbs (Joseph), médecin-major de 1ºº classe (territorial), médecin-chef d'unc ambulance : médecin-major de haute valeur professionnelle, énergique et très consciencieux. Se fait remarquer par son activité et son dévouement et rend les mélleurs services.

— M. Henneart (Alexandre), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulnnee : excellent médecin. Remplit ses fonctions avec un zèle, un dévouement, une conscience dignes des plus grands éloges. — M. Malapert (Henri), médecin-major de 2º classe

ment, une conscience dignes des plus grands éloges.

— M. Malapert (Henrit), médecin-major de 2º classe (territorial) à un hòpital d'évacuation : chirurgien des plus distingués et des plus consciencieux. Rend, depuis le début de la campagne, des services éminents.

(Voir la suite, p. 374.)

Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 Prix Desportes.

.... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique a et pratique, la Digitaline Gristallisée (1) dont d'action sure et puissante, exemple de dangers, a dété consacrée déjà par une expérience de 40 années. p



(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES <u>ROSES au 1/10<sup>4</sup> de milligr.</u> Dose d'entretien cardio-tonique; I Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS as 1/4 do militar SOLUTION as militème. AMPOULES as 1/10° de militar. AMPOULES as 1/4° de militar.

SeAm et Littérature : 49, Boul! Pert-Royal, Parts

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### EGTRARGOL (Argent colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELENIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE, COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCALIS PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1465



IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulten

LITTERATURE ST ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Chartenpf, PARIS,

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi reux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med Jine de Paris 1900.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloidal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxugénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M∞ ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoldol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS METALLIQUES. SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule); 2º Capsules glutinises (cosees a 0,10 de source con par capeme),
3º Pommade | 1º dosée à 1/15º pour frictions;
1º Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS 

1913. = Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris;

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉREBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echautilious et Prix spécioux pour les Hôpiteux et An

et curatif de la SYPHILL du PALUDISME

PILULES (0.10 d'Hectine par ptiule). Une à 2 pilules par jour pende ctine per empoute).

(Combinaison d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Par pijus: Hectine 0,10; Protodare Hg. 0,05; Ext. 0,0,00). | Durée traiteme (Par 1) | Durée deux pitules par jour.

GOUTTES (Par 20gouttes: Hectine 0,05; Hg. 0,01, 20 4 100 gost.exp.) | 0 2 4 5 jo MPOULES A (Per ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). [ The ampoule par j
MPOULES B (Per ampoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015).] pendant 10 à 25 jot
INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires 4: l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Ga

Le plus Puissant Reconstituant général

medication arsenio-phosphores ganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme

la Signature de Garantie: NALINE

M. Jourdin (Charles), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à un commandement détapes de gare régu-latrice : ancien médecin de l'arméo active, vigoureux, latrice : actif et très dévoué. Rend des services signalés comme

actif et très devoué. Rend des services signaies ronne médecin-ched de cominnadement d'étapes de G. R. — M. Gousya (Paul), médecin aide-major de 1<sup>se</sup> classe (territorial) au 11<sup>se</sup> rég. d'infanterie : médecin-major d'une rare distinction et d'une haute valeur morale. Reste volontuirement dans un régiment d'infanterie, a toujours fait preuve d'un zèle, d'une abnégation et d'un mépris dn danger qui ont init l'admiration de tous. Trois citations

- M. Berthollet (Louis), médecin-major de 2º classe (réserve) au 108° rég. territorial d'infauterie : médech distingué d'une haute valeur scientifique, d'un entrain et d'un courage rares. A montré au cours de la campagne, uotamment uux Dardanelles et dans la Somme, un dé-vouement absolu pour les blessés. Blessé deux fois en

vouement absolu pour les blesses. Blesse deux lois en leur portant secours. — M. Prével (Louis), médecin-major de 2º classe ré-serve), au 202º rég. d'infanterie : médecin d'une grande valeur professionnelle, d'un zèle et d'une activité remarquables. Au front depuis le début de la campagne, donne en toutes circonstances le plus bel exemple de bravoure et de dévouement. Trois citations.

— M. Fourmentin (Jacques), médeein aide-major de 1re classe (territorial), au 106 rég. d'artillerie lourde : médecin-major très dévoné et de grande valeur technique se portant toujonrs au secours des blessés avec le plus grand mépris du danger. A rendu les meilleurs services. Une blessure. — M. Lacouture (Antoine), médeein-major de 2º classe

(territorial), hopital chirurgical Marischkine: a, dans divers hôpitaux, assuré un service chirurgical très im-portant, mettant autant de science que de dévouement an traitement de ses blessés, très gravement mainde, n'e pas voulu étre évacué.

- M Renevier (Edmond), médecin auxiliaire au 2 tnillon du 2º bis rég. de zouaves de marche : sur le front depuis le début de la campagne. Avnit fait preuve en tontes circonstances da plus absolu mépris du danger et du plus grand dévouement. Déjà cité ù l'ordre. Blessé mortellement à son poste le 27 Novembre 1916.

- M. Le Filiatre (Gustave), médecin-major de 1ºº classe a installé et a dirigé un groupement chirurgical mobile dans nne ville bombardée; y a maintenu cette formation en pleine activité depuis deux mois sous un bombardeen piene acuvite depuis deux mois sous un hombarde-ment continuel de gros obus et d'obus de campagne de jour et de nuit; a pris avec la plus grande décision et la plus grande activité toutes les mesnres propres à mettre le plus possible ses blessés et son personnel à l'abri de

ce bombardement et n réussi ainsi à les préserver jusqu'à présent, a rendu les plus précieux services par la rapidité avec laquelle il peut faire lui-même et faire faire les opérations urgentes, grâce à la proximité de la pre-mière ligne où il s'est mis et demeure malgré le dan-

MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Palayer (Murcel), médecin-major de 2º classe au 3° rég. d'infanterie coloniale : a fait preuve du dévouc-ment le plus admirable en allant soigner les blessés sous des rafales de mitrailleuses et a su, par son calme et exemple, animer les brancardiers et les infirmiers de la plus noble émulation dans le dévouement.

- M. Terris (Edmond), médecin auxiliaire (réserve) au 106 rég. d'artillerie loarde.

- M. Le Voyer (Jean), médecin auxiliaire au 1er bataillon du 75° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire très dévoué et très brave. A fait preuve, pendant une progression de dix jours, du plus complet mépris de danger. Enseveli avec tout son poste de secours dans une cave défoucée par l'artilleric ennemie et très grièvement blessé, n'a consenti à recevoir des soins qu'après que tous les blessés carent été dégagés et pansés. Déjà deux fois cité à l'ordre.

### NOUVELLES

Pour un orphelin. - La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a reçu, d'une Société américaine des Orp lins de la Guerre, une offre d'adoption pour un orph de père et de mère, fils de médecin tué à la guerre, Adressor les demandes 5, rue de Surène, Paris (8°).

Jean Lecerf. — Un service religieux sera célébré, le samedi 23 Juin, à 10 h. 1/2, en l'église Saint-Paul-Saint-Louis, 99, rue Saint-Antoine, pour le repos de l'âme de M. Jean Lecerf, interne des hépiteux de Paris. Attuché comme médecin auxiliaire au 2º bataillon du

102° d'infantorie, il participa à tous les combats dans lesquels ce régiment fut engagé, fut trois fois cité à l'ordre du joar, et trouva la mort dans la nuit du 26 Octobre 1916 devant le fort de Douaumont.

La suppression temporaire des brevets allemands. — On signale que les Académies et les Ecoles de médecine des Etats-Unis ont menifesté le désir de voir aunuler, pour la durée de la guerre, tous les brevets allemands touchant à la chimie et à la médecine. TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine montagu

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants

Anclen externe, 16 iuscript., demaude à remplacer médeciu. — Ecrire P. M., nº 1711.

Docteur libre de toute obligation militaire est denaudé pour diriger clinique (accidents du travail).

— S'adresser P. M., nº 1442.

Oculiste expérimenté est demandé. - S'adresser P. M., nº 1435

### FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

EAU NÉOLÉE (

NEOL. . . . 1 partie. EAU. . . . . 4 parties. (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'ean néolée étant préparée extemporanément constitue une véritable ean ozonée récente, parfaitement atabilisée, toujours semblable. Elle doit done, daus tous les cas, remplacer l'euu ozygénée. — L'eau néolée étant du néo-diue d'eau est d'un usage très économique : utilisée en irrigations continues, c'est un recatrinant cytophylacique remarquable

Bronchites.

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés De 3 à 6 cuil à café Catarrhes

OUATAPLASME Pansement completed du D' LANGLEBERT ites, Ervaindles, Brôlures

La Gérant : O Popés

Paris. - L. MARSTERUX, imprimeur, 1, rao Cassette. \*

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT Gouttes MIO-IODE DE Mariacant Library, 34 Bols, Phin 7 Rue Ja

### Médication iodée sans iodisme

# O-ODE

# Protéine jodée colloïdale

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. - 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATOIRE M. DUBOIS, Phen de 1 re Classe, Fournisseur des Hôpitaux, J., Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE

COLLOBIASES DAUSSEL OR COLLOIDAL GAUSSE

100 Table 100 Carting Control (1970)

anti-infectieux dans toutes les septicémies

ACUFAL COLLOTDAL GAUSSE

Traitement repide du chumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILE AS LABORATOR DAUSSE & RICALED PARIS

12. Bouley, Bonne-Monvelle PARTS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

## Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# démie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

et INFECTIONS DIVERSES

Traitement par le ma

Rhodium B Colloidal électrique AMPOULES de 3 om'

PLASMA MUSCULAIRE extrait

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

SUCCOMUSCULINE 4 froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFAN

IASES BILIAIRES et RÉNALES TTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ ALS-PRECIEUSE

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT BE. les Bidelies per en font la demand

or IVRY (2

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mėlingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hópitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

### Pour l'usage HYPODERMIQUE

Pour l'administration INTRAVEINEUSE

LA MEILLEURE PRÉPARATION DIGITALIQUE EST LA

# DIGIFOL

Parce que, sous une forme optima, elle contient l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale et est dépourvue de ses substances nuisibles ou inactives.

Son action est plus douce que celle de la digitaline cristallisée.

Elle est constante, toujours identique à ellemême, titrée rigoureusement.

Son injection est absolument indolore.

Un cm2 (une ampoule) = 0 gr. 10 feuille de digitale titrée.

PAR VOIE BUCCALE

la Digifoline agit comme la feuille de digitale, mais est

Plus constante, mieux tolérée,

d'un titre plus rigoureux,

plus commode à administrer

O gr. 10 (un comprimé) = O gr. 10 feuille de digitale titrée.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, LYON



sont touiours à la disposition du . CORPS MÉDICAL

L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIeme

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

Coo Hoo So (Ante ) 4 Ott ... SPECIFIQUE NON TOXIQUE - 2 à 5 ouill, à calé, dessert on soups sedon l'ago - 6, R. A.b. ol., PARIS

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie. Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.
Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830



# FRICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

- DIRECTION SCIENTIFICUE F. DE LAPERSONNE

Prefesseur nique ophtalmelegique à l'Hêtel-Dien.

J-L FAURE

Professeur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cochin

E. BONNAIRE

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Beucicaut, embre de l'Académie de médecine.

> F. WIDAL Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Cochin embre de l'Académie de médec

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-An mbre de l'Académie de F. JAYLE Chef de clin, gyndcelegique à Secrétaire de la Direct

H. ROGER

Professeur de Patholegie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

à l'hôp. Broca.

P. DESFOSSES J. DUMONT Les Bureaux de rédaction sont ouverts

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

J.-L. FAURE. - Sur les causes et la fréquence de l'appendicite chronique, p. 369. Jourdan et L. Marchand .- De la rage chez l'homme, p. 371.

Carnet du praticien :

PAUL RAVAUT et GEORGES KROLUNITSKY. - Quelques notions de technique pratique sur la recherche microscopique des amibes ou de leurs kystes, р. 373.

Sociétés de Paris :

Société de Neueologie, p. 373. Société médicale des Hôpitaux, p. 374. Société de Chirurgie, p. 375. Académie des Sciences, p. 376. ACADÉMIE DE MEDECINE, p. 376.

Analyses, p. 376.

Chronique :

F. Helme. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nouvelles

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage,

### USCULOSINE -Bvla =

GENTILLY (Seine).

# MOSERI

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

IL Run de Rome PARTS

MASSON et Cic, 120, boul. Saint-Germain, PARIS.

Vient de paraître : VINCENT ET MURATET

La Fièvre typhoïde

2º Edition

Les Fièvres paratyphoïdes. 1 vol. de la COLLECTION HORIZON : 4 fr.

XXVº Année. - Nº 36. 28 Juin 1917

# PETIT BULLETIN

Quelques mots sur le droit et le devoir. à propos d'événements récents.

Je ne sais si vous avez noté la troublante périodicité avec laquelle se succèdent les vagues d'optimisme exagéré et de pessimisme sans cause qui déferlent sur notre peuple en alarmes. Jusqu'ici, on n'y attachait pas trop d'importance. Quand le ressort des âmes est tendu trop longtemps, il est bien naturel que, çà et là, quelques rouages se faussent. Et puis, qu'importaient ces émissions de gaz asphyxiants, du moment qu'ils n'atteignaient pas la zone des Armées ? Cette fois, ils ont bien failli l'empoisonner, et c'est pourquoi on fut avec juste raison grandement ému. Maintenant que le brouillard méphitique se dissipe, tâchons de voir clair, examinons les faits et remontons aux causes.



A signaler en premier lieu la déception qui suivit une offensive, victorieuse certes, mais dont on avait bien à tort exagéré d'avance les profits. On ne libéra pas le territoire, hélas ! mais tout de même nous fimes, avec nos allies anglais, 50.000 prisonniers; nous avons pris 500 canons,

DIGITALINE orietallisée

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules

# ENDOCRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foie. etc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital Parts

avance de plusieurs kilomètres et, ce qui vaut mieux peut-être, nous avons contrecarré ainsi l'offensive de l'ennemi, l'obligeant à la recommencer sur de nouveaux frais et dans des conditions incomparablement moins bonnes.

à la Librairie Massen .

Donc, première désillusion injustifiée, mais qui n'est rien en comparaison de l'amertume que nous causa l'arrêt du « Rouleau compresseur » (!) Nous sommes, que voulez-vous! des gens de logique et de justice. Partis en guerre pour faire honneur à notre signature et défendre nos amis russes, pouvions-nous accepter, après tant de souffrances, l'idée qu'ils prétendissent nous entraîner dans une conversation pacifiste avec leurs agresseurs? Je n'insiste pas. Là aussi, tout paraît s'arranger et il y aura eu, esperons-le, plus de peur que de mal.

Joignez à ces causes d'autres raisons secondes. Des permissions ayant été accordées aux hommes tous les quatre mois, il est arrivé, par suite de la division arbitraire de l'année en trois tranches de quatre mois ehacune, qu'un troupier qui avait changé de corps pouvait rester 6 et même 7 mois sans la précieuse « perme » de détente, d'où accroissement de la « grogne ». Il faut y joindre la stagnation, dans le hall des gares, d'hommes éreintés par de trop longs voyages, ceci sans parler de l'immunité dont jouissent les cabarets ouverts à toute heure, à tout venant, et du défaut de surveillance qui permit à tant de personnages

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Antisyphilitique très puissant DOSES FRACTIOI NEES : 30 centigr. tous les 4 jours (12 à 16 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 16 inject, pour une cure).

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne (Seine).

plus que louches d'exercer librement leurs ravages. On pourrait invoquer enfin l'impatience de nos défenseurs, pendant leurs courts séjours à l'arrière, en face de certaines manifestations tapageuses de luxe et de noce. Elles ne sont que l'exception, c'est entendu, mais, par cela même, sautent davantage aux yeux, alors que tant de vertus restent cachées.

Tout cela néanmoins n'est pas grand'chose à côté de l'offensive morale de l'ennemi. Comprenant que la partie est perdue pour lui sur le terrain militaire, il s'est demandé s'il ne pourrait pas nous amollir, et pis, nous déshonorer aux yeux du monde, en agissant sur nos nerfs depuis si longtemps surmenés. Après les grands échecs -« nach Paris / nach Kalès / » — il a monté l'offensive pacifiste de Stockholm, - Si vis pacem, pars à Stockholm !... Des gens que je sais, de vision courte, sont revenus de Russie, comme lourds d'Histoire et accablés sous le poids du rôle qu'ils allaient avoir à jouer. Ils n'avaient rien compris à la situation, on le leur fit bien voir. Là encore, tout a été remis en place par le Gouvernement et les Chambres.

Aussi le moment semble-t-il venu de faire notre examen de conscience et de voir comment nous pourrons prévenir le retour de pareils incidents; car leur répétition risquerait à la longue d'empoisonner les àmes en nous enlevant, avec l'admiration du monde, le fruit d'une situation morale unique et conquise au prix de tant de sang, de larmes et de sacrifices!

Tout d'abord, faisant un retour en arrière, rappelons-nous les premières heures de la guerre Quelle horreur sacrée de l'injuste agression! Quelle sainte colère contre l'ennemi! Oh! comme nous le maudissions d'avoir si brutalement soufilé sur nos rêves de paix, et quelle ruée au combat! Cependant, en ce temps-là, le crime irrémissible des atrocités belges ne nous était point encore connu. Nous ignorions Louvain, nous n'avions pas eu encore la théorie lamentable des captifs enlevés à leurs villages, et se trainant sur les routes qui monent en Allemagne. Nous savions bien que la guerre serait terrible, mais nous ne pensions pas que l'Allemagne, cette Et c'est après tant de meurtres, tant de rapines, tant de violences, que, répudiant l'enthousiasme des premiers jours, les Français iraient, l'oreille basse, écouter les propos que tiennent les bourreaux dont les mains sont encore rouges du sang de leurs victimes

Ayant manqué leur coup, ils veulent cyniquement nous contraindre à la paix, - et quelle paix! - comme ils nous avaient contraints à la guerre. Quels pauvres êtres serions-nous si nous les laissions faire, et quelle vie serait la nôtre, dans la France dévastée! Pourrions-nous sans honte regarder les tombes où dorment, dans nos champs, les héros qui avaient cru enchaîner le Destin par le don de leur vie? Ah! quelles leçons montent vers nous de ces tertres muets!

Trop volontiers, les uns et les autres, nous critiquons les chefs. Aucune grâce pour eux dans les jugements des stratèges que nous sommes. Comme si la bureaucratic militaire valait moins que la civile! Ils sont tout de même pour quelque chose, les militaires, dans la victoire de la Marne, dans le succès de l'Yser; et ont-ils si malbesogné à Verdun, avec l'immortel Poilu? Quand on a fait si peu contre l'alcoolisme, en pleine guerre, quand on s'est laissé prendre de court pour le charbon, le blé et tant d'autres denrées, il n'y a déjapas de quoi être si fier et s'arroger la moindre suprématie intellectuelle. Et puis, nous ne songeons pas assez aux conséquences de nos propos; ce que les grands murmurent, les petits le hurlent. Etonnez-vous qu'on ait le « cafard » dans un milieu où maints propos imprudents l'ont fait éclore.

C'est comme pour le « scandale des gares », contre lequel nous nous indignons; n'avons-nous rien à nous reprocher? Qui de nous, accomplissant son devoir envers le pays, a daigné perdre quelques heures par jour pour se faire le guide des permissionuaires et les réconforter? Un homme, un simple sergent, par la seule vertu de son âme altruiste et agissante, a créé l'admirable institution des Parrains de Reuilly, avec la devise : « Tout pour le soldat, par le soldat ». Ce que cette œuvre a fait de bien, peu le savent.

Si nous ne vivions pas dans le premier pays du Mandarinat — avant la Chine — cet humble sous-officier eût été fait colonel au titre temporaire et chargé immédiatement de solutionner la question des permissionnaires. Je sais qu'on a étendu son champ d'action, mais trop timidement. En tout cas, aucun civil n'est allé offrir à cette (Euvre ses services effectifs, nul n'a songé à donner de son temps et de sa personne pour réconforter nos Poilus et les préserver.

Je sais de bons Français qui se plaignent de ne pas rendre service à la chose publique, et quand on leur indique un moyen d'être utiles, ils ergotent, se déclarent incompétents et finalement rentrent dans leur tour d'ivoire. L'armée du mal l'a emporté et l'on s'en prend à la police, mais où était l'armée du bien et des braves gens? Aidetoi, le ciel t'aidera, que diable! Ce n'est tout de même pas en commentant le Communiqué que nous assurerons le triomphe du droit.

Il est aussi deux vocables que je voudrais voir exilés de nos lèvres : Par exemple on dit : C'est la guerre! mots qui couvrent toutes les défaillances, qui masquent toutes les paresses. Les blessés souffrent, sont mal abrités : « Oue voulczvous, c'est la guerre! » On ne secourt pas ses confrères de misère. « C'est la guerre! » Toujours la guerre! Formule stérilisante, dangereuse, indigne de nous. Condamnons-la, banissons-la.



CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

Traitement intensif des Anémies

1º en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer . . . . . . . . . . . . . . . Soluté de Sérum Névrosthénique . 0 gr. 01

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la vels gastrique Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : 0 gr. 04

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

1888888888888

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

Mais il est une autre locution plus malfaisante efitore, et c'est celle de « bourreur de crânes ». Bourreur de crânes, celul qui s'attache à mettre eff relief le bon côté des choses. Bourreur de crancs, celui qui parle de la diselte en Allemagne. Ne devrait-on pas, justement, insister chaque jour sur ce qu'ils souffrent la-bas, pour fious engager à fairc, comme nos ainés de 70, bon visage aux privations qui pourraient survenir? Beurreurs de cranes enfin, ceux qui soutiennent que les Allemands n'ont pas plus de génle que flôus. Le vocable répond à tout, dispense de toute argumentation, scelle toutes les bouches, coupe es ailes à toute tentative d'idéalisme. Ah! l'affreux fibt antifrançais!

Enfin, utilisant l'influence que nous avons sur nos malades, qui sont un peu nos ouallles, et sur les bonnes gens au milieu desquels nous vivons, ne devrions-nous pas, nous, medeelns, penser à repandre en toute occasion la bonne semence? Or, où sont-ils, ceux qui font des conférences dans leurs patelins, alors qu'il y aurait tant de choses à dire et à apprendre aux autres ? Nous vivons les plus grandes heures de l'Illstoire, c'est entendu, mais est-ce vivre que de rester terré chez soi quand ees heures-là sonnent au cadran du Destin? Ah! qui hous donnera, avec le sens de la vie collective, le véritable esprit de guerre adapté à la mentalité de la race, cocardière, vaillante, mais nerveuse et variable à l'excès? Tenez, on parle toujours aux foules du droit des citoyens; ne croyez-vous pas que nous devrions leur parler aussi de leurs devoirs? ce serait tout à fait de saison, et pas ennuyeux du tout. Voulez-vous que je m'y essaie une de ces prochaines fols? Oui. Alors, c'est entendu. On ne pourra toujours pas dire que le sujet est rebattu dans les demo-craties : il y a 80 ans — depuis Lamennais qu'on he l'à pas traité.

F. HELME.

### SOMMAIRES DES REVUES

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMARRE du nº 6 (Juin 1917).

Mémoires originaux :

André Collin et Mile Thérèse Steven. - Propostic immédiat et lointain des convulsions infantiles.

Recueil de faits P. Gauthler et Ch. Saloz. - Un cas de diabèle à marche rapide chez une enfant de quinze aus.

Revue générale :

J. Comby. — Selérodermie chez les enfants.

Analyses.

Publications périodiques.

Thèses et brochures. Livres.

Nouvelles.

### REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE

Sommaire du nº 4-5: - Avril-Mai 1917.

L'incorporation de la classe 1918.

Memoires :

Charles Richet. - Sur la dépopulation de la

Deléris. - La protection maternelle et infantile

dans les usines de guerre.

Pr Pouchet. - Projet de réglementation de l'emploi de la saccharine

G. Barrier. - De la consummation après stérilisătion des viandes saisles offrant néanmoins de bonnes qualités alibiles.

Société de médecine publique et de génle sunitaire. Séance du 25 Aveil 1917

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits an tableau de la Légion d'honneur pour

Chevalier : M. Abraint (Plerre), médecin-major de 1º el (territorial), hòpital temporaire a° 3 : a, dans les diffé-rents emplois occupés, donné la mesure de ses qualités militaires, de sa haufe valeur professionnelle et de son

absolu dévouement. 

Donne sons le feu le plus bel exemple d'abnégation et de snag-froid. Trois citations.

M. Le Meios (Francisque), médecin aide-major de 26 classe : attaché à un groupe chirurgical mobile, a optie de nombreux blessés, sans se soucier du danger, dans une ville continuellement hombardée; ne cesse depuis deux mois, dans les mêmes conditions périlleuses, d'assurer, avec le dévouement le plus absolu, les soins à ees blessés

ces biessés.

Mi de Gauléjas (Guillaume), médecin-major de 2º classe (territorial), ambulance 10/10, médecin des plus dévade et des plus dévagiques, organisataut de premies ordre, rendunt les plus grands serviresses.

- M. Goujon (Lazare), médecin-major de 1re classe (territorial), au 284° rég. d'infanterie : médecin-major de 1re classe (territorial), au 284° rég. d'infanterie : médecin très acilf, organisaleur remarquable. A fait preuve d'iaitiative liitelligente en créant de toutes pièces, sous le majades des soins, matériels et moraux, aussi assidus qu'éclairés.

### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Colin (Marle), médecin-major de 2º clässe (active), médécin-chef d'un groupe de brancardiers álvi-siblinaires : médecin très méritant. Dirige un groupe de brancardiers divisionnaires avaë le plus grand coufage et le plus absolu dévouement (a déja été cité). — M. de Kermabon (René), médecin-major de 2º clusse

(active) à l'ambulance 16/18 : a rendu les plus signalés services depuis le début des hustillités, tant par ses qua-lités professioanelles que par l'activité et le graad dé-vouchent dout il ne cesse de faire preuve (a déjà été élté).

— M. Jude (Léon), médeche-major de l™ classe (aétive) au 163° rég. d'infanterie : chef de service actif et très dévous. À réhdu les meilleurs services dans les différents

(Voir la suite, p. 382.)

# AETHONE.

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE POSOLOGIE

\*\*PRATS: Administra è baque fois:
6 mos à la nr. 8 à if goutles
fan a 2 ans: 10 a 15 puttes
Audesse de 2 ans: 15 a 30 goutles
gues sen 24 hourses administration de lecolar.

\*\*Gentle de la communitation de lecolar.

\*\*Gentle de la communitation de lecolar.

\*\*Gentle de la communitation de la

ADULTES: 50 a 60 goutten pår döse; Administrer 5 h 6 doues et plus par 24 inures, une demi-beare avant op 8 hearts spires to repas.

Litterature of Schantillons : FALCOZ & CIA

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 oc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 2 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

### Syn.: Bromdiethylacetyluree = Adaline française. VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# VASOLAXINE

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans les maiadies aiguës (flèvre typhoïde)

- muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procuror la matière première et les accessoires, nous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous lours besoins.

Tous los Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez los ommissionnaires ou sux LABORATOIRES REBEC.

# SE GA

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19. Rue Charkampf. PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis motre communication au Congrès International de Med line de Paris 1900.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le **Pepto-Kola** et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraiche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence do la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucasides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de noire préparation.

Nous savons également que la Kolu étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne traderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les givérophosphates. Telle est la composition de la Elykolaine granuitée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUANT DU SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES.

## DIOSÉINE Prunier

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE : 206 Comprimés per jour.

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopues

G.PRUNIER & Ct., 6, Rue de la Tacherie,Paris et toutes Pharmacies.

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes
les formes
de la
la Faiblesse
et de
l'Epuisement

Phosphate ——vital

de Jacquemaire

<sub>Glycérophosp</sub>hate identique <sup>å celui</sup> de l'organisme

ÉCHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)

postes qu'il a occupés depuis le commencement de la campagne (a déjà élé cité).»

— M. Ségui (Fernand), médecin-major de 2º cinsse (active) au 68º rég. d'infanterie : sur le front depuis le début de la campagne comme médecin-chef d'une ambulance, puis comme chef du Service de Santé d'un régiment; a montré, en toutes circonstances, de remarquables qualités de courage, de sang-froid et de dévouement. Une blessure. Trois citations.

M. Cellerler (Étlenne), médecin-major de 2º classe (active) au 298° rég. d'infanterië : médecin-major d'unë haute valeur professionnelle et morale. Fait preuve, comme chef du Service de Santé d'un régiment, des plus belles qualités de courage, de fermeté, et se dépense sans compler auprès de ses blevses. Une blessuré. Une ellation.

— M. Montant (Louis), médécin-major de 2º classe (attive) au 324° rég. d'infanterie : médeein consciencieux, d'un esprit calme et pondéré. Assure son service avec la

plus grande conscience et le plus absolu dévouement. — M. Mayrae (Antonin), inédecin-major de 1º classe (active) à titre temporaire au 75° rég. d'infanterie : chef de service d'une haute valeur professionnelle et moraie. B'est distliègué par sa belle conduite pendant les combais de Septémbre et Octobre 1915 (a déjà été cité).

— M. Pérot (Henri), médecin-major de 2º classe (active), médécih-chef de l'ambulante i/B: après avoir fait préure, comme médecin-chef d'un batalibut de chasseuré, de beaucoup d'énergie et d'activité, tend, à la teté d'une ambulance, de tres reels services. Une blessure, deux ettations.

- M. de Gauléjac (Antoine), médécin-major de 1ºº cla (active) à une ambulance chirurgicale automobile : chi-rurgien de liaute valeur. S'est fait remarquer dans les différents postes qu'il a occupés aux armées, depuis le début des hostilités, par son mépris du danger, son netivité et son inlassable dévouement (a déjà été cité).

rité et son infassable devouenent (a déjà eté cité).

— M. Rolin (Jean), médecin-major de 2º classe (active) au 116e rég, d'infantèrié : déploie la plus grandé activité dans l'accomplissément des fobctions qui lui sont conflées et a doané, à meintes réprises, l'exemple du dévouente de la conflée et de des conflées et a doané, à meintes réprises, l'exemple du dévouente de la conflée et de la con ment et du mépris du danger en prodiguant ses soins dux blessés sous les plus violents hombardements.

### NOUVELLES

A I Institut Pasteur. — Le Conseil d'administration de l'Institut Pasteur vient de nommer à l'unanimité, sous-directeurs de l'Institut Pasteur, MM. Albert Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Litte, et Louis Martin, directeur de l'Hopital Pasteur, en rempiacement de MM. Chamberlithd et Metchnikoff

Pour le corps médical. — t'ne delegation du groupe medical partementaire a présente à M. Godari, sous-secrétaire du Service de Santé, les desiderats du corps medical:

1º La nomination des médecias auxiliaires au grade de sous-aide-major:

2º L'avancement des médecins de complément et les distinctions à leur accorder;

3º La mise hors cadre des médecins agés ou fatigues: 4º L'application de la circulaire nº 290 du 17 Octobre 1916, relative ù la nouvelle affectation du Service de

Sunté. Sunte.
Cette circulaire devrait être modifiée de façon à rem-placer l'ordre alphabétique, dans les listes de départ au fröiti, pur le temps de séjour au froit et les blessures. La publication de cetté liste a été réclamée;

5. La délégation parlementaire a insisté de nouveau sur la nécessité de consulter les associations médicales de chaque département, pour l'organisation de la clien-têle civile dans les régions dépourrués de médecins;

Be Enflu, la délegation a supele l'attention du ministre sur les étudiants P. U. N. et sur les médeches et étudiants étrangers

M. Godart a fait le meilleur accueil à la délégation; il lui u dit que les demandes fin Corps métlical lui apparaissaicat justes et raisonnables; que non seutement les acceptait en principe, mais que, deja, un certain nom-bre d'entre elles étaient en voie d'exécution.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.65) PILULES (0.01) TOUX nervedites AMPOULES CON SELATIONE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecia prendr. dans sa villa, bord de mer. enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. - Eprire P. M. no 1421:

Damēš gardes-malades à domicile; piqures, massages, ventouses, sondages, patisements. - Ecrire P. M., nº 1139.

Médecin demandé (20 Juill. à 20 Août approximat.) pour accouchement dans château, Plateau central, 1.000 m. alt. Nourriture, logement, beaux honor. Conviendrait à médecin ayant besoin cure d'air et repos. Ecrire P. M., 1443.

CABINET (CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES RI TOUTES AFFAIRES PÁRAISD.— SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS, Reassignements gratuits 47, boul. Silist-Michel, Parls. - Tél. Bob. 24-81.

Tuberculoses, Brönchites, Émulaion MARCHAIS Phosphs-Grossotts Catarrhes

QUATAPLASME\_ Pansement completed of LANGLEBERT

La Girent . O Ponte

Paris. - L. Manarneux imprinibur, i, tub Tassette.



E TO 1. butter



MARQUE DÉPOSÉE

PARIS

RENAL SURRENAL etc

Extrait complet des Glandes pepsiques

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savofi deŭx 6ŭ piif; S. Supras au beuffé de cacao, S. Pafiama, S. Panarist E dedefon, S. Napitol, S. Napitol scriite, S. Subline, S. Réstjoine, Savoji f l'elchtyoj, S. Sullureix, S. S. I rajieleccade, S. Goudfon, S. Borsk, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, & 8 gr. 05 de Cacodylate de Genecos par cent. cubs, pour injections hypodermiques:

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette infile, specialement preparée pour filon efficine et exclusivement et des foiés de morte frâts, est très riche en principes actifs ; leule, Prospiner Alcalchies; elle est tres sien supportée, même pendant l'été.



0000000 DÉPOT: Tharmacin GÉBRUÉNES, 26, Rue du Four, 26, PIRIS

2 à 8 par jour

44-71

Féléphone Arch.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

Granules 4. Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉFI ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Affections MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc

Tablettes de Catillon

Osr.25 corps thyroide
Titré, stérilisé, hien toléré, actif et agréablé
i à 2 contre Myxœdème.
2à 8 contre Dobsité, Goire, Herpètisme, etc
FL. 3fr. — paris, 3 soul 51-Martin.

L'IODEOL joint au pouvoir catalytique et antithermique des métaux colloïdaux

l'action bactéricide, anti-toxique et lymphagogue de l'Iode métalloïdique

L'IODÉOL.

N'A PAS D'ÉQUIVALENT EN THÉRAPEUTIQUE

PNEUMO **BRONCHO-PNEUMONIE** 

FIÈVRE TYPHOÏDE, ÉRYSIPÈLE

MYCOSES

Adresse télégraphique

lode Colloïdal Electro-Chimique, Pur et Stable (Suspension Huileuse) e Colloquer Llegaro Allinque, l'ar et papie «SuSpension l'Anteu (Brovets E.VIEL, Ingéniour Electronétallurgiste, Pharmacien de 1° Classe)

PROVOQUE la défervescence ABRÈGE la durée de la maladie ÉVITE toute complication

E. VIEL & C10

2, rue de Rivoli et 3, rue de Sévigné, PARIS

POSOLOGIE FORMES

- 1º AMPOULES dosées à 0 gr. 20 par cent, cube pour injection intra-muscul, indolores (une ou deux par jour). 2º CAPSULES : six à huit par jour.
- 3º LIQUIDE pour usage externe. S'empleie comme la teinture d'Iode, mais 40 fois plus actif. Ne colore, n'irrite pas la peau.

COOLLUCHE Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparla MÉDAILLE d'OR Diplômed Henneur 2 à 5 cuilles des à café, dessert ots soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE

CATARRHES et BROMONITES CHRONIGHES ....

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

IPÉCA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceulique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

# BIOPHORINE GIRARD

# Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

# MEDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . 4.5 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint Germain

PARIS (VIC

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque moie

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professour a la Reculté.
Médecm de l'hôpital l'onencant,
mbre de l'Academie de médecine.
Membre de l'Académie de medecine. F. DE LAPERSONNE Professeur de climque opistalmologique à l'Hôtel-Died.

F RONNAIRE

rofessenr agrége, eur et Professeur en chef de la Maternité

J.-L. FAURE

Professeur agrégé. Chirurgion de l'hôpital Cochin

F. WIDAL Professeur de clinique à l'hôpital Coch Membre de l'Académie de

M. LERMOYEZ F JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hé Secrétaire de la Direction

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

Albo Castellant. — Note sur la « broncho-spiro-chètose » et les « bronchites mycosiques », affections simulant quelquefois la tuberculose pulmonaire, p. 377.

L. Rimbaun et H. Roger. — Hémicedème brachiccéphalique droit chronique et congénital. Essai de pathogénie, p. 380.

Carnet du praticien :

A. LAPOINTE. - L'extraction sous l'écran radioscopique des projectiles à situation variable, p. 381. Sociétés de Paris :

Société пе Снівовоїє, р. 382. Société médicale des Hôpitaux, p. 383. AGARÉMIE DES SCIENCES, p. 384. AGADÉMIE DE MÉDECINE, p. 384. Analyses, p. 384.

Chronique : F. HELME. -- Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTÉ DE PARIS

Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

# VANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour. AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les daux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul, Saint-Germain, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Sirop DERBECQ

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris

### PETIT BULLETIN

A propos des sciences chimiques et de l'activité française

M. Victor Cambon, un ingénieur éminent, dont le nom s'est tardivement révélé au public depuis la guerre, s'est appliqué à montrer combien notre industrie, et en particulier l'industrie chimique, était en retard sur celle des Allemands. Hélas! il ne nous a rien appris de nouveau, à nous, médecins, qui avions vu notre arsenal thérapeutique submergé par tant de produits aux terminaisons en il, en al, en ol ou en ose, venus d'outre-Rhin.

Je ne saurais trop vous recommander la lecture des livres de ee bel écrivain, dont l'activité se double d'une pénétration de tous points remarquable. Nous avons grandement besoin, en effet, d'étudier l'effort réalisé par nos rivaux, non pour limiter, certes, mais pour adapter ledit effort au tempérament de notre race.

Donc, lisez M. Victor Cambon, mais gardezvous de conclure - car cela irait, j'en suis sûr, contre les opinions de l'auteur, - que nous fûmes jusqu'ici un peuple de rétrogrades et de fainéants. Sans doute, nous n'avions rien fait d'extraordinaire; sans doute, les industries utiles à la guerre étaient manifestement insuffisantes chez nous lorsque les hostilités éelatérent. Quoique

ÆTHONE

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

Toux

nous ayons lourdement pâti de cette lacune, il ne faudrait pas en inférer, je le répète, que nous n'étions pas un peuple laborieux et aetif. Nous n'avons pas vécu, que je sache, de débauche et de prostitution, et tous, tant que nous sommes, nous pouvons dire que, si nous appliquions notre levier trop souvent à faux, du moins nos résultats n'étaient pas à dédaigner, puisque nous étions arrivés à être les banquiers du monde. Et peut-être est-ce là une des causes profondes du conflit. Nous faisions autre chose que les Allemands, mais, somme toute, nous ne le faisions pas trop mal.

Il faut se rappeler qu'au début de l'Humanité, l'homme dont l'activité est forcement restreinte, ignore la spécialisation et la division du travail. Le médecin, par exemple, est d'abord tout à la fois prêtre, chirurgien, guérisseur, barbier, pharmaceute. Puis, peu à peu, à mesure que s'étend le champ des connaissances humaines, les compétences se fragmentent; elles sont divisées à l'infini, par notre temps de spécialisation à outrance.

Le phénomène qui s'est produit pour les individus, s'élargissant en quelque sorte, s'est manifesté également chez tous les peuples de la terre. La Russie, l'Amérique sont productrices de blé; les Scandinaves fournissent la pâte à papier; nous avions, nous, le viu, nos denrées agricoles et nos articles de luxe. L'Allemagne, grace à son

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, l'aris,

envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence, qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 608 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET EGHANTÉLONS: Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Scine).



Coaueluche

XXV. ANNÉB. - Nº 37. 5 JUILLET 1917.

charbon et à son activité dans le domaine des applications scientifiques, monopolisa la chimie en moins de quatre-vingts ans. Songez qu'au temps de Liebig, venu dans sa jeunesse en mission d'études à Paris, au début du xix' siècle, il y avait un ou deux Laboratoires en Allemagne! Quel chemin depuis cette époque, et à quel prix fut-il parcouru!

Noublions pas que l'industrie chimique est une grande mangeuse d'hommes et qu'il faut en avoir à revendre, — ce qui n'est pas notre cas, malheureusément — pour mener à bien et grandement ces besognes meurtrières. Toutelois, nous avons trop soulfert, au début de ce terrible conflit, du manque de produits chimiques pour que les capitaux, après la guerre, n'affluent pas de coté. Dieu veuille que nous n'ayons pas de mécomptes, car ici il faut voir très grand, et notre genre n'est pas de faire kolossal.

Ce ne sont pas, en tout cas, les chimistes qui nous manqueront, comme M. Victor Cambon semble le croirc. On les a mal utilisés, c'est entendu, même on est un peu honteux de voir sous quelles tâches furent un instant courbés des hommes éminents, connus de tous dans le pays, sauf de ceux qui auraient du être les premiers à les apprécier pour le bon recrutement de l'armée et pour le bien public. De bons chimistes? mais il en est des centaines et des centaines chez nous, et nos amis les pharmaciens, à qui on ne rend peut-être pas assez justice, vraiment, nous ont tiré, grace à leur savoir et à leur application, une fameuse épine du pied, encore qu'on n'ait pas su obtenir d'eux tout le rendement qu'ils auraient simé à fournir.

Done, des chimistes, on en possède, prêts à se perfectionner encore et à devenir d'éminents praticiens, comne leurs collègues des plus grandes firmes d'Allemagne. Ainsi, ce n'est pas là que le bât blesse. A mon humble avis, nous sommes victimes et du maltuisainsme industriel, et de

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Ice DOCTEURS.

l'esprit de lésinerie qui en est la conséquence. Vous voulez des chimistes, des chimistes, mais là, hors pair? Eh blen, c'est 'simple, payez-les. Renoncez aux salaires de famine, stérilisants et imbéclies, parce que, dans la vic, voyez-vous, n'en a jamais que pour son argent; il en est des praticiens et des savants comme du reste: Pour les avoir bons, il faut y mettre le prix.

Ceci m'amène à une autre conception, dont je garde toute la responsabilité et qui vous paraîtra peut-être bien révolutionnaire; mais j'ai pris pour règle ici de vous dire tout ce que je pense. Si cela vous heurte, excusez-moi, cela ne nous empéchera nas, ie l'espère, de rester bons amis.

empéhora pas, je l'espère, de rester bons amis. Vous admette bien qu'en France le prolétariat intellectuel, toutes choses égales d'ailleurs, est autrement à plaindre que le prolétariat tout court. Ce que l'Etat est chiche avec les travailleurs de la pensée est chose véritablement inimaginable. Ma parolet é est comme si la République n'avait pas besoin de savants. Vous trouverez sans peine autour de vous des biologistes, des bactériologistes, des chimistes, bref, des préparateurs de tous genres, qui, débutent à 150 francs par mois, sans dépasser jamais les 4.000 francs par an. Je connais même un chef de travaux, remarquable à tous égards, et qui touche 50 francs d'indemnité par mois. 50 francs! (Quel valet de chambre s'en contenterait aujourd'huir.)

En Allemagne, non seulement on paye royalement, mais au besoin on est anobli, le herr professor décrochant souvent la particule von, si recherchée, ou quelque titre de conseiller privé, qui équivant à des lettres de noblesse. Nos amis angiais, avec leur aristocratie de triple origine : maissance, grande industrie ou finance, ou sciences et politique, savent honorer leurs savants dans tout ce que ce mot contient pour nous de matériel et de spirituel. Avez-vous fait une belle déconverte? Yous serez créé Lord et l'on vous accordrea une dotation det. 000 livres sterling par

an au moins. Chez nous, Chevreul, qui avait rapporté des millions et des millions à notre industrie, fût mort pauvre sans une pension de 6.000 fr. qu'on lui attribua au soir de sa longue vie. l'abre, le grand entomologiste, aurait connu la faim si l'Institut ne lui avait pas, chaque année, renouvelé un prix de 3.600 francs. Quant à Berthelot, qu'on raillait volontiers à propos de ses fixes nombreux, n'aurait-il pas mérité une dotation nationale opulente, au lieu d'être obligé de cumuler des fonctions pour élever sa famille, lui qui avait accru le patrimoine intellectuel et matériel de la France! Ah! sacré pays, qui est si grand tout de même! Quand s'y décidera-t-on à voir les choses sous leur angle pratique, au lieu de politiquailler dans le vide?



Mais si l'Etat — ce que je crains, à cause des charges qui vont nous incomber, — continue à lésiner avec les hommes de science, pourquoi ceux-ci ne demanderaient-ils pas à la science et à leur travail les justes salaires et le digne ropos, — otium cum dignitate — auxquels ils ont fichtre bien droit comme les autres dans l'âge mûr? Les auteurs dramatiques, les autres dans l'âge mûr? Les auteurs dramatiques, les crivains, voire même les potes, ont des Sociétés qui touchent pour eux les arrérages de leur talent et de leurs succès. A quand le nouveau hard raylor, qui créera de pareilles associations pour les savants?

Qui aura trouvé un corps chimique nouveau, un instrument original, et voudra s'en scrvir et faire fortune en le vendant, pairea lience à l'Association, sans que le chercheur ait à s'aboucher avec l'industrie, ce qui, au surplus, n'aurait rien de déshonorant. Oui, j'entends, c'était blen plus beau quand la science, désintéressée, suivait la régle établie au Moyen âge pour tous les arts libéraux, trivium et quadrivium, qui ne doivent pas nourrir leur homme. Mais voyez





MARIUS FRAISSE. Phirs, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Bolts DE 12 AMPOULES : 4'50

où ce principe, admirable en soi, conduit chez nous et la science, et les savants!

Cette opinion-là, conforme au vieux proverbe : toute peine mérite salaire, je l'ai émise il y a bien longtemps, dans des réunions nombreuses et elle faisait notamment le désespoir du bon et regretté Lercboullet. Trouvez mieux, si celà vous est possible, et par avance je souscris à vos projets. Mals, jusqu'à plus ample informé, je soutiens que les savants, ne recevant de l'Etat que des salaires de famine, devraient à l'avenir demander leur rémunération à l'industrie qui profite de leur travail; à moins que lesdits savants ne trouvent la pierre philosophale, ce que je leur souhaite, ainsi qu'à vous tous qui me lisez. Et mon souhait a au moins le mérite d'être désintéressé; car pour moi, je suis hors de page et la question est réglée : Pierre philosophale ou autre, je n'ai jamais rien inventé et n'inventerai jamais rien, - hélas!

F. HELME.

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tablean de la Légion d'honneur, pour :

Commandeur : M. Simond (Paul), médecin inspecteur, Officier : M. Demoulin (Alphonse), médecin-major de 1ºº classe de l'armée territorlale.

- M. Robert (Constant), médecin maritime

Chevalier : M. Lebecq (Charles), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 201º rég. d'infantorie : médocin très brave et d'un dévouement remarquable. Bien que malade, a tenu à prendre part à l'attaque da 16 Avril 1917. A été très grièvement blessé alors que, avec une abnégation au-dessus de tout éloge, il pensait des blessés, sous nu violent hombardement.

— M. Vimal Charrier de Fléchac (Paul), médecin aide-

major de 2º classe à titre temporaire (réserve), an 139º rég. d'infanterio : médecin d'un dévouement et d'nne conscience au-dessus de tout éloge, toujours prêt à donner ses soins aux blessés dans les circonstances les plus critiques. A été blessé très grièvement, le 18 Avril 1917, en faisant vaillamment son devoir Délà deux fois cité à

 M. Coquelin (Raoul), médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve. - M. Charpine, médecin, emberqué à bord d'un bâtiment de la marine de commerce : a fait preuve des plus belles qualités de coursge et de-sang-froid dans diverses nres, notamment lors des opérations de l'Adria tique, où son bâtiment a sauté sar une mine. A été brûlé par l'explosion. (Déjà cité à l'ordre de l'armée.)

 M. Harman, médecin des hôpitaux, à Reims.
 M. Pinatel (Yvan), médecin aide-major de 2º classe au 37° rég. d'infanteric coloniale : médecin d'un dévoucment complet et d'une grande bravoure. Venn, sur sa demande, d'une formation de l'arrière dans un corps actif. Très grièvement blessé, le 2 Avril 1917, à son poste de combat.

### MÉDAILLE MILITAIRE

M. Diot (René), médecin auxiliaire (réserve) au 2602 rég. d'artillerie : médecin auxiliaire ayant toujonrs fait prenve du dévouement le plus absolu. S'est particulièrement distingué en Décembre 1916, sur la Somme, au conrs d'un bardement par obus asphyxiants. Le 3 Avril 1917, a été blessé très grièvement en se portant, sous un violent bombardement, au secours d'un brigadier blessé.

Bouchet (Raoul), médecin auxiliaire au 175° rég. d'infanterie : toujours à son devoir quelles que soient les à des blessés sous une violente fusillade, a cependant refnsé de quitter le champ de bataille, continuant à assurer la direction des sec

### FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale. - M. Widal, professeur de pathologie interne à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique médicale à ladite Faculté, en remplacement de M. Landouzy, décédé.

### NOUVELLES

Projet de iol sur l'obligation de la perception de la Taxe de séjour et sur l'attribution d'une part du produit de cette taxe à l'Office national du Tourisme. — Ce projet, déposé par le Gouvernement et adopté par la Chambre des députés, a été rejeté par le

Sénat, qui en a voté la disjonction, c'est à dire lo renvol à la Commission des Finances pour une étude plus appro-fondie. Cette solution favorable est due à MM. Garat, député, et Milliès-Lacroix, sénateur, qui ont pris énergiquement la défense des stations thermales : « en s'oppo-« sant à l'insertion, dans une loi de crédits provisoires du temps de guerre, de dispositions législatives n'ayant « aucun lien avec les nécessités de la défense nationale » et en montrant combien il serait injuste de faire supporter nux Stations seules toutes les dépenses d'un Office do publicité, dont dolt bénéficier la France touristique tout entière; « sans rechercher si l'Office national du tourisme, tel qu'il n été créé par la loi du 8 Avril 1910, est techniquement qualifié pour remplir, au regard de l'ensemble des stations hydrominérales et climatiques, le rôle d'organe central de propagande et de vulgari-sation qu'on lui veut attribuer ».

Honoraires aux médecins mobilisés. — M. le commandant Josse, député, nyant demandé à M. le ministre de la Guerre si un médecin-major a le droit d'exiger des honoraires pour les soins qui lui sont demandés, dans l'hôpital où îl est mobllisé, en faceur du fils d'un officier, a reçu une réponse négative.

L'avancement des médecins auxiliaires. ... M. Bernard Augé, député, ayant demandé à M. lc ministre de la Guerre si les médecins auxiliaires qui sont au front depuis seize mois et remplissent avec un zèle admirable fonctions de médecins aides-majors, dans les endroits les plus exposés et aux heures les plus pénibles, ne pour-raient pas obtenir le titre de médecins sous-aides-majors. avec assimilation au grade d'officier, sans augmentation de solde, ajoutant qu'ils seraient très heurenx de cette distinction qui leur permettrait de vivre en relation plus étroite avec lears camarades officiers, et qu'ils continuerajent avec encore plus d'ardeur et de dévouement leur

tache patriotique, a reçu la réponse suivante :
« Par application de l'instruction du 18 janvier 1917, de nombreux médecins anxilinires ont pu obtenir le grade de médecin aide-major, qui leur a conférê le statut d'officiers; l'emploi de sous-aide-major, qui maintient l'étu-diant en médecine dans le grade de sous-officier, a été créé précisément pour ceux qui, en raison de leur scolarité peu avancée, ne sauraient légitimement prétendre à une situation réservée en principe aux docteurs en méde-

L'incorporation des étudiants de la classe 1918. - M. Marius Moutet, député, ayant demandé au ministre de la Guerre s'il pourrait obtenir na retard de quinze (Voir la suite, p. 390.)

Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes.

... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, de la vaudront jamais, au double point de vue scientifique e et pratique, la Digitaline Cristallisée (1) dont de l'action sure et puissante, exempte de dangers, a d'été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

DIGITALINE Cristallisée NATIVE

(1) Découverte par NATIVELLE.

GRAHULES ROSES au 4/10° de milligr. | Dose d'entretien cardio-tonique ; Traitement préventir de l'Asystolle,

GRANULES BLANCS ou 1/4 de milligr SOLUTION au milliè AMPOULES on 1/10° de million weens an tie de milie

eshe st Litterature : 49, Bonis Pert-Royal, Parts

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES : Toutes maladies infectieuses : PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR ES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des collules vivantes Il exalté au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intrareineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

\*LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS

OPOTHERAPIE OSSEUSE

# POSOLOGIE

2 à 3 cuillerées à bouche par jou ADULTES! avant les repas

2 à 3 cuillerees à dessert ou ENFANTS à café selon l'àge,

TIMES IN THE

Si l'on veut remmeraliser un phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen dant des mois des phosphates mineraux, landis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui umir des sels avant deja subi quelque. ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur 8

ENFANTS Une cuillerée à dessert ou à café selon l'age Sjours sur 8

OBTENU AVEC DES

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Chte)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Charkampi, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Méc. ine de Paris 1900.

# CEROPHOSPHA

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organism Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa Solubilité dans les liquides aaueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

ABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris. - Détail : Toutes Pharmacies.





COMPRIMÉS SATURANTS

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULE SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET. DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE LE MEILLEUR MODE DE SATURATION

PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE 1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

Tilleuls . Avenue des

jours dans l'incorporation des étudiants en médecine de la classe 1918, afin de leur permettre de prendre leur quatrième inscription ou tout nu moins la faculté de la prendre par anticipation, a reçu la réponse suivante:

« Nos lois de recrutement ne permettent pas, en temps de guerre, des sursis d'incorporation pour continucion détudes. Des dispositions seront prises pour permettre nux jennes gens en question de prendre des inscriptions cumulatives à lu fin des hostilités.

Les médecins pères de trois enfants. — M. Sixie-Quenia, député, ayant demandé à M. le ministre de la éduerre si un médecin aide-major de la classe 1892, père de trois enfants, n'a pas droit à une affectation à l'intérieur. a recul a réponse suivante :

a Les officers du Service de Santé actuellement dens la zone des armées appartenant oux classes 1887,1888 et 1889 aux clesses antérieures ou rangés dans ces classes, en raison de leur nombre d'enfants, sont ruppelés il l'intérieur.

TOUX . ASTHME . EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,0%) de Bi-lodure PILULES (0,0%) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Femme de confrère mobil., dipl. infirmière, counaissant manipul. cour. bactériologie et histol., parlaut angl. et all., demande situat. Paris, dans laborat. pivé ou milit., à partir du 15 Août. — Ecrire P. M., nº 4/712.

Médecin inpecteur des Enf. ass. de la Seine, à Varzy (Nièvre), cherche remplaçant définitif. Appoint. fixee. Bonne clientèle. — Ecrire P. M., nº 1444.

Lit Dupont, état neuf, avec différents accessoires, ayant coûté 670 francs. A vendre de suite 300 fr. — Ecrire P. M.

Médecin-major des troupes coloniales, en instance de départ pour colonie lointaine, demande permutant temporaire de l'armée métropolitaine active ou de complément, médecin-major ou aide-major de 1<sup>re</sup> cl. — Ecrire. P. M., n° 4/48.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier eu étais vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté)

pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES BY TOUTES AFFAIRES PARAMIO. — SERVICE DE REMPLACEMENTS. Resseignements gratuits

47, boul, Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS:

EAU NÉOLÉE | Soit un petit facon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée),

L'ean néolée étant préparée extemporanément constitue une véritable ean oconée récente, parlaitement stabilisée, toujours semblable. Elle doit donc, dans tous les cas, remplacer l'eau oxygénée. — L'eau néolée étant du néodiule d'eau est d'un usage très économique : utilisée en irrigations continues, c'est an cicutrisant cytophylactique

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes

Emplaion MARCHAIS Phospho-Gréssatés

OUATAPLASME PARSEMENT COMPLETE

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARKTHBUX, imprimeur, 1, ruo Cassotte-

# TRIDIGESTINE Granulee DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Echantillons : DALLOZ & C4, 13, Boulf de la Chapalle, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURIMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echsutilions et Prix spécioux pour les Hôpitaux et Ambulences

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1838.



# THÉOSOL

THEOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISE

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

in d / Headline des Sciences \_ 22 port 18t.

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Inéasos n'antreine jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuvie dans

les Höpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE:

deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

# CAPSULES DARTOIS

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES, - 6, Some Abot. PARIS

QUASSINE = APPÉTIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

et TOUTES SEPTICEMIES

es Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# **Traitement**

Rhodium' B Colloïdal électrique. AMPOULES de 5 cm

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON. SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

### TRAITEMENT DE **NSOMNIE NERVEUSE**



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Papis

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE DETENTE

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division. HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du fincen : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel, PARIS

# COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

OUTBE SOLLOFDAL BAUSSE

Traitement repide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILIONS Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS



ECHANTILLONS LABORATOIRE HYPODERMIE DE PARIS sont toujours à la disposition du ispasmodique-Analgé CORPS MÉDICAL PRIX DELA BOITE de 12 Ampoules 4 fgs L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrate

a froid, 100 grammes de viande de
beuf par cuillerée. — OHATA & C''.

10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication .iodique.

9 A. Rue d'Abbeville, 6, PARIS

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 3'50

IODURE de POTASSIUM . . (Ogr 25) IODURE de POTASSIUM, (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM. . . . . . (Ogr 25)

IODURE de SODIUM. . . ce (0 gr 10) ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20) Tolérance Parfaite D'EFFICACITÉ

E à enrobage Duplex (glutins-résineux) - Graduellement solubles dans l'intestin grêle: · 4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg

FLACON & 3'50

PROTOIODURE Hg., ...., (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg. Thébaique. (0.05-0 005)

BIIODURE-IODURÉ | Biiodam Hg. (0 005)



GLOBULE, FUMOUZI

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) mander la Nomenclature complète des 120 sortes de Globules Fumouse, avec d

ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication.
TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse . 25 º/ ..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cica-trisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfrac-tueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIRIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# MEDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

GE LECOZA

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

... ADMINISTRATION ... MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque moisProfesseur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dien. E. BONNAIRE

ofessour agrégé, ar et Prefosseur en chef o la Maternité.

F. DE LAPERSONNE

J.-L. FAURE Prefessour agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

- DIRECTION SCIENTIFICEE -M. LETULLE H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Medecin de l'Hôtol-Dieu.
Membre de l'Académie de médecine

Professeur à la Faculté, Médecia de l'hôpital Boucicaut, Mombre de l'Académie do médocine.

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine. Mombro

Médecin de l'hôpital Saint-Antoise, bre de l'Académie de méde F. JAYLE clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Scorétaire de la Direction.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

### SOMMAIRE

Articles originaux

 Babinski et J. Froment. — Troubles physiopa-thiques d'ordre réflexe. Association avec l'hystérie. thiques d'ordre reliexe. Association avec l'hysterie. Evolution. Mesurcs médico-militaires, p. 385. Auvrar. — Extraction, à travers la paroi postérieure du bassin, de projectiles situés dans sa cavité, p. 386. Pierre. — Autoplastic de la face suivant la

Tierme l'ierre. — Autopiastic de la tace suivant la méthode du professeur Moure, p. 388. André Challen. — Données statistiques tirées de 108 cas de gangrènes gazeuses vraies, p. 390. A. Lescuy. — Le traitement de l'ambhase intestinale par l'iodure double d'émétine et de bismuth, p. 391.

DIEULAPE. — Le traitement des fistules paroti-diennes par la résection du nerf auriculo-temporal, Mouvement médical : M. ROMME. - L'acidose et les

troubles gastro-intestinaux des nourrissons, p. 393 Carnet du praticien : V. PAUCHET, Rachianes-thésie, p. 394.

Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICALE DE LA V° ARMÉE, p. 394. RÉUNION MÉDICALE DE LA IV° ARMÉE, p. 395.

Sociétés de Paris : Société de Pathologie comparée, p. 396. Société de Biologie, p. 397.

Analyses, p. 397.

E. Jeanselme. — De la protection de l'enfant chez les Romains. G. Lièvre. — La stéréo-radioscopie.

FACULTÉ DE PARIS. Nouvelles. — Les Médecins aux Armées.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

TOUX — GRIPPES — BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

### RHUMATISME Coliobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

ÉTUDES MÉDICO HISTORIOUES

### DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

CHEZ LES ROMAINS

IIº PÉRIODE. - LE PROBLÈNE DE LA DÉPOPULATION AU SIÈCLE D'AUGUSTE.

Après la seconde guerre punique, un souei dont notre époque n'est pas exempte préoccupait les hommes qui présidaient aux destinées de la République. Une lutte poursuivie sans relâche pendant dix-sept ans avait anéanti la fleur de la jeunesse romaine. L'Italie, ravagée par les troupes d'Annibal, était déserte. Rome victorieuse allait-elle succomber, faute de fils pour la défendre, sous le flot des nations voisines moins valeureuses, mais supérieures en nombre?

Les discordes eiviles, les proscriptions, le relâchement des mœurs aggraverent le mal. Cependant les censeurs continuaient à faire leur devoir. Armés de l'antique loi de Romulus, ils gourmandaient les eélibataires endurcis, les exhortaient au mariage et condamnaient à l'amende les récalcitrants. Valère-Maxime fait tenir aux eenseurs Camille et Postumius ee langage sévère : « La nature, en vous donnant l'être, vous fait une loi de le communiquer à d'autres. Vos parents,

DIGITALINE cristallisés

# NATIVELLE

Granules - Solution - Amnoules.

# Ferment lactique Fournier

Culture liquide ... Culture seche

ratoires FOURNIER Préres, 28, B' de l'Hôpital. Panis

en prenant soin de vous élever, vous ont imposé une obligation que l'honneur vous commande de remplir, celle d'élever comme eux une postérité. La fortune même vous a laissé un assez long espace de temps pour vaquer à l'accomplissement de ce devoir, et vous avez passé vos jours, étrangers à la condition d'époux et de pères! Allez done, dénouez vos bourses, et rendez-les profitables à une nombreuse famille 1. » Métellus le Numidique, qui fut censcur au temps de la rivalité entre Marius et Sylla, posait aux réfraetaires ce dilemme : « Puisque la nature a voulu qu'on ne pût vivre tranquillement avee une femme, ni vivre sans femme, oecupons-nous plutôt de la perpétuité de notre nation que du bonheur d'une vie si courte ", »

Mais cette rhétorique vieillie était sans effet. L'autorité morale de la Consure avait baissé. L'opinion publique était devenue plus tolérante ou, pour mieux dire, plus indifférente. L'homme qui vivait dans le célibat n'était plus noté d'infamie, la femme sans enfant n'était plus un objet de mépris et le mal empirait. Il résulte du cens fait par César, après la guerre civile, que le

1. Valer.-Max., lib. II, cap. 9. — Camille et Postumius ayant été censeurs en l'an de Rome 301, cette harangue, dont l'authenticité est discutable, aurnit été prononcée dont l'authenticité est discutante, au ......
bien avant la secondo guerre punique.

1th. I. cap. 6. — Métellus préchait d'exem-

2. Aug.-Gel., lib. I, cap. 6. — Métellus préchait d'exemple : il eut quatre fils, deux files et onze petits-enfants.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidament absorbable, sans irritation de la peau

### PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Roches, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Pius actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une sure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une sure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXV° ANNÉE, - N° 38. 9 Juillet 1917.

nombre des citovens chefs de famille n'était alors que de 150,000 °



Très rares durant les cinq premiers siècles, les divorces se multiplièrent vers la fin de la République. Sans égard pour les enfants, par pur caprice, par ambition ou par calcul, un mariage est rompu et, aussitôt le délai de viduité passé ou même sans l'attendre, la femme s'engage dans de nouveaux liens aussi fragiles que les premiers. « Quelle femme, dit Sénèque, rougit à présent du divorce, depuis que certaines dames illustres et de noble race ne datent plus leurs années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris? Elles quittent un époux afin d'en prendre un autre; elles se marient afin de divorcer . » Q. Lucretius Vespillo, faisant l'oraison funèbre de Turia qui vécut en bons termes avec son mari jusqu'à l'âge de 41 ans, s'écrie : « Ils sont rares les mariages d'aussi longue durée qui se terminent par la mort et non par le divorce 3, »

Quel est le sort des enfants nés de ces unions éphémères? confiés à des esclaves, à des allranchis, où puiseront-ils les principes de la religion du foyer et le désir de constituer une famille, eux qui n'ont pas vu leurs parents se pencher sur leur berceau, qui n'ont pas connu dans leurs jeunes années la main secourable d'un père écartant les obstacles semés sous leurs pas dans les chemins de la vie?

1. Florus, Epitome de Tite-Live, douzième décade. Sous Servius Tullius le cens avait donné 190,000 à 194,000 citoyens. Trente-quatre ans après la bataille de Zama, lors du triomphe de Paul-Emile (576 ab. U. c.), le re des citogens inscrits sur le registre du cens fut de 312.085. Avant les guerres civiles, l'an de Rome 667, le résultat du cens accasa de 464.000 à 473.000 citovens.

2. Sen., De benef., III, xvi.

3. Q. L. YESPILLO, I, 27, Lnud-Turiæ. - L. Lucullus,

Telle était la situation morale du peuple romain après le triumvirat. Les philosophes, les rhéteurs déploraient cette faillite de la famille, et ils développaient volontiers en d'éloquentes périodes ce thème si favorable à l'amplification déclamatoire.



Quelques hommes d'action, doués d'un sens politique profond, ne se contenterent pas de dénoncer le péril, ils s'efforcèrent de le conjurer par des mesures effectives. Cette réforme ne fut pas l'œuvre d'un jour. Entreprise par César, elle fut poursuivie avec une ténacité inlassable par Auguste et parachevée par ses successeurs. César lui-même eut des précurseurs, car Scipion mentionne déjà les primes décernées aux pères de famille (premia patrum) dans son discours de moribus (612 ab U. c.). On ignore quels avantages conférait à l'origine le privilège de la paternité. Tout ce que l'on sait, c'est que les affranchis (libertini) qui avaient un fils de 5 ans ou au-dessus jouissaient déjà en 589 du privilège politique d'être inscrits au cens dans les tribus rustiques.

Les Romains ne tardérent point à discerner les mobiles qui peuvent inciter les hommes à se marier et à se reproduire. En cela, ils se montrèrent profonds psychologues et bons législateurs. Ces mobiles sont : la vanité, l'ambition, la passion du lucre et l'amour de l'indépendance.

consul en l'an de Rome 680, divorça deux fois pour adultère de ses deux épouses. Pompée répudia sa troisième femme Mucia, Caton d'Utique sa première épouse Atilia. — Paul-Emile se sépara de Papiria, mère de Scipion, après une longue union et sans motif connu. C'est aussi so plnusible que Cicéron rompit avec ses deux épouses. — Ovide et Pline le jeune se marièrent trois fois, César et Antoine quatre fois, Sylla et Pompée cinq fois; Tullia, la fille de Ciceron, trois fois. (MARQUARDT, Vie privée des Romains, I, p. 85 et 399.)

César mit en jeu tous ces ressorts des actions humaines. Il défendit aux femmes, âgées de moins de 45 ans, qui n'avaient ni mari, ni enfants, de porter des pierreries et de se servir de litières \*: « méthode excellente, selon la remarque de Montesquieu, d'attaquer le célibat par la vanité" ». Parmi les magistrats appelés à gouverner des provinces, il donna le privilège du choix à celui d'entre eux qui avait le plus d'enfants. Toujours en vue d'accroître la natalité, César accorda des récompenses aux chefs des nombreuses familles 6. Par sa loi Agraire (695), il proposa d'attribuer le territoire si fertile de Capoue et de Stelatta à 20.000 citovens, pères d'au moins trois enfants.

Auguste suivit l'exemple de César. « Quand il inspectait les quartiers de Rome, il donnait aux plébéiens qui avaient des fils ou des filles, mille sesterces par tête d'enfant 7. » Il fit souvent des dons pécuniaires (congiaria) au peuple. « Il n'oubliait pas même les plus jeunes enfants, bien que, jusqu'alors, on n'eût coutume de comprendre dans ces libéralités que ceux qui étaient âgés de plus de 11 ans . »

Par une disposition de l'année 727, il décida

que les gouverneurs de provinces seraient relevés de leurs fonctions après un an d'exercice à moins qu'ils n'eussent le privilège des hommes mariés et ayant plusieurs enfants ". Dion Cassius nous apprend qu'il infligea le blâme le plus sévère aux hommes et aux femmes non mariés, et en revanche

 Eusèbe, dans sa Chronique, d'après Montesquieu, Espr. des lois, liv. XXIII, ch. xxI. 5. MONTESOUIEU. Ibid.

6. Dion, XLIII. - Suét., César, - Appien, De la guerre

7. Suit., Auguste, 46.

8. Suét., Auguste, 41. 9. Πλήν ἔι το πολυπαιδίας ή γάμου προνομία προσείη. Dion, 53, 13, 2.



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

# des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

Médicamont régulateur du cœur par excellence, d'une efficacité sans égzle dans l'artério-sclé-tion, est pour pose, la préselérose, l'albuminarie, l'hydropisio.

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

T.TTRITTINE

Later discourage reconstruct.

Adjurnative plan and a fine designment of the control of the cont

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS +1-1e

# 

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  qu'il encouragea par l'octroi de récompenses le mariage et la procréation des enfants '

Auguste fit plus. Aux dispositions antérieures prises en vue d'accroître la natalité, il en ajouta de nouvelles, conçues dans le même esprit, mais qui eurent une portée bien plus large. Successivement, il porta les lois Julia de maritandis ordinibus (736 ou 757) et Papia Poppæa (763) \*. Elles constituent « proprement un code de lois et un corps systématique de tous les règlements qu'on pouvait faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes, et on leur donna plus de force : elles ont tant de vues, elles influent sur tant de choses, qu'elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains ... »



Les lois matrimoniales d'Auguste ne pouvaient produire leur plein effet que si le mariage entre personnes de classes différentes était autorisé. À l'origine l'union des plébéiens avec les patri-

- Τοῖς τε ἀγάμοις και ταῖς ἀνάνδροις βαρύτερα τὰ ἐπιτίμια ἐπέταξε και ἔμπαλιν τοῦτε γάμου καὶ τῆς παιδοποιίας ἀθλα 9nzev, Dion, 54, 16,
- 2. Par un effet du hasard, dit Dion Cussius (Hist. rom., LVI, 10), M. Papius Mutilus et Q. Poppaeus Secundus, sous le consulat desquels la loi de 762 fut portée, n'avaient pas d'enfants. Ils n'étaient même pas mariés, ce qui fit omprendre la nécessité de cette loi.
- Montesquieu, Esp. des lois, liv. XXIII, ch. xvi. Dans son testament politique, Auguste fait allusion à cette œuvre législative : « Par de nouvelles lois, dit-il, j'ai rétabli les coutumes des Ancêtres tombées en désué tude, et par mes édits, j'ai offert en exemples les actes de nos aïeux dignes d'être imités et déjà presque effacés de notre mémoire. » (Legibus novis latis exempla majorum exolescentia revocavi et fugientia jam ex nostra memoria avitarum rernm exempla imitanda edictis meis proposui.) Monum. Ancyr., 2, lin. 12.

4. Les ingénus sont ceux qui sont nés libres et n'ont

ciens était interdite. Cette prohibition, maintenue par la loi des XII Tables, fut abrogée par la loi Canuleia en l'an de Rome 309 (Tite-Live, 4, 1, 6), mais l'ancien esclave libére ne pouvait contracter mariage avec une femme libre. La loi de maritandis ordinibus fait tomber cette barrière. Sauf quelques exceptions, elle autorise les unions entre ingènus \* et affranchis \*.

Toutefois, pour des raisons d'ordre public, le législateur apporte quelques restrictions à cette règle. Il défend aux ingènus d'épouser une femme de mauvaise vie, condamnée pour crime ou adultère, ou se livrant à l'art théâtral ". Encore cette femme que la loi lui interdit d'épouser en justes noces, les ingénus peuvent la prendre comme concubine 7.

Seuls sont exclus du bénéfiee de la loi de maritandis ordinibus les membres de la classe senatoriale, à savoir les sénateurs et leurs descendants agnatiques jusqu'au troisième degré ".

Par préjugé, par avarice, un père peut maintenir ses enfants dans le célibat contre leur gré.

liberos, libertinam uxorem habere licet. » Dig., derit. nupt., 2, 23.

6. « Ingenuos eam, Quæ palan Quæstum corpore FAGIT, PECERIT, LENAM, A LENONE LENAVE MANUMISSAM, JUDICIO PUBLICO DAMNATAM, AUT IN ADULTERIO DEPRE-HENSAM, ET EAN QUÆ ARTEM LUDICRAM FECERIT, UXC habere non licet. » D'après le Nov. Enchiridion de Giraud. Paris, 1873, p. 28.

7. « Lege Papia cavetur omnibus ingenuis, præter senatores corumque liberos, libertinam uxorem linbere licere. "Celsus, in Dig. XXIII, 2, 23. — Il est même permis de faire d'une ingénue de bonnes mœurs sa concubine, mais à la condition de déclarer qu'elle est prise comme telle et non comme épouse légitime : « In-genuas autem concubinas habere sine testatione licitum non est. »Dig., XXV, 7, 3. Le concubinat romain, considéré par les nas comme un mariage inférieur, comme une sorte d'union morganatique, par d'autres comme une simple liaison de fait, n'élève pas la femme au rang d'épouse. Les enfants nés de cette union, sans être assimilés aux spurii, vulgo concepti, fruit d'une rencontre isolée, sont

La loi Julia (cap. xxxv) contraint les parents nou seulement à les marier, mais aussi à les doter. Et le texte a le soin d'ajouter : est considéré comme apportant unc entrave au mariage de ses enfants celui qui ne cherche pas un parti pour les éta-

Pour procurer à leurs enfants les avantages attachés à la situation d'homme ou de femme mariée, des parents prolongeaient indéfiniment le temps des siançailles. Auguste fait cesser cct abus en décidant que le mariage ne pourra pas être différé plus de deux ans, comptes à partir du jour de la promesse. Comme une fille n'était nubile qu'à douze ans, elle ne pouvait être fiancée et jouir des privilèges concédés par la loi qu'à l'âge de dix ans révolus "

Pendant toute la durée de la vie sexuelle, qui s'étend de 25 à 60 ans pour l'homme, de 20 à 50 ans pour la femme, le célibat ou le veuvage est interdit". D'après le sénatus-consulte Perricien, les personnes qui n'ont pas satisfait, en temps voulu, aux prescriptions légales, bien qu'elles

droit quiritaire, mais par le droit naturel qui a pour base la parenté maternelle. Aucun lien civil ou agnatique ne les rattache à leur père. Ils suivent donc la condition de leur mère dont ils prennent le nom. Pour tous ces motifs, il est nécessaire que la nature de cette union soit nettement établie par la déclaration. Sans elle, les pré-somptions seraient en faveur des justes noces.

8. « QUI SENATOR EST, QUIVE FILIUS NEPOSVE EX FILIO. PRONEPOSVE EX FILIO NATO, CUJUS EORUM EST. ERIT, NE OUIS FORUM SPONSAM UNOREMVE SCIENS DOLO MALO HABETO LIBERTINAM. . B

. « Qui liberos, quos habent in potestate, injuria pro-HIBUERINT ducere uxores, vel nubere... coguntur in ma-trimonium collocare... Prohibere autem videtur, et qui conditionem non quarit. » Capite XXXV legis Juliæ. Dig., XX111, 2, 19.

10. « Comme quelques-uns se fiançaient à des enfants pour recueillir les avantages des hommes mariés sans en remplir les devoirs, il ordonna que nulles fiançailles n'auraient de force qui, au bout de deux ans, n'auraient pas été suivies du mariage. » Dion, liv. LIV, ch. xvi.

11. Ulp. Regul., tit. XVI, 1.





soient libérés par leur âge de l'obligation de se marier, n'en continuent pas moins à être frappées des déchéances des lois caducaires 1. La loi Julia accorde à la veuve un délai de viduité d'une année. l'épouse divorcée doit contracter un nouveau mariage dans les six mois. La loi Papia porte la durée du veuvage à deux ans, et le temps pendant lequel une femme divorcée peut rester en dehors des liens du mariage à un an et demi ".

Ceux qui sont absents pour le service de l'Etat ont une exemption légale pendant toute la durce de leur absence et l'année qui suit. Quant à ceux qui s'absentent pour des motifs d'intérêt personnel, ils n'echappent pas aux sanctions de la loi 3

Si le de cujus impose à son héritier ou à son légataire la condition de rester célibataire ou veuf, cette clause est réputée nulle, et le bénéficiaire n'en recueille pas moins l'héritage ou le legs '.



Le mariage n'est utile que s'il est prolifique. Les lois matrimoniales contrarieront donc les unions qui ne peuvent être fécondes. En général, la ménopause s'établit avant la cinquantaine, de sorte que, passé cet âge, une femme est presque toujours stérile. Aussi Auguste décida-t-il qu'un homme de 60 ans ne peut épouser une femme de 50 sans encourir les déchéances légales.

- 1. Ulp. Regul., tit. XVI, 3 : « Qui intra sexagesimum vel que intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc ætatem liberatus esset, perpetuis tamen poenis tenetur ex senatusconsulto Persiciano. »
- 2. Ulp. fragm., tit. XIV: « Feminis lex Julia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex mensum; lex autem Papia a morte viri biennii, a repudio anai et sex
- Fr. 36 et 38 Dig., Ex quib. causis major. in int. est., 4, 6.
- 4. Fr. 63, 64, 74, 79, Dig., De cond. et demonstr , 35, 1.

Tibère étendit les sanctions des lois caducaires [ à l'homme de 60 ans qui s'unit à une femme en avant moins de 50. Mais Claude abrogea', avec juste raison, cette disposition contraire aux lois physiologiques. D'après le S. C. Claudien (52 ap. J.-C.); si un homme de 60 ans s'unit à une femme en ayant moins de 50, la loi le considère comme s'il s'était marié avant 60 ans. l'eu importe, en effet, l'âge de l'homme puisqu'il peut se reproduire jusqu'aux limites extrêmes de la vieillesse. L'union d'un sexagénaire avec une femme encore apte à la génération est donc conforme aux vues du législateur et doit être autorisée ". Par contre, si une quinquagénaire se marie avec un homme de moins de 50 ans, l'union sera certainement stérile, aussi le S. C. Calvitien (rendu sons Claude ou Néron) déclare-t-il qu'un tel mariage est mal assorti (impar, litt. inégal) et les époux subissent les déchéances des lois caducaires .

Ainsi donc, à moins d'une faveur spéciale concédée par l'empereur, une femme ayant passé 50 ans ne pouvait, en aucun cas, contracter mariage, sans encourir les rigueurs des lois cadu-



Pour mener à bien une réforme si contraire aux idées du temps, la législation matrimoniale d'Auguste confère des prérogatives, des privilèges, des immunités aux hommes et aux femmes

- 5. Suer. Claude, ch. xxiii.
- 6. Up. Regul., tit. XVI, 4: « ..... Claudiaao scnatus-consulto major sexagonario, si miaorem quiaquagcaaria duxerit, perinde haberi jubetur, ac si minor sexaginta annorum duxisset uxorem. » 7. Ulp. Regul., Ibid.: « Quod si major quiaquagenaria
- minori sexagonario nupserit, impar matrimonium appel-latur ct seaatusconsulto Calvitiaao jubetur non proficere ad capicadas hereditates et legatu aut dotem ... .
- 8. Suér., Auguste, XLIV.
- 9. Un S. C. du 23 Mai 737 autorise, par dérogation, les

mariés qui ont le nombre d'enfants exigés par la loi; elle inflige des sanctions, des déchéances et des incapacités légales à ceux qui n'ont point satisfait à ses prescriptions.

Comme César, Auguste flatte la vanité de ses contemporains. En vertu du droit des maris (jus maritum), une place particulière était réservée au théâtre à tout homme marié". Mais celui-ci ne ponvait se prévaloir de cet honneur que s'il n'était pas évince par des époux ayant des enfants ou en avant un plus grand nombre. Une incapacité générale d'assister aux jeux publics frappait les personnes qui n'avaient point satisfait aux prescriptions de la loi matrimoniale de 736°. Des deux consuls, celui qui avait le plus d'enfants vivants sous sa puissance ou morts à la guerre avait le droit de prendre le premier les faisceaux 10.

Enfin la femme de condition libre, mère de 3 enfants, pouvait prétendre à certains honneurs, tels que le droit de revêtir la stola, robe des patriciennes (jus stolæ) "

C'était là des prérogatives plutôt que des avantages reels. Des privilèges bien plus importants étaient concédés aux pères de famille qui aspiraient aux charges publiques. Ils pouvaient être candidats avant l'age légal et chaque enfant leur donnait dispense d'une année ". Le droit de priorité pour le choix des provinces fut laissé, comme par le passé, au fonctionnaire qui avait le plus d'enfants 10. Le sénateur qui était le plus

personnes qui lege de maritandis ordinibus tenentar à assister aux jeux séculaires. 10. Lex Julia de fascibus sumendis. D'après Aulu-Gelle,

liv. Il. ch. xv. 11. Epitome de Festus, 125, 15, vocabulo Matrona « Matroans appellabant cas fere quibus stolns habendi jus erat. » Ce droit fut confirme probablement par la loi

Julia sumptuaria de 736. 12. Aux candidats « singuli anni per singulos liberos mittuatur ». — Tacite, Ann., liv. 11, LI : « Ut numerus

liberorum in cundidatis præpolleret, quod lex jubebat ».

43. Tacite, Aan., lib. XV, XIX.



à l'Iodure de Potassium. à l'Iodure de Sodium. à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'lodates.

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphy-INDICATIONS Arterioscierose au debut; Angine de pointine, Astille, Emplychronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & Ci. 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS



chargé de famille était inscrit en tête du registre des Pères conscrits et il était appelé, le premier, à donner son avis. Dans une corporation, le décurion dont le nombre d'enfants était le plus considérable émet son avis avant tous les autres, et il avait droit de préséance sur ses collègues'.

Ces prérogatives, ces privilèges n'étaient recherchés que par un petit nombre de citoyens. Ils n'étaient pas accessibles, pour la plupart, aux femmes et aux hommes de la plèbe qui ne pouvaient briguer les honneurs. Il fallait intéresser à l'œuvre de reproduction le peuple romain tout entier sans distinction de sexe ni de rang.

Auguste s'efforca d'atteindre ce but par un système compliqué de primes au mariage et à la natalité, et par une série de sanctions graduées frappant ceux ou celles qui avaient contrevenu aux injonctions des lois matrimoniales.

Il serait fastidieux d'exposer par le menu toutes ces dispositions juridiques. Je n'indiquerai donc que les grandes lignes de la reforme. Parmi les privilèges octroyés à ceux qui étaient en règle avec la loi, le plus important était le droit de recueillir les successions qui leur étaient transmises par hérédité testamentaire ou legs ".

Les præmia patrum (récompenses attachées à

1. Dig., L, II, 6, 5 : « ... qui plures liberos babet, in suo collegio primus sententiam rogatur ceterosque honoris ordine præcellit ».

2. Bien que les successions testamentaires fussent seules visées par les lois motrimoninles d'Auguste, lo portée de celles-ci restait presque entière, car à cette époque, les successions ab intestat étaient fort rares. Mourir sons ovoir fait son testament était presque un déshonneur.

3. J. Puuli Sent., lib. IV, tit. IX, nd Senatusconsultum Tertullianum: « Motres tom ingenuæ quum libertinæ cives la paternité) donnent à l'homme marié la solidi capacitas, c'est-à-dire le juscapiendi sans réduction pourvu qu'il ait un seul enfant vivant (superstes, incolumis) au moment où il est appelé à recueillir une succession.

Les hommes mariés, sans enfants (orbi), sont frappés d'une incapacité de moitié ; les hommes veufs ou divorcés ayant des enfants (patres solitarii) étaient sans doute placés sous le même régime que les orbi.

Quant aux femmes, pour avoir la solidi capacitas, elles devaient avoir le jus liberorum. Ccluici appartenait aux mères de condition libre (ingenue) ayant trois enfants, aux affranchies (liberting) en ayant quatre. Il leur suffisait, pour qu'elles acquissent le jus liberorum, d'avoir mis au monde ces enfants vivants et à terme. Ils pouvaient n'être plus au moment où la succession s'ouvrait, mais les grossesses terminées par un avortementoupar l'expulsion prématurée d'un cnfant non viable n'entraient pas en compte 3. Les femmes mariées sans enfants (orbw), celles qui n'ont pas le nombre d'enfants requis par la loi ne peuvent prélever sur la succession que la moitie de leur part. Les célibataires de l'un ct l'autre sexe, en âge d'être mariés, sont frappés d'une incapacité totale de recueillir les biens qui leur sont dévolus, si ce n'est d'un cognat ou d'un allié, à moins qu'ils ne satisfassent à la loi dans les cent jours'

romane, ut jus liberorum consecute videantur, ter et quater peperisse sufficiet, dummodo vivos et pleni tem-poris pariont..... Aborsus vel obactus venter portum efficere non videtur ».

4. Ulp. Regul., tit. XVII, 1: « quod quis sibi testo-mento relictum... nliqua ex cousa non ceperit, caducum appelatur, veluti ceciderit ab co : verbi gratio si coelibi .. legatum fuerit, nec intra dies centum ... coelibi legi pnruerit ... ». Les cohéritiers patres et, à défaut de ceux-ci les légotaires patres avaient le droit de revendiquer les parts coduques à titre de pramia patrum. - Les lois caducoires

Tout ce qui précède a trait aux successions et aux legs entre personnes qui ne sont pas unies par les liens du sang ou de l'affinité.

D'après le droit quiritaire, la mère ne peut hériter de ses enfants. Le S. C. Tertullien, porté sous le règne d'Hadrien, fait échec à ce principe en faveur de la femme qui possède le jus liberorum. Il lui accorde le droit à la succession légitime de ses enfants morts sui juris sans postérité 5.

En ce qui concerne les époux, alors même qu'ils n'ont pas le nombre d'enfants exigés par la loi, ils possèdent la solidi capacitas à l'égard l'un de l'autre, si, par leur age, ils sont en deçà ou au delà de la période pendant laquelle ils sont astreints à vivre en état de mariage ".

Les époux peuvent se léguer réciproquement leurs biens, sans que leurs libéralités soient sujettes à réduction : 1º s'ils ont un enfant issu de leur mariage; 2º s'ils ont perdu un fils de 14 ou une fille de 12 ans ; 3º s'ils ont perdu 2 enfants de 3 mois ou 3 enfants agés de plus de 9 jours; en sorte qu'un seul impubère d'un âge quelconque, perdu dans l'espace de dix-huit mois. assure le jus capiendi solidi. En outre, la femme enceinte de son mari, si elle accouche dans les dix mois qui suivent le décès de celle-ci, a le droit de recucillir tout ce que le défunt lui a lėguė1.

En dehors des cas sus-mentionnés, le mari et la femme ne pouvaient recevoir l'un de l'autre

ont été étendues, en ce qui concerne lu capacité de recevoir, oux donotions à cause de mort.
5, last. Just., III, 3, 2 : « Ut moter ingenua trium libe-

orum jus hobens, libertina quatuor, nd bono filiorum filinrumve odmittatur intestatorum mortuorum... »
6. Ulp. Regul,, XVI, 1 : « Vir et uxor inter se solidum

capere possunt, velut si utcrque vel alteruter corum capere possunt, ventu si ucique vei mierque rocininon nondum ejus motis sint, o qua les liberos exigit, id est, si nut vir minor annorum XXV sit, aut uxor annorum XX minor; item si utrique lege Popla finitos annos in matrimonio excesserint, id est vir LX nnnos, uxor L... »

7. Ulp. Regul.,XVI, 1.

## Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combinaison d'Hactine et de Mercure).

Le plus acti, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Parphie: Hectine 0,40; Protolew Hg. 405; Ext. 0,9,401). )

Durée de deux pitules par jour.

GOUTTES (Par Bigouttes Hectine 0,66; Hg. 0,01). 20 4 400 gout, par jour, 10 a 115 tou (Par empoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). § Une ampoule par j. (Par empoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015). § rendant 10 à 15 jou INJECTIONS INDOLORES AMPOULES A (Pare AMPOULES B (Pare)

oratoires & l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Ville

e plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée organique à baso de Nuclarrhine. L'HISTOGENOL NALINE est Indique dans tous les cas où l'organisme ébilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et

les cas oun tombattre la phosphatt issus, combattre la phosphatt puissant stimulant phagoc Lymphattisme, anemie, Cutanées, faiblesse Formes \ ELIXIP ET DOSES \ ELIXIP ET DOSES \ Euizipa duttes : Zoulli. à soi Euizipa de la phosphatte AGOCYTAIRE, TUBERCUI

is a Signature de Garantie: NALINE Exiger surtoutes les boîtes et flacons Littérature et Echanten; S'atr. à NALINE, Pa

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Set de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs. Adynamie, Neurasthénie.

## Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas

## **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

plus du dixième, en capital, auquel s'ajoutait un dixième par enfant mort après le neuvième jour ou né d'un autre mariage (d'où le nom de lex decimaria) et d'un tiers en usufruit '.



Outre la solidi capacitas, le jus liberorum procurait de nombreux avantages, variables suivant le sexe et la condition du bénéficiaire.

Le citoyen, père de trois enfants, peut réclamer les parts caduques de ses cohèritiers ou colégataires qui n'ont pas le jus capiendia.

L'affranchi qui a une fortune de 100.000 sesterces peut, s'il est père de 3 enfants, leur laisser tous ses biens à l'exclusion de son patron. Ce principe fut établi par la loi Papia. S'il n'a que deux héritiers, le patron peut prélever un tiers de la succession. Si l'affranchi ne laisse pour unique héritier qu'un fils ou une fille, le patron recueille la moitié de la succession, comme dans le cas où le testateur décède sans enfant a

Le citoyen romain, père de 3 enfants, est déchargé des fonctions de juge (munus judicandi) 4. Plus tard, les constitutions impériales l'exemptèrent des charges personnelles (munera personarum) 5

Souvent le maître, pour prix de la liberté, exigeait de son esclave la promesse de certains services ayant un caractère industriel et pécuniaire (operæ fabriles, artificiales) et même des redevances en argent ou en nature. Les lois Julia

- 1. Ulp. Regul., XV, 1, 2, 3. 2. Ge droit d'accroissement n toujours été refusé aux
- 3. Gaij Comment., 1tl, 42 : « Cum unum filium unamve filiam heredem reliquerit libertus, perinde pars dimidia patrono debetur, ac si sine ullo filio filiave testatus morc-retur : cum vero duos duasve heredes reliquerit, tertia debetur : si tres relinquat, repellitur patronus. 4. Ulp. Regul. vaticen., 197

et Papia exemptent des opera, munera, dona, l'affranchi qui a 2 enfants en sa puissance.

D'après le jurisconsulte Atéius Capiton, mort en 22 après J.-C., le citoyen, père de 3 enfants, avait le droit de repousser la demande du grand pontife qui réclamait sa fille pour le culte de Vesta.

Ensin il est présumable que le veuf ou divorcé, père de 3 enfants, était dispensé de l'obligation de se remarier, comme ayant pleinement satisfait aux exigences de la loi.

La femme de condition libre avant le jus liberorum pouvait, contrairement aux prescriptions de la loi Voconia \*, être instituée héritière, même par un citoyen dont la fortune était supérieure à 100.000 as.

La patronne ou la fille du patron acquiert par le jus liberorum le droit de prélever sur la succession de l'affranchi une part qui, dans certain cas, peut égaler la moitié des biens

Mais, de toutes les exemptions attachées au jus liberorum, les plus importantes étaient la libération de la tutelle \* à laquelle la femme ingénue était astreinte toute sa vie durant et la liberté de

Parmi les primes à la fécondité, figure le droit

Le Latin Junien marié à une Romaine ou à une Latine, s'il prouve que de cette union est né un fils âgé d'un an (annuculus), peut obtenir le droit de cité pour lui et les siens, en vertu d'une disposition de la loi . Elia Senta (757), généralisée par le S. C. Pegasien, vers Vespasien 16,

- Telles que la tutelle, la curatelle, la cura annonæ, prædiorum publicorum, etc. Par décision exception-nelle, Pertinax, ên 193 de notre ère, dispensa de tous les munera nn père de seize enfants.
  - 6. Dio Cass., LVI, 10. 7. Gaii Comment., '111, 42.

tester'

- 8. Gaii Comment., I, 144, 145 : « Veteres enim voluerunt feminas, etiam si perfecta atatis sint, propter animi levi-

La semme latine qui accouche trois fois acquiert



Cette législation tracassière, qui violente l'instinct, qui transforme l'homme en étalon, la femme en animal reproducteur, qui attente au droit le plus sacré, celui de disposer librement de sapersonne à son heure et à sa guise, parut aux citovens particulièrement odicuse. En cette matière, toute contrainte est intolérable, et l'on a peine à comprendre comment les Romains ont supporté le joug de ces lois tyranniques pendant cinq siècles

Il fallut toute l'autorité morale et effective attaehée à la personne d'Auguste pour faire accepter cette réforme impopulaire. Encore les citovens ne s'y soumirent-ils qu'avec beaucoup de répugnance et son application souleva de véhèmentes protes-

Trente-quatre ans après la promulgation de la première loi (727), comme les chevaliers en demandaient l'abrogation avec instance, Auguste fit assembler séparément dans le Forum d'un côté eeux d'entre eux qui n'étaient pas mariés, de l'autre ceux qui l'étaient et qui avaient des ensants. Voyant alors que le nombre de ces derniers était bien inférieur, il en fut afffigé et leur tint ce lan-

« Votre nombre si petit, quand on songe à la . majesté de cette ville, si inférieur par rapport à ceux qui ne veulent s'acquitter d'aueun de leurs (Voir la suite, p. 403.)

tatem in tutela esse ... tantum enim ex lege Julia et Papia Poppæa jure liberorum a tutela liberantur feminæ. » -Gail Comment., 1, 294 : « Tutela autem liberantur inge-nuæ quidem trium liberorum jure, libertinæ vero quatuor, si in patroni liberorumve ejus tutela sint. »

9. "Testamentum facere possunt.... feminæ post duodecimum [annum], sed non habentes jus liberorum tutore auctore. ""Jul. Paul. Sent., 111, IV, A, 1.

10 Gaii Comment. I. 28-31.

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,





1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 





Extrait complet des Glandes pepsiques

URASEPTINE

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique.

## Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Regulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



· CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE ·

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE

d'une façon CERTAINE

PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0401 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉMALINE au millième par cachet. 6f la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0<sub>9</sub>02 de FLUORUREDE CALCIUM par cachet 4'50 la Boite de 60 cachets

#### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'édocadémie des Sciences en Mai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

- 1° La Seule à base de Peptone Trypsique;
  - 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;
- 3° La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).
- L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

MODE D'EMPLOI

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lati ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE: Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES



# Diarrhées des Nourrissons



Échantillon. Écr. D' BOUCARD, 112, Rue La Boëtie, PARIS

devoirs, m'estune raison de vous louer davantage et de vous témoigner une profonde reconnaissance pour avoir obéi à mes prescriptions et peuplé la patrie de citoyens... Vous avez raison de suivre l'exemple de vos pères... N'est-ce pas, en effet, le meilleur des biens, qu'une épouse sage? ... N'est-ce pas une douce chose de soulever dans ses bras, de nourrir et d'instruire un enfant qui, n'ed d'un et de l'autre, reproduit l'image de votre corps, l'image de votre âme, de sorte qu'on voit crotire en lui un autre soi-même?

« Quant à l'Etat... n'est-il pas nécessaire... qu'il y ait beaucoup de monde, dans la paix, pour travailler la terre, pour se livrer au commerce maritime, pour cultiver et les arts... les métiers ; dans la guerre... pour remplacer par d'autres les soldats qui ont péri? Aussi, hommes (seuls, en effet, vous étes justement appelés hommes), pères (vous méritez ce nom à l'égal de moi), j'ai pour vous de l'amour et des éloges...»

Après avoir distribué ou promis des récompenses aux citoyens qui avaient bien mérité de la patrie, Auguste se dirigea vers le groupe des célibataires:

« l'éprouve, dit-il, un embarras étrange visvis de vous, que je ne sais de quel nom appeler. Hommes? Vous ne faites aucune œuvre d'hommes. Citoyens ? Autant qu'il est en vous, vous laissez périr a cité. Romains ? Vous vous efforcez d'en abolir le nom... Malgré tout ce que je fais sans cesse pour augmenter la population... je vois avec peine que vous êtes beaucoup... Vous étes meutriers, en n'engendrant pas les enfants qui devraient naître de vous... Vous renversez la constitution de l'Etat, en n'obéissant pas aucois; vous trahissez la patrie elle-même, en la frappant de stérilité et d'impuissance, ou, plutôt, vous la ruinez de fond en comble, en la privant de citoyens pour l'habiter un jour : car c'est dans les citoyens que consiste une ville, et non dans des maisons, dans des portiques ou des places dé-

« Si cette vie solitaire vous plait, ce n'est pas parce que vous vous passez de femmes; aucun de vous ne mange seul, ne dort seul : ce que vous voulez, c'est la libre satisfaction de vos passions et de vos dérèglements...

et ac vos acregiements...

¿ Pour moi, je rougis d'avoir été réduit à tenir un tel discours ; je rougis de votre conduite. Renoncez donc à votre délire, et songez qu'après les maladies, après les guerres qui ont moissonné successivement tant de citoyens, il est impossible que l'Etat subsiste, si les vides de la population ne sont pas remplis par des naissances continuelles'... s

..\*...

On cherchait à éluder les prescriptions légales par des expédients et des subterfuges. On l'intiguait pour échapper aux déchéances attachées au célibat et à l'orbitas. Dans le principe, le Sénat et seul qualité pour connaître des affaires relatives à l'application des lois matrimoniales et pour accorder des dispenses. Mais, dans la suite, les empereurs s'arrogèrent le droit de faire remise des déchéances par un simple acte de leur volonté. Ainsi fut créée dans l'Etat une catégorie de gens exemptés des sanctions des lois caducaires et gratifiés du jus liberorum, bien qu'ils fussent célibatires ou mariés sans enfants."

Non seulement par ces faveurs injustes les lois caducaires semaient des germes de discorde entre les citoyens, mais elles conduisirent à de criants

 Trajan donna le jus liberorum à Pline le jeune qui, marié deux fois, n'avait pas eu d'enfants. abus. Des habiles faisaient mine d'observer la loi et, en réalité, ils la pliaient à leur profit. Bien avant la réforme d'Auguste, L. Scipion, qui fut censeur en l'an de Rome 612, dénonçait les fraudes auxquelles donnaient lieu les præmia patrum. Il se plaint que les fils adoptifs donnent aux citoyens qui les adoptent les avantages réservés par la loi à la paternité. On adoptait un fils pour avoir double suffrage dans les comices : « Le père vote dans une tribu, dit-il, et le fils dans une autre. » Ces pratiques détestables n'en continuèrent pas moins malgré la vigilance des censeurs, et Tacite pouvait écrire : « Une coutume des plus condamnables s'était établie vers ce temps (sous le principat de Néron). A l'approche des comices, ou lorsqu'on était près de tirer au sort les provinces, beaucoup de gens sans enfants se donnaient des fils par de feintes adoptions, et à peine avaient-ils concouru, à titre de pères, au partage des prétures et des gouvernements qu'ils émancipaient ceux qu'ils venaient d'adopter. Des plaintes amères furent portées au Sénat... » et un sénatusconsulte prononça que les adoptions simulées ne donneraient aucun droit aux fonctions publiques, et n'autoriseraient pas même à recevoir des héritages 3

Mais encore cette réforme qui ne pouvait invoquer d'autre excuse que la raison d'Etat, eut-elle une influence réfelle et sensible sur la natalité? C'est une question historique que j'envisageral dans un prochain article. Car les lois d'Auguste ne pouvaient avoir d'effet immédiat. C'est au cours des siècles suivants qu'apparaîtra leur efficacité ou leur impuissance.

' E. JEANSELME.

1. Dion Cassius, Hist. rom., liv. LVI, 1 à 10, trad.

3. TAC., Ann., XV, XIX.



#### LA STÉRÉO-RADIOSCOPIE

Par G. LIÈVRE Médcein-major de 2º classe.

Depais longtemps déjà l'attention des spécialistes tati attirée sur la radio-stéréoscopie. L'idée de voir sur l'écran directement les images en relief devait séduire tous les radiologues. MM. Villard en France, Thomson et Mackensie Davidson en Augleterre out été les premiers à poser les principes de la radiostéréoscopie. Mais jusqu'alors les difficulté d'exécution avaient empêché ce mode d'examen cependant si précleux de sortir du domaine du laboratoit sur précleux de sortir du domaine du laboratoit pur de la commence de la commence de la commence précleux de sortir du domaine du laboratoit pur de la commence de la co

La nécessité imposée par la guerre d'opérer vite et à coup sur devait faire reprendre la question. Depuis un an déjà, nous nous sommes consacrés, mon manipulateur Brion et moi, à l'étude des moyens pratiques d'ohtenir le relief en radioscopie, et nous avons été assez heureux pour résoudre le problème. L'appareil que M. le professeur d'Arsonval nous a fait l'honneur de présenter à l'Académie des Sciences et qui a été adopté par le Service de Santé de l'armée permet, sous uu volume restreint, d'obtenir directement, à première vue et sans l'intermédiaire d'un jeu de glaces ou de prismes, une vue stéréoscopique des images projetées sur l'écran. Dorénavant, le chirurgien verra les projectiles dans leur plan réel, connaîtra leur rapport entre eux, et appréciera la distance qui sépare dans tous les sens ses instruments des projectiles cherchés. Bien mieux, le jeu d'un simple commutateur lui permettra, sans bouger son malade, d'avoir la vision stéréoscopique, soit d'avant en arrière, soit d'arrière en avant.

Nons nous ser vons indifféremment de deux ampoules ordinaires ou d'une seule ampoule à deux anicathodes. Le rendement est meilleur si l'on dispose d'un tube à double anticathode, mais ce genre d'ampoule, encore peu répandu dans le commerce, n'est pas indispose de deux sources de rayons allumées salternativement, au moyen d'un commutateur tournant, placé sur le secondaire projettent sur l'évran une double image. Cette double image vient impressionner la rétine en passant par un oburtateur formé de deux disques tournant en seus inverse, dont les pleins et les ajournements correspondent aux périodes d'allu-

mage et d'extinction de la source correspondante. Le synchronisme entre ces deux opérations est obtenu d'une façon parfaite grâce à un dispositif spécial.

L'appareil est léger, peu encombrant et s'adapte à n'importe quelle installation radiologique fixe ou mobile. Il permet l'examen dans la position horizontale pour l'opération et peut s'adapter au châssis du professeur Béclère pour l'examen dans la position verticale. Enfin, son emploi ne présente pour les opérateurs et les malades pas plus de dangers que les appareils ordinaires, puisque, chacune des deux sources étant allumée alternativement, la quantité de rayons émis n'est pas supérienre à celle fournie par une seule amponle à fonctionnement continu. Il est même permis d'affirmer que la précision immédiate des localisations oh tenues par la vision stéréoscopique évitera hien des radiodermites en raccourcissant sir gulièrement les recherches préliminaires et en supprimant les tatonnements auxquels les opérateurs sont ohligés de se livrer avec l'instrumentation actuellement employée. Nous pensons que la voic nouvelle offerte à l'activité des radiologues sera fertile. Nombreuses seront sans doute les améliorations qui ne manqueront pas d'être apportées à notre appareil. Tel qu'il est nous sommes cependant convaincus que le stéréo-radioscope rendra de signalés services aux chirurgiens et aux radiologues.

#### FACULTÉ DE PARIS

Election du doyen. — L'Assemblée, réunie pour l'élection d'un Doyen, a présenté à l'unanimité le Professeur II. Roger au choix du Ministre.

En publiant cette nouvelle, qu'elle est heureuse de porter à la connaissance de ses lecteurs, La Presse Médicale se réjouit de l'honneur qui est fait à l'un de ses Directeurs.

#### NOUVELLES

Les étudiants sous-aides-majors. — M. Brenier, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre qu'un décret du 18 Junvier 1917 a prévu la nomination au grade de sous-aide-major des étudiants en médecine pourvas de neul, buit et quatre inscriptions validées à leur incorporation, et que ce décret devait être suivir d'un règlement firant les conditions d'admission et les règles de l'exames; que sans que ce règlement ait été porté à la boutante de l'exame de l'Econ de la camé mitiaire neu ét nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande, en conséquence, ai let nommés en bles, et demande en en conséquence, ai let nommés en bles et de l'estame de le lettre de l'estame de le lettre de l'estame de le lettre de l'estame de

« L'instruction du S Avvil ponr l'application du décret du 18 Janvier a été communiquée à tous les directenrs du Service de Santé anx armées et à l'intérieur. Ces directeurs doivent prononcer prochainement les nominations des candidats qui auront subi avec succès l'examen d'antitude ».

L'avancement des médecins de complément. — M. Pacaud, député, ayant exposé à M. le ministre de la

Guerre qu'il aviée encore aux armées un certain nombre de médeins de complément des plus vieilles classes mobilisées, qui out dix ou douze aux de grade d'aitement de la complément des peuvents de la complément de la complément

Les étudiants en médecine du service auxiliaire. M. de Monjou, dépuis, ayant espos à M. le ministre de la Guerre qu'il y a des étudiants en médecine du service auxiliaire munis de sates inscriptions qui assirent le service médical d'infirmerie de garanison ou qui son médecine de détachement, qui son restée depuis la cutuellement ces fonctions pour la solde d'homme de trupue, ajoutant qu'il servil juste de leur accorder la solde de médecin anxiliaire et ce grade qui leur donnerait l'autorité adocessire pour le bon accomplissement du service qu'il son et al l'ordre de remplir, a reçu la réponse suivante: — a faix termes d'une réglementation, les suivante: — a faix termes d'une réglementation, les tions, bien qu'appartenant au service auxiliaire, peuvent étre nommés médecins auxiliaires ».

L'enseignement des étudiants en médecine mobilisés. — M. le commandant Josse, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre que, s'il est indispensabl



d'orgoniser des cours pour former des sous-lieutenants des différentes armes, il est non moins nécesssire ctant donné que la guerre peut durer longtemps encore - de prendre enfin les mêmes dispositions pour le Ser-vice de Santé, et lui ayant demandé si des mesures seron prises pour que les médecins auxiliaires qui ont de qua-tre à quinze inscriptions puissent en prendre de nouvelles et passer leur doctorot et si, pour arriver à ce résultat, des écoles du Service de Santé seront créées à brève échéance dans des villes situées à proximité du front afin de permettre le remplacement des médecins tombés au

de permettre le remplacement des médecins tombés au champ d'honneur, a reçu la réponse suivante : « Le régime demandé par l'honorable député ponr les étudiants en médecine mobilisés a été institué par le sous-secrétaire d'État du Service de Santé militaire. Ce régime prévoit un enseignement qui est donné sous des formes différentes, à tous les étudiants en médecine titulairés de deux à seize inscriptions, actuellement mobilisés et après entente avec les Facultés de médecine. Cet enseignement est sanctionné par des notes et des examens qui témoigneront des connaissa nces acquises et vaudront ux intéressés des garanties auxquelles le ministre de l'Instruction publique fera appel à la cessation des hostilités, pour prendre les mesnres de sauvegarde que ré-clameront les intérêts du corps médical. A l'heure ac-tuelle, les étudiants possesseurs de scize inscriptions, y tuells, les étudiants possesseurs de seize inscriptions, y compris lenrs examens de doctorat, qui auront été à même de préparer leur thèse, peuvent obtenir na conçé de deux mois pour le soutenir dévant la Faculté d'aquelle ils appartenaient en temps de paix, Muisil n'a pas par possible, en raison des etigenees de service militaire, d'autoriser la délivrance d'inscriptions nouvelles aux étudiants mobilisées et le ministre de l'Instruction publique, d'autoriser la délivrance d'inscriptions pouvelles aux étudiants mobilisées et le ministre de l'Instruction publique, d'autoriser la délivrance d'inscriptions pouvelles publique, d'autoriser la délivrance d'inscription publique, d'autoriser la comparation de l d'accord avec le ministre de la Guerre, a sanctionné cette décision par une circulaire en date du 25 Novembre 1916.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés - ont inscrits au tableau de la Légion

Chevalier : M. Laures (Gaston), médeein de 1re classe. M. Fonvielle (Félix), médecin-mojor de 2º classe (active), médecin-chef d'on groupe de brancardiers divisionnoires : médecin-chef de brancardiers d'une valcur et d'un courage remorquables. A été blessé très grièvement en visitant ses postes avancés. Déjà trois fois cité à

MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Clément (François), médecin ouxiliaire (active) au 132º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire modèle de bravoure et de dévonement, qui montre en toutes circon es un mépris absolu du danger. Le 16 Avril 1917, s'est élancé hors de la tranchée avec la vague d'assaut, entrainant les hommes par son exemple et maintenant avec eux un contact très étroit permettant les soins et la relève immédiate, Pendant la nuit et durant la journée du lendemain, n'a pas cessé d'aller à la recberche des blessés, ramenant lui-même un officier tombé gravement atteint en avant de notre première ligne. Déjà cité deux

- M. Lefèvre (Jules), mat. 439, médecin auxiliaire (réserve) à la 21° compagnie du 220° rég. d'infanterie : mé-decin auxiliaire d'une bravoure magnifique et d'un obsolu dévouement. A été blessé grièvement, le 20 Avril 1917, sur le champ de bataille, an moment où il soignait les blessés. Déjà deux fois cité à l'ordre.

 M. Joannon (Pierre), médecin auxiliaire (active) au 214° rég. d'infanterie : médecin anxiliaire qui a constamment donné un magnifique exemple de dévouement et de bravoure. Le 28 Avril 1917, sous un bombardement très violent, syant entendu dans la nuit des eris d'appel artis du voisinage des tranebées adverses, n'a pas hésité à s'engager entre les deux lignes, a réussi, au prix des plus rudes efforts. à traverser les réseaux de fils de fer et à ramener un blessé tombé à 100 m. de la ligne enuemie. Déià deux fois cité à l'ordre.

#### Sont cités à l'ordre du jour :

- M. Forestier (Jacques), médecin aide major de 2º closse au 1ºr rég. de marche de zouaves : le 7 Novembre 1916, lors de l'attaque du village de P... et du bois de K..., s'est prodigné nuit et jour pour donner ses soins aux blessés qui n'illuoient de toutes ports à son poste de secours installé dans une tranchée de soutien. Le lendemain matin, apprenant que son bataillon s'étoit porté à P..., s'est spontanément rendu anprès du chef de batail-lon dans le but d'installer un deuxième poste de seconrs en première ligne. A pu ainsi donner des soins immé-diats à de nombreux blessés des denx bataillons qui tenoient la position et en a assuré l'évacuation sur l'arrière. A accompli cette taebe dans des conditions d'installation précaire, sous de violents tirs de barrage et un tir de démolition ininterrompu. A agi sous l'impulsion d'un sentiment très élevé de sa mission, inspiré por une ame ardente et courageuse au plus haut degré. Avait eu la même attitude au cours des journées des 21 et 22 Octobre 1916. Au front depuis le début de la campagne. Déjà cité à l'ordre de la division et du corps d'armée,

 M. Arène (Joseph), médeein aide-major de 2º classe au 15º bataillon de chasseurs : jeune médeein de réserve. venu sur so demande au 15º bataillon de chasseurs, où il tré pendaat toutes les opérations, en première ligne, une bravoure, un dévouement et une sert depuis plus d'un an sans vonloir être relevé. A monravoure, un dévouement et une conscience profes sionnelle au-dessus de tout éloge. A installé et dirigé un poste de secours qui a foactionné sans arrêt, du 23 Oclobre au 2 Novembre, dans une tranchée dépourvue du moindre abri et soumis à un bombardement continuel.

- M. Ghys (Robert), médecia oide-major de 2º classe au 2º rég. d'artillerie : sur le front depuipe de 2º cusses au 2º rég. d'artillerie : sur le front depuis le début de la guerre, d'une haute valeur professionnelle, n'a cessé de soigner les hommes de son groupe avec un grand dévoue-ment et une bonté élevée. Tué le 16 Octobre 1916, au poste de commandement du groupe, pendant la bataille de la Somme

#### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis),

5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 31 Mai 1917 s'élève à 774.000 francs.

Souscriptions recues du 16 au 31 Mai 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions prove-cont des engagements de versements mensnels.)

1.000 francs : M. René Mathien, interne des Hòpitaux de Paris (En mémoire de M™ René Mathieu, Paris). 500 frames : Mmc Mariage, Neuilly-sur-Seine (Ea souoir de son gendre, le Dr Gouffier, de Neuilly-sur-Seinc).

 Pr Chauffard, Paris (3° vers.).
 300 francs : Service de Médecine de la Fondation Chan-(versement fait par M. le Dr Lereboullet) (2º vers.). - Drs Merici, Apremont (Vendée) (3º vers.). - Paul-Boncour (Eugène). Paris (en souvenir du Dr Moissenct. une malade reconnaissunte). — Siredey, Paris (7º vers.). une malado reconnaissante). — Siveney, raris (\* vers.) 250 francs: L'Association d'Enseignement médical de Hôpitaux de Paris (versement fait par M. le D'Em. Ser-gent, trésorier) (2\* vers.). — D'Chauveau, Paris (2\* vers.). 200 francs: Pr Gautier (Armand), Paris (2\* vers.). —

200 Tranes: 1º Ganuter (Armand), ratus g.vers.).
100 fronce: Des Alex, Roame (3e vers.).
100 fronce: Des Alex, Roame (3e vers.).
Bidon, Le Mans. — Brasse, Roeme (4e vers.). — Gaser, Oran (7e vers.). — Jacob., Paris (3e vers.). — Mathieu, Wanys (Het-Marse) (2e vers.). — Prinard, Paris (2e vers.).
Savoriaud, Paris (2e vers.). — Puguez (H.), Paris (2e vers.).



découverte en 1908 par H. DUBOIS

Supprimant tout iodisme et agissant mieux que les iodures

COMPOSITION: 6 centigram. d'iode métallique par 20 gouttes.

5 à 20 gouttes pour Enfants. 10 a 50 gouttes pour Adultes, INDICATIONS:

Remplace l'iode et les iodures dans tous leurs emplois internes.

Doses Effet thérapeutique d'un gramme d'iodure de potassium

en une ou deux fois par jour. H. DUBOIS, 7. RUE JADIN, PARIS.

Alimentation rationnelle des Enfants

Blédine du froment la plus riche en phosphates organiques tacilito la digestion du lait, augmente sa valeur

nutritive

JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESEES

Etablissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine ne contient / pas de cacao, pas d'excès de sucre, ) aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier

age .

Wissemans, médecin-inspecteur, médecin en chef de la 2º armée, S. P. 8.

60 francs : Dr Kuborn, Levallois-Perret (Seine) (2º vers.). ool rancs: D Audorn, Levaliois-refret (soline) (F vers.).

50 francs: Dr Augereau, Bordeaux (2\* vers.).

Béelère (Paris) (6\* vers.). (abandon d'honoraires).

Bouquet, Béja (Tunisie) (3\* vers.). - Cade (A.), Lyon

Galamy, Montreuil: sous-Bois. — Chatinère, Paris.

Chevallet, Saint-Etienne. — Derome (William), Montréal. Grasset, Tours. - Guyot (Th.), Paris (6° vers.). -Laffaille, Aurignac (2° vers.). — Legras, Epinal (2° vers.). — Reboul, Pau. — Tisserand, Paris (2° vers.). — Anonyme, 37º infanterie coloniale, S. P. 513.

40 francs : Dr Milhit, Paris (5c vers.). 30 francs : Drs Bertier, Regnié (Rhône) (2c vers.). Bourdinière, Rennes. - Marquet, Thésée (L.-et-C.) (8e vers.).

20 Iranes: De Bonnet, Laragne (Htes-Alpes) (2º vers.). Chanfreau, Pointis-Inard (Hte-Garonne). — François, Chambly (2º vers.). — Molinéry, Barèges (9º vers.). — de Mazaria, Agen. — Pitavy, Viverols (P.-de-D.) (2º vers.). — Ralmondi, Paris. — Riolacel, Saint-Etienne (de vers.). — Souberbielle, Ustaritz (B.-Pyr.) (2° vers.). Sous, Augou-lême. — Viel (Maurice), Ganges (Hérault). — Anonyme, Paris.

15 francs : Madame veuve Raguit, Châtellerault (Vienne) (en souvenir de son mari). Ont été reçues, en outre, les souscriptions suivantes :

dons de 10 fr: 7 de 5 fr 7 engagements de versements mensuels

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en cours immédiats, sur les 10 pour 100 affèctés à ce service, une somme de 65,932 francs

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus AMPOULES (0.03) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Lit Dupont, état neuf avec diff. accessoires, coûté 670 fr. à vendre de suite 300 fr. — Ecrire P. M., nº 1446.

On demande aide-docteur ou docteur. Bel avenir, si actif. — Ecrire P. M., nº 1449.

Dames gardes-malades à domicile. Piqures, massages, ventouses, sondages, pansements. — Ecrire P. M., no 1439.

Docteur demande acheter occas. appareillage de radiologie, électricité médicale, air chaud. — Ecrire P. M., nº 1450.

CABINET CESSION de CLIENTELES MEDICALEO RY TOUTES APPAIRES PARAND. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS. Reassignements gratuits sur demando.

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81. Le Gérant : O Poués

Paris. - L. Maneyseux, imprimeur, 1, rue Cassette.

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

aogeni

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique EPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour. Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et sux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

La plus riche en iode organique. La seule dont la composition soit toujours

C'est la plus active.

constante

G.PEPIN - Etude physical et chimique des peptones iodics et de quelques peptones commerciales. (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)



Ex-Expert des Hopitaux de Paris

67. RUE MONTORGUEIL

PARIS

Teleph, Central 89-01

MANUFACTURE d'Appareils Prothétiques

FONDÉE EN 1830

Fabrication Scientifique

de la **Jambe** 

**AMÉRICAINE** 

USINE MODÈLE DE PROTHÈSE

EAU de RÉGIME des

DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

## EXTRACTI

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ VALS-PRECIEUSE



AMTISEPTIQUE DÉSINFECTANT ETE PRANC

Granules 4. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules 4. Catillon \$ 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE

NON DIURÉTIQUE — VOLÉRANCE UNDÉE
ASVISTULE, OFSHE, OPPRESSION, EDÉMES, Allections MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIELLARDS, da.
S. Expandantus anni ingrées. Les taintures anni infidèles, exiga la Signature ATILLON, Sitts de l'édactaile de eintures sont infidèles, exiger la Signatu PARIS, 3, Boulevard St-Martin et PhiliTablettes de Catillon

Osr.25 corps thyroide c, stérilisé, bien toléré, actif et agréable à 2 contre Myxodème. contre Obesité, Goitre, Herpétisme, etc FL. 3 fr. — PARIS, 3 Boul 3 Martin. 

AFFECTIONS DE LA CORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

nes d'Oxygene Nelssant, Menthol (sillement dosé, Cocastovaine, enzoete de Soude et d'Extratta végétaux d'un goit d'erréble. grandines ceutre 100X, 60MPES, L'ARMOITES, PHARMGITES, ATIME, ARGINES, EMPRISSEME, O a 10 par Jour. e graits Libratice des Fréduits Séssini, 10,x. Fromontin, Paris.

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréotique, Testiculaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. THE REF. COM. 19. Nové de Porte, Patille. "Origin: Buin 12-67

VIGIER' OPOTHERAPIE

12. Bouley, Bonne-Monyelle PARIS

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

COOUELUCHE Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparia MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** Diplômed'Honneur LYON 1914

2 à 5 cuillerces à café, dessert ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

Maison de Santé et de Convalescence

L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40. rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE -

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Comprimes Ampoules

> IPÉCA INJECTABLE

ECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceulique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

CATARRHES at BRONCHITES CHROMOBES. - 9, 2009

## Laboratoire A. GIRARD



48, Rue d'Alésia, PARIS





Usine et Entrepôts à LA CROIX-DE-BERNY (Seine)

## Memento Thérapeutique



#### VIN GIRARD Active la Phagocytose

Iodotannique Phosphaté Succédané de l'Huile de Foie de Morue LYMPHATISME - SCROFULE -- RACHITISME FAIRLESSE GÉNÉRALE TUBERCULOSE A SES DÉBUTS

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

## SIROP GIRARD

Iodotannique Phosphaté Succédané de l'Huile de Foie de Morue

#### MÊME COMPOSITION

MÊMES INDICATIONS QUE LE VIN

S'ordonne plus spécialement en Médecine infantile

## BIOPHORINE

KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE

Quinquina et Cacao Vanillé (granulé)

DOSE: 2 à 3 cuillerées à bouche selon l'âge, à prendre pur ou délayé dans un peu d'eau.

#### ANÉMIE CÉRÉBRALE

**NÉVRALGIES REBELLES** 

VERTIGES, NÉVROSES

SURMENAGE, EXCÈS.

DOSE: 2 ou 3 cuillerées à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans une boisson quelconque.

## NUCLÉO-FER GIRARD

Pilules dosées à 0 gr. 10 de Nucléinate de Fer pur

#### ANÉMIE

CHLOROSE

PALES COULEURS

DOSE: 4 à 6 pilules par jour au début des repas.

## LAXOPEPTINE GIRARD

LAXATIF POUR ENFANTS

A base de diastases extraites des céréales. de citrate de soude et d'eupeptiques divers RÉGULARISE LES FONCTIONS DIGESTIVES ET INTESTINALES:

COMBAT LA CONSTIPATION:

ÉVITE LES VOMISSEMENTS:

FACILITE LA DIGESTION DU LAIT.

DOSE : De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à bouche en 24 heures. Indications très détaillées sur la posologie dans la brochure accompagnant chaque flacon.

Innomité absolue à toutes doses.

#### **FLORÉÏNE PARFUMERIE**

## FLORÉINE

Crème de beauté SANS RIVALE REND LA

PEAU DOUCE FRAICHE PARFUMÉE Savon Floréine, Bain Floréine, Aromatique Stimulant. Eau de Cologne Floréine supérieure 80°. Eau de Toilette et Vinaigre Floréine supérieur 80% Elixir Dentifrice Floréine supérieur 800. Pâte Dentifrice boîte porcelaine et tubes. - Brosses Dentaires. Cosmétique au raisin Pierlot pour les gercures des lèvres.

PARFUMS FLORÉINE SÉRIE FLEURS : Lilas - Muguet -

Œillet - Rose - Violette SÉRIE LUXE: KALYS, Parfum puise tenace et grisant. — MANDRAGORE, Parfun délicat, captivant et d'une rare distinction.

TARIFS SPÉCIAUX POUR TOUS NOS PRODUITS DESTINÉS A L'USAGE PERSONNEL DES MÉDECINS



## PRESSE EDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ARONNEMENTS . Paris et Départements . 40 fr.

DIRECTION SCIENTIFICEE -

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professeur à la Faculté, Jédecin de l'hôpital Boncica nbre de l'Académie de méde Professeur que ophtalmelegique l'Hôtel-Dieu.

F RONNAIRE

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine.

Professeur agrégé, eur et Professeur en chef de la Maternité. J.-L. FAURE Professeur agregé. Chirurgien de l'hépital Cochin

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. Membre de l'Académie de méde

H. ROGER
Professeur de Pathelogie expérim.,
Médeum de l'Hétel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecino.

M. LERMOYEZ

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brecs, Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SPERÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT Les Bureaux de rédaction sont ouverte

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nonvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

A. Lesage. - La quatrième maladic (maladic de Dukes), p. 401.

A. FROUIN. - Action de l'étain métallique et des sels d'étain dans les affections à staphylocoque, p. 402 D. Danielopolu. - Dcs associations streptococciques dans le typhus exanthématique, p. 403.

Carnet du praticien :

LEON IMBERT. - Il faut surveiller la récducation de la marche chez les blessès du membre inférieur, p. 405.

Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 405. Société médicale des Hôpitaux, p. 407. Société de Biologie, p. 407. Société de Médecine de Paris, p. 408. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 408.

Chronique: F. Helme. — Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

Nouvelles. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Anémie, Convalescence, Débilité, Surmenage,

## USCULOSINE

GENTILLY (Seine).

#### **TULLE GRAS LUMIÈRE**

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

Préférable par sa souplesse à la gaze paraffinée dans les pansements de blessures de guerre.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXV. ANNÉE. - Nº 39. 12 JUILLET 1917. Petit essai de psychologie sur les causes profondes du grand conflit mondial, avec quelques déductions pratiques.

PETIT BULLETIN

Nous allons entrer dans la quatrième année de la guerre. Après trois ans de massacres et de régression vers les barbaries ancestrales, peutêtre est-il utile de faire appel à la philosophie de l'Histoire pour découvrir les causes profondes du deuil qui vint soudainement assombrir l'Humanité, au moment où tant d'âmes générouses commençaient à rêver de paix éternelle!

Dans les harangues officielles, aussi bien que dans nos conversations courantes, nous parlons trop volontiers de la lutte du Droit et de la Liberté, abstractions vides de sens pour beaucoup d'esprits frustes. En réalité, nous luttons, nous Français, pour la libération de notre sol et la délivrance des infortunés qui, sous le joug allemand, vivent en proie aux pires exactions. Notre but de guerre, le voilà, facile à comprendre, aecessible aux cerveaux les plus bornés, et seul capable de nous maintenir dans notre sentiment offensif

Et pourtant, et pourtant! Si l'on voulait se donner la peinc d'éduquer et d'instruire, il ne serait, je crois, pas trop difficile de montrer aux sur les levres. Il est des vocables qui ont besoin de commentaires, et c'est pourquoi vous me permettrez de vous en parler ici afin qu'autour de vous, si ma thèse avait l'heur de vous agréer, vous puissiez la répandre. Le rôle du vrai chef n'est-il pas de soutenir le moral des hommes? Or, qui est le mieux apte à cette tâche, sinon le médecin, conseiller écouté, guérisseur d'âmes aussi bien que de corps? L'instinct le plus profond de l'homme, vous

hommes les plus simples de la plus humble

escouade à quoi correspondent ces mots de

Droit et de Liberté, qui reviennent si souvent

voudrez bien l'admettre, est premièrement d'affirmer sa personnalité et par suite d'assurer sa survivance par delà le tombeau. Les monuments funéraires, le culte des ancêtres, certaines dispositions testamentaires, la joie que procure la naissance d'un aîné qui perpétuera notre nom, tout montre combien nous avons le souci d'enchaîner le temps. Ce souci peu à peu arrive à eréer des familles qui s'élèvent au-dessus des autres; on a ainsi cette aristocratic de la naissance dont l'hégémonie se prolonge jusqu'aux époques modernes. Elle ne disparait point avec les principes égalitaires. A l'heure présente, nous pouvons voir certains grands bourgeois, enrichis par le talent et le travail d'un ancêtre, aussi fiers

DIGITALINE oristallisée

## NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

## ENDUCRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Fole. etc., etc.

ratoires FOURNIER Frères, 26, B' de l'Hôpital Parm

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## EXTRAITS TOTAUX CHOAY

**EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS** 

HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 1 14 injections pour une curs)-DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne (Seine).

de leur nom, certainement, que pourraient l'être un Montmorency, un Noailles ou un Nevers, dont le blason remonte plus haut que les croisades.

Cette idée de supériorité familiale, qui n'est qu'une première étape, gagna bientôt le clan et la tribu. Puis, s'étendant toujours davantage, comme le flot aux heures de haute marée, voici qu'elle envahit les races : il y eut des races élues. L'Ilistoire a gardé le souvenir du Peuple de Dieu et les modernes ne connaissent que trop l'emprise du Germain qui, grâce à sa culture et à sa force, entendait régner sur le monde : Tu regere imperium memento.

Cette suprématic de la race choisie, marquée par les décrets de la Providence, a son code, son histoire, sa philosophie. Bien avant la guerre, je vous avais mis en garde contre ces idées dont Fichte, analysé récemment ici même par moi, s'était fait le vulgarisateur éloquent et fort. Chamberlain et l'avocat qui défendit les officiers de Saverne, avaient continué de nos jours l'œuvre de Fichte, déjà ancienne, et von Bernhardi l'avait en quelque sorte mise en action dans un livre célèbre, véritable manuel de barbarie tardivement traduit en français', et que nous aurions tous gagné à connaître plus tôt.

En résumé, il y a dans l'Histoire, d'abord des familles, puis des nations, puis des races élues. Dans le monde antique, moins éloigné de nous qu'on ne le pense, pareil phénomène se produit; mais là, il se poursuit, sc déroule sans entrave, et c'est bien ce qui le rend si intéressant. Je fais allusion à la formation et au développement de la Rome antique. Appuyée sur son Code - Jus romanum -, servie par son glaive, elle envahit peu à peu la terre, lui impose ses lois; avec ses légionnaires et ses juristes elle crée ce qu'on a appelé la Paix romaine, c'est-à-dire une servitude que les peuples sont obligés de subir, moyennant le prix d'un lourd tribut. Sous l'autorité romaine qui couvre le monde, les Barbarcs sont contraints de rester dans leurs forêts ou leurs maréeages : sous l'autorité romaine aussi, le commerçant, l'Industriel, l'agriculteur peuvent vivre, prospérer et utiliser le travail des esclaves. Tant que dure cette séeurité préçaire, on s'en accommode, jusqu'au jour où, l'Empire s'étant trop étendu, les peuples s'aperçoivent qu'il n'en ont plus pour leur argent. Alors, les révoltes éclatent, sporadiques d'abord, puis de plus en plus fréquentes. Les Barbares, aux aguets, redoublent d'audace. et finalement l'Empire se disloque, après les étapes de Ravenne et de Constantinople, pour descendre dans les grands tombcaux de

Mais le principe de la foree qui prime tout ne disparaît pas pour autant de la terre, et l'Ilumanité cût été à jamais plongée dans le désespoir si la Providence ne lui eut ménagé le règne du Christ et de ses doctrines vulgarisées par ses disciples. Après Lui, à eôté de la force, une autre puissanec s'est dressée, celle de l'intelligence. En face du Franc, du Germain aux longs cheveux, se leve donc le Gallo-Romain. Il n'est pas noble, celui-là, et ne se connaît pas d'aïcux; il porte les cheveux courts, - ce qui est un signe d'infériorité, puisque la longue chevelure est l'apanage de la noblesse, - mais il n'en a cure car il a mieux : Il sait lire, écrire, il connaît les secrets importes d'Orient, il est elerc, en un mot; et en opposition au baron qui scelle ses actes du pommeau de son épée, déclarant fièrement qu'il ne sait pas signer, il établit que si son Royaume n'est pas de ee monde, c'est parce qu'il en est un autre, gouverné par la morale, par la douceur, par le respect du bien et de la vie d'autrui. Vers ce Royaume béni, le seul

habitable, toute l'humanité dolente, hier désespérée, se rue à l'envi. On a alors deux pouvoirs : Celui de la Force et celui de l'Esprit, qui finira par l'emporter.

C'est ainsi que les temples sont consacrés comme lieux d'asile; c'est ainsi que les soldats du nouveau Royaume peuvent remettre les fautes des hommes; c'est ainsi enfin que nous vovons un Frédéric Barberousse agenouillé de longues heures dans la neige de Canossa pour

implorer le pardon de ses crimes Vous pensez bien que cette victoire de l'esprit sur la matière ne s'obtint pas sans des disciplines étroites que nous sommes portés à blâmer aujourd'hui. En ce qui nous concerne plus particulièrement, nous médecins, elles ont évidemment retardé le progrès puisqu'elles nous ont contraints à commenter durant des siècles Hippocrate, Aristote et Galien, puisqu'elles ont protégé l'infaillibilité discutable du maître, magister dixit, puisqu'elles ont relégué la Chirurgie parmi les œuvres scrviles, alors que la Médecine, exercée par les clercs, était seule admise dans les arts lihárany

Quoi qu'il en soit, cette puissance des intelleetuels, opposée à la brutalité des hommes d'armes, eut pour heureux effet d'assurer à l'Humanité une tranquillité relative. Ce fut un étai qui supportal'édifice, jusqu'à ce que la Révolution, libérant les peuples, renouvelât la face du monde.



Certes, l'aceouchement ne se fit ni sans douleur ni sans pertes sanglantes; mais du moins - et ce fut le rêve généreux des vieux de 48, - on pouvait entrevoir l'ère de la fraternité des peuples, lorsque soudain les conflits de races s'éveillèrent. C'est alors qu'apparaît la Germania laurée et casquée. Avec sa culture et son glalve, elle va reprendre l'œuvre de la Rome antique et nous



#### COLLOIDES CLIN PURS ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

colloida1

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (For colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAJES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fosses-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1469

<sup>1.</sup> L'Allemagne et la prochaine guerre, par le général vox Bernmard (paru en 1913). Traduction française par M. Robert Fath, docteur ès lettres. Avec une préface du colonel F. Ferler, Payot et Cte, éditeurs, Paris, 1916.

ramener au règne de la Force, qui seule, d'après elle, crée le Droit.

Au debut, elle s'essale sur les faibles, conquérant ici des terres danoises, la des pays rhénans; puis, se haussant, elle asservit l'Autriche, désormais enchaînée à son char. Mais elle sait bien qu'elle n'aura rien fait tant que ne seva pas abattue cette grande force morale, la France. Bi c'est le crime de 70, que l'aissèrent perpétrer les Angio-Saxons, sans se douter que, cette faute-là, il faudrait la réparer plus tard.

Si nous les avons aujourd'hui avec nous, c'est qu'ils ont fini par comprendre la pérennité des desseins de la Germanie, et sa foi dans la force brutale, qui compte uniquement pour elle. La cristallisation qui s'est opérée jadis autour de l'Église, tous les peuples généreux l'ont faite autour de la France, durant cette guerre. L'Histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. Le geste sauveur que les intellectuels aux cheveux courts accomplirent jadis, tous leurs successeurs, hommes de pensée et moralistes, qui veulent que l'intelligence et l'équité règnent sur le monde, l'ont répété contre l'épée bien aiguisée du Germain. Et c'est cela qui est admirable, et c'est cela qui nous fait dire avec raison qu'il y a aujourd'hui dans l'Humanité deux camps : Celui de la Force et celui du Droit. Et en dehors de cela,



Choc d'hommes, heurts d'idées et de principes, voilà au fond l'essence même du grand conflit mondial. On comprend dès lors l'Intérêt suprême que nous avons tous à « tenir » en dépit de tout et contre tout.

et contre tout.
L'Allemand, comme le Romain d'autrefois,
s'appuie sur son organisation et sur sa force, et,
comme lui, il se croit au-dessus de toutes les
lois divines et humaines. Ah! ce n'est pas pour
rien, croyez-le, que son Empereur aimait à se

déguiser en Imperator et à reconstituer l'appareil antique dans ses burgs, anciennes forteresser romaines restaurées. Comme les Romains d'avant le Christ, l'Allemand a incendié les temples; comme eux, il a emmend ées capifs; comme les pafens, il a rétabil l'esclavage; comme eux encore, il poursuit une guerre d'extermination; comme eux, enfin, il s'est refusé à reconnaître la validité des traités.

Et c'est - chose inouïe - de ces représentants de la Force que certains esprits, ignorants, égarés ou pis, attendraient le moindre accommodement! Comme si l'on répondait à la Force autrement que par les armes! Tout récemment, par exemple, on nous a parlé de paix sans indemnités, avec vote des Alsaciens-Lorrains; et cette idée-là, quelques-uns eussent voulu la discuter. Reportez-vous à ce qui précède, et sans peine vous comprendrez ce qui suivrait si pareilles rêveries empoisonnées pouvaient se fixer dans les âmes. Paix sans indemnités? A la faveur de cette clause, nos ennemis redoubleraient de férocité contre les hommes et les choses. Ah! c'est pour le coup qu'ils incendieraient les villages, après les avoir pillés, et qu'ils supprimeraient les habitants, puisqu'ils seraient sûrs de n'avoir aucune indemnité à payer! Vote des Alsaciens-Lorrains? Qui pourrait croire à cette tromperie, mon Dieu? Pour se rendre d'avance maîtres du scrutin, ils déporteraient purement et simplement les indigènes d'Alsace-Lorraine restés fixés à leur sol, et nous n'aurions abouti qu'à rendre plus malheureux ceux qui ont déjà tant soussert par leur attachement inebranlable à la France.

Déharassons-nous donc de ces pensées dangereuses autant que lâches. Cette guerre, nous avons tout fait pour l'éviter, mais nul ne pouvait l'empécher, car c'étalent des principes qui entraient en conflit en même temps que des hommes. Le prétexte des guerres, a dit Renan, set parfois (utile, les causes en sont toujours

profondes. Jamais cette, parole n'a été plus vraie. Dans cette lutte, que nos ennemis ont engagée et poursuivie au nom de la Force, la Force scule, mise au service du Droit, peut en assurer la fin. En d'autres 'termes, la guerre entreprise par l'Epée ne doit finir que par l'Epée. Tout le reste n'est que chimères, embàches, discours vains, menaces pour l'avenir : Luttons!

F. HELME.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Citations à l'ordre du jour :

— M. Zaeplil, médecin aide-major au 28 bataille ac classeurs à pied : s'est déponds - sans compter au cours des combats de Septembre 1916, pour assurer les soins à donner aux blessés de son bataillen. Suivant constamment la figné de combat, circulant sous le fou pour connative les indirectives pais propiers à la retiève et à l'évaccation, a fait preuve d'une activité et du dancer.

danger. — M. Cayrol (André), médecin side-major de 1º° closse su 115º hatsillon alpin de chasseurs à pied : médecin-chel de service, d'une compétence, d'un dévoucment et d'une bravoure absolument i.ors de pair. Au cours des combats de la Somme, en Septembre et en Octobre 1916, a organisé, sous des bombardements violents et sous la tuillade, un service parfait. N'n jamais cessé de se prodiçuer et de donner l'exemple du devoir à tous ses subordonnés.

— M. Lestrade (Léopold), médecin auxiliaire nu 113º bataillon alpin de chasseurs à pird : médecin auxiliaire d'une rare éaergie et d'un dévouement absolu. A pasée toutes ses nuits dans les premières lignes, recueillant les blessés sous un fou terrible de mousqueterie et d'artillerie.

— M. Hormeau (Maurice), médecin auxiliaire au 2280 rég, d'infanterie : véritable excample de bravoure, calme et réfléchi, constament sur la ligne de feu, râ pas cessé un seul instant de prodiçuer ses soins aux bessés avec un dévouement admirable, sous les tirs de barrage les plus violents. A été grièvement blessé à la tête.

(Voir la suite, p. 414.)

# ÆTHONE

## Toux spasmodique

## Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommei)

POSOLOGIE

ENFANTS: Administer a cheque tolo: :
ENFANTS: Administer a cheque tolo: :
Au n. 2 am.; 10 a 15 gouttes
Au denses et am.; 15 a 20 gouttes
Au denses et am.; 15 a 20 gouttes
Au denses et am.; 15 a 20 gouttes
Applers - à 6 fois les doose d'estasse d' plus, par 24 heures, seton tes hesoins.
Administer s à 6 doose et plus par
Administer s à 6 doose et plus par
A de lacers aprich i er page. Avent of

Luterature if échantillons FALCOZ & City

transférés sont  $(IV^{\circ})$ GALBRUN PARIS Petit-Muse, Laboratoires du rue40, 00 AVIS.

# 

## IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN. DOCTEUR EN PHARMACIE. (Communication au XIII: Congrès International de Médecine, Paris 1900).

## Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obesité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin. DOSES MOYENNES: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

ABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

disposition des médecins-chefs des formations sanitaires le traitement des malades ou blessés. flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour \_\_\_\_\_ ۰,00 Monsieur Galbrun met gracieusement

## Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLEO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné aux phosphates d'origine végétale). Le NUCLEATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique

c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie

NUCLEATOL INJECTABLE

A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et juguel els fièvres pernicieuses, puerpérales, typhoide, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, Scarlatine, etc. — Injecte ravant venne une operation contragacane, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

(Nucléophosphates de Chaux et de Soude)

Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcification, etc.

(Acide nucléinique combiné aux phosphates Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle

de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de : NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude menayiaratus cuminquement pur; S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fievres paludéennes des pays chauds, etc.—En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le Nucléatol Injectable.

NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS

(à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylas Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre. Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

INJECTABLE

Completement indolore

e, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine, Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.
(0 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

BORATOIRES M. ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherle, 6 PARIS ET PHARMACIES

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE !

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtériosolérose. Menatruption difficile

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,Pa et toutes Pharmacies.

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 4/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Couttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM, Inc DOCTEURS.

Téléph. 682-16

- M. Cara (H.) a maairé un grand zèle et un grand dévouement en faisant le triage et l'évacuation des blessés du 16 Avril aa 5 Mai 1917 dans une ambulance soamise à un hombardement incessant qui a détruit une partie de l'ambalance.

- M. Jourda de Chabanolle (Loais), médecin auxiliaire au 5° groape du 120° rég. d'artillerie : soigne sous des bombardements violents les blessés du groupa avec le plus grand calme et le plus grand dévouement, assurant

mission d'une façon remarquable. - M. Marchive (André), médecin auxiliaire au 4° bataillan du 3° rég. de marche de tirailleurs : les 15 et 16 Décembre 1916, est sorti des tranchées avec les vagues d'assaut, a marché continnellement à l'attaque ave bataillon. Est resté en première ligne tout le temps de l'occupation, pansant les blessés, sous le tir de l'et donnant ainsi un bel exemple de courage. Au front depuis le début, s'est toujours distingué dans les nombreuses affaires auxquelles le régiment a pris part, Quatre fois cité à l'ordre.

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Nous apprenons avec regret la mort de M. Albert Mathieu, médecin de l'hopital Saint-Antoine. La Presse Médicale dira dans un de ses prochains numéros ce que fat sa vie et son œuvre scientifique, mais tient à s'associer des maintenant aux marques de sympathie qui seront témoignées aux siens.

L'incorporation des étudiants récupérés. — M. le lieutenant-colonel Girod, dépaté, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre tout l'intérêt qu'il y nurait à n'in-corporer les récupérés des classes 1913 à 1917 actuelle-ment visités qu'à la fin de Juillet, afin de permettre à ces jeunes gens de passer tous les examens de droit, lettres médecine, pharmacie, saiences, etc., auxquels b d'entre eux se sont préparés et qui se situent dans le

courant de Julliet, a requi la répanse suivante:

« La date à laquelle seront incorporés les aux journés des classes 1913 à 1917 permettra sans doute aux jeunes gens de ce contingent de passer les examens qui auront lieu dans le courant de Julliet ».

La médaille des épidémies et les médecins prisonniers en Ailemagne. — M. Daniel, sénateur, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre de s'assurer que des omissions n'ont pas été faites dans la répartition de la médaille des épidémies aux médecins militaires français prisonniers dans les camps allemands, a reçu la j

éponse suivante : « Les médecias et infirmiers militaires rapatriés qui, pendant leur captivité en Allemagae, se sont distingués par leur dévanement au cours des épidémies ayant sévi sur les camps de prisonniers et dont l'identité a pu être étublie, recevront prochainement la médaille d'h des épidémies. »

L'essence attribuée aux médecins. - M. Engerand, dépaté, ayant demandé à M. le ministre du Ravitaille-ment d'autoriser, à raison de la perte de temps et du surcroit de clientèle, les médecins de campagne à toucher en une fois la provision mensuelle d'essence qui leur est allouée pour lears antomobiles, a reca la réponse suivante :

« L'état des stocks d'essence, et les prévisions qu'il est nécessuire de faire pour les besoins de l'armée et des services publics, ne permettent pas d'immobiliser aux mains des particuliers les quantités d'essence qui seraient nécessaires pour la constitution des stocks mensnels des sédecins de campagne. Il serait difficile, d'aatre part, d'illouer à certaines personacs des quantités relativement considérables, alors qu'il est malaisé dans certaines régions d'assarer d'une manière pleiaement satisfaisante la consommation familiale des petits ménnges. Enfin, le Gouvernement estime que la plus grande prudence doit être apportée dans les facilités qui sont données à la consommation automobile afin de ne pas favoriser, dans les circonstances actuelles, la circalation de plaisance et de tourisme au détriment de besoins plus urgents ».

Les étudiants du P. C. N. de la classe 1915. M. Paul Escudier, député, ayant demandé à M. te ministre de la Gaerre : 1º sl les P. C. N. de la classe 1915, engagés taires en 1914, pendant la fermeture de la Faculté de Médecine, ne pourraient pas être assimilés à leurs anmarades de la même classe qui ont pu prendre denx inscriptions, mais qui n'ont qu'un mois de scolarité et qui ont été nommés médecins auxiliaires après un stage au Val-de-Grace; 2º s'ils ne pourraient pas, en tous cas, être autorisés à prendre des inscriptions, a reçu une réponse négative.

Création d'un hôpital pour les troupes anglaises. - Sur la proposition de M. Delavenne, le Conseil municipal de Peris vient de prononcer le renvoi à l'examen de la 3º Commission d'une demande de M. le capitaine Harmer, médecin-chef des troupes anglaises en garnison à Paris et dans le département de la Selne, en vue de rénliser l'installation d'un hôpital de 80 lits sur une partie du terrain de l'ancienne Galerie des machines

#### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) | de Bi-Iodure

40 Roulement de Post-Powel DS P.IS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Belle occasion. Trousse comme neuve, grande chirurgie, fabrication anglaise, 350 fr. Trousse laryngologiste, 100 fr., lampe platine, etc. Ecrire P. M. 1451.

CABINET ( CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES ET TOUTES APPAIRES PARAMEO. - SERVICE DE GALLET | REMPLACEMENTS, Reasegments gratuits sur demands.

47 houl Saint-Michel Paris, - Tel. Gob. 24-81.

FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

EAU NÉOLÉE | NEOL 1 parties (soit me nous de parties (soit me nous de parties ) (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'eau néolée étant préparée extemporanément constitue un véritable san ozonée récente, parâniement stabilisée, toujours semblable. Elle doit donc, dans tons les cas, remplacer l'ean oxygénée. — L'éan néolée étant du néo-dilué d'eau est d'un usuge très économique : utilisée au irrigations continues, c'est un cientrisant eytophylactique irrigations con remarquable.

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréssotée

QUATAPLASME "AB DE LANGLEBERT

en Sryatpåina Brûlures La Gerant ! O. Pobáb.

Paris. - L. Mannasux, imprimeur, i, rue Cassette

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

â 10 %, 20 % et 25 % de Campbre par centimètre eube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16 Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs.



Laboratoire FREYSSINGE 6. Rus Abel, PARIS

COLLOBIASES DAUSSED

anti-infectieux dans toutes les septicemies

OUFRE COLLOTDAL GAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTICIONS Laboratoires DAUSSE 4-Rue-Aubriot PARIS

DIVERSES

## et INFECTIONS

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

#### Traitement par le man

Rhodium B Colloidai électrique

AMPOULES de 5 cm'

#### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 9 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

§ l'Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des fojes de morue frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i été.

Granules de Catillon

a 0.001 Extrait Titré de

CHIQUE DU CASUR, DUNDETIQUE RAPINA A VIPTUR, VIPTUR, DEPENDENT DE L'ANNO L'ANNO L'ANNO L'ANNO L'ANNO L'ANNO L'ANNO A VIPTUR, VIPTUR, DEPENDIN, COMBIN, Alleslina MITAILS, Entingulable des LEFANTS A VIELLADES, etc. S'Erophanius sont inerios, les taintures sont infidèles, serje 16 dignature/ATILLON, Etiz en destinit en S'EROPHANIUS SONT INFORMATION L'ANNO L'AN

Granules 4. Catillon STROPHANT

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

Tablettes de Catillon

Osr. 25 corps thyroido Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myxœdème. 2 à 8 contre Obésité, doitre, Herpétisme, etc. FL. S fr. - PARIS, 3 Bouls St-Martin. 

## HUILE DE VASELINE

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

- Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX, ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans gout, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droguistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Mélingue - PARIS

Employé journellement dans les formations sanitaires et dans les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse médicale, du 29 avril 1915, p. 141. AMTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

SCHARTILLON OR ATONT

se gol on foot in SOCIETE PRANÇAISE DU L'

ME DU LYMM

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - C. Dog 43-4. Par

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAHRE extrait fordid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenuejdans des Cruchons de grès la SUCCÓ conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Set de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

### Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par la



du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.



78 Fauhourg St-Denis PARIS à la glycérine solidifiée

Glycérine Solidifiée

Le plus Puissant

des Décongestifs

## IODE COLLOIDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malade, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos,

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. - Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes at Pinies microbiannes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 %.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cica-trisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfrac-tueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes,

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIRIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## MÉDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi DIRECTION SCIENTIFICUE -

LE NUMÉRO { Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

fixer toujours avec grand soin la valeur de la

séméiologie et d'établir des procédés d'explora-

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEMENTS : Paris et Départements .. 40 fr. Les abonnements partent da commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professour nique ophtalmelegique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE rofesseur agrégé, ur et Professeur en chef le la Maternité. J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgieu do l'hôpital C

Professeur à la Faculté, decin de l'hôpital Boucicaut, ire de l'Académie de médecii F. WIDAL
Professour de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LETULLE

H. ROGER Professour de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoin thre de l'Académie de mé-

F. JAYLE

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES I DUMONT

Les Bureaux de rédantion sont ouverts à la Librairie Masson.

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouval ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

E. Hépon. - Sur la transfusion du sang rendu incoagulable par le citrate de soude, p. 409.

H. Спарит. — Sutures profondes, amovibles, de la paroi abdominale aux crins de Florence, par le procédé du nœud coulant, p. 410.

H. Telmon. - Des causes d'erreur dans la réaction de Wassermann et des moyens de les éviter, p. 411. Carnet du praticien :

Dr G. Lyon. - L'administration du chloroforme, p. 412.

Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 413. Société de Chirurgie, p. 414. Société de Biologie, p. 416. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 416.

Supplément:

J.-C. Roux. - Albert Mathieu. CORRESPONDANCE. SOMMAIRES DES REVUES. LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Nonvertee RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique - Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

JSCULOSINE =Byla ====

GENTILLY (Seine)

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

SULFHYDRARGYRE

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 & 14 injections pour une ours).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

ANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine). LITTERATURE ET ÉC

#### ALBERT MATHIEU Médecin de l'hôpital Saint-Antoinc (1855-1917)

Albert Mathieu, qui fut pour moi un maître incomparable, vient de s'éteindre emporté brusquement, en plein travail, par une erise subite alors qu'il semblait avoir encore devant lui de longues années de féconde activité. Je ne dirai pas la douleur de tous les collaborateurs qu'il avait su réunir dans son service de Saint-Antoine et qui constituaient autour de lui comme une grande famille. Avec quelle tristesse et quel serrement de eœur ils verront disparaitre « le patron » qu'ils aimaient et qui, laissant à chacun sa pleine liberté, savait diriger les recherches et donner discrètement l'aide précieuse de ses con-

Albert Mathieu a pu imprimer dans toutes ses œuvres sa marque personnelle liée à une longue persévérance dans le travail et à une sincérité parfaite. Nul plus que lui ne fut l'ennemi des publications improvisées et hâtives et des systèmes théoriques plus ou moins imaginaires. C'était l'observation directe des troubles morbides qui seule l'attirait et servait de base solide à de prudentes conclusions de thérapeutique. Cet esprit méthodique lui permit de mettre en lumière nombre de syndromes pathologiques, de

tion dont plusieurs sont devenus classiques en France et à l'étranger. Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## Toux **ÆTHONE**

SELS BILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

Coaueluche

## RHESAL VICARIO

ANTIKÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

ALBERT MATHERI

#### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. boulev. Beaumarchais, Paris,

Photo Press



XXV. ANNÉE \_ Nº 40. 19 Junter 1917

Travailleur passionné, connaissant peu de loisir, il a publié un nombre considérable de volumes dont nous ne pouvons signaler ici que les plus importants. Après avoir soutenu sa thèse inaugurale en 1883, il devenait chef de clinique de Germain Sée et ne tardait pas à s'intéresser aux maladies de l'appareil digestif.

C'est dans ce domaine qu'il devait surtout marquer sa place. Il exposait d'abord ses idées dans le Traité de médecine de Charcot-Bouchard et en 1901 publiait une œuvre fondamentale, son Traité des maladies de l'estomac et de l'intestin qui lui avait coûté de nombreuses années de travail. Plus tard paraissaient les quatrc volumes de Pathologie gastro-intestinale clinique et thérapeutique, dont les éditions successives abordaient les problèmes toujours nouveaux, de cette partie de la pathologie si étudiée et si profondément modifiée depuis vingt aus.

Pour faciliter le progrès de nos connaissances et assurer une guérison plus certaine des malades, il insistait surtout sur la nécessité d'une collaboration constante entre médecins et chirurgiens. Cette idée, à laquelle il s'attachait de plus en plus, le conduisit à écrire, en collaboration avec MM. Tuffier et Sencert, son Traité médico-chirurgical sur les maladies de l'estomae et de l'asophage, paru en 1913, et qui fait date à cet égard.

C'est dans le même esprit, qu'il avait fondé en 1907 les Archives des maladies de l'appareil digestif et de la nutrition, revue médico-chirurgicale, et il voulut bien m'associer avec Pierre Duval à leur redaction.

Il publiait entre temps diverses études sur le

diabète, l'obésité et la goutte. Mais l'enseignement restait son occupation préférée. Son service de Saint-Antoine, toujours fort suivi, attirait un nombre considérable d'élèves étrangers qu'il se plaisait à retenir auprès de lui, connaissant l'importance de cette propagande pacifique de la science française. Aussi, depuis plus de vingt ans, avait-il organisé à l'hôpital un enseignement régulier comportant des conférences et des séries de travaux pratiques et qu'il a poursuivi jusqu'au début de la guerre.

Son activité se dépensait encore dans d'autres directions. Je ne parlerai pas ici des œuvres sociales auxquelles il participait d'unc façon active. Mais il saut signaler son rôle dans les questions d'enseignement et d'hygiène de l'école. Convaincu que les méthodes d'éducation ne correspondent pas aux nécessités de la vie moderne, et que l'école est encore loin de mettre tout en œuvre pour préserver la race et la fortifier, il fondait la Ligue française pour l'hygiène seolaire, organisait plusieurs congrès où les médecins et les éducateurs des diverses régions de la Francc pouvaient sc réunir, et devenait enfin un des agents les plus actifs des Congrès internationaux d'hygiène scolaire.

Voici que ce noble cœur a cessé de battre, que cette intelligence toujours en éveil s'est brusquement éteinte. Quelques troubles antérieurs lui avaient fait prévoir cette fin subite; il m'en avait souvent parlé. Il ne redoutait pas la mort qu'il sentait planer sur lui et c'est en toute sérénité qu'il attendait la sombre visiteuse, ayant la conscience d'avoir, en bon ouvrier, bien rempli

JEAN-CHARLES ROUX.

#### CORRESPONDANCE

A propos de l'autoplastie de la face par la méthode du professeur Moure, par M. le D' Piétri. Le Dr Chaput nous adresse la lettre suivante :

4 M le Dr Pietri

Monsieur et cher confrère,

Dans votre article du 9 Juillet 1917, vous signalez un procédé d'autoplastic de la face du professeur Moure « consistant dans l'utilisation du pannicule adipeux sous-jacent, décollé, dédoublé, retourné à la méthode indienne et employé comme rembourrage »

J'ai signalé ce procédé à la Société de Chirurgie en 1913, p. 836, dans une courte note où je relève la phrase suivante : « Quand il s'agit de combler les cavités osseuses des membres, on réalisera le maximum de chances de survie du gresson en le prenant au voisinage immédiat de la cavité opératoire et en lui laissant un pédicule qui en assurera la nutri-

Cette remarque, venant à propos d'une communication de M. Morestin relative à une difformité de la face corrigée par une greffe graisseuse, avait précisément pour but d'inciter M. Morestin à appliquer la greffe adipeuse pédiculée aux réparations de la face.

La gresse adipeuse libre ou pédiculée est une méthode générale applicable à toutes les régions, et il ne suffit pas de l'appliquer dans une région nouvelle pour en faire une nouvelle méthode; je pense donc que la méthode du professeur Moure n'est qu'un dérivé ou une nouvelle application de la greffe adipeuse pédiculée que j'avais déjà signalée en 1913 (loco citato). Dr H. CHAPUT.

#### SOMMAIRES DES REVUES

#### ANNALES DE DERMATOLOGIE

ET DE SYPHILIGRAPHIE SOMMAIRE du nº 8 (Mars 1917).

Travaux originaux :

W. Dubreuilh. - De la radiothérapie dans les

maladies de la peau.

A. Desaux. — Contribution à l'étude clinique d'une dermo-épidermite survenant autour des plaies anciennes et trajets fistuleux.

Ch. Audry. — Note sur la diffusion de la syphilis dans la région toulousaine pendant deux années de guerre.

Recueil de faits :

G. Milian. — Pseudo-milium colloïde plus exactement conjonctivomes à dégénérescence hyaline.

Revue de Syphiligraphie.





Le plus Puissant Reconstituant général

PHISSANT STIMIN ANT PH

#### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sousaine du nº 7 (Juillet 1917)

Mémoires originaux:

J. Comby. - Douze nouveaux cas de scorbut

Recueil de faits :

Ad. d'Espine et V. Demole. — Tubercules de la protubérance.

Mile Le Soudier. — Un cas d'emphysème souscutané dans la diphtérie.

Revue générale :

J. Comby. — Oblitération congénitale des voies bilinires.

Analyses

Thèses et Brochures.

Livres.

Nouvelles.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Citations à l'ordre du jour :

— M. Picurd (Panl), médecin aide-major de 3º classe au 155º rég. d'infanterle: jeune médecin plein d'ardeur et de courage. Dés le début de l'attaque, a suivi pas à pas la progression de son bataillon, assurant sons le feu de l'ennemi le traitement et la relève des blessés pendant les journées de combat des 16, 17 et 18 Avril 1917.

— M. Richard (Joseph), medecin alde-major de 1º classe an 27º rég. d'artillerie, 3º groupe : a constamment fait preuve du plus grand sang-froid en soignant des blessés des groupes à maintes reprises sous les bombardements les plus violents par obus de gros calibres.

— M. Zemb (Marie), médecin-major de 2º classe du 4º rég. de marche de zouaves : chargé de la direction du service médicul du 4º róg, de marche de zonaves depuis le 20 Janvier 1916, a constamment assuré ce service uvec un dévouement ot une abnégation sans bornes. S'est par-

ticulièrement fait remarquer pendant la période du 23 au 30 Octobre 1916, oi il a assuré d'une façon parfaite l'évacuation des blessés, non seulement pendant la marche en avant du régiment, mais aussi pendant la période d'occupation et d'organisation de la position conquise. Toujours sur la brèche, préchant d'exemple,

s'att dépendé ann compler pour son service.

- M. Benti (Muurice), mécénn side-major de 2º clause
us 150° rég. d'infanterie : vient de se distinguer d'un fonce touts particulière pendant la période du 25° petembre au 150° teobre 1916, en se tenant constamment en première ligne suprès du soldu, majer de violents et incessants bombardements, pour lui prodiguer anti et jour, jusqu'à a jou settieme limite dese forces, les soins les plus astidus et les plus réconfortants. S'est admirablements de la complexité de la

— M. Vogelin, médecin aide-major de 1ºs classe au 2º rég. de zouaves, 8º bataillon : pendant les journées des 15, 16 et l'Décembre, s'est prodigte sur le champ de bataille et au poste de secours pour assurer la relève, les pansements et l'évacuation des blessés du bataillon et des unités voisines.

— M. Prieur (René), médecia suziliaire au 29 terrilonial d'instairei : pendant l'attange des Allenands au nord de Verdun, du 21 au 27 Février 1916, a deployé la plus grande énergie et le plus somplé dévonement pour relever et sofgare les blessés sous des bombardements très violents; obligé de replier son pout de secours, s'est spontanément offert pour adder le médecin-chef de service du 27º d'infantorie, qui était déborde par le grand nombre des blessés. S'est fuit remarquer dans cette circontance pur au sangéried à touté épreuve malgré le feu de

ennem. Bernard (Bitmns), métecin auxiliaire an 20 rég. d'auxiliarie, le groupe : méteche auxiliaire d'un moral tès éteré joignant ans plus helles qualités professionnelles un coureçe exemplaire. A fait preuve dann l'accrcice de ses fonctions d'un grand dévouement, notamment pendant réfensive du 18 Décembre 1915, en soignant des blessés n'appartenunt pas à son groupe et se trouvant dans des zones dangereus parties.

— M. Yallet (Fernand, médech-major de 1°c classe, chef du grompe de brancardiers de corps : a pris part, comme médecin-chef du G. B. C. du 2° C. A. G., aux opérations de la Somme et de la région de l'Allette. A fait prenve, en toutes circonatneces, de brillantes qualités d'organisateur et de chef; a oblenu de son groupe, con-sidérablement augmenté d'éléments unamites et moigne.

ches, le plus beau rendement. Parliculièrement pendant les combats des 16, 17, 18, 19 Avril 1917, s'est dépensé avec le plus grand dévouement et le plus grand courage pour soigner et évacuer sous le bombardement ennemi

de nombreux blessés apportés à son poste de secours.

M. Pichon (Pierre), médetin-major de 2º classe an
3º rég. d'infanterie coloniale : durant les opérations des 9
10 Décembre 1916, d'uns les conditions les plus difficiles et sous un violent bombardement, a su assurer le service de relève et d'évacaution des blessés en payant largement de sa personne et en donnant le plus bel exemple d'esprit de secrifice et de dévoument.

— M. Ter-ling da sarcian (Stephan), médicain auxiliaire, attaché au 3° rég, rause : a fait preuv en louise direnstances de la plus grande énergie, du plus bel esprit de acarifice et d'un savoir très échairé. S'est particulièrement distingué pendant les périodes du 7 au 14 Septement 1910 et au 20 Septembre 1910, et à sous une faillaid est une canomadé intenses, il sa parcourai le trebuille de la commandé intenses, il sa parcourai le trebuille de la commandé intenses, il sa parcourai le trebuille de la commandé intenses, il sa parcourai le trebuille de la commandé de la c

— M. Hartmann (Georges), métécin aide-major de 2 classe à l'ambulance alpine n° 2 de la 15° division d'infanterie : ayant été l'objet de trois citations sur le front français oit il et ét blessé gircement, a assuré à lai seul, pendant les opérations vras Monnatir, le service chirurgical è une division constanment engagée. Sans so départir d'une simplicité et d'une modestie parfaites, ne cessé de donner, à Monnatir même, dans des configues et le division constance, dans des configues, les preuves de son habileté, de son courage, de son dévouement.

rage, de son derousenent.

M. Gurel (Erent spiritualistemajor du 2 reg, de M. Gurel (Erent spiritualistemajor dels plas prede barvoure. Pendant les combats du 10 Décembre 1916 en avant de D., en avivi pas à pas la progression des batailons d'assaut. Installé le aoir même en fin de combat, un arrin de 111..., orquaisé d'une lagon méthodique et parlaite l'evacuation des blussés, Pendant les journées des 161 Décembres, s'est porté jessajó nan positions avantes de 1710 pendant, s'est porté jessajó nan positions avantes de 181 de 181

M. Ichon (Henri), médecin aide-major de 2° classe u rég. d'indistrie coloniaide Marco: pendant l'attaque du 15 Décembre 1916, parvenu à L., avec les vagues d'assaut, y a installé son poste de secours et 2° set smañtenu jusqu'lla relève de son mitté, sous les plus violents bombardements, se prodiquant avec an dévouement sans horrare suprès des l'actes d'Aff fait preuve, en minime remarquables d'an tiet grand courage et d'un sung freid

#### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 Prix Desportes

.... e Toutes les préparations de Digitale, nées on à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Digitaline Cristallisée (0) doud l'aution sure et puissante, exempte de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 années, p

(1) Découverte par NATIVELLE.

# DIGITALINE Cristallisee NATIVE L

GRANULES ROSES an 1/10 de militgr. Dose d'entretien cardio-tonique;

GRANULES BLANCS as 1/4 do milligr. SOLUTION su millième. AMPOULES as 1/10° de milligr. 17500185° on 1/6 de milligr.

## ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.



COLIQUES HÉPATIQUES HIASE BILIAIRE - ENTÉROCOLI CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIP. UTO-INTOXICATIOMS



the same of the sa

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Reinplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Dosestmoyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulten LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Cherkampi, PARIS.

Ne pas confondre l'iodaiose, produit original, avec les nomimeux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med , inc de Paris 1900.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloidal chimiquement pur

Très agréable. sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mºº ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoidoi) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non; parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,

dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE. l'ACNE du TRONC et du VISAGE. les PHARYNGITES, BRONCHITES VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

le Injectable (expoules de 2 c. cubes):

2º Capsules glutilisées (dosées à 0,10 de soufre coll. per capsule);

3º Pommade | 2º dosée à 1/35° pour frictions;

4º Ousles à base de Soutre colloidal (vaginites, urêtre-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue:de Poissy, PARIS 

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

*NEURASTHÉNIE* 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lvon: Diplôme d'Honneur

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni suore, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spécieux pour les Hôpiteux et Amb

Judications the rapaitiques : anarexie, trables digestiff; in sufficience dépatique; adquaute Contective aux Clessures ou jusques de la querre. Traitement le plus actif. Cannurgy C da Ir La Bauseur Clest in Let de Variadium new to xique - her in printed in the face - for a printed in the face of the land of the face of the land of the face of the

#### NOUVELLES

La protection des enfants prétuberculeux. - Sur une proposition de M. Deville faite au nom de lu 4º Commission, le Conseil municipal de Paris vient de pronon le renvoi à l'Administration, pour l'étudier dans l'esprit le plus bienveillant et en vue de réalisation, d'une demande de subvention formulée par M. Frédérie Brunet pour la Société de protection des enfants tuberculeux, qui veut organiser une écolo de plein air.

Installation d'un hôpital pour les troupes angiaises. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Adolphe Cherioux, le Conseil municipal de Paris vient de preadre la délibération suivante :

« L'Administration est autorisée à consentir l'oc tion d'une partie du terrain de l'ancienne Galerio des machines par M. le capitaine llarmer, médecin-chef des troupes anglaises de Paris et du département de la Seine (on son représentant), en vue de l'érection, sur cet empla-cement, d'un hépitul de 60 lits destiné ù la garnison aaglaise.

« Cette occupation sera conseatie sous les coaditions d'usage et après avis coaforme préalable de M. le Prési-dent de la 3° Commission. »

#### Broméine MONTAGU

/Bi-Bromnre de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) TOUX nerveuses

RIMPOULES (0.03) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. - Ecrire P. M. no 1421.

Médecin troupes col., en inst. départ colonies, cherche permutant temp. métropol. désireux faire séjour col. : active, réserve, territ., quel q. soit grade.

Ecrire P. M., nº 1452. Médecin libre désire remplacement Paris ou baulieue immédiate. - Ecrire P. M., nº 1713.

Doctoresse franç., mari doct. mobil., désire remplacement dans Paris ou situation clinique pour gynécol. pendant durée guerre. Ecrire P. M., nº 1714.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRS PARANIO. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS. Renseignoments gratuits sur domande.

47, bonl. Saint-Michel, Paris. - Tel. Bob. 24-81.

FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

NEOL. . . . 1 partie. EAU. . . . . 4 parties. EAU NÉOLÉE ( (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'eau néolée étant préparée extemporanément constitue une véritable can ozonée récente, parfaitement stabilisée, toujours semblable. Elle doit doac, dans tous les cas remplacer l'ean oxygénée. — L'eau néolée étant du néo-dilué d'ean est d'un usage très écoaomique : utilisée en irrigations conlinues, c'est un cicatrisant cytophylactique remarquable,

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (co dernier on étain vissé, s'ouvrant et se fermant à velonté) pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotts

OUATAPLASME PAURement complete Phiògmazies, Eczéma, Appendicites, Phiòbites, Brysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. Ponte.

Paris. - L. MARSTERUX, imprimeur, 1, rue Cassetto.

## ALGOL Granule DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goulte\_\* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

## Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## VANADARSINE

GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie,

Prix : 3 fr. 50

VANADARSI GUILLAUMIN

SÉRUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours. m

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echant;? In sur demande -- Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 168, Bd St-Germain, PARIS

] 수 교통을 수 보았다. 수 교통점 수 교통점 수 교통점 수 발표점 수 표표점 수 표표A 수 Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE S

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycerophosphate de soude par centimètre cube. Boits DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT S'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS. 

## "LEVURINE EXTRACTIVE"

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose at des dermatoses.

Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



6, Rue Abel, PARIS





## Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

## NYCTAL

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Gallaid Uru'inemariyues indeliables Ovalque, Ingroidlan, Hepatalie, Pancréolique, Iestàulaire, Méphrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire. Officer and Or & Reads Orthon Februs. - Orthon (Non Use)



sont toújours à la disposition du . CORPS MÉDICAL

L LECOO

Avenue Berrichon

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12, Bonley. Bonne-Houvelle

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 04 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du Ancon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEÑ

AMPOULES AU BI-100URE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 04 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le SAVON DENTIFRICE VIGIER

CAPSULES DARTOIS

CATARENES et BRONCHITES CHRONIQUES. - 6, Ross Abel. PAR

## MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE DE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS

\*\*



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage

Polissage



Mickeral

Atelier de Prothèse

Garnissage



Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1850



Atcher de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

## PRESSE MEDICAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI) ABONNEMENTS :

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paris ct Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

Protesseur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE Professeur agrégé. Accouchour et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, rgien de l'hôpital Ce

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Boucscaut, Membre de l'Academie de médecii

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Co-lin,
Membre de l'Académio do médecine.

Membre de l'Académio do méde

F. JAYLE

H. ROGER

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

H. CLAUDE et J. LHERMITTE. - Le syndrome infundibulaire dans un eas de tumeur du troisième ventricule, p. 417.

P. Alglave. - De la réparation des substances eutances par des semis dermo-épidermiques, p. 119. F. Jarus. — Les chirurgiens américains et l'hysté-

rectomic abdominale pour cancer, p. 120 G. LOYGUE et J. HAGUENAU. - Sur une épidémie de dysenterie bacillaire observée dans la région de la Somme, p. 421.

E. LANDAU. - Le phénomène de l'extension du gros orteil, p. 424.

Carnet du praticien :

Tu, Nogier. - L'alcool solidifié et ses usages en chirurgie de guerre, p. 426.

Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 426. Société médicale des Hôpitaux, p. 426. Académie des Sciences, p. 427.

Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VIIIº ARMÉE. p. 427.

Analyses, p. 429.

Chronique : II. TRIBOULET. - A propos de dépopulation. LES MÉREGINS AUX ARMÉES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

PURE Digitalique strophantique Spartélnée

Théobromine française chimiquement nurs Cachets dosés à 0 gr.50 et Q gr. 25

Phosphatée Coléinée

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain. PARIS

PULMOSERU

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES Culture liquids Culture seene VOIES RESPIRATOIRES

stoires FOURNIER Frères, 26, B' de l'Hopital, Paris

15, Rue de Rome, PARTE

A PROPOS DE DÉPOPULATION

Repos de grossesse et d'accouchement, PAYÉ Le droit de la mère à l'allaitement, PAYÈ

AUX LÉGISLATEURS, AUX MÉDECINS, AUX MÈRES DE FRANCE

Par H. TRIBOULET Médecin de l'hôpital Trousseau.

> Ce que nous pouvons, et ce que, prati-quement, nous devons faire, ce que, pour ma part, je demande, depuis dix ans, c'est de sauver les enfants qui sont nés, et qui, eux, meurent dans des proportions inad-ENGERAND, député du Calvados.

Les débats récents, et d'ailleurs en core en cours, à l'Académie de Médecine et même à l'Institut. SUR LA REPOPULATION, me paraissent remetire en pleine actualité quelques lignes que j'écrivais à ee sujet dans un journal médical, en Février 1912'. resujet dans un journal interat, en revier in 2.

J'y ajouterai quelques données de mon expérience aequise depuis lors, et je serais sincèrement heureux de pouvoir contribuer, ne fût-ee que de peu, et de loin, à hâter l'heure des réalités, si souhaitables

J'insiste sur ces prémisses : « On a tort, à mon avis, de ne pas distinguer assez entre repopula-

Journal de l'enseignement médico-mutuel international, Février 1912, p. 873,

DIGITALINE Cristellisés

## NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

## Ferment lactique Fournier

tion et dépopulation ; il en résulte, au chapitre des voies et moyens thérapeutiques, un mélange déconcertant pour ceux qui veulent arriver à quelque fin pratique, simple, et d'application

Les projets de repopulation sont projets d'avenir, et bien lointains encore! Impôts sur les eélibataires; admonestations sous forme de sanctions pécuniaires contre eeux qui limitent leur procréateur; encouragements et faveurs pour les familles nombreuses; répression plus sévère, draconienne même contre les faiseuses d'anges.

Loin de moi la pensée de vouloir opposer quoi que ee soit à ces mesures, justes et nécessaires, pent-être. Mais il faut bien reconnaître que tout cela est malaisément applicable, parce que, dans le deuxième eas, les criminels s'arrangeront pour procéder plus clandestinement encore ; parce que, dans le premier cas, ceux qui ealeulent, soupéseront pénalités et profits, et se rendront aisément compte qu'un impôt, si élevé soit-il, sur la fraude, n'équivaudra jamais à la dépense exigée par les enfants en surplus.

D'autre part, les seeours pécuniaires pour les familles nombreuses scront toujours inférieurs aux sacrifices supplémentaires nécessités par des bouches multiples à nourrir, par des corps à vêtir, par des cerveaux à instruire et à éduquer!

Il me parait préférable, parce que plus simple, plus pratique, et d'ellet plus immédiat, de s'adresser aux réalités urgentes et ees réalités de

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRKUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

## PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections peur une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° ANNÉE. - Nº 41, 23 JUILLET 1917.

l'heure présente, à mon avis, concernent LA DÉPOPULATION.

De brèves considérations statistiques, qu'il faut toujours avoir présentes à l'esprit, nous ont été imposées par les constatations des D<sup>rs</sup> Balestre et Gileta. Leurs recherches, portant sur six années, leur ont permis d'estimer à 36.000 par an le nombre d'enfants qui succombent, et qu'on pourrait faire vivre, sans que, dans cet horrible carnage, on tienne compte des mort-nés et des avortements aecidentels.

La majorité des petites victimes meurt, en nourrice, loin ou près de la mère qui ne nourrit pas son enfant, contrairement à la loi de nature.

Pour Paris seulement, on compte environ 9.000 décès par an, de ce chef. Le total, pour la France, toutes causes comprises, oscille entre 80.000 à 100.000 décès de 0 à 1 an, par année.

La conclusion est claire : il faudrait, suivant le vers de la vieille chanson : « laisser les enfants à leur mère », et que, suivant le désir de tous, si energiquement exprimé par Budin et par le professeur Pinard, l'enfant cut un droit impreseriptible au lait de sa mère.

Il est indique, sans sortir du sujet, de l'élargir un peu, dans le sens qui a préoccupé l'Académie de Médecine, et j'expose brièvement ce que nous savons des causes prépondérantes de dépopulation

A priori, on peut prévoir une dépopulation, là où les conditions physiologiques d'une grossesse normale sont méconnues et transgressées; là où les saines notions pour l'élevage des nouveaunés sont ignorées ou faussées.

Or, les statistiques les plus élémentaires parlent éloquemment dans ces deux sens : il y a repopulation insuffisante, il y a non-repopulation; il peut, enfin, y avoir depopulation, chaque fois que, dans un pays, les grossesses normales sont compromises. Chaque fois encore que les conditions d'allaitement sont insuffisantes ou défectueuses.

PREMIÈRE CAUSE : GROSSESSES COMPROMISES.

La démonstration péremptoire a été fournie par nos ennemis. D'après les chiffres d'une statistique reeueillie par la Société locale de secours contre la maladie, de Leipzig, on constate que chez les femmes salariées mariées :

Les fausses couches sont sept fois plus frèquentes.

Et les accouchements avant terme, six fois plus que chez les femmes qui ne sont pas réduites à travailler pour vivre.

Beaucoup plus fréquentes également les complications puerpérales capables de compromettre avenir.

De tout ceci il résulte qu'en Allemagne, comme en France, dans les milieux ouvriers, où elles sont le plus nombreuses, les grossesses sont compromises

par le travail de la mère. En conséquence, nécessité d'appliquer dans toute sa bienfaisante action le remède efficace :

la loi Strauss 1912), avec ses deux données essena) Les femmes, en état de grossesse apparente, pourront quitter le travail sans délai-congé, et

sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture: b) Dans tout établissement industriel et com-

mercial, public ou privé, droit légal au repos, avant et après les couches : facultatif avant, obligatoire après.

En pratique, il est établi définitivement que toute femme, mariée ou non, et, grâce à un amendement de 1914, salariée ou non (si elle est reconnue dépourvue de ressources suffisantes), a droit à un repos de couches de huit semaines, repos PAYÉ de 0 fr. 50 à 1 fr. 50 par jour.

Voilà les possibilités légales actuellement en cours.

Or, deux choses sont évidentes :

1º La plupart des intéressés, c'est-à-dire les ménages de salariés, ignorent leurs droits; la plupart des employeurs se gardent bien de les en instruire, et, qui plus est, beaucoup metteut obstacle à l'exercice de ces droits;

2º Par les temps que nous traversons, l'in-demnité de 0 fr. 50 a 1 fr. 50 est insuffisante (on vient d'augmenter de 0 fr. 25).

Il n'est pas douteux que le moyen de rendre la

loi vraiment efficace, c'est de combler aussi exactement que possible le déficit budgétaire momentané que représente la venue d'un enfant.

Pour cela, nul besoin d'innover encore. Il suifirait que les sociétés existantes, la Mutualité Maternelle, notamment, disposat de sommes suffisantes, pour parfaire de 0 fr. 50 ou de 1 franc l'appoint légal.

Pour cela, il suffirait que cette œuvre admi-rable recueillit l'adhésion de toutes les mères de famille, tant soit peu aisées, qui devraient tenir à honneur, toutes, d'être membres bienfaiteurs de la Mutualité, et dont la cotisation devrait s'élever en raison inverse de leurs charges de famille '.

DEUXIÈME CAUSE ; L'ALLAITEMENT.

Quand on aura assuré la venue du plus grand nombre de nouveau-nés, dans les meilleures conditions possibles, il faut, sous peine de perdre une grande partie de ce bénéfice de naissance, il faut soustraire l'enfant aux dangers de l'élevage artificiel.

Un premier moyen, apparent, c'est le placement en nourriee!

Le plus souvent impossible dans les milieux peu fortunes, ce placement, s'il est confié à des éleveuses au rabais, est soumis aux pires aléas : nourriture défectueuse, manque de soins compétents, défaut de surveillance efficace, etc., et le pourcentage de mortalité est le plus souvent terrible, voisin de 50 pour 100 (36.000 par an)

Je ne chercherai pas s'il y aurait possibilité de perfectionner la mise en nourrice, de créer des pouponnières de prix accessible aux petits sa-laires, parce que la mise en nourrice, quelques perfectionnements qu'on y apporte, est une mesure d'exception, une monstruosité sociale QUI DOIT DISPARAITRE. Une seule solution do-mine la question: c'est l'élevage au sein par la mère

Raisons de sentiment, raisons de physiologie s'accordent sur ce point, et la formule de Pinard:

Yoy. Engerand, député du Calvados. — In Bull. Un. fr. des mul. mal., 1er Novembre 1913.



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

#### DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

SPECIAL EXPE Médicament régulateur du cour par excellence.

Adjuvant le plus sûr des once de déchlorurs.

Le médicament de choix des cardispathies tion, est pour le brightique, ocque la digitale est la disparaire les codemes est la dyspace, la précelerce, l'abmainant, l'ytropripuie. Deur cardisque, le raudé le plus théceuve. Force la symbol, régularie le cours du sang.

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

Address of the second s

PRODUIT FRANÇAIS +1-1+ DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANCAIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SERUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boirs DE 12 AMPOULES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES: 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. Ima DOCTEURS.

MARIUS FRAISSE. Phlos, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Teleph, 682-16.

le lait de la mère apparient à l'enfant, est celle qui doit rallier toutes les attentions et tous les

La loi Strauss prévoit un supplément de secours de quatre semaines, après l'accouchement, pour la mère qui nourrit, et accorde à la mère-nourrice 50 centimes par jour, soit 14 francs.

Depuis 1906, et surtout depuis les travaux de la Commission nommée par le ministère du Travail, en 1909, tous les législateurs qui ont cherché à favoriser l'allaitement ont envisagé pour eclui-ci une durée de 10 mois.

Cette donnée est excellente. On peut affirmer, en esfet, que des enfants normaux, nourris au sein, jusquè la fin du 10° mois, sont, pour la plupart, sevrables, sans dangers réels, et avec toutes les chances de survie désirables.

Dès lors, le problème consiste à fournir à toutes les salariées le moyen d'assurer cet allaitement de dix mois à leurs nourrissons. La solution satisfaisante parait difficile à trouver, si J'en juge par les fluctuations des projets qui ont abouti à la proposition de loi Durand. La proposition est simple et n'a que cet article unique :

- « Pendant la période d'allaitement, les femmes admises au travail pourront allaiter leur nourrisson, soit dans une pièce spéciale annexée à l'établissement, soit au dehors.
- « Les femmes disposeront, à cet ellet, de deux repos d'au moins une demi-heure chacun, qui couperont le travail de la matinée et de l'après-
- « L'heure d'allaitement ne pourra, en aucune saçon, être décomptée du montant des salaires. »

Voici le principe, il est net et précis.

L'application est plus difficile qu'on ne pense, soumise à toutes les exigences de la vie sociale, à tous les caprices des employeurs et des salariées elles-mêmes, ainsi qu'il ressort de l'étude si documentée qu'en a faite le D'Achille Lévy, de Nancy.

Dans un article de la Revue philanthropique, de Décembre 1909, puis dans une brochure sur la proposition de loi Durand, ce médecin, d'après un grand nombre d'observations prises sur le

vif, écrit ces lignes que nous devons méditer, pour en tirer aujourd hui les conclusions :

- « L'allaitement, par la perte de travail qu'il occasionne, réduit d'un dixième le salaire de la femme. Cette diminution met obstacle à l'allai-
- « Un grand nombre de meres l'évitent le plus tôt possible, souvent deux, trois ou quatre mois après la reprise du travail qui suit l'accouchement
- « Les ouvrières indigentes, celles qui ont une grande famille à nourrir, les filles mères se refusent même à le subir des les premiers jours, et, d'emblee, soumettent leur enfant à l'allaitement mixte ou au biberon.
- « Ces derniers modes d'élevage cachent fréquemment un sevrage prématuré, mortel dans la plupart des cas.
- « Ce discredit de l'allaitement maternel repose uniquement sur des raisons d'ordre pécuniaire. Les conseils et les réprimandes du médecin ne prévalent presque jamais-sur de pareils faits. Les mères s'obstiment à rejeter l'allaitement maternel parce qu'elles jugent superflues les pertes pécuniaires qu'il onraine. Il flatt vivre d'abord. »

Une loi, dit le D' A. Lévy, et disent avec lui tous ceux qui ont observé, une loi ne sera efficace que si elle affirme le maintien de l'intégrité du salaire pendant l'allaitement.

Bien au courant des exigences sociales de l'industrie contemporaine, notre confrère demande une demi-heure parvis, matin et soir, soit deux demi-heures par jour, sans plus, même si, pour certaines ouvrières, le déplacement comportait une heure deux fois par jour, et cette restriction est faite pour sauvegarder les intérêts du patron.

Done, un principe, sanctionné par une loi : deux demi-heures par jour, avec paiement à la mère-nourrice pendant dix mois. Voilà la pre-

mière charge patronale.

Il est question d'en adjoindre une seconde : la création de pièces d'allaitement, où les femmes pourront, aux heures fixées, venir donner le

Mon collègue et ami, le D' Lesage, a fait ré-

cemment un excellent plaidoyer sur le sujet'. Il montre, ainsi que l'avaient indiqué nos confreres les De Pottelt, de Lille, D'e Felhoen. Decherf, de Roubaix, D'Amidieu, de Lyon, etc., que les

chambres d'allationnent sont discource. Que réalisables, à peu de frais, sans inconvictuent réalisables, à peu de frais, sans inconventuent précia luce pour les patrons (les risques sociaux per aisément couverts par quelqués neseures de groupement syndical), avec grand profit pour les mères qui économisent aissi 30 4 80 francs par mois de garde d'enfant; et enfin, avec un bénéfice social qui peut, de 29 pour 100 (mortalité au biberon), amener ce taux terrible, d'aill-urs inférieur à la réalité, à 2 pour 100 (mortalité dans

l'élevage au scin.
Chaque fois que la chambre d'allaitement pourra étre réalisée, il y a donc lieu d'en prévoir et d'en favoriser la création. Beaucoup d'industrisle à vues larges, et à idées généreuses et plianthropiques, accepteront ces fondations, et les aideront certainement dans une large mesure la

Mais..., il y a les autres l'ni généreux, ni philanthropes, et, disons-le, une majorité indifférente, ou même franchement hossile à ces proiete.

Ainsi, on avait pensé imposer la chambre d'allaitement aux centres indiustriels groupant cinquante femmes. Si une telle mesure devenait legale, on verrait un bon nombre d'ateliers se réduire de deux ou trois unités, pour échapper à la réglementation. Et, enfin, que faire pour les petits ateliers? Que faire pour les établissements de commerce, pour les banques? et pour une foule de femmes salariées, employées par les particuliers?

Ge qu'il faut, pour qu'une loi du geore de celle qu'on étudie devienne applicable, c'e-t que son principe se pose dans les esprits, chez les patrons et chez les salariées. C'est — le D' Lévy l'a bien compris, — que les premiers ne se sentent pas lésés, et que les ouvrières y voient et y trouvent un profit évident.

 A. Lesage. — Paris médical, 3 Février 1917, p. 97 et suiv.

Stabilisė

0.02 4





Hamamelis. Opium.

Ech" Ph MIDY 140 FESTHONORE PARIS.

dovefficacité certain<u>e</u>.

Ce qu'il faut, c'est que les administrations, celles de l'Etat, celles des municipalités, pré-chent d'exemple, et il est loin d'en être ainsi, comme le prouvent ces quelques faits de mon observation

L'Administration de l'Assistance publique possède un nombreux personnel féminin, et, dans chaquehôpital, des femmes mariées, pour lesquels, bien que rares, les grossesses sont cependant possibles! Or, le règlement a bien décrété l'existence d'une crèche destinée à réunir quelques nourrissons d'infirmières, dans la plupart des grands hopitaux, mais ricn de tel n'existait pour les agglomérations moindres. J'ai dù, avant la guerre, en 1910 et 1912, pour deux infirmières d'un de nos petits hôpitaux, faire des démarches personnelles pour que l'allaitement naturel fût possible. Jai obtenu pour ces femmes trois sor-ties supplémentaires (infirmières logées en ville) par jour, et j'ai eu cette satisfaction de voir une de mes infirmières élever un superbe petit enfant, alors que, deux ans auparavant, la même femme ayant envoyé son nouveau-né en nourrice, celui-ci revenait, au quatrième mois, mourir dans mon

Dans les derniers mois de 1916, j'ai dû intervenir avec une réelle insistance auprès du directeur d'un de nos grands établissements hospitaliers de la banlieue, pour faire aecorder à une infirmière le droit à quelques minutes indispensables pour donner le sein à son enfant.

A Trousseau, e'est en Février-Mars 1917 qu'une circulaire administrative vient de demander la création de chambres d'allaitement pour

e les nourrissons du personnel. Tout ceci pour bien signaler que, si l'idée est en marche, comme la justice, elle ne procède que

claudo pede! Quoi qu'il en soit, nous voici donc en présence d'un des modes de solution du problème : la chambre d'allaitement. Mais, et je tiens à y insister, ce n'est, ce ne doit être qu'un des moyens à

A priori, il semble très logique, éminemment pratique, d'exiger pour chaque agglomération ouvrière, industrielle, commerciale, administrative, l'ageneement d'un local pour nourricerie, sur le mode des crèches d'usines, et, dans certains grands centres industriels (Nord, banlieue parisienne), médeeins et patrons, unis dans, les mêmes

vues philanthropiques, ont pu réaliser des fonda-tions modèles, et à frais relativement peu élevés. Je ne doute pas, disais-je en 1912 (loc. cit.), que de semblables œuvres ne fonctionnent avec de sérieux avantages, quand il ne s'agit, pour les nourrissons, que de déplacements faciles et minimes, matin et soir; mais on prévoit aisément les difficultés qui surgissent quand il y a à soumettre les poupons à des allées et venucs un peu longues et compliquées, comme il arrive pour les grands centres urbains.

Pour Paris, notamment, et pour sa banlieue, résidence habituelle de plus en plus fréquente, pour une nombreuse classe d'employées, cela exigerait, pour l'enfant, deux vrais voyages par jour, avec chemin de fer, métropolitain, tramway, tous parcours aussi difficiles que peu hygié-niques! et, d'ailleurs, impossibles à la saison froide.

Dans la grand'ville, il existe bien, pour répondre aux exigences de cette situation sociale des mères nourrices, condamnées au travail, des créations nombreuses, sous forme de crèches municipales, ou de crèches privées. Mais, pour tous les médecins, et pour ceux qui observent, la crèche apparaît à la fois comme le meilleur et comme le pire des dispositifs.

LE MEILLEUR, parce qu'il réalise des conditions de chauffage, d'aération, d'éclairage, excellentes, infiniment supérieures à celles de la plupart des logis modestes; le meilleur, parce qu'on y a prévu des aménagements pour le nettoyage des enfants, un contrôle de pesées sérieux, une surveillance par un personnel compétent, sous la haute antorité d'un service médical de valeur.

Mais..., la crèche, si elle permet l'allaitement par la mère, facilite surtout l'allaitement mixte; et le sevrage devient vite tentant pour une pauvre femme, qui, le plus souvent, ne mettra pas en parallèle déplacements toujours gênants, et bénéfice de santé pour l'enfant. Le lait est si bon, les enfants sont si bien soignés, et ce sera le rem-placement du sein par le biberon, avant le huitième, avant le sixième, avant le quatrième mois! Lesage a bien montré la tendance des mères, et surtout des commères à incriminer le lait maternel, dès que l'enfant périelite tant soit peu et c'est, en conclusion, le sevrage prematuré, avec tous ses aléas!

Mais...., et c'est là l'écueil terrible, la erèche devient le pire des dispositifs, au jour, sans cesse menagant, dans nos centres urbains, au jour fatal de la contagion! (une contagion de erèche de ville a amené à mon service de rougeole 13 nourrissons sur lesquels 11 ont succombé!)

La contagion, toujours possible, voilà, à mon avis, qui doit réduire à l'indispensable strict l'institution des crèches, et, je le crains, celle, moins dangereuse toutefois, des chambres d'allai-

Cc qu'il faut, à tout prix, c'est une législation qui favorise, au maximum, l'allaitement maternel à domicile

#### ALLAITEMENT MATERNEL A DOMICILE.

L'initiative privée a, comme toujours, pris les devants, sur ce point, et la Société de l'allaitement maternel, en apportant le secours moral et matériel aux mères nourrices ; les œuvres de la crèche à domicile, dirigées par des religieuses, dans divers quartiers, et qui assistent les mères indigentes, mariées, pour leur permettre de garder avec elles, et d'allaiter leurs nourrissons, sont des créations dignes de tous les encouragements.

Ici encore, pas n'est besoin d'innover : en aidant de telles œuvres de quelques secours pé-cuniaires, en étendant leurs bienfaits à toutes les mères, mariécs ou non, on ferait déjà d'excellente besogne.

Vis-à-vis des agglomérations féminines importantes, il est une manière de faire que je tiens à signaler, parce qu'elle a pour elle la sanction de l'expérience de près de dix années déjà.

Chargé, ainsi qu'un de mes collègues, du service médical d'une grande administration qui

99999999999999999 Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE

#### 1º en AMPOULES

DOSAGE:

0 gr. 01

BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

#### 2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Strych-ine. . . . . . 0 gr. 04

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

## ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

emploie plus d'un millier de femmes, nous avons tenu à réaliser les moyens les plus pratiques, médicalement et économiquement, pour permettre au plus grand nombre possible de mères d'assurer l'allaitement de leurs enfants et la direction a accepté, d'après notre programme, la réglementation suivante

Pour l'accouchement, repos payé de deux mois (ce qui permet déjà l'allaitement pendant quatre à cinq semaines). Après quoi, à la reprise des occupations, la

Après quoi, à la reprise des occupations, la femme peut disposer, pendant six à sept mois, de légers suppléments de 1 heure, 1 h. 1/2 à 2 heures par jour (suivant les distances, ou les difficultés de déplacements).

Ce temps supplémentaire, la mère nourrice en dispose à son gré: soit en une fois, à midi, soit en deux ou trois fois, arrivant une demiheure plus tard le matin, en partant une demi-

heure plus tôt, le soir.

On m'objectera, et je sais ce qu'il en peut être, que, dès que le domicile est un peu éloigné de l'endroit du travail (banlieue excentrique, ou grande banlieue), le déplacement peut extiger un temps tout à fait incompatible avec des occupations suivies.

Dans le cas qui concerne les employées que nous soignons, le fait se rencontre, mais à titre plutôt exceptionnel, et j'évaluerais la proportion des impossibilités, de ce chef, à un dixième environ. Ce n'est pas là une proportion pouvant infirmer la réglementation que nous avons fait adopter.

D'ailleurs, il arrive, sur nos instances, que quelques jeunes femmes acceptent de prendre un congé pour élever un nouveau-né, et l'administration dont je parle s'honore en donnant toutes facilités à ce sujet, et en assurant la place de la mère, au retour.

La vraie difficulté, et elle est quelquesois insurmontable, consiste, pour les jeunes ménages, à trouver une gardienne de jour pouvant donner une sécurité sussissante pour les soins nécessaires à l'enfant, et pour faire prendre le ou les deux biberons intermédiaires.

Or, il est habituel que cette question, prévue

suffisamment d'avance, soit solutionnée au mieux des intérêts de la mère et de l'enfant, grâce à l'aide secourable d'une des grand'mères, ou d'une garde mercenaire.

Que cette manière de faire soit la meilleure, je ne le prétends pas, mais je la crois pratique, et répondant bien à la plupart des exigences de la

répondant bien à la plupart des exigences de la vie artificielle des grandes villes.

Au point de vue médicai, dile assure le sein de la mère à l'enfant pour le temps suffisant : huit à dix mois, période après laquelle le sevrage devient, le plus souvent, possible, sans dangers pour l'enfant; et cet a flatiement a lieu dans des proportions physiologiques acceptables. Il n'est pas une jeune lemme qui ne puisse parfaitement conserver sa fonction lactée, malgré des interruptions forcées de 8 heures à midi et de 2 heures à 6 heures, et, d'autre part, il n'est guère de nourrisson que puisse compromettre, même dès le deuxième mois, un allaitement mixte ne comportant que l'usage de deux hiberons par jour-

La perfection n'étant pas de ce monde, la réglementation indiquée permet — sauf très rares exceptions, — une solution à la fois biologique, économique et sociale, bienfait inappréciable pour l'enfant, sacrifice minime pour la mère, dommage bien léger pour l'employeur. l'avoriser ainsi l'allaitement maternet à domi-

Favoriser ainsi l'allaitement maternel à domiccile, c'est assurer une mesure des plus efficaces contre la deuxième cause, et non la moins grave de dépopulation : LA SÉPARATION DE L'ENFANT ET DE LA MÉRE-NOURNICE.

Il est souhaitable que ees considérations soient envisagées de prés par le législateur, et qu'une réglementation appropriée soit appliquée dans les diverses administrations privées et dans celles de l'Etat.

Celui-ci, comme le dit si justement M. Engerand, ne doit pas être seulement le conseilleur, il doit être le payeur.

Jamais on ne paiera trop cher le lait de la mère qui allaite son enfant et toutes les ressources de la bienfaisance privée doivent être appliquées à favoriser une mesure aussi humanitaire... qu'utilitaire.

#### Conclusions

I. — La loi Strauss: repos d'accouenement puyé de deux mois — est un fait acquis — mais l'ignorance des femmes au sujet de laurs droits est encore trop souvent exploitée par le mauvais vouloir et par la cupidité de certains employeurs: Caveant consultes!

II. — Cette première mesure de sauvegarde doit être complétée par une deuxième, indispensable : l'allaitement par la mère,

Mêmes difficultés, plus nombreuses et plus grandes: avarice ou insouciance des employeurs; obstacle plus sérieux: l'apathic de la femme, et l'égorsme du père que géna le nourrisson! Avec fermeté, on peut rappeler un bon nombre de ces gons-là au sentiment du moindre devoir naturel.

Un argument meilleur, c'est de réaliser les conditions matérielles indispensables (crèches d'usines, crèches d'agglomération).

Et l'argument valinqueur, à mon avis, c'est de rendre possible, pour tout emère, l'allattement A domicile, grâce aux subventions jugées nécessaires. Il faut prévoir, dès maintenant, une Loi Sur L'Allattement mattennel a domicile, avec aide pécunière, grosse question d'argent! Au prix où vont être les enfants de l'rance, nul sacrilice ne doit paraître trop considérable pour assurer l'existence aux trop rares unités que les mères françaises vont donner au pays.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur, pour :

Grand officier. — M. Polia, médecia inspecteur, directeur du Service de Santé du gouvernement militaire de Paris.

Commandeur. — M. Marchoux (François), médecin principal (active), médecin-chef du service médical de la place de Paris.

— M. Garrel-Bulliard (Marie), médecin-major de 1re classe (active) à titre temporaire en mission.

Officiers. — M. Azam (Jean), médecia-major de 1<sup>ra</sup> classe réserve), médecia-chef du rég. de la légion étrangère.

## E C T O M A C

## SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTIÓN SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

— M. Damary (Etienne), médecin en ebel de 1ºº classe.

"M. Lions (Louis), medecin-major de 1ºº classe isctive),
médecin-del d'une ombilance.

— M. Guillaume (Henri, médecin principal de 1ºº cl.,
directeur de Service de Santé d'une division d'infanterie.

— M. Rougier (Joan, médecin-uniopr de 1ºº classe
(active), médecin-che de l'Abublance 4/54.

— M. Lanasse-Crousse (Joseph), médecin principal de 2º classe à titre temporaire (active), directeur du Service de Santé d'ane division d'infanterie.

- M. Biscons (Isidore), médecin principal de 2º classe live), directeur du Service de Santé d'ane division

d'infanterie.

— M. Gilliard Henri), médorin-umjor de 1º classe (active), médocin-chef de l'Ambulance 237.

— M. Labougle (Fyrancie), médocin-major de 1º classe (active), médocin-major de 1º classe (active) de l'ambulance 21º classe (active) à un groupe de brancancileres divisionaries, cutive) à un groupe de brancancileres divisionaries, — M. Duron (Maris), médocin-major de 1º classe (active) à un gener de l'active de Santé d'une division active), directer du Service de Santé d'une division division de l'active directer du Service de Santé d'une division de l'active directer du Service de Santé d'une division de l'active directer du Service de Santé d'une division de l'active directer du Service de Santé d'une division de l'active d'active d'une d'une d'active d'une d'une d'active d'une d'une d'active d'une d'active d'une d'active d'une d'une d'une d'active d'active d'une d'

- M. Dostrez (Henry), médesin principal de 2º classe ctive), directeur du Service de Santé d'une division d'infantarie

- M. Mulafosse (Marie), médecia principal de 2º classe à titre temporaire (netive).

— M. Lehmann (Salomon), médocin-major de 1<sup>re</sup> classe

— M. Locuillet (Foseph), médecin-major de 1ºº classe stive) à un hépitul temporaire.

— M. Loeuillet (Joseph), indécin-major de 1º classe (active à un hojutal temporarie et ...major de 1º classe (active à un hojutal temporarie et ...major de 1º classe (...major de 1º classe (active) an Marox.

— M. Marox (Charles), médecin-major de 1º classe (active) à la région da Nord.

— M. Chameroy (Claude), médecia principal de 2º classe (active) à la région da Nord.

— M. Chameroy (Claude), médecia principal de 2º classe (active) à la région da Nord.

(active) à la 8º région.

— M. Cadet (Emile), médecin-major de 1ºº classe

— M. Carset (Emile), incucerantajor de 1º classe (native) à la 1º region. — M. Janter (Louis), médecin-major de 1º classe (active) à la 5º region. — M. Larrieu (Adrien), médecin-major de 1º classe (nctive) à la 1º region. — M. Lanne (Bis), médecin principal de 2º classe (artive) à la direction du Service de Sunté du gouverne-

(active) à la direction du Service de Suuté du gouverneut millute de Paris, ment millute de Paris, ment millute de Paris, ment millute de Paris, des la companya de la Cerchardi, adécim-chet d'un hépitul d'avacuation.

— M. Rumonst (Emile), médecim-emipt de 1're dans (territorial), au gouverneunt millutier de Paris, le clare (territorial), au gouverneunt millitaire de Paris, — M. Lepinny (Edouard), médecin pruncipal de 2's classe (territorial) au gouverneuneut millitaire de Paris.

11.

M. Bezançon (Fernund), médecin-major de l'e classe derritarial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Martin (Paul), médecin-major de 1ºº elasse à la région da Nord.

M. Delagenière (Yves), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la 4° région.

"M. Delagentère (Vres), médecin-major de 1º classe territoria) à la 4º région.

—M. Masson (Heuri), médecia principal de 2º classe (M. Nester (Louis), médecin principal de 1º classe (territoria) à la 1º région.

—M. Vehre (Louis), médecin-major de 1º classe (régres), si de la vergion.

—M. Person (Marie), médecin-major de 1º classe (régres), a la 1º région.

—M. Delagradins (Abel), médecin-major de 2º classe (territoria) a la 10º région.

—M. Delagradins (Abel), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 10º région.

—M. Therre (Antoine), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 13º région.

—M. Roque (Louis), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 10º région.

—M. Aubertin (Louis), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 10º région.

—M. Aubertin (Louis), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 10º région.

—M. Leson' (Alexandre), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 10º région.

M. Leson' (Alexandre), médecin-major de 1º classe (territoria) à la 10º région.

M. L'eson' (Alexandre), médecin-major de 2º classe (territoria) à la 10º région.

territorial) a la 17º région.

— M. Fisot (Albert), nédecin-major de 1º classe (territorial) à la 20º régioa.

— M. Raques (Aimé), médecin principal de 2º classe (territorial) à la 21º région.

— M. Dargein (Jean), médecin principal.

Chevalier: M. Lorentz (Maurice), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (réserve) au 6º bataillon du 201º rég. d'infanterie.

du 2019 rég. d'intanterie.

— M. Damus (André), médecin aide-major de 1º classe active) au 2º bataillon du 60º rég. d'infanterie.

— M. Pelticr (Eugéne-Pierre), médecin-major de 2º classe (active) nu 29º bataillon de tirailleurs séné.

galais.

M. Adam (Francisque), médecin aide-major de 1º el. (réserve) au 1º bataillon du 23º rég. d'infanteric.

M. Güggenbibl (Louis), médecia aide-major (active)

— M. Güggenbibl (Lowis), addecia side-major (active) de 1<sup>et</sup> classe au 21<sup>e</sup> reg. d'altantère, médecia satisfière (André), m<sup>e</sup> 3621, medecia satisfière (Morte), m<sup>e</sup> 3621, medecia satisfière (Morte), m<sup>e</sup> 3621, medecia de firalleurs.

— M. Navennec (Yve), nédecia discussión de 2<sup>et</sup> classe au 1<sup>et</sup> bataillon da 62 rég, d'infanterie.

— M. Valletau de Moulliac (Emile), médecia de 1<sup>et</sup> classe de réserve, services exceptionnels.

— M. Patel Patteu (Al Examére), médecia de 1<sup>et</sup> classe.

de réser de reserve.

— M. Kerneis (Jérôme), médecin-major (active) de 1<sup>re</sup> classe à an groupe de bruncardiers divisionnaires.

— M. Brochet (Amédée), medecin de 1<sup>re</sup> classe.

— M. Thézé (Julien), médecin-major de 2º clas (astive) à l'Ambulance 13/22.

— M. Lasserre (Albert), médecia-major de 2º clas-(active) au 88º rég. territorial d'infanterie.

— M. Levet (Georges), médecin-major de 2º clas- (active) au 88º bataillon de tiruillears sénégalais.

native) au 80° batailion de traillears energains.

— 31. Le Roy (Loxis), médecia-major de 2° elnase (a tive) uu 58° ré., d'infanteric coloniale.

— 31. Cachin (Charles), médecia-major de 1° elas, (active) au 2° rég., d'infanteric colosiale.

— 31. Casteuil (Octavo), médecia-major de 2° classes (betavo), médecia-major de 2° classes (betavo), médecia-major de 2° classes (betavo), médecia-major de 2° classes (betavo).

(active) au 33º rég. d'infanterie coloniale.

— M. Guérard (Léon), médecin-major de 2º elasse (active) au 3º rég. d'infanterie coloniale.

— M. Paris (André), médecin aide-major de 4º classe

— M. Paris (Andre), medecin ane-major de 1º - mass.

50° règ. d'intacter coloniale (active),

— M. Récamier (Damas), médecin-major de 2º class (active), Mission antipaladique.

— M. Le Cousse (Emile), médecin-major de 2º class (active), 40° règ. d'infanterie coloniale.

— M. Roussel (Paul), médecin-major (active de 2º class (active), 42° règ. d'infanterie coloniale.

au 273° rég. d'infanterie

- M. Luporte (Louis), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> class (active) au <sup>196</sup> rég. d'infanterie.
- M. Doraage (Marcel), médecin-major de 2<sup>re</sup> class (active) au <sup>55</sup> rég. d'infanterie. M. Duval (Stéphane), médecin-major de 2º class active), chef da Service de Santé au 105º règ. d'infan

M. Cordier (Henry), médecia-major de 2º class-(active), médecin-chef d'un groape de brancardiers divi

sionanires. nann (Fernand), médecin-major de 2º classo

M. Egmann (rernand), medecin-major av 2 cuasse un 35 e rég. dinfinaterie.
 J. Godeau (Marie), médecia-major de 2º elasse (active) au 69 rég. d'infanterie.
 M. Calineau (André), médecia-major de 2º elasse (active) au 64 decin-chef d'un groupe de brancardiers diviculte), médecin-chef d'un groupe de brancardiers diviculté, médecin-chef d'un groupe de brancardiers diviculté.

sionnaires sionnaires.

— M. Vigacau (Jean), médecia mujor de 2º elasse (uctive), médécia chief d'un groupe de brancardiers divi-

sionnaires

sionnaires.

M. Derappe (Adrien), médecin-major de 2º classe (active), Ambalance 1.3 B. (active) M.

M. Darthensy (Maurice), médecin-major de 2º classe (active) au 19º rég. d'infanterie.

M. Delabousse (Jean), médecin-major de 2º classe (active à l'Ambulunce 223.

(active à l'Ambulunce 223.

— 31. Usud (teorges), medecin-major de 2º cl. (active) mu 288 reg. (infanterie.

— M. Howalle (René), médecin-major de 2º cl. (active) au 82º rég diafunterie.

— M. Querleux (Charles), médecin-major de 2º classe (active) au Sevice de Santé d'une gare régulatrice.

— M. Groidieu (Auguste), médecin-major de 2º classe au 200° de 200° d au 203º rég. d'infanteric

(Voir la suite, p. 435.)



5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Mestmarire)



**ÉCHANTILLONS & BROCHURES** FRANCO sur DEMANDE

# ULEOKINA

TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

HAOJAXI

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

## TRICALCINE



TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement doses exactement à 0.01 de METHYLARSIMATE de SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉNALINE au millième par cachet . 6f la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0,402 de FLUORURE DE CALCIUM par cachét 4'so la Boite de 60 cachets .

#### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hépitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE & TUBERCULOSE

TROUBLES DE DENTITIO DENTAIRE CARIE

# PEPTONATE DE FERENCE DE ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontre M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mo ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors incomnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mro ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

\*\*Tamatare, 27 Septembre 1890.

\*\*a Le PEPTONATE de FER ROBIN a oraiment une action curatioe puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, lancs fait la bientite de Thérapatipe à la facilité débiécie de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Parise pour qu'il en soit fait l'examen et l'anaiyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le **Prof** G. **POUCHET**:

«Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons : 1º de Peptone et 2º de Gyeérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à t'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être decle ni précipite par les relactifs ordinaires de la chima minerale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.»

(Analyse du Docteur G. POUCHET. Professeur de pharmatologie à la Faculté de Médetine de Paris, Membre de l'Académie de Médetine, etc.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

l'Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose,

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanement dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourd de toute saveur styptique, se prend à la dosse de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe quel liquidé ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, sit, étc.

On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc.;

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). - DOSE: Un verre à liqueur par repes.

Pour ne pas confondre et éviter les finitations et Contrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION COUCHE".

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.



Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES : 00868 FRACTIONNÉES. — 20 centigr. Lous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MONTEMES. — 30 à 35 centigr, Lous les 8 jours (8 à 10 injections pour une cure).

1 à injections silidiant, pour hinarchier un syphilique, joi nombre d'injections indiquées intravaises se pour but d'unener la séro-réaction à la négative, sâin d'oblenir une guerion aussi compléte que possible.

MODE D'EMPLOI. Inj. Intraveineuse. Solut, concentrée. - Chaque dose de Galyl est ecompsende de conséru di-colvant; il a y a qu's faire tomber le contenu de l'empoule de sérum aur le Gelyl, egiter viv ment, aspirer l'is solution fuit debas une serigue de verre et l'injecter densi e veine choisi Injections Intramusculaires.- Le Gntyl en émuision huileuse est livré dens c il suilit d'apecter le contenu dans les masses musculaires dorso-lombaires

# Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

#### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

- 1º Le Galy! est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ca darniar corps.
- 2º A la suita des lipodioss de digly l'on ne risque pas, 2 ou 3 pura après, de voir survenir des phonomenes de méningo-encéphalita mortelle comma cola se produit avec le néo-Salvarean. Pathonomenes de méningo-encéphalita mortelle comma cola se produit avec le néo-Salvarean. Par continuant l'emploi d'un méticament aliennand is médeciant renneis mantiennent l'influence marcia allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fero cesser par l'emploi d'un attisyphilitique de decenverte françaite, le Gayly.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).





MASSON ET Cie, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, BOUL, SAINT-GERMAIN, PARIS

Viennent de paraître :

# L'Exploration Radiologique des Voies Urinaires

le D' ARCELIN

Chef de Service de Radiologie à l'Hôpital Saint-Joseph et à l'Hôpital Saint-Luc.

1 vol. gr. in-8° de 175 pages avec fig. et planches hors texte .

# Anesthésie à la Stovaine en Chirurgie de Guerre

B. DESPLAS

Chirurgien-Chef de l'Ambulance anglo-française Symons.

La Fièvre Typhoïde et les Fièvres Paratyphoïdes

H. VINCENT

Médecin Inspecteur de l'Armée. Membre de l'Académie de Médecine.

Chef des Travaux à la Faculté de Méd, de Bordeaux,

DEUXIÈME ÉDITION REVUE

1 vol. in-8° de 48 pages avec 4 planches hors texte. . 2 fr. . 1 vol. in-8° (COLLECTION HORIZON

L. MURATET

Par décision du Syndicat des Éditeurs, du 27 juin 1917, le prix des livres est majoré provisoirement de 10 °/o.

#### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS. Prix du flacon : 5 francs.

- M. Worms (Gustave), médecin-major de 2º classe stive) à l'Ambulance 13/1.
   M. Rouzaud (Jacquenin), médecin-majorde 2º classe stive) au 41/2º rég. d'infanterie. (active

- 2º classe (active), médecin-chef d'un train sanitaire.

   M. Burtis (liment), médecin-major de 2º classe (active) au 1º rég. de classes qu'elle des cettes qu'elle de l'experiment de l'experi

- M. Martin (Ernest), medecin-majo, ac, decive) nu Miroc.
   M. Gaubin (Jales), médecin de l'e classe.
   M. Le Calvé (François), médecin de 1ºe classe.
   M. Mirgaet (Charles), médecin de 1ºe classe.

#### SERVICE DE SANTÉ

- M. Roche (Félix), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire (territorial), médecin-chef d'ane unibu-
- a interemporare.

   M. Authlier (Victor), médecin-major de 2º clasac (refeseve) au « Verége d'infanterie.

   M. Prosit, médecin-major de 2º clasac (territoria) no 31 et de 100 (territogia), médecin-chef d'une umbulance.

  — M. Bacri (Joseph), médecin-major de 2º classe (réserve), méd.cin-chef d'une ambulance.

  — M. Guiraud (Emile), médecin major de 2º classe (ré-
- serve) au 253° rég. d'artillerie, 2° groupe. M. Dumas (Georges), médecin aide-major de 1° classe (réserve) à une ambulance.
- M. de Custeras (Reoé). médecin-major de 2º classe (territorial), médecis-chsf d'une ambalance.

- M. Yardin (Alfred), médecin-major da 2º classe (ré-serve), médecin-chel d'une ambulance, serve), médecin-chel d'une ambulance, served de l'evel classe (certhoria), médecin-major de 2º classe (certhoria), au centre losques), médecin-major de 2º classe (territoria), du centre losquisileir.

   M. Alglave (Paul), médecin-major de 2º classe (territoria), médecin-hel d'une ambulance chirurgicale au-
- M. Duhamel (Albert), médecin-major de 2º classe erritorial), médecin-chef d'une ambulance.
   M. Faguet (Henri), médecin aide-major de 1º classe
- territorial à une ambulance.

   M. Reynes (Antoine), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulunce.

- M., Reynes (Antonie), meacem-angure or "classes (ter— M. Dive (Pierre), melocion-major de 1º classe (teriroda) a un hopital d'evacuation.

   M. Dive (Pierre), melocion-major de 2º classe
   M. La Gendre (Arsène), médecin-major de 2º classe
  (terriboria), médecin-hed jun en miniance.

   M. La Gendre (Arsène), médecin-major de 2º classe
  (terriboria) a 2½ regs, territorial d'infanterie.

   M. Fontiene (Alfred, médecin-major de 2º classe
  (terriboria)) au 17º regs, d'attilierte bande, for groupe,
  et de la companion de 1º classe (terriboria) au 10º regs, d'attilierte bande, for groupe,
  et d'attilierte band
- serve, à ane ambulance.

   M. Petit (Henri), médecin-major de 2 classe (ré-

- serve) a un hópital.

   M. Arbinet (Paul), médecin aide-major de 2º classe à litre temporaire (terrilorial) à une ambidance. Servel à un mibidance de l'arbinet d
- nent.

  M. Janet (Marie), médecin-major de 2º classe (territorial) à ane ambulance.

  M. Bloc (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial) médecin-chef d'une ambulance.

  M. Buy (Jean), médecin-major de 2º classe (réserve), médecin-chef d'une anabance.

  M. Pay (Jean), médecin-major de 2º cl. (ter-l'une de l'une anabance.
- ritorial) à une ambulance chirurgicale automobile.

   M. Morin (André), médecin-major de 2º el. (territorial) au 82 e rég. d'infanterie.

   M. Tesson (René), médecin-major de 2º classe (ré-
- serve) à une ambu'ance.

   31. Meyssan (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance.

- M. Levet (Jeun), médecin-major de 1ºº classe (territorial), médecin-chef d'ane ambulance.
   M. Parrei (Uiysse: "nédecin-major de 2º classe (territorial) médecin-chef d'une ambulance.
   M. Chambon (Paul), nédecin-aide-major de 1ºº classe (territorial) à une ambulance.

- M. Chumbon (Paul), addecin aide-major de l'é classe M. Linne ambainne. Médein-major de 2º clusse (territorial), à une umbainne. M. Desourbeaux (Jenn), médein-major de 2º classe (territorial), adelecin-selied d'une ambainne. M. Desourbeaux (Jenn), médein-major de 2º classe (territorial), adelecin-selied d'une ambainne. M. Flammarion (Jaice), médecin-major de 2º classe (territorial) as a commandrant d'elapes. M. Flammarion (Jaice), médecin-major de 2º classe (territorial), méderin-chet d'an en ambainne. M. Steewier (François), adécin-major (arbitrorial), médecin-chet d'an entre hospitaller. M. Englet (Marie), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chet d'an entre hospitaller. M. Englet (Marie), médecin-major (arbitrorial), adecin-major (arbitrorial), adecin-major (arbitrorial), adecin-major (arbitrorial) au Miried (Arbitrorial), médecin-major (arbitrorial), adecin-major (arbitrorial), an indipital d'arcantion. M. Boullard (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), an indipital d'arcantion. M. Boundraid (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), an indipital d'arcantion. M. Boundraid (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), an indipital d'arcantion. M. Boundraide (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial), ann hoppital d'arcantion.

- (territorial) a un hopital devacantion.

   M. Roumenteau (Gabriel), médecin aide-mujor de 1re classe (territorial) au commandement d'étapes d'une
- gare régalatrice. gare régalatrice.

  — M. Gossign Yves), médecin aide-major de 4ºº classe (réserve au 32ºº règ. d'infaaterie.

  — M. Albouel, (François), médecin nide-major de 1ºº classe (réserve) au 311º règ. d'infaaterie.

  — M. Lemaitre (René), médecin-major de 2º classe (territorial à une ambulance.
- isi à une ambuinnee. M. Séguin (Charles), médecin aide-major de 1ºº cinsse
- M. Seguin (Anaries), medecin aide-major de l'e-classe (territoria) au 111 rég. d'artillèrie loude, ?' groupe.

   M. Laroyenne (Lucien), médecin-major de 2° classe à une amblance chirurgicate automobile.

   M. Gay (Joseph), médecin nide-major de 2° classe, à titre temporire, de réserve à un G. B.C.

   M. Buhn (Victor), médecin-major de 2° classe (rédere).
- (réserve) au commandement d'étapes d'une gare régula-
- (reserve) at communication de l'eclasse de titre temporaire de réserve, médecin-chef d'ane nmbu-
- lance.

   M. Faccheux (Adolphe), médecin side-majorde 1t\* cl. (territorial) us 32° rég. durillerie.

   M. Midelaine (Gaston), médecin-major de 2° classe
   M. Grazioni (Gaston), médecin-major de 2° classe
   M. Grazioni (Henri), médecin-side major de 1t\* cl., à
  tire temporaire (réserve), médecin-eite d'une umblaunce.
   M. Bonnand (Félix), médecin-aide d'une miblaunce.
   M. Louis (Erriexi), médecin-major de 2° cl, de réserve,
  médecin-det d'une amblaunce.

(Voir la suite, p. 437.)

#### PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE"

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON.

Antipyrétique et Analgésique. - Pas de contre-indications. - Un à deux grammes par jour. Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires.

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. -- Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

#### Contre la FIÈVRE TYPHOÏDE Immunisation et traitement

ENTEROVACCIN LUMIERE PAR

#### Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

#### PERSODINE LUMIERE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

#### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhèrence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

#### OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

### RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aigues et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Quatre spherules par jour, une heure avant les regas,

# THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

L'EAU NÉOLÉE, { une partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, (L'En instillations continues ou par réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES Laboratoire, 9. rue Dupuytren, Paris.

# THÉRAPEUTIQUE CIVILE

en GARGARISMES curatifs .

(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

dodeno

Echantillons et Littérature sur l demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) Enfants : 10 à 20 Gouttes par jour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis : 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'100E

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G.PÉPIN - Etude physe ue et chimique des peptones iodips et de quelques peptones commerca els (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



L'experimentation

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades plos du Tricosos n'entreîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine l'emploi du Trièc

clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

P ite de 20 Cachets

M. Sénéchal (Albert), médecin aide-major de 2° cl. (territorial) au commandement d'étapes d'une gare régu-

M. Laval (Henri), médecin-major de 2º classe à une ambulance

ambulance.

— M. Bigot (William), médecin aide-major de 2º cl. (territorial) au 91º rég. territorial d'infanterie.

— M. Augugneur (André), médecin aide-major de 1º cl. à la mission roumaine.

— M. Fabre (Pierre), médecin-major de 2º clesse, médecin-dné de l'Ambulance nº 155.

decin-chef de l'Ambulance nº 135.

— M. Paisseau (Georgea), médocin-major de 2º classe au gauvernement militaire de Paris.

— M. Bousseu (F.-A.), médocin-aide-major de 1º cl.

— M. Lousel (F.-A.), médocin-aide-major de 1º cl.

— M. Lemesle (René), médecin-major de 2º classe (teritorial) au 2º rég, territorial d'infanterie.

— M. Husson (Albert), médecin-major de 2º classe (teritorial) au 5º rég, territorial d'infanterie.

— M. Lousel (Mario, médecin-major de 2º classe (teritorial) au 12¹ rég, territorial d'infanterie.

— M. Lousel (Mario, médecin-major de 2º classe (teritorial) au 12¹ rég, territorial d'infanterie.

— M. Lousel (11 d'incorpe d'armée.

— M. Bonnes (André), médecin-major de 1º classe (réserve) au 30º rég, d'infanterie.

— m. Donnes (Anure), medecin-major de 1ºº classe (ré-serve) au 330º rég. d'infanterie. — M. Battez (Gustave), médecin-major de 1ºº classe (réserve) au 13¹ rég. territorial d'infanterie. — M. Gayral (Pierre), médecin-major de 2º classe (ter-licial) 11º de de 1ºº fenterie.

— M. Gayral (Pierre), médecin-major de 2º classe (territorial) au 11º règ, d'infanterie,

— M. Judet de la Combe (Eie), médecin-major de 2º classe (territorial) au 41º règ, d'infanterie.

— M. Fioche (12), médecin-major de 1º classe (... M. Ensire (13), médecin-major de 2º classe (territorial) au 89º rég. territorial d'infanterie.

— M. Ensire ((2)), médecin-major de 2º classe (territorial) au 70º rég. d'infanterie.

— M. Ensire ((2)), médecin-major de 2º classe (territorial) au 17º rég. d'infanterie.

— M. Ensire ((2)), au 60cin-major de 2º classe (territorial) au 70º rég. d'infanterie.

— M. Hud (1A), médecin-major de 2º classe (territorial) au 70° rég. d'infanterie colorie.

— M. Hud (1A), médecin-major de 2º classe (territorial) au 70° rég.

is characteristics of a 8 o' artivation of manuscric conme Husot (A), médecin-major de 2º classe (territorial) au 62º batalilo a échasseurs à pied.

M. Heyer (E), médecin-major de 2º classe (territome M. Flu (E), médecin-major de 2º classe (territorial
au 28º rég. territorial d'infantario, de 2º classe (territorial)
au 28º rég. territorial d'infantario, de 2º classe (territorial)
au 18º rég. territorial d'infantario,
me M. Legrosa (Gatalo), médecin-major de 2º classe (territorial) au 18º rég. territorial d'infantario,
me M. Augresau (Pierro), médecin-major de 2º classe (territorial) à l'Ambulance ajpia s'indicali me de 2º classe (territorial) à l'Ambulance ajpia s'indicali me de 2º classe (territorial) à l'Ambulance ajpia s'insipir de 2º classe (territorial) al l'Ambu

— M. Larger (Marie), médecin-mejor de 2º classe (ter-ritoria) au 399° rég., d'infanterie.

— M. Bernis (George), médecin-mejor de 2º classe
— M. Guille (George), médecin-mejor de 2º classe
(Erritoria) de Service de Santé d'un fanterie.

— M. Guillet (Paul), médecin-mejor de 2º classe (ter-ritoria) de Service de Santé d'une armée.

— M. Lemaire (Gaston), médecin-mejor de 1º classe
(territoria) au sou-secrétairat d'Elat des inventions,
(curritoria) su sou-secrétairat d'Elat des inventions.

— M. Samné (Georges), médecin- aide-major de

 M. Samné (Georges), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) en mission. lasse (territorial) en mission.

M. Bentami (Belkacon ould Hamida), médecin aide-

1º classe (territorial) en massion.

1º classe (territorial) en massion.

— M. Queyrat (Vincent), médecin-major de 1º classe (territorial) en mission.

— M. Queyrat (Vincent), médecin-major de 1º classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Camas (Jean), médecin-major de 2º classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Edmas (Jean), médecin-major de 1º classe (refrical) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Ribard (Joseph), médecin-major de 1º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Ribard (Joseph), médecin-major de 1º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Beaudin (Félis), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Werdié (Gilles), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Weltié (Gilles), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Weltié (Gilles), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Weltié (Well-Iallé (Benjamin), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Weltié (Well-Iallé (Benjamin), médecin-major de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

M. Morisse (Théadule-Pierre-Lucien), médecin-ajar de 2º classe (territorial) au gouvernement militaire Paris.

de Paris.

— M. Tailialde (Louis), méscien-major de 1º classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris.

(réserve) au gouvernement militaire de Paris.

— M. Dalage (Fernand), méscien-major de 2º classe (certforia) de la Commission médicine consulative.

— M. Dalage (Fernand), méscien-major de 2º classe (certforia)) de la région du Nord.

— M. Bourdou (Gamille), méscien-major de 2º classe (certforia)) de la région du Nord.

— M. Villette (Théodors), méscien-major de 1º classe (certforia) de la région du Nord.

— M. Facultere (Losson), méscien-major de 1º classe (certforia) de la région du Nord.

— M. Facultere (Losson), méscien-major de 2º classe (certforia) de la région du Nord.

— M. Léva (Marcel), méscien-major de 1º classe (certforia) de 1000 (marcel), méscien-major de 1º classe (certforia) (marcel), méscien-major de 1º

— M. Lexa (Marcel), médecin-major de 1ºº classe (ter-ritorial) à la 3º région.

ritorial) à la 3º région.

— M. Simard (René), médecin aide-major de 1º class (réserve) à la 3º région.

M. Thomas (Augustin), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 3º région.

- M. Dubar (Eugène) médecin-major de 2º classe

— M. Dubar (Eugran) médecin-major de 2º classe (Federo) à la 3º récion.

— M. Pontaine (Charles), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région.

— M. Casse (Elle), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région.

— M. Casse (Elle), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région.

— M. Gilber (Ambroise), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région.

— M. Gilber (Ambroise), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région.

(territorial) à la 4º régian.

— M. Millas (Paul), médecin-major de 2º classe (ré-

- M. Millas (Lauf), medecin-major de 2 classe (re-serve) à la 4 région.

- M. Lutaud (Paul), médecin aide-major de 1 re classe (réserve) à la 5º région.

— M. Chesneau (Jacques), médecin aide-major de 1ºº classe (réserve) û la 5° région.

— M. Gschwend (Arnold), médecin-major de 2° classe

réserve) à la 5º région.

— M. Bradier (lienri), médecin-major de 1º classe

— M. Bradier (lienri), médecin-major de 1º classe (territarial) à la 6e région

— M. Giry (Marie), médecin-major de 2º classe (terri-torial) à la 6º région.

torial) a la te region.

— M. Kuss (Georges), médecin aide-major de 1ºº classe (territorial) à la te région.

— M. Gosset (Adolphe), médecin-major de 2º classe (territorial) à la te région.

— M. Dautheville (François), médecin-major de 1ºº cl.

— M. Dautheville (François), médecin-major de 1ºº cl. (réserve) à la 7º région.

— M. Roussy (Gustave), médecin-mejor de 2º classe (réserve) à le 7º région.

— M. Roussy (Gustave), médecin-major de 2º classe (terréserve) à le 7 région. médecin-major de 2º classe (terréserve) à le 7 région. médecin-major de 2º classe (territorial) à la 7º région. — M. Giandauen la 180 région.
— M. Sibatrie (dean), médecin-major de 1º classe
(territorial) à la 8º région.
— M. Sabatrie (dean), médecin-major de 1º classe
(territorial) à la 8º région.
— M. Paulard (Albort), médecin-major de 1º classe
(territorial) à la 8º région.
— M. Paulard (Albort), médecin-major de 1º classe
(territorial) à la 15º région.
— M. Ronnet (Philippe), médecin-major de 2º classe
(territorial) à la 15º région.
— M. Bonnet (Philippe), médecin-major de 2º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Saint-Mortin (dean), médecin-major de 2º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Saint-Mortin (dean), médecin-major de 2º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Saint-Mortin (dean), médecin-major de 2º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Mabat (Jéan), médecin-major de 4º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Abatra (Houard), médecin-major de 4º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Abatra (Houard), médecin-major de 4º classe
(territorial) à la 10º région.
— M. Abatra (Houard), médecin-major de 4º classe
(territorial) à la 10º région.

M. Ausset (Edouard), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la 18<sup>e</sup> région.

— M. Princetcau (Laurent), médecin-major de 1ºº classe (territorial) à la 18º région.



M. Augis (Marie), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à la 18° région.

(territorial) a la 18° region.

— M. Bos (Antoine), médecin-major de 2° classe (territorial) à la 18° région.

— M. Robin (Georges), médecin-major de 2° classe (territorial) à la 18° région.

— M. Soulié (Henri), médecin-major de 1° classe (territorial) (Afrique du Nord).

contriburant (atrique du Nord).

— M. Bourlier (Ernest), médecin-major de 2º classe (territoria) (Afrique du Nord).

— M. Boyand Pierre, médecla major de 1ºº classe (territoria) (Afrique du Nord).

— M. Piquet (Louis), médecin-major de 2º classe (réserve) (Afrique du Nord).

M. Chalis (Louis)

(réserve) (Afrique du Nord).

— M. Chalisi (Jean), médecin-unjor de 2° classe (territorial) (Afrique du Nord).

M. Murri, Ernest), médeciu-major de 1™ classe (Lasse Carlos).

— M. Schieffer (François), médecin-major de 2° classe réserve) (Afrique du Nord).

— M. Buquía (Marie), médecin-major de 2° classe (territorial) à la 2° région.

— M. Finck (Charles), médecin-major de 1™ classe (territorial) à la 2° région.

(reserve) à la 2º region.

—M. Spillman (François), médecin-major de 1º classe (réserve) à la 2º région.

—M. Theri (Albert), médecin-major de 2º classe (réserve) à la 2º région.

—M. Petre (Jean), médecin-major de 2º classe (terri-

torial) à ln 20° région. - M. Bec (Fortuné), médecin aide-major de l'e classe

— M. Bec (Fortune), medecta suur-majo. de (réserve) à la 21° région — M. Montlus (Adolphe), médecin-major de 2° classe (territorial) à la 1º région — M. Maute (Alphonse), médecin-major de 2° classe

- M. Maute (Alph (territorial) an Maroc. M. Tailet (Raymond), médecin-major de 2º classe rritorial) au Tonkin.

 M. Pellagot (Ferdinand), médecin-major de 2º classe (réserve) à la 8º région. Vieillard-Baron (Pierre), médecin-major de 2º cl.

(réserve) à la 8° région.

— M. Robineau (Edouard), médecin-major de 1° classe (territorial) à la 9° région.

(territorial) à la 9 région.

Lâbey (Georges), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 9 région.

M. Rocaz (Charles), médecin-major de 1ºº classe (territorial) à la 9 région.

M. Couraud (Arhille), médecin-major de 1ºº classe (territorial) à la 9º région.

M. Lesdos (Gustave), médecin-major de 1<sup>ro</sup> classe (territorial) à la 10<sup>ro</sup> région.
 M. Gianetti (Stéphaae), médecin-major de 2<sup>ro</sup> classe

(territorial) à la 10° région (territorial) a la 10º région.
— M. Chavin (Henri), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 10º région.
— M. Monod (Fernand), médecin-major de 2º classe territorial) à la 10º région.

M. Lanos (Edmond), médecin-major de 2º classe (ter-

(territorian) à la 11° région.

— M. Thésée Vétory, médecin-major de 2° classe (territorial) à la 12° région.

— M. Mollnié (Jean, médecin-m-fried).

orad) d'a 12 l'egion.

M. Mazin (Paul), médecin-major de 2 classe , terri-dal) à la 12 région.

M. Decressac Eugène), médecin aide-major de 1 c cl.

territorial) à la 12º région.

— M. Lortat-Jacob (Antoine), médecin-major de 2º cl.

 M. Lortat-Snoon (Antoine), incuecta-major de le classe
 M. Teulières (Jean), médecin-major de 2º classe réserve à la 13º région

 M. Teulet-Luzié (Pierre), médecin-major de 2<sup>st</sup> classe à la 13º région. - M. Planat (Antoiae), médecin-major de l™ classe (ter-

ritorini) à la 13º région.

— M. Barral (Elicane, médeciu-major de 1º classe (territorini) à la 14º région.

M. Descos (Jean), médecin-major de 2º classe (terrià la 14° région. d. Dumarest Frédéric), médecin-major de 2° classe (J. Dumarest Frédéric), médecin-major de 2° classe

(territorial) à la 14º région.

— M. Masson Charles, médecin-major de 1re classe (territorial) à la 14º région.

 M. Roux (Joseph), médecin-major de 2º classe (réserve) à la 14 région.

— M. Pont (Albéric), médecin aide-major de 1<sup>tr</sup> classe

(territorial n ln 14e région M. Chutin (Paul , médecin-major de l™ classe (ter-

ritorial) à la 14º région.

— M. Cluzet (Joseph), médecin-major de 1ºº classe (territorial) à la 14° région.

— M. Rehm (Gamille), médecin-major de 2° classe (ter-ritorial) à la 15° region.

— M. Jurie des Camiers (Jean), médecin aide-major de

lrecl. (territ.) au ler rég. de marche de tirnilleurs indigènes.

M. Lavenand (Louis), méderia-major de 2º classe (territorial) en mission.

 M. Sempé (Paul), médecin-major de 2° classe réserve) en mission.
 M. Gallois (Elie), médecin-major de 2° classe (territorial) en mission

M. Mulon (Pierre), médecin-major de 2º classe réservel au sous-secrétariat du Service de Santé.
 M. Rais (Gaston), médecin aide-major de 1º classe

territorial à la 8° région.

— M. Simon [Clémeat , médecin aide-major de 1° classe (territorial) à la mission des armées alliées

#### HOUVELLES

Les promotions des médecins récupérés. M. Doizy, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre à quelle date seront promus aides-majors les mé-

Ouerre a quelle aute serontpromus aides-majors les me-decins récupêrés par application de la loi du 20 février 1917, a reçu la réponse suivante: Les nominations au grade d'aide-major de 2º classe des médecins récupérés par application de la loi du 20 février 1917, sont prosonocés au fur et à mésure que les dossiers de propositions parviennent à l'Administra-tion centrale. Un certain aombre de ces médecins ont déjà été nammée

Les médecins aides-majors de 2º classe. Les médecins aides-majors de 2°classe. — M. Chun-petier, député, avont démandé à M. le unitaire de la proposition de la companya de la companya de la companya 25 octobre et 3 novembre 1916, il n° sile et de dévreu des class aides-majors de 1°c classe, bien qu'ils nient deux ans de grade, a requi na réponse suivante 2° classe à titre défi-nitif sont promus mu grade supérieur dès qu'ils attei-nitif sont promus mu grade supérieur dès qu'ils attei-gnent deux nas de grade. La monination préalable à titre définitif est indispeasable pour ceux qu'i ont été nomnée à titre temporine. »

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,0%) { de Bi-lodure PILULES (0,0%) } de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Dames gardes-malades à domicile. Piqures, massages, ventouses, sondages, pansements. — Ecrire P. M., no 1439.

Médecin 16 inscriptions demande faire remplacement. — Ecrire  $P.\ M.$ , no 1453.

Médecin-major des troupes coloniales, en instance de départ pour colonie lointaine, demande permutant temporaire de l'armée métropolitaine active ou de complément. médecin-major ou aide-major de 1ra cl. Ecrire. P. M., nº 1448.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD.— SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits 47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tel. Gob. 24-81.

Le Gérant : O. Porés.

Paris. - L. MARSTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIE

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Pigles microblennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 º/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS : Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. - Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES

Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 4 à 2 ampoules dosées à 0.04 centigr. pro dis.

et TOUTES

# SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# **Traitement**

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 3 cm'

### Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn.: Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

### VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

SUCCOMUSCULINE A froid, 100 grammes de viande de beur par cuillerée. — CHAIX & Ch 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

# OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12, Bouley. Bonne-Nouvelle PARIS

# CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

# Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# VASOLAXINE

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUR USAGE INTERNE (Paraffine liquide)

#### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans les maladies aiguës (flèvre typhoide); chez les opérès du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuses, chez les prostatiques; chez les femmes enceintes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSRIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté do so procurer la matière première et les accessoires, nons avens toujours pu approvisionuer nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous leurs besoins.

lours besoins.

Tous les Pharmacions ont de la VASOLAXINE ou pouvent se la procurer chez les
Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

# Régénératrices as ang an nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

PRIX PUBLIC Le FLACON de 100: 3fr.

# Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

**un** seul grain <sup>au début du</sup> effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sana

ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

> LPECA INJECTABLE

### total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Labocataire Pharmace utique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

#### **TULLE GRAS LUMIÈRE**

Pour le traitement des plaies cutanées.

Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations

Préférable par sa souplesse à la gaze paraffinée dans les pansements de blessures de guerre.

# Laboratoire A. GIRARD



48, Rue d'Alésia, PARIS





Usine et Entrepôts à LA CROIX-DE-BERNY (Seine)

# Memento Thérapeutique



### VIN GIRARD

Iodotannique Phosphaté
Succédané de l'Huile de Foie de Morue

# Active la Phagocytose

LYMPHATISME - SCROFULE - RACHITISME FAIBLESSE GÉNÉRALE TUBERCULOSE A SES DÉBUTS UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

### SIROP GIRARD

Iodotannique Phosphaté

Succédané de l'Huile de Foie de Morue

#### MÊME COMPOSITION

MÉMES INDICATIONS QUE LE VIN

S'ordonne plus spécialement en Médecine infantile

DOSE: 2 à 3 cuillerées à bouche selon l'âge, à prendre pur ou délayé dans un peu d'eau.

# **BIOPHORINE**

KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE

Quinquina et Cacao Vanillé (granulé)

#### ANÉMIE CÉRÉBRALE

NÉVRALGIES REBELLES

VERTIGES, NÉVROSES

SURMENAGE, EXCÈS.

DOSE: 2 ou 3 cuillerées à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans une boisson quelconque.

# NUCLÉO-FER GIRARD

Pilules dosées à 0 gr. 10 de Nucléinate de Fer pur

#### ANÉMIE

CHLOROSE

PALES COULEURS

DOSE: 4 à 6 pilules par jour au début des repas.

# LAXOPEPTINE GIRARD

LAXATIF POUR ENFANTS

A base de diastases extraites des céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers RÉGULARISE LES FONCTIONS DIGESTIVES ET INTESTINALES:

COMBAT LA CONSTIPATION;

ÉVITE LES VOMISSEMENTS;

FACILITE LA DIGESTION DU LAIT.

DOSE: De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à bouche en 24 heures. Indications très détaillées sur la posologie dans la brochure accompagnant chaque flacon.

Innocuité absolue à toutes doses.

# PARFUMERIE FLORÉÏNE

# FLORÉÏNE

Crème de beauté SANS RIVALE REND LA
PEAU DOUCE
FRAICHE

PARFUMĖE

Poudre de riz Hygiénique 4 nuances. Savon Floréine, Bain Floréine, Aromatique Stimulant. Eau de Cologue Floréine supérieure 80°. Eau de Toilette et Vinsigre Floréine supérieur 80°. Elixir Dentifrice Floréine supérieur 80°.

Pâte Deutifrice Floreine superieur 800.

Pâte Deutifrice boîte porcelaine et tubes. - Brosses Deutaires.

Cosmétique au raisiu Pierlot pour les gerçures des lèvres.

# PARFUMS FLORÉINE

Œillet — Rose — Violette SERIE LUXE: KALYS, Parfum puissant, tenace et grisant. — MANDRAGORE, Parfum délicat captivant et d'une rare distinction.

TARIFS SPÉCIAUX POUR TOUS NOS PRODUITS DESTINÉS A L'USAGE PERSONNEL DES MÉDECINS

LA

# PRESSE MÉDICAL

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé, our et Prefesseur en chef de la Maternité

J.-L. FAURE Prefesseur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecia de l'hôpital Boucieant, mbre de l'Académie de médeci

F. WIDAL Prefesseur de clinique médicale à l'hôpital Cachin, Membre de l'Académie de médeciue.

Memhre

H ROCER Professeur de Pathologie oxpérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine M LERMOVEZ

F. JAYLE Chof de clin. gynocologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux : MARCEL LERMOYEZ. - Le diagnostic de l'otorrhée

tuberculeuse, p. 433. Dr Wuntz. - De la conduite à tenir vis-à-vis des paludéens, p. 435.

CHARLES MATTÉI et MARCEL BLOCH. - Aspects des selles dans les formes atypiques de la dysenterie amibienne, p. 436.

Médecine pratique :

E. Viguier. - L'alcool employé à la désinfection des mains en chirurgie, p. 437.

Sociétés de Paris :

Société de Ménecine légale, p. 437. Société ne Chirurgie, p. 437. Académie de Médecine, p. 439. Analyses, p. 439.

Chronique :

F. Helme. - Petit Bulletin. LES MÉDICINS AUX ADMÉES FACULTÉ DE PARCE

NOUVELLES.

RENGERON EMPATE DE COMMUNIQUÉS

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

# EXTRAITS TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules — Cachets — Comprimés — Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV ANNÉE. - Nº 42, 26 JUILLET 1917

#### PETIT BULLETIN

Pour la création d'un centre de renseignements et de conférences interalliés à Paris.

Au Dr Meillon, de Cauterets, médecinmajor de chasseurs alpins.

A l'occasion du voyage à l'aris de nos chers Uruguavens, je demandai a nos maîtres et a nos confrères de me donner l'adresse de leurs services hospitaliers, laboratoires ou cliniques, afin que, le cas échéant, nos visiteurs s'y rendissent sans tâtonner, comme ils le font d'habitude.

Je dois avouer en toute modestie que ma tentative restera comme un des jolis fours de ma carrière, qui en compte déjà un certain nombre. En tout et pour tout, j'ai reçu quatre réponses. Tout le monde a eu « les foies », comme disent les Poilus quand ils ne sont pas en train. Tant pis! tant pis!

Vous devez cependant bien savoir que je ne suis candidat à rien, que je ne suis qu'un vieux birbe qui croit à de très sévères luttes d'aprèsguerre, où il faudra jouer serré si nous voulons gagner la partie. Ni présidence, ni sccrétariat, ni charges honorifiques ne me travaillent. Si je vous importune, c'est parce qu'il faut bien que quelqu'un remplisse cette tâche ingrate. Mais une

DIGITALINE OF A STATE OF A STATE

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

# ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire. Fole. etc., etc.

LaBoratolria POLINNIER Primer 26 Rt de L'HANDAN PRETE

fois pour toutes, sachez que j'ai uniquement en vue l'intérêt commun.



Ceci posé, n'imaginez pas que les alouettes vont nous tomber toutes rôties dans le bec et que les moissons de gloire, amassées par les poilus, suffiront à tout. Pressée et finalement abattue par cent peuples divers, l'Allemagne, - et qui l'en empêcherait? - ne manquera point, avec son invincible ténacité, de continuer la bataille sur le terrain économique et scientifique. Si, de notre côté, nous laissons fuir nos énergies par la voie de moindre résistance, si nous ne savons pas nous grouper pour combattre, eh bien, que voulez-vous, les Germains pourront dire, cette fois avec raison, que les Latins, bons pour la bataille, ne peuvent décidément pas « y faire » avec eux pour l'organisation. Est-ce bien eela que vous désirez? Ou ne pensez-vous pas que l'esprit de devoir doit l'emporter aujourd'hui sur tout le reste? Ainsi qu'on l'a écrit, chaque homme, en ces heures terribles, n'est pas une fin, mais un moyen; c'est-à-dire que nos individualités ne comptent pour rien si elles ne concourent pas à la grandeur de la Patrie. Aussi, ehaeun de nous, dans chaque corporation, doit-il des à présent chercher le meilleur moyen d'être utile à son pays. Or, parmi toutes les professions,

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

#### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Ranidament absorbable, sans irritation de la peau

Anémie, Convalescence. Débilité. Surmenage.

USCULOSINE

-Byla -GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et nec-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 6 jours (5 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).



en est-il de mieux placée que la nôtre pour concourir au bien commun?

Après la guerre, les usines ne rouilleront pas du jour au lendemain pour le plein rendement industriel; pas d'avantage nos chaups ravagés on délaissés, nos pauvres vignes privées de soins, ne fourniront ces récoltes qui faisaient hier notre richesse.

Le Destin, par ailleurs si sévère, nous réserva henreusement une compensation. A la signature de la paix, des que les communications seront rétablies, une grande vague humsine va déferler vers notre vieille terre. Les Anglo-Saxons, en particulier, dont la race est nombreuse comme les sables de la mer, voudront voir les champs glorieux on leurs fils ont combattu a nos côtés pour le Droit et la Liberté et où dorment tant des leurs. Présentement, la valeur qui, à New-York, se négocie avec le plus d'entrain, n'est autre que le billet de paquebot pour l'Europe. Donc, Anglais, Américains, Australiens, Canadiens, Hindous, etc. sans parler des neutres enrichis, accourront chez nons. Le Touring Club, qu'on ne saurait trop féliciter, réalise en ce moment-ei un grand et magnifique effort en vue de cette éventualité. Nous seuls pouvons l'aider et faire profiter la France de la seule industrie prète à fonctionner immédiatement après le dernier coup de feu.

Sur notre sol, en effet, passent et vivent des milliers de méderins anglais; demain, nos col·lègues américaius y séjourneront avec leurs troupes et leurs ambulances en aussi grand nombre. Nul de nous signore ce que vant le méderin comme agent de propagande. Els lien, qu'avons-nous tentie pour recevoir ces confrères et nous les attacher? Rien, moins que rien. Quand j'etais un petit grimaud d'école, mes bons maîtres, les géographes Meissas et Michelot, enseignaient que le Rhône traverse le Lac Léman sans y mêter ses eaux. Depuis, j'ai vu que c'était là conception naître de braves pédagogues

qui, en fait de voyages, s'en étaient tenus à celui de M. Xavier de Maistre autour de sa chambre. Il n'en reste pas moins que cette image cet par certains côtés applicable à la situation actuelle : avec une bravoure incomparable, nos alliés répandent à lots leur sang comune nous répandons noire dans la tranchée, face à l'ennemi, tous nous ne faisons qu'un, mais en dehors de cela, le grand lleuve anglo-saxon ne se mêle point au latin. Les Alliés ne se fréquentent ni ne se contaissent assez, et si cela continue, lorsque la guerre sera finie, chacun rentrera chez soi avec beaucoup d'estime pour le voisin, mais sans que les ceurs aient ratifié l'alliance scellée cependant par le sang sur les champs de bataille.



A qui la faute? A nous, Français, rien qui nous. Si nous avious pour deux sons de volont et d'initiative agissante, n'aurions-nous pas créé une manière de club oi nos confréres sersient accueillis simplement, à la française, et ois ils apprendraient à nous aimer. Là, nous leur montrerions ce qu'est notre peuple subblime et magnifique, dont l'âme — on le vit bien hier, au délié du 14 Juillet, — a des splendeurs et des clartés qui ne le cédent en rien à celles des payaages de cette vieille France, oi tant de nobles horizons s'offrent tout à coup au regard du voyageur émerveillé.

Je propose done que l'on choisisse un endroit central. On y installera un Bareau de renseignements, des salles de leviure, de correspondance, ceri sans ouillier le colé matériel. Sûrs d y trouver la toute leure l'accueil réconfortant des confrères français mobilisés ou non et des praticiens permissionanires venus un instant s'y retremper l'esprit, les médecins alliés ne manqueraient point de nous faire visite, et ains is établiraient entre

nous des liens que nous avons tous tant d'intérêt à voir se noner.

En dehors des questions de politesse et de convenance pour nos hôtes, nous leur apprendrions la France. Ils nous entendraient parler de nos stations thermales et de nos stations climatiques, trop dédaignées. Ils s'instruiraient aussi sur nos richesses latentes, chutes d'eau inemployées, mines non exploitées, industries à créer, etc. Ai-je besoin, parlant à des médecins, d'insister sur les conséquences économiques de cette propagande? L'industrie du tourisme et des Villes d'Éaux sera peut-être, je tiens à le répéter, la seule prête à fonctionner quand viendra la paix. Cette industrie peut produire des millions par centaines et centaines. Ne pensez-vous pas que nous ferons œuvre pie si nous réalisons l'effort que je sollicite?

Oui, je sais, les objectionnistes habituels vont trouver que je vais un peu fort. Et l'argent pour la création et l'entretien de ce Club? diront-ils. Et les conférences, qui les fera? Ce dernier point est déjà à l'étude, je n'y insiste pas.

Quant à l'argent, je crois savoir que les pouvoirs publics seraient tout disposés à nous aider. J'ai été reçu, grâce à notre confrère Meillon, de Cauterets, brave à la guerre, hardi dans la paix, par les dirigeants du Touring-Club. Spontanément, ils ont promis d'étudier la question; il y a même de ce côté un commencement d'exécution. Nos confrères uruguayens, retour du front, vont être, par les soins du Touring, conduits en Août dans la région pyrénéenne. Le Bureau de la propagande ne uous refusera pas non plus son concours effectif. Enfin, ne sommes-nous pas un peu là, nous aussi? Et encore ne parlé-je pas des statious hydrominérales, des grands spécialistes, qui auraient tout intérêt à voir installer en plein Paris une exposition permanente de produits et d'instruments français. Si avec ca nous n'arrivions pas !...





Littérature & Echantillon sur demande Les Etablissements POULENC Frères 92. Rue Vieille-du Temple . Paris DOSE:
Une mesure
a chaque repas
dans un peu deau
ou par prise
de 100 gr. de Lait
(Une tasse)

1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

1913. - Gand : Médaille d'Or

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



REYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillona et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

En résumé, une occasion inespérée se présente d'attirer à nous par milliers nos frères d'armes, les médecins alliés; la laisserons-nous échapper lorsque nous savons que chacun d'eux, rentré dans son pays, deviendra un agent de propagande pour la France? Allons-nous donc enfin penser et agir collectivement?... A quand la création, à Paris, du Cercle des médecins interalliés?

F HRIME

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Bignon (Paul), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe: a assuré peadant la période du 15 au 22 Mars la tâche du service sanitaire de deux bataillons engagés eu feu, s'est dépensé sens compter nait et jour avec un esprit de dé-vouement et d'abnégation admirable, n assuré avec une compétence remarquable la relève de nuit des blessés sur le terrain même de l'actioa, a pris la direction du ser-vice sanitaire du corps par suite de ln blessure mortelle de son chef de service

- M. Dalsace (Jean), médecia auxilieire au 313° rég. d'infanterie : « médecin auxiliaire d un grand courage et d'un dévouement extrême. Le 16 evril 1917 est crânement parti à l'assaut nux côtés do son chef de bataillon, il a été blessé grièvement ea organisaat un refuge de blessés sar la position conquise. A fait preuve d'abnégation en refusant de se faire soigner pour permettre aux infirmiers de s'occuper d'autres blessés. Déjà cité à l'ordre du

régiment et do l'armée. »

M. Le Filliatre (Gustave), médecin-major de 1" cl. « u installe et u dirigé un groupement chirurgical mobile dans une ville bombardée; y n maintenu cette formation en pleino activité depuis deux mois sous un bombarde ment continuel de gros obus et d'obus de campagae, de jour et de nuit; a pris uvec la plus grande décision et la plus grande activité toutes les mesures propres à mettre le plus possible ses blessés et son personnel à l'abri de ce bombardement et u réussi ainsi à les préserver jusqu'à présent, a rendu les plus grands services par la rapidité avec laquelle il peut faire lui-même et faire faire

rapante avec aquelle 11 peut taire iui-meme et faire faire les opérations urgentes, grâce à la proximité de la 1ºs ligne où il s'est mis et demeure malgré le danger. » — M. Le Moine (François), médecin aide-major de 2º classe : « nttaché à un groupe chirurgical mobile, a

opéré de nombreux blessés sans se soucier du donge dans aac ville continuellement hombardée, ne cesse de-puis deax mois, dans les mêmes conditions périlleuses, d'assarer nvec le dévouement le plus absolu les soins à ses blessés. u

- M. Guillon (Valentia), médecin nide-major de 2º clusse, da 2º rég. d'artillerie : nu cours des attaques des 14 et 16 Octobre 1916, s'est dépensé sans compter pour se porter au secours des blessés, sur une position bombardée. Le 31 Octobre 1916, daas un poste de commandement violemment bomburdé, s'est précipité saas hésiter au secours de cunonniers qui venaient d'être en sevelis; a dû être retiré évenoui, sous les gaz délétères; à peine rétabli s'est remis au travail de secours.

 M. Favier (Joseph), médecin auxilinire du 16° rég. d'artilleric : a muintes fois fait preuve de courage et de dévouement en prodigunnt ses soins aax blessés sous de violents bombardements. Grièvement blessé par l'explosion d'un obus, à son poste de combat, le 3 Sep-

- M. Guibourg (Ambroise), médecin aide-major au 40° rég. d'artillerie : a fait preuve d'ane bravoure audacieuse et d'un ebsolu dévouement, le 20 Août 1914, en franchissant les lignes frunçaises pour aller soigner un grand nombre de nos blessés, et en ramenant dans nos lignes 3 officiers et 4 hounmes blessés. Fait prisonnier quelques heures plus tard, s'est dévoue pendant une captivité de viagt-six mois au truitement de nos soldats prisoaniers, notamment pendent une épidémie meur-

trière de typhus.

— M. Sentous (Exupère), médecin-auxiliaire très eou rageux. A fait preuve, à maintes reprises, de sang-froid. S'est particulièrement distingué dans les combats du 20 au 22 Mars lors des bombardements de la batterie par obus asphyxiants et de gros calibre, en apportant ses soins eux blessés nvee le plus grand dévouement.

— M. Romieu (Mare), médecin aide-major de 2º clusse nu 2º d'artillerie de montugne, 42º batterie; sur la position de batterie depuis vingt mois, est toujours le pre-mier à se porter nu secours des blessés, sans souci du feu ennemi. S'est fait remarquer par son mépris du dunger au cours de bombardements journaliers et notamment pendant un violent tir d'obus toxiques et incen-diaires au cours duquel il n'a cessé de pareourir la position à découvert pour assurer quand même l'exécution du tir.

- M. Augé (Denis). médeein auxiliaire, chef de service d'un bataillon: « Au cours des combuts des 17 au 20 Avril 1917, a fait preuve d'un inlassable dévouement et d'un absolu mépris du dangor. Le 25 Avril, un obus ayant percuté sur l'entrée de son poste de secours, tuant

2 hommes et en blessnnt 4 autres, a foit preuve de sang froid et de courage en conaant immédiatement et à decouvert ses soins aux blessés, s

- M. Flambart (André), médecin-major au 1° rég. de chasseurs d'Afrique ; après avoir rendu pendunt une année d'excellents services comme chirurgien dans an hópitul, est vena sur sa demunde en Orient et s'est mon-tré dès les premières affaires et malgré un état de santé précaire, un praticien énergique et dévoué, soignant et évacuant des blessés insqu'au dernier, dans les premières lignes et en particulier sous un bomburdement très violent aux combats de la Strouma

#### FACULTÉ DE PARIS

Laboratoire d'histologie. — M. le professeur Pag-NANT fera, personnellement, avec le concours de MM Braaca et Mulon, agrégés, un cours élémentaire de Technique histologique. Ce cours aura lieu tons les jours, de 14 à 18 heures, du 5 Octobre au 5 Novembre.

Il convient nux étudiants désireux de compléter les travaux pratiques ordinaires et obligatoires par l'exercice de la Technique histologique, ainsi qu'aux docteurs fran-çais et étrangers non eacore initiés à cette technique.

On insistera surtout sur les méthodes générales capa-bles de mettre l'élève à même de pratiquer dans de bonnes conditions l'examen histologique d'un organe ou tissu quelconque. Mais, en outre, on passera en revue les principales méthodes spéciules : examen du sang, pro-cédés de coloration des fibres conjonctives et électiques, méthodes d'imprégnation métallique; technique du système nerveux; méthodes cytologiques,

Le droit afférent à ce cours est de 50 francs. Le nombre des places est limité.

#### NOUVELLES

#### PROPHYLAXIE ANTIVÉNÉRIENNE

La Société de Prophylaxie sanitaire et morale, émue de la multiplication extraordinaire des cas de maladies vénériennes et de leur répercussion désastreuse dans les familles, insiste auprès des pouvoirs publi s pour que des mesures énerg ques soient prises pour réprimer le Racolage, quel qu'en soit l'auteur,

(Voir la suite, p. 446.)

# 

# Toux spasmodique

# Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois:
6 mos à 1 an; 3 à 10 gouttes
1 an 2 ma; 10 a 15 gouttes
Audessus de 2 mes; 15 a 39 gouttes
Audessus de 2 mes; 15 a 39 gouttes
Audessus de 7 mes; 15 a 39 gouttes
Augheré à a 6 fois les doses ci-dessus
glas, par 2 k neuren, selon les lessons. ADULTES: 50 h 60 gouttes per dose; Administrer 5 h 6 doses et plus per 24 inures, une demi-heure avant of 2 heures après de repas.

Littérature et échantilions : FALCOZ & City

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR S DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavilés ou en pansements, l'ELECTRARGOL e donné des résultats concluent; dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des collules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbles, re distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections inframusculaires ou intraveineuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1483

OPOTHERAPIE OSSEUSE

# POSOLOGIE

ADULTES avant les repas 2 à 3 cuillerees à bouche par jour

· 中国中国的国际中国的国际中国的国际中国的国际

ENFANTS | 2 à 3 cuillerées à dessert ou à café selon l'àge,

Si lon veut remneraliser un phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates minéraux, fandis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui fournir des sels ayant dejà subi quelque ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à Taxte de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

PO50LOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur 8

ENFANTS Une cuilleree a dessert ou à café selon l'age 5 jours sur 8

I (VIV) OBTENU AVEC DES

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur . ANGOULÊME (Chte)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone Découvernt En 1896 par E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcaltu.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulten

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Charkampt, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med Ine de Paris 1900. Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

(Kola Glycerophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée. Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

> RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. 6 PARIS ET PHARMACIES

# DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE!

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG clérose, Menstruation difficlls Troubles de la Ménopause

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Taci et toutes Pharmacies.

Traitement préventif SYPHILIS du PALUDISME

ULES (0.40 d'Hectine per pilule). - Une à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 jo

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. PILULES (Par pilule: Hectine 0.40; Protoiodura Hg. 0.05; Ext. Op. 0.01). Durée du traitement Une à deux pitules par jour.

GOUTTES (Par 20 goutes: Hectine 0.65; Hg. 0.01). 20 4 100 gout. par jour. 10 4 15 100 gout. OULES B (Par ampoulo: Hectins 0,0; Hg. 0,01). Une ampoule par jo OULES B (Par ampoulo: Hectins 0,0; Hg. 0,015). Pendant 10 a 15 jour INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires 4s l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Garenne Seine)

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée rganique à base ds Nuclarrhins. L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme

recismo uno menession reparatrice et dynamogénique puisante; dans tous dynamogénique puisante; dans tous les cas otil faut relever l'état général, amelit issus, combattre ja phosphaturie et ramen PUISSART STIMULART PHAGOCYTAIRE. TUBE L'UMPHATISME, AMÉMIE, NEURASTHE CUTANÉES. FAIBLESSE GENÉRALE, FORMES L'ALIA!

ET OOSES Mailtes: 20011. Acoupt par jour l'ACTE COSES MAILTE COSES ERCULÓSES, BRONCHITES, SCROFUL ENIE, ASTHME, DIABÈTE, AFFECTION C, CONVALESCENCES DIFFICILES, el GRANULE ; AMPOULES

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALIN Littérature et Echant<sup>ra</sup> : S'air. à NALINE, h<sup>am</sup> kVilleneuve-la-Garenne, près St-Denis (Siles).

dans la rue, les établissements publics et tout particulièrement aux alentours et dans l'intérieur des

Une délégation de la Société, composée de MM. Balzer, président, Le Pileur, secrétaire général, Edmond Fournier, trésorier, a été chargée de remettre ce vœu à M. le l'réfet de police.

M. lludelo a reçu en audience, le 5 Juillet, la déléation dans laquelle le Dr Queyrat remplaçait le gation dans laquelle le D' Queylas Company D' Le Pileur. M. le Préfet de police a exposé avec de grands détails à la délégation toutes les mesures qu'il veuait de prendre pour combattre le racolage et notamment la surveillance particulière qu'il entend exercer sur tous les établissements et lieux publics où la prostitution peut s'exercer. Cette surveillance doit viser surtout les débits de boissous et les hôteliers et logeurs. Elle doit s'étendre aux abords des gares, des casernes, des arsenaux, des établissements d'instruction et de culte, des squares, marchès, promenades publiques, et des principales voies. De plus, dans les villes maritimes, les quais où débarquent les passagers, les jetées, les terre-pleins, les plages, sont interdits aux femmes inscrites

M. Hudelo compte beaucoup, pour restreindre le nombre des syphilitiques, sur l'action du traitemeut largement distribué par les hôpitaux et les dispensaires. Pourtant les mesures qu'il a préconisces montrent qu'il n'entend pas se désintéresser de l'action administrative. Les déclarations qu'il a faites devant la délégation doivent inspirer l'espoir que l'Administration persévérera daus ses efforts pour faire de la vraie prophylaxie en combattant à sa source même le développement des maladies véndriennes.

Ce serait s'illusionner que de croire que le traitement précoce et énergique de la sypbilis récente constitue une garantie suffisante contre les contagions. Dans son livre sur la Syphilis dans l'armèe. M. Thibierge s'est élevé avec raison contre cette idée qui peut être dangereuse, car elle peut faire négliger les précautions qui incombent aux administrations. Sans doute le traitement précoce est nu moyen puissant de prophylaxie, mais il est plus utile encore de prévenir le mal. Nous rappellerous seulement le proverbe anglais cité par Mac Donagh : « Pour fer-

mer l'écurie, n'attendez pas que le cheval se soit

Médecins auxiliaires de 2º classe. - Le décret suivant vient d'être inséré au Journol officiel. Art. 1st. — L'art. 1st du décret du 28 septembre 1916 est complété ainsi qu'il suit :

Les étudiants en médecine, nan élèves de l'Écale de Bordeuux, qui uu mament de la mobilisation possédaient douze inscriptians de dactorat, peuvent être nommes uu môme emploi, après accomplissement d'une année de services, au mains, en qualité de médecin de 3º classe uuxiliaire de la marine.

Art. 2. - Le ministre de la Marine est chargé de l'exécutian du présent décret.

Les dispenses aux étudiants retardés par la guerre. — Le ministre de l'Iastractian publique vient de faire signer le décret suivant partant déragatian, pen-dant la durée de la guerre, aux règlements cancernant les dispenses de grades et de scolarité, en faveur des jounes gens returdes dans leurs études par le fait de lu guerre.

Ce décret s'applique exclusivement sax demandes de dispenses des titres initinux nécessaires paur s'inscrirc dans les Facultés et établissements d'enseignement supérieur et nux dispenses de certaines parties de la sec rité paur les études poursuivics dans ces établisse-

Art. 1er. - Pur déragntian aux dispasitians des décrets et reglements actuellement en vigueur, et jusqu'it l'expiration de l'année qui saivra la signature du traité de pnix, des dispenses portant: 1º sur les grades au titres exigés paur l'inscription dans les Facultés Écoles assimilées ; 2º sur la durée de la scalarité req paur l'abtentian des grades au titres délivrés par lesdits établissements peuvent être accardées, après leur libe-rutian, aux étudiants que lear présence sans les drapeaux, pendant la durée des hastilités, a empêchés d'entreprendre ou de paursuivre des études d'enscignement

supérieur. Ces dispenses pouvent aussi être accardées, à titro exceptiannel, à d'autres personnes qui en seruient jugées dignes ea raisan de leurs études antéricures et des services rendus par elles au pays.

Elles sant pranancées par le ministre, uprès examen des dassiers scolaire et militaire des intéressés, sur l'avis favarable d'une commissian camposée de membres du Canseil supérieur de l'instruction publique et de membres du Camité cansultatif de l'enseignement pu-

# Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Cadéine) SIPOP 1000 PILULES (0.01)

TOUX nerveuses AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS-

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Docteur achèterait lavabo d'occasion. - Ecrire P. M., nº 1715,

CABINET ( CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE GALLET ) REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits 47, boul. Saint-Nichel, Paris. — Tel. Gob. 24-81.

#### FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

# EAU NÉOLÉE

EAU.... 4 parties. (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'ean néalée étant préparée extemparanément canstitue une véritable cau azanée récente, parfaitement stabilisée, taujaurs semblable. Elle dait donc, dans taus les cas. remplacer l'eau oxygénée. — L'eau néalée étant du néal dilaé d'ean est d'un usage très écanamique : utilisée en irrigations continues, c'est un cicatrisant cytophylaetique remarquable.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée

OUATAPLASME PABAGEMENT COMPLET biègmazios, Rozéma, Appendicitos, Phiébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. PORÉR.

Paris. -- L. MARRYBEUX, Imprimear, 1, rue Cassatte-

# EXTRA

En Comprimés inalterables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



Except Cattorials



MARQUE DÉPOSÉE

PARIS

Extrait complet des Glandes pensiques

Granules de Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules de Catillon TONIQUE BU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉPIE ASYSTOLIE, DYSPHÉE, DPPRESSION, ŒDÉMES, Aflections MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

Ostr. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myxondème.
2 à 8 contre Obèsité, Coitre, Herpetisme, etc.
FL. 3fr. — PARIS, 3 Boul\* St-Martin. nbre de Strophantus sont ineries, les teintures sont infidèles, raigul le éjastite (ATILLON, étit en éjasdimit es étiteles.

FL. Sir. - PARIS, 3 Boul B-Martin.

Tablettes de Catillon

Reconstituant général sans contre-indications

Contre todes
les formes
de la
Faiblesse
et de
1'Epuisement

Phosphate vital

lacque maire

Glycérophosphale identique a celui de l'organisme

ECHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)

COLLOBIASES DAUSSES

# COLLOBIASE D'OR

OR COLLOIDAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

# **COLLOBIASE DE SOUFRE**

SOUFRE COLLOTOAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE #+ ECHANTILLONS, Laboratoires DAUSSE 4. Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au heurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'hulle de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

#### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol
par cent. cube, pour injections hypodermiques.

#### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i été.

### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

# Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréotique, Testiculairs, Méphrétique, Surrénat, Thymique, Hypophysairs.

The Albert on C? 48. Reséls Vorus, Balille. (Balille. 1820s. 1830s)

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA

1, place Morand



# OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux eivils et militaires

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris).

Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25, Rue Mélingue — PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

ENVOI DES NOTICES LEGISTACES SON DEMANDE



E HH. has Meteolog per on fost in demands SOCIETE PRANÇAISE BU LYBOS.

#### CARSILLES DARTOIS

OAS Cressore de houre titrée en Galacot. — & à 3 à chaque repres CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, — Q. Ross. Abest. PARSE

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthênie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 3'50

IODURE de POTASSIUM ., (0 gr 25) IODURE de POTASSIUM ... (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM. . . . . (Ogr 25) IODURE de SODIUM. .... (0 gr 10) ANTIASTHMATIQUES (E1=0 gr. 20)

Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

GLOBULES FUMOUZE à enrobage Duplex (glutius-résineux) Graduellement solubles dans l'Intestin grêle

4 TYPES Globules Fumouze Iodure Hg.

FLACON : 3'50

PROTOIODURE Hg.,, ..., (ogr.05) PROTOIODURE Hg. Thébalque, (0.05-0 005) BIIODURE Hg . . . . . . . (0 01)

Bijodum Ho. (O 005) BIIODURE IODURÉ

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) clature complète des 120 sortes de Globules Fumouxe, avec doses et indications.

ISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

67. RUE MONTORGUEIL. PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fubriqués dans les Atcliers MAYET-GUILLOT répondent rigourewement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthéliques. ā LA

# PRESSE MÉDICAI

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'., ÉDITEURS

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Union postale . . . . . . Les abonnements partent da commencement de chaque mois

F DE LAPERSONNE Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtol-Dieu.

> E. BONNAIRE fesseur agrégé, et Profosseur on chef la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien do l'hôpital Co

F WINAI

M. LERMOYEZ médicalo Médecin in, do l'hôpital Saint-Autoine, modecine. Mombre do l'Académie do médecine.

F. JAYLE

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à

nouvel ordre. Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

JEANSELME et DALIMIER. - De l'élimination de la quinine par les urines, p. 411. J. Danysz. - Pathogénie et évolution de la diphté-

rie, p. 142. J. GAUTRELET. - Le réflexe oculo-eardiaque chez les blessés de guerre, p. 143.

Carnet du praticien

A. Broca. - L'arthrodèse du pied, p. 444.

Sociétés de Paris :

Société ne Chiburgie, n. 445. Société médicale des Hôpitaux, p. 447. Académie des Sciences, p. 418. AGADÉMIE DE MÉDECINE, p. 448.

Analyses, p. 448.

Chronique : F. Helme. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

USOFORME

Toux **ETHONE** 

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

Coaueluche

Formol saponiné CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE

Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais. Paris.

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professour à la Faculté,
Médecin de l'hôpital Bouccaut,
Mombre de l'Académio de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtol-Diou,
Mombre de l'Académio de médecine.

Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cechin, Mombre de l'Académie de médecin

Chof do clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

à la Librairie Masson

#### PETIT BULLETIN

I. Pour les auxis devenus sous-aides-majors. -II. Une lettre posthume de l'empereur Frédéric Barberousse, avec quelques réflexions philoso-

> a ... nulla tamen vom ab iis audita populi romani majestate et superioribus victoriis indigna...» ... Néanmoins, aucune parole ne fut entendue de leur part qui fût indigne de la majesté du peuple romsin et de ses victoires pas-

Louer la jeunesse quand on a la tête grise, e'est encourir le risque du courtisan; tiraillé entre la crainte d'être insolent et le dégoût de passer pour flatteur, on n'a qu'une issue, c'est d'être frane.

Eh bien, très franchement, je dirai, sans aucune arrière-pensée de flagornerie, combien, avec vous tous, j'admire notre fière jeunesse médicale. Braves, nos eadets le sont comme tous leurs camarades. Eux aussi, ils ont ajouté à la gloire du nom français, et au prix de quel tribut sanglant! Dans chaque bataille, il y a l'auxi favorisé par le Destin et dont la bravoure s'épanouit. fleur incomparable admirée du Poilu et des chefs. Citerai-je mon eher et regretté Paul Fiolle, tombé à la Somme comme un beau Christ, en étendant les bras? Citerai-je le jeune Jacques Forestier', dont on se réserve en haut lieu de vous raeonter la magnifique aventure sur l'Aisne? A côté de ces deux noms, venus naturellement sous ma plume par le chemin de vieilles amitiés, eombien d'autres seraient à rappeler! Il suffit de lire les citations à l'ordre pour comprendre ce que valait cette jeunesse, formée toute seule, et que nous connaissions si peu.

Non seulement ils sont courageux, les chers ensants, mais en plus de l'esprit de sinesse et du bon équilibre de la race, ils ont eneore la soif de

1. Voici la quatrième citation de mon jeune ami, cette fois pour la Légion d'honneur. Je la reproduis à l'appui de ma thèse, ayant estimé que vous auriez grand ploisir à la lire. Ce que ne dit pas la citation, c'est que Jacques Forestier fut le premier à entrer dans la fumeuse grotte du Soissonnais, pleine d'Allemands, et dont il a été tent

« Médecin tout à fait remarquable par sa bravoure, son dévouement, son esprit du devoir. Chargé du service médical de son bataillon, au cours de l'attaque du 20 Mai 1917 et de la période qui a suivi (20 au 24 Mai), s'est dépensé sans compter pour assurer le service des évacuations rendu très pénible par la violence d'un bombardement ininterrompu. Allant sans cesse de son poste de secours à la première ligne, insouciant du danger, risquant cent fois sa vie, a fait l'admiration et s'est attiré la reconnaissance de tous (officiers et zouaves) par son dévouement incomparable. Au front depuis le début de la campagne, déjà cité deux fois à l'ordre de la division, du corps d'ar-mée et de l'armée. (Pressoire, Novembre 1916.) (Croix de guerre avec palme.)

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Bapidement absorbable, sans irritation de la peau

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARTS

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 1 14 injections pour une curs).
DOSES MOYDNNES : 30 à 15 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXVº ANNÉE. - Nº 43. 2 AOUT 1917.

l'apostolat. Combien d'entre eux refusèrent de quitter leur bataillon, parce qu'ils savaient le bien moral qu'ils y pouvaient faire! Combien aussi, aux heures louches du eafard, ont remis en place des cervelles vacillantes, momentanément aveuglées par les suggestions venues du dehors! Quand on saura la tâche qu'ils ont remplie làhaut, on ne les admirera pas davantage, non, cela, c'est impossible, mais on aura pour eux le respect fervent dù aux vrais apôtres toujours prets au sacrifice.

Les pouvoirs publics n'ont pas été sans s'émouvoir de tant de vaillance unie à tant de sagesse disciplinée. C'est pourquoi, désirant faire quelque chose pour eux, on a créé le grade de sous-aide-major, renouvelé de l'Epopée impériale, dont les soldats apparaissent aujourd'hui comme des pygmées à côté des Poilus, ces géants! Sous-aide-major! Quelle porte entr'ouverte à l'espoir, et que de joie dans ces jeunes eceurs!

Malheureusement, la création du nouveau grade n'aurait pas répondu d'emblée à tout ce qu'on en attendait; e'est la raison pour laquelle nos apprentis sous-aides m'ont exposé, dans une lettre fort spirituellement tournée, leurs petites réclamations.

Pour que le bonheur de ces braves fût complet, il faudrait qu'on augmentat encore la solde du sous-aide. Ils demandent aussi qu'on les autorise à porter les galons en V de l'aspirant; et enfin ils souhaitent par-dessus tout d'être admis à la popote des officiers, comme leurs camarades de l'Ecole de Santé, Dans ees deux dernières demandes, ne voyez aucun souci de s'élever audessus de leurs hommes; ils pensent simplement que si on les traite en officiers, ils auront plus d'influence encore sur le moral du soldat et que, médicalement, ce dernier aura davantage confiance en eux. Profit double : pour le service et pour l'exercice de la profession.

M'étant informé comme il convenait, j'ai appris qu'on s'occupait précisément de toutes ces questions. Pour la première, rien à espérer. On ne se doute pas des difficultés rencontrées par l'augmentation des crédits affectés au nouveau grade. Peut-être pourrons-nous, si la guerre se prolonge, créer une Caisse spéciale des auxis, dont l'idée généreuse revient au D' Triboulet. Nous allons voir si de ce côté il y aurait quelque chose à tenter. En revanche, la question est à l'étude pour le galon en V aussi bien que pour la popote, et l'on me fait espérer que ces deux petites réformes si désirées ne rencontreront pas trop

Espérons-le. La cause de nos jeunes camarades est en bonnes mains. On connaît l'esprit qui les anime, les services qu'ils rendent, et nul doute qu'on ne fasse l'impossible pour les en réconpenser encore davantage.

L'autre jour, en m'égarant dans les jardins de l'Ilistoire, j'ai commis une faute impardonnable et je viendrais à vous, la tête couverte de cendres, si je ne savais toute votre indulgence pour moi.

Parlant de Canossa et de l'Empereur qui, trois jours durant, demeura dans la neige, agenouillé pour obtenir du Pape son pardon, j'ai attribué l'agenouillement à Frédéric Barberousse, alors que e'est Henri IV d'Allemagne qui dut s'humilier devant Grégoire VII dans des conditions hygiéniques si déplorables.

Comme le vieux Burgrave a pris le cafard dans son tombeau, il est devenu particulièrement susceptible, et c'est pourquoi, de sa bonne plume de Tolède, il a écrit, aidé par un secrétaire très spirituel, la lettre qui suit à La Presse Médicale.

Moasieur le Directeur.

Notre mort tragique au cours d'une expédition lointaine, où Nous menions le boa combat pour la cause de l'Eglise, justifie la demande de rectification que Noas vous prions d'insérer dans le prochain numéro de La Presse Médicale.

C'est à tort que votre rédacteur, M. F. llelme, dans sa chronique si pleine d'apercus originaux et profonds <sup>1</sup>, rap-porte que Nous subimes, à Canossa, l'humiliante et douloureuse péaitence de trois joaraées d'agenouillemeat dans lu neige, en attente d'un pardon du sévère Grégoire, sep-tième pontife de ce nom. Il s'agit de Henri IV, empereur, qui connut le fardeau du règne presque un siècle avant Nous.

En ces temps actuels de vives polémiques, Nous autres souverains, même morts, voire déchus, aimons et tenons, quand on nous fait sortir de l'ombre, à ce que nos responsabilités resteat historiquement établies avec exacti-tude et soient rapportées avec précision; suivant votre expression moderne, nous n'aimons nos « encuisser » nous coltègue.

En raison de quoi, et suivant l'usage, vous demaadons de publier cette juste rectification, caprice d'un vieux « poilu », dont les sentiments à votre égard, M. le Directeur, pour être eeux d'un défuat, n'en sont pas moias particulièrement distingués.

FRÉDÉRIC BABBEROUSSE, Empereur. 15 Ivillet 4917

Originale, n'est-ce pas, cette rectification d'outre-tombe, à laquelle je n'aurais à reprendre que le terme de « Poilu », si chèrement conquis par les nôtres, qui est leur propriété exclusive et qui leur restera. Je ne chicanerai d'ailleurs pas; la barbe rousse de l'Empereur ayant servi à le spécifier devant l'Ilistoire, il est assez naturel qu'en sa qualité d'Allemand il abuse du sens littéral pour s'approprier, comme de coutume, le bien d'autrui

Ceci dit, revenons à la lettre. Je n'ai pas peu de mérite à la publier. D'abord, elle m'enfonce dans mon péché et redouble mes remords; ensuite, reproduire, en pleine guerre, la communication d'un Allemand, que dis-je! d'un Empereur alle-

1. Bica entendu, je laisse à mon impérial correspondant toute la responsabilité de son imprudente appréciation. Elle m'honore d'autant plus qu'elle vient d'un censeur averti et d'un ennemi dont les descendants ne nous ont jamais habitués à taut de courtoisie.



Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

92. Rue Vieille-du-Temple, PARIS

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISS

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOS PHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phis, 85, Avenue Mozart, PARIS. EHVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Inc DOCTEURS.

Téléph. 682-16.  mand, n'est-ce pas faire commerce avec l'ennemi et ne vais-je pas tomber sous le coup des lois, des justes lois?

On me pardonnera, je l'espère, mon acte audacieux, premièrement parce que la lettre de cette vieille harbe ne touche ni aux questions militaires, ni aux questions diplomatiques. Il s'agit simplement d'un touriste qui, devant l'Histoire, proclame qu'il n'est jamais allé à Canossa.

qu'il nest jaunisa ille at Canossa.
Oui, mais il est allé ailleurs, et ceci explique,
ob! sans l'excuser, toute mon erreur : En effet,
si ec n'est pas à Canossa que vint s'agenouilla pas
moins. Excommunic, en 1400, par le Pape
Alexandre III, défenseur des faibles, pour avoir
voulu s'annexer quelques petites cités guelles
sans défense, le puissant Empereur, défait à
Legnano, en 1470, dut se prosterner devant le
Pontife et lui baiser les pieds. Il n'y a done,
entre son geste et celui de son ancêtre, qu'une
différence de temps et de licu. C'est ce qu'oublie
trop Frédéric Barberousse dans sa missive, où il
ure cherche, après tout, une qu'erclle d'Allemand.

Je l'en remercie tout de même, car, en fin de compte, tout le bénéfice est pour moi, puisque mon défunt correspondant me fournit l'oceasion de souhaiter que soit rétablie, par notre victoire, la grande autorité morale, - Société des Nations ou autre, - qui jadis tint courbés sous sa loi tous les méchants de la Chrétienté. C'est parce qu'un llenri IV d'Allemagne s'agenouillait à Canossa, parce qu'un Frédéric Barberousse, cent ans plus tard, se prosternait pour obtenir son pardon, que les hommes pouvaient encore espérer et vivre, malgré la dureté et la barbarie du temps. Ce besoin d'une autorité supérieure à tout et à tous est d'ailleurs tel, qu'ayant méconnu, au cours de leur évolution, la nécessité d'un grand juge, les peuples alliés se battent aujourd'hui autant pour le droit et la justice que pour maîtriser la Force et recréer, sous une forme plus moderne,

la juridiction suprême qui arrêtera le bras du eriminel et derrière laquelle s'abriteront tous les peuples menacés. — Ainsi soit-il!

F. HELME.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Le groupe des brancardiers nº 201.

Le gronpe des brancardiers n° 201 a été autorisé à envoyer à Puris, pour la Revue du 14 Juillet, une délégation et à prendre part, avce son fanion orné d'une double croix de guerre, au défié des drapeaux décorés, qui a provoqué, comme on sait, un enthousiasme indescriptible.

Formé en Alsace en 1915, admirablement organisé par le médicein principal Rigaud, chef du Service de Santé de la division, ce groupe de brancardiers a partout coppéré, avec les brancardiers régimentaires, à la relève des blessés sur le terrain et est parvenu à assurer leur évacuation rapide sous le feu le plus violent.

Affecté à la 133° division d'infanteric de marche, la division Passage, qui a illustré son nom « la Gaulois », il a pris part aux nombreax combsta qui ont en lieu sous Verdun et ont abouti à la reprise de Douaumont et à la conquête du plateau d'Hardomont; puis, au bord de l'Aisne, il a suivi les soldats victorieux dans la lutte au Chemin des Dames.

Voici les deux citations qui ont consacré sa bravoure et son dévouement.

« Au cours des combats du 21 au 29 Cetobre pour la reprise de Douamont, etcle formation sanitaire, sous les ordres du médecin-major Hanvay et de l'aide-major Demanche, a rempli sa mission dans des conditions tout particulièrement dures, tant au point de vue du danger que des difficultés du terrain. Son inaltérable dévousment, le courage et l'endurance de tous se sont nettement imposés à l'admiration des combattants.

"a 'un cours des attaques du 15 Décembre 1916, en dépit de dificultés presque insurmontables d'un terrain complétement bouleversé, a assuré sans repos la reléve de blessés jusqu'aux permières lignes sous les hombardements les plus violents, faisant preuve de qualités d'acdurauce et de sang-froid, et d'un esprit de dévouement et de sacrifice tout hait remarquable. »

Signé : GUILLAUMAT.

C'est ainsi que le groupe 201 a été autorisé à avoir na fonion et c'est ce finnion qui a figuré, seul représentant de tout le Service de Santé, à la Revue du 14 Juillet,

avec les délégations et les drapeaux des plus glorieux régiments de France.

Citations à l'ordre du jour :

— M. Degrenne (Albert-Pierre), médecin-major de 'e classe (territoriale) do s'eq, d'infanterie: nédecin chef de service d'un courage et d'un dévouement professionnel remarquables. A étà blessé, le<sup>2</sup>D' sullique, ao organisant un poste de secours dans le secteur. Blessé de norveus grévoement le 21 Décembre, en nilant organiser en première ligre, sons un bembardement des plus vioen première ligre, sons un bembardement des plus viola l'ordre de la division d'infanterie.

— M. Abellhe (Marie), médecia aide-major de 2º classes ha compagnie 32/1 du 32º hatallia du génie : médecia aide-major tout à fait remarquable. A fait preuve, le 17 Févries 1917, d'un dévouement an-dessus de tout élogre en se dépensant sans compter pour donner lui-même se soins les plus fedirés à des blessés dans des circomssoins les plus fedirés à des blessés dans des circomscia de la compagnie de la compagnie de la compagnie de déjà distingué dans des opérations unfrieures.

— M. Laugrer (IL), médecin aide-major à l'armée

— M. Laugier (H.), médecia side-major à l'armée d'Orjent : médecia-major d'un være métire. A fait l'admiration de tons par sa belle utitude au fen. N'a pas hésité héghacer ver l'avant son P Souré donar des soins plus immédiats anx blevés du régiment. A fait preuve, un coursé de ser uties journées, dup lus bel enprit de dévousment et de sucrifice et du plus complet mépris du davager. — M. Rougour (Edouard), médecia-major de 2º classe

— M. Rougeux (Edouard), médecis-major de 2º claise au 3º rég., de marche de tirelleurs: an front depuis début de la campagne, n° a cesé d'y donne le pluis lei, exemple de sangle-révid et de d'évouement preferationnel, trait une construction de la companyation calme cologious series, accreer la plus salutaire influence sur sea subordomés et ses blessés, servant de guide aux une si de réconfort un sutres.

guide aux uns et de reconitri aux autres.

— M. Davigueau (Antion), médecin auxiliaire au 226 rége d'infanterie : du 12 au 15 septembre, constament en president l'ago, a savar les soins aux bleasée aux de la comment de la comment de president l'ago, a savar de la comment de l'acceptant de l

— M. Romieu (Frédérie), médecin-major de 1<sup>co</sup> classe à la 46<sup>c</sup> division d'iafasterie : médecin remnrquable par ses qualités militaires et professioanelles. Du 21 Août au (Voir la suite, p. 454.)

the second second second

#### Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 tr. Prix Desportes. ... a Toutes les préparations de Digitals, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique a et pratique, la Digitaline Gristalline Gristalline (d) dont a Paction sûre et puissante, exemple de dangers, a d'été consacrée déjà par une expérience de 40 années. p



GRANULES <u>ROSES</u> an 1/10° do milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS on 1/6 de milligr. SOLUTION ou millième. AMPOULES en 1/10° de milligr. AMPOULES en 1/10° de milligr.

# COLLOIDES CLIN

PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

# ECTRARGOL

(Argent colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELENIUM (Sélénium colloïdal) ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE, COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Amnoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20. Rue des Fossés-Saint-Jacques. PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

# STOMA

# HUNT

FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boîtes de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, 16 

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTERATURE ST ECHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN; 18 Rue Charkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nominieux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med : ine de Paris 1900.

# EPTONATE DE FER ROB

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

E Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTRALLIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hépitaux de Paris ont confirmé les conditres des ons de M. M® ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

Tamatare, 27 Septembre 1890.

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". Docteur JAILLET preparations similaires". Docteur JAILLET Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprincés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

\*\*Fodesseut G. F. QUILIET\*\*

Frodesseut G. F. QUILIET\*\*

Gain constitute para deux combinations: 1\*\* the Peptions of 18 de Glyopérine et de Fort, formant un sel ferrique double, a l'état de Glyopérine et de Fort, formant un sel ferrique double, a l'état de Glyopérine et de Fort, formant un sel ferrique double, a l'état de Glyopérine et de Fort, formant un sel ferrique double, a l'état particulier le cond entinemment proprie à l'assimilation\*; et de l'état particulier le roud entinemment proprie à l'assimilation\*; et de Méchène de Terris, Menière de Rededue de Méchène, etc.) à l'étatie de Méchène de Méchène de Méchène de l'étate de Méchène de

(Analyse du Docteur u. Pudunt I, Protesseur ac indrumenten a la racute de Médecine de Paris, Membre de l'Aedeunie de Medecine, etc.)
D'après ce qui précéde, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique. Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des glokules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du saug et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3° Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme,

donc servir simultanément dans le tratement du lymphatisme, des manifestations scrothicluses et spylhilitiques, etc...)

Très donomique, que chaque facon représente une durée de trois servir explueix par le constitue de l'exploration de l'explo

VENTE EN GROS: PARIS, 13, Rue de Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies. 

#### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

Régulateur de la Circulation et de la Respiration

VALBORNINE ROGIER

> Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons : Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers - PARIS.

5 Septembre, du 11 au 19 Septembre, du 29 Octobre ut 11 Novembre, a ussuré les évacuations des blessés sur des routes difficilement praticubles et souvent violevament bomburdées, se rendant, de jour et de mit, purieut où su présence pouvait être uitle avec un parfait mépris du danger. A su donner à son groupe un urgailique impuision de dévouement et de courage.

— M. Silvestre (Victor), médecin alde-major de 2clusse au 331 rég. d'infanterie : u fait l'admiration de tous par son courage, le sang-froid et le dévouement avec lesquels il a pansé les blessés sons les plus violents bombardements. A été mortellement blessé, le 8 Octobre, alors qu'il donnait ses soins a un blessé tombé à se-

Nalin (Pierre), méderia nide-major de 2º clares au 2º butillon de diauseurs alpins : nel dein d'un dévouement parfait.

Les diauseurs dipart : ne X Nevembre, dans des conditions, particulièrement difficiles le service très dur du poste de secours avancé qui lui avait été confié. Est allé, à plusieurs reprises, jusqu'aux premières lignes, s'assurer par lui-nême que tous les blessés de la journée étaient relevés.

— M. Lambert (Maurice), médecin auxiliaire au 41° batuillon de chasseurs à pied; jeane médecin d'une ténacife of d'un dévouement û toute épreuve. A fait, à maintes reprises, l'admiration de ses chefs et des chasseurs du batuillon par son absolu mépris du danger, dét glorieusement tué à l'ennomi en suivant une vague d'assaut, du de procéder plus rapidément à la relève des blessés.

— M. Duutet (Jean), médecin aide-major de 2º classe an file battillou de classessers à pied : a encore donné, pendant l'attaque du 18 Octobre 1916, d'innombrables praves du courage et du névonement hors de pair, parcourant sans cesse les lignes les plus exposées, à la recherche des blessés. Après la relève du battillou, a demandé à rester jusqu'à ce qu'il sit pu ramener tous les blessés du battillou.

#### FACULTÉ DE PARIS

L'enseignement des spécialités. — Le Conseil de la Fuculté, dans ses sénaces des 19 et 26 Juillet 1917, u décidé de réorganiser sur une base aouvelle l'enseignement clinique des spécialités.

Dorénavant, les leçons théoriques et pratiques auront lleu l'après-midi. De cette façon les élèves qui sont attachés, dans la nu-

De cette façon les cieves qui sont attaches, dans la mutinée, aux divers services hospitalières seront initiés duus la journée par les professeurs de ciinique et leurs collabornteurs au diagaostic et au traitement des muladies soignées dans les services de spécialités.

#### HOUVELLES

Syndicat des Médecins de la Seine. — Le Syndicat des Médecins de la Seine, réani en assemblée géné-

rale, a exprimé les vœux suivants:

1º Que la circulaire nº 290 Cl/7 dn 17 Octobre 1916,
sur l'affectation des officiers du Service de Santé, soit
appliquée.

2º Que tous les docteurs en médeciac mobilisés, pourvus ou non du grude de médecin auxiliaire, soient nommés au grade de médecin nide-major de 2º classe et ceci pour des ruisons d'équité élémentaire.

Contre la déclaration des avortements par le médecin. — Dans son assemblée géafrale, le Syadicat des Médecias de la Seine, sur la proposition de M. Foveau de Coarmelles, a émis le vœu snivant :

« Considérant que le secret professionnel doit être ubsolu, dans l'intérêt des malades et de la société :

ibsolu, dans l'intérêt des malades et de la société ; « Estimunt que le rôle du médecin est d'être non pas un délateur, mais le suuveur des êtres malades qui se conficat à lui;

« Que, d'ailleurs, ces malades u'iraient plus à lui et

que la mesure serait iuopérunte et nuisible; « Proteste énergiquement coutre toute violation du sereit professionnel et, notamment, contre la proposition de M. Mesureur à l'Académie de Médecine, de déclarer les avortements. »

La nomination au grade de médecin auxiliaire. — M. Doizy, député, ayant demandé à M. le miaistre de la Guerre quelles sont les conditions requises pour qu'un étudiant en médecine à 12 inscriptions, du service auxiliaire (active et su réserve, territoriale et sa réserve, obtienne le grade de médecin auxiliaire, a reçu la réponse suivante :

répone suivante :

« Les étudiants en médecine du service auxilliaive,
pourvus de douze inscriptions doivent présenter leur
demande, en voe de leur nomination à l'emploi de médecin auxilliaire, par la vole hiérenchique, en produisant
un certificat de visite et de contrev-isite médicule faisant
ressortir leur aptitude à faire campagne ».

Accident du travail. — M. Peyroax, député, a été aomné membre de la Coumission chargée de l'élaboration du tarif des frais médienux et pharmaceutiques en matière d'accidents du travail.

TOUX . ASTHME . EMPHYSEME

# Iodéine montagu

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secretoire.

Indications the repetitiones : anarcx's, treables digestiff, in restitance dispetitione; adjuante Constantive any Clessures on justifiers de la querre. Traitement Coplus actific; Camenty Colon St & Banseur.

Oleve The Let de Variadium new to rique - here frances

1913. = Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr.- Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcoo

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE CONVALESCENCES

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans concernant l'insertion aes « retites Anhonces » auto-les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Docteur demande acheter occas, appareillage de radiologie, électricité médicale, air chaud. -- Ecrire P. M., nº 1450.

Superbe bain de lumière, absol. neuf, à vendre Excell. conditions. — Ecrire P. M., nº 1454.

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de mer enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité — Ecrire P. M., nº 1421.

Lit Dupont, état neuf, avec différents accessoires, ayant coûté 670 francs. A vendre de suite 300 fr. -Ecrire P. M., nº 1457

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE GALLET ) REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits sur demando.

47. boul. Saint-Michel. Paris. - Tel. Gob. 24-81.

FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

NEOL. . . . . 1 partie. EAU.... 4 parties (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'eau néolée étant préparée extemporanément constitue une véritable eau ozonée récente, parfaitement stabilisée,

toujours semblable. Elle doit donc, dans tous les cas, remplacer l'eau oxygénée. — L'cau néolée étant du néol dilué d'eau est d'un usage très économique : utilisée en irrigations continues, c'est un cicatrisant cytophylactique remarquable.

Tuberculoses, Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréesotés Bronchites, Catarrhes

OUATAPLASME Pansement complete Phiegmanies, Eczéma, Appendicites, Phiébites, Erysipèles, Brhiures

Paris. - L. MARKTHEUX, imprimeur, 1, ruo Cossetto.

La Gérant : O. PORÉE.

Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

et INFECTIONS

DIVERSES

Traitement nas ie = Rhodium B Colloïdal électrique.

AMPOULES de 5 cm

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls. Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

DE DÉTENTE SOMMEIL

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

12. Beuley, Benne-Honyalle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIG: ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent, cube. -- Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

COUL\_UCHE Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparia MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** Diplômed Honneur

niam désodorisé. 10 % 2 à 5 cuille des à café, dessert on soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS



sont toulours à la disposition du CORPS MÉDICAL

L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT BENANTHLEN GRATHI BE. les Mideles pel en fant is demand

ant sa teneur en principes actifs DOSE NORMALE: 3 cuillerée 99, Rue d'Aboukir, PARIS

COLLOBIASES DAUSSEL

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

\*24 (2)

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS.



# IODE COLLOIDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/a.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

IMDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic wrinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEE & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

**EMETINOL** 

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

# EDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

#### - ADMINISTRATION -

MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI°)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent dn commencement de chaque mois-

#### DIRECTION SCIENTIFICUE F. DE LAPERSONNE

de clinique ophtalmologique

F. BONNAIRE

M. LETULLE

F. WIDAL

Professeur agrégé, seur et Professeur en chef de la Maternité. Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine. Me J.-L. FAURE Professeur agrégé, rgien de l'hôpital C

Médocin de l'hôpital Saint-Antoine, hre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Socrétaire de la Direction.

H. ROGER
Professeur de Pathologio expérim.,
Médecin de l'Hôtel-blou,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

#### - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

ux de rédaction sont ouverts

J. DUMONT

Les Bureaux de rédac à la Librairie Musson.

A. — Pièces administratives :

a) Etat général des Services et Campagnes :

Cet état doit être demandé au Dépôt du régi-

Il est indispensable de vérifier l'état comme

Ĉet état doit également spëeifier si le militaire est déjà titulaire d'une pension. (Circulaire minis-térielle 658 C.D. S.G.P. du 1er Février 1917.)

L'état des services peut être remplacé, le cas

échéant, par une copie du feuillet matricule, mais

le eorps sera tenu dans la suite de faire parvenir

l'état au Service des pensions, ministère de la

Guerre. (Circulaire ministérielle 745 C.D.S.G.P.)

L'orsque la mairie ne peut donner satisfaction,

en référer au ministre, Service général des Pen-

sions, qui demande au procureur de la République de le faire délivrer par le gresse du tri-

bunal (B. O., partie semi-permanente, nº 39,

1916). Il est utile de confronter l'état signalétique

et l'acte de naissance, parfois les nom, prénoms

et autres renseignements ne sont pas en concor-

dance. En cas de non-concordance, s'adresser au

ment auquel appartient l'intéressé, (Circulaire

orthographe, nom, classe et surtout comme temps

ministérielle du 10 Septembre 1915.)

de présence au front.

b) Acte de naissance :

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

H. CLAUDE et R. DUMAS. — Les griffes dans les lésions tranmatiques des nerfs du membre supérieur,

p. 449. C. Aubertin: — Les cardiaques du front en 1917, p. 451. H. Bordier et M. Gérard. — Ce que peut donner la

radiothérapie dans les lésions nerveuses par blesradiotherapie dans les lessons herveuses par bles-sures de guerre, p. 453. . Fucus et Henri Boucher. — Une petite épidémie

d'amibiase sur le front, p. 455. M. LAGOUTTE et J. LEGRAND. — Du danger des opéra-tions incomplètes dites « d'urgence », en chirurgie

de guerre, p. 455. Mouvement médical :

L'exploration fonctionnelle du rein, p. 456.

Carnet du praticien : A. Berthelot. — Technique de la vaccinothérapie de certaines entérites chroniques, p. 458.

Sociétés militaires : Réunion médico-chirurgicale de la VIIIº armée, p. 459. Réunion médico-chirurgicale de la IIIº armée, p. 460.

Analyses, p. 460.

Supplément : Garnaup. — Comment constituer un dossier en vue d'une pension, ou d'une gratification, ou d'une réforme n° 1 sans gratification. L'œuvre médicale française en Roumanie. L'hôpital

français de Jassy. Les Médecins aux Armérs.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

#### COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER

EN VUE D'UNE PENSION: --- D'UNE GRATIFICATION: D'UNE RÉFORME Nº 1 SANS GRATIFICATION

Par GARNAUD

2º L'infirmité a-t-elle été aggravée par les eir-

Solution. - Dans le 1er et le 2º eas (infirmité due aux obligations du service ou aggravée par les eirconstances du service). l'intéressé est susceptible soit d'être pensionné, soit d'être gratifié, soit d'être réformé nº 1 sans gratification.

Dans le 3º eas (infirmité indépendante des obligations du service), il n'y a lieu de prévoir ni pension ni gratification.

OU D'UN PENSIONNABLE (1er et 2º cas).

#### eorps afin qu'il vérifie son état signalétique. Cas d'un militaire né en pays étranger : Lorsqu'on se trouve en présence d'un militaire né en

Succédané du Salicylate de Methyle, incdore.

# ANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. GOUTTES : VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul, Saint-Germain, PARIS

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris,

envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

oui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

#### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

#### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXV° Année. - N° 44. 6 Aout 1917.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolérè que 606 et néo-606 (914)

PAIN

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 20 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garoune (Seine).

Médecin-major de 1re classe.

OUESTIONS A SE POSER :

1º L'infirmité est-elle consécutive aux opérations de guerre ou aux obligations du service militaire?

eonstances du service?

3º L'infirmité est-elle indépendante du service?

# CONSTITUTION D'UN DOSSIER D'UN GRATIFIABLE

Ce dossier comprend deux sortes de pièces :

A. Pièces administratives:

B Pièces médicales

### DIGITATINE oristallisés

# NATIVELLE

Ferment lactique Fournier

Laboratoires FOURNIER Frères, 28, Be de l'Hônital, Paris

Culture liquide

Granules - Solution - Ampoules.

Culture seche

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externs.

Rapidement absorbable, sans irritation de la penu

FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Roches, PARIS

d'amandes

pays étranger et qu'il est impossible de présenter un acte de naissance, si ce militaire a contracté un mariage en France, on pourra se procurer cependant cet acte de naissance, en demandant à la mairie du lieu où il a contracté mariage, la copie collationnée de l'acte de naissance de l'époux (acte de naissance annexé à l'acte de mariage contracté le ..., à la mairie de ...).

c) Livret individuel :

Le militaire doit être pourvu de son livret individuel sur lequel le commandant du bureau de recrutement inscrira la décision de la Commission sans indication de catégorie (B. O., partie permanente du 8 mai 1916, nº 19).

d) Certificat (dit d'hébergement) ou attestation de la famille :

En exécution de la circulaire ministérielle 120 Ci/7 du 1er Juin 1916 et de l'instruction ministérielle 2649 K, du 28 Janvier 1917, afin de permettre aux réformables en instance d'instruction de bénéficier d'une convalescence, une attestation de la famille dûment certifiée par le maire ou par le commissaire de police sera jointe au dossier.

#### B. - PIÈCES MÉDICALES :

a) Certificat d'origine de blessure ou de maladie : Ce certificat n'est pas indispensable lorsqu'il s'agit de malades ou blessés évacués de la zone des armées (Circulaire ministérielle 9590 2/7, 23 Octobre 1914), cependant il devient une référence nécessaire aux experts dans le cas de maladie centractée à l'intérieur, ou d'accident survenu à l'occasion du service. Il évitera les enquêtes fort longues, retardant l'instruction d'un dossier.

b) Enquête sur l'aggravation d'une infirmité :

Il appartient au commandant d'établir un rapport déterminant exactement la nature des services imposés à l'intéressé (Circulaire ministé-

rielle  $\frac{250}{\text{CCM}}$  Ci/7, 15 Octobre 1916). Selon les eas

d'espèces il convient de s'adresser soit au corps en campagne, soit au Conseil d'administration du corps à l'intérieur.

c) Relevé des registres médicaux d'incorporation et d'infirmerie :

Demander ce relevé simultanément à l'enquête sur l'aggravation. Ceci évitera d'imputer au service une affection ancienne antérieure à l'incorporation, et sur laquelle les obligations du service militaire n'auraient eu aucune action.

d) Procès-verbal d'une enquête de gendarmerie : Peut éclairer sur l'existence de certaines infirmités non toujours imputables au service (tuber-

culose, surdité, affections oculaires, troubles cérébraux, épilepsie, alcoolisme, etc.).

e) Fiches d'évacuations :

Font partie des pièces d'origine : Les médecinschefs chargés de surveiller les constitutions des dossiers doivent toujours les demander aux militaires qui en sont porteurs et ne s'en dessaisissent que difficilement.

f) Billets d'hôpitaux et celui principalement de la première hospitalisation.

Celui de la 1ºº hospitalisation remplace, le cas échéant, le certificat d'origine (Circulaire ministérielle 9590 2/7, 23 Octobre 1914).

Nota bone. - 1º Le médecin traitant mentionnera si l'infirmité est consécutive ou non au service ou aux opérations de guerre (Circulaire ministérielle 392 Ci/7 du 1er Janvier 1917).

Cette mention sera contresignée par le signataire du billet d'hôpital (Circulaire ministérielle 465 Ci/7 du 20 Mars 1917).

2º Dans le cas d'intervention importante le billet d'hôpital dans lequel le militaire a été opéré doit toujours être annexé au dossier et la nature de l'opération pratiquée sera portée sur ce billet d'hôpital (note de la direction du Service de Santé du G.M.P. MR 378, 15 Mai 1917).

3º Il n'est pas nécessaire de demander tous les

billets d'hôpitaux par lesquels le militaire es passé : ceux établissant l'origine sont nècessaires

g) Fcuilles d'observations : Les observations médicales guident le médecin-

1º La date d'entrée et de sortie de l'hôpital; 2º La nature de l'agent vulnérant ou de l'infec tion;

Le diagnostic anatomique; 30 4º Les interventions pratiquées et les traite-

expert; elles préciseront :

ments:

5º Les résultats post-opératoires ou thérapeutiques.

Le médecin traitant doit signer lisiblement Circulaire ministérielle 951 3/7 du 1er Novembre 1915); il serait tout au moins à souhaiter que chaque feuille d'observations, à défaut d'une signature lisible, porte écrit nettement le nom du médecin traitant, ce qui permettrait aux experts de G.S.R. de pouvoir demander, le cas échéant, les renseignements complémentaires qui seraient susceptibles d'éclairer leurs examens.

h) Observations annexes :

1º Electro-diagnostic (lésions nerveuses):

L'électro-diagnostic ne remontera pas à plus de deux mois; sa conclusion indiquera s'il y a R. D. partielle ou totale.

2º Epreuves radiographiques (lésions osseuses). Cos épreuves deviennent un document de certitude dans les cas de perte de substance osseuse,

de lésions articulaires, de projectiles inclus. Marquer au verso de la radiographie : les nom et prénoms de l'intéressé, la date de l'examen, l'interprétation de l'épreuve (3e Circulaire men-

suelle C. C. M., Mai 1917). Dans les dossiers des amputés la radiographie du moignon sera remplacée par un calque radiologique (circulaire ministérielle 409 Ci/7 5 Janvier 1917).

(Voir la suite, p. 460.)



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

# des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

HP WY SER BO

Médicassent rigitature du cour par executance.

In addition most de choir des carcitoschales par loss considerations.

In addition most de choir des carcitoschales par loss considerations.

In addition most de choir des carcitoschales par loss considerations.

In addition most de choir des carcitoschales par loss considerations.

In addition most de choir des carcitoschales par loss carcitoschales par loss carcitoschales par loss carcitoschales.

In addition most de choir des carcitoschales par loss carci

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE

PRODUIT FRANÇAIS

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 — PARIS •1-1-

PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

# THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

# NÉOL

(OZONE NAISSANT

L'EAU NÉOLÉE, { Cne partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, En instillations continues ou par reimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES
Laboratoire, 9, rue Dupuytren, Paris.

# THÉRAPEUTIQUE CIVILE

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

en GARGARISMES curatifs :

(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques :

(Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals.



92% 40% 20% 8%

cuillerées à café par jour 140 fe St. Honore .

PARIS.



POMMADE et SUPPOSITOIRES

ADRENO - STYPTIQUES.

Traitement hémostatique, anesthésique, antiseptique



chaque suppositoire
0 d of 50 de
prominade
contient
Conti

Hamamelis.Opium.

Ech " Ph "Mior 140 fest Honore Paris

Pour les lésions articulaires : prière d'indiquer nettement s'il existe ou non une ankylose osseuse.

3º Photographie:

Certaines attitudes vicieuses, des troubles trophiques graves ne se décrivent avec précision que difficilement: une photographie adjointe au dossier documentera exactement les experts (3º Girculaire mensuelle C. C. M., Mai 1917).

Si l'hôpital de traitement ne possède pas une installation suffisante, s'adresser au Centre de la rue Paul-Louis-Courrier (pour Paris).

4º Analyses chimiques :

Ces analyses compléteront une observation des voies digestives, génito-urinaires.

5° Recherches bactériologiques :

Sont indispensables chez les tuberculeux; les paludéens graves, les urinaires, les dysentériques.

6° Cas spéciaux :

a) Sutures nerveuses. — Indiquer sur la feuille d'observation et le billet d'hôpital la date à laquelle l'opération a été pratiquée (Circulaire ministérielle 661 C. G. M., 12 Octobre 1916).

b) Otologie. — Annexer au dossier une fiche spéciale analogue à celle prévue par la circulaire ministérielle 359 Ci/7 du 15 Juillet 1916.

c) Yenx. — Les certificats d'ophtalmologistes décriront : la nature de l'infirmité, — sa gravité, — l'acuité visuelle pour la vision centrale, — l'acuité visuelle pour la vision périphérique, — l'incurabilité ou non (Circulaire ministérielle 356 Gi/f, 40 Décembre 1946).

Verres correcteurs : La formule des verres correcteurs sera inscrite et sur l'observation et sur le livret individuel. i) Certificat d'incurabilité :

Ce certificat ne doit être établi que si l'infirmité rentre dans une des six classes de gravité figurant à la notice 5 du règlement sur le Service de Santé à l'intérieur, pages 263 et suivantes, et Volume 66° du B. O., pages 47 et suivantes.

Quand y-a-t-îl lieu d'établir un certificat d'incurabilité ?

Lorsque la lésion est incurable en tous ses éléments, tous les moyens thérapeutiques ayant été épuisés.

Par qui est établi le certificat d'incurabilité?

lité? Par le médecin-chef de l'hôpital dans lequel le

militaire a été traité en dernier lieu. (Utiliser le registre à souche des certificats modèle 9 : en remplaçant le mot visite par incurabilité (Art. 34 de l'Instruction du 23 Mars 1897).

Pièces constitutives d'un dossier de pensionnable ou de gratifiable ou de réformé n° 1 sans gratification.

#### I. - PIÈCES ADMINISTRATIVES

Dans tous les cas sont nécessaires : 1º L'état général des services et campagnes ou la copie du feuillet matricule; 3º Le livret individuel; 2º L'acte de naissance remplacé par l'acte de notoriété pour les pays envahis; 1 6º Attestation de la famille.

#### II. - PIÈCES MÉDICALES

|                                                             |                                                                                                         |                                                            | - PIECES MEDICALE                                               |                                                                                       |                                                            |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                             | BLESSUBE<br>DE GUERRE                                                                                   | MALADIE CONTRACTÉE<br>AU FRONT                             | MALADIE CONTBACTEE<br>OU AGGRAVÉE<br>AU COURS<br>DES OPÉRATIONS | ACCIDENT<br>EN<br>SERVICE COMMANDÉ                                                    | MALADIE<br>CONTRACTÉE<br>A L'INTÉRIEUR                     | A QUI DEMANDER                                                     |
| 1º<br>Certificat d'origine.                                 | p .                                                                                                     | Peut être utile.                                           | * deux mois                                                     | Oui.                                                                                  | Oui.                                                       | Au corps.                                                          |
| 2°<br>Enquête d'aggrava-<br>tion.                           | 76                                                                                                      | .20                                                        | x comptant                                                      | >                                                                                     | ×                                                          | Au corps.                                                          |
| 3° Relevé des registres d'incorporation et de l'infirmerie. | 20                                                                                                      | »                                                          | Oni. Oni. Oni. Oni. Oni. Oni. Oni. Oni.                         | 23                                                                                    | Oui.                                                       | Au corps.  Au corps.  Au corps.  Au corps.  Au corps.              |
| 4°<br>Procès-verbal d'en-<br>quête<br>de gendarmerie.       |                                                                                                         |                                                            | . e.                        | ja                                                                                    | D                                                          | Gendarmerie du<br>domicíle.                                        |
| 5°<br>Fiche d'évacuation.                                   | Oui.                                                                                                    | Oui.                                                       | Oui.                                                            | . 33                                                                                  | >                                                          | .Au blessé.                                                        |
| 6°<br>Billet de la 1 <sup>re</sup> hos-<br>pitalisation.    | Oui.                                                                                                    | Oui.                                                       | Oui.                                                            | Oui.                                                                                  | Oui.                                                       | Hôpitaux.                                                          |
| 7°<br>Feuille<br>d'observation.                             | Oui, indiquer la date à<br>laquelle une opéra-<br>tion a été pratiquée.                                 | Oui.                                                       | Oui.                                                            | Oui, indiquer la date<br>à laquelle une opéra-<br>tion a été pratiquée.               | Oui.                                                       | Hôpitaux.                                                          |
| 8°<br>Electro-diagnostic                                    | Oui, pour les lésions<br>nerveuses.                                                                     | »                                                          | » .                                                             | Oui, pour les lésions<br>nerveuses.                                                   | »                                                          | Centre d'électro-<br>thérapie.                                     |
| 90<br>Radiographie.                                         | Oui, pour les pertes de<br>substances osseuses<br>et les lésions articu-<br>laires.                     | ,                                                          |                                                                 | Oui, pour les pertes de<br>substances osseuses<br>et les lésions articu-<br>laires.   | >                                                          | Hôpitaux spéciaux                                                  |
| 10°<br>Analyses chimiques.                                  | >                                                                                                       | Oui, pour les voies<br>digestives et génito-<br>urinaires. | Oui, pour les voies<br>digestives et génito-<br>urinaires.      | 3                                                                                     | Oui, pour les voies<br>digestives et gé-<br>nito-winaires. | Laboratoire.                                                       |
| · 11°<br>Recherches<br>bactériologiques.                    | 3                                                                                                       | Oui, pour les tubercu-<br>leux, paludéens, uri-<br>naires. | Oui, pour les tubercu-<br>leux, paludéens, uri-<br>naires.      | P                                                                                     | Oui, pour les tuber-<br>culeux, paludéens,<br>urinaires.   | Hôpitaux spéciaux                                                  |
| 12°<br>Photographie.                                        | Oui, troubles trophiques graves, attitudes vicieuses difficiles à décrire.                              | 33                                                         | »                                                               | Oui, troubles trophi-<br>ques graves, attitudes<br>vicieuses difficiles à<br>décrire. |                                                            | Rue Paul-Louis -<br>Courier.<br>(pour Paris).                      |
| 13°<br>Incurabilité,                                        | Est nécessaire dans tous les cas où l'infirmité rentre dans une des six classes à l'échelle de gravité. |                                                            |                                                                 |                                                                                       |                                                            | Médecchef du derni<br>hôpital dans lequel<br>militaire a été trait |

L'ŒUVRE MÉDICALE FRANÇAISE EN ROUMANIE

L'HOPITAL FRANCAIS DE JASSY

La Roumanie, par sa bravoure et ses malheurs, a bien mérité de la grande cause des Alliés. Tour à tour l'invasion, la famine, les épidémies se sont abstues sur le territoire roumain naguére si riant et si prospère; les ruines se sont accumulées, les cadavres se sont entassés, sans que soient abstus le courage et la constance des descendants des légionmires de Traige.

La France, malgré les distances, malgré les obstacles et les difficultés, s'est préoccupée constamment, non seulement d'envoyre à l'alliée roumaine les approvisionnements de tous ordres, les objets de toute nature qu'exige la conduite d'une guerre, mais aussi de manifester la chaude sympathie qu'elle ressent bour as sœur latine.

L'assistance aux blessés et aux malades est une des manifestations les plus peratiques de l'affection et de la pitié; donc, des l'aube de l'entrée en guerre de la Roumanie, des secours en hommes et en matériel partirent des rives de la Seine pour les rives du Dambe, apportant en plus les résultats inestimables de l'expérience acquise en cette science nouvelle, la chirurgié de guerre.

Sou la haute direction de M. Justin Godzed, avec l'aide si compétente de M. de Piessac, s'organisèrent les départs; stuccessivement par petits groupes, médecins, chirurgiens, radiographes, bactériologues, stomatologistes, infirmiers, s'échelomèrent sur la route longue mais pittoresque qui va de Paris à Bucarest en passant par le cap Nord.

Ce tut d'abord pour la méthode Carrel, le D' Debelly avec plusieurs assistants et infirmières et tout ce qui est nécessaire pour l'application de la méthode dans un hôpital important; pour l'ambrine, le D' Lancien et ses collaborateurs. Le D' Lavenant, accompagné d'infirmières de la Société emporta le matériel complet d'un hôpital offert à sa Majesté la Reine de Roumaie par l'Usion des Femmes de France. M. Tuffier aida de ses conseils M. l'ambassadeur de Roumanie à Paris pour l'organisation chirurgicale et fit décider l'enroi de plusieurs de ses élèves sous la direction du D' Desfosses. Des radioappoint des plus sérieux au corps médical roumain. Les automobiles chirurgicales, les voitures stomatologiques, les automobiles radiographiques, les bains-douches, le laboratoire mobile de bactério-



L'hôpital français de Jassy (Roumanie)

graphes comme Devaux, Jaisson; des bactériologues comme Orticoni, des stomatologistes comme Janicot, Ponroy, des chirurgiens de tout âge comme Reverchon, Le Lorier, Loubat, Lucas-Championnière, Colaneri, Gaudrelier, Massard, etc.; des oculistes comme Faure-Beaulieu, Dantrelle, constituèrent un

logie, fourni par le Service de Santé de France, arrivèrent pour la plupart assez lôt pour rendre les plus grands services; tous ces organismes étaient admirablement compris et font le plus grand honneur à ceux qui présidèrent à leur création, en particulier pour les bains-douches à la Commission d'essal

YE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

Todogenol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine)

955955559559

POSOLOGIE
Enfants: 10 à 20 fouttes parjour.
Adultes: 40 fouttes parjour en deux fois dans
un peu d'eau et aux repas.
Syphilie: 190 à 120 fouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en liode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_\_\_

G.PEPIN \_ Etude physica ye et chimique des peptones iodiss et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



1. BORGEMANS U

SERUM FERRUGINEUX FRAISSE

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE :

2º en GOUTTES (pour la vele gastrique Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . 0 gr. 04
Cacodylate de Strycheine. . . . . 4/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien. 85. Avenue Mozart — PARIS

de vérification d'expériences techniques présidée par M. Pierre Dupuy.

Chaenn se mit à l'œuvre en mion d'effort avec les confrères roumains et les confrères russes. Sous l'impulsion du professeur Cantacuzène se fonda une Société médico-chirurgicale du front russo-roumain, qui mit en commun et publia les résultats de l'expérience de chaern.

Après les différents avatars de la période de retraite, le gros des formations chirurgicales se fixa à Jassy tandis que les jeunes chirurgiens s'établissaient en des points plus rapprochés de la ligne de fer.

Ce fut également aux environs de la vieille capitale moldave que fut établi l'hôpital ponr maladies contagieuses qui prit dans la suite le nom d'Ilojital Clinet, après la mort glorieuse de notre confrère parisien victime du typhus.

Tandis que la plupart des médecins et chirurgiens français étaient en réalité incorporés dans le Service de Santé roumain, uue formation hospitalière resta purement française, ce fut l'hôpital français.



L'hôpítal français. — Au moment de la déclaration de guerre de la Roumanie, la colonie française de Buearest, sous le patronage du ministre de France, décida la création d'un hôpítal français. Une double souscription fut ouverte à Buearest et à Paris (dans le Figaro), deux chirangiens (MM. Moure et Sorrel), mis à la disposition du ministre des Affaires étrangères, furent désignés pour organiser et diriger cet hôpítal.

Les infirmières de la Société de secours aux blessés militaires furent conduites à Buearest par M. le vicomte d'Ilarcourt.

A Bucarest, l'hôpital français comprenait deux locaux principaux et deux annexes, qui avaient été aménagés grâce à l'initiative d'un pomité formé par la colonie française, sous la présidence de M<sup>me</sup> Blondel. Les deux locaux comportaient, l'un 180 lits, l'autre

125 et les denx annexes, l'nne 30, l'autre 12 lits. Des le Iendemain de son arrivée à Bucarest la

mission se mit au travail. Les blessés arrivaient à Bucarest, venant directement du front, munis d'un simple pansement individuel après deux, quatre et six jours de voyage. La plupart étaient infectés, et le nombre des gangrènes gazcuses fut considérable. La situation et l'état des blessés furent analogues à ceux que nous avons connus en France au moment de la Marne.

Le jour où fut donné l'ordre d'évacuation de Busrest, tont le personnel componant le groupe partitip ar le train, dit train des missions sanitaires, vers 5 henres da nois, et arriva Alsasy le lendemais matin. Les deux chiturgiens, aveenn de leurs aides roumais et l'administrature de l'hôpital, M. Couston, restere pour essayer de sauver la plus grande partie du matiriel, et emmeare avee cut les membres de la colonie française qui n'avaient pu partir par le train. On imagine faillement l'état d'encombrement de la gare, aussi était-il impossible de compter pouvoir évacuer le matériel de l'hôpital par le train.

Le matériel tut emballé dans de grandes caisses et bargé sur des chars à bomás, le départ eut lièue chargé sur des chars à bomás, le départ eut lièue nes 60 km, qui ésparent Buenest de Pleest, no darvait dans cette ville la nuit anivante, puis par petite chapes on arriva à Buzan, par Alberti, puis à Paleciogian et Mizil. A Buzan, grâce à l'amabilité du préfet, on put trouver tous fourgons de traino fut en barge le matériel et où prirent place les 17 personnes qui composient la colonne.

L'avance allemande ayant (sé un pen retarde devant Beacres), le médeen auxiliaire Rippert de devant Beacres, le médeen auxiliaire Rippert de te médeein auxiliaire roumain Marcoriei, qui étaient partis de Baccrest par le train, encent l'henreuse idée de reveuir avec un fourgon vide et parent aine emporter le reste du maérici de l'hôpital français par l'un des derniers trains qui put quitter la ville. Il fut alors décidé que l'convec commencée à Bacarest serait continuée à Jassy, malgré les difficultés considérables inhérentes à la situation.

Sous le patronage de M. de Saint-Aulaire, ministre de France, et du général Berthelot, l'hôpital français put être installé dans les locaux du couvent des sours de Sion, au centre de la ville. Le 7 Janvier, l'hôpital, pouvant hospitaliser 120 blessés, était inauguré par Sa Majesté la reine Marie et, actuellement, par des aménagements successifs, le nombre des liés été porté 4 225. Grâce au matériel emment de

France et, en grande partie, sauvé au moment de l'évacuation de Bucarest, les locaux ont pu être aménagées suivant toutes les rigles de la chirurgie moderne. L'hôpital comporte deux services distincts, l'un pour la chirurgie septique, l'autre pour la chirurgie aseptique, avec chacum une salle d'opérations, une salle de stérilisation et une salle d'apassements.

A l'une des salles d'opération est annexée unc salle de radiographie munie de tous les appareils de repérage et permettant les opérations sous l'écran. Le service radiographique est assuré par M. le médecin aide-major Jaisson.

Dès son arrivée, le blessé passe à la salle d'époutllage, où il est immédiatement lavé, rasé et passé au pétrole par un personnel spécial et particulièrement dévoué. Cette opération préliminaire présente lei une importante toute primordiale, puisque les poux sont les agents de transmission du typhus exanthématique et de la fièver récurrente.

Ceci fait, le blessé fait un stage de quelques jours dans une salle spéciale d'isolement, puis, après un nouveau nettoyage, il passe dans la salle commune.



Depuis sa fondation. l'hôpital s'est heurié à de nomheuses difficultà et fonetionnement, vu le manque ou la pénurie d'un grand nombre de matières prenières. La stérilisation des pansements, le chauffage des locaux et la nourriture des blessés devinreut par moment des problèmes presque insolubles, vu le manque de pérvole, d'alecol et de bois, et la grande difficult des moyens de communication. Pour faire face à ces difficultés, les autoclares fraren modifiés de façon à pouvoir chauffer les uns au bois, les autres au pétrole et à l'essence, suivant les périodes et les nécessités du moment.

L'hôpital français de Jassy, qui a maintenant traversé le dur froid de l'hiver, fonctionne sous les auspices d'un Comité français présidé par Mes Blondel, et soumis au contrôle du genéral Berthelot, représenté par le médecin principal Coullaud's Les (Voir la mite, p. 467.)

Dans le Comité une place est réservée à un délégué de la Société de secours aux blessés militaires, société qui avait pris l'initiative de recueillir la souscription du



Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait applique L'AGAR-AGAR au traitement de la

CONSTIPATION CHRONIQUE

# THAOLAXINE

LAXATIF-RÉGIME

agar - agar et extraits de rhamnées

Posologie
PAILLETTES: 1à 4 cuil à café à chaque repas
CACHETS. . 1à 4 à chaque repas
COMPRIMÉS. 2à 8à chaque repas
GRANULE. . 1à 2 cuil à café à chaque repas
(Spécialement préparé pur les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée: LABORATOIRES

**DURET & RABY** 

F. Borremans del. 5, aven

avenue des Tilleuls PARIS

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE



# Diarrhées des Nourrissons



Échantillon. Écr. D' BOUCARD, 112, Rue La Boëtie, PARIS

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer. le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumont pallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mc ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, Mº ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour

d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT) Tamatave, 27 Septembre 1890. « Le PEPTONATE de FER ROBIN a praiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons : l° de Peptone et 2º de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation. »

(Analyse du Docteur G. POUCHET. Professeur de pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède , nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmacoutique n'a jamais eu une parellle consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augment**e le no**mbr**e** des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2° Le Fer ROBIN favorise l'hyper= genèse des hématoblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Lo Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus(dégénérescence graisseuse, etc.)

 Enfin le Fer ROBIN active la mutritiom, il pourra donc servir simultané. ment dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dosse de 10 à 39 goutes par repas dans un peu vieau ou de vin et dans n'importe quel liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, sid, étc. On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). - Dose : Un verre à liqueur par repas.

Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Contrefaçans de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION GOUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.



# Antisymmilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

DOSES: U

DOSES FRACTIONNÉES. - 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une eure). DOSES MOYENNES. — 30 à 35 cenigr. tous les 8 jours (8 à 10 injections pour une cure).
2 à 3 injections suffisent pour blanchir un syphilitique; le nombre d'injections indiquées el-dessus a pour but d'amener la séro-réaction à la négative, afin d'obtenir une guérison aussi complète que possible.

Ol., Toj. Intravelineues. Solut. concentrés. - Cheque dose de Galyl est accompagnés de son sérum discivant; il u' y a qu'à faire tamber le centenu del rempoule de sérum aur le Gelyl, agiter vive nent. e apirer la solution faide dans une serienças de verre et l'injecter de sais trains choisie. Injections Intramucculaires. - Le Galyl en émulsion bulleuse set livré dannées smoules dont il suitit d'injecter le content dans les mosses mesculaires dort-orientiers.

# Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

#### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

- PARCE QUE:

  1º Le Galyl est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan;
  son emploi est aussi commode que cétui de ce dernier corps.

  2º A la suite des lincitions de Galyl r'on ne risque pas, 3 ou 1 guers après, de voir survenir des phénomènes de méninge-encéphalite mortelle comme ceis se produit avec le néo-Salvarsan.

  3º Ra continent l'emploi d'un médicament allemand les médecins frençais mantiement l'influence morale alternande en France; influence qui doit disperaire et qu'on fera cesser par l'emploi duu maits philitique de découverte française, le Galyl.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

### NEUROSINE **PRUNIER**

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6. Rue de la Tacherie. G PARIS ET PHARMAGIES

# DIOSÈINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de le TENSION ARTÉRIELLE EGULARISATION de le CIRCULATION du SANG riosciérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

RUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,Pari

1913. = Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Gouttes): 3 fr.- Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANEMIE ·

# TRICALCINE



CROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE - DIABETE

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement doses exactement à 0a01 de METHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'AbrêMALME au millième par cachet. 6: la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0<sub>9</sub>02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet. 4'50 la Boite de 60 cachets

#### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
———— Bien spécifier "TRICALCINE"———

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hépitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SOIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE \* TUBERCULOSE .

T

Drs Sorrel et Moure assurent le fonctionnement de l'hôpital avec l'aide de deux infirmières françaises, Tabourin et Chabannas, de la S. B. M. et le concours de plusieurs infirmières bénévoles appartenant à la colonie française et à la société roumaine. Le dévouement de ces infirmières est au-dessus de tout éloge, vu les risques journaliers de contagion. Deux d'entre elles, Miles Hennot de Boutel et Flippes, ont payé de leur vie un stage volontaire fait dans un service voisin. Deux autres sortent heureusement guéries d'une grave atteinte de typhus exanthématique. Actuellement, le recrutement de l'hôpital français, est assuré en plus de la chirurgie de guerre habituelle, par le stock des anciens blessés qui ont besoin d'interventions secondaires.



L'assistance de la France ne se borne pas aux envois de l'automne dernier; par des voies multiples l'œnvre se continue. Un Comité d'assistance à la Croix-Rouge roumaine, présidé par Mme Vlaoudzi Slatineano et Mme Lahovary, femme de M. l'ambassadeur de Roumanie à Paris, continue à faire appel à la charité française ; des souscriptions publiques, des conférences, des représentations théatrales ont permis et permettent à nos compatriotes de manifester de toutes façons leur sympathie pour la cause roumaine

Dès son berceau la Roumanie a connu et aimé la France, c'est en la secourant que la France apprend à mieux connaître et à mieux aimer la Roumanie ; les hénéfices non soulement moraux mais matérials et pécuniaires que les deux pays peuvent tirer de relations intellectuelles et économiques plus étroites sont incalculables.

Il faut espérer que l'hôpital français de Jaesy survivra à la guerre qui l'a fait naître et contribuera à maintenir et à développer les cordiales relations qui existent entre la France et la Roumanie.

Déjà avant la guerre l'élite du corps médical rou-

Figaro, d'envoyer des infirmières sous la direction de M. d'Harcourt

1. On sait que le corps médical franco-roumain a

main venait puiser aux Universités françaises son instruction professionnelle ; après avoir partagé les mêmes dangers\*, enduré les mêmes privations, les médecins français et les médecins roumains conserveront sans nul doute après la paix des rapports plus étroits et noueront des amitiés durables pour le plus grand bien de notre cause commune

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur ponr :

Officier. — M. Ribemont-Dessaigne (Alban), médecin-usjor de 1 classe (territorial) au gouvernement militaire de Paris.

- M. Grasset (Edmond), médecin-major de 1re classe (réserve) au groupe d'armées de réserve

- M. Legendre (Albert), médecin principal de 2º classe (active).

. Vinas (Jean), médecin-major de 1re classe, médecin-chef (reserve) à l'ambulance d'une division d'infanterie territoriale.

- M. Simon (Charles), médecin principal de 2º classe (réserve), médecin-chef de la place de Coutances. — M. Métin (Edmond), médecin principul de 2º classe (réscrve) à l'hôpital complémentaire 21, à Nantes

Chevalier. — M. Babouet (Ernest), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) G. B. d'une division coloniale : 36 ans de services, dont 7 dans l'armée active. Mobilisé depuis le 8 Aoht 1914, a été envoyé, sur sa demande, dans la zone des nrmées. S'occupe avec conscience et dévouement de son service dans un secteur difficile.

- M. Brémond (Maurice), médecin aide-major de 1re classe (réscrve), ambulance de colonne mobile d'une armée : chirurgien distingué, d'un dévouement et d'un zèle à toute éprenve. Atteint de paludisme gruve nu prin temps de 1916, est resté, malgré tout, à son poste, se soignant avec énergie pour pouvoir assurer son service et refusant toute évacuation. À continué, malgré des attaques fréquentes et graves de paludisme, à fournir un travail considérable avec beaucoup de succès.

M. Grégoire (Gustave), médecin-major de 2º classe (territorial), ambulnace alpine 16: très bon médecin-chef

payé un lourd tribut à l'épidémie de typhus qui désola cet hiver la Moldavie; nombre de religieuses et d'infirmières françaises furent également victimes du fléau.

d'ambulance. Dirige sa formation avec le plus grand

- M. Leremboure (Gustave), médecin-major de 2º classe (réserve), ambulance de colonno mobile d'uno armée : chirurgien d'une haute valeur, d'un excellent esprit, ayant toujours demandé à aller la où la présence d'un chirurgien à l'avant était nécessaire. A rendu de très grands services

- M. Weber (Jean), médecin uide-mujor de 1re classe (réserve), 2 rég. de marche d'Afrique : médecin d'une très haute valeur technique et militaire, d'une bravoure exemplnire.

— M. Lurrieu (Jean). médecin-major de 1 re classe (ter-

ritorial) hòpital temporaire nº 10 : médecin do baute valeur morale. A donné la mesure de son dévouement et

de son énergic en Serbie au cours de la retraite d'Albanie. ct à l'nrmée d'Orient,

— M. Venot (Jean), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (terri-torial) au gouvernement militnire de Paris.

- M. Moreau (Firmin), médecin-major de 2º clas (territorial) au gouvernement militaire de Paris,
— M. Gautrelet (Jean), médecin-major de 1re classe

(territorial) au sous-secrétariat d'Etat des inventions.

(territoriai) au sous-secretaria a Lea aes inventione.
— M. Calmels (François), médecin aide-major de 1ºc classe (territorial) à la 15º région.
— M. Lièvre (Gaëtan), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 3º région,

#### MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Roy (Marie), médecin uuxilleire (réserve) à ln compagnio 9/2 du 6º rég. du génie, médocin auxiliaire qui s'est fait remarquer, en toutes circonstances, par son rage ot son dévouement. A été grièvement blessé, le 4 Mai 1917, dans l'accomplissement de son devoir

— M. Riobard (Charles), médecin auxiliaire (active) au 8º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un dévoyement un courage admirables, dont il a donné de nouvelles preuves dans la journée du 16 Avril 1917. Accompagnant les vagues d'assaut, n'a pas cessé, sous les feux les plus violents, de prodiguer ses soins aux blessés. Grièvement atteint lui-même, n'a quitté son poste que sur les ordres de son chef de service. Deux fois cité à l'ordre.

- M. Fasce (Charles), médecin auxilinire (réserve) au 110° rég. d'artillerie lourde, 8° groupe : médecin anxi-liaire d'une haute valeur morale, d'un dévouement à toute épreuve et d'un courage remarquable. A servi pendant la première année de guerre en qualité de sergent dans l'infanterie où il a fait preuve do qualités d'énergie et de bravoare. Trois blessures. Trois citations.

(Voir la suite, p. 469.)

SYPHILIS & PALUDISME

pendant 10 à 15 jours

Le plus actif, le mieux toléré des sols mercuriels.
PILULES (re-piùle Istatica dy). Troisione 18,00% Exalpho, 10 Darie de
GOUTIES (Par Myoutes Istatica dy). Troisione 18,00% Exalpho, 10 1 15 June
AMPOULES à Cres mposite Istatica dy). 18,000. 28 40 gent, asrion, 10 1 15 June
AMPOULES & Cres mposite Istatica dy). 18,000. 18 product is a 15 June
AMPOULES & Cres mposite Istatica dy). 18,000. 18 product is a 15 June
MACCUTION INCOLORUS.

Laboratoires 4 l'HECTINE, 19, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-le Geren

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication aresino-phosphores orgunique à base de Naciarraine.

Année de Medicatraine de la companie de la comp

Exigor surtoutes les boites et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echant's: Sair. à NALINE, piro Willeneuve-la-Barenne, pir St. Denie (léta).

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON. SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins,

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchiorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1998

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolèrance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tréosor n'entraîne jam accidents inhérents à la Thè

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

te de 20 Cachets





PARIS MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques



Sirops Bromurés 🖔 de J.-P. Laroze

Au Bromure de Potassium. Au Bromure de Sodium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1gr. de Bromure. chimiquement pur, complètement exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

L. ROHAIS & C. 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Roult [Fernand], médecin-major de 2º classe su 116 \* rég. d'indocteje : médecin militaire hors de pair. D'an dévouement professionnel et d'une bravoure personnelle an-dessus de tout dége. Pendant treix nuits, du 15 au 27 suillet 1916, dans des circonstances renduci particulièrement pérfileuses par le terrain découvert et par le bombardement incessant de l'ennemi, na pospour s'assurer qu'auron bless de restatis toulié. A obtenu de son personnel un effort splendide par son seul exempls.

— M. Rigund (Jean), médein principal de 2º classe i me division d'inalaterie : médein divisionante d'un dévouement et d'une énergie à toute épreuve. An cours est attaques, sous V..., des 20 Cetobre et 15 Décembre 1916, n dirigd is service des évacautions de manière parfaite, renarquée de tous, maigre les difficultés multiples dues au parcours à travers une région privée de comunications et dont le terrini datt bouleversé pur les obas. Soufrant, a donné à tous, dans les monents difficien moidres détails et en soutemant ses subordomés par sa présence et ses conseils éclairés. A déjà de nombreuses campagnes.

— M. Zagrawski (Jules), médecin auxiliaire du 3º bis rég. de zouaves : médecin auxiliaire très dévoué et très courageux. A djâ été cité pour sa belle conduite à Verdun et sur la Somme. Tué à son poste de secours, le 7 Janvier 1917.

— M. Tauvet (Charles), médecin principal de 2º clause de la 10º division d'infantierie coloniale : drige avec distinction le Service de Santé de la 10º division d'infantierie coloniale de quis dis-huit mois. Ser fait remarquer au cours de la hatalile de Champagne par son esprit dors de la hatalile de Champagne par son esprit dors donner de nouvelles preuves de see helles quilliés, au sud de la Somme, du 14 au 18 Octobre 1916 notamment. Set sépares dans compter et a fait preuve d'une inlaisable activité et de mépris du danger. Par son action prevannelle, a flat assurer les érocautions de nombreux prevannelle, a flat assurer les érocautions de nombreux leures conditions. A readu ainsi les services les plus signalés.

— M. Chaize (Jean), médecin auxiliaire au 92° rég.

d'hinaterie : d'un dévouement remarquable et d'uce
havaure exceptionnelle. A donné les preuves és son courage en accompognant les vagues d'assaut et en soignant
les blessés sous le feu intense de l'ennemi. Fait prisonnier, a, par son calme et son énergie, assuré la protection des blessés qui n'avaient put être évacués.

— M. Watrin (Jeon). médecin aide-mojor de 2º classe au 69º rég. d'inolatrie : a assuré, sous le feu de l'ennemi, pendant cinq jours consécutifs, au prix de sérieux efforts et avec un sang-froid remarquable, l'évacuation des blessés.

— M. Repin (André), médecin dide-major de 2º clause au 2º batalila de chasseurs à piel : a trouvé, le 8 Novembre 1916, dans une fin glorieuse, aux tranchées de première ligne, le couronnement d'une carrière exceptionnelle. Depuis le début de la guerre n'avait cessé de consacrer à son tole de médecin de champ de batalle, sans jamais compter avec la peine ni avec le donger, prodigant as accinent est on dévoument, multipliant les prodigant as accience et son dévoument, multipliant les decin et utiliant soldat, faisait, nu milleu des braves, figures de héros.

— M. Rabaste (Théophile), médecin auxiliaire, 3º rég, d'infanterie coloniale: a fait preuve du plus grand dévoucement durant la campagne 1914-1915. Est mort glorieusement pour la France lors du torpillage de la

— M. Salinier (Jean), médecin side-major de 1<sup>re</sup> classe au 215° rég. d'inianterie : médecin de réserve d'une haute valear morule. Prodiguant ses soins aux blessés jusque sur la ligne de feu, notamment les 2 et 3 Décembre 1914 et 28 Mars 1916. Fait preuvs, depuis trente-deux mois, d'autant d'énergie et de bravoure comme soldat, que d'habileté et de dévoument comme rédecin

Justine de la constanta de la companio del la compan

— M. Fulconis (Ulysse), médecin-mojor de 1re classes au 45 rég, d'infinetre colonida : officier d'un dévouement remarquable syant le plus graud sang-froid et la plus grande bruvoure. Le 20 Août 1913, à la bataillé de Morhange, a soigné les blessés de quatre régiments sous le un ioient de tarillère le ource ennemie. Le soir vran, nier avec des blessés, a su les protéger de toute hreusen let par sous de la serie de la ser

M. Pollard (John), médecin du service de la colonie de la Nigéria anglaise : pendant six mois de campagne au Cameroun Nord, sur sa deunnde et avec l'assenti-

ment de ses chefs, a été affecté au service médicol de la colonne française de Gameroun Nord, prodiguant ses soins avec un dévouement absoula cos malades et à nos blessés. Bien que malade lui-même, est resté à son poste et a assuré son service jusqu'à la fin des présibles opé rations contre Garun. A remplacé peodont deux mois le médecin militaire de la colonne, alité.

— M. Villard (Pml), médecin-major de 2º classe au 208 rég. d'infanterie : médecin-major de haute valear. Au cours des récents combats sur la Somme, dans la nuit da 7 au 8 Norembre 1916, a fait preuve de remarquables qualités de bravoure et de sang-froid, reconnaissant le secteur jusqu'en première ligoe sous les tirs de barrage et les faux de mitrailleuses, y installant au mieux des nécessités de la situation des relais pour l'éva-cuation des blessés et un poste de secours éventuel pour contain des blessés et un poste de secours éventuel pour

leur donner les premiers soins.

— M. Paranti(bonis), médacin aidemajor de 2º classe :

« Jeune médecin plein de zèle et de dévouement qui se
dépense sans compter en toutes circuntances pour
assurer les soins aux bleasés et aux molades, gravement
commotionné et intexiqué le 7 Juin 1917 à son poste de
combat par la chute d'un obus de gros calibre. Avait
été déjà blessé deux fois antérieurement.

es et de messes du los unifereurenens. "

se de messes de los unifereurenens. "

et el messes de la fina de messes de la fina de messes de la fina de groupe : « Médecin de groupe extrémenent dévous. De somme, reversé par l'élestament dévous. "

féclatement dévous." a la Somme, reversé par l'élestament dévous. "

féclatement dévous." a l'élestament de moult de la moulte de la position de hatterie, maigré la violente commoditere, que. Viont d'être blessé par éclat d'obs. et, refusament d'être blessé par éclat d'obs. et, refusament et de quitter son poste, continue à assurer son service avez zéle et compétence.

— M. Graffe (Maccel), médecin auxiliaire, mat. 1092, un 10° régé, d'inherier : le 13 Arrill'1917, jors d'une tatloque de son battillion, alors qu'il étoit contasionné une première fois, a containé à assurer avoc dévouement et sons relicies, malgré une installation en pléin air dans ma relicies, malgré une installation en pléin air dans ma le fontaire de la containe de la contain

— M. Adain (Joseph), médecin aide-major de 1re classe: s'est dépensé avec un dévouement et une abnégation admirables pour réére et organiser, dans les conditions les plus difficiles et les plus dangereuses, un hopital modèle sur le front de la 2° armée, ¿ Onesti. A contractét dans l'exercice de ses fonctions le typhus exanthématique. — M. Bonot (Claude), médecin aide-moir de 1re classes

de réscrve au 2º rég. mixte de zouoves et de tirailleur



indigènes : « A fait preuvo d'esprit d'initiative et s'est dévoué de jour et de nuit auprès des blessés au cours de violents combats dans la période du 12 au 30 Mni

- M. Vigot (Marcel), médecin aide-major de 2º classe, engagé voloataire, interae des hópitaux de Paris : « Pendant le bombardement de l'hospiec de S..., lo 18 Avril 1917, a donné un bel exemple de sang-froid et de dévouement en contiauant à panser les blessés dans un pavillon menacé, les rassurant par ses paroles et par son attitude. »

### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Juin 1917 s'élève à 790,000 francs.

Souscriptions reçues du 1er au 15 Juin 1917. (Cette liste ae compread pas les sonscriptions provenant des encagemonis de versoments mensuels.)

1.000 francs: Mme Georges Dieulnfoy, Paris (3e vers.).

- Laboratoires E. Galbrun, Paris (3º vers.). 500 francs ; La Société Médico-Chirurgicale des hospices civils de Marseille (versement fait par le Dr Rousla-

croix, trésorier).

250 francs : Dr Broussolle, Dijon ('ie vers.). 200 francs : Dr Leven, Paris.

130 fr. 95 : D' Faury, Aiguiaes (Var).

120 francs : Dr Caboche, Paris (17e vers.). - Pr Gilbert,

Paris (3° vers.). 100 francs: Mmc Vve Bochard, Semur. — Drs Aury, St-Martin d'Aspres (Orne) (2° vers.). — Bnudriller, Saumur (2° vers.). — Delaunay, Paris. — Desprez, Bonneval (E.-et-L.) (2° vers.). — Pr Lo Dentu, Pnris (3° vers.). —

arles), Genève (3º vers.). - Tellier (J.), Lyon

Buel (Ch (3e vers.).

60 francs : Dr. Cousin, Loudéac (Côtes-du-Nord) (20 vors.). - Savolle, Ronnne (2º vers.).

50 francs: M<sup>10</sup> J. Grégoire, Moulin-Saint-Nabord (Vos-ges). — M<sup>10</sup> Jarrigeon, Vincennes. — D<sup>15</sup> Ball (A. B.), Vincennes. - Drs Ball (A. B.), Paris (4\* vers.). — Bazy (Pierre), Paris (3\* vers.). — Ber nard (Jean), Biarritz. - Blanc, Dijon. - Bouvet, médectin-major, hopital auxiliaire 2, Yendome. — Jean Camus et Galtier-Boissière, Paris (rédaction d'une notice). — Chevnlier, Bordeaux (10° vers.). — Courbo, aide-major, parc d'artillerie divisionnaire, S. P. 76. - Darras (Ch.), Paris. — Deschamps (Marcel), Paris (2e vers). — Gaude-met, Dijon. — Lannois, Lyon (3e vers.). — Lefèvre (A.), Périers (Manche) (2e vers.). — Minet (Jenn), Lille. — Monod (Charles), Paris (6e vers.). — Pouzet, Cannes (2e vers.).

40 francs : Drs Mcrklen (Prosper), Paris. - Sendral, Puris (4º vers).

30 francs : Drs Camiade, médecin-major, 850 d'infanterie, Brouvelienres (Vosges), -- Casset (Paul), Alger (3\*vers.). 25 francs: Les médecine de l'ambulance 1/21. S. P. 117 (2º vers.). — Dra Audry, Toulouse (3º vers.). — M. Capoté (A. R.) (par l'intermédiaire de M. le Dr de la Galle) (3. vers.). — Grasset (Raymond), Glermont-Ferrand.

— Guénot, La Roche-en-Brenil (Côte-d'Or) (3\* vers.). —

Guillier, Dijon (2\* vers.). — Mehé des Portes, Brioane (Eure) (4e vers.). - Rispal, Toulouse (3e vers.). - Aac-

(Aure) (\* Vers.). — Hispat, Toulouse (3\* vers.). — Anonyme, Savigad-Eveique (Sarthe).

20 Iranes: Dr Abrumi (Pierre). Paris (2\* vers.). — Aleaçon (d.). Fécamp (2\* vers.). — Birt (Louis). Nice (2\* vers.). — Biehon, Blain (L.-Int.) (2\* vers.). — Chataia, Versailles (0\* vers.). — Chataia, Versailles (10\* vers.). — Bandangain, Paris. — Nageotte, Paris (3\* vers.). — Randa Magain, Paris. — Nageot bel, Epoisses (Gote-d'Or).

10 francs : Mm<sup>o</sup> E. Rabjcau, Angers (M.-et-L.) (2° vers.). - λ..., médecin principal de la marine, Toulon. 5 francs : Dr. Donnadieu, médecin principal de 2º classe, directeur adjoint au Service de Santé de la 17º région, Toulouse, -- Godard, Mamers. - Lassignardie,

Rochefort. — Phellipon, Fonteuny-le-Comte. — Renard (Loon), Saint-Agrève (Ardèche).

Engagements de versements mensuels

reçus du 1er au 15 Juin 1917.

MM. les Dr. : Amouretti (H.) (Var) 10. - Donnadieu, médecin principal, Toulouse, 5. - Poitié, (Nord) 5. -Renard (Léon) (Ardèche), 5.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) TOUX nerveus SIROP on AMPOULES (AM) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PRRIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Dames gardes-malades à domicile. l'iqures, massages, ventouses, sondages, pansements. — Ecrire P. M., no 1439.

Etudiant en médecine, 12 inscr. (3 doct.) cherche place en chirurgie ou médecine. Ecrire P. M., nº 1459. Superbe bain de lumière absol. neuf, à vendre. xeellentes conditions. — Ecrire P. M., nº 1454.

Médecin libre désire remplacement Paris ou bau-lieue immédiate. — Ecrire P. M., nº 1713.

### INSTITUTEVACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (co dernier en étaia vissé, s'ouvrant et se formant à volonté) pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

te Gérant : O Popés

Paris. -- L. Manuroux, impriment, 1, rne Causette

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



12. Benley, Bonna-Honyalle PARIS

## CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr

## Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 per jour.

## Maison de Santé et de Convalescence

## L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement

des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MATLLARD ANCIEN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÈTRE

40, rue du Val - L'HAY-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

- NOTICE SUR DEMANDE -



Ex-Expert des Höpitaux de Paris

67, RUE MONTORGUEIL

PARIS

Teleph. Central 89-01

MANUFACTURE d'Appareils Prothétiques

FONDÉE EN 1830

Fabrication Scientifique

de la **Jambe** 

**AMÉRICAINE** 

USINE MODÈLE DE PROTHÈSE

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Oparique, Thyroidien, Hépatique, Pancréutique, Testiculaire, Héphrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait à froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue[dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indélimient +ess propriéés physiques et thérapeutiques.

### CAPSULES DARTOIS

0,05 Crimmes de hibre electo en Galacol. — x 6 2 à chaque repus CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, — 6, Ross, Abel, Pariss

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

## PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

## IPÉCA tot<u>al D</u>ausse

Ampoules pour injections
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceulique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

EAU de RÉGIME des

## Arthritiques

DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES

# VICHY CÉLESTINS

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ÉTAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

## **HUILE DE VASELINE**

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT
POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivant de l'Huile de Vaselline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaselline PHÉNIX, ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, — même interne, — sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Droguistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.

## PREMINT = APPETIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Ruo Abel, PARIS.

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ABBULTE

VALS-SAINT-JEAN

COUTTE - DIABETE - OBESITE

VALS-PRECIEUSE

ARTISEPTIQUE DÉSINFECTART
LYSOL

BOHANTILIDE MATUIT

8 NOS. 100 Médicales qui so fact la domando

BOHANTHLON MATHT

No. too Midesine get as fact in demands

DOCETH PRANÇAISE Der LYBOS.

11, Non Permentier, IVRY (Seine).

## Laboratoire A. GIRARD



48, Rue d'Alésia, PARIS



PARIS 1890-91-93-95-98-BRUXELLES 1897

Usine et Entrepôts à LA CROIX-DE-BERNY (Seine)

## Memento Thérapeutique



## GIRARD

Iodotannique Phosphaté

Succédané de l'Huile de Foie de Morue

## Active la Phagocytose

LYMPHATISME - SCROFULE - RACHITISME FAIBLESSE GÉNÉRALE TUBERCULOSE A SES DÉBUTS

## SIROP GIRARD

Iodotannique Phosphaté

Succédané de l'Huile de Foie de Morue

MÊMES INDICATIONS OUE LE VIN

S'ordonne plus spécialement en Médecine infantile

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à bouche

## BIOPHORINE

KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE

Quinquina et Cacao Vanillé (granulé)

### ANÉMIE CÉRÉBRALE

MÊME COMPOSITION

NÉVRALGIES REBELLES

VERTIGES, NÉVROSES

SURMENAGE, EXCÈS.

selon l'âge, à prendre pur ou délayé dans un peu d'eau.

DOSE: 2 ou 3 cuillerées à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans une boisson quelconque.

## NUCLÉO-FER GIRARD

Pilules dosées à 0 gr. 10 de Nucléinate de Fer nur

### ANÉMIE

CHLOROSE

PALES COULEURS

DOSE: 4 à 6 pilules par jour au début des repas.

## LAXOPEPTINE GIRARD

LAXATIF POUR ENFANTS

A base de diastases extraites des céréales. de citrate de soude et d'eupeptiques divers RÉGULARISE LES FONCTIONS DIGESTIVES ET INTESTINALES:

COMBAT LA CONSTIPATION:

ÉVITE LES VOMISSEMENTS: FACILITE LA DIGESTION DU LAIT.

DOSE : De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à bouche en 24 heures. Indications très détaillées sur la posologie dans la brochure accompagnant chaque flacon.

Innocuité absolue à toutes doses.

## PARFUMERIE FLORÉINE

## FLORÉINE Crème de beauté

SANS RIVALE

REND LA

PEAU DOUCE FRAICHE PARFUMÉE

Poudre de riz Hygiénique 4 n Savon Floréine, Bain Floréine, Aromatique Stimulant, Eau de Cologne Floréine supérieure 800, Eau de Toilette et Vinaigre Floréine supérieur 800,

Elixir Dentifrice Floréine supérieur 800, Pâte Dentifrice boite porcelaine et tubes. - Brosses Dentaires. Cosmétique au raisin Pierlot pour les gercures des lèvres,

## PARFUMS FLOREINE

SÉRIE FLEURS: Lilas - Muguet -SÉRIE LUXE: KALYS, Parfum p tenace et grisant. — MANDRAGORE, Parfu délicat, captivant et d'une rare distinction.

TARIFS SPÉCIAUX POUR TOUS NOS PRODUITS DESTINÉS A L'USAGE PERSONNEL DES MÉDECINS

LA

## PRESSE MEDICA

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS : Paris et Départe ...nts . 10 fr.

15 fr. Union postale . Les abonnements partent nencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFICEE -M. LETULLE

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ephtalmelogique à l'Hêtel-Dieu. E. BONNAIRE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cechir

F WIDAI dessour agrégé, r et Professeur en chef la Maternité. Professeur de clinique médicale à l'hôpital Gochin, Membre de l'Académie de médecit J.-L. FAURE

H. ROGER sseur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, re de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. abre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brecs, Secrétaire de la Direction. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT

Los Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

F. TRÉMOLIÈRES, L. CAUSSADE et J. TOUPET, - Fréquence et signification des souffles diastoliques gauches et droits dans l'insuffisance aortique, p. 465.

Vincenzo Nert. - Les petits signes électriques de la YINCENZO MERI. — Les peuts signes éléctriques de la sciatique, p. 466. F. Jaule et Y. Berrrand. — Granulations graisseuses

pseudo-tuberculeuses sur un ovaire, p. 468. Carnet du praticien :

D' V. PAUGHET. - Traitement de l'occlusion intestinale, p. 168.

Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 169. Société de Chirurgie, p. 470. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 172.

Chronlque : F. HELME. - Petit Bulletin. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. FACULTE DE PARIS. NOUVELLES

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. Renseignements et Communiqués.

Diurétique — Cardiotonique

## EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuit, PARIS

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

USCULOSINE =Byla =

GENTILLY (Seine).

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº Année. - Nº 45. 9 Aout 1917.

PETIT BULLETIN

TROISIÈME ANNIVERSAIRE 2 Août 1917

Voici trente-six mois. - trente-six siècles! que nos esprits vivent dans l'obsession et que nos cœnrs torturés luttent contre l'angoisse. Vous rappelez-vous ce 2 Août 1914 et cette minute tragique de cette tragique journée où toutes les cloches de France se mirent soudain en branle pour rassembler autour de la mère menacée tous les enfants aptes à porter les armes?

Les incidents de cette période me restent gravés dans l'âme et je les revis sans cesse. Vous remarquerez, d'ailleurs, que si notre mémoire des mots est devenue rebelle, au point que parfois nous ne pouvons plus mettre un nom sur le visage d'un camarade, en revanche, par une sorte de compensation, notre magasin d'idées s'est extraordinairement agrandi. Je me souviens de l'ami qui m'a apporté tel livre, je le vois me le remettant, et cependant je dois faire effort pour le nommer. Certains faits, en particulier, ont aequis pour la même raison un relief étonnant.

C'est ainsi, par exemple, que je me retrouve au matin du 4 Août. Il est 4 heures à peine. Dans ma rue encore endormie, aucun passant, aucun bruit. Et tout à coup, voilà qu'un chant grave

Toux **ETHONE** 

Conveluche

ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire, Foie. etc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 26, 8º de l'Hôpital Pann

s'élève sourdement! Ce sont des soldats, des artilleurs, qui rejoignent, en chantant la Marscillaise. Ils sont une vingtaine au plus, dejà marques par l'age. De leur voix profonde, ils saluent la Patrie en allant au combat : Ave, Casar, morituri te salutant! Oh! le beau chant! jamais prière plus ardente ni plus solennelle ne s'élança vers le Ciel. Ces gens-là sont seuls, nul ne les écoute, c'est toute leur foi qui monte du cœur à leurs levres. A cette minute-là, j'ai senti et le réveil de ma race, et de quoi nous allions être canables

Depuis, ces soldats nous ont sauvé l'honneur; depuis, ils nous ont rachetes par leurs souffrances et par leurs victoires. Ils ont montré ce que valait cette France si décriée. C'est que les âmes, voyez-vous, sous la lumière erue de la guerre, apparaissent telles qu'elles sont, et comme dépouillées de tout elinquant, dans leur nudité abjecte ou magnifique. Et c'est pourquoi notre patrie se montra si belle. Que de diamants purs dans le limon sanglant! Si les prouesses des anciens, les gestes des chevaliers ont alimenté l'Humanité d'héroïsme, que dira de nos Poilus la Postérité?

Ge qu'elle dira? oh! c'est simple. Elle dira que nombre de vérités, libérées de leur prison, se sont retournées contre nous. Nous avions trop aiouté foi aux lois de Darwin, détournées de leur vrai sens, d'ailleurs. Sous l'influence des philo-

Succédané du Salicvlate de Methyle, inodore,

RHESAL VICARIO (Liquipa)

ANTIHÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAI - ANTIGOUTTEUT pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

EXTRAITS TOTAUX CHOAY

**ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS** 

Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 10 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 16 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Soine).

sophes germains, les Kant, les Pichie et, plus près de nous, les Nietzsele, nous n'avions envisagé l'évolution que sous son côté barbare.
« Soyons durs, soyons forts! » Malheureusement, nous n'avions pas compris qu'à côté de la
lutte pour la vie, il y a la loi d'entr'aide, dont 
soll Kropotkine avait tenté d'expliquer la portée.
Elle dira aussi, la Postérité, que durant cette
gerer les hommes ont réellement atteint le point
culminant du Sinaf où, paruil les éclairs, la Divinités e révèle à nous, éclatante et victorieuse.

Quand, plus tard, l'Ilistoire racontera les années qui précédèrent le conflit mondial et onos fiunes tous si heureux, puis quand elle mouterera, rués au sacrifice et marchant stofquement la la mort, ces civilisés que l'on croyait amollis par trop de bien-étre et incapables des suprêmes elforts; enfin, quand, d'autre part, elle dépeindra l'âme de nos ennemis, ultra-moderne dans le domaine intellectuel mais, au point de vue sentimental, restée sauvage comme au temps d'Arminius, quelle admiration d'un côté et quelle malédietion de l'autre!

Quant à nous, médecins, quelle fut notre part dans cette ruée pour la Patrie? Je crois que nous pouvons sans crainte attendre le verdiet de nos successeurs. Dans ce journal même, des tableaux d'ensemble, largement brossés, font de temps à autre apparaître en belle lumière tout ce que nous avons réalisé. Oh! sans doute, il y a des ombres, et au début tout ne fut pas parfait. Mais quelle ingéniosité, quelle ardeur vers le mieux, et, sans parler des blessés qui bénéficirent immédiateuent de notre labeur, quels trésors de documents amassés nour l'avenir!

Au seuil de cette quatrième année d'essorts, j'aurais voulu redire tous les progrés accomplis et montrer, par cemple, le bond prodigieux de la chirurgie; toutesois je présère insister, parce que cela est plus uitle pour le moment, sur les qualités que nous devoas cultiver en nous pour

nous hausser jusqu'à l'esprit de guerre, parfois si chancelant en certaines cervelles. Comme le disait M. le professeur Raband, à la distribution des prix du Lycée Charlemagne, il y a d'abord l'énergie. Ce n'est que par l'énergie inlassable que nous vaincrons. Rappélez-vous l'admirable dépôche de Foch au généralissime, pendant la guerre: « Ma gauche est enfoncée, mon centre plie. J'attaque! » Attaquons sans cesse; quel que soit le poste où le sort nous a placés, luttons, jusqu'à notre dernier souffle: Les Russes plient à notre droite, de quoi demain sera-t-il fait? Attaquons!

Il faut de la ténacité aussi; répétons-nous le mot du Taciturne : Il n'est pas besont d'espèrer pour entreprendre ni de réussir pour persèvérer. Et qu'ici les autres, tapis en leurs tranchées, nous servent, pour une fois, de modèles. Comme dans la Guerre de sept ans, où its détachérent de nous les Russes, ils calquent leur conduite sur celle de leur vieux roi, qui finit par vaincre, en dépit de tout espoir, parce qu'il n'avait jamais désespéré.

De plus, soyons endurants. Que sont nos potites misères de la vie quotidienne? Qu'importe le pain mal cuit, qu'importe le manque de charbon, à côté des souffrances endurées par nos Poilus et nos frères des pays envahis ? Cultivons par-dessus tout le civisime, retranchons sur notre superflu pour ceux qui souffrent. La Caisse d'Assistance métideule de guerre<sup>2</sup>, qui a tant d'infortunes à soulager, voit durant les vacances ses sous-criptions se raleutir, ne l'oublions pas. Que ceux quivivent tranquilles se souviennent encore davantage des praticiens, nos frères, enfoncés dans le deuil et dans la déviresse. Soyons clairvoyants, en outre. Comprenons notre rôle; c'est nous, médecins de l'âme aussi bien que médecins nous, médecins de l'âme aussi bien que médecins

1. Caisse d'Assistance médicale de Guerre, 5, rue de Surène, Paris. du corps, qui devons faire comprendre aux foules ce que serait l'esclavage d'une paix boi-

Parlerai-je de l'esprit d'indignation contre le barbare, violateur de tous les reflets, de toutes les conventions et de tout ce patrimoine d'humanité par quoi la guerre eut pu être adoncie? Ne citions pas les cas exceptionnels de loyauté observéechez l'ennemi, ce ne sont que des exceptions et elles ne peuvent qu'affabilir notre trois et elles ne peuvent qu'affabilir notre piate haine. C'est l'ensemble cruel du tableau qu'il faut toujours avoir devant les yeux. Mais avant tout travaillons et ne laissons pas croire, comme on a trop de tendance à le faire, que ces trois années de guerre nous ont fait perdre ce que nous avions appris. C'est la une légende dangereuse dont d'autres pourraient profiter, et qu'il ne faut pes laisser s'échalir.

Enfin, gardons, quoi qu'il arrive, notre optimisme et notre bonne lumeur, laissons-nous traiter de « bourreurs de crâne », s'il est nécessaire, et ne montrons jaunais la moindre faiblesse. Peut-on faiblir, d'ailleurs, lorsque la Mère est en péril?

Il est parfois des incidents de la vie quotidienne qui, dans leur naïveté touchante, nous sont comune des enseignements. Ce matin même, dans le Mêtropolitain, encombré par la foule, je visu brave femme affolée : son bébé, un petit garçon de 4 ans, ayant làché la main qui le guidait, s'énit élancé tout seul dans le wagon et la mère ne le retrouvait plus paruil les voyageurs entassés. Quelle angoise et quels appels désespérés! On s'apitoyait sur l'émoi de la pauvre femme, lorsque soudainement, du sein de la foule, une petite voix pointue monta : « T'en fais pas, manan, je suis là l... »

Le cri était si drôle, que chacun se prit à sourire. Pour moi, cette voix grêle mais assurée de bambin m'alla au cœur. Il parlait comme nous devons tous parler, ce petit; à notre mère en





dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Boirs de 12 Ampoules : 4'50.

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM, les DOCTEURS. MARIUS FRAISSE. Phis., 85, Avenue Mozart, PARIS.

Tólóph. 682-16.

alarmes répétons, nous aussi, au seuil de cette | quatrième année de guerre :

T'en fais pas, maman, nous sommes là!

F HELMS

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tubleau de la Légion

d honneur pour : Cheralier: M. Bargy (Maurice), médecin-mujor de clas e (active) au 216° rég. d'infunterie.

M. Pouluin (Ernest), médecin-major de 2º classe (territorial) à la 4º région.
 M. Fistié (Camille), médecin-major de 1º classe

(territoriul) à lu 6º région (territoriul) à 10 to region.

— M. Ricardou (Joseph), pharmacien aide-major de les classe (territorial au gouvernement militaire de Paris.

— M. Barchut (Edunod), officier d'administration de les constants de la constant de la con

ire classe du Service de Santé (territorial) à lu 6º région. - M. Rist (Edouard), médecin-major de 1º classe

(territorial) en mission - M. De Lestable (Paul), médecia aide-major de 1ºº el.

(réserve) hors cadre. — M. Vorbe (Paul), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (réserve) au gouvernement militaire de Paris,

### Sont cités à l'ordre du jour :

M. Bouraet (Pierre), médecia aide-major de 2º classe au 136° rég. d'infanterie : Médecin d'un courage et d'un dévouement au-dessus de tous éloges. Du 24 au 28 Mai 1917, s'est prodigué allant, malgré les bombardements les plus ts, secourir des blessés jusqu'aux premières lignes. Le 4 Juin, a été tué, en allunt secourir des blessés d'un corps voisin.

- M. Michaux (Jean), médecin aide-major de 2º classe uu 414° rég. d'infanterie : Médecin d'un dévouement sans assuré le service médicul du bataillon dans des conditions particulièrement périlleuses, avec un zèle

et une bonne humeur remarquables, - M. Coudray (Ferdinand), médecin-major de 2º classe au centre ho-pitalier de Salonique; s'est acquis de nombreux titres militaires dans le service régimentaire et dans les formations sanitaires de l'avant. A pris purt aux combats autour de Metzeral et du Ban-de-Sapt. Antérieurement cité au Bulletia officiel pour sa brillaate conduite dans les combats du Haut-Guir (Marce). Actuelle-ment au ceatre hospitalier, s'est montré organisateur précis et complet, faisant face aux plus huutes difficultés

de tout ordre.

— M. Escudier (Louis), médecin aide-major de 2° classe à l'hôpital d'évacuation nº 2 : long séjour au front de France et ea Orient. A accompil une cruvre chirurgicale remarquable dans des circoastances difficiles, dans une formation soumise à de fréquents bombarde-ments d'avions. Au cours du deraier bombardement, a fait preuve de saag-froid en se portaat au secours du personnel blesse.

— M. Robert (Jean), médecia aide-major de 2º classe à l'hopital temporaire nº 1 : cliaicien très instruit. A fuit preuve des plus grandes qualités de zèle et de dévouement plès des grands malades. Atteint de plusieurs accès de paludisme, a continué son service per incursions d'avions et zeppelins; a assuré le calme dans son service par son sang-froid.

- M. Sarda (Arthur), médecia-major de 2º classe au 260° rég. d'infanterie : médecia militaire très brave, inspiraat à tous sa foi ardente dans la victoire. A organisé avec un esprit de méthode iacomparable, penduat la batuille, la relève rapide de tous ceux qui sont tombés au champ d'h nneur, gagnant lu reconnaissance et l'admi-

ration de tout le réglment. M. Royer (Alfred), médecin auxiliaire au 242° rég. d'infanterie, au 5° bataillon : très brave; le 20 Mars, alors que son poste de secours était très vlolemment bomet menacé d'enveloppement par la contre-attaque ennemie, a dirigé l'évacuation des blessés avec le plus grand calme et le plus complet mépris du danger, bien qu'ayant été lui-même blessé par un éc!at d'obus.

- M. de Saiat-Rapt, médecin aide-major du 5º rég. d'artillerie : « Médecin d'un dévouement et d'un courage à toute épreuve. Déjà cité deux fois; le 9 Avril, a aide lul-même à transporter sous le feu le brancard où gisait un capitaine grièvement blessé; les 14 et 20 Juia, a dirigé et mis personnellement la main au déblaiemea d'un abri sous lequel étaient cafouis plusieurs servants d'une batterie. \*

M. Oppert (Edouard), médecin aide-major de 1re classe, Ambulance 3/54 : « Médecin très instrait, très consciencieux, qui apporte quotidiennement dans son service le plus grand zèle. S'était déjà distingué dans son régiment. Aux dernières attuques s'est fait remar-quer par les soins éclairés, vigilaats et dévoués qu'il a prodigués aux nombreax asphyxiés et blessés, »

 M. Bluaich (Bonaventure), médecin-major de 2º classe au 45° bataillon de chasseurs : pendant viagt jours, a assumé le service médical d'ua poste de secours très exposé sous un bombardement presque ininterrompu. Tué, le 24 avril, d'un éclat au cœur.

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'or : M. Goldman (Joseph), médecin-chef de l'hôpital complémentaire V. G. 11 (villa Molière, à Paris). Médaille de vermeil : M. Lamarre (André), médecin aide-

mujor de 2º classe, médecin-chef de l'hôpitul complémentaire 37, à Paris. - Milon (Georges), médecin aidc-major de 2º classe,

chirurgien adjoint de la place du Havre, Hopital mixte du Hayre - M. Vitry (Joseph), médecin-chef, hôpital de la Rose,

à Marseille. - M. Rosenthal (René), médecin aide-major de 2º classe, chef adjoint da service centrul de prothèse maxillo-faciale,

h Naney - M. Roubinovitch (Jacques), médecin-major de 1re cl.,

hópital complémentaire 52, à Fontaiaeblenu.

— M. Routier (Armand), chirurglen-chef, hópitul 106,

- M. Astruc(Adrien), médecin aide-major de 1re classe, centre de stomatologie et de prothèse maxillo-faciale de la 16º région.

- M. Cristnu, médeein de 1re classe.

-- M. Cristau, médeein de 1ºº classe.

-- M. Bertoye (Paul), médeein aide-major de 2º classe, hôpital complémentaire 22. à Villes-Cotterets.

-- M. Ill (Georges), médecin aide-major de 2º classe, médecin-chef de la place de Neufchatel-en-Sausnois (Sarthe).

M. Jardin (llenri), médecin nide major de 1<sup>th</sup> classe de l'armée territoriale, 26<sup>th</sup> rég. d'artillerie, à Chartres.

 M. Schaechter (lliazar), médecin aide-major de 2º classe de réserve, hôpital temporaire 1, à Châlons-sur-Marne.

— M. Grundgérard (Léon), médein aide-major de 1re classe, chargé des services de radiologie du groupe

- M. Trançon (Henri), médecin aide-major de 1ºº classe au 129 rég. d'infanterie.

 M. Auroire, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, chef du service médical du détachement du 78<sup>e</sup> rég. d'infan-M. Mignon (Jean), médecin traitant, hópital tempo-

raire 63, à Corbigay.

 M. Ruisonnier (Victor), médecia aide-major de 1<sup>n</sup> cl.,
 hòpital bénévole 1 bis, à Gueugnon (Seine-et-Oise).
 M. Malard (Maurice), médecia-major de 2º classe, G. B. G. 20 CA.

Médaille d'argent : M. Crouzon, médecin-major de 1ro clusse, chef du secteur médical d'Eure-et-Loir. M. Lauth, médecin-major de 1ºº classe, hôpital complémentaire 4, à Troyes.

(Voir la suite, p. 478.)

## Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes.

.... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître. « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la Digitaline Cristallisée (1) dont de l'action sure et puissante, exempte de dangers, à deté consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

DIGITALINE Cristallisee

(1) Découverte par NATIVELLE.

CRANULES <u>ROSES</u> on 1/10° de millige. | Bose d'entrétien cardio-tonique; | Traitement préventif de l'Asystolié,

GRANULES BLANCS on 1/6 de milligt. SOLUTION au mil POULES au 1/10" de milligr. ARPONLER on 1/6 do million

Takes at Littlemenry 49, Benl' Pert-Royal Parts

## ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules do 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

OPOTHERAPIE OSSEUSE

ADULTES 2 33 cuille rées à bouche par jour

ENFANTS | 2 à 3 cuillerees à dessert ou à café selon l'àge,

Silon veut reinineraliser un phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates mineraux, tandis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui mir des sels eyent déjà subi quélque, ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

> POSOLOGIE Une cuillerée à bouche avant les

ADULTES deux grands repas s jours sur 8 ENFANTS Une cuillerée à dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur 8

OBTENII AVEC DES

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD. ANGOULÊME (Chie)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone Découverte en 1896 par E. CALBRUN, pocteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19 Rue Charlempf, PARIS.

Ne pas confondre l'iodaiose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med Ine de Paris 1900.

:0

## Médication 'phagocytaire

— 477 —

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

## NUCLÉATOL

(Acide nuclánique combiné sur phorphates d'origine végétale). LA NUCLÉATOL, posséde les propriétés de l'acide nuclánique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nuclédinates, il est indictore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

## NUCLÉATOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude chimiquement pur)

A la danaespace, place co sour intranguement, competentre en A la constant de la constante de la co

## NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucleophosphates de Chaux et de Soude)

Doss: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang, S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcitication, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

## NIICI ÉARSITA

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarainate discolque)
Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide
nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagoytone, il est injectable
et indolore et joint à l'acidion reconstituante des phosphates celle
de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique).
S'emplois sous forme de :

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

(Nucléophosphate de Soude méthylareiné chimiquement pur) S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberouleux, les affaiblis, les couvalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc.—En cas de flèvre dans la Phitisie, le remplacer par le Nucléatoi Injectable.

### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nuclèophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés) Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

## STRYCHNARSITOL

NJECTABLE = Complètement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, étc:

(pgr. 02 etg. de Méthylarsinate de Soude et pgr. 00 t mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES MO ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS



## LE MEILLEUR AGENT D'OPOTHÉRAPIF RII IAIRF



## CHOLÉINE • CAMUS •



CAPSULES GLUTINISÉES DOSÉES A 0 GR. 20 D'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUP, DOSE MOYENNE: 4 A 6 CAPSULES PAR JOUR PRISES AU MOMENT DES REPAS ET SUIVANT INDICATIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIN.



SOUMISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES A L'EXPÉRIMENTATION DU CORPS MÉDICAL, LA CHOLÉINE CAMUS LUI A TOUJOURS DONNÉ EN-TIÈRE SATISFACTION. ENVOI GRAT. D'ÉCHANT. ET LITTÉR. AU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE.

CHOLEINE CAMUS, 13, Rue Pavée, PARIS

~ COLIQUES HÉPATIQUES ~ LITHIASE BILIAIRE - ENTÉROCOLITES CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIPATION ~ AUTO-INTOXICATIONS ~ ...



- M. Narjoux, médecia civil de Nolay (Côte-d'Or). - M. Gille, médecin-major de 2º classe, hôpital com-

plémentaire 9, à Contreséville. M. Mangon (Alexandre), médeein truitant, hôpital bénévole 12 bis, à Marganx.

- M. Gréhant (Stéphane), médecin nide-major de

2º classe de réserve, chargé du sorvice de la place de

- Mmc Gréhant, née Margoulis, doctour en médecine, place de Rabat.

- M. Breuillard (Jean) - M. Canel (Pnul), médecin aide-major de 1ºº classe, hopital mixte du Havre,

- M. Astruc (Albert), médecia aide major de 1º€ classe,

hòpital complémentaire 45 d'Hérouville,

— M. Morlot (Roné), médecin aide-major de 2º classe,
hòpital auxiliaire 1, à Lunéville.

- M. Martial (Ferdinand), médeein aide-major de 11e classe, centre spécial de réforme de Limoges M. Murtin (Joseph), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,

centre spécial de réforme de Limoges - M. Bessou (Murius), médecin civil, hópital Marcheval. à Grenoble

M. Le Lorier (Victor), médecin-major de 2º classe,

mission militaire françuise cu Roumani M. Poullot (Camille), médecin-major de 2º classe

mission militaire française en Roumanie. M. Barotte (Churles), médecin aide-major de 1re cl., mission militaire française en Romanic

- M. Colaneri (Xavier), médecin nide-major de 2º cl., mission militaire française en Roumanie.

- M. Mussart (Ruphaël), médecin aide-major de 2º cl., mission militaire française en Ronmanie.

- M. Pinard (Robert), médecin alde-major de 2º clusse, mission militaire française en Roumanie

M. Gras (Jean), médecin-major de 2º classe, médecinchef de l'umbulance 4/60

- M. Dévé (Félix), médecin-major de 2º classe, méde-«cin-chef de l'ambulance 11/3

- M. Soudag (Alexandre), médecin-major de 2º elas chef du laboratoire de bactériologie, hopital Marie-Feuillet. à Rabat.

### FACULTÉ DE PARIS

Histologie (Enseignement pratique sous la direction de M. le professeur Phenant). — Une série supplémen-taire de travaux pratiques d'histologie, destinée aux élèves de 1re et 2° années d'études n'ayant pas accompli régalièrement ces exercices au cours de l'année scolaire 1916-1917, nura lieu tous les jours, de 13 h. 1/2 h 45 heures, du 1er au 15 Octobre 1917

Le droit à verser est de 50 france

----

Seront admis les étudiants de lts et 2º années, sur la esentation de la quittance du versement du droit. Ils devront produire, en outre, la carte d'immatriculation de l'année 1916-1917.

Les bulletins de versement, relatifs à ces exercices, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et sumedis.

### MOUVELLES

La solde des médecins du service auxillaire. M. Mahleu, député, ayant demandé à M. le ministre de Guerre s'il existe un décret justifiant la différence de traitement qu'on a constatée, saivant les régions, entre les médecins du service auxiliaire, docteurs en médecine. affectés comme médecins truitants dans un hôpital, les uns touchant la solde d'aide-major de 2° classe, tandis que d'autres n'ont que leur solde d'adjudant, n reçu la réponse suivante :

a L'indeunité prévue par l'article 91 de l'instraction ministérielle du 21 Mai 1913 est accordée nax docteurs

en médecine affectés aux hôpitaux complémentaires en qualité de médecins traitants, mais le nombre de ces affectations est déterminé d'après l'importance de l'hôpital et suivant un tableau annexé à l'iastruction précitée (annexe nº 1). "

Le droit du biessé. - M. Ernest Lumy, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un soldat gravement blessé, et ayant déjà subi une opération qui n'a donné nucun résultat, peut refuser de subir une nouvelle opération, a reçu la réponse suivante :

« Un blessé est toujours en droit de refuser une opéra-tion. Dans le cas, où, uprès consultation chirargicale, l'opération proposée est considérée comme susceptible d'apporter une amélioration à ses lésions, un procès-verbal de rofus d'opération est établi et ce refus d'opéra tion peut entrer en ligne de compte dans le calcul du taux de la pension à allouer à l'intéressé s'il est prouvé que l'intervention était de nature à diminuer son neapneité de travail. »

Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis), 5, rue de Surène, Paris (8º).

> Le total de la souscription au 30 Juin 1917 s'élève à 805,000 francs.

Souscriptions recues du 16 au 30 Juin 1917 (Cette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

1.000 franes : Dr Thrane, d'Eau-Claire (Etats-Unis), versement collectif fuit nu nom de MM. les Doctears J. V. R. Lyman. - C. Midelfart. - G. Mathiesen. - F. S.

et TOUTES SEPTICEMIES

Traitement

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUS, 18, Avenue Hoche -

Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

VANADARSINE GOUTTES

Solution d'arséniate de Vanadium.

· Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler, Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

GUILLAUMIN

SÉRUM VANADARSINE EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

Echanti? m sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 168, Bd St-Germain, PARIS

COLLOBIASES DAUSSEE COLLOTRAL DAUSSE

Agent anti-infectieux dans tautes les septicemies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

ENTERATURE & ENHANCEMENT CABONAMICS DAUSSE & Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S, Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soulré, B. Sublimè, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

ARPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec es foies de morue frais, est très riche en principes actlis : Iode, Phosphore et lealoites ; elle est tres pien supportée, même pendant i été. des foies de mo

Cook. — A. Thrane. — E. S. Ilayes. — MM. W. K. Coffin. — C. W. Lockwood. — O. II. Ingram, d'Eau-Claire Wisconsin et MM. Victor Thrane, Wood Béul, de Chicago Etats-Unis)

600 francs : Dr Chavonnoz, Bordeaux (3º vers.) (abandon d'honoraires)

570 francs : Dr J. A. Fordyce, New-York (Etots-Unis).

300 francs : Dr Philippeau, Paris (2º vers.). 270 fr. 60 : Dr Léonard Brown, Pau (2º vers.)

200 francs : La Société locale des médecins du département des Côtes-du-Nord (2° vers.). — Popeteries Gré-goire, Seint-Nabord (Vosges). — Dr Verger, Bordeaux. 150 froncs : Dr Pascoult, Cannes (6° vers.).

120 froncs : D° Tisné, Poris (12° vers.). 100 froncs : La Faculté mixte de Médeeine et de Pharmacie d'Alger (12° vers.). - Modame Péloprat, Poris. -Dr. Boidin, médecin-mojor 2º closse, II. O. E., nº 1, sec-teur 220. — Bosquette. Monthéliord. — Dardel, Gisors (3º vers.). - Imbert, Marseille (18º vers.). - Magnloux, Rouen (2" vers.). - Prot (Stéphane), Toulon (4e vers.). 60 francs: Des Eichmuller, Tunis (50 vers.). — Menut, Brassoc-les-Mines (P.-de-D.) (100 vers.). — Anonyme,

Touggourth (Constantine). 1ougcourth (Constantine).
30 fiones: e La Panbline « (par le D' Plantier),
Annonay (2\* vers.).
D' Béranger (mobilitér), de Beouvais.
Bouvais.
Bouesés, 6, forron Moyenno).
Doumergue, Nimes (2\* vers.).
Etable, Thiberville (Barel Vers.).
Wellon, Lyon (2\* vers.).
Fachlet, Hondeur.
Gév vers.).
Allollon, Morit (16\* vers.).
- Z., Tualis (sbandon dibareline).
Allonomier (16\* vers.).
- Z., Tualis (sbandon dibareline). d'honoroires) (4º vers.).

40 francs : Dr Goudet, Genève. - Anonyme, oidemajor de 1" closse, H.O.E., nº 2, S. P. 502.

25 francs : Drs Blomoutier, olde-mojor de 2º classe, 24c drugons, secteur 112 (2c vers.). — Cumston, Genève. — Polic-Desjordins, Muret (2c vers.).

20 froncs : Pr Beuttner, Genève. — Dr Bonuefoy, Genève. — Pr Christiani, Genève. — Dr Gramer, Genève.

- Flaissier (André), Nimes. - Guimbretière, Montfaucon (M.-et-L.) (3° vers.). — Lévy (Edmond), Paris (2° vers.). — de Marignac, Genève. — Qasatin, Rouen. — Sébillotte, Paris 4e vers.

10 froncs : Dr Andreoc, Genève. - Arcis (d'), Genève. Aubert, Genève. - Barth, Genève. -Genève. - Blank, Genève. - Brissard, Genève. - Cappé Choisy-le-Roi (Scine). - Curchod, Genève. - Dunant, Genève. - Ehai, Genève. - Frestier, Annonay (Ardèche). - Fulpuis, Genève. - Grounaueur, Genève. - Patry (Georges), Genève.

5 francs : Dr. Blonchler, Ville-Evrard. - Roy, Beaurepoire-en-Bresse (S .- et-L.).

### Engagements de versements mensuels recus du 16 au 30 Juln 1917.

MM. les docteurs Blanchier (S.-et-O.), 5. — Gaimbaud (Houte-Goronne), 5. - Roy (S.-qt-L.), 5.

Prière d'adresser les sonscriptions à M. le Trésorier s indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII)

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 71,282 francs.

TOUX · ASTHME · EMPHYSEME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,0%) de BI-lodure PILULES (0,0%) de Codéine SIROR (0.00) de Bl-Jodure

49. Boulevard de Port-Royal PAPIS

ANGINES Attonchements soigneux et prolongés evec REOL pur, compléter par gargorismes néolés. GRIPPEG la présence d'accidents pharpargés compensation de la compléte de la compléte de la compensation de la

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants

Superbe bain de lumière, absol. neuf, à vendre. Excell. conditions. — Ecrire P. M., nº 1454.

Riche clientèle à céder de suite cause départ, dans ville import. banlieue Ouest, 10 min. Paris. Condit. très avantag. Conviendrait confrère faisant médecine gén., gynécologie, urologie. - Ecrire P. M., nº 1460.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosofte

OUATAPLASME Pausement complete Philogonasies, Eccept, Appandicites, Philabites, Erveindles, Brhinves

Le Grant : O Popés

Paris. - L. Maastheux, imprimeur, 1, ruo Cas-ct'e.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Granules de Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules 4. Catillon 1 0,0001 STROPHANTINE CRIST. TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TONIQUE DU CEUR, DIVISÉTIQUE RAPIDE
ANTITULE, DIVISÉTIQUE RAPIDE
MON DURETIQUE — TOLBINANUE BIOGRAFIA
MON DURETIQUE SE PRESENTE, BIOGRAFIA
MON DURETIQUE SE BIO

-----Tablettes de Catillon IODO-THYROÏDINE

Osr.25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et ogréable.
1 à 2 contre Myxosdème.
2 à 8 cantre Doissité, Goître, Herpètisme, etc.
FL. 3 fr. — paris, 3 nou stemartin.

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiethylacetyluree = Adaline francaise.

## VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

## OXYGÉNATEUR (8 PRÉCISION)

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hépital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, aensi que dans les formations sanitaires et les hépitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

MEDAILLE d'OR GAND 1913 Diplômed Honneur 11811 LYON 1914 LYON 1914 240 å

## COOLLUCHE Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparla

2 à 5 cuine des à café, dessert ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

## INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait

4 froid, 100 grammes de viande de
bour par cuillerée. — OHAIX. Coi20, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCÓ conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

- 480 -

### SYPHILIS

## CAPSULES RAQUIN

### Tolérance Parfaite



### BLENNORRHAGIES

### CAPSULES RAQUIN COPAHIVATE DE SOUDE

(12 capsules par jour)
Midicament le plus efficace contre
les Blennorrhagies
anciennes ou récentes (Fi. 5 fr.)

Contro les boulguns : Capsules Raquin, Bioarbenate de Seude. (3'50) Globules Fumouze, Bromure E (3'50)

CAPSULES RAQUIN DIVERSES : Copahu; Cubébe; Saloi-Santai; Santal, cc. — FL. 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS ÉTABLISSEMENTS FUNOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

## IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

## IODEOL

Iode colloīdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/e. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

IKDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervessence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tôtanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. — Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

## IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/...

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pausements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cu bes

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

**EMETINOL** 

Chlorydrate d'Emétine VIEL

(exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## MEDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi - DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE

Professour à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucies Membre de l'Academie de méd

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 120 houleyard Saint-Germain

PARIS (VIº) ARONNEMENTS .

Paris et Départements . 10 fr Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chuque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNATRE Professeur agrégé, hour et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professour agrégé, Chirurgien de l'hônital Cochin

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cechin, Membre de l'Académie de médecine. Chef de clin. gyuécologique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Birection.

H. ROGER Professeur de Pathologie expérim., Médocin de l'Hôtel-Diou, Membre de l'Académie de médocine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine,

F. JAYLE

J. DUMONT Les Bureaux de rédaction sont ouverts

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nonvol ordro

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

F. Widal et A. T. Salimberi. — A propos de la vac-cination mixte antityphoïdique et antiparatyphoï-dique A et B par une seule injection, p. 473.

udque A et B par une seme injection, p. 49.

P. Ravaur, Runiac, De Kerdnete et Krodunitsky.

Le paludisme d'Orient vu à Marseille, p. 473.

L.-A. Amaland. — La tension artérielle dans les insuffisances aortiques, p. 476.

A. MAIRET et G. DURANTE, - Etude expérimentale du syndrome commotionnel, p. 478.

Sociétés de Paris :

Société de Pathologie comparée, p. 478. Société de Biologie, p. 179. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 480

Sociétés de l'étranger :

RÉUNION BIOLOGIQUE DE PETROGRAD, p. 480.

Analyses, p. 480.

Chronique : F. Helme. - Petit Bulletin. RIDITOCRADUIE NOUVELLES.

CAMER D'AGGISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÉS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage.

GENTILLY (Seine).

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº ANNÉE. - Nº 46. 16 AOUT 1917.

## PETIT BULLETIN

Quelques réflexions sur les origines du pangermanisme, à propos d'épisodes récents.

Je suis de ceux qui s'obstinent à ne pas comprendre pourquoi certains hommes de partis se laissent trainer à Stockholm par les Soviets, sous prétexte que les palabres révolutionnaires mettent les Alliés dans l'embarras en Orient. ()n a beau dire et répéter qu'une conversation, même avec nos pires ennemis, ne peut pas nuire, je vois là une de ces erreurs psychologiques qui stupéfient ceux qui réfléchissent aux causes lointaines de la guerre et jugent sans parti pris l'état d'âme actuel de nos farouclies ennemis.

Ils sont aujourd'hui cc qu'ils étaient hier; eux, au moins, n'ont rien oublié. En ellet, c'est à peine si, dans le tumulte des armes, nous entendons venir d'Outre Rhin l'écho d'une voix raisonnable. Le professeur Nicolaï, qui tient à Berlin la chaire de physiologie, a bien eu le périlleux courage, après s'être refusé à signer le manifeste des 93, de proclamer qu'il y avait quelque chose de pourri dans la vieille Allemagne; sa parole n'eut d'autre conséquence que d'entraîner les universitaires, ses collègues, à réclamer impérativement « la paix pleine d'honneur », c'est-à-dire avec indemnités et annexions.

DIGITALINE oristallisée

## NATIVELLE

Granules - Solution - Amnoules.

SELS BILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

Donc, escompter cliez nos ennemis un revircment sans défaite militaire est, jusqu'à nouvel ordre, pure folie. L'Empire leur a trop apporté l'abondance et la prospérité pour que la longue durée de la guerre puisse, du jour au lendemain, modifier leurs sentiments : Pangermanistes ils étaient et pangermanistes ils restent. C'est en remontant aux causes de la folie collective qui bouleversa l'âme de tout ce grand peuple, qu'on revient à une plus exacte appréciation de la réalité; aussi, l'étude du mécanisme pathogénique de la psychose impérialiste est-elle des plus utiles à connaître et des plus démonstratives.

M. le professeur Sanarelli, de Rome, dans son discours pour l'ouverture des cours de l'année scolaire 1917, à l'Université de Rome, a analysé les causes du mal allemand avec une hauteur de vues et une si pénétrante finesse, que j'ai cru bon de faire connaître son étude au public français '. M. Sanarelli, ancien ministre, sénateur du royaume d'Italie, est non seulement un hygiéniste dont l'œuvre fait autorité en Europe, mais c'est de plus un homme très averti, dont l'esprit philosophique, tout imprégné de clarté latine, sait mettre en relief les origines les plus secrètes des grands processus sociaux. C'est en me servant de

1. Voir « La culture allemande et la guerro pour l'hégé-moniemendiale », in Revue moderne de Médecine et de Chirurgie, nº 8 et 10, année 1916, et 1, 2, 3, 4, 5, année 1917.

Succédané du Salicvlate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTIHEVRALGIOUE --- ANTIRHUMATISMAL --- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

### PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 57, Rue du Rocher, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garonne (Scine).

son travail que je vais à mon tour remonter aux sources empoisonnées du chancre hideux qui ravage le monde. Si je réussis dans ma tiche, vous voudrez bien, de votre côté, appeler l'attention sur ce chapitre d'écliogie sociale, et ainsi vous dissiperez bien des nuages autour de vous, et ainsi vous replacerez sur son véritable terrain la question des origines du conflit que tant de gens, plus ou moins suspects, s'efforcent d'obseurcir, pour notre grand dam.



Tout d'abord laissez-moi vous rappeler qu'il y a deux façons de comprendre la vie : on jalonnée de volonte, hérissée de force, ou paisible et sans les ardenrs de l'ambition. Les Celto-Latins, favorisés par la Nature, pourvais de bonnes tres, dotés d'un ciel joyeux, avaient choisi la route tranquille et il n'est pas besoin de grands discours pour faire admettre qu'avant la guerre chaeun vivait heureux chez nous, sans trop «se la fouler», comme dit le vulgaire.

L'Allemagne, au contraire, moins bien loite, et comme sol, et comme climat, s'était tournée vers la grande industrie. Nier qu'elle y ait excellé serait puéril, et si, au lieu de se jeter sur nous sans rime ni raison, elle se fit contentée d'avaler le monde lentement, comme le boa fait du lapin, elle edit été, avant dix ans, la vraie maîtresse de l'univers; n'était-elle pas en train d'absorber na un tou nou se marchés de la terre?

Alors, pourquoi ce peuple, fait d'hommes intelligents, dont beaucoup nous apparaissaient comme déhomaires, s'est-il montré tout à coup sous des traits si féroces, que l'Ilumanité entière dut se dresser contre lui ? Pourquoi tant de sauvagerie alliée à une si réclle valeur intellectuelle? Dans son admirable livre sur Les premières conséquences de la guerre, M. Gustave Le Bon, mon maître, et qui me permettra de lui donner iet ce titre en hommage reconnaissant,— s'est fort justement attaché à faire la différence entre l'intelligence et le sentiment. « Ce n'est pas le rationnel, dit-il, qui conduit le monde. Le rationnel guide la Science, mais les forces d'origine active, mystique ou collective mènent les hommes... Modernisées au point de vue intellectuel, certaines nations gardent encore leurs instincts anc'estraux; elles se croient inspirées par la raison, mais derrètre leurs actes s'agite la lointaine armée des atavismes au les déterminent. »

En réalité, nous nous étions presque tous trompés sur les Allemands, parce que, faute de les mieux étudier, nous n'avions pas su voir la couche de sauvagerie qui chez eux persiste sous l'enduit moderne. Pas davantage nous n'avions suivi le travail poursuivi durant un grand siècle par les Hohencollern et leurs collaborateurs, en vue d'exalter encore l'esprit féroce de conquête qui est au fond de toute à me allemande. Et c'est ici qu'intervient M. le professeur Sanarelli avec son étude.



On peut diviser l'histoire du pangermanisme en deux périodes; la première, purement philosophique, va de la fin du xviir s'ècle au nuilleu du xix°, et la seconde, que j'appellerai période scientifique, se déroule de 1850 à nos jours. Esquissons-les rapidement.

Tout d'abord, il faut faire intervenir l'influence de Kant. « L'ordre social parfait, avait-il érit, est la dernière expression de la culture. » Ajoutez-y ce corollaire dangereux et que n'ament point reniè les grands inquisiteurs : « Il faut viser à la perfection pour soi-même et au bonheur pour les autres. » D'où cette conclusion imprévue, certes, que seul, celui qui étant parfait possède la vérité, peut prétendre imposer la loid du bonheur à autrui.

Kant avait dit aussi : « Opère toujours suivant une règle telle que toi-même voudrais la voir imposer comme loi universelle. » Noble pensée, mais dangereuse si on l'érige en dogme : « Erige la pensée en loi universelle et impose-la à tous. »

Beaucoup, peut-être, penseront que Kant est bien ancien et que e'est remonter un peu loin que de le faire comparaître à la barre. Evidemment, il « date » par certains côtés, mais si vous saviez combien il avait imprégné l'âme de nos ennemis! Je me souviendrai toujours d'une soirée passée à la llofbrau, la fameuse « Maison de bière », a Munich. Là, autour de nombreux bocks. le hasard, qui est parfois un savoureux ironiste, avait rénni les plus grands chefs du parti socialiste et votre serviteur. Nous étions, cela ne faisait pas doute pour moi, entourés de policiers aux écoutes, mais l'ami qui me faisait inviter à la table des buveurs avait pris soin de m'expliquer que la liberté de parole était aussi grande à Munich qu'à Paris. Je n'eus pas de peine à comprendre pourquoi : Tous les hommes politiques qui étaient là, et quelques-uns de réelle valeur, ne cessèrent pas une minute de célèbrer l'àme allemande. Sans doute, ils critiquèrent l'ordre social actuel; sans doute, ils rebâtirent le monde à leur façon; sans doute, ils indiquèrent les moyens les plus propres à la conquête du principal outil de travail, l'argent, et nos socialistes latins n'eussent rien trouvé à redire à leur argumentation bourrée de citations empruntées à Kant, à Fichte, presque autant qu'à Karl Marx et à Lassalle.

Mais ce qui donnait un relief (tonnant à leur affirmations afédaigmeuses touchant l'infériorité de nos eervelles celto-latines. Oui, nous transformerons le monde, concluaient-ils, et à cette grande œuvre nous vous convierons, parce que, livrés à vous-mêmes, jamais vous ne saurfez l'accomplir. Amoureux du verbe, vous êtes faits, vous, pour semer et nous, nous seuls, pour révolter et mettre en grange. Vous parlex encoreque déjà, nous, nous réalisons.

FLACON GOUTTES : 3'50.

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Boirg DE 12 AMPOULES : 4'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. Ins DOCTEURS.

Et dire que j'ai vu des gens s'étonner que le socialisme allemand fot entaché d'impérialisme! Impérialistes? mais ces gens-là l'étaient autant que tous les hobereaux réunis

Retournons à notre philosophe. Après Kant viennent l'ichte, Frédéric Hardenberg, son ami, ct Jean Herder, son adversaire. Durant toute notre occupation berlinoise, de 1805 à 1808, Fichte, dont je vous ai déjà analysé le discours à la nation allemande, célèbre l'Etat prussien comme l'éducateur du genre humain, et identifie les intérêts de l'Allemagne à ceux de l'Humanité. Notez qu'à ce moment, la Prusse vit courbée sous nos armes et que Fichte parle à un peuple que nous croyons vaincu. Malgré ecla, l'orateur a tellement l'orgueil de sa race, il a si grande foi en ses destinées, qu'il propose déjà aux siens la conquête du monde. Si l'on songe, je le répete, qu'au moment où le philosophe tenait de pareils discours, les rues de Berlin étaient tout emplies de nos fanfares guerrières, on comprendra mieux ce qu'il y a d'indomptable en l'âme allemande. Aussi, quelle n'est pas l'illusion de ceux qui s'imaginent la voir prochainement réduite à merei, parce qu'elle souffre de la faim et des privations! Si Fichte, malgré que nos ehevaux fissent retentir du bruit de leurs sabots le pavé de sa capitale, gardait tant d'orgueil, quelle ne doit pas être la superbe de ses fils intellectuels, dont les chevaux foulent à leur tour le sol français! Et c'est avec ees gens-là que nous irions causer? Mais qui donc 'nous enseigna l'Ilistoire ?

Après Fichte, voilà Hegel, le second prophète du pangermanisme, qui, lui, acclame « l'Etat comme suprême réalité objective ». Là où l'Etat est fort, bien organisé, là, en dehors de toute question de sentiment, résident l'expression suprême de la vaison et le triomphe de la vérité.

Schelling, le condisciple de Hegel et son successeur dans sa chaire, va encore plus loin que son maître. Tout uniment, il se demande si « le destin de l'Allemand ne se confond pas avec l'immortel destin de l'homme ». Enfin, Auguste Schlegel (1842), chef des romantiques, renchérissant encore, déclare simplement que le Germain résume en lui toutes les qualités des autres peuples. N'a-t-il pas le goût artistique des Italiens, la logique des Français, le génie historique des Anglais, la poésie et le patriotisme des Espagnols? Mais la palme revient à Schleiermacher, professeur de théologie à l'Université de Berlin, dont le lyrisme impérialiste touche au délire :

« Je m'empare du monde entier! » Et allez done!

Je viens de vous indiquer le travail accompli durant la période philosophique de l'idée pangermaniste. Je raconterai une autre fois comment. des terres vagues de la philosophie, on émigra dans le domaine scientifique, plus solide. Là,nous, rencontrerons plusieurs figures françaises, car, chose singulière, il fallut que les pangermanistes vinssent chez nous pour amener le renfort de quelques précisions à leurs théories, jusque-là trop nébuleuses et peu accessibles aux simples.

F. HRIME.

### BIBLIOGRAPHIE 1

968. Le Paiudisme macédonien, par les D\*\* AR-JAND-DELLLE, G. PAISSEAU, P. ABRAMI et Ilbram LEMAIRE, 100 in-3° (de la COLLECTION HOULZON), 112 pages et 1 planche en couleurs hors texte (Masson et C°, éditeurs). Prix. 3 francs.

969. Offices et surdités de guerre, par les Dr Bour-crois et Sournille, 1 vol. in-8° (de la COLLECTION HORIZON), 188 pages, 38 iigures et 6 planches hors texte (Masson et Cro, éditeurs). Prix: 4 francs.

970. Le traitement des piales infectées, 2° édition revue par les D¹s Carrel et Denelly, 1 vol. in-8° (de

1. Par décision du Syndicat des Éditlies 27 juin 1917. les ouerages médicaux supportent una majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

- la COLLECTION HORIZON) de 200 pages, avec figures et planches hors texte (Masson et Cle, éditeurs). Prix: 's francs.
- 971. Exploration radiologique des voies urinaires, par F. Archelle. 1 vol. in-8° de 175 pages et 123 figures (Masson et Cie, éditeurs). Prix : 6 francs.
- 972. L'appareillage dans les fractures de guerre, par Alquien et Tanton, 1 vol. in-3° de 250 pages et 182 figures dans le texte (Masson et C1°, éditeurs).
- 973. Guide de médecine pratique, traitements nouveaux (5° édition), par le Dr R. Hyverr, 1 vol. in-16° de 352 pages (Maloine et fils, éditeurs). Prix:
- 974. Piaies pénétrantes du crâne par projectiles de guerre, par E. Velter, 1 vol. gr. in 8º de 307 pages, 182 figures en noir et en couleurs (Maloine et fils, éditeurs). Prix: 15 fr.
- 975. Anesthésie à la stovaïne en chirurgie de guerre, par Bernard Desplas, 1 brochure in-8° de 10 pages et 4 planches hors texte (Masson et C'e, éditeurs). Prix: 2 francs.

### NOUVELLES

Le professeur Kocher (1841-1917). — Le doyen des chirurgiens suisses, le professeur Théodore Kocher, vient de mourir à l'âge de 76 ans, uprès avoir rempli une carrière chirurgicale magistrale.

Né le 25 Août 1841, à Berne, il s'inscrivait comme étudiunt de l'Université de cette ville et compléte ses études à Zurich, Berlin, Londres et Parls. Il fut, en particulier,

à Aurich, lleviis, Londres of Paris, II fut, en particulior, élève de Like, littifront et Languebbeck, ch 3 i ans, il duit nommé professour à la chair de clinique chirugi-cale de Berse, qu'il devail occuper près d'un demi-stècle colle de Berse, qu'il devail occuper près d'un demi-stècle popularier de premier ordre, il fut on méme temps un espril ingénieux et l'auveill. Son ouvre principies est le « Cours d'opérations chirurgicales », déllé piu-sicurs fies et truduit ce l'anapais, on angalis, en ita-lie at en taux., il s'est écopé des fractures des meisbres, des opérations sur le cerveau et la moelle épinière, des plaies pur nrmes à feu, etc.; mais il s'est surtout fait connaître par l'importante participation qu'il a prise à la chirurgie du goitre et par sa description de la cachexie strumiprive qu'il donna au Congrès de Borlin de 1883.

(Voir la suite, p. 486.)

# AETTHONE

**Toux** spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommei)

POSOLOGIE POSOLOGIE

ZNFANTS: Administer & chaque fois :
6 mon & 1 an: 8 à 10 gruttes
Au den a 7 an: 10 a 15 goultes
Au den a 7 an: 10 a 15 goultes
Repeter à a 6 fois fac daces - dessus d'appearent de 10 goultes par donc
ADULTES: 30 à 60 gouttes par donc;
Administer 5 à 6 donce et plas par
24 heures, une demi-heure avant op
\$ heures apric le replas.

Litterature et échantilions : FALCOZ & CP.

### TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GENERALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electrargol a donné des résultats concluants, dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES 2 Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intraveneuses — Flacono de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1486

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux savons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aaueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau. Dose: 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabétiques, etc.) Injectable : Une injection par jour (ampoule 2 c.c.). Croissance, Recalcification, Grossesse Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy. PARIS. - DÉTAIL: TOUTES PHARMACIES.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme,

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTERATURE ST ECHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18 Rue Charkampt, PARIS.

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nomineux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med : ins de Paris 1900RICALCINE

CROISSANCE - RACHITISME -

SCROFULOSE

# TRICALCINE



## RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

## EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉMAUME au millième par cachet . 6f la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0302 de FLUORUREDE CALCIUM par cachet. 4'50 la Boite de 60 cachets

### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Echantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hépitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE & TUBERCULOSE.

Son procédé de réduction de lu luxation de l'épaule et une excellente pince ont vulgarisé son nom, et l'ont fait connaître de tous les praticiens

Le professeur Kocher vennit quelquefois assister au Congrès françuis de Chirnrgie, mais il se rattache surtout à l'école allemande.

La répartition des officiers du Service de Santé

— En réponse à une demande qui lui été adressée par l'Union des Syndients médicanx de France, le sous-secré-taire d'État du Service de Santé militaire vient d'adresser la lettre suivante :

« Monsieur le Secrétaire général, « Ea réponse à votre lettre du 24 Juillet 1917, relutive à la répartition des officiers du Service de Sunté, jui l'honneur de vous faire connaître qu'à l'heure actuelle sauf nécessités de service impérieuses, ont été relevés des armées les officiers du Service de Santé qui, par leur age et le nombre de leurs enfants, appartiennent à la classe de mobilisation 1889 et aux classes antérieures. " J'envisuge actuellement la relève des officiers appar-

tenant aux classes 1890 et 1891. « Il ne parnit, toutefois, pas possible d'affirmer que les

officiers de tel ou tel age seront affectés à tel ou tel poste, tant dans la zone des urmées que dans celle de l'intérieur.

« Si, en effet, daus ln répartition des postes, il est tenu le plus grand compte de l'age des officiers, il convient de noter que cette répartition est subordonnée à des facteurs qui évoluent à lout instant, tels que le nombre des indisponibilités pour raison de santé et les nécessités d'ordre technique et militaire.

Annulation d'un concours pour l'agrégation des Facultés de médecine. - Le 13 Juin 1913, an décret du ministre de l'Instruction publique pronongait l'anau-lation du concours qui venuit d'avoir lieu pour l'agrégation des Facultés de médecine.

Cette annulation se fondait sur l'inobservation d'une disposition du règlement du concours qui porte que, pour la première des épreuves préparatoires consistant dans une leçon orale de trois quarts d'heure, le candidat pourra s'aider des ouvrages désignés par le jury.

Or, le jury, au lieu de désigner ces ouvrages, nvait décidé qu'aucun livre ne serait laissé à la disposition des

Deux des candidats qui ont été nommés par le jury

ont demandé au Conseil d'Etat de reconnuitre, contrairement à la décision ministérielle, la régularité du con-

Mais le Conseil d'Etat n maintenu le décret d'annulation pris par le ministre. L'arrêt qu'il vient de rendre pose un certain nombre de principes intéressants.

La haute assemblée constate, en effet, que le but de la disposition réglementaire qui a été méconnue par le jury a été de transformer le caractère de la première épreas dans laquelle, antérieurement, à l'époque on les candi-dats ne pouvaient consulter aucun livre, la mémoire jouait un rôle prépondérant. On a voulu, au contraire. râce à la mise à la disposition des candidats d'oavrages destinés à aider leur mémoire, faire de la leçon orale une épreuvo de nature à permettre d'apprécier leurs qualités de méthode et lear aptitude à l'enseignement, utôt que leur érudition bibliographique.

Or, le jury ayant décidé qu'aucan livre ne serait mis à leur disposition, le caractère de l'épreuve a été modifié. e Conseil d'Etat a ajouté que même l'assentiment libre et unanime des concurrents ne suffirait pas pour autoriser le jury à changer le caractère d'une épreuve.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Juillet 1917 s'élève à 810.000 francs.

Souscriptions reques du 1er au 15 Juillet 1917.

(Cetto liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

500 francs : Souscription collective faite par le Dr Throne, d'Eau-Claire, Wisconsin (Etats-Unis), noms des donateurs ne sont pas indiqués). - Dr Pauchet, Amiane (9r vare )

365 francs : Dr Ferry, Dijon (4e vers.).

300 francs : Dr Perrin, Dijon (4º vers.).

250 francs : La Société des médecins du département du Mnine-et-Loire (5º vers.). — D' Dubard, Dijon (2º vers.). 210 francs : Messicars les officiers de l'ambulance auto-chirurgicale no 6 (versement fuit par le Dr Guyot, médecin-chef).

200 francs : Drs Ménard (Maxime), Paris, - Netter, Paris (4º vers.). - Tavernier, chirurgien des hopitaux,

100 francs : Dr. Bazy, père, Paris (5e vers.). — Boisson, médecin inspecteur, Besançon. — Méheat, Lorient. — Salomon, Paris (2e vers.). — Scémana de Gialuly, Cette (2º vers.)

91 fr. 25 : Dr Zipfel, Dijon (2º vers.).

90 francs : Dr Groslier, Montmnrault (Allier) (7º vers.). 70 francs : Dr Lufon, Nimes (2e vers.)

60 francs : Mile le Dr Broïdo, Marrakech (Maroc) (3º vers.), — Drs Le Guellaut, Paris (17° vers.). — Levassort (Ch.), Paris (4° vers.). — Olivier de Sardan, Nimes (2° vers.).

50 francs : Dr Allard, Duelair (Seine-Inf.) (50 vers.). Gadilhac, Cette (7º vers.). — Cassan, Nimes (18º vers.). — Gadilliac, Lette ('\* vers.). — Cassan, Nimes (18\* vers.).
Dulché (Paul), Paris (...\* vers.). — Ferrand (Jean), aidemajor, Vichy. — Gillis, Nimes (2\* vers.). — Lassalle,
Nimes (2\* vers.). — Mazel, Nimes (2\* vers.). — Roy,
Aizenay (Vendée). — Sécheyron, Toulousc (4\* vers.). —
Pr. E. Vincent et M<sup>10</sup> ie D' Peytral, Alger (abandon d'honoraires). - « Un médecin du cadre actif ». Anonyme, Paris.

40 francs : Dr Mignon, Le Vésinet (S .- et-O.) (15e vers.): 30 francs : Dr. Bouréc fils, Chatillon-sur-S, (Cote-d'Or (2º vers.). - Parades (de), Nimes (2º vers.).

25 francs : Dr Leclerc, Dijon. 20 francs : Drs Bacque, Limoges (3\* vers.). — Blanc, Dreux (E. et-L.) (2\* vers.), -Cellin (R.), Nuncy. Colomb, Nimes (2º vers.) — Delauare, Nimes. — Dela-plane, Houdan (S.-ct-O.). — Désir, Gonaïves (Hniti) 2º vers.). - Leflaive, Paris (6º vers.). Nimes. — Moreau (Laurent), médecin de 1 c classe, Toalon. — Nègre, Nimes. — Pourtal, Nimes. — Soulier, Nimes. - a Un ni onyme nerveux », Toulouse.

45 francs : Drs Corbineau, Tours. — Corréjou, Les Fumades (Gard) (2º vers.).

10 francs: D'' Mnire, Le Grau-du-Roi (Gard). —
Mignardot, Andelot (Hte-Mnrne) (2' vers.). — Souleyre,

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mercuriels. ES (Par pilale: Hectine 0.40; Prototed Une à deux pilales par ju TES (Par 20 couttes: Hectine 0.65; He iure Hg. 0,65; Ext.Op.0,01). tine 0,05; Hg. 0,01). 20 & 100 gout, parjour. 10 à 15 j GOUTTES (Par 20 gr AMPOULES A (Par empoule: Hectine 0,10; IIg. 0,01). | Une ampoule par jour AMPOULES B (Par empoulo: Hectine 0,20; IIg. 0,015). | pendant 10 a 15 jours. INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires 40 l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Garens

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phoaphorée rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est

L'HISTOGÈNOL MALINE est indiqued dant loss sies de l'Organisation de l'Albert de l'Albert

Exiger surtoutes les boîtes et flacona la Signature de Garantie: NALINE Littératurs et Echantes: Sair. aNALINE, ples Villeneuve-la-Garonne, rès St-Deals (Sila).



et INOFFENSIFparla

2 à 5 cuillerées à café, dessert

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

## A total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

5 francs: Drs Boulogne, Valenciennes. — Dolon, Nimes (2c vers.). — Lyon, Nimes (2c vers.). — Potié, Vieux-Berquin (Nord).

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 71,282 france

### **Broméine** montagu

TOUX nerveus

SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Riche clientèle à céder de suite cause départ, dans ville import. banlieue Ouest, 10 min. Paris. Condit. très avantag. Conviendrait confrère faisant médecine gén., gynécologie, urologie. — Ecrire P. M., nº 1460. On demande pour Septembre un remplacant fran-

cais, de préférence médecin militaire en congé. — Ecrire P. M., nº 1461.

Etudiant étr., anc. int. 16 inscript. demaude place int. (hôp., clin., maison de santé), préf. Lyon ou Paris. — Ecrire P. M., nº 1720.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (co dernior en étain vissé, s'ouvrant ot so formant à volouté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Alimentation rationnelle des Enfants

FORMULE DES HOPITAUX DE PARIS :

EAU NÉOLÉE

1 partie. EAU. . 4 parties. (soit un petit flacon de Néol pour 1/2 litre d'eau néolée).

L'eau néolée étant prépurée extemperanément constitue une véritable eau ozonée récente, parfaitement stabilisée, toujours semblable. Elle doit donc, dans tous les eas. rempineer l'eau oxygénée. — L'eau néolée étant du néol diné d'eau est d'un usage très économique: attilisée en irrigations continues, c'est un cicatrisant eytophylactique remarquable.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes

Emplision MARCHAIS Phospho-Créosotte
Do 3 à 6 ouil. à café

OUATAPLASME PARREMENT COMPLET Philipmanies, Saxéms, Appendiaites, Philipites, Erysipèles, Brûlures

La Gérant : U. POREE

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, ruo Cassetto,

Blédine du froment la plus riche en phosphates organiques

> facilite la digestion du lait, augmento sa vale

nutritive

JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS ET FEOILLES DE PESEES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

La Blédine ne contient pas de cacao, pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable

## MEDICATION ALCALINE ÉCONOMIOUE

Aux personnes ne pouvant faire usage de l'eau minérale naturelle.

Prescrire le

le seul réellement extrait de l'Eau des Sources de l'Etat

**GELESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPI** dont il contient tous les principes.

CHAQUE PAQUET pour 1 litre d'eau

Les 2 paquets

TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps médical.

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE PLASAIA MUSCULAIRE extrait

10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO onserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

ANTISEPTIQUE DÉSIRFECTANT BE. ice Médecine qui ou fest le demand 1 le 9000ETE FEANGAISE DU L.TOCK

## QUASSINE \_

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6. Rue Abel. PARIS.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

VIGIER à 40% Prix du fiacon : 2 fr. 25

12, Bouley, Bonne-Houvelle PARTS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGTER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du fiacon : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cub

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER Antissotique, 3f. Plarasis, 12.84 Bonne Monvelle Dasle

## CAPSULES DA

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES. - Q. Dog. Abel. PAR

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

## **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE



78, Faubourg St-Denis, PARIS



lycérine Solidifiée

Le plus Puissant

des Décongestifs



## Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830 MAYET

67. RUE MONTORGUEIL,

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREIES fabriqués dans les Aleliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à toutes les exigences médicales, mécaniques et esthétiques \$\dar{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\\ \tittt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texit{\text{\ti}\tinttitt{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\tin}

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassotte

LA

## MEDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'e. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtol-Dien.

E. BONNAIRE fesseur agrége r et Professeur

> J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFIQUE M. LETULLE

Professour à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, Membre de l'Acadomie de médecine

F. WIDAL Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecine

Chof de clin.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'Académie de mêde F JAYLE gynécologique étaire de la Dire à l'hôp. Breca

- RÉDACTION -H. ROGER esseur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, bre de l'Académie de médecine. CECD ÉTAIDES

P. DESFOSSES M. LERMOYEZ J. DUMONT

SOMMAIRE

Articles originaux :

P.-E. Weil et Chevrier, -- Ostéo-périostites typhiques. Leur traitement par la vaccinothérapie et l'intervention chirurgicale, p. 481. R. Sabouraud. - Pelades et tératologic dentaire,

p. 483. F. JAYLE. - Traitement des fistules osseuses par l'ostectomie suivie de stomatoplastie, p. 486. R. Мюлот. — L'évolution de la paralysic généralc

chez les officiers combattants, p. 487

Mouvement chirurgical:

J. Luzoin. - Méthodes américaines d'anesthésie. Le protoxyde d'azote, p. 488.

Sociétés militaires

Réunion médico-chirurgicale de la lVe armée, p. 491

Sociétés de Paris :

Société clinique de Médecine mentale, p. 492. Société médicale des Hôpitaux, p. 492. Société de Biologie, p. 493.

Analyses, p. 493.

F. Helme. - Petit Bulletin.

E. Jeanselme. - De la protection de l'enfant chez les Romains (111º période).

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Chroniques :

THÉOSALVOSE DE LE CONTROL DE L

Théobromine française chimiquement pure

Cachets dosés à 0 ar.50 et 0 ar.25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage,

GENTILLY (Seine)

Digitalique

Strophantique Spartéinée

Phoenhotée

PETIT BULLETIN

LA VIE MÉDICALE CHEZ NOS CONFRÈBES BELGES Notes de lecture : Ambulance de l'Océan. La Panne !.

Je viens de recevoir un bien beau recueil. Public en pleinc tourmente, il décèle une confiance si tranquille dans notre effort scientifique à tous, que sans tarder j'ai voulu saluer, en passant, les hommes à qui nous devons cette opulente moisson de mémoires originaux.

Hier, e'étaient les Archives médicales belges qui renaissaient des ruines fumantes de la guerre; aujourd'hui, voiei le livre de bord de La Panne, où sont notes les coups de sonde jetés par les chercheurs qui font chaque jour le point à l'Ambulance de l'Océan. Emulation sacrée, gestes féconds indéfectible de nos confrères dans les destins de la Belgique.

Décrire ici l'Ambulance de La Panne scrait

Los Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

répétition inutile; le maître J.-L. Faure, dans le

L'Ambulance de l'Océan : Poste avancé pour la laparotomie.

par quoi s'affirme une fois de plus la confiance | style harmonieusement coloré qui n'est qu'à lui,

 Nouvelle publication périodique: Ambulance de l'Océan (La Panne). Travaux scientifiques, publiés sous la direction du D° A. Depage. Secrétaires de la rédaction: D° A. P. Dustin et G. Debaisieux. Prix de souscription nux deux fascicules devant paraître en 1917; 30 francs.

Le fascicule I, qui vient de paraître, est vendu séparément 18 francs. (Masson et Cle, éditeurs, Paris.)

Toux

**ETHONE** 

Coaueluche

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

ratoires FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital, Panis

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

RHESAL VICARIO

ANTIRÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES WOLFS RESPIRATORES

15, Rue de Rome, PARES

Antisyphilitique très puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 40 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villemeuve-la-Garenne (Seine).

XXV° ANNÉE. - N° 47. 23 Aout 1917.

n'a-t-il pas déjà dit, et de façon définitive, to it le bien qu'on en pouvait dire? Néanmoins, en fe uilletant le livre de M. Depage, ma pensée me reporte malgré moi vers le rivage mélancol que où se dressait la formation sanitaire de La Pa me.

Il est 9 heures. Chirurgiens, infirmiers, infirmières, chacun s'active au travail, lorsque soudain, à travers les services, un mot circule, respectueux et attendri : Voici la Reine! Discrète, Elle entre à pas menus, pour prendre comme infirmière sa place de chaque jour au chevet de ses blessés Anglais, Belges et Français, qui tous l'accueillent d'un sourire reconnaissant, parce qu'ils sentent, les braves enfants, qu'Elle les affectionne tous pareillement. Oh! la noble figure! Elle restera pour moi comme la plus admirable de la guerre Au temps où Duguesclin était captif, on disait en France qu'il n'y aurait femme qui ne filât la laine pour payer sa rançon; de même, il n'y aurait aujourd'hui femme au monde qui ne fût fière de travailler au bonheur de cette souveraine du plus doux Royaume d'Idéal qui ait jamais existé sous le ciel.

Si vous saviez comme on l'aime, là-bas! L'autre jour, j'avisai un de nos poilus dont la blessure terrible va lentement vers la quérison

- Eh bien, mon vieux, fis-je, quand tu es parti à la guerre, tu pouvais peut-être t'attendre à être blessé, mais jamais tu n'aurais

pensé avoir une Reine pour infirmière! L'homme, - un brave cœur comme il s'en épanouit tant sur notre sol généreux, - me regarda un instant de ses yeux profonds.

- Oh! dit-il tranquillement, les premières fois, ça me faisait bien quelque chose d'être soigné par Elle, mais maintenant, on n'y fait plus attention, il nous semble que c'est notre mère! - Mot naïf,

éloge splendide et que j'eusse voulu offrir comme unc fleur rare à la sainte femme qui l'avait inspiré.

M. le professeur Depage a donc répondu au vœu de tous les blessés, en dédiant son livre à Sa Majesté la Reine Elisabeth, car non seulement



Arrivée des blessés par canets autemobiles au poste avancé.

l'Ambulance de l'Océan est son œuvre, mais encore Elle y ajoute le rayonnement de sa maternelle bonté

Dans une sorte de préface, notre confrère expose les idées directrices qui ont présidé à la création de son grand centre hospitalier : Services vastes et bien délimités, dirigés par des personnes compétentes; paperassie réduite - ô prodige ! au strict minimum, responsabilité bien établie, propreté absolue, soins précoces impeccables, ambulance se suffisant à elle-même, c'est-à-dire fabriquant tout son matériel de chirurgie, d'orthopédie, d'art dentaire, etc., telles furent les grandes lignes du programme. J.-L. Faure nous

a dit à quel point de ,perfection l'avait poussé M. Depage.

Sorte de Revue bisannuelle, le livre que je vous présente ne comprend pas moins de 300 pages, avec 15 mémoires originaux et plus de 200 figures. Il témoigne hautement, vous l'allez voir, de l'effort poursuivi et des résultats obtenus par nos amis.

Anssi bien que moi, vous savez que tous les blessés de M. Depage sont traités par la méthode Carrel; mais si parfaite qu'elle puisse être, on ne se limite pas à son emploi exclusif. Tous les procédés de pansement employés sur les divers fronts ont droit de cité à La Panne, où ils sont expérimentés et contrôlés avec la meilleure foi du monde. Il y a là comme une sorte d'exposition permanente où le visiteur peut se rendre compte de toutes les tentatives et de tous leurs résultats. La clinique, chaque fois qu'il en est besoin, s'aide du laboratoire. Placé sous l'invocation de la femme héroïque tombée au champ d'honneur, lors de l'affreux torpillage du Lusitania, « l'Institut Marie Depage » comprend des ser-

vices de physiologie, de chimie, de bactériologie, ces derniers sous la direction de notre excellent confrère Levaditi, de l'Institut Pasteur, C'estainsi que, les laboratoires se complétant les uns par les autres, on peut élucider tant de points obscurs et perfectionner si heureusement méthodes et outillage, pour le plus grand profit des blessés.

Au surplus, il suffira de parcourir le solide et élégant travail du professeur Debaisieux, de





Littérature & Echantillon sur demande LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

DOSE: Une mesure à chaque repas dans un peu d'eau ou par prise de 100 gr. de Lait (Une tasse)



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

des DIURETIQUES

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE Le médicament de choix des cardi-fait disparaitre les cedemes et la dyspe-force la systole, récollemes NAMED OF STREET

PRODUIT FRANÇAIS

-1-1-

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 france PRODUIT FRANÇAIS

Louvain, sur Le traitement des plaies de guerre pour se rendre compte de la technique impeccable qui préside à toutes les recherches. J'en dirai autant de l'étude du distingué D' Janssen, sur

trahir l'auteur. Comment accepter des conclusions toutes seches quand on n'a pas sous les yeux les observations et déductions qui les justifient?

est grosse de conséquences pour l'avenir des blessés. Après avoir rendu hommage à l'ingénieuse technique de nos Français, M. Rubbrecht expose en toute simplicité ses procédés per-



Vue d'ensemble. (Les figures de cet article sont extraites du fuscicule 1 de l' « Ambulance de l'Océan ».)

les Plaies cranio encéphaliques par projectiles de guerre, et qui ne comprend pas moins de 50 figures ou schémas. Je m'étais proposé de vous donner le résumé de ce travail, mais j'y renonce au dernier moment, par crainte de

M. le D' Rubbrecht, de Gand, nous offre, lui, le résultat de sa pratique sur La réduction et la contention mécaniques des fractures des maxillaires. Cette question, mise au point, dans son ensemble, au récent Congrès dentaire interalliés,

sonnels. J'ai vu ses résultats, j'ai recueilli le témoignage de ses blessés, tous s'accordent à louer la rude bonté de l'homme et l'adresse du praticien. Prévoyant la gravité des blessures de la face, les Allemands, bien avant la guerre et probablement

Académie de Médecine de Paris Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... « Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, « ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique « et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont a l'action sure et puissante, exempte de dangers, a cté consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES ROSES au 4/10° do millegr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie. GRANULES BLANCS an 1/6 de milita AMPOULES au 1/10° de millige

12803LES on 6/8 do mill

en prévision de sa date prochaine, avaient spécialement all'ecté aux grandes ambulances leurs meilleurs stomatologistes. J'avais réclamé ici même, je ne sais si vous vous en souvenez, une organisation pareille, dont les expériences du professeur Weiss, de Nancy, démontraient l'urgente nécessité. On mit bien à l'étude la ques-

tion, mais quand la guerre nous surprit, rien ou presque n'était réalisé. Heureuscment, le chemin fut si rapidement parcouru dans ce domaine. que bientôt la chirurgie maxillofaciale, renouvelée par M. Morestin et ses émules, rendait des services inespérés.

Mais je n'insiste pas, ear j'ai hâte de signaler les études neurologiques de M. Dustin, et dans la même voie celles de M. Debaisieux touchant La technique opératoire des interventions sur les ners's périphériques. Là aussi, presque tout était à faire, là aussi, la route parcourue est déjà immense, quoique nous soyons encore bien

Je veux noter cufin les recherches de M. le prol'esseur Nolf sur l'emploi des injections intraveincuses de peptone dans les septicémies d'origine traumatique et dans les infections graves. La

peptone était réputée naguère comme un dangereux poison du sang. Expérimentant sur les animaux, M. Nolf établit d'abord que cette toxieité était avant tout fonction de la dose et de la rapidité avec laquelle les injections étaient pratiquées. Partant de la, il utilise les propriétés eoagulantes des peptones pour combattre l'hémorragie intestinale dans la fièvre typhoïde. Ses résultats sont si heureux qu'il étend ensuite sa méthode et cherche à combattre les septicémies d'origine traumatique par des injections de

peptone, dont lui apparait, comme indiscutable, l'action élective et vive sur le plasma, les leucocytes, l'endothélium vasculaire et le foie, c'està-dire sur des éléments dont le rôle est primordial dans la défense organique ». Ai-je besoin d'ajouter que ses observations confirment plcinement ses dires?



Salle d'opération Léopold en plein travail.

La gangrène gazeuse a sa place naturellement marquée dans tout livre de chirurgie de guerre. A l'Ambulance de l'Océan, c'est M. Simonds, de Chicago, qui s'est plus particulièrement occupé du secteur G. G. Tout d'abord, il montre le rôle si actif du sucre dans la pullulation des diverses races de perfringens. Préconisé par quelques auteurs, le pansement au sucre pourrait ainsi devenir une source de réel danger dans les plaies souillées par les germes de la gangrène

Si le tissu conjonctif n'est guère favorable à leur multiplication, ils trouvent au contraire, dans les tissus musculaires déchirés, broyés, les meilleures conditions de développement, grâce au glycogene. Leurs spores y poussent tres vite et y produisent les gaz, dont la pression « permet aux bacilles de progresser aisément le

long du réseau làche du tissu conjonctif, et ainsi l'infection s'étend rapidement ». En résumé, d'après M. Simonds, le processus de la gangrène gazeuse au début serait donc le suivant : D'un côté, la pullulation des bacilles est favorisée par le muscle endommagé « avec son anaérobisme et son milieu favorable »; de l'autre, l'étendue rapide de l'infection serait due aux gaz produits par les micro-organismes et la laxité même du tissu conjonctif, qui, soulevé par lesdits gaz, livre tres aisément passage aux germes. Et je m'arrête là.

J'ai considéré comme un véritable devoir de vous signaler, - oh! trop sechement, je le reconnais - l'effort de nos confrères belges, d'abord parce que nous y trouverons profit, c'est entendu, et aussi par reconnaissance pour l'ambulance de La Panne

toujours si largement hospitalière aux blessés et aux médeeins Français.

Mais une considération plus haute encore a guidé ma plume : Tant qu'il y aura un homme sur terre, pourra-t-il jamais oublier ce que la Belgique a fait pour le droit humain, elle qui, lieureuse entre toutes les nations, s'est délibérément jetée dans le goullre de la guerre par fidélité aux lois du Devoir et de l'Honneur?...

F. HELME.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES I ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris

La première Usine française affectés à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolèrance parfaite chez tous les malades

l'emploi du Tucosor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même

malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

등수 (1982년 수 1982년 수 1 Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

◆日曜◆浴房"◆別「日◆田園◆園

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube, Bolts DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycerophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS. 

ÉTUDES MÉDICO-HISTORIOUES

### DE LA PROTECTION DE L'ENFANT CHEZ LES ROMAINS

IIIe PÁRIODE. — Conséquences des lois matrimoniales d'Auguste. — Les Institutions alimentaires sous les Antonins et les Sévères

La réforme des lois doit suivre, et non précéder, la réforme des mœurs. Scules sont efficaces les mesures législatives qui euregistrent les règles morales approuvées par le corps social. Aussi la tentative d'Auguste fut-elle impuissante

La portée de cet échec fut incaleulable : la dissolution des mœurs alla toujours s'aggravant; — la population romaine de l'Empire ne s'accrut point; — enfin, la pénurie d'enfants entraîna la déchéance politique de l'Italic et prépara la suprématie des provinces.



Quelque séduisantes que fussent les primes an mariage et à la fécondité, le célibat restait en homeur. Les femmes mariées se refusaient à la maternité. Pline l'Ancien nous apprend que les

- Tantum artes hujus, tantum medicamina possunt, Que steriles facit, atque homines in ventre necandos Conducit!
- L. Annæi Senecw, de Ira, lib. IX, cap. 12.
   Suét., de Gramm., 7 et 21.
   Ibid.
- 5. M. Ann. Seneciri Controversio, lib. X. XXVIII et IV. Le tortionnally en saigne è cheens as propre infirmité comme moyen d'existence (sue cuispue calamites tanquam ses adaignature) et, au hesoin, il aggrave ou crée des difformités. Il n'est question que d'yeux errevés (ceulos retates), de mombres amputés ou brisés (tranca ôrachie; chia curva; fractos pedrs), d'articulations distordues hiac convalu pedam articuli and et dorfu., de bosses

dames romaines portaient un sachet anquel elleattribuaient la vertu de les rendre stériles et il estime que la survenue d'enfants en excès justifie l'emploi de moyens destinés à en restreindre le nombre. « Nos matrones, dit Juvénal', sur leurs couches dorées, ne connaissent guère ces ennuis de la maternité, tant sont puissant l'art et les breuvages de ces mercenaires qui savent rendre stérile un sein fécond, ou détruire l'humanité dans son germe. »

L'infanticide, toujours autorisé par la loi, obtient l'assentiment des philosophes, Sénèque est d'avis que tuer ses enfants est quelquefois une sage mesure.

La coutune inhumaine d'exposer les nouveaunés est encore vivace. Troj sorvent, l'abandon de l'enfant a pour cause la mésintelligence des parents (ob discordiam parentam) et la rupture du lien conjugal.º Heureux si, dans sa détresse, l'infortuné est recueilli par un père nouvricier compatissant.º Más mieux vaut pour lui mourir de froid ou de faim que de tomber au pouvoir d'un influe spéculateur qui déforme son corps, qui mutile ses membres afin qu'il apitoie les passants et recueille des aumônes pour son bourreau. Le rhéteur, M. Ann. Sénéque, père du philosophe, nous a laissé la description de ces abominables tortures réprouvées par l'opinion publique, mais tolérées par les lois °.

difformes produies artificialismant pour provoques in rire des passants (afterias diminata exeputas on deforae certundit (tuber) et risum erudeitiete capital). Assureiment, tel controversi se complisient dans la description de ces plaraes viant à l'effet : Je veux connaître, dit le ces plaraes viant à l'effet : Je veux connaître, dit per tréleur-dans un mouvement d'indignation déclanatoire, cette officine des mixères humaines (l'obs nouse d'itau cette officine des mixères humaines (l'obs nouse d'itau nouvriture et ce sont des infirmes jeux victimes) qui le cette officine des tais de coppe le bourreauj reçoit sa nouvriture et ce sont des infirmes jeux victimes) qui le cauto). Cellui-ci, ont la langue a été coupé, a pour nandre (Abicai, ont la langue a été coupé, a pour nandre (Abicai est IIII lingue et et requelle gens andre (Abicai est IIII lingue et et requell gens Sous les premiers Gésars, la dégradation de la société romaine atteint son plus haut point. La débauche s'étale impudemment dans toutes les classes et n'épargne point l'entourage du Prince. La prostitution gagne tous les rangs'. Les vices contre nature excitent la verve satirique des contemporains, mais on tolère, on excuse même cette tare. La famille tombe en lambeaux, l'adoltère s'affiche overtement; l'autorité du paterfamilias décline. Durant la période troublée qui s'étend des guerres civiles à l'établissement du Frincipat, une défance mutuelle, un esprit de délation s'étaient glissés au sein de chaque famille.

Une phrase de Velleius Paterculus constitue un terrible réquisitoire contre l'indigne conduite des fils à l'égard des pères : « Sublime fut la fidélité des épouses envers les proscrits, médiocre celle des affranchis, quelconque celle des esclaves, nulle celle des fils » '.



Malgré cette décadence de la famille et des mœurs peu favorable à la natalité, un dénombrement fait sous Claude semble accuser un excédent de la population romaine.

Le cens de 726, portant sur tout l'Empire, avait donné le chiffre de 4.064.000 citoyens en

rogare non posse). Que, dans ces exercicea de rhétorique, Sénèque ait poussé au noir le lableau des turpitudes humaines, cela ne parait pas douteux; mais sous cette exagération se cachait un fond de vérité, cela n'est que

exageration se cachait un lond de verite, cela n'est que trop certain.

6. En 772 (unnée 19 de notre ère), le Sénat dut interdire le métier de courtisane aux femmes qui auraient pour n'eul, pour père ou pour mari, un chevalier romain.

Vistilia, née d'auc famille prétoriense, venait, en effet, de déclarer sa prostitution aux édiles (licentiam atupri apud

declarer as prostitution aux edities (neentiam atupri apadiles vulgaverat). Tat., Jan., 83.
7. Il n'est pas possibile de rendre la beauté et la concision du texte: « la tumen notandum est, fuisse in prescriptos uxoram fidem auumnam, libertorum mediam, servorum milquam, fillorum mullam, » eVII. Patere., II, 67.





Fch "Ph MIDY 140 FESTHONORE PARIS.

état de porter les armes et remplissant les conditions d'âge et de statut civil exigées à Rome pour l'inscription sur les tables censoriales'

Le cens de 745, fait comme le précédent sous le principat d'Auguste, fournit un résultat à peu près identique : 4,163,000 citoyens\*, ce qui permet, dit Amédée Thierry, d'évaluer « la population romaine de l'Empire à 16,652,000 ames au moins » '.

Or, le recensement qui eut lieu sons Claude en 800 (année 27 de notre ère) porta le nombre des inscrits à 6.944.000, ce qui élève à 28 millions l'ensemble des hommes, des femmes et des enfants ayant alors le droit de cité. En cinquantecinq ans, la population romaine de l'Empire se serait done accrue de 12,000,000.

En réalité, trop de facteurs extrinsèques interviennent pour qu'on puisse faire état de ces données numériques. Elles ne sont pas comparables entre elles. Pour ne eiter qu'un exemple, Auguste n'accordait le jus civitatis qu'avec parcimonie, Claude l'octroyait en revanche avec prodigalité 1.

Plus tard, par nécessités fiscales ou politiques, pour remplir le Tresor, et aussi pour combler les vides creusés dans les rangs des citoyens par les guerres et les proscriptions, le prince accorda le jus civitatis avec plus ou moins de facilité. Parfois, des villes, des provinces entières, furent investies du droit de cité par un acte général et collectif. Le résultat du cens ne peut donc être donné comme une preuve décisive de l'efficacité des lois caducaires.



toutes les races vaineues. Enrichis des dépouilles

Chiffre donné par Eusèbe; — d'après le moaument d'Anoyre : 4.063.000; — d'après Suidas : 4.011.017.
 D'après le monument d'anoyre.
 Tableau de l'Empire romain, Paris, 1862, p. 121.
 Schöque (Apokolokyafoxis, 3) falt dire à l'une des

des provinces, ils marchent à la conquête de Rome où ils étalent un luxe insolent de parvenus. Par la puissance de leur or, ils refoulent peu à peu des quartiers aristocratiques de la Ville ces antiques familles qui avaient illustré la cité au

temps de la République. Les unes après les autres, les provinces obtiennent le jus honorum. Désormais des Gaulois, des Espagnols, des Orientaux penvent prétendre aux plus hautes charges de l'Empire. Le Sénat lui-même perd sa physionomie primitive; ce n'est plus un corps fermé jaloux de ses prérogatives de race, imbu de l'esprit quiritaire et conservateur des traditions nationales; c'est une assemblée eosmopolite, formée des représentants de toutes les nations incorporées dans l'Empire.

Après la dynastie des Flaviens, l'Italie produit peu de grands hommes. Dans le domaine de la pensée et de l'action, ceux qui émergent sont, presque tous, de souche provinciale. Les fondateurs de la lignée des Antonins qui réalisa l'unité administrative de l'Empire sont d'origine étrangère. Nerva est de famille crétoise; il adopte Trajan, néà Italica, en Espagne. Pour lui succéder, Trajan désigne Hadrien qui était né, comme lui, à Italica. Le jeune provincial avait, à cette époque, le parler rude (agrestius pronuntians) et son accent provoqua le rire lorsqu'il lut pour la première fois au Sénat un message impérial.

Nombreux sont les Espagnols qui vinrent à Rome, au ter siècle de notre ère, pour y tenter la fortune ou pour y cultiver les lettres. Parmi les plus illustres, il suffit de citer : les deux Sénèque, le poète Lucain, neveu du philosophe, Martial et Ouintilien.

Au nº siècle, la prééminence passe à la

Parques, ea parlant de Claude : « Par llercule, je voulais lui laisser un peu de temps à vivre pour qu'il puisse doter du droit de cité les quelques hommes qui ne l'oat pas encore. Car il avait décidé de les voir tous, Grecs, Gaulois, Espagaols, Bretons, revêtus de la toge... x

province d'Afrique. Septime-Sévère était originaire de Leptis. C'était un homme nouveau. Sa voix était pleine et sonore, mais il avait un accent punique (afrum quiddam sonans) qu'il garda jusque dans sa vicillesse. Il avait épousé une Syrienne et ses successeurs introduisirent à Rome les coutumes et les habitudes de l'Orient. Sous ces empereurs syriens florissent deux des plus grands jurisconsultes romains, Ulpien et Papinien, tous deux nés à Tyr. C'est vers la même èpoque que s'ouvre à Béryte (Beyrouth) une école de droit dont la renommée valut à cette ville d'être appelée la nourricière des lois (legum nutricem

Vers la fin du 111º siècle, la suprématie appartient de nouveau à l'Occident. Mais le rôle de l'Italic épuisée est à peu près nul. Ce sont les provinces des Gaules et de l'Illyrie qui se disputent la première place dans les arts de la paix et de la guerre.

Ainsi, l'antique race de Romulus semble franpée d'impuissance matérielle et morale. Après avoir gouverné le monde, faute d'enfants elle est devenue inerte et passive; elle subit tour à tour le joug des peuples qu'elle a conquis.



Parmi les nations qui font partie de l'Empire, il en est une, la Grèce, pour laquelle la Rome impériale eut toujours une sorte de culte filial.

Dès la fin de la République, il fut de bon ton de faire montre d'hellénisme. Toute une nuée de rhéteurs, de sophistes, de grammairiens, de pédagogues, de médecins, pour la plupart de basse condition, vinrent s'établir à Rome, Les

(Voir la suite, p. 499.)

5. Spartian., Hadrian., 2.

6. Spartian., Sec., 71.

7. Dic., præfat., Lettre adressée aux professeurs Théophile, Dorothée, etc., § 7.

## IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des infections bactériennes

Iode colloïdal à grains ultra-fins. suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la déferrescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méuingites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plales microblennes

lode colloidal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voi, wrinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres ou hes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS, Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES, Tél.: 0-64

EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL

(exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro dis.

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons <u>métallo-peptoniques</u> actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN <u>est la</u> meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'ODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comptes rendus de l'édoadémie des Sciences en Mai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Étude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

1° La Seule à base de Peptone Trypsique;

## 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;

3° La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans :

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

| IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### Argent ' LECTRARGOL colloidal l

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine,

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSELÉNIUM (Sélénium colloidal)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. -- Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1405

ent préventif SYPHILIS et PALUDISME

TO SECURE AND A SECURITY OF

PILULES (0.10 of Hectine per pitule) .- Une à 2 pitules par j uttes équivalent à 0.05 d'Heci POULES A (0.10 d'Hectine par ampoule).
MPOULES B (0.20 d'Hectine par ampoule).

(Combinaison d'Hectine et de Mercure).

Le plus acti, le mieux toléré des sels mercuriels.

PILULES (Par pilet: Hectine 9,0; Protoiodre des sels xucces, par pour de deux piletés par pour.

GOUTTES (Par 20 goutes: Hectine 0,0; 18,00), 20 400 geut.par jou., 10 4 15 pour 2. COUTTES (Per logates incline (%): It (0.01), N 1 100 gest, par jour, 1 to a so pound and pound a

ratoires (: l'HECTINE,12,Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Ga

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés roanique à base de Nuclarrhine organique a base de Nuclarrhine.
L'HISTOGÈNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme cébilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique puissante; dans tous les cas où il faut relever l'état général, ai

L'IMPINA FIBME, ANEMIE, NEURASTHÈNIE, ASTHME, DIABÈTE, AFFECTIONS OUTANÉES, FAIBLESSE GENERALE, CONVALESCENCES DIFFICILES, etc.

FORMES, Addites: scellit. A words par jour.

ADDITES: 2 melevare sar jour.

Janceter une se mpoul.

Entents: 2 demi-mater sar jour.

Janceter une se mpoul. Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Uttérature et Echantie: Suft. à NALINE, it à Villeneuve la Garenne, mit St-Denis (Silts).

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

## NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6

PARIS ET PHARMAGIES.

## DIOSÈINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE > 2 à 4 Comprimés par jour.

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosclérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopaus

UNIER & Ci., 6, Rue de la Tach

## OSE GAL

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Jodure alcalin.

Poses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18 Rue Charkampf, PARIS,

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med Ine de Paris 1900.

# LA GRANDE MARQUE des Antiseptiques URINAIRES



## Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

### HENRY ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19. Avenue de Villiers, PARIS

MASSON ET Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, Boul. Saint-Germain, PARIS

Vient de paraître :

NOUVELLE PUBLICATION PÉRIODIQUE

## "AMBULANCE DE L'OCÉAN" LA PANNE

Travaux scientifiques publiés sous la direction du Dr A. DEPAGE Secrétaires de la Rédaction : Dr. DUSTIN et DEBAISIEUX.

CETTE PUBLICATION PARAITRA DEUX FOIS PAR AN PAR FASCICULES DE 300 PAGES @

L'Abonnement pour les deux fascicules de 1917 est de 30 fr. ♦ ♦ Le fascicule I' est en vente au prix de 18 fr. ♦ ♦

Vient de paraître :

## L'Appareillage dans les Fractures

## DE GUERRE

Paul ALQUIER

J. TANTON

Ancien interne des Hôpitaux de Paris.

Médecin Principal, Pr ag. du Val-de-Grâce.

1 vol. in 8' de 250 pages, avec 182 figures . . . . . . . . . Majoration syndicale provisoire de 10° sur le prix ci-dessus.

## « Collection Horizon »

DEHNIERS VOLUMES PARUS:

### Otites et Surdités de guerre, par | Le Paludisme Macédonien, par les les De BOURGEOIS, oto rhino-larvugologiste des Hondanx de

Paris, et SOURDILLE, ancien interne des Hôpitaux de Paris. I vol. in-8" (avec fig. et planches). . . 4 fr.

DE ARMAND-DELILLE, P. ABRAMI, H. LEMAIRE et G. PAISSEAU. - Préface du Palaveran.

1 vol. in-8" (avec une planche en couleurs) . . 4 fr.

### Le Traitement des Plaies infectées

Par A CARREL et G. DEHELLY (avec 78 fig. et 4 planches). Deuxième édition . . . 4 fr.

Majoration syndicale provisoire de 10 % sur les prix ci dessus.

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

Echantillons et Littérature sur gmande: Laboratoire biochimique PIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'1006

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodipas et ues peptones commerciales et de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



uns ouvraient des écoles où ils enseignaient les différents systèmes philosophiques, la rhétorique, la dialectique et l'art de plaider le pour et le contre; les antres entraient, comme précepteurs, dans les grandes familles patriciennes.

Pendant sent cents ans le livre dans lequel le jenneRomain apprità lire fut la loi des XII Tables '. Il y puisait, des la prime enfance, les principes fondamentaux du droit quiritaire, de même que le jeune Céleste s'imprègne de l'éthique chinoise en balbutiant les entretiens moraux de Confueius.

Cette éducation civique et nationale, qui était l'expression du génie romain, fut delaissée le jour où la Grèce vaincue déversa sur la Ville un flot d'ambitieux. Afin de mieux préparer le jeune écolier à recevoir la culture hellénique, on s'avisa de le faire parler grec, méthode qui obtient l'assentiment de Quintilien. Un paedagogus succéda à la parente pauvre, à l'esclave vicillie au foyer domestique qui veillait autrefois sur l'enfant en qualité de Custos. Cette discipline hellénique affinait le jeune Romain, mais elle atrophiait ses facultés viriles. An lieu de développer en lui le sens de l'action, nécessaire pour la conduite politique de l'Empire, elle pliait son cerveau aux arguties de l'école et elle l'amusait à des subtilités. Ainsi se préparaient des générations d'hommes qui insensiblement menaient Rome à l'ahime



toute imprégnée de doctrines humanitaires. Les magistratures, le barreau, le Sénat lui-même sont

1. Cic., de Leg., 11, 25: « Discobamus enim pueri duodecim, ut carmen necessarium. » 2. Rexax, Marc-Aurèle. 3. Inscription d'Atina, in Corp. inscript. lat., t. X, 5056:

T. HELVIO, T. F. BASILE..... QUI ATINATIBUS H-S GCG I DOD CCC1000 CCC1000 legavit, ut liberis equulx reditu, dum in aetatem pervenirent, frumentum et postea sestertia singula millia darentur. acquis aux nouvelles doctrines qui enseignent la solidarité et la fraternité entre les hommes.

« L'idéal de Platon était réalisé : le monde était gouverné par les philosophes » 8. Cette évolution des idées trouve sa plus haute incarnation en Marc-Aurèle, ce disciple d'Epictéte dont les Maximes furent le livre de chevet. Vers la fin du 11º siècle, le stoïcisme est le plus énergique dissolvant des traditions et de la religion nationales. A cette époque, ce système philosophique qui prêche la résignation et la maîtrise de soi est le guide moral de tous ceux qui pensent. Cette tendance, qui s'accentue encore sous les princes de la maison de Sévère, prépare l'avènement du christianisme.



Déjà, au siècle d'Auguste, le sort des enfants abandonnés excite la pitié de quelques âmes charitables. Sous ce prince, T. Helvius Basila lègue aux Atinates 300.000 sesterces dont le revenu doit être affecté à l'alimentation des enfants de cette ville. Lorsqu'ils sont en âge de pourvoir à leurs besoins, ils recoivent chacun 1.000 sesterces".

Les empereurs se désintéressèrent tout d'abord de ces œuvres d'assistance dues à l'initiative privée, et lorsqu'ils s'engagèrent dans cette voie, l'esprit de charité n'est pas le principal mobile qui éveilla leur sollicitude. En recueillant les enfants, ils se proposent avant tout de conserver des citoyens à l'État et d'enrayer les progrès de sa dépopulation contre laquelle les lois matrimoniales ont été inefficaces. Le but qu'ils visent

Aurel. Victor, ep. 12 : α Puellas puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italia: oppida

ali jussit. »

5. Ul.p., Fragm., 24, 28: « Civitatibus omnibus, quasub imperio populi romani sunt, legari potest; idque a
divo Nerva introductum, postea o senatu auctore liadriano
diligentius constitutum est. »

Dig., 30, Fr., 117: « Si quid relictum sit civitatibus,

est donc surtout politique. Ce qui le prouve, c'est que la bienfaisance impériale ne s'étend pas indifféremment à tous les enfants; elle fait un choix et, avant de secourir un abandonne, elle s'enquiert de son origine. En principe, seuls les ingénus ont part aux munificences du prince, et le nombre des filles recueillies est toujours faible par rapport à celui des mâles.

Les libéralités des empereurs furent d'abord réservées aux enfants de Rome. Nerva, le premier, concut le projet d'entretenir, à l'aide des deniers publics, les enfants des indigents nés dans toutes les villes d'Italie'. Cet empereur accorda aux cités l'autorisation de recevoir des legs ". Elles avaient le droit de recueillir tout ce qui leur était laisse, sous quelque forme que ce fût, des aliments par exemple"

Une pièce de monnaie de l'an 97 rappelle le souvenir de la fondation de Nerva. Elle représente l'empereur assis sur la sella curulis et tendant la main droite à un jeune garçon et à une jeune fille.

Auprès de ces enfants se tient l'Italie personnifiée avec l'exergue : TVTELA ITALIAE

Trajan realisa en grand l'institution ébanchée par son prédécesseur. Il voulnt que ce mode d'assistance fût stable et perpetuel . Il fit dénombrer les enfants de Rôme, pauvres et de condition libre et il décida que près de cinq mille d'entre eux participeraient aux distributions de céréales\*. Plus tard il étendit ses institutions alimentaires à toute l'Italie. Les enfants ainsi secourus étaient appelés : ALIMEMTARII (Voir la suite, p. 501.)

omne valet; sive in distributionem relinquatur.... sive in omne valet; sive in distributionem relinquatur...., sive in alimenta.... sive quid allud. »
7. Plux., Paneg., 25-27: « Ibi non de divisione semel focta ogi constat. sed certum et stabile aliquid significari atque continneri beneficium. « [divisio id est: répartition].

S. PLIN., Paneg., 28: a Paulo minus.... quinque millia ingenuorum fuerunt, que liberalitas principis nostri conquisivit, invenit, adscivit. »



Traitement intensif des Anémies

## CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

0 gr. 01 BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la vele gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . 0 gr. 04
Cacodylate de Stryck-ine . . . . . 4/2 milligr. PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

Judications the apecitiques: anarex's, treater digestiff, in sufficience dépetique; adquante l'entelative aux clessures on patiques de la querre. Traitement le plus netific. Cannurgy C du Di La Banneur Clerk hu Lel de Variadium new to xique - her in pratiding bridge 6 me de Lahord Priza

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

## ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

1913. - Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 



PVERI ET PVELLAE, ou encore PVERI ET PVELLAE VLPIANI.

Les fouilles du Forum ont mis à jour un basrelief qui consaere la mémoire de ce grand aete administratif. L'Italie, sous les traits d'une



Fig. I. - Médaille de Trajan. Son buste lauré. R) Trnjan ussis sur une chaise curule, tenant un sce Devant lui, une femme, personnifiant l'Italic, suivie de deux enfants.

femme, présente des enfants à l'empereur Trajan. L'exergue porte : Alim(enta) Ital(ia)

Deux tables de bronze trouvées, l'une dans les ruines de Veleia, non loin de Plaisance, l'autre aux environs de Bénévent, dans la colonie des

1. D'après une autre opinion, ce bas-relief fut posé er

l'honneur d'Hadrien.
I'ne inscription, que les habitants d'Auximum firent graver en l'honneur de Trajen, rappelle sa bienfaisance à l'égard des enfants de l'Italie:

IMPERAT. CÆSAR. AVG DIVI. NERVÆ. F. NERVÆ TAIANO. PONTIFICI, MAXIMO TRIB. POT. IMP. VI. COS. V. P. P. BENEFICENTIAM SVAM.....
SVBOLEMQ. ITALLE.....
AVXIMATES. PVBLICE.

2. A 5 pour 100 à Veleia, à 212 pour 100 dans les colo-nies des Ligures-Bubiens. On snit que le taux usuel du prêt d'argent étnit à Rome de 10 à 12 pour 100. 3. Toutes les conditions du contrat sont contenues dans

les trois lignes du titre : OBLIGATIO PRÆDIORVM, OB. H-S DECIENS QVADRAGINTA. QVATTOR. MILLIA. VT. EX. INDVLGENTIA. OPTIMI. MAXIMIQVE PRINCIPIS. IMP. CAES. NERV.E. Ligures-Babiens, nous font connaître la forme des contrats passés entre l'empereur et les propriétaires fonciers en vue d'assurer les Alimentationes

L'empereur prétait sur hypothèque. [à faible intéret\*, un capital considérable à des propriétaires fonciers de ees localités. D'après la table Trajane de Veleia, l'empereur avançait une somme de 1.000.044 sesterces à 51 propriétaires dont les fonds n'étaient pas estimés à moins de 13 à 14 millions de sesterces. L'intérêt de cet argent, soit 52.200 sesterces, était versé dans la caisse municipale et affecté à l'entretien de 281 enfants, savoir : 245 garçons légitimes, 34 filles légitimes ; 1 bâtard (spurius) et 1 fille illégitime (spuria) 3.

Les successeurs de Trajan poursuivirent son cuvre, lladrien dota les institutions alimentaires de nouvelles libéralités '. Antonin le Philosophe fit, en l'honneur de sa femme Faustine, une fondation spécialement destinées à des petites filles (PVELLAE FAVSTINIANAE). Il prit, dit Capitolin, beaucoup de sages mesures à l'égard des

> TRALANI, AVG. GERMANICI DACICI. PVERI, PVELL.EQUE, ALIMENTA. ACCIPIANT, LEGITIMI, N. CCXLV. IN SINGVLOS II-S XVI. X. F. H-S XLVII. XL. N. LEGITIM.E. X. XXXIV. SING. II-S. XII. N. F. II-S IV. DCCCXCVI SPVRIVS. I. II-S CXLIV. SPVRIA, I. II-S CXX

SVMMA, H-S EHCC, QV.E, FIT, VSVRA, SORTIS, SVPRA, SCRIBTÆ.

(D'après Enn. Desjandins, Disput. hist. de tabulis alimentariis, Paris, 1854.

(Obligation de bien cloude pour 1,000 of 1, entrese pour que, grâce à le bienveillancé de... l'empreurs l'rajda... des garçans et des filles reçoivent des nilments. Les auronns légitimes, au nombre de 25s, recevront per mois l'éstères, ce qui fini en tout 37,000 sestèrees; les lièunes les estères, et qui fini en tout 37,000 sestères les terces, cequi fini 4, 496. Un spruius recevra 144 sestères et 1 spuria 120 sestèrees, ha tout, 52,00 sestères, ce qui représente l'Inferêt de capital ci-dessen inscrib.

distributions alimentaires fournies par l'Etat . A l'occasion du mariage de Lucius Verus, leur fils adoptif, avec Lucilla, l'empereur Antonin et sa femme ordonnèrent que les fils et les filles des citoyens nonveaux fussent inscrits au nombre de



Fig. 2 - R) Antonin assis sur une estrade devunt une table. Derrière lui, une femme debout, suns doutel'impératrice l'austine Devant eux, l'Italie personnilièe, debout, présentant des enfants rangés au bas de l'estrade.

eeux qui avaient droit aux distributions de blè". Plus tard, Antonin créa les NOVAS PVELLAS FAVSTINIANAS en mémoire de Faustine 1.

Marc-Aurèle suivit l'exemple d'Antonin. Sous Pertinax, les alimenta furent suspendus, mais Septime-Sévère les rétablit et créa les PVERI PVEL-LAEQUE MAMMAEANI en l'honneur de son aïeule Mammaca. D'après Lampride, Alexandre Sévere institua des bénéficiaires portant le même nom "

Ces belles institutions des Antonins et de leurs

Les sept colonnes qui suivent le titre contiennent les noms des propriétaires qui s'obligent, la description des fonds hypothépies. Festimation de leur valeur, le mon-fonds hypothépies. Festimation de leur valeur, le mon-propriétaires des fonds limitrophes, le nom du village et de la cité de sas biens sont sittée. La table alimentaire de la colonie des Ligures-Huschies La table alimentaire de la colonie des Ligures-Indenies et composée de truis colonnes seulement. La première colonne et le titre sont incomplets. On lit dans celle-ci colonne et le titre sont incomplets. On lit dans celle-ci valimental (nicerpary).

A. (imenta) (n) ecipiant.

4. Spart., Hadr., 7: α Pucris ac puellis, quibus etinm
Trajanus alimenta detulerat, incrementum liberalitatis

Trajanus alimenta detulerat, incrementum invernamus aligiett. 8. CAPTOL., M. Ant., Phil., 11: «De alimentis publicis b. CAPTOL., M. Ant., Phil., 11: «De alimentis publicis multa predentic inventi [divas Antonirus]. » En 149, les pueri publicyue alimentarii Caprenaes Montani elevuient. 6. CAPTOL., M. Ant., Phil., 7: Oh hanc conjunctionem, pueros el puellas novorum hominum frumentaria perceptioni adentifi praceperunt. 7: Oh hanc conjunctionem, pueros el puellas novorum hominum frumentaria perceptioni adentifi praceperunt. 7: Oh hanc conjunctionem frumentaria perceptioni adentifi praceperunt. 3: Novas puellas Faustinians instituit in honorem morris mortus. 9

S. LAMPIN, Alex. Sev., 57:

## ALGOL Granulé DAI

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Echantillons: DALLOZ & C., 13, Boul de la Chapelle, PARIS

## LA VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladles alguës (flèvre typhoïde); chez les opèrès du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC. (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière promière et les accessoires, nous avens toujours pu approvisionner nos clionis de VASOLAXINE et satisfaire à tous

Tous les Pharmaciens on de la VASOLAXINE ou pouvent se la procarer chez le<sup>5</sup> Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D BAYEUX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur

25, Rue Melingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

Granules a. Catillon

Granules a. Catillon

ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉPII ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Áffections MITRALES, Cardiopathies des ENFANTS et YIEILLARDS, etc. us sont inortes, les teintures sont infidèles, exigent à épenture d'Allian, aria et vielle antière de la commanda de la comman

Ogr. 25 corps thyroide Titre, stérilisé, bien tolère, actif et agrénble. 1 à 2 contre Myxedème. 2 à 8 contre Obesité, Goire, Herpètisme, etc. FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul St-Martin. 

Tablettes de Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

successeurs ne tardèrent pas à stimuler le zèle des particuliers. Pline le jeune, qui occupa les plus hautes magistratures sous Nerva et sous Trajan, donne à Côme, sa ville natale, une somme de 500.000 sesterces, à charge d'entretenir des garçons et des filles ingénus. Dans sa lettre à Caninius', il indique les suretés qu'il avait prises pour assurer la perpétuité de cette dotation. Il fit à l'agent du fisc de la cité une vente simulée d'une terre dont la valeur dépassait de beaucoup le montant de la donation. Il reprit ensuite ce bien, chargé envers l'Etat d'une rente annuelle et perpétuelle de 30.000 sesterces. Grâce à cette combinaison, le fonds donné à l'Etat ne courait aucun risque; le revenu n'était point incertain et le bien rapportant beaucoup plus que la rente dont il était grevé ne pouvait jamais manquer

d'un maître qui prît soin de le faire valoir. Par testament, Caelia Macrina laisse aux habitants de Terracine un million de sesterces, pour que, chaque mois, sur le revenu de cette somme. 100 enfants recoivent IIII deniers " à titre d'aliment jusqu'à l'âge de 16 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles. Tout enfant n'ayant plus droit à la libéralité devait être remplacé par un nouveau, de sorte que le nombre de 100 bénèficiants de l'un ou de l'autre sexe fut toujours au complet 2.

Des inscriptions mentionnent les praefecti alimentorum jusqu'à l'époque de Dioclètien (284-305). La décadence des Institutions alimentaires Commence au 111° siècle. Elles sombrent saus doute à l'époque de l'anarchie militaire par suite de l'avilissement des fonds ruraux.

Cette forme païenne de l'Assistance avait déjà disparu lorsque les premiers empereurs chrétiens ouvrirent les orphanotrophia et les brephotrophia destinés à recevoir les enfants abandonnés.

D'après une opinion fort accréditée, c'est au christianisme que reviendrait le mérite d'avoir jeté les bases de l'Assistance. Présentée sous cette forme, cette assertion n'est pas soutenable, bien qu'elle contienne une part de vérité. L'assistance existait avant que le christianisme fût officiellement reconnu, les Institutions alimentaires en sont la preuve. Mais l'idéal paren était bien différent de l'idéal chrétien. La Rome impériale recueillait les enfants exposés pour accroître le nombre des citoyens. Poursuivant un but politique, elle n'avait cure des enfants de condition servile. Seuls les ingénus participaient à ses faveurs, « On les élève aux frais de l'Etat, dit Pline, pour être un jour une ressource dans la guerre, un ornement dans la paix..... Par eux, nos tribus, par eux nos camps se repeupleront replebuntur; d'eux naîtront des fils à qui les alimenta ne seront plus nècessaires » '. Et dans un autre passage du Panégyrique, Pline, s'adressant à Trajan, s'exprime d'une manière encore plus explicite : « Ce qui dépasse tout ce que vons avez fait, c'est que sous votre empire il soit agréable et utile d'avoir des enfants..... C'est à la vérité un grand encouragement à les élever que d'avoir l'espérance qu'ils scront pourvus d'aliments et des autres secours nécessaires à l'existence

Le mobile qui inspire les chrétiens est tout autre. L'enfant doit être recueilli, sans aucune arrière-pensée d'intèrêt public ou privé, parce que la charité est l'un des principes fondamentaux de la foi nouvelle E. JEANSELME.

DEMARII HII, PUERIS US (QUE) AD ANNOS XVI, PUELLIS [USQUE ad] ANNOS XIV, ITA UT SEMPER G PUERI, G PUELLÆ PER SUCCESSIONES ACCIPIANT.

4. PLIN., Pangg., XXVIII.

5. PLIN., Pangg., XXVIII.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Dames gardes-malades à domicile, Pigûres, masages, ventouses, soudages, pansements. — Ecrire P. M., no 1439

Docteur, réfugié du Nord, 25 années de pratique, cherche situation temporaire, à Paris de préférence Ecrire P. M., nº 1721.

Le Laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris. envoie toniours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence.

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

AVGIAE N Attendements seigenet et prolongés navo GRIPPLS La présence d'occidente plurypage de la GRIPPLS La présence d'occidente plurypage con-page de la compagnation de la compagnation de la CEL gargariemes néolés : 2 cuillerées à potuge de NEGL une pincée de bicarbonate ou mp eu d'esta de Valo, Vichy, etc.) Ches les enfants les pulyrépations néolées cont parfaitement supportées et bies supérieures à l'eau

Tuberculoses, Bronchites, Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée? Catarrhes

OUATAPLASME PAREMENT COMPLET e, Appaudicites, Phiébites, Brysipèles, Brâlures

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Marstheux, imprimeur, 1, rue Cassetto.

1. Plin., Ep., VII, 18.
2. Le denier valeit probablement alors 4 sesterces (1 fr. 074).
3. Ut ek redituejus pecunlæ darentuk centum pueris Limentouku nomine sing(gilis), m mens(es) sing(gilos).

administration prolongée GAÏACOL INODORE à hautes doses uniquement sous forme de "ROCHE" STROP COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE" Echantillon et Littérature : PRODUITS Sires F. HOFFMANN-LA ROCHE & C° Pochie 21, Place des Vosges Paris. CACHETS "ROCHE DETHIOCOL COMPRIM 

- 503 -

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

### TRAITEMENT DE ISOMNIE NERVEUSE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

## COMPRIMÉS

MMEIL DE DÉTENTE



2 à 5 cuinerdes à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

## DESSICCATION RAPIDE MI AUTOLYSE

VERS O? DANS LE VIDE

NI CHALEUR

CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS 2 à 8 par jour . . . . . . . .

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN', HYPOPHYSAIRE.THYPOÏDIEN RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES, 26, Rue du Four, 26, PARIS

CATABRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - 0. E.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT SCHANTILLON ORATINT AMPARE BU EYBOL DOSTIF PRAN



MASSON et Cie, 120, Boulevard | Saint-Germain ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

LABORATOIRE ECHANTILLONS D HYPODERMIE DE PARIS ATIFOU SYSTÉME NERVEUX pasmodique-Analgésiqt Чүрпоtique X DELA BOITE e 12 Ampoules 4fg L.LECOQ.Pharmacien de HClasse

sont touiours à la disposition du .

CORPS MÉDICAL L.LECOO

15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

## Adénopathie . Goitre . Syphilis

ET AUTRES INDICATIONS DE L'IODURE DE POTASSIUM

Ether Ethyl-dijodobrassidian

NE PROVOQUANT PAS L'IODISME

TOUJOURS BIEN TOLÉRÉE DE SAVEUR AGRÉABLE

UN à SIX Comprimés par jour à prendre aux Repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, Photon, 1, Place Morand, LYON

## Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculare, Méphrétique, Surréaul, Thymique, Hypophysalre,

COLLOBIASES DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE EN ECHANTILLONS LABORATORING DAUSSE 4 Rue Aubrint PARIS

## Laboratoire A. GIRARD



48, Rue d'Alésia, PARIS





Usine et Entrepôts à LA CROIX-DE-BERNY (Seine)

# PARIS 1889-90-91-93-95-96-BRUXELLES 1897

## Memento Thérapeutique

## VIN GIRARD

Iodotannique Phosphaté

Succédané de l'Huile de Foie de Morue SIROP GIRARD

Iodotannique Phosphaté

Succédané de l'Huile de Foie de Morue

## Active la Phagocytose

LYMPHATISME -- SCROFULE -- RACHITISME FAIBLESSE GÉNÉRALE TUBERCULOSE A SES DÉBUTS

### MÊME COMPOSITION

MÊMES INDICATIONS OUE LE VIN

S'ordonne plus spécialement en Médecine infantile

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

### DOSE: 2 à 3 cuillerées à bouche selon l'âge, à prendre pur ou délayé dans un peu d'eau.

## BIOPHORINE

KOLA GLYCÉROPHOSPHATÉE

Quinquina et Cacao Vanillé (granulé)

### ANÉMIE CÉRÉBRALE

NÉVRALGIES REBELLES VERTIGES, NÉVROSES

SURMENAGE, EXCÈS.

DOSE: 2 ou 3 cuillerées à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans une boisson

quelconque.

## NUCLÉO-FER GIRARD

Pilules dosées à 0 gr. 10 de Nucléinate de Fer pur

### ANÉMIE

**PARFUMERIE** 

CHLOROSE

PALES, COULEURS

FLORÉÏNE

DOSE: 4 à 6 pilules par jour au début des repas.

## LAXOPEPTINE GIRARD

LAXATIF POUR ENFANTS

A base de diastases extraites des céréales,

RÉGULARISE LES FONCTIONS DIGESTIVES ET INTESTINALES:

COMBAT LA CONSTIPATION;

ÉVITE LES VOMISSEMENTS; FACILITE LA DIGESTION DU LAIT.

DOSE : De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à bouche en 24 heures. Indications très détaillées sur la posologie dans la brochure accompagnant chaque flacon.

Innocuité absolue à toutes doses.

de citrate de soude et d'eupeptiques divers

## FLORÉINE

Crème de beauté SANS RIVALE REND LA PEAU DOUCE FRAICHE

PARFUMÉE.

Poudre de riz Hygiénique 4 nuances Savon Floréine, Bain Floréine, Aromatique Stimulant. Eau de Cologne Floréine supérieure 80°.

Eau de Toilette et Vinaigre Floreine supérieur 80°. Elixir Dentifrice Floréine supérieur 800. Pâte Dentifrice boile porcelaine et tubes. - Brosses Dentaires. Cosmétique au raisin Pierlot pour les gerçures des lèvres.

## PARFUMS FLOREINE

SÉRIE FLEURS: Lilas - Muguet Œillet - Rose - Violette SÉRIE LUXE: KALYS, Parfum puissant, tenace et grisant. — MANDRAGORE, Parfum délicat, captivant et d'une rare distinction.

TARIFS SPÉCIAUX POUR TOUS NOS PRODUITS DESTINÉS A L'USAGE PERSONNEL DES MÉDECINS

LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

... ADMINISTRATION ...

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VI\*) ABONNEMENTS : Paris et Départements . 16 fr.

Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent da commencement de chaque moisF. DE LAPERSONNE
Prefesseur
de clinique ophtsimologique
à l'Hôtel-Diou.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur sgrégé, Chirurgien de l'hôpital Ce

DIRECTION SCIENTIFICUE ...

M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médecin de l'hépital Boucicaut, Mombre de l'Académie de médecine.

Professour de clinique médicale à l'hépital Gechin, Membre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antein Membre de l'Académie de mé

F. JAYLE Chef de clin. gyaccolegique à l'hôp. Breca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER
Prefesseur de Pathelogie expérim.
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- REDACTION -SECRÉTAINES

P. DESPOSSES

J. DUMONT Les Bureaux de rédaction cont ouverts à la Librairie Masson

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

- J. DANYSZ. La lutte contre la tuberculose, p. 497. Dr Háline Sosnowska. - Exploration gyuécologique. Quelques détails techniques, p. 500.
- J. FIOLLE. Technique de l'extraction immédiate des projectiles dans les ambulances, p. 501.

#### Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VIII\* ARMÉE, p. 502.

Sociétés de Paris : Académie de Médecine, p. 502.

Analyses, p. 503.

Chroniques : F. Helme. - Petit Bulletin. CORRESPONDANCE. LIVERS NOUVEAUX FACULTÉ DE PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT LUSOFORME

Formol sanoniné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Sirop DERBECQ contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCES

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

#### PETIT BULLETIN

I. Regrets laissés par le professeur Landouzy dans le monde latin. - II. Sur les inaptes. -III. Réclamation personnelle aux sous-aidesmajors. - IV. Un don de 2.000 francs à la Caisse d'Assistance médicale de guerre ». Infortune à secourir. - V. Une citation à l'ordre, gagnée hier à Verdun.

L'étranger représente la postérité dans l'espace, en ce sens que, voyant les choses et les hommes de loin, son jugement risque moins d'être obscurci par la passion, l'intérêt on les antipathics personnelles. Etre favorablement jugé au dehors est reluisant et enviable. C'est pourquoi, lorsque l'on pense à la fin de la guerre, - car pour invraisemblable que cela puisse paraître, elle viendra. cette fin, et peut-être plus tôt qu'on ne croit - on pense au rayonnement possible, sur le monde, de l'Ecole médicale française et de ses médecins.

Mais ce rayonnement ne serait-il pas pure abstraction, absurde vue de l'esprit, sans les maîtres auxquels il est dû? Or, reconnaissons-le. nous ne rendons peut-être pas toujours à ces derniers tous les hommages qu'ils méritent, - étant établi que je ne range pas seulement parmi les maîtres ceux qui sont nantis de titres universitaires. Que de fois, dans des eauseries familières, n'ai-je pas our critiquer, en présence d'étrangers, l'œuvre accomplie par tels ou tels hommes qui auraient eu droit à plus de justice! J'avais beau rompre les chiens, l'obstiné médisant s'acharnait quand même sur sa proie. A qui nuisait-il en l'espèce ? A nous-mêmes, rien qu'à nous.

Lorsque Landouzy eut succombé à la complication qu'il avait diagnostiquée, je m'efforçai de rendre à cet ami mon pieux devoir, et j'ai bien vu que si l'on ne m'en voulait pas d'avoir semé des flenrs, - pauvres fleurs! - sur sa tombe, du moins on attribuait mon éloge surtout au sentiment très tendre qui m'unissait à lui. C'était l'ami que j'avais voulu honorer, pensait-on, plutôt que le maître.

Al'étranger, on s'y trompa moins. A la suite de mon article, je reçus quantité de lettres. A titre d'enseignement, je retiens l'une d'elles, ainsi qu'une dépêche. Vous allez voir comment, dans la famille latine du Nouveau-Monde, on appréciait Landouzy. Ne croyez pas, au moins, que le confrère de Sao-Paulo, dont je reproduis le mot, ignore l'œuvre du maître regretté. Sur trois livres médicaux français, il y en a peut-être deux qui vont au Brésil. Nous avons là une clientèle si avide de nos travaux, si férue de notre langue claire, harmonieuse et souple, qu'avant eu naguére l'intention de publier en portugais une Revue médicale, je reçus la demande pressante de m'en tenir au français : « Ici, tous les hommes

DIGITALINE STISSES

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

# ENDOCRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire. Fole. etc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 25, B' de l'Hôpital, Panu

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ARTINEVRALSIQUE - ANVIRHURATISMAL - ARTIGOUTTEUR pour usage externe-

Expidement abcorrable, saus irritation de la pesa

Anémie, Convalescence,

Débilité, Surmenage,

**TUSCULOSINE** === Byla ====

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES: 30 centigr, tous les 4 jours (12 à 14 injections cour une cure).

DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr, tous les 6 ou 8 jours (6 à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villensuve-la-Garenne (Seine).

XXV° ANNÉE. - N° 48. 30 AOUT 1917.

- 506 -

cultivés le parlent, me disait-on, et il est inutile de vouloir habiller votre pensée d'une parure d'emprunt et qui l'amoindrirait. »

Apprenons donc de l'étranger, d'abord à nous organiser mieux, c'est entendu, mais aussi à nous rendre davantage justice. Notre enseignement de demain, sachons-le, ne vaudra que ce que vaudront les maîtres et ce que vaudra le crédit que nous leur ferons nous-mêmes. Je dis ces choses sans y insister, en passant, car j'ai seulement pour but et de vous faire réfléchir, et de rendre hommage à Landouzy, qu'un comité, dont on vous parlera sans doute, s'apprête à honorer . Ceci dit, voilà, avec sa saveur particulière, la lettre de mon correspondant brésilien; je n'y change rien.

Sao Paulo (Brésil), le 15 Juillet 1917.

" Très honoré et savant confrère,

u Avec quel regret ai-je eu connaissance de la dispa-ritioa du vénéré professeur Landouzy, l'incomparable clinicien, l'exceptionnel maître, l'infatigable sociologue, vant et actif hygiéniste!

« La médecine brésilienne prend une part saillante et biea sincère au deull qui assombrit la Science française. « J'ai en le grand boaheur et le vif plaisir de le connaître et de l'entendre à l'occasion du Congrès interna-tional de la tuberculose à Puris (Octobre 1995), dans l'une des coaférences qu'il a faites an Grand-Palais, où son élocution superbe et vibrante charmait et entrainait les auditeurs attentifs et ravis. Je l'ai entendu encore en 1912, lors de la réulisation du Congrès international de la tuberculose à Rome, pendant les séances de l'Association internationale contre la tuberculose, qui avaient lieu au Château-Saiat-Aage.

« Son talent original, son entrain, sa flamme, son langage imagé, jo les ai appréciés à plusieurs reprises, et surtont son éloquente allocution à l'occasion du déjeuner que le Comité organisateur du Congrès u offert aux mem-

1. Le Comité en formation sera présidé par M. Léon

Bourgeois.

M=c Déjezine, le professeur Charles Richet, le professeur de Lapersonne, le professeur Maurice Letulle, M. Pierre Massou, M. Léon Bernard s'occupent en ce moment de son organisation.

bres de la Conférence de l'Association Internationale, an ern Hotel.

« Je garderai toujours le souvenir de cette admirable oration du grand Professeur, gloire impérissable de la Science française et fignre ineffaçable de la Médecine

a La dernière fois que j'ai en le bonheur de le voir, ce fut lors de ma visite, en Juillet 1912, au dispensuire Lé Bourgeois, dispensaire qui était la création bien aimée de l'émiaent phtisiologue et propagandiste ensiammé. « En apprenant sa mort, irréparable désastre pour la

France et pour l'Humanité, je le vois encore, « portant haut la tête, le regard au loin », d'après l'express professeur Hayer

« En présentant mes expressions de doulonreuse sympathie, je vous prie d'agréer, cher confrère, mes sincères alutations .

> CLEMENTE FERREIRA da Saú Paulo Bravil

La Faculté de Médecine de Montevideo (Uruguay), réunie en séance solennelle, a tenu, elle aussi, à rendre un solennel témoignage au maître français. Voici la dépèche dont son doyen, le distingué professeur Ricaldoni, a bien voulu m'envoyer copie. Je donne le texte espagnol d'abord, parce qu'il m'a plu avee son panache des vieilles Castilles, et je le fais suivre de ma médiocre traduction, dont je m'excuse.

La Facultad de Medicina de Montevideo, asocicindose at o en el mundo entero por la desaparición cano de la Facultad de París, profesor Landouzy. coloca crespones a su bandera e invita a sus estudiantes a rendir homenaje u la memoria de tan ilustre maestro, recordando el profundo surco que su genio trazú en las ciencias médicas, durante medio siglo de admirable labor. A. Bicaiponi

(Sceau de la l'aculté de médecine de Montevideo.)

« Le Faculté de médeciae de Montevideo, s'associant au denil qui afflige le monde entier par suite de la dis-parition du doyen de la Faculté de Paris, le professeur Landoazy, met un crèpe à sa bannière et invite ses étu-dionts à mandra de la faculté de la dispersance de la disp diants à rendre hommage à la mémoire d'un aussi illastre maitre, en souvenir du profond sillon que son génie

traça dans les sciences médicales durant un demi-siècle d'admirable labeur.

A RICALDON Doyen.

Je remercie la Faculté de Montevideo et je ne saurais dire assez combien l'envoi de son doyen nous touchera tous: Honorer nos morts, c'est honorer la France.

Je reçois toujours un courrier abondant sur la question des inaptes, si troublante dans le présent, si angoissante pour l'avenir. Je remercie mes correspondants, mais je m'excuse de ne pouvoir publier leurs réflexions. Premièrement, j'ai dit, et nettement, ce que je pensais de la question; ensuite, les récriminations me paraissent sans objet, momentanément tout au moins. Une eirculaire récente -- elle date de 12 jours à peine - vient en effet de décider que l'inaptitude à faire campagne est supprimée et remplacée simplement par l'inaptitude au service de l'infanterie; or, n'est-ce pas la réforme même que demandaient la plupart de mes correspondants?

Le pépère que je suis a bien du mal à satisfaire tout le monde. Désireux d'être l'interprète des nouveaux sous-aides, je les ai priés de me faire connaître eux-mêmes leurs désirs, promettant de prendre la parole pour eux, ici et ailleurs. L'un d'eux, dans une lettre fort bien tournée, m'a en leur nom exposé, non pas leurs doléances, car ils ne veulent pas se plaindre, mais leurs simples demandes. Tous ses camarades m'ont remercié du peu que j'avais fait et ma joie n'avait plus de frontières. Hélas! « j'étais tourné vers l'ange et le démon venait! » comme disait le père Hugo. Qu'est-ce que je pris ensuite pour mon grade? Moi qui avais cru combattre, armé de la Loi,



VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Vaccin antigonococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS

0

Vaccin antistaphylococcique curatif FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc.

S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92. Rue Vieille-du-Temple, PARIS

SYPHILIS & PALUDISME

PILULES (Par pluie: Heckino 0, 50; Protolodure Hg. 0,65; Ext.Op.0,01). Durée traitem

GOUTTES (Par 19 pour pluies par 10 (56; Hg. 0,01), 25 4 60 cout. par jour. 10 4 15;

10 4 15; AMPOULES A (Per ampos le: Hectino 0,10; Hg. 0,00). | Une ampout par ji
AMPOULES B (Par ampor le: Hectino 0,10; Hg. 0,015). | Pendant 10 à 15 jou
INJECT TONS INDOLORES

Laboratoires de l'HECTINE.12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Garenne (Seine).

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les casoù l'organisme fonillé, par une cause quelconque, elame une médication réparatrice et namogénique puissante; dans tous seas oui l'au relever l'état généra! «

les cas off I faut relever l'état (général, améliorer la comi stus), combatte la phosphaturir et tramener la norm PUISSANT STIMULART PHAGOCYTAIRE. TUBERQUE SE L'IMPHATISME, ANÈMIE, NEURASTHÈMIE, ASTI CUTANÈES. FAIBLESSE GENERALE, CONVAL FORMES J. ELLING. GENERALE, CONVAL ET DOSES (Adultes: 20mil. 4 soupe par Jour. Adultes: 2 mar.

Exiger surtoutes les boîtes et flacons Littérature et Echantim; S'air. à NALINE, fl

suivi des Prophètes, je n'ai rien dit de ce qu'il fallait! Pauvres de nous! comme on a du mal à s'entendre! Et il y a des naïs pour s'imaginer que la paix régnera un jour sur la terre!...

Que nos jeunes gens essaient une bonne fois d'accorder leurs flûtes; j'ai fait entendre un air qui ne leur convient pas, soit, je répéterai le leur, mais qu'ils sachent bien que tout ce que j'ai dit venait d'un groupe d'auxis, pleins de cran et très « croix de guerre » tous. S'il y eut erreur, ce sont les jeunes héros qui l'ont commise et non leur serviteur. Suum cuique, et au temps! comme disent les instructeurs militaires.

Mnº C..., sœur du Dr Gruet, a bien voulu m'envoyer un mandat de 2.000 francs pour la Caisse d'Assistance médicale de guerre, en souvenir de son frère, mort à la peine en soignant nos blessés, alors qu'il se sentait lui-même près de la tombé

Je ne saurais trop remercier la généreuse donatrice. Et à son propos, je ferai remarquer que les plus belles souscriptions reques pour nos confrères infortunés nous viennent de nobles femmes, si nombreuses dans la famille médicale. De tout cœur, merci à Mme C..., dont je ne suis malheureusement pas autorisé à reproduire le nom.

le profite de l'aubaine magnifique pour signaler le cas d'un vieux confrère des pays envahis.

Il s'agit d'un praticien de campagne octogénaire, qui m'écrit de son lit, avec une dignité et une fierté d'âme émouvantes au possible. Ce praticien, qui exerça notre art durant près d'un demi-siècle, a eu 0 enfants; il en a donné quatre à la Patrie, deux sont prisonniers dans Lille, les autres combattent. Et lui, malade, affaibli, reste scul à son foyer désert. D'urgence le nécessaire a été salt, bien entendu; mais que sera demain pour cet infortuné? N'est-il donc personne, parmi

les heureux de chez nous, qui puisse prendre pour filleul ce vétéran de la médecine de campagne et ranimer en lui la petite flamme de l'espoir? J'ai idée qu'ici encore, ce sont nos compagnes qui me viendront en aide, elles qui multiplient leurs dons et nous secondent de leur plus active propagande. Peut-être, dans ce domaine, manquons-nous un peu de cran; aussi ne saurais-ie trop dire à mes correspondantes combien je compte sur elles.

Les certificats qui accompagnent la requête de notre vieux confrère sont admirables. Quel effort d'un côté, quel désarroi de l'autre! Une corporation est-elle suffisamment organisée, vivante et saine, quand tant de vertus restent ignorées, tant de misère méconnue? J'espère donc qu'une marrainerépondra à mon appel, et d'avance je remercie le cœur généreux qui voudra bien entendre la voix du vieillard. Il a tout donné à la profession et au pays, et en échange il n'a encore rien reçu.

E Herne

P.-S. - Le Dr de Martel m'apprend à l'instant la dernière citation gagnée hier à Verdun, par M. Glovis Vincent, médecin des Hôpitaux de Paris, et dont les méthodes curatives ont suscité naguère de si étranges polemiques. Je tiens à vous faire connaître sans retard la bonne nouvelle. Ayant sollicité la faveur de revenir au front, où il avait antérieurement gagné la croix, ce brave doit trouver, j'en suis sûr, que s'il y a plus de péril à l'avant, on y est tout de même moins exposé qu'à l'arrière; d'un côté comme de l'autre, attaques et contre-attaques, mais à l'avant il y a les belles citations qui compensent tout. Bravo, Vincent! Une fois de plus, vos amis sont fiers de vous

#### CORRESPONDANCE

LA DÉSINFECTION DES MAINS PAR L'ALCOOL

Pour m'être appuyé sur les recherches et les opinions d'auteurs idont on ne suurait contester la compétence, dans le but d'engager les chirargiens à délaisser l'alcool, si utile aux besoins de la Défense Nationale, pour un autre aatiseptique, aussi puissant, moins conteux et facile à se procurer, je suis pris à partie par des chirurgiens qui semblent uvant tout tenir à leurs habitudes, mettant au second plan les besoins de la Défense Nstionale. C'est M. E. Viguier, médecin priacipal de 2º classe qui, dans La Presse Médicale du 26 Juillet 1917, me reproche de refuser à l'alcool le pouvoir antiseptique qu'il lui recon-nait. Qu'il me permette d'abord de lui faire remarquer que je]n'ai basé mon opinion persoonelle que sur les expériences de savants dont le monde scientifique s'accorde à regarder les recherches comme très conscien-cieuses. Mes travuux particuliers n'ont jamais été dirigés vers la bactériologie, mais je lis avec plaisir les résul-

vers in Incoerciousie, initia e in a uve pinant res lessi-tats acquis par les hactériologistes. Que M. Viguier soit satisfait de l'emploi d'une solution alcoolique d'iode à 4 pour 1,000, je h'en suis pas étonné : des chirurgiens ont annoncé également avent iul que l'usage de chloroforme, d'acétone, de benzine, additi nés d'iode leur avait donné toute satisfaction. Mais, dans la question qui nous occupe, il n'a été question que du lavage des mains avec l'alcool, auquel on peut substituer un antiseptique de valeur égale ou supérieure, et il paraît bien que la solution aiccolique d'iode à 4 p. 1.000 ne suurait être comparée, au point de vue buctériolone suuvait être comparée, au point de vue bustériolo-qique, à l'alcois seul. La question nouisvée aujourd'hui par M. Viguier est tout autre. L'alcool d'iode dithé peni tre un excellent antisperique, capable de donner toute sécurité aux chirurgiens; mais je souhaite encore vive-ment que l'emploid eo est apeni, s'il doit etre adopté, ne se généralise qu'après la guerre, quand nos poutersies n'auront plus un besoits urgent d'alcool, et que nos finances auront été restaurées. En attendant ce moment, l'approbation que j'ai reçue, à la snite de ma campagne patriotique pour l'abandon de l'alcool en chirurgie, patriotique pour i abandon de l'alcool en chirurgico comme adisippique] externe, de la parti/de médein inspecteurs et principaux de l'armée m'a démontré que j'avais frappé juste; cela suffit pour m'engager û la con-tinuer, s'il ea dtait besoin.

Prof. adjoint de toxicologie ùlla Faculté de Médecine de Bordeaa Pharmsciea principal de 2º clusse.

# 451150N

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administra à chaque foia : 6 mois à lau; 8 à 10 gouttes 1 an 2 ans : 10 a 15 gouttes 4 udessus de 2 ans : 15 a 30 gouttes Audessus de 2 ans : 15 a 30 gouttes Audessus de 7 ans : 15 a 30 gouttes Répéter 5 à 6 fois les docs ci-dessus Qlus, par 24 heures, selon les hesolans. ADULTES: 50 a 00 gouttes par dose;
Administrer 5 à 6 doses et plus par
24 heures, une demi-heure avant ou
3 heures après le repag.

Litterature et fchantillons : FALCOZ & CO.

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses movemes: 9 ou 5 cc. en injections intramusculaires on intravelneuses.

FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fosses-Saint-Jacques - PARIS.

OPOTHÉRAPIE -

OSSEUSE

# 

ADULTES 2 3 cuillerees à bouche par jour

avant les repas NEANTS 203 cuillerées à dessert ou a cafe selon l'age,

Si l'on veut remmeraliser un phosphatur presque inutilement qu'on lui fera ab-dant des mois des phosphates minerau. on arrive plus facilement au but si on peut lu fournir des sels ayant déjà subi quelque, ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à Tarde de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

ADULTES deux grands repas s jours sur 8

ENFANTS Une cuilleree a dessert ou à cafe

OBTENU AVEC DES

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillèrée à bouche laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Chie)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingi gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Charkampf, PARIS,

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi 'eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med Ine de Paris 1900.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soutre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés owygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation,

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Mo ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoldol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope,

INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE. dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACMÉ du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme : 1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);

30 Pommade | 14 dosée à 1/15° pour frictions;
10 Pommade | 20 dosée à 1/15° pour frictions;
11 Pommade | 20 dosée à 2/15° pour soins du visage (acné, rhinites);
12 Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS 

# TRAITEMENT DE LA CONSTIPATIO HUILE DE PARAFFINE

Chimiquement pure specialement préparée pour l'usage interne

1à2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

Laboratoires DURET & RABY 5 Av des Tilleuls\_Paris-montmartre

#### LIVRES NOUVEAUX

L'Appareiliage dans les fractures de guerre, par P. ALQUIER, ancien interne des hôpitaux de Paris, et J. Tanton, médecin principal, professeur agrégé du Val-de-Grace, 1 vol. de 250 pages et 182 fig. dans le texte (Masson et Cie, éditeurs, Paris, 1917). - Prix : 7 fr. 50.

Ces dernières semaines j'eus, en passant en Russie, l'occasion de visiter quelques hôpitaux et quelques



lg, 39. — Application du béquillon pour une fracture du tiers inférieur de l'humérus. Le collier plâtré n'occupe que l'avant-bras

confrères ; nombre d'entre cux m'ont fait un plaisir extrême en me montrant, sur leur table de travail, La Presse Médicale et un ou plusienrs des livres de la Collection Horizon. « Envoyez-nous des livres, des

livres de chirurgie surtout, et des livres d'anatomie avec figures », voilà ce que plusieurs d'entre eux m'ont demandé avec insistance. L'Allemagne, une grande pourvoyeuse de livres dans le monde, est bloquée, heureusement; les lecteurs, les chercheurs se tournent vers la France et réclament d'elle leur pâture intellectuelle. Je le sais ; les temps sont durs, lcs éditeurs gémissent : ils n'ont pas d'employés, pas d'ouvriers dans les imprimeries, le papier est hors de prix; les auteurs peinent dans les ambulances du front, dans les hopltaux de l'arrière, ils n'ont pas le temps de troquer le bistouri pour la plume. Qu'importe! les difficultés ne doivent être qu'un stimu-lant, l'argent des éditeurs est fait pour rouler et tout bon Français doit doubler sa production de travail; nous avons actuellement une occasion unique de reprendre notre place dans le monde, un vent favorable nous pousse, travaillons.

Heureusement, nombre de médecins et de chirurglens français ne craignent pas de prendre sur leur repos ou leur sommeil pour exposer au public mé-dical une partie des mille choses intéressantes qui passent sous leurs youx, pour lour communiquer le résultat de leur expérience. Voici, par exemple un livre utile entre tous, l'Appareillage dans les fractures de guerre, ce n'est pas après la guerre qu'un tel livre rendra service, c'est aujourd'hui où tout médecin du front doit résoudre ce problème délicat entre tous, bien réduire, bien soigner une fracture. Les auteurs, MM. Alquier et Tanton, ont bien compris les nécessités du moment; ce que veut le jeune aide-major au front, ce ne sont pas des considérations historiques ou théoriques sur le mécanisme des fractures, ce sont des consells pratiques : comment réduire, comment appareiller une fracture du bras, de l'épaule, de la cuisse, etc.; cc que veut le jeune aide-major, ce sont des détails précis, des figures claires et nombreuses montrant les appareils qui sont aujourd'hui les meilleurs. Ce livre nous rendra à tous de grands services. Bravo confrères et P. Desposses,

La radio-activité et les principaux corps radioactifs. - Applications medicales scientifiques et industrielles, par A. Muguer. 1 vol. in-18 de 200 p. (Doin et fils, éditeurs). — Prix : 5 fr.

Cet ouvrage a pour but de présenter sous une forme restreinte les données les plus modernes sur cette sciencenouvelle que M. et M. Curie ont appeléc la Radioactivité.

Après un rapide exposé historique, on trouvera une description assez complète des propriétés phy-sico-chimiques des différents corps radioactifs : production d'émanations, rayonnement complexe formé de trois groupes distincts ; α, β, γ, ionisation de l'air environnant, ctc.

Ces données purement théoriques sont suivies de la description des diverses familles de corps et minerais radioactifs. On trouve quelques détails précis ct techniques sur les méthodes de fractionnement permettant l'extraction industrielle du Radium des roches radioactives.

L'ouvrage se termine par un rapide exposé des applications thérapeutiques du Radium, exposé peutêtre un peu trop bref, mais qui intéressera cependant vivement le public médical.

#### FACULTÉ DE PARIS

Première inscription de doctorat en médecine aux mobilisés, à titre d'indication d'études. Tous les étudients mobilisés, justifient des titres réglementairss, pourront, sur leur demande, être autorisés à prendre actuellement la première inscription de doctorat en médecins, à titre d'indication d'études.

Quant à la deuxième inscription, elle ne leur sera délivrée que lorsqu'ils auront régulièrement accompli la scolarité qui valide la première.

Toux - Asthme - Emphysème

#### Todéine MONTAGU

SIROP (0,04) { de Bi-Iodure PILULES (0,01) } de Codéine

49, Bouleverd de Port-Royal, PARIS.

Reconstituant général sans contre-indications Contre toutes Sphate Glycérophosphate les formes identique de la la Faiblesse à celui de l'organisme 1'Epuisement acquemaire ÉCHANTILLONS 1 Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)



Spécifique de l'INSOMNIE essentielle

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** no laisse au réveil aucune sensation désa-gréable.

Il procure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : 0. ROLLAND, Pica, 1, piace Morand, LYON

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soulré, S. Sublime, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIAUACOBYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gafacol par emt. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et acclusivement ave des foies de morue frais, est très riche en principus actifs 3 fode, Phosphore e Alcaloides ; elle est tres sien supportée, même pendant i été.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Docteur en médecine, anc. int. suppl. des hôp., remplacerait confrère. Duréc illimitée. -- Ecrire P. M., nº 1723.

Veuve de médecin cherche place d'économe dans maison de santé. — Ecrire P. M., nº 1722.

Piace interne cu méd. vac. Asile de Braqueville. -Ecrire Directeur à Braqueville, Toulouse.

Piace externe vac. Hospice des Ménages, issy-Les Moulineaux. Logé, 75 fr. par mois. Nourri les jours de garde. — Ecrirc D' Wurtz, 16, rue Bonaparte.

Médecin expérimenté, non mobilisable, connais-sant plus. spécialités, désire situat. s'dent. médicale ou paraméd., région S.-E. de préférence, actuelle-ment ou après spaces. Pouvesit d'intérage. ment ou après guerre. Pourrait s'intéresser finan-cièrement. — Ecrire P. M., nº 1724.

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES mande une désinfection quotidienne avec des gargarismes néolés : 2 cullierées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, ajouter

et TOUTES

une pincée de bicarbonate ou un peu d'eau de Vals. Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes Émulsion MARCHAIS Phospho-Grécotés

du D' LANGLEBERT QUATAPLASME andicitos Phiébites Presimilar Erfilares Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassetto

6 Gerant : O. PORER.

# SEPTICEMIES

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# Traitement

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm



In our Biocommo



Extrait complet dez Glandes pepsiques

# SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait d froid, 100 grammes do viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétes physiques et thérapeutiques.

AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETES OX YMENTHOL PERRAUDIN
OXYGENE PUR RAISSANT
A lense 6 Oxygene Nalesant, Natural Missant Language Consideration
Beneate of Stagle et al. (Statute deptine days, Consideration, Beneate of Stagle et al. (Statute deptine days and Arrendo.
Salvarelane souther 5004, 6001999, ARVANIES, PARRIMITES,
Salvarelane souther 5004, 5001999, ARVANIES, PARRIMITES,
Language Consideration of Professionals, 10, r. Fromentin, Paris,
organic Labelandur ets Professionals, 10, r. Fromentin, Paris,

# EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# A total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceuliour , DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# **H**émorragies Secondaires

JUGULÉES IMMÉDIATEMENT SANS FORCIPRESSURE

par le

FERMENT FIBRINOGÈNE PROVOCUANT LA FORMATION INSTANTANÉE D'UN CAILLOT DENSE ET ADHÉRENT

N'agissant que sur le sang extravasé, le coagulène ne peut en aucun cas faire courir le risque d'embolie.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Pharmacien

1. Place Morand, LYON.

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS

\*\*



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage

Polissage





Atelier de Prothèse

Laboratoire d'ess



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1850



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

# MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'e, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

PARIS (VIe) ARONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE

Professeur agrégé, our et Professeur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Professour agrégé, argien de l'hôpital Coch

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saiut-Antoine, F. JAYLE Chef de clin. gyuécologique à l'hôp. Broca, Seorétaire de la Direction.

H. ROGER

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES I DIMONT

Les Bureaux de rédaction sort enverts

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux:

Pitres et L. MARCHAND. - Note relative à l'étude des injections intranerveuses d'alcool dans le traitement des causalgies, p. 505. G. Roussy, L. Cornil et R. Leroux. — Les manœu-

vres d'élongation du nerf dans le diagnostic des sciatiques médicales, p. 506.

Cu. Richer fils. - La tuberculose pulmonaire évolutive, dite fermée, existe-t-elle? p. 508.

Sociétés de Paris :

Académie de Médecine, p. 510. Analyses, p. 511.

J.-J. Matignon. — Quelques personnalités repré-sentatives de l'hygiène militaire américaine.

L. Oudot. - Deux épreuves pratiques pour dépister les simulateurs de surdité.

LIVRES NOUVEAUX. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

OUELOUES

#### PERSONNALITÉS REPRÉSENTATIVES DE L'HYGIÈNE MILITAIRE AMÉRICAINE

Si le passé est un garant de l'avenir, faisons crédit au Service de Santé américain, que nous verrons sous peu à l'œuvre. Il « saura se débrouiller ». Peut être nous donnera-t-il des

L'hygiène l'a particulièrement intéressé : il l'a abordée avec cet esprit de décision qui caractérise les peuples jeunes, avec un sens pratique, une largeur de vues peu commune; le tout secondé par une poigne de fer. Ainsi, il a pu mener à bonne fin, dans le minimum de temps et à très bon marché, des entreprises considérables.

Je sais bien que ce Service de Santé n'a pas à traîner, comme le nôtre, tout un passé très lourd de gloire, de science..., et même de préjugés, d'erreurs et de paperasserie. Sans cela, il n'eût pu faire de Panama, de Porto-Rico, de Cuba, des Philippines, réputés pour leur insalubrité, sinon des lieux de délices, au moins des contrées aussi facilement habitables pour le Blanc que n'importe quel coin de la vieille Europe.

**ÆTHONE** 

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

Toux

A la fin de 1916, le Service de Santé américain

actif comptait 619 officiers. Laissez-moi vous présenter quelques-unes des figures marquantes par leurs hauts faits en hygiène de ces nouveaux camarades qui commencent à débarquer à l'ombre de la Star spangled banner.

En tête, et par sa notoriété et par son grade, le général William. C. Gorgas; Gorgas de Panama, devrait-on dire, tant son nom se trouve intimement lié à l'achèvement du Canal interocéanique.

Si le colonel Gothals fut l'âme industrielle qui galvanisa l'armée des travailleurs. Gorgas fut le « souffle » bienfaisant qui infusa la vie à cette même armée. Sans ses procédés d'hygiène si féconds en résultats, l'entreprise américaine se fût terminée, comme jadis la nôtre, par un désastre. Une fois de plus, l'Isthme fût devenu une nécropole d'ingénieurs et de terrassiers.

Ouand les U. S. assumèrent le « contrôle » du canal, la mortalité par fièvre jaune était de 40 pour 1.000 sur les ouvriers. De Juillet 1904 à Décembre 1905, il y eut une sérieuse épidémie de typhus amaryl. En moins de deux ans, Gorgas arriva à la faire disparaître de l'Isthme et, depuis 1906, pas un cas n'y a été observé.

Peu de temps avant l'ouverture du canal, le général Gorgas pouvait dire : « L'assainissement aura coûté 365.000 dollars par an. Pour une population ouvrière de 150.000 hommes, cela représente une dépense quotidienne de un sou par tête.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

# LMOSERU

Coaueluche

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOLES RESPIRATORES

15, Rue de Rome, PARIS

## VANADARSINE Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces.

GOUTTES : VI à XX gouttes par jour. AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

# EXTRAITS TOTAUX CHOAY

*EQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS* HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC. Pilules - Cachets - Comprimés - Ampoules

Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS
Téléphone : Fleurus 13-07.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus aotif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injetiens peur uns curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 injeti, pour uns curs).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne (Seine).

XXVº ANNÉE. - Nº 49. 6 SEPTEMBRE 1917.

« Je ne erois pas que la postérité considère l'achèvement du canal etses résultats commerciaux comme le plus grand bienfait pour l'Iumanité. Mais j'espère que nos descendants verront, dans le parachèvement de cette œuvre, la preuve que le Blanc peut vivre et travailler sous les tropiques, et y maintenir sa santé en aussi bon état que dans la zone tempérée. »

Après Panama, l'activité du général Gorgas trouva à s'employer dans l'Afrique du Sud : les mineurs du Vittwatersrand furent, par lui, débarrassés de ce terrible fléau de la pneumonie qui, pendant des années, y avait causé une effrayante mortalité.

Il semble qu'un des premiers soins de l'Imperialisme américain nouveau-né fut de s'attacher à l'assainissement de ces écuries d'Augias qu'étaient les colonies espagnoles — Cuba, Porto-Rico, les Philippines — qui venaient de passer sous la protection du Drapeau étoilé.

La variole était endémique à Porto-Rico et les recrudescences épidémiques y avaient un caractère d'exceptionnelle gravité. En Janvier 1899, le gouverneur général Davis ordonna de vacciner toute la population. Ce travail considérable fut entrepris sous la direction du major John Van R. Hoff, malgré les difficultés de langues, d'habitudes invétérées de crasse et de routine, malgré l'absence de routes et les pluies torrentielles. En neul mois, 800.000 personnes furent vaccinées: la variole disparaissait de l'île et cela pour une dépense de quatre sous par tête.

En même temps, le capitaine Bailey K. Ashford s'attaquait à cet autre fléau de Porto-Rico, l'ankylostome duodénal, que Stiles venait d'étudier sous le nom de Necator Americanus. La mortalité très élevée était rapidement diminuée de 90 pour 100.



C'est le major Walter Reed qui, avec le concours de James Caroli, d'Ariside Agramonte et de Jesse W. Lazear, fut chargé de purger Cuba de la fièvre jaune. Reed, faisant siennes les idées de Carlos Finlay sur le rôle probable des moustiques dans la transmission du germe, démontra le rôle du Stegonylia fusciata. Son collaborateur Caroll se soumit le premier, volontairement, à la morsure du moustique infecté; contraeta le typhus anaryl anquel il échappa, plus heureux, en l'espèce, que son camarade Lazear, qui, accidentellement piqué par un Stegonyai anfecté, paya de sa vie cette nouvelle démonstration cli-

L'importance de la découverte de Recdn'échappas à Gorgas, qui déharquait à Cuba en l'évrier 1901, comme directeur du Service de Santé de l'Île. Gorgas est un homme de réalisation qui ne se paie pas de mots. En trois mois, par la simple méthode de l'isolement des malades par des gaves métalliques et la destruction systématique des nids de moustiques, il débarrassait l'Île de l'infastation et aujourd' hui La Havane, avec sa haie autoin et aujourd' hui La Havane, avec sa haie celle de Rio-de-Janciro, — est devenue un health resorn, une station hivernale très fréquentée par l'élégance américaine.



En quelques années, les Philippines furent transformées. Manille et son site enchanteur ciaient « foyers de pestilence » au moment de l'occupation. Les Espagnols, en quarte siècles, n'avaient rien fait pour l'hygiène. L'intérieur de l'île n'était même pas comu; aujourd'hui des routes automobiles la sillonnent, des stations sanitières se trouvent dans ses montagnes. Jadis on mourait à Manille; on va maintenant pour sa santé, dans cette île merveilleuse, paradis de fleurs, de chasses et d'excursions.

C'est aux Philippines que le capitaine Edward B. Vedder eut l'occasion d'étudier le béribéri qui décimait la population philippine et tagale, d'en montrer la nature, une affection par carence acotée, et d'établir les règles a limentaires qui permirent de lutter efficacement contre cette endémie.



Pénétré des idées que Recd'avait acquises sur la typhotde au cours de la guerre hispano-américaine, le major Frederick M. Russel tenta, au moment de la mobilisation de l'armée à la frontière mexicaine en 1912, cet essai, gigantesque pour l'époque, de la vaccination antityphique de toute l'armée américaine. Le résultat fut des plus heureux; neuf eas seulement de typhoide furent observés sur tout l'armée avec un décès.

Ne quittons pas cette frontière du Mexique sans évoquer les noms de Ernest R. Gentry et de Thomas L. Ferenborough qui, en 1941, prouvèrent que la fièvre de Malte était endémique dans le Sud du Texas et que les chèvres étaient l'agent de transmission de cette singulière maladie.



de ne sais si ees e praticiens de l'hygiène » ont cérit de gros traités. Mais i la guerre mieux vaut des hygiénistes réalisateurs, qui ont mis la main à la pâte, que ces hygiénistes de cabinet — cabinet au singulier — qui manquent trop souvent du plus élémentaire sens de la réalité, pour le grand dam des médecins de corps de troupes.

J.-J. MATIGNON.





#### VARIÉTÉS

Deux épreuves pratiques pour dépister les simulateurs de surdité.

La guerre actuelle met le praticien dans l'obligation de dépister lui-même, et sans avoir recours au spécialiste, de nombreux cas de simulation.

A côté des moyens scientifiques : examens anatones, épreuves d'acoumétrie labyrinthiques, il est intéressant de placer des épreuves essentiellement pratíques qui, ne nécessitant aucune instrumentation spéciale, aucune connaissance de l'otsocpie, permettent dans bon nombre de cas de confondre le simulateur.

Deux de ces moyens m'ont donné de bons résultats: Première épreuve: Plaçons le suijet à examiner à 5 mètres de nous, face au mur. Nous lui disons, 4 voix normale: « Quand vous m'enfendrez, vous lèverezla main gauche », et immédiatement nous marchons vers lui en répétant sans arrêt la voyelle A A ou un diffre quelonque, 3, 5, 7. Le faux sourd nous laisse venir et quand il croît avoir assez simulé il lève la main.

Il a donc entendu l'ordre donné à 5 mètres.

Deuxième épreuve: Un tableau, un mur au besoin, sur lequel le médecin écrit des questions qu'il prononce en même temps à haute voix. Cinq mètres derrière lui, comme lui face au tableau, le simulateur lit:

- « Quel age avez-vous?
- « Avez-vous déjà été au front?
- » Depuis quand n'entendez-vous pas?
  La réponse suit immédiatement la question écrite

et parlée. Le sujet est en confiance. Le praticien continue

son questionnaire : « Avez-vous des frères? »

Mais, cette fois, il prononce « frères » avant de l'avoir écrit et le faux sourd répond sans attendre que le dernier mot, le mot essentiel de la phrase soit inserti sur le tableau, Il a done entendu.

A ces petits moyens, je me permets d'ajouter un conseil: ne jamais contredire un sourd, mais toujours abonder dans son sens. Lorsque nous arrivons à persuader à un faux sourd que nous sommes convaincus de sa surdité, il est déjà à moitié pris, et notre expérience justifie le proverbe « il n'y a pire sourd que celui qui ne veut rien entendre ».

Dr L. Oudor, Médecin aide-major de 1ºº classe

#### LIVRES NOUVEAUX 1

Le palúdisme macédonien, par P. Armand-Da-Lille, G. Paisseau, P. Arbami et Henri Lemai (Préface de Laveran), COLLECTION HORIZON, 1 vol. de 110 pages et 1 planche en couleurs (Masson et C'e, éditeurs, Paris, 1917). Prix: 4 francs.

Une des caractéristiques de la grande guerre actuelle est la rareté relative des maladics par rapport aux blessures. Si ce fait est indisentable pour les fronts occidentaux et orientaux du Nord, il est moins absolu pour les fronts du Sud. Tous nos lecteurs ont présentes à l'esprit les grandes épidémics ét typhas de Serbie et de Roumanie. Le paludisme s'est manifesté en Macédoine, parmi les hommes de Tarmée d'Orient, sous des formes d'une gravité tout à fait exceptionnelle. Non seulement il a présente tous les caractères du paludisme tropical, mais il a pris un aspect clinique assez particulier du fait qu'i atteignait des sujets enufs, placés dans les conditions de faitgue qu'implique toute campagne militaire de large euvergure.

En prenant pour titre de leur livre Le paludisme mendénnien, les auteurs de ce livre n'out pas vous dire que le paludisme de Macédoine était d'une nature particulière, mais lis out voult insistex sur les principaux caractères cliniques de cette affection telle qu'ils l'out observée à l'armé d'Orient, ches des sujets qui, pour un grand nombre, étalent indemnes de tout paludisme antérieur.

Leur livre, résultat de leur expérience personnelle, est excessivement intéressant. Le lecteur y trouvera des descriptions excessivement claires des syn-

1. Par décision du SYNDICAT DES ÉDITEURS (27 juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 400 sur les prix annoncés. dromes du paludisme primaire, des rechutes et des récidives du paludisme primaire, des aperçus juditieux sur le paludisme secondaire. Ce livre est écrit pour des médecins d'armée, aussi la partie diaguostie parsitologique et survout la partie traitement est-elle particulièrement soignée. Tout médecin de l'armée d'Orient devant être mis en possession de cet excellent petit traité qui fait le plus grand honneur à nos vaillants confréres. P. Dassosses,

Nos enfants et la guerre (enquête de la société libre pour l'étude psychologique de l'enfant), 1 brochure illustrée (Félix Alcan, éditeur). Prix : 2 francs.

Cette brochure comprend une étude sur les dessituations, puis un rapport sur la guerre et l'école, d'après les documents fournis par les maîtres, et où nous voyons l'inlûence de la guerre sur la fréquentation sécolaire, la conduite, l'application, les progrès, les jeux, le vocabulaire.

#### MOUVELLES

Suppression de l'inaptitude à faire campagne.

— Une circulaire du Sous-Secrétariat d'Etat a décidé
que l'inaptitude à faire campagne est supprımde. Tout
médecin peut être envoyé dans la zone des arméss, mais
a l'assurancs de n'y être utilisé que dans la limite de ses
aptitudes physiques.

La patente des médecins mobilisés. — « Le médecin qui, mobilisé aux armées, a fermé son cabinet et cessé de visiter la clientèle civile depuis une époque antérieure an 1<sup>er</sup> Janvier, n'est pas imposable à la contribution des patentes » (Réponse du Ministre des Finances.)

Los médecins pères de famille. — M. Ernest Lamy, député, ayant demandé à M. le ministre de la Gnerre si les officirés du corps du Service de Santé, pères de quatre et cinq cnfants, ou veufs avec trois enfants, ne doivent pas recevoir une affectation en erapport avec leurs charges de famille, a reçu cette réponse :

« La répartition des officiers du Service de Santé est

at A repartition des officiers du Service de Santé est basée sur la classe de mobilisation et le nombre des enfants; mais il ne parait pas possible d'affirmer que les officiers de tel ou tel Age et pères da tal ou tel nombre d'enfants seront affectés à tel ou tel poste, tant dans la zone des armées que dans celle de l'intérieur. »

(Voir la suite, p. 518.)

## Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes. ... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à nairre e ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique et pratique, la Digitaline CRISTALLISEE() dont d'action stre et puissante, exempté de dangers, a d'été consacrée déjà par une expérience de 40 années, p HIGHARD

DIGITALINE Cristallisee

(1) Découverte par NATIVELLE.

GRANULES <u>ROSES</u> an 1/10 de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique;
Traitement préventir de l'Asystolie.
GRANULES <u>BLANCS</u> an 1/14 e milligr.

GRANULES BLANCS on 1/4 de millige SOLUTION au millième. AMPOULES on 1/40° de milligr. AMPOULES on 1/40° de milligr. TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GENERALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLA: INE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR ES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluant, dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc.
L'ELECTRARGOL ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES 2 Ampoules de 5 et 10 c.o. pour injections intramusculaires ou intravéneuses. - Flacons de 50 et 100 c.o. pour usage chirurgical et iocal.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS

M Salt Co

ent préventif SYPHILIS et PALUDISME

(Combination d'Hectine et de Morcure).

Le plus actif, le mieux toltré des sels mercuriels.

PILULES (Papils: Bétine 46), Protociours Re, 665, Ext.0-9.40.). Dans en la comment de la co

Laboratoires 4: FHECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa Ga

Le plus Puissant Reconstituant général

organique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indique dans tous les cas où l'organisme débilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et

dynamogénique puissante; dans tr les cas où il faut relever l'état généra tissus, combattro la phosphaturie et PUISSANT STIMULANT PHAGOCYTAIRE PURSANT SINULANT PRACOCTAIRS. TUBEROUL SEES BROWN

OUT AMEES, AMERICA, SEES BROWN

OUT AMEES, SEES BR

Exigersurtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantes: Suit. a NALINE, pire Willeneuve-la-Garenne, pit St-Denis (Sala).

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

# DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE ÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG rtáriosolérose Menstrustion difficile Troubles de la Ménopaus

RUNIER & Co., 6, Rue de la Tach et toutes Pharmacies.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adulten

STEERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19, Rue Coorkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi "eux similaires parus depuis notre communication su Congrès International de Med - Ine de Paris 1900.

# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit(sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoituble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le **PETONATE DE FER.** 

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: HAYEM, HUCHARD, DUJARDIN-BEAUMETZ, RAYMOND, DUMONTFALIER, etc... les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. M° ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'eminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Inter-nat, Mr. ROBIN, *l'Inventeur du Peptonate de fer* reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatave, 27 Septembre 1890. "Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires". Docteur JAILLET Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

Professeur G. POUCHET:

"La PEPTONA TE DE FER ROBIN est un sel organique défini constitute par deux combinaisons: 1" de Peptone et 8" de de Glycorine et de Fer, formant un sel forrique double, à l'état de Glycorine de 8" fer, formant un sel forrique double, à l'état de précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet est particulier le rend éminement propre à l'assimilation (Analyse du Bocteur G. POUCHET, redessour de pharmacologie à la Faculté de Récheix de Frais, Mourie et L'actainne de Nécheix, étz.)

D'après ce qui précède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmaceutique n'a jamais eu une parelle consècration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique. Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer ROBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang, Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3° Lo Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme,

donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations sorofuleuses et syphilitiques, etc. de trois extra de consique, our chaque flacon représente une durée de trois sever s'apricue, et prend à la dose de 10 à 00 gouties par creas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe que liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lais, etc...

de le vin ROBIN au Peptonate de 1 de 10 de

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. — DÉTAIL : Toutes Pharmacies.

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie. . .

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas,

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

La mobilisation des médecins de colonisation. — M. Doizy, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si les jeunes 'médecins de colonisation d'Algérie, qui n'ont pas été mobilisés, seront compris dans les

Guerre si les jeunes médecins de colonisation d'Algérie, qui n'out pas été mobilisés, seront compris dans les mouvements ordonnés par la circulaire du 17 Octobre 1916 et remplacés dans leurs postes par des médecins algériens R. A. T., démobilisés et mis à la disposition du gouvernement général, a reçu la réponse suivante : « La question de la mobilisation des jeunes médecins

"La question de la mobilisation des jeunes médecins de colonisation d'Algérie et de leur remplacement par des médecins algériens R. A. T. démobilisés est nctuellement à l'étude."

Les droits des médecins-chefs en matière de permission.— M. Jean Enness, éfeuté, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si l'on ne pourrait pas antoriere, ne des cas exceptionnels (mort ou maladie grave, d'ament attestée, des ascendants, de la femme, des ennents), les médecins-chefs à accorder, sous leur responsabilité, de très courtes permissions, quarante-buit heures au maximum, quand its jugeraient pouvoir le faire sans aucan inconvénient, et à charge par eux de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de motif de la permission, du diagnostic et de l'étut de l'hospitalisé au départ et au retour, a requi la réponse suivante : « Les médecina-chefs peuvent accorder des permissions exceptionnelles pour raisons de famille importantes aux malades dont l'état de santé permet le déplacement. »

L'exercice de la médecine civile par les médecins mobilisés. Me Chassiani, d'eupté, syant demandé à M. le ministre de la Guerre : l' si, dans la zone des armés, les médecins des unités stationnées dans une localité dépourvue ou non de médecin, ont l'obligation impérative de donner leurs soins à la population civile ou s'ils y sont simplement autorités; 2º ells sont teurs d'allervisier des manides civile dans les localités autres que celle où est cantonnée leur unité; 3º s'ils sont le droit consque la mudée est foligée, de réclumer un nouvelle sur consque la mudée est foligée, de réclumer un condité autre que celle ou est cantonnée leur unité; 3º s'ils ont le droit le leur surviont un accident, si cet accident est considéré de mander ou mervier commandé, 4º s'ils not noi dérès de de mander ou d'accepter des honoraires, a reçu la réponse suivante du

« La réglementation relative à la mise à la disposition des communes dépourvues de médecins non mobilités, de médecins militaires, est applicable aussi bien dans la zone des armées que dans celle de l'intérieur. Les médecins militaires ainsi détachés doivent être, en principe, prélevés sur les ressources du personnel de la région et non sur celles des formations aminires en campunge, estationnées dans i région. Toutleids, les médecins-chefs de ces formations sanitaires peuvent mettre leur persone it la disposition des malatées d'vils dépourtus de les directeurs régionaux. Dans ves circonstances, il rest bien entiend que les services et assuré par le personnel médical des armées dans les mêmes conditions que par le personnel de la région, c'ext-defire gratultement et, le cas échémit, il l'aide des moyens de transport mis u cas chémit, la l'aide des moyens de transport mis u cas chémit, il l'aide des moyens de transport mis une disposition pur l'auterité mundiquiet. En cas d'éccident de l'aide de l

TOUX - ASTHME - EMPHYSÉME

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) { de Bi-Iodure PILULES (0,01) } de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# TRIDIGESTINE Granulee DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Fchantillons: DALLOZ & C', 13, Boul' de la Chapelle, PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr.—Rue Abel, 6, Paris;



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances



DESOSÉE MIN

**E** FUL FREEDIN



ELIXIR DU DE MIALHE

Line west and

8, Rue Favar

MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pepsiques

Granules de Catillon

Granules do Catillon

STROPHANTINE CRUST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TORIQUE DE OCUE, DEDIFICIO RATES

TORIQUE DE OCUE, DEDIFICIO RATES

A TORIQUE DE OCUE, DEDIFICIO RATES

A HISCHES MITALIS DI DIVIDITI DE OCUENTA DE LA CALLACIA RADIANA

DE OS STODANDES DO DIFICIO RATES

A FANDA, TORICON SOLICIO REPORTO DE CONTROL DE LA CALLACIA REPORTO DE LA CALLACIA DEL CALLACIA DE LA CALLACIA DEL CALLACIA DE LA CALLACIA DE LA CALLACIA DEL CALLACIA

Tablettes de Catillon

Osr-25 corps thyroide
Titré, stárilisé, blen toléré, actif et agréable,
à 2 contre Myxodème.
2 à 8 contre Obesté, Goître, Herpettsme, etc.
FL. 31r. - PARIS, 3 Bou' St-Martin.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIOUÉS

Docteur en médecine, prof. dans Ecole de méd. demande remplacement à Paris ou suite médicale à prendre. Pressé. — Ecrire P. M., n° 1725.

Veuve de médecin cherche place d'économe dans Maison de Santé. — Ecrire P. M., nº 1722.

Monobloc 1916, 6 × 13 anast. Lac-Berthiot F: 4. 3 chass, mag. 2 noirs, 1 autochr. écrans bonnettes. Etat de neuf, 550 francs. — Ecrire P. M., nº 1464.

INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étsin vissé, s'euvrant et so formant à volor pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés evec REOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES mande une désindetion quotidienne avec des gargarismes néolés : 2 cuilledes à proisge de NEOL par verre d'eau. (Cantre l'ageoment des mans placés de bloathonate ou un peu d'ann de Yals,

et INFECTIONS

Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés

OUATAPLASME PAURement complet du D' LANGLEBERT Phlègmasiss, Rosèma, Appendicites, Polébites, Erysipèiss, Brèlures Paris. - L. Manufuncy, impriment 1, rue Cossetto.

Le Gérant : O. Ponés.

DIVERSES

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

# Traitement

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 3 cm:

TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - Q D

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES.

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire,
Méphrétique, Surrénat, Thymique, Hypophysaire.

SELECTE & ST. 50. Mede de Peres, FARRES. «Cibera: 1823 5269"

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT YSOL SONARTHLON SPATIST BB. Its Hidselse pei on that is demand SCORETE PRANÇAISE BU LYBOS.

ERGOTINE BONJEAN VÉRITABLE . It B. Safte orga MEDAILLE D'OR AMPOULES INJECTIONS DRAGÉES HÉM OS TATIQUE le plus sûr et le plus énerg plus én

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS



### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

VIGIER à 40% Prix du fiscen : 2 fr. 25

12. Bouley. Bonna-Nouvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacen : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube

Pour éviter les accitlents buccaux, ordonner le

DENTIFRICE VIGIER

COLLOBIASES DAUSSEI

COLLOIDAL GAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le Figadol, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6. Rue d'Abhavilla, 6, DADT"

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 3'50 IODURE de POTASSIUM ... (Ogr 25)

IODURE de POTASSIUM ... (Ogr. 10)

IODURE de SODIUM..... (0 gr 25) IODURE de SODIUM. . . . (Ogr 10)

ANTIASTHMATIQUES (E1=0 gr 20)

CLOBULD

Tolérance Parfaite MAXIMUM D'EFFICACITÉ

OBULES FUMOUZE i enrobage Duplex (qlutine-résiment) insclubles dans l'Estomac. — Graduellement sclubles dans l'intestin grêle:

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) nder la Nomenclature complète des 120 sortes de Globules Fumouse, avec de STABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg. FLACON & 3'50

PROTOIODURE Hg.,,,,ooo,, (Ogr.05) PROTOIODURE Hg. Thébalque. (0.05-0 005) BIIODURE Hg . . . . . . . . . . . (0 01)

Biiodute Hg. (O 005) BUODURF.JODURÉ Iodure KI. (0.25)



# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIOUE, NI CAUSTIOUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

IHDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes at Pinias microhiannas

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfrac-tueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61,

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES

Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0.04 centigr. pro die.

LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris. . . . 15 centimes. . . . . 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. EDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnsments partent da commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE nique ophtalmologiqu à l'Hôtel-Dien

E. BONNAIRE sour agrégé, i Professour en chef Maternité.

J-L FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFICUE

M. LETULLE Professeur à la Faculté, ecin de l'hôpital Boucicau e de l'Académie de méde

F. WIDAL de l'hôpital Saint-Antoine, io de médecine. Membro de l'Académie Professour de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecin

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à Secrétaire de la Dire à l'hôp. Broca

H. ROGER

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Büreanx de rédaction sont ouverts à la Librairie Masaon

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux :

- R. Leriche. De la sympathectomie péri-artérielle et de ses résultats, p. 513. V. PAUCHET et J. LABOURÉ. - Paralysie faciale (trai-
- tement), p. 515 J. Cottet. - Syndrome d'aero-paresthésie a frigore
- et gelures des pieds, p. 517.
- A. Joury. Le traitement des sténoses laryngotrachéales. La dilatation par le tube de caoutchoue, р. 518.

#### Mouvement médical :

Les acides aminés : caractères chimiques, rôle physiologique, application à la pathologie, p. 519.

#### Sociétés militaires :

Réunion médico-chirurgicale de la IIIº armée, p. 523. Analyses, p. 523.

#### Supplément :

- P. Desposses. La Croix-Rouge américaine. LIVRES NOUVEAUX.
- BONNETTE. Fontaines en eiment armé pour l'eau potable javellisée. LÉGION D'HONNEUR.
- LES MÉDECINS AUX ARMÉES.
- NOUVELLES.
- Necrologie.
- CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.
- RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

## ANTISEPTIQUE — DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

CARTERET, 15, rus d'Argentsull, PARIS

### Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

# 30 ANS DE SUCCÈS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

XXVº ANNÉE. - Nº 50. 10 SEPTEMBRE 1917.

LA

#### CROIX-ROUGE AMÉRICAINE

Comme une femme, au eœur bien placé, vient en aide à une sœur qui porte depuis longtemps un lourd fardeau, l'Amérique, en 1917, apporte à la France l'aide de son bras puissant.

L'entrée des Etats-Unis d'Amérique dans la guerre européenne est un événement d'une portée morale inealeulable; elle honore à la fois l'Amérique, la France, l'Humanité tout entière.

Le président Wilson, par son intervention réfléchie, s'est placé dans le groupe de ces grandes intelli-gences dont les générations humaines se répètent d'age en age les noms.

L'avenir nous dira progressivement par quels multiples moyens se manifestera l'intervention américaine. Dès aujourd'hui, il importe que les médecins français connaissent dans ses grandes lignes la façon dont l'Amérique compte résoudre pour sa part l'assistance aux blessés et aux malades des armées de terre et de mer.

L'Œuvre sanitaire américaine en France appartiendra à la grande organisation qu'est là Croix-Rouge américaine, « American National Red Cross ». Voyons : 1º quelle était ectte organisation en temps de paix? 2º quels services elle a rendus aux Alliés depuis la guerre? 3º quel est son état actuel de fonctionne-

DIGITALINE cristallisée

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

Ferment lactique Fournier

Culture setne Culture liquide

ratoires FOURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital. Paris

#### 1 LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE AVANT LA GUERRE

La Croix-Rouge américaine est née, comme toutes les Associations du même nom dans les différents Etats, de ce grand mouvement de solidarilé humaine dont l'apôtre fut Henri Dunant et qui aboutit à la Conférence internationale de Genève en 1864, En 1877 se forma spontanément un Comité pour susciter aux Etats-Unis nn mouvement en faveur de la Croix-Rouge.

En 1881 ee Comité s'élargit, prit le nom « d'Ame-riean Association of the red Cross », fit eampagne dans le pays pour ses idées et aboutit à faire ratifier par le Gouvernement fédéral la Convention de Genève. L'année 1893 vit une nouvelle réorganisation de la Croix-Rouge qui prit définitivement le nom d' « American National Red Cross »; l'Association recrute de nouveaux adhérents, prend corps et reçoit enfin du Congrès des Etats-Unis, en 1905, un caractère officiel

La Croix-Rouge américaine est une vaste assoelation : elle comptait avant la guerre environ 300.000 membres; elle en compte actuellement 1 million. Non seulement c'est la seule société volontaire autorisée par le Gouvernement à aider au point de vue sanitaire, en temps de guerre, les armées de terre et de mer: mais e'est une organisation semi-gouvernementale dont le président est de droit le président des Etats-Unis et dont le Comité directeur comprend

obligatoirement des délégués du Gouvernement. Les buts de la Croix-Rouge américaine sont dou-bles: A, en temps de guerre fournir des secours volontaires aux blessés et aux malades des armées de terre

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la pesa

## PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Roches, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject. pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

et de mer, servir d'intermédiaire entre les soldats et leurs familles; B, en temps de paix, maintenir un système de secours national et international pour soulager les misères causées par les épidémies, les famines. les incendies, les inondations ou toutes autres catastrophes.

En dehors de ses services généraux de recrutement des adhérents, de collecte des cotisations, d'organisation des sections régionales, l'activité de la Société se manifeste donc au moyen de deux

A. Section militaire; B. Section civile, En temps de paix, la section civile est la plus active; en temps de guerre, la section militaire accapare presque toute l'activité et profite des ressources

en matériel et en personnel organisées par la scction civile. Tout citoyen des Etats-Unis peut devenir membre

de la Croix-Rouge en payant une cotisation qui est : Pour les membres annuels . Pour les membres souscrip teurs. . . 2 Pour les membres contributeurs . . . . . . . . . . . . 5 Pour les membres bienfaiteurs . 10 Pour les membre à vie (en un nage (en un seul paiement). 50

La qualité de membre de la Croix-Rouge n'impose aucune obligation de service personnel ni en temps de paix ni en temps de guerre; cette qualité ne doit pas être confondue avec celle qui provient de l'enrôlem dans un service spécial comme le service d'infirmière.

Tout membre de la Groix-Rouge qui paie plus d'un dollar de souscription annuelle reçoit gratuitement une publication, American Red Cross Magazine, qui le renseigne sur les travaux de la Société et des Sociétés similaires' de l'étranger.

Chaque année, depuis 1900, la Croix-Rouge américaine fait imprimer et vendre des vignettes sous le nom de timbres de Noël; le produit de cette veute est destiné aux œuvres antituberculeuses. Les recettes totales de la veute de ces timbres pour une période de huit années, de 1908 à 1916, ont été de plus de 4 millions de dollars. Dans beaucoup d'Etats. les (Euvres antituberculeuses sont supportées presque exclusivement par ces dons.

Le quartier général de la Croix-Rouge américaine est logé dans un magnifique monument de marbre élevé à Washington : « Aux lléroïnes de la guerre civile ».

Groupes. - Les membres de la Croix-Rouge sont réunis en groupes locaux qui sont des Croix-Rouges américaines en réduction et qui sont dirigés par des Comités d'Etat dans chacun des Etats qui composent les Etats-Unis d'Amérique.

Le Comité d'Etat est présidé obligatoirement par le gouverneur de l'Etat, il est formé de citoyens connus pour leur probité et leur amour du bien public, et nommés par le Comité central. Les fonctions de ce Comité sont de recruter des adhérents, de recueillir les souscriptions et de les adresser au trésorier de Washington, de surveiller la répartition des secours, en un mot, de diriger les opérations de la Croix-Rouge dans les limites de son domaine territorial.

Si le groupe local a un champ d'action trop vaste, il peut se subdiviser en sous-groupes.

Tout membre de la Croix-Rouge résidant sur un

territoire donné fait partie automatiquement du groupe ou du sous-groupe de sa région.

Auxiliaires. - Les groupes peuvent, pour une période temporaire, créer des formations auxiliaires, composés de membres de la Croix-Rouge et se donnant un but bien déterminé : organisation de prompts secours, organisation de conférences d'hygiène ou de diététique, campagne pour réunir des fonds demandés par un appel du Comité central pour une catastrophe nationale ou étrangère.

DIRECTION DE L' « AMERICAN NATIONAL RED CROSS ». Le président des Etats-Unis. Président .

Vice-président : Robert W. de Forest. Trésorier : Hon. John Skelton Williams. Conseiller: Hon. John W. Davis. Secrétaire : Charles L. Magee.

Le Comité central comprend trois ordres de mem-

Membres nommés par le président des États-Unis. Hon. William Howard Taft, Chairman.

Eliot Wadsworth. Vice-chairman. Secrétaire d'Etat. Hon. Robert Lansing Hon. John Skelton Williams, Contrôleur des finances d'Etat.

Major general William C. Chirurgien général Gorgas, de l'armée. Rear admiral William C. Chirurgien général Braisted. de la marine.

Hon. John W. Davis, Solicitor general (ministère de la Justice).

Membres nommés par le bureau des fondateurs.

Miss Mabel T. Boardman, Washington. Robert W. de Forest New-York Hon. John Bassett Moore, New-York. Judge W. W. Morrow, San Francisco. Albert A. Sprague, Chicago. Hon, James Tainer. Washington.

Membres nommés par les groupes locaux. Brigadier général Charles Bird (de l'armée, en retraite).

John M. Glenn. New-York. Hon. Franklin K. Lane, Washington. Hon. Charles Nagel, Saint-Louis. Charles D. Norton, New-York. Alfred T. White, Brooklyn.

Directeur général de la section militaire de la Croix-Rouge.

Colonel Jefferson R. Kean, Medical corps de l'armée.

Directeur général de la section civile. Ernest P. Bicknell.

Directeur des Comités locaux Edgar H. Wella



PRODUIT FRANCAIS

# Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

BARTER BY Médicament régulateur du cour par excellence, une efficacité sans égale dans l'artérie-sclé-une, la présclérose, l'albuminurie, l'bydronisie, pr PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

B.BTHERNER.

norper occioinore,
divivent la plus stri des ouver desdebblerurs.
Le addicement de celeir des excitopasties
de consideration de la consideration d

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:-MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

Connaissant l'organisation générale de la Croix-Rouge américaine, nous pouvons envisager maintenant les deux branches où il manifeste la vitalité de la Société : la section militaire et la section civile.

Section militaire de la Croix-Rouge américaine

La section militaire a pour but de fonrnir des secours volontaires aux soldats blessés ou malades en temps de guerre, en accord avec l'esprit et les conditions de la Conférence de Genève d'Octobre 1863 et du traité de Genève, 9 Août 1864, auquel les Etats-Unis d'Amérique ont adhéré en Mars 1882.

Les devoirs militaires de la Société comprennent l'équipement et l'aménagement d hôpitaux, de bateauxhôpitaux, de trains-bôpitaux, le transport des blessés ct malades, la manutention, la collection, l'emmaga-sinement de tout le matériel sanitaire nécessaire en temps de guerre, l'organisation de bureaux d'infor-mation pour servir de moyens de communication entre l'armée de terre et de mer et le peuple des Etats-Unis.

La section militaire de la Croix-Rouge américainc est responsable de l'organisation, de l'enrôlement et de l'équipement des unités prescrites par les règle ments; c'est à elle que revient l'enrôlement des chirurgiens, médecins, infirmières et autre personnel. En cas d'une guerre où les Etats-Unis ne sont pas impliqués, toute l'assistance qui pourra être donnée aux belligérants dépendra de cette section mili-

Les relations entre le ministère de la Guerre et la Croix-Rouge américaine sont fixées par un décret du Président des Etats-Unis en date du 22 Août 1911, qui spécifie :

1º Que la Croix-Rouge américaine est la seule société volontaire autorisée par le Gouvernement pour porter aide aux armées de terre et de mer en temps de guerre;

2º Que toute antre société désireuse de porter assistance ne peut le faire que par l'intermédiaire de la Nationale Croix-Rouge Américaine;

3º En accord avec les stipulations de l'article 16 de la Convention internationale de la Croix-Rouge, cette section de la Croix-Rouge américaine, qui a dans ses attributions les secours aux soldats, doit faire partie intégrante des services sanitaires de l'ar-

4º Tout membre de la Croix-Rouge américaine en service aux armées sera soumis aux lois et règlements militaires et sera porteur d'un brassard et d'un certificat d'identité;

5º Excepté en eas d'urgence, le personnel de la Croix-Rouge américaine n'aura pas de service au front, mais sera confiné aux hôpitaux de l'intérieur, aux hônitany de base, any vaisseaux-hônitany on le long des lignes de communication des forces militaires ou navales

En dehors de ce décret, le ministère de la Guerre a publié des règlements, établissant d'une façon précise le caractère de l'assistance qu'on désire recevoir de la Croix-Rouge.

Le personnel défini dans ce règlement comprend des personnes spécialisées, telles que chirurgiens, médecins, dentistes, pharmaciens, infirmières, aidesinfirmières, sténographes, daetylographes et des personnes non spécialisées désireuses de rendre service ; le personnel est divisé en 3 classes

Classe A : Personnes spécialisées désireuses de servir partout où besoin s'en fait sentir. Classe B : Personnes désirenses de servir sur le

territoire national seulement. Classe C : Personnes désireuses de servir seule-

ment aux lieux de leur résidence.

#### Section civile de la Croix-Rouge américaine.

La section civile de la Croix-Rouge est une organisation de bienfaisance pour temps de paix, sa mission est d'alléger les souffrances et les misères causées sur le territoire national ou à l'étrauger par les épidémies, la famine, les incendies, les inondations ou autres grands désastres, d'étudier et de préparer les mesures de prévention contre ces fléaux; sa mission est aussi d'enrôler, d'instruire, de préparer un personnel d'infirmières, de médecins, de spécialistes aptes à rendre en temps de guerre les services qu'on attend de la Croix-Rouge; sa mission est donc par conséquent de participer à toutes les œnvres sanitaires et de bienfaisance des Etats-Unis et ce faisant de trouver à utiliser en temps de paix son bataillon féminin. La section eivile de la Croix-Rouge a donc une part des plus actives dans la lutte contre la tuberculose, contre la mortalité infantile, contre les maladies épidémiques, etc.

Le service des infiemières, Le Nursing service, est une des parties principales de la section civile de la Croix-Rouge; car les nurses enrolées par la Croix-Rouge constituent pour le temps de guerre de véritables bataillons de nurses mises à la disposition des services médicaux de l'armée et de la marine. Actuellement la Croix-Rouge américaine a enrôlé plus de 8.000 nurses, 1.500 ont été enrôlées en 1916. Ce Nursing service est dirigé par un comité national spécial nommé par le comité central de la Croix-Rouge et comptant parmi ses membres des représentants de l'Association des Nurses Américaines et des associations analogues ayant pour but l'instruction des nurses.

Le rôle de ce Comité est d'assurer l'enrôlement, l'instruction des nurses, de vérifier si cette instruction est réelle et suffis amment approfondie, de placer les nurses en temps de paix dans les services sanitaires ou hospitaliers, de veiller sur elles.

Les nurses enrôlées et surveillées par la Croix-Rouge américaine entrent également dans diverses organisations telles que la Ligue de santé, les Asso-ciations de nurses à domicile, les Sociétés antituberculeuses, etc.

Les nurses de la Croix-Rouge peuvent être appelées également pour des services volontaires en eas

Le bureau du Nursing service a organisé et fait fonctionner un service qui n'a pas son analogue en France et qui consiste à envoyer dans les districts ruraux et certaines petites villes mal partagées au point de vue des services médicaux, des nurses qui ont reçu un supplément d'instruction dans ce but et qui visitent les malades à domicile, secourent les mères, enseignent l'hygiène dans les écoles, contribuent à la lutte antituberculeuse, etc.

La section civile de la Croix-Rouge américaine a depuis dix aus dépensé des sommes considérables pour veuir aux secours de tous les grands désastres du globe. Citons quelques chissres et quelques-unes des destinations des dons, particulièrement à l'étran-

0.02 4





Chiffres et destinations des principaux secours de la Croix-Rouge américaine de 1905-1917.

| as to crothe-monge americans as 150     | /0-151/.  |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1905. Typhon des Philippines            | 8 1.150   |
| 1906. Tremblement de terre de San       |           |
| Francisco                               | 3.087,469 |
| 1907. Famine en Chine                   | 325,725   |
| Famine en Russie                        | 9,000     |
| 1908. Tremblement de terre de Messine   | 985.300   |
| 1909. Désastre de Cherry Mine           | 97.247    |
| 1505, Desastre de Cherry Mine           |           |
| Secours aux Arméniens                   | 30,500    |
| 1910. Inondation de Par                 | 44.942    |
| Chinese Famine                          | 251.677   |
| 1911. Eruptions volcaniques des Philip- |           |
| pines                                   | 16.050    |
| Réfugiés alhanais.                      | 1,000     |
| 1912. Naufrage du « Titanic »           | 125,993   |
| Guerre des Balkans                      | 75,631    |
| 1913. Insurrection mexicaine            | 20,451    |
| Inondations du Mississipi               | 20.000    |
| Inondations de l'Ohio                   | 2,472,287 |
| 1914. Guerre europécnne                 | 586.946   |
| 1015 Course europecinie                 |           |
| 1915. Guerre europécnne                 | 773,921   |
| Désastre du navire « Eastland » .       | 372.000   |
| 1916. Guerre europécnne                 | 574.452   |
| Incendie d'Augnsta                      | 2.000     |
| Secours à Haîti                         | 2.382     |

Il faudrait citer encore des secours aux Turcs, Polonais, Arméniens, Syriens, Lithuaniens, Mexicains, Chinois, etc., etc.

11

#### LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE PENDANT LES PREMIÈRES ANNÉES DE LA GUERRE

Nous renons de voir que la Croix-Rouge américaine a dépensé des sommes considérables pour venire na ide aux services sanitaires des belligérants. Les dons de toutes sortes ont été distribnés conjointement avec des dons provenant de générosités particulières par l'intermédiaire d'une formation spéciale American relief clearing house (Comité central de Seconres américain), qui comprenait un comité central français, nn comité central russe, un comité central belge et un comité central serbe-monténégrin, tous en connexios déroite avec le comité américain.

Cette organisation naquit dans les tout premiers mois de la guerre et a rendu des services énormes qui méritent de faire le sujet d'un article spécial.

#### 111

La Croix-Rouge américaine depuis l'entrée des États-Unis dans la guerre

La participation des Etats-Unis à la guerre europésme a naturellement déterminé une adaptation de la Croix-Rouge américaise aux conditions nouvelles. Pour le service de l'armée ont été mis sur pied onze organisations différentes:

1º. - Compagnies ambulancières,

2º. — llôpitaux de base,

3°. — Unités hospitalières, 4°. — Sections chirurgicales,

Sections chirurgicales,
 Détachements de nurses de prompt se-

cours,
6°. — Détachements d'enseignement sanitaire,

7°. — Sections d'informations,

8º. — Cantines,

9°. — Magasins d'approvisionnements,

10°. — Hôpitaux généraux,

11°. — Maisons de convalescence.

1º. — Les compagnies ambalancières complètent et assistent les services réguliers de l'Armée pour le transport des blessés et malades de la zone des hostilités à l'hôpital de base et de l'hôpital de base à l'hôpital général.

Le personnel de ces compagnies de transport comprend:

1 capitaine, — 4 lieutenants, — 1 premier sergent, — 11 sous-officiers, — 5 mécaniciens, — 4 cuisiniers et aides-cuisiniers, — 20 chauffeurs, — 2 musiciens, — 43 infirmiers, — et tout autre personnel qui peut être nécessaire.

2°. — Les hôpitaux de base reçoivent les hlessés directement du front, leur personnel comprend : Une section administrative composée du directeur

one section administrative composee du directeur de l'hôpital avec des assistants administratifs; Une section chirurgicale comprenant un chirurgien chef, — 8 chirurgiens parmi lesquels se trouvent un orthopédiste et un ou plusieurs spécialistes des maladies de l'œil, de l'oreille, de la gorge; Une section médicale comprenant : 1 médecin-chef.
-- 5 médecins parmi lesquels un neurologue;

Une section de laboratoire comprenant : 1 chef de laboratoire, — 2 assistants (bactériologie, rayons X);

2 dentistes entraînés à la chirurgie de la bouche; 50 nurses de la Croix-Rouge; — 20 aides-infir-

mières volontaires; — 20 aides-ini

150 infirmiers; — 15 employés.

3°. — L'unité d'hôpital a pour but de compléter et d'aider les hôpitaux militaires en cas de besoin. Des sections d'unité d'hôpitaux peuvent être assignées à un train-hôpital ou à un navire-hôpital ou à toute autre organisation sanitaire militaire;

L'unité d'hôpital comprend :

1 directeur, - 1 sous-directeur, 2 chefs de service,

4 chirurgiens, — 4 médecins,

1 infirmière-major, — 20 nurses,

3 employés qui penvent être des femmes, et autant de domestiques qu'il peut être nécessaire.

4°. — Une section chirurgicale est un détachement spécial qui a pour mission d'aller renforcer le corps chirurgical d'un hôpital en cas d'urgence. Elle comprend:

1 directeur,

3 chirurgiens, 1 infirmière-major, — 6 nurses,

2 sous-ordres,

1 secrétaire qui peut être un sténographe et qui est chargé de la correspondance et des écri-

Tous les membres de cette section chirurgicale doirent former un groupe lintet et aucun de ses membres nedoit être détaché, excepté par ordre spécial du général commandant un corps d'armée ou une division.

5°. — Les détachements de nurses de prompt secours sont organisés pour répondre aux appels du Service sanitaire de l'armée qui peut les réclamer d'urgence pour supplémenter le service de nurses d'un hôpital, pour assurer le service d'un bateau-hôpital, d'un train-hôpital. Chaque détachement comprend dix

# THÉRAPEUTIQUE DE GUERRE

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

L'EAU NÉOLÉE, { une partie de Néol, Quatre parties d'eau.

dans tous les cas, remplace l'Eau oxygénée.

L'EAU NÉOLÉE, { En instillations continues ou par réimprégnations.

remplace avantageusement les Hypochlorites.

ÉCHANTILLONS ET PRIX SPÉCIAUX AUX FORMATIONS SANITAIRES
Laboratoire, 9. rue Dupuytren, Paris.

# THERAPEUTIQUE CIVILE

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

en GARGARISMES curatifs :

(Angines, Pharyngites, Stomatites)

en GARGARISMES prophylactiques : (Grippe et Fièvres éruptives)

Deux cuillerées à potage par verre d'eau Ou mieux d'eau bicarbonatée, Vichy, Vals. nurses; une d'entre elles joue le rôle d'infirmièremajor, mais reutre dans le rang quand le détachement d'infirmières est relié à une autre formation.

6°. — Les détachements d'instruction sanitaire sont créés pour instruire et former les infirmiers; ils comprennent : 1 commandant, 1 sous-chef (qui sont des médecins); 1 pharmacien, 1 quartier-maitre, 4 mécaniciens, 4 charpentiers, 2 cuisiniers, 2 employés, 40 infirmiers.

7º. — Les sections d'informations sont attachées anx hôpitanx, aux camps de prisonniers ou à tout autre établissement militaire. Ces sections ont pour rôle de renseigner le bureau d'information de Washington, de répondre par son intermédiaire aux demandes des familles sur l'état des blessés, d'aider les malades dans leur correspondance.

8\*. Les unités de cantines ont pour but de fournir des vivres ou des bolssoss, non seulement aux blessés et aux malades, mais à tous les hommes de troupe dans les points de stationnement des trains, Pour ces derniers, en particulier, pour les Permissionneires, als Croix-Rouge américaine compte organiere des cantines avec bains-douches, suffisantes pour recevir 50.000 hommes par jour. Le soldat pourra à peu de frais se nettoyer, se désinfecter, s'alimenter, ce qu'il uip ermettre d'arriver en bonne forme dans sa famille ou au camp. La Croix-Rouge américaine considère, à juste titre, qu'il est melleur, pour la diguité humaine, que le seldat contribue, pour une petite partie tout au moins, la dépense.

9°. — Les magasins d'approvisionnements seront munis de tout le matériel nécessaire pour subvenir aux demandes des ambulances et des hopitaux.

10°. — Les hôpitaux généraux sont des hôpitaux analogues à nos hôpitsux français de l'intérieur; ils pourront être reliés à des hôpitaux civils du temps de paix, ou gérés comme des hôpitaux militaires.

Le personnel médico-chirurgical de ces hôpitaux est choisi par la Croix-Rouge.

11º. — Les maisons de convalescence seront également analogues à nos formations françaises de même nom, elles seront surtout alimentées par des souscriptions particulières.

Tout le personnel enrôlé par l' « American Red

Cross » pour ces diverses formations aura été, avant sou incorporati », examiné par un médecin délégué du ministère de la Guerre. Ce personnel aura un uniforme, des insignes spéciaux; Il sera payé par le Gouvernement des Etats-Unis soit sur les rôles de l'armée, soit sur les rôles civils.

Les volontaires qui donnent leurs services gratuitement seront logés, transportés, nourris par les soins du Gouvernement,

On le volt, les Nurses de la Croix-Rouge américaines diffèrent essentiellement de nos dames infirmières de la Croix-Rouge française : ce sont des infirmières professionnelles, salariées en temps de paix. comme en temps de guerre.



Parul les organisations auxquelles ls Croix-Rouge présidera en France, il flut i faire une place à part à la Fondation Rockfeller pour la lutte contre la tubercalose. 10 millions de dollars ont ét mis à la disposition du médecia-chef, le D' Farrand, pour combattre la tuberculose en France. Ce sers, on l'imagine volonitiers, un secours précieux pour toutes nos œuvres antituberculoses françaises, car les Américains comptent ne pas se limiter aux blessés militaires de la tuberculose, mais ils ont l'intention d'envisager le problème dans toute son ampleur.



Le programme de la Crois-Rouge américaine, on le voit, est très vaste; il a été étudié, il ost encore étudié chaque jour dans tons ses détails. A la tête des divers services oni été placés des hommes éminents qui, dans la vie ordinaire, étaient des directeurs de grands établissements financiers et qui savent organiser et administrer. Le Corps de Santé français trouvera dans la Croix-

Le Corps de Santé français trouvera dans la Croix-Rouge américaine : largeur d'esprit, générosité, cordialité; nul doute que tous nos confrères français aient à cœur d'aider à l'occasion les alliés d'Amérique de tout leur pouvoir pour le plus grand bien de la cause commune.

P. DESFOSSES.

#### LIVRES NOUVEAUX 1

Anaphylaxie et antianaphylaxie. Bases expérimentales, par A. Bessensa, professeur à l'Institut Pasteur, avec une préface de E. Roux, membre de l'Institut, directeur de l'Institut Pasteur. 1 vol. in-8 de 160 pages (Masson et Ce. éditeurs). — Prix: 4 fr.

La guerre, avec son cortège inévitable des maladies infectieuses, a beaucoup bénéficié des conquêtes de la sérothéraple. En revanche, jamais la question des accidents anaphylactiques ne s'est posée avec plud d'aculté au praticien qui redoute, à juste titre, Its injections répétées de sérum surtout dans les veines ou dans la cavité rechidieum.

Qualle doit être la conduite autianaphylactique du médécin. Il est impossible de la formuler en quelques mots : elle doit s'inspirer de l'état du malade, notament, de l'urgence qu'il y a l'aire intervenir le sérum. Pour choisir le moyen antianaphylactique approprié, il faut que le clinicien soit tout d'abord bien pénétré de ce que sout exactement l'état anaphylactique, son méconisme et les conditions qui président sion apparaition.

A. Besredka, qui a si largement contribué à la compréhension des phénomènes de l'anaphyloxie, d'une part, etqui, d'autre part, a créé, comme on le sait, le chapitre tont entier de l'antianaphylaxie, était particulièrement indiqué pour exposer ces questions au grand public médical.

Depuis une dizaine d'annécs il a paru sur ce sujet des milliers de publications; dans le nombre, il y a forcément des observations cliniques et expérimentales d'apparence paradoxale et même contradictoires; il y a aussi des interprétations inexactes, faites pour dérouter les caprits les plus avertis.

A. Besredka a pris le parti d'élaguer le plus possible les documents en présence, en sacrifisnt souvent la partie bibliographique à la clarté de l'exposé. La plupart des faits rapportés dans cet ouvrage ont été,

1. Per décision du Syndicat des Éditeurs (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

# $F \cdot C \cdot T \cap M \cdot A \cdot C$

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE
ABSORPTION AGREABLE
EMPLOI AISÉ
INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hojitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

d'ailleurs, ou établis par l'auteur lui-même, ou bien contrôlés expérimentalement par lui et ses collaborateurs directs.

L'ouvrage est divisé en sept chapitres dont voici les titres: 1. Caractère général des phénomènes d'anaphylaxie. — II. Premiers travaux sur l'anaphylaxie. — 111. Injection sensibilisante, ou préparante.

IV. Injection toxique, ou déchainante. — V. Injection vaccinante, ou antianaphylactisante. — VI. Anaphylaxie vis-à-vis des substances diverses. — VII. Théories de l'anaphylaxie.

Le meilleur éloge que l'on puisse faire de ce livre cat que, après l'avoir lu, le praticien le moins préparé saura ce qu'est l'anaphylazte dont on parle tant et souvent mal à propos; il saura se garcr, en conmaissance de cause, des accidents consécuits à l'emploi des sérums, tout en mant largement et sans la moindre craîtne, de leur action blenfaisante. P. M.

Exploration radiologique des voles urinaires, par F. Arctin (Masson et Co., éditeurs, Paris, 1917, avec 123 figures et planches hors texte). Prix: 6 fr.

Actuellement l'exploration complète des voies urinaires exige la collaboration du radiographe et du chirurgien. Pour faire un diagnostic radiologique en urologie, il ne suffit pas de mettre le malade devant l'ampoule et de faire passer le courant pendant quelques secondes; cette méthode simple qui peut suffire pour constater grosso modo une fracture ou une luxation est totalement insuffisante pour la recherche d'un calcul urinaire. La faible opacité des formations lithiasiques, la mobilité du contenu de la loge rénale exige une technique spéciale pour faire enregistrer par la plaque radiographique tous les détails snsceptibles d'être perçus. La bonne radiographie une fois faite, doit être lue, il faut interpréter l'image radiographique, attribuer à chaque plan anatomique la part qui lui revient dans la formation de l'épreuve; c'est ici que l'anatomiste et le clinicien reprennent leurs droits; il n'est pas permis à un radiographe, trouvant une ombre sur le trajet de l'uretère, de poser aussitôt le diagnostic de calcul de l'uretère, ce n'est qu'après des explorations combinées qu'on peut légitimement conclure : un diagnostic radiographique est œuvre médicale.

Dans l'excellent traité d'Arcella le médecia trouvera tous les d'éments nécessaires pour s'anterire dans ente branche de la science médicale qu'est l'exploration radiographique des voies urbainez. Louvrage se divise en dix chapitres; successivement sont évudés les apparells nécessaires pour l'exame radiogrique, l'interprétation des radiographies, la radiographie des voies urbaires, la radiographie des calcus urbaires, la localisation radiographique des



Fig. 64. — Radiographie d'un faux calcul de l'uretère lombaire. La sonde passe à distance,

projectiles de guerre et des corps étrangers de la vessie et de l'urêtre.

Le dernier chapitre est particulièrement intéressant, il résume les jautres en ce sens qu'il fixe les indications opératoires tirées des ombres radiographiques d'un calenl ou d'un corps étranger.

En résumé le livre d'Arcelin met parfaitement au point une question très importante qu'est la radiographie des voies urinaires; il est à souhaiter que nous voyions successivement paraître en librairie médicale des livres somblables sur l'exploration radiographique des divers organes du ecorps lumain.

La Force et le Droit. Le prétendu droit biologique, par R. Anthony, professeur à l'Ecole d'Anthropologie. 1 vol. in-16 (Félix Alcan, éditeur). Prix: 2 fr. 50.

Voici un nouvel ouvrage qui examine du point de vue biologique les doctrines où l'évolutiou est représentée comme justifiant an point de vue moral, la lutte pour la vie interprétée dans le sens de l'érament ment des faibles. L'auteur conclut que la éclection de la comme de la concentration de la concentration de qu'un rôle accessoire; la lutte est en opposition évidente avec le bonheur de l'homme et la sélection résultant de la concurrence vitale paraît scule être en rapports avec le progrès de l'espèce.

Automatisme et Suggestion, par le D<sup>e</sup> H. Bernurem, professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Nancy, 1 vol. in-8° (Paris, librairie Félix Alcan). Prix: 2 fr. 50.

Cetouvrage s'adresse de préférence aux psychologues.

Les médecins y trouveront l'exposé rapide de faits qu'ils connaissent bien, et dont l'auteur essaie de déterminer l'exacte signification.

Sans s'arrèter à la dottfine de la localisation cérébrale ni à celle de l'hystésie, Bernheim consacre ce ll'ire à l'étude d'p pychisme automatique et inconscient : il pose d'ailleurs, au préalable, la question de savoir si récliement il y a un psychisme inconseient, ct si la science arrivera à en donner une interprétation satisfaisante.

Il conclut que la thérapeutique bypnotique « n'agit pas sur l'évolution organique des maladies, mais sur leur élément psycho-nerveux ».

#### HYGIÈNE DES TROUPES

FONTAINES EN CIMENT ARMÉ POUR L'EAU POTABLE JAVELLISÉE

Depuis quelques années les entrepreneurs confectionnent de nombreux réciplents on cuves en ciment

En Algérie en particulier, ces cuves rendent les plus grands services pour la fabrication du vin, dont la fermentation du moût peut être ainsi mieux suivie et surveillée.

Frappé des multiples inconvénients présentés, dans les cantonnements, par les tonneaux destinés à (Voir la suite p. 531.)



Le lacte of du M.Doneard est allessé à lite gracieux à tous les metreins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacter 112 Rue la Boetie -Paris Tel Magram 58.28. RICALCINE

CROISSANCE

· RACHITISME · SCROFULOSE

U A B

BERCULOSE · L



YMPHAT



# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

IRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRENALINE au millième par cachet . 6: la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0g02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet. 4'so la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien [spécifier "TRICALCINE |"

Échantillous et Littérature gratuits sur démandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

.DYSPEPSIE NERVEUSE & TUBERCULOSE

BIUM

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

# Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisons Métallo-l'ephoniques de l'ephone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

#### l n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Péptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

## Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

: ADULTES Injectables 2 on 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES DUADMACIES



Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES : DOSES FRACTIONNÉES. — 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOTENNES. — 30 à 25 centigr. tous les 8 jours (8 à 10 injections pour une cure).

DOSES MOTENNES. — 30 à 25 centigr. tous les 8 jours (8 à 10 injections pour une cure).

DOSES MOTENNES. — 30 à 25 centigr. tous les 8 jours (8 à 10 injections médiquées intravaineurses)

L'a sinjections suidinent pour historier un syphialitque; les nombre d'anjections médiquées de l'ed-àrssus a pour but d'anneer la sero-réaction à la négative, sûn d'obtenir une guirrion au sit compléte que possible.

MODE D'EMPLOI, -Inj. Intravenues, Solut, concertée, -Clieque doxede Galyi est ecomparade de sonéérum de l'autre de l'autre l'a

# Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

#### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

- 10 Le Galyl est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan;
  son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.
  2 A la suite des luccions de Galyl fon a rieque pas, 3 ou 3 jours après, de voir surrenir des
  phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela es produit avec le néo-Salvarsan. En continuant l'empioi d'un médicement silemend les médecins trançais mantiennent l'influence morale silemande en France; influence qui dott disparaitre et qu'on fera cesser par l'empioi d'un antisyphilitique de découverte française, 16 Galyl.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : L



COMPRIMÉS SATURANTS CARBONATE DE BISMUTH ET POUDRE DE LAIT

# F DE LA DOUL

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

GRANULÉ SOLUBLE

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF. BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE

LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

1 MESURE DISSOUTE DANS UN VERRE À BORDEAUX D'EAU PURE.

DURET : RABY ABORATOIRES DE LA Avenue des Tilleuls - PARIS-MONTM MASSON ET Cio, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN — PARIS

#### VIENNENT DE PARAITRE :

# ANAPHYLAXIE et ANTIANAPHYLAXIE

#### BASES EXPÉRIMENTALES

Par A. BESREDKA, Professeur à l'Institut Pasteur.

Préface de E. ROUX, Membre de l'Institut, Directeur de l'Institut Pasteur.

o do los pagos............

(Majoration syndicale temporaire de 10 º/o sur le prix ci-dessus.)

# PRÉCIS DE PATHOLOGIE CHIRURGICALE

Par MM. BEGOUIN, BOURGEOIS, P. DUVAL, GOSSET, JEANBREAU, LECÈNE, LENORMANT, PROUST, TIXIER.

#### PRÉCÉDEMMENT PARUS :

Tone I. Pathologie chirurgicale générale. — Tissus. — Crâne et Rachis. Tone II. Tête, Cou, Thorax.

Tome III. Glandes mammaires. Abdomen. Appareil génital de l'homme,

Nouvelle Édition : (Revision 1914)

Tome IV (et dernier)

Organes dénito-Urinaires (suite).

Un volume in-8°, de xviii-1162 pages, 384 figures, cartonné toile souple, 10 fr.

L'ouvrage est complet en 4 volumes.

Chaque tome se vend séparément, 10 francs.

Majoration syndicale temporaire de 10°/, sur les prix ci-dessus.

URAS EPTINE ROGIER

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique. l'eau javellisée des troupes (mauvais goût, manque de fraicheur, etc.), le médecin principal de 1º classe de Casaubon a eu l'idée, comme directeur d'un C.A. de faire exécuter par les brancardiers de son G.B.C. une série de fontaines en ciment armé.

Ces récipients maintiennent l'eau très fraîche, surtout si on a soin de les placer dans une niche de verdure, de paille, ou mieux encore de les placer sur un talus et de les entourer de mottes de terre sur les trais faces

Des divers modèles essayés, le plus pratique parait être celui qui contient 100 litres pour les cantonnements et 50 litres pour les tranchées. Ce volume réduit force les hommes à renouveler l'eau tous les jours, ce qui évite sa stagnation dans ces récipients et la fermentation des matières organiques, qui se déposent au fond.

FORME ET DIMENSIONS. - Ccs fontaines sont carrées, comme le montre la figure ci-jointe. - El'es sont hautes de 60 cm. et larges de 55 cm. - L'épaisseur des parois est de 5 cm, le chapeau de 4 cm. et le fond de 6 à 7 cm. A l'intérieur, les coins sont arrondis et le fond est un plan légèrement incliné d'arrière en avant et de gauche à droite avec une rigole d'écoulement, qui se termine par un trou de vidange, placé latéralement et tout près de la face antérieure

A la partie supérieure de la cuve se trouve un large orifice de 25 cm. de diamètre, qui permet de brosser l'intérieur de la cuve. Cet orifice est obturé par un couvercle en bois pouvant être maintenu en place par une traverse de bois susceptible d'être enlevée ou cadenassée.

Le robinet de prise (en bois ou en métal) est placé à 3 cm. au-dessus du plan inférieur, pour ne pas être exposé à décanter les matières organiques, qui

se déposent au fond. Ces fontaines sont placées à 75 cm. du sol sur un socle en bois rustique ou sur un talus. Cette hauteur permet aux hommes de remplir directementleur bidon.

Construction des cuves cimentées. - La fabrication de ces fontaines était faite dans le C. A. susvisé par une équipe de brancardiers, comprenant un

on deux spécialistes. Des segments de buses en ciment d'un large diamètre (60 à 80 cm. de haut, sur 50 à 60 de large) peuvent aussi être utilisés pour créer des fontaines fixes de cantonnement.

Pour cela, il faut sceller un robinet vers la base et fixer la partie inférieure de ce cylindre sur un plan cimenté légèrement incliné d'arrière en avant et de gauche à droite vers l'orifice de vidange. La partie supérieure de ce récipient cylindrique « de fortune »



Fontaine en ciment pour eau potable. bois; B, robiaet en bois on métal; C, trou de vidaage;
D. talus: E. mottes de terre.

est enfin recouvert d'un épais et large chapeau en

Ces récipients, selon les prescriptions de la récente circulaire ministérielle, « peuvent être exécutés très rapidement et économiquement, en série,

dans chaque armée, au Parc du Génie » Pour ce faire, il faut créer dix ou vingt moules en bois, qui servent de matrices pour couler le béton on ciment

PRÉPARATION DE L'ARMATURE. - L'armature est généralement faite avec quatre gros fils de fer, pliés en forme d'U majuscule et reliés entre eux par des fils de fer plus minces. Cette armature a la forme d'un panier métallique, qui est placé dans le moule puis noyé dans le ciment. Un délai de 15 jours est nécessaire pour la prise du ciment.

Le plateau supérieur est préparé séparément, puis réuni par quelques coulées cimentées.

Pour ces récipients, on peut utiliser du ciment un peu éventé, un peu vieux, de gros fils de fer trouvés en abondance sur le front et enfin des robinets en bois ou en métal fournis par le Service des eaux.

Avec la main-d'œuvre militaire, chacune de ces fontaines coûte environ 6 francs (3 francs de ciment et 3 francs de métal), prix bien inférieur à celui des tonneaux.

Conclusions. - Les fontaines en ciment armé viennent d'être rendues réglementaires par une circulaire en date du 10 inin 1917. Elles offrent, sur les

tonneaux des cantonnements pour eau javellisée, les avantages suivants ; 1º Maintien de la limpidité et de la fraicheur de l'eau :

2º Rinçage des cuves plus facile ;

3º Prix de revient peu élevé.

Ces divers avantages en font hautement recommander l'emploi ; ils mettront fin à cette mauvaise utilisation des tonneaux, qui bonifient le vin, mais gâtent l'eau, même javellisée.

Dr Bonnette. Médecin militaire

#### LÉGION D'HONNEUR

Notre collaborateur Ch. Leaormaat, Professeur sgrégé de la Faculté de Paris, chirurgien des hôpitaux, médeciachef de l'Autochir. nº 1, vient d'être aommé chevalier de la Légion d'hoaaeur. Nous sommes heureux de lui adres-ser aos biea vives félicitations.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion

Chevalier: M. Poulsin (Ernest), médecin-major de 2º classe (tertitorial) à la 4º région. •

— M. Bourgés (Michel), médecin-major de 2º classe (active) à l'hôpital auxiliaire 227, à Marseille.

— M. Franceschetti (Léopold), médecia-major de 2º classe (active) au 10º batailloas de tiraillenrs mai-

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

# dogeno

Echantillons et Littérature sur âemande: Laboratoire biochimique ÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) POSOLOGIE Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans

un peu d'eau et aux repas. Syphilis : 100 à 120 Gouttes parjour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

La plus riche en iode organique

C'est la plus active.

La seule dont la composition soit toujours

constante . G.PÉPIN - Etude physemue et chimique des peptones iodrés et de quelques peptones commerciales (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



intensif des Anémies Traitement

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

0 gr. 01

BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . 0 gr. 0s 4/2 milligr. Cacodylate de Strycheine.... PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart -

— M. Ilamelin (Philippe), méderin aide major de 2º classe à titre temporaire (territorial) au 1½ rég. d'infanterie : médecin d'un 240, d'in dévouement et d'un courage remarquables, dont il n donné les plus helles preves dans les combuts du 16 au 25 Avril 1917. A été blessé grièvement, à son poste, le 25 Avril.

Sont cités à l'ordre du jour :

. — M. Malapert (Henri), médecin-unjor de 2º classe, médecis-chet de l'ambulance chimryicole outomobile nº 1½: chirurgica de grande valeur. Très belle attitude à Wiescourt pendunt le bombardement des 17, 18 et 20 Août, 2, 4, 5, 6, 7 et 11 Septembre 1916, A réconforté les blessés par son courageaux entrain et n'ali preuve de qualités d'organisateur comme chef de service de l'ambulance auto-chimryigleale n° 7.

anne a universation de després), médecin auxiliaire i médecin auxiliaire menarquable par son ollant et se enherie. Le 22 Avril 1917, s'est porté, sous le bombordement, su secours d'une batterie voisiate très éprouvée per la pette de tous ses officiers. A réussi û rétablir le calme dans tette unité un peu désemparée; a organisé les secours avec le plus grand sasgéroid, fuisant preuver, pendant contraite de la comparée de d'un dévoucces d'univoles, d'une écarge et d'un dévoucces.

— M. Klingevici (Jean), médecin aide-major au 4° rég. d'iafanterie, 2° bataillon : d'une froide bravoure, s'est prodigté au cours de l'attagen du 16 Avril 1917, marchant avec les premières vagues d'assaut, soignont et réconfortant les blessés, donant à tous l'exemple de ses belles vertus militaires. Grèvement blessé sur la position conquise.

— M. Baroncelli (icorges), médecin aide-major de l'eclasse de l'artilleric de la "..." de cavalerie (çla \*fq. d'artilleric) ; médecin d'an dévouement absolu. Professionnel de la bravoure. Falt l'admiration de ses camarados et des hommes du groupe de l'artillerie de la ...\* Sérieusement blessé, le 17 Avril 1917, en assurant son service sur les positions de batterie sous un violent hombardement qui y causait des ravoges.

Autonomen (Lon), indicate a side-majorde 2 clause and 3 reg. al timateria; 2 braudino, in redeets a designed de 2 clause de réserve. Présent deptits le début de la compage. N° a cessé de montre le plus pur dévouement, la plus grande énergie et la plus grande invavour. Par la compage de la compage de la compage de la plus pur dévouement, la plus grande énergie et la plus grande invavour. Par la compage de la compage de

— M. Sougeron (Chorles), médecin aide-msjor de 2º clasac, chef du service médical au 2º groupe du 3º R. A. P.: prodigae, en toutes occasions, ses soins les plus dévoués aux blessés. Dans les nombreuses circonstances où le groupe au des victimes, nº apsa stiendu qu'on lui apporte les blessés au poste de secours; sans souci du dançer, est alle les chercher sous le homburdement.

— M. Gilbert Robin, médecin auxiliaire à la division marocaine, 1° rég. de tiralileurs, 4° bataillon : c Pendant les journées du 17 au 21 Avril 1917, s'est lait remerquer par son entrain et son mépris du danger. Aussilot après le déport des vagues d'assaut et dans un terraia batto par les mitr illeuses, a réussi à évacuer 3 officiers grièvement blossés.

8.— M. Michai (Georges), médein oide-major de 2º classe du 1º groupes de veiltes, an groupe geliste depai le commencement de la compagne 2 sus par son dévonnent inhas able, gagner 6 l'oricito de tous les chasseurs, A pris partitus les engogements du groupe oû îl s'est toojours fait remerquer par son grand mépris du danger. Vient à nouveau, au combat du 22º Mars 1917, à M...-S..., de fair prevue du plus beau courage en sojeannt de nombreux blessés sur la ligne de feu et sous un bombardement d'une extrême violence. Deux loès cité.

— M. Ardillier (Rend), médecin nide-major de 2º classe au le botaillon du 202º rég. d'infanterie : « Médecin très brave et très dévoué. A donné à tous un bel exemple de courage et de dévouement, en se rendant, le 29 Arvil 1917, dans les tranchées de 1º ligne, sous un hombardement des plus violents, pour donner ses soins à des soldots grièvement blessés ».

#### NOUVELLES

L'accession au grade de médecin auxiliaire, de M. Rigel, dépuit, synnt arposè à M. le ministe de Guerre que, dons les Ecoles militaires de Sunté de Jouen et de Bordeaux, pour être danis aux éprouves des deniers examens subis par les étadiants en médecine, pour Petitude au grade de médecin auxiliaire, les directeurs ont facé la note moyenne minimum à 10 sur 20, tous les candidats, dans ces écoles, ayant été déclarés admis, et lui demmés : 1º pourquoi le direction de l'Ecole du Vatien de-Grèce, Derive, fa facé la meyenne minimum à 11 sur moyenne a dépassé 10; 2º pourquoi le même régiennen, pour les mêmes examens, n'a pas été gégalement appliqué dans toutes les Ecoles militaires de Santé, a reçu la réponse suivante.

« L'instruction du 8 Avril 1917 a défini les règles géné-

rales qui doivent être suivies, dans les centres d'instruction des armées et de l'intérieur, par les commissions chargées d'examiner les candidats à l'emploi de médec auxiliaire: mais cette instruction ne pourra être appli-quée qu'aux candidats apporteaant à la classe 1918 et actuellement en cours d'instructioa. Antérieurement à cette date et avant la promulgation de l'instruction visée ci-dessus, les directeurs du Service de Santé de Paris, Ly n et Bordeaux ont cu à organiser l'enseignement des diants en médeciae à deux inscriptions des classes 1914, 1915, 1916 et 1917, versés dans les sections d'infirmiers, après entente avec le commondement, en vue de leur prépuration à l'emploi de médecin auxiliaire. chacun des trois centres, la note d'admissibilité a été fixée d'après la valeur de l'examen ; à Lyon, toas les candidats ont été reças uvec une moyenne supérieure à 12; à trois candidats ont été refusés avec ane movenne très inférieure à 10, les autres reçus nvec une note supérieure à 11. Dès lors, les candidats de Paris n'ont pas été désavontagés par repport à ceux de Lyon et de Bordeaux, puisque, dans les trois centres, tous les candidats out été reçus avec des notes supérieures à 11. »

La répression des avortements criminels. — La Société de Médecine légale de France émet le vœu que le Parlement vote sans retard la proposition de loi adoptée en première lecture par le Séaut, à la dato du 7 Février 1913, et ayant pour objet :

1º L'interdiction et la répression de toute propagande néo-malthusienne;

2º La surveillance des maisons d'accouchement;

3º La correctionnalisation de l'avortement volontaire. Convaince de l'importance croissante du péfil national que constitue la multiplication des avortements volontoires, la Société de Médeciae légale estime que les dispositions de la loi doivent comprendre les quatre mesures ci-aunté sinonées en comprendre les quatre mesures ci-aunté sinonées par la constitue de la loi doivent comprendre les quatre mesures ci-aunté sinonées en comprendre les quatre mesures ci-aunté sinonées en comprendre les quatre mesures ci-aunté sinonées en constitue de la constit

nesures ciaprès énoncées :

1º Observation exacte de l'obligation de déclarer aux mairies les cos de mortinatalité, obligation dès û présent imposée par le Code civil.

2º Excuse absolutoire accordée à l'avortée qui a dénoacé l'auteur de l'avortement, on au moiss diminution obligatoire de la peine à laquelle elle peut être condamnée.

3º Stipulation par la loi que le médecin cité en justice, toujours dispensé de témoigner quand sa conscience le lui interdit, demeure libre de fournir son témoignage à la justice répressive sans s'exposer à aucnne peine;

qu'il doit le fairo, au surplus, coatre les auteurs des avortements envers lesquels il n'est retenu par aucune obligation professionnelle. 4º Droit de citation directe, en matière d'avortemen



Pilules GIP

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices a sang a nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas) PRIX PUBLIC 16.

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un seul grain repas du soir effet le lendemain matin Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang ECHANTILLONS au Corps Médical; 64. Boul<sup>4</sup> Port-Royal. PARIS



volontaire, accordé aux syndicats médicaux, aux administrations d'Assistance publique, aux établissements d'utilité publique ayant pour objet le relèvement de la population ou de la moralité.

#### NÉCROLOGIE

Le D' Jouty (d'Oran), dont nous publions un article dans ce numéro même, vient de mourir à Lyon d'une dans ce numero meme, vient de mouirr à Lyon d'une septicémie foudroyante due à une infection accidentelle. Toss œux qui avaient pu, camarades ou amis, apprécier son intelligence remarquable, sa belle culture générale, ses goûts d'artiste, ses nobles qualités d'homme sentiront cruellement ea mort; c'est une perte réelle pour les malades au service desquels il metiait une compétence manuces au service desquests i incitati une competence en oto-rhino-laryngologie et une habileté opératoire affirmées par maints travaux scientifiques. Depuis la guerre, il s'était dépensé sans relâche à Oran, puis à Bel-Abbès où l'avait envoyé la mobilisation, enfin à Lyon où il était chargé d'un service spécial. D'une santé précaire, mais n'épargnant jamais see forces, mies tout entières au service des blessés, il tombe sur le brèche. Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis),

5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 31 Juillet 1917 s'élève à 820.000 francs.

Souscriptions recues du 16 au 31 Juillet 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions prove-nant des engagements de versements mensuels.)

3.295 francs : Dr Pouey, Montevideo (Uruguay) 536 francs : Dr Fontoynont, Tananarive (6° vers ).

500 francs : Drs Knopf (Adolphus), New-York. - Tufficr. Paris (2e vers.).

250 francs : Dr Bailey (Penrce), New-York, 240 francs : Dr Bussière, Chamalières (P.-de-D.) (2º vers.).

200 francs : Des Servin, Paris (3º vers.). - Zuber, Paris (5° vers.).

100 francs : Drs Alibert, Paris (3° vers.). — Béranger.

Beauvais (3º vers.). - Chenet, Paris (5º vers.). - Courtade (A.), Paris. — Duvernny, Belfort (5° vers.). — Jacob, Puris (4° vers.). — Lbomond, Saint-Lo (2° vers.). — Maignal, Dakar (7° vers.). — Robert, aide-major 1° classe 1' rég. tirailleurs (abandon d'honoraires).

80 francs: Dr. Clément (V.), Paris (9° vers.). — Malbois, Beni-Saf (Oran) (4° vers.).

76 francs : Dr Lesson, Bizerte (Tunisie), 75 francs : D' Durand (Ch.), D'erba (Tunisie) (2º vers.).

50 francs: Drs Bellet, médecin principal « Croiseur-Michelet », armée navale. — Caminde, 85° territorial, Brouvelicures (Vosges) (2° vers.). — Compans, Fodensoc (Gironde) (3° vers.). — lzart, 8° chass. d'Afrique, secteur 501 (Armée d'Orient). — Oyon, Paris (2° vers.).

45 fr nes : Dr Bouvat, St-Péray (Ardèche) (4º vers.). 40 fr. 75 ; Dr Charrier, Marseille.

40 francs : Dr Dulout, Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres) (2° vers.). — Mile le Dr Landais, Paris (10° vers.).

35 francs : De Moret, Boidj-Beni-Hindel (Alger) / "e vers.). 30 francs : Dr Ferrand (J.), Blois (2º vers

30 Iranes: D' FOFRana (8.), Diole (\* Vers.). 25 francs: D' Marsy, Anor (Nord) (2° vers.). 23 fr. 80: D' Capdeville, Pau. 20 fr. 30: D' Hanriot, aide-major, 5° génie, 29° Cle.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# CONSTIPATION-COLITES

TRAITEMENT par Is

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

Traitement preventif SYPHILIS et PALUDISME

POULES A GOOTH

(Gambinaston d'Hectine et de Mercury).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mercuriels.

PILULES (Parpine Hectine) (1) Protoblem 18,0 (6) EX (10,0 (6)). Days de COUTTES (Parpine) Hectine) (2) Protoblem 18,0 (6) EX (10,0 (6)). Days de 10 (7) COUTTES (Parpine) (2) EX (10,0 (6)). EX (10,0 (6)). Days de 10 (7) COUTTES (Parpine) (2) EX (10,0 (6)). Ex (10,0 (6)). Parentari et de 15 (10,0 (6)). Permit et de 15 (10,0 (6)).

Laboratoires & l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villene

Le plus Puissant Reconstituant général

Médiontion arréale-phosphorés organization de la companion de sang remineraiser les casas de la configuración de la companion de la companion

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie : NALINE Littératurs et Echantes : S'air. a NALINE, plus a Villengave la Garantie : S'air. a NALINE, plus a Villengave la Garante, par St-Denis (Sain).

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

# YSSI

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spécisux pour les Hôpitaux et Ambulences.

20 francs : Drs Ferrand (Louis), mobilisé, de Blois (2° vers.). — Gaillard (Paul), Arlanc (P.-de-D.). — Gorde, Marsellle. — Pécheau, Vlc-sur-Cère (Cantal). — Veilleau, Parls (3e vers.). — Ygouf, Saint-Lô (2e vers.). — X. Y., secteur 218 (4e vers.).

14 fr. 05 : Dr. Paillé, Saint-Servan. - Quantin, Plouescat (C.-du-N.) (2" vers.).

13 fr. 85 : Dr Marsat, Lathus (Vienne)

12 fr. 95 : Dr Mangin, St-Martin-d'Ablois (Marne), (3º vers.). 10 francs : Dr Guillemin, Clermont-Ferrand (3c vers.).

- Mmc le Dr Tallez, Verrières (Loire).

7 francs : Dr Rousseau, Herbignac (Loire-Inférieure)

#### Souscriptions reques du 1er au 15 Août 1917.

500 francs : Un groupe de médecins espagnols amis de la France, en mission au front français. — D≎ Comte (A.), Paris (2º vers.). — Ribemont-Dessaignes, Paris (2º vers.).

(2º vers.). 300 francs: Dr Hotchkiss, Kayes (Haut-Sénégal, Niger). 200 francs: Dr Mahu, Paris (18º vers.). — M<sup>ue</sup> le Dr Thuillier-Landre, Paris (2º vers.). — 105 francs: Un membre du Syndicat de la région

nortaise (2\* vers.).

100 fraacs: Des Bonbet, Nicey (Gote-d'Or) (2° vers.). —
Charnaux, Vichy (2° vers.). — Michel, Paris (2° vers.). — Noir, (J.), Paris (7° vers.). — Rousseau, Paris. 60 francs: Drs Semelaigne, Neailly-sur-Seine (5° vers.).

- Therre (A.), Vichy (4° vers.). 50 francs: Drs Alex, Roanne (4\* vers.). — Mile le Dr Delporte, Paris (2\* vers.). — Dujarier, Ronnes (9° vers.). — Engelbach, Le Havre (7e vers.). — Leremboure, méde-cin-major, ambulance de C. M. de la 156 A. O., S. P. 503. - Un médecin-major, en l'honneur de son affectation à un poste dangereux réclamé par lui. 40 francs : Dr Valat, Cahors (2º vers.).

30 francs : Dr Crudeli, Calvi (Corse) (130 vers.). Dousset, médecia principal, Mopti (Haut-Sénégal, Niger).

25 francs : M. Capoté, Paris (6º vers.). - Muse le Dr E. Delanoé, Mazagan (Maroc) (2º vers.). - Drs Grasset (Raymond), Clermont-Ferrand (2° vers.). — M<sup>ss.</sup> le Dr Jacobson, Cléry (Loiret) (3° vers.). — Julliard, Châtillon-de-Michaille (Ain) (20° vers.). — Keim, médecin-major,

24 francs : De Laffitte, aide-major, dépôt d'éclopés, Remirement.

20 francs: Drs Adam, aide-major, 23t infanterie S. P. 194. — Badiole, Bordeaux (2º vers.). — Esquier (A.), médecin de la marine, Thasos. — Gonnet (Paul), Lyon (2º vers.). - Meyssant, mcdecin-chef, ambulance 7/XV, S. P. 129. - Siguan, Port Saint-Louis-du-Rhône (5c vers.). - Villutte, médecin-major, ambulance 5/18, S. P. 6 (en l'honneur d'un nouveau.nc)

10 francs : Dr. Glerc, Orgelet (Jura) (2° vers.). — Martin (Félix), Saint-Sorlin (Drome). — Sarrazin, Monségur (3° vers.). — E. A., Melun. — X..., Alais (Gard). 5 francs : Dr Jagueneau, Saint Georges-da-Montaigu

(Vendée) (3º vers.). — Anonyme, Magny-en-Vcxin (6º vers.).

#### Engagements de versements mensuels reçus du 16 au 31 Juillet 1917.

MM. les docteurs : Charrier (Léon), (B.-du-R.), 10. Martin (Félix), (Drome), 5. — Paachet (Victor), (Somme), 20.

#### recus du 1st au 15 Août 1917

MM. les docteurs Bisquerra (Constantine), 5. - Dousset, médecin principal (Haut-Sénégal, Niger), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIIIº).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 84.382 francs.

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01) TOUX nerveuses AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Docteur en médecine, prof. dans Ecole de méd., demande remplacement à Paris, ou suite médicale à prendre. Pressé. - Ecrire P. M., nº 1725.

On désire acheter crédence ou contact tournant Gaiffe ou Drault. Faire offres. Ecrire P. M., po 1728.

Veuve de médecin cherche place d'économe dans maison de santé. — Ecrire P. M., nº 1722.

Tuberculoses Bronchites, Catarrhes

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés

La Gérant : O Popés

Paris. - L. MARSTHEUX, imprimour, 1, rue Cassotte

# **VURINE EXTRACT**

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

## Pour l'usage HYPODERMIQUE

## Pour l'administration INTRAVEINEUSE

LA MEILLEURE PRÉPARATION DIGITALIQUE EST LA

Parce que, sous une forme optima, elle contient l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale et est dépourvue de ses substances nuisibles ou inactives.

Son action est plus douce que celle de la digitaline cristallisée.

Elle est constante, toujours identique à ellemême, titrée rigoureusement.

Son injection est absolument indolore.

Un cm3 (une ampoule) = O gr. 10 feuille de digitale titrée.

#### PAR VOIE BUCCALE

la Digifoline agit comme la feuille de digitale, mais est

Plus constante, mieux tolérée,

d'un titre plus rigoureux,

plus commode à administrer

O gr. 10 (un comprimé) = O gr. 10 feuille de digitale titrée.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, LYON

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

# VANADARSINE

COUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie. 2444

Prix : 3 fr. 50

VANADARSINE GUILLAUMIN

# SÉRUM VANADARSINÉ

EN AMPOULES

Une injection indelere de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

> w Prix : 4 fr. 50

#### AUGMENTE L'APPÉTIT

Echanti<sup>)</sup> ,m sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D<sup>.</sup> en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchiorurants.

#### USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectés

à la production industrielle de la Theobromine, depuis 1888



DIURÉTIQUE CARDID-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Triéo ploi du Tuéosar n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r ite de 20 Cachets

12. Bouley, Bonne-Monvelle PARIS

# CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Kupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

## ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT BOHANTILLON BRATUIT ne got as fort in demand CHETE PRANS



MASSON et Cie, 120, Boulevard Saint-Germals ABONNEMENT : D fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

# Maison de Santé et de Convalescence

# DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

## INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD ANGIER INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40. rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

- NOTICE BUR DEMANDE -

# OPIUM INJECTABLE

EXTRAITS DAUSSE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPECA INJECTABLE

# **ECA** total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup maindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE & Rue Aubriot PARIS

# SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE estrait d froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contenueldans des Cruchons de grâs la SUCCO conserve indéfiniment ves propriétés physiques et thérapeutiques. PLASMA MUSCULAIRE extrait

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C10, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIº)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque moie

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dien.

E. BONNAIRE Professeur agrégé heur et Professenr de la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFICUE -

M. LETULLE

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpitol Cochin,
Mombre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine. F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

H. ROGER Professent de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dion, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Bureanx de rédaction sont ouverte

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nonvel ordre.

Ouand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux : H. Berthélemy. — Le secret professionnel (étude médico-légale), p. 529. M. Villaret et M. Faure-Beaulieu. — Le signe de

la flexion du gros orteil par percussion du tendon achilléen, p. 531. M. Perrix. — Les limites de l'asystolic, p. 532.

Mouvement médical :

M. ROMME. — De l'action de l'hypophyse sur les fonctions rénales, p. 533.

Sociétés de Paris : Académie des Sciences, p. 533.

Académie de Médecine, p. 534.

Analyses, p. 534. Chirurgie pratique :

M. Teulières. - Le traitement de la kératite à hypopion, p. 536.

Chronique :

F. Helme. — Petit Bulletin. FACULTÉ DE PARIS.

Nouvelles. LES MÉDECINS AUX ARMÉES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande, la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

# SULFHYDRARGYRE Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº ANNÉE. - Nº 51. 13 SEPTEMBER 1917.

## PETIT BULLETIN

I. Encore la nouvelle circulaire sur les médecins inaptes. - Il. Comment nous pourrions être utiles à nos collègues américains. Suggestion d'un médecin de bataillon. - III. Offre d'une personne charitable pour l'adoption de deux orphelins de la guerre.

J'ai reçu plusieurs lettres de correspondants avides d'être fixés sur la question de l'inaptitude à faire campagne. Je ne peux mieux leur répondre qu'en reproduisant in extenso le texte de la circulaire supprimant l'inaptitude telle que les règlements la concevaient hier. A ce propos, quelques confrères de l'intérieur auraient pris plutôt mal mon intervention en cette affaire. Quand ils auront lu la note si sage et si nette du 20 Août 1917, adressée aux Armées par M. le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé, je suis parfaitement sur que, mieux avertis, ils applaudiront sans réserve à la juste mesure qui met chacun à sa place.

Les Alliés redisent sans cesse qu'ils combattent pour la justice; mais la meilleure façon de le prouver n'est-elle pas d'abord d'être juste envers soi-même, envers le prochain, et de ne pas empiéter sur les droits d'autrui? Grâce à la nou-

DIGITALINE OF OTHER DISEASE

# NATIVELLE

Granules = Solution - Ampoules.

# **ENDOCRISINES** Fournier

Thyroide. Ovaire. Foie. etc., etc.

LaBoratofres POURNIES Frères, 26, 8º de l'Höpftah Paus

velle réglementation, les confrères âgés qui peinent sur le front depuis trois ans vont céder la place à ceux de l'intérieur; ceux-ci, à leur tour, gagneront les brisques glorieuses dont ils seront si fiers plus tard. Et ainsi tout sera très bien. Voici donc ladite circulaire :

« Il est aujourd'hui nettement démontré, par l'expérience quotidienne, que la plupart des officiers du Ser-vice de Santé, catégorisés comme inaptes à faire cam-pagne, sont susceptibles de déployer une grande activité professionnelle dans les divers postes qui leur sont confiés sur le territoire.

« Dans ces conditions, j'estime que l'expression « inaptitude à faire campagne « ne correspond pas à la réalité des faits et que les officiers du Service de Santé classés sous cette rubrique sont parfaitement capables d'occuper

aux armées de nombreux cuiplois.

"En un mot, tout officier du Service de Santé qui sur le territoire assume la responsabilité d'un scrvice, qui met en œuvre son activité professionnelle, peut sans aucun doute, remplir les mêmes fonctions dans certaines

accum toute, rempire tes memes touteurs units certaines formations appartenant aux armées.

« En conséquence, l'ai décidé :

1º La mention « inspittude à faire campagne « sera remplacée par la mention » apitiude restreinte »:

« 2º Les officiers du Service de Santé de cette catégorie

prendront place sur la liste du tour de départ aux armées, dans les mêmes conditions que les officiers dits aptes à faire campagne. Quand ils seront touchés par leur tour de départ, ils seront mis en route sur les armées, où ils recevront un emploi correspondant à leur compétence et à leur aptitude.

" La mention " aptitude restreinte » sera portée sur leur ordre de mise en route;

« 3º Une fois parvenus à la gare régulatrice, ces offi-

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, cans irritation de la peau

Anémie. Convalescence. Débilité, Surmenage.

USCULOSINE GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 16 injections pour une curs).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (5 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne (Seine).

ciers scront examinés, s'il y a lieu, par le médecin-chef de la réserve du personnel. Si un doule s'élève sur l'état de santé d'un officier, celui-ci scra hospitalisé dans une farmatian sanitaire où le médecin cansultant d'armée a son service (ou chirurgien cansultant de centre hospita-lier). Le médecin ou chirurgien consultant statuera, « Dans le cas aù l'officier serait reconnu impropre au

service, il sora renvayé à sa région d'arigine en vue d'une propositian régiomentaire pour lu mise hors ca-

« 4º Si, un moment où il est touché par son tour de départ, un officier déclare se trouver dans l'impossibilité de subir un déplacement, il y aura lieu de l'hospitaliser duns le service d'un médecin au chirurgien, chef de sectaur. Celui-cl statuera at, au cas où l'officier serait reconnu impropre au service, une proposition régulière de misc hors cadres sera falle au ministre. »

> Signé : JUSTIN GODART.

11

Parmi les lettres que je reçois, beaucoup contiennent des idées originales et pratiques. Dans la mesure de mes faibles moyens, je prends toujours à tâche d'en informer eeux de nos dirigeants susceptibles de s'y intéresser. Je voudrais yous soumettre aujourd'hui la proposition d'un confrère, du front de Salonique. Il s'agit d'une aide possible à nos nouveaux alliés transatlantiques.

Nos amis américains, en effet, vont bientôt prendre leur place d'honneur sur la ligne de feu. Des missions nombreuses les ont précédés pour étudier nos organisations de guerre aussi bien que nos formations sanitaires. Au point de vue H.O.E., auto-chir., ambulances divisionnaires, eentres hospitaliers, etc., les missionnaires, qui tous ont fait campagne à Cuba ou au Mexique, ont pu aisément se rendre compte des mesures qu'ils auraient à prendre eux-mêmes, soit à l'avant, soit à l'arrière.

Mais il est une question importante que, malgré toute leur bonne volonté et leur savoir, ils n'au-

ENVOI BRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

ront peut-être pas pu mettre au point en quelques semaines. Je veux parler du poste de secours et de la pratique spéciale du médecin de bataillon.

Depuis trois ans, à force d'écouler ces confrères qui vivent dans la tranchée avec le Poilu et qui, eux, font réellement la guerre, j'ai pu me faire une petite idée des difficultés auxquelles ils se heurtent à chaque heure. Sans parler du péril de mort, quelle tâche ardue est la leur! Ici, il leur faudra se faire diplomates; là, ils devront être paternels; ailleurs, le langage sera rude, alors que leur pauvre eœur se fond de pilié! Choisir un emplacement convenable, disposer les aides, répondre aux exigences du commandement, improviser abris et appareils de fortune, non, on ne saura jamais à quelle école terrible vient de se former la jeunesse médicale française!

Convaincu par sa propre expérience que la médecine de bataillon » exige un acquis que le temps seul peut donner, mon correspondant de Salonique se demande si nous, Français, ne pourrions pas faire profiter nos amis américains des connaissances techniques spéciales, amassées au prix de tant de souffrances. Son idée, que vous trouverez développée dans sa lettre ci-après, me parait si opportune et si juste, que je voudrais la voir élargie encore.

Les médeeins de bataillons, qui sont de loisir entre deux séjours aux tranchées, ne pourraientils pas, dans de petits Rapports très brefs, expliquer comment ils comprennent leur tache et indiquer les meilleures conditions matérielles requises pour la bien remplir? Parmi ees notes, - brèves, je le répète à dessein, - on choisirait les plus pratiques et les plus vivantes. Au besoin, leurs auteurs seraient appelés à Paris pour compléter les idées émises et les justifier. Les chefs de la Croix-Rouge américaine assistant aux débats pourraient se faire une opinion, encore plus préeise qu'ils ne l'ont, sur le rôle éventuel de leurs subordonnés affectés aux unités combattantes.

De cette enquête écrite et parlée sortiraien1 des directions utiles à tout le monde. Il est bien certain que ce que je dis la est un peu audacieux, mais eela cst-il pour effrayer nos nouveaux amis? Et puis, en ec qui nous concerne, où sont les traditions, où les règlements qui n'ont pas été transformés, fondus, renouvelés au souffle brûlant des réalités guerrières?

D'ailleurs, il n'in porte. Un confrère expérimenté, de haute valeur et que tout le monde estime à l'Institut Pasteur, où il est attaché. offre en tout désintéressement une idée qu'il eroit utile; de mon côté, je la transmets sidèlement à qui de droit en souhaitant qu'on la mette en pratique, ne serait-ec que pour rendre hommage à ces médecins de bataillons à qui le pays doit tant, et que je prie de trouver iei l'hommage de mon admiration émue.

Maintenant, la lettre :

Aux Armées, 22 Août 1917.

Monsieur et très hanoré Confrère,

Je n'ai point le pluisir d'être connu de vous, mais îl importe assez peu, car il ne s'agit point d'une question personnelle.

Comment pauvans-naus être utiles à nas canfrères américains, qui ant le si beau geste de venir faire la guerre à côté de nous?

Vous avez trop sauvent — ct, si vaus me permettez de le dire, trop bien abordé des questions cannexes dans La Presse Médicale, paur que celle-ci vous reste indifféreute, aussi, je vous saumets les réflexians suivantes.

L'expérience est un bien trop précieux — et trop rude — à acquérir pour ne la point partager avec esz qui en soni encore dépourrus. Or, il y a deux sortes de manières d'être médecin militaire. À l'arrière, dans des hôpitaux ou ambulances; là, à quelques variantes près, c'est la médecine et la chirurgie de paix, et nos con-frères américains n'ant nul besain de nos leçans. Mais il y a d'autres fanctions uux Armées : celles de médecia de l'avant, de médecin de bataillan. Et ceci devient fort différent.

Paur être médecin de bataillan, il n'est paint indispensable de passéder un bagage scientifique et une éra dition cansidérables. Mais il est une série de consuis

> FLACON GOUTTES : 3'50. Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

sonces juxta et para-médicoles — voire et surtout extramédicales — qui sont d'un secours infiniment précleux. Ce sont ces connaissances qu'aucun de nous ne possédait au début de la guerre, et pour cause.

de ne fais point allusion aux comanisances de l'orgenisation milliorie, on de l'administration, dont les éléments as trouvent dans tous les monuels. Le veux porier de données protiques et expérimentales: Comment debier l'emplacement de son Poste de accoure dans us securité de la comment de la co

En un mot, tout ce qui constitue » l'expérience piers sonnelle « que ponsident tous les vieux méticins de batallica et qui leur permet de « faire mærcher » leur service dans des conditions où de nouveaux venus à la guarre ne peuvent réussir à bien solgner leurs blessés. Je le creis da moins, écrite nulle port. Dans esc moitions, ne pourreil-con tenter de la condenser en un eciquantioné de pages? Ce trovall portrai être fait — ou mieux — par une sorte de » réunion officieuse » de médicins de cisa sit hotollius, our elle s'adresses à des médicins de sont en débors des difficultés qui assullant les médiccies de l'avoint, la quotifie les touche moigs.

Si vous passes quo réusir uns comunission ast aléations et difficile, se usis disposed — anna y chercher, platiums, d'intérès personnel, — à tenter de rédiger cos qualquo, depuis le 2 Acat 1914..., Jai roulé dans bon nombre de contes: in hejelane, l'Alienague da Contre (un peu plus colors: l'an hejelane, l'Alienague da Contre (un peu plus colors: la front criental. Je mis depuis Avril 1910 et unisienant, le front criental. Je mis depuis Avril 1910 en vient, naturallement, à un chimiste prefessionnel); unsis un mémo hatalian de vous donner l'idée cl-dessu... pour un cui peut de l'archiver que depuis de l'archiver que depuis de l'archiver que depuis de l'archiver que vous versillés dinn ne le faire werble.

Groyez, Monsieur et très honore Confrère, etc., etc.

H D'

111

Je vous avais parlé, la dernière fois, d'un vétéran de notre art, le Dr X..., octogénaire dont l'infortune imméritée exigeait notre intervention immédiate. Ne vous inquiétez plus, le nécessaire est fait. L'Association générale des médecins de France, intervenant après un premier viatique expédié d'urgence, vient d'attribucr une pension au vicillard. De plus, la Caisse d'Assistance médicale de guerre, sur laquelle j'appelle sans me lasser votre attention, a de son côté voté une subvention mensuelle. Donc, notre frère malheureux est désormais à l'abri du besoin, et il m'a fait écrire une lettre de remerciements très émouvante Songez donc l'Tous ses enfants étant à la guerre, il était seul, malade, sans ressources, et voici que soudain, c'est toute une famille, la grande famille médicale qui accourt à son chevet et lui dit : mc vollà! N'y avait-il pas là de quoi changer en joie son angolsse? Et encore une fois, mercià ceux qui, par leurs dons à la Caisse d'Assistance médicalc de guerre, 5, rue de Surène, Paris, permettent d'accomplir tous ces petits miraeles quotidlens, qui consistent à changer le mal en bien, et en alsance la misère.



Ge n'est pas sortir de mon sujet que de vous parler, en terminant, d'une proposition qui m'a été transmise par notre excellent confrère, le D' Molinéry, de Barêges, tombé avant la guerre sur le champ de bataille du devoir professionnel, et dont je vous ai parlé en son temps. M. Molinéry m'informe que des amis à lui seraient désireux d'adopter deux orphelins de la guerre, appartenant de prés ou de loin à la famille médicale « autant que possible catholiques ».

« Autant que possible » doit s'entendre, je pense, ainsi qu'il suit : Les tuteurs éventuels, catholiques eux-mêmes, ne voudraient probablement pas compliquer leurs devoirs de tutelle par une différence de religion; mais si j'ai bien compris leur pensée, cette question ne saurait être un obstacle insurmontable. Quelle que soit notre religion, ne sommes-nous pas tous Français, fils de la même Mère, et le Dieu que nous invoquons n'est-il pas le même pour tous, celui de la bonté et de la justice, le Dieu desbonnes gens, quoi

Au surplus, admirez dans cette offre généreus d'adoption le réconfort qui s'en dégage, ten parfun délicat enclos dans un vase précieux. Sans doute, il y a des coquins sur terre; mais si le Veau d'Or est encore debou. — j'allais écrire de boue — si d'immondes aventurlers, qu' on voit passer de male vie à male mort, peuvent çà et la donner aux Pollus la nausée, que de belles âmes à côt de cela fe.

Je voudrais pouvoir publier tout ce que mécrivent, dans leurs rares moments de tranquillité, les jeunes confrères qui, là-haut, face à l'ennemi, montent pour nous la garde. Ah! chers enfants, lis ne vous connaissent pas, les pessimistes endureis qui pourraient douter de l'Prance, cette l'France que vous avez sauvée et rachetée par vos souffrances, cette France que vous saurez-refaire, toujours plus belle, toujours plus grande...] a « France éternelle »!

F. HRIME.

#### FACULTÉ DE PARIS

Médecine opératoire. — Série supplémentaire de travaux protiques sous la direction de M. le professeur Aug. Broca.

Uno série supplémentairo de travaux pratiques de médecine opératoire, destinée oux élèves n'ayant pos accompli régulièrement ces exercices au cours du semestre éconlé; on ajournés à l'examen, auro lieu du 1er au 15 Octobre 1917.

Les demondes d'admission, motivées, devront étre adressées à M. le Doyen, 'du 17 au 29 Septembre 1917. Les étudionts odmis auront à acquittor un droit de luboratoire de 50 francs.

# ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIÈ

©NFANTS: Administers à chaque fois ;
6 mois à la ni. 8 à 10 groutes
Au deasse de 2 ani; 15 à 30 groutes
Au deasse de 2 ani; 15 à 30 groutes
Répeter à 5 i 60 les desons civilessus et
plus, ser l'averes, schar les lessoins.
ADULTES: 30 à 80 groutes par dons;
Al lieutres, une demi-heure qu'ant op
à lieutres parts le rejac.

Litterature & Schantillons : FALCOZ & CO.

#### COLLOIDES CLIN PURS. ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

(Argent colloidal) ECTRARGO

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCALIS PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

ELECTROCUPROL (Oxyde de ouivre colloidal) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES. DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1481

OPOTHÉRAPIE . OSSEUSE

# onare POSOLOGIE

ADULTES 2 3 cuille ees à bouche par jour avant les repas

2 à 3 cuillerées à dessert ou

à café selon l'age.

Si lon veut remneraliser un phosphalurique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates minéraux, landis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui

La remineralisation des tissus sera faite à l'oide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

mir des sels ayant déjà subi quelque, ORIENTATION VITALE

POSOLOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8

ENFANTS Une cuillerée à dessert ou àcafé selon l'âge sjours sur 8

OBTENU AVEC DES

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Chte)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entierment atable de l'Iode avec la Peptone Découverre en 1809 par E. CALBRUN, pocteur en PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vinat gouttes IODALOSD-agissent comme un gramme lodure alcalbi.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 19. Rue Charkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nomi<sup>n</sup>eux similaires parus depuis <u>notre communication au Congrés international de Medicine de Paris 1900.</u>

# Médication 'phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

(Acide puels Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sous forme de :

# NUCLEATOL INJECTABLE (Nucleophosphate de Soude chimiquement pur)

A la dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les flèvres pernicieuses, puerpérales, typhoide, scarlatine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLÉATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

# NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophosphates de Chaux et de Soude) Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Croissance, Recalcitication, etc.

NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

Le NUCLÉARSITOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est **injectable** et **indolore** et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique). S'emploie sous forme de :

### NUCLÉARSITOL INJECTABLE

te de Soude méthylarsiné chimiquement pur) (Nucleophospane de Soude mensylareme cammiquement pur)
S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les
prétuberculeux, les affaiblis, les Convalescents, dans les
fièvres paludéennes des pays chauds, etc. — En cas de fièvre dans
la Phtisie, le remplacer par le Nucléato! Injectable.

### NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylars

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrotules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLEO-ARSENIO-STRYCHNO-PHOSPHATEE

Complètement indolore

Methylarsinate disodiqu Donne le coup de fout à l'organisme dans les Affaiblissements nerveux, Paralysle, etc. (9 gr. 02 ctg. de Méthylarsinate de Soude et (gr. 00 teg. Méthylarsinate de Souch interprétaine par ampoule de 20.0.)

LABORATOIRES M. ROBBIN. 13, 15, 31, 16, 31, 82 de Poissy, PARIS



### NOUVELLES

La relève médicale à l'armée d'Orient. - M. le commandant Josse, député, ayaat demondé à M. le mi-nistre de la Guerre : 1º peurquoi ies médeelns militaires de l'armée d'Orient ne sont pas truités de la même facen au point de vue de in longueur de la période à passer dans cette armés, quelques uns d'entre oux ayant vu suc-cessivement un certain nombre de leurs camarades revenir en France sons maledie, ulors qu'ils y sont euxmêmes depuis plus de viagt mois ; 2º si un tour de départ pourrait être établi, a raçu la réponse suivante : « La relève des offiniers du Service de Santé de l'erméo

d'Orient s'effectue dans les conditions prévues et appli-quées au front des armées du Nord et du Nord-Est. Il paroit pos possible de sulvre un tour de départ pour l'eavoi du personnel à l'armée d'Orleat. En reison de l'aptitude physique complète nécessaire pour résister, dans les meilleures conditioes, ou climat de la péninsule balkanique, le choix des officiers envoyés à l'armée d'Orient s'est tonjours fixé sur les éléments jeunes et sains et sur les volontaires de tout ûge réunissant également le condition d'aptitude physique.

L'aptitude à faire campagne à l'armée d'Orient est déterminée par les médecins. — M. César Traula, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quelle est l'autorité médicale compétente pour déclder souverainement de l'aptitude on de l'inaptitude à faire campogne dons l'armée d'Orient, n recu la réponse sui-

« Il appartient aux médecias chefs de service des dépôts, ux médecias-chefs des formotions sonitaires et oux méaux medectar-cures use formations solutative set our me-declass des secleurs, suivont les cas, de se prononcer sur l'aptitude on l'inaptitude à faire campague à l'armée d'Orient, D'autre part, en ce qui concerne la destination à donner, après guérison, aux milliolres évacués de l'ermée d'Orient, des dispositions récentes ont établi que les commissions de réforme seuies enront qualité pour pron-cer l'inspiliude à servir à l'armée d'Orient. »

Une victime des études chimiques de guerre. M. le pharmacien-major Lazennec a été victime d'un grave occident en ôindiant une substance dangereuse dans le laboratoire du professeur Monreu, de l'Iestitut. Il est soigné dons le service du professeur Achard, à Necker

Le ministre de la Guerre a teau à rendre hommage à cette victime du devoir et lui o conféré la croix de la Légion d'hoancur, qui lui a été remisc à l'hôpital.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

MÉDAILLE MILITAIRE.

- M. Tourong (Jenn), médecin auxiliaire (active) du 30° bataiijon de chasseurs alpins, S. Il. R. : médecin auxiliaire d'une bravoure et d'une énergie remurquables. Se dépanse sans compter de puis le débat de la campagne avec le pius belle abnégation et le pius beau dévouement. avec lo plus belle abnégation et le plus neut devouement. Toujours en première ligne, prodigue ass soins aux blessés, sous les plus violents hombardements, avec un bloolu mépris du danger. Un blessure. Deux citations.— M. De Moindrey (Joseph), médecin auxiliaire/cotive un 1º botaillon du 44º rég. d'infanterie : médecio

auxiliaire qui a fait preuve, en toutes circonstances, de dévoucment, de zèle et d'ohnégation, en prodiguant ses solns oux bicssés, sans souci des fatigues et des dangers. A été très grièvement blessé, le 21 Mal, en assuroat son service sous un violent bom bardement.

- M. Szezyplorski (Ellséc), mat. 2141, médecia auxilinire (active) nu 214° rég. d'infanterie : modèle de dévoucment et de bravoure. S'est distingué en maintes eirconstances et particulièrement le 21 Mai 1917, en se portant à deux reprises, en plein jour, eur un terrain découyert et à 150 mètres des réseeux ennomis, pour

decunyer et a 100 licture des reseaux enfolies, pour deux hommes du régiment qu'il o ramenés dass nos lignes au prix d'efforts inouïs. Trois fois cité à l'ordre. — M. Lechoisoe (Jules, dit Bernardin), médecia auxiliaira (réserve) à la 9° compagnie du 170° rég. d'infanterie : modèle de dévouement et de bravoure ; s'est brillamment conduit dans tous les combats où le régiment n été engogé : deux fois blessé, a refusé d'être évacué. A fait preuve à nouveau de belles qualités de courage et de sang-froid lors de l'attaque du 4 Mai 1917. Trois fols elté à l'ordre.

TOUX . ASTHME . EMPHYSEME

# Iodéine MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS,

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prendr. p. hiver dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège à proximité. — Ecrire P. M., nº 1465.

Clientèle à céder, banlieue de Parie, Suite de bail, mobilier, matériel. Légère indemnité. - Ecrire P. M., nº 1466.

Veuve de médecin cherche place d'économe dans Maison de Santé. — Esrire P. M., nº 1722.

Médecin expérimenté, non mobilisable, connaiseant plus, spécialités, désire situat, médicale efdeut. ou paraméd., région S.-E. de préférence, actuellement ou après guerre. Pourrait s'intéresser financièrement. - Ecrire P. M., nº 1724.

Docteur en médecine, prof. dans Ecole de méd., demande remplacement à Parie ou suite médicale à prendre. Pressé. - Eerire P. M., nº 1725.

On désire acheter crédence ou contact tournant Gaiffe ou Drault. Faire offres. Ecrire P. M., nº 1728.

ANGINES Attondaments seignens et polongés even controlle de la sont parfa oxygénée.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarries

Emulsion MARCHAIS Phospho-Gréssetés
Catarries

OUATAPLASME PARSEMENT COMPLET zema, Appendialtes, Phiébites, Erysipéles, Brûtures

Le Gérant : O. Ponán.

Paris. - L. Marstheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Alimentation rationnelle des Enfants Blédine Blédine ne contient a pour base la partie Blédine pas de cacao, du froment pas d'excès de sucre, la plus riche aucun élément en phosphates constipant JACQUEMAIRE organiques incillte entièrement la digestion digestible et assimilable du lalt, dès le premier augmente sa valeur ECHANTILLONS ET FEMILLES DE PESÉES âge nutritive Etablissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

# COOLETUCHE Traitement EFFICACE OBSERVATION Minimalia et INOFFENSIFparia MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** Biplômed Honneur LVON 1914 140

2 à 5 cuilierdes à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LOTTERATURE OF ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

et TOUTES

# SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# **Traitement**

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

ax pour les Höplieux et Ambe

TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Pagis

nepost Fehantillons sur demande à tous les Docteurs

PLASMA MUSCULAIRE extrait

COMPRIMÉS DE

SOMMEIL

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISIO

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civiis et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULARRE extended for run de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchous de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

LA MÉCANOTHÉRAPIE

Extraits UPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Ovarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréutique, Testiculaire, Nichrétique, Surrénal, Thymique, Hypophysaire, SELECTOR CON 10. Res de l'Orse, Paris, «Châra, Bum (BA)

ARTISEPVIQUE DÉSIRFECTARS ESHANTHLOS SCATINT HH. les Hitteries per en fact in demant D In DOCKETH PRANSPASSE BY LYBOK 41, Rec Fermontor, IVET (Saine)



MASSON et Cio. 120. Boulevard Saint-Germain ARONNEMENT . 0 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

CATARRIES et BRONCHITES CHRONIQUES. - & Dag 43-4. PAI

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique, SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. Surgras an beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol souffe, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyoi, S. Sullureux, S. Al Tultie de cache, S. Goudron, S. Boraté, etc.,

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme.

AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER
Cotte huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de movue frais, est très riche en principes actifs : Idde, Phosphore et Alcaloites; siel est très ples apportée, même pendant i été.

L'Appareil Universel PORTHOS étudié est en fonctionnement Maison ALBERT, 20, avenue Secrétan - PARIS

dons le Service de Mécanothérapie le plus important de Paris.

## QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 piluies avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

Judications therapeutiques: auarex's, troubles dipertifs; in sufficience despitague; adquante leadelactive aux blessures en gatiques de la querre.

Traitement le plus actifs; l'amening Camering C du Di La Bauseur.

If goutty à cha eun des 2 repes than un pen Menn —

Cleut in sel de Variadium neu to rique — lui vie pratodais laide; brue de La harde Fori, —



# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

# IODEOL

Iode colloīdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores. — Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cu bes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64.

# **EMETINOL**

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie : i à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

... ADMINISTRATION ... MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union nostale . . . . . . 15 fr. Union postale . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois DIRECTION SCIENTIFICUE -

F. DE LAPERSONNE M. LETULLE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

rofesseur agrégé, eur et Professeur en chef de la Maternité. Professent de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecin

J.-L. FAURE Professeur agrégé, rgien de l'hépital Cochin H. ROGER Prefessour de Pathologie expérim., Médocin de l'Hôtel-Dieu, Mombre de l'Académie de médocine. M. LERMOYEZ

Médecia de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'Académie de méde F. JAYLE

- BÉDACTION -SECRÉTAIRES P DESPOSSES

I. DUMONT de rédaction sont ouverts à la Librairie Musson

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre. Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

CH, LAUBRY et LOUIS MARRE. - Syndromes entéri-CH. LEMBAY et LOUIS MARKE. — Syndromes entéritiques chroniques et aplitude militaire, p. 537.

L. R.IMBAUD. — Les réflexes de percussion plantaire, leur valeur diagnostique, p. 539.

CH. YILANDER. — Technique de la réparation des peries de substance crantenne par grefles ostéo-périostiques prélevées sur le tibla, p. 540.

Mouve de C. Carvers. — Les tilingués destaines.

M. Mozea et Gh. Chener. — Les stigmates dentaires dans l'hérédo-syphilis; la valeur de la cinquième cuspide, p. 541.

Carnet du praticien

R. Dalimer. — La solution type de chlorhydrate de quinine injectable, p. 541. Sociétés de Paris :

Société de Médecine légale, p. 542. Société des Chirurgiens de Paris, p. 542. Académie des Sciences, p. 543. Académie de Médecine, p. 543.

Analyses, p. 543.

Chronique : F. Helme. - Petit Bulletin Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Strophantique Théobromine française chimiquement pure

Cachets dosés à 0 ar. 50 et Q ar. 25 Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

Digitalique Spartéinée osphatée Caféinée Lithinée

PURE

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

PETIT BULLETIN

F. WIDAL

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birection.

I. A propos d'un hommage américain à la Chi-rurgie française. — II. Une bonne nouvelle pour nos étudiants mobilisés.

M. Jean-Louis Faure, le maître chirurgien, l'incomparable ami, vient de me faire tenir une courte notice de deux pages, où un membre distingué de l'Association des Chirurgiens de San Francisco, M. Dudley Tait, signale avec les plus grands éloges l'effort chirurgical français.

Aux heures terribles que nous vivons, nous n'en sommes plus, évidemment, à une louange ou à un blame près. La guerre, qui trempe les âmes, nous a rendus trop réalistes pour que nous nous prenions à des compliments, d'où qu'ils viennent. Il s'agit de bien autre chose : Le résultat le plus parfait par la technique la plus sure, les meilleurs chirurgiens pour les meilleurs soldats, voilà l'unique affaire du moment, le reste n'est que vanité. Aussi, me serais-ie d'autant moins arrêté à la

manifestation toute spontance de M. Dudley Tait, grand ami de la France, que les chirurgiens n'ont en général nul besoin qu'on les encense. Il m'a paru cependant utile d'enregistrer ce bon témoi-

Toux

# ÆTHONE

Coqueluche

SELS BILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr. Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

gnage transatlantique, parce que, dépassant de beaucoup les intentions de l'auteur, il met admirablement en relief les défauts et les qualités de notre race, toujours prête à s'adapter aux situations les plus périlleuses et les plus imprévucs, mais toujours portée aussi à critiquer tout ce qui vient de ses enfants.

Lisant sans aucun parti pris les Bulletins de la Société de Chirurgie, j'y ai trouvé parsois des appréciations tellement sévères, émises en un langage si apre, - d'ailleurs signalé très justement à l'attention de ses collègues par M. Delorme, que j'en restais d'abord comme gêné et confus pour les confrères ainsi traités. Et puis, optimiste quand même, je me disais que cette brutale franchise aurait du bon si elle devait écarter les non-valeurs et les communications insignifiantes. Seul, le démenti que nous pouvions donner à notre réputation de courtoisie m'inquiétait; mais M. Tait se charge de prouver que l'étranger. retenant seulement le fruit sans s'arrêter aux piquants de l'enveloppe, sait à merveille faire la part du feu dans les discussions. J'ajoute, pour être juste, que les polémiques observées aujourd'hui existèrent chez nous de tout temps.

Lorsque, au xviº siècle, le très grand Ambroise Paré rédige son mémoire sur les « Playes par

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ARTINÉVRALGIQUE - ARTIRHUMATISMAL -- ARTIGOUTTEUX pour usage externe.

Sauldament absorbable, sans irritation de la nasa

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE =Bvla=

GENTH I V (Salne)

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injectione pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXVº Année. - Nº 52. 20 Septembre 1917

harquebuse et aultres bastons de feu », écrit vers 1545 et qu'on croirait d'hier la controverse se fait autour de lui si ardente, qu'il lui faut tout l'appui du Prince pour que sa renommée n'en soit pas atteinte.

Vous vous rappelez qu'à la suite du siège de Rouen, où la gangrène gazeuse décima le meilleur de la noblesse française, tout le monde pensa que les projectiles étaient empoisonnés. Comme il ne s'agissait pas seulement d'une misérable chair à canon, mais de braves et puissants gentilshommes, Charles IX, sollicité de toutes parts, demande à Paré un Rapport — déjà! — Notre chirurgien national s'empresse de démon-trer que la poudre, composée de substances très salubres, ne saurait être vénéneuse, et il conclut que « le vent austral » seul a causé tout le mal. Cette raison astrologique paraît à ses contemporains d'autant plus insuffisante, que Jean de Vigo, le Génois, a bien spécifié que les plaics par armes à feu contiennent un venin; aussi, Ambroise Paré ferait-il piteuse figure devant cette haute autorité si le vague de son étiologie n'était largement racheté par la précision de ses tableaux symptomatiques et la sagacité de ses méthodes thérapeutiques.

Le vent austral a été chassé par d'autres souffles plus modernes, mais les descriptions de Paré, ses procédés, ses remarques judicieuses sur la Chirurgie de Guerre ont gardé tant de force, malgré l'usure des siècles, qu'au début même du présent cataclysme les meilleurs d'entre nous ne craignirent pas de s'en inspirer.

Parmi les recommandations du vieux chirurgien, il en est une dont ses successeurs immédiats firent tout leur profit, et c'est la nécessité en campagne d'agir promptement, si l'on veut sauver

1. Voir à ce sujet l'intéressant ouvrage La gangrène gazeuse, par M. le professeur Guermonprez, de Lille (4 volumes, Rousset, éditeur, Paris, 1916). le blessé. En dehors de ce principe, l'œuvre du maître ne fut pas aussi féconde qu'elle eût dû l'être. La chirurgie militaire, qu'il avait d'un seul coup portée aux plus hauts sommets, n'y demeura pas longtemps, mais cela n'est pas pour étonner ceux qui savent replacer les hommes dans leur milieu. A cette époque, on vit encore sous le joug des conceptions du Moyen âge. Sous peine de déchoir, l'homme de pensée doit s'interdire toute œuvre manuelle. C'est à grand'peine que la Médecine a pu prendre place parmi les sept arts libéraux; elle n'y a réussi qu'en bannissant de sa pratique l'acte chirurgical. Le chirurglen a-t-il du génie, il pourra se faire exceptionnellement une place spéciale en illustrant son art; mais celui-ci, malgré tout, ne pourra jamais sortir de l'ombre, et la corporation demeurera serve. Il n'en reste pas moins qu'après Paré, le principe des soins rapides étant enfin admis. Henri IV et Sully créent officiellement les médecins régimentaires; Richelieu et Louis XIII organisent, eux, les premières ambulances, mais il faut aller jusqu'à Louis XV pour que la Chirurgie, prenant sa juste place, conquiere réellement ses lettres de noblesse. La date de 1731 est, à ce point de vue, mémorable, car l'Académic royale de Chirurgie est fondée cette année-la par lettres patentes de Sa Majesté. Tous les chirurgiens d'alors ont passé dans les armées du Roi, comme nos chirurgiens actuels ont passé dans les Armées de la République : Citerai-je les Louis, les Maré-chal, les Dionis? Le Prince a jugé qu'il devait grouper tous ces hommes pour leur donner plus de force et d'activité.

Ne serait-ce que pour rappeler les uns à la modestie et susciter l'admiration des autres, j'aimerais à suivre les premiers pas de la nouvelle assemblée. Tout d'abord, elle s'occupe de resaire l'outillage chirurgical et d'en préciser l'emploi : A quoi servent les aiguilles, quelle forme doivent-elles avoir, comment les employer...

Les ciseaux sont-ils utiles? Quand, comment, pourquoi?

Elle incite aussi ses membres à apprendre le latin et c'est un vrai scandale. En 1749, lorsque Louis « passe son acte » dans la langue de Ciceron, un gazetier ne s'exclame-t-il pas: « Tout est perdu, on parle latin à Saint-Côme! » A quoi Louis XV réplique ironiquement : « Et qui pis est, on le comprend ». Mais ll n'importe. La besogne de l'Académie nouvelle eût été parfaite s'il n'y avait pas eu le concours, qui suivit Fontenoy. « Après la bataille de Fontenoy, écrit Larrey dans ses Mémoires, l'Académie royale de Chirurgie proposa de détermincr les cas des plaies d'armes à feu où il faut faire l'amputation de suite, et ceux où il convient de la différer. » C'est Faure, chirurgien du Royal-Vaisseau, qui emporta le prix. Dans ses conclusions, le lauréat affirmait la nécessité d'attendre jusqu'à ce que la flèvre contraignit à s'armer du bistouri : Il y a plus d'honneur à conserver un membre qu'à l'amputer avec dextérité et succès.

Cette opinion, contraire au bon sens et qui s'oppose à celle d'Ambroise Paré et de tous les chirurgiens militaires, fut heureusement combattue par Larrey dans sa thèse, soutenue en

« Lorsqu'un membre blessé par un coup de feu, dit-il, ne peut être conservé, il faut l'amputer sur-le-champ. Les premières vingt-quatre heures sont les seules heures de calme que conscrve la nature et dont il faut se hâter de profiter, comme dans toutes les maladies dangereuses, pour administrer le remède nécessaire, » (Voir Mémoires de Larrey, tome II, page 453.)

Je voudrais que cette phrase, modifiée au point de vue temps, fût inscrite dans toutes les ambulances. Mais au fait, cela serait-il utilc aujourd'hui, et les trente ans de progrès chirurgicaux accomplis en trente mois de campagne qui comptent plus du double, ne relèvent-ils pas





BOITE DE 12 AMPOULES : 4'50.

ENVOI GRATUIT G'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS 

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

FLACON GOUTTES : 3'50.

Téléph. 682-16

tous du principe qui est à la base de toute chirurgie de guerre?

Se rapprocher coûte que coûte du blessé, opérer rapidement, lutter de vitesse avec l'infeetion microbienne, n'est-ce pas l'essence même de notre stratégie, et toute la taetique sanitaire ne découle-t-elle pas de là? Rappelez-vous : Cela a commencé par la suppression des antiques « bagnoles » à chevaux, remplacées par les eamionnettes légères et rapides, pour aboutir au poste chirurgical avancé, contruit en sape, à une portée de fusil des combattants. Quelle avance, et comme M. Dudley Tait a raison d'attirer l'attention de ses compatriotes sur le chemin que nous avons pareouru!

Dans sa note, très ramassée et par suite extrêmement difficile à traduire, il s'étonne d'abord que ses compatriotes aient si peu songé à préparer chirurgicalement la guerre, alors que toute la chirurgie de la poitrine, de l'abdomen, des articulations, des fractures et des vaisseaux vient d'être bouleversée de fond en comble et renouvelée au bruit des canons meurtriers. Certes, quelques missionnaires américains ont bien parcouru les fronts français et anglais, ils ont bien donné des Rapports, mais qu'est cet effort à côté de la tâche à entreprendre ? En Europe, la chirurgie de guerre seule retenait l'attention; en dehors des soins aux blessés, il n'y avait rien. Et si l'on en veut la preuve, on n'a qu'à consulter le British Journal of surgery :

« Je recommanderai eacore tout spécialement les numés de recommandera eacore tout specialemen les nume-ros de la revue hebdomadaire publicée par la Société chi-rurgicale de Paris (Bulletins et Mémoires de la Société de Chirurgie de Paris, Masson et Ct., éditeurs, 120, bou-levard Saint-Germain, Paris), « écrit M. Tait, que je traduis de mon mieux. « Il y a là une véritable mine d'informations donnant ua aperçu exact et caractéristique de l'effort réalisé par l'Ecole française. Cette publication est sans contredit le modèle mondial pour sa forme scientifique, sa tenue littéraire, son indépendance d'idées et sa grande précision. Sa valeur a encore été angmentée

ces temps dernlers par des contributions sans nombre dues au groupe de tous les jeunes chirnrgicas de la guerre. Rien de plus intéressant et instructif que les Rapports et les discussions qu'ils suscitèreat; au en ne peut se dispenser de les connaître : lci, c'est un aateur qui, traitant des fractures, appuie son expé-rience sur 10,000 cas; ailleurs, c'est tet autre qui, traitant la question des plaies de poitrine, fournit 600 eas à l'appui de son mémoire, quand cet antre encore analyse magistralement des milliers de blessnres abdominales.

« Les résultats remarquables obtenus par l'incision et la fermeture systématique des plaies out réréle un champ complètement nouveau. On pent ea dire autant de la chirurgie plastique, telle qu'on la fait maiatemant à Paris. De même, peu de Congrès pourraient montrer autant de résultats que ceux du meeting récent des Sociétés neurologique et chirurgicale de Paris, réunies.

« A celui qui s'intéresse à l'éducation médicale, l'ar-

rivée prochaine des chirurgiens américains en France apporte comme un message d'espoir. Le contact perma-nent avec les meilleurs hommes d'une nation idealiste comme la France développera surement ce que nous perdons un pen de vue dans notre pays, à savoir le côté humain de la médecine. Le commerce avec la seule Boole qui soit demeurée fidèle à la médecine cliaique. l'Ecole écossaise exceptée - ne pent manquer de nous remettre dans la voie que nous avons oubliée depuis le départ de William Osler, le muitre clinicien, le faiseur cliniciens. La France est au seuil d'ane grande renaissance en sciences et au seun q ane grande renaus sance en sciences et en lettres et il me plait de cons-tater, à cette heure glorieuse pour nos alliés, que nulle part l'admiration pour notre pays n'a été plus mar-quée que dans le corps médical français. »

M. Tait, pour finir, se porte garant de l'accueil chaleureux que nous ferons à ses compatriotes. Ah! comme il a raison! Qu'ils soient les blenvenus sur notre vieille terre ensanglantée, nos frères de la jeune Amérique! Comme au temps des La Fayette et des Rochambeau, notre sang va de nouveau se mêler au leur. Mais les âmes doivent se mêler aussi, et e'est pourquoi nous organisons le Bureau médical inter-alliés, dont je vous ai déjà parlé et où nos amis anglais et nous tâcherons de faire profiter les confrères américains de toute notre expérience. Nous leur raconterons nos souffrances, ils nous diront leurs espoirs, et ainsi s'ébauchera peut-être eette société des Nations dont a parlé le grand Wilson, et qui supprimerait la guerre, la guerre détestée des mères

Au moment où je termine ees lignes, déjà bien longues, je reçois de M. le professeur Hartmann une nouvelle si heureuse, que je veux sans tarder vous en faire part.

Chaque courrier m'apporte du front cent supplications qui me sont adressées par les jeunes gens en cours d'études. - « Nous perdons tout le peu que nous avons appris! me crient-ils sur des tons différents. Comme la guerre se prolonge, ne pourrait-on pas nous mettre à même d'assurer notre scolarité? »

Soyez apaisés, ehers amis, des mesures vont être prises d'urgence, qui vous permettront de retourner un instant sur les bancs. La question, mise à l'étude, sera résolue sous peu de jours. Je vous en parlerai, d'ailleurs, la prochaine fois. Ainsi, espérez. F HEIME

### HOUVELLES

Le corps médical et la carte de charbon. président du Syndicat des Médecins de la Sciac et des communes limitrophes vient de recevoir la lettre suivante:

Monsieur le Présideat.

De me lettre en date du 10 Août Gurant, von avez appel de settre en date du 10 Août Gurant, von avez appel de settre en date du 10 Août Gurant, von avez appel de settre en de settre de la delai, des mesures propres à assurer les distributions de date, au chaufige du cabinet des médecins et des selons d'attente qui leur sont amexés. des selons d'attente qui leur sont amexés decisias synthemes des selons d'attente qui leur sont amexés. De la des selons d'attente qui leur selons de consolitation à Paris devront respuir le formulaire imprimé à l'assig des petits commerçants et des leurs d'autres devont respuir le formulaire imprimé à l'assig des petits commerçants et de l'autres de l'a

ombustible par mois.

Avis sera donné prochainement de la date à partir e laquelle ces questionnaires pourront être délivrés par es mairies de Paris. s mairies de Paris. Les médecins ayant leur cabinet de consultation dans

(Voir la suite, p. 550.)

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes.

.... Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître. de ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique e et pratique, la DIGITALINE CRISTALLISÉE (1) dont de l'action sure et puissante, exempte de dangers, a dété consacrée déjà par une expérience de 40 années. p HUCHARD (i) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES and 1/10" do minige. | Dose d'entretien cardio-tonique; | Traitement préventir de l'Asystolle.

GRANULES BLANCS qui/4de milligr. AMPOULES au 1/10° de milli it. an ele de milligr

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 on 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveinenses.

FORMES : Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par holte). - Ampoules de 5 cc. (6 par holte) et de 10 cc. (3 par holte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

COLLO DE DUBOS

INJECTABLE & GOUTTES

PAS D'IODISME

ECHANTILLOMS A LA DISPOSITION DU CORPS MEDICAL
SUR DEMANDE ADRESSEE À H, DUBOIS. 7, RUE JADIM. PARIS



# IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'iode avec la Peptone Découverte en 1896 par E. GALBRUN, pocreue un emanmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme,

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN; 18. Rus Charkampf, PARIS.

No pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nomi<sup>re</sup>eux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Méd. Inc de Paris 1900. Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

Glycérophosphatée Granulée) à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraîche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraîts de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMAGIES

# DIOSEINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG olérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

RUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,Pa

SYPHILIS & PALUDISME

(Combinaison d'Hectine et de Mercure). Le plus actif, le mieux toléré des sels mercuriels. PILULES (Par pilule: Hectine 0,40; Protoiodure Hg. 0,05; Ext.Op.0,01).

Une à deux pitules par jour.

GOUTTES (Par 20 couties: Hectine 0,65; Hg. 0,01). 20 ± 100 gout, par jour. (Par ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,015). Une ampoule par (Par ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,015). Pendant 10 à 15 f; INJECTIONS INDOLORES

dres de l'HECTIME, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villene

plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est

L'HISTORE NO. 10 PER ANNO 10 P

les communes du déparlement de la Seine pourront s'adresser utilement aux mairies de ces communes. Veuillez agréer, M lo Président, l'assurance de ma con-sidération la plus distinguée. Le Préfet de la Seine

Signé : DELANNEY. . Stations hydrominérales. — Une Chambre d'indus-trie thermale vient d'être instituée dans la commune des Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées) qui fut érigée en station hydrominérale par un décret daté du 25 Mai 1912.

Nomination. -- M. Henri Sicard est nommé deuxième médecin adjoint dans le personnel médical du Palais de Justice et du Tribunal de Commerce, à Paris.

## Broméine MONTAGU

TOUX nerveus

AMPOULES (0.05) SCIATIQUE 49. Bonievard de Port-Royal, PRRIS

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

On désire acheter crédence ou contact tournant Gaiffe on Drault. Faire offres. Ecrire P. M., nº 1728.

Etudiant, 16 inser., 30 mois int., très au conrant clientèle : ponct. lomb., 606, etc., cherche rempl. p. Octobre. - Ecrire P. M., nº 1732.

Médecin-major retr., 49 ans, se tient à la disposition des confrères, Paris ou départ, pour aide ou remplac. - Ecrire P. M., nº 1733.

Demoiselle garde-malade recommandée par docteur recherche situation à demeure. Ecrire P.M., nº 1734.

Docteur, prof. Ecole méd., désire prendre suite médicale Paris. — Ecrire P. M., nº 1725.

Veuve médecin prendr. p. hiver dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège à proximité. — Ecrire P. M., nº 1465.

Docteur cherche table examen et instruments occasion. - Ecrire P. M., nº 1738.

AMGIAES Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés. GRIPPES à présence d'accidents pharyprés competition de la compléte de la compléte de la compléte de la compléte de NEOL pur compléte de la fourbonnt se compléte de la compléte

Tuberculoses, Emulsion HARCHAIS Phesphe-Gressite De 3 & 6 cmil. à café

OUATAPLASME Paracment complete Philippes ies, Rozer s. Appendicites, Philbitss, Bryshelles, Briliane

Le Gérant : O. Powix.

Paris. - L. MARSTSEUX, imprimeur, 1, rne Cassette.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# TRAITEMENT DE I**somnie nerveus**e



LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Papis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE DETENTE

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM, les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Epium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

# A total Dausse

. Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS



DESSICCATION RAPIDE VERS D:

NI AUTOLYSE NI CHALEUR

CACHETS PAQUETS COMPRIMÉS

2 a 8 par jour

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE, THYPOIDIEN. RENAL SURRENAL etc

DEPOT: Pharmacie DEBIIUERES 26, Rue du For, 26, FARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

*NEURASTHÉNIE* 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

ax pour les Hôpiteux et Ami AFFECTIONS DE LA GORGE ET DES VOIES RESPIRATDIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN es d'Oxygene Naissent, Menthol fuiblement doss, Cocastovaine, ezonte de Soude et d'Extudis végéteux d'un godt agréable, praines contre TOUX, GRIPPES, LARYHGITES, PHARYHGITES, ASIMME, ARGINES, EMPHYSEME, 6 à 10 par jour, grafis. Labrefoire des Produits Sciente, 10, r. Fromentin, Paris.

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé,

g'ouvrant et se fermant à volonté

POUR Ofr. 50, 1 fe., 2 fe. et 3 fe.

(Paraffine liquide)

CHIMIQUEMENT PURE, INODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Huile de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX. ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

Droquistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.

# L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES - & B

ANTISEP VIQUE DÉSINFECTANT 12. Bonley, Bonne-Honvelle

BENANTHLON BRATHT BE. In Helicine or as fast is descent CONSTR PRANÇAISE BU LYBOS

ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFAN

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - ORÉSITÉ VALS-PRECIEUSE

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait 4 froid, 100 grammes de viande de 10, rue de l'Orne, PARIS. — Contempédans des Gruchons de grès 7a SUCCO conserve Indéhiment ses promiété physiques et thérapations.

# MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** LYON 1914

COOLLUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFoarla

2 à 5 cuille les à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

HUILE GRISE VIGIER a 40%

PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIÉR à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube. AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

Adénopathie • Goitre • Syphilis

ET AUTRES INDICATIONS DE L'IODURE DE POTASSIUM

NE PROVOQUANT PAS L'IODISME

TOUJOURS BIEN TOLÉRÉE

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE !

DE SAVEUR AGRÉABLE UN à SIX Comprimés par jour à prendre aux Repas

Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, Photon, 1, Place Morand, LYON

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie.

# Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# CONSTIPATION-COLITES

Paraffine CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. 1 iquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

## SYPHILIS

CAPSULES RAQUIN

| Iodure de Potassium . . . . . 0.25 | Iodure de Sodium . . . . . 0.25 FLACON: 5 fr

Tolérance Parfaite



### BLENNORRHAGIES

CAPSULES RAQUIN

COPAHIVATE DE SOUDE (12 capsules par jour) Midicament le plus efficace contre les Biennorrhagies anciennes ou récentes (FL. 5 fr.)

Contre les couleurs : Capsuies Raquin, Bicarbonate de Soude. . (3'50) Giobuies Fumouze, Bromure K (3'50)

CAPSULES RAQUIN DIVERSES: Copahu; Cubébe; Saioi-Santai; Santai, e.c. - Fi. 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830



LA

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . . Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur ique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Chirurgiou de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à le Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, embre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL
Professenr de clinique

A l'hépital Coch
Membre de l'Académie de

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, thre de l'Académie de méde F. JAYLE

Chef de cliu, gynécologique i Secrétaire de la Bire

H. ROGER

ofesseur de Pathologie expérim.,

Médeciu de l'Hôtel-Dieu,

mbre de l'Académie de médeciu.

M LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

areaux de rédaction sont ouverts à la Indrairie Masson.

abaisse les barrières sociales et confond tous les

rangs. A l'autorité matérielle du chef de famille,

il substitue l'autorité morale. Il relève la condi-

tion de la femme; il adoucit le sort de l'esclave;

il donne à l'enfant une personnalité que lui dénie l'antique statut familial. L'obéissance du fils à

l'égard du père qui n'est plus un maître égoïste,

mais un guide affectueux, est faite de respec-tueuse déférence.

agnatique ou civil qui réunit, sous un chef com

mun, de nombreux êtres étrangers les uns aux

autres par le sang. Sur cet organisme politique,

qui contrarie les instincts primordiaux de la

nature humaine, le christianisme agit comme un

ferment : il le fragmente, il le désagrège, il le

pulyérise. De ses ruines va surgir un nouveau

type familial organisé suivant le concept chrétien.

Il aura pour base la parenté naturelle ou cognatique. Réduit à sa plus simple expression, il se

composera du père, de la mère et de l'enfant, car

le fils, dès qu'il est parvenu à l'âge viril, peut constituer une famille indépendante. Ainsi naît

et se développe la notion de la majorité civile

qui permet à l'homme adulte de disposer de luimême du vivant du paterfamilias,

La famille romaine avait pour principe le lien

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages

### SOMMAIRE

### Articles originaux :

L. BERARD et CH. DUNET. - Les fistules rebelles du thorax bloqué, p. 545.

Chevallier.— Le traitement pratique de la syphi-

P. CHEVALLIER. lis. n. 547.

M. COUTEAUD. — Tétanos et tétanophoble, p. 550.

J. Bandaine et J. de Poliakoff. — Les douches d'air chaud dans le traitement des plaies de guerre,

p. 551.

J. Peschen. — Posologie et graduation de l'exercice dans l'entrainement respiratoire par la méthode spiroscopique, p. 552.

Mouvement chirurgical: LUZOIR. — Méthodes américaines d'anesthésie (2° ar-ticle). Les anesthésies par insuffiation, p. 555. Analyses, p. 556.

### Supplément :

E. Jeanselme. — De la protection de l'enfant chez les Romains (IV° période). CORRESPONDANCE.

LES MÉDECINS AUX ARMÉRS.

Nouvelles.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique - Cardiotonique

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

# Sirop DERBECQ

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XX Vº ANNÉE. - Nº 53, 24 SEPTEMBRE 1917.

ÉTUDES MÉDICO-HISTORIOUES

### DE LA PROTECTION DE L'ENFANT CHEZ LES ROMAINS

IVº PÉRIODE. - Dissolution de la famille quiritaire : naissance de la familie moderne. - Des modifications apportées à la condition de l'enfant par le christianisme. - Les premiers orphelinats.

Tout ce qui avait assuré la domination de Rome sur le monde; tout ce qui avait fait, pendant une longue suite de siècles, sa force et sa grandeur': ses traditions, son passé glorieux, ses institutions millénaires, ses dogmes enfin dont l'immutabilité avait entretenu la confiance en la pérennité de la patrie, toutes ces choses saintes pour les vieux Quirites, le christianisme va les saper, les anéantir.

Et tout d'abord, il s'attaque à la famille païenne. Le ciment qui unit tout ses membres en un tout indissoluble, c'est le culte des Ancêtres, la religion du foyer dont le *paterfamilias* est le pontife. Entre celle-ci et la foi nouvelle, aucune alliance, aucun compromis n'est possible. Le christianisme, considéré du point de vue philosophique, nous apparaît comme un mouvement généreux en faveur des humbles, des faibles et des opprimés. Il prêche la solidarité et la fraternité; il

NATIVELLE

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

atoires POURNIER Frères, 28, B\* de l'Hôpital, Panis

Granules - Solution - Ampoules:

DIGITALINE oristallisée

Par l'édit de Milan (de l'an 313), Constantin

admet le christianisme au nombre des religions Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

# =Byla ====

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 10 entigr. tous les 4 jours (12 à 11 injections pour une cure)-BORES MOYENNES : 20 à 35 centigr. tous les 8 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villemeuve-la-Garenne (Seine).

dont le culte peut être pratiqué dans l'Empire. Dès cette époque se dessine une évolution qui tend à metire les lois relatives au statut personnel en harmonie avec l'étique nouvelle. Cette transformation fait de rapides progrès sous les premiers empereurs chrétiens, et elle s'achève sous Justinien. De bonne heure, les évêques ont su prendre, à la cour de Byzance, une place prépondérante; ils occupent les plus hautes charges, de l'Etat et l'on peut dire qu'ils dictent les lois. Si l'enorme compilation justinienne n'est pas leur œuvre, on peut dire qu'elle est tout imprégnée de l'esprit chrétien. En tête des Institutes et du Digeste, est inscrite la formule : In nomine Domini Jesu Christi.

Dès son origine, l'Eglise a pris l'enfant sous sa protection. A peine née, elle combat sans relache l'avortement, l'infanticide et l'exposition. Les premiers conciles qualifient ces actes de crimes. Ils interdisent aux mères coupables l'accès du sanctuaire et ne les admettent aux sacrements qu'à l'article de la mort.

Tous les Pères de l'Eglise ont plaidé la cause de l'enfant. Vous défendez, dit Tertullien, de tuer les nouveau-nes, mais est-il une loi qui soit éludée aussi impunément et avec autant de sécurité 1? Pour nous, à qui tout homicide est défendu, il nous est également défendu de faire périr le fruit d'une mère dans son sein, avant même que l'homme soit formé. C'est un homicide prématuré d'empêcher la naissance. En réalité, n'est-ce pas la même chose d'arracher l'àme du corps, ou d'empêcher celle-là d'animer celui-ci? Vous avez détruit un homme en détrui-

7. Cod. Theod., M, 27, 1; Ereis tabulis .... scribta

sant ce qui allait le devenir. Vous avez étouffé le fruit dans le germe \*... Je le demande à ce peuple avide du sang des chrétiens, combien y en a-t-îl parmi eux qui n'ont pas tué leurs enfants au moment où ils venaient de naître. Ils choisissent, pour leur ôter la vie, le genre de mort le plus cruel. Les uns les noient; les autres les laissent mourir de froid et de falm; d'autres les exposent à la voracité des chiens 3. Saint Jean Chrysostome signale des parents assez barbares pour crever les yeux à leurs propres enfants nouveau-nés afin d'exciter la pitié des passants. Minucius Felix, orateur chrétien qui vécut au 111° siècle, s'élève comme Tertullien contre les pratiques abortives et l'abandon des nouveau-nés. S'adressant aux païens qui accusent les chrétiens d'immoralité, il leur dit : « C'est vous qui exposez vos enfants aux bêtes féroces et aux oiseaux, au sortir du ventre de leur mère et qui les étranglez et les étoussez. Il y en a même qui, par des breuvages cruels, les détruisent dans les entrailles de leur mère et les font périr avant que de naître 4. »

Saint Justin s'elève contre l'exposition qui est, dit-il, la grande pourvoyeuse de la prostitution ".

l'énétré d'indignation, saint Clément s'écrie : « On fait de ses enfants des orphelins et on nourrit des perroquets; on expose le fruit de ses entrailles et on élève des poussins. On donne la préférence aux animaux sur les êtres doués de raison. »

Lactance exhorte ceux qui ne sont pas en état de pourvoir aux besoins de leur progéniture à vivre dans la continence : « Si la pauvreté s'oppose à ce que vous éleviez des enfants, il faut

per omnes civitates Italias proponutar lex, que parentam manus a parricidio arceal. Si quis parens ad ferat scholen, quan pro paupertico educare non posil, nac quam reus el fiscum nostrum el rem privatem indiscreta l'assimus probero obsequia. » — Parricidiam a un sens plus large quo le mot : parricide, en français. 1ci, il signifie : indinicide.

s'abstenir du mariage et ne pas porter des mains criminelles sur l'ouvrage de Dieu . »



Malgré ces éloquentes protestations, le pouvoir absolu de disposer de ses enfants était encore si généralement reconnu, du temps de Constantin, que cet empereur n'osa pas le supprimer. Il dut se borner à restreindre le nombre des infortunés que l'exposition vouait à l'esclavage ou à la mort. De l'année 315 date le premier de ses deux célèbres rescrits en faveur des enfants abandonnés. « Que dans toutes les villes de l'Italie, dit-il, on grave sur des tables d'airain... cette loi pour détourner de l'infanticide la main des parents : lorsqu'un père apportera un enfant qu'il ne peut élever à cause de son indigence, qu'on se hâte de lui distribuer des aliments et des vêtements... Le Trésor impérial et ma cassette particulière pourvoiront solidairement à ces dé-

Par un second rescrit de 322, Constantin étendit la distribution des secours à toute la province d'Afrique. « J'ai appris, dit-il, que le manque de subsistance force des habitants des provinces à vendre ou à donner en gage leurs enfants. Que les proconsuls dispensent les dons nécessaires à tous ceux qui sont dans un état d'extrême indigence... Car il répugne à nos mœurs de laisser un être humain mourir de la faim ou de pousser quelqu'un à commettre un indigne forfait ". »

Mais le fisc ne pouvait suffire à élever un si

8. Cod. Theod., XI., 27, 2; « Provinciales, egestate victus atque alimenis inopia laborantes, liberos' suos vendere vel obpignarace cognovinua..., Proconsulea..., per universam Africam..., universis quos adverterint in egestate miserabili constitutos stippus mecessiriam largianiur..., Abhorret enim nostris moribus at quenquas monfici vel ad indiginum lacinus privumpere conce-confici vel ad indiginum lacinus privumpere conce-



000000000000000

1. TERTULLIEN, Ad nat., 1, 15. 2. TERTULLIEN, Apolog., 1). TERRULLIEN, Apolog. Mixurius Felix, Octavius, AMIX. JUSTIN, Apologie pour les chrétiens LACTANIE, Instit. divines.

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

# des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

REALES EE

PROSPHATÉE

CAFÉINÉE

NATIONAL PROPERTY.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Médice-mont régulaiser de courpar excettence, due cefficacité case segle dans l'artére-cele les, est peur le régulaire, ocque a diguale de la configuration de les, est peur le régulaire, ocque la digitale est lift déparaitre les coltes est la régulaire, régulaire les cours est la diguale es DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont on FORME DE CŒUE et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs

PRODUIT FRANCAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS PRODUIT FRANÇAIS 01-10 e1-2+

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

Cacodylate de Fer . . . 0 gt. 01 BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gastrigue Les Gauttes Ferragineuses Fraisse se prennent à la

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : ... 0 gr. 01

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

grand nombre d'enfants et, des l'année 327, Constantin fut obligé de reconnaître aux parents, en cas d'extrême misère, le droit de vendre leurs enfants nouveau-nés (sanguinolentos) 1,

Par un reserit de l'an 331, Constantin encourage les personnes charitables à recueillir les nouveau-nés. « Celui qui élève un enfant jeté à la rue par son père ou son maître peut, à sa convenance, en faire son fils on son esclave, et il est garanti contre tout risque de revendication de la part des parents ou du maitre ". » Les empereurs Valentinien, Valens et Gratien accordent aussi aux personnes qui ont recueilli un enfant exposé le droit de repousser la demande en répétition du patron ou du maître 3.



Le premier texte législatif qui défend de tuer un enfant est une constitution des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, de l'année 374. Le coupable est condamné au dernier supplice .

Justinien, par la Novelle 153, enjoint au préfet d'Illyrie de soumettre aux peines les plus sévères extremis poenis) ceux qui se rendent coupables d'un tel crime : crimen a sensu humano alienum, et quod ne ab illis quidem barbaris admitti credibile

1. Cod. lust., IV, 43: « Si quis propter nimiam pauper-tatem egestatemque victus causa filium filiamve ŝaugui-

tatem egeslatunque victors coam filium filiamve sauguiadentos wenditerit... ", de -populiti : « Quiciemque
paeram vel puellara, projectam de domo patris vel domia
voluntate selonituque, soligepriu e suis almenta, sid robur
proveenti, cundem entiens abu bette at vel nimia
proveenti, cundem entiens abu bette at vel tilium sive
servum eum esse maluerit : omd repetitionis inquietudine pentius submovende corum, qui servos aut liberos
genttes proprius coluntate domo recens natos abflecegentes proprius coluntate domo recens natos abflecegentes proprius coluntate domo recens natos abflece-

3. Cod. Inst., VIII, 52 : « Nee dominis vel patronis repetendi aditum relinquimus, si ab ipsis expositos quo dammodo ad mortem voluntas misericordiæ amice acolle-

4. Cod. Just., IX, 16, ad legem Corneliam de Sicariis :

En bonne logique, l'avortement aurait dû être assimilé à l'infanticide et puni comme un crime, ear le principe : nasciturus pro nato habeter, avait fini par prévaloir.

Or, il n'en fut rien. Malgré les objurgations des Pères de l'Église, sous les premiers empereurs chrétiens, l'avortement n'est pas l'objet d'une sanction pénale. La loi n'envisage que le préjudice porté au mari par l'épouse coupable. Aucune mesure répressive n'intervient en faveur de l'enfant. Ainsi, dans le dernier état du droit, l'avortement n'est encore qu'une faute domes-



Du 111" au vie siècle, le principe que la liberté de l'enfant est intangible s'affirme et se formule

Dejà les empereurs Dioclétien et Maximien avaient défendu aux pères de céder leurs enfants par un contrat de vente ou par tout autre mode d'aliénation 6 Cette interdiction resta sans doute lettres

mortes, car sous Constantin des parents sont encore réduits par la misère à vendre leurs nouveau-nés. Mais ce prince intervint pour limiter les droits de l'acquereur. Des enfants, qui font l'objet de trafic, le maître ne peut exiger que des

s. Si quis second infentis piaculum adgressus adgresserio de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compani

XXXI, ut que matter matter the liberation of parentlina neque tenditionis, acque donationis fluito, neque pignosi pire, and quolibri atio modo, neque sub prestexti ignorantia accipientis in alium transferri posse manifesti juris est. > 1. Cod. Just., 14, 22 c. m., resultione in hoc hatum-time and the substantial parentlina description of the characteristic parentline and the ch

services; il n'est pas en son pouvoir d'en faire des esclaves et de s'opposer à leur rachat; aussitôt libérés ils reprennent leur condition d'ingénu'.

En 391, sous Théodose le Grand, les enfants vendus par leurs parents sont déclarés libres lorsqu'ils ont travaillé un certain temps pour le compte de l'acquéreur.

En 529, Justinien enlève à ceux qui recueillent des enfants la faculté d'en faire des esclaves, des affranchis, des colons ou des inscrits attachés à la glèbe; à tous il confère la qualité d'ingénus". Cet empereur dénonce l'indigne conduite des parents qui exposent leurs nouveau-nés dans les églises et qui les revendiquent comme étant leurs esclaves lorsqu'ils sont devenus grands'. Pour déjouer cette fraude, Justinien décide que tous les enfants abandonnés dans les églises, sur la voie publique ou dans tous autres lieux seront libres 10.

Ces mesures législatives témoignent de l'ardeut désir des empereurs chrétiens de venir en aide aux enfants abandonnés. Mais quel remède pouvaient-elles apporter à la misère dont l'infanticide et la vente des nouveau-nés étaient la conséquence? Ces lois n'étaient donc que de vaines paroles. Seule, une assistance effective pouvait

Liceat outen ipsi qui vendidit vel qui alienatus est aut cuilibet alli ad ingenutiutem propriam emu repetere, nuodo si aut pertuum offeret quod potest valere, aut mandent per la compania de la compania del la comp hujusmodi hominibus educati sunt, liberi, et ingenui





Ech" Ph "MIDY 140 FESTHONORY PARIS

arracher ces malheureuses victimes à la mort, à l'esclavage ou à la honte.

Avant que le christianisme fût admis au nombre des religions officielles de l'Empire, des personnes charitables hébergeaient dans des asiles les enfants privés de famille. La vie matérielle et morale leur était assurée sans distinction d'origine. Le fils de l'esclave était accueilli comme le fils du maître. Tous étaient considérés comme des frères, l'infortune les avait rendus égaux'.

Ces établissements d'assistance prirent une rapide extension sous Constantin qui autorisa l'exercice du culte chrétien. Ce prince combla de ses faveurs le Grand Orphanotrophium de Byzance. Il assigna pour l'entretien de cet asile des terres du domaine public et diverses autres dotations particulières. Cette institution prit un développement considérable; elle comprenait des annexes où les pupilles (μαθηταί) apprenaient la grammaire et les sciences. Ils recevaient aussi un enseignement technique qui les mettait en état de gagner leur vie. Un orphanotrophium, succursale de celui de Constantinople, s'élevait dans la petite île d'Oxya, situé non loin de la capitale. Sous les successeurs de Constantin, les orphelinats se multiplièrent et devinrent de véritables écoles d'arts industriels.

Le grand orphanotrophe avait la haute main

sur toutes les fondations charitables de Constantinople. Comme les autres préposés aux établissements d'assistance, il paraît avoir été constamment choisi parmi les clercs La haute dignité dont il était revêtu faisait de lui l'égal du préfet de l'Annone.

Les empereurs byzantins punissent de châtiments exemplaires certains attentats dont le jeune age est généralement la victime.

Constantin condamne à mort celui qui fait un ennuque et, de plus, si le maître est complice, l'esclave châtré et le lieu où l'acte criminel a été

accompli sont confisqués \*

L'empereur Léon Ier interdit d'acquérir comme esclaves des Romains faits ennuques, soit chez les barbares, soit sur le territoire de l'Empire. Il prononce les peines les plus rigoureuses contre ceux qui contreviendraient à cette défense, contre les notaires qui auraient rédigé l'acte de vente ou contre ceux qui auraient perçu quelque redevance à cette occasion. Mais les barbares châtrés hors du territoire romain peuvent faire l'objet d'un trafic en quelque lieu que ce soit ".

Malgré ces mesures, la plupart des coupables réussissaient à se soustraire à la rigueur des lois. Justinien nous apprend que, d'après les déposi-

nopie sous le règne de Justin le jeune (865-578) : orpha-notrophiam, id est locus venerabilis in que parendhus notrophiam, id est locus venerabilis in que parendhus venerabilis in que infantes siuntur (Jutans Épilome latina Novellarum Justiniani, Genstit, VII, XXXII, de rebus ad venerabilis loca pertineutibus non alienandis. Edit. 2. C. Just., IV, 42, de Faunchit, 1: « Si quis post hanc sanctionem in orbe romano enunchos fecerit, capite punitatr; mancipio ind., nec nos eiam loco, abl hec com-pendidati de la compensation de la distribution, confi-cendo.

ansatan uerit, uomino sciente et ussimuante, conna-3. C. Jast, JV, 82, de Ruschia, 2 · s Romans gentis homines, sive in barbaro, sive in romano solo eunuchos factos nullatenna squolibet modo ad dominium cajusquum transferri jubenus : porne gravissima statuenda adversus sos qui hoc perpetrare ausi Inerint : tabolinos videlicet,

tions faites en sa présence, sur 90 malheureux soumis à cette mutilation, 3 au plus avaient survécu 4. Pour enrayer les progrès de ces pratiques scandalenses, l'empereur ordonne que ceux qui ont châtré subissent eux-mêmes la peine de la castration, qu'en outre leurs biens soient adjugés au fisc et qu'eux-mêmes soient envoyés dans l'île Gypsum" où ils passeront le reste de leur

La pédérastie, ce vice que la Rome païenne avait traité avec tant d'indulgence, est réprimée avec la dernière rigueur par les empereurs chré-

Déjà, sous le principat d'Auguste, la loi Julia de adulteriis cocrcendis (736 ou 738 ab U. c.) punit de mort les hommes qui osent entretenir avec des mâlcs un amour défendu . Mais il est probable que cette loi ne visait que le cas où la victime était un citoyen romain.

Au temps des jurisconsultes classiques, la peine de mort avait été portée contre ceux qui abusaient d'un enfant, mais seulement s'il était de condition libre : puero praetextato; de l'affranchi et de l'esclave, il n'était point question. Ce n'est donc pas l'acte en lui-même qui est puni, c'est l'outrage fait à un citoyen romain. Sous les empereurs chrétiens, le point de vue change; la pédérastic est un crime contraire à la chasteté.

qui hujusmodi emptionis sive cajus libet alterius aliena-tionis instrumenta conscripserit, et eo, qui octavam vel aliquid vettigalio causa pro his sueceperit, eldem peume subliciendo. Barbarre autem gentis enunchos extre loca nostro imperio subjecta factos, cunctis negotiatoribus, vel quibuscunque allis emendi in commerciis, et vendendi, ubi volueriat, tribaimus facalitatem. »

5. He de la Haute-Egypte.

# ARTHRITISME

— DIATHÈSE URIQUE — RHUMATISME - GOUTTE - GRAVELLE

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laborate re Alph. Brunot et sa Propriété exclusive

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. = ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers, PARIS

Dialyl "Cures d'eau dialgite" TOUTES PHARMACIES ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl".

Soluble dans l'Eau : Dialyl

TOUTES PHARMACIES

Aussi la victime consentante est-elle considérée comme un complice.

En un stylc verbeux ct ampoulé, les empereurs Constantin et Constance stigmatisent ces infâmes et ordonnent que les lois armées du glaive vengeur les livrent aux peines les plus raffinées 1

Dans une de ses Novelles, Justinien prescrit au prefet de Constantinople de se saisir de ceux qui persisteront dans leur conduite illicite et impie, malgré son admonestation, et de les livrer au dernier supplice". Dans une novelle postérieure Justinica revient sur ce sujet, mais il se borne à menacer les coupables de la colère céleste qui détruisit Sodome".



Le triomphe du christianisme amena nécessairement la refonte des lois relatives au mariage. à la puissance paternelle, au célibat, à l'héri-Déjà, sous les Sévères, le paterfamilias n'avait plus le droit d'appeler ses enfants devant le tri-

bunal domestique et de les condamner à mort.

Constantin va plus loin : il inflige au père, meurtrier de son fils, le supplice barbare réservé au parricide. Que ce crime, dit-il, ne soit pas expié par le fer ou par le feu, ou par toute autre forme habituelle du châtiment; mais que le coupable soit cousu dans un sac avec un chien, un coq, un 1. C. Just. IX, 9, ad legem Jaliam de adulteriis, et stupro, 31: e Cum vir nubli, în fominam virls porreculturu, quid cum vir nubli, în fominam virls porreculturu, quid seque, armari pure fadio ultore, ut exquisitis pensis sub-dantar inhames, qui sunt, vel qui futuri unt rei. 3 Novel, 7; at une fauerielue hominae costre nalis-fecto regie civitatis, permanentes in prendicis illicitis efecto regie civitatis, permanentes in prendicis illicitis empira della propositione mostrum comprehendere, cultimis subdere supplicitis..... so della presidente della predictional della prediction singe, une vipère et des serpents et qu'il soit jeté dans un fleuve ou dans la mer voisine '.



Le droit chrétien, hostile aux unions illégitimes, recherche la maternité et parfois même la paternité naturelle pour y attacher des incapacités. Mais, en revanche, il fait du concubinat une legitima conjunctio sine honesta celebratione matrimonii. Cette union, désormais légale, rattache au père les liberi naturales. Cette innovation confère aux enfants nés du concubinat de multiples avantages, entre autres le droit à des aliments et un droit de succession limitée\*, enfin elle rend possible leur légitimation, faveur qui est refusée aux enfants nés hors mariage (spurii). Le concubinat ainsi organisé trouve son application lorsqu'un père veut éviter aux enfants d'un premier lit le préjudice que leur causeraient des secondes noces. Cc mode d'union légale est d'autant plus nécessaire que le législateur, dans le dernier état du droit, apporte des entraves très sérieuses aux secondes noces dans l'intérêt des enfants nés d'un premier mariage". Le père qui se remarie ne peut disposer des biens qui lui viennent de sa première épouse (lucra nuptialia); la propriété de ces biens passe aux enfants du premier lit, le père n'en conserve que la jouissance. Sur sa fortune personnelle, il ne peut prélever en faveur de son nouveau conjoint qu'unc portion au plus

4. G. lust., IX, 17, de his qui parentes sel liberos occiderant, 1: e 8 iqui parentis, aut filit, aut omnios affectionis ejas, qua auncupatione particidii continetur, fata
control de la control

5. Novel., 18, cap. 5; Novel., 89, cap. 12, 22 4-6.

égale à celle qu'il laisse au moins favorisé des enfants du premier lit.

Ces nouvelles prescriptions vont à l'encontre de toute la législation antérieure. Conçues dans l'intérêt exclusif de l'enfant, elles tendent à restreindre les unions, alors que tout avait été mis en œuvre, depuis Auguste, pour les rendre plus nombreuses et plus fécondes. L'idéal chrétien, pour qui le célibat est un état social préférable au mariage, ne pouvait se concilier avec les lois caducaires. Les déchéances dont elles frappaient tous ceux qui vivaient en dehors des liens du mariage (calibes, orbi, patres solitarii) devaient donc disparaître.

Au cours du Ive siècle, toutes les dispositions des lois matrimoniales qui pesaient sur le régime des successions depuis Auguste furent successivement abrogées. Par une constitution de l'an 320 Constantin « affranchit les célibataires des terreurs menacantes des lois ». Dorénavant ils auront, comme les hommes mariés, la faculté pleine et entière de recevoir. Les peines édictées contre les orbi, les rigueurs qui pesaient « comme un joug sur le cou » des femmes sans enfants sont rapportées'. Cette constitution de Constantin accorde à tous la faculté de recevoir, mais elle ne supprime pas les privilèges attachés à la fécondité, aussi était-il encore avantageux de posséder le jus liberorum. Un rescrit d'Arcadius, empereur d'Orient (396), décide que ce droit peut être sollicité, sans conditions d'âge ni de délai, par tous

6. God. Just., V, 9, de secundis nuptiis, 3; - Novel., 22,

6. Cod. Just., V, 9. de secundis auptiir, 3; — Novel., 92. p. 21-26.
7. Cod. Just., VIII, 58, de informandis pomis culibatus, orbitatis, 1: 2 qui jure veteri ceitice inhebantur, imminate in a numero maritorum matrimonii fuodere fulcirentur ac si numero maritorum matrimonii fuodere fulcirentur scitus e numero maritorum matrimonii fuodere fulcirentur situate orbita habeatur, et proposita huine nomini daman non noceatu. Quam rem eti circa fominias existimamus, earumque cervichus imposita juria funderia, restu quandam jueg, solvimus promisece ominarda, con la contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de



CHOLÉMIE-ICTÈRES-CONSTIPATIO **AUTO-INTOXICATIONS** 

ceux qui ont perdu l'espoir d'avoir des enfants'.

Quelques années plus tard (410), le successeur d'Arcadius, Théodose le jeune, abroge les restrictions apportées par les lois décimaires à la capacité de disposer à cause de mort entre époux

En Occident, les lois caducaires ne furent abrogées que plus tard. En 410, un rescrit d'Honorius accorde à toutes les femmes de l'Empire le jus liberorum, sans égard au nombre de leurs enfants 2. A partir de cette date, tontes les fenmes sont donc affranchies de la tutelle. Enfin. en 528, Justinien consomme l'abrogation compléte et définitive des lois matrimoniales d'Auguste 4

De cette législation, les seuls vestiges qu'il laisse subsister sont des exemptions de charge personnelles 5.



Dans l'intérêt de l'enfant, Justinieu apporte de nouvelles restrictions au droit de tester. La novelle 118 porte la quarte légitime au tiers de la part ab intestat si le défunt laisse quatre enfants, à la moitié s'il en laisse un plus grand nombre.

Depuis le sénatus-consulte Orfitien, rendu sous Mare Aurèle, les enfants sont les héritiers légitimes de leur mère; mais ceux-ei étant sous la puissance paternelle ne peuvent rien posseder en propre, de sorte que toute succession qui leur échet va grossir le patrimoine du père. Celui-ci peut done dissiper les biens maternels; alors même qu'ils existent lors de son décès, ils sont répartis entre tous ses héritiers et même les enfants d'un premier lit. Constantin décide que la succession maternelle restera la propriété des enfants, que le pére en aura seulement, sa vie durant, l'administration et la jouissance.

Sous le Bas-Empire, le pécule reçoit une grande extension. Constantin et ses successeurs assimilent progressivement aux biens acquis par les fils de famille à l'occasion du service militaire (peculium castrense) celui qu'ils obtiennent dans les fonctions de la cour, de l'Etat ou de l'Eglise : c'est le peculium quasi castrense. Justinien va plus loin dans cette voie ; sauf quelques exceptions, les enfants gardent tous les biens adventices qui tombent dans leur patrimoine.

La Novelle 118 apporte des modifications profondes au régime des successions. Le principe est que le lien naturel prévaut sur le lien civil. Le fils, même s'il est émancipé, hérite de son père. La parenté servile elle-même donne droit à

l'hérédité légitime ". Seul le fils né d'une femme libre et de son eselave ne paraît pas digne de pitié au lègislateur, Constantin lui concède uniquement la liberté sans aucun autre avantage (nuda libertas). Cet enfant ne peut recevoir soit directement, soit

par personne interposée, aueune portion des biens maternels. Toute la succession de sa mère va aux fils légitimes ou, à défaut de ceux-ci, à ses

cognats les plus proches'.



Au vie siècle de notre ère, Rome sous le joug des Barbares n'est plus qu'un souvenir historique.

tions accordées par Constantin aux pères indigents ayant cinq enfants de l'un ou l'autre exce (ibid., 5); exomption des leger doubles publicies per les comprerers Valerien (toid. Just.), X, 63, de l'expaisant et enfants vitants (toid. Just.), X, 63, de l'expaisantoire, 1); Cod. Just., X, 14, de boul libertorum, 4, \$4, 10., 7, Cod. Just., IX, 11, de molicribus que se propris servis juncerunt 1, (1929).

Les sénateurs et les patriciens qui ont suivi Constantin à Byzance se sont alliés aux Grecs d'Orient dont ils ont pris le langage; les coutumes et les lois. Justinien, il est vrai, appelle ee peuple abâtardi : Romanw gentis homines, mais de Romain il n'a plus que le nom. Le christianisme consomme la ruine des traditions antiques. La famille quiritaire est morte, la famille moderne vient de naître. Cette réforme capitale porte en germe toutes les conquêtes dont l'enfant peut se prévaloir à l'époque contemporaine.

E. JEANSELME.

ALPHONSE BOISSARD « Accoucheur honoraire des hópitaux » 1852-1917

Le corps médical des hôpitaux de Paris vient encore d'être cruellement éprouvé par la perte d'un de ses membres les plus estimés, le Dr A. Boissard.

No le 21 Août 1852, A. Boissard vient de succomber, le 8 Septembre deruier, à l'âge de 65 ans. Depuis plusieurs années sa santé donnait les plus vives inquiétudes à tous les siens; durant ces derniers mois, la maladie dont il souffrait avait fait de terribles progrès et ne lui laissait à lui-même aucune illusion. Cependant, avec une énergie peu commune, Boissard refusa de s'arrêter; quelques jours avant sa mort, il se prodiguait encore à ses clients, et, la veille même, il s'imposait de recevoir, à son jour, comme à l'ordinaire. Ses amis et ses élèves ne sauraient oublier l'admirable leçon d'énergie morale qu'il leur donna en l'espèce, et qui couronna si dignement tonte une vie de labeur et de dévouement.

La carrière médicale de Boissard nous restera, également, comme un modèle de travail. Après de brillantes études, il termina son internat en 1883. Il soutint alors une thèse restée légitimement classique, sur l'excavation pelvienne et le périnée au point de vue obstétrical; cette thèse était le résultat de recherches et d'expériences personnelles, aussi ingénieuses que rigoureusement conduites.
(Voir la suite, p. 563.)



Gastraloies 8, Rue Favar

MARQUE DÉPOSÉE

PARIS

Extrait complet des Glandes pepsiques

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

00

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 6outtes par jour Adultes . 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 190 à 120 Gouttes par jour.

WINST GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

G.PÉPIN - Etude physo, ve et chimique des peptones iodises et de quelques peptones commerciales. (Th.de Doct. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

# TRICALCINE



CROISSANCE - RACHITISME - SCROFULOSE - DIABET

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0 a 01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 goultes de solution d'ADRÈMALINE au millième par cachet . 6! la Boile de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0,902 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 450 la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien [spécifier "TRICALCINE | "

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPERSIE NERVEUSE & TUBERCULOSE

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IODONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surpropulse le bonne foi du surprise de le bonne foi du surprise.

de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'Académie des Sciences en Mai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

- 1° La Seule à base de Peptone Trypsique;
  - 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;
- 3° La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).
- L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lait ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la dose de 40 à 50 gouttes par repas.

IODONE INJECTABLE : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr. 02 et à 0gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

# LA GRANDE MARQUE

# des Antiseptiques URINAIRES



# Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

### HENRY ROGIER

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcooi,

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix apéciaux pour les Hôpitaux et Ambulancea

# TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE

ÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

Granules a. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

Granules de Catillon à 0,0001 STROPHANTINE CRIST.

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU GŒUR, DIURETIQUE RAPIDE ASYSTOLIE, DYSPNEE, OPPRESSION, ŒDÊMES, Affections MITRALES, Eardiopathies does EMFANTS de VIEILLARDS, etc. nbre de Strophantus sont inertes, les teintures sont infidèles, exigs la éig:

Osz.25 corps thyroide 6, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myzædéme. contre Obésité, Goffre, Berpétisme, etc. FL 3ft. — Parus, 3 Boul St-Martin.

Tablettes de Catillon

Labor, DURET & RABY

5, Avenue des Tilleuls - PARIS (Montmarire)



**ECHANTILLONS & BROCHURES** FRANCO sur DEMANDE

TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

DE LA LITHIASE BILIAIRE

**TIXAJOAH** 

do La Prosse Médicale

Une fois docteur, Boissard devint chef de clinique du professeur Pinard, puls il recevait, Ic 15 Juillet 1891, la récompense de son labeur, par sa nomination au titre d'accoucheur des hôpitaux de Paris. A la fin de ses années de bureau central, il eut la bonne fortune d'occuper près de Budin la place de professeur adjoint à la Maternité, où son enseignement, au cours des années 1896 et 1897, est demeuré un modèle de clarté et de sens clinique. — Le 1° Mars 1898, il devenait lul-même accoucheur titulaire, et fut chargé, d'abord. Tenon; de là, il passa à la maternité de Saint-Louis, et enfin, en 1910, il succédait au Dr Bomaire, à la maternité de Lariboisière. C'est là qu'il finit, au cours de cette guerre, sa carrière de chef de service, atteint par la limite d'age en pleine activité, en pleine verdeur physique et intellectuelle.

Son œuvre scientifique est avant tout celle d'un elinicien. Almant ses malades, ne se lassant pas de les observer, il consacra toutes ses études à la pratique obstétricale, Parmi les questions qui occu-pèrent surtout son activité, il faut citer avant tout l'accouchement provoqué. Il ne se lassa jamais d'en étudier les ladications et d'en perfectionner la tech-nique, et il a doté notre arsenal d'un ballon dilatateur, modèle de simplicité ingénieuse. Il s'attacha beaucoup à l'étude de l'évacuation de l'utérus, en cas de rétention de fœtus morts. Cltons encore ses recherches, si intéressantes, sur les troubles vésicaux chez la nouvelle accouchée. Boissard se donna également, avec passion, à toutes les œuvres de puériculture, et dirigea avec une inlassable bonne volonté plusieurs consultations de nourrissons. - De légitimes distinetions vinrent récompenser son labeur : Boissard était chevaller de la Léglon d'honneur, et eut l'honneur d'être présideut de la Société d'obstétrique de Paris, dont il était un des membres fondateurs.

Tous ses amis, tous ses élèves garderont le souvenir de sa grande bonté, de sa haute probité scientifique, et salueront sa mémoire d'un hommage ému dû à un homme qui a, au plus haut point, aimé et honoré sa profession.

CYPTLE LEAVEN

### CORRESPONDANCE

Messieurs les Bédacteurs

Je vous envoie ci-joint quelques lignes que je vous prie de lire, ct, si possible, de faire publier daus votre revue. Mon unique désir est d'être utile, aux soldats du Droit et de la Liberté.

Vous devez bien connaître la sympathile du peuple brésilien pour la France, et, bien avant les torpillages de nos bateaux par les Boches, il était rare de rencontrer un Brésilien germanophile. Aujourd'hui,

je crois bien, il u'y en a plus. Abonné depuis 1912 à votre excellent journal, dont heureusement tous les numéros me sont arrivés même pendant la guerre, je veux vous soumettre deux remarques que la lecture de votre revue m'a suggérées.

Pourquoi ne pas dire toujours réaction de Bordet-Wassermann, mettant alnsi la têtc avant la malu, la France avant l'Allemagne? Or, nous savons bicu que la méthode est de Bordet' et l'application à la syphilis de Wassermann, mais celui-ci est plus connu et populaire; et, même entre des étudiants et des médecius, quelques uns ignorent que la méthode est française. Si celle-ci était allemande et l'application seulemeut frauçaise, les Allemands le cricraient bien

Au point de vue économique, on observe nn fait identique avec le 914 ou néo-salvarsan, Vous n'ignorez pas la réelame par tous les moyens qu'en ont rez pas la rectaum par cous tes moyens qu'es on faite les Allemands, au point d'être cité par le public comme une preuve de la supériorité de la science allemande. Or, avant le 944, on connaissait déjà l'atoxyl de Béchamp et l'hectine de Balzer et Mouneyrat! Eh bien! après le blocus des empires cen-traux, le 914 a subi un changement de prix de 15 fr. pour 80 ou 100 fr. et lo novarsénobenzol Billon seulement de 15 pour 25 fr. Mais même ainsi les médecins et les malades préféraient le produit allemand! Tout ça parce que avant la guerre les

1. Remarquer que M. Bordet, qui est de nationalité belge, a fait ses découvertes à l'Institut Pasteur de Paris.

médecius français ne parlaiem que de 914 ou néo-salvarsan sans presque jamais se rapporter au uovar-sénobenzol ou au galyl, produits français pareils à la marchandise allemande.

J'ai eu la satisfaction de mener ici une propagande auprès du public et de mes confrères, et, le blocus aidant, j'ai fini par vainere. Aujourd'hni ou fait un très graud usage du novarsénobenzol avec de brillauts succès.

Connaissant l'influence des livres français sur le public médical des pays latins, il serait facile de comprendre que l'usage du produit français aurait été plus grand avant la guerre (chez nous il était nul) et la substitution se prait insensiblement.

Excusez mon français d'étranger et veuillez agréer

mes salutations empressées.

M. Rodrigues Machado. 24 Juin 1917

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableun de la Légion d'honneur por

Chevalier: M. Verron (Louis', médecin-chef à l'hôpital mixte d'Epernay. Dès le début de la guerre, a déployé une très grande énergie. Contribun avec ardeur à la préparation de l'ambalance dont l'installation était réclamée par l'autorité militaire. Au moment de la butaille de la Marne est resté courageusement et fidèlcment à son posto Seul comme chirurgien, il se multiplia pour venir en aide aux blessés évacués en grand nombre du champ de bataille, donnant indistinctement ses soins aux blessés français et allemands. Son dévouement professionnel a été l'une des causes pour lesquelles les autorités allemandes consentirent à la ville un régime

moin rigoureux.

— M. Chauvet (Stéphen), médeein aide-major de 2e classe A titre temporaire (réserve) : blessé grièvement le 2 Septembre 1915. (Croix de guerre.) M. Frontgous (Auguste), médecin-major de 2º classe

(active) au 5\* rég. d'infanterie coloninle.

— M. Bongrand (Pierre), médecin-major de 2º classe (active) à l'ambulance 11/5

— M. Passa (Paul), médecin-major de 2º classe (active) au 55º rég. d'infanterie coloniale.

M. Jousset (Henri), médecin-major de 2º classe (activo) au 81º batailloa de tiraillears sénégalais.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

Paraffine LIQUIDE CONFITURE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

# OPOTHÉRAPIE VIGIER 18, Bouley, Banna-Houvelle

PARTS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon ; 6 fr.

# Capsules Corps thyroide

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Bénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

Traitement des Maladies

en 1917 : T

: à STAPHYLOCOQUES :

(Furouculose, Authrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences Communications

Académie des Sciences. Académie de Médeaine. Société de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

- M. Lonjarret (Georges), médecin-major de 1ºº classe (active), hors cadres à l'amb ulance de Kotonou

— M. Péré (Jean), médecin-major (active) de 2° classe au 18° bataillon de chasseurs : au front depuis le début de la campagne, a fait preuve en toutes circoastances d'une activité. d'un dévouement et d'une bravoure remarquables. S'est particulièrement distingué dans les combats d'Avril et Mai 1917, pareourant sans cesse ua sectenr violemment bombardé et y dirigeant très babilement l'évacuation des blessés. Une blessure. Trois citations.

- M. Siribil (Georges), médecin-major de 1º classe

— M. Strint (teorges), medecin-major de l'assacciative), en mission en Indochine.

— M. Fuynel (Joseph), médecin-major de 2º classe (active) au 16º hataillon de tiraitir ars sénégalais.

— M. Sallet (Albert), médecin-n ajorde 2º classe (active),

- M. Lacroix (Jean), médecin-major de 2º classe(active), en A. E. F

M. Vincent (Augustin), médecin-major de 2º classe (active), en mission

- M. Penaud (Roger), médecin-major de 2º classe

(réserre) à l'hôpital complémentaire no 18, à Bordeaux.
— M. Margain (Louis), médecin aide-major de 1re classe (réserre), détaché au ministère des Colonies. — M. Bellin (Léon), médeein aide-major de 1º classe (territorial) à l'hôpital militaire de Marseille.

 M. Blanc (Henri), médeein civil à titre bénévole à l'hôpital complémentaire V. G. 3. Titres exceptionnels: chirurgien distingué. Dégagé de toutes obligations militaires, a donné, depuis le début de la guerre, sans ménason temps, tout son concours pour le traitement ger son temps, tout son concern d'une opération chi-des blessés. À été atteint, au cours d'une opération chiues niesses. A ete attent, au cours à une operation chi-rurgicale, d'une piqure anatomique ayant entrainé une septicémie grave mettant ses jours en danger.

— M. Chagnaud (Jean), médecin-major de 2º classe (Atting of \$50.0 fm. 30.5 fm.

— M. Chagnaud (Jean), medern-indpr de 1 trasse (active) au 152° rég. d'infanterie : modèle de courage et de dévouement. Déià trois fois cité à l'ordre, s'est à nouveau distingué à l'attaque du 22 Mai 1917, en assurant, uvec la plus belle crancrie, dans les conditions les plus difficiles, la relève de l'évacuation des blessés.

— M. Durand (Victor), médecin-major (active) de 2º classe au 3º rég. d'infanterie : comme chef du esrvice médical d'un régiment, a montré les plus solides et les plus bel'es qualités de compétence, d'initiative, d'entrain et de dévoucment. A été très grièvement blessé, en accomplissant son devoir, le 1er Juin 1917.

M. Labrosse René), médecin aide-major de 1 e cl. (active) au 33° rég. d'infanterie : médecin d'une bravoure et d'un dévouement au-dessus de tout éloge, qui n'a cessé de rendre les meilleurs services dans les postes qu'il a occupés. Maintenn au front, sur sa demande, a été grièvement blessé, le 6 Mai 1917, sur les positions de batterie en procédant à l'organisation d'un poste de

— M. Fournier (Louis), médecin de 1re cl: tré, au cours d'un embarquement sur un bâtiment dans nne croisière particulièrement rude et dangereuse dans la zone de blocus, de grandes qualités de courage et de dévouement. A déjà été objet d'une proposition extra-ordinaire pour chevalier de la Légion d'bouneur à la brigade des fusillers-maries.

— Lourent (Frédéric), médecin aide-major de 1reclasse (réserve) au 339 rég. d'infanterie : médecin aide-major, qui s'est distingué en maintes circonstances par son courage, son sang-froid et son abnégation. Blessé, le 1er Juin 1917, au cours d'un violent bombardement, a co mission sous le feu de l'ennemi, n'a consenti à se laisser évacuer que sur l'ordre du médecin-chef de service. Déjà cité à l'ordre.

— M. Forestier (Jacques), médecin aide-major de 2° cl. à titre temporaire (réserve) au 4° bataillon du 1° rég. de marche de zouaves : médecin tout à fait remarquable par sa bravoure, son dévoucment, son esprit du devoir. Chargé du Service médical de son bataillon au cours de l'attaque du 20 Mai 1917, et de la période qui a suivi (20 au 24 Mai), s'est dépensé sans compter pour assurer le service des évacuations rendu très pénible par la violence d'un bombardement ininterrompu. Allant sans cesse de son poste de secours à la première ligne, insou-ciant du danger, risquant sa vie cent fois, a fuit l'admiration et s'est attiré la reconaissance de tous, officiers et zouaves, par son dévouement incomparable. Au front depuis le début de la campagne. Déjà cité trois fois.

- M. Hovelacque (André), médecin aide-major de 2º classe (territorial) an 117º rég. d'infanterie : aidemajor de la plus baute valeur professionnelle et morale. N'a cessé, pendant les combats livrés par le régiment en Mai 1917, de prodiguer ses soins aux blessés dans les conditions les plus périlleuses. Déjà deux fois cité à

- M. Jurie Des Camiers (Jean), médecin aide-majo — M. Jurie Des Camiers (Jean), medecin auce-major de 1re classe (territorial) au 275 rég. d'artillerie : au front depuis le début de la campagne, a demandé uy étre maintenn bien que son âge lui eût permis d'obtenir un poste à l'arrière. S'est distingué, au cours des attaques du 17 au 21 Avril 1917, où il a fait preuve des plus belles qualités professionnelles et militaires. Blessé le 21 Juin 1917. Déjà cité deux fois à l'ordre.

### MÉDAILLE MILITAIRE :

— M. Porcheron (Joseph), médecin auxiliaire (territo-rial) au 2º rég. d'artillerie de montagne, 1º batterie :

affecté au début de la guerre à une ambulance demandé à passer dans une unité combattante. S'est dis-tingué par sa bravoure et son sang-froid sur le champ de

— M. Vauheuwerswyn (Henri), mat. 11649, médecin auxiliaire (active) au 1er bataillon du 1640 rég. d'infan-terie : médecin très brave et très dévoué. A été grièvement blessé, le 20 Mai 1917, en relevant et en pansant les

blessés sous un bombardement violent.

— M. Barthas (Raymond), mat. 92, médeciu auxiliaire (active) au 78° rég. territorial d'infanterie : médecin consciencieux, dévoué et plein d'allant. Le 28 Mai 1917, conscienceux, uevoue et pien a uniant. Le 20 Mai 1917, sous un hombredement des plus violents, est allé donner ses soins à des hommes blessées et iatoxiqués dans un abri, dont une entrée evanit d'être obstruée par l'arrivée d'un projectifie. A été grièvement atteint dans l'accomplissement de son devoir.

l'accomplissement de son devoir.

— M. Rouse (Maurice), mat. 1087, médecin auxiliaire (active) au 2º bataillon du 109 rég. d'infanterie : médecin auxiliaire extrémement dévoué. Placé dans un poste de secours avancé, le 13 Juin 1917, an moment d'une ue secours avance, le 13 Juin 1917, an moment d'une attaque par des obus toxiques et incommodé lui-même dès le début, a continué à soigner sur place les intoxi-qués jusqu'a ce que ses forces le trahissent.

 M. Lamy (Marie), médecin auxiliaire (active) au 1070 rég. d'artillerie lourde, 70 groupe : a montré au cours de la campagne les plus brillantes qualités de courage et de dévouement. À constamment assuré, sur la ligne de feu, les soins aux blessés dn groupe et des unités voisines, particulièrement à Verdun, avec un complet mépris du danger. Deux citations,

### Citations à l'ordre du jour :

M. Lescaux (Maurice), médecin auxiliaire à la compagnie 2/4 du 3° génie : « Du début de la campagne au 16 Juillet 1916, a assuré le Service de Santé de cette unité qui a travaillé en première ligne dans les secteurs et dans les périodes les plus difficiles, en particulier en Novembre et Décembre 1914 (Argonne) et dans les Hautsde-Mense en Mai-Juin 1916. A fait prouve d'une activité constante et d'nn dévouement inlassable dans les circonstances les plus périllenses ».

— M. Lamy-Laperrière (Pierre), médecin aide-major de 2º classe au 1º bataillon du 150º rég. d'infanterie : s'est admirablement comporté pendant les journées des 16 et 17 Avril 1917 en soignant, sous le feu, les bles-sés du régiment. Médecin d'une conscience et d'un nent au-dessus de tout éloge. Déjà cinq fois blessé. Raisaud, médccin aide-major de 2º classe : tué le - M. Rainaud, médccin aide-m 27 Décembre 1916, à..., en faisant bravement son devoir

Glycérophosphate

dans un combat inégal.



# iodée sans iodisme Médication

Découverte en 1908, par H. DUBOIS

6 centigrammes d'iode par 20 Gouttes. — 5 à 50 Gouttes par jour suivant l'appréciation du Médecin.

LABORATOIRE H. DUBOIS, Phen de 1re Classe, Fournisseur des Hôpitaux, '1, Rue Jadin, PARIS ÉCHANTILLONS et NOTICE sur DEMANDE THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Reconstituant général sans contre-indications

Contre toutes les formes la Faiblesse l'Epuisement

identique <sup>à celui</sup> de l'organisme

ÉCHANTILLONS : Établissements JACQUEMAIRE · Villefranche (Rhône)

— M. Jaones (Altendre), médecis nidemajor sa 2s rég. d'indestric coloniale : le 9 mars, pendant l'exècution d'un corq de consentate et en l'extra d'un corq grand mépris d'un ger sous un bombardement violent pour panser les blessés tombés dans les positions allemandes et carte les lignes. Ayant été projet à terre par un obus tombé à queiques pas de lui, s'est relevé sans maifenter aucune émotion; est retourné immédiatement dans la position ennemie pour évacuer un nouveau blessé et est rentré el dernier dans la tranchée, as mission ter-

— M. Thierry (Henri), médecin auxiliaire au 101° rég. d'artilleire lourde, ? groupe : médecin auxiliaire d'une bravoure exceptionnelle. S'est porté avec le plus grand courage et un mépris absolu du danger, sous un feu vioient d'obus suplosifs et toiques, pour prodiguer ses soins éclairés aux blessés et coopérer persoanellement à leur transport au poste de secours. Est mort intoxique.

M. Marussi (Joseph), médecin au 41° bataillon de chascurr à pied : rempil de zèle et de dévouement, s'est dépensé sans relabe pendant les combais du batailon au plateau de Vauclerc. Blessé en sortant du poste de secours, s'est fait remarquer par son attitude ferme

et conrageuse.

— M. Rossi (Pierre-Marie-Joseph), médecin-major de 2- classe au 1622 rég., d'infanterie : médecin d'un dévous-ment au-dessus de cout doçe. A fait preuve de compétence et de course en organisant, sous le feu de l'artillément remarquable, de jour et de nuit, pendant les journées qui ont suivi.

— M. Martin (Noil), médecis-major de 1ºº classe an 3º rég, de marche de zouvers : au cours des combats du 16 au 20 Arril 1917, a donné à tous le plus bel exemple de dévouement et de courage. Ne possédant qu'un poste de secours très restreint et très violemment bombardé, a pu, gricke à son dengels, aux habiles disposers productions de la company de

i evacuation.

— M. Golton (Nicolas), médacin aide-major de 2º cl. au 15¹ rég. d'infanterie : au front depuis le début de la campagne. A toujours fait prevue du plus grand courage campagne. A toujours fait prevue du plus grand courage compagne de 2º cl. au 15² rég. d'au 15² rég. d'

### NOUVELLES

Les pharmacles de nutt. — M. Georges Bonacions, député, ayant espoés M. I. le misiste de l'Indérieur que les pharmacless de Paris ferment chaque soir au plus que le le nute de l'abbent de l'active l'ac

« A la suite d'une entente intervenue entre les pharmaciens et nvec le concours de la Chambre syndie fessionnelle, il a été établi dans chaque arrondissement un ronlement pour la fourniture des médicaments urgents peadant les heures de fermeture des officines, non s ment la nuit, muis aussi les dimanches et jours de fête. Les adresses des pharmaciens adhérents sont affichées dans les postes de police, par quartier, sur une liste constamment tenue à jour et communiquée aux agents qui sont ainsi à meme de renseigner utilement le public, peut toutefois arriver que le roulement établi se trouve ésorganisé ù l'improviste par le retrait d'adhésions nomises résultant souvent de mobilisations nouvelles ou lisponibilités subites des intéressés. La mesure suggérée tendunt à la collaboration des établissements de l'Assistance publique pour devenir exécutoire devrait obtenir l'assentimeat du Conseil municipal de Paris. Elle est mise à étude et M. Bonnesons sera tenu informé des résultats acquis. »

La lutte contre la tuberculose. — Le Conseil d'unrondissement de Sceaux, sur la proposition de M. Destauret, vient d'émettre à l'ananimité un veu portant que les enfants atteins de tuberculose puisseat être admis dans les sanatoria au même titre que ceux de Paris, et de que la part contribuit edes communes doit être fixée au protata du centime démographique, comme dans la loi d'assistance aux vieillards.

 Les membres de la mission envoyée ea France par la Fondation Rockfeller pour étudier les meilleurs moyens de seconder les pouvoirs publics dans la lutte qu'ils ont entreprise contre la tuberculose, viennant de visiter les stations saaitaires créées par, le iministère de l'Intérieur à Pignelin (Nièrve), Saint-Jodard (Loire), Alix

(Rhōae); ils se sont également rendu compte du fonctionnement des comités d'assistance aux anciens militaires tuberculeux. Enfia, ils ont pu apprécier l'organisation du service des rapatriés à Evian.

Ces hautes personadilés ont été vivement intéressées par ces institutions, dont elles ont constaté l'action bienfaisante, et elles ont exprimé leur satisfaction du programme conçu et de l'œuvre déjà accomplie par le Comité national, présidé par M. Léon Bourgeois.

Distinctions honorifiques. — Médaille d'honneur des évidémiss. — Médaille d'or : M. Engelhardt, médecin aide-major, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Médalik de vermeil: M. Jonbin, médecia du service soniaire martitune, à Marsellie (Bouches-du-Riboae), Médalik d'argent: NM. Rey, directeur du Bureau muniiqual d'hygiène, è Cannes (Alpe-Maritimes); Hannide, à Nice (Alpes-Maritimes); Wilhorts, à Saint-Quai-Portrieux, (Cotes-du-Nord); Bouin, à Dreux (Eure-et-Leij); Provins, à Bioisel (Somme); Papail, médecin sanitaire maritime; Boutry, médecin à Thui-Nguyen (Tonkia); Forest, à

Haphong (Tonkin).

Médaille de Foncs: M., Bijon, médecin side-major de

1º classe des troupes coloniales, churgé de la circonscription de Diagrania (Sénégal), Rousseau, à Diourbel
(Sénégal); Péhu, médecia-chei de la Compagnie transafnatique: Lallier, médecia santiare naritime, à Marseille; Roux, médecin cantonal à l'Escarine (Alpresi Martimes); Zuerarili, à Rastin (Grove); Rouchaud, à in Rédei (Girondo); Frenci, à Girillon (Oise); Angellier, à Cluny (Saône-et-Lorier); David, a Rarbona (Mado).

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis), 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 31 Août 1917 s'élève à 838.000 francs.

Souscriptions reques du 16 au 31 Août 1917. (Cette liste ne compread pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

2.000 francs : Mmc Cadenat, Paris (en sonvenir de son frère le Dr Gruet).

1.000 francs: MM. les Professeurs et agrégés de la Faculté de médecine de Bordeaux (7° vers.). — D' Waither (Ch.), Paris (abandon d'honoraires pour soins donnés par lui à un confeère (3° vers.).



500 francs : M. Grémy (G.), produits pharmuceutiques, Paris.

425 francs : Dr Pennel, Puris (4º vers.).

200 francs: Dzs Bataille, Rouen (2º vers.). — Dieulafé, Toulouse. — Tarrius, Epinay (Seine) (18º vers.). — Anonyme (abundon d'honoraires), Paris.

100 franca; Le Syndient des médacins de Lisieux.—
La Société des Médecies de Hatecirli, Par de Veray.—
De Ardia-Dèlteil, Algre (28 vera).— Harbier, Landivisian
(28 veray.)— Burpier, Paris (78 vera).— Burshier, Landivisian
(28 veray.)— Diffrey, Montpellier (28 vera).— Gasser (14).
Onn (88 veray.)— Le Grix, Paris (29 veray.)— Mathien,
Wassy (38 vera).— Mauté, Fez.— Surdou (Gaston), Nice
(27 vera).

So frances: D° Barraud, Angouleime (12° vers.).—
Domiéville (Paul), Leasanne (2° vers.).— Durand, Frille
(Vosges) (V° vers.). — Etent, Marceille (2° vers.).— Laumet, Troyes (v° vers.).— Hoper, Ordena (3° vers.).—
Etent, Marceille (18° vers.).— Laumet, Troyes (v° vers.).— Hoper, Ordena (3° vers.).—
Etentevin, Paul (18° Saint-Paul (18° Chien (18° vers.).).—
33 fr. 36 : D° Luffitte (L.). side-major, Dept d'éclopés,
Bemirronout

30 francs : Drs Maynau, Puris (3º vers.). — Pellot, Epernay (9º vers.). — Les Médecins de l'ambulance 5/21, S. P. 89 mar le Dr Ledoux, médecin-chef).

89 (par le Dr Ledoux, médecin-chef).
25 francs : Dr Charpentier, Mélesse (Ille-et-Vilaine)

(2° vers.).

20 francs: Dr\* Benoit (II.), Paris (3° vers.). — Boullangier, Nice (2° vers.). — Foucherand, Saint-Paul-en-Chaluncon (2° vers.). — Levère, Béziers (2° vers.). — Maban, Vichy (abandon d'honoraires) (2° vers.). — Maban, Vichy (abandon d'honoraires) (2° vers.). — Thomas, Censerve (28° vers.).

serey (24° vers.). 15 francs: Dr Bloch, chef du Dépôt d'éclopés, Remire-

mont.

15 fr. 05: Des Boches, Sos (L-et-G.). — Mathez, Belley.
10 francs: Des Bergougnoux, Rochefort-sur-Mer.—
Colba, Les Andelys (3\* vers.). — Chauvel, Sanary
(2\* vers.). — Dimolard (L). Epinal. — Fourmel, Paris.
3 francs: Mer Venve Vaussy, Vire (3\* vers.).

### Engagements de versements mensuels reçus du 16 au 31 Août 1917.

MM. les docteurs : Dumolard (Léon), médecin-che (Vosges), 10. — Laffite (Léopold), uide-major (Vosges), 10.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médeeins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 85, 132 francs.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

. 49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désermais que celles qui nous parviendront manies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Monobloc 1916, 6 × 13 anast. Lac-Berthiot F: 4, 3 chass, mag. 2 noirs, 1 autochr. écrans bonnettes. Etat de neuf, 550 francs. — Eerire P. M., nº 1463.

Veuve médecin prend. dans sa villa, bord de mer enfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. — Ecrire P. M., nº 1421.

Etudiant, 16 inser., 30 mois int., très au courant clientèle: pouct. lomb., 606, etc., cherche rempl. pour Octobre. — Ecrire P. M., nº 1732.

Médecin désire faire remplac. à partir d'Octobre Paris ou banlieue. — Ecrire P. M., nº 1737.

Médecin américain, de la Fac. de Paris, anc. régime, désire poste médical ou rempl. dans conditions avantag. — Ecrire P. M., nº 1739.

ANGINES Attonchements solgneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gurgarismes néolés. GRIPPEG la présence d'accidents pharyagés consultation de la présence d'accidents pharyagés consultation de la complete de NEOL pur de la complete de NEOL pur princée de blécarbonate ou un peu d'eau de Vals, viet, clue les enfants les pulyérénations néolées sont parfaitement supportées et hien supérieures à l'esu oxygénée.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se formant à volenté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE EMPLACEMENTS. Reneignéments gratuits sur demande.

47. houl. Saint-Michel, Paris. — 746. Gob. 24-51.

Le Gérant : O. Ponte.

Paris. -- L. Marrheux. imprimour, f., ruo Cassotto-

# PNEUMONIE

et INFECTIONS DIVERSES

S

# Traitiment LANTOL

Rhodium B Colloidal électrique.

AMPOULES de 5 cm.

# (Académie des Sciences et Société des Hépitaux. — 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATORRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche — PARIS

TORRES COULDREDA, 10, Avenue Ruelle - PARIS

# ODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

4º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

lode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 \*/o. Maximum d'activité catalytique et an tithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la maladae, proveque la déferrescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erystpèle, Méningites, Septitéemies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Trailement local des Infections bactériennes et Piales microbiennes

**IODARGOL** 

Iode colloidal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 %.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS : Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux..— Gynécologie et maladies des voi. wrinaires.

Flacens de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64.

**EMETINOL** 

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Cépholine et de Psychotrine). AMIBIASES

Mémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centige. pro die.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES

L. ROUSSEAU ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectés à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THEOBROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISE

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tuéosos n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montre d'une facon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

> DOSE IDURNALIÈRE. deux cachets pris un le matin et un le soir

P ite de 20 Cachets

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# UM NEVROSTHENIQUE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHO SPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botte DE 12 AMPOULES : 4'50

2º En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr, de Cacodylate de strychnine

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude. FLACON GOUTTES : 3'50

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS. 

Talanh 682-16

Médication Alcaline Pratique

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution; 0.33 centigr. Sel Vichy-État

of le Flacon de 100 Sà5 Comprimes pour un verre toutes pharmacies 12 à 15 Comprimés pour un litre

Échantillons au Corps médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS



Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparla

2 à 5 cuillentes à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

Employé journellement à l'Ilòpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SÉCURITÉ

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 161.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25. Rue Melingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

# BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*



edication Dynamogene

Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CERÉBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

# MEDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

\_ ADMINISTRATION \_ MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIe) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Union postale ..... Les abonnements partent du commencement de chaque mois. F. DE LAPERSONNE Professour clinique ophtalmologique à l'Hôtal-Diam

> E. BONNAIRE Professour agrégé, seur et Professeur en chef de la Maternité

> > J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Faculté, ecin de l'hôpital Boucice e de l'Académie de méd

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochiu, Membro de l'Académie de médanie

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de médecine

F. JAYLE Chef de cliu, gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birection.

H. ROGER cesseur de Pathologie exp Médeciu de l'Hôtel-Dies bre de l'Académie de mé

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SPCDOTATORS

P. DESFOSSES I. DUMONT

reaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à uouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les unméros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux:

DUCROQUET. - L'ankylose tibio-tarsienue et les troubles fonctionnels consécutifs, p. 561. H. GRENIER DE CARDENAL, LEGRAND et BENOIT.

Trois nouveaux cas de rage chez l'homme, p. 564.

R. Sabouraud, - Valeur pronostique et symptomatique des « ongles marbrés », p. 566

Sociétés de Paris :

Académie des Sciences, p. 567. Académie de Médecine, p. 567.

Analyses, p 567.

Chronique: F. HELME. - Petit Bulletin. FACULTÉ DE PARIS. LIES MÉDECINS AUX ARMÉES. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie tonjours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

Anémie, Convalescence.

Débilité. Surmenage.

USCULOSINE — Byla —— GENTILLY (Seine).

### PETIT BULLETIN

1. Est. il un moven d'assurer la continuation de la scolarité aux étudiants mobilisés? - II. Sur un projet de Congrès international de médecine : Une opinion espagnole.

Les médecins sont des hommes trop attachés à. leur art et trop réfléchis pour n'être point alarmés de la disette intellectuelle où sont réduits leurs futurs confrères qui, là-haut, dans le feu des batailles, consument leur jeunesse à défendre le sol sacré de la Patrie. Flamme admirable! pensons-nous, Flamme stérile! murmurent-ils, Ou'allons-nous devenir si, des mois encore, des années peut-être, nous devons rester privés du pain de l'esprit, qui nous fait tant défaut?

Nos chers et braves petits sous-aides à 8 ou 9 inscriptions demandent qu'on améliore leur sort en les assimilant aux officiers, et c'est là une réforme d'ordre purement militaire, que nous espérons bien voir solutionner un jour, grâce aux efforts indiscutables de M. le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé.

Quant à leurs camarades, les sous-aides, qui touchent à la douzième inscription, ils font un autre soubait :

DIGITALINE OF STREET

# NATIVEL

Granules - Solution - Ampoules.

ENDOCRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Fole, etc., etc.

LaBoratolies POURNIER Frères, 26, B' de l'Höpftal Part

- Puisqu'ils ne nous manque, disent-ils, qu'un simple certificat pour justifier de nos trois années de scolarité et nous permettre, par conséquent, d'acquérir - agréable perspective notre galon d'or d'aide-major, pourquoi ne pas organiser, sur le front même, des travaux pratiques qui nous permettraient de conquérir enfin le grade obtenu par tant de camarades des Ecoles de Droit, de l'Université, des Ecoles commerciales, etc., etc.? Est-il bien juste de nous condamner à un ostracisme exceptionnel en nous empêchant, seuls, de devenir officiers, alors que tous nos amis de lycée, fantassins, artilleurs, eavaliers, arborent les galons' de sous-lieutenant, quand ce ne sont pas ceux de lieutenant, voire de capitaine?

Tous nos apprentis médecins, au surplus, gémissent de voir leur cervelle rester en friche. Il y a des cours pour les armes spéciales aussi bien que pour l'infanterie. Alors, pourquoi n'en pas eréer aussi pour les étudiants en médecine? L'intérêt supérieur de l'Armée n'exige-t-il pas qu'on augmente les connaissances techniques de tous ces jeunes gens, appelés à donner aux blessés les premiers soins qui, parfois, sont le salut?

M. le Professeur Hartmann, dont tous vous appréciez comme moi le rude esprit de droiture. d'initiative et de ténacité, s'est attelé récemment à la question et il vient de la porter au Comité.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usago externe.

Expidement absorbable, sans irritation de la pazz

## PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigh, tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure)-noses MOYENNES : 30 à 50 centign, tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXV° ANNÉE. - N° 54. 27 SEPTEMBRE 1917.

consultatif du Service de Santé dont il est membre. D'après la lettre qu'il m'a écrite, on peut espérer qu'une prompte solution interviendra. Je crois savoir que notre sous-secrétaire d'Etat a de son côté l'intention, pour ce qui le concerne, - car cela regarde aussi l'Instruction publique, - de donner satisfaction à nos jeunes amis. Des centres s'organisent; l'un d'eux, très important, est déjà installé à B... Bref, l'affaire est en très bonne voie. Pour en connaître le détail, les difficultés qu'elle peut susciter et son importance d'ordre national tout autant que médical, je ne crois ponvoir mieux faire que de vous donner ici l'opinion même de M. Hartmann. Il ne m'en voudra pas d'avoir publié sa note; elle est si claire, si pleine de bons aperçus et d'esprit pratique, que je vous la communique ci-après, tont-à-trac

Lors de notre dernière réunion, j'ai attiré votre attention sur les inconvénients du régime anquel sont actuel lement soumis les étudiants en médecine et en pharmecie mobilisés. Tandis que les élèves des autres Écoles peuvent, lorsqu'ils s'en montrent dignes, être nommés rapidement caporaux, sergeats, aspirants, sons-lieute-nants et que rien ne les empêche, si la guerre durc, d'arriver jusqu'au grade de lieutenant-colonel, les élèves en médecine et en pharmacie qui, de par la nature spéciale de leurs études, travaillent, pourrait-on dire, de leur métier à l'armée, ne peuvent monter en grade que proportionnellement au nombre de leurs inscriptions. Quelques améliorations ont bien été apportées dans ces Queriques amenorations on these tee apportees dans es derniers temps à leur sort sur l'initiative du sous-secrétariat du Service de Santé, qui a institué ua ensei-gnement médical de guerre, créé le nouveau grade de sous-aide-mojor et permis à des étudiants non docleurs d'être nommés aide-majors. Nous ne pouvons que le féliciter de son heureuse initiative.

Il y a cependant, eroyons-nous, quelque chose de plus à faire. La scolarité des étudiants, tant en médecine qu'en pharmacie, se trouve arrêtée per le fait de la guerre eet arrêt auru de gros inconvénients pendant la période de l'après-guerre. Il y aura pénnrie de médecins, la population civile se plaindra; il y aura par contre encombrement de nos écoles qui se trouveront matériel-lement dans l'impossibilité de donner à nos futurs médeains l'instruction nécessaire

Il me suffira, pour vous le montrer, de vous citer quel-

La Faculté de Médecine de Paris compte en moye La racuite de medeenne de raris compte en moyenne 250 étudiants nouveaux par an. Actuellement, il ya déjà 334 étudiants mobilisés n'ayant fait qu'une année de médecine, si bien que dès aujourd'hui, si la guerre se terminait demain, le nombre des étudiants en cours d'étude pendant une même année se trouverait doublé. Les ressources de l'enseignement se trouveront donc insuffisantes, les laboratoires trop petits, les travaux pratiques impossibles, et cela pendant un nombre d'années égal à celui des années à faire par ces étudiants pour terminer leur scolaritë...

Il nous a semblé que l'obteation d'un diplôme de docteur sans formalités d'inscriptions, que la création d'un doctorat de guerry, que l'équivalence entre des titres purcuent militaires et un diplome donnant le droit de pratique en médecine et en pharmacie, ne pouvait être acceptée par le ministre de l'Instruction publique. L'organisation actuellement créée de centres d'instruc-

tion dans la zone des armées permet heureusement d'arriver à une solution, si les ministères de l'Instruction publique et de la Guerre veulent bien s'entendre.

Il y a dans les H. O. E. tout un personnel enseignant; n y trouve des blessés et des malades. Il est possible d'y donner une véritable instruction pratique. Certes, il manque certains éléments d'instruction, en particulier faire ces exercices dans certaines villes de la zone des armées : Nency, Amiens, par exemple, qui sont pourvues d'amphithéatres de dissection et où tout est réuni pour a amplimentes de dissection et ou tout est reum pour permettre cet enseignement des le temps de paix, Les étudiants pourraient y être réunis par séries et y apprendre, en un temps relativement court, si le travnil est intensif, les éléments d'anatomie nécessaires à tout futur médecin. Leur faire faire une période d'instruction dans ces centres n'aurait rien d'anormal, ce serait faire pour les médecins ce que l'on fait pour les artilleurs, les aviateurs, etc., qu'on réunit dans des camps d'instruction. Cela servit en particulier possible pendaut les mois d'hiver où les opérations militaires subissent ua temps d'nrrêt et il est certein que le commandement n'y verrait pas les inconvénients qu'il trouverait sûrement à un rappel temporaire des étudiants dans une Faculté de lu zonc de l'intérieur. Il semble donc que, du côté armée, la solution soit facile à trouver si les autorités militaires y metteni, et nous ne doutons pas qu'elles la mettent, le bonne volonté necessaire

Reste le second point ; celui de faire accepter par le ministre de l'Instruction publique une équivalence catre l'instruction ainsi donnée et celle donnée par les Facu'tés

on Écoles de médecine et de pharmacie. Des objections seront certainement fuites et nous devons en tenir compte, mais nous pensons que des examens sérieux, passés de-vant des membres du corps cuscignant de nos Facultés et de nos Écoles, assureront les garanties nécessaires. Navons-nous pas vu insqu'à la guerre actuelle un collège de jésuites donner l'instruction médicale à Beyrouth, et les diplômes délivrés aux élèves de celte école donner le droit de pratique, non seulement en Syrie mais en France, le contrôle de nos Facultés s'exergant seulement au moment des exemens? On peut agir d'une munière iden-tique et envoyer dans la zone des armées des professeurs présider des jurys d'exemen, comme on le fait pour Bey routh. Le déplacement est moins grand et nos jeunes mobilisés méritent d'être traités au moins aussi bien que des Libanais. On peut, pendant la guerre, faire pour les uns ee que l'on fait en temps de paix pour les autres.

Une combinaison spéciale pourrait même être udoptée pour les étudiants de première année. Ils sont actuellemobilisés au mois d'avril, Rien n'empéche les Facultés d'organiser, spécialement pour eux, durant le semostre d'hiver, des travaux pratiques combinés, de munière à ce que, dans ee seul semestre, ils eient fait tous coux qui normalement se trouvent répurtis sur le semestre d'hiver et sur le semestre d'été.

N'est-ec pas que c'est bien parler? Tout au plus observerai-je que M. le professeur Hartmann aborde, peut-être sans le vouloir, la grosse question de la scolarité de demain, quand il fait allusion au doctorat de guerre que le ministre de l'Instruction publique se refusera toujours à accorder. Et pourquoi donc? Ne trouvez-vous pas que la durée des études pourrait être raccourcie pour les étudiants qui viennent de passer plusieurs années sur le front? N'a-t-elle pas véeu, ectte division artificielle de travaux pratiques d'été et de travaux pratiques d'hiver, puisque, suivant la remarque de M. Hartmann, on pourrait faire en un seul semestre la besogne qui est aujourd'hui échelonnée sur toute l'année? Mais ce sont là questions à amorcer plus tard; je n'y insiste pas aujourd'hui et me contente d'adresser à M. professeur Harlmann tous mes remerciements. A lui, à ses collègues, au sous-scerétaire d'Etat ira la reconnaissance de la jeunesse médieale fran-



Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE : au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boirs DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

Téléph. 682-16.  çaisc, heureuse de trouver en ses aînés du Comité consultatif non seulement un appui, mais les preuves tangibles de l'amitié active qu'elle sut inspirer à ses aînés par sa brave et belle conduite sur nos champs de bataille.

T

Notre confrère et ani, le D' Raoul Blondel, m'avait fait part, il y a déjà quelque temps, de l'intention que l'on avait à la l'àculté d'organiser, dans les six mois qui suivront la guerre, un Congrès international de médecine d'oi sernient exclus les médecines des nations ennemies. Avec sa largeur d'esprit, M. Blondel avait cru devoir me convoquer officieusement à une réminon préparatoire, afin d'ébanager nos vues avec des médecine sepagnols, alors en visite chez nous.

Encore que j'aie horreur des objections, j'objectai à mon confrère que le projet en question me semblait prémature et plein d'embûches. Quand nous ne serons plus en guerre, - M, de La Palisse ne me démentira pas - nous serons en paix, nos ennemis, il faut l'espérer, y auront mis les pouces, comme on dit. Dans ces conditions, les neutres pourront-ils raisonnablement organiser leurs sections et admettre un boycottage, cent fois légitime pour nous, peu justifiable pour eux, et dont pâtiraient les Empires centraux? Neutres sont ces peuples à cette heure, neutres ils seront bien davantage après le traité de paix. Et nous irions leur demander de consentir alors à un acte d'hostilité? Etant donné ce qui se passe aujourd'hui en pays non belligérants, poser la question, n'était-ee pas la résoudre ? C'est ici que naîtrait le péril : On commencerait par causer avec les neutres, puis avec les ennemis, et en route pour Stockholm! C'est cela qu'on n'a pas vn.

Naturellement, ainsi qu'il arrive quand on discute, mes arguments n'eurent aucun succès; les événements, néanmoins, n'allaient pas tarder à me donner raison. Voici, en eflet, la réponse que me communique M. le Professeur Martinez Vargas, un francophile bon teint s'il en fût, réponse qui émane de M. le D' Cotrexo, collègue de M. Vargas et pressenti par lui pour l'organisation du Congrès éventuel :

« Votre idée, à l'ami Blondel et à vous, écrit M. Corțezo, me panelt excellente. Il s'agit d'organiser un Congrès un consideration al la suite de cette horrible geere, qui nous apparaît non seulement comme un bouleversement de toutes nos croyanese, mais cacora comme un démenti de toutes nos croyanese, mais cacora comme un démenti musulte, c'est-à-dire la pair et le progres bamán au-dessus de tout.

« Jalds, quand nous assistions à un Congrès international, cous possions former une fauille mondiale qui seraît le noyan de la frateraité humaine, et nous enmes une déception horrible. Comme la conception, la préparation et la provocation de la guerre out une original autro-ullemande, je suis pro-sitié y soy ai-dosfié), Mais autro-ullemande, je suis pro-sitié y soy ai-dosfié), Mais verselle. Paisque les Empeeurs, les Rois et les Péridents de République son à desin civilisés (sic "j'et font appel à des procédés de barbarie, à des négations de paix, à des menaes de represialles, je ne crois pas qu'on doive, d'aucune manière, avoir comme idéal, pour l'aube sons laidrousers et enchétifies.

sions infinences de cancellures.

Alias done, si dans le programme du futur Congrès international doit figurer l'exclusion d'accum peuple, grand ou petit, j'ai le très grand arpett de décherer qu'il ne faut pas compter sur ma collaboration. Si le Congrès doit recev-ir tous les hommes de Science, d'où qu'ils viennent, je travaillerai avec ferreur pour l'organisation des sections organoles. Dans le cea contraire, non! »

Comme vois voyex, le refus est poli mais net; je ne l'avais que trop prévu. Je n'épilo guerai pas sur les terues de la note de M. Cortezo, qui oublie un peu rop le sort de ses fréres de race traînés sur la claie sanglante et qui depuis trois ans tiennent en leurs mains meurtries ledrapeau des Latins pour la défense des libertés humaines. Mais après tout, faut-il s'étonner si les plaintes des victimes, si les larmes des méres,

les cris d'angoisse des enfants ne sont pas arrivés jusqu'à lui, quand ils n'ont pu parvenir jusqu'aux oreilles du Père des Fidèles? Ils n'en ont pas moins empli toute la terre. Oui, quoi qu'on dise et qu'on fasse, l'Allemagne a subi, de par ses trahisons, de par ses torpillages, de par ses eruautés accumulées, la plus grande défaite morale qui ait jamais atteint un peuple, depuis les hordes des Huns. Quant à nous, partisans de la paix à outrance, nous n'aurions pas demandé mieux que de marquer à l'actif de nos eunemis quelques procédés de justice et d'humanité sur quoi nous nous serions appuyés pour renoucr les liens d'union si brutalement rompus par eux. Mais le pourrions-nous aujourd'hui? Sans parler des Belges et des Serbes, sera-t-il possible de convier les confrères français des pays envahis à des palabres et des banquets de Congrès où ils auraient à serrer la main de leurs bourreaux? Ni moi, ni vous sans doute, n'aurions le courage de les contraindre à cet oubli qui serait une injure à leurs morts

Done, pour moi, la question reste simple. Sans méconnaître l'effort de l'Allemagne dans le domaine intellectuel, que nous séparons radicalement du domaine moral, nous devons, les Allies et nous, faire œuvre d'hommes de bonne volonté en nous remettant au travail et en nous groupant périodiquement entre nous : libre aux Allemands d'en faire autant de leur côté. Ge serait une étrange façon, vraiment, de comprendre la dignité de la vie, que d'admettre chez nous, sous prétexte de morale supérieure, des gens qui, sans provocation, out voulu nous exterminer. La solidarité humaine! très belle idée. mais entre humains; et aucun peuple n'y a plus sacrifié que le nôtre. Quant à fraterniser, même au nom de la science, avec des êtres qui se sont mis en dehors de l'humanité, ah! non merci! très peu pour moi.

F. Helme.

# AETHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommei)

POSOLOGIE

ENFANTS: Administers o chepus fois:
6 mos-6 it no: 8, 6 th position
4 mos 2 mos: 10 n is 5 position
4 mos 2 mos: 10 n is 5 position
4 mos 2 mos: 10 n is 5 position
4 moscower of commission in a nongluta, part à hourse, sotion tes recolors.
4 DULTES: 30 de goutier par ci-dessus el24 incurse, une demn-hourse extant op
8 lourse apprés lo repas.

Litterature & Schantillons : FALCOZ & CIP.

### TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloidal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infecticuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR 2 DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ellectrargoul a donné des résultats concluant, dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOU ne se montre jamais nuisible vis-à-vis des cellules virtuines Il exaite au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'el.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires on intraveneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

OPOTHERAPIE OSSEUSE

# nate POSOLOGIE

ADULTES Pas cuinces 2 à 3 cuillerées à bouche par jour

2 à 3 cuillerées à dessert ou

à café selon l'àge.

Si l'on veut reinineraliser un phosphaturique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates mineraux, tandis qu on arrive plus facilement au but si on peut lu fournir des sels ayant déjà subi quelque, ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sura

EMFANTS Une cuillerée à dessert ou à café selon l'age 5 jours sur 8

OBTENU AVEC DES

EVIVI

3 centigrammes est le même produit contenant de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur ANGOULÊME (Chte)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone Découverre En 1809 par E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18 Rue C! PRAMP! PARIS.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Mec Ine de Paris 1900.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOIDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOIDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M∞ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoldol) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie

dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÉMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE. l'ACNÉ du TRONC et du VISAGE,

les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES.

SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme : io Injectable (ampoules de 2 c, cubes);

10 Importante (ampoutes de 2 c, cubes);
20 Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
30 Pommade | 20 dosée à 1/150 pour frictions;
40 Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires Robin, 18, 15, 31, Rue de Poissy, Paris

Sirop Polybromuré de J.-P. Laroze (1 gr. Bromure de Potassium. 1 cuillerée à potage 1 gr. Bromure de Sodium, 1 gr. Bromure d'Ammonium. Contre tous les accidents nerveux. L. ROHAIS & C., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

### FACULTÉ DE PARIS

Travaux pratiques et stage hospitalier. - Les étudiants de 1re année sont uppelés, en prenant leur pre-mière inscription, du 1r Octobre au 8 Novembre, à choi-sir le pavillon de dissection dans lequel ils devront travailler pendant le semestre d'hiver, et le service de clinique (médecine générale, chirurgie générale), auquel ils

seront attnohés pendont touts l'année scolaire. Les étudiants de 2° année sont appeiés, en prenant la 5° inscription de doctorat, du 10 au 27 Octobre, tous les jours, excepté les lundis et mardis, à choisir le pavilion de dissection dans lequel ils devront travailler pendant le semestre d hiver.

Les étudiants de 2º, 3º, 4º et 5º années sont appeiés, n prenant l'inscription du trimestre d'Octobre, a choi-ir les services de clinique (médecine générale, chirurgia générale), dans lesquels ils désirent être inscrits pe l'une et l'autre des deux périodes de stage de l'année

Les étudinnts de 3° année sont tenus de suivre aux jours fixés aux horaires (consulter les affiches spéciales) les cours de clinique obstétricale organisés, pendant le semestre d'hiver à la Clinique Tarnier, et pendant le semestre d'été à la Clinique Baudelocque.

Ils devront se faire inscrire pour prendre part à cet enseignement pour i'un ou l'autre des semestres en pre-

nant l'inscription d'Octobre.

Les étudiants de 4c et de 5c années sont tenus de suivre l'enseignement des cliniques spéciales.

Savoir: Pour les étudiants de 4º nnnée: Semestre d'hiver. — Clinique des maladies nerveuses. Clinique oto-rhino-laryngologique. Clinique ophtalmologique. Semestre d'été. — Clinique des maladies des voies uri-

naires. Clinique des maladies contagieuses. Clinique des maladies eutanées et syphilitiques.

Pour les étudiants de 5º année : Semestre d'hiver. -Clinique des maladies nerveuses. Clinique oto-rhi laryagologique. Clinique gyaécologique. Clinique des maladies mentales. Clinique ophtalmologique. Semestre d'été. — Clinique des maladies des voles urinaires. Clinique chirurgicale infantile. Clinique médicale infantile. Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Hygiène qua de la première enfan

Aux jours et heures portés aux horaires. (Consulter les affiches spéciales.)

Sont convoqués d'office pour les travaux pratiques autres que les travaux de dissection : 1º Ponr le semestre d'hiver, les étudiants de 3°, de 4° et de 5° années prenant la 9°, ia 13° ou ia 17° inscription en Octobre 1917; 2° Pour le semestre d'été, les étudiants de 1°°, de 2°, de 3°, de 4° et de 5º années prennnt la 2º, ia 6º, la 10º, ia 14º ou la 18º inscription en Janvier 1918.

Les étudiants en cours irrégulier d'études qui désireresent suivre les travaux pratiques et le singe hospitalier derront adresser une demande à M. le Doyen, avant le 15 Octob: e pour le semestre d'hiver, et avant le 15 Février pour le semestre d'été. Ils pourront être autorisés à suivre ces exercices après immatriculation et versement des droits. Ils choisiront les services hospitaliers dans lesquels ils désirent être inserits, pour l'un et l'autre des deux semestres de l'année scolaire, en retirant leur carte d'immutriculation. Une lettre de convocation individueile sera adressée à chaque étudiant inscrit pour les travaux pratiques autres que coux de dissection.

Travaux de laboratoire. - Peuvent v être admis. après autorication préalable de M. le Doyen, sur leur demande écrite et après immatriculation : 1° tous les étu-diants de la Faculté; 2° les docteurs et étadiants français et étrangers. L'nutorisation est valable pour un trimestre. Le droit trimestriel à acquitter par MM. les étudiants admis dans les laboratoires de recherches varie de 50 à 150 francs.

Cours gratuit de perfectionnement pour les sages-femmes. — M. Lepage, agrégé libre, commencera le vendredi 5 Octobre, à 4 heures, à la maternité de l'hôpital Beaujon (entrée 51, rue de Courcelles), des conférences de perfectionnement en obstétrique.

Ges conférences auront lieu pendant le mois d'Octobre, les lundis et vendredis suivants, à la même heure.

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Est inscrit au toblenu de la Légion d'honneur pour :

Chevalier, - M. Allard (Emile), médecin aide-major de 2º classe au 3º bataillon du 121º reg. d'infanterie : médecin aide-major d'un grand courage et d'un absolu dévouement, s'est toujours distingué par son saag-froid et son abnégation. A été très grièvement blessé, à Malancourt, le 22 Mars 1916.

# Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

TOUX nerveus AMPOULES (0.82) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

# GOL Granulé

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goulte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Echantillons: DALLOZ & Co, 13, Bould de la Chapelle, PARIS

altement préventif SYPHILIS et PALUDISME

AMPOULES Band Hectine par

Le plus actif, le mieur toler des sels mercur-les.

PILUES (ner juis de la little d

Laboratoires 4: l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

Le plus Puissant Reconstituant général

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littératurs at Echant\*\*: 8'sir. à NALINE, Pi\*\*èVilloneuvo-la Garanne, pit: St-Danis (Sila).

# INSTITUT VACCINAL DE

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

CATARRHES at BRONCHITES CHRONIQUES. - Q Same Abel PAR

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Oparique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculairs, Michirétique, Surrénal, Thymique, Hypophysairs.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CIBA

> 1, place Morand LYON



### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement oncernant l'insertion des « Petites Annonces » dans concernant i insertion des a Petites Annonces » dailes publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Veuve médecin prendr. p. hiver dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège à proximité: - Ecrire P. M., nº 1465.

Médecin expérimenté, non mobilisable, connaissant plus. spécialités, désire situat. médicale sédent. méd. ou paraméd., région S.-E. de préférence, actuellement ou après guerre. Pourrait s'intéresser financièrement. - Ecrire P. M., nº 1724.

Demoiselle garde-malade recommandée par docteur recherche situation à demeure. Ecrire P.M., nº 1731.

Doctoresse, 4 ans int., très au courant clientèle (forceps, curettage, inject intravein.), libre l'aprèsmidl. demande travail bien rémunéré (aiderait confr. consult., clinique). - Ecrire P. M., nº 1740.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits aux domando.

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

Fuberculoses, Bronchites, Emulsion MARCHAIS Phesphe-Greenite De 3 à 6 cuil. à café

OUATAPLASME Pausement compte Ehlbermasisa Fararra Appendiction Phisbites Evenindian Britishs

Le Gérant : U. PORÉE. Paris. - L. MARNTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonoulose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



5, Avenue des Tilleuls . Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

SOMMEIL DE

# HUILE DE VASELINE

CHIMIQUEMENT PURE, INCODORE, INCOLORE, SANS GOUT POUR L'USAGE INTERNE

Marque PHÉNIX

Nous informons Messieurs les Docteurs, qui prescrivent de l'Hulle de Vaseline, qu'en ordonnant l'Huile de Vaseline PHÉNIX. ils sont assurés d'obtenir un produit irréprochable, propre à tous les usages, - même interne, - sans goût, sans odeur et chimiquement pur.

L'Huile Phénix se trouve chez tous les Pharmaciens, les Dromistes, et à la Société Centrale de Raffinage d'Huile de Vaseline, 88, Avenue Parmentier, PARIS.



sont toujours à la disposition du. CORPS MÉDICAL

L.LECOO

15. Avenue Perrichont PARIS XVIème





MASSON et Cie 128 Bonlevard Saint-Germain. ABONNEMENT: Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

EXTRAITS DAUSSE

**OPIUM INJECTABLE** 

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmacculique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique, SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au heurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol souffe, S. Sublimé, S. Résorcine. Savon à l'ichthyol, S. Sulliveux, S. à l'aulie deacde, S. Goudron, S. Boraté, etc.

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette hulle, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foles de morne frais, est très riche en principes actifs flode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant léd.

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL

PARIS



de Prothèse





Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage







Laboratoire d'essai



Atelier de Prothèse

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

LA

# MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

\_ ADMINISTRATION \_

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET CIO, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI\*)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr.

Union postale . . . . . 45 fr.
Les abonnements partent
du commencement de chaque mois.

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE

esaeur agrégé et Professeur la Maternité. J.-L. FAURE Professent agrégé, Chirargien de l'hôpital Cochin

Professeur à la Faculté, dédecin de l'hépital Bencica nbre de l'Académie de médi

F. WIDAL Professent de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médicine

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, hya da l'Académie de méde F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Birection.

H ROCER

Professeur de Pathelogie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- BÉDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

## SOMBAIRE

Articles originaux

Cu. Ausertin. - L'épreuve de la tachycardie d'effort, p. 569.

M. SAVARIAUD. - Masque improvisé hermétique et tenant tout seul, permettant de donner à volonté le chlorure d'éthyle, l'éther, le chloroforme purs ou mélangés, p. 571.

P. DESCOUTS. - La stupeur des nerfs périphériques d'origine traumatique et les troubles sensitivomoteurs et électriques consécutifs, p. 572.

Carnet du praticien : P. CHEVALLIER. - Traitement pratique de la blen-

norragie chez l'homme, p. 573.

Sociétés de Paris :

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 574. Académie de Médecine, p. 574.

Analyses, p. 575.

Chronique :

F. Helme. - Petit Bulletin.

FACULTÉ DE PARIS. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuit, PARIS.

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Rue de Rome, PARES

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° Année.- N° 55. 4 Octobre 1917.

## PETIT BULLETIN

I. Les cours aux armées, pour les étudiants : Lettre de M. le professeur Hartmann. - II. Un mot aux sous aides et auxis.

Je ne veux ni me plaindre ni « m'en faire ». comme disent les Poilus, mais certains jours, il y aurait de quoi, ma parole! Qu'on a donc du mal à contenter tout le monde et ses confrères!

Ainsi, je vous annonçais, dans mes deux derniers numéros, une nouvelle qui, pensais-je, allait nous réjouir tous, jeunes et anciens. Dans notre petite patrie professionnelle, nous ne formons qu'une famille, j'allais dire un scul front. Cc qui fait le bonheur des uns ne devrait, par suite, en aucune manière, déplaire aux autres, Ilélas! e'est la théorie, cela. En pratique, il est toujours des gens pour s'estimer lésés et pour récriminer.

Par exemple, dans mon dernier Bulletin, i'exposais l'organisation, aux armées, de cours pratiques et de perfectionnement pour tous nos ieunes élèves des Facultés et des Ecoles : aussitôt. les médecins reçus docteurs se plaignent.

- « Eh bien, et nous? clament-ils. Intelleetuellement, ne sommes-nous pas aussi privés que

nos cadets? Vous faites trop bon marché, vraiment, du préjudice matériel et moral que nous eause la guerre... » Mais non, mais non, chers amis, vous vous

trompez, personne n'en fait bon marché, mais que voulez-vous! votre sort est celui de plusieurs millions de Français, ingénieurs, commerçants, industriels, cultivateurs, avocats, etc., etc., qui, eux aussi, ont été mourtris et risquent d'être ruinés par le terrible conflit, que nous n'avons pu éviter parce que nous ne nous étions pas assez préparés à le subir. Les uns et les autres, nous nous plaignons toujours des pouvoirs publics, mais n'avons-nous pas cent reproches à nous adresser personnellement? S'il y avait quelque chose de détraqué dans l'Etat, n'était-ce pas aussi bien du côté de l'électeur que du côté de l'élu, son émanation? La maladie de l'individualisme a fait trop de ravages dans toutes les classes de notre pays, il est temps d'y porter remède. Le médecin, qui par définition est un biologiste et qui connaît la vie, ne devrait-il pas être un des premiers à se guérir du cancer de l'égotisme et se garder de mettre son eas en avant, à l'heure angoissante où se jouent les destinées de la Patrie? Mais il n'importe.

Ce que je voudrais faire comprendre, c'est qu'on ne saurait sans préjudice mélanger les questions, ce qui est le meilleur procédé pour les embrouiller. Aujourd'hui, c'est des étudiants

Succèdané du Salicviate de Methyle, inodore.

# Tniix **ETHONE**

Coqueluche

SELS BILIAIRES Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boui.de l'Hôpital, PARIS

## RHESAL VICARIO

AFTINEYRAL GIOUE - ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUS pour ozere externe

banidement absorbable, exps irritation de la pera

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE Byla ===

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Plus actif et mieux tolere que 606 et neo-606 (914)

Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr, tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure)-DOSES MOYENNES : 20 à 35 centigr, tous les 6 ou 8 jours (5 à 19 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

qu'il s'agit; demain, quand nos Alliés pourront soulager nos fronts de combat et mettre un peu plus de personnel à notre disposition, le sort des médecins de régiment sera amélioré à son tour, n'en doutez pas. Jusque-là, héros, cessez de geindre ou je cesse d'écrire. Et quand je traite un sujet spécial, ne me reprochez pas de vous avoironbliés parce que ledit sujet touche vos camarades et non vous-monies.

C'est comme pour la question des inaptes, à propos de quoi j'ai sur le cœur une lettre anonyme, - oh! fort courtoise, mais anonyme tout de même. - Comment peut-il y avoir encore dans notre armée un officier, je dis plus, un médeein, capable d'éerire à un confrère sans signer sa lettre? Je sais bien que jamais la lettre anonyme, cette plante rampante et vénéneuse, n'a tant fleuri que depuis la guerre; mais je pensais que le médecin vivait bien au-dessus des marécages où elle s'épanouit. Quand on a un nom qui est propre, pourquoi le cacher? Car enfin, où est-il le confrère qui cut jamais à se repentir de m'avoir confié son nom? Renonçons donc, une fois pour toutes, à ces façons indignes de nous, et quand nous avons à nous plaindre, faisons-le franchement, à visière découverte, en bons Français et en loyaux médeeins que nous sommes. Et si d'aventure nous hésitions à apposer notre signature au bas d'un de nos écrits, ce serait reconnaître que cet écrit était indigne, et d'un médecin, et d'un Français.

Mais en voilà assez sur un sujet trop attristant pour que j'y revienne jamais. J'arrive maintenant à la lettre que je viens de recevoir, pour nos jeunes gens, an leur acharné défenseur, M. Hartmann, professeur à la Faculté de Paris. Nos cadets y verront qu'on s'est occupé, non seulement des étudiants en médecine, mais encore des étudiants en pharmacie.

Je dis cela pour répondre aux justes réclamations de quelques candidats pharmaciens mobili-

de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. Inc DOCTEURS.

Boire DE 12 AMPOULES : 4'50.

sés. Qu'ils soient pleinement rassurés, d'ailleurs. Ils ont en leur collègue, l'excellent M. Prothière, un défenseur trop àpre et trop éloquent pour que les droits des pharmaciens risquent d'être jamais

M. Hartmann insiste sur le fait, que l'accord intervenu est le résultat d'une délibération solennelle, à laquelle ont pris part tous les dirigeants de notre art, doyens, professeurs, recteur, Direeteur de l'enseignement supérieur, tout ceci sans parler des représentants du ministre de la Guerre. Donc, voici la lettre de M. Hartmann qui, une fois de plus, vou dra bien trouver ici mon remerciement pour son obligeance et aussi pour la confiance qu'il veut bien témoigner au modeste rédacteur de ce journal.

## « Mon cher Confrère.

« Un décret de 1916, pris à la suite de délibération du Conseil supérieur de l'Instruction publique, avait admis pour toutes les Facultés, qu'après leur libération, les étudiants des différentes Facultés, mobilisés, auraient leurs dossiers examinés par une Commission autorisant des dérogations et la prise d'inscriptions, en tenant compte de la conduite, de la Croix de guerre, etc. C'était quelque chose, mais au point de vue des médecins et pharmaciens, c'était insuffisant.

« Comme ceux-ci sont les seuls à travailler de leur métier en temps de guerre, il a été convenu hier, dans une Commission composée de militaires, des dovens des diverses l'acultés et de l'École de Pharmacie, du recteur, du Directeur de l'enseignement supérieur, et de votre serviteur, représentant la Commission consultative, le tont sous la présidence de M. Godart :

« 1º Que pour les étudiants de 1º année, qui seront mobilisés en Avril prochain, on ferait dans les diverses Facultés, dans le semestre d'hiver, tous les travaux pratiques des deux semestres, ce qui permettrait d'assurer leur scolarité et de liquider par un examen leur premièr

« 2º Que, pour ceux déjà mobilisés, l'instruc tion serait, dans les mesures compatibles avec le exigences militaires, donnée dans la zone de arnides

« 3° Qu'un examen serait passé devant m Jury universitaire, auquel scrait adjoint un mé decin militaire, ce qui permettrait :

« a) de leur conférer militairement des grade de sous-aide-major ou même d'aide-major, sui vant le degré plus ou moins avancé de leur: études :

« b) de leur donner universitairement un eertificat qui servira de base après libération pour l'équivalence avec les examens de fin d'année.

« J'espère qu'ainsi les étudiants mobilisés travailleront, éviteront le « cafard », de manière à ne pas se faire retaper à leur examen qui, comme matières, comportera les mêmes que l'examen de fin d'année. Ce n'est pas l'équivalence immédiate mais c'est l'équivalence promise. « Bien à vous.

« llartmann. »

Il y a encore la question matérielle des sousaides majors à débattre. Pas commode! J'ai eu plus de 150 lettres à dépouiller et ce ne fut pas mince affaire. Dans l'impossibilité on j'étais de contrôler le bien fondé des multiples suggestions qui m'étaient soumises, je me suis résolu à ceci : Le hasard, qui est un excellent collaborateur pour qui sait l'ntiliser, a conduit chez moi un sous-aide dont la jeune poitrine s'orne de la Croix de guerre avec étoile et palme, le tout rehaussé de la verte fourragère, Nons avons longuement discuté sur la question qui interesse ses camarades. Il va, a son tour, dépouiller le dossier que j'ai constitué et il en retiendra le meilleur et le possible. Comme il es

FLACON GOUTTES ; 3'50.

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phins, 85, Avenue Mozart, PARIS.

aux armées depuis le 3 Août 1914, qu'il a de l'expérience et du bon sens, nul doute que cette fois je risque moins de passer à côté de la question.

En résumé, jeunes gens, attendez et espérez : vous verrez que votre cause était en bonnes mains.



Enfin, au moment de clore ces lignes, je reçois, de jeunes gens qui signent « un groupe d'auxis », une lettre toute parfumée de grâce printanière. En termes charmants, ees nombreux amis me remercient de m'être intéressé à leur cause, et même ils m'appellent leur « vieux Pépère ». De cette familiarité affectueuse je tiens surtout à les remercier à mon tour. « Vieux Pépère! », c'est comme un galon de plus sur ma manche, et pourtant cela ne met pas une ride de plus à mon front

## FACULTÉ DE PARIS

Immatriculation, inscriptions. - 1, Immatricula-TION. - Nul n'est admis aux travaux de la Faculté (travaux printiques, laboratoires, cliniques, biblio-thèque, etc.), s'il n'est porté sur le registre d'immatri-

euintion (Décret du 31 Juillet 1897).

Immatriculation d'office. — L'étudiant qui prend une inscription trimestrielle se trouve immatriculé d'office. Il

n'acquitte pas le droit d'immatriculation.

Immatriculation sur demande. — Ne sont immatriculés que sur demande : 1º Les étudiants titulaires de toutes les inscriptions réglementaires; 2º les étudiants dont la scolarité est interrompue; 3º les docteurs, les étudiants français et étrangers qui désirent être admis aux travaux de la Faculté.

La dernière inscription, ainsi que les iascriptions délivrées à titre rétroactif ne confèrent point l'immatriculatioa. A l'impatriculation sur demande est attaché le

droit réglementaire : 30 francs. Un candidut neut être admis à subir un examen sans ètre immatrieulé.

Les immatriculations d'office auront lieu aux dates indiuées ci-dessous pour la prise des inscriptions trimestrielles.

Les immatriculations sur demande sont effects Secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à trois heures.

N. B. - L'immatriculation ne vaut que pour l'aanée scolaire. Elle doit être renouvelée annuellement. Nul ne peut se faire immatriculer par correspondance ni par un

11. Inscriptions. - Première inscription. - La première inscription doit être prise du 1er Octobre au 8 Novembre, de midi à 3 heures. Ea s'inscrivant l'étudiant doit pro duire : 1. Diplôme de bachelier de l'enseignement s daire, institué par décrets des 31 Mai 1902 et 22 Juillet 1912, et certificat d'études P. C. N.; II. Acte de nuissance sur timbre: III. Consentement du père ou tuteur, si l'étudiant n'est pas majeur. Ce consentement (établi sur papier timbré à 0 fr. 60) doit indiquer le domicile du père ou tuteur dont la signature devra être légalisée (la production de cette pièce n'est pas exigél'étudiant est accompagné de son père ou tuteur); IV. Un certificat de revaccination jennérienne établi conformént aux dispositions de l'article 6 de la loi du 15 Février 1902 sur la vaccination obligatoire (modèle déposé au Secrétariat de la Faculté).

Il est tenu en outre de déclarer sa résidence person nelle et celle de sa famille, comme tout changement d'adresse survenant au coars de la scolarité

Inscriptions trimestrielles. - Pendant l'année scolaire 1917-1918, les inscriptions trimestrielles, consécutives à la première, seront délivrées dans l'ordre et aux dutes ci-après, de midi à 3 heures. 1ºr trimestre du 10 au 27 Octobre 1917 (excepté les lundis et mardis). 2º trimestre du 9 au 26 Janvier 1918 (excepté les lundis et mardis), 3° trimestre du 10 au 20 Avril 1918 (excepté les ndis et mardis). 4º trimestre. Inscription trimestrielle des étudinnts de l'uncien régime d'études du 9 au 13 Juillet 1918. Les dates de délivrance des 4°, 8°, 12° et 160 inscrintions N. R. seront unnoueées ultérieurement par voie d'affiche spéciale.

L'entrée des pavillons de dissection et des laboratoire de travaux pratiques sera interdite nux étudinnts qui n'auraient pas pris les inscriptions trimestrielles nux dates ci-dessus indiquées.

MM. les étudiants sont tenus de prendre leurs inscrip tions nux jours ci-dessus désignes. Les inscriptions trimestriciles ne seront accordées, en dehors de ces dates, que pour des motifs sérieux et appréciés par la n seolaire

Les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut prendre inscription par correspondance ou par mandataire. MM. les étudiants sont priés de déposer, deux jours à

l'avance, leur feuille d'inscriptions chez le concierge de la Fuculté: il leur sera remis en cchange un numéro d'ordre indiquant le jour et l'heure nuxquels ils devront se présenter au Secrétariat (guichet nº 3), pour prendre inscription

ial à MM, les internes et externes des hopitaux. - MM. les internes et externes des hopitaux doivent joindre à leur feuille d'inscriptions, qu'ils déposent deux jours à l'avance chez le concierge de la Faculté, un certificat émununt du ou des chess de service auxquels ils ont été attachés, iadiquant qu'ils out rempli leurs fonctions d'internes et d'externes pendant le trimestre précédeat. Ce certificat doit être visé par le Directeur

de l'établissement hospitalier auquel appartient l'élève. Ces formalités sont de rigueur : les inscriptions ne eront pas délivrées à MM. les internes et externes des hôpitaux qui négligeraient de fournir lesdits certificats. L'iascription d'un trimestre peut être refusée, pour nanque d'assiduité et de travail, par décision de la commission scolaire. La décision est définitive. L'étudiant auquel une inscription a été refusée ne peut, pendant le trimestre correspondent, obtenir le transfert de son dossier dans un autre établissement.

Examens. - 1º Ancien régime d'études. - Les consignations pour les différents examens probatoires du doc torat de médecine sont reçues au secrétariat de la Faculté guichet nº 3), de midi à 3 henres, les lundi et mardi de chaque semaine, à partir du 1er Octobre 1917.

Les limites des consignations pour ces examens sont fixées aiasi qu'il suit : Pour le 1er examen le registre sera clos le mardi

26 Février 1918; pour le 2º examen le registre sera clos le mardi 15 Janvier 1918; pour le 3º examen (1º partie) le registre sern clos le 22 Janvier 1918; pour le 3º examen partie) le registre sera clos le 12 Mars 1918; pour le 4º examen le registre sera clos le mnrdi 30 Avril 1918; pour le 5° examen (1° partie) le registre sera clos le mardi 21 Mai 1918; pour le 5° examen (2° partie) le registre sera clos le 18 Juia 1918; pour la thèse le registre ra elos le murdi 25 Juin 1918.

Avis aux candidats ajournés. — Épreuves pratiques AVIS AUX CANDIDATS ADOURNES. — Expreuves prainiques : Les candidints ayant consigné dans les délais indiqués ci-dessus etajournés à l'épreuve pratique : Du lez examen pourront consigner les 12, 11 et 21 Mai pour renouveler l'épreuve à partir da 3 Juin 1918. Du 3º examen (1º0 par tie) pourront consigner les 4 et 5 Mars pour renouveler

(Voir la suite, p. 582.)

## Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître. q ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique q et pratique, la Digitaline Cristallisée(1) dont de l'action sure et puissante, exempte de dangers, a dété consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(i) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES BLANCS au 1/6 de milligr

GRANULES ROSES on \$100 de milligr. | Dose d'entretien cardio-tonique; | Traitement préventif de l'Asystolie.

SOLUTION ou milième. AMPOULES on 1/10° de milligr GULES on 6/6 de mill

### COLLOÏDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÈRAPEUTIQUEMENT ACTIF

## ELECTRARGOL colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal)

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c. c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAJES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE.

Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Ampoules de 5 et 10 c.c. — NÉOPLASMES, TUBERCULOSE.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS .um

Judications therapentiques : anarexie, troubles digestiff, in sufficience dépatique; adquante leutelutive aux blessures ou patiques de la querre. Traitement le plus netific. Cannurgy C du Dr Le Bauseur If goutty a Chalum the 2 repes Clerk in Let de Variadium new toxique - her in grated ain that ay

1913. = Gand: Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

ntillous et Prix spécieux pour les Hôpitaux et Amb

# JALOSE GALRE

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMAGIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme, Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN; 18. Rue Charkampf, PARIS.

Ne pas confondre l'iodaiose, produit original, avec les nome 'eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med | Ine de Paris 1900.

# Médication phagocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉATOL

(Acide nuclétique combiné sur phosphates d'origine végétale). Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie

# NUCLÉATOL INJECTABLE (Nucléophosphate de Soude chimiquement pur)

A la dose de 2 c.o. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heurse si jugule les filtevres pernicieuses, puerpérales, typhoide, scarlaine, etc. — Injecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purielence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

# NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucléophophates de Chaux et de Soude) Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour.

Dose: 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang. S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recaloitication, etc. NUCLÉO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

# NUCLÉARSITOL

Actée moisinique combiné aux phosphates et au méthylaminate disodique)
Le NUCLÉARSITOL pesséde les propriétés de l'action
molénique, cest-à-dir qu'il prointi la plan viose, ilest injectable
et indolore et joint à l'action reconstituació phosphates celle
s'arsenic organique (méthylarsinate disodique).
S'emploie sous forme de :

## NUCLEARSITOL INJECTABLE

## NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centigrammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrofules, Diabète, Affections outanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

# STRYCHNARSITOL

INJECTABLE

Complètement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Methylaremate disodique et Methylaremate de Strychnine)

Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc:
(0 gr. 02 etg. de Methylarisnate de Soude et 0 gr. 00 mgr. Méthylarisnate de Strychninepar ampoule de 2 c.c.)

Laboratoires M.º RÓBIN. 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE Prunie

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6

# DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE

RÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Monetruation difficile Troubles de la Ménopause.

PRUNIER & Co, 6, Rue de la Tacherie, Paris et toutes Pharmacies.

# COLLO-LODE DUBOIS INJECTABLE & GOUTTES

PAS D'IODISME

ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS. 7 RUE JADIN : PARIS l'épreuve à partir du 18 Mars 1918. En cas de nouvel écliec, les candidats pourront, une troisième fois, consi-gner les 7, 8, 14 et 15 Mai pour passer à partir du 30 Mai 1917. Du 3° examen (2° partie) pourront consigner les 13, 14 et 21 Mui pour renouveler l'épreuve à partir du 3 Juin 1918.

Epreuves orales ; Tout candidat avant subi sans succès, dans les délais indiqués ci-dessus, uae épreuve orale entralnant un ajournement à une date antérieure au 2 Juin pourra consigner les 13, 14 et 21 Mai pour renou-

veler l'énreuve avant les vacances Si le délai d'ajournement expire après le 2 Juin et avant le 15 Août, le enudidat désireux de renouveler l'épreuve avant les vacances devru solliciter, de M. le Doyen, une abréviation du délui dajouraement.

Les demandes à cet effet (adressées au Doven, avant le 5 Mai 1918, dernier délai) seront examinées par la Commission scolaire, qui statuera sur clinque eas particulier.

Si le délai expire postérieurement au 15 Août, le cnndidat ne pourra consigeer de nouveau ponr l'examen avant le 1° Cotobre suivant. 2º Nouveau régime d'études. - Session d'Octobre 1917.

MM. les candidats ajournés à la session de Juillet 1917, ou nutorisés à ne se présenter qu'à la session d'Octobre 1917, sont informés que les épreuves pratiques et orales , 3° et 5° examens de fin d'année auront lieu à partir du 15 Octobre 1917. Les consignutions préclables seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3). le lundi 1er et le mardi 2 Octobre 1917, de midi à 3 heures. Les étudinnts du nouveau régime d'études seront informés, en temps utile par voie d'affiche, des dates d'ouverture de la session de Juillet 1918, pour les différentes épreuves des examens de fin d'aquée

N. B. - Les candidats doivent présenter leur relevé d'inscriptions an guichet nº 3, chaque fois qu'ils consignent pour un examen.

Diplôme de chirurgien-dentiste. Examens 'Session ore-Novembre 1917. - I. Nouveau Régime (Décre du 11 Janvier 1999). 1º Examen de validation de stave den-

Une session d'examens de validation de stage dentaire s'ouveira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 15 Octobre 1917.

Consignations: Les consignations seront reçues au Secrétarint de la Fuculté les lundi 1er et mardi 2 Octomidi à 3 heures.

Les candidats consignerent les droits fixés par le dé-cret du 4 Novembre 1999, soit 25 francs.

2º 1er, 2º et 3º eramens de fin d'année. - Une session pour les 1er, 2e et 3e (1ee partie) examens de fin d'année

qui déterminent la collation du titre de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 15 Octobre 1917.

Le registre des consignations sera ouvert au Secrétarist de Indite Faculté les lundi 1 et mardi 2 Octobre 1917, de midi à 3 heures, en faveur des titulaires de quatre, huit et douze inscriptions.

Les consignations pour lu 2° partie du 3° examen sa-ront reçues les 22 et 23 octobre 1917; les examens auront lien à partir du 5 Novembre.

lien a partir du 5 Aovembre. Les candidats consignerou les droits d'examen, de certificat d'apittude et de diplome fixés par le décret du 4 Novembre 1999 (30 francs pour le 1<sup>-1</sup> examen, 30 francs pour le 2<sup>-</sup> et chaque partie da 7 examen; 20 francs pour chaque certificat d'apittude et 100 francs pour le di-

Il sera fait remboursement, aux candidats njournés, des droits de certificat d'aptitude et de diplome, selon les cas

 Ancien Régime d'études (Décret du 25 Juillet 1893). Une session d'examens poor le diplôme de chirurgiendeatiste s'ouvrira à la l'aculté de médecine de l'Univer-

sité de Paris, le 15 Octobre 1917. Les consignations seront reçues au Secrétariat de la uculté de médecine de l'Université de Paris, les 1er et 2 Octobre 1917

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par les décrets des 14 Février 1894 et 28 Février 1907 (40 francs pour le 1<sup>er</sup> examen, 30 francs pour les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> examens; 20 francs pour chaque certificat d'aptitude et 100 francs pour le diplome)

boursement, aux candidats ajournés des droits de certificat et de diplôme, selon le cas

## NOUVELLES

La solde des élèves de l'École de Santé mili-- M. Herriot, sénateur, nyant demandé à M. le ministre de la Guerre que les élèves des Écoles de Santé militaire, partis à la mobilisation comme sous-officiers et remplissant les fonctions de médeeins auxiliaires, bénéficient de la hnute paye des engagés volontaires, reçn la répouse suivaute ;

L'engagement contracté avant l'eutrée dans une École de Service de Santé n'a pas pour effet d'astreindre les contractaots à servir au delà de la durée légule et, par suite, n'ouvre pas de droit à la haute paye d'ancien-neté prévue par in loi de recrutement eu faveur des militaires servaut au dela de la durée légale en vertu d'un contrat. »

TOUX . ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine Montagu

SIROP (0,04) de Bi-Iodure

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans concernant l'insertion des « Petites Annones » dan-les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Docteur, prof. Ecole méd., désire prendre suite médicale Paris. — Ecrire P. M., nº 1725.

Médecin désire faire remplac. à partir d'Octobre Paris ou banlieue. — Ecrire P. M., nº 1737. On désire acheter bon microscope complet et cen-

trifugeur à main. - Ecrire. P. M., nº 1741.

ANGIADA Attouchements solgrenz et prolongés avec Chippes de la présence descident pharpase néolés. Chippes la présence descidents pharpasés compargation de la désindention quotidienne avec des autorités de la présence de la compargation de la présence de la pré

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉR. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS, RECuscignaments gratuits sur demande.

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes

Catarrhes

Tuberculoses,
Bronchites,
Catarrhes

Catarrhes

QUATAPLASME PADREMENT COMPLET

seiss, Beráma, Appardicitos, Phiébites, Erystpèles, Brûlares Le Gérant : O. Ponin.

0000000000000

Paris. — L. Marstneux, imprimeur, 1, rue Cassette.

# DGEST NE Granulee DAL

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secrétoire.

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE:

Cacodylate de Fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 g1. 01 

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la voie gastrique

Les Couttes Ferrugineuses Fraisse se prengent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . 0 gr. us

PRIX DU FLACON : 3 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacion, 35, Avenue Mozart - PARIS larerrenamananasar55555584888888888878888888888888

## QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

959955555555

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE "PLASMA MUSCULAIRE extrait d' froit, 100 grammes de viande de lou, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment vesy ""spriétés physiques et thérapeuliques.

# INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GENISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

et TOUTES

SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Dêcembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# Traitement

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de S cm'

# TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls. Pagis

Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS DE

ÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

## Traitement des Maladies \$ à STAPHYLOCOQUES \$

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

"

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sons le contrôle scientifique de M. FROUIN Académie des Sciences.

Communications Académie de Médecine Sociélé Médicale des Höpitaux. Sociéle de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917). en 4917 :

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

# - 100 1121 MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** Biplome Honeur Lyon 1914 Biolômed Honneur 140 MOYENNE

## COOLLINCHE Traitement EFFICACE

et INOFFENSIFparia

2 à 5 cuille l'es à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Bus Abel, PARIS

# COLLOBIASES DAUSSER

# COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE TO FOR ANTIHANTIHANS LABORATOR DAUSSE 4-Rue Aubrint PARIS

# CŒUR

Strictement Titré suivant sa teneur en principes actifs. 99, Rue d'Abouleir, PARIS

# ANTIBEPTIQUE DÉSINFECTANT

SCHARTHLON COATING SCORETE PRA

CATARRIES at BRONCHITES CHRONIQUES. - Q Ram Abol PART

# VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

## LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITUELLE; dans os maladies algués (fièvre typhoïde)

muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous leurs besoins.

leurs besoins.

Toue les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer ches les Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

# ENT DE LA SYPHILIS

# LIGIER à 40%

12. Bouley, Bonna-Nonvella PARIS

Prix du flacon : 2 fr. 25 SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions;
0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent, cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25 AMPONLES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent, cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordenner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du **VIN GIRARD** un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



LA

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

F. DE LAPERSONNE MASSON ET C', ÉDITEURS 120, houleward Saint-Germain

PARIS (VIª) ABONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mole

M. LETULLE

Professour de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE fesseur agrég

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Co

- DIRECTION SCIENTIFICUE -Professour à la Faculté, édecin de l'hôpital Boucics ibre de l'Académie de méd

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecir

Médecin de l'hôpital Saint-A bre de l'Académie F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. B Secrétaire de la Birection.

H. ROGER

M. LERMOYEZ

eur de Pathologie expérim., idecin de l'Hôtel-Dieu, de l'Académia de médecine

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES

J. DUMONT ...

Les Enreaux de rédaction sont ouverte à la Librairie Masson.

## SOMMAIRE

Articles originaux :

J.-A. SICARD, C. DAMBRIN et H. ROGER. - Action

-A. ROCER. — ACHON
ostéogénétique de la plaque osseuse stérillsée
dans les plasties craniennes, p. 577.
SALONO. — Le syndrome infandibulaire dans un
cas de tumeur du 3º ventricule, p. 578.
COTTET. — La méthode sphygmomanométrique

auscultatoire, p. 579.

M. Haller. — Des ostéites fistulisées, suite de bleeeure par projectiles de guerre, p. 581.

Mouvement médical : Bactério et protéoso-thérapie, p. 583

Carnet du praticien : A. Challer. — Nouvel appareil prothétique pour ostéo-synthèse (crampon extensible), p. 585. A CHALIPP Sociétés militaires :

RÉUNION MÉDICALE DE LA XVº RÉGION, p. 585.

Analyses, p. 586.

Supplément :

R. DURAND-FARDEL. - La cure hydrominérale des

traumatiemes de guerre.

P. Desfosses. — La mission américaine pour la lutte contre la tuberculose en France. J. Miner. — Contre les avortemente criminels.

Variétés: Dr Bonnette. - Service de Santé allemand. SOMMAIRES DES REVUES.

BIBLIOGRAPHIE

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE CHERRE LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nonvertee

RENSEIGNEMENTS PT COMMUNICITÉS

## LA CURE HYDROMINÉRALE DES TRAUMATISMES DE GUERRE

par M. Ray. DURAND-FARDEL

Une circulaire ministérielle du 5 Avril 1917 règle l'usage des eaux minérales pour les blessés et malades de l'Armée : on y trouve la liste des Stations autorisées à titre thermal, un aperçu succinct des principales indications des cures, et l'énumération des formalités à remplir pour l'évacuation des hommes des formations sanitaires sur les villes d'eaux '

Au début de cette circulaire, M. le Sous-Secrétaire d'Etat exprime la volonté qu'il soit fait un usage aussi large que possible de la médication thermale: « Tout militaire présentant des séquelles de blessures ou de maladies susceptibles d'être améliorées par les eaux devra bénéficier de ce traitement v

Cette exhortation n'est pas inutile, car, soit indifférence à l'égard de cette médication, soit ignorance des possibilités qu'ils ont d'en faire usage, les médecins traltants des services hospitaliers militaires sont loin de tirer de cette pré-

1. 34 Stations sont ouvertes aux militaires, permettant de remplir presque tontes les indications désirables.

NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITALINE oristallisés

cieuse ressource thérapeutique tout le parti qu'on aurait pu en attendre.

Il n'est donc pas inutile de rappeler dans quelles conditions un militaire peut et doit être envoyé dans une Station aux fins de traitement

L'usage des cures thermales subit, du fait des circonstances de guerre, des modifications sur celui que nous sommes accoutumés d'en faire cn temps de paix. La médication hydrominérale, on le sait, agit sur la nutrition générale de façon à la modifier dans le sens de la normale en éliminant les principes toxiques que les hérédités ou les infections accidentelles ont accumulés dans les cellules. Les armées en guerre sont les milieux les plus favorables à l'éclosion des infections collectives non moins qu'au développement des tares héréditaires.

Le fait que ces conditions morbides évoluent sur des organismes jeunes rend plus impérieux le devoir d'en supprimer, ou tout au moins d'en diminuer les conséquences éloignées, et la médi-cation hydrominérale nous offre, à cet égard, une ressource presque unique.

Séquelles de maladies comme séquelles de blessures y trouvent un agent thérapeutique dont on ne saurait exagérer l'importance.

Pour les premières, les indications nous en sont familières : elles diffèrent cependant des indications usuelles en temps normal, du fait que

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## ANADARSINE Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids

et les forces. GOUTTES: VI à XX gouttes par jonr.
AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux joure.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul, Saint-Germain, PARIS

## Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, bouley, Beaumarchais, Paris,

# Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

atoires FOURNIER Frères, 28, Br de l'Hôpital. Panis

## RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Sapidement absorbable, saus irritation de la peau

# PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS

SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 608 et néo-606 (914) DOSES FRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNÉS : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

XXVº ANNÉE. - Nº 56. 8 OCTOBRE 1917.

les sujets en eause sont des hommes entre 18 et 50 ans, excluant ainsi les femmes, les enfants et les vieillards, qui constituent les groupes les plus nombreux de la clinique thermale courante. Il en résulte que les indications des cures hydrominérales d'ordre médical à l'usage des militaires sont, en temps de guerre, relativement restreintes.

ll en est tout autrement dans l'ordre chirurgical : l'énorme quantité, la variété et la gravité des traumatismes de la guerre actuelle font qu'un nombre chaque jour eroissant d'infirmes encombrent nos hôpitaux, ou sont rendus à la vie civile, ayant épuisé toutes les ressources des interventions chirurgicales.

Je ne craius pas de dire que nombre d'entre eux sont justiciables de cures hydrominérales dont l'action serait de nature à supprimer pour les uns, à diminuer pour les autres, le degré d'infirmité dont ils souffrent. Dans beaucoup de cas, d'autre part, ees cures auraient pu faciliter la tache du chirurgien et diminuer notablement la durée des traitements.

L'expérience en a été faite pendant ces trois aunées de guerre dans les formations chirurgicales qui ont fonctionné dans certaines Stations thermales, et où les chirurgiens ont été à même d'utiliser les ressources hydrominérales locales, et d'en constater, parfois à leur grande surprise, les effets favorables.

La création déjà ancienne d'hôpitaux militaires à Baréges, Amélie, Bourbonne, Bourbon-l'Archambault, témoigne des notions acquises depuis longtemps dans cette voie.

Pour ce qui est des arthropathies, raideurs articulaires, rétractions, contractures, paralysies, amyotrophies, etc., séquelles plus ou moins éloignées de traumatismes cieatrisés, nous n'avons qu'à nous rappeler les lésions analogues causées par le rhumatisme ou par d'autres infections, ct les résultats thérapeutiques obtenus sur elles dans nos Stations sulfurenses, chlorurées sodiques ou thermales faiblement minéralisées, pour comprendre des indications qui s'imposent d'elles-mêmes : Aix, Amélie, Ax, Barèges, Cauterets, Eaux-Bonnes, Luchon, Saint-Ilonoré pour le premier groupe, Bourbonne, Bourbon-'Archambault, Balaruc, Bourbon-Lancy, La Mouillère, Salies, Salins pour le second, et Uriage, chlorurée sulfurée, avec Néris, Evaux, Chaudesaigues hyperthermales, sans oublier les bones de Dax, Barbotan, Préchacq, telle est la riche matière médicale dont nous pouvons disposer.

Le choix de la Station dépendra de nuances sur lesquelles je ne puis insister iei, le cas d'espèce demandant plus particulièrement le soufre ou le chlorure de sodium en raison du terrain arthritique ou lymphatique du sujet, la sédation des hyperthermales en raison de son nervosisme, ou l'action franchement résolutive des boues sur les engorgements périarticulaires.

Il y aura lieu également de tenir compte des procédés de cure tenant à la technique propre des installations de chaque station : hydrothérapie, massothérapie, mécanothérapie, physiothérapie sous toutes ses formes, pourront entraîner des indications spéciales dont un clinicien averti sera bon juge.

Il est une autre catégorie de blessés pour lesquels l'indication d'une cure thermale nous est moins familière, et qui, cependant, ont particuliérement à profiter de ce mode de traitement : ce sont les malheureux porteurs de fistules osseuses, si nombreux dans les services chirurgicaux, d'où, après maintes interventions, beaucoup sont évacués sur des formations secondaires pour s'y éterniser en attendant une réforme touiours différée.

Pour certains chirurgiens ces blessés ont été mal soignés, toute suppuration qui dure étant fonction de séquestres plus ou moins profonds, d'esquilles ou de eorps étrangers, qui sont toujours justiciables d'opérations bien conduites.

Mais d'autres chirurgiens, ayant été à même de soumettre les cas rebelles à la médication chlorurée sodique ou sulfurée forte, ont reconnu que la cure hydrominérale appropriée a manifestement contribué à hâter la guérison de fistules déjà anciennes et plusieurs fois opérées.

Cette thérapeutique n'est d'ailleurs pas nouvelle : au xvie siècle le nom d'Eaux d'Arquebusades fut donné aux Eaux-Bonnes par Jean d'Albret, beau-pére d'Antoine de Bourbon, aprés la bataille de Pavie, « à cause des bons effets qu'elles produisirent sur les Béarnais blessés en Italie par des coups d'arquebuse, qui était alors une arme nouvelle » (Bordeu).

En 1774, Raulin écrit : « On a observé que la douche des eaux minérales de Barèges a souvent procuré la sortie de corps étrangers retenus dans quelque partie du corps, ou en a facilité l'extraction. »

Depuis lors, les hôpitaux militaires thermaux ont fourni de nombreuses observations confirmant cette clinique quelque peu oubliée. Les médecins de Bourbonne, en particulier, dont l'hôpital, destiné à recevoir des militaires, fut construit sous Louis XV en 1732, signalent que, dans l'ostéite suppurante, la cure « modifie la nature des bourgeons charnus, active le travail de la membrane granuleuse qui limite les parties mortifiées et facilite l'élimination de ces dernières 2 w

On peut objecter que la chirurgie a progressé, et que la technique moderne, aidée de la radioscopie, agit plus rapidement et plus surement en allant directement chercher le corps du délit et ruginer les tissus douteux.

C'est cependant au cours de la guerre actuelle

1. Traité analytique des caux minérales, Paris, 1774. 2. Cabrol. et Tamisier. Rapport officiel adressé au Conseil de sauté des armées, 1858.



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

## des DIURETIQUES

PERM Médicament rigulateur du ceur par excettence.

La médicament de cheix des cardiopathies une officiolé saus égale dans l'artério-sele luie, est pour le brightique, ce que la digitale est fait disparaître les ordemes et la departe le lors de manifestations; gardle les crises, carrys in est, la préseiferes, 'Limbinumie, Taybrighes, peur le cardique, le readée le plus hérdres. Circ la syation, régularies le court a dutates unque, solibilles les solicies curtains

CAFÉINÉE

LITHINÉE

PRODUIT FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont en FORME DE CŒUR et se présentent en boîte de 24. - Prix : 5 francs PRODUIT FRANCAIS

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES: 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

-:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16 Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs.

que des observateurs consciencieux ont relaté des faits confirmant l'ancienne elinique thermale et montrant quels avantages on peut encore tirer, dans l'espèce, de la médication hydrominérale.

Beaucoup de villes d'eaux ayant été converties en formations sanitaires, tant chirurgicales que médicales, plusieurs chirurgiens ont pu expérimenter par eux-mêmes l'effet des cures sur leurs blessés et en observer les effets. Je relève dans leurs observations des expressions très voisines de celles des anciens auteurs : suppurations fistuleuses taries, élimination d'esquilles plus ou moins superficielles, mobilisation de séquestres profonds rendus plus accessibles à l'intervention chirurgicale, etc.

La Mouillère-Besançon, chlorurée forte, a réalisé un champ d'expérience singulièrement favorable par sa proximité des services chirurgicaux très importants de Besançon, dont les chefs, incrédules d'abord, n'ont pas tardé à employer couramment une médication dont ils ont pu apprécier l'efficacité. Au début de cette année, 224 militaires atteints d'ostéo-périostites fistulisées avaient été soumis à la cure hydrominérale chlorurée; 83 étaient encore porteurs à leur arrivée d'esquilles, de séquestres on de corps étrangers. Les résultats ont été de 92 pour 100 de guérisons définitives et totales; les 8 pour 100 non guéris avaient de vastes pertes de substance osseuse, ou présentaient de volumineux séquestres enclavés, non éliminables spontanément. La durée moyenne de la cure a cté de trente à trentecinq jours : 5 ostéites graves, fistulisées depuis plus de seize mois, ont été guéries entre le vingtdeuxième et le vingt-cinquième jour.

Les phénomènes observés sons l'influence de la eure ehlorurée sont les suivants : modification

thermal de La Mouillère-Besançon, Rapport.

2. Communication orale.

1. M. Dasse, médecin side-major, chef du service

des les trois ou quatre premiers jours de la sécrétion purulente qui devient séro-purulente, puis séreuse, et de l'aspect de la plaie qui devient saignante; sensation spéciale, chez les porteurs d'esquilles ou de corps étrangers, vers la deuxième semaine, suivie d'élimination desdits fragments, spontanée ou à l'aide d'une pince; bourgeonne-ment rapide et fermeture de la plaie, souvent importante, en trois on quatre jours

Le docteur Patel a remarqué que de gros séquestres, enclavés dans le fémur ou l'humérus, étaient, après la cure de La Mouillère, complètement mortifiés et nettement détachés des partics voisines, donc faciles à extraire parce que non adhérents, comportant ainsi des suites opératoires plus simples et une guérison plus rapide'.

M. le Dr Roux, médecin-cltef de la formation d'Uriage\*, M. Desgouttes\*, les médecins traitants d'Amélie, Ax, Barèges, Biarritz, Luchon, Salies\*, ont publié des observations absolument comparables aux précèdentes, et il n'est pas douteux que des résultats analogues ont été obtenus dans toutes les Stations chlorurées sodiques ou sulfurées fortes où les médecins et chirurgiens ont bien voulu faire usage, sans idée préconçue, de la eure hydrominérale comme aide et complément de l'acte chirurgical.

Il semble que, dans l'interprétation de ces faits, il faille faire une part à l'action locale de l'eau minérale sur les tissus, et une part à son action générale sur l'organisme.

Localement, l'cau agit à la façon des liquides divers dont les chirurgiens font usage : c'est, comme on l'a dit, une sorte de sérum vivant, qu'on peut a priori juger très propre à favoriser évolution heureuse des plaies, et l'épreuve en a été faite

Lyon chirurgical, Janvier, Février, 1917. 4. Médecine thermale et climatique, Bordeaux, not 1, 4,

Mais, pour intéressante que soit cette action de surface, elle ne dépasse pas dans ses résultats ce qu'on obtient avec nombre de liquides à pansement : ce n'est donc pas là qu'il faut chercher la cause des effets remarquables obtenus dans les ostéites fistulisées

Ce que nous savons de l'action des cures hydrominérales sur l'état général, sur la nutrition, sur les diathèses héréditaires ou acquises, nous autorise à penser que l'influence observée sur l'évolution des fistules osseuses tient, dans bon nombre de cas, à un processus du même

Les auteurs du « Dictionnaire des Eaux minérales » en ont bien fait la remarque ; « Les blessures de guerre ne résistent, en général, à la cicatrisation que par suite d'une altération générale de la constitution originelle ou dépendante des circonstances hygiéniques, inhérentes souvent à l'état de guerre... c'est dans ce sens qu'il faut entendre les propriétés cicatrisantes de ces

La même interprétation est invoquée par les observateurs actuels pour les blessés d'aujourd'hui : M. Dasse insiste sur ce fait que les résultats les plus rapides et les plus convaincants ont été obtenus sur des sujets ayant passé jusque dans quatorze hôpitaux successifs, mais présentant « sous les troubles locaux une diathèse, un organisme affaibli qui ne pouvait pas faire les frais d'une réparation souvent importante... ce sont particulièrement les tuberculeux larvés, les tuberculeux à minima, qui ont été améliorés et guéris les premiers4 ».

Il n'est pas douteux que e'est là qu'il fant chercher la raison d'une action thérapeutique affirmée

5. MM. MAX DURAND-FARDEL, E. LE BRET et J. LEFORT. - Dictionnaire général des Eaux minérales. Paris. 1860.





Ech "Ph Mioy 140 fest Honore Paris.

par les observations contemporaines non moins que par la clinique traditionnelle.

Les sujets entachés de syphilis, de tubereulose évidente ou latente, de ce qu'on appelait autreis les ylumphatisme, serolule, sont malhaeureusement en grand nombre dans la nation armée; les conditions profondément déprimantes d'une guerre prolongée, dont on connaît les misères hygiénques, sont de nature à réveiller et à aggraver ces tarse organiques.

Rien d'étonnant à ce que la cure hydrominérale ait sur l'évolution de ces processus une influence sinon spécifique, au moins très spé-

Eneore une fois, il ne s'agit pas de substituer la eure chlorurée ou sulfurée à l'action du chirurgien; celle-ci, avec son admirable technique moderne, reste la première et très efficace ressource de la lésion osseuse compliquée.

Mais les faits d'observation permettent d'affirmer qu'une fois la fistulisation établie, la cure, hydrominérale appropriée, appliquée sous le contrôle chirurgical toujours prêt à une intervention nécessaire, est de nature à rendre eette intervention plus rare et plus diserète, par suite, à diminuer l'étendue des délabrements, et à raecoureir notablement l'évolution de la lésion.

En raison de ces faits, M. le Sous-Secrétaire d'État a décidé d'instituer des services spéciaux hermo-chirurgicaux pour les porteurs de listules osseuses dans les stations suivantes : Bourbonne, Biarritz, LaMouillère-Besançon, Salies-de-Beançon, Salins-du-Jura (chlourées-sodiques), Uriage (chlorurée sulfurée), Amélie, Barêges, Luchon (sulfurées).

(suirurees).

Une circulaire, datée du 25 Juin 1917, a fait connaître ces dispositions aux médecins de l'Armée

LA MISSION AMÉRICAINE

## POUR LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE EN FRANCE

La Croix-Rouge américaine dont nous indiquions dernièrement le fonctionnement vient de s'agréger la Mission américaine pour la latte contre la ubercalose en France. Fondation Rockefeller. Si le programme en préparation se réalise, ce sera la première fois dans l'histoire du monde qu'on verra une nation venir en aide à une autre au point de vue hygienique sur une aussi large échelle. Les Américains ont vu que les conditions de vie créées en France par la guerre déterminent une diflusion particulière de la tuberculose; tandis que les armées françaises défendaient victorieusement le sol de la patrie contre les abbarers, la nation risquait d'être décimée par un autre ennemi: la tuberculose. Ils essaient d'agir.

L'hiver dernier, la Fondation Rockefelle envoya en France une Commission chargée de faire une rapide enquête sur cette question. Cette Commission, présidée par le D'Hermann M. Biggs, de New-York, après avoir envisagé l'ensemble de la situation, envoya un rapport à la suite duquel à Fondation. Rockefeller organisa une nouvelle mission chargée d'étudier plus à fond la question, de préparer les voies et moyens pour une coopération américaine avec la Nation française, dans la lute contre la tubereulose.

On saisit bien l'évolution méthodique de la pensée amérieaine. La première mission est chargée de répondre à estre question : existe-t-il du fait de la guerre un danger particulier pour la France provenant de la tubereulose? Sa réponse est oui. La deuxième mission est chargée de répondre à ces questions : Comment pourra être conduite la campagne antituberculeuse de concert avec la France, quels sont les moyens dont la France.

dispose, quels sont ses besoins, quels sont ses desiderats, quel budget faut-il prévoir pour cette guerre spéciale? Et pour pouvoir répondre plus parfaitement au questionnaire, pour pouvoir se mettre au courant de la mentalité française, la Commission américaine devra mettre la main à la patée pour ainsi dire, travailler avec les Français.

Cette seconde Mission est composée de personnalités marquantes de la Science américaine.

Livingston Parrand, président de l'Université de Colorado; James Alexandre Miller, professeur de médeeine à la Columbia University, New-York, directeur du Service de la tuberculose à l'hôpital Bellevue; Homer Folks, secrétaie da State Charities Aid Association de New-York; Selskar M. Gunn, professeur au Massachusetts Institut de Technologie, Bosten

Cette Commission est en France depuis deux mois, elle prépare, comme nous l'avons dit, l'application et l'adaptation à la France des méthodes antituberculeuses en Amérique.



Pour que le Corps médieal français sache bien dans quel esprit les Américains entendent cette collaboration, je ne puis faire mieux que de rapporter les paroles pronneées par le D'Farand, président des délègués de la Fondairo Rockeeller, dans une réunion qui vient d'être tenue pour transmettre à la Croix-Rouge américaine les œuvres précédemment créées et administrées en France par des Américains.

« En observateur passionnément Intéreasé, je vois deux points anjourd'hui qui retiennent partieulièrement mon attention. Le premier est que l'occasion qui se présente en ce moment en France est une des plus grandés dans l'histoire de monde; je crois que je pourrais aller jusqu'à dire qu'elle est unique. Jentenda par l'à que le problème de la tuberculose, tel qu'il se présente aujourd'hui dans ce pays, n'offre pas seulement un champ extraordinairement étendu.



~ ~ COLIQUES HÉPATIQUES ~ ~ LITHIASE BILIAIRE - ENTÉROCOLITES CHOLÉMIE - ICTÈRES - CONSTIPATION mais rencontre un public dont le zèle ardent est déjà résolu à ne rien négliger pour faire face à la situation, tout prêt aussi à accepter les secours que pourront et voudront bien lui apporter d'autres pays pour l'aider à trouver une solution.

« M. Folks vient d'esquisser les plans généraux que font actuellement la Croix-Rouge et d'autres organisations pour traiter le problème. Je crois que plirais plus loin que lui et que je dirais que si ces plans sont réalisés, comme nous avons toutes raisons de supposer qu'ils le seront, il ne faudra pas plus de cinq ans à la France pour être beaucoup mieux outillée dans la lutte contre la tuberculose que ne le sont les Etats-Unis après quinze amées de travail actif. Avec les conditions telles qu'elles sont, et l'occasion telle qu'elle est, je crois qu'on peut voir encinq ans le taux des décès dus à la tuberculose baisser dans une proportion plus rassurante qu'on ne sacarát le dire pour la prospérité future de la France.

« Le second point qui frappe mon attention est la qualité de l'ouvre que les Français sont déje en train d'accomplir par eux-mêmes. Nous autres Américains commettrions la plus grosse erreur si nous abordions cette situation avec l'idée que notre rôle est d'ensaigner. Le fait est que la tâche ici n'est point de donner des leçons, mais simplement d'offiri l'aide dont le France a besoin et que nous pouvons lui donner.

« Je voudrais que chacun de nous pût voir par luimême l'œuvre qui se poursuit actuellement dans différentes parties de ce pays. Les Français ont éta-bli et sont en train d'établir des installations du caractère le plus moderne pour combattre la tuberculose. Ils ont aujourd'hui non seulement des dispensaires, des sanatoriums et des hôpitaux construits et équipes suivant les idées les plus modernes, mais ils ont même organisé des services, ou tout au moins un service que je connais bien, de telle manière que l'outillage pour le traitement intelligent de la tuberculose ferait honneur à n'importe quel État de l'Union. Quand nous nous rappelons que cela a été accompli en temps de guerre, alors que tous les efforts sont tendus à l'extrême et qu'on fait appel à toutes les ressources au point de les épuiser, — accompli sans aide du dehors, — la réussite n'en est que plus remarquable.

e Pour ces raisons, et tant Jonné l'intérêt que je prends à ce grand problème, je salue ce qui a été fait ce is près-néil. Le Comité a remis ses intérès et ac se près-néil. Le Comité a remis ses intérès et ac ainsi que l'a dit le major Murphy, comme fatent partie d'une grande organisation qui combat pout grand dessein; et je puis dire, parlant au nom de la Fondation Rockefeller, que je conogie szactement de la même manière nos responsabilités. Travállant ensemble, nous chercherous à coopérer avec la Nation française et à combattre à ses oltés pour prévenir et éliminer ce fiéta qu'on peut empécher.

« Et ainsi je ne sais qui l'on doit le plus féliciter: le Comité franco-américain, qui a fait le premier pas et domné l'exemple de le coopération, la Croix-Rouge qui a accepté les responsabilités dans le même esprit de générosité, les Français qui seront les premiers bénéficiaires, ou tous ceux de nous qui, dans le monde civilisé, s'intéressent à ce grand problème — le plus grand de tous — et qui finiront par recessillir le bénéfice où aboutira cette action



Il serait prématuré à l'heure actuelle de donner le plan de campagne de la Commission, ce plan est susceptible d'être modifié d'un jour à l'autre. D'une façon générale cependant les Américains envisagent dès maintenant trois ordres de facteurs : 1º Organisation en certains points par exemple dans un arrondissement de Paris et dans certaines localités de province d'un ensemble complet antituberculcux : dispensaires, infirmières à domicile, etc., ces organisations seront faites suivant les grandes lignes des organisation similaires des Etats-Unis, de France et des autres contrées, mais seront modifiées suivant les données de l'expérience jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un modèle d'établissement et à un système de lutte qui soit adapté aux mœurs françaises. Les travaux dans cet ordre d'idées sont sous la direction du D' Miller.

2º Secours. Les Américains ne veulent pas

attendre pour secourir les tuberculeux que toute l'organisation soit complète, ils entendent apporter des secours actifs en cas d'urgence. Le département des secours est placé sous le contrôle du D' William Charles White et rattaché à la Section civile de la Croix-Rouge américaine dont M. Homer Folks de la Commission Rockfeller est aussi directeur. On voit que de cette façon l'unité d'action est assurée.

3º Une étude approfondie est faite actuelleman et les voies et moyens de lancer une campagne d'éducation populaire sclon les méthodes qui se sont montrées efficaces en Amérique : exposition ambulante avec conférenciers et deixonstrateurs, projections photographiques, cinématographie, etc., etc. Ce département d'éducation est placé sous la direction du professeur Gunn.

La Commission espère que, par l'établissement de centres d'étude et de traitement de la tuberculose à Paris et dans les départements, le corpos médical des deux pays pourra collaborer efficacement, qu'on réunira des matériaux précieux pour un meilleur enseignement de la tuberculose dans les Ecoles de médecine.

Répétons-le en terminant, la Commission Rockefeller ne commence pas pour le (moment une campagne antituberculeuse en France; elle trace les plans de cette campagne, elle étudie le terrain. Si dans un an elle est convaince par ses observations que la coopération américaine peut rendre service à la France et que cette coopération est désirée par la France, c'est à ce moment que commencera la véritable campagne francoaméricaine contre la tuberculose.

Le but des Américains est grandiose, digne d'une grande nation; par la force des armes et par les forces de la science ils veulent aider la France à se rétablir dans son intégrité territoriale et dans la santé physique et morale de ses enfants.

P. Desfosses.

Commaissiez la Ceinture orthopédique Mayet, vous brouveriez Certainement l'occasion de la prescrire à che cune de vos consultations ex vos mala des reconnais sents viendraient vous remercier.

Mayet-Guillot. 67 rue Montorqueil, Paris. Item

# L.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A

GUTENBERG / 36-45

ANALYSES MÉDICALES

# PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE

PRODUITS STÉRILISÉS • HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

Traitement des Maladies

à STAPHYLOCOQUES ‡

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR LE

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications Societé Médicale des Répidaux, Société Médicale des Ilópitaux, Société Médicale des Ilópitaux, Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PBRO (Paris 1917).

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

## CONTRE LES AVORTEMENTS CRIMINELS

Sous ce titre, j'ai lu dans La Presse Médicale du 21 Mai l'énergique appel de M. Berthélémy. Parlageant son opinion sur la plupart des « remédes » qu'il préconise, je me permettrai de faire à propos de l'un d'eux quelques réserves; l'éminent juriste m'y autorisera sans doute, puisque, de son propre aveu, « il appartient au corps « médical, seul à même de mesurer les progres « du mal, d'éclairer l'opinion sur la nature des « remédes possibles ».

Le péril de l'heure ordonne d'agir, et d'agir vite. Aussi, M. Berthélémy relègue justement au second plan ce qu'il appelle « les topiques d'ordre général » : éducation, moralisation, restauration de la foi, propagande patriotique, relevement de l'esprit de famille, etc... Tous ces topiques, il faut certes continuer à les appliquer, d'une façon aussi large que possible. Il faut surtout s'efforcer d'en faire pénétrer les vertus aussi bien dans l'esprit de l'homme que dans celui de la femme : on matière d'avortement criminel, on l'oublie trop souvent, la responsabilité initiale n'incombe pas tout entière à la femme; elle est partagée par le générateur. - Quoi qu'il en soit, relégués au second plan, les procédés de moralisation doivent céder le pas aux procédés de prévention réelle, et aux procédés de coercition.

Que l'on correctionnalise donc les affaires d'avortement, puisque les jurés, c'estun faitavéré, acquittent presque toujours avorteurs, avorteurs et avortées! Que l'on supprime, pour les faiseurs d'anges, toutes ces atténuations des peines, sursis, circonstances atténuations des peines, sursis, circonstances atténuation conditionnelle! Que l'on attribue le droit de poursuite, en cette maière, aux associations ou services moralement ou pécuniairement intéressés, notamment aux associations de sages-femmes! Que l'on réforme

la profession de sage-femme, où se recrutent taat d'avorteuses l'eur tous ces points, je partage intégralement les vues de M. Berthélémy, et je me figure que le corps médical tout entier fera de même; je me figure aussi que la corporation des sages-femmes — de celles qui pratiquent honnétement leur art — lui saura gré d'avoir écrit ce que pensent tant d'intéressées.

Par contre, je m'écarte résolument de M. Berthélémy lorsqu'il propose « une légère retouche à l'artide 378 du Code pénal pour les cas d'avortement criminel ». Retouche légère, en eflet, mais qui ne conduirait à rien moins qu'à supprimer, en matière d'avortement, le secret médical. La question est trop sérieuse pour ne pas mériter d'être discutée.

Certes je ne songe point à m'élever contre la déclaration obligatoire des fausses couches. A ce sujet, du reste, la lettre de la loi est formelle; seule son application est défectueuse. Quelque secret que soit un accouchement, le médecin est tenu, à défaut du père, de déclarer la naissance; mais il n'est astreint à indiquer ni le nom de la mère, ni son domielle, ni l'endroit où a cu lieu l'accouchement; la société est informée qu'un enfant à été mis au monde, rien de plus. L'avis unanime des médecins, dit avec justesses M. Berthélémy, est favorable à l'exécution stricte de cette obligation, étendue aux fausses couches comme aux accouchements; le secret médical n'est pase ne cause. l'anonymat étant respecté.

Mais faut il décider qu'en matière d'avortement — c'est la suggestion de M. Berthélèmy — « les praticiensappelés åtémoigneren justice ne devront pas se dérober en invoquant le secret médical »?

En pareille matière, une loi modifiant l'article 378 du Code pénal devra ou se restreindre à la proposition de M. Berthélémy ou aller beaucoup plus loin. tement ne devront plus se retrancher derrière le secret professionnel, elle sera, à mon avis, ino-pérante. Cette proposition suppose en effet l'avor-tée poursuivie, une instruction ouverte : dès lors le magistrat instructeur a toute latitude, et il en use toujours, pour commettre un médecin expert délié du secret professionnel par la nature même de sa mission. Dans ces conditions, pourquoi faire intervenir le médecin traitant, et l'obliger à une divuglation parfaitement inuité?

Si au contraire le législateur, partant de cette première suggestion et en comprenant l'inutilité, veut aller plus loin, il ne lui reste qu'à décrèter pour les mèdecins traitants, et notamment pour les chefs de services d'accouchement et deg ynécologie dans les hôpitaux, l'obligation de faire connaître à la justice les femmes qui se seront fait avorter. Je sais bien que M. Berthélemy repousse ce moyen: Il ne s'agit pas, dit-il, « de demander aux médecins de dénoncer les avortées ». Mais a-t-il songé que de sonidée première découlera presque fatalement cette dénonciation obligatoire? At-il songé que le législateur, juçants ap remière suggestion inopérante, sera conduit à admettre l'obligation de la dénonciation?

Peut-être ne m'en alarmerais-je pas; peut-être même serais-je d'avis de faire à l'une des plus nobles parmi les causes sociales ce sacrifice d'une parcelle de l'une de nos prérogatives les plus sacrées, je veux dire le secret professionnel, s'il m'était démontré que ce sacrifice fût réellement utile. Mais cela n'est pas démontré, loin de la.

A quel moment, on effet, intervient le médecin en matière d'avortement criminel? — La femme va voir la faiseuse d'anges; ellene songe pas alors, dans l'immense majorité des cas, aux dangers possibles; elle voit seulement les avantages de son acte; l'idée qu'il lui faudra peut-érire recourir aux soins d'un médecin ne l'effleure même pas; cette psychologie simpliste m'a presque toujours été révélée par les intéressées, au cours des nom-



breuses affaires où je suis intervenu comme médecin expert. - L'avorteuse opère. - Si les choses se passent sans incidents, le médecin n'a pas à intervenir. Si des accidents surviennent, la femme doit faire appel au médecin, à l'hôpital ou chez elle ; à ce moment, à ce moment seulement, elle pense au rôle du médecin; à ce moment seulement, elle se dit qu'elle y peut recourir sans risquer d'être dénoncée. Combien de semmes hésiteraient à se faire soigner, si la dénonciation devenait obligatoire ; et combien de morts ne verrait-on pas survenir, combien de stérilités définitives, combien d'infirmités génitales! - D'autre part, si l'on veut bien considérer - et je l'affirme formellement - que la femme n'a pas songé à la possibilité des aceidents ni à l'intervention du médecin avant de se confier à la matrone, on reconnaîtra avec moi que la dénonciation obligatoire des avortées par les médecins 1º n'est pas susceptible de diminuer de façon appréciable le nombre des avortements eriminels, et 2º est susceptible d'augmenter dans de fortes proportions la mortalité et les séquelles graves desdits avortements.

Pour me résumer, j'estime qu'une retouche à l'article 378 du Code pénal, limitée à la proposition de M. Berthélémy, serait inopérante; plus étendue, elle serait préjudiciable à la santé publique sans être autrement efficace.

Laissant volontairement de côté tout ce qu'un tel sujet pouvait offrir comme thème de discussion e théorique » sur la question de l'intangibilité du secret médieal, je me suis borné a suivre M. Bertiélémy sur le terrain » pratique ». J'espère avoir montré que, sur ce terrain, toute retouche à l'article 378 du Code pénal doit être formellement écartée. Ceci réglé, je ne m'en associe pas moins complètement aux autres suggestions de M. Berthélémy, dont j'ai dit plus haut, à mon sens, tout le bien-fondé. De Leu Muser

ndé. Dr Jean Minet, Agrégé, chargé du cours de médecine légale à la Faculté de Lille.

## VARIÉTÉS

## I. -- L'état sanitaire en Allemagne.

DYSENTERIE (Wolfenbüttel). — L'épidémie a légèrement fléchi, mais l'état sanitaire a fait remettre à plus tard une représentation du théâtre de la cour. (Halle'sche Zeitung, 31 Août.)

Pollnow (Poméranie). — La dysenterie contagieuse s'est répandue dans de grandes proportions. Il a fallu fermer l'Ecole de Pritzig (Zeitung für Hinterpommern. 3 Septembre.)

Zittau (Saxe), — Selon les déclarations du maire, signait pas de dysenterie, mais d'une maladie infectieuse de l'intestin causée par un baille baual; il ne faudrait en accuser ni la mauvaise qualité de la farine, ni les aliments distributés par les cuisses populaires. Sur 50 cas, il y en a cu, néannoins, 13 mortels. (Neuer Goritizer-Anzeiger, 4 Septembre.)

COSSÓQUECES DE LA MAUVAINE NOUBRITHER.

L'Adâme de guerre. Les médecins Masse et Zondeck
décrivent dans le Retiner Klinische Wochenschrift
un molème qui atteint sertout les hommes igés de
plus de 10 ans et qui semble dà à l'insuffisance de
l'alientation, au manque de graisse et à une shorption excessive d'alientes squeux. L'enflore disparait
au bout de quelques jours de litt et d'alientatique
suffisante. (Borbacher Zeitung, du 11 Septembre.)

Nosturis du pair de cumaus. Le Gebelment Schwalbe expose dans la Deutsche Melisinische Weienschrift Je rolt que le pain buite 43 pour pour peut jouer dans l'épidemie d'affections insendantes. La présence de cet exch et deux le maintenance de cet exch et deux de la mentante de marvaire qualité, surtout de la sciere deux ; a'll moist, é'est que la levure était manuvale on la cuisson défectueuse. Il est peu probable que l'abondance de la récolte et que les arrivages de Roumanie puissent permettre de bluter de nouveau à 80 pour 100. S'unvalue sepère cependant que le pain de hetterases pourra être évité cet hiver. (Leipziger Volkszeitung, 14 September.)

## II. - Alimentation.

A Berlin, les rations hebdomadaires (semaine du 16 au 22 Septembre) ont été de : 1.950 gr. de pain, 250 gr. de viande, 50 gr. de beurre, 30 gr. de margarine, 100 gr. de pâtes et 100 gr. de gruau d'orge. (Berliner Tageblatt, 16 Septembre.)

Vianos. — Les abatages clandeatias sont toijours nombreux. A Muulch un bouf de 425 kilogr. a été vendu 2:700 marks. Aussi Tolfieler bavarolis du ravitaillement promet « d'accorder des récompenses, pouvant s'élever jusqu'à 300 marks, aux personnes qui auront aidé à découvrir des abatages clandeatis, and caceptera avec recomaissance toutes les dénonciations sur de pareils cas. » (Manchener Past, 14 Sepsembre.)

POMMES DE TERRE. — A partir du 17 Septembre, le prix maximum des pommes de terre d'hiver est fixé à 10 pfemigs la livre et la ration luédomadaire à 7 livres. Les producteurs ont le droit de conserver 1 livre 1/2 par tête pour toute la saison. (Tag., 16 Septembre.)

Lécoursa. — L'Office d'Empire des légumes a décide la saisé évantuelle des principant légumes : échut blance et rouges, carottes, chour-raves, oignons, etc. Le producteur reste libre de disposer, pour sa propre capitation, de tons les légumes produits par lui. Mais il ne peut plus les vendre assa une autorisation. Désormais les particuliers ne pourront acheter et transporter librement que des quantités inférieures à 6 kilogr.

## III. - Le Service de Santé régimentaire allemand.

Le personnel sanitaire d'un bataillon comprend normalement 2 médecins, 4 infirmiers et 16 brancardiers, plus un certain nombre de brancardiers auxiliaires (musiciens, musiciens auxiliaires).

Actuellement, on trouve rarement deux médecins par bataillon.

Ce personnel est chargé de l'organisation des postes de secours.

Dans les tranchées, chaque compagnie construit un abri pour un poste de secours, immédiatement en arrière de la tranchée de combat.

Un grand poste de secours régimentaire, ou poste



Le lacte of du Moncard est alles à lite gracieux à tous les mercins des Armées qui en feront la demande au laboratoire du lacte of 112 Rue la Boetre-Paris. Tel. Mayram. 58.28.

de pansement (Truppenverbandplatz), est installé un peu plus en arriere, généralement dans les tranchées de deuxième ligne ou à proximité, et aménagé dans une série d'abris bien construits ou dans des caves. Ces abris ont généralement une capacité de réception de 30 blessés. Ils sont munis du téléphone, pourvus de lumières, de pansements, d'approvisionnements et de

tous accessoires médicaux pour cinq jours au moins.

Des postes similaires sont organisés pour chaque groupe de trois batteries d'artillerie, si elles ne sont pas trop éloignées les unes des autres.

Le personnel affecté à un poste régimentaire com-prend généralement 3 médecins de bataillon, un groupe de 8 brancardiers et des brancardiers des compagnies sanitaires.

Les blessés sont apportés au poste régimentaire par les brancardiers de bataillon et ne doivent y rester que le moins longtemps possible, l'évacuation se fait par les soins des compagnies sanitaires.

A l'arrière, dans les cantonnements, le service médical régimentaire ouvre une salle de garde et de visite (Ortskrankenstube), où les malades peuvent rester pendant 5 jours.

## IV. - Service de Santé allemand; composition d'une « Sanitätskompagnie »

Une Sanitätskompagnie (groupe de brancardiers divisionnaires) se compose actuellement de :

1 Oberstabsarzt (médecin-major de 1ºº classe), ou Stabsarzt (médecin-major de 2º classe), faisant fonc-

tions de Chefarzt (médecin-chef); 1 Lieutenant (conductenr des convois et faisant

fonctions d'administrateur); 2 à 3 Stabsarzte; 2 Assistenzārzte (médecins aides-majors de 2º

classe); 1 Oberapotbeker (pharmacien aide-major de 2º classe);

2 Unterarzte (médecins auxiliaires);

1 Zahlmeister (officier payeur);

1

1 Feldwebel;

200 à 250 « Ausgebildete Sanitätssoldaten » (Infirmiers) commandés par 20 ou 25 sous-officiers;

8 chiens sauitaires: 15 à 20 voitures, de 2 à 4 chevaux;

3 Tentes d'environ 10 mètres sur 10 mètres.

Au début de la guerre, la Sanitätskompagnie était commandée par un capitaine. Lors de la réorganisation des Sanitätskompagnien, le capitaine fut supprimé et le commandement fut donné au médecin-chef.

## V. — Les compagnies sanitaires « Sanitatskompagnien ».

La « Sanitätskompagnie » correspondrait, dans notre organisation, an groupe de brancardiers divisionnaires, doublé d'une ambnlance.

A la mobilisation, on trouvait trois compagnies sanitaires par C. A., soit une ou deux par division. Au cours de l'hiver 1916-1917, l'organisation des compagnies sanitaires a été modifiée. Leur nombre par division et leurs effectifs ont été réduits, parallèlement à la réduction d'effectif des divisions (trois régiments au lieu de quatre) et aussi en vue de doter de compagnies sanitaires les divisions de nouvelle formation.

Actuellement, les compagnies sanitaires forment une série unique commençant au nº 1 et sont affectées aux divisions, sans considération de numérotage.

Chaque division ne possède plus qu'une seule compagnie sanitaire; quelques-unes sont indépendantes et servent de réserve de personnel.

Elles sont commandées par un médecin et compteraient maintenant cinq ou six médecins et dix sections de donze bomm

La compagnie sanitaire de division organise a) Un point de rassemblement des voitures (Wagenbalteplatz), d'où sont poussés les moyens de transport vers l'avant;

b) Un poste de pansement principal (Hauptverbandplatz) où passent tous les blessés;

c) Un point de rassemblement de blessés légers (Leichtverwundeten-Sammelplatz), près d'une station d'embarquement.

EVACUATIONS. - Les grands blessés sont évacués du poste de pansement principal sur les hôpitaux de campagne (Feldlazarette), organes de C. A., et de là, suivant les cas, sur les bôpitaux permanents des étapes (Kriegslazarette) ou l'intérieur.

> Dr BONNETTE. Médecin militair

## SOMMAIRES DES REVUES

## REVUE D'HYGIÈNE ET DE POLICE SANITAIRE

SOMMARE du nº 7-8. - Juillet-Août 1917.

L'Assistance publique de Paris et l'avortement

criminel. Mémoires originaux

Prof. Pinard. — Sur la dépopulation de la France. Dr A. Rochaix. — Recherche rapide de la contami-

Dr A. MOCHAIX. — Kecherche rapide de la contamination des eaux de boisson.
Dr Marchoux. — Le paludisme de Salonique.
Dr Cathoire. — Appareil de javellisation automatique pour l'épuration des eaux de boisson.

Revue critique : G. Vitoux. — La protection de la mère et de l'en-fant et le relèvement de la natalité en France. (Pro-positions de loi en instance devant la Chambre des

députés.) Bibliographie. - Revue des journaux.

Variétés .

Loi concernant l'allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux. — Emploi de la main-d'œuvre féminine dans les corps de troupes. dépôts et services.

Société de médecine publique et de génie sanitaire. Séance du 27 Juin 1917

## ANNALES DE DERMATOLOGIE

ET DE SYPHILIGRAPHIE SOMMARRE du nº 9 (Mai 1917).

Travaux originaux :

Dr J. Pellier. - Note sur un cas de lichen plan (forme scléro-atrophique). Dr Lebar. - Langue noire et kératochromoglos-

Dr J. Montpellier. — Taches pigmentaires « physiologiques » des muqueuses, leur bistologie.

Recueil de faits : R. Lutembacher. - Sur un cas d'anbidrose.

Revue de Syphiligraphie.

## PRODUITS SPÉCIAUX DES "LABORATOIRES LUMIÈRE"

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON,

# YOGENIN

Antipyrétique et Analgésique. -- Pas de contre-indications. -- Un à deux grammes par jour, Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires,

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. — Ampoules, Cachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

## Contre la FIÈVRE TYPHOIDE Immunisation et traitement

## ENTEROVACCIN LUMIERE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

# PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

## TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

## OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

## RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aigues et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Quatre sphèrules par jour, une heure avant les repas.

# 

le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par

l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de Peptonate de Fer, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué

normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs : Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mº ROBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M. ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatave, 27 Septembre 1890. « Le PEPTONATE de FER ROBIN a vraiment une action curative puissante bien supérieure à celle des autres préparations similaires. » Docteur JAILLET, Ancieu Chel de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET :

« Le PEPTONATE de FER ROBIN est un sel organique défini constitué par deux combinaisons : l° de Peptono et 2° de Glycérine et de Fer, formant un sel ferrique double, à l'état de combinaison particulière, et telle que le fer ne peut être décelé ni précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet état particulier le rend éminemment propre à l'assimilation.»

(Analyse du Docteur G. POUCHET, Prefesseur de pharms à la Faculté de Médecine de Paris, Heribre de l'Académie de Médecine, etc.)

D'après ce qui précède , nous croyons donc pouvoir affirmer qu'aucune Spécialité Pharmacoutique n'a jamais eu une pareille consécration officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2° Le Fer ROBIN favorise l'hyper• genèse des hématoblastes et aug. mente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3° Le Fer ROBIN augmente la capa= cité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénéres cence graisseuse, etc.)

◆ Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme. des manifestations scrofuleuses syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de rtos semaines à un mois de traitement, ce médicament dépourvu de toute saveur styptique, se prend à la dose de 10 à 30 gouttes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe que liquide ou aliment, étant soluble dans tous les liquides organiques, lait, etc. On prescrira avec avantage chez les Personnes délicates, les Convalescents et les Vieillards, etc. :

le VIN ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agréables). - Dose: Un verre à liqueur par repas.

Pour ne pas confondre et éviter les Imitations et Gontrefaçons de ce produit, exiger la Signature et la Marque "FER ROBIN avec un LION GOUCHÉ".

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue ae Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combination directe et unitérement stable de l'Iode avec la Poptons

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

[Communication au XIII Congrès International de Médechet, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

## SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE difissent comme un gramme d'Iodure alsolin.
Dosse Moyennes: Cinq d vings goutes pour les factions, dix à cinquante goutes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Augune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampi, PARIS

des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés. disposition B gracieusement à Garbrun met Monsieur

# LA GRANDE MARQUE

des Antiseptiques URINAIRES



# Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

## **HENRY ROGIER**

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS



# ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin-Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

> ACTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUE

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, E VOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

EAU de RÉGIME des

Arthritiques

DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES



BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE 108 REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-ETAT

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

Maison de Santé et de Convalescence

DE L'HAY-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD
ANGIEN INTERRE DES HÔPITAUX DE PARIS ET MÉDECIN DE BICÉTRE

40, rue du Val - L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) - Tél. : nº 5

--- NOTICE SUR DEMANDE ----

DIAL Tiba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE essentiel

Rapidement résorbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désagréable.

Il procure un sommeil calme, reparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

 $\acute{E}CHANTILLONS: 0.$  LABORATOIRES CIBA  $\acute{E}CHANTILLONS: 0.$  ROLLAND, Pien, 1, place Morand, LYON

## LIVRES NOUVEAUX

Une Ecole de rééducation professionnelle des grands blessés de la guerre : Tourvielle, à Lyon, par Gustave Hirschfeld, bibliothécaire au Sénat, directeur de l'Ecole. Préface de M. EDOUARD HERRIOT, maire de Lyon. Vol. in-4 (dessins hors texte de FREIDA) Berger-Levrault, éditeurs, Paris. - Prix : 6 francs Ouvrage vendu au profit des Ecoles municipales de blessés de la ville de Lyon.

Rééduquer nos mutilés est plus qu'une bonne œuvre, c'est un devoir; l'intérêt de l'individu comme celui de la uation l'impose; c'est pourquoj on ne saurait trop reconnaître le mérite de ceux qui s'attachent à cette œuvre. A ce titre, Tourvielle doit retenir notre attention; c'est une école de rééducation professionnelle des grands blessés de la guerre et sou organisation est particulièrement bien comprise. Le volume publié par M. Hirscheeld en témoigne; l'auteur expose, en effet, dans une brochure de plus de 100 pages, ce qu'est l'Ecole avec ses différentes sections d'ouvriers spécialisés. De nombreuses illustratious- photographies et dessins de FREIDA rendent la lecture de l'ouvrage particulièrement agréable; enfiu une préface de M. HERRIOT et un avant-propos du D' CARLES augmentent encore l'intérêt de ce livre.

A. C. G.

## **BIBLIOGRAPHIE**

Nouvelle publication périodique :

976. Ambulance de l'Océan (La Panne). Travaux scientifiques publiés sous la direction du Dr A. DEPAGE. l'ascicute I. Format gr. in-8° de 300 pages avec nombreuses figures dans le texte (Masson et Cie, édi-

Prix de souscription pour les deux fascicules de 1917 : 30 francs. (Le fascicule I est vendu séparément 18 francs.

977. Blood Pictures : An introduction to clinical Homatology, par C. PRICE-JONES, M. B., 1 vol. de 92 pages, avec 5 planches en couleurs (Wright et Sons, éditeurs, Bristol). - Prix: 6 sh. 6

978. La Force et le Droit, le prétendu droit bloioglque, par R. Anthony. 1 vol. in-8° de 195 pages (Félix Alcan, éditeur). - Prix : 2 fr. 50.

979. Automatisme et suggestion, par le Dr H. Bernheim. 1 vol. in-8° de 168 pages (Félix Alcan, éditeur). Prix : 2 fr. 50.

980. Congelamenti, par les Drs Casali Piero et Pullé Felice. 1 vol. petit in-16 de 365 pages et 117 figures dans le texte (Ulrico Hoepli, éditeur, Milan), Prix : L. 6.50.

981. Le réglme allmentaire des diabétiques, par le Dr Nigay. 1 vol. in-16 de 94 pages (E. Bougault, éditeur, Paris), Prix : 3 fr.

982. The Battle With tuberculosis and How, To win it, par le D' MACDOUGALL KING, M. B. 1 vol. in-16 de 250 pages (J.-B. Lippincott, company, editeurs, Philadelphia)

983. Chirurgle de guerre. Les fractures, par le prof. Ed. Delorme. 1 vol. in-8 de 300 pages, avec LV planches et 304 figures (L. Fournier, éditeur. Paris). Prix: 10 fr.

984. Parasitisme normal et microbiose, par le Dr V. Galippe. 1 brochure in-8 de 60 pages (Masson et Cie, éditeurs). Prix : 2 fr.

## Calsse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (8°).

Le total de la souscription au 15 Septembre 1917 s'élève à 851.000 francs

Souscriptions recues du 1ºr au 15 Septembre 1917. (Cette liste ne comprend pas los souscriptions provenant dos engagements de versements measuels.)

1,000 francs : Dr Walther, Paris (abandon d'honoraires pour soias donnés nu fils d'un de ses confrères (4º vers.)

500 francs : Drs Isaac, Paris (2º vers.). - Stelwagea. Philadelphie.

200 francs : Drs Bussière (J.-A.), médecin-major de 1re classe des troupes coloniales, médecin de la Légation de France à Pékin. — Voslin, Evreux (2º vers). — Williatte (de Lille), aide-major, 95e inf., 3e bataillon, S. P. 54.

150 francs : La Société des Sciences médicales de Madagasear (Dr Fontoynont, président).

adagasear (D. rontoynont, president).

130 franes: De Fontoynont, Tannnnrive (7º vers.).

113 franes: De Plessard et Abramoff, Paris.

109 francs : Dr Laffitte, aide-major, dépôt d'éclopés. Remirement (15° vers.). 100 frances : La Faculté de médecine d'Alger (13\* vers.).

— M. Masse, ingénieur, Paris (par l'iatermédiaire du Dr Delille). — Dr Moisson, Evreux (2° vers.).

D' Bolliel, — D' Moisson, Evreux (2º vers.).

50 francs: D'\* Coudere, Benumont-le-Rôger (Eure)
(2º vers.). — Dimey, Les Aadelys (2º vers.). — Goupil,
Evreux (2º vers.). — Larrieu (de S.-et-O.), médeeinmajor, 1º elnsse, Hôpital X, S. P. 510. — Lhuillier,
Cannes (3º vers.). — Martelli, Rugles (Eure) (3º vers.).

Mauban, Vichy (3º vers.). — Raymond, sénateur de In Haute-Vienne, Pnris (6\* vers.).

40 fraacs: Dre Festal, Arcaehon (7\* vers.). — Oursel.

40 france: Dr. Festan, Assessment Evreux (2º vers.), — Clément, 30 france: Dr Canenlon, Paris (6º vers.), — Clément, Bernay (Eure (5º vers.), — Guyot (Th.), Paris (7º vers.), 20 france: Drs Andret, Aubusson (2º vers.), — Binet, Sangran, Canadadas, Séngran Saint-Hoaoré-les-Bains (2° vers.). Genévrier, Séaozan (S.-et-L.) (3º vers.). — Lerat, Evreux (2º vers.). — Margain, Mexico (2º vers.). — Maupetit, Fontenay-sous-Bois. — Monique, Damville (Eure) (2º vers.). 10 france

: Drs Feuilleteaud, Courtelain (E .- et-L.). -Pillouard, Mainneville (Eure) (2° vers.).
5 francs : Drs Barbin (J.), Orléans. — Bugiel, Paris

(2° vers.). - H. V., ambulance 12/1, S. P. 223 (5° vers.).

### Engagements de versements mensuels reçus du 1er au 15 Septembre 1917.

M. le D' Barbin (Jean) Loiret), 5.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (snns indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, rue de Surène Paris (8°),

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service. une somme de 93,782 francs.



## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. — Sont inscrits au tableau de la Légion d'honneur pour :

Officier: M. Tissot, médecin aide-major: a pris une part active et féconde aux recherches scieatifiques destinées à améliorer les conditions de la navigation sousmarine.

Maille (Jean-Boanvanture-Joseph), médecin principal de la murine : officier remavquuble pre se capacible professionnelles, son dévouement et sa valeur mocule. Sous les plus violents bombardements dans les postes de secours ainsi qu'en première ligne, lors des statques, n'a cessé de donner, comme médecin-major du batallion de fusillere marins, des preuves du plus grand sangdroid, et le prodiguer des secours une blessés, d'émissions de gaz, et les 31 Juillet et 1<sup>rs</sup> Août en Flandre. (Croix de guerre avec palme.)

Chesatier: M. Erast (Hyacinthe), médacia aide-major de S classe (réserve) au 27 batalillon de chasseurs : modèle de courage, de vaillance et d'héroisme. Quatre lois cité à l'ordre pour sa brillante conduite au feu, s'est à nouveau particulièrement distingué dans les combats d'Arril et de Juin 1917, au cours desquels il a donné de nouvelles preuves de sa bravoure et de son dévouement.

— M. Fout (Henri-André), médocin de 3º clause auxiliaire au hattiliné au fuillem aurilia qualité professionnelles de tout premier ordre. Haute valeur morale, partioitime ardent. Les 31 Juillet, 1º et 10 André 1917, a usivi les vagues d'assaut avec un complet mépris du onger. A hit preuve, pendant deux jours, dans lous dans abri, cous la plaie et les obas, d'un courage et d'un control de la commentant de la comm

### Médalle Militaire

— M. Alardo (Henri), médecin auxiliaire (active) au 153 rég. d'infanterie : médecin dévoué et brave, qui a constamment rendu les meilleurs services. A été grièvement blessé, le 20 avril 1917, au conrs d'un combat. — M. Melot (Pierre), médecin auxiliaire (réserve) à la

— M. Melot (Pierre), médecin auxiliaire (réserve) à la l'ecompagnie du 9º rég. d'alanterie : médecin qui, en toutes circonstances, s'est distingué par ses belles qualités militaires et professionnelles. Au combat da 29 Juli-let 1916, bise que blessé à deux reprises, au cours de la let 1916, bise que blessé à deux reprises, au cours de la pointe, a continué à assurer son service et à prodiguer esse soins aux blessés, faisant preuve d'une remarquable énergie et d'un absolu dévouement.

— M. Levy (Maurice), médecin auxiliaire (active) au 11% rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'une grande bravoure et d'un dévouement remarquable. Grièvement blessé, le 20 Mai 1917, a donné le plus bel exemple d'abnégation et de valeur morale en oubliant ses souffrances pour panser les blessés. Déjà cité à l'ordre.

— M. Durand (Paul-Marcel-Aaron), mat. 3158, médecin auxiliaire (active) à la 1º compagnie du 164º rég. d'infanterie : médecin auxiliaire plein d'entrain et d'un dévouement absolu. A été très grièvement blessé le 31 Mai 1917 au cours d'un violent bombardement.

— M. Riou (Jacques), mat. Rt 183, médecin auxiliaire (réserve) au 4º bataillon du 338º rég. d'infanterie: médecin auxiliaire plein de bravoure et de dévouement. Aé grièvement blessé pour la seconde fois, le 20 Juin 1917, pendant qu'il prodignait des soins aux blessés.

— M. Sirbangha Kharis, mat. 42402, médecin auxiliaire (active) aa 3° bataillon du rég. de marche de la Légion étrangère : modèle de dévouement et d'abnégation. Ayant le mépris le plus absolu du danger, relève et soigne les blessés soas les feux les plus violents. Très grièvement atteint, pour la denxième fois, le 17 Avril 1917. Déjà cité à l'ordre.

— M. Farret (Augustin-Jean), mat. 881, médecin sonside-major (activo) au 90° rég. d'infanterie ; jouen médecin qui donne constamment l'exemple de la bravoure et l'abnégation : toujoure an première ligne, eserce un grand ascendant sur ses brancardiers. Le 13 Juillet 1917, corps de l'abnégation soludat qu'il a rauneés sur son dos dans nos lignes malgré le feu d'une mitrailleuse et le jet de grenades allemandes. Dijà deux fois cité à l'outre l'abnégation de l'a

### Citations à l'ordre du jour :

— M. Demain (Léon), médenis-major de 2º classe au de règ. d'innaterie : médenis-mela d'un dévumennt et d'une activité au-dessus de tout éloge. Bien que renversé et contasionné par l'éclatement d'un obus, est resté à son poste de secours, l'a porté plus près de la ligne de combat et n'a cessé de prodiguer ses soins aux blessés sous le feu de l'ennemi faisant ainsi preuve d'un grand mépris du danger.

— M. Piopue (Robert), médecia-major de 1º classe, médecia-che de l'ambuince 3/18 : depuis le début de la camapage, a toujours été un modèle de devoir, d'abné-guilos, dédevament et de courage, Les 6 et 11 Mai 1917, au centre chirurgical de B..., sarpris au cours d'opérations chirurgicales délicates par de contra d'appear de la commanda de la commanda

grand calme, jnsqu'au bout, les opérations commencées. Puis il se portait, en hâte dans les autres ambulances du groupement, faisait activer l'évacation sous abri de tous les blessés couchés, ae se retirant qu'après avoir assaré la sécurité de ces derniers. A déjà été cité à l'ordre de l'armée.

— M. Bonecase (Incques), médecin auxiliaire au 105° rég. d'artillerie lourde, au 1º groupe; médecin auxiliaire remarquable par son allant et sa crinerie. Le 22 Avril 1977, évat porté, sous le hombardemeu, as secours d'une batterie voisine, très éprouvée par la perte de tous ses officiers. A réusit à rétablir le calme dans cette unité un peu déemparée, a organisé les secours avec le plus grand sangerfoid, faisait paire pendant pluséers heures, d'une énergie et d'un dévouement admirables.

— M. Ros (Constantin), médecin auxiliaire, mat. 13633, au 3° rég. bis de zouwes : sur le frout depuis la début de la camapagne, s'est toiglours fair remarquer par son dévouement et son absolu mépris du danger. Blessé par éclat d'obus le 19 Avril 1917 en allant relever un officier blessé, a refusé d'être évacué, donnant ainsi le plus bel exemple de sang-froid et de courage.

— M. Abadie (François), médecin aide-major de l'e ci, au rég, de marche de la Léignoi étrangère : modèle de courage et de dévoument. Sur le front depuis le début de la gærre, a pris part à de très nombreux combats. Vient de se signaler à nouveau par sa très brillante conduite au cours de l'offensive d'Avril 1917, où la fait peuve et du plus abodu dévouement dans ses soins prodigués aux blessés avec un mépris abaolu du danger.

aux blassés avec un mépris absolu du danger.

— M. Bloc (lenni), médecin-major de 2° classe, médecin-lale de l'ambulance E. 2/20: pendant la période
de Jain à Anot 1916, étant médecin-chef d'un hôpital
temporaire, a moatré un courage et un dévouement
remarquables alors que Baccarat était journellement
bombardés et avait des victimes. Partout où tombait un
projectile, le D'Bloc arrivait des premiers et prodignait
sur-le-champ ses soins les plus dévoués aux blessés. Il a
de la nouvallation et à soulacer les ouffrances des victimes.

de la population et à soulager les souffrances des victimes.

— M. Trapenard (Auguste), médein aidé-major de

1º classe au 20º rég. d'artilleire : les 29 et 30 Artil 1917,
sous un bombardement toxique d'une violence et d'une
durée considérables, s'est multiplié pour soigner les
blessés et pour renforcer et renouveler les moyens de
protection contre les gaz.

— M. Dattin (André), médecin auxiliaire au 17 rég. d'artillerie, mat. 9237 : excellent médecin, toujours présent sur la ligne de feu, prodiguant sa personne dans



les endroits les plus exposés pour soigner les blessés, méprisant le danger. Blessé grièvement le 23 Juillet 1916, mament où il pansait un blessé sous un bombarde ment violent des batteries.

- M. Charnot (Marcsl), médecin nuxiliaire au 67º rég. territorial d'infanterie : nature ardente et généreuse, territorial d'infanterie: nature ardente et genereuse, n donné de nombreuses preuves de son courage, de san sang-froid et de son dévouement dans des circonstances périllenses. Déjà cité à l'ordre du régiment. Le 16 Avril 1917, son unité étant divisée, a demandé instamment à rester avec ln fractian soumise à un violent bombarde-ment, tenant à réconforter les hommes par sa présence. très grièvement blessé à son poste et est mort le même jour dans le trajet du poste de secours à l'ambu-

- M. Le Roy (Lauis), médecin-majar de 2º classe an 58° rég. d'infanterie coloniale : médecin chef de service de taut premier ordre. Blessé pendant l'attaque du 16 Avril, a continué à assurer la direction du Service de Santé de son régiment, faisant l'admiration de tous et appartant par son attitude, le réconfort aux tirailleurs d adoré.

– M. Robert (André), médecin aide-major de 2º classe au 88° bataillon de tirnilleurs sénégalais : pendant trois jours consécutifs, a accompli des missions périlleuses et répétées, en relevant des blessés en terrain découvert sous un feu meutrier. A donné ainsi les preuves d'un magnifique courage et du plus beau dévouement.

M. Peltier (Raymand), médecin auxiliaire au 329° rég. d'infanterie : médscin brave et dévoué. Le 22 Avril 1917, n'a pas hésité à aller donner des soins à un officier gricent blessé, dans les réseaux ennemis, et que le tir mitrailleuses empêchait de relever avant la nuit.

— M. Fistie (Auguste), médecin-major de 2\* classe au 25° rég. d'infanterie : médecin-chef de service. A toujoars fait preuve de dévouement et d'abgnégation, A été tué en inspectant les postes de secours de son régi-

– M. Comte (Louis), médecin aide-major 2º classe nu 7° rég. d'infanterie : pendant les journées des 29 et 30 Avril 1917, dans un poste de secours de première ligne, a assuré, de jour et de nuit, les soins à de nomeux blessés sous un bombardement des plus violents. Mulgré les plus grandes difficultés, les no de son bataillon ont été, grace à son attitude calme et courageuse, à son dévouement et à san csprit d'initiative rapidement relevés du champ de bataille, soignés et

- M. Meydieu (Albert), mat. 1588, médecin auxilinire au 7º rég. d'infanterie : a Installé son poste de secours très près des premières lignes, dans des circonstancea très difficiles; s'y est dépensé sans compter pendant la période du 22 Avril au 3 Mai 1917 et particulièrement période du 22 Avril au 3 Mai 1917 et passous dannés dans la nuit du 30, où il a montré, dans les soins dannés aux nombreux blessés, le plus bel exempls de dévouc-

ment, d'abnégation et de courage.

— M. Moniot (Jean), médecin aide-mnjor de 2° classe, de la Cle 1/3 T du génie : médecin d'un grand caurage, s un sérieux bombardement a assuré l'évacuatian des blessés avec sang-froid et rapidité.

- M. Mattei (Jenn-Joseph-Msrie), médecin nuxiliuire, mat. 01741, nu 133° rég. d'infanterie : parti avec les vagues d'assaut, n accampagné pas à pas le bataillon sautant sous les balles, de trou d'obus en trou d'obus jusqu'aux premiers rangs de tirailleurs paur secourir les blessés. S'est déjà distingué pendant les combats sur la

- M. De Langenhagen (Jesn), mat. 16208, médecin bataillon du 23° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire plein d'entrsin et de courage. Blessé deux fais comme soldat combattant au début de la campagne. Le 16 Avril 1917, étant parti immédiatement après la vague d'assaut, n été tué par une balle de mitrailleuse, an moment où il se portait au seconrs des hommes qui aient d'être blessés

- M. Chapellier, médecin-major de 2º classe, médecinchef du G. B. C./11 : a fait preuve des plus belles qualités militeires et techniques au cours d'un long bombar-dement par gaz nephyxiants qu'a subi le G. B. C. dont il est le chef et qui fonctionnait camme poste de secours. A dirigé, pendant ce bombardement, les soins aux malades et aux blessés, tout sa préservant san personnel des accidents d'asphyxie par les mesures rapides, éner-giques et intelligentes qu'il a prises. A sauvé de namses vies humaines.

- M. Plantier (Jean), médecin-major de 2º classe de réserve au 144° rég. d'infanterie ; a dans des circonstances difficiles, notamment du 16 au 18 Avril et du 7 au 12 Mai 1917, assuré son service au mieux de lu situation, jusqu'à l'extrême limite des forces physiques.

— M. Egmann (Fernand-Louis), médecin-majar de 2º classe du 35º rég. d'infanterie : s'est fait remsrquer au caurs des combats du 16 uu 19 Avril 1917, par une activité et une énergie exceptionnelles, se dépensant nuit et jour sans compter en pleine batnille, nuprès des blessés qui affluaient de tautes parts à son paste de secaurs, et dont il a assuré la complète et rapids éva-

- M. Cocaign (Yves), médecin aide-major de 1re classe au 327° rég. d'infanterie : a fait preuve, au cours des combats des 16 et 17 Avril 1917, d'un courage et d'un dévouement inlassables, en se portant en première ligne, en terrain découvert et saus un violent feu de mitrail-lenses, paur relever les blessés de son bataillon. A fait l'admiratian de tous ceux qui l'ant vu à l'œuvre. Déjà blaves et trus fois est. blessé et trois fois cité.

- M. Laby, médecin auxiliaire au 6º bataillon du — M. Laby, medecin auxiliare au o Batainio au 294 rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un dévoue-ment canstant, d'unc bravaure à toute épreuve. Le 5 Mai 1917, le poste de recueil du bathillon étant vialem-ment bombardé, n secondé, avec un sang-fraid remarquable, is médecin du batuillon pour le sauvetage des accupants. S'est, par la suite, dépensé sans compter paur assurer le secours aux blessés, reconnaissant jusqu'en première ligne, sans souci du danger, des endraits favarables à leur granpement et dirigeant son personnel sous des feux d'urtilleric et de mitrailleuses avec un courage

digne des plus grands éloges. M. Winter (Picrre), médecin aide-mujor de 2º classe au 46º bataillon de chasseurs : médecin qui jaint à une grande valeur prafessionnelle un courage, un dévouement, un esprit d'abnégution et de sacrifice au-dessus de tout éloge. En toutes circonstances, s'est toujours montré un vivant exemple des plus belles qualités militaires, n'hésitant pas à sc rendre, à chaque instant, jusque sur la ligns de feu pour surveiller et diriger le travail des brancardiers et prodigner ses soins immédiats aux bles-sés. A été, le 16 Avril, très griévement atteint par éclats d'obus alors qu'il donnait ses soins aux blessés en ter-rain découvert, sous un violent bambardement.

 M. Parent (Rabert), médecin aide-major de 2º classe au 242° rég. d'infunterie : pendant les journées des 19 et 20 Mars, le poste de secaurs ayant été bombardé à maintes reprises, a maintenu l'ordre parmi san personnel et n continuer à donner des sains aux blessés avec un zèle et un dévouement dignes d'udmiration.

 M. Corbel (Puul), médecin aide-majar de 2° classe au 1° rég, du génie : médecin zélé et dévaué, brave et très consciencieux. A assuré le service médical de son uaité au caurs de plusieurs opérations dungereuses exécutées sous le feu de l'ennemi, d'une façon parfaite. Blessé au cours d'une opération le 1° Juin 1917, a refusé de se laisser évacuer avant d'avoir terminé son service.

— M. Dubranle (Raymand), médecin aide-msjor de 2º classe au 39º rég. d'infanterie territoriale : Lors de l'attaque allemande du 4 Août 1917, a fait preuve d'un zèle et d'un mépris du danger remarquables; a demandé à suivre la troupe chargée de réoccuper un ouvrage attaqué pour sccourir plus rapidement, les cambattants. S'est dépensé sans compter, malgré le violent bombarde-ment ennemi, pour soigner les blessés dans les premières lignes et rechercher les morts.

(Voir la suite, p. 601.)

YELE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

odogeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique ÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine)

Enfants : 10 à 20 Gouttes parjour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINST GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTISRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G. PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodéss et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE. ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM, les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.





Le PREMIER Produit FRANÇAIS

qui ait appliqué

CONSTIPATION CHRONIQUE

L'AGAR-AGAR au traitement de la

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie

PAILLETTES: 1à 4 cuil à café à chaque repas

CACHETS .. 1 à 4 à chaque repas

COMPRIMÉS.. 2 à 8 a chaque repas

GRANULÉ..1à2 cuil à café à chaque repas (Spécialement préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée:

LABORATOIRES

DURET & RABY avenue des Tilleuls PARIS

6 a 8 Ovoides par jour

TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

Sirops Iodurés de J.-P. Laroze



à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur, complètement exempt d'Iodates.



INDICATIONS Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphy-sème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & C., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, **PARIS** 



MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'or. - M. Rivet (Paul), médecin-major de 1re classe, hôpitol temporaire nº 13.

— M. Veibecq (Fernond), médecin principol de 2º classe,

O. G. A. F. O.

- M. Sondermayer, colonel docteur, directeur du Service de Sonté (Armée serhe).

- M. Crussard (Eugène), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de camp.

- M. Daireaux (Emmanuel), médecin-major de 1º cl. an 175° rég. d'infanterie.

— M. Wisner (Edgard), médecin aide-major de 2º classe, hôpitol militoire Villemin, à Paris. M. Infroit (Chorles), chef du service de radiographie

hopital ouxiliaire nº 49, à Poris.

— Lieutenant-colonel Dr Carlo Annaratone, médecinchef du Service de Santé de l'intendonce des troupes

d'Albanie et Macédoine. - Colonel Dr Maugeri, directeur du Service de Sonté, à Livourne.

- Lieutenant-colonel Dr Anzilotti (Jnles), directeur de l'hôpital de la Groix-Rouge, à Livourne.

— Commandant D. Arcangelo del Re, médecin-chef,

hôpital militaire, Tarente, Commandant Dr Antonio Scommegna, hopital mili-

taire. Tarente. M. Pelatte (Edouard), médecin-chef de l'hôpital bénévole, 93 bis, asile évongélique, Nice.

Médaille de vermeil. - M. Mendailles (Georges), médecin aide-major de 1 classe, hépital militaire de Toulouse.

— M. Lisbonne (Marcel), médecin-major de 2e classe,

laborotoire bactériologique (armée serbe) - M. Garnier (Félix), médecin-major de 1ºº classe, liaison serbe

M. Rouch (Jean), médecin-major de 2° classe, ambu-lance colonne mohile 2/1.

M. Gennatas (Thomos), médecin-major de 2º classe, R D S - M. Burnet (Charles), médecin-major de 2º classe,

lubarotoire bactériologique (armée serbe).

— M. Adda (Mier), médecin aidc-mojor de 1re classe, hôpital temporaire nº 5.

M. Lucciardi (Joseph), médecin de 1re classe, médecin-major (base maritime serbe).

M. Mathieu (Louis), médecin de 1re classe, médecin-

major (infanterie, direction du port).

— M. Rebuffat (Emile), médecin aide-major de 1ºº cl., hopits! temporaire no 13.

— M. Dutheillet de Lamothe (Gilbert), médecin aide-

major de 2º classe, hopital temporaire nº 2

M. Hagelstein (Claude), médecin-chef de l'hôpitol auxiliaire nº 115, au Raincy.

— M. de Clomesnil, médecin-chef de l'hopital auxilioire

nº 178, au Raincy.

— M. Gaillet (Charles), médecin aide-major de 2° cl. de réserve au 128° rég. d'infanterie.

A la mémoire de M. Sncerotte (Lonis), médecin-maj

de 2º classe, infirmerie du dépôt des trovailleurs colo-- M. Vicherat (André), médecin aide-mojor de 2º cl.,

hôpital Dominique-Larrey, à Versailles.

— M. Hauvuy (Léon), médecin-major de 2° closse, mis-

sion militaire françoise en Roumanie - M. Florence (Gabriel), médecin oide-major de 2º cl.,

mission militaire française en Roumanie.

— M. Coullaud (Louis), médecin principal de 2º classe,

mission militoire françoise en Roumanie. M. Carlos Alvarez del Campo, directeur des services de documentation scientifique et de radiogrophie

à l'hôpital bénévole nº 14 bis (hôpital espagnol).

— Capitoine Dº Titto-Caffarena, médecin-chef, gare de - Professeur Macini médecin-chef du lazaret. Li-

oni, médecin-chef, ambulance française,Rome M. Hallopeau (Paul), médecin-major de 2º classe,
 chef de service chirurgical, hôpital mixte de Fougères.

M. Bergis (Adrien-Morcel), médecin aide-mojor de
2º classe, hôpital militaire Dominique-Larrey, à Ver-

- M. Moreanx (René), médecin aide-major de 2º classe centre d'oto-rhino-laryngologie de Troyes.

 M. Temporal (Michel), médecin aide-major de
 2º closse, atelier de constructions de Lyon.
 M. Bateman (Joseph-Benoît-Cornil), médecin aidemajor de 1re classe, hépital de Saint-Regnier (Somme).

— A la mémoire de M. leDr Chotard (Georges-William

Henry), médecin bénévole, hôpital auxiliaire 103, à Coen.

— M. Le Fur (René-Frédéric), médecin-chefchirurgien, hôpital ouxiliaire 117, Janson-de-Sailly.

M. Combault (André), médecin nide-major de

- M. Coursolle (Marie-Pierre-Morcel), médecin aide major de 1 classe, dépôt du 107° rég. d'artillerie lourde,

M. Contal (Maurice-Gustave), médecin aide msjor de 1<sup>re</sup> classe, hopital-hospice de Saint-Dizier.

— M. Ribierre (Pierre-Glodomir), médecin-major de

2º classe, hopital central de Bor-le-Duc Médaille d'argent : Mmc Legey, née Entz, docteur en médecine, médecin-chef de l'infirmerie indigène de Salé.

 M.·Nobécourt (Pierre), médecin-major de 2º classe, ambulance 12/2. — M. Bourget (Joseph), médecin aide-major de 2º cl.,

hopital mixte de Lova

 M. Granel (Louis), médecin oide-mojor de 2º classe, médecin-chef, hôpits1 complémentaire 17, à Castres. - M. Huet (Félix), chef du service radiographique,

hopitoux d'Elbeuf. M. Averous, médecin principal, médecin-chef du

novire-hopital Duguay-Trouin.

— M. Busquet, médecin de 1<sup>re</sup> classe.

— M. Juif (Marie), médecin oide-major de 2<sup>e</sup> classe,

ambulance 5/5 M. Foidherbe (Jean), médecin aide-major de 1re cl.

au 230° rég, territorial d'infonterie. — M. Lemichez (Paul), médecin aide-major de 1re cl., ambulance 5/56.

— M. Guibourg (Ambroise), médecin aide-mojor de 1re classe, médecin-chef du 8e groupe, au 110e rég. d'artil-

- M. Moussour (Elie), médecin aide-major de 2° cl., hopital du camp de Mailly (Auhe).

— M. Daniel (Charles), médecin aide-major de 2° cl., au 15°? rég. d'infonterie.
— M. Monvoisin (Georges), médecin aide-major de 2° classe, au 8°° rég. d'artilleire lourde.
— M. Cames, médecin aide-major de 1°° classe, au

25° bataillon de chasseurs à pied. M. Gaudier (Léon), médecin auxiliaire, 14° région.
 M. Faisnel (Gabriel-Morie-Auguste), médecin aide-

major de 2º classe, ambalance 4/53.

M. Dafau (Marie-Gabriel-Pierre-Joseph), médecin aide-major de 2 closse, place de Bagnères-de-Bigorre.

M. Georgescu (Lucia), étudiante en médecine, interne à l'hôpitol du lycée national, à Jassy.

 M. Turnesca (Dénutre), docteur médecin, sons-lieu tonont de l'armée roumaine.

 M<sup>mo</sup> Gutter (Sophie), docteur en médecine.
 M<sup>mo</sup> Ariton (Hélène), étudionte en médecine, hôpital nº 2, à Bacau M. Marcovici (Alexandru), médic-adjutor, étudiant en médecine, hópital frunçais de Bucarest et de Jassy.

- M. Dohrovici (Antoine), médecin-major de 1re cl., inspectent d'hygiène de la région de Botosani.

- M. Caracostea (Mircea), étudiant en médecine, interne ò l'hòpital du séminaire catholique, à Jossy. — M<sup>∞</sup> Tina (Torgareta), docteur en médecine, médecin troitant à l'hopital du séminoire catholique, à Jassy.

(Voir la suite, p. 603.)







Extrait complet des Glandes pensiques

BE PESS PRESSES

RACHITISME

· SCROFULOSE

· DIABETE

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÈE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0x01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet . 5! la Boite de 60 cachets .

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉNALME au millième par cachet . 6: la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0502 de FLUORUREDE CALCIUM par cachet. 4'50 la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPERSIE NERVEUSE & TUBERCULOSE

- M. Maix (Paul-Henri-Louis-Victor), médecin aidemajor de 1re classe, médecin-chef, infirmerie indigène de Ben-Guérir.
- M Dumont (Georges), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef de la place de Saint-Cloud.

  — M. Dournay (Jean), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe,

H. O. E. 34/2.

- M. Delacourt (Eugène), médecin aide-major de 1ºº cl., hopital Dominique-Larrey à Versailles. - M. Beneist (Guillaume), médecin-major de 2º classe,

- M. Boëz (Louis), médecin-major de 2º classe, am-

bulance 6/17. - M. Marchetti (Charles), médecin-major de 2º classe,

ambulance 6/17 M. Maignial (Yves), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 8/3,

- M. Worms (Gustave), médecin-major de 2º classe, ambulance 8/3.

 M. Dubois (Paul), médecin aide-major de 1<sup>70</sup> classe ambulance 13/21.

## MOUVELLES

Le secret professionnel. - Le Conseil général de l'Association générale des médecins de France, comprenant plus de dix mille médecins, fidèle à ses traditions, à ses statuts, à l'enseignement de son ancien président, le professeur Brouardel, et à su mission de « mistenir l'exercice de l'art dans les voies conformes à la dignité de la profession », justement énu de la proposition faite à l'Académie de Médeine par un de ses associés, étranger à la médccine, de supprimer dans certains cas le secret médical.

Proteste avec indignation contre cette tentative d'atteinte à la conscience des médecins

Il s'associe aux paroles si élevées du président de l'Académie, le professeur Hayem et, conformément au vote de l'Académie, il est convaincu que les Pouvoirs publics ne tiendront nucun compte de cette proposition.

Le secret médical est intangible, car il est la sanvegarde des malades ; pour être efficace, il doit être intégral et absolu.

Le médecin doit rester fidèle au serment d'Hippocrate, qui est notre règle professionnelle depuis la plus haute antiquité:

« Ma bouche ne fera pas connaître ce que mes youx auront vu et ce que mes oreilles auront entendu. Mu langue taira les secrets qui me seront confiés. »

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

INSOMNIES RMPOULES (0.03) | SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Deux infirmiers recommandés donneraient soins de jour ou de nuit à malade ou blessé. - Ecrire P. M., nº 1742.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits

47. houl. Saint-Michel, Paris. - Tel. Gob. 24-81.

## INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

En tune pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (co dernier en étain vissé, s'ouvraat et) se formant à volonté pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

AMGINES Attouchements seigneux et prelongée avec NEOL par, compléire par grayarismes néolés. GRIPPPE La présence d'accidénts pharyagés congraçatismes néolés : 2 cultiverées à pousçée néolés : 2 cultiverées à pousçée néolés : 2 cultiverées à pousçée de NEOL par de la complée de l'accidént pharyagés conjuncée de bicarbonate ou un peu d'enu de Vais, vichy, etc.) Ches les enfants es privéraismes néolés sont parfaitement supportées et bien sapérieures à l'esu oxygénée.

AFFECTIONS DE LA BORDE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

# TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A here d'Oxygene Naissent, Menthol feiblement dosé, Cocastovator, Benzonte de Soude et d'Extralte véreiteux d'un godt epréable. Souveraines centre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTHME, ARGINES, EMPISSEM, D'A 10 par Jour Edres graits. Laborateire des Frédnits Steinla, 10, r. Fromentin, Paris.

Le Gérant : O. Ponte.

Paris. - L. MARBTHRUE, impriment, 1, rue Cassette.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



PAQUETS COMPRIMÉS 2 à 8 par jour . . . . . . .

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE. HÉPATIQUE PANCRÉATIQUE J ORCHITTOUE, OVARIEN. HYPOPHYSAIRE, THYPOIDIEN RENAL SURRENAL etc

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES , 26, Rue du Four, 26, PARIS

## OPOTHERAPIE

12, Bouley. Bonne-Nouvelle PARIS

# CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Cansules se donnent à la dose de 2 à 6 ner iour.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES. - & Bane Abre. PAR

## Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

\* Ovarique, Tayroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculuirs, Nohrétique, Surrénai, Thymique, Hypophysaire. OFFINITE & CF 49, Res de FOras, Paris — Onirou Ruis (1887)

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules 🗕 Comprimés

IPECA INJECTABLE

# **A** total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

S Rue d'Abheville, 6, PAPIC





a la Glycérine Solidifiee

# **OVULES CHAUMEL**

X

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs



# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO CHIMIQUE VIEL

## NI TOXIOUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 °/c. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCOULOSES, Typhoide, Erystpèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Dosas : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61,

# **EMETINOL**

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

# MEDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMERO Paris . . . 15 centimes.

ADMINISTRATION -

MASSON ET C10. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO

ARONNEWENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE

E. BONNAIRE fesseur agrégé, r et Prefesseur en chef la Maternité.

> J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professour à la Faculté, ideciu de l'hôpital Bencic pre de l'Académie de méd

F. WIDAL
Prefessour de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoir F. JAYLE Chef de clin. gyaécolorique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birection.

H. ROGER

Professenr de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Diea, Membre de l'Académie de médeciue.

M. LERMOYEZ

- REDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

## SOMMAIRE

Articles originaux:

R. LEGENDRE. - La question du pain. Le pain français, p. 589.

L. IMBERT. - Accidents du travail et blessures de guerre. Une nouvelle loi, p. 591.

Sociétés de Paris :

Société des Chirurgiens de Paris, p. 592, Société de Chirurgie, p. 593. Académie des Sciences, p. 594.

Académie de Médecine, p. 595.

Analyses, p. 595. Chirurgie pratique :

La voie médiane postérieure du mollet, p. 595.

Chronique :

F. HELME. - Petit Bulletin Les Médreins aux Armèrs. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envoie toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

## PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº Année. - Nº 57. 11 Octobre 1917

## PETIT BULLETIN

Pour les postes médicaux de première ligne. -L'hiver aux tranchées.

Il serait injuste de ne point reconnaître que le Service de Santé militaire, transformé, rajeuni, adapté aux exigences de la guerre moderne, a fait des progrès incalculables. Cela coûta bon, entendu! Mais qu'est l'argent à côté des existences sauvées, des hommes récupérés, des larmes épargnées?

Sans faire aucune critique, je voudrais maintenant que, pour parachever son œuvre, notre S. S. s'attachât plus particulièrement encore aux formations de l'extrême avant. Les lettres que je recois des médecins de bataillon, de régiment, de groupes brancardiers, portent toutes sur le même thème : « Nous rouspettons, me disent mes correspondants, moins pour notre propresort, car nos personnes ne sont rien, - que contre l'insuffisance matérielle où nous nous débattons pour soigner les blessés. Les uns et les autres, nous avons la sensation qu'on peut tirer de nous meilleur parti. C'est un dernier effort à accomplir, nous ne doutons pas qu'on s'y intéresse; mais à quand la réalisation? »

A cela, je réponds que la guerre, vivante

DIGITALINE orietallists

# NATIVEL

Granules - Solution - Ampoules.

# ENDOGRISINES Fournier

Thyroide. Ovaire, Foie. etc., etc.

LaBoratolres FOURNIER Frères, 26, B' de l'Höpftab Pares

comme les hommes qui la font, changeante et perfectible comme eux, évolue ici rapidement, le plus lentement, mais sans s'arrêter jamais dans la voie des améliorations techniques. Presque inexistant au début des hostilités, le poste de secours a vu ses conditions d'habitat et de personnel transformées. Récemment, il a été renforcé par le poste chirurgical avance, le P. S. A., où l'on retient les très grands blessés, dont les dernières souffrances sont diminuées par les soins, la stabilisation, la douceur des bonnes paroles. On y traite les hémorragies graves et les « gazés ». De même, dans une première salle de réchaussage, avec des lits munis d'appareils Miramond, de la Roquette ou autres, on remédie au shock, tout ceci sans parler des abdomens, des gros thorax saignants, des plaies du cœur, pour lesquels l'intervention immédiate s'impose. Ces postes, celui de B..., par exemple, dirigé par l'admirable professeur J..., de Montpellier, comporte 40 lits, deux salles d'opérations, une salle de radiographie et une salle de stérilisation. Les services dejà rendus sont immenses et le médecin de l'Armée, M. le médecin-inspecteur T..., qui en particulier a été l'initiateur du Poste de B..., peut être fier de son œuvre

Mais n'y aurait-il pas plus à faire encore au Poste de secours ? Les régiments qui viennent en ligne, puis redescendent au cantonnement, laissent bien des consignes et des indications quand

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ARTIMEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour nsage externs.

Sapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie, Convalescence,

Débilité. Surmenage.

USCULOSINE =Byla = GENTILLY (Salne).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolére que 608 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIO! NÉES : 30 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villemeuve-le-Garenne (Seine).

ils s'en vont. Il tombe sous le sens, néanmoins, que le va-et-vient incessant et le perpétuel changement du personnel médical en première ligne ne permettent pas d'assurer à cet important service toute la stabilité et toute la perfection technique nécessaires.

On a nommé partout des chirurgiens de secteurs; pourquoi n'en pas installer, à demeure, à l'extrême avant? Je m'explique : Dans un secteur donné, outre les médecins régimentaires et de bataillon qui passent, il y aurait lieu, - et l'idée n'est pas de moi mais bien d'un bon technicien, de créer un personnel fixe, desservant tout un secteur, et dirigé soit par un chirurgien, soit par un médecin ayant quelque compétence en chirurgie. Ce confrère, qui connaîtrait admirablement son terrain, les ressources qu'il offre, la vie qu'on y mene, renseignerait utilement les nouveaux arrivants. Il saurait indiquer les points les plus exposés, ceux où une releve de blesses est possible à telle heure plutôt qu'à telle autre. Il arriverait enfin, avec le débrouillage qui le caractérise, à devenir un véritable spécialiste du Poste de secours. Il n'est pas douteux, par suite, que l'amélioration matérielle de ce dernier serait augmentée, que les pansements s'y feraient mieux, ctc., etc.

Je vous soumets ces réflexions telles qu'elles m'ont été transmises. Présentement, le Service de Santé a ses rouages bien huilés; seul, le Poste de secours reste un peu déshérité. Il y a quelques mois, les chirurgiens inspecteurs de groupes d'Armée, dont quelques-uns sont, vous le savez, des maîtres non mobilisés, avaient demandé que le Poste de secours fit installé dans d'aussi bonnes conditions que les postes de commandement. Cette suggestion a-t-elle été suivie d'effet: 2

J'entends bien qu'ici les divers techniciens ne sont pas encore tous d'accord. — On ne fera jamais rien de bon à l'extrême avant, disent les

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. INS DOCTEURS

uns. L'évacuation rapide, voilà le salut. — Rapprocher l'arrière de l'avant, aller vers le blessé, telle doit être désormais la règle, répliquent les autres

Qu'on s'entende et qu'on choisisse l'une ou l'autre solution du problème; en attendant, facilitons le plus possible aux médecins des P. S. leur besogne déjà si pénible et dont les difficultés d'execution sont sans cesse aggravées par les multiples événements de la guerre. Que le Poste de Secours soit construit par les techniciens du Génie, mis à notre disposition, que le personnel y soit suffissant avec des équipes volantes si besoin, pour que le blessé arrive à l'ambulance de triage sans avoir été panse en route, aux relais successifs — Poste central, Poste divisionnaire — qui le séparent de ladite ambulance.

Il reste bien entendu que je ne crois pas avoir réglé la question. Je remercie mes correspondants de leurs premiers renseignements, mais j'accepterai avec reconnaissance toutes les observations nouvelles qu'ils voudront bien me communiquer.

e môme, je me permets

De meme, je me permets de sollieiter d'eux une consultation urgente et poignante à la fois. Voici venir l'hiver, tueur de pauvres gens, et avec lui les gelures, et avec lui les boues glacées, et avec lui le « cafard » et tout le lamentable cortège de souffrances, dont certaines évitables.

Nos Poilus n'aiment guère qu'on exalle leur endurance; être traités de héros les agace. Ils ne se disent pas, les pauvres chers enfants, que si l'amour des vieux est parfois maladroit et ampoulé dans ses déclarations, c'est tout de même de l'amour et qui ne demande qu'à se traduire par des actes. Ainsi, pour ma part, je connais nombre de personnes qui, après m'avoir apporté, en 1914-1915, des paquets par centaines pour nos soldats, seraient prêtes à renouveler cet fân de

générosité. Chez ees âmes nobles, ni la durée de la guerre, ni la dureté des temps-n'ont en rien altèré les sentiments departicique altruisme. Oui, mais que faire, comment aider les combattants au seuil de ce nouvel hiver, qui sera, je l'espère, le dernier?

Je crois qu'il faudrait d'abord penser aux boissons chaudes, et pour cela ravitailler les hommes en alcool solidifié d'une part, et d'autre part les doter de marmites norvégiennes portatives, ce dont on s'occupe en divers endroits. Il y aurait lieu aussi de suppléer à la défectuosité des bandes molletières, et dans le même ordre d'idées à l'insuffisance des chaussettes; le troupier ne sera jamais trop pourvu. N'y aurait-il pas lieu aussi de lui fournir des genouillères de laine? Voilà du moins ce qui m'apparaît comme de première nécessité. Aux camarades qui sont sur le front de me dire d'abord si je me trompe, ensuite de me signaler les objets que, par expérience, ils jugent les plus utiles. Je ferai part autour de moi de leurs suggestions, je les transmettrai à des associations, pleines de bonne volonté certainement mais insuffisamment documentées parfois. C'est d'une façon pressante que je réclame ces renseignements. Que sont nos petites misères de l'arrière, et le manque de charbon, et le pain plus ou moins indigeste, et la cherté des vivres, en comparaison des souffrances de l'Avant ? Nous entrons dans « le dernier quart d'heure », dont les Japonais nous ont appris toute l'importance pour le salut de la Patrie. Celui qui hésiterait à sacrifier un peu de son bien-être pour aider nos Poilus à franchir ce Cap redoutable serait indigne et de ce qu'on a fait pour lui, et du nom glorieux de Français. J'attends donc de mes correspondants les renseignements que je sollieite de leur tendresse pour les troupiers au milieu desquels ils vivent et qu'ils réconfortent de leur mieux, je le sais.

Sans sortir de mon sujet, j'appelle une fois de plus votre attention à tous sur la Caisse d'Assis-

FLACON GOUTTES : 3'50.





MARIUS FRAISSE. Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS

Botte DE 12 AMBOULTS : 4'50

tance médicale de Guerre, 5, rue de Surène, Paris; voilà plusieurs jours que je n'ai rien recu pour elle, et les misères sont nombreuses, et l'hiver vient à grands pas, et notre trésor de guerre s'épuise peu à peu. Allons ! pensons-y sans cesse et parlons-en toujours dans nos milieux. On ne ruse pas avec le devoir : n'oublions pas que si tout le monde ne peut être au danger, tout le monde doit être aux sacrifices.

F. HELME.

## LES MÉDECINS AUX ARMÉES

MÉDAULE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

Midaille d'argent. - M. de Nabias (Simoa), médecin aide-major de 2º classe, mission militaire française en

Roumanie — M. Dagneaud (Henri), médecin aide-majo 1<sup>re</sup> classe, mission militaire française en Roumanie:

— M. Drioux (René), médecin aide-major de 2º classe de réserve, mission militaire française en Roumanie. - M. Jaisson (Camille), médecin aide-major de 2º classe,

mission militaire française en Roumanie — M., Leclercq (Jules-Pierre), médecin aide-major de e classe, missioa militaire française en Roumanie.

- M. Noël (André), médecin aide-major de 2º classe, — M. Nosi (adure), medecin atuemajor de 2º classe, mission militaire française en Roumanie.

— M. Peyre (Louis), médecin aide-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie.

— M. Canonne (Albert), médecin-major de 2º classe,

ambulance 13/21. - M. Roussy (René), médecin-major de 2º classe, am-

bulance coloniale, nº 3 M. Carbou (Paul), médecin aidc-major de ire classe,

ambulance coloniale nº 3. M. Simoni (Joseph), médecin-major de 2º classe, am-

bulance nº 1 de col. mobile.

— M. Cabanès (Louis), médecin aide-major de 2º classe, ambulance col. nº 1 de col. mobile.

- M. Haeŭ (Robert), médecin-major de 2º classe, am-

bulance alpine nº 5.

— M. Chagavat (Antoine), médecin aide-major do 1<sup>re</sup> classe, compagaie 4/14 du 2º rég. de génie (17° D. 1. C.). — M. Gouloumm-Labartge (Anatole), médecin aide-major de 1ºº classe, 3º groupe, 57º division.

- M. Ripert (Henri), médecin auxiliaire, mission militaire française en Roumanie.
— M. Duquesnny (Osmaa), médecin aide-major de 2° cl.,

hôpital temporaire n° 7, à Salonique.

— M. Frédéric Beer, radiographe, hôpital Johnstone-

Reckitt, à Ris-Orangis. M. Bel (Marie), médecin aide-major de 2º classe, hôpital tempornire nº 1. - M. Vinchon (Marie), médecin aide-major de 1™ classe,

hopital temporaire nº 1.

— M. Ficheux (Henri), médecin aide-major de 1º classe,

hôpital temporaire nº 1. — M. Servent (Georges), médecin nide-major de 1º cl., Spital temporaire nº 1.

hôpital temporaire nº 1.

— M. Combes (Marie), médecin aide-major de 1ºº classe, hôpital temporaire nº 3

- M. Colard (Jean), médecin aide-major de 1ºº classe, hôpital temporaire nº 3.

- M. Poulet (Georges), médecin aide-major de 2º classe. hopital tempor

— M. Augé (Marius), médecin nide-major de 2º classe, H. O. E. n° 1.

M. Miguet (Frédéric), médecin aide-major de 2º cl.,

- M. Cléret (Auguste), médecin aidc-major de 2º classe, hôpital auxiliaire nº 1.

— M. Vayanos (Constantin), médecin (titre étranger), hôpital auxiliaire nº 1.

- M. Magallon-Graineau (Ernest), médecin aide-major de 2º classe, ambulance 2/57.

- M. Cortil (André), médecin-chef de l'hôpital bénévole nº 5 bis, à Bourg.

— M. Bacharach (Armand), interne, hôpital auxiliaire

nº 24, à Lyon. M. Groll (Léon), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpital auxiliaire 211 bis, et chargé du service médical des établissements pyrotechniques de Gre-

noble – M. Dumas (Elie), médecin aide-major de 1ºº classe, dépôt du 2° génie, à Montpellier. — M. Bloch (Marcel), médecin ajde-major de 1° classe,

hopital central de Bar-le-Duc. - M. Mattei (Charles), médecin aidc-major de 1™ clnsse,

hôpital central de contagienx, Bar-lc-Duc. M. Meeus (Émilc-Marie-Henri-Gonzague), médecin auxiliaire, hopital militaire du Val-de-Grace, détaché à - M. Barrois (Jean), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. M. Godrou (Maurice), médecin aide-major de 1<sup>10</sup> cl.,

hòpital central de contagieux, Bar-le-Duc.

— M. Ayrignac (Marie), médecin-major de 2º classe,

hòpital central de Bar-le-Duc.

— M. Kermorgant (Yves), médecin aide-major de 2º classe, hòpital central de contagienx de Bar-le-Duc. - Capitaine docteur Nicola Trigarico, hopitul militaire

- Capitaine docteur Gioachimo Guurini, hôpital militaire de Tarente.

Capitaine docteur Ignazio Scalinci, hopital militaire de Tarente Capitaine docteur Augusto Colucci, hopital militaire

de Tare - Capitaine docteur Gincinto Colucci, hopital militaire

- Capitaine docteur Paoletti, Livourne. M. Dnbarry (Raymond), médecin auxiliaire, 113° rég.

- M. Caussade (Louis), médecin nide-major de 1ºº cl., hôpital complémentaire 4, à Besancon.

 M. Delrieu (Jules), médecin-major de 2º classe, mission militaire française en Roumanie. -M. Pigassou (Joseph), médecin aide-major de 1º0 cl.,

hôpital temporaire nº 4.

M. Puyaubert (Pierre), médecin aide-major de

2º classe, hôpital temporaire nº 7.

— M. Guillon (Émile), médecin-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 7. - M. Albert (Raymond), médecin-major de 2º classe,

hòpital temporaire nº 8.

— M. Van de Putte (Ferdinand), médccin-major de 2º classe, hopital temporaire nº 8. - M. Mallet (Jacques), médecin aide-major de 1º classe,

hôpital temporaire nº 8. - M. Doz (Marie), médecin aide-major de 2º classe, hopital temporaire no.9.

M. Porack (René), médeoin aide-major de 2º classe, hopital temporaire no 9. M. Lckas (Constantin), médecin aide-major de

— at. Lexus (Louistantin), medecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 10.

— M. Leroy (Paul), médecin aide-major de 2º classe, bôpital temporaire nº 10. - M. Pillot (Paul), médecin aide-major de 2º classe, hopital temporaire nº 10.

- M. Martial-Lagrange (Maurice), médecin-major de

2º classe, hopital temporaire nº 11.

# 

Toux spasmodique

la Pitié.

**C**oqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels'il permet le sommei)

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à chaque fois:
6 mois à 1 an: 8 à 19 gouttes
1 an 2 ans; 10 a 15 gouttes
Audessas de 2 ans; 15 a 39 gouttes
Audessas de 2 ans; 15 a 39 gouttes
Audessas de 5 ans; 15 a 39 gouttes
Audessas de 6 ans; 15 a 39 gouttes
Audessas de 6 ans; 15 a 39 gouttes
Audessas de 7 ans; 15 a 39 ADULTES: 50 à 60 gouttes par doss;
Administrer 5 à 6 doses et ple
24 lieures, une demi-heure ave
2 houres après le reps.

Littérature de Schantillons : FALCOZ & CIP.
18. Rue Vevia, Paria.

# ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 co. en injections intramusculaires ou intraveineuses. FORMES 8 Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boite). - Ampoules de 5 cc. (6 par boite) et de 10 cc. (3 par boite).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni aiccol.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE **CONVALESCENCES** 

Echentillons et Prix epécisux pour les Hôpiteux et Ambuie

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

ULES (0.10 d'Hectino per pilule). Une à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 j JTTES (20 goutes équivalent à 0,60 d'Hectine) 24 f00 gout, par jour pendant 10 à 15 j 20ULES A (0,10 d'Hectine par ampoule). Japecter une ampoule par pendant 10 à 15 jours. 11 JULES B (0,20 d'Hectine par ampoule). INJECTIONS INDOLOGIA.

(Combination d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mercur-iels.

PILULES (Perpluis: Réche 0,0; Protociones Rig. 63; Ext.0-9.64).) Durée

COUTTES (Per 20 grates: Réchies 65; ils. 64). Da 460 geut. par jour.

10.315 MPOULES A (Par empoule: Hectine 0,40; Hg. 0,01). | Une MPOULES B (Par ampoule: Hectine 0,40; Hg. 0,015). | Pend INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires & l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Gard

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsenio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGENOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme débilité, par une cause quelonque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique puissante; dans tous les cas où il faut relevar l'état général, ais stassus, combattre le phosphaturie et ram

LISSUE, combattive le phosphaturie et ramoner i la portubilité sousse. Internary puissant s'illuming réadorple. L'experiment le proposition de l'experiment de

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garan Littérature et Echant :: S'atr. i NALINE, N'es Villeneuve-la-Garonne, pris

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptone Découverte en 1896 par E. GALBRUN, pocteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalbi.

Doses movennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONE : LABORATOIRE GALBRUN, 19. Rue Charlempt, PARIS.

No pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nomi eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med ine de Paris 1900.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULE (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)

Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécthine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux suons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la

communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides adueux.

Le GLYCÈROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Diabétiques, etc.)

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).
Croissance, Recalcification, Grosse

 Croissance, Recalcification, Grossesse, Allaitement, et contre toutes formes de Débilités et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris. - Détail: Toutes Pharmacies.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES

HIRMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898 THEOSO
THEOSO
THEOSO
THEOSO
THEOSOMINATE SE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emplor du Tricosu, n'entreîne jamais aucun des accidente inhérents à la Tricobromine L'expèrimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

F te de 20 Cachets

# TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie.

Toutes les propriétés de l'arsenic sans ses inconvénients; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

# **CONSTIPATION-COLITES**

TRAITEMENT par la

TRAITEMENT PAR A

Paraffine CONFITURE

# MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café. Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS' & ECHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

- M. Lesueur (Camille), médecin aide-major do 2º classe, hôpital temporaire nº 11.

— M. Fitte (Charles), médecin aide-major de 2º classe, hôpital temporaire nº 13. M. Lévêque (Georges), médecin aide-major de 2º cl.,

hopital temporaire no 13. – M. Hernette (Emmanuel), médecin-major de 2º classe,

hôpital temporaire nº 14. M. Dethan (Louis), médecin aide-major de 1ºº classe, hôpital temporaire nº 14.

M. Brissaud (Hector), médecin aide-major de 2ª classe, hopital auxiliaire nº 1.

- M. Fay (Pierre), médecin aide-major de 2º classe, hôpital de Lutra (Mytilène).

— M. Muller (Raymond), médccin-major de 2º classe,

hôpital de Lutra (Mytilène). M. Mortnreux (Antoine), médecin aide-major de

1re classe, hôpital de Sédès. — M. Trébeneau (Claade), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, hôpital de Sédès.

- M. Jaubert (Antoine), médecin-major de 2º classe hôpital temporaire nº 7 - Mue Feyler (Marie), docteur en médecine, hopital de

Ghindisen: - M. Bulit (Jean-Paul-Georges), médecin aide-major

de 1<sup>re</sup> classe, Maroc.
— M. Louvean (Honoré-Gustave-Engène), médecin aidemajor de 1º classe, Maroc.

— Soldat Terrisse (Marcel), section de marche d'infirmiers militaires du Maroc, hôpital Marie-Feuillet,

à Rabat - M. Casteret (Jacques-Norbert-Victor), médecin-

major de 1<sup>re</sup> classe, hôpital Louis-Meknès M. Barbara (Macgregor), docteur, hopital auxiliaire bénévole 301.

- M. Mary Alexander, docteur, hopital auxiliaire bénévole 301 - M. Roziès (Jean), médecin aide-major de 2º classe.

Médaille de bronze. - M. Potez (Gnstave), médecin auxiliaire, 5° rég. d'artillerie, 3° groupe, 57° division.

— M. Lowenthal (André), médecin aaxiliaire, 5° rég.

d'artillerie, 2° groupe, 57° division.

— M. Gros (Victor), médecia auxíliaire, 5° rég. d'artillerie, 2° groupe, 57° division.

 M. Dnpaquet (Gaston), médecin anxiliaire, 5° rég. d'artillerie, 2° groupe, 57° division. — M. Detling (Léon), médecin auxiliaire, 5° rég. d'ar-tillerie, 2° groupe, 57° division.

 M. Quartier (François), médecin auxiliaire, 371° rég. d'infanterie.

M. Levrier (Henri), médecin anxiliairc, 105° rég.
 d'artillerie lourde, 4° groupe, 57° division.
 M. Chevalier (André), médecin auxiliaire, 4° groupe

120 long, 109° rég. d'artillerie lonrde.

— M. Verger (Emile), médecin anxiliaire G. B. D.,

192º divisio: - M. Keller (Pierre), médecin anxiliaire, ambulance

- M. L'Hélias (Paul), médecin anxiliairc, ambulance

alpine, nº 8.

— M. Bresis (Moïse), étudiant en médeciae à Pascani.

- M. Codriano (Alexandre), étndiant en médecine. — M. Auerbach (Abram), éindiant en médecine, interne

de l'hôpital des contagieux de Galata, près Jassy. — M. Lotte (Louis), médecin aide-major de 2º classe au 82º rég. d'artilleric lourde.

TÉMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION AVEC INSCRIPTION AU CALEPIN

- M. Picot, médecin de 3º classe auxiliaire : ponr les qualités professionnelles, le zéle et le dévouement dont il a fait preuve en qualité de médecin-major du Surcouf pendant toute la campagne de ce bâtiment au Camerour

ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT. Médaille d'honneur, mention honorable et lettre de félicitation. — M. Verdun (Paul), médecin-major de 1<sup>rs</sup> classe à l'hôpital militaire de Bayonne.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

# Iodéine Montagu

SIROR (0.04) de Bi-Jodure PILULES (0,01) de Codéine

erd de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Médecin auxiliaire congé conval., Faculté de Paris, ayant terminé scolarité, eauf thèse; ext. hôpit. 5 ans; pratique 30 ans, connaise, hien maladies gén.: cœur, poumone, spécial. génito-urin. et syphilit., demande REMPLACEMENT Parie - Banlicue. — Ecrire P. M., nº 1743.

Doctoresse serait reconnaissante à qui pourrait lui indiquer chambre avec chauffage central et pension, pour 2 moie hiver, dane paye de forêts. -Ecrire P. M., nº 1744.

Médecin américain, de la Fac. de Paris, anc. régime, décire poete médical ou remplac. dane conditions avantageuees. - Ecrire P. M., nº 1739.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRE PARAMÉD. — SERVICE DE GALLET ( REMPLACEMENTS, Reassignements grataits sur demands.

47. houl. Saint-Michel. Paris. - Tel. Sob. 24-81.

ANGINED Attonhaments solgreux et prolonges avec MEOL pur, compléte per gurgarimes soldie. GRIPPES Le présence d'accidents pharyagés compensation soldie : 2 cultierés à potage de NEOL une pinoés de bicarbonate ou un peu d'eau de Valu vich, etc.) Ches les caltais le pidériatation néolées sont parfaitement supportées et blen supérfeures à l'eau oxygeties.

Bronchites,

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotée

OUATAPLASME PARELEBERT s, Phiébites, Erynipèles, Dritares

Le Gérant : O. Pouis.

Paris ... I. Manuturny, impriment 1, rue Cossette.

# TABLE & GOUTT PAS D'IODISME ÉCHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À M. DUBOIS 7 RUE JADIN : PARIS



6. Rue Abel, PARIS

## VACCINAL VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr. COLLOBIASES DAUSSE

COLLOIDAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

TTERATURE & ECHANTILLONS Labocatoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

DIVERSES

# et INFECTIONS

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Traitement == nar le ===

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOIILES de 5 cm

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arcentate de Vanadium.

Plus active et mieux toiérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

# GUILLAUMIN

SÉRUM VANADARSINE EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

du

AUGMENTE L'APPÉTIT

📾 Echanti<sup>)</sup> in sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 168, Bd St-Germain, PARIS 🐻

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. Surgras au heurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufre, S. Sublime, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sullureux, S. al funile de cade, S. Geudron, S. Boraté, etc.

# RAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODVLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER-

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et axclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs fédés, Phosphore et Alcaloides; elle est tres 'sien supportée, même pendaut i été.

## QUASSINE APPÉTIT FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6. Rue Abel. PARIS.



L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

## CAPSULES DARTOIS

CATABRIES of BRONCHITES CHRONIQUES, - Q Bon Abol PAR

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE estrait d' froid, 100 grammes de viande de bouf par cuillerée. — CHAIX & Cl'oconserve indéfiniment esse propriétés physiques et thérapeutiques.





Cie, 120, Bonleyard Saint-Gerr ARONNEMENT + Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

Traitement de .'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## **ÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE**



Laboratoires DURET et RABY

5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

Granules a Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules a Catillon TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

TORIQUE DU CEUR, DUMERTORI RAPIDE

ANTEUR, PEPPRE, PEPPRESIDIA, CEDINES, Alfreides MITALES, Errichaltée as EstaMTS et VIELLARDS, etc.

mibre de Stropharies post inertes, les tenitures sont infidiles, exigat le éjanistraCVIILLON, étre d'astenite de

2 ASINS, 3, Rechercée Editaries in 18-10
3 ASINS, 3-10
4 ASINS, 3-1

Tablettes de Catillon

OST-25 corps thyroïde
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
i à 2 courre Myxondème.
2 à 8 contre Dobetté, doire, Morpétisme, etc.
FL. 3 fr. — Paris, 3 Boul St-Martin.

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE DE

PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL
PARIS



Atelier de Prothèse



Atelier de Forge et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage

Polissage



Nickelage



Garnissana



Laboratoire d'essai



Atcher de Prothese

MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER

LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ADMINISTRATION ... MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

IBONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . . 45 fr Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE ofesseur agrégé, ur et Professeur en chef e la Maternité.

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professenr à la Faculté Médecin de l'hôpital Boucie Membre de l'Académie de mé

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cachin, Membre de l'Académie de médecine.

Membre de l'Académie de médecine.

H. ROGER Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Diou, Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

F. JAYLE Chof de clin, gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birection. - RÉDACTION -

SPCDÉTATOPS

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de redaction sont ouverts à la Librairie Masson.

« La Presse Médicale » publiera 6 numeros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

### Articles originaux:

DUCROQUET. - Les troubles fonctionnels dans les raideurs et les ankyloses douloureuses de l'articulation tibo-tarsienne, p. 597.

A. Manaud. — Traitement des paludéens de l'armée

d'Orient en France, p. 599,

### Sociétés de Paris :

Société de Chirurgie, p. 601. Société de Pathologie comparée, p. 603. Académie des Sciences, p. 603. Académie de Médecine, p. 604.

Analyses, p. 60%.

### Chronique:

F. Helme. - Petit Bulletin. SOMMATRES DES REVIES LES MÉDECINS AUX ARMÉRS.

Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Diurétique — Cardiotonique

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

### USCULOSINE =Byla ===

GENTILLY (Seine)

Toux

### PETIT BULLETIN

I. Notes sur la diplomatie secrète, à propos d'une nouvelle manœuvre allemande. II. Quelques citations à l'ordre

A la Chambre, dans une récente discussion dont la noble ampleur nous consola d'autres débats d'ordre moins relevé, un orateur vint réclamer à grands cris la suppression de la diplomatie scerète. Que lui faut-il. à cet Honorable. un peu trop myope tout de même?

Que la politique extérieure reste, surtout chez les Allemands, dissimulée, ténébreuse, dans ses conceptions à portie plus ou moins longue, cela est hors de doute; dans ses moyens, cependant, e'est publiquement qu'elle déroule ses manœuvres. Voyez, pour la paix : A peine le Pape a-t-il parlé, que le comte Czernin lui répond, ce pendant que Kühlmann tonitrue son fameux « Jamais! », mot dangereux et dont notre pauvre Jules Favre cut pu lui enseigner toute la vanité. Puis, à Kühlmann, c'est M. Asquith qui répond, et aussi Lloyd George, Enfin, MM, Ribot et Briand ne tardent pas à faire leur partie dans ce concert imprévu. Le spectacle n'est d'ailleurs pas sans grandeur; et ceux qui, plus tard, écriront l'Histoire enregistreront surcment avec émotion l'écho de ces grandes voix parlant de la paix au BUILDINGSON, CILINGSON OF DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

**ÆTHONE** 

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Golite

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS

Coaueluche

son lointain du canon des Flandres et de Champagne. Si tout cela c'est de la diplomatic secrète, les mots n'ont plus de signification.

Je pourrais en dire autant des proclamations de la Révolution russe à son aurore, et de toutes les entreprises de trabisons allemandes, utilisant presque au grand jour un tas de gens « perdus de dettes et de crimes » et qui n'eurent jamais rien de commun avec l'art diplomatique tel que le comprenaient nos pères.

Donc, qu'on le veuille ou non, les aspirations des peuples forcent peu à peu les portes de bronze des chancelleries. Il reste seulement à souhaiter maintenant, que les citoyens libres que nous sommes, et attachés à leur pays, apprennent mieux leur llistoire et s'intéressent davantage aux événements qui agitent le monde.

Nous appartenons, nous médecins, à une corporation composée d'hommes cultivés, ouverts, de par leur formation intellectuelle même, à tous les phénomènes de la vie. Or, combien d'entre nous seraient capables de discuter congrûment sur les causes profondes de la guerre et les idées qui entraînent le monde moderne vers des destins encore voilés de brume sanglante?

Souvent, dans mes eauseries bi-mensuelles

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTIRÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour nasge externe.

Expidement absorbable, saus irritation de la nasu

## Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

### Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIO! NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injectione sour une cure).

DOSES MOVENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 du 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

ANTERATURE OF ECHANTILLORS - EMBORRANCE NALINE, & Villeneuve-le-Garenne (Seine).

XXVº ANNÉE. - Nº 58. 18 OCTOBRE 1917

d'avant-guerre, je m'étais attaché à vous signaler les lacunes de notre esprit public au point de vue Histoire et politique extérieure. Tandis qu'en Italie le plus humble artisan, le moindre bontiquier, peuvent pérorer devant leur porte, comme faisaicnt leurs aneetres an Forum, sur les provinces « irredente » ou la conquête des terres africaines, tandis qu'en Allemagne il n'est pas de Germain qui ne connaisse le plun du Mittel-Europa ou le programme de l'incursion en France, chez nous, notre vision, comme rétrécie, dépassait rarement « la ligne bleue des Vosges »! C'est cet état d'ame, cette inappétence intellectuelle, que nous devons changer après la guerre. Si nous voulons que nos intérèts soient mieux défendus, ne faudra-t-il pas que nous commencions par savoir où ils sont?

Ne croyez pas, au surplus, que la question soit simple, car elle repose sur la refonte complète de notre canseignement primaire, en retard de dix ans au moins sur celui des autres peuples d'Europe, et de notre enseignement secondaire, à peine modifié depuis les jésuites, et qui ne se poursuit qu'à coups de manuels. Mais ça, c'est une autre listoire, comme dit l'autre.



Je voudrais, aujourd'hui, attirer simplement votre attention sur une nouvelle manœuvre allemande, insinuée innocemment et répandue partout, à la faveur des agences.

Done, à eu eroire la nouvelle récente, « le Ministre de l'Instruction publique du Danemark a institué un Comité composé du recteur de l'Université et d'une série de professeurs et d'hommes de seinee, dans le but d'eraminer par quels moyens le Danemark pourra contribuer le mieux à une reprise prochaîne des rapports internationnux du monde savant, « [Le Tenps du 13 Octobre.]

Je ne suspecterai pas une demi-seconde les

intentions du ministre danois. Qu'il me soit néanmoins permis de dire que son projet, si louable soit-il d'intention, n'échauffera personne chez les Allies. A ma connaissance, c'est au moins la troisième tentative du même genre. Les deux premières venaient, l'une d'Allemagne directement, l'autre d'Amérique. Je rappelle, à propos de cette dernière, qu'il s'agissait d'une vaste association, Fraternitas medicorum, où l'on ent admis, après enquête, les seuls médecins belligérants avant fait montre d'idees humaines et pacifiques au cours de la guerre (! ?). Votre serviteur, dans un Petit Bulletin, réussit sans trop de peine à crever cet audacieux ballon, gouffé de gaz asphyxiants, et l'affaire, je crois bien, n'eut pas d'autres snites. Il en fut de même pour les lettres individuelles que certains d'entre nous recurent d'Allemagne et auxquelles nul, bien entendu, ne répondit, encore que certains cussent été fort tentés d'utiliser le genre d'éloquence que le brave Cambronne enseigna sur le champ de bataille, un soir de douleur et de gloire.

Si vous voulez bien refléchir au fond du sujet, vous comprendrez quelle importance nous devons attacher, les uns et les autres, à ccs offensives répètées pour le regroupement des intellectuels. Ce ne sont pas seulement des hommes qui se heurtent sur les fronts de combat sillonnés d'éclairs, c'est encore la lutte de deux grands systèmes humains : D'un côté se dresse l'idéal de puissance, créé naguère par la France et porté au plus haut sommet par l'Amérique et l'Allemagne; et de l'autre, l'idéal de perfection, fils du génie gréco latin, et sublimé par le christianisme. L'ideal de puissance, comme l'a remarqué l'errero ', ne pouvait manquer d'engendrer ce messianisme allemand qui se résume dans la force et que redoutent par cela même tous les esprits libres de l'univers

1. Guglielmo Ferrero. — Le Génie latin et le Monde moderne (Bernard Grasset, éditeur, Paris, 1917). L'ideal de perfection vise, lui, à la qualité des choeses, tandis que l'ideal de puissaure cherche surtout la quantité. Ort, cette quantité, comment la relaiser, si le machinisme, si la chinie, la physique, si le savant, en un mot, ne se font pas les soldats de cette aspiration nouvelle? Pour nos nomemis, le savant a done un rôle primordial; non seulement il invente les corps nouveaux, perfectionne les techniques, mais encore, par son inlluence, par les moyens de diffusion dont il dispose au sein de cette Internationale scientifique qui fut I honneur de l'Humanité, il peut et il doit devenir le meilleur agent de réconciliation entre les hommes, et cela pour le plus grand profit de l'Allemagne, inquiété du lendenaim.

Je n'insisterai pas davantage aujourd'hui sur le sujet; il me suffit de vous avoir invités à y refléchir. Le ministre du Danemark souhaite que les relations entre savants soient reprises. Qu'il me permette de lui faire remarquer respectueusement, et dans le langage de nos Poilus glorieux, qu'il « va un peu fort ». Les relations scientifiques actuelles entre les belligérants ne suffisentelles donc pas et est-il besoin que les hommes se mélent? Quand un Allemand a quelque chose à dire, il monte à la tribune des Sociétés savantes de son pays, et nous faisons de même chez nous.

De cette (açon, nombre de nos procédés sont divulgués, commentés et utilisés par les Allemands, sans que nous soyons entrés en relations avec eux. Citerai-je la méthode Dakin, la poudre Vincent, le traitement des dysenteries, les sutures précuecs des plaies, etc., etc.? — J'ajouterai que, fidèles au symbole de notre petite Semeuse, nous sommes, de ec côté, autrement moins discrets que nos ennemis. Et nous avons raison puisque, conformément à notre idéal de perfection, nous tendons à rester humains, même en pleine guerre. Pourquô, des lors, quiter le terrain oin nous sommes, net, solide, sans fondrières ni pièges ? La Science à a pse de Patrie,





1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Botz pa 12 Ampoulas: 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

55 gouttes continuent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine
et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude.

Filcon Gourris: 3'550.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. 100 DOCTEURS. MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16

oui, c'est entendu, mais à cette heure, et plus que jamais, le savant en a une.

Des camarades, qui ont pris part aux dernières affaires de Verdun, m'ont écrit pour me dire combicn le Service de Santé avait heureusement fonctionné dans leur armée. Ils s'étonnaient un peu, les chers amis, que nous eussions été, nous, médecins, si avarcs d'éloges, alors que quotidiens ct illustrés les avaient félicités chaudement. Comme leurs idées se traduisent par des actes, ils m'ont du même coup envoyé quelques-unes des citations dont leurs chefs et leurs camarades furent l'objet, et m'ont prié de les reproduire.

Je le fais très volontiers, pour plusieurs raisons : D'abord, parce que cela me fournit la joie d'envoyer à M. Wissemans, chef supéricur du Service de Santé de la ...º armée, mon très affeetueux hommage. Ensuite, j'y vois l'occasion de féliciter également, en la personne de leur officier, M. Slidell William, les ambulanciers américains qui, depuis si longtemps, font là-bas l'admiration des Poilus et leur ont rendu tant de services

Enfin, je suis houreux d'onvoyer mon salut au brave pharmacien, inscrit sur la liste qu'on m'adressa. Les pharmaciens, durant la guerre, sont, comme nous, à la peine, il faut les mettre aussi à l'honneur. La page écrite par nos camarades de la Pharmacie est trop belle pour que nous l'oublions jamais. Et ccei dit, voilà mes citations. Acceptez-en la lecture d'un cœur favorable, je vous promets de n'en pas abuser à l'avenir.

Le général commandant la ...º armée cite à l'ordre de l'armée :

« Le médecin-inspecteur Wissemans, chef supérieur du Service de Santé de la ... armée : Est depuis plus de trente mois à la tête du Service de Santé d'une armée qui, pendant cette période, a pris part, presque sans interruption,

à des opérations actives; s'est montré en toutes circonsà hauteur de la très lourde tâche qui lui incombait. En particulier, a pu organiser, dans des conditions exceptionnelles de rapidité, les services nécessaires aux ques d'Août 1917 devant Verdun; a obtenu ce résultat malgré les difficultés résultant de très violents bombardements sur ses hopitaux; au cours de ceux-ci, a donné le plus bel exemple en se rendant immédiatement sur les pointe dangereux. »

CITATION A L'ORDRE DU CORPS B'ARMÉE :

Miramond de Laroquette (Maric-François), méd. principal. médecin divisionnaire 126° D. I. a A organisé. avec une intelligente activité et un entrain passionné, en payant de sa personne, le service des évacuations de la division qui, grâce à lui, a fonctionné à merveille, en orga-nisme dont les rounges étaient en parfaite harmonie, dans les attaques des 20-21 Août 1917. »

CITATIONS A L'ORDRE DE LA DIVISION :

La section sanitaire automobile américaine nº 18.

« Sous les ordres du lieutenaat français Blanchy et du chef américain Slidell (William), la section amér nº 18 a, pendant les opérations des 20 et 21 Août 1917, et les jours suivants, rendu les plus grands services ; allant jusqu'aux postee de secours avancés, stationnant ou circulant jour et puit sur des routes constamment bombardées. Ses voitures ont été plusieurs fois atteintes par des éclats d'obus. Tout son personnel a fait preuve du plus grand zèle : con dévouement et son sang-froid ont été remarqués de tous, a

Le groupe des brancardiers divisionnaires de la 126º D. I. « Sons les ordres du médecin-major Dornoy, le G. B. D /126, animé tout entier du meilleur esprit tairo, a montré, pendant les opérations des 20 et 21 Août 1917 ct les jours suivants, une activité tout à fait remarquable. En liaison coastante avec les corps de troupe, il a jour et nuit soigné et transporté les blessés sur des roules et à des postes constamment exposés au tir de routes et a ues posses constantant exposes au true l'ennemi. A sinsi, malgré la fatigue et le danger, assure l'évacuation la plus rapide des blessés, puis con-tribué avec le plus grand zèle à l'assainissement du champ de bataille. »

Le médecin aide-major de 1re classe Beurnier (Adolphe), G. B. D. 126. « Médecin actif et sérieux. A dirigé les éva cuations avec beaucoup d'entrain et de sang-froid les 20 et 21 Août 1917, et donné aux blessés, sous un violent ombardement, les soins les plus dévoués. »

Le phermueien aide-major de 1º0 classe Sénéchal

(Alphonse), « Technicien très actif et courageux. À assuré capusose, « recunicien tres acut el courageux. A assuré à un poste avancé, et sous un violent bombardement. Inan-lyse inunédiate des caux prélèvées en terrain conquis. A rendu ains aux troupes un important service. Toujours prêt à se dérouer, a sidé avec beuncoup de zèle à soi-gner et évacuer les blessés, particulièrement au cours de la mait du 20-21 Août 1917, »

Pour copie conforme, F. HRIME.

### SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE L'INSTITUT PASTEUR

SOMMAIRE du nº 8.

Mémoires originaux :

- M. Nicolle, Mile A. Raphaël et E. Debains. Etudes sur le bacille d'Eberth et les bacilles paratyphiques.
- Caractères généraux de 70 échantillons.
   Agglutination de 54 échantillons, en présence de 54 sérums de lapins immunisés.
- 111. Agglutination de 70 échantillons en présence de sérums de chevaux immunisés.
- L. Tribondeau. Quelques colorants et procédés de coloration.

### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du nº 10 (Octobre 1917). Mémoires originaux :

Dr J. Comby. - Idiotic mongolicane.

Recueil de faits :

Dr G. Varlot - Stridor laryngé congénital chez un

ouveau-né en rapport avec une anomalie des muscles du larynx. Autopsie. Dr Maurice Lassalle - Végétations adénoïdes e

D' Clemente Ferreira, - La tache bleue mongolique à Saô-Paulo (Brésil).

Revue générale :

Dr J. Comby. - Traitement des péritonites aiguë:

Analyses.

Publications périodiques. Thèses et brochures

Nouvelles.

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 fr. Prix Desportes.

.... a Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, α ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique α et pratique, la Digitaline Cristallisée(1) dont q l'action sure et puissante, exempte de dangers, a q été consacrée déjà par une expérience de 40 années. » HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES en t/10 de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie,

GRANULES BLANCS su s/4 de militar. AMPOULES on \$/10° de millies SERVICES OF CAS SO WHITE

### TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloidat électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans EL CALLEN LE LUCAL DES FLAILO EL DLESGUELES DE GUEENEE, EL COLLEMENT, el REVAGE dans les cavités ou en pansements, l'ELECTARROL a donné des résultats concluant dans les plaies influcées, les gangrénes gazeuses, etc. L'ELECTARROL ne se montre jamais missible vis-à-vis des cellules vivantes il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, ce distinguant ainsi des antiseptiques utilisées jusqu'el.

FORMES & Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelneuses - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

Traitement des Maladies (Furonculose, Authrax, A STAPHYLOCOQUES 
 A

Acné, Orgelets. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN PAR IE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN = Académie des Sciences. Communications

Academie des Sciences. Academie de Médecine. Société Médicale des Hópilaux. Societe de Chicurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

### Adénopathie . Goitre . Syphilis

ET AUTRES INDICATIONS DE L'IODURE DE POTASSIUM

NE PROVOQUANT PAS L'IODISME TOUJOURS BIEN TOLEREE

DE SAVEUR AGRÉABLE

UN à SIX Comprimés par jour à prendre aux Repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Laboratoires Ciba, O. ROLLANO. Pholen, 1, Place Morand LYON 

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

en 1917:

DÉPRESSION NERVEUSE

*NEURASTHÉNIE* 

Le Fracon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambul

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepisone DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. CALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme. Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme lodure alcalin.

Doses moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 18. Rue C. srkampf, PARIS,

Me pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nome eux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Med ine de Paris 1900.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosph<u>ates et Kola fraiche</u>

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque renas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

Glycérophosphatée Granulée

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préférée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola fraîche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Givkolaîne granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

Gros: Laboratoires ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS DÉTAIL : TOUTES PHARMACIES

SYPHILIS & PALUDISME

LULES (0.10 d'Hectine per piule).. Une à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 ju OUTTES (20 gouttes équivalent à 0,06 d'Hectine).
MPOULES A (0,10 d'Hectine par empoule).
AMPOULES B(0,20 d'Hectine par ampoule). pendant 10 a 15 jours.
INJECTIONS INDOLORES

(Combination d'Hoctine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mecur-ele.

PILULES l'en pluie Retina (M.) retoniente l'ile, 58,215,08,001. Lurtes

GOUTTES (Per l'agouttes-Hectine-906, life, 900, 18 40 (pot. par lyor, 10 à 18 5)

AMPOULES & (Per ampoire liectine 5,00, life, 0,00). Il ma ampoire de Marcolles B. (Per ampoire liectine 5,00, life, 0,00). Il ma ampoules B. (Per ampoire liectine 5,00, life, 0,00). Espadant 10 à 15/6

RAJECTIONS INDOLORINS INDOLORINS

Laboratoires & PHECTINE, 12, Rue dn Chemin-Vert, à Vill

Le plus Puissant Reconstituant général

organique à base de Nuclearities.
L'HISTOS ROLL HALINE est
habited dans lous les case di répaintem
circles de l'active de l'experience de
réclaime sius médicalient réparation et
les cas oi il faut relever freit genéral, améliorer in composition du sang, commerciner le
les cas oi il faut relever freit genéral, améliorer in composition du sang, commerciner le
les cas oi il faut relever freit genéral, améliorer in composition du sang, commerciner le
les cas oi il faut relever freit genéral, améliorer in composition du sang, commerciner le
les cas oi il faut relever freit genéral, améliorer in composition du sang, commerciner le
les cas oil faut relever freit genéral, améliorer in composition du sang, commerciner le
les cases de l'active freit genéral, améliorer in composition de l'active freit de l'active de d'active de d'active de l'active de d'active de l'active de d'active de l'active de l'active de l'active de d'active de l'active de l'active de l'active de l'active de d'active de l'active de l'act

Exiger surtoutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE Littérature et Echantie: Sign. in ALINE, himivillenouve-la-Garonne, pris 31-Denia (Silu).

INJECTABLE & GOUTTE

DIODISME

ÉCHANTILLONS **é la <del>disposi</del>tion du co**rps médical

ESPE . H INTERNS TRUE JANUA PARIS

### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Distinctions honorifiques. - MÉDAILLE DE BRONZE DU MINISTÈRE DE LA MARINE. - M Liouville, médecinchef de l'hôpital complémentaire nº 67, à Boalogne-sar-

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES.

Médaille d'argent : M. Isanc (Henri), médecin aidemajor de 2º classe, 372º rég. d'infanterio.

M. Bruino (Jean), médecin aide-major de 2º classo,
 47º d'artillerie, 1ºº groupe de renfort.
 M. Murcol (Etienne), médecin auxiliaire, 242º rég.

d'infanterie. - M. Martin [Emile], médecin aide-major de 2º classe,

242° rég. d'infanteria. M. Chappel (Georges), médecin-major de 2º classe,

242c reg. d'infanterie M. Lautier (Churles), médecin nide-major de 2º classe,

260° rég. d'infanterie. — M. Bignou (Jean), médecin aide-major de 1™ classe.

371° rég. d'infanterie. - M. Langier (Henri), médecin nide-major de 2ª classe, 371º rég. d'infanterie.

- M. Rongé (Marcol), médecin aide-major de 2º classe ambulance col. mab. us 1

M. Duchon (Louis), médecin nide-major de 2" classe, ambelance col. mob. nº 1.

- M. Mouret (Reué), médecin aide-major de 1º classe,

- M. Stavroulakis (Jacques), médecin aide-major de

2º classe, ambulance col. mob. uº 1. M. Prunct (Edmond), médecin nide-major de le cl.

au 109º rég. d'artillerie lourde, 4º groupe, 120 long.

- M. Coissard (Aimable), médecin-major de 2º classe, ambulance col. mob. nº 1.

M. Bergonnier (Georges), médecin aide-major de
 2º classe, lºº groupe d'artillerie divisionnaire. 57º div.
 M. Vandescal Robert). médecin aide-major de

2º classe, mission militaire françuise en Roamanie.

— M. Rafinesque (Félix), médecin aide-major de 11ª classe, mission milituire française en Rommanie.

— M. Ferreyrolles (Paul), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, mission militaire française en Roumanie.

- M. Sieur (l'ierre), médecin-major de 2º classe, mis sion militaire française en Roamanie.

- M. le Dr Amoedo, hopital bénévole nº 15 bis (hopital | - M. Stermann (Anatole), interne, hopital russe à

Parls. - M. Frémicourt (Georges), médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, centre hospitalier d'Amiens

- M. Macland (Joseph), médeein-major de 1ºº classe, médecin-chef des formations sénégalaises de la place de Menton et de l'hôpital complémentaire 30.

- M. Ladet (Marius), médecia auxiliaire, place de Mende. M. Bo

M. Bourdette (Marie), médecin nuxilinire, hôpital complémentaire 38, à Condom.

- M. Dragu (Victor), soas-licatenant médecin M. Pa-cano (Auguste), sous-lieutenant médecin,

hopital de Grecrul, près Jussy.

— M. Latande (Phitappe), médecin-major de 2º classe,

hopital complémentaire 35, à Toulouse. M. Lacas-Championnière (Jast), médecia aidemajor de 2º classe, mission mi ituire française eo Rou-

manie, hopital de Braila. - Mile Girand (Marthe), internetitulaire, hospice mixte suburbain de Montpeltier.

- M. Cavaillé (Louis), médecin aide-major de 1ºc classe B. T., hospice mixte suburbain de Montpedier.

- M. Fontagny (James), médecin civil, hôpital tempo-

raire 73, à Dijon.

— M. Soneix (Jean), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'hôpitul complémentaire 61, à Toulouse. M. Van Olden Barneveld (Marie), médecin aide-ma-jor de 1<sup>10</sup> classe, hôpital Brasswick, à Saint-Dizier.

- M. Dormoy (Joseph), médecin aide-major de 2º classe, hopital complémentaire 1, à Meaux. M. (Economo (Cléwoolos), médecia side-major de

l're classe de réserve, hôpital mixte de Saint-Maixent.

— M. Brémond Maurice), médecin nide-major de classe, ambolance 2/1 de col. mob.

 M. Leburd (Elie), médecin aide-major de 2" classe, ambulance 2 l de cel, mob. - M. Bondol (Charles), médecin aide-major de 2º classe.

ambutance coloniale nº 2. - M. Martin (Henri), médecin-major de 2º classe,

- M. Sourdel (Marcel), médecin aide-major de l'eclasse, ambulance alpine nº 1

- M Cathala (Camille), médecin-major de 2º classe, 1er R. A. M.

- M. Tarbouriech (Jules), médecin aide-major de 2e classe, P. A. D. 1565

 M. Olive (Paul), niédecin-major de 2º classe, 81º rég. d'infanterie. - M. Muuban (Etienne), médeein-major de 2º classe,

ambulaace nlpine nº 7 M. Battarel (Pierre), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

R. P. S. - M. Kaufmann (Bernard), médecin aide-major de

1re clusse nu 176e rég. d'infanterie.

— M. Hartmann (Georges), médecin aide-major de 2º classe, ambulance alpine 2. M. Dapont (Auguste), médecin side-major de

1º classe, dépôt d'éclapés, Névolan - M. de Gaajélae (Guillaume), médecin-major de 2e classe

- M. Jacques (Marie), médecin-major de 2º classe, ambulnnce alpine 2. — M. Queyrat (Auguste), médecin-major de 2º classe, ambulance alpine 12.

- M. Anderson (Charles), médecin de 3º classe nuxiliaire, hopital-lazaret.

- M. Lubrousse (Fernand), médecin de 3º classe auxiliaire, hopital-lazaret. - M. Teste (Honri), médecin-major de 2º classe,

affecté à une brigade russe. - M. Corbel (Paol), médeciu-major de 2º clusse, direction Service de Santé.

— M. Vagniot (Charles), médecin aide-major de 2º classe, direction Service de Santé.

### NOUVELLES

Puériculture - Un cours de puériculture élémentaire théorique et pratique est organisé par la section d'hygiène du Conseil national des femmes et l'Activité féminine. Il est destiné à former du personnel pour les crèches qui s'installent dans les usines, afin de permettre aux ouvrières d'allaiter leurs bébés.

Six leçous théoriques seront faites par la doctoresse Clotilde Malon, en six semaines, le lundi à trois heures, à l'hôp:tal-école Edit Cavel, 64, rue Desnoaettes (15°), qui sa salle de coars à cet effet. La première aura lieu le 22 Octobre.



Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

## VERITABLE SOMMFIL DE DETENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

**ÉCHANTILLON8 SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS** 

Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

# Régénératrices as anguairer fs

DOSE: 4 à 6 par jour Le FLACON de 100: 3fr. (2 avant chaque repas)

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

UM seul grain au début du **effet le lendemain matin** Nettoie l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS

L'enseignement pratique sera fuit dans le dispensaire de la Nouvelle Etoilc.

Nous faisons appel tant aux femmes qui veulent consucrer bénévolement leur temps à lu protection de l'enfance par solidarité et par patriotisme qu'à celles cherchant une situation rétribuée et si essentiellement féminine. S'incrire d'avance (doctoresse Mulon, 64, rue Desnouettes).

Leçons unicomques, - 1º Mortalité infantile : gravité, causes, remèdes: 2º Physiologie du nourris-on : fragilité, causes, fonctions digestives; 3º Influence et utilité de l'alluitement maternel : pourquoi les mères ne nourrissent pas ; remêdes, alluitement maternel, méthodes, précautions, hygiène du nouveau-né et de la nourrice, pesées, graphiques; 4º Allaitement mixte, biberons, stérilisation, les luits: 5º Propreté : bains, toilette, habillage, conchage, lit, hygiène et chaleur des locuux: 6 Sevrege, méthode, les accidents

Legons Pratiques. - 1º Propreté des salles, tempé-rature, chauffage, le lit, composition, entretien; 2º Hubilmaillot français, maillot angluis, enfant murchant; 3º Toilette ordinaire, yeux, ombilie, bain, ctc.; 4º Pesées, graphiques, nu, habilié, contrôle des tétées, graphiques de température, graphiques de ration ; 5º La tetée : misc du nourrisson au sein, soins du mamelon, etc: 6º Biberon cuiller, tasse. Comment le nettoyez, le donner, le stériliser. Bonillie.

### **Broméine** montagu

Bl. Bromure de Codéine

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

AMPOULES (0.00) SCIATIQUE

TOUX nerveus

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Erratum : Dans le nº 56 de La Presse Médicale du 8 Octobre, annonce Mayer-Guillot, page 589 du supplément, lire : ceinture orthoplastique au lieu de ceinture orthopédique, comme il a été imprimé.

Le Dr Lucien llowe, de Buffalo (Etats-Unis), nous informe qu'un ménage sans enfants de cette ville scrait heureux de recevoir un garçon françals de 10 à 15 ans, de préférence fils ou orphelin de docteur, en prenant à sa charge tous les frais de voyage et de séjour. - Ecrire P. M., nº 1468.

Médecin auxiliaire congé conval., Faculté de Paris, avant terminé seolarité, sauf thèse; ext. hôpit, 5 ans pratique; 30 ans, conn. bien maladies gén. : cœur' poumons, spécial. génito-urin. et syphilit., demande REMPLACEMENT Paris-Banliere. - Eerire P. M.,

Assistant est demandé pour service de nuit et dispensaire. - Ecrire P. M., nº 1467

Médecin agé désire occuper durée guerre loge ment confrère mobilisé Paris ou prov. moyennant lé-gère location. — Eerire P. M., nº 1747.

Infirmière masseuse, diplômée, libre le matiu, demande travail bien rémunéré. Ecrire P. M., nº 1718.

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES CABINET S GALLET / REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits 47, houl. Saint-Michel, Paris. — Tel. Gob. 24 81.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes ÉMUISION MARCHAIS Phospho-Gréesotée

OUATAPLASME "AND LANGLEBER" a, Phiébites, Sypatpales Brilleres

te Gérant : O Ponés Paris. - L. MARSTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

### EXTRACT **JURI**I

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - & Ban Abel PAI

# OXYGÉNATEUR de PRÉCISIO

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hepital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grace, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNI AVEC PRÉCISION ET SÉCURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris) Voir La Presse Médicale, dn 29 avril 1915, p. 141

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25. Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

# Extraits (DPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Goarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréotique, Testiculaire, Michietique, Surrénai, Thyroique, Hypophysaire.

# TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

### GRISE VIGIER à 40%

12, Bouley, Bonne-Nouvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGLER à 15 divisions ; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. — Prix du flacon : 2 fr. 25

AMPOILLES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGILÀ à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et s 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr

# VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladles algués (flèvre typhoïde) chez les opères du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes encelintes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS : LABORATOIRES REBEC. (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Maigré la difficulté de se procurer la matière première et los accesseires, nous avons teujours pu approvisienner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

Tous los Phermaciens ont de la VANOLAXINE ou peavent se la precurer chez les ommissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

### EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses ĉeeucoup moindres

Laboratolica Charmaceulique , DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

indications the rapailiques : anarexie, troubles digestif, in sufficience dépatique; adquaure leuselective aux blessures ou justiques de la querre. Traitement le plus netifs; Canaurgy C da Di La Bauseur Clert in Let de Variadium neutoxique - in sor gration in fre de La Carde Paris -

5 TYPES

Tolérance Parfaite Globules Fumouze Iodurés

FLACON: 5 frs. IODURE de POTASSIUM.. (0 gr. 25)

IODURE de POTASSIUM . . 10 gr. 10 IODURE de SODIUM.... (0 gr 25)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10) ANTIASTHMATIQUES (K1=0 gr. 20)

MAXIMUM D'EFFICACITÉ

Insolubles dans l'Estomac. — Graduellement solubles dans l'Intestin grêle

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Hg

FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. ..... (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg Thébatque, (0.05-0.005) BIIODURE Hg . . . . . . . (0.01)

BHODURE-IODURÉ Biiodure Hg. (0.005)

CLOBULES FUM OUZE

GLOBULES

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament) er la Nomenclature complète des 120 sortes de Globules Fumouze, avec doses et indications.

ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris

# E COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE V

NI TOXIOUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS : PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la déferrescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Meningites, Septicemies, Tetanos.

Dosas : 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indoiores .- Ampoules de 1 cent.

2º Trattement local des Infections bactériennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cica-trisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

IFTINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Pasaingie : 4 à 2 ampoules dosées à 0.04 centigr. pro die.

LA

# MEDICALE PRESSE

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Paraissant le Mercredi et le Samedi

DIRECTION SCIENTIFICES -

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIA)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque moi

F. DE LAPERSONNE de cliuique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu. E. BONNAIRE

Professour agrégé, our et Professour en chef de la Maternité.

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochiu.

J.-L. FAURE

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médeciu de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médeciue. M. LETULLE M. LETULLE Professeur à la Faculté, Médeciu de l'hôpital Boucicaut, mbre de l'Académie de médeciue.

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
A l'hépital Cochia,
Membre de l'Atadémie de médeciae.

Mœmbre de l'Atadémie de médeciae.

vide, le néant.

richesse propre.

que pour l'exploiter.

F. JAYLE Chof de cliu. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Birection. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairia Masson

L'individu, par lui-même, vaut peu de chose.

Il n'est qu'un chaînon dans une chaîne qui com-

mence avant lui et se continue après. Îl a sans

doute la valeur d'un chaînon, et, pour que la chaine soit solide, il importe qu'il soit robuste et

régulier. Mais s'il est un dernier anneau, il ne

représente qu'une finition, une sorte de pendentif

plus ou moins élégant, qui se termine dans le

La famille, au contraire, est la chaîne sans fin

dont les anneaux se succèdent au cours des siècles

sans jamais disparaître. L'espèce ne tient que par la famille. L'individu, en tant qu'élément

transitoire et périssable d'une famille immortelle,

tire sa plus grande valeur de sa reproduction,

sans l'empêcher d'ailleurs, d'être lui-même une

Examinez maintenant toutes nos lois fondamen-

tales, tous nos règlements administratifs, tous

nos impôts et vous verrez que le berger de la

Nation, le Législateur, n'a su entourer de soins

que l'individu et qu'il ne s'est servi de la famille

La conséquence ne s'est pas fait attendre et

bat son plein depuis trente ans, Puisque le fait

d'avoir des enfants n'aboutit en tout qu'à des

suppléments de charges dont le produit va tout

droit à l'entretien des improductifs, chacun s'est

dit qu'il n'y avait qu'à supprimer la progéniture

pour « vivre vraiment sa vie ». Le bourgeois a

### SOMMAIRE

Articles originaux :

II. Busquer. - La tachyphylaxie et son rôle en thérapeutique, p. 605.
A. Monbrun. — Les hémianopsies en quadrant et le

A MONRIUM. — Les hémianopsies en quadrant et le centre cortical de la vision p. 607. L. Monrau. — Les paralysies plantaires, p. 609. E. Girou. — Technique de la laminectomie, p. 610. II. Diacoxo. — La typho-uro-réaction. Nouvelle mé-

thode de diagnostic urologique de la sièvre typhoïde,

Mouvement médical: Les relations fonctionnelles entre les surrénales et le système thyroïdien, p. 612.

Sociétés militaires :

Réunion médico-chirurgicale de la IIIº armée, p. 613.

Analyses, p. 614. Supplément :

F. JAYLE. — Le repeuplement de la France au point de vue médical seulement. Variétés:

Varietes:
D'Bonerre. — Transport des blessés en montagne.
— Service de Santé allemand (suite).
P. RottaNo. — Apparell improvisé pour l'irrigation sons pression intermitiente des plaies, par la méthode de Carrel.

CORRESPONDANCE. LIVERS NORVEAUX

SOMMARIES DES REVUES. HOPETAUX OF HOSPICES

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

FACILITÉ DE PARIS

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15, Ruo de Rosso, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° Année. - N° 59. 22 Octobre 1917.

### LE REPEUPLEMENT DE LA FRANCE AU POINT DE VUE MÉDICAL SEULEMENT

De l'exemple, encore de l'exemple, toujours de l'exemple.

« La question de la dépopulation est complexe ». Toutes les fois que vous entendrez énoncer cette phrase, dites-vous que celui qui la prononce n'a pas la volonté de sortir de l'ornière de plus en plus profonde dans laquelle s'est embourbé le peuple français sous l'influence néfaste de l'individualisme. Or, il faut que la race française qui, une fois de plus dans l'histoire, fait preuve depuis trois ans d'un héroïsme surhumain qui a forcé le respect du monde entier, non seulement ne périsse pas, mais encore se développe et emerge entre toutes les autres pour tenir haut et ferme le flambeau de la civilisation libre et ordonnée qu'elle a reçu du monde romain il y a treize siècles. Pour atteindre ce but indispensable à la marche de l'humanité vers le mieux, il est nécessaire que la France ait des enfants, beaucoup d'enfants et de très beaux enfants.

Pour qui sait, qui raisonne, qui veut, la question du repeuplement est simple, très simple, extrêmement simple. Il faut et il suffit de peser la valeur de l'individu, de peser celle de la famille et de prendre un parti logique dans la direction de notre état social.

CONNECTIONS AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

Toux

# ÆTHONE

Coaueluche

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

Laboratoires FOURNIER Frères, 26, Be de l'Hôpital. Paris

# Succédané du Salicylate de Methyle, inodore, RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la page

### LES ESCALDES

STATION CLIMATIQUE HIVERNALE DES PYRÉNÉES 1.400 mètres au dessus de la splendide vallée de la CERDAGNE

120 chambros exclusivement réservées aux malades apyrétiques. UN MÉDECIN RÉSIDANT

S'adresser au D' Henyé, Directeur du Sanatorium des Pins LAMOTTE-BELVRON.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES PRACTIOI NEES : 10 centigr, tous les 4 jours (12 à 14 injetiens peur uns cure)
nowns MOTENNES : 30 a 5 centigr, tous les 6 ou 5 jours (6 à 10 injet, peur uns cure)

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-le-Garenne (Seine).

commencé et le peuple a suivi. Et rien ne changera tant que, par des mesures draconiennes, le chef de famille et l'improductif n'auront pas chaeun, dans la société, les places respectives qu'ils méritent.

Le problème est done d'une clarté et d'une simplicité grandes. Il s'agit de substituer partout, dans toutes nos lois, l'idée de famille à l'idée de l'individu, d'une part; d'autre part, de cultiver les éléments sains de la race de préférence aux éléments malades.



La cause de la dépopulation est unique. L'Homme ne veut pas d'enfants ou en veut un nombre restreint, un ou deux, parce que, pour sa carrière, il n'en a pas besoin. Bien mieux, dans maintes situations, il lui est plus favorable de n'en pas avoir, parce qu'il dispose de tout son temps et de toutes ses ressources financières pour lui seul. Il impose souvent, quand il se marie, à sa compagne de ne pas en avoir ou d'en avoir peu; en agissant ainsi, il est parfaitement d'accord avec le Législateur. La Femme, peu à peu, s'est rangée à son avis; quelques-unes seulement ont la mentalité assez étroite pour se dérober complètement à la fonction qui justifie leur existence : la maternité ; mais nombre d'entre elles préférent aussi la natalité restreinte conseillée par leur mari. Toutes changeraient et ne se refuseraient pas à une fécondité de quatre à six enfants, si elles étaient soutenues par leurs époux et par des lois protectrices de la famille.

On invoque souvent la stérilité. Il importe de répendre que chez un couple jeune, elle ne dépasse pas 6 pour 100. Et il faut se marier jeune. La stérilité relative, c'est-à-dire duc à un vice de conformation curable ou à une maladie de l'appareil génital feminin, est plus fréquente. Il faut répandre cette idée, que toute femme qui

n'a pas conçu après un an de mariage est une anormale et qu'elle doit consulter un gynéco-

Une cause fréquente de stérilité tient à l'abus des injections vaginales, dites de propreté. La nature, qui fait bien les choses, a donné au vagin et au col la propriété de sécréter des produits bactéricides, capables de préserver la femme de toute infection banale, non pathologique, Or, ces glandes s'altèrent sous l'influence des injections répétées et perdent si bien de leur pouvoir que la meilleure manière de détériorer l'appareil génital féminin consiste à prendre des injections continues. Toute femme saine doit donc tenir l'injection vaginale pour le contraire d'une pratique de propreté, d'autant plus qu'il faut voir comment sont tenus, la plupart du temps, bock, tube de caoutchouc et canule! Et cependant quelle invite perpetuelle dans les rues que ces expositions aux vitrines non seulement des pharmaciens, mais des herboristes, des bandagistes, voire des bazars, de bocks, de bassius, de canules vaginales, ou même de canules assez longues pour pénétrer dans le col! Il s'agit de réglementer la vente de ces appareils d'ordre médical et d'en interdire l'exposition au même titre que celle de la morphine. Le bock est le poison de la race.



Les asthéniques qui veulent justifier leur hypofécondité s'en yont disant qu'il vaut mieux ayoir peu d'enfants pour mieux les élever et en faire des valeurs. Il faut encore détruire ce sophisme. La qualité de la population est, au contraire, en rapport avec la quantité des naissances. La valeur de l'homme ne tient pas à son vernis, mais à son fonds. Et ce fonds, c'est la valeur des cellules cérébrales. L'enfant n'est pas la résultante des forces de ses parents, mais des forces de sa

lignée. Alors même que tous ses ancêtres aient pu avoir du vernis, quelques-uus seulement ont eu de bonnes cellules cérébrales. Il n'est pas démontre que les premiers nés d'une famille aient justement la chance de ressembler aux plus intelligents de leurs ancêtres. Par conséquent, quand des parents décident qu'ils s'arrêtent au chiffre 2, leur décision ne comporte nullement que leurs deux pajetons seront d'excellente qualité, Le système du fils unique conduit à « pousser » quand même cet enfant précieux. Comme le nombre de ces fils uniques, « poussés » malgré la faiblesse de leurs cellules cérébrales, est grand, il y a chance pour qu'ils ne se gênent pas les uns les autres et, en effet, tous arrivent. Majs leur intelligence étant moyenne, ils font des hommes moyens qu'on retrouve un peu trop souvent dans les administrations et ailleurs.

En plus, la restriction de la natalité amène la dégénérescence de la race, parce qu'elle conduit à l'élevage des dystrophiques. L'histoire de la commune de L..., écrite par le docteur Labat, est toujours à citer ; toute une population, qui est fortunée, mais qui engendre les cnfants au comptegoutte, s'y éteint par la tuberculose, ce qui démontre en passant que cette maladie de déchéance ne se guérira pas par des installations de sanatoria. Et la tuberculose est à L... le résultat soit de la dystrophie des enfants, soit des abus vénériens et alcooliques que s'offrent les jeunes gens dont le gousset est trop garni parce qu'ils sont fils uniques.



Il faut avoir des enfants, mais faut-il avoir, dans notre pays, n'importe quels enfants pourvu qu'il y en ait? La réponse est facile. Le développement d'une race humaine repose sur les mêmes principes que celui d'une race animale, c'est-à-dire sur le choix et la reproduction de sujets



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

### des DIURETIQUES

PERCENTURA TERRITORIA

CAFÉINÉE

LITHINEE

PRODUIT FRANÇAIS

Mélicament régulator de cour par a excitace. Adjavan la plus sité du seure à délablièreme . Le mélicament de chief des raises de cours de la comment de comment de chief des raises de comment de chief des raises de comment de comment de comment de comment de chief des raises de comment DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER — GLYCERO — STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE :

0 gr. 01 BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

2º en GOUTTES (peur la vele gastriage

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

... 0 gr. 01 PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS  sains. Chaque semaine, la statistique municipale nous donne un chiffre fantastique d'enfants illégitimes qui sont le plus souvent abandonnés. Croyez-vous que ce sont des enfants de ce genre qu'il faut protéger ? Oh! je ne parle pas de les précipiter du haut d'une roche, mais je fais remarquer que c'est de ceux-là seuls que s'occupe la Société. J'en ai vu arriver au berceau dc Nevers : quelle misère physiologique! Et leur élevage ultérieur, dans quelles conditions se fait-il souvent? Tous ceux qui s'occupent d'animaux savent tenir compte de leurs auteurs et de leur lignée et ils n'ignorent pas non plus que, le produit arrivé, il faut l'entourer de soins assidus et persévérants. Pour l'animal Homme, il en est de même : la lignée compte ici somme là et le nouveau-né, mis dans un herceau, réclame des années de vigilance et de protection; comme me le disait un soir Mounet-Sully, l'enfant, pour être heureux, doit être éleve dans un bain de tendresse. Qui le donnera ce hain de tendresse? La mère, et la mère seule.

La première conclusion à tirer est donc que l'enfant le plus à protéger doit être celui qui est alimenté, nourri, élevé par sa mère.

Daux autres conditions très favorables pour l'élevage d'un enfant, comme d'un autre animal, sont la vie en plein air et le contact perpétuel avec d'autres enfants. Cette seconde condition est très importante; entre un enfant et des parents de 40 ans, il y a la même différence, au moins, qu'entre un jeune hømme et son grand-père. Voit-on des jeunes gens obligés de vivre constamment avec des vieillards? Ils perdraient à ce commerce perpétuel toute leur fougac, toute leur heuté, fonte leur originalité. L'unique pauvre petit, bridé entre son papa et sa manan, subit en même supplice; mieux vaut que les pacents s'en séparent et le mettent interne dans un lycée où au moins il vivra son âge.

La seconde conclusion est donc que l'enfant le

plus à protèger est celui de la campagne, entouré de frères et de sœurs, tenu sous l'aile de ses



Et j'en arrive à cette déduction que la repopulation de la France est essentiellement liée au repeuplement des campagnes. Tout le monde parle de ce repeuplement, mais personne ne fait rien pour le favoriser. Nombre de gens des villes s'en attristent, mais ils se gardent d'y aller voir, et pour cause. Mes fonctions militaires m'ont amené à parcourir pendant vingt-huit mois toute une région ; j'ai été stupéfait de l'état arriéré de l'organisation des campagnes et j'y ai saisi la cause de l'exode des habitants. La plupart du temps, il n'y a pas de canalisation d'eau. En passant l'été dans une ccole, j'ai vu l'instituteur aller chercher un seau d'eau à 400 m. pour calmer la soif de ses petits élèves qui se sont jetés dessus! Je me suis informé de la population de cette commune : de 1.205 habitants en 1901, elle est tombée à 800 en 4016. L'électricité est rare; je n'ai jamais pu rencontrer un village avec une prise de force motrice. D'égouts, il n'y en a nulle part. J'avais repéré les water-closets utilisables à des distances de 20 à 30 km. On trouve des petites villes industrielles sans un seul hôpital. Dans un département, il y a un seul contre minier et il n'y a pas de chemin de fer. Nulle part, je n'ai vu de maternité dans les cantons; en revanche, j'ai visité une accouchée que l'on avait dù mettre dans le grenier d'un hopital cantonal, où on l'avait isolée aussi bien que possible avec des draps tendus : elle a d'ailleurs guéri.

Et l'on s'étonne après cela que les campagnes se dépeuplent, étant donnée la facilité des communications qui permet aux paysans de connaître le confort de la grande ville!

La troisième conclusion est donc que le repeuplement des campagnes dépend des mesures suivantes: installation des canalisations d'eau, d'égout el d'électricité dans tous les villages; création d'hôpitaux et de maternités dans toutes les communes importantes; organisation d'un service médical et chiurgigéa par secteur; nonination d'inspecteurs de démographie et d'hygiène, pourvus d'autorité effective, assimilés à des professeurs de Faculté, namis d'automobiles pour leurs inspections, privés de tout droit à la clientèle et à la politique.

La campagne est le réservoir de la population. C'est dans les champs qu'on trouveratotion de la compagne de la pérennité d'une race, tant animale que végétale. Et c'est pourquoi, au point de vue de la repopulation, je demande qu'on organise les campagnes afin que les habitants ne s'en enfuient plus.

Dans les villes, on peut dire que, tant dans le Nord que dans le Midi, on a oublié qu'il y avait des enfants. Et je me remémore mes voyages en Angleterre où les terrains de jeu sont si nombreux qu'on se demande comment on arrive à les entretenir.

Sur tout le territoire de la République, il faut organiser des terrains de jeu, et Parls n'a qu'à donner l'exemple. Les undecins ont le devoir d'exiger des pouvoirs publics que chaque quarter parlsien ait plusieurs terrains de jeu, et je propose tout d'abord de demander qu'on interdise la teconstitution des pâtés de maisons qu'on démolt, pour yé tablir cesdits terrains de ju'on.

Dans les villes, il faut encore construire en surabondance des maisons familiales, et non seulement pour les classes ouvrières mais aussi pour la bourgeoisie moyenne. Le petit fonctionnaire, le commerçant moyen, le professeur de collège, des avocats et des médecins ne savent plus on se loger dès qu'ils ont 4 ou 5 enfants.







La repopulation exige des enfants, mais surtout des enfants vigoureux. Voilà des années que je défends ce principe : l'enfant sain a le pas sur l'enfant malade. Et pourtant l'on continue à ne s'occuper guère de l'enfant sain.

Je propose donc, comme base du repcuplement, de décerner chaque année une prime de 100 fr. à tout enfant ou adolescent, de taille et de poids normaux, non atteints d'une maladie organique quelconque. Une Commission médicale étrangère à la région examinerait les enfants dans une sorte de revision annuelle. Le prix serait décerné en pompe, à la mairie, par le maire, le jour de la l'ète de la famille, fête officielle et chômée, à l'instar de Paques ou du 14 Juillet.

Une famille de dix enfants sains, agés de moins de 18 ans, recevrait ainsi 1.000 francs par an, avec un apparat officiel sur l'influence duquel il faut savoir compter. Le paysan, âme de la France, appréciera les 100 francs que lui rapportera, chaque année, chacun de ses enfants sains, et l'honneur d'une eitation.

Et n'allez pas croire que l'idée de primer les beaux enfants ou adolescents soit toute neuve. Dans mon pays d'Auvergne où il y a tant de belles traditions, dont celle des familles nombreuses, le culte de la plastique fut jadis en honneur. Mon emi, le D. Veyrières, m'a conte que dans le vieux. vieux temps il y avait à Issoire le prix des Filles qui valait bien le couronnement de la Rosière. Chaque année, une sorte d'aréopage se réunissait pour décerner le prix à une fille de réputation honnête, mais paraissant la plus belle fille des honnêtes. Le prix consistait en la coupe du foin de l'année dans un pré et le droit de faire pacager dans ce pré une vache sa vie durant, après la rentrée de la coupe du foin qui appartenait à la lauréate de l'année. En ce temps-là, le dicton était : à Issoire, bon vin à boire, belles filles à voir. Le prix a disparu, parce qu'inconvenant à des bégueules du cru, mais la prairie reste et s'appelle encore le pré des filles.

Il s'agit de reprendre et de généraliser cette coutume d'Auvergne. Quand l'enfant sera honoré, fêté, on n'entendra plus ces réflexions stupides d'hommes ou de femmes : « Quel maladroit! il a toujours des gosses. » - « C'est une brute, il passe son temps à engrosser sa femme. » Hier encore, la femme d'un médecin qui, toute jeune, a dejà deux beaux enfants, me contait qu'une de ses amies l'avait ainsi abordée lors de la naissance de son sccond : « Comment, ma chère, déjà! Et votre mari est médecin! » Il faut dévoiler tous ces dessous, pour faire comprendre la mentalité bornée et néfaste de beaucoup d'improductifs.

Quant à la prime de la natalité, je n'en suis pas partisan. Elle nécessite annuellement, à raison de 1.000 fr. par enfant, un milliard. Elle favorise aussi bien les dystrophiques, source ultérieure de nouvelles charges accablantes, que les sains. Elle ne protège pas l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Elle présuppose que les ménages qui calculent ne calculeront plus. Vraisemblablement, on aura le même nombre d'enfants et on se les fera payer, ce qui n'est pas le but poursuivi. Qu'on secoure, à titre humanitaire, les femmes enceintes qui en ont besoin, rien de mieux; mais il ne faut pas confondre ce moyen philanthropique avec la méthode de repopulation sélectionnée.



Avant tout, quand on se met à la tête d'un mouvement quelconque, il faut commencer par agir soi-même. Le voisin ne se laisse plus convaincre par le conseilleur qui veut le persuader de faire le contraire de ce qu'il fait lui-même.

Or, la propagande anticonceptionnelle, faite dans les classes populaires, repose sur une argumentation très juste qu'il s'agit tout d'abord de renverser avant de s'attaquer aux lois, aux règlements et aux sages-femmes. Les néo-malthusiens

publient des listes de noms connus, mettant en regard de chaque nom le nombre d'enfants du dénommé, Comme ce nombre égale généralement 0, 1, 2, le logique raisonnement suivant est tenu: « Prolétaire! pourquoi auriez-vous des enfants, alors que tous ces riches n'en ont pas? »

Puisque le corps médical s'engage très heureusement dans l'étude approfondie de la natalité, il doit commencer par s'appliquer à lui-même le principe de l'Impôt de génération que je défends depuis plus de dix ans : « Tout Français de 30 à 50 ans doit avoir trois enfants ou payer la somme correspondante à ce que conterait l'élevage de trois enfants dans la classe sociale à laquelle il appartient. » Ce principe peut être appliqué immédiatement dans tous les corps constitués médicaux : Académies, Facultés, Ecoles de médecinc. Ne présenter en ligne aux places vacantes que les médecins ayant trois enfants, ou en ayant élevé trois jusqu'à l'âge de 20 ans, ou ayant pris à leur charge l'élevage et l'éducation de trois enfants ne leur appartenant pas. Si des membres actuels de ces corps savants n'avaient pas satisfait à l'impôt de génération, ils trouveraient aisément, parmi les orphelins de la guerre, les pupilles qui leur manquent. Ainsi, le Corps médical, prêchant d'exemple, aurait une autorité indiscutable pour lutter contre la dépopulation française.

A ccux qui ne voient pas le lien qu'il faut chercher à établir entre la qualité de chef de famille et l'occupation d'une charge officielle, je dirai qu'en l'état actuel de la dépopulation, il importe de proclamer que le premier devoir de tout Français est d'élever des enfants, à soi ou à d'autres.

Tous les hommes en vue, tant ailleurs qu'en médecine, doivent remplir ce devoir ; c'est le seul moven de sauver la Race Française, c'est une bonne manière de parer à la lutte des classes, c'est l'unique méthode de propagande parce qu'il faut de l'exemple, encore de l'exemple, toujours de F. JAYLE. l'exemple.

# Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIONNÉES. — 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure). 00055 MOUNTES. — 20 cettage, too set 5 fours (8 d 10 injections peur une cure).
2 d 3 injections suffisent pour blanchir un synhittique; le nombre d'injections indiquées el-d-exista a pour but d'amener la séro-réaction à la négative, ann d'obtenir une guérison aussi complète que possible.

MODE D'EMPLOI, Fil, Intravenieues, Solut, consentrée, Clieque dose de Galytest accompannée de dissistant si l'in y a qu'a sière tombre le contenu de l'amoute de sérum sur le Galyt, la unent, aspirer la solution fait dons une serique de verre o l'Injecter dans la voil Injections Intramucculaires, I.a Gelyte némulaion huileuse set l'irré dess dessur il suffit d'unexte le contenu dess les masses macadiaires donc bomboires.

# Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE:

to Eafyf est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que colt de ce dernier corps.
 A la suite des Injections de Calyl fon ne risque pag. 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningre-encéphalite mortelle comme ceta se produit avec le néo-Salvarsan.

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médeoins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaître et qu'on fera cesser par l'emploi d'un antisyphilitique de découverte française, le Galyi.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914 : suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

### **VARIÉTÉS**

### TRANSPORT DES BLESSÉS EN MONTAGNE

Dans la haute montagne, pendant l'hiver, les évacuations, en raison des neiges abondantes qui y tombent, présentent des difficultés spéciales. Aussi l'ingéniosité des médecins militaires s'est-elle donné librecours pour chercher la solution de ces problèmes: les résultats acquis sont très satisfaisants.

Les voitures sanitaires automobiles restent le procédé « de choix » dans la plaine. Mais, en mon-



Fig. 1. - La schlitte des bûcherons.

tagne, pour arriver jusqu'aux routes, le Service de Santé a utilisé et improvisé des moyens très ingénieux, qui lui ont permis d'assurer les évacuations dans des conditions très satisfaisantes de sécurité, de rapidité et de confortable.

Parmi les moyens tirés des ressources locales, voiciles deux principaux qui sont à traction humaine:

- a) la schlitte des bûcherons;
- b) le traineau-ski.
- 1º La schlitte des bückerons peut être utilisée sans aucune modification appréciable, en se servant de quelques traverses de bois fixées aux montants latéraux. Elle permet de transporter un blessé couché ou deux assis. Elle peut être trainée par des hommes ou par un cheval (fig. 4).

Les brancardiers qui poussent, tirent ou retiennent la schlitte sont généralement munis de raquettes.



Fig. 2. - Traineau-ski.

Cet appareil est assez lourd et s'enfonce facilement dans la neige molle. 2º Tratneau-ski. Dans les compagnies de skieurs,



Fig. 3. - Traineaux à chevaux.

il est facilc d'improviser un traîneau, susceptible de transporter un blessé couché, soit en accouplant quatre skis placés les uns contre les autres (modèle

du licutenant Roche), soit en prenant deux patins et en fixant sur eux un bâti en tubes d'acier, formant support pour les brancards (fig. 2).

Le poids du blessé fait un peu exagérer la courbe centrale du ski, dont l'avent bute dans la neige etrend son glissement plus difficile.

Ce traineau a l'avantage d'être très rapidement improvisé. « Il passe partout, quelle que soit l'épaisseur et la qualité de la neige ou la pente du terrain;



Fig. 4. - Traineaux à chiens de l'Alaska.

deux hommes suffisent à le trainer ou à le retenir. » (Thooris).

30 Traineaux à chevaux.
En hiver, on se sert des traîneaux, qui glissent sur les chaussées durcies, « au trot assourdi des chc-

vaux » (F. Belmont). le Service de Santé a surtout utilisé les traineaux à quatre et huit places « assis », gracieusement offerts par le Touring Club.

Les médecins se sont ingéniés à les améliorer en les recouvrant d'abord d'une bûche, puis en y installant un brancard pour blessé couché, par la suppression du siège du cocher (fig. 3).

Enfin, la dernière amélioration a consisté à y ajouter deux roues latérales, pouvant être rabattue

# L'Aspirine Usines du Rhône

est vendue à l'étranger sous le nom de

# RHODINE

Comprimés de 50 centigrammes en tubes de 20 comprimés.

SPECIMENS A LA DISPOSITION DE MESSIEURS LES MÉDECINS

et permettant de transformer, sans effort, ces traineaux en voitures. Cet heureux dispositif est surtout précieux à la fin de l'hiver, au moment de la fonte des neiges.

5º Traineaux à chiens de l'Alaska.

L'armée et en particulier le Service de Santé a eu l'heureuse idée d'utiliser les chiens de l'Alaska pour le transport des blessés.

De petits traineaux spéciaux ont été créés : Chacun deux est traîué par unc équipe de neuf chiens, qui bien accouplés tirent avec ensemble et rapidité (fig. 6).

Ce moyen de véhiculation a été expérimenté par de nombreus médecins, venus en mission, en particulier par M. le professeur de clinique chirurgicale Forgue, de Montpellier, qui a écrit : « J'al expérimenté moimêmê, pour un trajet assez étendu, ce mode de transport, il est d'un confortable très satisfaisant et paralt ètre très blen supporté par les grands blessés.

5º Encolets ou litières à dus de mulet. C'est le plus ancien mode de transport pour les blessés, utilisé dans la guerre de montagne. Malgré les nombreuses critiques formulées contre les fitières surtout, elles ont rendu et rendront encore des services.

Les mulets, ferrés à glace, ont le pied assez sur pour être affectés au transport des blessés : aussi les ambulances alpines ont-elles regu un assez grand nombre de ces robustes montures.

Les modes d'attache des litières au bât des mulets ont été simplifiés et améliorés. Le dispositif du médecin aide-major Druhen est particulièrement ingénieux et à recommander.

6º Side-car. - Le side-car avec brancard, capote et sac en peau de mouton dans lequel le blessé est chaudement enveloppé, rend en haute montagne des

services très apprécies. Ce mode de transport est confortable, rapide et sur (fig. 5).

7º Voitures Kellner.

Les voitures légères d'ambulance pour blessés (type Kelluer), qui peuvent transporter deux blessés ouchés ou trois blessés assls, rendeut également les plus grands services dans les secteurs montagneux. Leur faible poids (310 kilogr.), leur voie étroite

1 m. 35), leur centre d'équilibre bas rendent ces

véhicules très précieux dans les routes sinususes, étroites et accidentées de la montagne.

Ces voitures d'ambulance de montague à traction animale sout réglementaires et sont fournies par les ateliers générany du Service de Sauté.]

8º Brancttes parte-brancurd trainées par uu mulet. Pour faciliter le service des brancardiers dans les montées, les méderins militaires ont aussi imaginé de faire tirer trois ou quatre brouettes porte-brancards par un mulet. Dans ces conditions, il suffit d'un



Fig. 5. - Side-car pour blessés

seul homme par brouette pour la guider et maintenir l'équilibre.

Le lieutenant du train des équipages Ginestet a même préconisé de piacer deux crochets d'attelage aux extrémités arrière des bras de la limonière : C'est à ces crochets qu'est attelé le mulet.

En outre, à chaque brouette, il faut ajouter deux petits traits en corde, de 1 m. 20, munis aux extrémités de petites mailles en fer, destinées à fizer rapidement ces courroles aux crochets d'attelage et de bricole et de réunir aiusi les brouettes eutre elles,

Tous ces divers modes de transport offrent tous des avantages réels : leur muitiplicité est une preuve de leur richesse, Avec ses aspects si variés, la montagne réclame des véhiculations non moins varioes.

> P. Bonnette, Médecin militaire

SERVICE DE SANTÉ ALLEMAND (Suite.)

VII. — Installation des hôpitaux temporaires.

Pour installer des hôpitaux, le Service de Santé ennemi utilise des bâtiments divers : hôpitaux (par exemple : Hôtel Dieu, à Guise), bâtiments publics exemple: inder Deu, a Council, Bandente publica (par exemple: Palais de Justice, & Saint-Quentin), Casernes (Le Quesnoy), écoles (lycée Henri-Matth a Saint-Quentin), étabilissement religieux (rus du Gouvernement, à Saint-Quentin), fabriques (fabriques de rideaux et de deuteiles su Cateau et à Rouvroy .

Dans des locaux importants sont installés des dépôts de matériei, ainsi que de petits approvisionnements d'objets en caoutaione, de savon, de bougies. Les manufactures de Saint-Quentia ont fourni d'importantes provisions d'étoffes et de batiste. De grandes quantités de rideaux et de gaze out été envoyéer aux dépôts d'Anvers et de Coblenz, pour être employées à la confection de moustiquaires; les distilleries de Saint-Quentin ont servi à la fabrication de produits pharmaceutiques.

Les tuyaux en poterie ou en plomb trouvés sur place ont servi à installer de nouvelles fontaines et de nouvelles conduites d'eau.

Enfin les Allemands se vantent d'avoir appris aux Français l'usage des fours destinés à brûler les ordures.1

VIII. - Pertes allemandes

Le montant total des pertes allemandes, à l'exclusion des pertes subies par la Marine et les troupes coloniales, relevées dans les listes allemandes officielles jusqu'à la fin de Juln, s'élève à 4.523.307.

Les chiffres pour le mois de Juin et les chiffres totaux sont les suivants :

# Traitement des Maladies (Furonculose, Anthrax, = à STAPHYLOCOQUES =

Acné, Orgelets, Ostéomvélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROILIN

par le

# STANNOXYL

(Déposé)

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications en 1917:

Académie des Sciences, Académie de Médecine, Société Médicale des Hôpitaux, Société de hirurgie, Thèse Marcel PEROL (Paris 1947).

Le Flacon de 80 comprimés : 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, Rue de Bourgogne, PARIS

|                               | Juin 1917 | Total     |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Tués ou morts des suites de   | _         | _         |
| leurs blessures               | 28,819    | 1,032,800 |
| Morts de maladie              | 8,215     | 72,960    |
| Prisonniers                   | 1,835     | 316,506   |
| Disparts , , , , ,            | 36,772    | 275,460   |
| Grièvement blessés            | 21,815    | 590,883   |
| Blessés                       | 5,354     | 815,239   |
| Blassés légers                | 56,160    | 1,655,685 |
| Blessés légers, non évacués . | 13,077    | 263,774   |
|                               | 166.517   | 4.523.307 |

Nombre de morts dans l'armée allemande depuis le début de la campagne jusqu'en Mars 1917.

L'étude des documents allemands permet d'évaluer le nombre des morts de l'armée allemande, au mois de Mars 1917, à un minimum de 1,500.000 hommes.

### 1V. - Composition d'une D. I. aliemande

Une division d'infanterie allemande comprend euviron 12.000 hommes. Mais dans ce chiffre ne sont pas comptés les effectifs de l'artillerie lourde, des compagnies de mitrailleurs d'élite, détachements de S. F., etc., qui sont des organes de secteur.

L'effectif du Service de Sauté d'une D. 1. est de : Compagnie de brancardiers (une) . . 310 hommes : Ilôpital de campagne (Feldlazarett)

d visionvaires est sensiblement plus faible; ce qui

papier remplacent de plus en plus la laine et le coton. Nous avons maintenant des serviettes, des nappes et

papier des tabliers, des vestons de mécsuisiens, des tabliers d'enfants, des robes, des corsages et des

Au cours d'une reconnaissauce, faite par les soins du Service de Santé dans la Grotte du Dragon, où était aménagé un poste de secours allemand, on a pu se rendre compte de la mauvaise qualité des médicaments de l'ennemi.

Les compresses de gaze sont remplacées depuis longtemps déjà par des compresses et des bandes de

papier.
Les produits médicamenteux provenant de la houille et le coton sont donc entièrement réservés à la fabrication des munitions

Le matériel sanitaire, brancards, caisses à médicaments, est lourd et grossier. Le poste était installé d'une façon assez précaire.



Le 8 Juin 1916, un de nos jeunes camarades, le médecin auxiliaire R..., est fait prisonnier dans la casemate du fort de D..., où était installé son poste de secours.

Après avoir traversé les lignes allemandes, R... fut transporté à Willer, puis évacué sur Trèves dans la jonrnée. « Le trajet, écrit-il, se fit en wagons à besliaux, puis en train sanitaire. — A Trèves je fus soigné à la pommade boriquée. — Les médecins allemands furent corrects; mais les soins étaient bien entendu en proportion de leurs moyens : le coton manquait complètement, il était remplacé par du papier. - Au bout d'uu mois je fus envoyé à peu près guéri au Camp de troupes de Limburg (Lahn), pour y soigner

paysans sont très mécontents des régulaitions, qui eur enlèvent à peu près toute leur récolte.

L'épidémie de dysenterie aurait été suivie, à MANNIEIM, d'une épidémie de cholèra asiatique, qui sévirait dans la population et dans la troupe. Il y aurait eu de nombreux cas mortels. Dans les nuits du 10 au 12 Septembre, les corbillards se seraient succédé sans arrêt dans la ville. On aurait enterré environ 40 personnes par jour.

La maladie est désignée sous le nom de dysenterie maligne rouge par les autorités; mais tout le monde est convaineu qu'il s'agit du choléra. A Пенвали во et dans de nombreuses villes d'Allemague, des cas aualogues ont été constatés.

La dysenterie fait des progrès dans tout l'Empire. La ville de Leipzig est touchée par l'épidémie régnante. On apprend que, le 15 Septembre, plus de 1.500 personnes atteintes de cette maladie ont été hospitalisées dans cette ville

Uu médeein suisse, rentré d'Allemagne il y a peu de jours, déclare que la syphilis fait des progrès effrayants.

Dr Boysters

### APPAREIL IMPROVISÉ POUR L'IRRIGATION SOUS PRESSION INTERMITTENTE DES PLAIES, PAR LA MÉTHODE DE CARREL

Dans un des derniers numéros de La Presse Médicale, M. Lecomte du Nouy a décrit un appareil très intéressant pour l'irrigation des plaies par la méthode Carrel. Le but de cet appareil est de lancer dans la plaie à intervalles périodiques une quantité de liquide réglable à volonté. Il existe déjà des appareils de ce genre plus ou moins parfaits, mais dont la plupart ont l'inconvénient de nécessiter l'achat d'une pièce spéciale d'un prix assez élevé. Nous croyons être utiles aux lecteurs de la Presse en leur signalant un dispositif susceptible d'être construit avec le matériel courant de tout hôpital. Il est par conséquent d'un prix très minime. Sa simplicité est telle qu'il est possible qu'un dispositif analogue ait déjà été décrit. Aussi publions-nous cette note, non dans le désir d'établir une priorité d'invention, mais pour diffuser



l'emploi d'un appareil susceptible de permettre au Service de Santé de réaliser des économies.

Les essais faits dans le service de notre maître. M. Cunéo, nous autorisent à affirmer que cet appareil de fortune donne des résultats tout à fait satisfaisants.



L'appareil se compose essentiellement d'un flacon O à large ouverture de 60 cm³, gradué extemporanément et pouvant recevoir un bouchon de caoutchouc Z percé de trois trous par lesquels passent trois tubes de verre K. L. 11.

Le tube K, tube comptegouttes, est constitué par un tube de verre d'un diamètre moyen effilé à son extrémité inférieure. Il est relié au récipient B (bock ou ampoule), par un tube de caoutchouc Y de 15 cm.), lequel est muni vers son milicu d'une pince à vis de Murphy P. destinée à régler le goutte à goutte.

Le tube de verre H, d'un diamètre extérieur de 5 mm. et d'une lougueur légèrement supérieure (8 cm. environ) à la hanteur totale du flacon muni de

son bouchon de caoutchouc, est relié par un tube de caoutchouc E (nº 20) au tube de verre en crochet D fixé à la partie supérieure du récipient B. C'est en enfonçant ce tube plus ou moins profondément dans le flacon que l'on règle le volume des décharges. Il sert eu outre à empêcher tont débordement au cas d'une couclusion des tubes d'irrigation de la plaie ou

Le siphon L est constitué par un tube de verre en U de 5 mm. de diamètre extérieur. L'une de ses branches plouge jusqu'au fond du flacon, l'autre, la plus longue, doit dépasser le fond du flacon de 5 cm. environ. A ce siphon est fixé un tube de caoutchouc nº 20, T, qui conduit le liquide dans la plaie.

FONCTIONNENENT ET RÉGLAGE.

Le récipient B rempli, on suspend l'ensemble de l'appareil de façon à ce que sa partie inférieure soit à 50 cm. de la plaie ou plus suivant la pression que

l'on veut donner et on procède ensuite au réglage. Soit une irrigation de 20 cm2 toutes les trois henres

ll faut : 1° que le bout inférieur du tube L affleure le niveau marqué du chissre 20 sur le flacon; 2º que le compte-gouttes fournisse au flacon les 20 cm² nécessaires dans le laps de temps de trois heures. Il est malheureusement impossible de fixer le nombre de gouttes; il faut donc l'établir pour chaque appareil et pour chaque quantité de liquide. Avec un compte-gouttes pharmaceutique courant il faut laisser tomber 9 à 12 gouttes environ par minute. Ce chiffre ne s'applique qu'au stade initial du remplissage. Il est en effet à noter que lorsque le liquide commence à monter dans le tube H, le flacon O ne se remplissant plus à l'air libre, la compression de l'air détermine un ralentissement progressif dans l'arrivée des gouttes.

Nous attirons l'attention sur ce point : 1º pour montrer que le nombre des gouttes n'est à calculer que pour la première partie du remplissage du slacon O; 2º pour que le praticien observant ce ralentissement vers le stade terminal ne soit pas tenté de conc'ure à uu défaut de fonctionnement et à lâcher la

Nous ne saurions trop insister sur ce point que ce ralentissement terminal est une conséquence inévitable de l'écoulement des dernières gouttes dans un flacon où l'air se comprime progressivement dès que le liquide commence à monter dans le tube H.

L'étanchéité du bouchon est une condition sine qua non du bon fonctionnement de l'appareil.

Il estnécessaire également, sous peine d'insuccès. d'employer des tubes de verre et de caoutchouc du diamètre indiqué et d'assujettir les tubes de caout-

chouc aux tubes de verre au moyen de ligatures. En cas de cristallisation du liquide, il faut procéder à un nettoyage très complet de l'appareil.

PIERRE ROLLAND. Service de Santé, Hópital complémentaire nº31, à Deauville.

### CORRESPONDANCE

A propos d'un travail publié ici-même et relatif à que nous avons appelé le syndrome infundibulaire, M. A. Salmon (de Florence) discute les conclusions auxquelles nous étions arrivés au sujet de la pathogénie de certaines manifestations cliniques.

Nous avions, en effet, attribué l'hypersomnie pa-Nous avions, en enet, attribue i nypersoname par-roxystique, la polyurie et l'arythmie que présentait notre malade non pas à un trouble hypophysaire, mais à la lésion évidente de l'espace opto-pédonculaire et en particulier au Tuber cinereum et à l'infundibulum. Et cela pour la raison majeure que les altérations se limitaient strictement à cette région et laissaient complètement indemne la glande hypophysaire. Nous relevious en effet, que la tumeur kystique ne se prolougeait pas vers l'hypophyse, que la section de la tige infundibulaire ne déterminait aucun écoulement de liquide, que la selle turcique n'était pas déformée et enfin que la tente de l'hypophyse n'était pas déprimée.

Au point de vue histologique, sur quoi nous 'avions pas insisté nous contentant de dire que l'hypophyse était normale, nous avons coustaté sur des coupes à la congélation que la glande hypophysaire ne présentait pas d'altérations visibles par les colorations histologiques usuelles, qu'elle n'était envahie ni par des éléments néoplasiques, ni par la

Il nous semblait donc tout à fait légitime de rattacher les phéuomènes cliniques que nous avions constatés, non seulement les symptômes à proprement parler nerveux : l'hémianopsie bitemporale, la dysarthrie, le délire onirique passager, mais les causes de narcolepsie, l'arythmie et la polyurie, non pas à une perturbation de l'hypophyse que ni la clinique, ni l'anatomie ne nous montraient altérée, mais à la lésion grossière de la région infundibulaire.

M. Salmon rappelle que dans nombre de faits de polyurie et de narcolepsie des altérations de l'hypophyse ont été constatées, que celles-ci aient été primitives ou secondaires à une tumeur basilaire ou à tout néoplasme susceptible de déterminer une hydro-

(Voir la suite, p. 633.)

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS

colloidal

EXEMPTS DE NUCLEINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

# **ELECTRARGOL**

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine,

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections întra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICÉMIES (PNEUMONIE, TYPHOÏDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.)

L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir. Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube, Boltz DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phie, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

Téléph. 682-16.

П

·TUBERCULOSE · LYMPHATISME ·ANÉMIE

# TRICALCINE



ROISSANCE RACHITISME

· SCROFULOSE · DIABETE

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIOUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUOREE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de METHYLARSIMATEDE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 goultes de solution d'ADRÉNALINE au millième par cachet . 6f la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 1902 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet. 450 la Boite de 60 cachets

### **CONVALESCENCES - FRACTURES**

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hépitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPERSIE NERVEUSE & TUBERCULOSE

LA BULE, tout en assurant accessoirement l'évacuation des déchets du travail hépatique, constitue surtout une sécrétion glandulaire de très haute valeur physiologique. Nécessaire à la disposition, indispensable à l'absorption des corps gras, elle remplit en outre dans l'intestin de multiples fonctions : anticeptique, anti-ermentescible, anticoagulante, lazadie. Résorbée en partie, elle remplit vis-à-vis du foie lui-même une fonction cholagogue qui en fait le véritable stimulant physiologique de cet organe.

# Meilleur Agent D'OPOTHÉRAPIE BILIAIRE

LA CHOLÉINE CAMUS,

à base d'Extrait décoloré et inaltrable de Fiel de bouf, préparée sous la forme de capsules glutinisées dossées à ogr. 20 de principe actif, constitue l'agent le plus précieux et le plus sûr de l'opothérapie biliaire.

Soumise, depuis des années, à l'expérimentation du corps médical, la CHOLÉINE CAMUS lui a toujours doané entière satisfaction, en ville comme à l'hépital, ainsi qu'en témoignent les nombreuses observations relatées dans atthese inaugurale par le D'D august

# CHOLEINE CAMUS

Le D' HUCHARD, jugeant les résultats obtenus par ses devanciers et par lui-même, traduit ains is son opinion sur la médication par l'extrait de fiel de bœuf dans la Jithiaise biliaire.

« 1° L'extrait de fiel de bænfpreseritpendani la crise peut l'abréger, en diminuer l'intensité lorsqu'il est assoeié au traitement calmant.

2° Ce médicamentadministré après les crises et dans leur intervalle, prévient les récidives, diminue la congestion du foie et exerce une action très favorable sur les troubles digestifs.

3° Après le traitement de Vichy, il favorise encore davantage l'évaeuation des cholélithes sous la forme de boue biliaire '. »

(1) Dr. Huchard. Journal des Praticiens, novembre 1903.



Indications et Doses

### LITHIASE BILIAIRE

4 à 6 capsules par j', pendeut ac jours, 10 jours de repos at reprendre. La tras cement doit être la netempacantia u é

# COLIQUES HEPATIQUES

Pendant la crise, 2 capsules tie les 2 heures, jusqu'é 12, repos 12 heures et reprendre. Après la crise, 6 48 par J.

# ICTÈRES, CHOLÉMIE

CONSTIPATION -

4, 6, 8, 10 capsules par jour, diminuer progressivement, cesser 10 jours et reprendre s'il y a lieu.

## ENTÉRO-COLITE

Vainere d'abord la constipation, prendre ensuite 4 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des mucomembranes et fonctionnement normal de l'intestin. M. NEPPER et RIVA nont traité des colites muco-membraneuses caractérisées et invétérées par les extraits biliaires et obtenu les résultats suivants ':

« 1° Evacuation abondante de membranes au début.

2º Sédation de la douleur en un temps variable de 24 heures à 8 jours.

3º Disparition des mueomembranes.

4º Régular sation des selles moulées et normales de consistance et de eomposition.»

L'apparition de fausses membranes est fonction de l'insuffisance biliaire et l'opothérapie biliaire constitue le traitement de choix de la constipation et des colites muco-membraneuses.

(1) Nepper et Riva. Société de biologie, janvier 1906.

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES
Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

# Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Peptone

découverte en 1902 par M. Maurice ROBIN, l'auteur des Combinaisens Métalle-l'eptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

# Il n'existe aucune autre veritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

# Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES

| Gouttes...... XX gouttes avant chacun des principaux repas. 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvenient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

# TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION



# OLE OLAXINE HULLE DE PARAFFINE

Chimiquement pure spécialement préparée pour l'usage interne

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant ou MIEUX ENCORE remplacer la dose du soir par :

# LA THAOLAXINE L

AXATIF — REGI

Laboratoires DURET & RABY 5. Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

# ARTHRITISME

= DIATHÈSE URIQUE = RHUMATISME - GOUTTE - GRAVELLE

# DIALYL

[C<sup>11</sup> H<sup>16</sup> O<sup>13</sup> Az<sup>2</sup> Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laborat, re Alph. Brunot et sa Propriété exclusive

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Unique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. == ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers, PARIS

Dialyl "Gures d'eau dialylée"

TOUTES PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialy!" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumali-

et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM. les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl". Soluble dans l'Eau : Dialyl

TOUTES PHARMACIES

cephalie rapide avec hypertension. Nous n'ignorons point ces faits; nous en avons rapporté nous-mêmes; dans un cas de lésion épiphysaire, l'un de nous, II. Claude, avec F. Raymond, avait însisté sur le rôle important joué dans la symptomatologie clinique par l'altération de l'hypophyse qui était littéralement écrasée dans le foud de la selle turcique par l'infundibulum dilaté, consécutivement à l'hypertensiou ventriculaire, mais ils ne nous semblent pas comporter la même valeur démonstrative que pour notre d'stingué contradicteur. Tout ce qu'on en doit déduire, ca bonne logique, c'est l'interdépendance réciproque de l'hypophyse et de la région infundibulaire. C'est d ailleurs l'intimité des rapports anatomiques et peutêtre fonctionnels entre la glande pituitaire et l'iufundibulum qui rend la détermination des fonctions respectives de ces organes si délicate.

Ce qui fait, croyons-nous, l'intérêt de notre obserration et ce qui lui donne presque la valeur d'une expérience de physiologie, c'est préciséa.eut la localisation étroite de la tumeur kystique et l'absence de tout phénomène réactionnel de l'hypophyse.

tout piezomene restrionne de l'hypophyse. Et nous sons sommes erus d'autaut plus fondés à attribuer la pathogénie de certains symptômes ; arqtimine avec extra-ytoles, polyurie saus glycosurie ui albumiurrie, narcolepsie à lésion infundibulaire que, ainsi que nous l'avons rappolé, cette pathogénie s'accorde pleinement avec les données établies par la physiologie d'aujourd'hui.

11. CLAUDE et J. LHERMITTE.

### LIVRES NOUVEAUX

Leishmanioses (kala-azar, bouton d'Orient et leishmanioses américaines), par A. Lavenax. 1 vol. 18% de 11-521 pages, avec plaucèes hors texte en noir et en couleurs. Masson et C'e, édit., 1917. — Peir, 15 Fouseurs.

Ces affections, d'expression clinique très variée, étaient dispersées dans des chapitres différeuts de la pathologie, lorsque, il y a moins de quinze ans, les travaux de Leishmann, de Donovan, de Rogers ont établi leur étroite communauté d'origine. Toutes recounaissent pour agent patbogène une Leishmania. Le plan de la monographie très documentée que M. Laverau vient de consacrer au nouveau groupe morbide des Leishmanioses est le suivant;

 Considérations générales sur les Leishmania.
 Leishmanioses viscérales humaines, kalaazar indien et infantile:

Leishmaniose viscérale naturelle du chien;
 Leishmaniose entanée ou bouton d'Orient;
 Leishmanioses américaines de la peau et des muqueuses.

M. Laveran espose tont d'abord les procédés de coloration et de culture des Leidamaine, pais il aborde l'étude de la morphologie et de la hiologie générale de ces protozoires. Il dôt ce chapite en indiquant la place qu'il convient d'assigner ant Leidamain de la momendature. Ces pages, pleines d'aperus nouveaux, de rapprochements Ingénieux, riches en observations et en expériences personnelles, ne peuvent être résunées. Le lesteur y puisera des notions nouvelles et féconées.

Le kala-azar, qui règne à l'état endémique dans l'Inde, était encore confondu avec le paludisme et l'ankylostomiase, lorsqu'en 1903, Leishmann et peu après Donovan donnèrent les premières descriptions du protozoaire qui en est l'agent, et qui, pour cette raison, porte le nom de Leishmania Donovani. Jusqu'en 1901, il fut admis que le kala-azar était une maladie circonscrite à certaines régions de l'Inde. Mais la découverte du parasite a démontré qu'elle existe sur un grand nombre de points du globe. Laveran et Cathoire ont publié le premier cas de leishmaujose viscérale tunisienne, constatée sur un enfant mort à La Goulette. Cette observation princeps fut suivie de celles de Ch. Nicolle, et l'on sait aujourd'hui que l'anémie infantile accompagnée de fièvre atypique, d'odème et d'hypertrophie considérable de la rate est une forme de leishmaniose.

A. Laveran et Ch. Nicolle ont démontré (1913) que les mêmes espèces animales sont sensibles à la Leishmania Donovaini, agent du Kala-azar indien, et à la Leishmania infantum, agent du kala-azar méditerranéen. Ainsi est tombée la dernière barrière qui séparait ces deux types morbides.

Dans beaucoup de foyers de kala-azar situés daus

le bassin méditerranden, la leishmaniose viscérale cauhice cômeide avec la leishmaniose infantile. Ou en a conclu que le chien pourrait être un réservoir de gerares et un agent de diasemination. Mais blen des boservations en eadrent pas avec ectie hypothèse. En Assam, par exemple, l'uu des foyers les plus intenses du kala-avan ridien, les chiens se cohabitent point avec les hommes, et, jusqu'à ce jour, la leishmaniose canise parait inconnued dans l'Inde (Laveran).

Les recherches de Ch. Nicolle, Comte et Manceaux, celles de Laveran et de ses cullaborateurs établissent que le kala azar infantile ou méditerrande act avez facilment incubie au chien, aux macaques. à la souris, et à quelques autres petits rougeurs; plus difficiement aux rats, aux cobayes et aux lapins. On a cru tout d'abord que ces animaux étaient téfractaires au kala-azar indien, mais il a été prouvé depuis qu'on peut les mouelre avec succès à condition d'employer de fortes doses de virus (Donovan, Wenyon, Mackle, Laveran, Rox, Platton, Korke).

M. Laveran étudie ensuite le bouton d'Orient dont l'agent est la Leishanaite trapica découverte par J. II. Wright (1903). Il passe successivement en revue l'Ilistorique, la Répartition géographique, les Caractères de l'endémie et des recrudescences saisonnières, la description clinique et les formes anormales.

Le bouton d'Orient, spontané chez le chien dans certains régions, pout lui être transmis sopérimentalement. L'inenhation et moyenme de trende de la trende-sept jours. Laverame déficiairé que le lieu d'élection pour l'inoculation au déficiairé que le lieu d'élection pour l'inoculation au faire de la cuisse. Les prigérons au lique est la face externe de la cuisse. Les prigérons au finance de la cuisse. Les prigérons au finance de la cuisse. Les prigérons au finance de la cuisse. Les prigérons autification et du donneul une durée à peu prés constante de huit jours environ. La réinoculation est possible, mais la deuxième autient est plus faible que la première. L'immunité acquise par une seconde inoculation est réelle, mais de courte durée.

Les macaques sont aussi très réceptifs pour le virus du bouton d'Orient (Ch. Nicolle et Sicre, Cb. Nicolle et Monceaux, Laveran).

Gonder et Row ont montré que des souris inoculées dans la veine ou dans le péritoine avec des cultures de L. tropica mouraient de leisbmaniose

19, Avenue de Villiers
PARIS

URASEPTINE
ROGIER

La grande Marque des Antiseptiques urinaires dissout et chasse l'acide urique, généralisée. Ces expériences ont été reprises par Laveran qui a constaté la formation constante d'une tumeur testiculaire, pouvant acquérir le volume d'une noix, chez les souris blanches mêles inoculées dans le péritoine. Dans ces formes de leishmaniose

généralisée de la souris, les tissus du foie et de la rate sont farcis de Leish mania

La L. tropica, virus du bouton d'Orient, et la L. Donovani constituent-elles deux espèces distinctes? D'expériences encore en cours. Laveran incline encore à penser qu'il n'y a pas d'immunité croisée entre le bouton d'Orient et le kala-azar.

Comment le bouton d'Orient se propage-t-il? Le qu'il est situé d'or-dinaire sur les parties découvertes semble indiquer que le virus est propagé par un insecte ailé : moustiques, phlébotomes, mouche do-

mestique; mais on a aussi incriminé les punaises. La destruction de tous ces parasites est donc la meilleure mesure prophylactique qu'on puisse prendre dans les contrées où règne le bouton d'Orient. Peutêtre le chien est-il un réservoir de germes

Les anciennes dénominations de Bouba, de bouton de Bahia, d'ulcère du Bauru, au Brésil, de uta et d'espundia au Pérou, de pian-bois dans la Guyane française, confoudaient ensemble des cas de frambœsia, de blastomycose et de leishmaniose, Carini et

Ü. Paranhos paraissent être les premiers qui observèrent des Leishmania du type de L. tropica dans l'ulcère du Bauru (1909). Puis vinrent les travaux de Nattan-Larrier, Splendore, Escomel, etc. Le domaine de ces leishmanioses américaines est immense, ses



Fig. 28. - Trois sonris blanches infectées par Leishmania tropica

principales zones d'endémicité sont au Brésil et au Pérou, mais cette dermatose a été constatée avec une moindre fréquence au Paraguay, dans l'Uruguay, les Guyanes, l'Amérique centrale et le Yucatan.

Nombreux sont les caractères cliniques différentiels qui séparent le bouton d'Orient de la leishmaniose américaine. Dans cette dernière, les lésions ulcéreuses intéressent, soit simultanément, soit successivement la peau et les muqueuses daus 75 pour 100 des cas environ. Le symptôme initial est un érythème prurigineux qui, peu de jours après, se couvre de pustules. Celles-ci s'ouvrent et donnent lieu à une ulcération minime d'abord, mais qui s'ac-

jambe. Les bords sont nets, saillants et violacés, la peau environnante est rouge, œdémateuse, peu douloureuse à la pression. Le fond de l'ulcère est géné. ralement couvert d'une croûte brunitre sons laquelle stagne un peu de pus fétide. La plaie détergée apparaît rouge et bourgeonnante, elle saigne facilement. En général ces ulcères cutanés sont peu nombreny Leur guérison exige des mois mais elle est complète lorsque la dermatose n'a pas gagné les muqueu-Toutefois, il existe des formes papillomateuses et macro-tuberculiformes dont la durée peut atteindre dix à quinze ans, et dont le prouostic

est très sombre. Les ulcérations des muqueuses du nez, de la bouche, de la gorge et du larynx ne s'observent guère que chez des malades qui ont été atteints d'ulcères de la peau. C'est souvent plusieurs années après la cicatrisation complète de ces localisations cutauées que la leishmaniose intéresse les mu-

queuses. Le siège initial est d'ordinaire la cloisou

du nez. Plus rarement le début s'observe sur la





voûte palatine. L'uleération s'aceroit lentement et finit par ronger le voile, les amygdales, le pharynx, la langue et le larynx. Les désordres et les symptômes fonctionnels sont en rapport avec le siège des lésions : coryza chronique, effondrement du nez, épaississement et tamélaction codémateuse de la lèvre supérieure, toux et raucité de la voix... La maladie peut se prolonger pendant quinze à treute ans, et le patient meurt le plus souvent d'une complication interestrente.

Le rôle des insectes on des acariens, des tabanides, en particulier (Brumpt) dans la propagation de la leishmaniose américaine, est très probable.

L'arséno et le novarsénobenzol ne procurent que des améliorations lentes et imparfaites. L'emploi de l'émétine en injections intraveineuses, préconisé d'abord par Vianna, constitue un très réel progrès dans la thérapeutique de la leishmaniose américaine.

L'ouvrage de Laveran est largement illustré 10 figures ou cartes dans le texte, et 6 planches dont 2 eu couleur. JEANSELME

Le Diploscope, par le D' A. Rént, avec la collaboration des D's A. Cantonnet, H. Valby et E. Blum, 71 figures. Librairie Maloine. - Prix : 6 francs.

Le diplo scope est un appareil inventé par le D' A. Rémy (de Dijon) et qui permet l'étude de la vision binoculaire dans toutes ses modalités, soit lorsqu'elle est normale, soit lorsqu'elle est altérée, en particulier dans les strabismes. Cet appareil est d'une simplicité extrême; il se compose sculement d'un écran percé de trous, au travers desquels on regarde des lettres. Depuis quinze ans le Dr Rémy a, chaque semaiue, traité des strabiques dans le service professeur de Lapersonne à l'Hôtel-Dieu et tous les élèves de la clinique ont pu suivre ses résultats.

Outre son rôle dans la eure du strabisme, le diploscope est excellent pour dépister la simulation d'nn trouble visuel nnilatéral, car le simulateur, ignorant de quel œil il lit les earactères présentés, se trompe et indique ainsi l'acuité de l'œil prétendu mauvais. Ce rôle a, à l'heure actuelle, uue importance capitale et la place du diploscope est marquée dans toutes les expertises oculaires.

Le diploscope est connu de tous les oculistes

français et de la très grande majorité des oculistes étrangers ; e'est une des belles découvertes de l'ophtalmologie moderne.

Ce livre vient donc à son heure pour exposer toutes les ressources de ce bel instrument; non seulement l'oculiste y trouvera de nombreuses notions dout il tirera les plus grands profits, mais le physiologiste y gagnera de mieux connaître la vision binoculaire, fonctiou si importante et connue en général insuffisamment et trop théoriquement.

### SOMMAIRES DES REVUES

### JOURNAL DE BADIOLOGIE

ET D'ÉLECTROLOGIE

SOMMARK du nº 10 (Juillet-Août 1917).

Mémoires originaux :

Ch. Villandre. - Contribution à l'étude des projectiles de guerre situés dans la cavité cranienne ou dans le rachis. Provédé opératoire facilitant leur extraction.

N. Voorhœve. - Le radio-diagnostic du rein en fer à cheval.

Georges Détré. — Fractures méconnnes de la colonne vertébrale chez les soldats enfouis. Leur

diagnostic radiologique. Zimmern et Logre. - Le réflexe galvano-psychique.

Faits cliniques.

Bec et Hadengue. - Importance du diagnostie prévu des entorses tibio-tarsiennes par l'examen radiologique.

Appareils nouveaux

A. Chéron. - Nouvelle méthode d'extraction des projectiles à l'aide du guidage optique.

Analuses.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitlé, - M. WALTHER commencera, le mardi 6 Novembre, à 10 heures, ses leçons de cliaique chirurgicule, à l'amphithéatre des cours, et les continuera tens les mardis à la même beure

TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

# Iodéine Montagu

SIROP (0,04) de Bi-lodure PILULES (0.01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans concernant i insertion ues a resues Anonces a con-les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous perviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Médecin spécialiste eu dermatologie demande situation. — Ecrire P. M., nº 1749.

Chirurgien des régions envahies, fixé définitivement à Paris, demande situation, assistance chirurgicale daus elinique. - Ecrire P. M., nº 1750.

Réfugié désire acheter ou louer installation radio. courant continu. - Eerire P. M., nº 1751.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES RT TOUTES APPAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS, Resseignements gratuits produmenté de la company de

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81,

### INSTITUT VACCINAL de TOURS

VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'euvrant et se fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Massagux imprimeur, f. rus Cassetts

(OZONE NAISSANT)

# IRRIGATIONS

Sous forme d'eau néolée remplace :

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

(OZONE NAISSANT)

# GARGARISMES

(1 à 2 cuillerées à potage par verre d'eau)

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

HYGIÈNE ET GYNÉCOLOGIE

COMPRIMÉS <

INJECTIONS VAGINALES

Laboratoires du Néol, 9, rue Dupuytren, Paris.

PRINCIPES DU NEOL



Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A L.B.A. TÉLÉPHONE : | 36-64

ANALYSES MEDICALES

# Produits Biologiques CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

## OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio. 54, Faubs St-Honore, PARIS



Laboratoire FREYSSINGE

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline fran

## **VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE**



Laboratoires DURET et RABY 5. Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# A VASOLAXINE

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, ous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

acions ont de la VASOLAXINE on peuvent se la procurer chez le nu aux LABORATOIRES REBEC.

### FACULTÉ DE PARIS

### HORAIRE DES COURS THÉORIQUES, CLINIQUES ET PRATIQUES '

des 1rc, 2º et 3º années d'études.

es 1rc, 2r et 3r annees d'etud

(Année scolaire 1917-1918.)

### NOVEMBRE, DÉCEMBRE, JANVIER

Landl. = 1 h. 1/2 à 4 h. ; Anatomic T. P., 1-II. = 1 h. 1/2 a 3 h. 1/2 ; Clin. obstéricale (séric 0), III. = 4 à 5 h. ; Pathologie générale, I. = 5 à 6 h. ; Physiologie, 1. = 5 à 6 h. ; Anatomic, II. = 5 à 6 h. ; Batckérologie, III. = 6 à 7 h. ; Pathol. externe, III. | Mardl. = 1 h. 1/2 à 4 h. ; Ilistologie T. F. L. = 1 h. 1/2 à 4 h. ; Anatomic A. ;

— 5 a 5 h.: Bacteriologie, 111. — 5 a 7 h.: Fainol. extered, 111.

Mardi. — 1b. 1/2 à 4 h.: Histologie T. P., I. — 1b. 1/2 à 4 b.: Anstomie T. P., II. — 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Glin. obstétricalo (série G),

III. — 4 h. à 5 h.: Anatomie, 1. — 4 à 5 h.: Patbol. interne, III.
— 6 à 7 h.: Obstétricue, III.

 $\begin{array}{c} \textbf{Vendredi.} = 1 \text{ h. } 1/2 \text{ â A h. : Anatomio T. F., } 1.11. = 1 \text{ h. } 1/2 \text{ â A h. : Anatomio T. F., } 1.11. = 1 \text{ h. } 1/2 \text{ â A h. : Backfologiet T. P. (série II), } 111. = 2 \text{ â A h. : Pathol.} \\ \text{cepfrim. T. P. (série G), } 111. = 4 \text{ â B h. : Pathol. generale, } 1. = 5 \text{ a C h. : Pathol. generale, } 1. = 5 \text{ a C h. : Anatomio. } 11. = 5 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 5 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 5 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. extern. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 1 \text{ a C h. : Backfologiet, } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6 \text{ a T h. : Pathol. } 11. = 6$ 

Sancéli. - 1 h. 1/2 à 4 h. : Anatomie T. P., 1-II. - 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Clin obstétricale (série G), III. - 4 à 5 h. : Anatomie, 1. - 4 à 5 h. : Pathel. interne, III. - 5 à 6 h. : Bistologia, 1. - 5 à 6 h. : Pathel. oxpérim., III. - 6 à 7 h. : Obstétrique, III.

### FEVRIE

Mercredi. — 1 h. 1/2 à 4 h. : Anatomie T. P., I-II. — 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Clin. obstètricale (série G), III. — 1 à 5 h. : Pathol.

T. P. = Travaux pratiques; B. P. = Démenstrations pratiques;
 H-III = 1<sup>rs</sup>, 2<sup>s</sup> et 3<sup>s</sup> années d'études,

générale, 1. — 5 à 6 h. : Physiologie, I. — 5 à 6 h. : Anatomie, II. — 5 à 6 h. : Bactériologie, III. — 6 à 7 h. : Pathologie externe. III.

Oblasticique, III.

Vendeceli. — I h. 1/2 à 4 h. : Anatomie T. P., I-II. — 4 à 5 h.:
Pathol. générale. I. — 5 à 6 h. : Physiologie B. P., I. — 5 à 6 h. :
Anatomie, II. — 5 à 6 h. : Beatériologie, III. — 6 à 7 h. : Pathol.

externe, III. Samedi. — I h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Austomie T. P., I-II. — I h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Austomie T. P., I-II. — I h. 1/2 à 4 h. : Clin, obstétricule (série G), III. — 4 à 5 h. : Austomie, I. — 4 à 5 h. : Plathol, interne, III. — 5 à 5 h. : Illustologie, I. — 5 à 6 h. : Plathol, expérimentale, III. — 6 à 7 h. : Obstétrique, III.

### MARS

 $\label{eq:control_eq} \begin{aligned} & Morroria, -1 \text{ is. } 19 \times 3 \text{ i. Physiologic T.P. Garle D., II. } \\ & -3 \text{ i. S. } 10 \text{ i. 10. } 10 \text{ i. No. } operatoric v = antonuic topograp. II. } \\ & -3 \text{ i. s. } 10 \text{ i. topograp. } 10 \text{ i. i. o. } 5 \text{ i. Physiologic II. } \\ & -4 \text{ i. s. } 5 \text{ i. Obstitute, i. i. I. } \\ & -3 \text{ i. i. Obstitute, i. i. I. } 6 \text{ i. i. Physiologic II. } \\ & -1 \text{ i. i. } 10 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. i. } 10 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. i. o. } 10 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i. o. } \\ & -1 \text{ i. o. } 10 \text{ i.$ 

Yeadredi: — 1 h. 1/2 à 4 h. : Histologie T. P. (série E), II. — I h. 1/2 à 4 h. : Médecine opératoire et anatomie topogr., III. — 4 à 5 h. : Chimic biologique, II. — 4 à 5 h. Obsktrique, III. — 5 à 6 h. : Physiologie, II. — 5 à 6 h. : Perasidologie, III. — 6 à 7 h. : Pathologie extreme, III.

Samedi. — 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 ; Physique T. P. (série D), II. — 1 h. 1/2 à 4 h. : Médecine epératoire et anatomie topogr., III. — 3 à 4 h. : Histologie, I. — 4 à 5 h. : Physique, II. — 6 à 7 h. : Pathologie interne, III.

### AVRIL

 $\label{eq:local_condition} \begin{array}{ll} Loud_{i} = 1.6, 1/2 \le 3 \text{ k.} \text{ Chimin} \ T. P. (strict D), 11 = 1 \text{ h.} 1/2\\ 3 \text{ k.} \text{ P. Pyslogelege T. P. (strict B), 11 = 1 \text{ h.} 1/2\\ Clinique obstetricate (strict B), 111 = 3 \text{ a.} 4 \text{ h.} \text{ 1} \text{ H.} \text{ total} \text{ consistency}\\ 4 \text{ a.} 5 \text{ h.} \text{ i.} \text{ Obstetrique, III.} = 3 \text{ a.} 4 \text{ h.} \text{ Illustrologie, II.} = 5 \text{ a.} 6 \text{ h.} \text{ Physlogie, II.} = 5 \text{ a.} 6 \text{ h.} \text{ Physlogie, II.} = 1 \text{ a.} 6 \text{ a.} 6 \text{ h.} \text{ Physlogie, II.} = 1 \text{ a.} 6 \text{ a.} 6 \text{ p.} \text{ Physloge T. P.}_{\text{collection}} \text{ collection}\\ 1 \text{ h.} 1/2 \text{ a.} 3 \text{ h.} 1/2 \text{ a.} \text{ Chimique obstetrical colorion [II], (III. = 4 \text{ b.} 1/2 \text{ b.} 2) \text{ Physloge T. P.}_{\text{collection}} \text{ collection}\\ 2 \text{ a.} 5 \text{ b.} \text{ Physlogely II.} \text{ a.} 6 \text{ a.} 6 \text{ P.} \text{ Physloge T.}_{\text{collection}} \text{ collection}\\ 4 \text{ a.} 5 \text{ b.} \text{ Physlogelege II.} \text{ a.} 6 \text{ a.} 6 \text{ P.} \text{ Physlogelege II.}\\ 4 \text{ a.} 5 \text{ b.} \text{ Physlogelege II.}\\ 6 \text{ b.} 6 \text{ Physlogelege II.}\\ 6 \text{ b.} 6 \text{ Physlogelege II.}\\ 6 \text{ b.} 6 \text{ Physlogelege II.}\\ 6 \text{ b.} 7 \text{ Physlogelege II.}\\ 7 \text{ b.} 7 \text{ Physlogelege II.}\\ 7 \text{ b.}\\ 7$ 

 Mercedi.
 — (1 h. 1/2 h. 3 h. 1/2 : Clinique obstétricale (série II), III.

 — 3 h. 1/2 : 3 h. 1/2 : Clinique obstétricale (série II), III.
 —

 — 3 h. 1. Clinique obstétricale (série II), III.
 —

 4 h. : Histologie, II.
 —

 4 h. : Physiologie, II.
 —

 5 h. : Obstétrique, III.
 —

 6 h. : Parsaiologie, III.
 —

8 8 61; l'Alfabricogne, 11... - 9 a 7 ft. : l'annoigne caverno, 111.
 fudi. - 1 h. 1/2 à 4 h. : Illistologie T. P. (série I), II. - 4
 Th. 1/2 à 4 h. : Chimie T. P. (série I3), II. - 1 ft. 1/2 à 3 h. 1/2: Parasitologie (série II), III. - 3 à 4 h. : Illistologie, I. - 1 à 5 h. ; Physique, II. - 6 à 7 h. : Pathologie interne, III.

 $\label{eq:constraints} \begin{aligned} & \operatorname{Vendred}(1,-4\text{ is. }1)^2 \land 4 \text{ is. }1 \text{ listologie} \quad \mathbf{T}, \mathbf{F}, \text{ (serie E), } \mathbf{H}, \\ & 1 \text{ is. }1/2 \land 3 \text{ is. }1/2 \cdot \mathbf{Parasitologie} \quad \mathbf{T}, \mathbf{F}, \text{ (serie G), } \mathbf{H}_1 & - \text{ is. }5 \text{ is. } \\ & \text{Chime is hologieque}, \mathbf{H}_1 & - \text{ is. }6 \text{ is. }1 \text{ obstitying, } \mathbf{H}_1 & - \text{ is. }6 \text{ is. } \\ & \text{Physiologie}, \mathbf{H}, & - \text{ is. }6 \text{ is. }1 \text{ Parasitologie}, \\ & \text{Hubbedgie extreme, }\mathbf{H}. \end{aligned}$ 

Samedi. — 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Physique T. F. (série D), II. — 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Clinique obstétricale (série II), III. — 3 h. à 4 h. : Histologie, I. — 4 à 5 h. : Physique, II. — 6 à 7 h. : Pathologie interne, III.

### MAI ET JUIN.

 $\begin{array}{c} Lundi. \ -1 \ \text{h.} \ 1/2 \ \text{h.} \ \text{1.} \ \text{Chimic T. P. (série I)}, \ H \ -1 \ \text{h.} \ 1/2 \\ \text{a. 3 h.} \ 1/2 \ \text{.} \ \text{c.} \ \text{(série II)}, \ H \ -1 \ \text{h.} \ 1/2 \ \text{a.} \ \text{h.} \ 1/2 \ \text{.} \\ \text{3. b.} \ 1/2 \ \text{.} \ \text{c.} \\ \text{Chilinge obstitute}, \ \text{obstitute}, \ \text{obstitute}, \ \text{obstitute}, \ \text{a.} \ \text{a.} \ \text{b.} \ \text{a.} \ \text{b.} \ \text{a.} \ \text{b.} \ \text{a.} \ \text{b.} \\ \text{Chilinge obstitute}, \ \text{obstitute}, \ \text{obs$ 

Samedi. — 1 h. 4/2 à 3 h. 1/2 : Clin. obstétricale (série II), III. — 3 à 4 h. : Histologie, I. — 4 à 5 h. : Physique, II. — 6 à 7 h. : Pathol. interne, III.

N. B. — Des leçons d'embryologie auront lieu tous les jours, du 3 au 20 Novembre, pour les étudiants de deuxième année d'études, de 4 houres à 5 heures, à l'amphithéatre de physique.



### HOBAIRE DES COURS THÉORIQUES, CLINIQUES ET PRATIQUES 1

### des 4° et 5° années d'études.

(Année scolaire 1917-1918 )

## NOVEMBRE BY DÉCEMBRE

Landi. — 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2 : Clin. des maladies nøryenses, IV-V. — 4 à 5 h. : Pathot. interne, IV. — 5 à 7 h. : Thérapentique, V.

Mercredi. - 1 h. 1/2 à 3 h. 1 2 : Chn. des maladies n IV-V. — j à 5 h. : Pharmacologic, IV. — 5 a 6 h. : Pathol. interne, IV. — 6 à 7 h. : Thérapeutique, V.

| Neadi, = t h. 1/2 à 3 h. Anat. pathologique T. P., | V. = 1 h. 1/2 à 3 h. ; | Nygiène T. P., V. = 3 h. 1/2 à 5 h. 1/2 ; Glin, oto-phipolaryngologique, | V.-V. = 6 à 7 h. ; Pathol. externe, | IV. = 6 à 7 h. ; Méd. légale, | V.

Vendredi. — I b. 1/2 à 3 h. 1/2 : Clin. des maladies nerveuses, IV-V. — 4 à 5 h. : Phaymagnlogie, IV. — 5 à 6 h. : Pathol. interco. IV. — 6 à 7 h. : Thérapeulique, V.

Samedi. = 1 h. 1/2 à 3 h. : Anal. pathologique T.P., IV. = 4 h. 1/2 à 3 h. : Hygiène T.P., V. = 3 h. 1/2 à 5 h. 1 2 : Clinoto-rhino-laryngologique, IV-V. = 6 à 7 h. : Pathol. externe, tV. = 6 à 7 h. : Méd. légale, V.

T. P. = Théorie et pratique;
 P. = Pratique;
 IV-V. = 4° et 5° années d'études...

Lundi. - 2 à 3 h. : Clin. gyuéeologique, V. - 3 h. 1/2 à 5 h. 1/2 :

Clin. des maladies mentales, V. — 1 à 5 h.: Pharmacologie, IV. 6 à 7 h.: Pathologie interne, IV. — 6 à 7 h.: Thérapoulique, V. Mardi. - 1 h . 1/4 à 2 h. 3 i : Anal. pathologique T. P. 1 V. - 1 h. 1/2 à 3 h. : Hygiène T. P. V. - 3 h. 1/2 à 5 h. 1 2 : Glip. ophtolmologique, IV-V. - 6 à 7 h. : Pathol. externe, IV. - 6 à 7 h. : Midel. légale, V.

 $\label{eq:Vendredi} Vendredi. = 2 \ \text{$\hat{a}$ 3 h. ; Clin. gynécologique, V. = 3 h. 1/2 h. 5 h. 1/2 ; Clinique des maladies mentales, V. = 4 h. 5 h. ; Pharmacologie, IV. = 6 h. 7 h. ; Pathol. iaterne, IV. = 6 h. 7 h. ; Thè-$ 

### MARS ET AVRIL

Lundi. — 2 h i h. : Clin. dos maladies des voies urinaires, IV. — 4 h 5 h. 1/2 : Clin. chirurgicale infantilo. V. — 5 h 6 h. : Pharmacologie, IV. — 6 à 7 h. : Pathol. externe, IV.

 $\begin{array}{lll} \textit{Mardi}, & = 1 \text{ h. } 1/2 \text{ h } 3 \text{ h. } : \textit{Clin. des maladies contagieu-es, IV.} \\ & = 4 \text{ h. } 1/2 \text{ h } 3 \text{ h. } : \textit{Stomatologie} \text{ T. P., V.} & = 4 \text{ h. } 5 \text{ h. } 1/2 : \textit{Pharmacologie} \text{ P. } |V. = -4 \text{ h. } 5 \text{ h. } 1/2 : \textit{Glin. médicale infantile, V.} \\ & = 6 \text{ h. } \text{ P. athol. interno. IV.} \end{array}$ 

Mercredi. - 2 à 4 h. : Clin. des maladies des voies arinaires, IV. i à 5 h. 1/2 : Hygiène et clinique de la première enfance, V.
 5 à 6 h. : Pharmacologie, IV.
 6 à 7 h. : Pathol. externo, IV.  $\label{eq:continuous} Jemili. -1 \ h. \ 1/2 \ h. \ 3 \ h. \ : Stomatologie T. P., \ V. -1 \ h. \ h. \ 1/2 : Clin. chirmgicale infantile, \ V. -1 \ h. \ 1/2 : Pharmacologie P., \ IV. -6 \ h. \ 7 \ h. \ : Pathol. interne, \ IV.$ 

Vendredi. - 1 à 2 h, 1/2 ; Clin. des maladies cutanées, V. 2 h 4 h : Clin. des maladies des volos urinaires, IV. — 1 h5 h : I/2 : Clin. médicale jufantile, V. — 5 h 6 h : Pharmacologie, IV. — 6 h 7 h : Pathol. externe, IV.

Samedi. = 1 h. 1/2 à 3 h. : Gin. des maladies contagieuses, IV. = 1 h. 1/2 à 3 h. : Stomatologie  $\overline{\mathbf{P}}, \overline{\mathbf{P}}, \overline{\mathbf{V}}, \dots$  4 à 5 h. 1/3 : Blugéine ot elisique de la première opfançe, V. — 4 à 5 h. 1/2 : Pharmacologie  $\mathbf{P}$ . IV. — 6 a 7 h. : Pathol. interne, IV.

Dimanche. - 10 à 11 h. 1/2 : Clin. des maladies cutanées, IV-V.

Lindi. — 1 h. 1/2 á 3 h. ; Chimie pathologique P., IV. — 2 a i h. ; Clin. des muladies des voies urinaires, V. — 4 å 5 h. 1/2 ; Clin. chirurgicate infantite, V. — 5 å 6 h. ; Pharmacologie. IV. — 6 à 7 h. ; Pathol. externe. IV.

Mardi. — 1 h. 1/2 à 3 h. : Clin. des maladies contagienses, IV.

— 1 h. 1/2 à 3 h. : Médecino légale P., V. — 4 à 5 h. 1/2 : Pharmacologie P., IV. — 4 à 5 h. 1/2 : Clin. médicale infanille, V.

— 6 à 7 h. : Palhol. interne, IV.

Mercredi. - 2 à 4 h. : Cliq. des maladies des vojos prinaires, V. 4 à 5 h. 1/2: Hygiène et cliaique de la première enfançe, V.
 4 à 5 h. : Chimie pathologique, IV.
 5 à 6 h. : Pharmacologie, IV.
 6 à 7 h. : Pathol. externe, IV.

- 6 à 7 h. : Pathol, interne, IV.

Vendred: -1/2: Clin. dos maladies cutanées, IV. -2 à 4 h. : Clin. des maladies dos voies urinaires, V. -4 à 5 h. 1/2: Clin.  $\mu$ delicales infantile, V. -4 à 5 h. 1/2: -4 Samedi. - 1 h. 1/2 à 3 h. : Clin. des maladies contagiones, IV.

— I h. 1/2 à 3 h. : Toxicologie, V. — 4 à 5 h. 1/2 : Hygiène el clinique de la première enfauce, V. — 1 à 5 h. 1/2 : Pharmacologie F., IV. — 6 à 7 h. : Pathol. interno, IV.

iche. - 10 à 11 h. 1/2 : Clinique des milladies cutsnées, IV-V.

# LGOL Granule DALL

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C', 13, Boul de la Chapelle, PARIS



ECHANTILLONS ET LITTERATURE : LABORATOIRES CIBA O. ROLLAND, PHOLES 1, place Morand

LYON



MASSON ET Cie, ÉDITEURS, LIBRAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 120, BOUL. SAINT-GERMAIN, PARIS

Majoration syndicale provisoire de 10 % sur les prix ci-dessous

# LEISHMANIOSES

Viennent de paraître:

Kala-Azar, Bouton d'Orient, Leishmaniose américaine

Par A. LAVERAN

Professeur à l'Institut Pasteur, Membre de l'Institut et de l'Académie de Medecine.

Un volume in 8° de 515 pages, 40 figures, VI planches hors texte en noir et en couleurs . .

COLLECTION HORIZON

# Troubles Mentaux de Guerre

JEAN LÉPINE

Professeur de Clinique à l'Université de Lyen.

Un volume in-8° de 201 pages . . . . . . . . . . 4 fr.

LABORATOIRES COUTURIEUX, 13, Avenue Moche - PARIS

# Electrodiagnostic de Guerre

A. ZIMMERN

P. PEROL et

Un volume in 8° de 155 pages et 44 figures . . . .

et TOUTES SEPTICEMIES

Trattement

Rhodium B Colloidal électrique. ABEPOULES de 5 cm

# SUCCOMUSCULINE d froid, 100 grammes de viande de beuf par cullierée. — CHAIX & CP.,

PLASMA MUSCULAIRE extrait 10, rue de l'Orne, PARIS — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

### QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

THETATO BOLISTMANOS

# ESTOMAC - INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFAN

VALS-PRECIEUSE

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# IPÉCA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# OPOTHÉRAPIE VIGIER

12. Bouley. Bonne-Wenyelle PARIS

# CAPSULES OVARIOUES VIGIER

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20 ; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30 ; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

la centure orthoplastique May etrous trouveriez certain ement l'occation Na prescrice à chacume A vis confultations et vos malabes recommaissants vientraient rous remercies. — May et-Guillot, 67 rue Montorqueil, Paris 2 cm





LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO { Paris.... 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION MASSON ET C<sup>1</sup>°, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain
PARIS (VI°)

 F. DE LAPERSONNE
Professour
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dien.

E. BONNAIRE Professour agrégé, oncheur et Professeur en che de la Maternité.

J.-L. FAURE Professenr agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin.

DIRECTION SCIENTIFIQUE

M. LETULLE
Professeur à la Faculté,
édecin de l'abpital Boucicant,
bre de l'Académie de médecine.

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE
Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Brocs,
Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Professonr de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, bre de l'Académie de médecina. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

«La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux

S. I. DE JONG et A. MARTIN. — Paludisme et réaction de Bordet-Wassermann, p. 617. G. COLLEVILLE. — Contribution à l'étude de la circu-

lation cardio-pulmonaire, p. 618.

Carnet du praticien :

J.-A. Sicard. — Traitement de la névralgie faciale « essentielle », par l'alcoolisation locale, p. 620. Sociétés de Paris:

Société médicale des Hôpitaux, p. 621. Société de Chirurgie, p. 622. Académie de Médecine, p. 624. Société de Thérapeutique, p. 624.

Analyses, p. 624.

Chronique :

F. Helme. — Petit Bulletin.
Renseignements et Communiqués.

# THÉOSALVOSE

Pure Digitalique Strophantique Spartéinée Scillitique Phosphatée

Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à Ogr. 50 et Ogr. 25

Cachets dosés à Ogr. 50 et Ogr. 25 Lithinée Laborateire A. GUILLAUMIN, 168, beul. Saint-Germain, PARIS

# PAIN d'amandes FOUGERON

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Roches, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoiree DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº Année. — Nº 60. 25 Octobre 1917.

### PETIT BULLETIN

A propos d'une manifestation latine à la Faculté de Médecine; un beau discours.

Nos confrères de l'Uruguay, touchant au terme de leur mission officielle chez nous, ont été reçus dimanche dernier à la Faculté par les administrateurs de la Caisse d'Assistance médicale de Guerre et de l'Association générale des Médecins de France.

La fête fut tout intime, ainsi l'avaient sans doute voulu les organisateurs, et ce fut émouvant et familial à souhait, comme il sied entre gens de même formation et dont les cœurs battent ensemble.

Là, une remarque. Nous sommes décidément rebelles aux manifestations importantes et aux groupements trop nombreux, et je me demande si l'on a raison. Par le temps qui court, lorsqu'on veut réunir cent personnes, il faut lancer 800 invitations; il faut surtout ne pas colhier que pour tout il y a une technique : Fixer la date de la cérémonie longtemps à l'avance, convier d'abord les maîtres, les chefs, les présidents des groupes professionnels, qui propageront la nouvelle d'événment dans leurs services ou leurs association. Il y a lieu ensuite d'agir, par le moyen de la presse, à coups répétés. Rien n'est simple dans la vie et peut-étre ne s'en souvient-on pas assex. Notez bien que les questions de personnes s'ont.

rien à faire ici; c'est pour l'intérêt général que nous luttons les uns et les autres. Or, qui pourrait nier que cet intérêt supérieur doive tout primer lorsqu'il s'agit d'étrangers à attacher définitivement à notre cause?

\*\*.

Quand, en 1914, la Belgique eut été envahie, au mépris du droit humain, personne ne put douter que tous les peuples de la terre fussent acquis à notre juste cause. Dans cette conviction, chacun puisa grand réconfort et grande joie, et nous en avions, à l'époque, bienbesoin, vous vous le rappelez. A l'user, cependant, nous ne tardames pas à découvrir que tout le beau feu qui, à travers le monde, embrasait le populaire, restait sans rayonnement ni force, parce que, partout ou presque, les classes dirigeantes, imprégnées de germanisme, ne penchaient pas vers nous. Soit que, politiquement, nous restions une nation d'avantgarde, soit que les anciens dirigeants aient abandonné le gouvernail par défaut de caractère, sinon d'intelligence, le peuple a voix prépondérante chez nous. Il est loin d'en être ainsi au dehors, où les idées-force, comme aux xviiiº et xixº siècles, viennent toujours d'en haut. Aussi, avoir pour soi les peuples, c'est quelque chose en théorie, mais pratiquement le concours des classes dirigeantes est indispensable. Et on nous le fit bien voir.

DIGITALINE oristallisée

# NATIVELLE

Granules = Solution - Ampoules.

# **ENDOCRISINES** Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foie.

LaBoratoliës FOURNIER Frères, 26, 8º de l'Hôpfteh Parts

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALQIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage.

 $\mathbf{M}_{==-\mathbf{B}_{\mathbf{Y}}\mathbf{la}}^{\mathbf{USCULOSINE}}$ 

GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant
Adopté par le Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés
Plus actif et mieux toléré que 608 et néc-808 (914)

DOSES FRACTIO! NEES : 10 contigr. tous les 4 jours (17 à 14 injections peur une curs). DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, peur une curs).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne Seine).

Mais il n'importe. On ne « s'en fit pas » pour autant et comme nos pères, qui ne redoutaient rien, sinon l'écroulement du ciel sur leur tête, nos braves, avec la « méprisable petite armée » , entrant dans le Boche, sans s'inquiéter des classes dirigeantes neutres, la victoire suivit.

Mais si nos Poilus, qui avaient espéré contre toute espérance, se couvrirent de gloire en enchaînant à nouveau la victoire, cette sanglante infidèle, nous ne pouvons oublicr, nous, les méliances dont nous étions l'objet lorsque la guerre éclata. Oh! je sais, l'Humanité n'est pas toujours très belle; on n'est admiré et craint que si l'on est fort. On croyait les Français finis, leur commerce baissait, leur industrie ne suivait plus le train moderne; et puis, il y avait les luttes religieuses, les idées qu'on jugeait trop hardies et qui n'étaient que généreuses; surtout, l'étranger s'obstinait à ignorer nos mœurs, notre honnèteté, notre amour du travail et notre gravité souriante. Il voulait nous juger, le pauvre, sur les folies de Montmartre, les toilettes extravagantes de quelques évaporées, et sur le mal que disaient de nous les espions et les ennemis intronisés ici, à la faveur de notre incurable insouciance.

Enfin, nous n'avions rien fait, avouons-le, pour combattre les offensives sournoises montées contre nous par les chess du militarisme alle-mand, qui, 44 années durant, continuèrent, en pleine paix, la guerre déclarée à notre race par la ruse du faux d'Ems, le 18 Juillet 1870.

Instruits cette fois par nos malheurs et les périls extrêmes encourus, beaucoup d'entre nous estiment que ce sont les classes dirigeantes étrangères, à demi hostiles ou indifférentes. qu'il faut, sans plus de retard, ramener à la France.

Sur le principe, nous sommes tous d'accord; tous, sans relache, nous voulons mener une telle propagande que les âmes les plus rebelles au

pour se tourner vers le clair soleil de l'esprit ! latin. C'est dans ce but que l'on travaille, et non sans fruit

Comme d'habitude, nous marchons en ordre dispersé, et peut-être notre effort aurait-il plus de rendement si nous nous formions en masses profondes. Il n'en reste pas moins que nous avons obtenu déjà plus d'un résultat intéressant; tels Anglo-Saxons, pro Germains et de formation intellectuelle allemande, sont devenus francophiles enthousiastes, après avoir, si j'ose dire, redécouvert chez nous l'Amérique, - et e'étalt bien leur tour. - Hé quoi! c'est cela, la France, cette France impie, cette France routiniere, cette France que nous croyions folle de plaisirs? Commc elle est noble sous son armure! Combien ingénieuse, patiente, laborieuse, à l'usine et au laboratoire! Il n'est pas jusqu'à nos amis canadiens qui n'aient repris conscience de ce que nous valons; comme Antée, ils ont touché la terre des ancêtres, et ils se sont aussitôt sentis renforcés en leur foi dans notre race



Quant à nos frères latins de l'Amérique, nous n'avons pas eu à les conquérir, ear ils n'avaient jamais cessé d'être à nous. Les uns, tel le Péruvien Ugarte, dont je vous parlerai prochainement, se sont enrôlés sous nos drapeaux; les autres, tels les Uruguayens, accoururent ici, les mains pleines de leurs dons, pour mettre leurs cœurs généreux près de nos cœurs en alarmes. C est pourquoi nous avons fait de notre mieux pour être agréables à nos visiteurs, Nous leur avons montré, à l'intérieur, la France au travail et, sur le front, la l'rance en armes. Quelques uns restent dans nos rangs, aux ambulances de l'avant, d'autres rentrent chez eux, non pas francophiles, ce serait trop peu dire, mais frandehors renoncent enfin aux brumes germaniques | cisés. Quoi d'étonnant à ccla, d'ailleurs? Depuis

plus d'une année, pendant laquelle ils partagèrent nos angoisses et nos espoirs, pendant laquelle ils vécurent notre vie formidable, comment ces frères de race auraient-ils pu rester indifférents? De notre côté, nous avons trouvé en eux des hommes instruits, graves malgré leur jeunesse, et enthousiastes pour tout cc qui fait notre grandeur. Leurs sentiments d'estime et d'attachement répondent aux nôtres. Et c'est tout cela qui a été admirablement résumé l'autre dimanche à la Faculté de médecine par leur orateur, M. le Dr Blanco Accredo

Après avoir remercié l'Association générale des médecins de France et fait des vœux pour la Caisse d'Assistance médicale de Guerre, notre confrère a prononcé un discours que je me garderaide com menter, par crainte d'en amoindrir la force etd'en altérer la grace latine. Le voici :

Les médecins de l'Uruguay, en s'associant à votre magnifique élan, ont voulu vous faire sentir que leurs cœurs latins battaient au rythme des vôtres. Les médecins ent une si large place dans la société ; ils se trouvent. dans leur éternelle lutte contre la maladie et la mort, si près des cœars et reçoivent tant de confidences; ils pénèprès des cuars et reçoivent tantes connacences; ils penc-trent si pricondement dans le secret et dans le mystère des ames; ils découvrent d'une façon si intime les pen-sées et devinent les espoirs, qu'on peut affirmer qu'ils soat, plus que tous autres, capables de traduire exacte-ment les sentiments de la société; aussi, Messieurs, ni-jo le droit de dire que, le jeur où vous avez reçu les témoi-gnages d'amitié du corps médical de l'Uruguay, vous avez reçu ca même temps les témoignages d'affection d'un peuple entier.

Notre pruple a trop durement lutté pour conquérir sa Notice prapie a troji outrament tatte pour conquérir sa liberté, a troj longtemp a combattu pour le droit et la justice, a troj souffert pour établir une démocratie dont nous nous seatons fiers, pour ne pas se solidariser avec votre gloriense patrie, à laquelle le monde doit les idées les plus fécondes, notre race, ses plus belles gloires, et la liberte ses plus solides remparts. C'est pour cela que depuis trois ans nous suivons en profonde admiration vos magnifiques soldats, qui étonnent chaque jour le monde par leur héroïsme et leur endurance. Ils donnent l'exemple le plus extraordinaire de la force d'une





1° En Ampoules

dosées à 4/2 millig. dr. Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botre DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacadylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

MARIUS FRAISSE, Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

Téléph. 682-16.

nation armée défendant son sal, sa liberté et celle de

C'est pour cela que nous segardons avac una reconnaissace énue ceux qui, dens des heures tragiques, aor les champs gloricux de la Marna, ant trouvé dons l'amant de la patrie, dans la hauta nofien du devair, dans leur consciace du droit, l'abnégatian héroique, l'étan irrésistible per matriser les flots édébredants d'un impérialisme envhis» ur qui, housenlant tout, détruisant tant, vanisti impaser le règne o cieux de la force brutale.

Mersieurs, nous sommes mèdecins, parlons en nédecins, la séroce médéciale française jouil d'un presigie et d'une resoumée universels. Vos rivaux les plus orgaelleux, ves sennis les plus ocharrés sont abligés de le reconsilire et de s'incliner devant clie. Aussi, dans le monde esfie, ses savants français soncirie connue et leurs tra-tam justement appréciés; mais j'ul l'argueil d'affirmer, la finale de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la vosta de la votre menigaement. Mans établicos dans les livers français, que nous lisons

Naus étudions dans les livres français, que nous lisons sa fracçais, et vous me permettrez de dire que quelquesuse de vos livres, qui ne sont pas très répendus en France, naus sant familiers à Montevideo.

Si vans para intimirer a signievimeo.

Si vans paracuriter la silos de nos ibiliatheques, combien vans series émus de voir de jaunes eseveaux tendes sur voire pansée; netes vivectifs faite sanjue les paçes de vos livres et fait vivre parmi nous leurs auteurs, de tile façon que l'esprit français semble le lumineux lambeau qui felaire le chemin ait nos conselences devoient faitment ser errontrer.

Les grendes ambres tutéleires de Pasteur et de Claude Bernard dominent noire laboratoire, comme Locunec et Dapaytren ant inspiré nas trovaux cliniques. Illustres sayants, gluires de la scieuce française, que

illustres savants, glaires de la science française, que nous réclamons comme des gluires de mandiale civilisation, vons ètes nos guides, telles ors étoites dani le fayer s'est éleint, mais dant lu iumière domeure dans nos yeux éblants.

Après ce ferrent hammago au possé, laissez-mai vaus dire que, si uaus admirans ratre tradition et votre Hisbire, nous rivans choquo jour, an suivant yst revoux, la rie lutouse de vos laborat ires et de vos hapinaux.

IN WHITIGATE OF YEAR PROPERTY OF THE PROPERTY

A force de regerder, d'observer, de voyager, la faculté crique se développait et s'affirmait en cux. Elèves, ils devenains juçes, selon l'appression heureuse de M. le professeur Widal, et ils rendojent un jugement unamine : c'était vers la France que les canduissient leur

La médecine française passède des qualités incompates d'exactitude, de méthode, de grand bon sens, de finesse, d'hondsidét y votre largo senjit s'élète subjours au-dessus des fuits particuliers : c'est que, comme dissuit un ancien : Il n'y a pas de seience en dehor desidées générales, » Elles négligent les détaits inutites, et, si clies approfondissent l'analyse, c'est pour remonter aux

cerveau et leur cœur.

detrnellis véritis,

Dans votre milieu médical et sur taute voire terre frunçaise existent le culte de la vérité, le goût inné du travail et le respect roisonné de taut ce qui représente

Vollà pourquoi nous avons de taut temps choisi votre ésole et suivi religieusement votre ensaignemeat, le préférant à exte outre écale et à cette autre science qui se seront déshonorées dans l'histoire en so solidarisont

Mesieurs, si nous suivons les caurs de vos Weultés, si nous naus pinisons au caulate de vas eneigiaments cliniques, si nous capréciens les tuveux fécands de vas laboruteires, nous cannaiscons aussi la haute valeur du praticien français. Remarquablement instruit et fancièrement honniet, simple mésieu de aumpagne ou grand médicin de la ville, l'abhégation et l'altruisme sont les directives de sa vis.

Cette abnégntian et cei altruisme, vertus faodameniales de notro professian, uni éé la base de votre cflori de guerre. Depuis plus de trais ens, chaenn à votre poste de cambat, meitres, médecins, élèves, vous avez noblement rempli vatre dauble devair, envers la patrie et envers la science.

Et maintenant, Messiouys, avant de naus séperer, laissez-moi évoquer la mémaire glorieuse de nos confrères français tambés à leur poste d'hannour. Hélas! lis sant nambreux! Que d'espéraces et de souvenirs fauchés!

Les junes, au délui de les des souvenirs aucus Les junes, au délui de les jules de vigeur, remplis didéal et d'espeir, ont quitté l'amphilitétre pour vy plus revenir. Leurs ainés, surpris à un tourcant de la vie aù lis étaient en droit d'aupirer au repos, au milien d'affections chères, se sont soudés oux jeunes; ils sont partis du même magnifique caurago; ils cont taus tambés avec un même hérvieur.

Laissez mai vous apparter au nom de mas compalados.
au nam de mas confrères, l'hommage ému da notre pieuse
admirotian.

Sans tomber dans la banalité courante de l'éloge, il me sera hien permis de dire qu'en lisant le discours de M. Blanco Aceveto, l'admiration hésite entre la forme et le fond. Ah! l'harmonieuse tenne llittéraire, et qu'elle est noble, la civilisation latine, qui peut donner, de l'un à l'autre pôle, de si beaux fruits!

Mais j'ai dit que je ne ferais aucun commen-

Je mecontenteral done de remercier notre confrère et de le féliciter. Bon voyage à ceux qui nous quittent et que nous n'oublierons pas. Demain, ils pourront dire chez cux combien nous méritons d'être micux connus et combien aussi nous savons almer ceux qui viennent à nous.

Et maintenant, puisse leur exemple être suivi dans le monde latin! On annonce pour demain des missions péruvienne et argentine; elles seront également les blenvennes. Si, par ailleurs, grâce au Gorle médicai inter-Allies, nous parvenons à souder plus étroltement à nous nos allies anglo-saxons et nous en faire des amis, jerois que nons aurons bien travaillé pour les jeunes genérations et pour noire pays,— la plus grande France.

P.-S.—Le D'Thellier, de Nieppe (Nord), pour qui j'avais sollieité un secours, est devédé récement. Son dernier gaste lat pour reunercier les confrères, la Caisse d'Assistance médicale de Guerre et l'Associales générale des Médecins de Fronce, qui adouelrent ses derniers moments. Grâce à tant d'âmes généreuses, le vieillard fut visité, à l'heure supréme, par la Charlté confraternelle, et almis sa vide albeur et de saerifices s'acheva dans un sourire. Encore et toujours merés.



Au moment on je termine ces lignes, j'apprends que M. le l'rofesseur Vincent, sous les ordres de (Vair la fin, p. 646.)

ÆTHONE

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

@RFANTS: Administrer à chaque fels :
6 mois à la mi. 8 à 10 groutes
1 ma n 2 ms. : 10 à 15 goutes
Au-dessus de 2 ms. : 15 à 15 goutes
Au-dessus de 2 ms. : 15 à 30 goutes
Repérer à à 6 fois les doses ci-dessus al
glus, par 24 houres, seion les hesoins
ADULTES; 53 à 60 gaute par dons;

ADULTES: 50 h 00 gauttes par dose; Administer 5 h 6 doses et plus par 24 heures, una domi-heure avant 95 2 heures après le repos.

Litterature @ Schantillons : FALCOZ & CO.

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il à été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.





ama néposite

を 「「なる 学校を表がら



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favar PARIS

Extrait complet des Glandes pepsiques

IODALOSE GAI RRIIN

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Issé avec la Papison
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Remplace toujours lode at lodures sans lodisme
Find pouter lonatops agreement products for a transporter service servi

He pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médeine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins che's de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏDAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M° ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdoi) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÈMIE REBELLE, la DÉBILITÉ, en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE,

l'ACNÈ du TRÔNC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URETRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES. SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes); 2º Capsules glutifisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);

s Pommade 12 dosée à 1/15 pour frictions;

20 dosée à 2/15 pour frictions;

40 Ovules à base de Soufre colloidal (vaginites, urétro-vaginites).

Laboratoires Robin, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

# DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

DIMINUTION de la TENSION ARTÉRIELLE LÉGULARISATION de la CIRCULATION du SANG Artériasolérose, Menstrustion difficile Troubles de la Ménopaus

UNIER & Cie, e, Rue de la Tacherie,Pa et toutes Pharmacies.

ent préventif SYPHILIS et PALUDISME

TES (20 gout tes équivalent à 0,05 d'Hectine ULES A (0,40 d'Hectine par empoule). no) 20 à 100 gout per jour pendant 10 à Injecter une ampoule par pendant 10 à 15 jours

(Combinaison d'Heotine et de Mercure).

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercur-lels.

PILULES l'er jului: Héchie 050; Protodoure 18, 06; Eu.0-0,001) | Durée de ristèment de deux pilules par jour.

GOUTTES (or 26 goultes linelune 60; 18; 0,01, 52 100 part, sar jour). 10 a 119 part, sar jour le 10 a 119 part. AMPOULES A (Per ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). | Une ampoule par for AMPOULES B (Per empoule: Hectine 0,20; Hg. 0,01). | pendant 10 à 15 four INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires & PHECTINE.12, Rue du Chemin-Vert, à Villens

Le plus Puissant Reconstituant général

ganique a base de Nuciarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme

Exiger surtoutes les boites et flecoms la Signature de Gerantie: NALINE Littérature et Echant<sup>es</sup> : S'etr. i NALINE, fil<sup>se</sup> i Villeneuve-la-Gorenne, près St-Denie (Sils).

qui j'ai l'honneur de servir depuis le début des hostilités, vient d'être promu Médecin-Inspecteur général, pour les services incomparables rendus par lui à l'Armée. Moi qui l'ai vu au travail et à la peine, je erois pouvoir me permettre de lui offrir ici, et mes félicitations sincères, et l'hommage de mon affectueux respect.

# **Broméine** Montagu

(BI-Bromure de Codéine)

TOUX nerveus RMPOULES (0.05) | SCIATIQUE

48, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Médecin demande situation Paris. - Ecrire P. M.,

Médecin français, sérieux, désire association avec confrère, situation sanatorium ou remplacement avantageux. - Ecrire P. M., nº 1753.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES
ET TOUTES AFFAIRES PARAMED. — SERVICE DE
REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits

47, houl. Saint-Michel, Paris. - Tel. Gob. 24-81.

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarlsmes néolés.

CRIPDES La présence d'accidents pharyngés com-GRIPPES GRIPPES La presence u accuents propriés de l'appendique de l'appendique de l'appendique de l'appendique de l'appendique de l'appendique des dents, ajonter une pincée de bicarbonate ou un peu d'oau de Vals, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérienres à l'eau oxygénée.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes

Emulsion WARCHAIS Phospho-Gréosotés Do 3 à 6 cuil, à café

OUATAPLASME PARREMENT COMPLET es, Roréme Annandioltos, Phiábites, Evenindias, Brûlures

La Gérant : O. Ponte.

Paris. - L. MARRTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

TRAITEMENT DE

LABORATOIRES DURET ET RABY 5. Avenue des Tilleuls . Pagis Echantillons sur demande à tous les Docteurs COMPRIMÉS

SOMMELL DE DÉTENTE

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

F

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le FLACON (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris:

1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool-

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilleus et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances

COLLOBIASES DAUSSEL

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOJDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

LITTERATURE OF ECHANTILLONS Laboratoires DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. Surgres au beurre de cacae, S. Panama, S. Panama e goudron, S. Naphtol, S. Naphtol souffe, S. Sablimé, S. Respecine. Savon à l'Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'hulle decade, E. Goudron, S. Beraté, etc.

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaïacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue trais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaleides; elle est tres pien supportée, même pendant i été.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

HRMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectés à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL

PAR EXCELLENCE D'une tolérance parfaite chez tous les malades plu du Tuéosos n'entreine jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine mploi du Triéo . 22 Mers 1915

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r te de 20 Cachets

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr

AFFECTIONS DE LA SORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

lese d'Oxygene Naissant, Menthol falblement dosé, Cocastovaine, Benzotte de Soude et d'Extraits végétaux d'un goût sgréable. Suyergings gontre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES. Souveraines contre TOUX, GRIPPES, LARYNGITES, PHARYNGITES, ASTHME, ANGINES, EMPHYSEME, 6 h 10 par jour. Eacon gratis, Labrature des Protuits Scientia, 10, r. Fromentin, Paris.

ranules de Catillon

a 0,001 Extrait Titré de

Granules 4. Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

ONIQUE DU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE ANYSTOLL, DYSPHEE, DPPRESSION, ŒDEMIS, Alledias MITALLS, Carlipathies des HERANTS et HIELLARDS, de. Strophantus sont inertes, les tentures sont inflédèse, sate; z. la éjacure/CATILLON, Æsta et éjacules.

Tablettes de Catillon

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNI AVEC PRÉCISION ET SÉCURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de medecine de Paris) Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

Ost-25 corps thyroïde
Titré, stérilisé, bien tolèré, actif et agréable.
1 à 2 contre Myscodème.
2 à 8 contre Obesité, Goitre, Herpètisme, steFL. 3 ft. — PARUS, 3 Boul\* St-Martin.

Extraits UPOTHERAPIQUES INJECTABLES Ovarique, Tayroidien, Hépatique, Pancréatique, Iesticulairs, Mijarétique, Surrénal, Inymique, Hypophysaire, STELIN 4, 57 50 Res de l'Orae, Piblis — Orabus Bour (55)

LABORATOIRE D-HYPODERMIE DE PARIS FEDOL SEDATIFOU SYSTÈME NEE odique-Analgès Yypsotique de12 Ampulles 413 L. LECOO, Phermacken de Hillasse vanioneme Mil-Scille St. 481 Stephens de Parti-control 48 Section St. 491 Stephens de Parti-control 48 Section St. 1930 p. 183 de Chamilgoria 18, 15, Avenue Permichont, xvir Par

sont toulours à la disposition du

CORPS MÉDICAL L.LECOO

i5. Avenue Perrichont PARIS XVIème

## Adénopathie • Goitre • Syphilis

AUTRES INDICATIONS DE L'IODURE DE POTASSIUM

Ether Ethyl-dijodobrassidique

NE PROVOQUANT PAS L'IODISME

TOUJOURS BIEN TOLÉRÉE DE SAVEUR AGRÉABLE

UN à SIX Comprimés par jour à prendre aux Repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, Photen, 1, Place Morand, LYON



# COOP-TACHE Traitement FFFICACE

et INOFFENSIFparia

Sulfolitholate d'ammonium désodorisé, 10 % 2 à 5 cui es à café, dessert ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

# BIOPHORINE GIRARD

# Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisiz par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHĖNIE NEVRALGIES REBELLES ANĖMIE CERĖBRALE ATAXIE, VERTIGES EXCÈS, SURMENAGE SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à de nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

# MÉDICAL PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

Dép. et Étr. 20 centimes.

- ADMINISTRATION -

MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEWENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

DIRECTION SCIENTIFICUE -F. DE LAPERSONNE

J.-L. FAURE

Professour agrégé, Chirurgies de l'hôpital Cochiu

M. LETULLE Professeur à la Facult Médeciu de l'hôpital Beuc mbre de l'Académie de m de olinique ephtalmolegique à l'Hôtel-Dien. E. BONNAIRE

F. WIDAL
Professeur de cliuique médicale
à l'hôpital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine

H. ROGER 'essenr de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dien, bre de l'Académie de médecine. M. LERMOYEZ Médeciu de l'hôpital Saint-Antoine, hre de l'Académie de méde

F. JAYLE Chef de cliu, gynécologique à l'hôp. Broce Secrétaire de la Birection. - RÉDACTION -

SPCDÍTAIDES P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont onverts à la Librairie Masson

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

nouvel ordre. Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux

II. DE BRUN. - L'amnésie paludéenne, p. 625. L. HAYEM. - Notes our le traitement des plaies pénétrantes de poitrine à l'avant, p. 627.

Carnet du praticien :

J. ABADIE (d'Oran). - Sutures et résection intestinalce (notamment dans les plaies pénétrantes de l'abdomen), p. 629.

Sociétés de Paris :

Société médicale des Hôpitaux, p. 630. Société de Chirurgie, p. 631. Académie des Sciences, p. 632 Académie de Médecine, p. 632.

Analyses, p. 632.

Chronique: L. LAPICQUE. - Albert Dastre.

F. HELME, - Petit Bulletin. LIVRES NOUVEAUX.

FACULTÉ DE PARIS.

RENGEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

\_USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

PULMOSERU

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES BESPIRATOIRES

45. Rue de Bome, PARIS

Anémie, Convalescence. Débilité, Surmenage.

USCULOSINE \_\_\_\_Bvla \_\_\_\_

GENTILLY (Seine)

# ALBERT DASTRE

Un accident de la rue, un de ces coups du hasard qui révoltent la raison quand on les voit frapper le passant inconnu, vient de priver la Physiologie française de son Maitre le plus éminent.

Albert Dastre occupait depuis quarante ans lo première Chaire de Physiologie de France, la chaire de la Sorbonne, où il monta cn 1876 comme suppléant de Paul Bert, pour en devenir titulaire en 1887. Membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine, président de la Société de Biologie, il avait recueilli tous les honneurs d'une carrière aussi brillante que longue ; des générations d'étudiants ont suivi ses cours ; les plus anciens sont devenus d'ég professeurs grisonnants, sans cesser d'être ses élèves. Dastre était resté jeune.

Etonnamment jeune de visage et d'allure pour qui connaissait son grand âge! Plus étonnante encore était sa jeunesse d'esprit, sa curiosité scientifique et la souplesse de son intelligence. Il avait continué à se tenir au courant des progrès de la Biologie, non pas seulement, comme on s'en contente d'ordinaire, dans les quelques directions où s'est orientée l'activité du début de la carrière, mais dans les traits les plus généraux de la Science, dans les méthodes qui sont à sa

Toux

base, même quand ces méthodes subissent des



révolutions où l'on croit sentir vaciller les fondements de la connaissance.

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Papidement absorbable, sans irritation de la peau

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

ÆTHONE

Coqueluche

Ferment lactique Fournier Culture séche Culture liquide

Little 25 ires FOURNIER Frères, 26, Be de l'Hôpital, Panis

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 20 ceutigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une curs). DOSES MOYENNES : 30 à 35 ceutigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 10 inject, pour une curs).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Scine).

XXVº ANNÉR. - Nº 61. 1º NOVEMBRE 1917.

Voici un exemple typique.

Il y a vingt ans, la Science biologique française ignorait la Chimie physique. Dastre avait déjà passé la cinquantaine; guidé par sa largeur de vue non moins que par son érudition des travaux allemands, il sentit combien cette façon nouvelle de concevoir la mécanique moléculaire, plus que la chimie classique, avec laquelle elle paraît souvent en opposition, apporte de lumière sur l'intimité du phénomène vital. Il aurait voulu se remettre à l'école, mais il n'y avait pas en France d'école de Chimic physique; il s'en eréa une. Non satisfait de la lecture des travaux parus, il faisait venir à son cabinet I'un ou l'autre des jeunes physiciens qui s'essayaient dans cette voie et c'étaient, en tête-à-tête, de longues discussions où Dastre poussait, pressait, retournait son partenaire pour arriver avec lui à des définitions précises sans contradiction avec les faits reconnus et sans postulats non avoués. Puis il envova un de ses élèves, Victor Henri, dans une série de voyages en Allemagne, établir une liaison avec Ostwaldt, avec Nernst; et de nouveau il faisait expliquer et justifier, devant son implacable logique, les lois nouvelles de la matière en réaction. Mais cette fois, ce n'était plus en tête-à-tête. c'étaient dans ces conférences de son laboratoire. où, en demandant sincèrement à s'instruire, il enseignait. Dans les dix premières années de ce siècle, Dastre vint chaque semaine s'asseoir sur les gradins de son amphithéâtre au milieu de ses élèves, dont quelqu'un prenaît la parole pour exposer son travail. Cette école, que Dastre avait voulue pour lui-même, fut celle où il marqua le plus profondément son empreinte. Ceux qui eurent la chance d'en bénéficier resteront plus particulièrement, parmi tant d'hommes qui ont recu son enseignement, les fils intellectuels du Maitre disparu. Mieux que dans son enseignement magistral, mieux que dans les Sociétés savantes, c'est là que nous avons pu apprécier, avec l'étendue incroyable de ses connaissances, la force et la finesse de sa critique.

La formation intellectuelle de Dastre était celle d'un physicien, comme c'est la règle à Normale Sciences; il resta physicien quand l'influence de Pasteur, un autre physicien, l'anena à la Biologie. Ensuite il fur l'élève de Claude Bernard, et lieu que d'origine toute différente, cet autre Maître n'était point fait, évidenment, pour luidre legoùt de la rigueur expérimentale. « La Physiologie générale, a-t-il écrit, c'est la physique et la chimie des étres vivants.»

Il aurait voulu toujours aborder le problème physiologique comme on aborde le problème physique, après avoir patiemment construit l'hypothèse et déduit les conséquences, venir entin au laboratoire réaliser *ta belle expérience* qui d'un coup fait de l'hypothèse une loi, la constatation d'un jour qui vaut désormais pour un fait éternel.

Hdlas, la Biologie ne se prête pas facilement à cette forme de travail, et, le plus souvent, nous en sommes réduits à glaner des observations brutes, des résultats empiriques, avec l'espoir vague qu'un jour ces menus fragments du miroir de la Vérité se raccorderont en un morceau assex grand pour refléter quelque trait de la Vie.

"a Je me promène dans la Nature comme un chiffonnier, disait, à peu près, Magendie, et je mets dans ma hotte tout ee que je trouve d'intéressant. » Dastre ne pouvait se résigner à ce métier; il ne voulaitpas qu'on cherchât au hasard. « Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, répétait-il, on ne sait pas ce qu'on trouve. Il n'avait que le tort, si e'en est un, d'ètre en avance sur son temps. La Physiologie évolue vers cet état de science plus parfaite qui caractérise la Physique, et Dastre aura contribué puissamment à hâter cette évolution.

Ses travaux personnels embrassent tout le champ de la Physiologie, sans même parler

d'une tièse sur les annexes de l'out des Mamuifères dont il a, au début de sa carrière, enfeit l'anatonie comparée. Il serait impossible tei de les énumérer. Ils sont d'ailleurs pour la plupart classiques, et il suffira d'évoque l'es chapitres les plus importants, les nerfs vaso-moteurs et cardiaques, les anesthésiques, la physiologie du foie, pour rappeler sa contribution à la substance même de notre science.

Mais il était aussi un philosophe, un philosophe qui deriviti dans cette langue parfaite et difficile qui s'appelle le bon français. Il a donné à la Revue des Deux-Mondes une collaboration justement apprécide et il a pu mettre ce titre : « La Vie et la Mort » en tête d'un petit livre qui supporte fierement e et éreasant frontispire.

Tout ce qu'il a publié sous son nom ne donne pas encore la mesure de son œuvre réelle.

Dans ses leçons à l'amphithéâtre, plus encorc dans les entretiens, précleusement sollicités, pour lesquels il donnait rendez-vous à son cabinet haut perché dans les combles de son laboratoire, il a développé de sollides conceptions dont il cût pu faire de beaux livres.

Peut-être se préparait-il à les écrire, ces livres. La mort prématurée, imprévue, l'en a empèché. Mais plus d'une fois, il a fait largesse de ce tréspr pour l'un ou l'autre de ses élèves qui avait l'oceasion de l'utiliser. Mon excellent collègue Jules Lefèvre, qui a bâti sur quinze ans de patientes et fructueuses recherches un des plus importants ouvrages de la Physiologie française contemporaine, pourrait dire quelle part Dastre a prise à l'élaboration de « Chaleur animale et Bioénergétique ».

Une autre partie de l'œuvre de Dastre n'existe plus que dans nos espriis, à nous ses élèves. Nous tácherons, pieusement, de la verser au patrimoine humain. Mais nous comptions, longtemps encore, venir demander ses conseils mai Maitre qui vient de nous être brusquement arra-





ché, ct nous restons comme désorientés. Ce n'est pas seulement notre amitié filiale qui est en deuil; c'est une lumière dirigeante, un phare repérant la route, qui s'est éteint sur notre horizon.

L. LAPICOUE.

### AMA WALLES

PETIT BULLETIN

Une pensée pour nos morts.

2 Novembre 1917.

En ces jours consaerés à la Cité des Morts, nitire pensée pieuse monte natureilement vers môs héros tombés dans la lutte, nouveaux Saints aü Calendrier de la Patrie. Aussi me permettra-ton de leur envoyer iei, du fond de l'àme, un solvenir ému et reconnaissant.

Quand éclata la guerre nous portions au ocur deux blessures, nous aussi, comme eeux de 03 et de 1814 dont parle Musset dans ses plus belles pages : « Tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas entore. Ne cherchez pas ailleurs le soèret de nos maux. » Deux forces en présence: l'intérêt et l'Idéal. L'aquelle des deux l'emporetrait? Puis éclata l'incendie qui allait mettre le lea au monthe, et mos angoisses redoublérent.

Heureusement la jeunosse etait la Formée pour la paix, elle marchia d'un pas si sur a la guerre, que du teup nos se rates furent d'abord dissipées. Mais à force de combattre, voici que les rangs s'éclairessaient. llier, un camarade m'apprenait, entre autres, la mort glorieuse d'un de nos jeunes amis, l'aviateure Cuy Carron de la Carrière, le fils du confrère bien connu, que nous aimons et estimons tan', et qui venait de tomber en Lorraine.

Qu'allons-nous devenite, s'écrfait mon informateur désespéré, si les meilleurs des notres nous quittent ch ces heures terribles de l'Histoire? — Je pense, moi, qu'ils ne sont pas morts tout entiers, leur exemple demeure et leur sacrifice engendre chaque jour de nouveaux héros. A la suite des Guy Carron de la Carrière et de tous ses compagnons marqués par le Destin, toute tine Jeunesse se lève, frémissante et prête à marcher sur la trace des ainés.

C'est pourquoi l'espoir ne doit pas âtre obscured par les larmies. La famille médicale, dont les enfants ont payé un si lourd tribut à la Patrie, peut, pius que toute autre, conserver intacte sa doulour reuse fierté, car si elle est grandement à la peine, elle est à l'honneur aussi. Les pères et les fils ont, en effet, chez nous, hien mérité du pays, ceux-là en enseignant l'àpre devoir par la parole et par l'exemple, ceux-ei en se donnant tout entiers à leur Idéal. Tous, là où le sort les avait placés, ont préparé l'avenir.

F. HELME.

### · LIVRES NOUVEAUX 1

Electro-diagnostic de guerre. Clinique. Conseil de réforme. Technique et interprétation, par À. ZÜMBERN, POGESSEUR agrégé à la Faculté de Paris, et P. Pérol., ancien interne Pr. des Hôpitaux de Paris (avec figures). I vol. de la COLLECTION HORIZON. — Prix : à fr.

Si l'on considère la part importante qui tertent à l'électrologiste dans le diagnostic des lésions nervenses de guerre, les problèmes notireairs soulèreis par les travaux récesta des neurologistes à la soliton desquels il doit contribuer, on ne peut que reconsitre comme très légitime le titre d'Electro-disponsite de guerre que MM. Zimmern et Pérol vienness de donner au Précis qu'ils consacrent à l'exploration electrique.

Aussi bien ne s'agit-il pas là d'un livre d'électrologie ordinaire. C'est ainsi que le matériel dont dispose le

 Par décision du SYNDIUAT DES EDITEURS (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prin unnoncés. médecin chargé de pratiquer les examens électriques dans les centres spéciaux de Neuvologie ou de l'hystothéraphe étaut assex restreint, la description de studieraphe étaut assex restreint, la description de l'entre de l

Un chapitre partieulièrement intéressant est celui qui traite des anomalies des réactions électriques. Celleu-étsont d'abord étudièse en clles-mêmesavec une précision d'autant plus nécessaire que le diagnostie se base parfois sur l'appréciation de nuances qui peuvent échapper à un observateur insuffisamment averti. Nous mentiouserons, entre autres, le paragraphe consacré à la réaction longitudinale et aux caractères qui permettent de la déceler à son début. On trouvera aiusi, à propos de chaque modification des réponses musculaires, d'utiles renseignements et l'expoé des causes d'erreur contre lesquelles on devra se mettre en garde.

Naturellement la réaction de dégénérescence fait l'Objet d'une étude complète, laut au point de vue de ses différents degrés qu'à elsuit de son évolution. Zimmen et Pérol imistent très justiment sur les discours des seuls estables de nous renseigner sur la marché évolution. Autre de la lécion. «Il enes, re somme de la R. D., comme de la température dans les pyrexies. » La notion d'évolution aigus, subsigné ou chronique de la réaction de dégénérescence est capitale comme dément de prosonite ou d'indication opératoire.

La question de savoir si tel nert est ou n'est passectionné est, collet, celle que pose le plus frèquemment le chirurgien à l'élestro-nervologiste. Celuid, dédant de signe électrique apérique, dispose d'en, édénut de signe électrique apérique, dispose d'en, érère de réactions dont les unes obligent à écarter la section et les autres tendent à la faire redouter. La réaction de conductibilité et l'excitation sur le nerf ins à nu, pour ne parleque des procedés d'une application toute récente, contribuent souvent à éclairer un disgonosite incertain.

Les résultats des examens électriques gagneraient en clarté et en précision si tous les électrologistes se

(Voir la suite p. 654.)

Académie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes.

... a Touées les préparations de Digitale, nées on à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique a et pratique, la DIGITALINE CHISTALLISE (i) dont a l'action sure et puissante, exempte de dangers, a a été consacrée déjà par une expérience de 40 années, p

(1) Découverte par NATIVELLE



GRANULES ROSES au 1/10 de minigr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolle

GRANULES BLANCS at 1/4 de militer SOLUTION au millième. AMPSULES et 1/10° de militer. AMPSULES au 1/40° de militer. TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'éLECTRARGOL a donné des résultats concluents dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne se montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalt au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Ampenies de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires ou intravelheuses — Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS, - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1468 

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flaton (Compte-Gouttes): 3 fr -- Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

os et Prix spé x popr jes Hönitaux et Ambul

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Advnamie, Neurasthénie,

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

CONSTIPATION-COLITES

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# ALOSE GA

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepien Discouvante en 1856 par E. GALBRUM, cocreue en Pharmacei

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme ringt gouttes IODALOSS aprisent courae un grasane lodure alcalin Doses quotidiennes : Clarq à vingt gouttes pour les Editauts, dix à chiquante gouttes pour les Adultu LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc. PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus deguis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessé

# EPTONATE DE FER ROB

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a ëté découvert en 4881 par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le PEPTONATE DE FER.

Sous la forme de *Peptonate de Fer*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Marchen de la company de la co physiologique jusqu'alors inconnu de la Glycérine dans l'assi-milation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation, qui a eu un grand retentissement fut donnée ar le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M. ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatave, 27 Septembre 1890.

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN a vraiment une action curative puiesante bien eupérieure à celle des autres préparatione eimilaires".

Doctour IAIIIEM Tamatave, 27 Septembre 1890. préparatione eimilaires ". Docteur JAILLET Ancien Chef de Laboratoire de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de

A cette occasion le PEPTONATE DE FER ROBIN fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'analyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Professeur G. POUCHET :

\*Professeur G. POUCHET: 

"Le PEPTONATE DE FER ROBIN est un celorganique défini constitué par deux combinations: l' de Peptone et 2 de combination par deux combinations et 2 de Peptone et 2 de combination particulière et cel le que le for ne peut étre déceléni précipité par les réactifs ordinaires de la chimie minérale. Cet est particulière le vend éminement propre à l'assimilation". 
(Analyse du Bocteur 6. POUCHET, l'redessour de planmachage à le Saultier de Carlon de Ca

de Medeenne de Paris, Membre de l'Aeademne do Medeeline, etc.)
D'après ce qui prècède, nous croyons donc pouvoir affirmer qu'a
Spècialité Pharmaceutique n'a jamais eu une pareille consècr
officielle sur sa composition chimique et sa valeur thérapeutique. Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

1º Le Fer ROBIN augmente le nombre des globules rouges et leur richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le Fer RQBIN favorise l'hypergenèse des héma-toblastes et augmente la fibrine du sang. Il sera donc utilement employé pour augmenter la plasticilé du sang et combattre l'Hémophilie ou les hémorragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra donc utilement l'employer pour activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) ou au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition. Il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc... des manifestations serothieuses et syptilluques, etc...)
Très denomines, or cheure faces me le considerate de très de la considerate de très de la considerate de très de la considerate de la c

VENTE EN GROS : PARIS, 13, Rue de Poissy. - DÉTAIL : Toutes Pharmacies.

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS

# DIOSÉINE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE :

N de la TENSION ARTÉRIELLE ULARISATION de la CIRCULATION du SANG lérose. Menstrustion difficile Troubles de la Mé

PRUNIER & Cio, 6, Rue de la Tachsrie,Pa et toutes Pharmacies.

préventif SYPHILIS et PALUDISME

UTTES (20 goutten équivalent à 0,05 d'Hestin POULES & (0,10 d'Hestins par ampoule).

Le plus actif, le mieux toléré des sels mercu-lels PILULES (Par pline): Hestine 0,60; Protolodure Hg. 0,05; Ext. (0,0,04). Darée

Une à deux pilules par jour.

GOULTES (Par plane) Arguntes: Hestine 0,65; He. 0,01). 24 456 out. ess pay, 10 à 15; GOUTTES (Par 20 gouttes: Hectine 0,05; Hg. 0,01). No 400 gout.gerjour, I to a 15 for AMPOULES A (Par ampoule: Hectine 0,10; Hg. 0,01). Une ampoule par jou AMPOULES B (Par empoule: Hectine 0,20; Hg. 0,015). Pendant 10 a 15 jou

Laboratoires de l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-fa-Garenne

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés rganique à base de Nuclarrhine. L'HIST OGÊNOL NALINE est diqué dans tous les cason l'organisme ébilité, par une cause quelonque, chame une médication réparatrice et

relatine une médication réprartice et de de l'apparatice et de l'apparation et de l'appar

Exiger surtoutes les boites et flacons la Signature de Garantie : NALINE Littérature et Echari ": Sit: INALINE, fil "Willenaure-la-Garenne, pit St-Denis (bils).

servaient d'appareils semblables, recherchaient les mêmes réactions d'une manière identique, et s'exprimaient dans un langage uidforine.

Pour réaliser ce triple but, les auteurs proposent quelques conventions auxitéelles il serait soulisitable que les médeclus se conforment, en atlendant de voir se généraliser l'emploi de méthodes donnant l'excitabilité vraie. La mesure de cette excitabilité, véritable constante caractéristique de l'organe considéré, est vraisembiablement destinée à remplacer lous les autres procédés d'électro-diagnostic. Elle répose sur la loi d'excitation électrique de Weiss et s'exprime par la chronaxie.

Les appareils, coudensateurs à capacité variable, rheotome rotatif (chrouaxlmètre), destinés à l'évaluer, ne sont malheureusement encore en usage que dans un petit nombre d'installations.

existence d'altérations graves dans les réactions électriques étant l'indice d'un trouble organique. on conquit l'utilité des électro-diagnostics dans les cas complexes où aux lésions nerveuses se surajoutent des phénomènes pithlatiques ou réflexes. Dans ce dernier cas, notamment, les réactions électriques pourront simuler une R D inexistante à cause de la lenteur de la secousse galvanique qui est duc au refroidissement du membre malade et disparait avec lui.

A côté des paralysies motrices, l'examen des troubles sensitifs, grace à l'exploration faradique de la sensibilité et à la recherche du réflexe galvanopsychique, peuvent aussi bénéficier de l'exploration électrique.

L'épreuve du vertige voltaïque qui décèle les lésions du labyrinthe présente un grand intérêt comme témoin d'un substratum anatomique chez les traumatisés du erane ou les commotiounés qui se plaignent de vertiges et d'hypoacousie.

Dans le dernier chapitre, consacré au rôle de l'électro-diagnostic comme document d'expertise auprès des Conseils de réforme, sont envisagés les renseignements que l'on doit légitimement tirer d'un examen électrique.

Or, ces renseignements, impuissants à eux seuls à earactériser une lésion nerveuse, sont un élément d'appréciation de l'évolution probable de cette lésion d'antant plus précieux que l'électro-diagnostic aura élé mieux conduit. C'est le médecht qui fait l'électrodiagnostic qui lui donne sa valeur, disent Zimmern ct l'érol, et la lécture de leur livre, par éeux auxquels licombe la tache difficilé d'éclairer les médechs des commissions de réforme, ne pourra que contribuer puissamment à augmenter celle talenr.

### FACULTE DE PARIS

Cliffique chirurgicale. - M. le professeur lienky HARTMANN a commence son cours de Ulinique chirurgi-cale le mardi 23 Octobre 1917, à 10 heures; à l'Hôtel-

Mardi, 10 heures : Examen clinique et présentution de unlades à l'Amphithéatre. — Séinédi, 10 heures : Lecon ù l'Amphithéatre

Clinique ophtalmologique. — M. le professeur F. De LADERSONNE recommencers son Cours de Clinique ophtal-mologique le lundi 5 Novembre 1917, à 1 llôtel-Dieu. Ordre du service. — Lundi, à 9 heures : Policlinique (salle des consultations). — Margi, à 9 heures : Opérations. A 3 lieurės : Visitės dans les salles militaires. — Mer-credi, à 10 lieurės : Exumens optitalmossopitiutės. — Jeudi, à 9 heurės : Operations: Visitis dans les salles: — Vendredi. à 10 heures : Eccons cliniques (amphithéatre Dupnytren). — Samedi, à 9 heures : Opérations. A 3 heures : Visites dans les sullés inflitaires.

L'enseignement spécial pour les élèves stagiaires com-menceru le 10 Janvier 1918;

Anatomic pathologique. — M. le professeur Maurice LETULLE commencera une série de l'eçons sur l'Anatomi pathologique, à partir du mardi 6 Novembre 1917, à 1 h. 30 de l'après-midi (salle des traynux pratiques d'Anutomic pathologique, 2° étage de l'Étole pratique, escalier B

Ges leçons scroht accompaguées de démonstrations pratiques, macroscopiques et microscopiques. Ces leçons auront lieu aux jours indiqués à l'horaire des

travaux pratiques. Objet du cours : Anatomic pathologique générale et des différents organes.

Thérapeutlque chirurgicale. — M. le professeur Aug. Broca commencera le vendredi 9 Novembre, à 18 heures, un cours sur le traitement des plaies de guerre à l'arrière et le continuera les landis, mercredis dredis suivants, à la même heure (Petit Amphithéatre). TOUX - ASTHME - EMPHYSEME

# Iodéine Montagu

SIROP (0,04) de B1-fodure PILULES (0,01) de Codélne

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HADTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnis (ce dernier en étain vissé, s'ouvrent et se fermant à velélité). bour 0 fr. 50; 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

AUGIES Attonchenchi's solyzinur et breitstüges dete.

GRIPPES in presence decedient pharprasi soliziente nedits.

greiner decedients pharprasi soliziente par gentralisme nedits.

greiner decedients pharprasse soliziente pharprasse soliziente

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÉD. — SERVICE DE CALLET REMPLACEMENTS, Renseignements gretülts sur domande.

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Bob. 24-81.

Tuberculoses, Emplaion MARCHAIS Phospho-Gréssitie

OUATAPLASME PADSement Conglie! cicites, Polebites, Srysipeles, Brülura

La Gécant : O. Ponés

Paris. - L. Marstheux, imprimeur, 1, rne Cassetté.



# Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE

par les COMPRIMES de

Syn. : Bromdiethylacetyluree = Adaline francais

# VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

# VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPECIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNÉ (Paraffine liquide)

### LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTPATION BABITUELLE; dans es maladies algues (flevre typhoide)

- chez les opérés du yentre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite

- muce-membrancisé; chez les protatiques; chez fes femmes encentes

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIONEMENTS : LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, F. de Châteaddun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, nons avons tonjeurs pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous lours besoins. Tous les Pharmaciens oat de la VASOLAXINE en peavent se la preenrer chez les commissionnaires ou any LABORATOIRES REBEC.

LABORATO:RES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche

et INFECTIONS DIVERSES

- 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

Traitement

Rhodius B Colloidal électrique

AMPOULES de 5 om

Granules 4. Catillon a 0.001 Extrait Titro de

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux.

Granules a. Catillon 10,0001 STROPHAN

TONIQUE DU CŒUR, DUTRETIQUE RAPIDE

ONIQUE DU CŒUR, DUTRETIQUE RAPIDE

ANTATULE, OTAPIEL, D'ARRESSING, GESHES, Micilians MITTALES, Cardiopatisis de EHEMTS 3 V TIELLABRE SE STROMANUS DE TIENTES 3 V TIELLABRE DE MITTALES, Cardiopatis de EHEMTS 3 V TIELLABRE DE MITTALES, CARDIOPATICA DE TIENTES 4 VIELLABRE DE MITTALES, CARDIOPATICA DE MITTA

Tablettes de Catillon

Osr 25 corps thyroide , stérilisé, bien toléré, actif et agréable. , à 2 contre Myxodème contre Obestté, Goirre, Merpétisme, cic. FL. 3 fr. — Paris, 3 Boul St-Martin. 2 à 8 contre C 



Gastralgies

MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favar PARIS

Extrait complet des Glandes pepsiques

tern pápessi

the man Deservation

# EMENT DE LA SYPHILIS

12. Bonley, Bonne-Nouvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D. Barthélemy, modèle VIG. ER à 15 divisions 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER AMPONLES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN

à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

COLLOBIASES DAUSSEM

COLLOIDAL GAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicemies

SOUTRE COLLOTDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

A THE PARTIES OF ECHANDALINE SUBJECTS DAUSSE 4 RIGARDAN PARTS I



2 à 5 cuilles es à café, dessert on soups selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Authrax, Acué. Orgeleis. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métall que

EXEMPTS DE PLOGB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Höpilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917). Communications en 1917 :

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

# 6, Rue Abel, PARIS

SUCCUMUSCULINE de froit, 100 grammes de viande de 100, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO conserve indéfinient seu consérve indéfinient seu consérve indéfinient seu consérve de l'accept conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

CATARRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - & DOOR AND PAR



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

6, Rue d'Abbeville, 6, PARIS

## SYPHILIS

CAPSULES RAQUIN

FLACON: 5 fr.

Tolérance Parfaite



### BLENNORRHAGIES

CAPSULES RAQUIN COPAHIVATE DE SOUDE

(12 capsules par jour)
Midicament le plus officace contre
les Biennorrhagies
anciennes ou récentes (Fi. 5 fr.)

Contre les DOULEURS : Capsules Raquin, Bicarbonate de Soude. (3'50) Globules Fumouze, Bromurc K(3'50)

CAPSULES RAQUIN DIVERSES : Copahu; Cubèbe; Salol-Santal; Santal, etc. — F.L. 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS ETABLISSEMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis, Paris.

# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

# IODEOL

Iode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

IHDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.é, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typholde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections Intra-Musculaires Indolores.— Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

# IODARGOL

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brôlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic urinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cu bes

E. VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

**EMETINOL** 

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro dis.

LA

# MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI.)

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

IBONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois

E. BONNAIRE

J-L FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

F. DE LAPERSONNE

DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE Professeur à la Fact rofesseur à la Faculté, cin de l'hôpital Boucier de l'Académie de méd

F WIDAL

Professeur de clinique médicale à l'aôpital Cochin, Membre de l'Académie de médecir

H. ROGER sour de Pathologie expérim., édeoin de l'Hêtel-Dieu, de l'Açadémie de médecine M. LERMOYEZ

F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birsction.

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairis Masson.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

N. Halle. — Les conditions de curabilité de la tuberculose rénale chronique, p. 633. M. Lance. — Sur l'équinisme consécutif aux plaies

de guerre, p. 635.

R. Debré. — L'endocardite maligne à évolution lente,

septicémies par les injections massives intravei-neuses de sérum sucré isotonique (action leucogène),

Mouvement chirurgical:

1. Luzona. — Méthodes américaines d'anesthésie
(3° article). Anesthésie par injection intrarectale
d'un mélange d'éther et d'hulle, p. 641.

Sociétés de Paris : Sociétés de Biolocie, p. 643. Société de Médecire de Paris, p. 644.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 644. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 644.

Supplément :

F. Helme. — Petit Bulletin.
Sommaires des Revuss.
J. Lépine. — Troubles mentaux de guerre. Solutions militaires Variétée '.

D' BONNETTE. — Effets pathologiques des détonations sous le premier Empire. Observations du baron Percy.

LIVRES NOUVEAUX. BIBLIOGRAPHIE. FACULTÉ DE PARIS.

Nouvelles.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES: VI à XX gouttes par jour. AMPOULES: 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul, Saint-Germain, PARIS

# Siron DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

## RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° Année. - N° 62. 8 Novembre 1917.

### PETIT BULLETIN

Le futur ministère de la Santé publique an France

Les historiens-philosophes, qui étudient la marche des civilisations et les comparent entre elles, font intervenir dans leurs appréciations une foule de facteurs, parmi lesquels l'état des Lettres, des Sciences et des Arts tient le premier rang; et cette constatation a presque l'évidence d'un truisme. Récemment, toutefois, une valeur nouvelle a été introduite dans l'ancien domaine d'études et c'est l'organisation de l'hygiène, dont les Allemands, les premiers, ont signalé l'importance comme critérium de culture.

On pourrait, par exemple, montrer comment, dans l'Antiquité, le peuple le plus différencié fut le peuple romain, parce que, avant tout autre, il avait systématisé l'hygiène, non seulement chez lui, mais encore chez tous les peuples amis ou alliés, - lisez conquis. Si l'on étudie, en effet, l'adduction des eaux potables, l'organisation des cités, les établissements de sports, de bains publics, le percement de routes pour faciliter les communications et éviter les famines, la création de la médecine militaire aux Armées, on se rend aisément compte que les maîtres du Monde furent

NATIVELLE

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture seche

Laboratoires FOURNIER Frères, 25, Be de l'Hôpital. Paris

Granules - Solution - Ampoules.

DIGITALINE orietallines

également, et dans une certaine mesure, des maitres hygiénistes.

Après eux, l'Orient seul semble avoir continué la tradition pour ce qui touche les mesures sanitaires collectives, car en Occident, sauf quelques exceptions dues à l'influence heureuse des Croisades, l'hygiène reste longtemps individualiste et

s'inspire exclusivement d'un empirisme plus ou moins henreux. Il faut donc aller jusqu'aux temps modernes pour voir la prophylaxie des maladies entrer dans les Conseils des Etats. Cette grosse innovation, fille de la révolution pastorienne, fut préci-

pitée encore par le rétrécissement de la planète, qui était lui-même la conséquence des facilités de communications sans cesse accrues. Comment les Pouvoirs publics se seraient-ils désintéressés de la peste ou du choléra indien, alors que, grâce aux paquebots rapides, aux chemins de fer transcontinentaux, ces fléaux n'étaient plus qu'à quelques semaines de marche des vieux pays d'Eu-

Donc l'hygiène collective et internationale. telle que nous la comprenons aujourd'hui, restera l'œuvre du xixº siècle dans sa deuxième moitie. Mais il faut bien admettre que tous les peuples n'ont pas suivi du même pas cette voie toute neuve tracée par la Science vers le progrès.

Un peu avant la guerre, des confrères autorisés laissaient tomber chez nous, du haut des

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externs

Sanidement absorbable, sans irritation de la peau

## PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Roches, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (9.14)

ES FRACTIOI HÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 44 injections pour une cure). ES MOYENNES : 30 à 15 centigr. tous les 6 ou 8 jours (8 à 40 inject, pour une cere).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

grandes tribunes, plus d'une parole de doute. L'hygiène en France n'est qu'une façade! criait notamment un hygiéniste désabusé et trop pessimiste peut-être. Dans les administrations civiles, l'application des lois était loin d'être toujours réalisée, parce que, la comme ailleurs, la politique misant des siennes, entravait trop souvent les meilleures, volontés. Voyez, par exemple, la Lor Cornil sur l'hygiène des villes : l'instrument forgé par le vieux maître était de première valeur, mais ses rouages grincèrent dès la mise en marche, pour cette raison qu'au lieu de réserver l'application de ladite loi aux représentants de l'Etat, préfets et sous préfets, on la confia aux maires qui, trop en contact avec l'électeur, ne purent pas ou n'oserent pas toujours prendre les mesures nécessaires. Et ceci justifie en partie l'exclamation de l'hygiéniste auquelije faisais allusion plus haut. Il n'avait néanmoins raison, qu'en partie.

En effet, tout près de nous, dans l'Armée, l'épidémiologie, qui n'a pas, à proprement parler, de chaire dans nos Facultés, et l'organisation des services de prophylaxie étaient poussées à un degré de perfection que les médecins civils mobilisés furent les premiers à reconnaître, - et de ceci je pourrais fournir d'éloquents et de hauts témoignages. Donc, dans l'Armée, les services d'hygiène fonctionnaient à souhait dès avant la guerre. Depuis les hostilités, vous savez par vous-mêmes quels progrès furent encore réalisés. Jamais, en aucun temps, en aucune campagne, l'état sanitaire des belligérants aux armées innombrables ne fut aussi parfait que sur les fronts occidentaux. On peut même dire, sans vouloir offenser personne, que, de ce côté, la guerre aura apporté plus d'un exemple et plus d'un enseignement aux administrations civiles. Mais pourquoi celles-ci suivent-elles le train au lieu de le diriger? Les hommes qui sont à la tête du mouvement sont diligents, instruits, pleins de bonne volonté, et ils ne demandent qu'à bien faire, comme on dit dans le peuple. Pourquoi, dès lors, ne réalisent-ils pas toutes les améliorations qu'ils savent de nécessité primordiale en ce pays de faible natalité?

Je pourrais, ici encore, invoquer la politique, mais l'argument est bien usé et en outre il n'explique pas tout. Je crois que l'opinion des dinigeants du Service de Santé est bien plus intéressante, parce que féconde en déductions immédiatement pratiques. Si les mesures prophylactiques dans le civil vont parfois d'un pied boiteux, cela est dù surtout à la multiplicité des compétences, mère de toutes les confusions. Au point de vue droit administratif, l'hygiène relève d'une foule de ministères : l'Intérieur d'abord, puis les Travaux publics, puis l'Agriculture, tout ceci sans parler du Commerce et des Affaires étrangères. De l'Hygiène, on pourrait dire que la circonférence est partout et le centre nulle part.

Je crois savoir que, ce centre, le Service de Santé cherche à le créer pour le plus grand bien du pays. Il suffirait, pour réaliser cette réforme féconde entre toutes et amorcer la création du futur Ministère de la Santé publique, de réunir une Commission interministérielle d'hygienc. Des à présent, cet aréopage aurait à se prononcer sur toutes les mesures intéressant à la fois la population civile et l'Armée. Personne ne pourrait nier qu'en matière de prophylaxie antituberculeuse, antisyphilitique, antityphique, antityphoidique, antialcoolique, etc., etc., des études poursuivies en commun par les Services compétents, - ici les Finances pour la lutte contre l'Alcool, la l'Intérieur et la haute Police pour les maladies vénériennes, ailleurs les Travaux publics pour les adductions d'eaux, - n'auraient des résultats précis, immédiats.

Lors des dernières offensives, le Service de Santé a montré que son effort, au point de vue strictement militaire, répondait et aux vœux et aux angoisses du pays. De ce côté, il a bien rempli sa tàchc, mais il y a plus à faire. Combien nous serions heureux de le voir marcher résolument dans la voie de l'Hygiène. Il est si parsaitement outillé pour y réussir et organiser cc Ministère de la Santé publique que la nation réclame, et dont la science et les nécessités de l'heure ne permettent plus d'ajourner la création. F. HELME.

### SOMMAIRES DES REVUES

ANNALES DE MÉDECINE

SOMMAIRE du nº 4 (Juillet-Août 1917).

Mémoires originaux :

H. Vaquez et E. Donzelot. — L'aptitude fonctionnelle cardiaque du soldat.

G. Etienne. — Fièvres paratyphoïdes à « bacillus

c. Ettenne. — Pievres paratyphotos a a bacterior de l'angle pento-cérébelleux (avec crises paroxystiques de bra-

dycardie syncopale; autopsie).

M. Pélsu et M. Paquet. — Recherches cliniques et radioscopiques sur les séquelles lofutaines des épan-

radioscopiques sur les sequelles formaties des spac-chements pleuraux (traumatiques et spontanés). Noël Fiessinger et René Clogne. — Etude sur le pouvoir protéolytique des leucocytes polynucléaires normaux du sang circulant.

Gustave Roussy et Jean Lhermitte. — La forme hémiplégique de la commotion directe de la moelle cervicale avec lésion de la 11° paire cranienne.

Livres nouveaux.

ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

SOMMAIRE du nº 11 (Novembre 1917). Mémoires originaux :

D' J. Comby. — Idiotie mongolienne. Recueil de faits :

L. Brocq. — Eruption de tuberculides du type objectif « lichen scrofulotorum » développée autour tradermo-réaction à la tuberculine:

Revue générale :

Dr J. Comby. - Bactériologie de la coqueluche. Analuses.

Publications périodiques. — Thèses et brochures. Livres. - Nouvelles





PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLIE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

SOUS SESS QUATER FORMES

PRINCE. SPRING DOWN SPRING TO SECURE CAFÉRNÉE

W. WITH BURNING W.

ma fragalung de seu par occidence.

In the second programme of several part occidence of the second part occidence occid

PRODUIT FRANÇAIS . . . DÉPOT GÉNÉRAL: 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS . . . PRODUIT FRANÇAIS

# TROUBLES MENTAUX DE GUERRE 1 LES SOLUTIONS MILITAIRES

Par Jean LÉPINE

Professeur de clinique des maladies aerveuses et mentales à l'Université de Lyon.

Parmi les malades atteints de troubles mentaux de guerre, un petit nombre, le dixième peutêtre, doit être interné, au moins temporairement.

D'autres sont à renvoyer purement et simplement à leur corps, il reste enfin un certain nombre de cas pour lesquels il est nécessaire de proposer, soit un congé de convalescence, soit le passage dans le service auxiliaire ou la réforme.

Congés de convalescence. — Les congés de convalescence sont à la fois un mode de traitement et un moyen d'attendre le moment opportun pour la liquidation de certains cas qui ne peuvent être légitimement tranchés avant un certain délai.

Qui doi-ton mettre en congé? Le plus grand nombre des mentaux aigus, qui ont besoin de reprendre peu à peu leurs forces. On tâchera de savoir d'avance ce que représente la famille comme milieu d'activité et comme habitudes. On causcra avec les parents venus en visite; on les mettra en garde contre l'alcoolisation «réparatrice» et même contre la suralimentation, à laquelle les familles n'ont que trop de dispositions. Si possible, on indiquera à quelle occupation le convealescent pourra se livrer.

On fera bien, également, de mettre en convalescence des gens dont l'état paraît chronique, mais est susceptible de s'amender assez sérieusement, soit par unc évolution naturelle, soit parce

 Pour pins de détails et pour l'exposition des diverses formes cliniques de troubles mentaux nons renvoyons au volume que nous venons de publier dens in COLLECTION HORIZON et dont cet article est extrait: Troubles mentaux de guerre, i vol. in-3° de 208 pages (Messon et Ct, délieurs, 1917). que le diagnostic peut laisser quelques doutes. Ainsi de certains persécutés peu atteints, de certains déments précoces au début.

D'autre part, on mettra en congé de convalescence des hommes à réformer temporairement ou définitivement, mais par suite de fait de guerre. Ce congé a un double avantage, il laisse aux phénomènes morbides le temps de s'améliorcr; et cette amélioration est parfois considérable en l'espace de quelques mois. Ainsi le sujet arrive au moment de la réforme avec unc incapacité moindre, et les droits de l'Etat sont sauvegardés. D'autre part ce délai permet de constituer le dossier et de faire les enquêtes nécessaires. On indique, en pareil cas, dans la proposition de congé que l'homme devra, à l'expiration de sa convalescence, se représenter au centre d'où il tient son congé. Ces congés de convalescence avec retour à l'hôpital permettent, mieux que toute autre solution, de laisser dans la circulation des gens sur l'état mental desquels il y a des suspicions sérieuses, mais qu'il n'y a d'autre part aucune raison suffisante de conserver, pendant un temps parfois assez long, sous le régime de l'internement ou même celui de l'hospitalisation.

Le simple retour au dépôt n'offre en effet acune garantie pour les malades mentaux soit les plus intéressants, soit les plus dangereux. Pour les premiers, les blessés et commotionnés, Tabenenc de blessures ou leur guérison rendent très difficile pour le médecin du dépôt de les distinguer des exagérateurs. Quant aux malades dangereux, les persécutés notamment, qui cachent avec grand soin leur délire, ils peuvent, s'ils retournent simplement à leur dépôt, être compris dans un envoi au front, où ils risquent de faire un malheur. Donc, chaque fois que le chef de centre n'aux pas l'impression qu'il peut se décharger de toute responsabilité en cc qui concerne un malade, qu'il le fasse bénéficier du retour à l'hôpital.

Quelle doit être la durée des congés." — Très longue. Au début de la campagne, il m'est arrivé de proposer des commotionnés confus pour une convalescence de quarante-cinq jours et de me croire généreux. De même que le professeur Grasset, qui a insisté à plusieurs reprises sur cette question, je suis revenu de cet optimisme, et, loin d'avoir à regretter des congés trop longs, j'ai chaque samaine la surprise de recevoir une demande de renseignements ou de dossier pour d'anclens malades du service, partis en convalescence et paraissant guéris, qui ont trainé à leur retour de dépôt en hôvial jusqu'à la réforme.

En fait, pour un commotionné sérieux, avec perte de connaissance au début, et hospitalisation de un à deux mois (centres d'avant et centres de l'intérieur compris), un congé de convalescence de deux mois est normal. Souvent il sera insuffisant Quelquefois, surtout s'il demeure des lacunes de mémoire et de la tendance aux bonfiées congestives, on peut demander trois mois d'emblée.

De même pour l'accès confus léger ou moyen, deux mois sont un minimum. Ce n'est que pour l'accès très léger qu'un mois suffit. Quant à la confusion mentale grave, la trépanation avec platé ecfèrbale ou même simplement ouverture de la dure-mère, la commotion acce persistance d'au syndrome acceunté, par exemple avec signes de paralysie générale, pour tous ces cas il faut trois mois.

De même pour les délirants chroniques, les paralytiques généraux, les déments précoces, trois mois. Même délai pour les métancoliques sérieux, pour les suites d'un accès maniaque franc. Au outraire, les petits déprimés métancoliques pourront se contenter de un à deux mois. On n'enerra jamais en convalescence un homme ayant des idées de suicide.

On donnera le moins de congé possible aux alcooliques, et d'une manière plus générale aux toxicomanes, car il y a quelques morphinomanes





ou même cocamomanes, qui font des accès de confusion mentale légère.

Service auxiliaire. Changement d'arme. Cas spéciaux. — Le classement dans le service auxiliaire s'applique assez fréquemment, soit à titre de conséquence du fait de guerre, soit comme résultant d'un état indépendant du service.

Il convient aux commotionnes moyens, capables de faire un service à peu près régulier, mais demeurant fragiles, et surtont susceptibles au bruit et aux ébrantements. Ceux-là ne doivent pas retourner au front. Même observation pour les blessés du crâne légers, avec petite trépanation respectant la dure-mère, ou la table interne, ou encore bonne cicatrice bien ossifiée avec un minimum de troubles congestis. En tous cas le blessé du crâne, sauf les cas très légers, est définitivement inapte à tous service à l'avant.

Môme indication pour les déprimés mélancoliques utilisables, certains confus, des délirants légers et en apparence guéris, pour des maniaques à accès rares, pour un nombre considérable de débiles mentaux, aptes à servir comme manœuvres, mais dont à aucun degré la place n'est au front. Le malheur est que trop souvent à ces débiles il manque des cadres, et ils finissent par ne pouvoir même pas être utilisés comme manouvriers, parce qu'on change trop souvent leurs sous-officiers ou le travail qu'on leur confie. Ils sont alors perdus, s'affolent ou se referment, et on n'en peut plus rien tirer. Et pourtant, sous l'apparence presque bestiale de leur physionomie, une expression intelligente s'allume lorsqu'il s'agit de ce qu'ils peuvent comprendre, de ce qui est au niveau de leurs capacités ou en rapport avec leurs habitudes. Un débile, qui était dans le service d'une inertie totale, désorienté et peureux et qui paraissait incapable de se conduire, venait d'être réformé; et au moment de le

◆四年日◆日本 (10年)

mettre en route nous prenions des dispositions, devant lui, pour le faire accompagner. Et lui, se mélant à la conversation : e Oh, je saurai bien reconnaître mon village », dit-il. Ce n'était pas un simulateur; il ne « faisait pas la bête». Ais il n'avait qu'un certain nombre d'acquisitions à sa disposition, et ne pouvait s'évader de la routine oi il s'était mi jusqu'alorit uni pour la reconsider de la routine oi il s'était mi jusqu'alorit mi jusqu'alorit.

Il ne faut pas mettre dans l'auxiliaire des hommes dont l'état doit nécessairement s'aggraver, comme des paralytiques généraux au début, même s'il ne s'agit que d'une forme à marche très lente. De même pour les déments précoces, 11 faut aussi en écarter tous ceux qui peuvent être dangereux à un moment donné. Une exception est à faire pour certains épileptiques à crises rares. Ceux-ci peuvent bien, comme nous l'avons vu. être dangereux au moment de leurs crises, par le moyen d'un équivalent psychique. Mais, quand il ne s'agit que de crises revenant de loin en loin. tous les cinq ou six mois, et qu'elles n'ont pas pour caractère habituel de se traduire par des manifestations psychiques, nous avons pris l'habitude de ne pas réformer, et de proposer pour le service auxiliaire, en prévenant le médecin du corps. Ce détail est indispensable : ces hommes ne peuvent être conservés qu'à condition qu'on ne leur donne pas un service spécialement dangereux et il faut que leur existence ne soit pas plus menacée par une crise qu'elle ne serait dans la vie civile. Sans quoi la responsabilité de l'État pourrait intervenir gravement. Donc pas d'équitation, pas de moiocyclette, pas d'automobile.

An Centre de Paris, Marcel Briand a pris une disposition analogue, qu'il a fait connaître par une communication à la Société de Médecine légale [5] uillet 1915]. Il est à remarquer que les Commissions de réforme, se considérant en général comme liées par l'art. 53 de l'Instruction sur l'aptunde physique au service militaire ainsi conqu: « l'épilepsie (mal comitail) constatée motive

l'exemption et la réforme », font des difficultés à accorder le classement dans l'auxillaire. Si l'on ne peut s'entendre avec la Commission sur ces cas à crises rares, on peut adopter la rédaction suivante, proposée par Marcel Briand : « troubles nerveux, à manifestations intermittentes, incompatibles, en raison de leur forme, avec le service armé, mais compatibles, en raison de leur rarreté. Avec le service auxiliaire ».

Il y a avantage à être assez large au point de vue du passage dans l'auxiliaire pour les hommes qui ont des reliquats légers d'encéphalie, ou qui sont guéris de complications cérébrales d'ottes, ou encore pour un certain nombre de neuvastiéniques et de névropathes sans aucune résistance physique, et qui ne supporteraient pas un entraînement sérieux.

Le classement dans l'auxiliaire est done une solution utile pour beaucoup de cas. Ce sersit parfait si le recrutement, mieux renseigné sur les aptitudes physiques ou mentales de chaque sujet, devait l'allecter à un emploi qu'il puisse effectivement remplir. Malheureusement, le recrutement ne possede aucune indication de ce genre; la Commission de réforme ne lui en donne pas, en sorte qu'on peut voir un commotionné, auquel le moindre bruit subit donne des vertiges et des clancements douloureux dans la tête, être affecté à un atelier de chaudronnerie ou à une usine métallurgique quelconque.

Nous sommes, de ce fait, consultés parfois sur de demandes de changement d'arme. On ne peut passer en revue tous les cas qui peuvent se présenter. Il y a, du reste, des aptitudes spéciales à différentes armes, notamment l'avion (personnel naviguant), pour lesquelles un examen assez sévère de l'état nerveux et mental pourrait n'être pas inutile.

Les cas spéciaux. Les déséquilibrés instables et indisciplinés. — Il y a enfin des cas

# IODALOSE GALBRUN

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de 17nde avec la Protone Discouventre en 1806 par E. GALBRUN, poeteur en pranamacie

Remplace toujours loce at lodures sans lodisme vinet geniet lobaloss. assert owns us grounder foders elected to Doses quotidienes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes Lurharures si Edunantiuss: Labora-roise o Als Envis 8 & 10. Rue he Patit Mines, PARIS

Me pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médesine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules
des de 1/1 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10
de Glyoérophosphate de soude par centimètre cube.
Boirs de 1/2 Ampoules : 4/50.

ENVOI GRATUIT CÉRNATILLORS à MN. ME DOCTEURS. MARIUM FRAISBE. Phin, 85, Avenue Mozart, PARIS.

74/4ph. 4684-46.

連続 中間調剤 中間

spéciaux, sur lesquels les difficultés sont toujours assez grandes. J'ai indiqué celui des épileptiques à crises rares. Celui des déséguilibres instables et indisciplinés est bien plus instructif.

Ce sont évidemment des malades, ou tout au moins des mal formés cérébralement; l'accord est unanime sur ce point, mais on sait aussi que beaucoup de ces mauvais sujets seraient parfaitement utilisables, si on savait les prendre et leur confier les besognes pour lesquelles ils sont faits. Cela est tellement vrai que les troupes d'Afrique ont compris de tout temps une proportion notable de tels éléments, surtout parmi les engagés volontaires. La réputation de ces troupes, soit au cours des expéditions coloniales, soit de la guerre actuelle, n'est plus à faire. C'est également une preuve de leur utilisation possible que beaucoup d'entre eux, ayant été réformés pour troubles mentaux, s'engagent à nouveau, et parfois réussissent à se fixer, pour quelque temps au moins. Seulement l'armée n'est pas préparée à les recevoir, elle n'a pas de formations militaires spéciales qui leur conviennent, elle n'a surtout pas un choix suffisant de cadres qui puissent allier une discipline très ferme avec un sens rigoureux de la justice, et même une certaine douceur à l'occasion.

Ce sont des gens très difficiles à mener, c'est entendu, d'autant que ce n'est pas uniquement la force qui les mène. Le médecin-inspecteur Simonin, qui les abien étudiés dans un article de 1909, indiquait les difficultés pratiques de leur utilisation.

Aussi ne faut-il pas trop s'étonner qu'il n'ait pas été possible de donner satisfaction à un veu emis en Juillet 1916 par la Société médico-psychologique, à la suite d'une communication de Nordann et Bonhomme, et d'une discussion à laquelle avaient pris part notamment Colin, Pactet, Dupré, Lwoff, Trénel, Jean Philippe, Haury, et suivie d'un rapport de ce dernier. Le veu indiquait que si l'utilisation de ces anormaux est difficile en temps de paix, elle est désirable en temps de guerre, et qu'elle serait possible notamment si l'on créait à l'avant, de préférence au Maroc et au front d'Orient, des compagnies spéciales de sujets ayant subi au préalable un examen mental de la part d'un médecin aliéniste dans un centre es pécialisé. Ces hommes ne devraient jamais séjourner dans les dépôts, pour les raisons que j'ai indiquées plus haut à propos des alcoliques.

Le ministère, auquel on avait également de mandé la création de groupes spéciaux formés de persévérateurs neurologiques, n'a pas pensé que les difficultés considérables que soulèveraient ces corps spéciaux seraient suffisamment compensées par l'accroissement d'effectifs auquel elles donneraient lieu, et, avec le regget de relever de l'impôt du sang des gens qui, à tous égardes, v de ceux qui ne seraient pas utilisables dans des unités normales.

Réforme n° 2. — Au début de la guerre, on a réforme n° 2 une quantité de sujets, simplement parce qu'ils étaient aliénés, ou qu'on les considérait comme tels. On supposait, en vertu de l'erreu qu'il ai étaient des aliénés définitifs et d'autre part voués irrémédiablement par leur constitution à devenir aliénés. Or, de ces sujets, les uns ont guéri, et d'autres étaient des victimes directes de la guerre. Dans les deux cas, la réforme n° 2 était injustifiée. La prédisposition, nous l'avons vu, existe chez beaucoup mais non à un égal degré.

Aussi les réformes n° 2 sont-elles plus rares à l'heure actuelle. Quand les erreurs du début ont été reconnues, des instructions ministérielles, complétées par la circulaire ministérielle du 11 octobre 1917, sont venues préciser le devoir des médecins et des Commissions, qui, avant de prononcer la réforme n° 2, doivent s'assurer

qu'aucun fait de service ne peut être en cause. D'où l'augmentation du nombre des réformés n° 1, comme on le verra plus loin.

Néanmoins, la réforme n° 2 reste la solution nécessaire pour un assez grand nombre de gens que l'on voit surtout dans les centres de l'intérieur, ceux des armées recevant plutôt des hommes chez lequel le fait de guerre peut intervenir. Mais l'intérieur doit trancher, non seulement le cas de malades qui n'ont jamais pu être envoyés au front, ct qui ont encombré plus ou moins long temps les dépôts, comme auxiliaires ou comme inaptes, mais aussi celui des récupérés, à la suite de visites nouvelles d'anciens exemptés ou réformés, et enfin le cas des réformés nº 2 ou temporaires soumis à la contre-visite par le jeu de la loi Dalbicz et repris à ce moment. Car il faut bien le dire : pour les troubles mentaux, c'est une sorte de rocher de Sisyphe qui retombe perpétuellement sur les centres spécialisés. Nous avons fait réformer des hommes, qui ont été repris au bout de trois mois à la contre-visite, que nous avons réformés à nouveau, et qui, s'étant engagés, nous sont encore revenus pour une troisième réforme.

Les catégories justiciables de la réforme n° 2, et dont l'énumération doit remplacer la formule rapide « aliénation mentale » des anciennes instructions, sont entre autres les suivantes :

Les psychoses chroniques d'emblée, c'est-à-dire l'imbéditité et l'idiotic, la debitité mentale (lors-qu'elle atteint un certain degré), les éditres chroniques de persécution, le déséquilibre mental, suivant les indications données au paragraphe précédent, la psychose maniaque-dépressive, c'est-à-dire la main-mélancolie, la confusion mentale ehronique, quand elle n'est pas consécutive à un fait de guerre, la démence précoce, les séquelles importantes de traumatisme cranien en dehors du service, les reliquais profonds d'encéphalities dans les mêmes conditions, l'épilepsie constatée (sauf

# ÆTHONE

Toux spasmodique

**C**oqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommei)

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à cheque fois ;
6 mois à 1 mi. 8 à 10 gouttes
n a 2 ms. 10 his pouttes
et plus selon l'âge et le cas.
Repêter à à fois les dooss el-dessus et
glus, par 24 heures, solon les lessoins.
4 DULTES: 50 h 60 gouttes par dose;
24 heures, une demi-heur avanta gou

Littérature et échantilions : FALCOZ & Co

les cas à placer dans le service auxiliaire), le somnambulisme également constaté, certains cas d'hystéric grave, des états dépressifs et neurasthéniques anciens, sans rapport avec la guerre, et avec état physique médiocre, la psychasthénie constituée (obsessions très graves, phobies importantes) sauf les cas utilisables dans l'auxiliaire, les démences organiques, l'artério-sclérose cérébrale, le tabes avec troubles mentaux, la paralysie générale, sauf les cas spéciaux dont nous parlerons plus loin.

Pour un certain nombre de ces malades, et surtout pour tous les déprimés ou névropathes jeunes, susceptibles de s'améliorer au bout de quelque temps, on doit substituer à la réforme nº 2 la réforme temporaire.

Réforme nº 1 et réforme temporaire avec gratification. - Les faits ayant transformé les idées régnantes au sujet de la réforme des malades mentaux, le ministère s'est trouvé en présence de propositions très différentes dans les cas où le fait de guerre était reconnu. La diversité d'expérience en la matière avait conduit les experts à des divergences qu'il fallait faire cesser. Ce fut l'œuvre d'une réunion de la Société de neurologie et de la Société de Psychiatrie avec les chefs des Centres neurologiques et psychiatriques militaires, qui eut lieu le 15 Décembre 1916, et où furent discutés deux rapports, celui de Dupré et le mien

En ce qui concerne les états aigus, assez durables cependant pour rendre tout service désormais impossible, et dus, soit à une blessure cranio-cérébrale, soit à des commotions, même purement émotionnelles, soit à des toxi-infections, il a été décidé que la réforme serait prononcée avec un taux d'incapacité égal à celui constaté, c'est-à-dire ne tenant pas compte de la prédisposition, et échelonné entre 10 et 100 pour 100. Je rappelle, pour mémoire seulement, qu'en ce qui concerne les trépanés légers, il y a lieu d'accorder très largement la réforme temporaire. plutôt que de les classer dans le service auxiligire

Pour les états démentiels ou les affaiblissements psychiques définitifs, par traumatisme ou infection, inutile de parler de réforme temporaire. On appliquera la réforme nº 1 avec un taux de 50 à 100 pour 100.

De même pour les psychoses post-confusionnelles, réforme nº 1 avec incapacité de 20 à 80 pour 100.

Dans les états maniaques et mélancoliques, si à l'origine du premier accès peuvent être invoqués un traumatisme ou une infection grave, réforme temporaire avec taux de 10 à 40 pour 100.

Deux cas ont soulevé une longue discussion : la paralysic générale et l'épilepsie.

En ce qui concerne la paralysie générale, la solution adoptée a été la suivante : « réforme nº 2, sauf pour les cas exceptionnels où un traumatisme encéphalique peut être légitimement invoqué dans l'accélération ou l'aggravation de la maladie, auxquels cas on peut appliquer un taux d'incapacité de 10 à 30 pour 100 ». Certains membres de la réunion ont fait une vive opposition à ce que les paralytiques généraux reçoiveut une gratification, si minime fût-elle, dans un cas quelconque. Leur thèse était que la paralysie générale, affection parasyphilitique dans tous les cas, dépend directement de la syphilis. Peu importerait, dans ces conditions, que les circonstances de guerre aient pu hâter ou accélérer le développement de la maladie. A dire vrai, à leur avis les circonstances de guerre ne pouvaient jouer aucun rôle. J'ai soutenu l'opinion inverse, m'efforcant, en dehors de toute doctrine. de faire prévaloir cette notion de bou sens et de justice que quelquefois, exceptionnellement, les circonstances de guerre ne pouvaient pas avoir été indifférentes au développement de la maladie.

Il v a les cas de traumatisme cranien - mais il v a aussi des cas sans traumatisme, L'opinion la plus répandue est bien en effet que, si la syphilis est indispensable à l'origine de la paralysie générale, elle est par cela même suffisante, et qu'aucune autre cause déterminante ne peut être invoquée. Cette formule me paraît médicalement inexacte et pratiquement injuste. La paralysie générale n'est pas uniquement de la syphilis; c'est de la syphilis plus quelque chose, qui nous est inconnu, mais qui n'est sans doute ni un virus particulier, ni uniquement un terrain constitutionnellement préparé. Les traumatismes, comme Régis, entre autres, l'a bien montré, les surmenages physiques, intellectuels et moraux, l'insomnie, sont des éléments dont l'observation clinique ne peut méconnaître la valeur.

Ces observations avaient été retenues, elles avaient contribué à faire admettre le taux d'incapacité exceptionnel de 10 à 30 pour 100, mais seulement dans le cas de traumatisme cranien, ce terme étant pris du reste dans le sens le plus large. Néanmoins cette conclusion était très éloignée de celle que j'avais proposée dans mon rapport, élevant le taux éventuel à 40 pour 100 et surtout admettant des causes déterminantes telles que le surmenage, dans les conditions que je viens d'indiquer. La Société clinique de médecine mentale et la Société de psychiatrie de Paris, dans une réunion à laquelle ont été convoqués également les chefs de centres, a remis à l'étude cette question, le 7 Juillet 1917, sur un rapport de Pactet, reprenant mes propres observations, et s'appuyant sur elles ainsi que sur les résultats de l'expérience acquise par lui dans ses services du front et de l'intérieur. Son autorité et celle de H. Colin ont fait adopter la formule suivante, qui doit actuellement servir de guide :

« Pour la paralysie générale, réforme nº 2, sauf pour les cas particuliers où une caquête minutieuse aura démontré, en temps de paix et plus 

#### COLLOIDES PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS

colloida1

EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

# ELECTRARGOL

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïda!) Ampoules de 5 et 10 c.c. - NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÉLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

Alimentation rationnelle des Énfants

Blédine du froment la plus riche en phosphates organiques incilite la digestion du lait. augmente sa valeu

nutritive

lédine JACQUEMAIRE

ECHANTILLONS ET FEUILLES DE PESEES

Établissements JACOUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine pas de cacao, pas d'excès de sucre, aucun élément constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier

spécialement en temps de guerre, l'influence aggravante du service militaire. En ce cas, incapacité de 60 à 80 pour 100. »

Cette formule très libérale est entièrement justifiée, à mon avis, si elle est prise à la lettre, c'est-à-dire si l'enquête minutieuse apporte des preuves ou tout au moins de très fortes présomptions. Comme exemple : un officier d'artillerie, qui pendant tout le printemps de 1916 est resté, sans être relevé et sans un jour de repos, dans un secteur agité de la région de Verdun. On voit ce qu'ont été ses journées - et aussi ses nuits, durant lesquelles il avait en outre à faire l'effort de ses calculs. Il avait, jusque-là, fait sans un accroc ses 18 mois de front. Après cet épisode prodigieux de tension nerveuse exaspérée, il devient - sans commotion immédiate et sans blessure-paralytique général. Dira-t-on que la guerre n'est pour rien dans l'éclosion des accidents?

Bien entendu, puisque l'on accorde aux partisans de l'origine uniquement syphilitique de la paralysie générale que la syphilis y existe toujours, la constatation d'une réaction de Wasserunan ne peut avoir aucune importance en ce qui

concerne la réforme Pour l'épilepsie, la discussion s'est également élevée entre les partisans de l'épilepsic névrose fatale et ceux de l'épilepsie syndrome d'origine variable, et non immuable. A. Léri a fourni un argument précieux à la cause des épilepsics acquises en rapportant des cas d'épilepsie de Brown-Séquard, c'est-à-dire par lésion périphérique, comme ceux de Mairet et les miens. La formule adoptée après discussion fut la suivante : « L'épilepsie dite essentielle donnera toujours lieu à la réforme nº 2, sauf pour les cas exceptionnels où un traumatisme ou une infection grave pourra être invoqué dans les faits de guerre antérieurement à l'apparition du premier accident épileptique. Dans ces cas exceptionnels, réforme nº 1 avec taux d'incapacité de 10 à 80 pour 100. »

Ce qui resterait à faire. — Comme l'on voit, la thérapeutique des troubles mentaux dans l'armée est à peu près organisée, les solutions militaires à appliquer se sont déjà dégagées et se précisent chaque jour. Que reste-t-il à faire pour hâter cette évolution?

D'abord mettre au point les doctrines officielles anciennes relatives aux troubles mentaux; qu'il soit bien entendu que l'on peut être obligé d'interner un aliéné aigu sans pour cela devoir nécessairement le réformer plus tard.

Augmenter les facilités de développement et de fonctionnement déjà accordées aux Centres de psychiatrie. Bien outillés, bien pourvus de personnel, ce sont d'excellents instruments de traitement et de prophylaxie. Utiliser à est effet tous les spécialistes, faire revenir ceux qui ont des affectations où ils sont mal employés.

Développer les consultations externes annexées aux centres. En recommander la pratique aux dépôts, pour les eas douteux, les visites d'incorporation, etc.

Créer au plus tòl des assiles pour incurables neuropsychiques non dangereux. Il est lamentable de voir des trépanés avec troubles mentaux graves, des commotionnés, des paraplégiques organiques, victimes de la guerre parmi les plus cruellement frappées, être parfois réduits à l'asile d'aliénés ou à une véritable indigence, car ils ont besoin de soins qu'une fois rendus à la vie civile ils ne peuvent recevoir avec leurs faibles ressources de réformés. Ils ne peuvent d'autre part continuer à encombrer les formations, qui sont des hôpitaux, non des hospites.

Utiliser rationnellement les auxiliaires. — Ne pas mettre dans la métallurgie ceux qui ne peuvent entendre des coups de marteau. Organiser, notamment avec le concours des centres neuro-psychiatriques, des équipes agricoles pour les commotionnés et certains déprimés qu'il faut

Ge qui resterait à faire. — Comme l'on voit, soustraire à la vie de easernc et qui sont inaptes thérapeutique des troubles mentaux dans à faire campagne.

Complèter la loi Dalbiez par des dispositions emplèdant la récupération des alidinés dangereux au bout de trois mois, obligeant, lors des contrevisites, 'els Commissions de réforme à prendre connaissance du motif de la précédente réforme, et, s'il s'agit d'affection mentale, leur interdire la récupération sans avis conforme du Centre de psychiatrie.

Rappeler d'une façon impérieuse aux Commissions de réforme qu'ellen a doivent pas réagpéorcomme elles le font trop souvent, sans examen sérieux et en tous cas sans avis autorisé, des n'dpunés antérieurement placés, après enquêtes et expertise, en position de réforme temporaire. A plusieurs reprises, nous avons vu des trèpanés, réformés temporairement, puis repris, soumis des efforts nuisibles, et dont l'état s'est aggravé.

Faire comprendre aux Commissions de réforme l'intérêt général qu'il y a àce qu'elles conforment leurs avis, en matière de troubles mentaux, à ceux des chefs de centres (j'ai obtenu à cet égard, après quelques efforts, des résultats qui devraient être généralisés).

Au point de vue des réformés nº 1, complèter les dispositions de tendance très bienveillante, qui ont été adoptées, par une étude de l'état antéricur du sujet. Cette innovation en matière de pensions et gratifications s'impose si l'on ne veut pas voir monter de manière excessive le budget des pensions. Nous ne sommes plus sous le régime du temps de paix ; l'État ne prend plus seulement des conscrits jeunes et sains; il incorpore des récupérés de vieilles classes, dont certains ont des tares acquises dont il n'est pas légitime qu'à l'occasion d'un léger accident de service il soit un jour rendu responsable. L'alcoolisme est l'auteur d'une bonne partie de ces tares acquises et justifierait à lui seul cette prise en considération de l'état antérieur.



### VARIÉTÉS

#### EFFETS PATHOLOGIQUES DES DÉTONATIONS SOUS LE PREMIER EMPIRE

LES OBSERVATIONS DU BARON PERCY, MEDECIN-CHEF DES ARMÉES IMPÉRIALES.

Les pièces détonent avec d'autant plus de force, tontes choses égales d'ailleurs, qu'elles sont plus chargées et que le projectile qu'elles doivent lancer résiste davantage à sa sortie.

Le dégagement subit de gaz et de vapeurs dans les décharges d'artillerie et leur irruption violente dans l'air atmosphérique produisent ce vent, ce souffie impétneux, qui éteint les lumières, les flambeaux et les torches embrasées, qu'on a placées àune certaine distances

La détonation est plus retentissante dans les lietx clos ou caverneux qu'en plein air. Dans les casemates voûtées, elle a infiniment plus de viacité et est aussi beauconp plus muisible : I'nne est, pour ainsi dire, diffue et n'ébranle le corps que par sa surface extérieure; l'autre est concentrée et pénètre jusqu'aux plus petits éléments de l'organisme

Il n'est pas difficile de distinguer le coup d'une plèce qui n'est chargée qu'à poster, de celle qui renterme un boulet. Les plèces de 3, 6 et 8 dont la charge, comme celle de presque toutes les bouches à feu, est du tiers du poids du boulet, détonent d'une manière siguë, qui pince et agit principalement sur l'organe de l'ouie. Les plèces de 12, de 16 et 24 ont me détonation beaucoup plus pleine et plus forte; aussi permet-on aux canonnières, qui ne sont pas encore endurcis à leur maniement, de mettre du coton dans les oreilles.

Mais on se fait à tout. Lorsque nous faisions le siège de Dautcike, n 1806; è couchais à peu de distance d'une batterie de 2s, qui tirait tontes les nuits : je passai les deux premières sans fermer l'Otl, j'eus un pen de sommeil la troisième et je m'éveillai rarement dans les suivantes. On voit des canonniers et antres militaires dormir profondément à côté des pièces même, et au militeu da bruit le plus affreux.

On ne conçoit pas comment on pouvait résister à la détonation de ces anciennes couleurrines autri-

chiennes, qui portaient très loin un boulet de 26 livres et exigeaient une charge de 32 livres de pondre. Elles étaient de bronze, ce qui augmentait considérablement la véhémence de leurs conps.

La détonation des pièces de fonte est plus sourde et plus amortie, tant à cause de la grande épaisseur de leurs parois que par leur défaut d'élasticité de la matière.

Les vieux canons de cuir trouvés dans les arsenaux de Salzbourg et les pierriers de bois utilisés par les Suisses et si meurtriers à la bataille des Quatre Cantons, avaient un bruit obtus et étoufié dont on s'apercevait à peise.

Le feu de mousqueterie produit une détonation, pour ainsi dire brisée (toile déchirée), qui fait peu d'impression. Mille coups de fusil, tirés ensemble, font moins de bruit qu'un coup de canon. Le soldat du troisième rang tire presque à l'oreille de celui du

second et l'incommode à peine.
Ce sont les mortiers qui fatiguent le plus : leur détonation aiguë et déchirante pénètre tout le corps et remue la machine entière.

En général, les fortes détonations sont plus ou moins accabinnes; elles causent quelquefois une sorte de stuperur qui ne dure que peu d'instants, mais qui laises près elle une fatigue, une paresse difficiles à surmonter : les articulations sont doulour couses; l'action musculaire est engourdie, la tête pesante, les perceptions sont lentes, la vue est voi-lée: en un moi, toute l'économie est en souffrance; on a même vu des paralysies partielles et le mal vertéral succéder à ces divers symptiones et dégénère en infirmités incurables. Mais le plus ordinairement le calme renait au bout de vingt-quatre ou quarante-huit heures et, après trois ou quatre épreuves semblables, le canomier, s'illest dout d'une bonne constitution, est en état de braver toutes les détonations possibles.

Je suis săr que la détonation simultanée de quatre gros mortiers ne tueralt pas un homme, mais le rendraît très malade. J'ai quelquefois fait attacher à l'aflit d'un mortier des chiens de toute taille et de tout âge, la détonation en rendaît quelques-uns comme frénétiques, d'autres tombaient assommés, abasourdis et ne se relevaient qu'au bout d'un quart

d'heure; presque tous jetalent le sang par la gueule, les narines et les oreilles. Un jour, on y attacha un anon de 5 mois, acheté exprès pour cette expérience; il essuya les deux premières décharges sans en paraître trop incommodé, mais à la troisième, atterré et sufficant, il s'abatili tont à coup, eut'quelques coavulsions et rendit beaucoup de sang par les naseaux, la bouche et les oreilles. Aucun de ces animaux ne périt, mais tous furent assez Longtemps languissants.

An début, les canomiers éprouvent une migraine plus ou moins vive, accompagnée parfois de vomissements, d'accès de fièvre, de légers tremblements et des palpitations plus ou moins incommodes.

des palpitations plus ou mons smoommodes.

Il arrive souvent aussi, a ceur qui débutent et même à quelques anciens de saigner, comme ils diesnt, des oreilles; quelqueolis même le tympan se déchire et l'ouie n'en est pas toujours aboile pour les. J'ai rencontré plusieurs artilleurs qui faisaient passer lafumée de la pipe par l'oreille, et quin' en enterdeis suevenut et l'on peut dire que c'est l'infrimité la plus commune dans l'artillerie. On permet à ceux qui y font leurs premiers exercices de s'étouper, c'est-dire de mettre dans le conduit auditif de la laine ou coton. En diminuant peut peut le tampon obtura-teur, l'oreille s'habitue aux impressions sonores et finit par les recevoir à un sans en ettre blessée.

On observe parfois des hémoptysies: aussi ne faut-il pas faire entrer dans l'artillerie les adolescents, qui ont la poitrine étroite et délicare, qui ont eu quelques atteintes d'hémoptysie, qui s'enrhument facilement; ils y deviennent bientôt phitsiques et peuvent périr promptement.

Il ne faut pas y admettre non plus les individus ayant eu des accès d'épilepsie; le mal y éclaterait dans toute sa force.

\*\*\*

C'est sur les malades et les blessés que la doténation exerce, le plus fortement, sa dangereuse influence. Ils ont beau y avoir été hab-tués de longue main : s'ils l'ont supportée en état de santé, ils en sont péniblement affectés en état de maladie et com-

(Voir la suite, p. 669.)



TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



ROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULES-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement doses exactement à 0401 demethylarsimateus soude chimiquement pur par cachet. 5º la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRENALINE au millième par cachet . 6! la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement doses exactement à 0902 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'so la Boite de 60 cachets

## CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE FTUBERCULOSE

# Bromothérapie Physiologique

Remplace la Médication bromurée

(Combat avec succès la Morphinomanie)

SPECIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

Traitement de l'Insomnie nerveuse, Epilepsie, etc.

# BROMONE ROBIN

BROME ORGANIQUE, PHYSIOLOGIQUE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et absolument stable de Brome et de Pentone

découverte en 1902 par M.: Maurice ROBIN, l'anteur des Combinaissas Métalle-l'eptoniques de l'eptone et de l'er en 1881 (Voir Communication à l'Académie des Sciences, par Berthelot en 1885.)

Le Bromone a été expérimenté pour la première fois à la Salpêtrière dans le Service du Professeur Raymond, de 1905 à 1906.

Une thèse intitulée "Les Préparations organiques de Brome" a été faite par un de ses élèves, M. le Docteur Mathieu F. M. P. en 1906.

Cette thèse et le Bromone ont eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache, séance du 26 mars 1907.

# Il n'existe aucune autre véritable solution titrée de Brome et de Peptone trypsique que le BROMONE.

Ne pas confondre cette préparation avec les nombreuses imitations créées depuis notre découverte, se donnant des noms plus ou moins similaires et dont la plupart ne sont que des solutions de Bromure de sodium ou de Bromhydrate d'ammoniaque, dans un liquide organique.

Le BROMONE est la préparation BROMÉE ORGANIQUE par excellence et la PLUS ASSIMILABLE. C'est LA SEULE qui s'emploie sous forme INJECTABLE et qui soit complètement INDOLORE.

Remplace les Bromures alcalins sans aucun accident de Bromisme.

Deux formes de préparation : GOUTTES concentrées et AMPOULES injectables.

DOSE: ADULTES Gouttes..... XX gouttes avant chacun des principaux repas.

Injectables 2 ou 3 cc. toutes les 24 heures. — Peut se continuer sans inconvénient plusieurs semaines.

40 Gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de bromure de potassium.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS
DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

# LA GRANDE MARQUE

# des Antiseptiques URINAIRES



# Dissout et Chasse l'Acide l'Urique

« Grâce à sa composition, l'URASEPTINE se trouve être à la fois, en même temps qu'un stimulant de l'activité hépatique et de l'activité rénale, un des dissolvants les plus efficaces de l'acide urique, et, sans contestation possible, le plus énergique et le plus sûr des antiseptiques urinaires; son inocuité certaine et longuement éprouvée en fait un médicament de tout premier ordre, sur lequel le médecin peut compter toutes les fois qu'il s'agit d'assurer l'asepsie de l'urine. »

Journal des Praticiens, 31 Oct. 1908, nº 44, Huchard, directeur.

### **HENRY ROGIER**

DOCTEUR EN PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX

19, Avenue de Villiers, PARIS

IRRIGATIONS

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

(OZONE NAISSANT)

GARGARISMES

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

HYGIÈNE ET GYNÉCOLOGIE

COMPRIMÉS -

PRINCIPES DU NÉOL Adaptés spécialement et exclusivement pour usage en INJECTIONS VAGINALES

Laboratoires du Néol, 9, rue Dupuytren, Paris.



CHLOR

COMPRIMÉS SATURANTS

1 COMPRIMÉ TOUTES LES 5 MINUTES JUSQU'À SOULAGEMENT

SOLUBLE GRANULÉ

REPRODUISANT LA FORMULE DU PROF, BOURGET, DE LAUSANNE BICARBONATE DE SOUDE, PHOSPHATE DE SOUDE, SULFATE DE SQUDE LE MEILLEUR MODE DE SATURATION PAR LES ALCALINS EN SOLUTION ÉTENDUE

DURET & RABY

LABORATOIRES DE LA

Avenue des Tilleuls PARIS-MONTMAI

ment, avec un violent mal de tête, avec un point de côté, ou une fièvre ardente, une phlegmasie grave, etc., n'éprouveraient-ils pas un surcroît de douleur à chaque décharge, qui a lieu au-dessus d'eux? Les blessés ne sont pas moins à plaindre, et, sur terre comme sur mer, rien n'est plus dangereux dans leur situation, que le voisinage de batteries faisant feu. C'est ce dont j'ai eu occasion de me convaincre à différents sièges auxquels j'ai assisté ou que j'ai essuyés. Le bruit de l'artillerie les inquiète, les trouble, les prive de sommeil, les dispose aux soubresauts, aux tressaillements, aux crampes, aux convulsions, au tétanos, aux hémorragies. Paré avait remarqué, étant enfermé dans la place d'Hesdin, qu'assiégeaient les Espagnols, en 1553, « qu'autant de coups que leurs canons tiraient, les malades sentaient douleur en leurs plaies, comme si on leur eût donné des coups de baston; l'un criait la teste, l'autre le bras et ainsi des autres parties et, à plusieurs, leurs plaies resaignaient, voire en plus grande abondance qu'à l'heure qu'ils avaient été blessés »,

Les grandes blessures qui tournent généralement si mal dans les lieux bumides, non aérés, privés de la lumière solaire, ne peuvent que difficilement guérir dans les casemates. C'est bien pis encore si la place fait jouer ses batteries et si les bombes et les obus jetés par les assiégeants viennent ajouter leur détonation à celle qui accable déjà les malheureux blessés.

Lorsque nous étions devant Dantzick, nos blessés, qu'il nous fut impossible de placer ailleurs qu'à Langarten, à un mille de la tranchée, éprouvèrent, la plupart, des secousses douloureuses dans tout le corps et particulièrement à l'endroit de leurs blessures; les amputés étaient souvent obligés d'appliquer la main à leur moignon, pour en apaiser l'agitation.

Je n'ai jamais vu, après nos amputations, l'hémor ragie se renouveler par la détonation. Nos ligatures sont fermes et trop soigneusement établies, pour qu'elles puissent jamais céder. Nous nous sommes habitués à les faire ainsi, à cause des évacuations et des transports, souvent très éloignés, que nécessitent les circonstances de guerre.

Mais j'ai eu souvent à déplorer les accidents promptement mortels, dont certaines plaies de tête, d'une médiocre gravité, se compliquaient, dès le troisième et le quatrième jour, par l'incontestable effet des détonations.

Ce bruit est aussi très nuisible dans les plaies de oitrine, dans les fractures comminutives et pendant le travail des grandes suppurations ; il n'est pas très rare qu'il détermine alors des hémorragies, la délitescence et la gangrène.

Enfin, quand on est maître de choisir l'emplacement d'un hôpital de siège, il faut préférer les bâtiments, les maisons, les hangars, etc., où la détonation est le moins sensible, non pas à l'oreille qu'il est facile de boucher, mais sur les substances et les corps monvants. Il faut disposer, sur une planche, ou une table ou un bois de lit, plusieurs verres ou gobelets plus ou moins près les uns des autres, saus qu'ils se touchent par leurs bords; le degré de force de leur cliquetis, à chaque coup de canon de gros calibre, fera juger si on doit prendre ou laisser ce local. Des bouteilles vides peuvent également servir pour cette épreuve, au moyen de laquelle on peut encore décou-vrir quel est l'étage, quelle est la salle où les hommes ayant une plaie de quelque importance, soit à la tête, soit à la poitrine, une fracture, un membre amputé, etc., seront un peu plus à l'abri de la détonation.



Percy, avec quelques collaborateurs, combattit cette opinion que les détonations tuent, par leur bruit seul, les animaux nouveau-nés, qu'ils troublent les œufs en état d'incubation et font périr l'oiseau récemment éclos. « Nous rassemblames de très jeunes lapins, des chais n'ayant pas encorc les yeux ouverts, des souris nées depuis quelques jours, des pigeonneaux sans plumes et une nichée de moineaux à peine sortis de l'œuf : nous fimes partir, autour d'eux, d'abord six énormes pistolets et ensuite deux coups de canon d'airain chargés à poudre. Ces détonations furent terribles, mais aucun animal n'en fut incommodé. Il y avait dans le jardin un nid de fauvettes dont la mère couvait depuis environ quinze jours, nous tirames, à côté et très près, tous ensemble et à la fois, huit coups de fusil fortement chargés et bourrés; la mère n'en revint pas moins couver au bout d'un quart d'heure et sept jours après, nous trouvames quatre petits hien vivants.

Les nombreus es expériences, faites par notre ancêtre du premier Empire, pourraient être reprises par les médecins, qui servent actuellement dans l'artillerie. Il serait en effet intéressant de connaître les effets pathologiques des détonations si différentes de l'artillerie moderne : 1º Artillerie de tranchées; 2º Artillerie de campagne; 3º Artillerie lourde à longue portéc. Dr Bonnette, Médecin militairs.

#### BIBLIOGRAPHIE

985. - Fractures of the cower extremity or base of the radius, par le D' Lewis Stephen Pilcher, A. M., M. D. L. L. D, 1. vol. in-8 de 116 pages et 132 fig. dans le texte (J.-B. Lippincott Company, éditeurs, Philadelphia and London).

986. — Traité de chimie médico-pharmaceutique et toxicologique avec commentaires du Codex et éléments thérapeutiques et physiologiques des principaux médicaments, par le D<sup>z</sup> L. Reutter ne Rose-монт, 1. vol. in-8 de 834 pages (Octave Doin et fils, éditeurs, Paris). - Prix : 14 fr.

987. - Le dipioscope, par le D. A. Remy (de Dijon), avec la collaboration des DES A. CANTONNET, H. VARRY et E. Blum, 1 vol. de 170 pages et 71 fig. dans le texte (Maloine et fils, édit., Paris). Prix : 6 fr.

988. - La Fisiopatologica del Timo, par le D' GIACINTO GOTTI, 1 vol. grand in-8 de 230 pages et 5 planches bors texte (Stabilimento tipografico N. ene E. C., édit., Napoli).

989. — Electrodiagnostic de guerre. Clinique. Consell de réforme. Technique et interprétation, par les D's A. ZIMMERN et P. PÉROL, 1 vol. in-8 (de la COLLECTION HORIZON), 155 pages et 44 fig. dans le texte (Masson et Cie, éditeurs). — Prix: 4 fr.

990. - Troubles mentaux de guerre, par le Dr. JEAN LÉPINE, 1 vol. in-8 (de la COLLECTION HORI-ZON), 203 pages (Masson et Cio, éditeurs). Prix : 4 fr.

991. - Les blessures de l'abdomen, par le De J. Abadie (d'Oran), 2º édition remaniée, 1 vol. in-8 (de la COLLECTION HORIZON), 230 pages, 81 fig. dans le texte et 4 planches bors texte (Masson et C'e, éditeurs). - Prix : 4 fr.

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,

Adynamie, Neurasthénie.

# Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café

# DIGIFOLINE

Contient la totalité des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale, sans les éléments inutiles ou nocifs.

## RÉGULARISE ET TONIFIE LE CŒUR

Action constante, posologie commode Absence de troubles digestifs et d'effets cumulatifs

Un comprimé (à 0 gr. 10) équivaut 0 gr. 10 de feuille de digitale titrée Tubes de 12 et 25 comprimés.

AMPOULES DE 1 cm3

pour l'usage hypodermique et intraveiceux Une ampoule équivaut à o gr. 10 de feuille de digitale titrée. Boites de 2, 5 et 20 ampoules.

#### SACCHARURE DE DIGIFOLINE Se prescrit aux mêmes doses que la feuille de digitale titrée.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRES CIBA, 1, place Morand, à LYON

MEDAILLE d'OR Biplomed Honneur LYON 1914  COOLLUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparia

2 à 5 cuillerdes à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

### LIVRES NOUVEAUX<sup>1</sup>

Les plaies de guerre du poumon, par Pierre Duval 1 vol. in-8 de 140 pages, avec fig. dans le texte et 5 planches hors texte, Paris, 1917 (Masson et Cie, éditenrs). - Prix : 8 fr.

Comme tous les phénomènes naturels : éruptions volcaniques, tempêtes, orages, etc., jouent un rôle important dans l'évolution de notre planète, la guerre joue un rôle très grand dans l'évolution de l'humanité. Au point de vue chirurgical la guerre nous aura appris bien des choses, et il serait à sonhaîter que ses enseignements ne fussent pas perdus, fussent au contraire pieusement recueillis pour le plus grand bien des générations médicales futures.

En ce qui concerne la chirurgie du poumon, quelle

révolution accomplie !!

Cette chirurgie, qui paraissait appartenir unique-ment à un petit clan de chirurgiens spécialisés, est rentrée de plain-pied dans les méthodes simples de la chirnrgie générale (fig. 7, p. 96). Dans son très substantiel et très clair livre intitulé modestemeut : Notes sur le traitement chirurgical des plaies de guerre du poumon dans la zone des armées, Pierre Duval nons montre admirablement cette transformation.

La crainte dn pneumothorax avait jnsqn'à présent limité le champ de la chirurgie palmonaire. Or, la chirurgie de guerre nous a triomphalement montré que la pratique déjà ancienne et bien française du pneumothora large et total comporte une réelle bénignité.

L'extraction tardive des projectiles intrapnlmo-naires nons a prouvé d'indiscntable façon que l'on ponvait sans danger particulier, par une thoracotomie large, attirer nn lobe pulmonaire hors du thorax, l'extérioriser, comme une anse intestinale hors de l'abdomen, se livrer sur lui à tontes les manœnvres nécessaires, incision, résection partielle, suture, le remettre en place, et fermer complètement le thorax.

1. Par décision du Synnicat des Éditeurs (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration p. visoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

Toute cette technique s'élabore, se perfectionne chaque jour, Lisez le livre de P. Duval avec attention et vous serez au courant de cette chirurgie nouvelle si attra vante et si pleine de promesses.

Traité de Chimie médico-pharmaceutique et toxicologique, par le Dr L. REUTTER DE ROSEMONT, privat-docent à l'Université de Genève, docteur ès sciences (Octave Doin et fils, éditenrs). Prix : 14 fr.

Cet important ouvrage s'adresse à diverses catégories de spécialistes : aux pharmaciens, aux méde-cins, aux médecins légistes. On ne trouvera pas dans ce traité de longnes dissertations sur les règles générales de la chimie, pas plus qu'une description systématique de tous les corps et dérivés non officinaux : les différents corps utilisés en thérapeutique, et ceux-là seulement, sont classés selon les règles établies à la suite des travaux des maîtres tels que Gauthier, Haller, etc.

Le texte est extrêmement dense, le sujet infiniment vaste et la concision de l'exposé constante. Le but de l'auteur, privat-docent à l'Université de Genève, a été, comme il le dit lui-même dans sa belle préface, de libérer la Françe « sa seconde patrie » et la Suisse de l'influence allemande en ce qui concerne la préparation des produits pharmacentiques. Il indique les principes qui sont à la base de la pharmacodynamie, montre comment on doit modifier tel on tel dérivé en vue de son utilisation thérapentique. Ainsi le méthyléther d'ecgonine ne possède ancune action anesthésiante à l'encontre du benzoîl-éther d'ecgonine on cocaïne. Les nitriles à poids moléculaire peu élevé sont plus toxiques que les autres,

les nitriles primaires sont plus toxiques que les nitriles secondaires et tertiaires et lenrs dérivés alkylés perdent leur action physiologique. Les cétones provoquent presque tontes une diminution de la pression artérielle et de la narcose, mais lenr action diminue en proportion de leur poids moléculaire, etc., etc.

On voit, par ces exemples, pris au basard, comment peut se modifier l'action des différents corps par l'adionction de tel ou tel radical dans leur structure moléculaire.

Le praticien apprendra dans cet ouvrage à mienx connaître les caractères physiques et les propriétés des substances qu'il prescrit. Tons les médicaments inscrits au Codex sont étudiés soignensement au point de vue de leur préparation et toutes leurs

réactions d'identité et de pureté longuement exposées. L'ouvrage comprend la description des corps de la chimie minérale : métalloïdes et métaux, puis ceux de la chimie organique qui constitue la partie

la plus importante. Enfin, un aperçu toxicologique permettra à un praticien d'entreprendre rapidement certaines re-cherches médico-légales.

Chirurgie de guerre. - Les fractures : déplacements, séquelles, décalcifications, raideurs articuiaires consécutives, par Ed. Delorme, 1 vol. de 300 p., avec 55 planches et 304 figures (L. Fournier, éditeur, Paris, 1917).

Sur le sujet vaste et d'un intérêt de tout premier ordre, les fractures par les armes de guerre, M. le médecin inspecteur général Delorme fonrnit un appoint important de notions nouvelles déduit de l'examen continu, mûri, averti, de très nombreux blessés et d'une documentation d'une incomparable richesse. L'auteur a comblé là des lacunes qu'il connaissait dans la période d'avant-guerre et qu'il n'avait pu faire disparaître faute de cette documentation,

11 passe en revue et figure, pour chaque os, les déplacements de ces fractures dont les modalités sont souvent si différentes de celles des fractures communes. C'est un travail d'ensemble qui n'avait jamais été entrepris jusqu'ici.

Sur les séquelles osseuses consécutives, si désespérantes par leur fréquence et leur résistance aux traitements, il apporte de précieuses précisions.

A la décalcification, il consacre une étude étendue : sa fréquence, ses rapports avec les lésions nerveuses. son diagnostic d'avec l'ostéite si souvent concomitante, ses conséquences, l'arrêtent longuement. Enfin, ces raideurs articulaires, négligées en cours

de traitement, insuffisamment combattues par une mécanothérapie anodine ou impuissante, ces raideurs sources de tant d'incapacités, de pertes sèches pour le budget du pays, se réclament pour lui d'une exten-



La Marque "Usines du Rhône" garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

sion méconnue des procédés chirurgicaux classiques ou d'une gymnastique collective.

En écrivant ee livre, l'auteur semble avoir poursuivi deux buts dont il précise les modes d'emploi: étre utile, imprimer à une étude de chirurgie de guerre un progrès honorable pour notre littérature.

Parasitisme normal et microbiose, par le Dr V.
Galippe, 1 vol. in-8 de 60 pages (Masson et Cie, éditeurs, Paris). — Prix: 2 fr.

Le titre seul de ce travail, travail du haboratoire du professeur Landoury, ne semble-til pas un pen surprenant? L'auteur reprend avec autorité les vicilles théories de Béchamp sur le parasitisme à l'étant du vaniment de commun aux végénax et aux animents, et claradises que constant. Il us égit pas de de parsites en quelque sorte accidentels, mais de la présence dans les tissus d'éliments vivants, les micro-symas dont la présence est indispensable à la vie de l'organime tout estée.

L'existence des microzymas étant à peu près universellement niée, l'auteur a cherché, dans de curieuses et indéressantes expériences sur des fruits, à mettre en évidence ce parasitisme normal. D'après lui, succédant à un tramatisme, les microsymas survivant à la destruction collulaire peuvent acquérir des formes et des propriétés biològiques qu'ils ne pos, sédaient pas, et devenir des bacilles, des diplocoques, ct,, ce d'ernier phénomère constitunt la microbiose,

L'auteur généralise ses conclusions et les étend aux blessures de guerre. Le danger des issus contus, déchiquetés, comme source d'infection et d'intoxica-tion, est admis par tous les chirurgiens. Mais l'auteur soutient qu'il y a dans ces cas une véritable miero-biose, en un mot, qu'un projectile absolument aseptique serait capable d'infecter une plaie uniquement par son action mécanique, mettant en liberté et en action les éléments vivants intracellulaires, les microxymas évolunat en hacilles, d'iplocoques, etc.

Ce travail en opposition avec les idées scientifiques modernes est intéressant en ce qu'il constitue en quelque sorte une rénovation de la théorie sur la génération spontanée. Ivan Bertrand.

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale. — M. le professeur Denove fera ses leçons de Clinique médicale tous les matins, à 10 leçons dans l'Amphithéâtre de la Clinique médicale, à l'hobital Beaujon.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 heures, salles Behier (femmes) et Sandras (hommes).

Clinique d'accouchements et de gynécologie (Cli-

nique Taruier, 89, rue d'Assas).— M. le professeur Pau. Ban, sasisté de MM. Banneau et Lequeux, agrégés, reprendra le Cours de Clinique d'accondements le samedi 10 Novembre 1917, à 13 h. 1/2 (Clinique Tarnier, rue d'Assas), et le continuera tous les lundis, mardis, mercredis et samedis, à la même heure.

Clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. — M. le professeur Chauffard commencera son enseignement elinique à l'hôpital Saint-Antoine le lundi 12 Novembre 1917.

Sa première leçon auva lieu à l'Amphithéâtre de la Clinique le vendredi 16 Novembre, à 10 h. 1/2, et les leçons suivantes auront lieu dans le même Amphithéate, à la même heure, le vendredi, avec présentation de malades.

Tous les matins à 10 heures, visite dans les salles, et examen des malades au point de vue de l'établissement du diagnostic et des indications thérapeutiques.

Clinique chirurgicale infantile. — M. le professeur Kirmisson commencera à l'hôpital des Enfants-Malades, 139, rue de Sèvres, son Coure de Clinique chirurgicale infantile, le mardi 13 Novembre 1917, à 10 henres du matin et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et vendredi, à 10 heures : Leçons du professeur. Jeudl, de 10 heures à midi : Consultations orthopédiques (Contérence clinique et examen des malades).

Clinique thérapeutique. — M. le professeur Albert Rosin commencer à l'hopital Besujon son Gours de Clinique thérapeutique le jeudi 29 Novembre 1917, à 10 heures du matin, et le continuera les jeudis suivants, à la même heure.

Objet du Cours : Le traitement de la tuborculose. À purtir du 12 Novembre, tous les jours, à 9 heures du

matin, legon de clinique thérapeutique au lit du malado.

Clinique des maladles des voies urinaires. — M. le
professeur Licouzu a commencé ses leçons le vendréeu
9 Novembre 1917, à 10 h. 1/2, et les continueru les ven-

dredis suivants, à la même heure, dans la salle de la

Terrasse (Hôpital Neeker). Opérations le lundi et le mereredi, de 9 h. 1/2 à midi,

et le vendredi avant la Glinique.

Maladies cutantées et syphilitiques. — M. le professeur GACUER commencera ce Cours le dimanche
11 Novembre 1917, à 10 heures du matin, à l'hôpital SaintLouis, dans l'amphilitéatre des cliniques et le continuera
les dimanches suivante à la même heure.

Le Cours réglementaire pour les élèves stagiaires anra lieu dans le semestre d'été (Mars. Avril, Mai, Juin), les vendredis à 13 heures et dimanches à 10 heures.

Anatomie. — M. le professeur A. Nicolas commencera le Cours d'Anatouie le samedi 10 Novembre 1917, à 16 henres (Petit Amphilitéatre), et le continuera les samedis, mardis et jendis suivants, à la même heure.

Objet du Cours: Splanchaologie.

M. le professeur Blaccuer, de l'Université de Bruxelles, commencer le Cours d'Anatomie le samedi 1st Décembre 1917, à 16 heures (Amphilhéatre de Physique), et le continence les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

Objet du Cours: Anatomie descriptire de la 16te de

Objet du Cours : Anstomie descriptive de la tête, du cou et des membres.

Thérapeutique chirurgicale. — M. le professeur Aug. Broca commencera le vendredi 9 Novembre, à 18 heures, un cours sur le traitement des plaies de guerre à l'arrière et le continuera les lundis, merceredis et vendredis suvannist, à la même heure (Petit Amphithéàtre).

Pathologie expérimentale et comparée. — M. Ro-Orn commencera son cours le jeudi 15 Novembre, à 5 heures du soir (petit Amphithéatre) et le continuera les samedis et jeudis suivants, à la même heure. La première leçon sera consacréa à l'exposé des travaux

La première leçon sera consacrée à l'exposé des travaux récents sur les capsules surrénales. Les leçons suivantes seront consacrées à l'étude du foie.

Pathologie et Thérapeutique générales. — M. le professeur Achara a commencé le cours de Puthologie et Thérapeutique générales le Novembre 1917, à tô heures (Petit Amphithéâtro), et le continuera les sucreredis, vandustie et lundis suivants à la même houre.

vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Objet du cours: Notions élémentaires de médesine.

Comment on devient malade. Comment se manifestent
les maladies. Comment on peut les reconnaître et les

combutre.

Les eauses des maladies, leur mode d'action sur l'organisme. Causes extérieures, traumatismes, actions physiques; les toxiques; les parasites et les mierobes; la (Voir la suite, p. 673.)

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

# HECT NE

GOUTTES (Digoutes équivalent à 0,03 d'Hectine) 21 (Mégaine principe pendant 10 415) de MPOULES A (0,10 d'Hectine per empoule). Injection et al. (0,00 d'Hectine per empoule). AMPOULES A (0,10 d'Hectine per empoule). INJECTIONS INDOLORES

# HECTARGYRE

Lo plus actif, lo micrus clored as a Macrony, curiels, PiLLLES in each, lo micrus clored for sea and mobile production of the production o

Laboratoiras & PHECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villaneuva-fa-Garanna (Seine).

Le plus Puissant Reconstituant général

# HISTOGÉNOL

Médication aruénio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas ou l'organisme débilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et dynamogénique puissante; dans tous

Naline

Naline

ies cas of it fast relever l'été afferte, améliere r la composition à soig. rominériller los propriétés de l'autre l'a

Exigorear toutes les bottes et flacons la Signature de Grantie: NAIME
Litterture et Echantes: S'efr. iNALINE, film Willensuve-la-Garcane, pris St-Donis (Sib).

1913. = Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycerophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr.- Rue Abei, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

CONVALESCENCES

Echentillons et Prix spécienx pour les Hôpitsux et Ambulences.

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses

THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C°

21, Place des Vosges Paris.

CACHETS "ROCHE"
os THIOCOL
degree code or nevers cycly
os thiocol recite " rus fig.

CONPRIME ROCHE

CONPRIME ROCHE

PRESENTATION

THOCOLOGY

T

# ESTOMAC

# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type

Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE ABSORPTION AGREABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

contagion et la propagation des maladies. Causes interucs, prédispositions, bérédité. Immunité. Les lésions des organes et les troubles des fonctions. L'inflummation. Les tumeurs. Les altérations des humeurs. Les symptomes. La marche, les terminaisons et les suites des n ladies. Le diagnostic et le pronostic. Le traitement. Les moyens therapeutiques, leurs effcts ct leurs iadicutions Les soins à donner aux malades. Notions sur les régimes. ments d'hygiène et de prophylaxie. Vacciaations.

Bactériologie. - M. Fernand Bezançon, chargé du cours de bactériologie, a commencé son cours le mer-credi 7 Novembre, à 17 henres, au Petit Amphithéaire de la Faculté de Médecine, et le continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la mêma henre.

Pharmacologie et Matière médicale. - M. le pr fesseur Poucher a commencé le cours de Pharmacologie et Matière médicale, le lundi 5 Novembre 1917, à 16 heures (amphithéatre Vulpian), et le continucra les mercredis,

vendredis et lundis suivants, à la même heure. Ce cours sera achavé, pendant le second semostro, par M. TIFFENEAU, agrégé.

Sujet du cours : I. Art de formuler. Rédaction d'ordon-nances. Traitements et régimes. — II. Modificateurs du système nerveux central et périphérique. Modificateurs de la circulation. Sédatifs et stimulants de l'action nerveuse. Modificateurs de la natrition. Modificateurs des sécrétions et excrétions. Parasiticides, Antiseptiques et désinfectants. Modificateurs locaux.

#### NOUVELLES

Citation à l'ordre du jour. - Le Journal officiel vient de publier une liste de fonctionnaires et de citoyens français qui se sont particulièrement distingués depuis le ut des hostilités.

Dans cette liste de citoyens dont le Gonvernement porte à la connaissance du pays la belle conduite, nous relevons le nom de M. Vautrin (de Nancy), qu'accompagne la citation enivents

τ M. Vautrin (Alexis), professeur à la Faculté de méde-cine de Nancy (Meurthe-et-Moselle) : chirurgien de hauto valeur et du plus noble caractère qui, dégagé de toute obligation militaire, n'a cessé depuis le début de la campagne de se prodiguer pour les blessés, assurant le service chirurgical de trois hôpitaux importasts. A fait pretave du plus beau courage et d'un dévouement admiré de tous, au cours des fréquents bombardements qu'a subis Naacy, allant an premier signal, avec le plus complet mépris du danger, donner ses soins aux victimes. »

Commission supérieure consuitative du Service de Santé militaire. - Un décret présidentiel vicnt de nommer membres de la Commission supéricura consulta-tive du Scrvice de Santé militaire : MM. Roger, doyon de la Facilté de Médecine de Paris ; Bertillon, membre du Conseil de l'Union des Syndicats médicaux de France, pré-sideat du Syndicat médical de l'arrondissement de Versailles; Martin (Henri), président de l'Association générale des pharmaciens de France; Heitz-Boyer, chirur-gien des hopitaux de Paris.

M. Rogar remplira les foactions de vice-président. Nomination. — M. le médecin inspecteur Vincent (J.) a été promu au grade de médecin inspecteur général, en remplacement de M. le médecin inspecteur général Février, placé dans la section de réserve

Les médecins mobilisés de la ciasse 1889. M. Camille Reboul, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si, par le jeu normal des classes, les médecins mobilisés de 1889 ne pourraient pas, au 1<sup>st</sup> Octobre, comme cenx de la classe 1888, être effectés au licu de leur résidence, a reçu comme réponse que la mesure n'avait pu encore être envisagée.

La joi sur les substances vénéneuses et l'armée. Le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé milituire vicnt de prendre un arrêté instituant au sous-secrétariat d'Etat du Service de Santé militaire une Commission, qui aura pour objet de rechercher et de proposer toute: mesures utiles à l'application dans l'armée de la législa-tion nouvelle sur les substances vénéneuses. (Loi du 12 Juillet 1916 et décret du 14 Septembre 1916.)

Cette Commission est composée comme suit : MM. le pharmacien inspecteur Rosser, président; le sénateur Cazeneuve, vice-président; le professeur Henri Gautier, directeur de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, vice-président; le professeur Grimbert, de l'Ecole supé-rieure de pharmacie de Paris, pharmacien-chef des hôpi-taux de Paris, membre de l'Académie de Médecine; le pharmacien principal de 1re classe, professeur Georges, pharmacien-chef du service au Val-de-Grâce; le pharma-cien principal de 2° classe Pellerin, détaché an soussecrétariat d'Etat; le médecin-major de 1 re classa Scheffler, détaché au cabinet du sous-secrétaire d'Etat; le pharm cien-major de 2º classe Schmidt, député des Vosges, dn laboratoire technique du Service de Santé; le pharmacien-major de 2º classe II. Martin, de l'hôpital militaire Saint-Martin; le pharmacien-major de 2º classe Prothière, détaché au cabinet du sous-secrétaire d'Etat, secrétaire; le vétérinaire-major de 2º classe Drouin, de la direction de la cavalerie au ministère de la Guerre; Toraude, pharmacien à Asnières. Et comme secrétaires adjoints : MM, le pharmacien-major de 2º classe Pollission, détaché rétariat d'E tat; le ph lre classa Orliac, de l'hôpital militaire Saint-Martin.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis). 5, rue de Surène, Paris (8º).

Souscription des médecins de l'Urugay.

« Les soussignés, médecins établis dans l'Uruguay, désireux de témoigner leurs sympathies envers les médecins frunçais mobilisés, prient ceux-ci de vouloir bien accepter leur obole en faveur des médecins peu fortunés et leurs familles.

« Ea ce faisant, ils croient remplir bien faiblement un devoir de reconnaissance que les sentiments da jus-tice leur imposent, car ils ne sauraient oublier tont ce qu'ils doivent à la Science médicale française, a MM, les Docteurs

470 dollars : Enrique Poucy. - Aleiandro Gallinal.

300 dollars : Alfredo Navarro.

200 dollars : Francisco Soca. 100 dollars : Alfonso Lamas. - Eduardo Lamas. -Luis P. Bottaro. — Jnan B. Morelli. — Pablo Scremini. — Luis Mondino. — Eduardo Lorenzo. — Pardo Sau-tayana. — Americo Ricaldoni. — Comité des dames fran-

60 dollars : Gcrardo Arrizabalaga. 50 dollars : Bernardo Etchepare. — Manuel Quintela. - Emilio Penza. — Fernando Giribaldo. — Enrique F. Llovet. — Arturo Williman. — Silvio Guerra. — N. N. José Brito Foresti. — Buenaventura Delger.

40 dolfars : Juan P. Bessin. - Luis Calzada. - Maria Armand-Ugon (Dra).

30 dollars : Arturo Lussich. - Luis Gntierrez. -J. Testaseca. — Antonio Haran. — José L. Amorin. — Domingo Prat. — Humberto Lorenzo y Losada. — Joaquin de Salterain. - Juan A. Bastillo. - Etche-

churry.

25 dollars : Lorenzo Lombardini. — Antonio Barreiro.

20 doilers: Lorenzo Lömnardini, — Antonio Parteiro. — Luis G. Murgnia. — José Ortiz (de Melo). 20 dollars: Lorenzo Leganni, — Ernesto Quintola. — José Martiené. — José Repetto. — Narciso Olarriaga. — Carlos Sayaguès Lasso. — Ramon Varquez, — Ramon Llambias de Olivar. — Anibal Mavdez del Marco. — Garlos Legnani. — Lorenzo Legnani. — Labat. — Halty. — Emilio San Juan. — I. Pon y Orfila. — José Rodriguez Anido. — Pedro Ricci. — Fausto Veiga. — Eduardo

NE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

# odođeno Posocoge Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour, Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUÇQ. (Courbevoie, Seine)

un peu d'eau et aux repas. VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

en 1917:

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PEPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris \_ Déc. 1910.)



Laboratoire de Biologie Appliquée L.B.A. TÉLÉPHONE: 136-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE PRODUITS STÉRILISÉS - HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cto, 54, Faubo St-Honoré, PARIS

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES ‡

(Furenculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUR

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Le Flacon Communications

Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917).

de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

Payssé. - Rafael Rodriguez. - Juan C. Dighiero. Esteban Toscano. — Manuel Albo. — Clemente Escaade. — Luis Morquio. — Manuel Ferrerin. — N. Burghi. nuel Nieto. — Mario Rossi - Alberico Ysola. -Federico Velazco. — Juan José Murgnia. — J. Cunéo. — Arnoldo Berta. — Paulina Luisi (Dra). — Luis A. Sur-- Adolfo Cordero de San José.

15 dollars : Del Pino (de Flores). — Juaa P. Alaggia. — Salvador Pintos. — Laborde. — Camon. — Pedro

— Agustin Sanguinetti.

10 dollars : Luis Payssé. — Camillo Payssé. — Augusto Turenne. - Viceate Arsuaga. - Inneo A. Castagno. -Emilio Bilbao. — Juan Paladino. — Atilio Chiazzaro. — Alcides Laffranchi. — Juan José Cuenca y Lamas. — Pablo P. Muñoa. — Carlos M. Maldini. — Jaime H. Oliver. — Carlos Néry. — J. Mainginon. — Maauel Bercianos. — Edunrdo Pedoya. — Juan Pissano. — Estudiante

— Carlos Aery. — J. Maniginon. — Manuel Bereinnos. — Edundo Pedoya. — Juan Pissano. — Estudiante Ulises Ferreira. — Alfredo Persico. — Aucardi Bosio (Damian). — Alberto Moroy. — Juan Lopez Aguerre. — Luis Castugnetto. — Ernesto Seijo. — Francisco Cortabarria. — Juan B. Bado. — Venancio Perez Pallas. — Conrado Pelfort. — Alicia Armand Ugon (Dra). — M. Mier Velazquez. — Elias Regules (hijo). — Agustin J. Aguerre. — José May. — Julian Rosende. — Carlo Stajano. — Mario Simeto. — Carlos Butler. — Romulo Silva. rique Mendez. — Antonio S. Viana. — Eduardo Bastos - Cesnr Crispo Acosta. - Jaime Nin y Silva. - José Iracla. - Juan Hirisrt. - Alberto Carriquiry. - Juan Daric Silva. - José Scoscria. - Gayol. - Pedro Escuder Nuñez. — Fernando Calleriza. — Raul del Campo. — Antonio Carrau. — Hector Rossello. — Csrlos Bellinere. Juan J. Jaume y Bernati. — Joaquin Poace de Leon. — Julio Carrère. — Julio Bauza. — Loreazo Mérola. — Antonio Lebano. — Eduardo Biraben. — Alfredo Nario. - Alejandro Nogueira. - Clivio Nario. - Juan J. Coppoln. — Hector Talice. — Aquileo Claramunt. — Andrès Puyol. — Juan F. Canessa. — Justo Triay. — Alberto Galeano. — Mario Artagaveytia. — Frsacisco Vidnl y Caervo. — Americo Mola. — Carlos Mª Giuria. — Ernesto

Caprario. — Julio Moreau. — Elbio Martinez Puetu. — Francisco Caffera, — Antonio I. Oliveres, — Juan Ser-

vetti y Larraya. - Alberto Roldan. - Pedro Delfino. -Alberto Anselmi. - Rafael Schiaffino. - Arturo Jarabelli. — Emilio Ciris. — Ignacio Arcos Perez. — Antunez - Julio Loreazo (de Montevideo), Rucker (de Montevideo). — José Foladori (de Monte-video). — Jaime Gianetto (de Montevideo). — Juan Carlos Brito del Pino. - Horacio Garcia Lagos. -Puppo. — Alberto Vasquez Barrière. — Carlos Colistro. — Justo Gonzalez. — Felix Angel Olivera. — Horacin Yacholli. - José P. Urioste. - Ernesto Ricci de San José.

 Argenzio de Cerro Largo.
 dollars : Miguel Becerro de Bengoa. — Susano Almada. — Valentin Alvarez (de Colon). — Alberto Paaco. — Estudiante de medicina Parietti. — Carlos Brito Foresti. — Baldomero Cuenca y Lamss. — Alberto Perez Montebrnno. — Octavio Gutierrez Diaz. — Leon Alberto Brignole. — Ivo Ferreyra (de Tamarembo). — Gimenez Arechaga (de Tamarembo). — Hilarion Loriente. 2 dollars : Adolfo Cordero. — R. Sagarra. — Angel

Chiolin. - E. Ricci.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier sans indication de nom) de l'Association générale des Médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (8º).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 93.782 francs.

# Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codélne)

TOUX nerveus AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En verta d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

La Fabrique Française d'Instruments dentaires Rhein et Cie, 33-35, boul. du Temple, Paris, fournit les Instruments et Fournitures pour médecins dentistes.

Excellent poste à céder, 2 h. de Paris, fixe important, gros chiffre d'affaires. — Ecrire P.M., nº 1470.

Veuve médecin prendr. dans sa villa, bord de mer, enfants ou jeunes gens délicats. Collège à proximité. — Ecrire P. M., nº 1421.

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits sur domando. sur demande. 47, boul. Saint-Michel, Paris. — Tel. Geb. 24-81.

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréosotés

QUATAPLASME PARREMENT COMPLETE s, Phiébites, Szysipèles, Brûlures

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARKEBRUK, imprimeur, 1, rue Cassotto

# EVURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.



EAU de RÉGIME des

Arthritiques DIABÉTIQUES — HÉPATIQUES VICHI

BOUTEILLES - DEMIES et QUARTS

APRÈS et ENTRE les REPAS

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

Pastilles VICHY-

Les Seules fabriquées avec les SELS VICHY-ÉTAT

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## VANADARSINE

GOUTTES Solution d'arséniate de Vanadium.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie.

Prix : 3 fr. 50

# VANADARSINE GUILLAUMIN

SÉRUM Vanadarsiné

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours.

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPETIT

Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la cértitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES

ERMONT (S. &O.) près Paris
La première Usine française affectée
à la production industrielle de la
Théobromine, depuis 1998



# THEOSOL THEOBROMINATE OF CALCIUM CRISTIALISE

OURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tréasor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRÉ: deux cachets pris un le matin et un le soir

F \te de 20 Cachets

## OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12, Bouley. Bonne-Nonvelle

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rênales à 0 gr. 30; C. Rupeptiques à 0 gr. 30; c.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# LYSOL

HELL HE Middeler pol on fact in demands

GOOGLYS PRANÇAME BY LYBOS.

51, Non Permentier, 1757 (Seine).

ESTOMAC – INTESTIN ENTÉRITE CHEZ L'ENFANT

VALS-SAINT-JEAN

LITHIASES BILIAIRES et RÉMALES
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ
VALS-PRÉCIEUSE
Blem préciser le nom des Sources
pour éviter les substitutions.

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

PAVÉRON

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

IPECA total Dausse

Ampoules pour injections'
Aussi actif que l'Emétine à doses
beaucoup moindres

Inhoratoire Pharmaceulique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

CAUTAILS UPU & HEKAPIUUES INJEGIABLES

Ocarique, Thyroidien, Hépatique, Pancréatique, Testiculaire,
Mohrétique, Surrénal, Thyroique, Hypophysalire,

SEE ALX. 60 CT 98 Res de Torse, Palalle Chéden, Bass (2007)



CACHETS CHOAY E HÉPA PAQUETS CHOAY E ORCH COMPRIMES THYPO

GASTRIQUE, ETTERTIQUE, "
HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, 
ORCHITIQUE, OVARIEN, 
HYPOPHYSAIRE, THYROÏDIEN, 
RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES .26.Rue du Four.26.PARIS

VINGIRARD

IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires,

excellents phagocytes, qui débarrassent l'organisme de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. - PARIS

LA

# MÉDICA PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes. Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

... ADMINISTRATION ... MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIO IBONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . 15 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professour clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dien

> E. BONNAIRE ofesseur agrégé, ar et Professeur en chef

> > J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cechir

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE ofesseur à la Fa-cin de l'hôpital B

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de médeci

de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de l'Académie de l'Académie

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp. Broca. Secrétaire de la Direction.

H. ROGER

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portès à 24 ou 32 pages

### SOMMAIRE

Articles originaux

M. LÉON-KINDBERG et A. DELHERM. -- Sur le triage des tuberculeux aux Armées, p. 645.

Léon Meunier. — Un traitement « omnibus » des affections stomacales, p. 647. P. HARTENBERG. - Les paralysies fonctionnelles par

inaction, p. 648. Carnet du praticien :

A. POULARD. - Traitement de la syphilis oculaire, p. 648.

Sociétés de Paris :

Conférence chirurgicale interalliée, p. 649. Société médicale des Hôpitaux, p. 650. SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE, p. 651. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 652.

Chronique :

J.-L. FAURE. — J.-J. Peyrot. F. HELME, — Petit Bulletin. FACULTE DE PARIS HOPITAUX ET HOSPICES. NOUVELLES. RENERIONEMENTS DT COMMUNICITÉS

Diurétique — Cardiotonique

# EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernalis

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS,

HÉMORROÏDES

VARICES

ESCULEOL Gouttes concentrées de Marrons d'Inde

i5 gouttes 2 fois per jour entre les repa-A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº Année. - Nº 63. 15 Novembre 1917.

I.-J. PEYROT 1843-1917.

C'était un fils de l'apre Périgord, de ce rude pays où sont encore peut-être les hois les plus profonds, les retraites les plus obscures, les campagnes les plus sauvages, et où, sur les rochers qui dominent les plus claires rivières de France, se dressent magnifiquement les vieux châteaux du Moyen age.

Son corps puissant, legercment voûté, sa belle tête de lion, pleine à la fois de force ct de douceur, montrait la vigueur de sa race, sortie de ce sol où l'on rencontre à chaque pas les vostiges miraculeux des plus vieilles civilisations humaines.

Il avait par son travail, par sa hautc intelligence, rapidement conquis, dans ce Paris des succès et des catastrophes, la place à laquelle il avait droit.

Ses solides qualités chirurgicales, son bon sens, son jugement sur, en firent rapidement un des chirurgiens les plus dignes de la confiance de tous. Il fut, avec Reclus, avec Bouilly, avec Kirmisson, qui seul reste debout, toujours actif, toujours vaillant, un des « quatre agrégés » dont le livre célèbre fut l'oracle chirurgical de toute une génération d'étudiants.

Et puis, comme à tant d'autres, les honneurs

Toux

# ÆTHONE

Conveluche

ERROCRISINES Fournier

Thyroide, Ovaire, Foie, etc., etc.

Laboratoires POURNIER Frères, 25, B\* de l'Hôpital Parm

étaient venus, et les rubans, et les Académies-Scs compatriotes, qui l'aimaient, l'avaient envoyé à la Haute Assemblée, où il dédaigna les besognes d'ambition, de rancune et de malfaisance, pour se consacrer aux travaux utiles, aux créations d'assistance et d'hygiène, à la lutte contre le fléau tuberculeux, à toutes les œuvres généreuses qui ne donnent pas la notorieté de la tribune et du journal, mais qui, dans ces assemblées souveraines, rachètent par le bien qu'elles font, un peu du mal qui naît à côte d'elles.

Ainsi, il travailla longtemps, faisant le bien autour de lui. Et puis, peu à peu, l'âge était venu, et avcc lui la douceur du retour aux lieux charmants où se sont écoulés les jours heureux de la iennesse

Il était revenu dans la demoure qu'il avait choisie, au milieu des prairies et des bois, dans le vieux château médiéval qu'il s'était plu à embellir. C'est là que je l'ai vu pour la dernière fois, il y a un an à peinc, toujours affable ct toujours bienveillant, débordant de cette bonté sou-riante et qui donnait à son accueil tant de charme ct tant de douceur.

Nous avons erré à pas lents dans le bois magnifique de chênes séculaires où il aimait chaque jour à promener sa rêverie. Je rappelais à ce vieux soldat de Plevna ce qu'il m'avait dit autrefois de ce siège célèbre, où l'avait entraîné, il y a quarante ans, l'esprit d'aventure qui est au cœur des jeunes gens. Et nous disions que cet épisode

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

## RHESAL VICARIO

ARTIRÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Sanidement absorbable, sans irritation de la nese

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE -Byla ---GENTILLY (Seine).

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 5 jours (5 à 16 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Leboratoires NALINE, à Villemeuve-la-Garenne deine).

héroïque était bien peu de chose auprès des événements formidables qui ensanglantent aujourd'hui l'univers,

Et maintenant, le drame immense dure encore. Ce noble ami n'en verra pas la fin. Mais il a trouvé le repos, et pendant que le monde entier attend dans la douleur l'aube des temps nouveaux, il va paisiblement dormir à l'ombre épaisse des grands chênes.

J,-L. FAURE.

### PETIT BULLETIN

Les cours de perfectionnement aux Armées pour les étudiants en médecine,

Le samedi 3 Novembre, a commencé la première série de cours de perfectionnement pour les étudiants en médecine. Je n'al pas à faire ici l'historique de cette organisation; pas davantage je n'aurai à retracer les causes qui ont amené le sous-secrétariat d'État du Scrvice de Santé à mettre sur pied pareille institution, absolument inconnue dans les annales des guerres.

Si rien n'est simple dans la vie, combien les choses se compliquent encore en campagne! Le ministre n'est pas un agent d'exécution. Quand il a décidé une création quelconque, ce sont les services qui doivent étudier les voies et movens et procéder aux réalisations. Ici, le problème s'aggravait d'une double difficulté: D'abord, il fallait que les États-majors consentissent à rendre disponibles les officiers et sous-officiers du Service de Santé, et cela pour plusieurs mois. Voilà pour le côté militaire. Au point de vue civil, le sous-secrétaire d'État et ses collaborateurs tenaient en outre à ce que les étudiants eussent en mains, après avoir suivi les cours, un diplôme qui, à la fin des hostilités, représenterait une valeur à déterminer et donnerait droit à des

inscriptions cumulatives. Les militaires n'ayant aucune qualité pour délivrer des parchemins, il fallut négocier avec l'Instruction publique. Si vous ajoutez enfin que le haut Commandement, plein de bonne volonté, c'est entendu, mais légitimement soucieux de ne pas désorganiser ses formations sanitaires, ne consenit à l'ouverture des cours qu'au moment où les secteurs redeviendraient plus calmes, vous comprendrez et les obstacles à vaincre, et la ténacité à employer. Tout ceei vous expliquera encore pourquoi la nouvelle organisation, décidée en Janvier 1917, mise sur pied en Avril, ne put fonctionner qu'en Novembre.

Pour les étudiants qui m'ont écrit tant de lettres sur cette question si pressante pour eux, je rappellerai que les cours se divisent en deux cycles ; Le premier, correspondant à la 1<sup>re</sup> et à la 2<sup>e</sup> année de médecine, est fait pour les étudiants pourvus de 2 à 8 inscriptions. Le deuxième cycle, correspondant à peu près à la 3° ou 4° année d'études, s'adresse, lui, aux étudiants nantis de 9 à 16 inscriptions. La durée de chaque série est de six mois, trois pour les études théoriques et six pour les études pratiques; mais celles-ci étant menées de pair avec les premières, c'est en réalité six mois seulement de séjour dans les centres d'instruction. Ces derniers sont actuellement au nombre de trois. Prochainement, il y en aura un par armée, sur la propre suggestion du Commandement, qui désire, cela se comprend, garder ses aides-majors et auxis le plus près possible de lui.

Les cours sont couronnés par des examens passés devant les professeurs des centres et par des maîtres civils délégués par les diverses l'acultés. L'échec ajourne le candidat à six mois, en l'obligeant à suivre une nouvelle série de cours. La réussite donne droit à un diplôme qui, après accord entre la Guerre et l'Instruction publique, constituera une lettre de change, à valeur variable et qui sera rembourséee ninseriptions cumulatives à la fin des hostilités. L'échelle des valeurs est étaiblic d'après le nombre de points obtenus et le rang à l'examen. On tiendra compte aussi des notes de scolarité; je crois également que la valeur professionnelle et militaide chacun pourra entrer en ligne de compte, et ce sera la cote d'amour.

Je ne m'étendrai pas sur le côté matériel de l'installation : elle est parfaite. J'ai lu avec soin les programmes, lissontracés de main de maître. Quant aux centres, abondamment pourvus de livres, d'instruments, de laboratoires, ils offrent aux travailleurs tous les outils désirables; et c'est très bien, et c'est très gros de conséquences pour l'avenir.

Bien que ce point ne soit pas dans mon sujet, je tiens à indiquer des aujourd'hui que ces centres, d'allure toute pratique et toute militaire, auront peut-être une répercussion énorme dans nos futurs programmes d'études. Jadis, il fallait sept ans pour faire un soldat; puis on tomba à cinq ans, à trois ans, à deux ans. A l'heure actuelle, nous savons tous qu'une année peut grandement suffire au dressage du troupier. Eh bien, la guerre, qui nous a appris tant de choses, va probablement nous montrer, sur le terrain médical, qu'il n'est pas besoin de six années, P. C. N. compris, pour former un médecin. En réformant les programmes, en perfectionnant les études, surtout en suivant pas à pas l'élève, comme on le fait au P. C. N., je crois fermement que trois années, mieux employées, suffiront. Il faudra mettre demain les bouchées doubles, si l'on veut avoir le nombre de médecins nécessaire et réparer les brèches faites par la guerre. Pour avoir cependant des médecins instruits, des examens d'entrée aux Facultés seront indispensables. Comme vous le voyez, c'est toute une révolution qui est amorcée par cette institution médicomilitaire des centres d'enseignement. Mais à chaque jour suffit sa peine, et notre France, qui





Littérature & Echantillon sur demande Les Etablissements POULENC Frères 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS Une mesure
a chaque repas
dans un peu deau
ou par prise
de 100 gr. de Lait
(Une lasse)

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1º En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par cantimètre cube. Boirz de 12 Ampoules : 4'50. 2° En Gouttes (pour la Voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Gacodylate de strychnine
et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLOOR GOUTTES: 2050.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM, les DOCTEURS. MARIUS FRAISSE, Phin., "85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16.

aura su vaincre, saura bien aussi réaliser les meilleurs programmes pour obtenir les meilleurs

Et maintenant, chers et jeunes camarades pour qui j'écris, au travail! C'est à vous que va incomber le soin de refaire l'âme du pays, magnifique espoir, redoutable tache. Vous n'y faillirez point si vous adoptez, comme je vous le conseille, la noble devise du grand Littré, que je citais ailleurs et que je tlens à répéter à la fin de ces lignes, comme un encouragement et une règle de conduite : « Il faut vivre comme si l'on devait mourir demain, et travailler comme si l'on devait vivre toujours. n

F. HRIMR.

### FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Cochin. - M. le professeur Fernand Widal commencera ses leçons à l'Amphithéatre de la Clinique médicale, à une date qui sera ultérieurement indiquée.

A partir du lundi 12 Novembre, chaque matin, à 10 h. 1/2, leçon clinique au lit du malade par le pro-

Chaque mutin, à 9 heures, enseignement séméiologique et upplication des techniques de laboratoire et de radio-

Clinique des maladies du ystème nerveux. Le lundi 5 Novembre, le professeur Pierre Maris u commencė, conformément aux nouvelles instructions ministérielles sur l'enseignement des spécialités aux étudiants, une série de leçons cliniques, dans lesquelles il traite de l'ensemble des affections du système nerveux. Ces legons se poursuivent durant Novembre et Décembre, tous les lundis, mercredis et vendredis, de 13 b. 30 à 15 h. 30, a l'Amphithéatre Charcot (hospice de la Salptrière), elles seront suivies d'exercices pratiques de cli-

PROGRAMME. - Notions d'anatomie du cerveau. Localisations motrices. Faisceau pyramidal, Réflexes tendineux et cutanés. - Voies sensitives et localisations sensitives. Troubles sensitifs dans les lésions cérébrales, Monoplégie et paraplégie corticale, Hémiplégie, Hémianesthésie, —

Circulution cérébralo. Ramollissement, Hémorragie, Coma, Cerveau sénile. Lacunes. — Voies optiques. Hémia-nopsio, Atrophic optique. Paralysios oculaires. — Aplasie. nopaio, Atrophie oplique, Paralysios ceilaires, — Aplinsie.
Anathrie: Troubles de la prote, — Tumeure cérbrales.
Abes du cerveau, — Voies cérôbolleuses, Syndromes cérbelleux et labyristhiquo, — Syndromes bulbaires, protubérantiels, pédoaculaires, Parulysie bulbaire progressive. Myasthénie. Sclérose en plaques. — Affections cérèbrales infantilles. Sclérose cérébrale infantile. Hénit. plègie infantile. Maladie de Little. Maladie de Friedreich. Anatomie de la moelle. Compression de la moelle Méningite syphilltique. - Tabes et scléroses combinées - Syphilis du cerveau et de la moelle. Parulysie générale (étude neurologique). — Sclérose latérale amyotro-phique. Syringomyélie. — Myopathios. Amyotrophie Charcot-Marie. Névrite hypertrophique familiale. — Paralysie infantile. Les poliomyélites. Polynévrites. Dia-gnostic des amyotrophies. Réactions électriques. — Paru-lysie faciale, radiale, saturnine, arsenicale. Névralgie sciatique. — Plaies des nerfs et des plexus. Grand sym-pathique. Névralgie du trijumeau. — Epilepsie. Ilystérie. Neurasthénie. Chorée. Ties. Spasmes. Tremblements. Maladie de Parkinson

Les docteurs français et étrungers sont admis à suivre ces cours. A ceux qui, immatriculcs à la Faculté, auront versé un droit de 50 francs (secrétariut de la Faculté, gaichet nº 3, tous les jours, de midi à 3 heures), il pourre être délivré un certificat d'assiduité, si celle-ci a été důment constatée,

En outre, M. le professeur Pierre Marie e les mardis, à 10 h. 1/2, son enseignement clinique sur les affections du système nerveux, à la consultation externe (à ganche de l'entrée de la Salpétrière).

Clinique des maladies des enfants. - M, le professeur Ilutinel. a commencé son enseignement clinique sur les maladies infantiles, le lundi 5 Novembre 1917, à ures du matin (hópital des Enfants-Malades, 149, rue de Sevres).

Les leçons à l'Amphithéatre ont lieu les samedis, à 16 heures. La première leçon sera faite le samedi 17 Novembre.

PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT. - Tous les matins, à 9 heures, visite des malades et interrogation des élèves dans les salles. Semestre d'hiver. - Lundi, à 9 heures, consultation non

Semestre a hiver. — Lunci, a y heures, consultation par M. le D' Minuirt, chef de clinique. — Jeudi, à 9 h. 1/2, policlinique (filles). — Vendredi, ù 9 h. 1/2, policlinique (garçons). — Samedi, à 16 heures, leçon clinique. Semestre d'été. — Lundi, à 9 heures, consultation par

le chef de clinique. - Jeudi, à 9 h. 1/2, policlini

(filles). — Vendredi, à 9 h. 1/2, policilinique (garçons). — Mardi, à 16 heures, leçon cliaique par le professeur; à 16 h. 3/4, leçon de séméiologie par l'assistant. — Ven-dredi, à 16 heures, leçon de séméiologie ou visite des services de contagieux par l'assistant on le professeur;

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. -- L'enseignement cliaique du professeur GILBERT u recommencé à partir du lundi 5 Novembre.

à 16 h. 3/4, leçon elinique par le professeur.

9 heures : Leçons de séméiologie. Ces leçons, quoti-diennes, sont réparties sur les huit mois du stage. Y seront successivement et méthodiquement passés en revue et étudiés — après des préambules d'anatomie et de physiologie normales - les signes que fournissent à l'état pathologique les divers organes, systèmes et appa-reils. Quelques leçons préliminaires seront consacrées à la technique générale de l'examen d'un malade et de la prise d'une observation.

10 heures : Visite des salles. Examen des malades par le chef de service ou par un élève sous sa direction. Lec-ture et critique des observations,

Jeudi, 10 h. 3/4 : Consultation, Notions de thérapentique et d'art de formaler.

Samedi, 10 h. 3/4 : Leçon à l'amphithéatre Trousseau (à partir du 17 Novembre).

Hygiène. — M. le professeur Chantemesse con cera le Cours d'Hygiène le jeudi 15 Novembre 1917, à 2 heures (laboratoire d'Hygiène), et le continuera les sumedis et jeudis suivants, à la même heure.

Objet du Cours: Prophylaxie des maladies contagieuses.

llygiène urbaine. Eaux potables et leur épuration. Eaux résiduaires et leur épuration.

Les travaux pratiques d'hygiène auront lieu tous les mardis do 1 h 1/9 à 8 her

Cours et travaux pratiques de bactériologie. -M. Fernand Bezançon, agrégé, chargé du Cours, a commencé une série de leçons sur la Buctériologie, le mercredi 7 Novembre 1917, à 17 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et les continue les lundis, mercredis et veadredis suivants, à la même heure.

En même temps que ce Cours, il sera fait, au labora-toire, deux séries subintrantes de travaux pratiques obli-gatoires de 12 séances pour les élèves do 3° année noueau régime ; le programme des travaux pratiques portant sur l'enseignement du Cours. Le programme détaillé des cours et des travaux prati-

ques est mis à la disposition de tous les étudiants imma-

(Voir la suite, p. 682.)

Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 tr. Prix Desportes.

.... c Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, d ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique de et pratique, la Digitaline Cristallisée (1) dont de l'action sure et puissante, exempte de dangers, a deté consacrée déjà par une expérience de 40 années. p HUCHARD

(1) Découverte par NATIVELLE.



GRANULES ROSES au 1/10° de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique; Traitement préventif de l'Asystolie.

GRANULES BLANCS au 1/4 de millige SOLUTION au militème. AMPOULES on 1/10° de mili AMPGULES an 6/4 de milli

# ELECTRAURO

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveineuses.

FORMES 8 Amponies de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Amponies de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

Judications the rapailiques : avarexte, troubles digestif, in sufficience déposique; adjuante lousecutive aux blessures ou jutiques de la querre. Traitement le plus actifs ; Transmirgy C da Di La Bauseur Clerk hu Lel de Variadium new to xique - his in rated any lighting

> RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEILROSINE

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES

toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE :

DINSFINE

TODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE dère Combinatson directe et entièrement stable de l'Iode av DÉCOUVERTE EN 1836 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PH

Remplace ou jour le l'accession le l'accession de l

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médeine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme)

Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., l'dentiques aux suons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont blen préparés,

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le prof A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides auueux.

Le GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé : à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Doss: 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contre toutes formes de Débilités

et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, Paris. — Détail : Toutes Pharmacies.

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

# HECTINE

PILULES (0.10 d'Hectine per pitule). Une à 2 pilules par jour pendant 10 à 15 jours.

GOUTTES (0.90 ultes équivelent à 0,05 d'Hectine) 20 à 10 gout, par jour pendant 10 à 15 jours.

A MPOULES A (0,10 d'Hectine par ampoule).

Injecter une ampoule par jour pendant 10 à 15 jours.

# HECTARGYRE

(Combinaison d'Hectine et de Mercure).

Le plus actit, le micux toloré des sels mercur-ols.

PILULES for l'igne de l'applier per pour le des les mercur-ols.

Ductes de l'applier per pour le des l'appliers per pour le des l'appliers per pour le des l'appliers per pour l'appliers per pour

Laboratoires és l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

Le plus Puissant Reconstituant général

# HISTOGENOL Medication are folio-phosphore

organique à base de Nuclarrhine.
L'HISTOGÉNOL NALINE est
Indiqué dans tous les cas où l'organisme
céolité, par une cause quelconque,
réclame une médication réparatrice et
dynamogénique puissante; dans tous

améiorer la composition du sang, remméraiser les ameior et la normale les réactions intraorganiques.

ies es de il faut reiver l'eau genera, ameiore i a composition un assig, comme instançami que instançami per instançami per instançami per instançami en reichios infrançami per pussani s'instançami en reichios infrançami en pussani s'instançami en reichios infrançami en pussani s'instançami en pussani en pussani en reichios infrançami en pussani en p

Exiger surtoutes les boltes et fiscons la Signature de Garantie: NALINI Littérature et Echant ::: (Sur i NALINE, plus ivilleneuve la Garanne, 1911 St. Denis (Sin).

COLLO IODE DUBOIS

INJECTABLE & GOUTTES

PAS. D'IODISME

PAS D'IODISME

ECHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL SUR DEMANDE ADRESSÉE À H. DUBOIS, 7 RUE JADIN-PARIS

Pathologie chirurgicale. - M. LEJARS, professeur, a commencé un Gours de Pathologie chirurgicale, le mardi 6 Novembre 1917, à 6 heures (Petit Amphithéatre), et le continue les jeudis, samedis et mardis suivants,

ù la même heure. la meme neure. Suiet du Cours : Chirurgic de guerre des membres, de la tête, du cou, du thorax

Histologie. - M. Perrir dirigera, à la Faculté des Sciences, un enseignement pratique d'Histologie, les nurdis à 8 h, 1/2 et les samedis à 13 h, 1/2. Réunion des ctudiants le mardi 13 Novembre 1917, à 9 heures.

Pathologie interne. — M. Thiroloix, agrégé, churgé du Cours, commencera le Cours de Pathologie interne, le mardi 20 Novembre 1917, à 16 heures (Amphithéatre Vulpian), et le continuera les joudis, samedis et mardis sui-vunts, à la même heure. (Ce Cours est plus spécialement réservé aux étudiants de 3º année d'études.

Obiet du Cours : Affections des voies respiratoires, du fole et du péritoine.

Physiologie. - M. J.-P. Languois, agrégé, chargé du Cours, a commence le Cours de Physiologie aux étudiants de 1º année d'études, le lundi 5 Novembre et le continue les lundis, mercredis et vendredis, à 17 heures (Amphithéâtre des travaux pratiques de Physiologie).

Histologie. — M. A. Branca, agrégé, a commencé ses Conférences le Jeudi 8 Novembre 1917, à 5 heures (Amphi-Vulpian), et les continue les samedis et jeudis suivants, à la même heure.

Sujet des Confèrences : La cellule, Les tissus. Le système nerveux central et les organes sensoriels.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. - M. II. VAQUEZ continuera onférences sur les Maladies du cœur, tous les samedis à 11 heures dans la salle de lecture de son service.

#### NOUVELLES

L'enseignement médical au front. - En accord avec le grand quartier générul, le sous-secrétaire d'Etat du Service de Santé a organisé pour les étudiants en médecine au front, dans les centres principaux d'hospitalisation de la zone des armées, un enseignement destiné à faire sanctionner leurs counaissances médicales et à leur permettre d'acquérir des garanties pour leur avenir universitaire

M. Justin Godart, sous-secrétaire d'Etat du Service de

Santé, vient de faire visiter, au doyon de la Faculté de Médecine de Parls et à d'untres personnalités, l'un de ces centres. Après le cours, auquel ils ont assisté, le doyen a tenu à rendre hommage à l'œuvre ainsi réalisée.

Les étudiants inaptes. - M. Dolzy, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si, à la suite des déclarations du Gonvernement à la Chambre, le dernicr paragraphe de la circulaire nº 540 Ci/7 du sous-scoréta-riat du Servico de Santé, touchant l'inaptitude à faire eampagne des étudiants en médecine et en pharmacle,

a été supprimé, a reçu la réponse suivante : « Le paragraphe de la circulaire visé par l'honorable député doit être entendu en ce sens que les certificats de visite et de contre-visite médicales produits à l'appni des demandes doivent faire ressortir l'aptitude au service dans les formations sanitaires, mên e de la zone des armées, conformement d'ailleurs aux dispositions applicables aux candidats au grade d'aide-major. » (Instruction du 15 Septembre 1917, Journal o'ficiel du 16 Septembre.)

L'affectation des médecins des vieilles classes déclarés inaptes. — M. Pacaud, député, ayant exposé à M. le ministre de la Guerre que les médecins des plus vicilles classes qui en ont fait la demande ont été relevés de la zone des armées pour être renvoyés à l'intérieur, à proximité de leur résidence, et lui ayant demandé s'il ne serait pas équitable d'appliquer la même mesure aux médecins déclarés inaples appartenant aux mêmes classes et mobilisés dans la zone des armées, a reçu la réponse suivante :

« Les médecins appartenant anx classes 1888 et plus neiennes, et mobilisés dans la zono des armées, ne sont pas exclus du bénéfice de la réglementation invoquée par l'honorable député. »

Nécrologie. — On annonce la mort, à l'hôpital sani-taire de Campagne-les-Bains (Aude), de M. Ernest Lamou-roux, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. Du annonce également la mort de M. Maurice Robin, pharmacien, uncien chef de l'aboratoire des hôpi-taux de Paris.

TOUX . ASTHME - EMPHYSEME

## Iodéine MONTAGU

SIROP (0,0%) de Bi-Todure PILULES (0,0%) de Codèine

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

La Fabrique Française d'Instruments dentaires Rhein et C<sup>ie</sup>, 33-35, boul. du Temple, Paris, fournit les Instruments et Fournitures pour médecins den-

Médecin de la Fac, de Paris désirerait sit, médicale Paris, banlieue ou province, pendant la durée des hostilités. — Ecrire P. M., nº 1763.

Etudiant 14 inscriptions, spécialisé chirurgle, cherche occupation après-midi. Ecrire P. M., nº 1765. Sage-femme infirmière, exc. réf., demande emploi rèche ou clinique. — Ecrire P. M., nº 1766.

A vendre, environ dix milligrammes de Bromure de radium. — Ecrire P. M., nº 1471.

On demande, pour résider dans maison de Santé. un médecin homme, Français, au courant des maladies mentales. — Ecrire P. M., nº 1472.

Jeune fille, infirmière de la Croix-Rouge, diplômée. exc. réf., demande emploi après-midi dans clinique, laboratoire ou pour écritures. Ecrire P. M., nº 1767, CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES
ET TOUTES AFFAIRES PARAMED. — SERVICE DE
REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits ET ( REMPLIAGEMENTS, Renseignements sur demando.

47, beul. Saint-Michel, Paris. — Tél. Geb. 24-81.

ANGIAES Attendement, saits. — 761. Geb. 26.81.

ANGIAES Attendements adjurant prolongés avec de l'Echarmon de l'Ec

Tuberculoses,
Bronchites,
Cutarrhes Emulsion MARCHAIS Phespho-Gréosethe

OUATAPLASME Pauscment complet du D' LANGLEBERT Phitymanics, Zuióma, Appendicitos, Philipines, Eryalpélos, Bráiness

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARSTHRUE, imprimour, f., ruo Cassetto

# DIGESTI

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire. Echantillons : DALLOZ & C", 13, Boul de la Chapelle, PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre s

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3.fr:- Rue Abel, 6, Paris.



1914. - Lyon : Diplôme d'Honneur

# YSSI

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Rehantillons et Prix spéciany pour les Hépitany et Amb

### QUASSINE FREMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

# PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait de froit, 100 grammes de viande de tou, rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchens de grès la SUCCO conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thér-pentiques.

INSTITUT VACCINAL DE

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4. 10. 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR O fr. 50. 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

### et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Dêcembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche - PARIS

### Traitement mar le com

Rhodium B Colloïdal électrique.

AMPONILES de 5 am

### secede e ca co gió co se de la colocida de constante de casa de casa de constante de constante de constante de Granules a. Catillon a 0,001 Extrait Titré de

# Granules a. Catillon

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE 

Tablettes de Catillon DO-THYROÏDI

OST-25 corps thyroïde Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. i à 2 coutre Myxosdème. 2 à 8 contre Obèsité, Goûtre, Herpétisme, etc. FL. Sfr. — pars, 8 Boul St-Martin. 

# Traitement FFFICACE et INOFFENSIFparla MEDAILLE d'OR TRITT GAND 1913 GAND 1949 III g 2 à 5 cuillentes à café, dessert

ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

### Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOMB

- Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN -

Académie des Sciences. Communications en 1917:

Académie de Médecine. Société Médicale des Hőpilaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

sont toujours

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

LABORATOIRE

D'HYPODERMIE DE PARIS

# COLLOBIASES DAUSSEE

COLLOTRAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE et ECHANTIBLONS Laboratoires DAUSSE & Rus Aubriot PARIS

#### ECHANTILLONS SEDOL à la disposition SÉDATIFOU SYSTÈME NERVEUX du odique-Analges Hypnotique CORPS MÉDICAL X DELA BOITE de 12 Ampoules 4 fcs L.LECOQ.Pharmacien de HClassa L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

#### SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique.

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol souffe, S. Sublime, S. Pesercine. Savon à l'Ichthyol, S. Solliureux, S. Al Tuule decade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES SAIACACODVLIQUES, a 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaïacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

### HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des loise de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphors et Alcaloise; elle est tres pien supportée, même pendant i été.

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE

AVEC PRÉCISION ET SECURITE PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieur-Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ÍLLUSTRÉES SUR DEMANDE

CATABRHES et BRONCHITES CHRONIQUES, - Q Tom Abel PA

のののののののの

\*

# 

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO -STRYCHNINE

1" en AMPOULES

DOSAGE :

Soluté de Sérum Névrosthénique . 0 g1. 01 BOITE DE 12 AMPOULES: 4 tr. 50

2º en GOUTIES (pour la vele gastriga e

Les Couttes Parrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : Cacodylate de Fer. ... 0 gr. 01

Cacodylate de Strycheine.... PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacion, 85, Avenue Mozart - PARIS 







Le plus Puissant

des Décongestifs



# E COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

lode colloïdal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malade, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos

Dasas : 2 ceutimètres cubes pro die.

injections intra-Musculaires Indolores .- Ampoules de I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 º/ ..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfrac-tueuses, brûlures, Pausements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voix mrinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampouies de 2 centimètres cubes

VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-71 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-61

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie : 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

LA

## MEDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIo)

IRONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale ..... Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hâtel-Dian

E. BONNAIRE Professour agrégé, Accouchour et Professour en chef

J.-L. FAURE Professeur agrégé, rejec de l'hôpital Cochin

DIRECTION SCIENTIFIQUE M. LETULLE Professeur à la Faculté, Sdecin de l'hôpital Bouciosu pre de l'Académie de méde

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochin, Mombre de l'Académie de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Médecio de l'Hôtel-Dien,
Membro de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ Médecin de l'hôpital Seint-Antoine, Membre de l'Académie de méde

d'exagération.

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca, Secrétaire de la-Birection. - RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Rureaux de rédaction contouverts à la Librairie Masson.

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux:

J. A. BLAKE et K. BULKLEY. — Traitement des fractures des membres au moyen de la suspension et de la traction, p. 653.

Sabouraup. — Des faits concernant la pelade chez

R. SABOURAUD. -

les hérédo-syphilitiques, p. 659.
R. Ramonni. — La congestion hépatique aiguë des pourrissons, p. 660.

Mouvement médicai : M. Ronne. — Du rôle de la moelle osseuse dans la coagulation du sang, p. 661.

Sociétés militaires : RÉUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA 111º ARMÉE, p. 662.

Analyses, p. 663.

Chronique : E.-Perreau, - Le médecin répond-il des objets laissés dans son antichambre

Variétés: BONNETTE. - La vie en Allemagne.

LIVRES NOUVEAUX.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. EAGISTE DE PARIS.

Nouvelles.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. RUNGUIGNUMENTS BY COMMUNICALÉS.

Digitallque Strophantique Spartélnée Scillitique Phosphatée

Théobromine française chimiquement pure Cachets dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, PARIS

### Sirop DERBECO à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. boulev. Beaumarchais, Paris.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

### SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS. XXV° ANNÉE. - Nº 64. 19 NOVEMBRE 1917.

LE MÉDECIN RÉPOND-IL DES OBJETS LAISSÉS | DANS SON ANTICHAMBRE?

Récemment le corps médical éprouvait une légitime et fâcheusc surprise en voyant publier en France certaine décision de justice, quoique émanant d'une cour italienne, car chez nous l'on cite fréquemment à la barre des sentences rendues par juges étrangers, surtout en pays latins dont la législation se rapproche sensiblement de la nôtre. La Cour de Cassation de Rome venait en esset de décider qu'un médecin est dépositaire des vêtements laissés dans son antichambre par ses clients, durant sa consultation, et répondait de leur disparition, s'il n'avait apporté à leur garde tous les soins d'un « bon père de famille », comme s'étant offert à les prendre en dépôt'.

Si cette opinion devait prévaloir en France. elle apporterait une étrange perturbation dans les habitudes médicales, tout praticien se trouvant obligé d'organiser dans son antichambre, à l'heure de sa consultation, un vestiaire avec gardien et tickets. Gagnant de proche en proche, la même obligation s'imposerait vite à toutes personnes (avocat, notaire, avoué, architecte, etc.) recevant dans leur cabinet des clients qui

1. C. Cassation de Rome, 13 Mai 1913, Dalloz, 1914, 2. 65 et les observations en note de M. le professeur Valéry.

DIGITALINE oriotallisée

## NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

FOURNIER

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul. de l'Hôpital, PARIS du médecin, au cas fort improbable ou elle s'acclimaterait chez nous. I. - Admettons un instant, pour les besoins de la discussion, l'existence d'un contrat de

laissent, dans leur vestibule, une canne ou un

pardessus. Et pendant qu'on est en si bon che-

min n'étendra-t-on pas les mêmes principes à

tous ceux qui reçoivent simplement en visite

leurs amis et connaissances, c'est-à-dire à tout

le monde? Cette gêne dans les relations les plus

simples de la vie journalière suffit à faire deviner

que semblable théorie contient grande part

Essayons de montrer son peu de chance de

succès auprès des juridictions françaises et de

déterminer les moyens de défense à la disposition

dépôt entre le médecin et son client, pour les objets laissés par ce dernier dans l'antichambre de l'autre. De plein droit le médecin en deviendrait responsable, mais dans quelle mesure? Quelle vigilance devrait-il apporter à leur garde? Avec l'arrêt, nous sommes d'accord pour

écarter la responsabilité sévère pesant sur les aubergistes et hôteliers auxquels ne saurait être évidemment assimilé le médecin recevant des malades à sa consultation\*. Interprétant strictement les textes exceptionnels des art. 1952 et

Il en pourrait être différemment de celui qui reçoit des malades dans une maisoa de santé où ils logeut, et

Succédané du Salicylate de Méthyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALBIODE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

Rapidement absorbable, sans irritation de la peau

# TOUX - GRIPPES - BRONCHITES

VOICE RESPONATORNES

65, Rue de Reme, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pavs alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914)

DOSES PRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour uns cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 on 8 joore (5 à 10 inject, pour uns cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne (Scine).

1954, C. civ., la jurisprudence française refuse de les étendre par analogie aux personnes qui n'exercent pas vêritablement la profession d'hôtelier'. Si tant est que le médecin soit un dépositaire, ce ne serait qu'un dépositaire ordinaire.

Dans notre affaire les juges italiens prétendirent lui imposer la surveillance d'un administrateur diligent, comme au dépositaire qui offre de lui-même ses services (art. 1928-1°, C. civ.), le médecin proposant tacitement, d'après eux, de garder les ellets des clients, par cela scul qu'il a fait placer des portemanteaux à leur intention dans son vestibule. Mais eette interprétation n'aurait aueune chance d'être acceptée par la jurisprudence française, qui refuse de prêter l'intention de recevoir en dépôt la chose d'autrui à la personne munissant le local où elle reçoit visiteurs ou clients des appareils ou accessoires nécessaires pour leur permettre de placer eux-mêmes leurs effets commodément. Il en est ainsi jugé constamment pour les cafetiers, comme nous le disons un peu plus bas, quoiqu'ils ne manquent jamais de garnir leurs établissements de portemanteaux, porte-parapluies, etc., pour leur clientèle; on en a jugé parcillement pour ceux qui avaient installe des supports de bicyelettes2; et nous verrons même la jurisprudence française aller beaucoup plus loin, en écartant toute idée de dépôt malgre des circonstances plus

présentant avec un hôtelier les plus grandes annlogies (Lyon, 12 Juillet 1901, Sircy, 1904, 2, 305, et Trib. Lyon, 24 Mai 1899, Ibid., en cons. notil. Cf. Cons. d'Etat, 3 Avril 1903, Sirey, 1905, 3, 140).

Voy, les arrêts nombreux cités par Planiol, Traité de droit civit, 6º éd., II, nº 2225, p. 695 et 696.
 Trib. Fontainebleau, 10 Déc. 1903, Dalloz, 1904, 2. 179;

Trib. paix Paris, V., 17 Août 1906, J. de Droit, 1er Nov. 1906. Paris, 23 Avril 1903, Sirey, 1904, 2, 261, Dalloz, 1903.

Trib. paix Paris, VII<sup>a</sup> nrr., 23 Fév. 1900, Gaz. Trib., 4900, I<sup>ar</sup> semestre, 2, 315.

favorables, par exemple, l'installation complète d'un vestiaire ou d'un garage.

Admettrait-on que, dans notre espèce, le médecin soit un dépositaire, encore ne serait-il tenu que de la diligence apportée par lui dans la surveillance de ses propres affaires (art. 1927, C. eiv.). Ce serait déjà une assez lourde charge ; mais nous prétendons qu'il y échappe entièrement, et n'est pas un dépositaire à proprement

11. - Les données fournies par la jurisprudence française, dans des espèces voisines, permettent de conclure qu'elle écarterait, dans la nôtre, l'idée de dépôt.

a. Le depôt étant un contrat par lequel une personne reçoit d'une autre une chose pour la surveiller temporairement (art. 1915, C. civ.), sa formation exige essentiellement que le prétendu dépositaire ait manifesté nettement l'intention d'accepter la surveillance du bien d'autrui. Aussi la jurisprudence francaise n'admet-elle l'existence d'un dépôt des objets apportés par des visiteurs ou clients d'un établissement que si l'on y rencontre un véritable service de surveillance, organisé spécialement pour recevoir ces objets.

Il y aurait donc dépôt des vêtements laissés soit au vestiaire d'un théatre ou d'un musée', soit dans celui qu'une grande école - eelle des Sciences politiques, à Paris, - aurait organisé pour les Lesoins des élèves suivant ses leçons

5. Trib. paix Toulouse centre), 4 Août 1906, Gaz, Trib., 1966, 2° semestre, 2, 390,

 Giv., 3 Fév. 1896, Sirey, 1896, 1, 165.
 Giv., 2 Juill. 1913, Sirey, 1914, 1, 316; Conseil des prud hommes Seine, 30 Déc. 1912, Gaz. Trib., 1913, 1cr semestre, 2, 375, Sirey, 1913, 2, sapp. 41; Trib. paix Mar-seille, VI- arr., 26 Fev. 1908, Sirey, 1910, 2, 155; Trib. paix Rabustine (Tarn), 21 Avril 1907, Dalloc, 1908, 5, 23; Trib. comm. Lyon, 12 Juill. 1892, Gaz. Palais, 1892, 2, 579. 8. Trib. paix Paris, 14 Août 1903, J. La Loi, 19 Août;

Trib. Lyon; 11 Mai 1900, Sirey, 1904, 2, 21, Dalloz, 1904,

et confié aux soins d'un gardien de son choix'

Au contraire, il n'y aura pas dépôt d'une fourrure dont une cliente se dépouille un instant dans un magasin, et qu'elle place à côté d'elle pour en essayer une autre", ni des colis à mains apportés par les voyageurs dans les voitures de la Compagnie des wagons-lits , ni des outils que les ouvriers, la journée finie, laissent à l'atelier par tolerance du patron', ni des vêtements, eannes ou bicyclettes dont les consommateurs se dessaisissent dans les cafés", les remettraient-ils au garçon pour les placer en lieu sur moyennant pourboire'

Bien plus, on écarte l'idée de dépôt, si le propriétaire de l'établissement n'y a pas spécialement préposé de gardien, même en présence d'un local aménage pour recevoir les objets dont les visiteurs ou clients désirent momentanément se débarrasser. Il en a été ainsi décidé par exemple pour les garages de bicyclette installés de cette façon dans des cafés" ou pour celui d'une Association d'Etudiants, installé par simple camaraderie, et que les rares domestiques desservant l'hôtel de l'association surveillent seulement de loin et vaguement, sans pouvoir se distraire un instant de leur service ordinaire", ou pour le vestiaire des étudiants à la Faculté de Droit de Paris, visité seulement de temps à autre par des appariteurs, quand leur service général leur en laisse le loisir et les amène de son côté 18.

 Pour les vétements, voy. Trib. Lyon, 10 Août 1903, Sirey, 1906, 2, 118, Dalloz, 1904, 2, 469; pour les biry-clettes, voy. Trib. paix Nice (Ouest), 15 Juin 1906, Gaz. Trib., 1905, 2 semestre, 2.391; Trib. paix Paris, XIV arr., 2 Mars 1905, Gaz. Trib., 2 semestre, 2, 204.

10. Trib. Seine. 26 Juill. 1899. Gaz. Trib., 1900, 1er semestre, 2, 135.

11. Trib. paix Paris, Ve nrr., 17 Août 1906, J. le Droit, 1er Novembre 1906.

12. Trib. paix Paris, VIIc arr., 23 Fév. 1900 (motifs), Gaz. Trib., 1900, 1er semestre, 2, 315.



PRODUIT FRANCAIS

### Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF des DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

IP WINE HO

PROMPEATÉE

CAFÉINÉE

LITHINEE

Médicament rigulateur du cœur par excettence de la diguer de la companie de la co

DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Ces cachets sont on FORME DE CŒUR et se présentent en bette de 24. - Prix : 5 francs DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANCAIS PRODUIT FRANÇAIS 01-f0

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES : 4 francs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillons gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

Dans notre espèce, aucun service de vestiaire, avec gardien special, n'étant organisé chez le médecin, il n'était pas possible, d'après la jurisprudence analysée ci-dessus, de sous-entendre son consentement à la formation d'un contrat de dépôt

b. Pour écarter toute objection, la Cour de Cassation de Rome, dans un précédent arrêt prononcé dans la même cause, auquel se réfère le nôtre, prétend voir, dans l'abandon par le client de son vêtement dans le vestibule du médecin, un « dépôt nécessaire », c'est-à-dire commandé par les circonstances, tacitement conclu accessoirement au contrat principal qui unit le malade au praticien, un peu, dit-elle - toutes proportions gardées, - comme se forme tacitement, entre le voyageur et l'hôtelier, un contrat de dépôt nécessaire, accessoirement au contrat d'hôtellerie.

Mais s'en tenant fermement à la tradition. comme aux termes de l'article 1949, C. civ., doctrine et jurisprudence françaises exigent, pour qu'il y ait dépôt nécessaire, non seulement qu'il soit commandé par les circonstances, mais qu'il le soit par un événement impossible à prévoir auparavant', même si l'on prétend ce dépôt formé accessoirement à un autre contrat plus important2

Concluons donc à l'absence de contrat de dépôt, pas plus nécessaire qu'ordinaire, dans l'espèce qui nous préoccupe. III. - Est-ce à dire pourtant qu'en pareil cas

le médecin serait absolument exempt de toute responsabilité? Conformément à un principe très général de droit civil, chacun répond du dom-1. Pothier, Tr. du Contrat de Dépôt, nº 74; Guillouard, Tr. du prêt, du dépôt et du séquestre, 2e éd., nº 121, p. 404; Req. 7 Juillet 1873 (deux avrêts). Sirey, 1873,

2. Transport de marchandises : Rcq. 7 Juillet 1873, précité; transport de voyageurs : Civ., 3 Février 1896,

1. 417; Dallor, 1876, 1. 471.

mage qu'il cause à autrui, ou qu'il eût pu lui éviter par plus de prudence ou de diligence (art. 1382 et 1383, C. civ.). En écartant l'idée de dépôt, en des espèces analogues à la nôtre, la Cour de Cassation ne manque jamais de déclarer applicables au prétendu dépositaire le principe de la responsabilité délictuelle

Sur celle du dépôt, cette théorie présente, pour le médecin, double avantage.

D'abord la charge de la preuve retombe sur son adversaire. Tandis que, si l'on admettait la formation d'un contrat de dépôt, il incomberait au médecin, actionné en responsabilité par son client, d'établir qu'il est exempt de toute faute, - preuve négative toujours difficile à faire; dans des poursuites fondées seulement sur la responsabilité délictuelle, il incombe au contraire au client de démontrer la fante commise par le médecin on ses domestiques. Avec la première théorie, quand le médecin n'arriverait pas à prouver qu'il est exempt de la moindre faute, il devrait indemnité, même si le client ne relevait pas contre lui le moindre acte de négligence ou d'imprudence; avec la nôtre, à l'inverse, quand le client ne parvient pas à établir une faute quelconque à la charge du médecin, celui-ci échappe aux poursuites, n'aurait-il lui-même rien prouvé pour sa défense 4

A ce premier point de vue les principes de la responsabilité délictuelle sont donc éminemment favorables an médecin

En outre, ils présentent pour lui un second avantage. Le dépositaire doit garder la chose déposée comme son bien propre, et répondrait donc de toute faute qu'il n'aurait pas commise

précité: louage de chose : Civ., 26 Janvier 1875; Sirey 1875, 4, 256, Dalloz, 1875, 1, 219; louage de services : Civ 2 Juillet 1913, précité; contrat de spectacle : Paris, 23 Avril 1902, précité; contrat innomé entre restaurateur et consummateur : Trib. Lyon, 11 Mai 1900 et 10 Août 1903 précités

dans la surveillance de son patrimoine personnel (art. 1927, C. civ.). Pratiquement cette obligation pourrait aller fort loin, astreignant tout médecin, quelles que soient sa réputation et sa clientele, à une étroite surveillance de son antichambre, et imposant non seulement de préserver du vol et de la destruction les effets qu'y laissent les clients, mais encore de toutes menues détériorations dont le médecin préserve ses

Mais pour éviter la responsabilité délictuelle, il suffit, ce qui est bien différent, d'avoir pris les précautions que les usages imposent à chacun eu égard à sa situation sociale, et sur lesquelles sont en droit de compter les personnes entrant en relations avec vous. De la sorte, le médecin de campagne ou de petite ville, exerçant dans une localité où chacun se connaît, ne serait évidemment pas astreint à une surveillance de son antichambre aussi minuticuse que le maître éminent, voyant défiler à sa consultation des clients venus de toute la France, du monde entier peutêtre, la plupart absolument inconnus de lui. Cet éminent praticien lui-même, tenu de faire soigneusement clore sa porte et surveiller les gentlemen-cambrioleurs pouvant se glisser dans son vestibule, n'est certainement pas astreint, comme le serait un dépositaire, à exiger des clients sortant de son cabinet qu'avant de reprendre leur parapluie ou leur canne ils justifient de leur droit de propriété, fût-ce d'une manière sommaire. l'usage n'imposant pas, dans les maisons bour-geoises, la remise de numéros de vestiaire, comme dans les théâtres ou les restaurants à la

Giv., 3 Février 1896, précité; 31 Décembre 1900, sircy, 1901, 1, 401; et 2 Juillet 1913, précité, Trib. paix Marseille, VI<sup>c</sup> arr., 26 Février 1908, Sircy, 1910,

4. Civ., 2 Juill. 1913 et Trib. paix Marseille, VI arr., 26 Fév. 1908, précité.





Les médecins ne manquant jamais de prendre ces précautions d'usage, qu'ils se rassurent donc, malgré la Cour de Cassation de Rome, sur les suites judiciaires possibles d'un vol de pelisse, dans leur antichambre, au détriment d'un client.

> E.-H. PERREAU, Professeur à la Faculté de droit de Toulouse.

### VARIÉTÉS

### LA VIE EN ALLEMAGNE

A Hambourg, les rations hebdomadaires sont restées les mêmes que dans les semaines précédentes (Pain : 2 kilogr. - Pommes de terre : 6 livres 1/2. -Viande : 250 gr. avec os).

Pain. - Certains journaux attribuent un tiers des affections gastro-intestinales à la présence d'un excès de son dans le pain (Leipziger Volkszeitung, 11 Octobre)

Mais le D' Klopfer auraît trouvé, paraît-il, un moyen de rendre le son digestible, grace à une machine qui le projette très violemment sur des tamis très fins. Les cellules du son sont dissociées, broyées; le pain est ainsi rendu plus digestible et plus nourrissant (Strassburger Neue Volkszeitung, 10 Octobre).

Viande. - Les chasseurs sont encouragés à tuer du gibier; malheureusement la venaison se dirige toujours, comme avant, vers la table des riches (Leipziger Volkszeitung, 9 Octobre).

Lait. - A Berlin, les arrivages de lait ne cessent de déeroître : aussi les enfants n'en reçoivent plus

mais de mauvaise qualité (pourriture), en raison de la persistance des pluies. A Munich, de nombreux wagons sont restés en souffrance dans la gare. Comme elles sont chargées dans des wagons ouverts et qu'il y a pénurle de bâches, elles arrivent mouiltueuses pour être mises en eave (Münchener Post, 11 Octobre).

Fruits. -- Très abondants, mais beaucoup ont pourri sur les arbres, faute de main-d'œuvre pour les récolter.

Cuir. - L'Office du cuir en restreint beaucoup l'usage. Il a été créé un modèle de soulier à semelle en bois et tige en étoffe. La forme des bottines pour dames est aussi réglementée : plus de bautes tiges, ni de hauts talons (Hannover'scher Anzeiger, 12 Octobre).

Courroles. - Le prix des ramasseurs d'orties a doublé; 28 marks par 100 kilogr. de tiges sèches (Zeitung für Hinterpommern, 7 Octobre). On utilise même les cheveux de rébut. A ce propos, les Gretchens s'étaient émues, car elles avaient eru un instant que leurs fillettes seraient forcées de couper leurs nattes. Quant au fil à coudre, il est aussi rare que les oignons, dit un journal de Mayence.

Bière. - Elle devient rare, surtout pour les civils. Les brasseries ne reçoivent plus que 15 pour 100 d'orge, au lieu de 46 pour 100 en temps de paix.

### Etat sanitaire

La dysenterie en Prusse pendant la première quinzaine de Septembre. — 11 a été déclaré en Prusse, pour la semaine du 2 au 8 Septembre, 5.969 cas de dysenterie, dont 762 mortels : Allenstein 19 cas (11 déeès), Arnsberg 326 (30), Cologne 354 (43), Düsseldorf 698 (91), Gumbinnen 337 (40), Königsberg 228 (31), Marienwerder 236 (28), Münster 248 (37), Oppeln 1.002(149), Posen 277 (21).

Semaine du 9 au 15 Septembre, 4.607 eas déclarés dont 711 mortels : Allenstein 282 (38 décès), Arnsberg Gumbinnen 216 (45), Königsberg 244 (44), Marien-

Le bruit a couru qu'il s'agissait de choléra, mai eette information n'a pas été confirmée

Typhus exanthématique. — A Varsovie : Semaine du 26 Août au 1er Septembre, 410 cas et 33 décès; semaine du 2 au 8 Septembre, 376 eas et 26 décès; semaine du 9 au 15 Septembre, 389 eas et 28 décès (Münchener medizinische Wochenschrift, 2 Octobre).

Vaccination anticholérique et antityphique. -En 1915, on a vacciné, en Prusse, 7.269 personnes contre le choléra, après la constatation d'un cas sporadique resté isolé. Les piqures ont été en général hien supportées.

En 1915, le nombre des vaceinations antityphiques fut, pour la Prusse, de 25.778 (17.613 prisonniers de guerre et 8.165 eivils). La réaction fut en général plus forte que pour la vaccination contre le choléra; beaucoup de personnes se sont refusées à la 2º et piqure (Deutsche medizinische Wochenschrift, 27 Septembre).

Les ebiffres donnés ei-dessus ne comprennent pas les vaccinations faites dans l'armée allemande.

Causes de l'amaigrissement des Allemands. - Le Dr Heintz, de Gautsch-Leipzig, estime qu'il faut surtout accuser le manque de graisse. Le suere est rare. A cette disette d'aliments, il faut ajouter la disparition de la bière. « Car ce que l'on débite actuellement est tout ce que l'on voudra, sauf de la bière. »

En outre, il faut aussi faire entrer en ligne de eompte l'inquiétude perpétuelle qu'apporte à chaeun la recherche de sa nourriture, l'agitation, les difficultés aux prix desquelles on se procure quelques aliments. Ce souci constant, pareil à celui des bêtessauvages, explique l'épuisement nerveux, qui rend tant d'Allemands incapables d'un effort physique ou intellectuel (Neueste Nachrichten, Braunschweig, 28 Septembre).

au bras droit, à la jambe gauche et à la tête par éclats de mine.

pagnie, d'où il est évacué sur le Feld-lazarett, à

257 (45), Cologne 319 (34), Düsseldorf 599 (68), qu'un demi-litre par jour. werder 304 (30), Oppeln 859 (146 Pommes de terre. - Elles sont assez abondantes, Evacuation des blessés allemands L'épidémie de dusenterie à Mannhein et les bruits de choléra. 1. Front russe. - Un blessé est atteint de plaies La dysenterie a sévi avec une intensité particulière à Mannbeim. En Août, les cas signalés étaient de 1,080; le 30 Août ils étaient de 1.220; le 7 Sep-11 se reud des tranchées à l'infirmerie de sa comlées et sont ainsi dans des conditions très défectembre de 1 360 dont 105 mortels OPOTHÉRAPIE OSSEUSE sphate Colloidal POSOLOGIE 2 à 3 cuille rees à bouche par jour ADULTES avant les repas 283 cuillerees à dessert ou FNEANTS à cafè selon l'àge, Si l'on veut remineraliser un phosphalurique c'est presque inutilement qu'on lui fera absorber pen-dant des mois des phosphates mineraux, tandis qu on arrive plus facilement au but si an peut lui fournir des sels ayant déjà subi quelque ORIENTATION VITALE La remineralisation des tissus sera faite à l'aide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN POSOLOGIE Une cuillerée à bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8 ENFANTS Une cuillerée a dessert ou à café selon l'âge 5 jours sur a est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PINARD, ANGOULÊME (Chie)

environ 8 km. du front, où il reste jusqu'à sa guérison complète.

D'après ce prisonnier, tous les blessés, même les plus graves, sont solgués dans les feld-laxarette de la zoue des armées. Ils ne sont évacués sur l'Intérieur que s'il manque des places dans les formations sanitaires de l'Ayant.

 Front français. — Un blessé est atteint de plaies à la main droite, avec fracture de l'index.

Il se panse lui-même avec le paquet de pansement individuel, se rend avec d'autres blessés à la c'et-individuel, se rend avec d'autres blessés à la c'et-individuel, se rarière des lignes. Dans ce poste, qui comprend un médecin et trois infirmiers, on lui-fuit un pansement provisiore (Notverband), aprèse qui la se rend, à pied, avec un groupe d'autres blessés, à la «Samméstelle » voisino.

Là, on lui fait un vrai pansement aseptique. Six jours après, quand le chiffre des blessés est

Six jours après, quand le chilfre des blessés est assez élevé pour former un train sanitaire, il est enfin évacué sur le « Reser-lazarett » n° 9 à Altenberg (Saxe).

D'après ses dires, les grands blessés sont transportés du champ de bataille à l'ambulance du front par les brancardiers et de l'Ambulance à la Sammelstelle par voiture ou automobile sanitaire.

Les blessés légers ne sont pas évacués sur l'Intérieur, mais soignés dans les Feld-lazarette.

### Vaccination des prisonniers de guerre

Des renseignements que nous avons recuellis dans deux Compagnies de P. G., in résulte nettement que les prisonniers ont été, comme tous les soldats allèmands, ayatématiquement immunisés par le Service de Santé d'outre-Rhin, non seulement contre la fièrre typhoide (minimum de 3 injections), ansé encore contre le choléra (2 injections) et, cela, par des méthodes très ensiblement analogues aux nûtres.

A la page 3 de leur Soldbuch, se trouve la mention des vaccinations subles, qui sont inscrites et signées de la main des Stabsarzte régimentaires.

Dr Bonnette.

### LIVRES NOUVEAUX<sup>1</sup>

Manuel de Psychiatrie, par le Dr J. Rocues de Frusac, ancien chef de clinique à la Faculté, médecie en chef des asiles de la Seine, expert près les tribunaux. Un vol. iu-16 de la Collection médicale, 509 p., 5° édition, revue et augmentée (Librairle Félix Alcany. — Prix : 7 fr. 70 net.

Ce manuel, dont la méthode d'exposition est essentiellement pratique et objective, renferme, sous un volume relativement restreint, une quantité considérable de faits et cela grâce à sa remarquable concision. Il est divisé en deux parties : la première traite de la pyychiatrie générale, elle comprend l'étude des causes, des symptômes et du traitement des troubles mentaux. On trouvera là un chapitre extrêmement intéressant sur le traitement moral et la prophylaxie des maladies mentales; l'auteur insiste fortement et avec juste raison sur l'importance du rôle que jouent toutes les intoxications : morphine, cocaïne et surtout alcool, enfin sur le rôle de la syphilis qui n'est que trop connu Les différents moyens légaux d'agir sur tous ces facteurs si complexes sont minutieusement étudiés

Une certaine extension, relativement au eadre restreita de l'ouvrage, a été donnée à tout cette partie concernant la psychiatrie générale. C'est qu'en été, dans l'état eatuel de la science, l'étologie et la pathogrie, inconnues pour la plupart des psychoses, rendent artificielle tout classification. Il importe donc d'avoir une comasissance précise, siono étendue des troubles psychiques étémentaires pour compendre ultérieurement la genése et l'évolution des différentes psychoses.

Dans la deuxième partie du volume qui traite de la psychiatrie spéciale, l'auteur suit la classification de Kràpelin. Mais, comme toute classification, cette deraître ne pouvait offiri que des cadres provisoires et demandait des remaniements incessants au fur et à mesure que l'on comait plus exactement les affec-

1. Par décision du SYNDICAT DES ÉDITEURS (27 juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

tions mentales dans leur étiologie et leurs létions natomo-pathologiques. Comme modification importante d'ordre nosographique apportée dans la récenté édition, citons le retour à la psychone systématisée hallacitatoire chronique et surtout la fusion du délire chronique de Magana et des délires systématisée hallacitatoires qui, sous le nom de démence parasoide, avaient été incorporés dans le groupe

trop vaste et un peu contus des démences précocés. Enfin, comme dernière addition importante, et qui montre que l'ouvrage est minutieusement remané à charame des délitions successives, citons un chaire très important sur les psychoses de guerre dites commotionnelles. Conformément à l'opision qu'il a déjà soutenue autérieurement en collaboration avec leregretté professeur Gilhert Ballet, l'auteur considère ces psychoses comme des psychoses émotionnelles, se compliquant d'allieurs très fréquemment de troubles névropashiques systématisés sur une fonction, un organe ou une région : surd-muité, astasie-abasic, tremblements, paralysies fonctionals, ties, etc.

Devoirs et périis biologiques, par le D. Grasser, professeur bonoraire à la Faculté de Médecine de Montpellier, associé national de l'Académie de Médecine, 1 vol. in-8º de la Bibliothèque de philosophie contemporaine (Félix Alcan, éditeur). — Prix: 10 fr.

Une des principales causes des faiblesses de l'avant-guerre et des criminelles atrocités, de la guerre est l'anarchie morale qui régnait dans les sociétés humaines. Il faut qu'après la guerre l'enseignement de la morale individuelle, sociale, internationale, soit repris de tous les côtés, spécialement au nom de la science. Cette base positive des sciences morales et sociales, le Dr Grasset croit la trouver dans la Biologic humaine ou science de l'homme. Il nc prétend pas que tous les devoirs de l'homme et de la société puissent être ainsi déduits de la seule science expérimentale. Mais il s'efforce de montrer que nombreux et graves sont : d'un côté, les devoirs biologiques, c'est-à-dire les devoirs que la Biologie humaine édicte; de l'autre, les périls que l'inobservation de ces devoirs crée pour les individus et les sociétés humaines.



En somme, ce livre est un essai de morale biologique et une tentative de prophylaxie et de thérapeutique scientifiques contre les plus terribles fléaux qui menacent, atteignent et détruis ent l'humanité actuelle.

La science du travali et son organisation, par le D' Josefa Ioterro, aneien chef du laboratoire de psycho-physiologie de l'Université de Bruxelles, lauréate de l'Institut et de l'Académie de Médecine chargée d'un cours sur la « Fatigue » au Collège de France, 1 vol. de 260 pages (Félix Alcan, éditeur). - Prix : 3 fr. 50.

L'idée directrice de ce recueil a été la nécessité d'éclaireir certains points de la psycho-physiologie industrielle, reconnus importants entre tous à l'heure décisive que nous traversons.

Les divers problèmes examinés dans ce volume se rattachent au Moteur humain, au Système Taylor d'organisation du travail, à la mesure de la fatigue professionnelle, à la comparaison anthropométrique des sexes, à l'alimentation dans ses rapports avec le travail, à la rééducation de la main gauche chez les mutilés, aux méthodes belges d'enseignement techniane.

Le Courage, par MM. les Dr. Louis lluor, médecin principal de 1º classe, et PAUL VOIVENEL, aidemajor, préface de M. Euckne Etienne, aneien ministre de la Guerre, 1 vol. in-16 (Paris, Félix Alcan). - Prix net: 3 fr. 50.

MM. les Drs lluot et Voivenel ont étudié sur le front le soldat frauçais qui a forcé l'opinion du monde, et après avoir noté des types individuels, ils se sont trouvés insensiblement amenés à envisager des types collectifs : ainsi se délimita dans leur esprit la philosophie du Courage. Aussi en même temps qu'ils enregistraient leurs observations personnelles et celles qu'ils recueillaient autour d'eux, ont-ils consacré leurs loisirs à étudier, dans l'ombre des eagnas, tous les ouvrages qui pouvaient se rapporter, de près ou de loin, à leur sujet, donnant eux-mêmes un admirable exemple de courage intellectuel et moral : livres de combattants, de techniciens de la guerre, des maîtres de la psychologie, de la biologie et de la sociologie, ils ont tout lu.

### LES MÉDECINS AUY ARMÉES

Le Livre d'Or des Infirmières. - Une infirmière temporaire militaire, M110 Mallet, aux armées depuis le 4 Août 1914, au cours du bombardement d'un II. O. E. par avion, aété grièvement blessée le 30 Septembre 1917, à son poste, à l'instar de Mue Maître. récemment décorée de la Croix de la Légion d'honueur, de Mme de l'Espinois, qui, avant d'expirer, a eu la joie de voir briller sur sa poitrine la Croix de la Légion d honueur, de Miles Petronska, Vandamne, de la Mairie et Potel-Doyat.

Au médeein de l'armée qui la plaignait d'être ainsi blessée, la jeune infirmière Mallet répondit avec un ealme souriant et un merveilleux sang-froid : « Ne me plaignez pas, M. le médecin-inspecteur, je suis fière d'être blesse : la victoire s'achète à ce prix.

Ces héroïques paroles honorent la corporation de nos admirables infirmières dont les mains et les sonrires bereent la douleur humaine et dont le stoïcisme se hausse à la hauteur de la bravoure de nos Poilus,

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légior d'honneur pour :

Commandeur. — M. Boppe (Louis), médecia-inspecteur, chef du Service de Santé d'une armée : médecin d'une haute valeur professionnelle, dirigeant avec ln plus grande distinction et avec une autorité incontestée le ervice de Santé d'une nombreuse armée. Une blessure, trois citations (Croix de guerre).

Officier. — M. Capmas (Gervais), médeein-major de l'e classe, médecin-chef du groupe de brancardiers d'une division d'infanterie: médecind'une haute valeur morale et professionnelle, qui s'est distingué en toutes circonstances par son dévouement et su bravoure. Grièvement blessé le 16 Septembre 1916, en visitant ses postes de secours de première ligne, Déià deux fois cité à l'ordre

- M. Braun (Alphonse), médecin inspecteur, directeur général du Service de Sunté au Maroc : remarquable à general de Gerrice de Sunte au Maroc : fémarquable à tous points de vue par sa valeur morale comme par sa valeur professionnelle. Rend au Maroc des services inappréciables, aussi bien comme directeur du service militaire que comme directeur de l'assistance médicale.

- M. Rault (Fernand), médeciu-major (active) de 2º cl. au 115º rég. d'infanterie : médecin de tout premier ordre, d'une valeur, d'un dévouement et d'un courage excep-

tionnels. A organisé et assuré, depuis le 24 Juin, dans des conditions purfaites, le service sanitaire du régiment, dans un secteur particulièrement buttu par l'artillerie ennemic. Se dépensant sans compter, visitant nuit et jour les postes de secours et les premières lignes, a clé grièvement blessé, dans la nuit du 15 au 16 Juillet 1917, pendant qu'il inspectait le fonctionnement du service des rancardiers dans une tranchée enlevée la veille aux Allemands. Nommé chevalier d'honneur pour faits de guerre. Ginq fois cité à l'ordre.

M. Picque (Georges), médecin-major de |1<sup>re</sup> classe

(active) an revide (veorges), maceniming de processes (active) an rêg. de tirailleurs marocains.

— M. Vigerie (Etienne), médeein principal de 2 classe (active) an Service de Santé d'une division d'infanterie.

— M. Dor (Marie), médeein-major de 1st classe (active) mandant le groupe de brancardiers d'une division d'infanterie.

— M. Deumier (Eugène), médecin principal de 2º cl. (active), chef du Service de Santé d'une division d'infantanie

- M. Ducurtil (Eugène), médecin-major de 1re classe

(active) à l'étnt-major d'une division.

— M. Cuvillier (Paul), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe active à un groupe de brancardiers de corps,

- M. Weis (Georges), médecin principal de 2º classe (territorial) à la direction du Service de Santé d'une

- M. Le Moignic (Eugène), médeein de 1re classe (réserve de la marine ; auteur d'une methode nouvelle de vaccination (lipo-vaccins) utilisée dans les armées.

 M. Julia (Edouard), médecin-major de 2º classe (ré-serve) à la direction du Service de Santé d'une armée. "-- M. Saltet (Pnal), médecin principal de 2º elasse (active), médecin-chef à l'hôpital de la subdivision de Marrakech.

Chevalier : M. Silhol (Joseph), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef de l'hôpital bénévole du jardin colonial, nº 18 bis, à Nogent-sur-Marne,

M. Prel (Pierre), médecin aide-major de 170 classe — M. Prei (Pierre), medecin aude-major de 1º classe à un groupe d'ambulances : médecin possédant de bril-lantes qualités professionnelles, doué d'un zèle et d'un dévouement dignes des plus grands éloges. A été très grièvement hlessé, le 25 Juillet 1917, au cours d'un bom-

bardement aérien.

— M. Delguel (Pierre), médecin-major de 2º elasse (territorial) à l'ambulance 13/3 : maintenu au front sur sa demande et malgré son age, a constamment donné, dans une ambulance fonctionnant à proximité des lignes, l'exemple du dévouement et de l'abnégation, Grièvement atteint, le 29 Juin 1917, en portant secours à des blessés au cours d'un bombardement.

Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toleré que 606 et nec-606 (914)

> DOSES: ( Injections

DOSES FRACTIONNEES. - 20 centigr. tous les 4 jours (t2 à 14 injections pour une cure). DOSES MOYENNES. — 30 à 33 centigr, tous les 8 jours (à à 10 injections pour une cure).

2 à 3 injections sufficent pour blanchir un syphilibeure; le nombre d'injections indiquées et-di-sesse a pour but d'aument la séro-réaction à la négatire, afin d'obtenir une guerison aussi compéte que possible.

MODE D'EMPLOI.-10]. Intravaisses. Soits, concentrée, -Clieque écos de Gal yl est accompannée de son sérum de la concentrée, -Clieque écos de Gal yl est accompannée de son sérum de la concentre de la concent

Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands

### Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

40 Le Galyl est beaucoup plus actif que le Néo-Salvarsan; son emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.

2º A la suite des Injections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours aprèc, de voir survenir des phénomènes de méningo-encephalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarean. 3º En continuant l'emploi d'un médienment allemand les médeeins français mantiennent l'influence morale allemande en Frauec : influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'emploi d'un antisyphilitque de decouverte française, le Galyf.

En un mot avec le GALYL : guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence merale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE MALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

— M. Pageix (Jenn), médecin-mejor de 2º classe (réserve) au 6º bataillon de chasseurs : médecin d'un dévouement et d'une bravoure exemplaires. Deux fois cité à l'ordre pour sa belle conduite au feu. A grièvement blessé pour la deuxième fois, le les Août 1917, en parcourant les premières lignes en vue de l'organi-sation du service de ses brancardiors. Perte de l'ail gauche.

— M. Cretal (Georges), médecin-major de 2º classe (réserve) au 1ºr groupe du 82º rég. d'artillerie lourde ; médecin-major alliant à des qualités techniques étendues une conscience et un dévouement qui ne se sont oues une conscience et un devouement qui nc se sont jamuis démentis. Toujours prêt à se dévouer aux soins des blessés sous les plus violents bomberdements. A été très grièvement blessé, le 31 Juillet 1917, à son poste de combat. Déjà cité à l'ordre.

- M. Dardenne (Jean), médecin-mejor de 2º classe au Service de Santé d'uae pluce.

— M. Sanières (lleavi), médecin aide-major de 1ºº cl.

à une ambulanc — M. Chemia (Félix), médecin-major de 2º classe à une

lance. - M. Cumbier (Robert), médecin-major de 2º classe à use ambulance chirurgicale automobile

M. Angot (Edmond), médecin-major de 1<sup>rs</sup> classe, médecin-ehef d'une ambulance.

M. Hurtrel (Eugène), médecin-mojor de 2° classe,

médecin-chef d'une nmbulance.

- M. Delannoise (Marsel), médecin-major de 2º classe au 49° rég. territorial d'infanterie

 M. Routier (André), médecin-major de 2º classe au 44° betaillon de chasseurs.

 M. Simoni (Joseph), médecin-major de 2º classe à une ambulance, colonne mobile d'une division coloniale. M. Muller (Marie), médecin-major de 2º classe à unc ambulance

— M. Moret (Hippolyte), médeciu-major de 2º classe à un höpital ten — M. Planto tal temporaire.

(Lucien), médecin-major de 2º classe uu 332° rég. d'infanterie

- M. Moraage (Jean), médecin-major de 2º clusse à uae ambulunce.

M. Henry (Henri), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial), médecin-chef d'un H. O. E.

 M. Regnat (Jucques), médecin aide-major de 1<sup>ro</sup> classe (territorial) à un tre — M. Descazals à un traia sanitaire

M. Descazals (Louis), médecin aide-major de le classe (territoriul) à une ambulacce chirurgicale

automobile. M. Pierreson (Louis), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) à un centre médico-légal.

M. Denys (Paul), médecin-major de 2º classe (territorial) an 47° rég. territorial d'infanteric.

— M. Pellevin (Heari), médecin-major de 2° classe

territorial), médecin-chef d'une ambulance

 M. Buyck (Ernest), médecin-major de 2° classe (territorial), médecin-chef h'un II. O. E. - M. Jacob (Lucien), médecin-major de 2º classe

réserve), médeciu-chef d'une ambulance. - M. Nourigat (Emile), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambulance

— M. Veve (Aristide), médecin-major de 2º classe à titre temporaire (territorial) à un'll. O. E.

 M. Dusserre (Λudré), médecin-major de 2º classe (territorial) à un 11. O. E.

- M. Pambrun (Jean), médecin-major (territorial), médecin-chef d'une nubulance , médecin-major de 2º classe -M. Fanton d'Andon (Jean), médecin-major de 2º classe

(territorini) au 248° rég. territorial d'infanteric. — M. Bertrand (Alfred), médeciu aide-major de 1re classe (territorial) un 215r rég. d'artillerie, 3r groupe,

 M. Eyraud (Georges), médecin-major de 2º clusse (territorial) à une ambulunce. M. Daleine (Ernest), médecin-major de 2º classe

(territorial) au 28 rég. territorial d'infanterie - M. Brunctière (Charles), médccin-major de 1re classe (réserve) à un H. O. E.

- M. Anthony (Félix), médecin-major de 1ºc classe

(territorial) à un H. O. E. M. Rousseau (François), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une ambalance.

- M. Rosenthal (Georges), médeciu-major de 2º classe (territorial), médecin-chef d'une umbulance

M. Nobécourt (Pierro), médecin-major de 1re classe (territorial) au Service de Senté d'une armée.

— M. Demain (Léon), médecin-mujor de 2° classe (ter-

médecin'd'une ambulance. M. Jucquet (Hippolyte), médecin-major de 2º clesse (territorial) un Service de Santé d'un corps d'ermée.

- M. Petit (Georges), médecin-major de 2º classe au 26° rég. de dragons. — M. Bonclier (Hippolyte), médecin-major de 2° clusse

à la direction du Service de Sunté à la D. E. d'un groupe d'araiées - M. Benu (Maurice), médecin-major de 2º classe à

un groupe de brencardiers d'une D. I. M. Floquet (Emile), médecin-major de 2º classe eu

18° rég. de chasseurs.

— M. Cenet (Georges), médecin-major de 2° classe à

un hôpital d'évacuation. - M. Cordier (Charles), médecin-major de 2º classe à une ambulance, colonne mobile d'une division coloniale.

- M. Gensollen (Marius), médecin-major de 2º classe, médecin-chef de l'ambulance 3/54.

- M. Schia (Charles), médccin-major de 2º clas-e au 70° bataillon de chasseurs.

M. Ricau (Paul), médecin-major de 2º classe au 165° rég. d'infanterie. - M. Guth (Paul), médecin-major de 2º classo un

416° rég. d'infunterie. - M. Remy (François), médecin-major de 2º classe au

lole rég, d'infanterie M. Mnthien (Adolphe), médecin-major do 2 classe au 11º rég. de cuirassiers à pied. — M. Lemierre (André), médecin-mejor de 2º classe (ter-

ritorial) à la direction du Service de Santé d'une armèc. — M. Zepfel (Marcel), médecin aide-major de 1ºe cl. (réserve) uu 27ºe batuillon de clusseurs ; médecin-chef d'un dévouement absolu, d'une grande bravoure, d'une haute valeur morale. Sur le front depuis le début de la mpagne. A été très grièvement blessé la 10 Août 1917, en prodiguant ses soins nux blessés au cours d'une lente attaque allemande lancée sur le front du bataillon.

Trois fois cité à l'ordre.

— M. Blanc (Léon), médecin-major de 2° clesse de l'armée territoriale, médecin-chef de l'hôpital complé-

mentaire nº 30, û Grenoble.

— M. Muthieu (Marc), médecin mujor de 2º clusse de réserve, médecin-chef de l'hôpital complémentaire nº 13, à Lyon

M. Fournier (Joseph), médecin-major de 2º classe au 6º rég. d'infanterie coloniale.

— M. Vaillant (Albert), médecin-major de 2º classe au

2º bataillon du 22º rég. d'infanterie coloniale M. Peyra (Raymond), médecin-major de 2º classe à une ambulance alpinc.

- M. Rostaine (Paul), médecin aide-major de 1ºº classe

(territorial) au G. Q. G.

— M. Delage (Jucques), médecin-mujor de 2º classe (territorial) au Service de Santé d'un corps d'armée.

 M. Le Sourd (Emile), médecin-mejor de 2º clesse réserve), médecin-chef d'un hôpital mobile.
 M. Bailly-Salin (Peul), médecin-major de 2º clesse (territoriul) au I11º rég, territorial d'infanterie.

M. Trepennrd (Auguste), médecin aide-mejor de 1ºº classe (réservo) au 2º groupe du 240º rég. d'artillerie de campegne. M. Lenormant (Cherles), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe

(territorial), pour prendre rang du 14 Août 1917, à la direction du Servicc de Santé d'une armée. - M. Vollet (Emile), médecin aide-major de 1re classe

(réserve) au 9 groupe du 111° rég. d'artillerie lourde.



Le lacte of du Moneura est alleur à lite gracieux à tous les merecius des trouves qui en feront la demande au Cahoratoire du l'acter 112 Rue la Boetre. Paris - Tel. Mayran. 58.28.

2º classe (territorial) an 204º rég. d'artillerie de campagne. Bassaget (llenri), médecia-major de 2º classe

(réserve) au 3° rég. d'infanterie coloniale.

— M. Verstruete (Eugène), médecin-major de 2° classe (territorial) à un hôpital temporuire.

M. Isaac (Etienae), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territorial) nu 372° rég. d'infanterie.

M. Guyot (Léoa), médecin-mujor de 2º classe (territorial) à la mission médicale française apprès de l'armée

M. Bernoud (Ferdiaand), médecin-major de 2º clns:

des troupes coloniales (active), médecin-chef adjoint à un hopital temporaire.

 M. Marquis (Eugène), médecin-major de 2<sup>e</sup> classe (territorial) à une ambulance chirurgicale. - M. Fresson (Henri), médecin-major de 2º classe (ter-

ritorial) à un centre hospitulier.

— M. Gelibert (Armund), médecin-major de 2º classe

(territorial) à l'aéronaatique de l'A. Q M. Uteza (Gustare), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (territoriul) à une ambulance coloniale.

M. Ayrolles (Reaé), médecin-major de 2º classe (active) au 299e rég. d'infanterie : depuis le début de la campagne, a fait preuve d'un conrage et d'un dévouemeat qui ne se sont jumais démentis. Quatre fois blessé, a toujours refusé de se laisser évacuer, faisant l'admiration de tous par son allant et son esprit de sacrifice. Lors de l'attaque du 20 Mai 1916, a continué à soigaer les blessés sous le plus violent bombardement, donnant à son pere meilleur exemple du calme et de mépris de la

mort. Une citatioa. (Croix de guerre.)

— M. Hérisson (Robert), médecin-major de 2º classe (active) à un groupe saaitaire mobile de Marrakech.

- M. De Saint-Vinceat De Parois (Marie), médecinmajor de 2º classe (active) à l'hôpital de Gasablanca

— M. Labatt de Lambert (Edmond), médecin-major de 2º classe (territorial), médecin-chef à l'issirmerie ambulaace de Mogndor.

M. Frécus (Fernand), médecin-major de 2º classe (active) au groupe mobile de Meknès.
 M. Pinoy (Pierre), médecin aide-major de 2º classe

àtitre temporaire (territorial), en missica.

— M. Poupelaia (Marias), médecin de l'e classe de la narine : services exceptioanels rendus comme membre de la mission médicale française de Setchouen, notamment

lors des troubles qui oat éclaté en Chine ea 1914 et 1917. M Peltrier (Louis), médecin-major de 2° classe (active) à l'ambulance 3/56 : médecin très distingué, joignant à des connaissances techniques éteadues les plus belles qualités militaires. Comme chef du Scrvice de Santé régimentaire, jusqu'en Juillet 1917, a largement

payé de sa personne ea toutes circonstances, n'hésitant jamais à necompagner ses brancardiers sur la ligne de fen au moment des attaques, se prodiguant anprès des blessés avoc la plus complète abnégation et les récon-fortant par sa crâne attitude. A la tête d'une ambulunce, nontre un dévouement absolu et la plus intelligente initiative. Une blessure. Quatre citations (Groix de guerre).

M. Lavelle (Nama), médecin aide-major de 1º cl. (territorial) nu [67º bataillon de tirailleurs sénégalais : excellent médecin, d'une haute valeur morale, d'un courage éprouvé, d'un dévouement absolu. S'est signalé par sa brillnnte conduite au cours des nombreux combats auxquels il a participé. Au cours de la bataille de l'Aisne, ayant iastallé son poste de secours à proximité des lignes ennemies, s'est prodigué auprès des blessés sous le plus violent bombardement avec un complet mépris de la mort. Trois blessures. Trois citations (Croix de guerre).

 M. Peyron (Raymoad), médecin aide-major de 1re classe (réserve) au Service de Santé d'une missioa : excellent médecin, ayant rendu les meilleurs services dans les divers postes qu'il a occupés depuis le début de la campagae. N'a pas hésité à sacrifier sa vie pour se rendre compte de l'effet d'un nouveau gaz em-ployé par les Allemands et a été très gravement brûlé de l'expérience (Groix de guerre)

 M. Notton (Georges), médecin aide-major de 2° cl. à titre temporaire (réserve) au 21° rég. d'artillerie, section de mnaîtions : médecin d'une bravoure et d'un dévouemeat absolus. Depnis le début de la campagne, a doaaé un admirable exemple de devoir et d'esprit de sacrifice, ae ménageant ni son temps ni sa peine, pansant les blessés en toute première ligne sous les plus violents bom-bardements. Six citations (Croix de guerre).

 M. Lnmy (Pierre), médecin nide-major de 1<sup>co</sup> classe éserve) à l'armée d'Orieat : médecin du plus grand mérite, n'a cessé de donner en toutes circonstances les preuves de ses qualités professionaclies et militaires, taat comme médecia de bataillon que comme médecin traitant d'un hôpital de contagieux. Deux citations (a déjà reçu la Croix de guerre). — M. Bonnel (Jenn), médecin-major de 2º classe, en

mission à l'armée d'Orient

### Citations à l'ordre du jour :

M. Mareiron (Lucien), externe des hépitaux de Paris, nédecin auxiliaire au 110° territorial : Le 2 Juin 1916. alors qu'un violent bombardement faisait de nombreuses victimes dans le bataillea voisin, est allé spontaaément porter secours et soigner les blessés, s'est exposé sans pter en assnrant leur transport au poste de secours Croix de guerre avec étoile d'argent.

 M. Talon (H.), médecin auxiliaire du Danton : détaché au service du chiffre peadant la traversée et ayant en mains les documents secrets du déchiffrage, n'n eu que la préoccupation de les mettre en lieu sur. Calme et résolu, tout à son devoir, témoignant malgré sa jeunesse du plus

tout a son devir, tenoigaant marger sa jeunesse du plus beau mépris du danger. Mort pour la France.

— M. Corbel (Puul), médecin aide-major de 2º classe à la compagnie du géaie 31/2 : médecin zélé et dévoué, ave et très consciencieux. A assuré le service médical de son unité, au cours de plusieurs opérations dangereuses exécutées sous le feu de l'ennemi, d'une façon parfaite. Blessé au cours d'une opération le 1° Juin 1917, a refusé

de se laisser évacuer avant d'avoir terminé son service - M. Labadens (Joseph), médecin en chef de l™ classe de la marine, directeur du Service de Santé des bases navales françaises de l'armée d'Orient : ea Orieat depuis le début de la guerre. Belle attitude lors des bombardere desidu de in guerre. Desie audude lors des Bombarde-ments. A de plus rendu des services inappréciables à l'armée d'Orient par su compélence très étendue des campagnes colonisles et de la prophylaxie des pays chauds, ainsi que par l'aide effective qu'il a doanée an Service de Santé dans boutes les questions d'évacuation.

Service de Sante dans toutes ics questions d'évacuation.

— M. Le Mnrchadour (Henri), médecin principal du Danton : a fait prenve d'une grande énergie, soignant les blessés jusqu'au dernier moment et n'a évacaé que sur l'ordre du commandant. Recueilli inanimé, sitôt rappelé à la vie, s'est employé à réconforter les marins qui l'en-

touraient. A montré les plus holles vertus militaires.

— M. Rac (Louis), médecla side-major de l'e classe au 31º bataillon du génie : a fait preuve, dans les foactions de médecia-chef d'une formation importante, d'un remarquable esprit d'organisation et d'une très grande activité. cours de nombreuses opérations effectuées sous de violents bombardemeats, se dépensant sans compter uvec la plus grande bravoure, a su organiser un service de secours immédiat et un service d'évacuatioa qui a con-tribué à réduire les pertes au minimum. A été sérieuse-ment blessé au cours d'une opération, le 1er Juin 1917. Blcssures multiples.

— M. Chenelot (Emilien), médecin-major de 2º classe, chef de service médical au 94º rég. d'infanterie: médecin-major d'un dévoucmeat, d'unc conscience et d'ua saagfroid au-dessus de tout éloge. Pendant l'attaque du 16 Avril 1917 et les jours suivants, daas un poste de scours continuellement hombardé et daas ses visites journalières aux unités avancées, a fait l'admiration de tous les officiers et soldats, par son zèle, son absolu mépris du danger et son esprit d'organisation. Déjà quatre fois cité à l'ordre,

(Voir la suite, p. 697.)

(OZONE NAISSANT)

### IRRIGATIONS

Sous forme d'eau néolée remplace :

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

# NEOL

(OZONE NAISSANT)

### GARGARISMES

(1 à 2 cuillerées à potage par verre d'eau)

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

# NÉOLIDES

COMPRIMÉS <



PRINCIPES DU NEOL INJECTIONS VAGINALES

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

### L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre l'IDDNE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des noms plus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo-peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'edoadémie des géiences en Mai 1911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Paris par le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906).

L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées:

- 1° La Seule à base de Peptone Trypsique;
  - 2° La seule qui soit INJECTABLE et INDOLORE;
- 3° La Seule qui ait eu un rapport favorable à l'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).
- L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

### MODE D'EMPLOI:

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de lati ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la doss de 40 à 50 gouttes par repas.

iodone injectable : Une Ampoule de 2 centimètres cubes par jour (dosée par centimètre cube à 0gr.02 et à 0gr.04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES

# IODALOSE GALBRUN

### IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Première Combinaisen directe et entièrement stable de l'Iode avec la Poptons
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.

(Compunication au XIII<sup>\*</sup> Comprès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

### SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttet d'IODALOSE agitent comme un gramme d'Iodure alealin.
Donns Morzavans: Cinq vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN, 18, Rue Oberkampf, PARIS.

# PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampf, PARIS

Monsieur Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires flacons d'**Iodalose** qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés. TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE



CROISSANCE - RACHITISME

SCROFULOSE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIOUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0.01 de MÉTHYLARSINATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉNALME au millième par cachet . 6 la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0g02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet. 450 la Boite de 60 cachets

CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE TUBERCULOSE

NE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

# dodeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine) PosoLogie Enfants: 10 à 20 Gouttes par jour Adultes: 40 Gouttes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante \_

G. PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th. de Doct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)



### Traitement des Maladies à Stanhylocoques

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.) D'après la Méthode de GRÉGOIRE et FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgoane, PARIS

EXEMPTS DE PLOMB

Préparés]sons le contrôle scientifique de M. FROUIN Académie des Sciences.

Communications Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. en 1947: Société de Chirurgie

de 80 comprimés Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : | 36-64 GUTENBERG | 36-45

ANALYSES MÉDICALES

### Produits Biologiques CARRION

KÉFIR ... YOHOURTH

OPOTHÉRAPIE

PRODUITS STÉRILISÉS · HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

### ARTHRITISME

Le flacon

4 fr. 50

= DIATHÈSE URIQUE = RHUMATISME — GOUTTE — GRAVELLE

[C11 H16 O13 Az2 Li Bo]

Sel défini, découvert par le Laborat, re Alph. et sa Propriété exclusive

Spécialement Préparé et Dosé pour la Solubilisation et l'Élimination des Déchets de l'Organisme (Acide Urique, Urates, Oxalates, etc.), pour l'Antisepsie Vésicale et Rénale et pour favoriser la Diurèse.

2 Doses par jour, chaque dose dans un Verre d'Eau. = ÉTATS AIGUS: 4 à 6 Doses par jour.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT, 16, Rue de Boulainvilliers. PARIS

Dialyl "Cures d'eau dialylée"

TOUTES PHARMACIES

ENVOI GRATUIT de Flacons de "Dialyl" à MM. les Docteurs ainsi qu'aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires et, individuellement, aux Soldats rhumatisants dont l'adresse sera donnée par MM, les Docteurs au Laboratoire du "Dialyl".

Soluble dans l'Eau: Dialyl

TOUTES PHARMACIES

- M. Lucchini (Pierre), médecin aide-major de 2º classe au G. B. D. 10 : officier plein d'ardeur et de courage, qui se distingue chaque fois qu'il pread part à une affaire ; a doané du 16 au 20 Avril 1917 de nouvelles preuves de son ardent dévouement et de son exceptionnelle bravoure, parcourant les lignes sans ua instaat de repos de jour et nuit, mulgré les plus violents bombardements, moatrant un absolu mépris du danger, dirigeant la relève des blessés de la division et assurant leur évacuation.

Déjù trois fois cité à l'ordre. M. Carrade (Félix), médecin auxiliaire, mat. 603, au 272° rég. d'infanterie : médecin auxiliaire d'un dévoue meat à toute épreuve, toujours prêt à marcher, sans souci de sa peine et du danger. Le 30 Avril 1917, a été suffoqué par les gaz en portant secours à un homme enseveli dans un abri qu'un obus vennit de bouleverser.

- M. George (Paul), médecin-major de 2º classe du 332º rég. d'infanterie : médecin d'un dévouement professionael au-dessus de tout éloge. A fait toute la campagne avec son régiment, où il s'est attiré l'admiration et l'attachement de ses chefs et de ses subordonnés par son mépris du daager et son zèle à soigner les blessés ns les circonstances les plus périlleuses. Le 16 Avril 1917, a donné nne nouvelle prenve de soa esprit de sacrifice, en coaduisant, lui-même, une équipe de braneardiers chargée de ramener un officier supérieur tombé grièvement blessé ca avant des lignes dans une zone où personne n'osait pénétrer.

- M. De Pontich (Adrien), médecin aide-major de 2º classe an 5º bataillon du 224º rég. d'iafaaterie : a toujours donné, comme médeein du bataillon, des preuves nombreuses d'uae science, d'un esprit de sacrifice et d'uae bravoure exceptionnels. Le 1er Juin 1917, sommai-rement installé dans un poste de secours des plus précaires constamment battu par les gros projectiles, a con-tinué à panser avec le plus grand mépris du danger les blessés qui y affluaient. Mortellement atteint à son poste,

Déjà cité - M. Pevrat (Gustave), médecin auxiliaire au 28° rég. d'infanterie : a toujours donné l'exemple du devoir et du courage, ramassaat lui-même les blessés, malgré les bombardements les plus violents. Frappé mortellemeat, le 7 Juin 1917, après une contre-attaque effectiée par son bataillon, alors qu'il donnait des soins à ua blessé sous un violent tir de barrage. Déjà cité à l'ordre de la brigade et de la division.

- M. Péchand (Jean), médecin aide-major de 1re clas uu 8° groupe dn 7° R. A. P. : n doané, le 3 Juillet 1917 plus bel exemple d'abnégation et de dévouement professionnel. Biea que blessé par un éclat d'obus, est jesté à découvert sous un bombardement intense

pour donner ses soins à un officier de son groupe qui enaît d'être mortellement blessé à ses côtés. À été chercher lui-même les brancardiers pour porter le blessé au poste de secours et n'a consenti à se laisser évacuer

qu'après accomplissement total de son devoir de médecin. M. Duchamp (Pierre), médecin aidc-major de 2º classe du 152º rég. d'infanterie : médeein de bataillon d'un courage et d'un dévonement à toute épreuve, payant toujours de sa persoane aux endroits les plus exposés. Au combat du 25 Juia 1917, s'est prodigué sans compter pour assurer persoanellement, dès le départ de l'assaut, la elève des blessés en première ligne. Blessé deux fois au cours de l'action

- M. Le Gall (Reaé), médecin auxiliaire au rég. d infanterie coloniale du Maroc : médecin auxiliaire, dont le dévoyement aux blessés. l'élan et le calme courage sous le feu sc sont affirmés en maintes occasions; dans les jouraées des 6, 7 et 8 Juin 1917, a moatré le plus grand esprit de dévouement ea parcourant les premières lignes battues par un fen très violent de greaades et d'artillerie, et en pansant les blessés, sous le feu,

- M. Camplan (Engène), médecia auxiliaire, pilote à l'escadrille N. 65 : pilote de chasse modeste, brave, adroit et ardent. Médecia auxiliaire dans un corps de troupes. a été blessé deux fois depuis le début de la campagne. Passé sur sa demande dans l'aviation, s'est classé d'em-bléc parmi les tont meilleurs. Le 17 Juia 1917, a abattu son deuxième avion ennemi, tombé en flammes dans les lignes allemnndes.

- M. Gardies (Auguste), aide-major de 1º classe fau 62º d'artillerie : admirable de cournge et de dévouement. Le 16 Juin 1917, ayunt reçu l'ordre d'aller assurer à sor tour le service du régiment nux échclons, voyant que les batteries du groupe étaient soumises à un tir violent d'obus de gros calibre, a insisté pour rester sur la posi-tion et s'est exposé sans compter durant les jouraées des 16 ct 17 Juin, allant d'nne batteric à l'autre so violent et incessant pour donner ses soias aux blessés.

- M. Odoul (Aadré), médecin aide-major de 1re elasse au 120e rég. d'infanterie : médeein de h fessioanclle, d'une bravoure remarquable, d'un dévouement sans bornes, Pendaat Ia période des attaques du 2 au 10 Mai, a assuré, sous les bembardements les plus violents, le service médical de première ligne. A été blessé le 8 Mai daas l'accomplissement de son devoir.

Déja cité antérieuremeat.

— Tcherepost (Alexis), médecin aide-major au 1er rég.
russe : le 16 Avril, a suivi les vagues d'assaut et, sous le bombardement violent, a dirigé les opérations de recherche, de pansement et d'évacuation des blessés. Est demeuré trois jours dans un village récemment conquis et violemment bombardé, prodignant son activité et son

dévouement de façon remarquable

Médaille de vermeil - M Durand (Gilbert) médacin aide-major de 1ºº elasse, hôpital complémeateire 15, à

M. Giroux (René), médecia auxiliaire, hépital tem-poraire V. G. I., lycée Buffon, Paris.

Médaille d'argent. — M. Azalbert (Antoine), médeein-major de 2º classe, médecia-chef de l'ambulance 3/9. - M. Parisot (Jacques), médecin-major de 2º classe,

médecin-chef de l'ambulance 1/86. - M. Dumellier (René), médecin aide-major de 2º cl., hôpital temporaire 107 à Amiens.

- M. Aatoine (Guston), médecin-major de 2º classe, chef H. O. E. 7.

- M. Nigay (Victor), service des contugieux de la Place de Vichy. Nodet (Vietor), médeein-chef, hopital bénévole

5 bis à Bourg.

— M. Touillou (Churles), médecin traitant, hôpital béaévole 5 bis, à Bourg.

### MÉDALLE MILITARE

- M. Seiaux (Maurice), mat. 16102, sous-nide-major (active) au 174° rég. d'infanterie : excellent médecin sousaide-major qui n'n cessé de donner en campagne l'exemple du devoir, du courage et du dévouement. A été très grièvement blessé, le 10 Août 1917, en se portant au rs de soldats ensevelis dans une tranchée de première ligne. Une blessure antérieurc. Deux eitations, (Croix de guerre.)

- M. Bergeaud (Guy), mat. 17289, médesin auxiliaire active) au 146 rég. d'infaaterie, détaché à un groupe de brancardiers divisionnaires, 37 : attaché depuis le début des opérations au groupe de braneardiers d'une division, a constamment pris une part active au fonctionnemeat du service d'évacuution des blessés, notammeat le 6 Juin 1916, sur le plateau de Queauevières, où il s'est trouvé exposé à un feu d'artillerie très violeat. Grièvement blessé le 20 Septembre 1915 en accomplissant courageusement son devoir professionnel, sous le bombardementeasemi

- M. Ferrère (Maurice), premier maître médecin auxiliaire, 64-5 : volontaire, au front depuis 1914. Moral et entrain remarquables, alliés à un haut sentiment de dévouement et de conscience professionnelle. Les 31 Juillet, 1er, 4, 9, 16 et 17 Août 1917, avec un mépris absolu du danger, a suivi partout les patrouilles et vagues d'assaut, faisaat l'admiration de tous, recherchant lui-même et

### Iso-Valérianate de Bornvle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

Régulateur de la Circulation et de la Respiration

# VALBORNINE ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à 6 capsules par jour)

soignant les blessés sur le terrain de combat, sous le feu des mitruilleuses et de violents tirs de barroge necompagnés d'obus asphyxiants. A réussi ainsi et molgré l'épuisement de ses forces à ossurer l'évacuation rapide des blessés dans us terrain bouleversé par l'artillerie et détrempé par les plaies. Deux fois cité à l'ordre. — M. Lessellier (Féll), médécia naulitior na l'ergroupe

.— M. Lesellier (Fift), médecin auxiliaire na 1º groupe du 23º rga d'autilierie midecin auxiliaire d'un grand courage et d'une complète obnégation. Le 18 Août 1917, le batterie étant soumise à un très violent hombardement, s'est porté bravement, à découvert, pour prodiguer sessions oux blessés. Très grièvement utient lui même, a donné l'ordre à ses infirmièrs de soigner tous les autres blessés avant de s'occupre de un des lesses avant de s'occupre de un les autres blessés avant de s'occupre de un les autres blessés avant de s'occupre de un les autres lesses avant de s'occupre de un lesse autres lesses avant de s'occupre de un lesse avant de lesses avant de s'occupre de un lesse avant de les autres lesses avant de s'occupre de un lesse avant de s'occupre de un lesse avant de les autres lesses avant de s'occupre de un lesse avant de les autres lesses avant de s'occupre de un lesse avant de les autres les autres

### FACULTÉ DE PARIS

Clinique chirurgicale. — M. le professeur Pierre Det.ner a commencé son Cours de Clinique chirurgicule de mardi 6 Novembre 1917, à 9 heures 1 2 du matin, et le continue les jeudis, sanedis et mardis suivonts, à la

Clinique oto-rhino-laryngologique. — M. Pirrine Serni-Ray, agrégé, chargé du Cours, a comuencé ses leçons le merredi 7 Novembre 1917, à 10 h, 12, et les continue les metredis snivants, à la même heure, durs la sulle de la Policitaique de sou service, à l'hôpital Lariboisière.

Opérations le mardi et le sumedi, de 9 h. 1/2 à midí. L'enseignement special pour les élèves staginires a commencé le jeudi 8 Novembre, à 15 h. 1/2.

Thérapeutique. — M. PAU. CARNOT, agrèigé, churgé de Cours, u commencé le Cours de Thérapeutique le Inudi 12 Norembre 1917, à 18 heures (luboratoire de Thérapeutique, esculier A. 2º étage), et le continue les lundis, mercredis et vendredis, à lu même heure.

PROGRAMME DU GOURS : 1º Art de prescrire; 2º Médicauents, médications, traitements et régimes nauels; 3º Indications créno et climatothérapiques. Rédactions individuelles d'ordonnances de régimes, à chaque leçon, cordirées à la lecon suivante.

Pathologie interne. — M. Lerreboullett, agrégé, a commeacé ses leçons de Pathologie interne le lundi 12 Novechre 1917, à 17 learnes (amphithétare Valpinn), et les continue les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la mème heure. (Ce Cours est plus spécialement réservé aux étudiants de 4º onnée d'études.)

Objet du Cours : Maladies infectieuses nigues, maladies du rein et du système nerveux.

Pathologie externe.— M. MAUCLAIRE, ogrégé, a commencé ses conférences le lundi 12 Novembre 1917, à 6 heures (umphithéâtre Vulpian), et les continue les mecredis, vendre dis et lundis suivants, à la même heure. Ce cours s'udresse plus spécialement oux étudinits de

Obstétrique. — M. Lequeux, agrégé, a commencé le Gonrs d'Obstétrique le mardi 13 Novembre 1917, à 18 heures (amphithéâtre Vulpion), et le continuc les jeudis, samedis et murdis suivants, à la même heure.

### MOUVELLES

La répartition des médecins au Front.— M. Dejount, épuis, quant demandé à M. le ministre de la Guerre à des dispositions out été prises pour l'erépartit les nédecins mobiliées suivont leur âge, en offetant au front ceux de 20 à 32 ons, à l'orrère ceux de 23 à 12 ons, à l'intérieur coux de 32 ans et au-dessus; 2° relever les majors de la clause 1891, après 27 mois de front, 3° considèrer le trattement de la tubercioles comme une spedere le relationant de la tubercioles comme une spedient de la clause de la comme de la contra de la gonge, det, a reçu la réponse suivante : » Le général commundont en cler frépartit les méde-

s' le le général commodont en chef répartit les médies estre les corpus de troque et les diverses formations annitaires de l'uvant et de l'urrière en teaont couple de l'age etdes aplitaites de ces officiers. Accuse limite d'age and l'age etdes aplitaites de ces officiers. Accuse limite d'age and ligne des nécessités du service; 2º la relève des officiers du Service de Santé de la classe 1891 ae pourre être envisagée qu'après la relève, actuellement en cours, des officiers o purtennant à la classe 1891 ae pourre être envisagée qu'après la relève, actuellement en cours, des officiers o purtennant à la classe 1890; 3° le troitement de la tuberculore est considéré comme une spécialité. Les médients désignés pour les hoptimux sandirées sont études, leurs travaux, ou leurs fonctions antérierres sont études, leurs travaux, ou leurs fonctions antérierres sont définées, leurs travaux, ou leurs fonctions antérierres sont définées, leurs travaux, ou leurs fonctions antérierres sont définées, leurs travaux, ou leurs fonctions antérierres sont de partie de la tubervalose.

Les médecins auxiliaires de l'armée d'Orlent.

Me Jean Peyret, dépuié, aymn d'emandé f M. le ministre
de la Guerre pourquoi aucune nomination de sous-aidemojor n'a encore eu licu parmi les médecins ouxiliaires
de l'armée d'Orient qui se trouveraient lésés si cette

situation devuit continuer, a reen la réponse suivante :
« A la date du 10 Août 1917, quinze nominations nu
grade de sous-nide-major ont été prononcées à l'armée
d'Orient en faveur des médecins auxiliaires oyant subi

avec succès l'examen d'aptitude et réunissont, d'antre part, les conditions exigées. «

L'envoi aux armées des officiers de Santé inaptes.

M. Emile Vinnat, député de la Côte-d'Or, ayant demande à M. le ministre de la Gorere « I la circultire d'annoire de M. le ministre de la Gorere « I la circultire d'annoire de la Contra de M. le ministre de la Gorere « I la circultire d'annoire de la Contra de Martin part, le circultire de Santéenia aux illoires du service oux inféciers aux illoires du service oux illuire, alors que, d'autre part, le circultire de 35 Decembre 1919 preserit que les sons-officiers (cotéporie à laquelle appartiement les médecins nuxillaires), aportant et adultat du service ciennes, ne deivent pas être envoyés dans le zone des armées, a requi me réponse d'firmative.

unijor. a recu la réposes survante:

a l'allacitud du se infountée soyable sur les fonds de l'allacitud du se infountée sur médecies, médecies unifiaires, fuisant lonetins de unédecies troitents dans les hépliants complémentaires, ne modifie en rien la situation des intéressés qui sont soumis, au point de vue de la solde et des autres allocations auraquelles its out devit counse hounies de tempe, à lutiers de la regirad de la solde et des que de la solde et de coupe, à lutières de l'argunde de la conference de compe, la lutière de l'argunde de la conference ce sufficier sont suitaires de l'argunde verte d'aux les conditions voulues, la doivent record la la conference de l'argunde de la generie de service militaire peavent tre nommés médécins addes-majors de 2º classe, à titre temporaire, pour lu durée de la genere, s

Promotion des docteurs en médecine du service auxillaire. — M. lienri Golli, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre s'il n'y aurait pas lieu, en vue d'apporter plus d'unité dans le service, de noumer au grade d'oides-mojors les médecins du cadre auxilliaire.

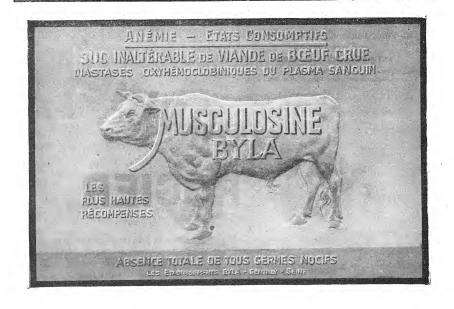

actuellement odjudonts, employés dons les hôpitaux comme médecins traitants, a recu la réponse suivante : « Aux termes d'une récente réglementotion, les docteurs en médecine du service auxiliaire peuvent être nommés médecins dies-majors. »

Inspection des écoles. — M. Calton, 22, rue des Pyrénées, chargé des fonctions de médecin de l'état civil pur arrêté préfectoral du 22 Junvier 1917, a été nommé médecin inspecteur honoraire des écoles de la Ville de

Ecole principalo du Service de Santé de la marine.

— M. le médecia général de 2º classe Bellot (G.), directur du Service de Santé de la morine à Lorient, a été nommé directeur de l'École principale du Service de Santé de la morine à Bordeaux.

Commission consultative du Service de Santé.— M. Paul Strauss, sénateur, membre de l'Académie de Médeine set nommé, par décret, président de la Commission supérieure consultative du Service de Santé, en remplacement de M. Louis Barthou.

L'automobile du médecin. — M. Carré-Bouvale, député, syant demandé à M. le ministre des l'innaces si, au moment où le taxe sur les automobiles va être doublé, il ne servit pas possible d'envisager la possibilité d'exonére d'impôt les automobiles garées des médecins mobilités, lequels ent de J. usequ'à présent, acquitter leurs contributions majeré qu'ils n'oient pu s'en servir, a reça la réponse suivante :

« La contribution sur les voitures automobiles cet, d'après la loi, exiglible de tout possesseur d'une rotiure sujette à cette taxe, alors même qu'il serait temporairement empéché d'en fuire usage. L'exonération demandée par M. Carré-Banvalet est done impassible, puisqu'elle serait contraire aux dispositions législatives en vigueur.

L'affectation des officiers du Service de Santé des classes Ss et antérieures. — M. Antoine Borrel, député, ayant demondé à M. le ministre de la Guerre si cel dispositions de la circulaire « 30% CI/7 concernant l'affectation au lieu le plus rapproché de leur résidence d'avant-guerre, éso officiers du Service de Santé apparasont applicables aux médests et pharmociens auxiliaires, a reçu me réponse affirmative.

Les étudiants à douze inscriptions en service aux armées. — M. le lieutenant-colonel Girod, député, ayout demandé à M. le ministre de la fiserre : 1º pourquoi certains étudiante e médéeine à douze inscriptions out-lis têt nommés nides-majors dès le début, alors que d'autres attendent excore, avec les mêmes titres, leur nomination ; 2º pourquoi les étudiants à buit inscriptions, yant tous la faculté d'être pommés sous-cides-majors, conserve-t-on an grode inférieur de médeclu auxiliaire des étudiants pourrus de donze inscriptions etdavantage,

a reçu la réponse suivante : « Du 2 Août 1914 an 13 Décembre 1914, seuls les doc teurs en médecine pouvaient être nommés au grade de médecin uide-major de 2º classe. L'instruction du 13 Décembre 1914 a décidé que les étudiants en médecine mo bilisés, ayant au moins douze inscriptions de doctorat pourraient être nommés au grade d'aide-major, mais à la ondition d'être internes titulaires des hépitaux d'une ville de Fuculté et d'avoir exercé l'internat pendant un au moins avant leur incorporation. L'instruction du 28 Octobre 1915, modifiée par celle du 25 Décembre 1915, tout en maintenant la condition vestrictive ci-dessus, élargi le recrutement des aides-majors en permettant de canférer ce grade aux étudiants titulaires de douze inscriptions au moins, mais ayant servi six mois au front et obtenu une citation à l'ordre. Ces régles sont restées en vigueur jusqu'au 18 Janvier 1917, date à laquelle une nouvelle instruction (Journal officiel du 22 Janvier 1917) supprimant l'obligation de la citution à l'ordre, a auto-risé, dans la limite des emplois disponibles, la nomination au grade d'aide-major de 2º clusse des étudiants titulaires de douze inscriptions, qui réunissaient, d'antre part, les conditions de scolarité et de services énunuérées ux paragraphes 6 et 7 de ladite instruction; 2º depuis le mois de Juin 1917, après entente entre le sous-scerétaire d'État du Service de Santé et le général con dant en chef, tous les étudients à douze inscriptions, réunissant les conditions ci-dessus, peuvent être nommés uu grade d'aide-major sans limitation d'emplois disp nibles, et l'on peut prévoir que dans un prochain déloi ils ouvont tous reçu satisfaction. »

Pour les étudiants sous les drapeaux. — Le ministre de l'Instruction publique a été frappé du grave danger que fait courir au recrutement des carrières l'arrêt des études supéricures pour les étudiants sous les drapeaux. Il est d'un intérêt national que ce recrutement continue

à être assuré dans les conditions les plus larges. Par une eirculaire qu'il vient d'udresser aux recteurs, il autorise à prendre des inscriptions dans les Facultés

1º Les étudiants qui, à la suite de blessures de guerre ou de maladie contractée au front, ont été clossés dans

le service auxiliaire et maintenus dans cette position à

2º Les officiers de complément dos armées combattantes évacués des armées pour blessures de guerre ou moladie contractée au iront, et déclarés inaptes à fuire campagne;

3º Les médeeins auxiliaires, sous-aides-majors, aidesmajors, pharmacicas auxiliaires évacués pour blessure de guerre ou maladie contractée au front.

Ces étudiants pourront se faire inscrire jusqu'au 1<sup>et</sup> Décembre. Lorsque, par suite de leur réciènce ou de leur scrive, ils seront dans l'impossibilité de suivre les cours; ils pourront demonder à prendre des inscriptions cumulatives dans les conditions réglementaires.

Gière à cette meure, ils auront la tatitude de reprende ter trevail attant que leur situation actuelle le permet. La ministre estime quelle est justifiée par le compliante de la compliante de la paire et qu'elle est indépendante des meures réparatrires qui secrat prince à la fin des houtiliés, et qui aurout pour effet d'étalité totte l'égalité possible entre les jeunes gene qui au poursait nomme le compliante de la compliasement de leur devoir militaire en a momentament écurtés.

Le renouvellement des appareils de prothèse dentaire. — Le sous-serétaire d'Etut des Services de Santé similaires vient de publier la circulaire suivante (no nom A/I):

" J'ai été saisi, à plusieurs reprises, de demondes de renseiguements au sujet de la conduite à tenir vis-à-vis des blessés ou malades ayant besoin du renouvellement de leurs appareils de prothèse dentaire. La règle à suivre est la suivante :

« Les appareils masticatoires délivrés aux militaires de toutes catégories pour paller à des troubes digestifs on pour leur permettre d'être utilisés dans le service anné ou dans le service auxiliaire, leur seront délivrés seulement pendant le temps passé sous les drapeaux. « Au contraire, les blessés atteints de lésions des maxil-

« Au contraire, les blessés atteints de lésions des maxilhires ou dentaire relevant de traumatisme de guerre, doivent être considérés comme des mutilés de guerre et bénéficient, par conséquent, de toutes les dispositions contesses dans ma circulairen 50001 7 du 25 juillet 1917. C'est dire que ces mutilés auront droit au renouvellement de leurs appareils leur vie durant.

« En conséquence, cette dernière catégorie de blessés devra être munie d'an livret d'appareillage, du modète déjà établi pour les autres catégories de mutilés. »

(Voir la suite, p. 701.)

### TANNURGYL

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs,
Advnamie, Neurasthenie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients; tolérance parfaite.

(enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas.

**CONSTIPATION-COLITES** 

TRAITEMENT par la

Paraffine

LIQUIDE CONFITURE

MINEROLAXINE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI (Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café,

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

SUPPOSITOIRES

d'Anusol

PHARMACIE MIALHE

8. Rue Favart. PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube, Boire DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS.

Marius FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph. 682-16

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectée à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898

DIUBÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

> OOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin at un le soir

F ite de 20 Cachets

深 深 深 深 深 Sirops Bromurés O de J.-P. Laroze

Au Bromure de Potassium. Au Bromure de Sodium.

Au Bromure de Strontium.

Une cuillerée à potage contient exactement 1 gr. de Bromure. chimiquement pur, complètement exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

L. ROHAIS & C., 2, Rue des Lions-Saint-Paul, PARIS

Les thermomètres médicaux. - Sur l'initiative d M. Cabrol, dépaté, la Chambre est saisie du projet de loi suivant:

survant:
Art. 1er. — Dans un délui de neuf mois à partir de la
promulgation de la présente loi, accun thermomètre
destiné à l'usage médical ne pourra être livré, mis en
vente, ni utilisé sans avoir été soumis à une vérification préalable

Chaque instrument devra porter le nom du constructeur et sera, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité.

Art. 2. - Un reglement d'administration publique déterminera les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et le contrôle auquel ils sont soumis, les droits à percevoir et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour l'application de la présente loi. Ce règlement devra intervenir dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 3. - Les contraventions à la présente loi et au règlement d'administration publique seront punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal.

Pour nos stations hydrothermales. - Sous le nom de Nederlandsch medisch comite, il vient de se consti-tuer en Hollande an Comité médical, dont le bareau permanent est composé de MM. Kessler, F. J. Roes, H. Visser, P. J. Eldering et A. Mertens.

Ce Comité, qui se propose spécialement de faire con-naître aux médecins hollandais les stations thermales françaises, et qui serait, en conséquence, heureux de recevoir tous les documents, littérature et renseignements concernant ces stations, s'est tracé le program suivant :

1º L'édition d'un s mire très complet et détaillé des Stations thermales, climatiques et marines de France, en langue néerlandaise :

2º La publication d'une carte géographique « La France

thermale x avec légende indicatrice-thérapeutique?

3º Desétudes approfondies sur la valeur hydrominérale
sur les propriétés thérapeutiques et les indications di-verses des sistions françaises. Nos travaus seront publiés
dans la revue scientifique et littéraire La France, dont ane édition paraîtra pour la Hollande à partir de Janvier 1918;

4º L'organisation d'une exposition « La France thernale et pittoresque »; 5º Conférences donaées par nos membres ou plus tard

par des sommités médicales françaises; 6º L'organisation de voyages d'étades pour le corps médical néerlandais vers la France.

Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Familie médicale (réunis) 5, rue de Surène, Paris (3°).

Le total de la souscription au 30 Septembre 1917 s'élève à 867.000 francs.

Souscriptions reçues du 16 au 30 Septembre 1917. (Cette liste ne comprend pas les souscriptions prove-nant des engagements de versements mensuels.)

500 francs : Vve Marc Sée, Paris (2\* vers.).

400 francs : Dr Manson, Paris. 300 francs : Le Comité de la Croix-Rouge et les femmes de médecins de Lamalou-les-Bains (Hérault). 200 francs : Un médecin des troapes coloniales

100 francs : Dr Bazy, père, Paris (8º vers.) 74 francs : D' Lafatte, aide-major, dépôt d'éclopés, Remiremont.

50 francs : Drs Brulé (M.), Paris (2e vers.). - Champenois, Alger (13e vers.). - Geoffroy, de La Fère (Aisne),

ctuellement à Paris. - Lyon-Caen (L.), Paris (2º vers.). — Manquat, Nice (2º vers.). — Mennessier, médecin-major, secteur postal 503 (2º vers.). — Mias, médecinchef, 34c colonial, S. P. 514. - Mook, Paris (4c vers.).

Potelet (R.), Paris (6º vers.). - Roudouly, Cassade (20 vers.). 40 francs : Dr Créquy, Bondy (17\* vers.) 25 francs : M. Gapoté (A.-R.), Paris (par l'intermédiaire du D° de la Catle) (7° vers.).

20 francs: Dr. Baroz, médecin militaire, Segré (M.-et-L.) Minoret, aide-major 1<sup>re</sup> classe, 3<sup>e</sup> zoaaves, Sétif (Constantine).
 Poullain, médecin principal, Fez. Spire, état-major d'armée, S. P. 178. — Un médecin colonial du cadre actif (armée d'Orient).

10 francs : M. Roger d'Ansan, Paris (3º vers.). Drs Neven, Aizenay (Vendée) (7e vers.). - Sée (Marcel),

Paris (2e vers.). Montant des souscriptions recueillies du 16 au 30 Septembre 1917 : 9.000 francs. Moyenne quotidienne :

> Engagements de versements mensuels recus du 16 au 30 Septembre 1917

MM. les Dr. Neveu (Victor) (Vendée), 10. - Sée (Marcel), Paris, 10.

Souscriptions reques du 1ºr au 15 Octobre 1917.

200 francs : Dr Lasserre, Bayonne (4e vers.). 150 francs : M. llesling « Vins et Spiritueux en gros », Bar-le-Duc (par l'intermédinire du Dr llébert). — Dr Vié, Tamatave (17c vers.)

100 francs : La Société locale du département du Gers.

La Compagnie des Eaux minérales de La Bourboule (3° vers.). — M<sup>mo</sup> Berger, Hôtel Windsor, Paris. — Drs Bazy père, Paris (10° vers.). — Chaintre, Dole. — Delarrat, Néris-les-Bains (Allier) (3° vers.). — Deléage,

**ECHANTILLONS & BROCHURES** 



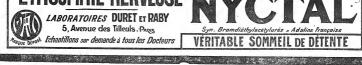



TRAITEMENT SPECIFIQUE DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE

de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire

DES DYSPEPSIES INTESTINALES

6a8 ovoïdes par jour

Labor. DURET & RABY

DE LA LITHIASE BILIAIRE

Viely (8º vers.). - Nivière, Vichy (2º vers.). - Paseault, Cannes (7º vers.). - Petitelere, Rouen (2º vers.). - Storu, Paris. — Vauthey (Paul), Vichy (2c vers.).

60 francs : Drs Bigeard, Gussy-en-Morvaa (S.-et-L.)

60 france : D<sup>ris</sup> Bigeard, Cuesy-en-Morvan (8-e8-i-i-) (4) vers.), - Boursier, Contracteville (5' vers.), 50 france : M. Picot, pharmacien, Thorigny (3' vers.), - D<sup>ris</sup> Babulian, génie 5/65, S. P. 503, — Boullet-Arqué, Sulfy-sur-Loire (Loiret) (3' vers.), - Châtelet, Dinan (3' vers.), — Furet, Brides-les-Bains (Savoio), — Gourdint, Bloom (2' vers.) — Guille Messageries Maritimes. Riom (2º vers.). — Guibier, Mcssagerics Maritimes, Saigon. — Guillon, Saint-Loup-sur-Thouët (2º vers.). — Jorge Augarde, Buenos-Aires (2º vers.). — Lévèque, Togny (Marae) (3º vers.). — Lévy-Valensi, Paris (3º vers.). — Loussot, Landivisiau (22\* vers.). — Monnier, Souprosse (Laudes) (2° vers.). — Raoult, Vernon (5\* vers.). 40 francs: D\*\* Baude, Caluis (2\* vers.). — Nageotte, Paris /At vore )

35 francs : Les Médecins de l'ambulance 1/21 S, P. 117

30 francs : Le Comité médical de Bordeaux (versement fait par le Dr Raulin, trésorier adjoint). - Dr Roussel, Saint-Pierre (Réunioa) (3º vers.).

20 francs : Drs Samalens, Auch (Gers). — Saquet,

14 fr. 05 : Dr Rouchon, Puulhaguet (Haute-Loire)

(20 yers.) 10 francs : Mir le Dr Pouzin, Nantes (3º vers.).

Montant des souscriptions recueillies du 1er au 15 oetobre 1917 : 7.747 francs. Moyenne quotidienne : 516 francs.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier

(sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, rue de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 97.682 francs.

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prendr. dans sa villa, bord de mer, cufants ou jeunes gens délicats. Collège à proximité. - Ecrire P. M., nº 1421.

Matériel chirurgical et de stérilisation, table à opération provenant de maison française, en bon état, à céder de suite. - Pour visiter, écrire P. M., nº 1473.

Sanatorium de la Malmaison. Internat. Une place d'interne en médecine va être très prochainement vacante au Sanatorium neurologique de la Malmaison, 4, place Bergère, à Rueil (S .- et-O .). Les candidats ou candidates doivent être docteurs en médecine ou pourvus au minimum de 12 inscriptions de doctorat.

Les conditions sont les suivantes : logement, nourriture, chauffage, éclairage et 250 fr. par mois. Pour qu'il en soit tenu compte, faire acte de candidature daus la huituine et adresser par écrit tous renseigne-ments utiles au Dr Antheaume, médecin-directeur du Sanatorium, 4, place Bergère, à Rneil (S.-ct-O.).

Etudiant, 15 inscriptions, spécialisé chirurgie, cherche occupations après-midi. - Ecrire P. M., nº 1765.

CABINET CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES ET TOUTES AFFAIRES PARAMÈD. — SERVICE DE GALLET PREMIERO SER demande.

47, boul, Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se formant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

Le Gérani : O. Ponéz.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

āge

Glycérophosphates originaux

# Phosphate vital

de Jacquemaire

Solution gazeuse (de chaux, de soude, ou de fer) 2 à 4 cuill, à soupe par jour, dans la boisson

Granulé (de chaux, de soude, de fer, ou composé) 2 à 4 cuill, à café par jour, dans la boisson

Injectable (de chaux, de soude, de fer, 1 d 2 injections par jour

ECHANTILLONS: Établissements JACOUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Tuberculose = Anémie = Surmenage Débilité - Neurasthénie - Convalescences

EXTRAITS DAUSSE

OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

### A total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS GRISE VIGIER a 40%

12, Bouley. Bonne-Konvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent, cube. -- Prix du flacon : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents . buccaux, ordonner le

administration prolongée

GAÏACOL INODORE

à hautes doses sans aucun inconvénient

parle THIOCOL "ROCHE"

uniquement sous forme de

SIROP "ROCHE" COMPRIMÉS "ROCHE" CACHETS "ROCHE"

Echantillon et Littérature :

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C°

\* 21, Place des Vosges Paris.

COMPRIMES ROCHE
COMPRIMES ROCHE
COMPRIMES ROCHE

# Hémorragies

GACHETS "ROCHE

# Secondaires

JUGULÉES IMMÉDIATEMENT SANS FORCIPRESSURE

par le

# COAGULÈNE CIBA

FERMENT FIBRINOGÈNE PROVOQUANT LA FORMATION , INSTANTANÉE D'UN CAILLOT DENSE ET ADHÉRENT

N'agissant que sur le sang extravasé, le coagulène ne peut en aucun cas faire courir le risque d'embolie.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, Pharmacien

1, Place Morand, LYON.

### MEDICATION ALCALINE ÉCONOMIQUE

Aux personnes ne pouvant faire usage de l'eau minérale naturelle,

Prescrire le

# SEL VICHY-ETAT

le seul réellement extrait de l'Eau des Sources de l'Etat

CELESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL

dont il contient tous les principes.

CHAQUE PAQUET

Les 2 paquets 0 fr. 25

TOUTES PHARMACIES

Echantillons au Corps médical.

Tolérance Parfaite

5 TYPES

Globules Fumouze Iodurés FLACON: 5 frs.

IODURE de POTASSIUM., (0 gr. 25) IODURE de POTASSIUM . . (0 gr. 10)

IODURE de SODIUM.... (0 gr. 10) ANTIASTHMATIQUES (KI=0gr.20)

MAXIMUM D'EFFICACITÉ IODURE de SODIUM.... (0 gr 25)

Graduellement solubles dans l'Intestin grêle-

PRESCRIRE : GLOBULES FUMOUZE (et ajouter le nom du médicament)

4 TYPES

Globules Fumouze Iodure Ho FLACON: 5 frs.

PROTOIODURE Hg. . . . . . (0 gr. 05) PROTOIODURE Hg. Thebatque, (0.05-0.005)

BIIODURE Hg . . . . . . . (0.01)

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ASPIRINE. ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLES

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

# Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

67. RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01



Les APPAREILS fabriqués dans les Aleliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureusement à iluites les exégences médicales, mécaniques et estectiques et estections et en la conference de la conference Les APPAREILS fabriqués dans les Ateliers MAYET-GUILLOT répondent rigoureus

LA

## PRESSE MEDIGALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMERO Paris . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C". ÉDITEURS 120. boulevard Saint-Germain PARIS (VIa)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 40 fr.

Union postale . . . . . 45 fr Les abonnements partent du commencement de chaque mois ... DIRECTION SCIENTIFICHE ...

F. DE LAPERSONNE Professeur de olinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dian rofesseur à la Faculté, scin de l'hôpital Boucica e de l'Académie de méd

E. RONNAIRE rofessenr de clinique médicale à l'hôpital Cochin, abre de l'Académie de médecine

J.-L. FAURE Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochin

M. LETULLE H. ROGER
Professent de Pathologie expérim.
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecin

F. WIDAL

de l'hôpital Saint-Antoine F. JAYLE

Chef de clin. gynécologique à l'hêp. Broca Secrétaire de la Birection.

M. LERMOYEZ

- BÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originaux :

H. Roces. - Quelques recherches récentes sur les fonctions des capsules surrénales, p. 665.

G. POCHON. — L'emploi d'un vaccin polyvalent dans les infections et principalement dans les plaies de guerre, p. 668.

MARCEL PINARD. - Gaz toxiques, urticaire et tuberculose, p. 668.

Sociétés de Paris :

Société de Chieurgie, p. 669. SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, D. 671. Société de Biologie, p. 671.

ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 672. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 672.

Chronique : F. HELME. - Petit Bulletin.

Variétés : La question du pain en Angleterre. BIBLIOGRAPHIE.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. Nouvelles.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Anémie, Convalescence Débilité, Surmenage.

JSCULOSINE Byla =

### **EXTRAITS** TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOPHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETG. Pitules - Cachets - Comprimés - Ampoules Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine, PARIS TELÉPHONE : Fleurus 13-07.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXVº ANNÉE. - Nº 65, 22 NOVEMBRE 1917.

### PETIT BULLETIN

Juste retour sur nous-mêmes.

Qui doute que l'Histoire se recommence n'a qu'à lire la Guerre de Sept Ans. Même succession de faits : D'abord, aplatissement de la Prusse, détresse de son Roi, puis ressaut de nos ennemis; bravoure des Français, insuffisance des camarillas de Cour, tout y est, sauf, bien entendu, le dénouement, car malgré tout, la coalition alliée finira bien par l'emporter. Mais que de temps perdu, que de forces sacrifiées, que d'argent gaspillé!

On dit que nous n'avons pas l'esprit d'organisation. Ce cliché inepte remplace celui de 70, et qui ne valait pas mieux, sur la victoire de l'Allemagne par son instituteur. Usines surgies de terre, machines ajustées et mises en mouvement sous le feu de l'ennemi, armes forgées, projectiles fabriques à outrance, tout cela ne montret-il pas et notre souplesse d'esprit, et notre faculté de débrouillage?

Non, ce n'est pas l'organisation qui a manqué jusqu'ici; mais la prévoyance et la hauteur de vues. Où est-il, l'homme capable d'embrasser à la fois toute l'étendue des vastes fronts, depuis

Toux

### ETHONE

Coqueluche

Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture séche

res FOURNIER Frères, 28, Be de l'Hôpital, Parus

la mer du Nord'jusqu'à Bagdad? Le Gouvernement de la Défense Nationale sauva l'honneur, en 70, à force d'audace, de décision et de ténacité. Par contre, son outil de guerre improvisé, lourd, mal en mains, fut notoirement insuffisant. li semble que, cette fois, ce fut le contraire : l'Armée, après trois semaines de campagne - et de revers, il faut bien le dire - n'enchaîna-t-elle pas la Victoire? Malheureusement les pouvoirs publics, chez tous les Alliés, n'eurent pas la rude volonté nécessaire et les larges conceptions stratégiques en rapport avec le formidable conflit qui bouleverse le monde.

Il ne faut d'ailleurs pas s'en étonner, car c'est l'histoire de toutes les coalitions. Ce côté du problème, les Allemands seuls l'ont envisagé et mis au point, grâce à quoi ils ont tiré parti d'alliés, qui, en d'autres mains, n'auraient probablement rien donné. De même, ils ont su mettre en œuvre toutes leurs forces disponibles, à l'avant leurs gros canons, à l'arrière l'or et les subsides. Ils ont fait la « guerre intégrale », en un mot, alors que nous marchions d'un tout autre train.

Heureusement, les Poilus étaient là, avec leurs poitrines, et il faut espérer qu'après tant d'entreprises coûteuses, nous allons enfin entrer comme eux dans le vrai sentier de la guerre. Il n'est que temps

Succédané du Salicylate de Methyle, inodore.

### RHESAL VICARIO

ANTINÉWRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUX pour usage externe.

capidement absorbable, sans irritation de la pea-

### PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIOUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure)-DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeheuve-la-Garenne Jaine).

Je reviens de province, où les tracts défaitistes continuent à circuler comme devant, et cela ne contribue pas à améliorer la température de l'opinion, vous le pensez bien. Or, dans chaque département, il y a préfets, sous-préfets, contrôles postaux. Que fout-ils pour détruire ee poison abominable? De même, où sont les conférenciers qui, dc ville en ville, de bourg en bourg, vont expliquer où nous en sommes et combattent la propagande infâme?

Chez l'ennemi, pas une minute de perdue. Voulez-yous le dernier exemple, il est d'hier : L'Allemagne manque de charbon, de machines et de wagons, alors, que fait-elle? A Berne, un personnel de 700 techniciens expédiés par elle, prépare l'électrification des chemins de fer helvétiques. sous la direction du fameux Rathenau; et quand la question serà au point, nos infortunés voisins seront bien obligés de subir le marché qu'on leur imposcra. Résultat : Le matériel suisse de traetion inutilisé, fera retour à l'Allemagne, qui n'aura plus à envoyer son charbon à sa voisine. Ce que je dis là est connu de tout le monde. Le journal La Suisse, du 13 novembre dernier, l'a exposé tout au long. Chcz nous, qui connaît ees choses?

Si des faits nous passons dans le domaine des idées, même souci des réalités. Tandis que chez les Alliés, les masses populaires, mal éduquées, faussement documentées, ne sont pas sans préoccuper les pouvoirs publics par leurs revendications, en Allemagne, phénoinène inour, le socialisme et le militarisme marchent du même pas de l'oie. Les dirigeants allemands sont les seuls, parmi les belligérants, à tenir strictement tous leurs peuples dans la main; et cela, ils le doivent à leur prévoyance et à un « euisinage » des cerveaux, tel qu'on n'en vit jamais de pareil au monde. Nous nous en étonnons, et cependant que n'a-t-on pas écrit là-dessus, moi tout le premier, longtemps avant la guerre?

Me trouvant en Bavière, il y a plusieurs années, à la Hofbrau de Munich, je fus présenté à des socialistes retour du Congrès de Ilalie. Naturellement, la conversation ne tarda pas à s'engager sur la situation respective de nos deux pays. Comme j'exprimais mon étonnement de l'entente qui semblait momentanément établie entre le socialisme et l'impérialisme allemands, un des assistants, gros personnage du parti, voulut bien m'expliquer la contradiction apparente du phénomène qualifié par moi de paradoxal.

 Que désirons-nous? me dit-il. La transformation radicale de l'état social, que tous nous estimons mauvais. Or, cette victoire-là, l'Allemand seul, par son esprit de système, d'organisation. et par sa discipline, est capable de l'assurer. Votre Révolution de 89 a liberé l'individu; celle de 48 a émancipé politiquement les me cs, et nous sommes les premiers à vous rendre justice sur ces deux points importants. Quant à la libération économique du travailleur, vous êtes trop latins, c'est-à-dire trop idéologues, pour la réaliser. C'est le peuple allemand, appuvé solidement sur le principe d'autorité, qui, seul, assumera la lourde tache. Quand? nous ne savons. Comment? Dans la paix? Dans la guerre? Nous ne pouvons le dire. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la future organisation sociale, bâtie à chaux et à sable, ectte fois, sera édifiée par des Allemands, sur des principes allemands. Et allez done!

On a écrit là-dessus, je le répète, des études nombreuses; des articles de Revues, des livres, même, ont entretenu le public français de cette symbiose socialo-impérialiste. Peinc perdue! Nous n'avons rien voulu voir, rien voulu entendre, et c'est tout juste si, après trois ans de guerre, les yeux se dessillent.

Enfin, ne perdons pas courage : Ici cneore, c'est le Poilu qui nous montre la voie. L'autre

jour, dans une gare de province où je passais, grand brouhaha de troupes en route vers l'Italie. Tout à coup, silence : Un train spécial vient d'arriver et un homme, Lloyd George lui-même, en deseend. Aussitôt, chasseurs et fantassins de faire la haie respectueusement, et quand le grand ministre anglais passe devant eux, tous, d'une seule voix, se mettent à crier : « Vive le premier! Vive l'Angleterre! » — Non, la propagande défaitiste ne mord décidement pas sur nos braves. Soudain, un soldat sort des rangs et s'approche du ministre : - « M. le Premier, dit-il, moi je suis un Parigot et je ne m'en fais pas, les copains non plus. On « a eu » les Boches chez nous, on les aura bien encore la-bas. C'est pas encore cette fois qu'ils vont faire filer le macaroni! »

Tres emu, le grand Anglais remercia les hommes de cette ovation improvisée, et moi je pensais à toutes les énergies encloses dans la race et que décelaient si fortement les propos gouailleurs de ce Parisien. Venu de très loin, arraché à la bataille françaisc, il avait voyagé des jours et des nuits, mais frais comme l'œil, toujours prêt pour de nouveaux combats, il tenait à affirmer et sa foi et son indéfectible courage. Brave garçon! Il sert gaiement, lui, et ni la fatigue, ni l'ennui, ni la souffrance ni la mort qui le guctte, rien ne peut altérer son humeur : il est la France même.

C'est pourquoi, en l'entendant, le grand Anglais fut, de son propre avcu, remué jusqu'au fond de l'âme. De notre côté, comment n'écouterions-nous pas ce frère inconnu, allégrement en marche vers de nouveaux champs de bataille? Ah! cher et grand pays, pourquoi es-tu si pauvre en hommes, quand tu es si fertile en héros?

F. HELME.



Vaccin antigonococcique curatif BLENNORRHAGIE et ses COMPLICATIONS

Vaccin antistaphylococcique curatif FURONCLES, ANTHRAX, ABCÈS, etc. S'emploient en inoculations sous cutanées ou intra-musculaires

PRIX: Boite de 1 dose: Frs 15 \_ Boite de 6 doses: Frs 15

LES ETABLISSEMENTS POULENC FRÈRES 92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE .

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLYCEROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Boles or 19 Avpourse . A'KO.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine

et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

MARIUS FRAISSE, Phirs, '85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT G'ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS. 

Téléph. 682-16.

### VARIÉTÉS

### LA QUESTION DU PAIN EN ANGLETERRE

Au moment même où notre Académie de Médecine s'occupait du pain actuel et votait la série de vœux que l'on sait (voir La Presse Médicale, nº 55 du 4 Octobre), relatifs au côté hygiénique de cette importante question, la Medical Society de Londres examimait de son côté les effets du pain de guerre sur la santé. Dans sa séauce du 8 Octobre dernier, elle entendit une série de rapports dont les conclusions se rapprochent par beaucoup de points de celles de notre démie.

On sait que les Anglais consomment actuellement une farine de froment extraite à 80 pour 100, c'est-àdire contenant des fragments de germes et d'enveloppes, additionnée de divers succédanés.

Le Dr Hutchinson remarqua que la digestibilité du pain fait de cette farine n'est inférieure en rien à telle du pain de farine blanche. Si ses qualités « esthétiques » sont moindres du fait de sa couleur, ce qui n'a aucune importance, sa composition chimique ne présente aucun danger et même lui donne une supériorité sur le pain blanc. Divers troubles mor-bides lui ont été attribués à cause du travail mécanique supplémentaire nécessité par le son, mais en réalité, le pain de guerre est bien supporté par la grande majorité des consommateurs, et le D' Hutchinson affirme qu'il n'a vu aucun malade dont la digestion ait été certainement affectée par ce pain.

Le Dr E. I. Spriggs insista sur cc point que l'avoine, l'orge, le maïs consommés dans le pain ont une valeur alimentaire sensiblement égale à celle de la farine blanche et qu'ils fournissent ainsi beancoup plus de nourriture que si on les donnait aux animaux en vue de leur transformation en viande. Il signala diverses expériences physiologiques de régimes alimentaires faites sur lui-même d'où il résulte que des pains contenant du maïs ou de l'orge fournissent la même quantité de calories que du pain blauc, l'utilisation étant toujours de 95 à 96 pour 100. Le professeur W. H. Thomson attribua les ma-

laises observés aux délauts de mouture et de panifi-

cation, bien plus qu'à la composition des farines, ct tous les orateurs furent unanimes à déclarer de même qu'on pouvait beaucoup améliorer le pain actuel par un apprentissage des meuniers et des boulangers pour s'adapter aux conditions des nouvelles farines

Le pain de guerre anglais sortit donc de cette discussion lavé de toutes accusations de danger pour la santé publique, et en Angleterre comme en France, le corps médical n'opposa ancun reproche à l'emploi nécessaire des farines à haut taux d'extraction.

### **BIBLIOGRAPHIE**

992. Piales de la pièvre et du poumon, par les Dr. Grécoire et Courcoux, 1 vol. in-8 (de la COL-LECTION HORIZON), 200 pages, avec figures et planches (Masson et Cio, éditeurs). — Prix: 4 francs.

993. — Formes cliniques des lésions des nerfs par Mme ATHANASSIO-BÉNISTY, 2e édition, 1 vol. în-8 (de la COLLECTION HORIZON), 232 pages, avec fig. et planches en noir et en couleurs (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 4 fr.

994. - Devoirs et périls biologiques, par le D' GRASSET, 1 vol. in-8 (de la Bibliographie con-temporaine), 546 pages (Félix Alcan, éditeur). — Prix . 10 fr.

995. — Manuel de psychiatrie, par le Dr J. Roques DE FURSAC, 5º édit. revue et augmentée, 1. vol. în-16 (de la Collection médicale), 510 pages (Félix Alcan, éditeur). - Prix : 7 fr.

996. - Le traitement des plaies de guerre, par le Dr A. Sartony, 1 vol. in-16 de 110 pages, 6 fig. dans le texte, 5 planches en noir et 1 pl, en couleurs hors texte (Berger-Levrault, editeur). - Prix : 2 fr.

 Par décision du Synnicat des Éditeurs (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration pre visoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

997. Le Courage, par les Dr Louis lluor et Paul Voivenel, 1 vol. in-16 de 356 pages (Félix Alcan, éditeur). - Prix : 3 fr. 50 net.

998. St. Luke's Hospital. - Medical and Surgical Reports, volume IV, 1917, 1 vol. in-8 de 400 pages (The Press Publishing Co, East Stroudsburg, Pa.).

999. Contribution à l'étude des plaies de l'abdomen en chirurgie de guerre d'après 119 observations inédites, par le Dr Jean Duponenel, 1 vol. gr. in-8 de 132 pages (Vigot, frères, éditeurs, Paris).

1.000. Sur ie tard (sonnets), par le Dr Casturil, 1 vol. in-8 de 60 pages (J. Carbonell, éditeur, à Marseille). -- Prix : 2 francs.

1.001. La fatalité de la guerre, scènes et propos du front, par M. EMILE-FRANÇOIS JULIA, 1 vol. in-16 de 267 pages (Perrin et Cie, éditeurs). - Prix : 3 fr. 50.

1.002. La science du travail et son organisation, oar le Dr Josefa Iotetko, 1 vol. in-8º de 260 pages (Félix Alcan, éditeur). - Prix : 3 fr. 50.

1.003. A psychotherapia e o seu papei nas psychonevroses, par le D' Lauro de Oliveira Pimentel, 1 vol. in-8° de 120 pages, Porto-Alegre,

1.004. L'orthopédie indispensable aux praticiens, par le D. F. Calor, 7e édition, 1 vol. de 1.125 pages, 1.160 figures originales dans le texte ct 8 photograohies en couleurs (Maloine et fils, éditeurs). -Prix : 28 fr. 50.

1.005. Orthopédie et chirurgie de guerre (et physiothéraple), par le D. F. Calor, 3º édition, 1 vol. in-8 de 285 pages, avec 263 figures et 2 planches (Maloine et fils, éditeurs). — Prix: 8 fr. 50. 1.006. Gangrena de las extremidades consecutiva

a operaciones ginecologicas y al puerperio, par Julio A. Bustos Delacroix, 1 vol. de 150 pages (Bossio et Bigliani, éditeurs, Buenos-Ayres)

1:007. Soins oculaires à l'usage des infirmières, par 11. Coppez et A. Van Lint, i vol. de 186 pages, avec 114 fig. (Masson et Cic, éditeurs). - Prix : 5 francs.

1.008. Les lésions du corps thyroïde dans la maladie de Basedow, par G. Roussy, 1 vol. de 140 pages, avec figures et planches hors texte en couleurs (Masson et Cie, éditeurs). - Prix : 3 francs.

Academie de Médecine de Paris Prix Orfila, 6,000 to Prix Desportes.

... « Toutes les préparations de Digitale, mées ou à naître, ce vaudront jamais, au double point de vue accentifique et pratique, le Digitaline Constructaline de 10 dans « l'acción sur es puissante, exemple de dangers, a « été consacrée déjà par une expérience de 40 annes, » HUCHARD (1) Découverte par NATIVELLE.

DIGITALINE Cristallisee NATIVE

GRANULES BLANCS on grade miller

GRANULES ROSES and 1/10" de milligr. Dose d'entretten cardio-tonique

OLES au 8/10° de millige SULUS on 6/6 de militi

Stoken at 2 destructions : 450, Bould Parts Boxal, Parts

### TRAITEMENT des INDECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTAMOS, VARIOLE, SCARLAINNE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSUR ES DE GUERRE: Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'ELECTRARGOL a donné des résultats concluent dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. L'ELECTRARGOL ne so montre jamais muisible vis-à-vis des cellules vivantes Il exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ic.

FORMES : Ampoules de 5 et 10 c.c. pour methous intramusculaires on intraveneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chiringical et local.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1488

Judications the rapailiques : avarex's troubles digestiff; in sufficience dépetique; adquante Consocitère aux Clessures ou gatiques de la querre. Traitement le plus actif. Cannungy Cida It Le Bauseur Clest un Lel de Variadium new to rique - his a rated any lighting

t préventif SYPHILIS et PALUDISME

Le plus actif, le mieux toléré des sel LULES (Per pluie: Hetine 0.10; Protolodure Hg. 0.05; Ext Une à deux pluies par jour. 

Laboratoires de l'HECTINE,12, Rue du Chemin-Vert, à V

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorée rganique à base de Nuclarrhine.

Médication arcéaic-phosphorose organique à hace de Nuolarraine.
L'hi air O d'É NOL I MA LINE est de Mondant de

Exiger sur toutes les boites et flaco

# DDALOSE GALB

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Promière Combinaison directe et entièrement stable de 170de svec la Poptom Découverte en 1896 par E. GALBRUN, pocteur en Pharamagie

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme Vingt poulles 100ALOSE agussent comme un graume fodure alcalm Doses quotidiennes: Cinq d'a vingt goutles pour les fainants, dix à cinquante goutles pour les Adultes LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATORS - GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Muso, PARIS

Me pas confondre l'iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médelas de Paris 1800.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons Id'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

# PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glucérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extraît par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le Pepto-Kola et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempeut leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi bien en état de santé que de maladie.

# GLYKOLAINE (Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préfèrée par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosides qu'elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiceation, c'est pourquoi nous avons adopté les Extraits de Kola traiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un étément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

1913. - Gand: Médaille d'Or

### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

**DÉPRESSION NERVEUSE** 

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon : Diplôme d'Honneur

### FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alocol.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echautillous et Prix apéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances



### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

### Sont cités à l'ordre du lour :

- M. Casabianca, médecia auxiliaire au 1er rég. de marche de zonaves : médecin auxiliaire d'ane rare valeur, qui a montré, depuis le début de lu campagne, les plas belles qualités professionnelles : esprit de devoir, dévouement, bravoure. Le 20 Mai 1917, au cours de l'attaque et pendant la période qui u suivi (20 au 24 Mai 1917), a assuré le service médicul de son batail-

lon d'une façon remarquable dans des circonstances par-ticulièrement difficiles et périlleuses. ticulièrement difficiles et persiteuses.

— M. Loin (Louis), médecin-major do 2° classe du 128 rég, d'infanterle : loujours sur la brêche, stinulant son personnel par son exemple et su mevveilleuse tenue au feu. Pendant le combat du 4 Mai 1917, a organisé d'une façon remarquable son service d'évacuation, allant lui-même devant les lignes allemandes procéder à la relève des blessés et sauvant ainsi un grand nombre de pré-cieuses existences. Deux fois cité à l'ordre et chevalier de

cheuses extrem.

In Légion d'honneur pour faits de guerre.

— M. Leclercq (Jules), médecin-major de 2º classe, chef d'un centre médico-légal : médecin de premier ordre qui possède au plus linut degré le sentiment du devoir et qui, par son esprit methodique et ses connais-sances étendues, a rendu déjà de grands services dans In protection contre les intoxications. Lors des attaques par les gaz de la journée du 31 Janvier 1917 et des naits du 9 au 10 et du 19 au 20 Avril 1917, a fait preuve du oris le plus absola du danger en allunt, maigré la violence du bombardement, dans les tranchées les plus éprouvées, requeillir des documents utiles à l'étude des gas toxiques. A donné, avec un dévouement inlassable, ses soins éclairés aux victimes de l'intoxication.

— M. Muzel (Pierre), médecin aide-major de les classe, adjoint au chef d'un centre médico-légal : grâce à uné inlassable activité et à une grande valent scientifique, a rendu déjà les plus grands services par ses études sur ronau ueja ies pius granas services par ses cludes sur les gas toxinjnes. D'an coursge à toate épreuve, n'æ jamais hésité, à chaque attaque par les gaz, à se rendre immédiatement dans le secteur attaqué, suns soaci du danger et malgré la violence des bombardements, pour recueillir sur place les documents nécessaires a étades et à la recherche des moyens de combattre l'intoxi-

 M. Colin (Georges), médecin de 2º classe da croiscur Kleber : a collaboré activement à l'embarquement des malades; a reço et porté dans ses bras un blossé attoint d'une fracture de la jumbe droite, l'a pansé et lait pincer sur un cadre dans la chaloupe. N'a quitté l'infirmerie qu'après embarquement de tous les mulades. Mort des sultes de blessures dues à une explosion pendant le chavirement du bateau.

### NOUVELLES

Académie de médecine. - Par décret présidentiel, l'Académie de médecine est autorisée à accenter la donaition de 1.000 francs de rente française qui lui nété con-sentie par M™ Lermoyés et par MM. Hippolyte et Cumille Labbé en vue de la fondution d'un prix trienan! de 3.000 france qui dolt porter le nom de « prix Léon Labbé ».

Ge prix, dont le partage est autorisé, sera décernésur le rapport de la section de pathologie chirargicale de l'Académie, à toufe personne de nationalité françaisé ayant entrepris, dans les trois ans précédant le concoars

des travaux susceptibles de faire progresser la chirargie, de manière à lui permettre de continuer ses recherchés. Si, par suite de l'insuffisance des travaux présentés, le prix n'est pas décerné, le montant sera reporté nu con-coars saivant; alors l'Académie, à son choix, pourra oartager les 6,000 francs en plusieurs prix ou donner un prix unique de 6,000 francs.

Académie des sciences. — L'Aradémie des sciences a décerné les prix suivants : Prix Montyon des arts insalubres: an prix de 2,500 france est décerné conjointe-ment à MM. Marias Pigon et Marcel Lantenois; une men-tion honorable de 1,500 france est accordée à M. Charles Dufraine et une mention honoroble de 1.000 fr. à M. Pierre Savès.

Pierre Savès.

Prix Montjon (mèdecine et chirurgie): Trois prix de 2,500 france chaque sont décernés: à M. Hippolyte Morestin, à M. Ed. Delorme et à M. Auguste Petit; trois mentions honorables de 1,500 france oltacune sont accordées à MM. Leon Imbert et Pierre Réul; à MM. L. Am-berd, P. Vansteerberghe et R. Michel; à M. Giuseppe Favaro (de Padoue).

L'affectation des médechs auxillaires du service auxiliaire. - M. Brenier, député, avant demandé à M. le ministre de la Guerre quelle différence il y a, sa point de vue de l'affectation, entre un médecin auxiliaire du service auxiliaire, npte à faire campagne, et an médecin

aaxiliuire du service armé, a reça la réponse suivante : « Les médecins auxiliaires classés dans le service auxiliufre ne doivent être affectés qu'aux formations non combattantes. s

TOUX . ASTHME . EMPHYSEME

### Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Ioduré PILULES (0,01) de Codéine

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Matériel chirurgical et de stérilisation, table opération provenant de maison Française, bon état, à eéder de suite. - Pour visiter, écrire P. M., nº 1473.

Médecin mobilisé demande remplaçant français pour la durée des hostilités. Clientèle importante, baulleue Paris. — Écrire P. M., nº 1475.

CABINET ( CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS; Rehseignements gratuits 47. boul. Saint-Michel. Paris. — Tel. Bob. 26-81.

AVGIAES Attombomatts seignins at pedengés avec. GRIPPES mais considered programation of the personal programation programation programation programation of the personal performance appeared to the superformers à l'eau contract de l'acceptance sont parfa oxygenec.

Tuberculoses, Emplaion MARCHAIS Phasthe-Grassites

OUATAPLASME PARSEMENT COMPLETE Philagmanias, Bestma, Appendiction, Philables, Erinipèles, Brillies

La Gérant : O Ponto.

Paris .- L. Manymeux, imprimour, 1, ruo Gassotté-

## O L Granulé L Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillors: DALLOZ & C", 13, Boul de la Chapelle, PARIS

Traitement intensif des Anémies

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1º en AMPOULES

DOSAGE : -

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 fr. 50

MARIUS FRAISSE, Pharmacian, 85, Avenue Mozari - PARIS

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prennent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . . . 0 gr. Ui Cacodylate de Stryck-sine. . . . . 1/2 milligr.

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

Cacodylate de Fer . .

PLASMA MUSCULAIRE extrait SUCCONUSCULINE a Poid, 100 grammes de viande de bout par cullerée. — CHAIX & C'. conserve indéfiniment es propriétés physiques et thérepeutiques.

QUASSINE \_ FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY 5, Avenue des Tilleuls. Pagis

· Fehantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

Syn. Bromdiëthylacetylures = Adaline Française SOMMFIL DE DETENTE

Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES : (Furonculose, Anthrax, Acué, Orgelets. Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

PAR TE

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Communications \ en 1917:

Académie des Sciences. Académie de Médecine. Sociélé Médicale des Ilópilaux. Sociéle de Chirurgie. Thèse Murcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris COLLOBIASES DAUSSER

MÉDAILLE d'OR Diplômed Honneur de MOYENNE

### COOUELUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparla

2 à 5 cuillerées à café, dessert ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

COLLOTRAL DAUSSE

anti-infectieux dans toutes les septicemies

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumalisme

LITTERATURE ET EGRANTILIONS CABBIFATOIT S DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

### ERGOTINE BONJ VERITABLE MEDAILLE DOOR DRAGÉES AMPOULTONS **HÉMOSTATIQUE** le plus sûr et le plus énergique land d'éthuilles: 99, R. d'Aboukir, Pr

ANTISEPVIQUE DÉSINFECTANT SCHANTILLON OR ATMIT

GOOGREE PRAI 81, Pine 1

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS - CONSTIPATION HABITDELLE; dans es maladies aigués (fièvre typhoide) chez les opérés du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceinter.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté do se procurer la matière promière et les accessoiros, nous avons toujours pu approvisionner nos clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous lours besoins.

Tous les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou peuvent se la procurer chez les commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

### OPOTHÉRAPIE VIGIÉR

12, Bouley. Bonns-Rouvella PARIS

### CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

### Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dosc de 2 à 6 par jour.

# BIOPHORINE GIRARD

# Kola Glycérophosphatée

\*\*\*\*\*



Agréable au goût,
exactement dosée,
d'une efficacité constante,
elle est acceptée avec plaisir par les malades
et ordonnée par le Corps médical du monde
entier.

NEURASTHENIE
NEVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CEREBRALE
ATAXIE, VERTIGES
EXCÈS, SURMENAGE
SPORTS

DOSE: 2 à 3 cuillerées à café par jour, que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Le succès de la BIOPHORINE ayant donné lieu à d' nombreuses imitations, bien exiger la marque et la signature de

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

LA

## MÉDICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 45 centimes.

- ADMINISTRATION -MASSON ET C'. ÉDITEURS

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIO RONNEMENTS :

Paris et Départements . 10 fr. Union nostale . . . . . . 15 fr. Union postale . . . . . Les abonnements partent commencement de chaque mois F. DE LAPERSONNE ique ophtalmo à l'Hôtel-Dieu,

E. BONNAIRE

J.-L. FAURE Professeur sgrégé, Chirurgien de l'hôpital C

DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE Professeur à la Facu Médecin de l'hôpital Bou embre de l'Académie de

F. WIDAL Professeur de clinique à l'hôpital Coch Membre de l'Académie de

ochin, e de médecine.

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine, thre de l'Académie de médecin F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à Secrétaire de la Birec

M. LERMOYEZ

- BÉDACTION -H. ROGER
P-ofesseur de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine

SECRÉTAIRES P. DESFOSSES J. DUMONT

DE L'EC

eaux de redaction sont ouverts à la Librairie Masson

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

### SOMMAIRE

Articles originany

R. GRÉGOIRE et A. COURCOUX. - Les lésions histologiques des plaies pulmonaires, p. 673.

A. RENAULT. - Le traitement de la blennorragie chez l'homme, p. 674.

Carnet du praticien :

G. Lyon. - Comment on devient aérophage, comment on cesse de l'être, p. 6.6.

Sociétés de Paris :

Société de Neurologie, p. 677. Société de Pathologie comparés, p. 678. Société de Thérapeutique, p. 678 SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, p. 678. Société de Chirurgie, p. 679.

ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 680.

Analyses, p. 680.

Chronique : F. HELME. - Petit Bulletin

P. DEVAL et J. FIOLIE. - Edouard Delanglade. NOUVELLES.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

### USOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

# ULMOSERUM

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES WOMES DESPONATORES

M. Rue de Rome, PARIS

### PETIT BULLETIN

I. Danx mots nour analones Russes. II. Les cours de perfectionnement sur le front, réponse à nos jeunes gens.

Ouelques Russes, hôtes et amis de la France denuis toujours, sont venus me trouver ou m'out écrit pour m'exposer la détresse morale où les plonge la défection de leur pays. Ils me prient de dire qu'ils ne sont pour rien dans ce qui se passe là-bas, - parbleu! - et ils me demandent ce qu'il y a à faire. Très simple : s'engager dans nos rangs ; tout le reste n'est que discours.

Des confrères, Français, ceux-là, et qui me font vraiment trop confiance, car je suis loin d'être omniscient, sollicitent de moi deux mots sur la levée de crosses, en plein combat, des maximalistes : Kamarads! Kamarads! Bien que je ne sois pas grand elere en ces choses, je soupçonne que, la comme ailleurs, nous avons manqué en France et d'informations, et de méthodes scientifiques. A la fin du xixº siècle, il y a en Russie trois pouvoirs : D'abord, eclui du peuple, qui s'ignore et sur lequel aueune propagande indirecte ne peut mordre, puisqu'il est composé de 99 pour 100

DIGITALINE OFFICE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

### NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

### ENDOGRISINES Fournier

Thyroide, Ovaire, Fole, etc., etc.

Laboratoires FOURNIER Frères, 26, Bt de l'Hôpital. Pants

d'illettrés. Cette force latente, nous aurions eependant pu la pénétrer, en entretenant de nombreux agents en Russie, - les Allemands l'ont bien fait - et surtout en ayant la prévision des événements révolutionuaires qui devaient fatalement se produire. En effet, le deuxième pouvoir, le Tsar et la Cour, le seul qui apparemment diri-geait la Russie, mais dont la faiblesse devenait évidente, a été trop mal connu par nous. La France s'est laissé manœuvrer par tous les ministres des Affaires étrangères russes successifs, parce qu'elle avait peur de mécontenter le « Petit Père ». C'est ainsi que nous avons donné des milliards sans en contrôler l'emploi. La Russie devait acheter des wagons, fabriquer canons et obus, créer des routes; rien de tout cela n'a été réalisé et nous n'avons rien dit : Coût, onze milliards!

Venons maintenant aux intellectuels. J'entends surtout par là les constitutionnels démocrates, -K. D. - parti qui comprend surtout des médeeins, des ingénieurs, des avocats et des universitaires. Ces hommes-là, sages et pondérés, ne eessèrent jamais d'informer nos dirigeants des périls que pouvaient faire courir à la France le laisser-aller et la soumission excessive de ses représentants à l'égard d'un pouvoir déjà touché par la mort. Le mal étant fait, ils ont ensuite attire l'attention sur les défaitistes qui, après

Succédané du Salicylate de Methyle, inodoro.

### RHESAL VICARIO

ANTIKÉVRALGIQUE -- ANTIRHUMATISMAL -- ANTIGOUTTEUJ pour usage externe.

Rapidement absorbable sans irritation de la pes

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris,

envoie toujours gracieusement aux Médecins du front, qui en font la demande,

la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu et rend toujours de si appréciables services.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mleux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOBES FRACTIO! MÉES: 10 centige, tous les 4 jours 143 à 36 injuvilles auts ansettres.

DOBES MOYENNES: 30 à 35 centige, tous les 6 ou 8 fo... a (8 à 16 miset pour une enrel.

XXV° ANNÉE. - N° 66. 29 NOVEMBRE 1917

avoir donné la liberté, si j'ose dire, à la masse ignorante, n'auraient aucune peine, par l'appât de la paix et du partage des biens, à l'attacher à leur tourbe de vendus. C'est à cette heure-là que nous aurions pu agir, en suivant la loi d'adaptation au milleu. Il y avait, dit-on, des hommes à vendre; pourquoi les laissa-t-on acheter par l'Allemagne? Elle n'avait cependant guère caché son jeu.

Mais il n'y a plus à revenir là-dessus. Aujourd'hui, la Russie traverse une crissi dentique à celle du XVII' siècle; elle revit les heures de 1614, où l'on put voir les Polonais de Sigismond tronant au Kremlin. A ce moment d'affreuse anarchie, le grand Empire fut sauvé par Minine, un simple boucher, dont la statue se dresse sur une place de Moscou. On dit qu'il renaît en la personne de Kalédine, homme fin, avisé, à vues larges, et doué d'une haute autorité. Espérons donc, et souhaitons sertout qu'il puisse établir son pouvoir sauveur avant que les défaitistes allemands n'aient consommé l'irréparable

Mais je finis là ectte petite note sans prétentions et destinée simplement à montrer à la jeunesse qui monte vers la vie les grands devoirs qui l'attendent. Ses ainés se sont trop désintéresséd un monde extérieur, ils ont trop ignoré l'Europe, et pas assez étudié l'Histoire et les hommes. Puissent nos successeurs êtra plus avisés et mieux instruits. Quand je vois l'ardeur et la curiosité qui les animent, je ne doute pas qu'ils fassent autrement que nous

11

J'ai reçu nombre de lettres au sujet des cours de perfectionnement. Les interrogations se multiplient: « Qui? Pourquoi? Comment? » Je vais me renssigner et répondre de mon micux prochaine-

Toutefois, je puis déjà dire aujourd'hui qu'une conférence vient d'avoir lieu à Paris, sous la pré-

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les DOCTEURS.

sidence de M. Justin Godart, pour traiter cette question de l'enseignement aux armées. On y a exposé les désiderata des nouveaux élèves, et des décisions ont été prises, d'une part, pour l'amélioration du matériel hospitalier et des bibliènques g'autre part, les cours seront ici simplifiés, la compléfiés.

Quant au bourrage excessif des cervelles, dont se plaignent nos jeunes gens, ils devront comprendre que l'enseignement supérieur aneienne manière, et tel qu'ils avaient l'habitude de l'envisager, a vécu. Un plus grand effort sera désormais demandé aux maîtres, et par conséquent aux étudiants. L'expérience qui se poursuit sur le front dans les centres de perfectionnement devrait-elle nous apporter uniquer-m-t des vues nouvelles sur les méthodes futures de pélagogie médicale, que les initiateurs de ces cours auraient bien mérité de notre apres.

Ceci dit, je tiens a communiquer une note qui m'a été envoyée, il y a quelques jours, par un disc thefs din Service de Santé il l'avant. Il s'agit d'un confrère qui, depuis le début de la guerre, dirige sur le front le personnel médical et le voit à l'euvre. Il estime qu'on peut l'utiliser mieux. Jé l'euvre. Il estime qu'on peut l'utiliser mieux. Jé l'euvre sans commentaires sa note, hautenent autorisée, à votre appréciation. Nous y reviendrons sil y a lieu. Et nout cas, on ne lira pas sans émotion l'hommage rendu une fois de plus par ce chef à ses jeunes collaborateurs « si admirables de cràanerie et de dévouement ». Done voici ce qu'écrit mon honorable correspondant.

### Note sur l'affectation des étudiants en médecine.

En temps de pais, les étudiants en médeciae étaient affectés dans les régiments comme médecias auxillaires. Celu se concervait : était un moyen pour ces jeunes gens auxillaires. Celu se concervait : était un moyen pour ces jeunes gens che leur service militaire : ils remplissaient près du médecin de faisant le leur service militaire : ils remplissaient près du médecin de chef de service le rôle d'aid technique, tout en s'initiant ni à la vie militaire qu'il leur fallait connaître pour pouvoir rendre des services comme médecin de complément.

Lenr utilisation doit-elle être la même en temps de guerre? L'expérience de trois années de campagne me fait répondre non, et nun opinion tient compte de l'intérêt général du service, en même temps que de l'intérêt

particulier de l'étudiant. On sait l'énorme déchet qu'il y a eu depuis le début de la guerre en fait do médecins auxiliaires, tellement ces jeunes gens ont été admirables de cranerie et de

D'autre part, cux dont les études étaient quelque peu plus avancées ont été només dies-majors, à bien qu'à l'heure actuelle les médecias auxiliaires et sons-aides sont des étudiants ayant quelqueoisi quatre inscriptions et quelqueois moins. Quels services professionnels ces junes pens peus ent-ils readre Il le ne faut pas s'ausginer, on sifet, que le médecia auxilisire soit constamment à cité du médecia nide-major de son hatallon (qui bien sourent d'est pas lui-même docteur en médeciae); il est isolé du nifet pas lui-même docteur en médeciae; il est isolé du nifet pas son removre courte.

isolé et agit pour son propre compte.

L'armée est siapplise, et l'uniforme fait la capacité si
blen que lorsque l'aide-najor est i besent, ée et l'auxiliaire
qui le remplace. Songe-te on accoustiere desde de l'auxiliaire
qui le remplace. Songe-te on accoustiere desde d'un
batellon à un étudiant à 2 on à inscriptions Combine des
des ni-je entende le poils se plaindre du « gamin « qui
ne reconnissait pas sa maladie? Je parle par expérience
des précempations que donne au mééeiu divisionnaire
un service inist ionaré dans des régiments où le méteoirs
diplome de dectaural de son personnel à proédur le
diplome de dectaural de son personnel à proédur le

Au point de vue de l'intérêt particulier des auxis, il appurait également que les dispositions actuelles doivent être modifiées.

La guerre se prolonge, l'itudiant en médecien voit les unnées passer ann pouveir poursuivre le cycle de ses études, Au régiment son déucation médicale sera nulle, il se horners là faire des pansements et de l'hygiène, et envoyer blessés et unahote aux formations similaires, oit envoyer blessés et unahote aux formations similaires, oit en processe de cette similaire on un créé des centres palliotif. Car, à coté de l'infinitéa, il finat se préscripe palliotif. Car, à coté de l'infinitéa, il finat se préscripe auxile l'apprès-guerre, c'est-décins de demain. Il more étudiant pourre de quellepues inscriptions, auquel on aura bourré quelques comaissances pratiques réduites une destinat pour de que depuis sincriptions, auquel on aura bourré quelques comaissances pratiques réduites responsabilités anns qu'il puisse de longtemps perfectionner son acquit, ne fera vraisemblablement qu'un médiore praticien.

Aussi je propose de changer complètement l'affectation des médecins auxiliaires et sons-aides. Dorénavant aucun

FLACON GOUTTES : 3'50.

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phis, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Botte DE 12 AMPOULES : 4'50.

d'eux ne serait placé dans les régiments; mais à chaque bataillon seraient uttachés deux aides-majors dont l'un pourrnit toutefois ne pas être docteur en médecine. Dans les mmbulances et hôpitaux seraient affectés les

Dans les ambulances et hojitaux sersiant affentés les tudunits, aussi es sous-sides, qui yremplimient les fonctions d'interne et d'externe, s'instruiroint constamment près de leurs anciens de la chose médicale, et pourraient alors continuer leurs études de façon vérirablement fractiones de la constituer leurs études de façon vérirablement fractions de l'externe de l'

Pour copie conforme, F. Helme.

### ÉDOUARD DELANGLADE

Professeur de clinique chirurgicale à l'Ecole de Marseille, Chirurgien de l'Hôtel-Dieu, Médecin-major de 1ºe Classe, Chirurgien consultant du ...º corps d'armée, Officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre. Tué le 24 Novembre 1917, en Alace reconquise.

Non, elle ne restera pas inféconde, cette mort, car nous-mémes qui l'avons contemplée sentons déjà, dans l'hébétude de la catastrophe, qu'elle nous ineite à plus de courage, à plus de bonte, à plus de vertu. Par-délà les regrets et la douleur subaistera la grandeur de l'exemple, un des plus mobles dont, avec tous ceux de notre profession, nous puissions nous enorgueillir. Cet exemple, il faut que tous le connaissent; et c'est pour cela que nous voulons dire cic comment nous a quittés, simplement, héroiquement, notre ami Delanglade, frappé à mort le 24 Novembre sur le champ de bataille de l'Alsace reconquiste.



Nulle surprise dans notre angoisse, quand on est venu nous dire : « Le Dr Delanglade est

grièvement blessé, et vous appelle l's Dans l'auto qui nous emporte vers lui, parmi les ténèbres, nous évoquons la suite ininterrompue de ses actions d'éclat, et cet âpre hesoin de sacrifice que n'ont pas atténué trois années d'éforts, et qui a survécu à la perte d'un fils tombé, glorieusement lui aussi, dans le massacre de Vadelain-court! Nous nous rappelons le départ enthousiate de notre ami, en 1914, son désespoir indigné quand il se vit affecté comme chirurgien à l'hôpital d'Antibes, puis sa joie presque cufantine lorsque, touché par ses pleurs, le général commandant la place de l'Oulon lui accorda un poste dans un des régiments qui montaient vers Chaleroi.

Il pouvait rester parmi les siens, à Marseille où il était professeur de clinique chirurgicale; car il avait près de 50 ans. Quelques-uns de ses amis lui ont affectueusement reproché d'avoir mis au-dessus des services professionnels qu'il était appelé à rendre dans le territoire, son ardent idéal de patriote et de risquer inutilement sa précieuse existence. Mais Delanglade n'était pas de ceux qui se contentent d'accomplir leur devoir; il suffisait de contempler sa belle face d'apôtre pour deviner en lui tous les renoncements, toutes ses aspirations au sacrifice. Plusieurs citations à l'armée ont consacré ses hauts faits militaires et ses services chirurgicaux. Mais s'il a voulu, lui, l'homme heureux, doué de toutes les séductions physiques et morales, demeurer parmi ses humbles frères de combat, c'est qu'il savait que cette vie guerrière, et cette mort peut-être, ne scraient point inutiles. Et aussi il a été et il demeurera parmi nous comme un symbole de l'abnégation.



C'est en visitant les postes de secours de son secteur qu'il a été atteint par un obus. Nous

l'avons vu sur son lit de blessé; sa noble figure portait les marques d'un shoek profond; de sa pauvre voix affaiblie, il a voulu nous parler de nous et des nôtres, s'oubliant lui-même, oubliant sa blessure, et souriant d'un sourire qui arrachait des pleurs à tous les assistants.

Dès qu'il a été assex ranimé pour que l'opération fût possible, il s'est livré à nous avec une confiance où il y avâit toute sa foi chirurgicale. Mais devant les vastes délabrements de sex muscles, devant l'étende du fracas de son fémur, et surtout devant son état général précaire, catellier et nous, avons bientôt perda toutespoir.

Après une amélioration fugace, en effet, dans l'après-mid du 25 Novembre, il s'est éteint dou-cement, sans proférer de plaintes, avce seulement un appel vers les sienes et vers ce fils que les Allemads lui ont tie. Sa fin a été simple et belle comme sa vie, sa vie qui aurait pu être si heureuse, et qu'il a donnée volontairement, avec la crainte de donner trop peu.



D'autres diront sans doute quelle a été son curre et son influence scientifique. Nous savons que ses élèves, qui datient flers de lui comme on est fier d'un grand frère, garderont toujours au fond de leur ceur le regret de l'avoir perdu. Mais nous voudrions aussi qu'il symbolisit, pour cux qui n'eurent pas l'honneur de le connaître, les plus hautes vertus de notre race et toutes les beautés de notre profession. Et nous, qui l'avons aimé et qui le pleurons, nous trouvons un réconfort dans la certifude que la grandeur de sa vie couronnée par le sacrifice suprême est capalle de sassiete d'autres grandeurs, et qu'elle ne sera pas inféconde, la mort de notre reit de le le sera pas inféconde, la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la contre d'un de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la cour de la mort de notre reit de la mort de notr

PIERRE DUVAL et JEAN FIOLLE.

# AETHONE

# Toux spasmodique

# Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ENFANTS: Administrer à cheque fois:
6 mois à tan: 8 à 10 gouttes
6 mois à tan: 8 à 10 gouttes
Au-denaux de 2 ans; 15 à 30 gouttes
Au-denaux de 2 ans; 15 à 30 gouttes
Réptique seno l'âge et le can.
6 plus, par 24 neuvre, sient ne hesdoins
4 bullTES: So à 6 goutte par de can.
Administrer à 5 è does ce a sens per

Litterature & Schantillons : FALCOZ & Co.

### COLLOIDES CLIN PURS, ISOTONIQUES ET TITRÉS EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### .ECTRARGO colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloidal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloïdal) Ampoules de 5 et 10 c.c. -- NEOPLASMES, TUBERCULOSE.

COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour injections intra-musculaires ou intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHEMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES et BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN. 20. Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. - Adresse télégraph. COMAR-PARIS

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique

Anorexie, Troubles digestifs, Adynamie, Neurasthenie.

Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients : tolérance parfaite. (enfants et nourrissons). 15 gouttes à chacun des 2 repas

### CONSTIPATION-COLITES

Paraffine

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à catée Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS



BEFORE DISTORTE



MARQUE DÉPOSÉE

Extrait complet des Glandes pensiques

# ODALOSE GALBR

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Pramière Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepton Découverte en 1896 par E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACH

Remplace toujours Icale 100 services and Ser

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires arus depuis notre communication au Congrès International de Médelne de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formitions sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

### MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans goût, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure,

Le SOUFRE COLLOÏBAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et sa parfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial Me ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdoi) reste un colloïde, qu'il soit dessèché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en suspension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'empioie dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE, dans l'ANÈMIE REBELLE, la DÉBILITÉ

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES dans les INTOXICATIONS METALLIQUES,

SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

1º Injectable (ampoules de 2 c. cubes);
2º Capsules glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);

3 Pommade 12 dosée à 1/15 pour frictions, 2º dosée à 2/15 pour frictions, 4º Ovules à base de Soufre colloidal (vaginites, prétro-vaginites).

Laboratoires Robin, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

*NEURASTHÉNIE* 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

VERTIGES

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 



### NOUVELLES

Académie des Sciences. - L'Académie des Sciences

a décerné les prix saivants ; Prix Barbier (2,000 fr.) décerné à MM. E. Weill et Georges Mouriquand (de Lyon), pour leurs travaux sur les

maladies par carence.

Prix Bréant (100.000 fr.) est accordé sur les avrérages
de la fondation à titre d'encoaragement : 2.000 fr. à M. Jean Danysz, pour ses recherches sur les arséno-benzènes; 2.000 fr. à M. H. Gougerot, pour ses recherches de dermatologie; 1.000 fr. à MM. les Drs Courtois-Saffit et Reaé Gironx, pour leur ouvrnge intitulé : Les formes ales du tétanos

Prix Beltion (1.400 fr.), décerné à M. Fabre-Domergue, pour ses recherches relatives à l'épuration des huitres par la stabulation en eau filtrée.

Prix du baron Larrey (750 fr.), décerné à M. P. Chavigny, pour son mémoire intitulé : Les mutilations volontaires par armes à feu. En outre, des mentions honorables sont accordées à M. Léon Binet, pour son ouvrage inti-tulé: Le guide du médecin aux tranchées, et à M. André Tournade (de Toalouse), pour son ouvrage iatitulé : La pratique de l'hygiène en eampagne.

Prix Lallemand (1.800 fr.), décerné à M. J. Tinel, pour son ouvrage intitulé : Les blessures des nerfs. Mention très honorable à M. Stephen Chaavet, pour son ouvrage

tres nonorable a M. Stephen Chaavet, pour son ouvrage initiulé: L'infantiliem é hypophysaire.

Prix Pourat (1000 fr.). — L'Académie avait mis uu concurs lu queștion suivante: Des rapports du suerc combiné du sang avec les matières albuminoides. Le prix est

one du sang avec to matteres attrimentates. Le prix est décerné à MM. Heuri Bierry et Albert Raue. Prix Philippeaux (900 fr.), décerné à M. Georges Stodel, pour ses recherches sur les colloïdes en biologie et sur différentes questions de physiologie.

Médaitle Berthelot. - La médaille est décernée à MM. Mnrius, Marcel Lanteaois et Gustave Vavon.

Fondation Lannelongue (2.000 fr.). — Des arrerages de la fondation sont partagés entre Mmes Cusco et Rack.

Association française de chirurgie. - Le Comité de l'Association française de Chirurgie a décidé que le Congrès unnuel, interrompu depuis lu guerre, aurait lieu l'année prochuine (1918),

La date exucte en sera ultér Il aura an caractère exclusif de Congrès de chirurgie

de guerre. Plusieurs questions de chirurgie de guerre, dont le détail sera publié à temps, seront mises à l'ordre du

Aneune communication étrangère aux questions choisies ne sera admise.

Les chirurgiens qui auraient des questions à proposer sont priés de les fuire connaître à M. J.-L. FAURE, secrétuire général, 10, rue de Seiue, Paris (VIe).

Les étudiants à une inscription. - M. Pierre Rameil, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre: 1º d'examiner s'il serait possible de donner aux jeanes gens pourvus du certificat de P. C. N. (physique, chimie et sciences aaturelles) et qui possèdent une i tion de doctorat en médecine non validée, une affectation conforme à leurs aptitudes dans les infirmeries régimentaires, les ambulances, hôpitaux ou laboratoires; 2º s'il ne serait pas possible, d'accord avec le ministre de l'lastruction publique, d'autoriser ces jeunes gens ù prendre, cumulativement, la deuxième inscription de doctornt avec validation d'office, u reçu la réponse sui-

a La loi du 10 Août 1917 ne permet de mainteuir duns le Service de Santé que les étudiants ca médecine pourvus de deux inscriptioas validées. Il appartieat au miaistre de l'Instruction publique de fixer les conditions de la prise de la deuxième inscription. »

Les étudiants en médecine versés dans le service auxiliaire. -- M. Carré-Bonvallet, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre si un étudinnt en médecine possédant huit inscriptions validées, versé dans

le service auxiliaire après avoir été réformé temporairele service auxiliaire après avoir été reforme temporare ment par suite de maladie contractée en cumpagne, puis reconnu aple à la zoac de l'avant, par application de la loi du 10 Août 1917, ne peut prétendre à l'avancement, et si le fait même de cette aptitude ne lui crée pas le droit ù an emploi de médecin auxiliaire correspondaat à ses titres universitaires, a regu la réponse suivaate : « Un étudiant en médecine appartenant au service

auxiliaire ne peut être aommé médecin auxiliaire que s'il est titulaire de douze inscriptions et apte à servir duns les formutions sanitaires des armées. »

Commission d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Denis. — Le Conseil général de la Seine au cours de sa dernière réunion a élu, pur 34 suffrages, M. Poisson membre de la Commission d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Denis en remplacement de M. Jucquemin.

L'affectation des médecins auxiliaires du service auxiliaire déciarés inaptes. — M. Maureau, sénateur, ayant demandé à M. le miuistre de la Guerre si un médecia auxiliaire du service auxiliaire, classe 1895, déclaré inapte définitif par une Commission, peut être envoyé aux armées sans en avoir fuit la demande, u regu se suivante

« La déclaration d'ianptitude à faire campague ne met les obstacle à l'envoi d'un médecin auxiliaire du service auxiliaire dans la zone des nrmées pour y être pourvu d'un poste relevant d'une direction régionale, »

### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

SIROP (0) PILULES (0.01)

TOUX nerveus RMPOULES (0.02) | SCIATIQUE

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

GRANULES (GELULES)



## Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

ttes équivalent à 0,05 d'Hect POULES & (0.40 d'Hectipe par ampoule)

Le plus actif, le micut coléré des sels mercur-iols.

Le plus actif, le micut coléré des sels mercur-iols.

PLULES (Preplus: Bestim é joi Protocoire Ré. ed. 8; 200.00, 201). parés de

GUITTES (Pre l'ogantes: Réciné é 8; 118; 0.40; 0.10 ± 10 got, est plus, 1) o à 1 è jour

AMPOULES A (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (Pre mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par ampeute par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOULES B (PRE mposès: Réciné 60; 118; 0.40). par jour

AMPOUL

INJECTIONS INDOLORES

Laboratoires to l'HECTIME, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Sei

### INSTITUT VACCINAL

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE

En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et se fermant à volonté).

POUR Ofr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

CATARRHES & BRONCHITES CHRONIQUES, - & Fame AS

### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES

Goarique, Tayroiden, Hepatique, Pancréctique, Testiculairs, Middistique, Surrénal, Thymique, Spoodystirs, General Come, Tabille (Control Come, Tabille (Control Come, 1886)

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication araénio-phosphorée organique à base de Nuclarrhine. L'HISTO GÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas oi l'organisme débilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparairée et dynamogénique puissante; dans tous les cas où il faut relever l'état général, ai tempe sombéture la phosphilité d'rame.

issus, combatte la proposition et ramener à la norm pussant similar la proposition et ramener à la norm pussant similar phagocytare. Tuerroules Lumphatieme, anemis, neurastremes, act Cutanges, faiblesse generale, convali-Commes | cleive | Charlesse | Convalidation | Co

Exiger surtoutes les boîtes et flacons l Littérature et Echanten; S'air. à NALINE, ph ns la Signature de Garantie : NALIME , Pl<sup>len</sup> i Villeneuve-la Garenne , près St-Denis (Selai).

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISION

DU D' BAYEUX

Employé journellement à l'Hôpital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, ainsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIOUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénien Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Aide-mémoire des loi et décret de 1916 sur les substances vénéneuses, par L. Freyssixor. — Cette petite brochure, qui contient tout ce que le praticien doit connaître de cette nouvelle législation, est envoyée gratis et franco à tout médecin qui en fera la demande, très lisiblement écrite, accompagnée du nom de ce journal (ct, pour les médecins mobilisés, de l'indication de leur résidence d'avant-guerre), adressée au « Laboratoire de la Névrosthénine l'Reyssinge, 6, rue Abel, Paris (XIIe)

Veuve médecin prendr. dans sa villa, bord de mer,

enfants ou jeunes gens délicats. Collège à proximité. — Ecrire P. M., nº 1421.

Alde-major hors cadres, ancien int., pr. hôp. Paris, libre apr.-midi, désire sit. rémunèrée dans clin. méd. Paris ou Versailles. Ecrire P. M., nº 1768. Docteur réformé par blessures de guerre cherche remplacement ou gérance de poste, Paris ou banlieue. — Ecrire P. M., nº 1769.

Médecin sérieux dés. occup. apr.-midi, cabinet, clin. ou mais. de santé Paris ou banlicue immédiate. — Ecrire P. M., nº 1770.

Etudiant 3º an., Français, démobilisé, au courant manipulations méd. ou bactériologiques, s'offre pour assistant dans clinique médicale ou chirurgicale. -Ecrire P. M., nº 1771

CABINET ( CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES GALLET REMPLACEMENTS, Renseignements gratuits

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

Tuberculoses, Émulsion MARCHAIS Phospho-Créosotés De 3 à 6 cuil. à café Bronchites, Catarrhes

OUATAPLASME Pansement completed du D' LANGLEBERT s, Phiébites, Erysipèles, Brûlurse

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hépitaux du 22 Décembre 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18. Avenue Hoche - PARIS

### Traitement see par la see

Rhodium B Colloidal électrique. AMPOULES de 5 cm

Granules a. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Onique to Gentle, numerious navisus
Antistus, preprint, preprint,

Granules 4. Catillon 1 0,0001 STROPHANTINE TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

## Tablettes de Catillon

Osr. 25 corps thyroide
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
12 à 2 coure Mysondème.
2 à 8 contre Obestée, Goitre, Horpétisme, étc.
FL. 3 fr. — PARIS, Boul's S.Maris.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

MÉDAILLE d'OR **GAND 1918** Biplimer Honneur 140 go 

### COOUELUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFoat!

Sulfolitholate d'ammoniem désodorisé, 10 % 2 à 5 cuillerées à café, desse:1 ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSINGE 6, Rue Abel, PARIS

ECHANTILLONS LABORATOIRE D'HYPODERMIE DE PARIS SÉDATIFAL SYSTÈME NEBVERO Hypnotique XDELA BOITE de12 Ampoules 4fg L.LECOO, Pharmacien de 11 Classe

sont toujours à la disposition

CORPS MÉDICAL L.LECOO

15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

ARTISEPTIQUE DÉSINFECTART YSOL SCHANTHARM COATEST

& BH. In Military and so that is common to the angular to the second to 81. Bue Dec OF TWRY IS



MASSON et 6:0, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT : Paris, 20 fr.; Départements, 25 fr. Étranger, 26 %

DAUSSE

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER Le meilleur Dentifrice antiseptique

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. Surgras au beurre de cacao, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'aulle des cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme AMPOULES GAIACA COD YLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Galacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foles de morue frais, est très riche en principes actifs : lode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant iét.

EXTRAITS

INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules Comprimes

IPECA INJECTABLE

total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

# MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

### PROTHÈSE

67, RUE MONTORGUEIL

PARIS



Atelier de Forge et Ajustage





Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de







Atelier de Prothèse





Atelier de Prothèse

JIANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TÉLÉPHONE CENTRAL 89-01

LA

# [EDICA] PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI)

ABONNEMENTS : Paris et Départements . 10 fr. Union postale . . . . . . 45 fr. Union postale ..... Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur ique ophtalmologique à l'Hôtel-Dien.

> F RONNAIRE ofesseur agrégé, ar et Professeur en ohef J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôpital Cochir

DIRECTION SCIENTIFICUE -M. LETULLE Prefesseur à la Fac idecin de l'hôpital Be are de l'Académie de

F. WIDAL Professeur de cliuique m à l'hôpital Cochin, Membre de l'Académie de s

F. JAYLE

Chef de clin. gyuécologique à Secrétaire de la Direc

H ROGER

Professeur de Pathologie expérim., Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTATRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

reaux de rédaction sont ouve à la Librairie Masson.

## SOMMAIRE

Articles originaux:

Articles originaux:

F. Widat, A. Weill et Pasteur Vallery-Radot. —
L'azotémie initiale, son pronosite, p. 681.

P. Esille-Weill et Loiselaux. — La production de
pneumo-séreuse; méthode générale d'exploration
radiologique dans les épannéments des séreuser,

rautorogique dans la compania.
p. 683.
A. Cantonner. — L'expérience du « trou dans la main », critérinm de la vision binoculaire, p. 686.
Louis Netter. — Résistance globulaire et paludisme,

p. 687.

P. Audion. — Notes sur l'immobilisation d'un blessé et sur un type nouveau d'appareil plâtré, p. 688.

Sociétés militaires : RÉUNION MÉDICO-CHIEURGICALE DE LA VIII° ARMÉE, p. 689. REUNION MÉDICO-CHIRURGICALE DE LA VIIº ARMÉE, p. 690. Sociétés de Paris

SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HÔPITAUX, D. 690.

Analyses, p. 691.

Supplément:

J. FIOLLE. - L'avion sanitaire. P. Desrosses. - L'assistance américaine à l'enfance

française. G. LEPAGE. - A.-J. Magnin.

Variétés:

Bonnette. - La vie en Allemagne. LIVERS NOUVEAUX.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES.

FACULTÉ DE PARIS. - NOUVELLES.

CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE. Renseignements et Communiqués.

# VANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES : YI à XX gouttes par jour.
AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours.

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, bool, Saint-Germain, PARIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOIES RESPIRATOIRES

15. Rue de Rome, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rus Aubriot, PARIS. XXV° ANNÉE. - Nº 67. 3 DÉCEMBRE 1917.

## L'AVION SANITAIRE

J'en demande bien pardon à mon ami Chassaing, qui est un modeste, mais je ne crois pas qu'il soit prématuré de parler de l'avion sanitaire dont il est le créateur.

Sans doute les essais actuels compteront-ils peu, en regard des réalisations

futures. Mais est-il sans intérêt de fixer des aujourd'hui le souvenir de l'effort initial? Et. d'autre part, n'y a-t-il pas assez de gens mal informés qui dissertent déjà de la chose, pour qu'une mise au point ait quel-

que utilité? Lorsque Chassaing a proposé de se «ervir, pour le transport des blessés, d'avions sanitaires, il s'est heurte, on doit le dire, à un sceptieisme à peu près général. Je n'étais pas, il y a quelque temps eneore, le moins sceptique, et j'acquies-

çais à cette boutade : « On

trouve donc qu'il n'y a pas assez de morts en | France! » Or, j'ai été gagné depuis, entièrement et pour des motifs précis, à la cause de Chas-

DIGITALINE orintallinds

Granules - Solution - Amnoules

# FOURNIER

SELS BILIAIRES Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite Laboratoires FOURNIER Frères, 20. boul de l'Hôpital, PARIS

saing, et e'est cette cause que je veux plaider ici. Je commence par exposer les faits :

L'avion sanitaire - le seul qui existe à l'heure actuelle - est un biplan A. R., moteur de 180 HP. Il est aménagé de telle sorte que deux blessés peuvent être étendus sur des braneards superposés, à l'intérieur du fuselage. Ces brancards, très légers, sont, au moment voulu, fixés solidement aux parois, et les blessés eux-



Fig. 1. - L'avion sanitaire à l'aérodrome avec croix rouge sous les ailes.

mêmes sont attachés par des courroies, afin d'éviter tout mouvement dangereux. Lorsque le chargement est fini, on rabat un couvercle, et les voyageurs se'trouvent dans une

Succedane du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINEVRAL GIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUS pour usage externe.

Ampidement absorbable, sans irritation de la pens

# PAIN d'amandes **FOUGERON**

RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Roches, PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NEES : 20 centigr. tous les 4 jours (#2 & 14 injections pour une cure).
DOSES MOYENNES : 30 à 55 centigr. tous les 6 ou 5 jours (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGRANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villemenve-la-Garonne cine).

sorte de cellule fermée et peu exposée au froid. L'appareil n'est pas très rapide: 100 ou 120 km.

à l'heure environ. Il ne s élève jamais très haut, et cela de parti pris, car il ne fant pas qu'il soit soupçonne de faire des observations sur les lignes. Au surplus, de grandes croix rouges sur et sous les ailes, le mettent à l'abri - en prineipe - du feu ennemi.

Il était nécessaire, avant de transporter de vrais blessés, que des médecins figurassent les patients. Chassaing a fait ainsi plusieurs voyages du poste de brancardiers à l'ambulance. Quelques autres l'ont imité, et tous ceux qui se sont soumis à l'expérience sont convaincus que l'avion sanitaire est capable de rendre les plus grands services.

Voici l'appareil prêt au départ. Le très habile et aimable pilote, M. Vigneron, donne le signal de l'embarquement. Le premier passager est ficelé sur un des brancards et déposé au fond de la cellule; ensuite le second, au-dessus de lui. L'hélice ronfle, la carcasse de bois et d'acier frémit, pendant quelques secondes les roues touchent encore la terre, puis, pour les deux prisonuiers, c'est une sensation subite et inattendue de calme : les

trépidations du moteur qui se communiquaient tantôt à la cellule, sans violence d'ailleurs, ont disparu, ne laissant subsister qu'une impression auditive de bourdonnement; l'avion a quitté le sol. A peine est-il possible de soupçonner, à une inclinaisou légère, que l'appareil s'élève; bientôt, toute perception disparait; et il serait difficile de savoir si l'on avance et si l'on domine de haut la terre, sans les petites lucarnes latérales de mica, ou passent en galopade les carres verts, jaunes et bruns des champs, avec parfois des dômes feuillus de bois, des toitures rouges de maisons microscopiques, des

vols de corbeaux, des voies ferrées, des rivières...

L'imperceptible bercement, la rumeur sourde du moteur et de l'hélice provoquent bientôt un état de torpeur, qu'augmente l'obscurité relative de la cellule; et peu à peu, le sommeil s'appesantit et ferme les paupières, pour peu que fléchisse la volonté réelle de rester éveillé, de sentir et de voir. Aucune impression de froid ne trouble ce bien-être; l'air chassé par l'hélice



- L'atterrissage (8 Nevembre 1917) à côté de l'Ambulance chirurgicale de B..

gémit à travers les fils de commande, mais ne pénètre pas dans la prison étroite, dont un large capot protège, en haut, l'unique issue.

Enfin, le moteur tout à coup semble perdre de sa force; un glissement léger, suivi d'une sorte de frottement rapeux, sans cahot, et l'avion s'immobilise. Tout près, dans un bouquet d'arbres, on aperçoit la façade d'un château, où llotte un drapcau à croix rouge, et qui abrite l'ambulance chirurgicale qui traitera les blessés amenés par

Les deux premières constatations - d'impor-

tance capitale - qui s'imposent des le premier cssai sont les suivantes :

1º Alors que l'auto met une heure et demic pour parcourir 20 km., l'avion, même chargé, exécute le trajet en moins de quinze minutes.

2º Les eahots, si fâcheux pour les blessés, surtout pour les blesses du ventre ou du thorax, et pour les fracturés, sont supprimes radicalement.

L'atterrissage sur un terrain médiocre provoque un choc beaucoup plus faible que celui qu'on ressent dans une auto passant sur une ornière ou un caniveau.

Il est donc certain que pour les catégories de blessés dont l'état nécessite une opération précoce on exige un transport sans secousses, l'évacuation en avion constitue un incomparable progrès.

Mais dans quelle mesure l'idée de Chassaing peut-elle être appliquée sur le front? En toute franchise, je pense qu'il est trop tôt pour en envisager la généralisation. L'avion, pour le moment, est un instrument de luxe, et le faible nombre de places disponibles obligera longtemps encore à réserver ees ressources nouvelles aux blessés graves, même si on affecte au Service de Santé les nombreux appareils que leur vitesse trop réduite rend impro-

pres au combat. De plus, il n'est pas douteux que beaucoup de secteurs n'offrent pas, dans le voisinage des lignes, de terrain propice à l'atterrissage. C'est là le grand problème : il n'est pas insoluble, puisque Chassaing est allé atterrir plusieurs fois au point même où les blessés de la région de ... sont chargés dans les autos. Mais il n'en est pas ainsi, je le sais bien, dans toutes les zones du front. Je ne pousse donc pas à des conclusions absolues qui, dans l'état actuel de la question, ne laisseraient pas d'être dangereuses.

Je pretends sculement que nous assistons aux premières applications d'une idée qui fatalement,



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

EPETER EC Médicament régulateur du cour par une efficacité sans écale dans l' ence, Adjuven ... sclé-tion, est penr pisie. penr le cardi

SECTOR A THEFTANASTE Adjuvant le plue sûr des enres de déchierura-on, est penr le brightique, ce que la digitale est enr le cardiaque, le remède le plue héreïque. CAFÉINÉE

BE OF STREET WILLIAM BETTER STREET

Le médicamer les codemes et la dyspace, ren-sit disparaire les codemes et la dyspace, ren-les avatele, régularise le cours du sang. disthèse urique, sciubilise les acides urinaires is égale danc l'artière-scié-lion, est pent le brightique, ce que la digitale est fait disparatire les eddemes et la dyspaée, ren-le ses manifestations j'aguid. A j'albamianrie, l'hydropisie. Pent le cardiaque, le remède le pine héreïque. I force la systele, régularise le cours du sag, d'aithèse curique, selubilis. DOSES : 2 à 4 cachets par jour. Oss cachets sont en FORME DE CCUR et se présentent en boite de 24. — Prix : 5 francé

PRODUIT FRANÇAIS

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS

PRODUIT FRANÇAIS

Wraitement intensit des

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

fo en AMPOULES

DOSAGE :

0 gt. 01 1 c. cube

BOITE DE 12 AMPOULES : 4 tr. 50

2º en GOUTTES (pour la vele gastrique

of- t-

Les Gouttes Ferrugineuses Fraisse se prenzent à la dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent :

Cacodylate de Fer. . . . . . . . . . . 0 gr. 0s 1/2 millier. Cacodylate de Strycheine. . . . . PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS

:在中华中华华华华华的中华的安全在在海南东西的在沙区中已经在古中的东西的西南西的北部

inéluctablement, doit un jour se vulgariser, et qui peut d'ores et déjà, dans certaines conditions précises, sauver la vie de certains blessés. Moyen dangereux, a-t-on dit? Hy a, certes, des aecidents inévitables en avion; mais que sont ces dangers auprès de ceux que fait courirà un blessé du ventre toute minute de retard? D'ailleurs, nous savons malheureusement que les autos sanitaires ne sortent pas toujours indemnes de la zone bombardée, et que pour elles, pas plus que pour les avions, on ne peut espérer une sécurité absolue.

La question apparaît sous un jour plus favorable encore lorsqu'on pense aux immenses services qu'on pourrait attendre des avions sanitaires à Salonique, au Maroc, partout où les moyens de communication sont insuffisants ou font défaut. A 100 km. à l'intérieur du bled, un blessé isolé est pratiquement privé de toute ressource chirurgicale : en moins de deux heurés, un aéroplane aménagé en ambulance - un aérochir. - l'amènera sur la table d'opérations.

Et ne faut-il pas songer surtout au temps, lointain ou proche, où il n'y aura plus de front, plus de tranchées, plus de préparations d'artillerie, plus de trous de marmites? C'est alors, alors surtout, que l'initiative de Chassaing apparaîtra féconde. Le transport d'un blessé ou d'un malade, de son village à la ville, ne sera plus ce supplice effroyable qui souvent achevait de tuer le patient, mais une brève transition, à peine sensible. Il n'est pas possible que cela ne soit pas un jour. Et c'est pourquoi les hommes que sauveront, plus tard, les services organisés et réguliers d'aéro-chir, pourront avoir une pensée pour le pauvre appareil démodé qui représente à lui seul. aujourd'hui, toute l'aviation sanitaire.

# L'ASSISTANCE AMÉRICAINE . A L'ENFANCE FRANCAISE

Les Américains ont compris qu'une France vigoureuse est indispensable à l'équilibre mondial des nations. L'aide qu'ils nous apportent comprend, en dehors du concours militaire, financier, industriel et économique, l'assistance à l'enfance, l'appui dans la lutte antituberculeuse. Cette partie médico-sociale de leur concours n'est pas la moins importante : ee qui fait la valeur d'un peuple, c'est, avant tout, la santé intellectuelle et morale des hommes qui le composent. Le capital le plus précieux dans un Etat, c'est l'Homme; la santé des citoyens fait la santé de l'Etat. Un gouvernement qui prévoit l'avenir doit s'occuper avec un soin attentif de l'enfant; l'enfant, c'est l'ouvrier, c'est le soldat, c'est le savant de demain.

Aux Etats-Unis existe un Comité national pour la préservation de l'Enfance. Ce Comité résume et couronne diverses sociétés s'occupant particulièrement de l'Enfance : La Société américaine de Pédiatrie, composée de 60 sommités médicales américaines s'occupant de Pédiatrie, la Section infantile de American Medical Association, l'Assoinfantile, le Bureau fédéral de l'Enfance et autres

Putnam, présidant la Société américaine pour la lutte contre la mortalité infantile et plusieurs membres médecins du Comité pour la préservation de l'enfance en Amérique, posèrent la question de savoir s'il v avait un besoin immédiat d'aide américaine pour les enfants et les mères de France, ils proposèrent à la Croix-Rouge de réunir des fonds, de fournir du personnel pour assurer cette assistance si besoin était.

Ainsi naquit le bureau de la Croix-Rouge Américaine pour l'assistance à l'enfance : Children's Bureau of the American red Cross.

Ce Bureau, naturellement, a pris place dans le Département des affaires civiles de la Croix-Rouge Américaine.

Le premier problème posé au Bureau de l'Enfance fut : Comment aider M. Mirman, préfet de Meurthe-et-Moselle, dans son grand travail d'assistance médicale d'un pays ravagé par la guerre. Tout le monde connaît l'œuvre admirable du préfet Mirman qui, depuis le début de la guerre, a su. par son exemple, maintenir si élevé le moral de la population, et par son esprit d'organisation, assurer l'existence d'une foule de femmes et d'enfants. Aussi la Croix-Rouge Américaine, par l'intermédiaire de son Bureau de l'Enfance, s'empressa de répondre à l'appel de ce grand administrateur et fournit immédiatement tout un personnel de médecins et de nurses pour la caserne du Luxembourg, à Toul, où le préset avait réuni les ensants

ricaine organisa un service de dispensaires dans nombre de petites villes situées le long du front. et dans les diverses casernes où le Préfet avait recueilli des centaines de femmes et d'enfants

Citons les noms des confrères américains qui sont venus successivement apporter à l'enfance



fut, pendant les trois premiers mois, Parker | Sedgwick, professeur de Pédiatrie à l'Université de Minnesota, assisté par les Drs J. S. Durand,

aussi se sont-ils atrachés à eréer des terrains de jeu où les enfants pourront se livrer à des exercices amusants, en dehors des heures de elasse.

On se préoecupe également d'organiser pour les mères

un enseignement de la diététique et de l'hygiène infantile

Le second appel fait au Bureau de l'Enfance vint du distriet de la Somme. Un centre fut créé à Nesle, sous la direction du Dr John

C. Baldwin, membre de la Faculté de Pédiatrie de l'Université John Hopkins. L'Hôtel-Dieu ayant offert à la Croix-Rouge

Américaine un petit pavillon isolé, on y organisa un

dispensaire d'où partent des nurses visiteuses pour les villages voisins de Nesle; de eette façon, un grand nombre d'enfants peuvent être assistés et au besoin hospitalisés dans le petit hôpital.



La troisième fondation du Bureau de l'Enfance eut pour siège Evian-les-Bains, ou chaque jour de 1.000 à 1.500 personnes sont déportées du Nord de la France par l'Allemagne, à travers lu Suisse. Ces rapatriés sont, pour la plupart, des vieillards des deux sexes, des femmes d'age moyen, des enfants, peu de jeunes femmes avec enfants;

40 à 60 pour 100 de ces rapatriés sont des enfants d'age variant entre 3 ans et 12 ans. 400 ou 600 enfants arrivent à Evian chaque jour.

Disons en passant que la réception des rapatriés à Evian est admirablement organisce. Dès leur arrivée sur la terre française, ils sont accueillis fraternellement; on leur sert des aliments chauds, on leur procure tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se mettre

en rapport avec leurs parents et amis de France. Sous la direction du Dr Armand-Delille fonetionne un système très complet d'inspection médicale qui assure un triage immédiat des eas de tubereulose et de toute autre maladie infee-

A Evian, tout ce qui eoneerne les enfants, est assumé par le Bureau américain, l'inspection



Fig. 1. — Evian. Hôtel du Chatelet, récemment ouvert par le Bureau d'Assistance à l'Enfance comme hôpital de 100 lits pour enfants rapatriés

#### ÉTAT DES ENFANTS RAPATRIÉS SOIGNÉS PAR LE BUREAU DES ENFANTS

Développement

Pauvr. Paúvre 36 3 % Très bon 44,3 % Très bon

Résultats de l'examen de 2.429 enfants rapatriés reçus à leur retour d'Allemagne (Barcau des Enfants, EVIAN, 5 au 10 Novembre 1917.)

de Seattle, O. Pearce, de Minneapolis, Alice B. Brown, de Chicago, délégué médical du Secours Américain aux blessés français. Quand Sedgwick, Durand et Pearce durent retourner à leurs de voirs universitaires, le D' Maynard Ladd, de la Faculté de Pédiatrie à l'Université Harward, vint prendre la place du professeur Sedgwick, avec l'assistance des Drs Percy et Sharp qui appartiennent également à l'Université Harward.

Avec l'aide de M. Mirman, le Bureau américain d'assistance à l'enfance se propose de eréer tous les centres hospitaliers nécessaires, mais ne compte pas se eantonner strietement dans la médeeine. Comme tous les vrais pédiatres, nos confrères connaissent l'importance primordiale de l'exercice physique et du jeu dans le développement physique et intellectuel de l'enfance;



#### LE PROBLÈME DE LA SANTÉ DES ENFANTS EN FRANCE

Ses relations avec le Bureau des Enfants.

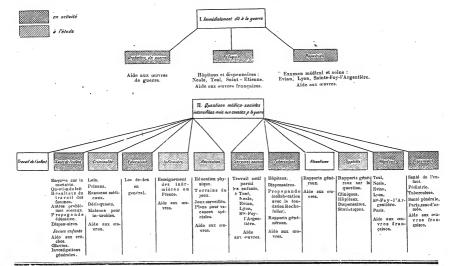

# NÉOL

PARTY AND STATE

(OZUNE NAISSANT)

RRIGATIONS

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

# NÉOL

(OZONE NAISSANT)

# **GARGARISMES**

(1 à 2 cuillerées à potage par verre d'eau)

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

# NÉOLIDES

COMPRIMÉS <

PRINCIPES DU NÉOL
Adaptés spécialement et exclusivement pour usage en
INJECTIONS VAGINALES

médicale, en particulier, est assurée par les médicales américains sous le contrôle du Dr Armand-Deillle. Pendant la première semaine de cette inspection médicale, environ 2.500 enfants furent examinés. Un hôpital de 100 list fut installé à Evian à l'Ilôtel Chatelet pour les enfants, l'un consultation s'organise pour les enfants qui

Halles, a été ouverte une maison de convalescence pour les enfants, dirigée par le D' Francis O'Neil et 5 nurses sous la direction de M=e Florence Lee Holtzmann.

4.带出

Toul, Nesle, Evian sont les trois principales

fondations actuelles du Burcau américain d'assistance aux enfants.

Ce Bureau, de concert avea la Ligue antituberculeuse et la Fondation Nockefeller, prépare des dispensaires dans la région lyonnaise, et étudie le projet d'un établissement modéle de santé comprenant tous les perfectionnements hospitaliers sanitaires et hygéniques avec serviees sociaux, infirmières visiteuses, etc.



Une nouveauté que nous réserve le Bureau des Enfants allié à la

Fondation Rockefeller, c'est une vaste campagne d'éducation populaire en l'Hygiène infantile et en préservation contre la tubereulose.

Les Etats-Unis connaissent déjà de longue date ces conférenciers ambulants qui vont de ville en ville, de village en village, enseigner l'hygiene sociale et privée. Artieles dans les journaux locaux, affiches, brochures, musées ambulants, conférences avec projections fixes et animées, tout sera mis en œuvre pour attirer l'attention du publie sur ces graves problèmes sociaux qui s'appellent hygiène infantile et lutte antituberculeuse.

Cette croisade, à la préparation de laquelle eontribuent la Ligue contre la Mortalité infantile et la Fondation Rockefeller, est étudiéc dans ses moindres détails par M. Philip S. Platt; on en



Fig. 3. — Evian. Rapatriés en registrés et prêts à partir vers l'intérieur

prépare les affiches, les tracts, les broehures, les films. Cette croisade ne se terminera pas avec la guerre actuelle, mais elle continuera, après la paix, ses efforts en faveur de la santé publique française. Nous reviendrons sur ce sujet en un prochain article.



Depuis le début de la guerre existait à Paris, sous le nom de American Clearing house, un bureau



Fig. 2. — EVIAN. Rapatriés arrivés sains et saufs en France pour commencer une nouvelle vie.

n'ont pas besoin d'être hospitalisés. On arrive ainsi très facilement à dépister les maladies contagieuses, les débuts de tuberculose et toutes les autres maladies de l'enfance.

Dès que les enfants hospitalisés à l'Hôtel Chatelet sont en état meilleur, ils sont transportés à Lyon dans un hôpital qui leur est préparé par le Comité lyonnais.

A Sainte-Foy-l'Argentière, au château des

PETIT-WIALHE

PISTALUSEE

PISTALUSEE

PISTALUSEE



Extrait complet des Glandes pepsiques

NE LE CONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'10DE et de PEPTONE

Todogénol

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PEPIN ET LEBOUCQ. (Courbevoie, Seine)

Enfants: 10 à 20 Goutes par jour.
Adultes: 40 Goutes par jour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas.
Syphilis: 100 à 120 Goutes par jour.

La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante

C'est la plus active.

G.PÉPIN - Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales (Th. de Boct. de l'Univ. de Paris - Déc. 1910.)

PÉPIN

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

de distribution de secours aux hópitaux et aux euvres d'assistance sous forme de vêtements, aliments, matériaux de pansements, etc., voire même argent. La Croix-Rouge Américaine a hérité des charges de l'American Clearing house, et en particulier son Burcau, de l'Enfance a pris une large part de ce lourd héritage de charité. Au Burcau de l'Enfance arrivent chaque jour des demandes de secours provenant des hópitaux, des maternités, des créches, des asiles d'orphelins, etc.

Chaque jour partent du Bureau de l'Enfance monceaux de vêtements, souliers, layettes : des piles de boltes de laits condensés, des sacs de charbon, des objets de literie, des ustensiles de cuisine, etc. A ce service de distribution est attaché Mr W. Hill, qui était membre du Comité franco-américain pour la Protection des Enfants de la Prontière et qui s'occupe aussi de la question des bâtiments à transformer en hôpitaux ou en garderies à l'usage des enfants.



L'Œuvre américaine d'assistance à l'enfance ne fait que débuter, son labeur est déjà formidable; chaque jour surgissent de nouvelles demandes, de nouveaux besoins à secourir, de nouvelles fondations à créer; chaque jour l'œuvre américaine entre en contact avec de nouvelles œuvres françaises; chaque jour naissent de nouvelles coopérations. L'état-major du Bureau américain s'adjoint sans cesse de nouvelles recrues de l'adjoint sans d

A l'heure actuelle, le Bureau de l'Enfance de la Croix-Rouge Américaine compte un personnel d'environ 200 personnes parmi lesquelles 38 médeins présidés par notre très aimable et distingué confrère le D' William Palmer Lucas, professeur de Pédiatric à l'Université de Californic, assisté du D' J. F. M. Knox, membre de la Faculté de Médecine de l'Université John Hopkins

de Baltimore. Les nurses sont au nombre de 31, sons la direction de Miss, Elizabeth Ashe et de Miss Harriet L. Leete.

Les locaux de la Groix-Rouge Américaine sont à voir : dans l'immense bătiment de la place de la Concorde, pas une place de perdue, partout règne une activité ordonnée et féconde; c'est unerruche au travail. Tandis que sur le front de bataille les héros alliés forgent par le fer et le feu un monde nouveau, ici des abielles laborieuses cherchent à préparer la renaissance sanitaire de tout un peuple.

P. Desfosses.

# A.-J. MAGNIN

1000 101

Un grand ami de la France vient de disparatire: le  $D^r$  A.-J. Magnin est mort subitement le 25 Novembre, au cours d'une affection cardiaque dont il souffrait depuis quelques mois.

Né en 4858 à Genève, Magnin était sujet américain. Par son père, il descendait d'une vieille famille protestante française qui quitta la Franche-Comté pour émigrer en Suisse au umoment de la révocation de l'Edit de Nantes, Sa mère, Américaine, femme d'une rare distinction, est morte à Paris il y a quelques amées.

Après avoir fait ses études médicales à New-York, Magnin vint en Europe pour compléter ses études. Il fut reçu en 1886 docteur en médecine de la Paculté de Paris.

En 1887, il s'installa à Paris pour y exercer la médecine. Très rapidement, ses qualités remarquables de clinicien, sa droiture professionnelle, sa connaissance de plusieurs langues lui amenèrent une clientéle nombreuse parmi les étrangers, surtout dans la colonie américaine dont il était adoré. D'une honnêteté scrupulcuse, A.-J. Magnin avait une notion très élevée des devoirs et des droits du médecin.

Avant la guerre, il servit pour ainsi dire de trait d'union entre les médechis et surtont les chirurgiens américains et l'élite du corps médical parisien; la plupart de ses compatriotes, qui venaien Europe en voyage d'études médicales, s'àdres-saient à hii pour visiter les plus importants services hospitalières de Paris. Bien qu'ayant svéucomme étudiant à Brellin et à Vicnne, il avait à accur de montrer à ses compatriotes qu'il n'ait à la pas mécessaire de franchir le Rhin pour connaître les progrès de la science médico-chirurgicaliero.

Conseiller toujours écouté de l'ambassade des Etats-Unis à Paris, il s'occupa activement avec le doyen Landouxy de la participation de la France au Congrès de la Tuberculose, qui se tint à Washington. Il y accompagna les congressistes français qui, présentés par lui, furent particulièrement bien accueillis par nos confrères américains.

En 1914, il fut le détégué officiel des Rtats-Unis au Congrès de Physiothérapic qui se tint à Paris. Ayant toujours révé de créer à Paris un hópital pour ses compatriotes, il put réaliser ce désir en 1090 en fondant à Neuilly, avec le concours financier de la colonie américaine et la collaboration professionnelle des principaux médecins américains exerçant à Paris, un hópital très bien installé; il en resta jusqu'à sa mort le Président du Conseil d'administration.

Dés les premiers jours d'Août 1914, A.- J. Magnin s'occupa avec une activité fébrile de la création d'une ambulance américaine, qu'il réussit — non sans de vives résistances — à installer dans le lycée de Neuilly qui venait d'être achevé.

Depuis lors, il ne cessa de consacrer tout son temps à perfectionner le fonctionnement de cette

1913. - Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

FREYSSLNGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE GÉRÉBRALE

**GONVALESGENCES** 

Echantilions et l'rix spiciaux pour les Hôpitaux et Ambulances.

Blédine
a pour base la partie
du froment
ta plus riche
en phosphates
organiques

la digestion
du lait,
sugmente sa valeur
nutritive

Alimentation rationnelle des Enfants

Blédine

ECHANTILLONS ET PEVILLES DE PESÉES

Établissements JACQUEMAIRE - Villefranche (Rhône)

Blédine
ne contient

Pas de CaCaO,
pas d'excès de sucre,
aucun élément
constipant

entièrement digestible et assimilable dès le premier ambulance qui, dès le début, fut un modèle. Il y eut non seulement la collaboration des principaux confèrers américains exerçant à Paris, le chirurgien Du Bouchet, Gros, Turner, Kenig, mais à son appel accouruent d'Amérique d'eniment chirurgiens, qui, sans trève depuis lors, ont prodigué leur science et leur dévouement a no blessés, et dont les principaux furent les P<sup>m</sup> Blake, Harte, Murphy, Allison, Klopton, Asgood, Crile, Chusing Powers, Hutchinson, etc.

Un peu plus tard, il s'occupe de la création d'une autre ambulance américaine au collège de Julily (Sein-et-Marne), dont les chirurgiens actuels sont J. S. Mac Enan et N. R. W. Hellenland; puis obtint la surveillance de plusieurs formations sanitaires sur lesquelles étaient évacués les blessés convalescents de l'ambulance de Neilly.

Pendant la bataille de la Marne, avec ses collègues parisiens de l'ambulance américaine et quelques médecins militaires français, il se rendit sur le champ de bataille pour ramener à Neuilly un certain nombre de blessés dont l'évacuation laissait à désirer; sur une dizaine de châssis Ford, des carrosseries de fortune avaient été rapidement installées.

Plus tard, ce furent les voitures américaines de l'ambulance de Neuilly qui furent chargées, par la direction du Service de Santé, de transporter dans les ambulances parisiennes la plus grande partie des blessés qui étaient évacués sur Paris.

A.-J. Magnin s'est dépensé avec un dévoucment inlassable (dont pourraient témoigner les Directeurs du Service de Santé du gouvernement militaire de Paris, et en particulier le médecininspecteur Sieur) à secourir, à soigner les blessés, dont il ne parlait jamais qu'avec émotion et une profonde admiration.

Grande fut sa joie lorsqu'en Juin dernier les

Etats-Unis décidérent de se joindre aux Alliés pour défendre la cause sacrée du droit et de la justice.

Magnin avait d'ailleurs, de longue date, contribué puissamment à faire connaître la vraic France, à la faire aimer des nombreux Américains qu'il recevait à son foyer si largement hospitalier, et des compatriotes auxquels il prodicaut ses soins éclairés.

Qu'il nous soit permis d'adresser nos amicales et respectueuses condoléances à sa veuve, une vaillante Française, originaire de la Touraine, à sa charmante fille Annette et à son fils Jacques.

Celui-ci, à peine remis d'une grave-maladie, des qu'il eut passé son examen du P. C. N., s'engagea à 18 ans dans le personnel desvoitures d'ambulances américaines qui, sur le front français, ont si utilement et si courageusement contribué à l'èvacuation de nos blessés.

Il partit ensuite pour Salonique et Monastir, d'où il revint en Juillet dernier pour se joindre aux premiers Américains mobilisés qui arrivèrent en France.

Jacques est le digne fils d'un homme de grand cœur, de très laute conscience, qui suivit les évènements de la guerre avec tant d'angoisse pariotique. En réalité, si Magnin était resté sujet américain (flétati très justement fier de sa nationalité), il avait, par une sorte d'atavisme, pour la France un amour qui s'était exalté au récit des atrocites commises par les Boches.

Les émotions multiples-qu'il éprouva depuis, le début de la guerre, le surmenage intensif auquel il se soumit volontairement, puisqu'il ne portait aucun uniforme militaire, ont certainement contribué à écourter une vie si dignement remplic.

G. LEPACE

#### VARIÉTÉS

#### LA VIE EN ALLEMAGNE

Il n'existe aucun changement important à signaler dans le ravitaillement de la population civile le distette de lait devient de plus en plus marquée. En courte le Gouvernement restreint les distributions de aucre « pour les besoins techniques de l'Armée » fabrication d'explosifs »). Les rations de pommen de terre n'ont pas été augmentées : celles de combus. tible vont tonions « en diminure ».

tible vont toijours en diminuant. Von Waldow, le commissaire de l'alimentation, espère que l'approvisionnement en pain sera assuré pour tonte l'année. Mais le Wânchener Pout (21 Octobre) demande comment il se fait que, malgré « la riche récolte de pommes de terre », on 1 ose pas augmenter la ration, sans doute parce qu'on craint de ne rien pouvoir distribuer au printemps. « Beré, serons nos céntures. » Il demande enfin que la ration quotidienne de pommes de terre soit portée de 7 à 10 livres.

Le Frankischer Kurier du 17 Octobre explique la parcimonie de l'Office de l'alimentation par les grandes quantités de pommes de terre qui ont été arrachées prématurément et ont pourri.

Les rations de viande, dit Von Waldow, resteront les mêmes, et sans provoquer la diminution du cheptel national, on distribuera facilement les 250 gr. hebdomadaires (Münchener neueste Nachrichten, 23 Octobre).

Aux familles il conseille de manger des pâtes, car « la valeur nutritive d'une livre de pâtes alimentaires dépasse de beaucoup celle de la ration mensuelle de la viande (Danziger neueste Nachrichten, 18 Octobre).

Le latit et le beure vont toujours en diminuari. Les cultivateurs eux-mêmes seront rationnés. Les cartes de lait seront introduites jusque dans les villages. Le bourg de Krehlau (Silésie) évator dérobé au « devoir partiotique» de livrer son éburre si nécessaire aux ouvriers qui fabriquent des munitons, a été momentamément privé, comme punition,

(Voir la suite, p. 733).



# PEPTONATE DE FER ROBIN

est le Véritable Sel ferrugineux assimilable

Ce sel a été découvert en 1881, par M. Maurice ROBIN alors qu'il était Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris. Il constitue l'agent thérapeutique le plus rationnel de la médication martiale.

Comme l'a démontré M. Robin dans son Étude sur les ferrugineux, aucun sel ferrique, ou ferreux, n'est absorbé directement par la muqueuse stomacale, mais seulement par l'intestin.

Le fer ingéré sous quelque forme que ce soit (sels ferrugineux, hémoglobine, etc.), est attaqué par les acides de l'estomac et forme avec la peptone des aliments un sel qui, tout d'abord insoluble, redevient soluble dans l'intestin, en présence de la glycérine. Ce sel est le **PEPTONATE DE FER.** 

Sous la forme de *Paptonate de Far*, le fer représente donc la forme chimique ultime assimilable du sel ferrugineux constitué normalement dans l'intestin.

Préconisé par les professeurs: Hayem, Huchard, Dujardin-Beaumetz, Raymond, Dumontpallier, etc., les expériences faites avec ce ferrugineux dans les hôpitaux de Paris ont confirmé les conclusions de M. Mº R.OBIN dans ses travaux et en particulier le rôle physiologique jusqu'alors incomme de la Glycérine dans l'assimilation des métaux. L'éminent savant et grand Chimiste Berthelot a fait à ces conclusions l'honneur d'un rapport à l'Académie des Sciences. (Berthelot, V. Comptes rendus, Ac. des Sciences 1885.)

En 1890, une attestation qui a eu un grand retentissement fut donnée par le Docteur Jaillet, rendant hommage à son ancien collègue d'Internat, M° ROBIN, l'Inventeur du Peptonate de fer, reconnaissant la supériorité de son produit sur tous ses congénères. Cette attestation à la suite d'un procès fut reconnue sincère et véritable par la cour d'Appel de Bourges en 1892.

(EXTRAIT)

Tamatane, 27 Septembre 1880.

« Le PEPTOMATE de FEB ROBIN a oraiment une
acton curative puissante hien supérieure à ceite des
autres préparations similaires. » Docteur JAILLET,
Aute dat de laberative à l'Energière à la lachte de Rédiente de Tris,

A cette occasion le PEPIONATE DE FER ROBM fut soumis à la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il en soit fait l'examen et l'anaiyse. Les résultats en furent exprimés de la manière suivante par le Prof G. POUCHET:

«Le PEPTONATE de FER BORN est un set organique défini constitué par deux combinators : \*set e prince et 2º de Siyoérine et de Fer, formant un set ferrique duble, à l'état de combination prefesibilitér, et été de le fer ne peut être décolé et procipité sur les réactifs ordinaires de la chande autrescale, des état particulier le rend énumemment propre à l'assimilation. »

(Analyse du Bocteur G. POUCEET, Prisesser le plangelogie 1 à l'actue de lieure de l'actue de l'éditie, et l'éditie de l'éditie, et l'éditie de l'éditie, et l'éditie de l'éditie, et l'actue de que précédé , nous cryons édite pouvoir allemer qu'une une spécialité Pharmacoutique et james et une parelle consécration officielle sur su composition chimique et sa valeur thérapeutique.

Voici en résumé les propriétés thérapeutiques de ce produit :

l'Le Fer RCBIN augmente le nombre des globules rouges et four richesse en hémoglobine, il est donc précieux dans l'Anémie et la Chlorose.

2º Le For ROBIN favorise Phyporagenèse des hémateklastes et augmente la fibrine du sang, il sea donc utilement employé pour augmenter la plasticité du sang et combattre l'Elémophilie ou les hémogragies de toute nature.

3º Le Fer ROBIN augmente la capacité respiratoire du sang. On pourra denc utilement l'employer peur activer les combustions organiques dans les vaisseaux (diabète, glycosurie) en au niveau des tissus (dégénérescence graisseuse, etc.)

4º Enfin le Fer ROBIN active la nutrition, il pourra donc servir simultanément dans le traitement du lymphatisme, des manifestations scrofuleuses et syphilitiques, etc.

Très économique, car chaque flacon représente une durée de trois semaines à un mois de traitement, ce médicament dépouves de toute saveur styptique, se prend à la dosse de 10 à 30 goutes par repas dans un peu d'eau ou de vin et dans n'importe que liquide ou aliment, étant solubled ants tous les liquides organiques, sit, étc.

On recerria avec avantage chez les Personnes délicates, des Convalescertes et les Vieillards, etc.:

le VIM ROBIN au Peptonate de Fer ou le PEPTO-ELIXIR ROBIN (Liqueurs très agreables). – Doss: Un verre à liqueur par repas. Pour ne pas canfondre et éviter les Initations et Contrefaçons de ceproduit, exiger la Signature et la liurque "FER ROBIN avec un LION COUCHE"

Vente en Gros: PARIS, 13, Rue as Poissy. — Détail: Toutes Pharmacies.

sont transferes ŽI) Les Laboratoires GALBRUN PARIS Petit-Musc, ďп rue 10, AVIS.

# IODALOSE GALBRUN

# IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Première Combination directe et entièrement stable de l'Iode svec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
[Communication au XIII Congrès International de Médecine, Paris 1900).

# Remplace Iode a Iodures

dans toutes leurs applications

# SANS IODISME

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcalin.

Dobne Moyennes: Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès

international de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

échantillons et littérature : LABORATOIRE **GALBRUN,** 18, Rue Oberkampf, PARIS

OSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Echantillone et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 18, rue Oberkampt, PARIS

Monsieur 'Galbrun met gracieusement à la disposition des médecins-chefs des formations sanitaires es sacons d'Iodalose qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades ou blessés. Nous avons voulu contribuer à l'émancipation de L'INDUSTRIE CHIMIQUE APPLIQUÉE A LA THÉRAPEUTIQUE en fournissant au corps médical des médicaments français destinés à remplacer les produits spécialisés d'origine allemande d'avant-guerre.

A cet effet, nous avons créé un Laboratoire ayant pour but l'étude, la mise au point et la fabrication de ceux de ces médicaments qui répondaient à un véritable besoin.

Nos premières recherches ont porté sur le BORNYVAL (isovalérianate de bornyle), produit qui se recommandait par ses propriétés antispasmodiques dues à la nature même de ses composants, l'acide valérianique et le bornéol, principes actifs de la racine de valériane. Nous avons fait la synthèse de ce produit.

D'autre part le médecin qui associe volontiers, dans la pratique médicale courante, l'action sédative des bromures sur le système nerveux aux propriétés antispasmodiques de la valériane, a trop souvent l'occasion de constater que le tube digestif tolère mal les bromures minéraux, même en solution diluée.

Il y avait donc intérêt, pour permettre sans inconvénient cette association utile, à remplacer les sels minéraux par le Brome à l'état organique, dont l'assimilation est très facile.

C'est ce que nous avons fait en combinant du Brome organique à l'Isovalérianate de Bornyle obtenu tout :: :: d'abord, c'est ainsi que sous le nom de :: ::

# "VALBORNINE"

# (ISOVALÉRIANATE DE BORNYLE BROMÉ)

Nous avons été appelés à présenter au corps médical et aux malades un produit qui réunit à la fois les propriétés

DES DÉRIVÉS BROMES
DE LA VALÉRIANE
DU BORNÉOL (Camphre de Bornéo)

LA VALBORNINE porte donc en soi, outre les propriétés reconnues du Bornyval, celles tout aussi indiscutées des dérivés bromés.

LA VALBORNINE est à la fois un antispasmodique énergique et un puissant sédatif du système nerveux. Elle est aussi, grâce au Bornéol, un régulateur de la circulation et de la respiration. Son action thérapeutique en est plus efficace et plus constante.

## MODE D'EMPLOI ET DOSES:

3 à 6 capsules par jour (une ou deux à chaque repas), un peu avant les repas, dans un peu d'eau sucrée ou non. CONTRE L'INSOMNIE: 2 capsules le soir, deux heures après un léger repas.

LE FLACON, au public . . . 5 francs



# HENRY ROGIER

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

19. AYENUE DE VILLIERS. PARIS





# SEL DE HUNT

GRANULÉ FRIABLE

Alcalin - Type Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

ACTION SURE
ABSORPTION AGREABLE
EMPLOI AISÉ
INNOCUITÉ ABSOLUB

Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse sera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARI



Le PREMIER Produit FRANÇAIS qui ait appliqué

9999**9999986666666666666** 

dui ait applique L'AGAR-AGAR au traitement de la

CONSTIPATION CHRONIQUE

# THAOLAXINE

LAXATIF-RÉGIME

agar-agar et extraits de rhamnées

Posologie
PAILLETTES: 184 cuil. à café à chaque repas
CACHETS... 184 à chaque repas
COMPRIMÉS... 28 à 3 chaque repas
GRANULÉ... 182 cuil. à café à chaque repas
(Spécialment préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature sur demande adressée: LABORATOIRES

DURET & RABY

f. Borremans de/ 5, avenue des Tilleuls PARIS

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DE L'ENTEROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE de charbon, de pétrole et d'alcool à brûler. (Danziger neueste Nachrichten, 17 Octobre).

La récolte des choux blancs, des choux rouges et d's carottes a été satisfaisante, mais souffre beaucoup de la difficulté des transports, encore augmentée par les nombreux convois de pommes de terre.

Tout se raréfie, surtout le charbon et les chaus-

On peut cependant se procurer pas mal de choses en échange de lard et surtout d'huile, qui se vend jusqu's 18 et 20 marcks.

On ne trouve plus de ficelle, ni de fil. La livre de ficelle, qui cotiait autrefois 30 pfemigs, se vend aujourd'hui 6 merks. Le cuir est três rare, tout est réquisitionné. Il faut se cacher pour obtenir la peau, quand une bête meurt.

D'après les publications dans le Ministerialhiat far Medizinalnagelegenhiete, les épidémies, dans l'Etat prussien, suivent leur cours normal, sauf la diphiérie (13.545 cas dont 552 mortels), la tuberculose 4 331 cas, la scarlatina 3.688 la fière typholté 1.984 dont 356 morts et enfin la dysenterie bacillaire (23.994 avec 3.261 décès).

#### Rôle des hydrates de carbone.

Dans un livre récent consacré à l'alimentation allenande Die deutsche Volksernährung, May (de llambuurg) u démontré que l'homme peut vivre avec très peu d'albumine et de graisse, mais à condition de lui fournir un certain nombre de calories

Et comme conclusions, il ajonte : « Tant que les importations de vivres seront coupées, il importe moins de donner des aliments acotés que de fournir beaucoup d'hydrates de carbone : aussi faut-il les consacrer tout entiers à la consommation humaine.

Dans ce but, May a mené une campagne très active pour que ni les céréales, ni les pommes de terre ne soient données, comme alimentation, aux animaux (Münchener medizinische Wochenschrift, 15 Octobre).

Dr Bonnette,

#### UN HOPITAL MILITAIRE EN 1807

Ce n'est un mystère pour personne que notre Service de Santé, anjourd'hui fort heureusement réformé, ainsi qu'on en a eu la preuve lors des dernières offensives, fut loin, durant les premiers temps de la guerre atcullel, de rendre les services qu'on aurait dû et qu'on aurait pu attendre de l'habileté, des connaissances et du dévouement incomparables de son personnel médico-chiruyiçal.

La faute, hélàs! n'en fut point à celui-ci, mais à une organisation défectueuse. On n'avait point prévu les besoins auxquels il allait falloir faire face. Il fallut improviser et c'est en somme merreille que les choses se soient aussi vite et aussi parfaitement arrangées.

Pareille imprévoyance chcz nous n'est point chose nouvelle!

L'histoire, a-t-ou dit justement, n'est qu'un éternel recommencement. C'est dire que les incidents fâcheux dont nos soldats blessés ou malades ont eu si malheureusement à souffrir, ne sont point les premiers dont aient pâti les troupiers de France.

Même au temps où nos armées guerroyèrent le plus, à celui où avec elles le drapeau tricolore faisait le tour du monde, le Service de Santé, qui n'avait pas alors l'excuse d'avoir été pris à l'improviste, soulevait déjà, et non sans motifs, les plus vives cri-

Alors, comme aujourd'hui, des protestations justifiées s'élevaient contre son manque d'organisation et de prévoyance. Hopituax encombrés abusivement, nourriture déplorable, etc. voille, par exemple, ce dont, à la date du 11 Septembre 1807, Renaudini, alors «médecin chargé en chef du service de l'hópital de la Caserne d'artillerie nº 1, à Berlin », Renaudini, qu'fut membre et secrétaire de l'Académie de médecine, se plaint formellement à Desgeneires, premier de Santé, etc., donn la lettre en des sons de l'académie de Santé, etc., donn la lettre en dis-

#### « Berlin, lc 14 Septembre 1807.

- « Renauldin, médecin chargé en chef du service de l'hôpital dit de la Caserne d'artillerie nº 1; « A M. Desgenettes, premier médecin de l'Armée, Inspecteur général du Service de Santé, etc.
  - « Monsicur l'Inspecteur général, « A peiue entré en fonctions, le 1er de ce mois, à

- l'i-ôpital de la Caserne d'artillerie nº 1, je m'empress.i, d'après vos ordres, de régulariser et d'améliorer le sorvice
- « Jem'aperçus d'abord que le nombre des malades tait dans une proportion bien supérieure à celle des infimiers et des fo raitures; de la le manque de soinate des objets de première nécessité. Je rendidia à cet inconvénient par plusieurs évaruations successives, et le vidal ainsi un nombre considérable de petites chambres, dont l'isolement ne faisait qu'entraver le service de toutes les manières
- \* Mais e-t abus, å peine reformé, a re, aru au bout de quaques jours, et persiste, malgré mes sollicitations rétiérées auprès de l'économe pour le faire disparaire; en sorte que l'hôpital est de nouveau tellement encombé, que plusières malades couchent sur la paille et ne peutent recevoir les soins que leur état exige. On s'obstine à vouloir qu'un hôpital, fait pour Vou malades, qui nà de fournitures et d'inframiers que pour ce nombre, en contienne sis, sept et même huit cents. Il est facile de sontir les graves incouvénients d'un tel abus.

« J'aurai quelques observations à vous soumettre aussi sur l'article des aliments. Le pain est en général mauvais : il faudrait qu'il fût fait avec de la farine de froment et non de seigle; au lieu de tremper dans la soupe, il forme une pâte lourde et indigeste.

« Jal vu du bouillon qui ressemblait à de l'ena. I amarnito n'étant ni converte ni gardée, j'ai demandé, mais en vain, qu'elle fui cademassée et surveillée par un planton— Si l'on ne confectionne pes mieux la bouille, qui n'est que de la farine délayée dans de leun, il faut la proserire. Il est scandaleus et inoui que, dans une capitale comme Berlin, séjone du Quartier géneral de la grande Arace et de toutes les autorités un hépital soit aussi mai tenn et approvisionne. Les cfloris des médecins pour soulager le soldst déviennent de lors units, ct ce n'est qu'aves soldst déviennent de lors units, ct ce n'est qu'aves soldst déviennent de lors units, ct ce n'est qu'aves

dégoût et répugnance qu'on fait un semblable service. « J'ai l'honneur, Monsieur l'Inspecteur général, de vous saluer avec respect.

« RENAULDIN, »

Mais, cette lettre, dont l'original figure dans mes collections, qui ne sent qu'elle pourrait [aussi bien



La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM, les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.

avoir été écrite au cours même de la guerre que nous poursuivons actuellement!

Combien de lettres analogues, nos médecins et noschirurgiens, depuis bientôt trois ans et demi, onils adressées et, en dépit des progrès réalisés, adressent-ils peut-être encore aux grands chefs du Service de Santé de notre armée.

Puissent les historiographes de l'avenir n'avoir point à en signaler de trop nombreuses, ni de trop désespérées.

Georges Vitoux

## LIVRES NOUVEAUX 1

Les lésions du corps thyroïde dans la maladie de Basedow, par Gursare Roussy, professeur agrégé à la Faculté de Médeciae de Paris, médecin en chef de l'Hospice de Villejuif. 1 volume gr. in-8, avec figures et plauches hors texte en couleurs (Masson et  $C^{10}$ , éditeurs, Paris, 1911). — Piri; 3 francs.

Le docteur G. Roussy; dans ce travail, que les hostilltés avaient empéché de paraître plus tôt, expose l'état actuel de la question anatomo-pathologique de la maladie de Pasedow. C'est une œuvre documentée, fourmillant de détails bibliographiques et de vues orieinales.

originales.

Après avoir discuté la place réservée dans le cadre
nosologique à la maladie de Basedow et ses différents types accessoires, Basedow secondaire, goltre
et cancer basedowifié, Basedow fruste, l'anteur étudie
dans ses différents états les altérations thyroidennes.
thymiques, parathyroidennes, ganglionnaires, sanguines et sympathiques.

Se basant sur ses recherches anatomo-pathologiques personnelles, faites en collaboration avec le Dr Clunet, il conclut à l'adoption de la théorie thyroldienne comme étant la plus conforme aux faits cliniques et anatomiques

Pour M. Roussy, la maladie de Basedow est une

1. Par décision du Stadicat des Éditeurs (27 juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration provisoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés. maladie de la glande thyroïde et accessoirement de quelque autre glande telle que le thymus, dérivée de l'appareil branchial.

Sas doute elle comporte, parmi ses manifestations cliciques, des troubles d'ordre nerveus, symptiques surtout. Mais il en est de même pour rette autre entité morbide, d'origine urrénalieme qu'est la maladie d'Addison. Elle aussi s'accompagne de manifestations nerveuses sympathiques, et cependiques, personne ne lei conteste sa véritable place dans le cardre des affections des glandes endocrines.

A ce même groupe doit appartenir désormais la maladie de Basedow, maladie thyroïdienne ou thyrothymique.

Après avoir discuté les différentes conceptions pathogéniques, l'auteur étudie les procédés thérapeutiques proposés, concluant toujours en conformité avec ses rechevèhes cliniques et anatomiques, et l'appat de faits personales, à la supériorité de la radiothérapie sur les diverses techniques d'intervention chirurgicale.

Tels sont les documents contenus dans cette monographie illustrée de nombreuses figures en onir et en coulcars. Ils constituaient les éléments d'un rapport à présenter au Congrès des Aliénistes et Neurologistes du Luxembourg le 1 Août 1915 et que les circoustances tragiques empéchèrent de se réunir.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. -- Sont inscrits au tableau de la Légion d'hoaaeur pour :

Commandeur. - M. Ruotte, médecin inspecteur du Service de Santé de l'armée d'Orient.

Officier. — M. Niclot, médecin principal de 1º classe (active) du Service de Saaté de l'armée d'Orieat. — M. Visbocq (Fernand), médecia principal de 2º classe

(active) du Service de Santé de l'armée d'Orient.

— M. Morin (Eugène), médecin-major de tre classe (réserve) à un centre hospitaliter : au cours de deux bombardements successifs du centre hospitaliter, a soutenn par sa criace attitude le moral du personacile de la formation sanitaire. Griévement blessé dans la nuit du 4 au 5 Août 1917 par éclats de bombe d'uvio, n'a cessé pen-

dant qu'on lui prodiguait les premiers soins de donner à tous l'exemple du calme et du sang-froid.

M. Sauvez (Emile), médecin-major de 1<sup>70</sup> classe (territofal) à l'inspectioa du centre de stomatologie du gouvernement militaire de Paris.

 M. Ramond (Piorre), médecin-major de 1<sup>re</sup> classe (territoriul) à la 3<sup>e</sup> région.

Chemiter. — M. Vuntin Mario), professeur de clinique chirupricale à la Faculté de natécnie de Nancy; titres exceptionnels. Chiruprica de la Faculté de natécnie de Nancy; titres exceptionnels. Chiruprica de la plus haute valeur. Assure, depuis la mobilisation, le service chiruprical de trois grants hópitaux, sans soud du surmenage et an risque de compromettre gruvement as santé. Toujous prét à répondre an premier uppel pendant les bombardements de jour et de nati, a rendu, gréce à son dévouement sans borses, les plus éminents services et a sauvé de romreuses existences ches les blessés confiés à ses soins.

— M. Haushalter (Paul), professors à la Paculité de métécine de Nancy: Uttes exceptionales. Depuis la mobilisation est chargé du service des contagieux de l'armé dans un hightal de six caste list. Assure en même paul se service médical des officiers malades traités à l'hojel divil. A rempil en outre les fonctions de médica traitant à l'hôjelal nutilisire n° 3. A fait preuve dans ces différents emplois d'une activité faitassable, du dévousement le plus absolu. A rendu les plus précieux services grâce à sa hunte valeur professionnelle.

- M. Rouch (Jean), médecin-major de 2º classe du Service de Santé de l'armée d'Orient.

M. Guyomarch (Jean), médecia-major de 2º classe (active) du Service de Santé de l'armée d'Orieut.
 M. Clément (Alfred), médecin principal de 2º classe réserve) du Service de Saaté de l'armée d'Orieat.

— M. Giordoni (Antoine), médecin aide-major de tre classe (territorial) à un castre hospitalier ; praticien distingué et très méritant. Appelé duss la nait du à un 5 Septembre 1917 à pratique une interrention chirugicale, a été frappé is son poste par une bombe d'avior ; grièrementa blesé, a montré une attitude admirable au milien du danger et communiqué à tout son persoanel un absolu mépris de la mort.

— M. Jouffret (Eugène-Alexis), médecin side-major de re-lessea uê y groupe du 82 régionnel d'artillerie lourde : médecia nide-major de grande valeur qui, mobiliré au titre auxiliair, a obteau, sur sei natances, d'être aeroyé au front. Ya nonatamment fait preuve d'un grand découte de la commentation de la commentation de la commentation de une première lois, le 17 Nai 1917, ne s'est pes laisie d'acuter. A été à nouveau atteint, le 11 Août 1917. Deux lois sité à l'orbit.

M. Moisson (Adrien), médecia aide-major de l<sup>re</sup> classo

# L'Hypertension artérielle

# L'Artério-Sclérose

# Les Cardiopathies

#### ET AUTRES INDICATIONS DE L'IODURE DE POTASSIUM

Sont traitées avec succès par la

# \* LIPOIODINE CIBA

Ether éthyldiiodobrassidique

Ne provoquant pas l'iodisme Toujours bien tolérée • • • •

De Saveur agréable . . . .

« Dans les affections cardio-vasculaires (artério-solérose, myocardite), la lipoiodine fait baisser la pression sanguine, elle amène une diminution de la masse totale du sang, elle est vaso-dilatatrice. décongestive, et, par la mène. facilité le travail du cœur et tonifie le myocarde.

(De l'emploi thérrapeutique d'un succédané des iodi res alcalins, 'Progrès Médical, 1et mars 4913.)

Un à six comprimés par jour à prendre aux repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Laboratoires Ciba, O. ROLLAND, pharmacien, 1, place Morand, à LYON (Rhône)

à l'hôpitol temporaire nº 1 (réserve) : médecin qui, depuis le début de la campagne, dans nn régiment de cavalerie, pnis dans des formations sanitaires de l'avant, a fait pris dans des formations santaires de lavair, a preuve des plus belles quolités d'intelligence, de zèle et de dévouement. Vient de contructer en service une maladie infectieuse très grave qui met ses jours en donger

 M. Boudry (Jules), médecin-major do 2° classe (territorial), médecin de la Pluce de la Bourboule (13° région). M. Sezary (Albert), médecin nide-mojor de 1º0 classe (territorial) au gouvernement milituire de Paris : titres exceptionnels. Médeein des plus distingués. A donné en toutes eireonstances, nux armées et à l'intérieur, les preuves de sa valgor scientifique et de son exceptionnel

M. Louste (Achille), médecin-major de 2º closse (ter-

ritorial) au Service de Santé de la 4º région - M. le médecia de 1º classe de réserve Triaud (Louis):

services exceptionnels. — M. de Gournay (Robert), médecin aide-major de 15º classe au 1ºº bataillon du 4º rég. de marche de tirnil-

leurs algériens : médecia d'un dévouement absolu et d'une bruvoure remarquable. Le 20 Août 1917, son bataillon étant en réserve, a demandé à marcher avec une Parti avec la première vague, a fait l'admiration de tous por son audaee et son sang-froid. A organisé immédiate-ment un poste de secours qui a rendu les plus grands services. Deux blessures. Trois fois cité à l'ordre.

 M∴Brugeille (ll-nri), médecin aide-major de 2º e!usse à titre temporaire (réserve) au 232° rég. d'infanterie : excollent médeein aide-major, plein de courage et d'en-train, très dévoué pour les blessés et les malades, donnanten toutes circonstances l'exemple de la boane humeur. A été grièvement blessé, le 14 Septembre 1917, au cours d'un bombardement de la première ligne. Déjà cité à

- M. Bonneau (Pierre), médecin aide-major de 2º classe à titre temporaire, au 108° rég. d'infaaterie, précédem ment au 3º bataillon du 209º rég. territorial d'infanterie : medecin d'un grand devouement et d'une conscience ubsolue, se dépensant sans compter pour soigner les maindes et les blessés du régiment. Le 16 Octobre 1916, ayant eu l'extrémité du pied droit en partie sectionné un éclat d'obus, a donné un bel exemple d'abnégation et d'énergic en supportant courageusement ses souf-frances. Amputé de l'avant-pied droit.

— M. Arbez (Soerate), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe (active) au 92° rég. d'infanteric, 3° bataillon : médecia militaire d'un admirable dévouement. S'est distingué en toutes circonstances, depuis le début de la campagne. A l'ottaque du 20 Août 1917, a fait de nouveau l'admiration du régiment en se portunt on première ligne, sous un intense bombardoment, pour faire relever les blessés et leur prodiguer ses soins. Trois fois eité à l'ordre,

#### MÉDAULE MILITAIRE

- M. Lamaze (Fernand), sous-nide-major de réserve au 294° rég. d'infanterie : excellent médrein, exemple vivant de conrage et d'abnégation, a fait preuve, depuis plus de deux ans, sur tous les champs de bataille, des plus belles qualités militaires. Blessé grièvement devant son poste de secours, le 10 Septembre. Trois fois citá à

- M. Lamande (Jeaa), sous-aide-major au 55° rég. d'infanterie, 2º bataillon : médeein d'une boute conscience et d'un grand coarage. Le 20 Août 1917, a suivi la vague d'assant et a établi un poste de secours avoneé, sous le feu de d'artillorié. X'a pas cessé de prodiguer ses soins aux blessés, jour et mit, sans souci du danger. A été gravement intoxiqué. Une citation.

#### Citations à l'ordre du jour :

- M. Bournet (Pierre), médecin aide-major de 2ª classe au 130° rég. d'infaaterie : médecin d'un courage et d'un dévoucment au-dessus de tout éloge. Du 25 au 28 Mai 1917, s'e∗t prodigué, allaat malgré les bombardements les plus violents, secourir les blessés jusqu'aux premières lignes. Le 4 Juin, a été tué en allant seconrir des blessés d'un eorps voisin.

- M. Rémy (François), médeein aide major de 2º elasse, du 101º R. I. : méderia chef de service d'un dévouement et d'un zélo remarquables; s'est dépensé sans compter au cours des récents combats.

 M. Chaviguy (Paul), médecin principul de 2º classe, médecin ehef du centre médico-légul de Nancy : médecin de la plus grande valeur, qui upporte dans la défense contre les gaz toxiques le concours précieux de son savoir, de son dévouement inlassoble et de son courage. Visite plusieurs fois par semaiae les premières lignes et se porte, au mépris de tout danger, partout où des émis-sions gazcuses sont signalées. S'est particulièrement distingué nu cours d'uno enquête périlleuse qu'il a faite le 8 Avril 1917 à la suite d'une émission de gaz.

- M. Donnadieu (Alphonse), médecin aide-mojor de 1ºº elasse du Service de Santé de la Place de Nancy : pendant le bombardement par avions, doas la nuit de 16 au 17 Juin, a dirigé le service de secours aux blessés avec une méthode et un sang-froid parfoits. A montré un dévouement très digne d'éloges et couru les plus grands dangers an cours de ce bombardement.

- M. Chonal (René), médecia nide-major de 2º classe nu 16º botaillon de chasseurs à pied : médecin d'un uement ct d'un courage exceptionnels. S'est toujours fait remarquer, depuis le début de la compugne, dans les circoastances les plus gruves, en Lorroine, en Argonne, en Chompagne, à Verdun, sur lu Somme et sur l'Aisne, partout et tonjours au poste le plus avancé où il assure son sorvice avec un calme et un dévoucment qui no se sont démentis à uneun moment.

 M. Vallot, médecin aide-major, au Servico de Santé de ln Ploce de Belfort (hôpital militaire): médecin d'élite, tout entier à son devoir. Dejà cité trois fois à l'ordre, Tombé mortellement froppé à san poste lors d'un bom-bordement le la formation sanitaire à loquelle il étnit affecté

- M. Brau (Joseph), médeein aide-major de 1re classe, du 225 rég. d'infanterie : s'étoit déjà particulièrement distiagué à Verdua, du 1 r au 12 Juillet 1916, en donnant das aux blessés, sous un bombardement violent. Blessé lui-même deux fois, dons la nuit du 10 au 11 Août 1917, au cours d'une attaque allemande sur le Mont-Blond, o exprimé le désir d'être traité en poilu: n'a pas voulu être chloroformé ou aaesthésié pour subir les opérations chirurgicales et o refusé d'être évaené pour

reprendre un plus tôt sa place à son lutaillon.

— M. Legal (Alfred), médecin aide-major de l'e classe, du 44° rég. d'infunterie, médecin de réserve très expérimenté, très dévoué et très brave. Grièvement atteint, le Septembre 1917, en se portant au secours d'un blessé, dans un seeteur violemment bombardé par l'urtillorie allemande.

#### MÉDAILLES D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

Midaille d'or - M. Collet (Constant), médecin-mujor

 M. Pagnier (Armand), médecin-major de 2º classe.
 M. Legondre (Louis), médecin principal de 2º classe, hopital Lariboisière.

Médaille de vermeil. - M. Binet (Charles), médecin principal de 2º classo.

- M. Dumas (Antoine), médecin-mujor de 1re classe.
   M. Meslin (Charles), médecin-major de 2\* classe.
- M. Portocalis, médecin aide-major de 1re classo. - M. Bonnenfant, médecin-major de 2º elasse.
- anjor de 1re elasse M. Mias (Jules), médeein-m
- M. de Goyon (François), médocin-major de 2º classe, - M. Enjalbert (Cosimir), médecin-major de 2º classe,
- M. Fourcade (André), médecin-major de 2ª classe,
  - · (Voir la suite, p. 737.) ·

Médication Tonique Reconstituante

(Fer assimilable, Quinquina, Gentiane)

Régénératrices au sang des nerfs

DOSE: 4 à 6 par jour (2 avant chaque repas)

Laxatif Dépuratif



à base d'extraits végétaux

un soul grain au début du effet le lendemain matin Nettoic l'estomac et l'intestin Chasse la bile et purifie le sang ÉCHANTILLONS au Corps Médical: 64, Bould Port-Royal, PARIS



CATALOGUE FRANCO .

SUITES D'OPÉRATIONS OU DE GROSSESSE TUMEURS ABDOMINALES.

Rue MONTORGUEIL . PARIS Tel C

# CARIE DENTAIR

· TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

# TRICALCINE



TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

# RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA

# RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

# QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0401 de n'ÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. S! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement doses exactement a 3 gouttes de solution d'ADREMALINE au millième par cachet . 6: la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0302 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4'50 la Boite de 60 cachets

# CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Échantillons et Littérature gratuits sur démandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE OTUBERCULOSE

- M. Politakis (Jean), médecin aide-major de 2º classe.
- M. Paraskevopoulos, médecin aide-major de 2º cl.
   M. Mary (Mc Neill), médecin assistant.
   M. Thiel (Pierre), médecin aide major de 1ºº classe.
- médecin chef de l'hôpital sanitaire d'Hauteville. - M. Oyez (Jules), médecin nide-major de 1ºº clusse,
- mission militaire française attachée à l'armée britunaique, médecin-elief de la Place de Montrenil. - M. Lévy (Achille), hopital auxiliaire 15, à la Mal-
- Médaille d'argent. M. Flandrin (Paul), médecin aidemujor de 2º classe. M. Alluix (Aiaé), médecin auxiliaire, 14° section
- d'infirmi-rs militaires, hôpital civil, Grenoble.

   M. Hernu (Paul), médecin auxiliaire, 403° rég. d'infaatori
- M. Fromont (Louis), chef du service radiographique, hopital auxiliaire 117, lycée Janson-de Sailly, Paris. M. Vicq (Jules), médecin aide-major de 1º classe,
- hopital complémentaire 58, a Fontaineblean M. Vieille (Iréaée), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.
- hopital Villemanzy, à Lyon. M. Moissaa (Adrien), médecia alde-major de 1re classe
- M. Senevet (Georges), médecin aide-major de 2º classe
  - M. Salla (Henry), médecia aide-major de 2º classe - M. Napier (Astoine), médecin aide-mujor da 2º cl.
- M. Pasquereau (Xavier), médecia nide-major de 2º classe
- · Crissec.

  -M. Raygnsse (Joseph), médecin aide-major de 2° cl.

  -M. Figowski (Meyer), médecin aide-major de 2° cl.

  -M. Derrieu (Gabiiel), médecin aide-major de 2° cl.

  -M. Gunatus (Aatoine), mé lecin aide-major de 1° cl.
- M. Muillard (Alexandra), médecia aide-major de
- M. Tonnot (Heari), médecin aide-major de le classe - M. Julien (Robert), médecin aide-major de 2º clusse
- M. Fuchs (Satomon) médecin aide-major de 2º classe. - M. Valette (Jeas-Pierre), médeciu-major de 2º classe
- M. Paoli (Antoine), médeciu aide-major de 2º classe.
   M. Karabiuus (Daminnos), médecia aide-major de
- er classe - M. Djiffras (Hippocrate), médecia aide-major de
- 2º classe. — M. Jolly (Robert), médecin aide-major de 2º classe
  - M. Hellion (Aimé), médecin side-mujor de 2º classe M. Cornet (Lucien), médecin nide-major de 2º classe
  - M. Gauthier (Fernand), médecin aide-major de 1re cl.
- M. Colombet (Ali), médecin aide-major de 2º classa.

- M. Modot (Hanri), médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.
   M. Perrigault (Jean-Marie), médecin aide-major de
- M. Zaphirellis (Athanase), médecin aide-major de 2c classe
  - M. Villemin (Jean), médecin aide-major de 2º clusse M. Lavezzari (Robert), médecin aide-major de 1rc cl
     M. Morisson (Emile), médecin-unjor de 2r classe;
  - M. Eynard (Victor), médecin aidc-major de le ch - M. Bouvier (Edmoad), médecin nide-major de 2º cl M. Levillnin (Léon), médecin aide-major de 2º classe.
- M. Pellen (Joseph), mé tecia nide-major de 2º clusse Le Coz (Charles), médecin nide-mujor de 17º cl
- M Dana (Guston), médecin aide-major de Ir classe.
- M. Baud (Henri), médecin nide-mujor da 1 classe.
   M. Leblanc (Louis), médecin-major de 2 classe.
- M. Menville (André), médecin aide-major de 2º cl.
- M. Clerc (Jucques), médecin auxiliaire M. Bergeret (Jacques), médecin auxiliaire.
- M. Robbe (Henri), médecin auxiliaire.
   M. Labougie (Léon), médecin-major de 2º classe,
- laboratoire de bactériologie d'une armée M. Jolivet, médecia aide-major de 1ºº classe, hôpital complémentaire 27, à Villeauve-d'Ornon
- M. Lemnire, médecin aide-major de 1re classe, médecin-chef de l'hôpital militaire de Médéa
- M. Sculiéri, medecia aide-major de 1º classe, u Médéa. Médaille de bronze. = M. Godounèche (Heari), médecin aide-major de 1re classe.
- M. Boyer (Gabriel), médecin-aide-major de 2º classe. M. Spéramer (Edmoad), médecia aide-major de
  - M. Faugeron (René), médecin auxiliaire.

Témoignage de satisfaction. - Un témoignage offisatisfaction avec inscription au calepin a été accordé à M. le médecin principal Barbe (E); blessure sérieuse en service commaadé. A fait preuve de zèle, de dévouement et de valeur professionnelle supérieure dans ses fonctions de médecia-chef de l'hôpital temporaire n° 2, à Sidi-Abdallah

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique d'accouchements et de gynécologie (Clinique Baudelocque, 125, boulevard de Port-Royal). M. Potocki, agrégé, chargé de cours, a comm Cours de clinique d'accouchements le lundi 19 Novembra 1917, à 10 heures (Clinique Baudelocque, 125, boule-vard da Port-Royal), et le continua les lundis et vendredis, à la même heure

Oto-rhino-laryngologie. - M. Castex, chargé de cours, a repris son Cours à la Cliaique d'oto-rhino-laryn-gologie (Ecole prutique, 15, rue da l'Ecole-de-Médecine), le mardi 27 Novembre 1917, à 3 heures.

Mardis et samedis. Présentation de malades. Travaux pratiques: Les exercices pratiques oat lieu, oute l'année, suas interruption. Examen et traitement des malades par les élèves, tons les jours, de 3 à 5 heures. Le droit de luboratoire pour chaque séria d'un mois est de 50 francs

Seront admis : les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiunts immatriculés titulaires de 16 inscriptions. Les inscriptions sont regues nu secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et sumedis de ine, de midi à 3 heures.

Un certificat d'études est délivré aux élèves

Pathologie externe. — M. Mauglaire, ngrégé, n ommencé ces Conférences le lundi 12 Novembre 1917, à 6 heures (amphitheatre Vulpina), et les continue les merdis et luadis suivants, à la même heure. credis, vend Ce Cours s'adresse plus spécialement aux étudiants de 3e année.

#### NOUVELLES

L'accession des étudiants en médecine à l'empioi de médecin auxiliaire. - M. Anguste Bouge, député, elles ayant demandé à M. le ministre de la Guerre qu niesures on compte prendre pour assurer aux étudiants de P. C. N. des classes 1914 à 1917 les mêmes avantages qu'à ccux des cinsses postérieures qui ont eu la facilité de passer leur examen et de prendre leur première inscrip-tion de médecinc, ajoutant qu alors que ecs derniers sont nomués médecins nuxiliaires, les untres, qui sont cependant leurs ainés et out les mêmes titres, se trouveat sous leurs ordres comme infirmiers, a reçu la réponse sui-« Aux termes de la réglementation actuellement en

vigueur, pour pouvoir concourir à l'emploi de médecin auxiliaire, les étudiants en médecine doivent être pourvus, au moins. de deux inscriptions validées à leur corporation; d'nutre purt, la loi du 10 Août 1917 ne permet de maintenir dans le Service de Santé que les étudiants titulaires de deux iascriptions. »



La lutte contre la tuberculose. — Sur lu proposi-tion de M. André Gast, le Conseil géaéral de lu Seine vient de renvoyer à l'Administration une proposition tendant à la création de trois nouveaux lits pour tuberculeuses pulmonnires et trois pour tuberculeuses osseuses an sanatorium de Larue.

- Sur la proposition de M. Ambroisc Rendu, le Conseil municipal do Paris a renvoyé à l'Administration et à la 5º Commission une proposition tendant à porter à 6,000 fr. la subvention accordée, pour l'exercice 1917-18, au dis-pensaire Jouye-Rouve-Tarnier.

Nécrologie. - On nnnonce lu mort de M. Pierre Magnier, médecin sous-aide-major, tué à son poste de nbat, le 17 Octobre 1917. M. Magnier avait été précédemment à deux reprises cité à l'ordre du jour.

# Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis).

5, rue de Surène, Paris (80).

Souscriptions requesdu 16 au 31 Octobre 1917. Le total de la souscription nu 31 Octobre 1917

e'dlave a 879 000 fromes (Cette liste no comprend pas los souscriptions provensut des engagements de versements measuels.)

1.000 francs : Dr Schwartz (E.), Paris (2" vers.)

500 francs: Drs Barth, Paris (3c vers.). — Mnurel, La Bourboule (P.-de-D.) (3c vers.). — Michoa (Ed.), Pnris (3\* vers.).

(8° vers.). 130 fruncs: Dr Bazypère, Puris (13° vers.). 100 francs: M<sup>use</sup> Wilson, Paris (2° vers.) (par l'inter-médiaire de M. le Dr Sircdey):—Dr Bernard (Gustave), Paris (6° vers.). — Boubet, Nicey, par Laignes (Côte-

d'Or) (3° vers.). - David, Salies-de-Béarn (B.-Pyr.) (2e vers.). - Prat (Stéphane), Toulon (5e vers.). 80 francs : Dr Triboulet, Paris (19e vers.).

50 francs: Dr Escomel (E.), Arcquipn (Pérou) (4\* vers.)-50 francs: Dr Bayou, Questembert (Morbihan) (11\* vers.). Butte, Paris (8" vers.). - Cadilhae, Cette (Hérault) - Clément (Ch.), Bernay (Eure) (6° vers.), -Lefèvre, Paris (5º vers.)

40 francs : Dr. Clément, Paris (140 vers.). - Lévy-Valensi, Paris (4c vers.) 30 francs : De Giraud, médecia principal de la marine,

25 fraces : Dr Uhlmann, aide-major, Mostaganem (Oran). 20 francs : D's Didier (A.), Menton (3° vers.). — Marion, Paris (5° vers.). — Nicolas, Montauban, — Paillé, Nantes 4º vers.).

15 francs : Dr M..., Eynesse (Gironde). 10 francs : Dr Dupérier, Nantes (Loire-Inférieure)

Montant des souscriptions recueillies du 16 au 31 Oc-tobre 1917 : 5,552 francs. Movenne quotidienne : 370 fr.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association gén médecias de France, 5, rae de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en rs immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 101,172 francs.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEMS

# Iodéine MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure

49. Bouleverd de Port-Royal PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Veuve médecin prend, dans sa villa, bord de merenfants ou jeunes gens délicats. Collège proximité. - Eerire P. M., no 1421.

Etudiant 3º année, Français, démobilisé, au courant manipulations méd. et bactériologiques, s'offre pour assistant dans clinique méd. ou chirurgicale. -Ecrire P. M., nº 1771.

Docteur, ancien interne hôp., libre huit jours, Décembre ou Janvier, accepterait remplacement .-Ecrire P. M., nº 1772.

AVGINED Attouchements seigneiux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gurgarianes noidés. GRIPPPE es réseace d'accidents pharyagés congargarianes noidés de l'accident publication avec des gargarianes noidés : 2 cultiredes à potuge de NEOL une pincée de blicathonate ou un peu d'eau de Vals. Voly, etc.) Che les enfants les putérisations nois est publication avec des sont parfailement supportées et blen supérieures à l'eau oxygénée.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE. A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4, 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dornier en étain vissé, s'ouvrant et se formant à volonté), pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

i.e Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. Manaresuz, imprimeur, f., cuo Seasotta

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance secretoire.

Achantillons : DALLOZ & C'\*, 13, Bould' de la Chapelle, PARIS

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

DSINE & LABORATOIRES I BOUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectés

à la production industrielle de la Théobromine, depuis 1898



THÉOBROMINATE OF CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Trisosi or n'entraîne ja mais aucun des accidents inhérents à la Théobromine

L'expérimentation

clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

r te de 20 Cachets

# Anorexie - Tuberculose - Anémie - Chlorose - Surmenage - Neurasthénie

## VANADARSINE GOUTTES

Solution d'arseniate de Vanadinm.

Plus active et mieux tolérée que la liqueur de Fowler. Même posologie. 2000

Prix : 3 fr. 50

NALVADA: RALE

SÉRUM VANADARSINE

EN AMPOULES

Une injection indolore de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours. 2000

Prix : 4 fr. 50

AUGMENTE L'APPÉTIT

🖩 Echantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacle, ex-int, des Hôpit., 468, Bd St-Germain, PARIS 🛭

(Académie des Sciences et Société des Hépitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.) PARIS

LABORATOINES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche

#### et INFECTIONS Traitement DIVERSES term pay in term

Rhodium B Collordal électrique

AMPOULES de 5 om

SERINGUE spéciale du D. Barthélemy, modèle VIG. ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

à 0 gr. 01 et à 0 gr. 92 par cent. cube.

SAVON DENTIFICATION

tique, 31. Parnetis, 12.54 Sonne-Houvelle, Paris

Pour éviter les accidents

buccaux, ordonner is

PARIS

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS VASOLAXINE 12. Bonley. Bonne-Nouvelle

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

# LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS · CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maiadles algués (flèvre typhoide) · chez les opérés du ventre; dans l'appendictie chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; chez les femmes enceintes

ENVOIS ORATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS ; LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS

N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, nous avons toujours put approvisionner nos clicats de VASOLAXINE et satisfaire à tous lours besons. urs besoins.
Tous les Pharmaciens ont de la VASOLAXINE ou pouvent se la procurer chez les commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extraited to form, rae de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCi conserve indéfiniment es propriéés physiques et thérepaulques. PLASMA MUSCULAIRE extrait

# QUASSINE FRÉMINT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules - Comprimés

> IPECA INJECTABLE

# PECA total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

MÉDAILLE d'OR **GAND 1913** Diplômed Honneur 1111 LYON 1914

# COOUELUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFoarla

2 à 5 cuillerées à café, dessers ou soupe selon l'âge.

Laboratoire FREYSSING

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française.

# VERITARIE SOMMEIL



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

·OPOTHÉRAPIE LES ENTAUXORGANES FRAIS

DESSIGNATION RAPIDE VERS D?

NI AUTOLYSE

NI CHALEUR

CACHETS

2 à 8 par jour

PAQUETS COMPRIMÉS

GASTRIOUE.ENTERIOUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE THYPOÏDIEN. RÉNAL, SURRÉNAL, etc.

DÉPOT: Pharmacie DÉBRUÈRES ; 26, Rue du Four, 26, PARIS



(FIcus GADus OLeum)

EXTRAIT de FOIE de MORUE

# VIVIEN

VIN, CAPSULES, DRAGÉES

L'EXTRAIT, partie intégrante curative de l'huile de foie de morue, produit les effets thérapeutiques de l'huile elle-même.

Odeur et saveur masquées par le goût agréable du vin ou par l'enrobage de gluten des capsules ou par l'enrobage de sucre des dragées.

Parfaitement supporté par les adultes délicats et par les enfants qui le prennent avec plaisir.

L'iode organique, très facilement assimilable, que renferme le **Figadol**, en fait un excellent agent de la médication iodique.

3, Rue d'Abbeville, 6, PAPT-



# IODE COLLOIDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

## NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

# IODEOL

lode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activite catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULOSES, Typhoide, Erysipèle, Méningites, Septicemies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die

Injections intra-Musculaires Indolores.— Ampoules da I cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Pinies microbiennes

# IODARGOL

lode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 °/•.

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

iNDICATIONS: Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brolures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voi. winaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E VIEL & Cie, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS. Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES. Tél.: 0-64

EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine). AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

# NICALE PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C', ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

BONNEMENTS ! Paris et Départements . 10 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

F. DE LAPERSONNE clinique ophtal

> E. BONNAIRE esseur agrégé et Protesseur

> > J.-L. FAURE Protesseur sgrégé, Chirurgies de l'hôpital Co

DIRECTION SCIENTIFIQUE -M. LETULLE Professour à la Fact Médecin de l'hôpital Bou mbre de l'Academic

F. WIDAL Professeur de clinique à l'hôpital Coch Mombre de l'Académie d

Cochin, ue de médeciae.

F. JAYLE Chef de clia, gynécologique à l'hôp, Broca Sacrétaire de la Birection.

- REDACTION -H. ROGER SECD PT LIDES

Professeur de Pathologie expér Médecin de l'Hôtel-Dieu, P. DESFOSSES M. LERMOYEZ J. DUMONT Médocin de l'hôpital Saint-Aut Membre de l'Académie de

Les Rurasuy de rénaction cont ouverts

La « Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pandant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

Articles originaux :

A. MARTINET. - Les tachycardies, p. 693. Revel. — La prophylaxie des hémorragies secon-daires par l'exploration systématique, d'emblée et directe, des gros troncs vasculaires, p. 694.

Mouvement chirurgical :

— Méthodes américaines d'anesthésie (4° article). La méthode de l'anoci-association de Crile, р. 695

Sociétés de Paris : Société de Biologie, p. 697. Société de Chirurgie, p. 698 SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, p. 699. ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 699. ACADÉMIE DE MÉDECINE, p. 699.

Analyses, p. 700. Chronique :

F. HELME, - Petit Bulletin.

Dr L. Azoulay. - Pour une loi immédiate sur la déclaration obligatoire de la tuberculose.

LES MÉDECINS AUX ARMÉES. CAISSE D'ASSISTANCE MÉDICALE DE GUERRE.

RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

# LUSOFORME

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argentsuli, PARIS

# Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COOUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74, boulev. Beaumarchais, Paris.

# RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° Année. - N° 68. 6 Décembre 1917

## PETIT BULLETIN

I. Sur une réclamation d'étudiants de la classe 18. II. Le médecin-inspecteur Schneider.

Des étudiants de la classe 18, affectés à un des grands centres d'instruction de l'intérieur, viennent d'écrire à La Presse Médicale pour solliciter l'honneur de coudre sur leur manche le joli galon d'auxi, tissé d'or où se mêle le rouge, tel un mince filet de sang. « Nous brûlons du désir d'aider nos aînés dans leur tâche glorieuse, disent ces braves enfants, et d'être nommés médecins auxiliaires dans les régiments où ceux-ci font défaut. » Et, après avoir donné toutes leurs raisons, ils ajoutent, pour conclure :

« Nous sommes les derniers arrivés. Permettez-nous d'espérer pouvoir rejoiadre, dans les régimeats et les ambulances, nos frères ainés et nos camarades, plutôt que de rester à l'arrière dans des hôpitaux pour étudiants. Au moment où nos devanciers sont autorisés à prendre des inscriptions après trois ans de campagae, laissez-nous leur faciliter la tache en allant les remplacer à leur poste d'honneur. z

Aucun sentiment ne serait à critiquer dans la prose de ces jeunes gens si leurs signatures ne déparaient vraiment trop leur plaidover de soldats. Ils signent : « Les délégués pour la correspondance. » Ayant été témoin de quelques « soviets »

ETHONE

Ferment lactique Fournier

atoires FOURNIER Frères, 28, Br de l'Hôpital. Pants

Coqueluche

Culture seche

Toux

pour ce genre de manifestations, si funestes à la Russie et si angoissantes pour nous, que j'eusse préféré une signature individuelle. La France en armes et en alarmes, chers jeunes amis, ne veut pas connaître les « délégués à la correspondance ». Vis-à-vis d'elle, les soldats n'ont que des devoirs, et toute autorité qui ne vient pas de leurs chefs est contraire à l'esprit de guerre. Où en serions-nous, le jour où dans un régiment il y aurait des délégués à la correspondance? Je sais que nos jeunes camarades m'aiment

russes, j'avoue avoir conçu une telle aversion

bien, et je le leur rends; mais, écrivant en toute indépendance, sans chercher aucune popularité, je me mépriserais si je ne les suppliais d'abandonner désormais à nos anciens alliés ces façons démagogiques de s'exprimer. Elles ont fait trop de mal à l'Armée russe pour que nous ne les repoussions pas chez nous avec horreur.

Cette question de forme étant réglée paternellement et entre nous, je vais prouver maintenant que les délégués, puisque délégués il y a, ont mal éclairé leur lanterne, car rien ne justifie leur émotion. En substance, ils disent ceci : Nous avons suivi, pendant un an, les cours universitaires et accompli les stages hospitaliers requis. Le ministre de l'Instruction publique a bien voulu nous accorder notre quatrième inscription. Ergo, nous pouvons, nous devons être nommés d'emblée médecins auxiliaires, puisque, d'après décision

Succèdané du Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ENTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX

Sapidement absorbable, sans irritation de la pass

Anémie. Convalescence.

Débilité, Surmenage,

USCULOSINE

GENTILLY (Seine).

Culture liquide

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 20 centigr. tous les 4 journ (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 25 centigr. tous les 6 ou 8 journ (8 à 10 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉGHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne ... sine).

ministérielle, 4 inscriptions suffisent pour obtenir ce grade. Pourquoi des lors exiger de nous six mois de stage supplémentaire comme simples soldats, dans les ambulances du front?

Dès l'abord, je pourrais répondre qu'en temps de guerre on ne choist ipa son devoir. Combien des nôtres sont astreints à d'lumbles besognes et qui, pas une minute, n'ont songé à s'en plaindre l'Tous les postes sont hons pour qui veut servir. A Theure où les ambulances de l'avant sont plutôt pauvres en aides expérimentés, est-il négligeable, le renfort que vont apporter, aux blessés et à leurs chirurgiens, ces apprentis, frais émoulus des Ecoles et des hópitaux? Sans doute, la tâche sera là obseure, et la situation inférieure, mais qu'est cela en comparaison des services à rendre?

Nos jeunes gens citent les étudiants en seience. Al: parlons-en, de ces malheureux? Versés dans l'infanterie, ils ont l'insigne honneur de défendre le pays, c'est entendu, mais, au point de vue de leurs études, quelle situation tragique? Quant aux polytechnierens, n'accomplissent-ils pas stages à l'intérieur et stages sur le front, avant de coudre leurs galons sur leur manche?

Mais, restant dans la médecine, jetons un coup d'oil en arrière, sur les étudiants mobilisés avant la Classe 18. Eu égard aux « 14 », dont nombre sont dans la tranchée comme combattants et qui, ne tout cas, ne sont guère en passe d'espèrer le galon d'auxi, les « 18 », qui vont être nommés auxiliaires, après un stage de six mois dans les formations de l'avant, ne sont-ils pas des privilégiés? Ils ont touché une quatrième inscription supplémentaire, mais en quoi cet avantage universitaire exceptionnel les autorise-t-il à demander davantage au point de vue militaire? En tirent-ils un supplément de compétence? Non. Alors?

L'instruction de Janvier 1917 édicte que seuls seront nommés médecins auxiliaires les étudiants à trois inscriptions qui, après les six mois de stage obligatoire et les examens d'apitude subis devant un jury spécial, justificront de « six mois de séjour aux armées ». (Article 3, paragraphe 4.) Cette mesure a été imposée à leurs ainés, les fi, les 6 et les 17; pourquoi n'y seraientils pas astreins en aussi?

Il ne faut pas oublier que si les dispositions générales, prises en toute équité, sont modifiées à tout propos, il n'est plus d'armée possible. Il y a là comme une toise qu'on ne saurait allonger ou raccourcir à volonté, suivant le désir de chacun.

C'est par esprit de justice et pour tenir compte de la situation faite aux camarades plus âgés, que nos dirigeants ont imposé aux « 18 » le stage qui les met en révolution. Mais ce n'est pas la scule raison. La formule : « Les meilleurs médecins aux meilleurs soldats » ne pouvait non plus être perdue de vue. On a donc cherché à augmenter le plus possible les connaissances techniques de ces jeunes gens, avant de les envoyer dans les régiments comme auxis. Ils se figurent être au point, et cette confiance en euxmêmes est après tout bien naturelle à leur âge. Il n'en reste pas moins, - ainsi qu'en témoignent les rapports fournis à ceux qui ont la responsabilité des blessés, - que nombre de ces étudiants, après un an d'études, ont plutôt besoin de perfectionner leur technique et leur acquis théorique.

Dans ce but, on les place sous la direction de chefs qui scront pour eux des conseillers, voire des aunis; ils apprendront à obéir avant d'avoir à commander, ils verront, pendant leurs six nois de stage, ce qu'est une blessure de guerre à son début, alors qu'ils en avaient jusqu'iei observe surtout les conséquences éloignées. Les majors et alde-majors des ambulances leur apprendront cent petits moyens ingénieux et utiles; ils verront le poilu tout frémissant encore de la batuille; ils entendront le canon aussi, et peut-être

traverseront-ils des heures périlleuses. Múris déjà par l'expérience des choses et des hommes de Tarrière, ils prendront progressivement contact avec les soldats de l'avant et s'imprégneront de leur esprit. Alors, où est le mal, où est le retard, où est l'injustice, quand tout concourt à faire d'eux de melleurs servieures encore?

Geci étant, qu'ils me permettent, pour finir, de leur donner mon conseil. C'est en qualité d'aspirants auxis, qu'ils vont faire leur stage de guerre. Au lieu d'aller au régiment, ils seront affectés à des ambulances où l'on parachévera leur instruction. Si donc j'avais la joie d'être à leur age. j'irais d'abord chez mon tailleur commander mon uniforme de médecin auxiliaire que je pourrais endosser dès ma nomination par le G. O. G., automatiquement déclanchée dans six mois. Ensuite, à ma formation sanitaire, je travaillerais d'arrache-picd pour augmenter au maximum mon petit bagage médico-chirurgical, J'apprendrais enfin à connaître le Poilu, avant de partager sa noble vie, et à m'en faire aimer, si possible. Mais je ne « m'en ferais pas » pour une miette, car j'aurais ainsi la certitude d'avoir bien servi mon

- 11

Je ne veux pas laisser partir le bel officier général que fut M. le médecin-inspecteur Schneider, sans exprimer tous mes sentiments de condoléances à sa famille, et particulièrement à son digne fils, mutilé de nos premiers combats.

A la fois diplomate et soldat, Schneider a rendu à Ja France d'inestimables services en Perse; n'est-cepas à lui, notamment, qu'on doit la création d'une Ecole de médecine française à Téhérant Son œuvre, continuée par son successeur, porte excellent confrère, M. le médecin principal Coppin, est mérité d'être portée davantage à la connaissance du pays:

Unissant en lui l'esprit de tradition et l'esprit





moderne. Schneider, ce médecin si courtois et de si parfaite éducation, lutta toute sa vie pour relier le passé au présent. Si d'un côté il entendait que le médecin militaire fût considéré comme un vrai chef, avec toutes les prérogatives, les appellations et les responsabilités que comporte ce mot, d'un autre côté il travaillait sans relache pour la meilleure adaptation du Service de Santé aux méthodes et aux techniques modernes de la médecine et de la chirurgie.

M. le médecin inspecteur général Février, représentant le Ministre aux obsèques, puis M. le Dr Granjux, l'ami très cher et l'ancien compagnon d'armes de Schneider, ont éloquemment retracé sa carrière. J'en veux retenir un trait qui nous est personnel, à nous médecins de complément : Quand nous fondames, il y a quelque vingtcinq ans, la Fédération des Médecins de Réserve et de Territoriale, il fut des premiers à venir parmi nous. Le Corps de Santé no doit faire qu'un en temps de paix, comme il ne fera qu'un en temps de guerre, répétait-il. Jamais nous n'oublierons son aide si précieuse, ses conférences si élégantes et si pleines d'enseignements. Et quelle obligeance pour tous! Ce confrère était resté pour moi le type du bel officier français instruit, cocardier, fin causeur, allant avec confiance vers la vie. Tel je le vis autrefois, tel je l'ai revu ces derniers mois. En dépit de sa santé chancelante, il avait toujours son ame jeune et sa fougue d'antan. Cependant il se savait touché par l'aile de la mort. Hier, quand elle vint, il était prêt. - Quelle belle fin! me disait le maître qui l'assista aux jours suprêmes. - La fin d'un vrai soldat-médecin, ajoutai-je. Une seule amertume peut-être : Cet Alsacien n'aura pas vu son Alsace entièrement reconquise, mais la foi de son âme était si ardente qu'il s'éteignit sans doute avec la certitude que les grandes heures de délivrance étaient désormais marquées au cadran de l'Histoire.

Sans aucune pompemilitaire, on lui a rendu les

pieux devoirs dans la vieille église du Val-de-Grace, par une matinée d'hiver exceptionnellement claire; un pâle rayon illuminait le drapeau tricolore qui l'enveloppait, et ce fut bien ainsi : un cortège d'amis, beaucoup d'estime, de lourds regrets, le sourire du soleil, n'est-ce pas tout ce que Schneider eût souhaité, lui qui, par sa belle intelligence, son ardeur à servir, sa fidélité à l'amitié, avait si bien ensoleillé sa vie?

F. HELME.

#### POUR UNE LOI IMMÉDIATE SUR LA DÉCLARATION ORLIGATOIRE DE LA TUBERCULOSE

On veut le salut de la France, maintenant et après la guerre, mais les mesures énergiques pour ce salut, on ne les veut pas.

Faut-il attendre qu'il soit trop tard? La leçon

de l'impréparation à cette guerre ne suffit-elle pas? nul de ceux qui voient loin dans l'avenir ne l'accepte et tous se sacrifieront plutôt.

Je prends la tuberculose, par exemple. Pour satisfaire à des opinions erronées, à des préjuges pernicieux, à des intérêts méprisables. les gouvernements ont refusé jusqu'ici de fairc

voter la déclaration obligatoire de la tuberculose. Qu'en résulte-t-il? avant la guerre une augmentation effroyable de morts, de ruines, d'improductivité par la maladie; pendant la guerre, une épidémie véritable, comme celle de la syphilis, qui épouvante les clairvoyants. La misère, les chagrins, les préoccupations, les maux et les infirmités, le laisser-faire de l'Administration, le laisser-aller des administrés, le mépris accru de l'hygiène, le débordement des mœurs livrent au fléau un nombre toujours plus grand de victimes. Dans certains cas, graves entre les graves, le silence de la loi vient même aider la faucheuse

et l'homme consciencieux reste impuissant, désarmé.

J'en citerai un seul.

Un mien ami, médecin inspecteur d'écolcs voyait, depuis quelque temps, dépérir un membre du corps enseignant de son ressort. Pour lui, à n'en pas douter, c'était de la tuberculose. Conseils d'hygiene, de vie réglée, d'examen suivi et méthodique par un médeein sont donnés; en vain. Tout récemment, mon ami demande au suspect, en plus mauvais état encore, de se laisser examiner: refus; de laisser tout au moins examiner ses crachats : refus ; de sc faire radiographier : refus déguisé; de prendre un congé: refus. Le suspect, qui toussait et crachait le matin surtout, qui, avant les vacances, avait obtenu congé sur congé pour maladie, opposait qu'il n'était plus malade, que, s'il l'était, son médecin tout le premier le lui aurait dit et lui aurait conscillé de cesscr son travail, ensin que se soumettre à l'examen de mon ami c'était risquer de perdre son gagne-

Oue faire? laisser contaminer davantage élèves et locaux? cas de conscience affreux! mon ami fouille les règlements, les livres spéciaux : rien! Il ne peut rien.

Par bonheur, quelques jours après, le suspect avait un crachement de sang et demandait un congé d'un mois sur un certificat de bronchite aiguë de son médecin.

Le danger est, pour le moment, écarté, mais le diagnostic parait certain: tuberculose, tuberculose ouverte.

Donc infection à tout le moins de la classe et des salles voisines, donc nécessité de les désinfecter sans délai, surveillance minutieuse des élèves et obligation de ne laisser le malade reprendre ses fonctions, là ou ailleurs, qu'après guérison absolue, vérifiée par des moyens sûrs. Eh bien! tout cela, la surveillance des élèves

(Voir la suite, p. 746.)

Academie de Médecine de Paris Prix Orfila, 6.000 tr. Prix Desportes

.... « Toutes les preparations de Digitale, nées ou à naître, a ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique a et pratique, la Digitaline Cristallisée (3) dont d l'action sure et puissante, exempte de dangers, a e été consacrée déjà par une expérience de 40 années. n HUCHARD (1) Découverte par NATIVELLE



CRARULES ROSES on 4/10° de milligr. | Dose d'entretjen cardio-tonique;

GRANULES BLANCS au f/6 de militar. SOLUTION au millième GREEGE'S OLU, CA BURE

Pain of Statemature : 68; Brill Pert-Royal Per

# ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violentes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoïdes.

Doses moyennes: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intravelneuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par bolte). - Ampoules de 5 cc. (6 par bolte) et de 10 cc. (3 par bolte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

Judications the rapentiques: anarex's, treather digertifi, in sufficience dépatique; adquante leuselective aux blessures ou patiques de la querre. Traitement le plus notific Cannurgy C da Di La Bauseur Clerk in Let to Variadium new to xique - his a rateding bandy 6 me de Laborde Pari, -

SYPHILIS & PALUDISME

Le plus actif, le mieux tolèré des sels mercuriels

ES (Par pliule: Hectine 0.10; Protolodure Hg. 0,05; Ext Une à deux pitules par jour. TES (Par 20 gouttes: Hectine 0.05; Hg. 0.01), 20 ± 100 gou PILULES IN Fig. 4 dates proteon for 150 days a regenuter GOUTTES for Begonder Election 6(5); 16, 0,01), 20 a regenuter GOUTTES A (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 601), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole: Hectico 6(6); 16, 0,61), [ fr. AMPOULES B (Par ampoole:

ratoires to l'HECTINE, 12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-le

Le plus Puissant Reconstituant général

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrennent stable de l'fode avec la Peptom DÉCOUVERTE EX 1836 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EM PHARMACIE

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme
Fine pouter lookaloss entent count un granne foture clositu
Fine pouter lookaloss entent count un granne foture clositu
Fine pouter lookaloss entent count un granne foture clositu
Littérature et Éditatilloss: Laboratoire Galbrun. 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Me pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Hédesine de Paris 1980.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

GRANULÉ (Produit physiologique semblable à celui de l'organisme) Le premier introduit en therapeutique en 1887

L'acide glycérophosphorique découvert par Gobley en 1846 dans la lécithine du jaune d'œuf se trouve normalement dans tous les tissus nerveux de l'économie, dans la moelle, le cerveau, etc.

C'est la forme chimique des phosphates adoptée par l'organisme. Semblable aux acides gras, l'acide glycérophosphorique forme des sels avec les alcalins, chaux, soude, etc., identiques aux sauons (glycéro-stéarate de soude, etc.), c'est ce qui explique la parfaite assimilation et l'innocuité de ces sels, surtout quand ils sont bien préparés.

Les propriétés thérapeutiques des glycérophosphates ont été mises en lumière par la communication faite à l'Académie de Médecine par le Drof' A. Robin en 1894.

Notre préparation chimiquement pure, préparée à froid, par des procédés spéciaux, conserve toute sa solubilité dans les liquides aqueux.

Le GLYCEROPHOSPHATE ROBIN s'emploie sous forme de :

Granulé: à la dose de 2 cuillers-mesures dans un peu d'eau à chacun des deux principaux repas.

Comprimés effervescents : (sans sucre) se dissolvent en quelques minutes dans l'eau.

Dose : 4 Comprimés par jour (spécialement pour

Injectable: Une injection par jour (ampoule 2 c.c.).

Croissance, Recalcification, Grossesse,
Allaitement, et contre toutes formes de Débilités

et d'Epuisement.

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy. Paris. — Détail : Toutes Pharmacies.

RECONSTITUANT SYSTÈME NERVEUX

# NEUROSINE PRUNIEI

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6 PARIS ET PHARMACIES.

# DIOSÉINE PRIINIE

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques. DOSE HABITUELLE : 264 Comprimés par jour.

DIMINUTION de le TENSION ARTÉRIELLE RÉGULARISATION de le CIRCULATION du SANG Artériosolérose, Menstruation difficile Troubles de la Ménopause.

3.PRUNIER & Ct., 6, Rue de la Tacherie, Peris et toutes Pharmacies.

1913. - Gand : Médaille d'Or

# NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux)

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris.



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

# FREYSSINGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantilions et Prix spéciaux pour les Hôpitaux et Ambulances,

exceptéc, tout cela est interdit au médecininspecteur de par le secret professionnel, de par l'absence de la déclaration obligatoire de la tuberculosc.

Il ne doit pas dénoncer le malade aux supérieurs hiérarchiques, car tout médecin ne peut dévoiler, sauf à ses risques et périls, un malindividuel que sa science lui a permis de découvrir.

Il ne peut demander la désinfection des locaux sans donner de motifs aux autorités municipales ou académiques! Le motif vrai, il ne peut l'indiquer sans porter préjudice au malade, puisque tel est l'état de la législation et de l'opinion publique.

Il ne lui reste qu'à recourir à un subterfuge : prétendre qu'une épidémie bénigne a sévi à l'école.

Or si, en haut lieu, ce prétexte est jugé insuffisant, vu surtout la situation financière présente, la désinfection n'anra pas lieu.

Mais conséquence plus angoissante : s'il plait au malade, assez bien remis, de revenir à l'école, il en est absolument libre; et il le fera certainement, puisque c'est son gagne-pain, puisque l'Etat ne lui assure pas de ressources pour se soigner sans travailler

Combien d'enfants empoisonnera-t-il?

Ce cas n'est pas unique, malheureusement. La tuberculose tend à se répandre dans les écoles par les maîtres; depuis la guerre, nombreux sont les instituteurs, réformés pour motifs divers, qui ont réintégré la classe y apportant les bacilles, la maladic, la mort, chez les enfants, chez les

Aux Etats Unis, entre autres, la déclaration obligatoire de la tuberculose existe et le mal décroît.

En France, on veut aussi le salut du pays; mais les mesures énergiques, on ne les veut pas.

Dr. Léon Azoulay.

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

#### Sont cités à l'ordre du jour :

— M. Fabresse (Jacques), médecin aide-major de 2º classe au 46º bataillon de chasseurs alpins : jeune médecin, exemple vivant d'endurance et d'énergie morale et physique. Est demeuré douze jours et douze nuits dans une tranchée de première ligne, pour y combattre l'in-fection, panser les blessés, faire enterrer les morts. D'unc activité inlassoble, est devenu au bataillon un exemple

degendaire de souriant bérois me.

— M. Costel (Albert), médecin nide-major de 1re elasse au 5 groupe du 87° rég. d'artillerie lourde : médecin d'un courage et d'un dévouement ndmirables. Pendant la mit du 11 au 12 Juin 1917, s'est porté seul, sous un violent bombardement, au secours de deux blessés étrangers à son groupe, a été tué en revenant à son poste de secours après les avoir évacués.

— M. de Fénis de Lacombe (Ferdinand), médecin aidc-major de 1<sup>re</sup> classe au 3º bataillon : « quelques instants narie avoir été blessé au bras par un éclat d'obus, n'a pas hésité, malgré un très violent bombardement, à se porter nu sceours de plasieurs soldats blessés dont il a dirigé les soins nvec le plus grand cnlme et le plus grand

- M. Mounier (Pierre), sous-aide-major, E. M. du 2º bataillon du 2º tirailleurs de marche : « médecin qui a donné pendant 13 jours des preuves remarquables de dévouement et de qualités personnelles. Chef d'un poste de secours en première ligne, a assuré dans les conditions les plus difficiles les soins et le transport de nombreux blessés, notamment les 6 et 11 Octobre 1917 ».

 M. Boppe (Louis), médecin inspecteur, chef supérieur du Service de Santé d'une armée: d'une haute valeur professionnelle, organisateur remarquable, admi-nistrateur de premier ordre. A été blessé, le 1er Septembre 1914, en activant, sous un bombardement violent, l'évacuation des blessés et a été atteint, ea service com-mandé, en Orient d'une grave lésion de l'œil. Est retourné sur le front sans attendre sa guérison; y dirige le Service de Santé d'une armée, avec un dévouement et une activité inlassables; toujours prêt à aller jusqu'en première ligne quand il y croit sa présence utile.

— M. Pommndère (Augustin), médecin aide-major de

1re classe au 50 batuillon de chasseurs à pied : médecin d'un dévouement à toute éprenve. Tombé glorieusement dans les tranchées de première ligne, en se portant près

s-officier qui venait d'être blessé. - M. Scemamn (Donat), médecin nide-major de 2º cl.

à titre temporaire, médecin-chef de l'infirmerie de noste et de l'infirmerie indigène d'Azilal : engagé volont dans l'artillerie, le nombre de ses inscriptions de méde-cin l'a fait nommer aide-major. A demandé à servir a l'avant où il s'est fait remarquer par un dévouement et une abnégation sans bornes. Nort de maladie contractée à l'issue d'une colonne où il a fait preuve des plus belles

qualités professionnelles et militaires.

— M. Leblanc (Paul), médecin aide-major de 2º classe au 1ºº rég. d'infanterie : médecin de bataillon, au régiment depuis Mars 1915. A toujours assuré le service de son bataillon avec les plus hautes qualités profession-nelles. Mort au champ d'honneur en installant son poste de secours dans la deuxième ligne ennemie qui venait

d'être conquise. Déjà cité à l'ordre.

— M. Fribourg-Blanc (André), médecin-major de 2° classe, 8° bataillon de chasseurs : médecin chef de service. A fait preuve d'activité dans l'organisation d'un secteur, déployant nuit et jour une énergie morale et physique exceptionnelle et obtenant un grand rendement de son personnel. Grièvement blessé, le 25 Juillet 1917.

— M. Imbert (Georges), médecin aide-major de l¹º classe de réserve : médecin très eourageux et très I's classe de réserve : médecin très courageux et très dévoué. Détaché à la ... d'istision roumaine pour orga-niser la lutte contre les moladies épidémiques (typhus exanthématique et récurrent) : a déployé dans ce milieu très dangereux une activité et un zèle remarquables. A organisé, à V..., un hôpital où il a soigné sur place tous les malades contagieux.

 M. Janin (Léon), médecin-major de 2º classe au
Service de Santé de la 123º division : s'est signalé, penant les dernières opérations, par son énergie et dant les dernieres operations, par son energie et sou dévouement. Atteint, à son poste, en soignant des malades et des blessés, d'une assez forte intoxication par obus à gaz, a refusé de se laisser évaeuer et a continné à

obus a gaz, a retuse de se laisser eviaeur et a continue di diriger son poste, malgré des conditions très pénibles et sous un bombardement parfois violent.

— M. Nicolas (Joseph), médecin aide-major de l'état-major du 2º groupe du 113º rég, d'artillerie lourde : d'une compétence remarquable, d'un calme impression-nant, circule constmment sous les tirs, les plus violents. prodiguant ses soins et ses conseils éclairés, non se ment au personnel du groupe, mnis encore à celui des butteries voisines éloignées de tout poste de secours. S'est particulièrement distingué pendant les nuits des 8, 11, 13, 45, 17 Août 1917 au cours desquelles les batte-ries du groupe ont été soumises à un bombardement violent d'obus toxiques et lacrymogènes. Fortement incommodé par ces gaz, na pas quitté son poste et a continué à secourir le personnel.

# I.B.A. Laboratoire de Biologie Appliquée

TÉLÉPHONE: 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

# PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cto, 54, Faubs St-Honore, PARIS

## Traitement des Maladies à STAPHYLOCOQUES :

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLONB

- Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN -

Communications

en 1917:

Académie des Sciences. Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hópitaux. Sociéte de Chirurgie. Thèse Marcel PEROL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

TRAITEMENT DE



LABORATOIRES DURET ET RABY

5. Avenue des Tilleuls . Papis

Se Echantillons sur demande à tous les Docteurs

COMPRIMÉS

RITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

saraits UPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Coarlous, Payroidien, Reputique, Pancrettieus, festiculairs Manustique Surrénal Invalue, Apparaisser.

CATARRHES et SPONCHITES CHRONIQUES. - G. THE AND PAR

# Caisse d'Assistance médicale de Guerre Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis)

5, rue de Surène, Paris (8º).

Le total de la souscription au 15 Novembre 1917 s'élève à 877.000 francs.

Souscriptions recues du 1er au 15 Novembre 1917. (Gette liste ne comprend pas les souscriptions provenant des engagements de versements mensuels.)

1.000 francs : MM. les Professeurs et agrégés de la Faculté de Médevine de Bordeaux (8° vers.). 300 francs : La Société des Médecins du département

de l'Ain (3° vers.).

200 francs : Dr Raffegeau, Le Vésinet (2° vers.).

150 francs : Dr Huber, Paris (3° vers.).

100 francs: D' Huber, Faris (3° vers.).
100 francs: La Société (locale des Alpes-Maritimes (versement fait par le D' Ducluux).
D'' Bary père, Paris (16° vers.).
— Bonnand (k.), Bellevesvre (S.-el-L.) — Maigual, Dakar (8' vers.).
So francs: Les Médecins de l'Ambulance (70, S. P. 128

(par le Dr Simon, side-major).

50 francs: Dr. Alex, Roanse (5° vers.). — Chevalier, Bordeaux (11° vers.). — Constantin, Neuville-de-Poitou (Vienne) (3° vers.). — Gordebart, Aubervilliers (3° vers.). — Corret, médecin-major, Belfort. — Degoix, Paris [5c vers.). — Monod (Ch.), Paris (7c vers.). — Razafindra. zaka, Andriamena (Madagascar) (10° vers.). — Roques, aide-major de 1° classe; médecin du Quartier général, S. P. 8 (6 vers.). — Savignac (Roger), Paris (2 vers.). 25 francs : Drs Audry, Toulouse (4 vers.). — Grasset (R.), Clermont-Ferrand (3 vers.).

20 francs : Le Syudicat médical de Millau (Aveyron) (6° vers.). — Dr Mary, Ouveillan (Aude).
5 francs: Drs Barraud, Saintes. — Liaudet, Saint-Symphorien (3° vers.). — Ségard, Le Cannet. — Anonyme,

Engagements de versements mensu recus du 1er au 15 Novembre 1917

Dr Barraud (Chareute-Inférieure), 5.

Montant des souscriptions recueillies du 1er an 15 Novembre 1917 : 5.400 francs. Moyenne quotidienne : 360 fr.

# Broméine MONTAGU

SIROP (0.03) PILULES (0.01) INSOMNIES AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Bonlevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Confrère au front recevrait dans sa famille convalescents, adultes ou de préférence enfants, villa du Sud-Ouest, proximité de la mer. - Ecrire P. M.,

Docteur Faculté de Paris demande remplacement ou situat, médicale banlieue, Paris ou Prov., durée hostilités. - Ecrire P. M., nº 1773.

ANGINES Attouchements soigneux et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargarismes néolés.
GRIPPES maude une désintention quotidienne avec des garqarismes adolés : 2 cullierées à potage de NEOL par verre d'eau. (Coutre l'agacement des deuts, ajouter une pincée de blearbounte ou un peu d'eau de Vals, Vichy, etc.) Chez les onfaits les pulvéritations néolées sont parfaitement supportées et bleu supérieures à l'eau oxygénée.

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES CABINET ( GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits

47. boul. Saint-Michel, Paris. -- Tél. Gob. 24-81.

Tuberculoses. Bronchites, Émulsion MARCHAIS Phosphe-Gréssothe

QUATAPLASME Parsement complete ozéma, Appendicitos, Phiébites, Erysipèles, Brûluras

Le Gérant : O. Ponés.

Psris. - L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# EVURINE EXTRACT

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS.

# VALERIANATE GABAIL " désodorisé

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

Employé journellement à l'Hopital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grace, amsi que dans les formations sanitaires et les hôpitaux civils et militaires. LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÉNE AVEC PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur 25, Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE

# OPOTHÉRAPIE VIGIER

12. Bouley, Bonne-Houvella PARIS

# CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr

# Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25.; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.

# AFFECTIONS OF LA CORGE ET DES VOIES RESPIRATOIRES TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

Benzonte de Soude et d'Extraits, véreinux d'un goût agrenoie, uversines centre TOUX, espires, LARINGTES, PARAYAGITES, ASTHME, ANGINES, EMPHYSEME, 6 à 10 pr jour. Leus gratis, Laberatoire des Praduts Scientia, 10, r. Fromentin, Paris.

# EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

# **ECA** total Dausse

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

ESTOMAC - INTESTIN

LITHIASES BILIAIRES et RÉNALES GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ

VALS-PRÉCIEUSE

ARTISEPTIQUE DÉSIRFECTART SCHANTILLON GRATHS

in Misseles pel se het is s STE PRANCAINE sei L \$1, Res Perm

# Le VINGIRARD

Iodotannique Phosphaté

Indispensable aux ENFANTS LYMPHATIQUES ou en PÉRIODE DE CROISSANCE.

Combat l'ANÉMIE, la TUBERCULOSE à ses débuts chez les ADULTES

et la FAIBLESSE GÉNÉRALE chez les PERSONNES AGÉES.

Les propriétés antibacillaires de l'iode font du VIN GIRARD un adjuvant précieux dans le traitement d'un grand nombre d'affections microbiennes, dont le développement est à redouter chez les vieillards. Son emploi préventif contre toute infection est particulièrement recommandé à toute personne affaiblie par l'âge, les fatigues ou la maladie.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique, n'occasionnant ni fatigue, ni irritation des voies digestives. D'un goût agréable, il est toujours pris avec plaisir par les personnes les plus difficiles.



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . 15 centimes.

EN VENTE-CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

— ADMINISTRATION — MASSON ET Cie, ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VIe)

F. DE LAPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmolegique
à l'Hôtel-Dien.

E. BONNAIRE
Professour agrégé,
uehenr ot Professour en che
de la Maternité.

J.-L. FAURE Protesseur agrégé, Chirurgion de l'hôpital Cochin.

- DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE
Professenr à la Faculté,
dédecin de l'Académie de médecine

F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Cochin,
Mombro de l'Académie de médicine.

nique médicale
Cochin,
mie de médicaine.

Cochin,
Mombre de l'Académie de médicaine.

F. JAYLE

F. JAYLE Chef de clin. gynécolorique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Professour de Pathologie expérim.,
Médecin de l'Hôtel-Dieu,
Membre de l'Académie de médecine

M. LERMOYEZ

- RÉDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES
J. DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts

« La Presse Médicale » publiera 6 numéros par mois pendant la durée de la guerre et jusqu'à nouvel ordre.

Quand l'importance des matières l'exigera, les numéros seront portés à 24 ou 32 pages.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux

VICTOR PAUCHET. - Plaies de la hanche (traitement), p. 701.

A. Vernes. — Qu'est la séro-réaction de la syphilis?
 p. 704.
 Ch. Willems. — Un appareil à extension sur vis,

#### p. 706. Sociétés de Paris :

2° et 3° réunions des chefs de service des centres d'urologie, p. 706.

Société médicale des Hôpitaux, p. 708.

#### Chronique :

F. Helme. — Petit Bulletin Dr Bonnette. — Variétés. Les Médecins aux Armées.

Nouvelles. Renseignements et Communiqués.

Diurétique - Cardiotonique

# DIURÈNE

EXTRAIT TOTAL D'Adonis vernali

CARTERET, 15, rue d'Argenteull, PARIS.

HÉMORROÏDES

VARICES

# ESCULEOL

Gouttes concentrées de Marrons d'Inde 15 gouttes 2 fois por jour entre les repas.

A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, Paris.

# RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE, 4, rue Aubriot, PARIS.

XXV° ANNÉB. - N° 69. 13 DÉCEMBRE 1917.

# PETIT BULLETIN

A propos de bottes, et à bâtons rompus.

M. le professeur Quénu, de l'Institut, vient de faire à l'Académie de Médecine, dont il est membre depuis longtemps, chacun le sait, une communication sur l'inconvénient des hauts talons, ce dernier instrument de torture imposé par la tyrantie de la mode.

Comme il fallait s'y attendre, le mémoire du mate chroniques dans la presse quotidienne; — on ne peut pas toujours parler de la ligne Hindenburg, n'est-ce pas? Je crois cependant que tout n'a pas été dit sur le sujet. Très vénérable, et vieux comme le caprice féminin, le sujet des hauts talous a dejà été traité en 1781, dans un savou-reux peti livre: Dissertation sur la meilleurae forme des souliers, par Camper, le professeur de Gronique, qu'on ne s'attendait peut-être pas à trouvre en cette affaire, pas plus que M. Quénu, d'ailleurse

Physionomie intéressante, au surplus, que celle du mattre hollandais, et qu'on aurait plaisir à mettre en relief si tant de Français méconnus ne réclamaient avant lui notre attention. Je me contenterai de rappeler que Camper, né en 1722, mort en 1789, à l'aube de la Révolution,

DIGITALINE oristallisto

# NATIVELLE

Granules - Solution - Ampoules.

# EHDOCAISINES Fournier

Thyroide. Ovaire, Fole.

Laboratoires FOURNIER Frères, 26, B\* de l'Hôpital. Pann

représenta à l'étranger le véritable esprit encyclopédique et fut très populaire chez nous. Vieqd'Azyr a laissé de lui un panégyrique élégant. Ce qu'il faut retenir surtout de son œuvre, c'est d'abord son travail sur la mesure de l'angle facial en anthropologie et son enthousiasme pour l'anatomie comparée.

S'il s'occupà des souliers, ce fut à titre de simple gageure, vous allez le voir. Les Ilollandaises de son temps se chausacient à Paris, oi le talon dit a Louis XV s' faisait rage. Naturellement les hygiénistes d'alors, comme ceux d'anjourd'hui, trouvaient les talonnières-é-chasses absolument dangreureses; on en parla dans le cercle de Camper et ses élèves le mirent au défi de traiter doctoralement une question d'apparence aussi inférieure. Il releva le gant; — j'allais dire la chaussette — et c'est ce qui nous valut sa Dissortation sur la mediteure forme des souliers, et dont j'ai tenu à vous donner, parec que charmant, l'avant-propos. Je laisse done parler Camper:

a Une plaisanterie a donné lieu à ce petit tratié su ne meilleure forme des souliers; já volup prover à mes anciens Elèves, qui me soutensient que les maltires à discretation distant équisées, que les sejet le moins impotant, fatil un soulier, un solut, etc., devait devenir intéressant entre les mains de quelqu'un qui le possiderait à fond et en parierait de connaissance de cause. On mê it un défi - on ert du moins que je n'oscratis junais le publier sous mon nom. Je me pretai à la plainanterie et j'aerivis.

Succedans da Salicylate de Methyle, inodore.

# RHESAL VICARIO

ANTINEVRALEIQUE — ANTIRHUMATISMAL — ANTIGOUTTEUR pour usage externe.

Espidement absorbable, saus irritation de la pens

DIGITALINE cristallisée.

# PETIT-MIALHE

Granules - Solution - Amponles.

GALYL

Antisyphilitique très puissant Adopté pu la Hôpitaux civils et militaires des Pays alliès Plus actir et mieux tolèré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTION NEES: 30 centigr. tons les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure)
DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr. tous les 6 on 8 jours (8 à 40 inject, pour une cure).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLORS : Leboratoires NALINE, à Villoneuve-le-Garenne deine.

MITTAGE OF A MODELLI MAN A

« Mais plaisanterie à part, mes raisonnements sur les suites qu'entraîne notre misérable chaussure sont fondés sur des observations très saivies et sur des expériences réitérées. In ctient donc qu'aux Elégants et Elégantes d'en profiter : les pères et mères surtout feraient éviter bien des tourments à lears enfants. Si je puis le leur persuader, mon objet est rempli. Je ne dirai pas : Ridendo cas-

mores, mais Ridendo calceos corrigit. « Réfléchissez à présent vous-même, si ce sujet, si per important au premier aspect, ne mérite pas d'être truité uvec cette précision? jugez ensuite si Posidone a bien ou mal raisonné, lorsqu'il a prétendu que l'art des souliers a élé, suivant toute probabilité, inventé et perfectionné par les Philosophes.

Ce n'est pas sans raison que le timide Camper s'abrite derrière l'autorité des sages. Sénèque, le moraliste Sénèque, qui écrivait sur la pauvreté avec un stylet d'or, avait déjà noté que Posidonius affirmait que l'art de la chaussure était dù tout cutier à l'invention des philosophes... quin sutrinum quoque inventum a sapientibus diceret Posidonius. Mais je laisse la les vieux auteurs, auxquels je renvoie les friands du passé, s'il en est encore a ces heures, et je reviens, pour en tirer quelques conclusions, à la communication de M. Quénu.

Elle me semble, en ellet, marquer, avce quelques autres, une évolution dans les mours et les travaux académiques, dont la compétence tend à s'élargir vers les horizons les plus actuels et les plus divers. Notre Académie ne s'occupait-elle pas hier de la dépopulation ? N'a-t-elle pas à son ordre du jour la réglementation des spécialités, sur quoi il y aurait tant à dire? Bref, si l'adage n'était pas devenu trop banal, on pourrait dire que rien de ce qui est humain n'est désormais étranger aux Académieiens. Ils donnent là un exemple de hardiesse que je voudrais voir suivre en bien d'autres directions.



N'êtes-vous pas frappés, comme moi, de notre pauvreté d'imagination depuis la guerre? Nous

qui possédons les cerveaux les plus inventifs qui soient, nons vivons dans la terreur de notre imaginative. Quand on parlait naguère deszeppelins, des sous-marins, du camoullage, on criait aux puérilités. C'est du pur Jules Verne ! répétait on. Hélas! nous devions apprendre à nos dépens ce que ce Jules Verne pouvait donner! N'insistons

Si de l'outillage on passe à la technique proprement dite, mêmes hésitations, même souci de se eantonner dans la science pure. On croit tout pouvoir réduire à des formules algébriques, oubliant que la mathématique n'est qu'un outil au service de l'imagination. Con bien d'idées nouvelles rejeties a priori, et quel oubli de l'expérience des guerres antérieures, sous prétexte que le conflit actuel ne ressemble à aueun autre!

Voulez-vous des exemples? Ils fourmillent.

Dans un ouvrage peu connu, où l'auteur a pris soin de réunir, sous forme d'aphorismes, les idées générales glanées çà et là dans la correspondance de Napoléon Irr, abondante et variée comme une force de la nature, je relève eeci : « A la guerre, mieux vaut un seul chef médiocre que deux chels excellents : l'unité de commandement est tout. » Et ailleurs : « Quand on a plusieurs cunemis en face de soi, il n'y a qu'un moyen de les vaincre et qui est de s'attaquer d'abord au plus faible : Tactique des Horaces. » Je eite de mémoire, ayant prêté le livre, mais je suis sûr du sens. Ces préceptes, suivis par le maître de la guerre dans les deux campagnes qui resteront ses chefs-d'œuvre, en Italie 1796, et en France 1814, pourquoi les avons-nous méconnus ?

Si j'avais à parler de la politique intérieure, quelle pauvreté d'idées, quelles hésitations, quel triomphe de la tribu des « car », des « si », des « mais » !

Met-on à l'étude une mesure nouvelle, aussitôt les savants en X et en Y intervienuent, et avec eux les timorés. Ils ne s'attaquent pas aux meilleurs moyens d'exécution, non; leur préoccupation est avant tout de démontrer que l'idée en projet est absurde et inexecutable. Pendant ce temps, les jours passent, on ne fait rien et l'on est manœuvré par ceux-mêmes que l'on eût dû tenir en mains

Entin, ça, c'est le passé. Espérons que maintenant nous allons prendre un peu plus contact avec les réalités et faire davantage place, comme cela se passe chez l'ennemi, à ceux qui ont quelques idées. Sur ce terrain-là, nous sommes supérieurs; pourquoi ne pas en profiter?

Ces rellexions, qui vous paraîtront un peu étrangères au sens que j'attache à la communication de M. Quénu, tout naturellement m'y ramenent. Respectueusement, je souhaite voir les Academiciens persister dans la route nouvelle où ils s'engagent. Je ne demande pas que Lisette entre à l'Académie, même avec des talons plats ; mais ce qui serait très profitable. c'est que notre docte Assemblée variat de plus en plus son ordre du jour, à l'heure où aueune question n'est à mettre sous la semelle de nos souliers. Je sais quantité d'hommes qui ne demandent qu'à collaborer modestement avec elle, et en dehors de toute ambition académique. bien entendu. Si elle voulait les accueillir, i'ai idée que son bon renom n'y perdrait rien et que la médecine française ne pourrait qu'y gagner. F. HELME.

P. S. - L'office de répartition des dons américains aux orphelins de la guerre, 110, rue de Gre-nelle (The fatherless children of France) m'éerit, par l'entreprise de sa distinguée secrétaire générale, Mm. Marie Diemer, la lettre qui suit :

A plusicurs reprises, des Américains, désirent té-moigner leur sympathic aux orphelins de guerre fran-çais, nous ont demandé comme filleul l'enfant d'un médecin tué à la guerre ou mort des suites de maludie





contractée au front Actuellement, on nous demande une fillette, orpheline de guerre, remplissant ces conditions Le Dr Lucien Dreyfus, délégué nuprès de notre Associa-tion par notre Président, le maréchal Joffre, me conscille m'adresser à vous.

Si vous connaîssez la famille d'un médecin, demeurée dans une situation difficile par suite de la mort du père, je serai très heureuse de présenter ces enfants à père, je serai très heureuse de presenter un manu-l'offre qui nous vient d'Amérique. Les parrains améri-cains s'engagent à verser à leurs filleuls une somme de 0 fr. 50 par jour (envoyée sous forme d'un mandnt tri-mestriel de 45 francs) pendant une ou deux années. Mais lorsqu'il s'agit, comme dans le cas précédent,

d'une demande spéciale, le parrain ou la marraine est en général désireux de s'intéresser personaellement à l'enfant. Certains parrains contribuent à l'éducation de

leurs petits filleuls. La forme même de l'aide, qui est une adoption individuelle, établissant des relations directes entre le parrain ou la marraine, et l'enfant — adoptioa par laquelle l'Amérique veut exprimer sa sympathie, son admiration pour nos familles cruellement frappées - permet aux plus dignes d'accepter cette marque d'unitié.

Si vous pouviez nous indiquer quelques enfants de vos confrères morts pour la France, je vous en serais très reconnaissante. Venillez croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments très distingués.

> La secrétaire géaérnle. MARIE DIEMER

Je remercie chaleureusement ma généreuse correspondante, et je prie les confrères, qui voudraient recourir à cette œuvre admirable, de s'adresser directement à elle, 110, rue de Grenelle, Paris.

F. H.

#### VARIÉTÉS

#### POSTE DE SECOURS DU TUNNEL DU KRONPRINZ

Au Mort-Homme, les Allemands avaient percé le « Kronprinz-Tunnel », long de 900 mètres, situé à 27 mètres de profondeur et qui abritait, d'une façon permanente, un état-major de régiment, deux étatsmajors de bataillon, deux compagnies, un atelier de réparations, des cuisines et enfin un poste de secours pour les malades et blessés du secteur.

Après la prise du tuuncl, nos soldats y capturèrent un colonel, 900 Allemands et y trouvèrent 400 cadavres et 50 blessés.

Le tunnel était parcouru par une voie étroite et était doté de l'éclairage et de la ventilation électri-

Le poste de secours était propre, bien installé avec scs 28 couchettes improvisées à fond grillagé, son plancher en ciment. L'approvisionnement en médicaments et objets ou matériel de pansements était

De nombreux médicaments sous forme de comprimés ou d'ampoules; à signaler une boite d'ampoules d'huile camphrée à ouverture simple et ingénieuse, de notables quantités de sérum antitétanique portant la signature de Behring, des ampoules de sérum physiologique, des bandes dont quelques spécimens en papier imitant le tissu Velpeau; du coton en papier; des compresses stérilisées, des attelles métalliques très légères et à mailles fines et des attelles allongées modelables en forme de L majuscule pour le membre inférienr, à angle plus ou moins obtus pour le membre supérieur et des fiches d'évacuation présentées en cahier-bloc.

Ouelques obus d'oxygène vides, deux obus munis d'ajustages pour le traitement de deux asphyxiés à la fois, avec masques en carton vernis, tubes souples, manomètres et écrous à main de réglage. Deux Dracger et une pipette pour prises de gaz asphyxiant.

Un brancard pliant, du modèle réglementaire, solide mais très lourd.

Ensin, à l'entrée N.-E. du tunnel, il existait une. fabrique d'eau gazeuse, qui est le régal des soldats allemands, en remplacement de la bière qui leur fait

On sait que les Wirtschafts-Kompagnien englobent, dans lours attributions, les fabriques d'eau minérale, les Iavoirs, les bains-douches, les installations de désinfection, l'élevage d'animaux domestiques, etc...

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

- M. Dorange (Marcel), médecin-mnjor de 2º classe au 55° rég. d'infiniterie : à l'attaque du 20 Août 1917, sous un violent bombardement, a donné ses soins aux blessés, puis. malgré les obus, s'est porté en avant pour y iastaller des postes de secours intermédiaires et s'as-surer qu'aucun blessé n'avait été nbandonné sur le champ de bataille.

M. Dubreuil (Alexandre), médecin aide-major de 1rr classe au 84° rég. d'artillerie lourde : médecin remarquable de zèle et de dévouement; revenu en France après sept mois de captivité, a demandé à reprendre du service sur la ligne de feu alors que son age, ses capa-cités et ses services antérieurs le désignaient pour une formation sanitaire. Toujours sur la brèche, secourant indistinctement tous les blessés, a donné en maintes circonstances, notamment les 9,11 et 15 Août 1917, le plus bel exemple du dévouement au devoir.

— M. Petrault (Théobald), sous-aide-major au 3º ba-tailloa du 6º rég. d'infanterie : s'est distingué daas les jours du 20 au 24 Août 1917, pansant les blessés dans la tranchée, se portant aux points les plus avancés et les plus dangereux pour donner ses soins et assurant par-faitement l'évacuntion des blessés.

— M. Nogue (Henri), médecin sous-aide-major, de l'état-major du 5° groupe du 101° R. A. L. : médecin sous-aide-major très dévoué, d'un calme impressionnant sous le feu, semble ignorer le danger, s'est toujours porté sur les points les plus exposés ponr prodiguer ses soins aux blessés, en particulier du 11 au 18 Acût, pendant une période de hombardement à obus toxiques où, quoique întoxiqué, il n'a consenti à se laisser évacuer que sur

intoxiqué, il n'a consenti à se laisser évaeuer que sur l'ordre du commandant de groupe. — M. Cribier (Claude), médecin auxiliaire, mat. 1098, au Service de Santé de la 23º division : médecin coura-geux et dévoué, qui donne, es toute circonstance, l'exemple aux brancardiers sous ses ordres, par son mépris absolu du danger. Blessé û son poste, a refusé de le quitter et a continué à y donner des soias aux blessés

- M. de Fourmestreaux (Jacques), médecia-major de 2º classe, médecin-chef de l'ambulance 12/4 : chirurgion de grande veleur, d'une activité inlassable et d'un dévoue meat à toute épreuve. A donné un bel exemple d'énergie, le 21 Août 1917 et les jours suivants, en opérant sans relâche de nombreux blessés, alors qu'il était atteint d'une fracture accidentelle du péroné, qu'il se borna à immobiliser dans un appareil de marche.

(Voir la suite, p. 754.)

**Toux** spasmodique

# **Coqueluche**

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommeil

POSOLOGIE

ADULTES: 50 a © gouttes par dose;
Admilliairer 5 a 6 doses et plus par
24 heures, une demi-heure avant og
3 heures sprés le repas.

Litterature El Schantillons : FALCOZ & CR. 17 34 5

TRAITEMENT des INFECTIONS GÉNÉRALES et LOCALES

# LECTRA

Argent colloïdal électrique à petits grains uniformes

APPLICATIONS GÉNÉRALES: Toutes maladies infectieuses: PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, TÉTANOS, VARIOLE, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.

TRAITEMENT LOCAL DES PLAIES ET BLESSURES DE GUERRE : Localement, en lavage dans les cavités ou en pansements, l'Electrargol a donné des résultats concluants dans les plaies infectées, les gangrènes gazeuses, etc. Les varies du diparticules, le les l'articles l'articles de viantes II exalte au contraire leur résistance aux microbes et aux produits solubles microbiens, se distinguant ainsi des antiseptiques utilisés jusqu'ici.

FORMES : Amponles de 5 et 10 c.c. pour injections intramusculaires on intraveneuses. - Flacons de 50 et 100 c.c. pour usage chirurgical et local.

LABORATOIRES CLIN. 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS 1465

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

Sel de Vanadium non toxique Anorexie, Troubles digestifs,

Advnamie, Neurasthénie, Toutes les propriétés de l'arsenic

sans ses inconvénients ; tolérance parfaite. (enfants et nourrissons), 15 gouttes à chacun des 2 repas,

# **CONSTIPATION-COLITES**

Paraffine LIQUIDE

du docteur LE TANNEUR (de Paris)

MODE D'EMPLOI { Confiture : Enfants 1 à 2 cuillerées à café, Liquide : 1 ou 2 cuillerées à soupe.

RENSEIGNEMENTS & ÉCHANTILLONS, 6, RUE DE LABORDE - PARIS

1913. = Gand : Médaille d'Or

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) XV à XX gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

DÉPRESSION NERVEUSE

NEURASTHÉNIE

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 6, Paris,



1914. - Lyon: Diplôme d'Honneur

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Echantillons et Prix spécioux pour les Hôpitaux et Ambulos

# ODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE nière Combinaison directe et entièrement stable de 11020 avec 1 Découverte en 1896 par E. GALBRUN, docteur en Pharm

Remplace toujours lode et lodures sans lodisme vingt gouttes IODALOSE quisent comme un pranne lotere alcalm Doses quotidiennes : Cinq à vingt gouttes pour les Kalants, dix à cinquante gouttes pour les Adulte LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE GALBRUN, 8 & 10. Rue du Petit Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires arus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paria 1800.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecins chefs de formations sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

# agocytaire

NUCLÉO-PHOSPHATÉE

NUCLEO-ARSÉNIO-PHOSPHATÉE

(Acide nucléinique combiné sux phosphates d'origine végétale). Le NUCLÉATOL possède les propriétés de l'acide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et contrairement aux nucléinates, il est indolore, de plus son action reconstituante est doublée par l'action des phosphates. S'emploie sons forme de :

# NUCLÉATOL INJECTABLE

(Nucleophosphate de Soude chimiquement pur l'Al dose de 2 c.c. à 5 c.c. par jour, il abaisse la température en 24 heures et jugule les l'èvres pernicieuses, puerpérales, typhoide, soariatine, etc. — l'hjecté l'avant-veille d'une opération chirurgicale, le NUCLEATOL produit une épuration salutaire du sang et diminue consécutivement la purulence des plaies, tout en favorisant la cicatrisation et en augmentant les forces de l'opéré.

# NUCLEATOL GRANULE et COMPRIMÉS (Nucleophosphates de Chaux et de Soude)

Dose : 4 cuillers-mesures ou 4 Comprimés par jour. Reconstituant de premier ordre, dépuratif du sang, S'emploie dans tous les cas de Lymphatisme, Débilités, Neurasthénie, Groissance, Recalcification, etc.

(Acide nucléinique combiné aux phosphates et au méthylarsinate disodi NUCLÉARSITOL possède les propriétés de Pacide nucléinique, c'est-à-dire qu'il produit la phagocytose, il est injectable et indolore et joint à l'action reconstituante des phosphates celle de l'arsenic organique (méthylarsinate disodique).

#### S'emplole sous forme de : NUCLEARSITOL INJECTABLE

osphate de Soude méthylarsiné chimiqu S'emploie à la dose de une ampoule de 2 c.c. par jour chez les prétuberculeux, les affaiblis, les convalescents, dans les fièvres paludéennes des pays chauds, etc. —En cas de fièvre dans la Phtisie, le remplacer par le **Nucléatoi injectable**.

# NUCLEARSITOL GRANULÉ et COMPRIMÉS (à base de Nucléophosphates de Chaux et de Soude méthylarsinés)

Dose: 4 cuillers-mesures par jour ou 4 Comprimés, soit 4 centi-grammes de Méthylarsinate disodique.

Prétuberculose, Débilités, Neurasthénie, Lymphatisme, Scrotules, Diabète, Affections cutanées, Bronchites, Convalescences difficiles, etc.—Reconstituant de premier ordre,

NUCLÉO-ARSÉNIO-STRYCHNO-PHOSPHATÉE

Completement indolore

(Nucleophosphate de Soude, Méthylarsinate disodique et Méthylarsinate de Strychnine) Donne le coup de fouet à l'organisme, dans les Affaiblissements nerveux, Paralysie, etc.; (e.gr. 02 ctg. de Methylarsinate de Soude et 0 gr. 001 mgr. Méthylarsinate de Strychnine par ampoule de 2 c.c.)

LABORATOIRES Mº ROBIN. 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

dant 10 à 15 fe

(Combination d'Hectino et de Marcure).

Le plus actif, le mieux toléré des seis mercurèles.

PIULES l'explais Hectine 1/2 frencieurs [10,0/2, End-0,40]. ] Lurée de GOUTTES (Par lè geutes Hectine 5/2, End-0,40). ] Lurée de GOUTTES (Par lè geutes Hectine 5/2, End. 5/4). 24 de geutes 1/2 è 12 jour AMPOULES A (Par ampoite Hectine 5/2); En (20). ] [In ampoit 1/2 of 1/2 frence 1/2 of 1/2

Laboratoires & l'HECTINE.12, Rne du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Seine

Le plus Puissant Reconstituant général

Médication arsénio-phosphorés rganique à base de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est diqué dans tous les cas où l'organisme ébilité, par une cause quelconque, éclame une médication réparatrice et transpositions. namogénique puissante; dans s cas ou il faut relever l'état gé

use cas où il faut relever retaugement se combattre la pormac tissus, combattre la phosphaturie et ramener à la normac puissant simulant PHAGOOYTAIRE. TUBERCULÓSES, PUISSANT SIMULANT PHAGOOYTAIRE, ASTHE PUISSANT SIMULANT PHAGOOYTAIRE, ASTHE 

la Signature de Garantie: NALINE persurtoutes les boites et fiacons raturs et Echantes: S'ut. I NALINE, !

INJECTABLE & GOUTTE

TODISME

**ECHANTILLONS A LA DISPOSITION DU CORPS MÉDICAL** SUR DEMANDE ADRESSÉE & H. DUBOIS, 7 RUE JADIN : PARIS



— M. Lecompte (Mourice), médecin oidemajor de ir classe, 329 rég. d'infantier : médecin d'une concience et d'un dévouement sans hornes. Au front depuis le début de la campogne, a fait preuve, notamment au conru des combats de Mai et Juillet 1917, du plus coursquux song-froid, en dirigeant la relère des hiessés sur le champ de bataille, n'hésitant jamois à se porter de an personne sur la ligne de feu, asan sucuen soud d'anger. À été l'rappé mottellement, le 26 Juillet 1917, dans l'exercice de ses fonctions.

— M. Patriarche (Pierre), médecin oide-major de 2º classe au 212 rég. d'infantère : médecin admirable, dont le courage et l'esprit de sacrifice étaient et demerreron l'égenteure. Au front depuis le début de la campant de la part à loss les engagements du régiment; part à loss les engagements du régiment; partie de la campant de la campa

— M. Jacquelin (Charles), interne provisoire des hopilux de Paris : médecin chel de service d'un groupe, a donné en maintes circonstances difficilles des preuves d'ane haute conception du devoir et du mégris absolu du dangen, se rendant sans histers aux des positions violemment hombardes productions de la consecución de la menta de la companya de la companya de la companya de menta par delats d'obus. A déjà obtenu deux citations. — M. Maschier (François), extreme des hopitaux de

— M. Macchier (François), externe des höptaux de Daris, méedie nous-side-anjon au 5º groupe ta85 od' dritlerie : d'un conrage et d'un dévoument exemplaires, Avait déjà montés on seprit de sucrifice, sur l'Assitantes, au secont d'un différent de l'action de des des l'actions de l'action de l'action de l'action de pour le personnel de groupe voities sousiés de des tire continuels à chuis à guz. Trois blessures.
— M. Deulzuux (Murcel), médéem aide-major de

M. Ducluzaux (Murcel), médecin aidemajor de 2º clusse au 412º rég. d'infanterie : médscin militoire chef de service brave, se trouvant partout où l'on se bat pour organiser son service. Est arrivé, le 20 Août, à organiser parfaitement son service. Aé thè blessé.

organiser parfaitement son service. A che nièsse. — A renoui [Fernand], médetin side-majorde l'et duce. — M. Penoui [Fernand], médetin side-majorde l'an prèparation qu'il a précédé la victoire du 29 Août 1917, pennuntion qu'il a précédé la victoire du 29 Août 1917, penporter ses soins aux blessés des batteries de son groupe,
des batteries voilines et aux inolés atteints dans les
environs, se portont aux endroits les plus expesés at
l'anchissant des zonte butuers par des tiré d'interdiction.

Das la nuit du 13 au 14 Août, ayant été intoxiqué, à peine revenu à lui, s'est porté, malgré la nappe de gaz, das un poste de secours distant de 800 mètres pour soigner un homme grièvement utteint. Fortement déprimé et brûlé par les gaz, n'a pas voulu d'ere évocné et a refusé de se faire remplacer aux positions par le médecin nutiliaire.

#### NOUVELLES

Ouverture d'une école préparatoire à l'Ecole de médecine navale de Bordeaux. — Il est institué temporairement, près de la Fneulté de Médecine de Bordenux, une école préparatoire à l'Ecole de médecine navale.

Elle a pour objet de foire accomplir, par les jeunes gens qui se destinent aux carrières de médecin et de phurmacien de la marine ou des troupes coloniales, la première année d'études médicales ou phormoceutiques.

première année d'études médicales ou phormoceutiques. Les élèves de l'école préparatoire de Bordeaux se recrutent, à la suite d'un examen écrit, parmi les jeunes gens dégagés, au moment de l'admission, de toute obilgation militaire (étudiants appartenant à la classe 1919 et d'ventuellement, à la classe 1920.

Assistance médicale. — M. Félix Mathieu, ancien médecin de l'Assistance médicale gratuite dans le X-orrondissement de Paris, est nommé médecin honoraire du service de l'Assistance médicale.

La réorganisation de l'éducation physique. — M. Wallich, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, est nommé membre de la Commission chargée d'étudier la réorganisation de l'éducation physique dans l'enseignement public.

Necrologie. — On annonce la mort de M. Marcel Balteau, externe des hopitoux de Paris, médecin oide-major aux armées, qui a succombé à l'ennemi le 13 Novembre dernier.

TOUX - ASTHME - EMPHYSEMS

# **Iodéine** MONTAGU

SIROP (0,04) de Bi-Iodure PILULES (0,01) de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petities Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lieu de la résidence de nos correspondants.

Etudiant Faculté Paris, scolarité terminée, ancien cxt. hôpitaux Paris, ferait remplacement de toute durée. — Ecrire P. M., nº 1774.

Etudiant 3° annéc, Français, réformé, demande place assistant ou anesthésiste dans clinique. — Ecrire P. M., n° 4775.

Confrère au front, recevrait dans sa famille convalescents, adultes ou de préf. cnfants, villa du Sud-Ouest, proximité mer. — Ecrire P. M., nº 1476.

On désire acheter: 1º un matériel clinique médicochirurgical; 2º un « Fantostat » bon état. — Eerire P. M., nº 1477. A., der, neuves, plus, seringues cristal 20 cmº avec

anneau, deux longues aiguilles nickel en boîte nickeléc. Prix: 20 fr. — Ecrire P. M., nº 1478. Docteur réformé par blessures de guerre cherche

remplacement ou gérance de poste, Paris ou banlieue.

— Ecrire P. M., nº 1769.

CABINET CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES STOUTES APPAINES PARAMED.—SERVICE DE REMPLACEMENTS. Rensolgmements gratuits sur demando.
47, boul. Saint-Michel, Paris.—Tel. Gob. 24.81.

Tuberculoses, Bronchites, Catarrhes

Émulsion MARCHAIS Phospho-Gréssotés

OUATAPLASME Pansement completed of Dr Langlebert Philographs, Spring, Appendictios, Philipites, Rysipales, Britares

Le Gérant : O. Ponés.

Paris. - L. MARSTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

DE

L'INSOMNIE NERVEUSE

LABORATOIRES DURET ET RABY
5, Avenue des Tilleuls .Pares

& Echantillons sur demande à tous les Decleurs

Syn. Bramdisthylacetylurie = Adaline française

COMPRIMES

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

Laboratoires FRAISSE, 85, Avenue Mozart, PARIS — (Exposition Bruxelles 1910, GRAND-PRIX)

# AMPOULES D'HUILE CAMPHRÉE FRAISSE

à 10 %, 20 % et 25 % de Camphre par centimètre cube.

Les AMPOULES D'HUILE CAMPHREE FRAISSE sont préparées avec une huile d'olives surfine. La dissolution du Camphre dans l'éther donne un produit très fluide, de conservation indéfinie et d'une action thérapeutique remarquable.

PRIX DE LA BOITE DE 12 AMPOULES: & trancs (quelle que soit la dose de Camphre formulée).

Echantillors gratuits pour essais à MM. les Docteurs. -:- MARIUS FRAISSE - Téléphone : Passy 82-16

SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait of froid, 100 grammes de viande de beut par cuilierée.— CHAIX & Ct. conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

# INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé.

s'ouvrant et se fermant à volonté).
POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembre 1911.) LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

# **Traitement**

AMPOULES de 3 cm

Rhodium B Colloidal électrique

Granules 4. Catillon a 0.001 Extrait Titré de

Granules de Catillon 10,0001 STROPHAN

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE ONIQUE OU CŒUR, DIURÉTIQUE RAPIDE NON DIURETIQUE — TOLÉRANCE INDÉTI ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÉMES, Affections MITRALES, Cardispathies des ENFANTS et VIEILLARDS, etc.

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilieé, bien toléré, actif et agréable. 1 à 2 contre Myxondéme. 2 à 8 contre Chésité, Goitre, Herpétisme, etc. FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul\* St-Martin.



sont toujours à la disposition du. CORPS MÉDICAL L.LECOO

teintures sont infidèles, exigor la Signature CATILLON, Brix de l'écadémie de 2

15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

désodorise

Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS COLLOBIASES DAUSSEE

COLLOIDAL DAUSSE Agent anti-infectieux dans toutes les septicémies

SOUTRE COLLOTDAL DAUSSE Traitement rapide du rhumatisme

LITTERSTURE of ECHANTISIONS Laboratories DAUSSE 4 Rue Aubriot PARIS

Traitement des Maladies Acné, Orgelets, à STAPHYLOCOQUES : Ostéomyélite, etc.) D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

(DÉPOSÉ)

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOUB

Communications en 1917:

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN -Académie des Sciences. Académie de Médecine. Société Médicale des Hôpitaux. Sociéte de Chirurgie.
Thèse Marcel PEBOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés 4 fr. 50

(Furonculose, Anthrax,

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris



COOUELUCHE

Traitement EFFICACE et INOFFENSIFparts

2 à 5 cuillerées à café, dessert ou soupe selon l'age.

Laboratoire FREYSSINGE 6. Rue Abel, PARIS

CŒUR lirop de Digitale

Strictement Titré suivant sa teneur en principes actifs 99, Rue d'Aboukir, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

SCHAUTHLON ORATINT St. Ree P

CATARRES et BRONCHITES CHRONIQUES, - 0. 2000 Abel PAI

Pharmacie VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Le meilleur Dentifrice antiseptique. SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon dour ou pur, S. Surgras au beurre de cacae, S. Panama, S. Panama et goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Resorcine. Savon à l'Ichthyol, S. Sutfureux, S. à l'huile de cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

De la Grippe, Neurasthénie, Impaludisme. AMPOULES GAIACACODYLIQUES, à 0 gr. 05 de Cacodylate de Gaiacol par cent. cube, pour injections hypodermiques.

HUILE VIERGE DE FOIE DE MORUE VIGIER

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des de mortes frais, est très riche en principes actifs \*Iode, Phosphore et Alcaloides; elle est tres sien supportée, même pendant i ét.



## SYPHILIS

#### CAPSULES RAQUIN

Hydrargyriques (Hg)..... 0.01 Blchlorure (Hg)..... 0.01 

Iodure de Potassium ...... 0.25 Iodure de Sodium ...... 0.25

FLACON: 5 fr

# Tolérance Parfaite



## BLENNORRHAGIES

CAPSULES RAQUIN

COPAHIVATE DE SOUDE (12 capsules par jour) Midicament le plus officace contre les Blennorrhagies anciennes ou récentes (Fi. 5 fr.)

Contre les couleurs : Capsules Raquin, Bicarbonate de Soude. (3'50) Globules Fumouze, Bromure K (3'50)

CAPSULES RAQUIN DIVERSES: Copahu; Cubèbe; Salol-Santal; Santal, etc. - FL, 5 fr.

Seules capsules à enveloppe de Gluten, approuvées par l'Académie de Médecine

Exiger le Nom de RAQUIN et le Timbre de l'UNION DES FABRICANTS EMENTS FUMOUZE, 78, Faubourg Sai

# IODE COLLOÏDAL ÉLECTRO-CHIMIQUE VIEL

## NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

Iode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activité catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évite toute complication. TUBERCULLOSES, Typhoïde, Erysipèle, Méningites, Septicémies, Tétanos.

Doses: 2 centimètres cubes pro die.

Injections intra-Musculaires Indolores. -- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes at Plaies microbiennes

Iode colloïdal à grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 º/ ..

Pouvoir germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS : Blessures de guerre. Plaies septiques, anfractueuses, brûlures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des voic wrinaires.

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E. VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné, PARIS, Tél. Arch.: 44-74 — Usine: 7, Rue St-Tves, RENNES, Tél.: 0-64

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Céphœline et de Psychotrine).

AMIBIASES Hémoptysies, Hémorragies.

Posologie : 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die.

## PRESSE EDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi DIRECTION SCIENTIFIQUE -

M. LETULLE

LE NUMÉRO Paris . . . 15 centimes.

- ADMINISTRATION -

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

MASSON ET C", ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain PARIS (VI\*)

ABONNERENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE rofesseur agrég ur et Professeu

J.-L. FAURE

Professeur à la Faculté, Médecin de l'hôpital Boucicaut, Membre de l'Académie de médecine. F. WIDAL
Professeur de clinique médicale
a l'hépital Cochin,
Membre de l'Académie de médecine.

F. JAYLE Chef de clin. gynécologique à l'hôp Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Professeur de Pathologie expérim.,
Medecin de l'Hôtel-Dies,
Membre de l'Académie de médecine.

M. LERMOYEZ

de l'hôpital Saint-Antoine, hre de l'Académie de médecine

- REDACTION -SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES J. DUMONT

Les Buresux de rédaction sont onverts à la Librairle Masson.

Avis. - Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement expire au 31 Décembre de nous adresser le montant de leur renouvellement (joindre une bande du Journal)

Les quitlances pour l'année 1918 seront pré-sentées dans la dernière semaine de Décembre; nous prious nos abounés de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présen-

#### SOMMAIRE

Articles originaux : J. Figure et J. Delmas.

- La découverte large des trones vasculaires de la fesse, p. 709.

R. Denke. — L'endocardite maligne à évolution lente p. 710

A.D. Roxcuisse. — Réaction de Wassermann (pro-

cédé au sérum non chauffé), p 712 Mouvement médical :

La spirochètose ictéro-hémorragique, p. 715. J. Amieux. — La mécanotherapie précoce pour bles-sés couches, p. 710.

Sociétés de Paris : Société de Médecine légale, p. 717. Société des Chirurgiens de Paris, p. 717. Société médicale des hôpitaux, p. 717. Société de Chirurgis, p. 718. Académie des Sciences, p. 719. Académie de Médecine, p. 719.

Analyses, p. 719.

Chronique : E. BONNAIRE. - La lutte contre l'avortement. BONNIOT et CHEVRIER. — Les operations sous écran D' BONNETTE. — Variétés. Académie de Médecine : Prix décernés en 1917.

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Lehoratoires DAURRE 4 -us Aubriot PADIS

TOUX - GRIPPES - BRONCHITES VOMES RESPONATORES

15, Rue do Rome, PARS

#### EXTRAITS TOTAUX CHOAY

Pilules — Cachets — Comprimés — Ampoules Laboratoire CHOAY, 44, av. du Maine. PARIS
TRABPRONE: Fleurus 13-07.

ÉQUIVALENT AUX ORGANES FRAIS HYPOTHYSAIRE | HÉPATIQUE | THYROIDIEN SURRÉNAL | SPLÉNIQUE | OVARIEN, ETC.

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux toléré que 606 et néc-606 (914) DOBES FRACTIO! NEES: 30 centigr, tous les 4 jours // à fé injectiess pour une ourej-DOSES MOYENNES: 30 à 35 centigr, tous les 6 ou 8 jours (6 à 10 inject, pour une core).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villeneuve-la-Garenne ...ine).

HYGIÈNE SOCIALE

#### LA LUTTE CONTRE L'AVORTEMENT Les avortements dans les hôpitaux de Parls.

Par E. BONNAIRE

La lutte contre l'avortement criminel, en ce temps où la dépopulation sévit tant du fait des pertes en existences humaines à la guerre que de celui de l'insuffisance de procréation liée à la rupture de la vie conjugale, s'impose comme une entreprise d'intérêt vital pour le pays.

Nul n'est en mesure d'estimer, même par à peu près, le chiffre qui traduit aujourd'hui le rapport entre le nombre des naissances et celui des grossesses interrompues des les premiers mois-Pas davantage, on ne saurait proposer de formule numérique établissant, avec quelque précision, un départ de fréquence entre les avortements causés par le jeu vicieux de la nature et ceux qui résultent d'une action voulue.

Pour la solution du premier des deux problèmes on ne saurait guere chercher de documentation aitleurs que dans le mouvement des hôpitaux. Encore les données ainsirecueillies seraientelles entachées d'errenr en ce que la statistique négligerait ainsi la classe favorisée de la fortune. laquelle n'est pas sans apporter un important appoint au total des avortements, et en ce que, dans le milieu ouvrier ou nécessiteux, il est com-

Granules - Solution - Ampoules.

SELS BILIAIRES

Globules kératinisés, dosés à 0,20 centigr.

Lithiase, Ictère, Entéro-Colite

DIGITALINE cristallists

mun de voir les intéressées traiter l'accident par le mépris, continuer leur travail sans donmage sanitaire immédiat, et négliger de parti pris le repos an lit d'hôpital.

Mais ce que l'on ne sait que trop, e'est que depuis moins d'un quart de siècle, le nombre des femmes qui viennent réclamer l'hospitalisation à l'occasion de l'interruption précoce de la grossesse progresse sans rémission. A comparer le passé fointain au temps présent, nous voyons que Mae Lachapelle relevait sur les registres de la Maternite, il y a cent ans, 1 avortement pour 189 accouchements, soit moins de 5 pour 1.000. Pour l'année 1916, nous avons compté, sur un total de 2.747 puerperales passées dans les salles du même hôpital, 177 femmes traitées pour avortement, soit 1 sur 15; 64 pour 1.000; 13 fois plus qu'en 1820.

Est-ce à dire, en présence de cette effrayante saute dans le sens d'un si fâcheux progres, que, depuis un siècle l'hygiene privée ou publique ait été en périclitant, que l'œuf humain ait peu à peu acquis une fragilité spéciale on que l'organisme féminin ait subi une déchéance le rendant progressivement inapte à la bonne maturation de l'œuf? Malgré la syphilis, le plus actif fauteur de l'avortement dit spontané qui ne mollit guére dans son nefaste envahissement social, on ne saurait raisonnablement invoquer une influence autre que celle de la volonté pervertie pour expliquer la recrudescence du fléau. Si déchéance

.ucceumne de Salicylane de ale. y'es, lucacio

#### RHESAL VICARIO

ANTINEVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUA pour usage externe

enpidement absorbable, sans irritation de la nea

#### PAIN d'amandes FOUGERON

Laboratoires FOURNIER Frères, 20, boul de l'Hôpital, PARIS | RÉTRO-DIABÉTIQUE, 37, Rue du Rocher, PARIS

XXVº Année. - Nº 70. 17 Décembre 1917.

de notre espèce il y a, ce n'est pas sur l'être physique qu'elle porte. Aussi n'est-ce pas à la thérapeutique médicamenteuse qu'il convient de faire appel, mais à la médication morale : persuaslop et coercition

Malgré son élévation le chiffre que nous venons de rapporter, comme traduisant à cette heure le taux de fréquence des avortements par rapport aux accouchements, devrait être accepte comme favorable si la proportion qu'il indique, pour la Maternité, était la même pour tous les services d'accouchements des hôpitaux généraux. Or, il s'en faut malheureusement qu'il en soit ainsi, car dėja, en 1904, a Lariboisière, nous comptions nous-même, sur 1.680 puerpérales, 311 hospitalisées pour avortement, soit 230 pour 1.000

Ce délaissement tout relatif de l'hôpital spécial de la Maternité par les femmes en cours d'avortement suffirait à démontrer la place que tient dans la multitude des accidents de cette sorte la genése par cause inavouable; il faut en chercher la raison dans la dénomination par trop signalétique et indiscrète aux yeux du public que porte cet asile de la puerpéralité.

En présence de la recrudescence incoercible dans le nombre des avortements qui passent à cette heure sous son observation, le Corps médical des hôpitaux ne pouvait manquer de réitérer le cri d'alarme dejà poussé par lui à maintes reprises. Il vient d'être entendu cette fois de l'Administration de l'Assistance publique. Le puissant organisme de défense et de protection sociales a compris qu'il était de son devoir vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis du Pays de mettre en jeu les ressources personnelles dont il peut disposer pour réfréner, selon sa latitude, l'un des plus pernicieux éléments de la dépopu-· lation et de donner ainsi l'exemple de l'action aux pouvoirs publics

1. La Presse Médicale, p. 35, 3 Mai 1905.

Au début de cette année, dans le but de s'éclairer sur les movens d'action à mettre en œuvre à cet ellet, le Directeur de l'Assistance publique a réuni et consulté une Commission composée d'accoucheurs, de membre du Comité consultatif de contentieux et de représentants d'ordre administratif. Le résultat des travanx de cette assemblée a été magistralement exposé dans un rapport qui émane de M. Berthelemy, professeur à la Faculté de droit, et dont la teneura été développée dans ee journal par l'auteur même\*.

Des vœux et propositions formulés dans ee rapport, bon nombre s'adressent au pouvoir législatif; ils viennent d'ailleurs au moment opportun, puisque le Sénat s'occupe actuellement de légiférer en vue de la répression de l'avortement. Ceux-là, dont la réalisation est encore dans un avenir que nous voulons espérer prochain, n'intéressent pas en propre l'Administration de l'Assistance publique ; quelque intérêt qu'ils puissent comporter pour le médecin en lant que sociologue, nous entendons les laisser de côté ici pour restreindre notre exposé aux seules mesures que l'Administration de l'Assistance publique a résolu d'appliquer de sa seule initiative et sans délai, c'est-à-dire en dehors de tonte intervention législative à venir.

Ces mesures viennent d'être adoptées, par le Conseil de surveillance de l'Assistance publique, dans sa séance du 6 Décembre 1917, Elles ressortissent à trois chefs : 1º la déclaration des avortements à l'état civil; 2º l'enquête administrative à effectuer auprès des hospitalisées pour avortement; 3º le mode d'hospitalisation à procurer aux femmes en état d'avortement.

La déclaration des avortements à l'état civil ne saurait prêter à la discussion. Elle est imposée, en vertu de la loi de 1806, par une série de décisions émanant du Préfet de la Seine, en date des 21 No-

2. La Presse Médicale, uos 28 et 51, 1917.

vembre 1868, 15 Janvier 1869, 26 Janvier 1882 et 18 Juin 1903. Toutes se corroborent et se complètent simplement par des prescriptions de détail successives.

L'injonction présectorale exige non seulement la déclaration de toute naissance de fœtus mort. c'est-à-dire de tout enfant ayant atteint le terme d'au moins six mois revolus de vie intra-utérine. mais encore celle de tout produit de conception expulsé des la période embryonnaire, période dont elle fixe la limite initiale à six semaines de

L'objet matériel de la prescription vise une mesure d'hygiène en ce qu'il assure l'inhumation ou l'incinération de tout cadavre fœtal ou embryonnaire; il entend, en outre, au moven de la statistique, celairer les pouvoirs publics sur l'intensité du fléau; mais le Préfet ne cache pas, fort d'ailleurs de l'assentiment des maîtres en médecine légale, Tardieu et Brouardel, que l'interprétation ainsi élargie de la loi de 1806 a surtout en vue la prévention de l'avortement provoqué.

La nécessité où s'est trouvé le Préfet de la Scinc de réitérer son injonction à quatre reprises indique suffisamment que le publie et les médecins ne s'y sont conformes que très irrégulière-ment. La proportion du nombre des déclarations d'embryons inscrites au registre spécial des mairies est demeurée jusqu'iei très faible par rapport au chiffre réel des avortements constatables. En fait, la prescription ne pouvait guère apparattre que comme facultative, puisque son inobservance ne comportait aucune sanction pénale définie.

Jusqu'à ce jour, l'Administration de l'Assistance publique, bien que fonctionnant sous le contrôle immédiat de la Préfecture, s'est ellemême abstenue de se conformer à la mesure spécifiée par le Préfet, sans avoir jamais eu, d'ailleurs, à recevoir de rappel à ce sujet.



PRODUIT FRANCAIS

Le plus FIDÈLE, le plus CONSTANT, le plus INOFFENSIF

#### DIURETIQUES

SOUS SES QUATRE FORMES

PER PRINCES Médicament régulateur du cœur par excell

DOSES : 2 & 4 c

PHOSPHATÉR

CARRIENTER silence, l Adjuvani le plus sir des ource de déchierura-le necéd-tion, est pour le brighique, ce que la digitale est fait disperaitreles cédances et la dyspecher repoisie. I pour le cardiagne, le reméde le plus hérolque. I force la systole, régulairse le cours du saug. chets par Jour. Cos cachets sont on FORME DE GOURT et se précentent en botte de T. TTERM TO THE TOTAL TO

Le traitement rationnel de l'arthritisme et de es manifestations : 'ngule les crises, enraye le oite de 24. - Prix : 5 francs

DÉPOT GÉNÉRAL : 4, rue du Roi-de-Sicile, 4 - PARIS PRODUIT FRANÇAIS 01-10 PRODUIT FRANÇAIS

Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE S

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHOSPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

W/ 本部の場合を示する。 第4回

ENVOI GRATUIT G'ÉCHANTILLONS & MM. 100 GOGTEURS

dosées à 1/2 millig. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. Botes DE 19 AMPORIZES : 4'50

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 40 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOTTERS : 3550.

MARIUS FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS.

Téléph, 692-16

Le péril social qui découle de la multiplication des cas d'avortement lui fait un devoir de souscrire désormais à la prescription officielle

Les conditions devant régir la déclaration à l'état civil, pour avortements effectués dans les hôpitaux, viennent d'être précisées après entente entre le service spécial de la préfecture et le Directeur de l'Administration. La déclaration se limite strictement aux faits dans lesquels la présentation du corps de l'embryon peut être effectuée; elle doit comporter, comme tout acte de décès, la mention de la cause de la mort, c'est-àdire, en l'espèce, celle du rejet de l'embryon.

En conséquence, chaque chef de service d'hôpital est appelé à signer, à l'occasion de toute expulsion d'embryon observée dans ses salles, un certificat de décès, établi en forme identique à celui qui est en usage pour le fœtus mort-né. Le certificat est obligatoirement accompagné d'un bulletin du décès, relatant, entre autres indications, celles qui ont trait à la cause déterminante de la naissance-décès

Le médecin se trouve-t-il hors de mesure d'assigner une origine d'ordre pathologique, précise ou probable, à la destruction de l'œuf humain, il lui appartient de se décharger de la fonction qui lui incombe vis-à-vis de l'état civil, en refusant de signer la pièce qui réclame l'indication causale. En présence du refus de signature, le directeur de l'hôpital fait connaître à la mairie, par un bulletin spécial, l'abstention du médecin traitant. Des lors, c'est au service de l'état civil qu'il incombe de faire procéder à la vérification de la naissance-décès, ainsi qu'à la recherche de sa cause, par le médecin officiellement charge de cet office au dehors

comme devant donner licu à la déclaration (la présentation de l'embryon) restreint singulièretion officielle de l'avortement; il suffit, pour s'en rendre compte, d'envisager les trois types cliniques auxquels se rattachent, dans leur évolution, les faits d'interruption précoce de la grossesse traités à l'hôpital.

Dans une première catégorie de cas, la femme est admise à l'hôpital avant l'expulsion de l'embryon, ou, si cette expulsion est récente, il peut arriver qu'elle se présente en apportant avec elle le produit rejeté. A ces cas seuls s'applique la prescription préfectorale. Une seconde catégorie a trait à l'avortement dit en deux temps : Le premicr temps, l'expulsion de l'embryon, s'est fait au dehors de l'hôpital et le produit a disparu; le second temps, la délivrance, demeure en tout ou partie à effectuer.

La troisième catégorie comprend les malades admises, une fois l'utérus évacué, pour accidents consécutifs; il peut arriver que le caractère puerpéral de ces accidents échappe ou demeure incertain aux yeux du médecin.

Il s'en faut que les faits ressortissant à la première catégorie répondent à la majorité des cas traités dans les hôpitaux, même dans les services d'accouchement dont ils relèvent tout spécialement; cependant ce sont les seuls qu'entend connaître l'état civil. On voit ainsi que la mesure préfectorale, si elle n'avait d'autre objet que d'établir par les chiffres de la statistique le rapport du nombre des avortements à celui des naissances, serait singulièrement inopérante.

Hâtons-nous toutefois de bien établir qu'il y aurait erreur, quoiqu'en aient prétendu d'anciens médecins légistes, à faire des synonymes de ces dcux termes : avortement en deux temps et avortement criminel. On l'observe souvent en dehors de l'œuf non ouvert.

sager, la plus amplement fournie est la seconde ! c'est celle qui encombre les maternités et, par surcroit, les services de chirurgie; or, c'est à elle que ressortit le plus grand nombre des avortements provoqués qui s'adressent à l'hôpital.

A vouloir agir fructueusement, dans un but de prophylaxie à l'endroit des pratiques abortives, il y a donc nécessité à ne pas négliger, comme fait l'état civil, les cas qui relévent de notre deuxième catégorie.

Pour combler la lacune, l'Assistance publique vient de décider d'aller au delà de l'exigence préfectorale et d'étendre la déclaration à certains des cas ou, l'embryon avant disparu, l'existence de l'avortement est avérée par la constatation du rejet de débris ovulaires

En cette espèce, la déclaration doit radicalement changer de caractère : d'officielle, elle devient officieuse, et elle est adressée non plus à l'état civil, mais simplement à l'Administration. Elle est demandée, et non imposée, aux Chefs de service; enfin clle n'a sa raison d'être qu'au cas où il appert que l'avortement ne peut être reconnu ou présumé comme étant la conséquence de circonstances pathologiques naturelles.

Il importe, avant d'envisager la forme suivant laquelle il convient de proceder a cette déclaration officieuse et à l'enquête concomitante, de bien spécifier que toutes précautions doivent être observées, et toutes assurances conférées à la malade, en vue de la stricte observance du secret mèdical en ce qui la concerne personnellement.

Le Directeur de l'hôpital est avisé soit directement par le médecin, soit par le rapport de la surveillante concernant le mouvement journalier du service, qu'une malade a été admise en travail d'un avortement particllement effectué et dont l'origine spontanée est douteuse. Il donne mission à une enquêteuse, spécialement mandatée à cet effet, de recueillir auprès de la femme toutes indications ayant trait à la cause de cette inter-



ruption précocc de la grossesse, à la nature des interventions manuelles ou des soins dont la femme a pu être l'objet, aux nom, adresse et qualité professionnelle des personnes qui lui ont éventuellement procuré cette assistance.

L'enquêteuse, de par le libellé de la fiche qui bui est donnée à remplir, demeure obligatoirement dans l'ignorance absolue de l'identité et de l'adresse de la malade. Par surcroît et avant tout début d'interrogation, elle donné à celle-ci la certitude que le secret des déclarations qu'elle va faire, en ce qui la concerne personnellement, sera rigoureusement respecté.

Le résultat de l'enquête en mains, au cas où celui-ci comporte des révélations précises, le Directeur de l'hôpital est donc avisé de la mise en œuvre de pratiques abortives et il connaît éventuellement le nom de l'opérateur criminel. A defaut de dénonciations formelles, il pourra arriver que d'une série d'enquêtes découle la constatation que des avortements se répétent en fréquence anormale en certains quartiers de Paris ou communes de la banlieue. Dans l'un et l'autre cas, il en est référé au directeur et dès lors celui-ci se trouve en mesure, soit d'instruire la police des agissements d'un malfaiteur dénommé, soit d'attirer son attention, mais sans fournir la moindre indication concernant l'identité des victimes, sur l'existence d'un foyer d'avortements criminels répondant à une région déterminée.

Tel est le résultat concret auquel doit aboutir a mise en jeu de l'enquête administrative. Au même titre que la visite du délegué de l'état civil qui vient enquêter officiellement à l'occasion du rejet par cause inconnue d'un embryon, elle ne laissera pas d'exercer une action morale susceptible d'influer comme moyen préventif vis-à-vis de l'avortement. Elle fera comprendre aux dévoyées que l'acte est criminel qui détruit précocement une existence humaine et que la Société

entend désormais en poursuivre activement la répression. Elle préviendra la récidive chez les averties et, l'annonce de son application systématique une fois diffusée dans le public, elle ferapencher la balance du bon cété pour les hésitantes et les timorées, qui sauront ne plus avoir à compter sur la quiétude absolue qu'elles savaient trouver juscui ci dans le li d'hôpital.

On pourrait sans doute alléguer que l'astreinte à la signature du bulletin de naissance-décès, avec mention de la cause, pour les cas où devient obligatoire la déclaration à l'état civil, va placer le Chef de service d'hôpital dans une alternative difficultueuse: ou bien il va forfaire à son devoir de médecin trailantsi, en refusant sa signature, il appelle l'attention de la justice sur un avortement dont la genése est criminelle, ou bien il va trahir son devoir vis-4-vis de la Société en assignant, par une sorte de faux en écriture publique, une cause naturelle à un avortement qu'il sait ou présume avoir été provoqué.

L'objection tombe si l'on veut bien considérer que le médecin n'a pas à réserver le refus de sa signature aux seuls faits d'avortement criminel: mais bien à la mettre en jeu, chaque fois que l'investigation clinique ne lui permet pas de déterminer la nature des circonstances pathologiques qui ont pu interrompre la grossesse. Le refus n'implique donc pas nécessairement la suspicion d'un acte criminel. A notre sens, il sera pour lui de pratique sage de considérer a priori, comme produit par un vice de la nature, tout avortement pour lequel il est appelé à dispenser ses soins. Dans cet esprit, il s'attachera à diriger son interrogation et son exploration physique en vue de découvrir une cause pathologique et naturelle à l'accident. Le résultat de l'investigation demeure-t-il négatif en ce sens, il prendra bien garde de provoquer, et même il se refusera a écouter toute confidence pouvant avoir trait à une intervention coupable.

Le respect de la dignité professionnelle n'aura qu'à gagner à cette attitude; quant à la sauvegarde santiaire de l'intéressée, elle n'aura en rien à en pàtir. En effet, la notion de l'étiologie en matière d'avortement demeure sans influence sur le choix et la direction du traitement obsétrir-al. Les complications éventuelles offrent, sauf circonstances absolument exceptionnelles, des caractères identiques, que l'avortement soit spontique qu'il soit criminel, et les indications thérapeutiques un'elles comportent sont les mêmes.

Quant à l'éventualité où le diagnostic de maneuvres criminelles, basé sur la constatuion de lésions traumatiques relevés au cours de l'examen physique, s'imposerait au médecin comme malgré lui, elle est devenue si rare, du fait de la trop habile technique des malaiteurs, qu'on peut la considérer, en pratique, comme réduite à néalt.

Suivant cette conception du devoir et de la conduite professionnels, le champ du secret médical, en matière d'avortement, devient, comme on voit, singulièrement restreint.

La troisième des mesures que l'Assistance publique est à même d'instaurer, des maintenant, a trait au mode d'hospitalisation qu'il convient de procurer aux temmes en état d'avortement.

Dejà, des 1906, cette Administration avait décide, en principe, d'ouvrir deux services spéciaux, dans Paris, destinés à recevoir à la fois les femmes atteintes de fièvre puerpérale contractée en déchor des hopitaux et celles en cours d'avortement. L'application de la mesure était demeurée jusqui cià l'étude. Elle va être réalisée.

Les malades en état d'avortement occupent en si grand nombre, en outre des lits de chirurgie, ceux des services d'accouchements, que force est à l'Administration de l'Assistance publique de recourjet rol largement a une mesure tres onéreuse pour satisfaire aux demaudes de la puerperalite, c'est-à-dire à l'envoi des parturientes



chez les sages-femmes agréées des hôpitaux.
Il y a donc lieu d'assurer aux lits d'accouche-

ments, comme d'ailleurs à ceux de chirurgie, l'affectation la plus profitable au bien social et, dans ce but, de les exonérer de l'afflux des avortements.

Si l'on considère, d'ailleurs, que les soins à donner dans la plupart des eas d'avortement se réduisent à pratiquer la délivrance et à assurer l'asepiae ianis qu'un repos consécutif de quelques jours, qu'ils ne réclament ni traitement, ni régime compliqués, on conçoit qu'il y ait économie matérielle à réunir les femmes dans des services spéciaux, ne comportant qu'un personnel et un dispositif opératoire restreints; c'est-à-dire à les réunir dans des milieux où les frais d'entretien et te traitement doivent demeurer notablement au dessous de ceux qui affèrent aux services d'accouchement et à ceux de chirurgie.

Une autre considération, celle-là visant la prophylaxie contagieuse, réclame l'hospitalisation à part des femmes en cours d'avortement. Il ne s'agit là que d'une mesure de prudence élémentaire au point de vue de la défense sociale et qui ne saurait d'ailleurs en rien comporter de caractère coercitif ou infamant, lequel serait injuste car nombre des malades appelées à passer par ce service spécial sont des éprouvées qu'affecte la destruction d'une espérance ehère. Mais si l'on envisage que la majorité des cas d'avortement ressortissent par leur origine à des manœuvres coupables, on comprendra qu'à laisser séjourner en promiscuité au contact des accouchées, trop souvent d'ailleurs affligées du fardeau que leur créc la maternité, les amorales qui se sont fait avorter, on encourt le risque de voir ces dernières se livrer trop fructueusement à l'apostolat malthusien auprès de leurs voisines. Ce sont des infeetées, infectantes au point de vue moral; il convient à ce titre de les isoler, et, comme il n'est pas possible d'établir une sélection instantanée entre les avortements, dès l'admission, d'origine suspecte et ceux qui sont spontanés, de réunir à part, dans les mêmes salles, toutes les femmes réclamant l'hospitalisation de ce chef.

A l'heure présente, les faits de fièvre puerpérale, contractés au dehors de l'hòpital, sont devenus assez rares pour qu'il n y ait plus lieu de chercher pour eux un déversoir spécial en dehors des services d'isolement des maternités; la nécessité, envisagée jadis, de viser une hospitalisation commune pour les accouchées infectées et pour les femmes en état d'avortement, n'existe done plus

Pour réaliser cette hospitalisation spéciale, l'Administration dispose d'ores et déjà de locaux vacants situés à l'hôpital Lariboisière. Ce service pourrait être ouvert à très bref délai.

Sans doute, à lire l'exposé des décisions que vient de prendre l'Assistance publique en vue de modérer le flot des avortements, le philosophe sociologue haussera-t-il l'épaulc en pensant : A quoi bon? mesures inopérantes parce que insuffisantes, auxquelles les intéressées n'auront guère de peine à se soustraire, quand ce ne serait qu'à s'abstenir de se présenter à l'hôpital. D'accord, en ce qui concerne l'insuffisance. Mais que l'on veuille bien considérer qu'il s'agit là de mesures concrètes, les premières qui entrent en œuvre. Certes, elles ne visent pas à la répression, non plus qu'à la prévention radicale du fléau. Mais là où il n'existait rien, sinon des projets, et peut-être des utopies, surgit quelque chose d'ordre pratique et ce quelque chose vise un objet que, tout restreint qu'il soit, il va surement atteindre : Gêner l'avortement criminel. Sans plus.

C'est une simple amorce appelant le développepement des résolutions que la Société attend désormais du législateur.

#### APPAREIL POUR ÉCLAIRER LE VISAGE DE L'OPÉRÉ

DANS LES OPÉRATIONS SOUS ÉCRAN

Par MM.

BONNIOT et CHEVRIER
Radiologiste Chirurgien
des Hôpitaux. | des Hôpitaux.

Il est indispensable de pouvoir surveiller le visage de l'opèré pendant l'anesthésie: dans les opèrations faites sous l'écran, quand le chirurgien est plongé lui-même dans la chambre noire, la difficulté consiste à ne pas le gêner par une lumière trou vive.

Dans ce but nous avons fait exécuter un dispositif qui projette sur le visage un faisceau lumineux d'une nature telle qu'il ne modifie pas l'adaptation de la rétine à l'obscurité.

L'appareil, qui a été exécuté d'après nos données par M. Leclere, aide de l'un de nous, se compose d'une tige métallique solide, montée sur un pied lèger à large base, ce qui en assure la stabilité et le déplacement facile, à droite ou à gauche du sujet et de la table radiologique. Sur cette tige verticale se meut verticalement, grâce à une glissière à vis, une tige horizontale à extrémité coudée portant la source lumineuse. Au moyen de la vis, la lampe peut donc être fixée à une hauteur quelconque. De plus la tige horizontale, grâce à une autre glissière, peut se déplacer horizontalement et tourner sur son axe : la source lumincuse peut donc être écartée à volonté de la tige verticale et orientée dans tous les sens. La lampe électrique est enfermée dans un cône métallique tronqué dont la base est rendue translucide par un verre rouge



Le lacte of du MD oncard est allesse à lite gracieux à tous les metreins des Armées qui en feront la demande au laforatoire du lacté of 112 Rue la Boetie -Paris Tel Mayram 58.28. Grace à ce dispositif, nous n'avons jamais eu un incident chloroformique dans nos opérations sous écran, malgré la position fréquente des blessés sur le ventre.

Pour que la respiration soit plus facile dans



cette position, un drap roulé est glissé sous les épines illiaques et le bassin, un autre sous les épanles et la partie haute du thorax, la tôte tournée sur le côté est appuyée sur un troisième drap plié en coussin quadrangulaire. Les rayons rouges diffusent peu et même quand onopère près du cou, le champ, peuéclairé, ne gême pas les recher-

ches aux rayons X dans l'obscurité et l'adaptation des veux n'est nullement troublée.

Nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de faire connaître cet appareil très simple et très pratique, qui, depuis deux ans, nous a rendu les plus grands services.

#### VARIÉTÉS

FONCTIONNEMENT D'UNE COMPAGNIE SANITAIRE

SERVICE. — Les brancardiers divisionnaires, en principe, ne vont pas plus loin que les postes de secours de bataillon, construits à proximité des postes de commandement. La compaguic est chargée scalement du transport des biessés; elle ne les panse

sculement du transport des biessés; elle ne les panse « en ligne » qu'en cas de nécessité absolue. Erractures. — 2 Sections (Züge) de brancardiers commandées chacune par un feldwebel, divisées cha-

cune en 8 « Patrouillen » de 12 hommes et 1 sous-officier, soit 140 hommes environ. En réserve, une quarantaine d'infirmiers et 6 officiers, 8 voltures, 3 autos, 2 cuisines roulantes (12 à

15 conducteurs). Effectif total: 200 hommes.

CADRES. — Les officiers (de cavalerie en général), qui autrefois commandaient les Sanitätskompagnien, ont été supprimés.

Les Züge sont commandés par des feldwebels. La compagnie est actucilement sous les ordres d'un Oberstabsarzt (médecin-major de 1er classe), dépendant du Divisionsarzt (médecin divisionnaire).

Druns. — Depuis uncertain temps, les compagnies aunitaires divisionnaires ont eu leurs effectifs réduits; aussi en compensation, on a créé des compagnies sanitaires de réserve d'armée, numérotées « llecres-Reserve-Sanittakompagnien », qui sont la disposition du commandement supérieur et envoyées aux divisions opérant dans les secteurs agités.

#### LA SAIGNÉE ALLEMANDE

« Nous avons déjà, a dit le député *Ledebour* au Reichstag, 1 million 500.000 morts, 3 ou 4 millions et demi de blessés, dont au moins 500.000 sont des estropiés à vie et 2 millions absolument invalides. Cela fait six millions d'hommes perdusen 3 ans.

#### LA VIE EN ALLEMAGNE

Pour combattre la crise des transports, l'autorité militaire allemande n'a pas hésité à supprimer les permissions, à élever le prix des places et à réduire le nombre des trains de voyageurs. Quatret trains argides on tété supprimés entre Berlin et Cologne, deux entre Berlin et Prancfort, deux entre Berlin et Varsoriel Revilner Tageblatt. 5 Novembre). Toutes ces mesures vexatoires ont produit de sourdes récriminations, surtout en Bavière.

Le ravitaillement en matières grasses (lait, beurre, margarine) est surtout déficient et pénible.

La ration de pain de 280 grammes ne sera plus que de 250 grammes par jour, mais il sera fournicommecomplément 100 grammes de pommes de terre. La récolte de ces tubercules a été satisfaisante,

mais ils se conserveront mal.

Le manque de fourrege a fait diminuer le hétail des vacheries et par conséquent le lait (Rerliner Tageblatt, 3 Novembre). Quant au beurre, on le remplace de plus en plus par de la margarine, qui, ayant une plus forte teneur en eau que le beurre, présente une moinder valeur nutritive.

La ration de viande n'a pas varié (250 grammes par semaine).

Le sel et le charbonarrivent un peu au jour le jour. Une extrême économie de gaz reste « un devoir d'honneur pour chacun » (Düsseldorfer General Anzeiger, 7 Novembre).

Le pétrole a passé de 32 à 36 pfennigs (prix du litre

Le manque de tissue est très grand; aussi on n'hésite pas à ramasser les vicilles cartes de géographie collées sur toile, à en détacher l'étoffe, qui est soigneusement lavée puis utilisée comme doublure (*Prânkischer Kurier*, 29 Octobre).

On sait aussi que l'usage des nappes a été interdit, afin d'économiser la toile et les produits nécessaires au blanchissage.

Le Bundesrat vient de réglementer la fusion des

## NÉOL

(OZONE NAISSANT)

#### IRRIGATIONS

Sous forme d'eau néolée remplace :

Hypochlorites et Eaux Oxygénées

## NÉOL

(OZONE NAISSANT)

#### **GARGARISMES**

(1 à 2 cuillerées à potage par verre d'eau)

Angines, Grippe et Fièvres éruptives

# NÉOLIDES

COMPRIMÉS <



brasseries rendue inévitable par le manque d'orge, la diminution de la main-d'œuvre et du comestible.

L'industrie de la potasse souffre également beau coup de la crise des transports et de la réduction de la main-d'œuvre eivile. Le prix moyen de la potasse est de 21 marks les 100 kilogr.

Le cuir est toujours rare; aussi les cordonniers achètent-ils les vieilles gibernes, cartouchières, valises, easques, etc. Des ateliers municipaux sont organisés et tous les prisonniers de guerre, cordon-niers de profession, sont versés à l'industrie de la chaussure (Zeitung für Hinterpommern, 20 Octobre).

Les Allemands ont fait des wagons exclusivement en fer : les essais ont été très satisfaisants. Ils ont résolu d'en généraliser l'emploi. Malgré l'absence de bois, ces wagons ne sout pas bruyants, mais ils ont un aspect plus massif.

Dans les usines d'Essen, il y a actuellement 65.000 ouvriers, mais le haut commandement espère l'élever à 80.000 avant le printemps prochain (Essener Volkszeitung, 7 Novembre).

#### Etat sanitaire

Les maladies contagiouses - surtout la dysenterie ont sensiblement diminué, mais la mortalité reste Alevée

Ainsi au mois d'Août, dans les 380 villes qui out plus de 16.000 habitants, la mortalité a été la suivante (les chiffres sont calculés par 1.000 habitants et par an); moins de 10 dans 12 villes; de 10 à 15 dans 55 villes; de 15 à 20 dans 123; de 20 à 25 dans 105; de 25 à 30 dans 40; de 30 à 35 dans 17; plus de 35 dans 21 villes. C'est à Schiltigheim (Alsace) que la mortalité a été la plus faible avec 6,6, et à Bogutschütz (Silésie) qu'elle a été la plus forte avec 87 (Neuer Gorlitzer Anzeiger, 27 Octobre).

Depuis la guerre, les maladies vénériennes ont

notablement augmenté, ainsi que le nombre des fausses couches : l'Allemagne occuperait actuellement le troisième rang avec 17 avortements sur 100 grossesses (Stadt Anzeiger der Kölnischen Zeitung, 8 Novembre).

Dr BONNETTE.

#### ACADÉMIE DE MÉDECINE

PRIX DÉCERNÉS EN 1917

Prix Alvarenga de Pianhy (Brésil). - M. Henri

Fred, d'Argenteuil (Seine-et-oise). Mention bonorable à M. Raimondi

Don anonyme. - Ce don est affecté à l'Association amicale des internes et anciens internes en médecine des hôpitaux et hospices civils de Paris

Prix du marquis d'Argenteuil. - MM. Legueu,

E. Papin et G. Maingot.

Prix Argut. - M. Foveau de Courmelles. Prix François-Joseph Audiffred. - Le prix n'est

pas décerné. A titre d'encouragement, une somme de 2,000 francs

à M. P. Chaussé (de Versailles).

Prix Barbier. - Le prix est partagé entre MM. André et Joseph Chalier (de Lyon), et MM. S. Costa, médecin-major, et J. Troisier, aide-major au laboratoire d'armée nº 6.

Prix Berraute. - Le prix n'est pas décerné.

A titre d'encouragement, l'Académie partage les arrérages de la fondation entre MM. Alexais (de Marseille), Peyron, aidc-major au 224° rég. d'infanterie et Pierre Masson, aide-major, laboratoire de

bactériologie au centre d'études chirurgicales H.O.E. Prix Mathieu Bourceret .- M. Charles Flandin. Prix Henri Buignet. - M. F. Garrigou (de Tou-

louse). Prix Civrieux. - M. Charles Foix.

Prix Clarens. - MM. André Gigon et Charles Richet fils.

Mention très honorable à M. Léon Binet, médecin aide-major de 2º classe

Prix Desportes. - L'Académie partage le prix comme suit : 500 francs à M. P. Cololian ; 500 'rancs à M. Francis Heckel; 300 francs à M. Alfred Khoury,

à Beyrouth (Syrie). Mention honorable à MM. J. Heran (de Montpellicr) et Saint-Girons.

Concours Vulfrane Gerdy. - L'Académie attribue une somme de 500 francs et une autre somme de 1.500 francs à M. Maurel, pour ses deux missions successives en France et au Maroc. Prix Ernest-Godard - M. E. Velter.

Mention très honorable à M. Francisque Lemoine, de Brive (Corrèze) Prix Théodore Herpin (de Genève). - M. J. Tinel.

Mention très honorable à M. Stephen Chauvet. Prix Laborie. - M. René Leriche (de Lyon).

Prix du baron Larrey. - MM. Noël Fiessinger et Edgard Leroy.

Fondation Laval. - L'Académie attribue, à titre de récompense, les arrérages de cette fondation à M<sup>110</sup> Carbonnier (Jeanue), élève de la Faculté de Médecine de Paris.

Prix Lefevre. -Le prix n'est pas décerné Mention honorable à MM. Puillet et Morcl.

Prix Henri Lorquet. - M. Lévy-Darros. Mention très honorable à MM. Devaux, de Neuillysur-Seine, et Logre.

Prix Meynot aîné pèrc et fils, de Donzère (Drôme). - M. A. Magitot.

Prix Adolphe Monbinne. - L'Académie partage le prix comme suit : 600 francs à MM. Joubert et Charles Cot, membres de la mission médicale française en Serbie; 600 francs à M. Duchamp (de Marseille); 300 francs à M Julien Deseazeaux, vétérinaire-major, à Neufchâtcau (Vosges).

Prix Pannetier. — M. F. Dové (de Rouen). Prix Rebouleau. — Le prix n'est pas décerné.

Prix Philippe Ricord. — Le prix n'est pas décerné. Prix Roussilhe. — MM. Maurice Chiray et Georges Bourguignon, au centre neurologique de la Xº région,

à Rennes. Prix Tarnier. - Le prix n'est pas décerné. Prix Vernois. — L'Académie partage le prix de la façon suivante: 250 francs à M. Malloizel, adjoint technique de la Xº région, à Vannes; 250 francs à

M. René Bénard, chef du laboratoire des épidémies de Nevers; 200 fraucs à M. Dujarric de la Rivière. SERVICE DES EAUX MINÉRALES 1º Rappel de médaille d'or, à M. F. Garrigou (de Toulouse

 Ges récompenses ont été accordées par M. le ministre de l'Intérieur, sur la proposition de l'Académie, pour le service des eauxgminérales de la France pendant l'année 1915



Traitement intensif des Anémies RRUGINEUX

CACODYLATE DE FER - GLYCERO - STRYCHNINE

1° en AMPOULES

DOSAGE :

Jacodylate de Fer 0 g1. 01 Soluté de Sérum Névrosthénique BOITE DE 12 AMPOULES 4 fr. 50

2º en GOUTTES (pour la vole gastrique Les Gouttes Ferragineuses Fraisse se prennent à la

dose de 25 gouttes par jour, lesquelles contiennent : ..... 0 gr. 01 Cacodylate de Fer. . Cacodylate de Strychaine. . . .

PRIX DU FLACON : 8 fr. 50

MARIUS FRAJSSE, Pharmacien, 85, Avenue Mozart - PARIS 

2º Rappel de médaille d'argent, à M. Louis Amblard (de Vittel).

#### SERVICE DES ÉPIDÉMIES

1º Médaille de vermeil, à M. Paul Ravaut.

2º Rappel de médaille de vermeil, à M. Jules Bauzon, médecin des épidémies de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône.

3º Médailles d'argent, à MM. : Albert Castron, à La Rochelle : R. Lancelin, à Brest.

4º Rappels de médailles d'argent, à MM. : René 'Martial, à Montpellier, Brian, au Creusot.

5º Médailles de bronze, & MM. : Gilbert Durand. à Bourges; Honorat, à Long-Xuyen (Cochinchine);

Edgar Leroy, méderin side-major de 1re classe. 6º Rappels de médailles de bronze, à MM. : Henri Rajat, à Vicby : Pascal Zuccarelli, à Bastia.

#### SERVICE DE LA VACCINE

1º Médaille d'or, à MM. Goilhaud; Paul Juillerat. 2º Médailles de vermeil, à MM. : Bourges, Calmeau, Calton, Carpentier Cart, Dubreuil, Dufourn er, Louis Gourichon, Recht. Tolédano, Vildermann; Cambuzat à Montreuil-sous-Bois; Chobaut, à Montrouge ; Henri Gautret, Eugène Roussel.

3º Rappels de médailles de vermeil, à MM. : Billon,

Pascalis, Richard.

4º Médailles d'argent, à MM. : Aubert, Delmont-Bébet, Fissiaux, Gerson; Hainaux, à Saint-Denis (Seine); Labady; Laplace, au Bourget (Seine); de Lauradour, à Saint-Ouen (Seine); Emile Laurent, Le Bas, Le Mière, Main, Milhit, Planet, Regimbeau-Serré: Thomas, au Perreux (Seine); Tondeur, aux Lilas (Seine); Vigouroux; Marin, à Saint-Maur-les-Fossés (Seine); Mauzin; Williot, à Gargan-Livry (Seine-et-Oise); Mme Touzet.

5º Médailles de bronze, à MM. : Abramoff, d'Aurelles de Paladines, Barrault, Bourdier, Borty, Cange, Dambies, Darin, Droubaix, Estrabaut, Fourier, Gauja, Gresset, Janot, Lamouroux, Lobligeois, Malbec, Manheimer-Gommes, Félix Mathieu, Meurisse. Peltier, Piole, Pottier. Presle, Renault, Roubaud, Sébillotte, Virey, Chatelain, Delfino, Grandjean, Jourdain, Le Maistre; Maria, à Pantin (Seine); Merchiez, à Charenton (Seine); Raguenet, Rivallain, Willaret; Mmes Bonnin, à Vanves (Seine); Ferrey, à Choisy-le-Roy (Seine); Le Guillou de Penanros, à Montreuilsous-Bois (Seine); Le Mesle, à Fontenay-sous-Bois (Seine); Monceau, à Pavillons-sous-Bois (Seine); Chineau. Lascaud.

#### SERVICE DE L'HYGIÈNE DE L'ENFANCE

1º Médailles d'or, à MM. : Delanney; G. Floutier, à Draguignan (Var).

2º Rappels de médailles d'or, à MM. : Adolphe

Augé, à Pau (Basses-Pyrénées); F. Geay, à La Roche-sur-Yon (Vendée); R. Marois, à Versailles (Seine-et-Oise): X. Rouvcyre, à Marseille (Bouches-du-Rhône). 3º Médailles de vermeil, à MM. : Henri Rajat, à

Vichy (Allier); Belhomme; Gabriel Paulin, à Chartres

(Eure-et-Loir). 4º Rappels de médailles de vermeil, à MM. : Car-nat. Moulins (Allier); Houssay, à Pont-Leroy (Loiret-Cher); Lassort, à Angoulême (Charente); Blin, à Issoire (Puy-de-Dôme); E. Brébion, à Va nes (Morbihan); Em. Cannet, à Rennes (Ille-et-Vilaine); Carré. à B-a vais (Oise); H. Cazals, à Carcassonne (Aude); G Chevillet. à Nancy (Meurthe-et-Moselle); G. Clerc. à Niort (Deux-Sèvres); H. Couret, à Aurillac (Cantal); J. Desmot, à Laval (Mayenne); Desseaux, à Orléans (Loiret); Douet, à Guéret (Creuse); H. Drouilly, à Evreux (Eure); R. Grèges, à Poitiers (Vienne); G. Hervieu, à Macon (Saône-et-Loire); F. Illiaquer, à Quimper (Finistère); Le Roy, à Perpignan (Pyrénées-Orientales); A. Oulion, à Tulle (Corrèze); A. Pays, au Puy (Haute-Loire); Raffali, à Epinal (Vosges); Sarraz-Bonrnet, à Chambery (Savoie); Ch. Tissot, à Blois (Loir-et-Cher); G. Viret, à Bordeaux (Gironde).

5º Médailles d'argent, à MM. : A. Loir, au Havre (Scine-Inférieure); Compiègne, à Saint-Brieuc (Côtesdu-Nord): Delatte, à Montigny-les-Vesoul (Haute-Saône); J.-C. Fabre, à Amiens (Somme); J. Gollon, à Grenoble (Isère); Legaugneux, au Havre (Seine-Inférieure); Mme Louise Gaut, à Boulogne-sur-Seine (Seine)

6º Rappels de médailles d'argent, à MM. : F. Bire, à Privas (Ardèche); Ed. Billard, à Troyes (Aube); P. Pélissier, à Avignon (Vaucluse).

7º Médailles de bronze, à MM. : J. Caillat, à Gap

(Hautes-Alpes); E. Forestier, à Nîmes (Gard); J. Marclet, à Nice (Alpes-Maritimes); J. Séguin, à Bourges

8º Rappel de médaille de bronze, à M. Caillard, à Boulogne-sur-Mcr (Pas-de-Calais).

PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 4948 (Les concours seront clos fin Février 1918.)

Prix Alvarenga de Piauhy (Brésil) (Anonymat obligatoire, Partage interdit): 1.000 francs.

Prix Amussat (Anonymat facultatif. Partage autorisé) : 1.000 francs. Prix Anonyme (Anouymat interdit. Partage auto-

risé) : 2.000 francs. Prix Apostoli (Anonymat facultatif. Partage interdit): 700 francs

Prix Argut (Anonymat facultatif, Partage interdit) : 700 francs.

Prix François-Joseph Audiffred (Anonymat facultatif. Partage interdit) : Un titre de 24.000 francs de rente.

Prix Baillarger (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 4.000 francs.

Prix Barbier (Anonymat facultatif. Partage autotorisé) · 2 000 francs.

Prix Berraute (Anonymat interdit. Partage autorisé) : Un titre de 3.092 francs de rente 3 pour 100. Prix Charles Boullard (Anonymat facultatif, Partage interdit) : 1.500 francs.

Prix Mathieu Bourceret (Anonymat facultatif, Partage interdit): 1.200 francs.

Prix Henri Buignet (Anonymat facultatif, Partage interdit): 1.500 francs.

Prix Campbell-Dupierris (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 2,300 francs.

Prix Capuron (Anonymat obligatoire. Partage autorisé): 1.500 francs. - Question : « Un traitement hydrominéral des diverses formes d'entérite chronique». Prix Marie Chevallier (Travaux imprimés, Partage interdit): 6.000 francs.

Prix Chevillon (Anonymat facultatif. Partage interdit) · 2 000 france

Prix Civrieux (Anonymat obligatoire. Partage inter-(Voir la suite, p. 769.)

#### Iso-Valérianate de Bornyle Bromé

(0,15 de produit par capsule)

#### ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE

Puissant sédatif du système nerveux

# VALBORNINE Régulateur de la Circulation et de la Respiration ROGIER

Réunit à la fois les propriétés des Dérivés Bromés de la Valériane et du Bornéol

(2 à " capsules par jour)

Prix du flacon : 5 francs.

Echantillons Henry ROG: ER, 19, avenue de Villiers - PARIS

CROISSANCE · RACHITISME

· SCROFULOSE

# TROUBLES DE DENTI-

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

# TRICALCINE



#### RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT — LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LΔ

## RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

## QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

#### EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS 4'50 le flacon pour 30 jours de trailement ou la boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0°01 de MÉTHYLARSIMATE DE SOUDE chimiquement pur par cachet. 5! la Boite de 60 cachets.

en CACHETS seulement dosés exactement a 3 gouttes de solution d'ADRÉNALINE au millième par cachet . 6º la Boite de 60 cachets

en CACHETS seulement dosés exactement à 0502 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 450 la Boite de 60 cachets

#### CONVALESCENCES - FRACTURES

Se Méfier des IMITATIONS et des SIMILITUDES de NOM
Bien spécifier "TRICALCINE"

Echantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 10, RUE FROMENTIN, PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE DITUBERCULOSE

# IODONE ROBIN

C'est à Maurice ROBIN que l'on doit la découverte (en 1881) des combinaisons métallo-peptoniques actuellement si répandues.

Toutes les préparations dites à base de peptones, aujourd'hui dans le commerce, sont postérieures à sa découverte et n'ont fait qu'imiter sans égaler sa combinaison initiale.

## L'IODONE ROBIN est la meilleure et la plus assimilable des préparations iodées.

Ne pas confondre PICEONE avec des imitations anciennes ou récentes qui surgissent chaque jour avec des nomplus ou moins similaires, dans le but de surprendre la bonne foi du public.

Ces préparations ne sont pas de véritables iodo peptones car la plupart sont à base d'albumine, d'albumose (Peptone de gélatine), de glycocolle ou bien de glycogène et même à base d'huile de ricin, tandis que l'IODONE ROBIN à base de PEPTONE TRYPSIQUE, contient de la TYROSINE, le seul produit fixateur de l'iode et formant une combinaison définie, ainsi que l'a démontré le Professeur A. Berthelot, de l'Ecole Supérieure de Pharmacie (Poir les comples rendus de l'académie des Sciences en Mai 4911).

L'IODONE ROBIN a été consacré par une thèse à la Faculté de Médecine de Parispar le D'Boulaire (intitulée "Etude comparative des composés iodés organiques" (1906). L'IODONE ROBIN est parmi les préparations de Peptones iodées :

1º La Seule à base de Peptone Trypsique;

2° La seule qui soit
INJECTABLE et INDOLORE:

3°La Seule qui ait eu un rapport favorable àl'Académie de Médecine par le Professeur Blache (séance du 26 mars 1907).

L'IODONE ROBIN est employé avec succès à la place de l'Iodure de Potassium pour éviter l'Iodisme dans:

Artério-Sclérose, Emphysème, Asthme, Arthritisme, Goutte, Obésité, Fièvre des Foins, Syphilis, etc.

Il modifie la diathèse de ces maladies en excitant les vaso-moteurs et en activant la circulation du sang.

#### MODE D'EMPLOI :

IODONE GOUTTES: 10 à 30 gouttes aux deux principaux repas dans de l'eau additionnée de latt ou de vin blanc, etc. Dans les manifestations goutteuses, on l'emploie à la doss de 40 à 50 gouttes par repas.

iodone injectable : Une Ampoule de 2 centimètres eubes par jour (dosée par centimètre cube à 0 gr. 02 et à 0 gr. 04 d'iode métallique).

L'IODONE INJECTABLE est employé avec succès dans les cas de Septicémie généralisée ou locale, ainsi que dans les manifestations goutteuses.

Nous prions Messieurs les Docteurs de vouloir bien vérifier, par l'expérimentation, les assertions ci-dessus, afin qu'ils soient convaincus de la supériorité de l'IODONE.

Dépôt Général et Vente en Gros: 13 et 15, Rue de Poissy, PARIS

DÉTAIL DANS TOUTES LES PHARMACIES



Antisyphilitique extrêmement puissant

Adopté par les Hôpitaux civils et Militaires des Pays alliés

Plus actif et mieux tolère que 606 et néo-606 (914)

DOSES: 005ES PRAGTIONNEES. — 20 cntligt. tous les 4 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOTERNES. — 20 à 25 centigr. tous les 8 jours (6 à 10 injections pour une cure).

Internetiousse de l'active de l'active

Souvenez-vous

Rien d'Allemand Rien des Allemands Pourquoi le Galyl doit-il être préféré aux produits Allemands? 606 et 914 PARCE QUE

4º Le Gaiyi est beaucoup pius actif que le Néo-Salvarsan; aon emploi est aussi commode que celui de ce dernier corps.

A la suite des injections de Galyl l'on ne risque pas, 2 ou 3 jours après, de voir survenir des phénomènes de méningo-encéphalite mortelle comme cela se produit avec le néo-Salvarsan.

3º En continuant l'emploi d'un médicament allemand les médecins français mantiennent l'influence morale allemande en France; influence qui doit disparaitre et qu'on fera cesser par l'emploi d'un antisyphilitique de decouverte française, le Galyi.

En un mot avec le GALYL: guérison plus rapide, plus sûre et avec moins de risques qu'avec le 914; suppression en outre de l'influence morale allemande.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: LABORATOIRE NALINE, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

TRAITEMENT DE LA CONSTIPATION

HUILE DE PARAFFINE

Chimiquement pure specialement preparée pour l'usage interne

1 à 2 cuillérées à entremets le matin à jeun et le soir en se couchant OU MIEUX ENCORE

remplacer la dose du soir par :

AXATIF LATHIA (OLIVANIA IN E

Laboratoires DURET & RABY 5 Av. des Tilleuls\_PARIS-MONTMARTRE

PRODUITS SPÉCIAUX DES " LABORATOIRES LUMIÈRE "

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois. - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté - LYON.

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. — Pas de contre-indications. — Un à deux grammes par jour.

Adoptée par le Ministère de la Guerre et inscrite au Formulaire des Hôpitaux Militaires,

## HEMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques de toute origine. — Ampoules, Gachets et Dragées (Opothérapie sanguine).

#### Contre la FIÈVRE TYPHOÏDE

Immunisation et traitement

PAR ENTEROVACCIN LUMIERE

Antitypho-colique Polyvalent. - Sans contre-indication, sans danger, sans réaction.

#### PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence.

#### TULLE GRAS LUMIÈRE

Pour le traitement des plaies cutanées. Evite l'adhérence des pansements, se détache aisément sans douleur ni hémorragie. Active les cicatrisations.

#### OPOZONES LUMIÈRE

Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

#### RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des uréthrites aiguës et chroniques et des divers états blennorrhagiques. — Qualte sphérules par jour, que heure avant les repai.

#### 

#### ESTOMAC

## SEL DE HUNT

GRANULE FRIABLE

Alcalin-Type
Spécialement adapté à la Thérapeutique Gastrique.

AGTION SURE ABSORPTION AGRÉABLE EMPLOI AISÉ INNOCUITÉ ABSOLUB

#### Échantillons au CORPS MÉDICAL pour Essais Thérapeutiques.

Pendant la Guerre, ENVOI GRATUIT de SEL de HUNT (Flacons et petites boites de poche hors commerce) aux Hôpitaux, Formations Sanitaires Militaires, et, individuellement, aux Soldats dont l'Adresse aera donnée par MM. les Docteurs.

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers, 16 PARIS

dit): 800 francs. — Question : «L'hémiplégie céréhellense ».

Prix Clarens (Anonymat facultatif, Partage interdit): 400 francs.

Prix Daudet (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1.500 francs. — Question: « Diagnostic précoce du cancer de l'estomac ».

Prix Desportes (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 1.300 francs.

Prix Georges Diculatory (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2.000 francs.

Fondation Ferdinand Dreyfous (Partage interdit): 1.400 francs.

Concours Vulfrauc Gerdy. — L'Académie met au concours une place de staglaire aux Eaux minérales.

Les candidats devront se faire inscrire au siège de

Académie de médecine; la liste d'inscription scra close le 31 Octobre 1918. Le candidat nommé entrera en fonctions le 1er Mai

1919. Une somme de 1.500 francs sera attribuée à ce

stagiaire.

Prix Ernest Godard (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1.000 francs. — Au meilleur travail sur la

pathologie interne.

Prix Théodore Guinchard (Anonymatinterdit, Partage interdit): 5.000 francs.

Prix Pierre Guzman (Anonymat facultatif. Partage interdit): Un titre de rente de 1.328 francs.

Prix Théodore Herpiu (de Genève) (Anonymat facultatif. Partage interdit): 3,000 francs.

Prix Herpin (de Metz) (Anonymat obligatoire. Partage autorisé): 2 000 francs. — Question: è Traitesment abortif de la parajste générale et du tabes. Prix Itard (Travaux imprimés. Partage interdit): 2 400 france.

Prix Laborie (Anonymat facultatif. Partage interdit): 5.000 francs.

Prix du Baron Larrey (Anonymat facultatif. Partage autorisé) : 500 francs.

Fondation Laval (Partage interdit): 1.000 frames, Prix Jules Lefort (Anonymat facultatif, Partage

interdit): 300 francs.

Prix Leveau (Anonymat facultatif. Partage autorisc): 1.500 francs.

Prix Clotilde Liard (Anonymat facultatif. Partage interdit): 4.000 francs.

Prix Henri Lorquet (Anonymat facultatif. Partage interdit): 300 francs.
Prix Magitot (Auonymat facultatif. Partage inter-

Prix Magitot (Auonymat facultatif. Partage interdit): 1.000 francs. Prix Meynot aîné pèrc et fils, de Douzère (Drôme)

Anonymat facultatif. Partage interdit): 2.500 francs.

— Ce prix scra décerné à l'auteur du meilleur travail sur les maladies des oreilles.

Prix Adolphe Monbiane (Anonymat facultatif, Partage autorisé): 1.500 francs.

Prix Anna Morin (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2,000 francs.

Prix Nativelle (Anonymat facultatif. Partage interdit): 500 francs.

Prix Orfila (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 2.000 fraucs. — Question: « Etude des poisons du groupe des saponines ».

Prix Oulmont (Partage interdit): 1.000 francs. — Ce prix sera décerné à l'élève en médecine qui aura obteuu le premier prix (médaille d'or) au coucours

obtenu le premier prix (médaille d'or) au coucours annuel du prix de l'Internat. (Chirurgie.) Prix Panuetier (Anonymat facultatif. Partage inter-

dit): 1.000 francs.

Prix Portal (Anonyma obligatoire. Partage interdit): 600 francs. — Question: « Etude des lésions du système nerveux central causées par les sérums

toxiques ».

Prix Potain (Travaux imprimés. Partage interdit):
2.400 francs.

Pris Pouret (Anonymat obligatoire, Partage interdit): 1.000 francs. — Question: « Constitutiou et propriétés physiques et chimiques des globulines du plasma sanguin. Conditions qui infinent sur ces propriétés ».

Prix Henri Roger (Travaux imprimés. Partage interdit): 2.500 francs.

terdit): 2.500 frames.

Prix Sabatier (Anonymat facultatif. Partage interdit): 600 frames.

Prix Saint-Lager (Anonymat facultatif, Partage interdit): 1.500 francs.

Prix Saintour (Anonymat facultatif. Partage interdit): 4.400 francs.

Prix Stanski (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1.500 francs.

Prix Tarnier (Anonymat facultatif. Partage interdit): 3.000 fraucs. — Ce prix sera décerné au meilleur travail mauuscrit ou imprimé, en français, relatif à l'obstétrique.

Prix Tremblay (Anonymat facultatif. Partage interdit): 7.200 fraues.

Prix Vautrin-George (Anonymat interdit. Partage interdit): 1.000 france.

iuterdit): 1.000 francs.
Prix Vernois (Auonymat facultatif. Partage autorisé): 800 francs.

Prix Zambaco (Anonymat interdit. Partage interdit): 600 francs.

PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 1919.

Prix Alvarenga de Piauhy (Brésil) (Anonymat obligatoire. Partage interdit) : 1,000 francs.

Prix Apostoli (Anonymat facultatif. Partage interdit): 700 francs.

Prix Argut (Anonymat facultatif. Partage interdit):

700 francs.

Prix Barbier (Anonymat facultatif, Partage auto-

risé): 2.000 francs.

Prix Louis Boggio (Anonymat facultatif. Partage interdit): 4.500 francs.

Prix Mathieu Bourceret (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1.200 francs.

Prix Heuri Buignet (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1.500 francs.

Prix Advien Buisson (Anonymat facultatif. Partage interdit): 10 500 francs. Prix Capuron (Anonymat obligatoire. Partage autorisé): 1.500 francs. — Question: « Le rôle du

torise): 1.500 francs. — Question: « Le rôle du syncytium placentaire dans la physiologie de la pathologie de la grossesse ». Prix Chevillon (Anonymat facultatif. Partage inter-

Prix Chevillon (Anonymat lacultatif. Partage interdit): 2.000 francs.

Prix Ciurigus (Anonymat obligatoire, Partage inter-

Prix Civrieux (Anonymat obligatoire, Partage interdit): 800 francs.— Question: « Troubles psychiques consécutifs au traumatisme cranien, et plus particulièrement à ceux qui sont le résultat d'accidents de guerre».



Prix Clarens (Anonymat facultatif. Partage interdit): 400 franc

Prix Daudet (Anonymat obligatoire. Partage interdit) : 1.500 francs. - Question : « Le sang chez les cancereux »

Prix Desportes (Anonymat facultatif, Partage autorisé) : 1.300 francs.

Fondation Ferdinand Dreyfous (Partage interdit) : 1.400 francs. Prix Ferdinand Dreyfous (Anonymat interdit. Par-

tage interdit) : 2.800 francs.

Prix Falret (Anonymat obligatoire. Partage interdit) : 1.500 francs. - Question : « Les petits états cyclothymiques ».

Concours Vulfranc Gerdy. - L'Académie met au concours une place de stagiaire aux Eaux minérales. Les candidats devront se faire inserlre au siège de l'Académie de Médecine; la liste d'inscription sera close le 31 Octobre 1919

Le candidat nommé entrera en fonctions le 1ºr Mai 1920. Une somme de 1.500 francs sera attribuée à ce staglaire.

Prix Ernest Godard (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1,000 francs. - Au meilleur travail sur la pathologie externe.

Prix Théodore Herpin (de Genève) (Anonymat facul-

tatif. Partage interdit): 3.000 francs.

Prix Henri Huchard, de l'Académie de Médecine (Prix du Dévouement médical en souvenir de sa fille Marcelle Huchard) (Anonymat interdit. Partage autorisé): 6,300 francs.

Prix Huguier (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 3.000 francs.

Prix Jacquemier (Travaux imprimés, Partage interdit) : 2.000 francs.

Prix Laboric (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 5.000 francs,

Prix du baron Larrey (Anonymat facultatif. Partage autorisé) : 500 francs.

Fondation Laval (Partage interdit): 1.000 francs. Prix Leveau (Anonymat facultatif. Partage autorisé) : 1.500 francs.

Prix Henri Lorquet (Anonymat facultatif. Partage interdit): 300 francs.

Prix Louis (Anonymat obligatoire. Partage inter-

dit): 3.000 francs. - Question : « Mécanisme de l'action de l'adrénaline et indications thérapeutiques de son emploi »

Prix Claude-Martin (dc Lyou) (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 600 franc

Prix Mege (Anonymat obligatoire. Partage interdit) : 1.000 francs .- Question : « La tension artérielle dans ses rapports avec les sécrétions internes »

Prix Meynot aîné père et fils, de Donzère (Drôme) (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2.600 francs - Ce prix scra décerné à l'auteur du meilleur travail sur les maladies des yeux.

Prix Adophe Monbinne (Anonymat facultatif. Partage autorisé) : 1.500 francs.

Prix Nativelle (Anonymat facultatif. Partage interdit): 500 francs.

Prix Oulmont (Partage interdit): 1.000 francs. -Ce prix sera décerné à l'élève en médecine qui aura ohtenu le premier prix (médaille d'or) au concours annuel de l'Internat. (Médecine.)

Prix Pannetier (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 4.000 francs.

Prix Portal (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 600 francs. - Question: « Anatomic pathologique de la méningite cérébro-spinale ».

Prix Pourat (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1.900 francs. - Question : « Du rôle physiologique de la prostate :

Prix Jean Reynal (Anonymat facultatif. Partage interdit) · 1 200 france Prix Philippe Ricord (Travaux imprimés. Partage

interdit); 600 francs. Prix Marc Sée (Travaux imprimés, Partage inter-

dit): 1.000 francs Prix Tarnier (Anonymat facultatif. Partage interdit): 4.500 francs. - Ce prix sera décerné au meilleur travail manuscrit ou imprimé, en français, relatif à la gynécologie.

Prix Vernois (Anonymat facultatif, Partage autorisé): 800 francs.

PRIX PROPOSÉS POUR L'ANNÉE 1920 (Les conconrs seront clos fin Février 1920.)

Prix Alvarenga de Piauky (Brésil) (Anonymat obligatoire. Partage interdit): 1.000 francs.

Prix Amussat (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 1.000 francs.

Prix Apostoli (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 700 francs.

Prix Argut (Anonymat facultatif. Partage interdit): 700 francs.

Prix Baillarger (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 2.000 francs

Prix Barbier (Anonymat facultatif. Partage autorise) : 2.000 francs.

Prix Charles Boullard (Anonymat facultatif, Partage interdit) : 1.500 francs

Prix Mathieu Bourceret (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 1,200 francs. Prix Henri Buignet (Anonymat facultatif. Partage

interdit): 1.500 francs. Prix Campbell-Dupierris (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 2.300 fraues.

Prix Capuron (Anonymat obligatoire. Partage antorisé) : 1.500 francs. - Question : « De la protection de l'ouvrière enceinte et nourrice ».

Prix Chevillon (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2.000 francs. Prix Civrieux (Anonymat ohligatoire. Partage in-

terdit): 800 francs. - Question : « Etude des troubles visuels d'origine cérébrale dans les traumatismes de Prix Clarens (Anonymat facultatif. Partage inter-

dit): 400 france Prix Daudet (Anonymat obligatoire. Partage inter-

dit): 1.500 francs. - Question : « Les troubles de la nutrition chez les cancéreux ». Prix Desportes (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 1.300 francs.

Prix Georges Diculatoy (Anonymat facultatif. Partage interdit) : 2.000 francs.

Fondation Ferdinand Dreyfous (Partage interdit) : 4 400 francs.

Concours Vulfranc Gerdy. - L'Académic met au concours une place de staglaire aux Eaux minérales. Les candidats devront se faire inscrire au siège de l'Académie de Médecine: la liste d'inscription sera

close le 31 Octobre 1920. Le candidat nommé entrera en fonctions le 1ºr Mai 1921.

NETECONFONDRE AVEC AUCUNE AUTRE COMBINAISON D'IODE et de PEPTONE

# dodeno

Echantillons et Littérature sur demande: Laboratoire biochimique PÉPIN ET LEBOUCO. (Courbevoie, Seine) Posologie Enfants: 10 à 20 Gouttes parjour. Adultes: 40 Gouttes parjour en deux fois dans un peu d'eau et aux repas. Syphilis: 100 à 120 Gouttes par jour.

VINGT GOUTTES CONTIENNENT SEULEMENT UN CENTIGRAMME D'IODE

C'est la plus active. La plus riche en iode organique.

La seule dont la composition soit toujours constante.

G.PÉPIN: Etude physique et chimique des peptones iodées et de quelques peptones commerciales. (Th. de Dact. de l'Univ. de Paris ... Déc. 1910.)



F. BORREMANS del.

Le THÉOSOL s'emploi dans tous les cas où la théobromine est indiquée avec la certitude d'obtenir rapidement le maximum d'effets diurétiques et déchlorurants.

USINE & LABORATOIRES L. ROUSSEAU

ERMONT (S. & O.) près Paris La première Usine française affectés à la production industrielle de la Theobromine, depuis 1898

THÉOBROMINATE DE CALCIUM CRISTALLISÉ

DIURÉTIQUE CARDIO-RÉNAL PAR EXCELLENCE

D'une tolérance parfaite chez tous les malades l'emploi du Tixasor n'entraîne jamais aucun des accidents inhérents à la Théobromine to d / Morrison when Princett

L'expérimentation clinique, poursuvie dans les Hôpitaux de Paris, a montré d'une façon constante que, chez le même malade, la diurèse obtenue avec le THÉOSOL est 5 fois plus élevée que celle de la Théobromine.

DOSE JOURNALIÈRE: deux cachets pris un le matin et un le soir

ite de 20 Cacheta

Une somme de 1,500 francs sera attribuée à ce staglaire.

Prix Ernest Godard (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1.000 francs. — Au meilleur travail sur la pathologie interne.

Prix Théodore Guinchard (Anonymat Interdit. Partage interdit): 5.000 francs.

Prix Théodore Herpin (de Genève). (Anonymat facultatif. Partage interdit): 3.000 francs.

Prix Laborie (Auonymat facultatif. Partage interdit): 5.000 francs.

Prix du Baron Larrey (Anonymat facultatif. Partage autorisé); 500 francs.

tage autorisé): 500 fraucs.

Fondation Laval (Partage interdit): 1.000 francs.

Prix Lefèvre (Anonymat obligatoire. Partage inter-

dit): 2.000 francs. — Question: « De la mélancolie ».

\*\*Prix Leveau (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 1.500 francs.

Prix Henri Lorquet (Anonymat facultatif. Partage interdit): 300 francs.

Prix Magitot (Anonymat facultatif. Partage interdit): 1.000 francs.

dit): 1.000 francs.

Prix Meynot aîné père et fils, de Donzère (Drôme)
(Anonymat facultatif. Partage interdit): 2.600 francs.
Ce prix sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur

les maladies des orcilles.

Prix Adolphe Monbinne (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 1.500 francs.

tage autorisé): 1.500 francs. Prix Nativelle (Anonymat facultatif. Partage interdit): 500 francs.

Prix Oulmont (Partage interdit): 1.000 francs.

— Ge prix sera décerné à l'élève en médecine qui aura obtenu le premier prix (médaille d'or) au con-

aura obtenu le premier prix (médaille d'or) au concours annuel du prix de l'Internat. (Chirurgie.) Prixe Paunetier (Auonymat facultatif., Partage interdit). 4.000 francs. Prix Rebouleau (Anonymat facultatif. Partage interdit): 2,000 francs. — Ge prix est destiné à récompenser des travaux et des découvertes concernant la

guérison de la hernie.

Prix Roussilhe (Anonymat interdit, Partage interdit): 10.000 francs.

Prix Sabatier (Anonymat facultatif. Partage interdit): 600 francs. Prix Saintour (Anonymat facultatif. Partage inter-

dit): 4.400 francs.

Prix Stanski (Anonymat facultatif. Partage inter-

dit): 1.500 francs.

Prix Tarnier (Anonymat facultatif. Partage inter-

Prix Tarnier (Anonymat facultatit. Parlage interdit): 3.000 francs. — Ce prix sera décerné au meilleur travail manuscrit ou imprimé, en français, relatif à l'obstétrique.

Prix Vernois (Anonymat facultatif. Partage autorisé): 800 francs.

Prix Zambaco (Anonymat interdit. Partage interdit): 600 francs.

#### LIVRES NOUVEAUX

Diagnostic et traitement de la méningite cérébrospinale, par Dorren. 1 vol. in-16 des Actualités médicales, 96 pages, avec 17 figures. (Baillière, éditeur) — Prix: 2 francs.

Ce livre a un but essentiellement pratique; après un rapide exposé du tableau clinique avec ses diverses modalités de la méuingite cérbor-spinale, l'auteur passe immédiatement an diagnostic différentiel; il montre toute l'importance que l'on doit attacher any procédés de laboratoire. recherches si importantes au point de vue pratique sont minutieusement exposées.

Main la partie la plus importante de cette intéressante monographie est critainement celle qui est consacrée au traitement. On trouvera la les techniques des ponetions des diverses cavités arachnofdiennes ; ponetions qui ont pour but commun de sphénofdelles, ponetions qui ont pour but commun de faire parvenir le sérum thérapeutique au contact même des lésions anatoniques et des édéments milcrobiens malgré les multiples cloisonnements possibles des espaces sous-arachnoïdiens.

L'ouvrage se termine par une étude des accidents sériques; méningite sérique, accidents anaphylactiques proprement dits et des procédés qui permettent d'en atténuer les effets.

IVAN BERTRAND.

Les Universités et la vie scientifique aux Etats-Unis, par Maunice Caullinn, professeur à la Sorbonne, xii-302 pages. (Armand Colin, Paris.) — Prix: 4 francs.

Au moment où les destinées des deux démocraties américaine et française sont intimement associées, aujourd'hui sur les champs de bataille et demain pour l'aménagement et le maintien d'une paix fondée sur la justice, ce livre vient à point faire mieux connaître en France l'un des aspects essentiels de la vie américaine : celui qui forme l'élite de la nation et ou s'élaborent les instruments de progrès. On y trouvera décrit l'ensemble de la vie scientifique américaine, les universités vastes et variées et les grandes inctitutions de recherche, les unes et les autres replacées dans le cadre général de la société ambiante on elles puisent tant de vitalité et de force matérielle. L'auteur, dont les lecteurs de La Presse Médicale ont apprécié déjà quelques impressions sur l'Amérique, a observé avec sincérité et sympathie. Les contrastes si vifs avec nos institutions françaises lui suggèrent le désir d'une évolution générale de celles-ci qui se résume dans le mot de rajeunissement. On lira dons ce livre à la fois pour connaître l'Amérique et pour



## IODE COLLOIDAL ELECTRO-CHIMIQUE VIEL

#### NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE

Pouvoir catalytique et antithermique des Colloïdes électriques, et action bactéricide et antitoxique de l'Iode métalloïdique.

1º Traitement général des Infections bactériennes

IODEOL

lode colloidal à grains ultra-fins, suspension huileuse à 20 %. Maximum d'activite catalytique et antithermique.

INDICATIONS: PNEUMONIES Abrège la durée de la malad.e, provoque la défervescence, évile toute complication. TUBERCULOSES, Typhode, Erysipèle. Menlogites. Septicémies, Tétanos.

Doses : 2 centimètres cubes pro du

Intections Intra-Musculaires Indoiores .- Ampoules de 1 cent.

2º Traitement local des Infections bactériennes et Plaies microbiennes

IODARGOL

lode colloïdal a grains plus gros que ceux de l'Iodéol, suspension huileuse 25 %.

Pouvou germicide intense. Analgésique, désodorisant, cicatrisant. Diffusibilité très grande.

INDICATIONS. Blessures de guerre Plaies septiques, anfractueuses brolures, Pansements chirurgicaux. — Gynécologie et maladies des vois urinaires

Flacons de 50 gr., 20 gr. et Ampoules de 2 centimètres cubes

E VIEL & Cio, 2, Rue de Rivoli et 3, Rue de Sévigné. PARIS. Tél Arch.: 44-71 - Usine: 7, Rue St-Yves, RENNES Tél. 0-61

## EMETINOL

Chlorydrate d'Emétine VIEL (exempt de Géphœline et de Psychotrine). AMIBIASES

Hémoptysies, Hémorragies.

Posotogie: 1 à 2 ampoules dosées à 0,04 centigr. pro die



#### SOMMAIRES DES REVUES

#### JOURNAL DE RADIOLOGIE

ET D'ÉLECTROLOGIE

SOUNATER dit no 14

Mémoires originaux :

Ch. Villandre - Lecture des radiographies de la région sphéno maxillo tempor de et de la face. Calques de ces radiographies.

M. J. Gouin (Brest). - Traitement radiothérapique des teignes du cuir chevelu par la méthode des feux croisés en surface, ou méthode en cinq séauces

M. A. Mignon. - Un cas de kyste bydatique uniloculaire du tibia décelé par la radiographie.

Fait cliniane .

J. Belot et Chavasse. — Radiodermite consécutive à un examen radiologique.

Congrès et Réunions :

VIIº Congrès international d'électrologie et de ra liologie médicales.

Appareils nouveaux

Albert Laborde. - Description d'une trompe à « eau radioactive »

L Deiherm et A. Laborde. - Appareil permettant d'actionner à distance les régulateurs à étincelles Dr Ducellier. - Pince pour l'extraction des projectiles sons le contrôle des rayons X.

Analuses.

Radiologie, Électrologie.

Bibliographie.

#### ANNALES DE DERMATOLOGIE

ET DE SYPHILIGRAPHIE SOMMAINE DE DO 10.

Travaux originaux :

H. Bulliard. - Sur l'habitat du pou de corps et le diagnostic rapide de la pédiculose.

D' Lebar. - Langue noire et kératochromoglossites

Recueil de faits :

W. Dubreuith et R. Douence - Pemphigus aigu diffus

Revue de dermatologie.

Revae de vénéréologie.

Nouvelles.

REVUE NEUROLOGIQUE Sommanue du nº 7

Mémoires originaux :

Serge Davidenkof - Contribution à l'étude des aphasies, Différence- cliniques entre l'aphasie motrice incomplète et la paraphasie d'origine sensorielle. Henri Almé. - L'anarthrie meningitique

A. Porot. — Trois cas simultanés de paraplégies organique causées par la foudre. Contribution à l'étude des commotions nerveuses.

G. Bourguignon - Chronaxie normale des muscles du membre supérieur de l'homme. Leur classification par la chronaxie suivant leur systématisation radiculaire et leurs fonctions.

Analyses.

Neurologie.

#### ARCHIVES DE MÉDECINE DES ENFANTS

Sommaire du nº 12. Décembre 1917.

Mémoires originaux :

J. Comby. - Idiotic mongolienne (fin). Bézy. - Note sur une petite épidémic d'accidents

méningés chez des enfants.

Revue générale :

J. Comby. - La lipody strophie progressive.

Analyses.

Publications périodiques.

Thèses et Brochures

Société suisse de Pédiatrie.

#### BIBLIOGRAPHIE'

Chirurgie de guerre (chirurgie d'urgence, chirurgie réparatrice et orthopédique), par le Dr Mau-CLAIRE, 1 vol. in-8 de 532 pages et 316 figures (J.-B. Baillière et fils, éditeurs). Prix : 16 fr.

Aide-Mémoire des loi et décret de 1916 sur les substances venéneuses, par L. Freyssinge, 1 broch in-8 (Paris, 6, rue Abel),

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits au tableau de la Légion d'honaeur pour :

Officier : M. Merlat (Pierre), médecin principal de elasse (active), ebef du Service de Santé d'uac division d'infanterie : médecin anssi remarquable par ses capacités techniques que par sa valeur morale. Na cessé d'affir-mer, en toutes circonstances, depuis le début de la campagne, son activité organisatrice et son dévouement absolu. A préparé, avec le soin le plus miautieux. l'autorité la plus compéteate et l'énergie la plus communica-tive, l'action de son service dans les récentes opérations offensives. A été blessé, le 20 Août 1917, en surveillant, avec un complet mépris du danger, les évacuations duns un poste de secours. S'est empressé, en ore imparfaitement guéri, de venir reprendre sa place sur le front Deux fois cité à l'ordre.

Chevalier: Mothes (Raoul), médecia aide-major de 1º clusse au Service de Santé d'une division d'infanterie coloniale : médeein d'ua dévouement, d'un courage et d'un moral sans pareils, toujour's le premier sur la brè-ehe. Λ été grièvement atteint, le 26 Septembre 1917, en courant, sous un violent bombardement, au sccours des

blossés. Deux fois eité à l'ordre.

— M. Pepy (Pierre), médecin aide-major de 9º classe au 3º groupe du 11° rég. d'artillere : homme de 'evoir et habile praticien. S'est dépensé, depuis le début de la campagne, avec un zèle au un dévouement admirables, assurant son service avec courage et sarg-froid sur des

1. Par décision du SYNDICAT DES ÉDITEURS (27 Juin 1917), tous les ouvrages médicaux supportent une majoration pre visoire de 10 p. 100 sur les prix annoncés.

#### Laboratoire de Biologie Appliquée TÉLÉPHONE : 36-64 GUTENBERG 36-45

ANALYSES MÉDICALES

#### PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION

KÉFIR - YOHOURTH

**OPOTHÉRAPIE** 

PRODUITS STÉRILISÉS . HYPODERMIE

V. BORRIEN & Cio, 54, Faubs St-Honoré, PARIS

2 à STAPHYLOCOQUES :

Traitement des Maladies (Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

D'APRÈS LA MÉTHODE DE GRÉGOIRE ET FROUIN

Comprimés à base d'Oxyde d'étain et d'étain métallique

EXEMPTS DE PLOAB Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Comm pications \ en 1917 :

Académia des Sciences Academie de Médecine. Sociélé Médicole des Hópitaux. Sociéle de Chivurg e. Thèse Marcel PEHOL (Paris 1917).

Le Flacon de 80 comprimés

4 fr. 50

Laboratoire ROBERT & CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, Paris

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloïdes totaux de l'Opium Ampoules ... Comprimés

IPECA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE · les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline franca

VERITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY 5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

positions souvent violemment bombardées. A été grièvement blessé, le 15 Jain 1916, en organisant l'installation d'un poste de secours. Amputé de la jambo droite.

Citations à l'ordre du jour :

— M. de Saint-Rapt (Joseph), médecin aide-major de l'er classe nu 99° rég. d'infanterie: Au conrs d'an bombardement violent par obus vésicants et asphytiants, a assuré arce intelligence et promptitude les soins et l'évacuation des nombreux bommes atteins; a dirigé avec dévoncement pendant les journées des '23 et. 25. Octobre 1917, le service médical de durs bataillons.

— M. Dupont (Jean), médecin alde-major de 2º classe au 4º groupe du 90º reg. d'artillerie lourde : du 31 Julilet au 2 Août 1917, (dans la forêt de H..., s'est dépensé sans compter, allant la nuit dans les groupes voisins déponreus de médecins, alors que toutela région destit bombardes par des obus toujures et des obus explodits de la compte de la comp

a les evaeuer. a un prevenunce.

— M. Dillen-eger (René), médecin aide-major de 1º-classe au 3º batallion du 152º rég. d'infanterie : le 17 Août 1917, s'est porté on avant avec la contre-attaque pour réorganiser un poste de seours détruit par l'ennemi et a fait preuve, en cette circonstance, de bravoure d'dinitatire. A readu les plus grands services et sauvé de la

Hattic. A renau ses puras grames su success de access de mort immédiate plusieurs grands blessés.

— M. Narboni (Luc), médecin-major de la 11º batterie du 8º groupe de 38º reg, d'artillerie lourde : médecin courageux et déroué. Maigré que le groupe fût soumis à des tirs violents et l'erúquents par obus toxiques, a continué à donner des soins en bavann l'intoxication et a donné un belecemple de courage et de dévouement.

— M. Garbowski (Jean), médecin aide-major de 2º classe

au rég. de marche de la Légion étrangère : excellent médecin, courageux et dévoué. Vient de se distinguer à noureau pendant les combats des 20 et 21 Août 1917, prodiguant ses soins aux blessés, jusque sur la ligne de feu, veillant à leur évacuation, parcourant sans cesse le terrain sous la mitraille, sans prendre un instant de repos.

— M. Vermaile, médecin-major de la compagnie Sah du Tidikelt : a été tue d'une balle au cou', au combat d'Afne-l-Kadjad, le 13 Février 1917, en luttant courageusement à coups de revolver contre un ennemi qui chargenis un oss blessés.

#### NOUVELLES

Création d'une maison de convalencence pour enfants — Sur la proposition de M. Alphonse Legau, le Conseil municipal de Paris vient de prononcer le renvoi à la 35 Commission et à l'Alchanistration d'une proposition invitant l'Administration à procéder à l'étude urgeste d'un projet de création d'une maison de couvralencement destinée à recevoir de petits municies publices, des conseins des prépars, jusqu'à leur conseilée quérison.

#### Broméine MONTAGU

Di Persone de Codélne

SIROP (0.03) PILULES (0.01)

RMPOULES (0.03) INSOMNIES
RMPOULES (0.03) NÉVRITES

outevard de Port-Royal, PARÎS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

En vertu d'une récente décision du Gouvernement concernant l'insertion des « Petites Annonces » dans les publications périodiques, nous ne pourrons faire passer désormais que celles qui nous parviendront munies du visa du commissaire de police du lleu de la résidence de nos correspondants.

Etudiant 3° année, Français, démobilisé, au courant manipulations médicales ou bactériologiques, s'offre pr. assistant dans clinique méd. ou chirurgicale.— Ecrire P. M., n° 1771.

On demande table d'opérations pour gynécologie ou voies urinaires. — Ecrire P. M., nº 1479.

Interne 16 inscrip., libre huit jours Janvier, feraît remplacement préférence Paris. Ecrire P. M., nº 1776.

CABINET CESSION de CLIENTÉLES MÉDICALES ST TOUTES APPAIRES PARAMÉN. — SERVICE DE GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits que demande que demande que demande par demande

47, boul. Saint-Michel, Paris. - Tél. Gob. 24-81.

#### INSTITUT VACCINAL de TOURS VACCIN DE GÉNISSE, A HAUTE VIRULENCE

EN TUBE POUR 2 à 4. 10, 25 ET 40 PERSONNES (ce dernier en étain vissé, s'ouvrant et so fermant à volonté). pour 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

te Gérant : O. Ponfe,

Paris. - L. Minarusuz, imprimeur, i, ruo Cassetto



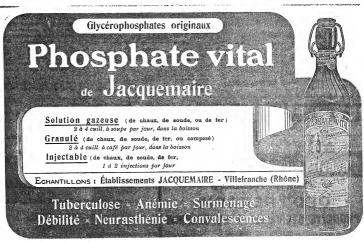



## PNEUMONIE

et INFECTIONS DIVERSES Trailement LANTOL

Rhodium B Colloidal électrique.

Extraits OPOTHERAPIQUES INJECTABLES

Académie des Sciences et Société des Hôpitaux. - 27 Nov. et 21 Déc. 1911.)

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche - PARIS

Ovarique, Tayroidien, Hepatique, Pancreutiue, Iesticulais, Mightatque, Surrènal, Taymiade, Ayoodysalts.

OMERICAE & 60 90 New Conduct Tablis - Tradition was also conducted to the conducted to t

## QUASSINE - APPETIT

1 à 2 pilules avant chaque repas. - 6, Rue Abel, PARIS.

## TRAITEME<u>nt de l</u>a syphilis

HUILE GRISE VIGIER à 40%

12, Bouley. Bonne-Houvelle PARIS

SERINGUE spéciale du Dr Barthélemy, modèle VIG: ER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER
à 0 gr. 05 per cent. cube. — Prix du fincen : 2 fr. 25

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIEN

à O gr. 04 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER
à 0 gr. 04 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le SAVON DENTIFRICE VIGIER

Meilleur Antiseptique. 3 f. Pharmasis, 12, Ba Bonne-Houvelle, Parth

Médication Alcaline Pratique

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

permettant de transformer instantanément toute eau potable en une

EAU ALCALINE DIGESTIVE et GAZEUSE

Renfermant tous les principes des SOURCES de l'ÉTAT

CÉLESTINS — GRANDE-GRILLE — HOPITAL

Chaque comprimé laisse après dissolution : 0.83centigr. Sel Vichy-État

f le Flacon de 100 3 à 5 Comprimés pour un verre toutes pharmacies 12 à 15 Comprimés pour un litre

Échantillons au Corps médical: 6, Rue de la Tacherie, PARIS

#### NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

1913. GAHD: MÉD. D'DR - Produit excl' français - DIPLOME D'HONNEUR: LYON 1914

Gouttes de glycérophosphates alcalins (éléments principaux des tissus nerveux).

SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES
ÉPUISEMENT NERVEUX

6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr.

AFFECTIONS DE LA GORDE ET DES VOIES RESPIRATOIRES Maladles et Hyglene de la Bouche et des Dents.
TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

OXYGENE PUR MAISSANT

A hase d'Oxygene Naisant, Menthol Stillement does, Constanying,
Benouver and Courte four, Self-PES, Latingties, PARTINGTES,
Sourrealmes contre TOUX, SRIPPES, Latingties, PARTINGTES,
STEME, ARRIVES, EMPRISEME, 6 & 10 par jour.

Parament is Laboration for Principle Stignis, 10, r. Fromontini, Paris,

#### CAPSULES DARTOIS

0,00 Greenos do bésre titros so Gedanos. — a é 3 à abseças resea.

CATARRIES et SHONGHITES CHRONIQUES. — 6, Reso Abel. PARIS

Maison de Santé et de Convalescence

DE L'HAŸ-LES-ROSES

Spécialisée pour le traitement des états nerveux des DAMES et des JEUNES FILLES Cures de désintoxication, de repos et de régimes.

#### INSTALLATION DE PREMIER ORDRE

DIRECTEUR : D' Gaston MAILLARD

ARGIEN INTERNE DES HÓPITAUX DE PARIS ET HÉDECIN DE BIGÉTER 40, rue du Val — L'HAŸ-LES-ROSES (Seine) — Tél. : n° 5

--- NOTICE SUR DEMANDE --

# DIAL Tiba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE essentielle

Rapidement résorbé, vito éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désagréable.

Il procuro un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ÉCHANTILLONS : 0. ROLLAND, Pien, 1, place Morand, LYON

La Marque "Usines du Rhône"

garantit la pureté des PRODUITS PHARMACEUTIQUES

## ASPIRINE, ANTIPYRINE PYRAMIDON, SALICYLÉS

Spécimens à la disposition de MM. les Médecins.

Société Chimique des "Usines du Rhône", 89, Rue de Miromesnil, Paris.







## OVULES CHAUMEL

Le plus Puissant

ICHTHYOL

des Décongestifs



Manufacture d'Appareils Orthopédiques et Prothétiques, Fondée en 1830

MAYET GUILLOT

67, RUE MONTORGUEIL, PARIS

Téléphone : Central 89-01

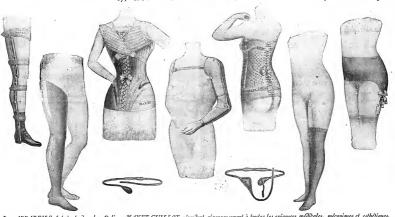

Les APPAREILS fabriqués dans les Aletiers MAYET-GUILLOT répondent rigouveuxement à loutes les exigences médicales, mécaniques et exhétiques beneux substant de la confidence de

## ÉDICAI PRESSE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris.... 15 centimes.
Dép. et Étr. 20 centimes.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

ADMINISTRATION ... MASSON ET C'. ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIº) LBONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent commencement de chaque mois

F. DE LAPERSONNE Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Pean

F RONNAIRE

Professeur agregé, our et Professeur en chef

J.-L. FAURE Protessour agrégé. Chirurgien de l'hépital Cochir

- DIRECTION SCIENTIFICUE -

M LETULLE Professour à la Facult decin de l'hôpital Boue de l'Académie de m

F. WIDAL Professeur de clinique médicale à l'hôpital Cochiu, Membre de l'Académie de médacie quo médicale Médecin lochiu, de l'hôpital Saint-Antoine, to do médecine. Membre de l'Académie de médecine

PETIT BULLETIN

Les premiers cours de perfectionnement orga-

pendant la Révolution

nisés au front par les étudiants en médecine

J'ai recu l'autre jour d'un médeein militaire, sans

doute à la retraite, un document que je tiens à mettre

sous vos veux Le confrère qui l'a écrit se plaint de

sa mauvaise vue et je vous recommaude à ce propos

son post-scriptum si émouvant. Vous allez constater,

uéanmoins, à quel point sa vision intérieure est per-çante et combien il jette la sonde profondément.

N'ayant pu lire la signature de mon correspondant ni

trouvé son adresse dans les Annuaires, je ne peux

donner son nom cette fois. Je le prie de vouloir bien

me dire qui il est, d'abord pour le remercier de son

étude si intéressante et de son intention envers les

jeunes, ensuite pour lui demander d'autres travaux du

Le sujet traité par notre confrère se rapporte aux

cours de perfectionne cent organisés aux Armées du-

rant les premières années révolutionnaires. De Louis XV jusqu'à la Révolution, le Service de Santé

traversa, vous le savez aussi bien que moi, une pé-

riode très florissante, sous l'impulsion de l'Académie

royale de Chirurgie. A ce "oment, tous les chirur-

giens du Roy passent aux armées, comme y vivent

aujourd'hui tous les chirurgiens de la République.

Grace à l'impulsion des Louis, des Dyonis, les ser-

FTHONE

Conucluche

Toux

nême genre et qu'il semble me faire esperer.

F. JAYLE Chof de clin. gynécologique à l'hôp. Broca Secrétaire de la Direction.

H. ROGER our de Pathelogie expérim., decus de l'Hétel-Dieu, de l'Académie de médeciue

M. LERMOYEZ

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P. DESFOSSES I DUMONT

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson.

Avis. - Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement expire au 31 Décembre de nous adresser le montant de leur renouvellement (joindre une bande du Journal).

Les quittances pour l'année 1918 seront présentées dans la dernière semaine de Décembre; nous prions nos abonnés de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

#### SOMMAIRE

#### Articles originaux

Mme Nageotte-Wilboughewitch. - Le rôle tératogénique des tentatives d'avortement, p. 721.

G. ROUBER. - Pertes de substance craniennes et greffes cartilagineuses, p. 722.

#### Sociétés de Paris

Société de Neurologie, p. 725. Société de Biologie, p. 726. Société de Thérapeutique, p. 726 Societé de Chirurgie, p 726 Société médicale des Hôpitaux, p. 728. Académie des Sciences, p. 728. Academie de Médecine, p. 728.

Chronique :

F. HELME. - Petit Bulletin. RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS.

ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

#### **USOFORME**

Formol saponiné

CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

#### Sirop DERBECO

à la Grindella Robusta

contre la COQUELUCHE Ne contient ni toxique ni narcotique

30 ANS DE SUCCÈS

74. bouley, Beaumarchais, Paris.

## Ferment lactique Fournier

Culture liquide Culture séche

Laboratoires FOURNIER Frères, 28, Be de l'Hôpital, Panis

vices atteignent à une si grande perfection, que la mortalité aux armées est en France de 50 pour 100 inférieure à ce qu'elle est en Angleterre, et les décès sont dix fois noindres, mutatis mutandis, que dans les hôpitaux civils.

Les convulsions qui bouleversèrent la vieille société française ne pouvaient manquer de retentir sur la médecine militaire. Le personnel de l'ancien régime est licencié, les eadres renouvelés, et de même le matériel d'où, pendant quelque temps un désarroi inouï, auquel Pache, le ministre de la Guerre d'alors, s'efforce de remedier de son mieux. Heureusement, nous sommes au pays du débrouillage. Bientôt surgissent des hommes jeunes, ardents, pleins d'idées et de savoir, les Larrey, les Perey, les Suberbielle. lls ont le talent de relier les traditions, dont leurs maîtres les ont imprégnés, avec les exigeuces du présent; e'est done sur des bases solides que le Service de Santé se reconstruit.

Mais que vaudra-t-il si les chefs rompus au métier n'ont comme aides-majors que des aides-barbiers? Les chirurgiens volontaires, accourus aux armées, ue connaissent rien de leur art. Qu'à cela ne tienne : On les instruira sur le champ de bataille même. Et c'est ainsi que sont organisés, pour la première fois, des eours de perfectionnement.

Notre honorable confrère va vous raconter leur histoire, avec son style élégant et clair. Ah! la noble profession que la nôtre, où l'on se repose des fatigues ou des angoisses du présent en s'enfonçant dans les tumineuses profondeurs de notre glorieux passé!

Et maintenant, je cède la place à mon très érudit correspondant.

Succedané du Salicylate de Metayle, inodore.

#### RHESAL VICARIO (LIQUIDE)

ANTINÉVRALGIQUE - ANTIRHUMATISMAL - ANTIGOUTTEUX pour usage externe

Expidement absorbable, sans irritation de la peau

DIGITALINE cristallisée.

Granules - Solution - Ampoules.

#### RHUMATISME Collobiase de SOUFRE SYPHILIS SUL FHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE 4 rue Aubriot PARIS

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays allies

Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NÉES : 10 centigr. tous les 6 jours (12 à 14 injections pour une cure).

DOSES MOYENNES : 30 à 35 centigr. tous les 6 ou 6 jours (5 à 16 inject, pour une care).

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoires NALINE, à Villemeuve-la-Garonne .ine).

XXV° ANNÉR. - N° 71. 20 DÉCEMBRE 1917.

« Mon cher confrère

« Vos lecteurs ignorent peut-être que nos anciens de 1793 se sont trouvés dans une situation analogue à la leur, plus inextricable encore, la Convention ayant fait table rase de toutes les Écoles. Veuillez leur conter ce qu'il advint ; prenez dans ee simple récit d'Histoire ce que vous jugerez bon, cela les intéressera, je crois.

« Dans les 14 armées que Carnot avait jetées au front, la jeunesse enthousiaste, qui avait quelque vague notion de médecine, avait encombré régiments, ambulances, hôpitaux. On lui avait bien demande, outre le certificat de civisme obligatoire, un certificat d'aptitude médicale. Mais de ces certificats, on en trouvait partout : le moindre barbier se croyait en droit d'en délivrer; il saignait, il ventousait, il appartenait à l'art!

Bien vite on reconnut que chez ces jeunes officiers de santé, l'instruction était moins que rudimentaire. Généraux, chefs de service s'en plaignirent amérement au ministre de la Guerre, qui s'en prit au Conseil de Santé et le somma de trouver un expédient pour parer à tant d'incapacité.

« Le Conseil de Santé, pour satisfaire à tous les besoins, avait organise un peu partout, dans les hôpitaux militaires, des commissions de santé qui réquisitionnaient. Elles adressaient aux postulants la lettre que voici :

LA COMMISSION DE SANTÉ

AU CITOYES ..

At CITOTES...
D'après les dispositions ordonnées par l'arrèté du Comité de salut public, du 3º Germinal deroier, la Comission de sande, clevçes, a besoin de nouveaux rensei-public, en qualité d'officier de santé. Nons t'invitons, en conséquencé, à passer demain deux heures, pour compléter les notes de ton inscription, et donnet tous les des partes de la compléte d

Snlut et Fraternité.

« Cette lettre, un peu rébarbative, n'en imposait guere; habilement, les quémandeurs savaient la tourner

« Il fallait éliminer pourtant. Le Conseil de Santé imagina d'exiger des candidats quelques sujets médicaux à traiter par écrit, sujets bien simples, d'ailleurs. Cela ne suffit pas, si bien que, pousse à bout, le Service de Santé imposa à tout le monde médical des examens particuliers. Tout ce qui appartenait aux services des régiments, des ambulances, des hôpitaux, fut-mis sous clé, à tour de rôle, et, muni sculement de papier, de plume et d'enerc, eut à répondre à un certain nombre de questions médicales, chirurgicales, pharmaceutiques. Il y en eut pour toutes les aptitudes, pour tous les degrés de la hiérarchie.

« Aprement on discuta les mérites de quelques grands chefs, quand leurs vertus civiques n'étaient pas à l'abri de toute critique. J'ai eu l'occasion de lire les 20 grandes pages écrites par l'un d'eux, notamment sur des questions d'hygiène, de création d'hôpitaux, etc., pages qui aujourd'hui encore scraient fort prisées. Mais le malheureux avalt osé défendre un médecin, ami de Dumouriez, et le cabinet noir avaiteru trouver dans une de ses lettres comme une apologie des Russes! - Et eeci mérite explication, car la méprise est piquante : Le médecin auteur de ladite lettre, botaniste émérite, écrivant à un de ses amis. lui avaitrecommandé, en un style dithyrambique. ses chers rus-ruta, qu'il souhaitait de voir grandir et multiplier. On avait vu là une allusion aux ennemis de la Patrie, alors qu'il s'agissait d'une simple plante médicinale! - Quoi qu'il en soit, le Gouvernement fulmina et conclut que cet homme suspect « ne pouvait remplir utilement la place de médecin en chef de l'Armée du Nord, où il est essentiel qu'il y ait un prêcheur de révolution capable de servir la république autant par son civisme que par ses talents en médecine ». Le renvoyer dans un hôpital de 2º ligne, tel était l'ordre.

Le rapporteur près du Conseil de Santé, opinant du bonnet, demontra que ce galeux n'avait en tout « que des connaissances superficielles, que ses compositions étaient faibles, vagues et inadéquates (sie),... l'on y remarque deux erreurs qui deviendraient funestes, si elles étaient répandues parmi les officiers de Santé ». Sur ce, ledit Conseil de Santé, à son grand regret, je crois, demanda son envoi à l'hôpital de Saint-Omer.

« Au bas de l'échelle, les questions posées étaient fort simples; en voici quelques-unes:

Déterminer les circonstances où la saignée est néces-saire. Des précautions à prendre pour en assurer le succès.

tem. — Les exutoires.

Hen - Les vomilifs Décrire la fièvre dite d'hopital ou du présent, en donner es eauses, les symptômes, le diagnostic, le pronostic, la

crise, le traitement.

Lusage du kinkina convient-il dans la fièvre contique? etc., etc.

« Mais à côté de ces questions médicales qui émanent du Conseil de Santé, il en est d'autres qu'il faut, je crois bien, mettre au passif des commissaires et sous-commissaires aux guerres, qui intervenaient dans les compositions. Le culte de l'incompétence ne date pas d'anjourd'hui; certains sujets préposés à la sagacité des candidats sont divertissants et apparaissent comme une gageure imposée aux jeunes sans-culottes. Jugez-

Le règne de la liberté diminuera-t-il les malades? Le règne de la liberté influera-t-il sur la beauté phy-

sique?

Le Gouvernement modifiera-t-il les affections physiques comme il modific les affections morales?

« Imperturbablement, l'élève répond oui, et en style image, poétique, prophétique, ou cherche à convaincre. Une question, néanmoins, a rendu réveur un de ces jeunes esthètes. La voici : Le Gouvernement présente-t-il des indications que le praticien doive suivre dans le traitement? Naturellement, le candidat bafouille quelque peu, puis



Traitement des DYSCRASIES NERVEUSES

## SERUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

92, Rue Vieille-du-Temple, PARIS

au CACODYLATE de STRYCHNINE et au GLY CÉROPHO SPHATE de SOUDE

1° En Ampoules

dosées à 1/2 millig, de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube. BOTTE DE 12 AMPOULES : 4'50.

2° En Gouttes (pour la Voie gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

FLACON GOUTTES : 3'50.

Marius FRAISSE, Phies, 85, Avenue Mozart, PARIS. ENVOI GRATUIT S'ÉCHANTILLONS & MM. Inc GOGTEURS, 

Teleph. 682-16.  termine ainsi : « Je m'aperçois que je n'ai pas bien compris la question. » Avouons que nous aurions tous conclu comme lui.

Des missives, dont le ton comminatoire et la pauvreté de langue doivent seuls être retenus, vont directement au ministère. J'en reproduis un échantillon:

#### Lineary Kontaré

#### Citoyen ministre.

In Inoneur de te dies denx mets au sujet de deux in Inoneur de te dies denx mets au sujet de deux in Inoneur de la dies denx mets de moy que je suis Elère es chirurgie depuréd au sujet de moy que je suis Elère es chirurgie depuréd publication motivaité de Pérono voit ne faire rejoindre le bat-dilles. Gloyre sinistire, i production de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la contraction de la monicipalité de cette ville, je te serez obligé, i ouis tos nervitoires — L.

« Ministre, Conseil de Santé ne répondant pas immédiatement, nouvelle lettre, à trois jours d'intervalle!

#### LIBERTÉ. EGALITÉ OU LA MORT.

#### Citoven Ministre.

Giloyan Ministre,

La suis fort surpris desequa Républicaiot ne rend pas
de Réponse nussi ôt les présents places requ telle pièces
que es suit, les républicaint et amy de la pairie, lu doit
mont de la commandation de la co sairs. Citryen je te prie de m'envoier des couvelles le plutot pos-ible. — L.

« Lettres bizarres, n'est-il pas vrai? Style charmant, langage raffiné du xviii siècle, où ctrs-vous allés? Signes du temps : la polites-e est proscrite comme contraire à l'Egalité, et Marat est le grand professeur d'élégance.

« Volontier», le Conseil de Santé fût resté sourd à de telles prières, mais comment ne pas emendre, ne nas obéir, quand le ministre faisait mettre en marge: « Répondre directement et favorablement à ce sans culotte. » Et Saucerotte, navré, licte à ses bureaux :

Répondre qu'il est admis comme chirurgien de 3 classe; à employer lorsque le besoin du service le demanders; en attendant. le Conseil l'invite à s'instruire davantage et à apprendre l'orthographe.

« Chirurgiens de 3º classe, ces dignes élèves de barbiers! Ccla trouble quelque pcu. N'eût-on pas bien fait de les renvoyer, le fusil en main, dans quelque régiment? Je songe que d'illustres maîtres comme Broussais ont été tout d'abord simples soldats, défenseurs de la Patrie, avant de devenir les grands maîtres de l'art. Cette jeunesse, sans valeur scientifique, sollicitait peut-être un galon pour éviter les coups, puis elle avait parfois des titres qui en impossient. Sur les notes de l'un d'eux j'ai lu : « preuves de patriotisme — certificat de civisme — Lettre favorable de Guyotet des

Jacobins - une carte d'atfiliation de cette société - En correspondance avec le Comité de Salut public : avec Carnot, etc. Que pouvait le Conseil de Santé quand de semblables arguments étaient produits? Pour éliminer, il fallut attendre le 9 Thermidor.

« Mais des hommes comme Percy, comme Desgenettes, comme Larrey, comme les professcurs des Facultés fermées, qui s'étaient traînés aux Armées, s'attachèrent à cette jeunesse désorientée, firent des conférences, lui infusèrent un peu de science, lui enseignérent l'abnégation, le dévouement, lui assurèrent quelque pressige, si bien que nombre d'incapables du début surent se faire estimer des soldats, aimer, regretter, pleurer, car, si j'en erois Saucerotte, 600 disparurent avant le Consulat, ou par le feu, ou par les mala-

terreur, la poste, en tua un grand nombre. « Ces conférences des grands mattres de la médecine militaire étaient restées comme une tradition dans le Service de Santé. Elles se sont perpétnées jusqu'a nos jours, en Algérie surtont. Les jeunes stagiaires, au sortir du Val-de-Grâce, les trouvaient organisées à Alger, à Oran, à Constantine,

dies, en Egypte surtou, où un mal qui repand la

et avant d'aller se terrer dans quelque camp perdu, dans un hopital lointain, ils apprenaient encore une fois l'histoire médicule de ces régions où les Européens étaient si éprouvés. Religicusement, ils écontaient la parole éloquente de celui là qui, depuis le siège de Constantine, n'avait plus quitté la province. Il l'avait courue du nord au sud, de l'ouest à l'est, étudiant faunc et flore, archéologie, races humaines, s'assimilant la langue arabe. S'il ignorait les chemins defer, il connaissait toutec que le monde savant publiait; puits de science il était.

« Les jeunes aides-majors faisaient toutes les autonsies, les notaient sur un énorme registre, nécrologe du martyre de cette terre marâtre. J'ai souvenance qu'un de nos chess se transforma un jour en professeur de médecine opératoire. Nous étions bien une douzaine, un peu de tout âge. En nons mettant le coutrau en mains, il entendait qu'on lui scrvit un peu d'anatomie. Il y eut un peu de résistance parmi ceux qui avaient gémi une année entière à l'amphithéatre du Val-de-Grâce. On opéra, mais à la muette, ce qui navra et désarma le maître. Cette petite conspiration du silence était regrettable, mais la jeunesse, au sortir des bancs, croit ton ours en savoir assez, elle oublie l'aphorisme d'Hippocrate : ars longa.

« Il est une grande et noble figure de médecin militaire que je voudrais voir sans cesse sous les yeux de tous les médecins qui sont au front, celle de Percy, que j'ai toujours vénérée; je voudrais la faire revivre, la mettre en lumière d'après Pariset, pour servir de modèle.

« Tallé en hercule, il lui arriva de prendre sur ses épaules un officier blessé grievement à ses côtés, de traverser à la hâte un pont chancelant, crible d obus par l'ennemi, de déposer en lieu sûr, applandi par tous, son precieux fardeau.

« Son âme ardente, faite de bonte, reva de rendre sacres les blessés du champ de bataille, trop lentement secourus à son gré et trop souvent mis à (Voir la suite, p. 783.)

#### Academie de Médecine de Paris

Prix Orfila, 6.000 to Prix Desportes.

.... e Toutes les préparations de Digitale, nées ou à naître, de ne vaudront jamais, au double point de vue scientifique et pratique, la digitaline cristallisée (1) dont a l'action sure et puissante, exempte de dangers, a dété consacrée déjà par une expérience de 40 années, p HUCHARD

DIGITALINE Cristallisee NAT

(1) Découverte par NATIVELLE

GRANULES ROSES en 1/10 de milligr. Dose d'entretien cardio-tonique;
Traitement préventif de l'Asysto

GRANULES BLANCS on 1/4 de millier SOLUTION au milité AMPOULES on \$/10° de milis SECONDARY OF ALL SO PROSESSES

### COLLOIDES CLIN

PURS, ISOTONIQUES ET TITRES EXEMPTS DE NUCLÉINATE DE SOUDE et de TOUT STABILISANT THÉRAPEUTIQUEMENT ACTIF

### colloidal)

ELECTRAUROL (Or colloidal) et métaux de la série du platine.

ELECTROMARTIOL (Fer colloidal) ELECTROSÉLÉNIUM (Sélénium colloïdal)

ELECTROCUPROL (Oxyde de cuivre colloidal) Ampoules de 5 et 40 c.c. — NEOPLASMES, TUBERCULOSE. COLLOTHIOL (Soufre colloidal)

Ampoules de 5 et 10 c.c. pour mections intra-musculaires on intra-vein. dans SEPTICEMIES (PNEUMONIE, TYPHOIDE, TYPHUS EXANTHEMATIQUE, VARIOLE, TÉTANOS, SCARLATINE, ÉRYSIPÈLE, RHUMATISMES, etc.) L'ÉLECTRARGOL est également délivré en Flacons de 50 et 100 c.c. pour TRAITEMENT LOCAL des PLAIES INFECTÉES & BLESSURES DE GUERRE

Ampoules de 2 et 5 c.c. - Traitement du SYNDROME ANÉMIQUE. Ampoules de 5 c.c. - NÉOPLASMES.

Elixir, Ampoules, Pommade. - RHUMATISMES, DERMATOSES.

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. — Adresse télégraph. COMAR-PARIS

OPOTHERAPIE

OSSEUSE

# **POSOLOGIE**

OBTENU AVEC DES 🌋

ADULTES

2 à 3 cuillerees à bouche par jour avant les repas

283 cuillerees à dessert ou a café selon lage.

Tillaccomit (C Si fon veut reminéraliser un phosphalum presque inublément qu'on lui fera absi-dant des mois des phosphales, minéraux ra absorber pen-nereux, tandis qu on arrive plus facilement au but si on peut lui fournir des sels event deje subi quelque. ORIENTATION VITALE

La remineralisation des tissus sera faite à Taide de L'OPOTHÉRAPIE OSSEUSE Professeur ALBERT ROBIN

POSOLOGIE

Une cuillerée a bouche avant les ADULTES deux grands repas s jours sur8

EMFANTS Une cuillerée à dessert ou à café selon l'àge 5 jours sur 8

est le même produit contenant 3 centigrammes de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche Laboratoires du Docteur PII VARD, ANGOULÊME (Chie)

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Pepton Décoverate en 1886 par E. GALBRUM, poeteur en Pharmaces Remplace toujours lode et lodures sans lodisme proposition de la lodisme la lod ttes pour les Adultes

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

M. Galbrun met gracieusement à la disposition des Médecine chefs de form tions sanitaires les flacons d'IODALOSE qui leur seraient nécessaires pour le traitement des malades et des blessés.

MEDICATION NOUVELLE

Troubles trophiques sulfurés

## SULFOIDOL Granulé

#### Soufre colloïdal chimiquement pur

Très agréable, sans gout, ni odeur. - Contient 0,10 centigr. de Soufre colloidal par cuiller-mesure.

Le SOUFRE COLLOÏPAL est une des formes du soufre la plus soluble, la plus assimilable, c'est un soufre non oxydé, c'est sa forme VIVANTE.

Ce qui fait la supériorité du SULFOÏDOL sur tous ses congénères, c'est son mode de préparation.

En effet, il ne contient pas, comme dans les solutions, des acides thioniques, ni autres dérivés oxygénés du soufre, c'est ce qui explique son goût agréable et saparfaite conservation.

Il se dissout dans l'eau pour former un liquide blanc comme du lait, sans dégager aucune odeur et sans qu'il soit besoin comme dans les solutions de l'additionner d'essences fortes (eucalyptus).

Par le procédé spécial M. ROBIN, le Soufre colloïdal (Sulfoïdal) reste un colloïde, qu'il soit desséché ou non, parce qu'il peut toujours être remis en susmension dans l'eau, qu'il ne varie pas de composition et qu'il présente

tous les caractères des mouvements browniens comme on peut le constater à l'ultramicroscope.

INDICATIONS: S'emploie
dans l'ARTHRITISME CHRONIQUE,
dans l'ANÈMIE REBELLE, la DÉBILITÉ,

en DERMATOLOGIE, dans la FURONCULOSE, l'ACNE du TRONC et du VISAGE, les PHARYNGITES, BRONCHITES, VAGINITES, URÉTRO-VAGINITES, dans les INTOXICATIONS MÉTALLIQUES, SATURNISME, HYDRARGYRISME

Le SULFOÏDOL se prépare également sous forme :

- 1º *Injectable* (ampoules de 2 c. cubes); 2º *Capsules* glutinisées (dosées à 0,10 de soufre coll. par capsule);
- 30 Pommade | 1º dosée à 1/45° pour frictions; 1º dosée à 2/45° pour soins du visage (acné, rhinites); 40 Ovules à base de Soufre colloïdal (vaginites, urétro-vaginites).

LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

Traitement préventif SYPHILIS et PALUDISME

## HECTINE

PILULES (0.10 d'Hectine par piùle). Une a 2 piùleis par jour pendant 10 à 15 jours.
GOUTTES (20 gouttes équivalent à 0,05 d'Hectine) 20 à 100 jours, per jour pendant 10 à 15 jours.
AMPOULES (0.10 d'Hectine par ampoule), Jujecer: une ampoule per jour pendant 10 à 15 jours.
AMPOULES (80,004 flectine par ampoule), INFOCULES (80,004 flectine) par ampoule, INFOCULES (80,004 flectine) par ampoule, INFOCULES (80,004 flectine), INFOCULES (80,004 flectine)

### HECTARGYRE

Combination d'Hectine et de Mercure).

Le plus actif. lo mieux tolèré des sels mercurels.

PILULES (Per pluse Hectine dus, Protectioner Re, 045; Est. 04, 040). Duvée de COUTTES (Per tégents de la contra de Couttes (Per tégents de l'action de St. 18, 040). Sel (160), any plus 1 de 18 pers. AMPOULES A (Per empelei Hectine 40% Re, 04%). Plus empeus ser jos.

AMPOULES A (Per empelei Hectine 40% Re, 04%). I de mayous ser jos.

AMPOULES A (Per empelei Hectine 40% Re, 04%). I de l'action de l'action

Laboratoires & l'HECTIME,12, Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la-Garenne (Seine).

Le plus Puissant Reconstituait général

## HISTOGÉNOI

Médication arsénio-phoephorée organique à base de Nuolarrhine.
L'HISTOGÉNOL NALINE est indicué dans tous les cas où l'organisme débité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatice et dramanogénique puissanie; dans tous dans lous des la companie de la companie

uolarrhine.
ALINE est
il Organisme
by a construction of the constr

iscase ou li aut relever Paul général, ameliorer la composition du sang, remnéraliser les PUSSANT SIMILARY PHINDETTINE PRIME PAR LA STAINE, DABBET EL AFFECTIONS OUTAMES, FAILESSE GENERALE, CONVALENCIMENT DABBET EL AFFECTIONS OUTAMES, FAILESSE GENERALE, CONVALENCIMENT DABBET EL AFFECTIONS OUTAMES, FAILESSE GENERALE, CONVALENCIMENT DABBET EL AFFECTIONS FORMES AND CONTROL OF THE PART O

Exiger sur toutes les boîtes et flacons la Signature de Garantie: NALINE
Litteraure et Echent \*\* Sur . INALINE, film Willeneuve-la-Gerenne, pris St-Deniz (Sala).

## **PALUDISME**

aigu et chronique

Tarmurgyl du St Elbanneur

donne des résultais inespérés et réussit là, où l'arsenic a échouê

15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand flacon ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, LABORATOIRE 6, RUE DE LABORDE - PARIS

mal par une soldatesque ivre. Moreau se laissa séduire par le grand chirurgien, rédigea une convention que le Général ennemi déclina, tout sentiment de générosité et d'humanité lui étant inconna. Il fallut attendre un siècle et plus pour voir naître cette admirable convention de Genève qu'il avait préparée et que nos adver-aires d'aujourd'hui ont quelque peine à respecter.

« Sa chaude parole, servie par une mémoire admirable qui avait le souvenir de tout ce qu'il avait lu chez les anciens et les modernes, était prodigue d'enseignements pour ceux qui l'entouraient, et sa plume élégante servait parfois à ceux qui étaient loin de ses belles et instructives allocutions.

« Mais je ne erois pas me tromper : Les étudiants d'aujourd'hui, mieux stylés que les anciens de 93, imitent, sans le savoir, le dévouement d'un Percy ; ils se font blesser comme lui, et trop souvent tombent sans vie, près de ceux qu'ils tentent de secourir.

« Je sais que les chefs de service des Armécs, les maîtres nombreux qui sont au front se réunissent et font part, à ceux qui les entourent, des résultats heureux de leur pratique. Avec un léger effort, ils égaleront les Perey, les Larrey, les Desgenettes, et les très jeunes auditeurs auront la forte instruction qu'ils rêvent d'acquerir sur les bancs lointains des Facultés.

« Ce trop long « brouta » vous intéressera-t-il ?

Je l'espère. Les Saucerotte, qui de père en fils étrient médecins à Lunévide depuis deux siècles passés, conservaient ces papiers comme des trésors de l'époque. La pieté filiale en a fait paraître quelques-uns; j'en ai entrevu d'autres, que j'ai copiés au hasard. Je comptais que le dernier de cette lignée en tirerait parti, mais la mort, hélas! vient de l'emporter, médecinmajor à Lunéville. Au moment de l'occupation allemande, il se prodigua, faillit ètre passe par les armes pour avoir trop bien protègé soldats blesses et habitants; à bout de forces, il avait été envoyé dans le Midi, à Marseille, où, en soignant des pneumoniques, il prit leur mal et succomba. Etant un peu de la famille, j'ai prié sa sœur de me garder les reliques, si elles n'ont pas disparu. Si elles me viennent, je vous les communiquerai.

« Agréez, bien cher confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments. »

P. S. - Je ne puis me relire, ayant des yeux qui n'y voient plus ; donc, pardonnez les erreurs. » Pour copie conforme : F. HELME

#### **Iodéine** Montagu

SIROP (0,04) de Bi-Jodun SIROP (0,04) { PILULES (0,01) } de Codéine

49, Boulevard de Port-Royal, PARIS

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Confrère au front recevrait dans sa famille convale-cents, adoles ou de préférence enfants, v-lla du Sud-Ouest, proximité de la mer. — Ecrire P. M.,

On demande acheter occasion matériel de laboratoire, microscope, étuve, polarimètre, centrifugeur, autoclave, trébucheur, verrerie, etc. — Eerire P. M., nº 1480.

ANGINES Accomments sources et prolongés avec NEOL pur, complèter par gargarismes néolés.
GRIPPES La présence d'accidents pharyngés commande une désinfection quotidienne avec des gargarismes néolés : 2 cnillerées à potage de NEOL par verre d'eau, (Contre l'agacement des dents, ajouter ne pincée de bicarbonate on an peu d'eau de Vichy, etc.) Chez les enfants les palvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérienres à l'eau oxygénée.

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES CABINET ( GALLET REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits 47. boul. Saiut-Michel. Paris. — Tel. Gob. 24-81.

Empision MARCHAIS Phospho-Greenite

QUATAPLASME IN D' LANGLEBERT andicitos, Phichites, ryvipėles Brolures

Le Gérant : O. PORRE.

Paris. - L. Markerskux, imprimear, 1, rao Causette.





6, Rue ABEL, PARIS. - LE FLACON : 3 fr.

MI sugre, al cheux, ni gioco



COLLOBIASES DAUSSER

SOUFRE COLLOIDAL DAUSSE

Traitement rapide du rhumatisme

Spécifique des maladies nerveuses. Nombreuses att Laboratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS ------Granules de Catillon

ONIQUE DU GEUR, DIUNETIQUE RAPIDE
ANTATULE, DISCRIPTIQUE TAPIDE
ANTATULE, DISPRES, DIPRESSION, GEURES, Affection MITRALES, Cardiopation des BEFANTS et VEILLANDS, des
ANTATULE, DISPRES, DIPRESSION, GEURES, Affection MITRALES, Cardiopation des BEFANTS et VEILLANDS, des
ANTATULE, DIPRESSION, GEURES, Affection MITRALES, Cardiopation des BEFANTS et VEILLANDS, des
ANTATULES, DIPRESSION, GEORGE
ANTATULE, DIPRESSION, GEORGE
AN r nescium, Leuemes, Allections MITRALES, Card es, les teintures sont infidèles, exiges la Éige Goog PARIS, S, Boulevard St-Martin et Photo

Granules 4. Catillon à 0,0001 S

TONIQUE DU CŒUR PAR EXCELLENCE

-----Tablettes de Catillon

Osr.25 corps thyroide
Titrė, stérilisė, bien tolerė, sotif et agréable.
1 à 2 contre Myxeedème.
2 à 8 contre Obèstië, Gelire, Herpètisme, etc.
FL. Sfr. — PARIS, 3 Boul\* St-Martin.

En Comprimés inaltérables représentant 35 fois leur poids de levure de bière pour le traitement de la furonculose et des dermatoses. Ch. COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

Traitement de L'INSOMNIE NERVEUSE par les COMPRIMÉS de

Syn. : Bromdiéthylacétylurée = Adaline française

#### VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE



Laboratoires DURET et RABY

5, Avenue des Tilleuls, PARIS (Montmartre)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A TOUS LES DOCTEURS

#### VASOLAXINE

REBEC

HUILE DE VASELINE SPÉCIALEMENT PURIFIÉE POUP PSAGF INTERNE (Paraffine liquide)

LAXATIF MÉCANIQUE INOFFENSIF

INDICATIONS : CONSTIPATION HABITUELLE; dans es maladies algués (flèvre typhoïde) ches les opéres du ventre; dans l'appendicite chronique; dans l'entérite muco-membraneuse; chez les prostatiques; ches les femmes encelntes.

ENVOIS GRATUITS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, RENSEIGNEMENTS :

LABORATOIRES REBEC, (A. GILLOT, Ph. Dr.), 59, r. de Châteaudun, PARIS N. B. — Malgré la difficulté de se procurer la matière première et les accessoires, nous avons toujours pu approvisionner nes clients de VASOLAXINE et satisfaire à tous

leurs besoins.
Tous les Pharmaciens ont de la VANULAXINE ou penvent se la procurer ches les Commissionnaires ou aux LABORATOIRES REBEC.

## OXYGÉNATEUR de PRÉCISIO

Employé journellement à l'Hépital militaire des Moulineaux et au Val-de-Grâce, aunsi que dans les formations sanitaires et les hépitaux civils et militaires.

LE SEUL PERMETTANT D'EFFECTUER LES INJECTIONS DOSÉES D'OXYGÈNE AVEO PRÉCISION ET SECURITE

PRIX BARBIER 1913 (Faculté de médecine de Paris). Voir La Presse Médicale, du 29 avril 1915, p. 141.

APPAREILS STÉRÉORADIOGRAPHIQUES DE HAUTE PRÉCISION POUR LA LOCALISATION DES PROJECTILES

JULES RICHARD, Ingénieu. - Constructeur 25. Rue Mélingue - PARIS

ENVOI DES NOTICES ILLUSTRÉES SUR DEMANDE SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE extrait a froid, 100 grammes de viande de bout par cuillerée. OHAIX & C',

#### ECHANTILLONS LABORATOIRE D'HYPODERMIE DE PARIS sont toulours à la disposition SYSTÈME NE du. Atispasmodique-Analgé CORPS MÉDICAL PRIXOELA BOITE L.LECOQ.Ph. L.LECOO 15. Avenue Perrichont PARIS XVIème

CATARRES at BRONCHITES CHRONIQUES. - a m

10, rue de l'Orne, PARIS. - Contenue dans des Cruchons de grès la SUCCO FCHANTILLONS ET LITTÉRATURE . LABORATOIRES CIRA

> 1, place Morand LYON

ACTIVE LES ECHANGES NUTRITIES



APERITIF PUISSAN

OPOTHÉRAPIE

conserve indéfiniment es propriétés physiques et thérapeutiques

12. Bouley, Bonne-Houvells

PARIS

CAPSULES OVARIOUES VIGIER

à 0 gr. 25. - Prix du flacon : 6 fr.

Capsules Corps thyroïde

à 0 gr. 10. - Prix du flacon : 4 fr. 50

CAPSULES Surrénales à 0 gr. 25; C. Hépatiques à 0 gr. 30; C. Orchitiques à 0 gr. 20; C. Pancréatiques à 0 gr. 50; C. Thymus à 0 gr. 30; C. Rénales à 0 gr. 30; C. Eupeptiques à 0 gr. 30, etc.

Toutes ces Capsules se donnent à la dose de 2 à 6 par jour.



IODOTANNIQUE PHOSPHATÉ
SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

Abrège la Convalescence en activant la phagocytose

Les travaux de Lortat-Jacob ont démontré que l'iode déterminait une excitation du tissu lymphoïde avec formation abondante de leucocytes mononucléaires, excellents phagocytes, qui débarrassent l'organismé de tous les déchets et toxines laissés par l'infection. Ce rôle « dépurateur » de l'iode nous explique son action heureuse dans les convalescences.

Le VIN GIRARD renferme l'iode sous la forme iodotannique facilement assimilable, très active, et n'occasionne jamais ni irritation des voies digestives, ni accident d'iodisme.

Le VIN GIRARD a répandu depuis plus de vingt ans la médication iodotannique posphatée sous une forme agréable, donnant entière satisfaction aux médecins qui l'ont admise dans leur pratique journalière.

Le VIN GIRARD est toujours pris avec plaisir par les malades les plus difficiles.

UN VERRE A MADÈRE AVANT LE REPAS

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia. — PARIS

LA

## PRESSE EDIG

Paraissant le Mercredi et le Samedi

LE NUMÉRO Paris. . . . 45 centimes.
Dep. et Étr. 20 centimes.

- REDACTION -

SECRÉTAIRES

P DESFOSSES

LDUMONT

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

- ADMINISTRATION -MASSON ET C". ÉDITEURS 120, boulevard Saint-Germain

PARIS (VIº) BONNEMENTS :

Paris et Départements . 40 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Union postale . . . . . 45 fr. Les abonnements partent du commencement de chaque mois. F. DE LAPERSONNE Professeur clinique ophtalmologique

> E. BONNAIRE Prolessour agrege, eur et Prolesseur en chef de la Maternité.

J.-L. FAURE Protosneur agrégé. Chirurgien de l'hépital Cochin

DIRECTION SCIENTIFICE -

M. LETULLE Professeur a la l'aculté, Médecin de l'hôpital Boucies embre de l'Académie de med

F. WIDAL Professoor de clinique médicale à l'hépital Cochin, Membre de l'Académie de médecie

F. JAYLE Chof de clin. gynécolegique à l'hôp. Broc Secrétaire de la Birection.

H. ROGER
Professour de Pathologie expérim.,
Medecin de l'Hote-Dira,
Membre de l'Academie de medecine

M. LERMOYEZ que médicale Medecin lochin, de l'hôpital Saint Actoine, le de médecine. Membre de l'Académie de seedecine

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Hasson

Avis. - Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement expire au 31 Décembre de nous adresser le montant de leur renouvellement (ioindre une bande du Journal).

Les qu'itaures pour l'année 1918 seront pré-seuteur : Alla dernière semaine de Decembre sentent . Ala dernière semaine de Decembre; nous pri pas sos abonnés de voulair hien donner des ortipes pour qu'elles soient payées à présentr ion.

#### SOMMAIRE

Articles originaux:

VICTOR PAUCHET. - Prostatectomie : fermeture systématique de la place sus-pubienne, p. 729.

A. MOUGROT et DUNRER — Bradycardie et réflexe oculo-cardiaque dans les traumatismes oculaires, craniens, encephaliques, p 730.

E. Pouliquen. — Αρρατεί d évacuation pour fra tures de cuisse, p 732.

Sociétés de Paris

Société de Médecine légale, p. 784. Société médicale des Hôpitaux, p. 784. SOCIPTÉ DE CHIEURGIE, p. 734 ACADÉMIE DES SCIENCES, p. 736.

Sociétés de l'étranger : REUNION BIOLOGIQUE D'ATHÈNES, p. 736.

RÉUNION BIOLOGIQUE DE PETROGRAD, p 736. Analyses, p. 736.

Chronique:
F. Helme. — Petit Bulletin.
Les Médecins aux Arméro.

FACULTÉ DE PARIS. FACULTÉS DE PROVINCE NOUVELLES

CAISSE D'ASSISTANCE MEDICALE DE GUERRE. RENSEIGNEMENTS +7 COMMINIOUS

### VANADARSINE

Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces.

GOUTTES : VI à XX gouttes par jour.
AMPOULES : 1 cc. par jour ou tous les deux jours

Laboratoire A. GUILLAUMIN, 168, boul, Spint-Germain, PARIS

RHUMATISME Collobiase de SOUFRE

SYPHILIS SULFHYDRARGYRE

Laboratoires DAUSSE. 4, rus Aubriot, PARIS

Anémie, Convalescence.

Débilité, Surmenage.

USCULOSINE Byla =

PETIT BULLETIN

PROPOS DE FIN D'ANNÉE

Lundi, 24 Décembre 1917.

Dans le silence de cette nuit formidable, consacrée à l'Enfant Dieu qui naît sur la paille d'une étable, le vieil homme que je suis rêve, comme vous devez tous rêver, aux veillées de Noël si douces autretois. Quelle joie pour les jeunes en marche vers la vie! Quelle mélancolle, mounlée de tendresse, pour les parents que réchaulfait alors le sourire de tant d'enfants, appelés depuis dans le grand Empire du sacrifice et qui ne reviendron plus!

La gravité imposante des heures que nous subissons nous en masque vraiment trop la grandeur. Depuis des siècles et des siècles, jamais nuit de Noël ne fut aussi solennelle. La conquête du Tombeau saeré, entreprise au x1º siècle par les premiers Croisés, vient enfin d'être achevée par les Croisés modernes, Jerusalem-la-Sainte est dėlivrėe. Mais pourquoi restes-tu triste, ô mon âme, et enchaînée, quand I Humanité, en d autres temps, eût tressailli de joie ?

C'est qu'hélas nous vivons sous la tyrannie de la mort; c est elle, la terrible voleuse, qui corrompt toutes les joies : Ce matin, j'ai appris le deces du bon Lepage; à l'instant même, on les modestes, et qui a tant fait pour le développement de la stomatologie en notre pays. Mais que dis-je? A peine avons-nous offert notre prière ou notre pensée aux camarades d'âge mûr tombés autour de nous, qu'il nou« faut revenir vers les jeunes, fauchés en pleine fleur, là-haut, dans les tranchées, pour le saint du pays. Ah! la eruelle ironic d'une époque où tout se mêle et se heurte, comme s'entre-choquent les humains acharnés les uns contre les autres. Cette guerre que nous ne voulions pas, nous

m'annonce celui de C pdepont, le modeste entre

avons sout fait pour l'éviter. Ce sut d'abord la réduction des dénenses militaires, puis, à l'heure du conflit. l'abandon de dix kilometres de territoire. Jamais peut être peuple dans l'Histoire ne montra parcil attachement mystique à la paix, mais jamai« auenn peuple non p'us ne combattit avec autant de foi dans la ju-tice de sa cause et n'eut davantage conscience de l'enjeu et de l'idéal pour lequel il sacrifiait tant d'existences.

L'Allemand, appuyé sur la Seience, fort de ses méthodes, a cru pouvoir s'assurer l'empire du monde en quelques semaines, et c'est cela qui est fou, et c'est erla qu'il ne faut pas laisser recommencer. Sûr de sa puissance offensive, il s'est cru tout permis, parce qu'il savait bien que s'il était vainqueur, ce serait lui qui éerirait l'Histoire. Après nous avoir terrassés, il n'aurait plus, pensart-il, qu'à faire signe à l'univers de la suivre. Combien, ainsi que l'a dit Ferrero,

Succedane du Salicylate de Metnyle, inodore

#### RHESAL VICARIO

ANTIRHUMATISMAL - AUTISOUTTEV pour usage externe

sapidement absorbable, sans irritation de la nes

Le laboratoire Fraisse, 85, avenue Mozart, Paris, envole toujours gracieusement

aux Médecins du front, qui en font la demande. la Pochette médicale d'Urgence,

qui a rendu

et rend toujours de si appréciables services.

DIGITALINE oristallisée

Granules - Solution - Amnoules.

#### ENDOGRISINES Fournier

Thyroïde. Ovaire, Foie. etc., etc.

LaBoratolies FOURNIER Frères, 26, Bi de l'Höpftah Parte

Antisyphilitique très puissant Adopté par les Hôpitaux civils et militaires des Pays alles Plus actif et mieux toléré que 606 et néo-606 (914)

DOSES FRACTIOI NELS : 20 centigr tous les 4 jours /12 x 11 myetimes pour une cure}.

DOSES MOYENNES : 30 a 25 centigr tous les 6 ou 8 jours /6 x 10 myet pour une cure}.

LITTERATURE RT ECHANTILLONS Laboratoires NALINE, & Villepeuve-la-Garenne (De).

XXVº ANNÉE. - Nº 72. 27 DÉCEMBRE 1917.

oscillent encore entre l'horreur des procédés allemands et le désir caché de s'approprier ses méthodes! Sans la Marne, sans l'Yser, sans Verdun, les cieux ensent été vides; plus de principes moraux, plus de dignité humaine : le joug de la force, voilà la charte nouvelle imposée aux hommes par dess mains souillées de sang. Heureusement, les Poilus étaient la Tranquilles aujourd'hui comme ils l'étaient lière, ils attendent, confiants, l'appel à de nouveaux sacrifices. Ce sera dur, disent-lis, mais pas plus dur qu'a début, pas plus dur qu'a Verdun, et ce qu'on a fait une fois, on le refera conce. Chers enfants!

L'erreur de l'Allemagne, voyez-vous, fut de méconnaître la loi de l'entr'aide, sans laquelle aucune espèce ne pourrait vivre. Grisée par son messianisme, cxaitée par ses principes nietz-héens, elle n'en a pas voulu voir la contrepartie, et c'est pourquoi elle a déchainé cette guerre avec tant de cynisme et l'a conduite avec une si complète barbarie.

Mais tout se paie. En dépit des gaz et des obus asphyxiants, en dépit de l'espionnage, en dépit d'une trahison plus affreuse que celle qui marqua la guerre de Sept Ans, notre droit triomphera parce qu'il estappuyé sur la force de nos armes. Nous connaîtrons encore les jours d'angoisse, les heures de song alterneront encore avec les heures de deuil et de soulfrance, mais une fois de plus nous finirons bien, à nous tous, par enchaître le Destin.

J'ai pour filleul un étudiant en médecinc qui, ayant planté là son caducée, est aujourd'hui un bel officier d'artillerie. Il est venu me voir tout à l'heure. — Eh bien l'ui dis-je. — Eh bien l'ui dis-je. — Eh bien l'ui dis-je. — Ed dats de la feat de doute, et le doute est une injure aux soldats de la France qui, eux, après Charleroi, quand ils avaient plus de deux millions d'ennemis sur le dos, — et quels ennemis! — n'ont jamais ni douté, ni interrogé. Il a safi de leur, commander demi-

ENVOI GRATUIT d'ÉCHANTILLONS & MM. les GOCTEURS.

tour, et ils se sont rués contre le barbare, et ils ont vaincu! Comparez donc ce que nous étions alors et ce que nous sommes aujourd'hui, nous qui en avons tant vu! Jamais troupes plus calmes, plus aguerrics, ne furent groupées dans la main d'un chef. Que redouter? Le bourrage à la Mackensen? mais c'est une vieille connaissance. Les Allemands ont pu triompher des petits peuples, ils ont pu désarmer les grands traitres, c'est entendu, mais qu'ont-ils fait contre nous depuis 1914? On sont leurs victoires d'Occident? Ils vont avoir le nombre, possible, mais que faites-vous de notre matériel, de nos tirs de précision, de nos mitraillcuses innombrables? Et puis, il y a nous. Puisque vous faites un article là-dessus, le soir de Noël, prêchez la confiance et combattez le doute, si tant est qu'il puisse exister : Done, trève aux pronostics asphyxiants, et pour avoir la paix sur la terre, qu'on s'en rapporte simplement aux braves de F. HELME. bonne volonté!

#### LES MÉDECINS AUX ARMÉES

Les décorés. - Sont inscrits an tableau de la Légion d'honneur, pour :

Chemièr: M. Pouget Jules), médecin aide-major de re classe au vis butailon de l'er qu' difantarie : médecin d'un grand couvage et d'une haute conscience, se prodiguant dans les circonstances d'illielle pour securir et paner les blessés. Le 31 faillet 107, dirigeant pendant et paner les blessés. Le 31 faillet 107, dirigeant pendant nant que les deux médecins qui suivaient les vagues d'assaut aracient été grièvement atteints, s'est porté spantamément en avort dans un terrain difféliel et très bombardé pour les rempiocer, assurant pendant la durée du combat le service en toute penmière ligne. Deux fois

— M. Pataud Devallencienne (Henri), médecin aidemipr de <sup>26</sup> classe à la compagnie 10/8 du 6º rég. du génie: médocin aide-major ayant de son devoir la conception la plus élevée. A toujours donné les plus admirables exemples de coarage et de sang-froid. N'a pas hésité, au cours d'une attaque. à sutre les vagues d'assaut et à instoller en plein combat et sous un feu violeut, son poste de seccurs dans les ruines d'un village conquis. Blessé très grièvement, le 28 Septembre 1917 alors qu'avec son mépris habitnel du danger, il se rendait en première ligne pour donner ses soins oux hlessés. Deux fois cité à l'ordre.

— M. Blanchord (Auguste), médecin-major de 2º classes au 329º rég, d'infanterie : médecin-bel courageux, éscrigique et dévoné. Le 28 Septembre 1917, est déscendu anu anbi rempil de gar pour soigner des hommes intoxiqués. Attein lai-meux et remonté évonoui, act los los de la système de la comparable de la compar

uniger el d'esprit du acvoir.

— M. Guilhumme (llenri), médecin oide-major de 1º el.
au 1º groupe du 53º rég. d'artillerie : excellet-t médecin,
qui joint à une grande valur professionnelle un dévouement Inlia able et un courage remarquable. Gravement atteint, le 5 Avril 1917, en donnant ses soins anx blessés, ne s'est laissé évacuer que sur l'ordre formel de soi

ommandant de groupo.

commandant de groupo.

Il. De Medevirlie (Jean), médecin aide-major de

l'Classe (Esterve) à une ambulance : médecin d'une
haute conscience, d'une renarquable compétence teste
nique et d'un grand ourrage. A été blessé grévement le
18 Août 197, or nemjiassant avec on devouement habituel
les devulss de sa profession. Déjà hlessé antérieruement

et und a Nederlie François, métedia nide-major de 1 ve. d. un viç. de nunctée de la leglon d'erappère : métedien d'une valeur professionnelle et militaire hors de pair, qui éval déstingué dans tous les combols auxquels il o pris part depuis le début de la campagne. A parfaitement organisé son service au cours des combat des 20 et 21 Anti 1917, se dépensant avec un coursée, un dévroucent et un mépris du donger admirables, pour panaer les hissés

se ouperssaut avec un courage, un oevonoment et un mépria du douger admirables, pour panser les hlassis autres de la comparation de la comparation de la compara-— M. Chuize (Jeon), médecin aide-major de 2º clause u 60° rég. d'infonterio, tri valuillos : médecin qui joint ô une crassquable compétence technique un dévouement ann limites et un courage abaolu. A été grièrement blessé. Le 16 Avril 1917, on lastaliant un poste de seconra er le terrain conquis. Amputé de la cuisse ganche. Deux

— M. Millet (Auguste), médecin-major de 2º classe au rég. de marche de spahis marocains: d'un inlassable dévouement de d'une énergie extrême, na cessé pendant quatre jours de rudes combats de prodiguer, jour et nuit, des soins aux blessés aussi blen sous le feu qu'à l'ombulance.

— M. Lallement (lleari), médecin oide-major de 1<sup>re</sup> cl. au 19<sup>r</sup> rég. d'artilierie, état-mojor : excellent médecin de

Téléph. 682-16.





MARIUS FRAISSE, Phins, 85, Avenue Mozart, PARIS.

corps de troupes; s'est distingué partaut par son sangfroid, son conrage et son dévouement, u debut de la campagne, dans un régiment d'infanterie, puis dans un régiment d'artillerie. Blessé par des éclat d'abus, le 8 Septembre 1917. Perte de la vision d'un œil.

MEDAILLE MILITAIRE.

- M. Catcir (Muurice), mederin sous-nide-major au — 31. Cateir (Maurice), mederin sous-nide-major au 3º batailloa da 15½ rég, d'aifanterie : médera aaziliaira du plus absolu dévouement, Dans les combats de la Somme, de l'Aisne, n'a jamais hésité, de jour comme de naît, à exercer ses fonctions sous les bombardements les plus violents. Le 20 Août 1917, a donné de nouveau à tous le plus bel exemple da son esprit de sacrifice pendant le combat. Deax fois cité à l'ordre.

dant le combat. Deax tois cite a l'orare.

— M. Rouy-r (René), sous-aide-major (active) au 2º batailloa du 412º rég. d'infanterie : médecin d'un dévuacment absalu et d'un graud courage. A été blessé très ment ausain et un grand courage. A et basse en grièvement, le 30 Septembre 1917, en dirigeant les tra-vaux d'aménagement d'un poste de secours dans un secteur soumis à de violeats bombardements. Dejà°cité à

- M. Dup ·is (Jean), médecin auxiliaire an 6° rég. d'infaaterie coloniale, 1er bataillon : médecin aaxiliaire grande bravoure et d'un dévouement absolu. A été très grièvement blessé le 1º Octobre 1917, en soignant les blessés à san poste de secours en première ligne. Deux fois cité à l'ordre.

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES Médaille de vermeil, - M. Ierromnimon (Constantin), médeci--major de 2º classe de l'armée hellénique, direc

teur du Service saaitaire de Salonique M. le Dr Hayward, médecin anglais, directeur de l'hôpital de Port-Saïd,

Médaille d'argent. - M. Lancelin (L.), médecin de 1º cl., en service à Brest

- M. Kamel (Abdallah), médecin égyptien à l'hôpital de Port-Saïd.

 M. Boisson (G.), médecin de 3º classe auxiliaire de la division nava e d'Orient. M. Aaghelides (Anghelos), médecin aide-major, adjoint au directeur du Service saaitaire de Salonique.
 Médaille de bronze, — M. Marchand (E.), médecin auxi-

linire, en service à Bizerte.

Citations à i ordre du jour M. Gastex, méd-cin priacipal de la mariae: a donné l'exemple de l'activité et du calme: n maiatenu lordre recompte de l'activité et du caime; n maiatenu l'ordre pendant la perte du Kléber et dirigé intelligemment l'evacuation du personnel et des blessés ea aidant aux mesures de sauvetage. N'a quitté le bâtiment qu'après l'évacuation du personnel l'évacuation du personnel.

#### LIVRES NOUVEAUX

Fractures of the lower extremity or base of the Radius. Fractures de l'extrémité inférieure du radius, par PILCHER (LEWIS STEPHEN), 132 ligures. (J.-B. Lippincott, éditeur, Phila telphie et Londres.)

L'auteur, chirurgien distingué de Brooklyn, au cours d'une carrière chirurgicale déjà longue, a toujours pris un intérêt particulier à l'étude des frac-tures de l'extrémité inférieure du radius, fracture qui est, sans conteste, une des plus fréquentes que le praticien ait à soigner Il ne s'est pas contenté, dans rette étude, des scules données de la clinique et des enseignements de la litterature il a fait des dissections toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, des expériences sur le cadavre; il a examiné les collections des principaux musées d'anatomie pathologique, recueilli des documents radiographiques. Il résume aujourd'hui dans un élégant petit livre les résultats de son expérience qui ont déin fait l'objet de plu ieurs publicatione. Le livre de Pilcher est une véritable petite merveille de clarté et de précision.

#### FACULTÉ DE PARIS

Clinique ophtalmologique de la Faculté de Mèdecinc de Paris. — M. le professeur F. De LAPERSONE recommencera ses leçons cliniques le vendredi 18 Janvier 1918, à 10 h. 1/2, à l'amphithéatre Dupoytren (Hôtel-Dieu) et les continuera les vendredis suivants à la même

Ordre du service. - Les luadis, mercredis et vendredis

à 9 h. 1/2, coasultatioa à la Polichinque Panas.

Les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures, opérations (salle d'opération -).

Enseignement spécial pour les stagiaires. gnement sera donné à partir du 8 Janvier 1918, les mardis, jeudis et samedis, à 3 heures, à l'amphithéatre

Dapuyirea (Hôt-l-Dieu).

Les leçons accompagnées de présentation de malades, de projections en couleurs, etc., pourront être suivies par les auditeurs benévoles qui se ferent inscrire auprès du professeur. Un certificat leur sera délivré à la fin du urs qui durera environ deux mois.

#### FACULTÉS DE PROVINCE

École préparatoire à l'Ecole de médeeine navaie de Bordeaux. — Le recr tement à l'école préparatoire à l'Ecole de medecine navale instituer temporatreauert près la Fucul é de médocine de Birdeaux, en vue de faire accomplir per les jeunes gens qui se de-tinent aux carrières de medecin et de phermacien de la marine ou des traupes coloniales, la première anaée d'études médicules au pharmaceutiques, s'opère, à la suite d'un examen écrit, parmi les jeunes gens remplissunt les conditions

1º Etre Français ou naturalisé Français; 2º Etre dégagé, au moment de l'admission, de toute

obligation militaire (étudients appartenant à la classe 1919 et, éventuellement, à la classe 1920);

3º Etre robusie, bien constitué et n'être utteint d'aucune maladie ou infirmité sus-eptible de rendre inapte au service militaire:

4º Avoir été vacciné avec succès on avair en la netite vérole:

5º a) Pour la ligne médicale : être pourvu du bacca-laurest de l'enseignement secondaire ou de tout autre baccalauréat ou certificat permettent, aux termes des règlements universitaires en vigueur, de feire les études médicales et du certificat detudes physiques, chimiques et naturelles:

 b) Pour la ligne pharmacentique : être en possession d'un diplôme de bach lier et du certificat de validation de stage.

Les pièces à produire à l'appui de la demande (laquelle doit indiquer le lieu de résidence du candidat, le centre d'examen choisi, et, le cas échéant, le lieu où l'avis de son admission doit lui être adre-sé), pour être admis à subir l'examen d'entrée à l'école preparatoire de Bordeaux, sont les saivantes ; 1º L'acte de nai sance dûment légalisé;

2º Ua certificat du maire de la locatité hobitée par la famille, coastavant que le candidat est Français ou naturalisé Fronç is:

3º Un certificat d'un médecin de la marine ou de l'armée constatant que le caadidat est robuste, bien constitué, et qu'il n'est atteint d'aucune infirmité on maladie susceptible de le readre impropre au service

4º Les diplômes ou certificats prévus ci-dessus. Les can-didets doivent produire leurs di lômes au, s'ils r'ont pas été détivrés, les cortificats provisoires : les copies même certifiées confarmes ne sont pus admises à ea tenir lieu; (Voir la suite, p. 790.)

Toux spasmodique

Coqueluche

Toux émétisante des Tuberculeux

auxquels il permet le sommei)

POSOLOGIE ENFANTS: Administra à chaque fols:
6 mois à t an: 8 à 10 gouttes
1 an 2 ans: 10 a 15 gouttes
Au-decsur de 2 ans: 15 à 30 gouttes
Guin soin 18 goutes et le cas,
Augheir à à 6 fois les doncs evidence et ADULTES: 50 à 60 gouttes par dose; Administrer 5 à 6 doses et plus par 24 inures, une demi-heurs avant on 2 hours sprés le répas

Litterature & Mantillons : FALCOZ & CIP.

## ELECTRAUROL

Or colloïdal pur, à petits grains, stable, préparé par voie électrique

Exempt de matières azotées, l'ELECTRAUROL est injectable chez le malade sans réactions thermiques violontes. Comme les métaux nobles, il développe une puissante action leucocytaire et augmente les moyens naturels de défense de l'organisme.

L'ELECTRAUROL est indiqué dans les maladies infectieuses. Il a été plus particulièrement employé dans le rhumatisme articulaire et les fièvres thyphoides.

Doses moyennee: 2 ou 5 cc. en injections intramusculaires ou intraveincuses.

FORMES & Ampoules de 1 et 2 cc. (12 par boîte). - Ampoules de 5 cc. (6 par boîte) et de 10 cc. (3 par boîte).

LABORATOIRES CLIN, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques - PARIS.

**PALUDISME** 

aigu et chronique

Cameragel de St Eleanneur

donne des résultats inespérés et réussit là, où l'arsenic a échoué
15 gouttes à chacun des 2 repas — Grand fl.con ou demi-flacon.

ECHANTILLONS, L. BORATCIRE 6, RUE DE LABORDE - PARTS

et curatif de la SYPHILIS et PALUDISME

## HECTINE

PILULES (8.10 "Hectine per pilinis). Une à 2 pitules par jour pendant 10 à 15 jour GOUTTES (10 poutes équivalent à 0,05 d'Hectine) 26 10 gent par per pendant 10 à 15 jour AMPOULES À (8.10 d'Hectine par ampoule). 

Interes à Court de d'étail par l'Ampoule par ampoule de l'appendant 10 à 15 journe, ou consideration de 10 journe, ou consideration de 10 à 15 journe, ou consideration de 10 journe

(Combinaison d'Heotine et de Mercure).

Le plus actif, le micut tolèré des sels mercur-els.

Le plus actif, le micut tolèré des sels mercur-els, se plus de la litte d

Laboratoires & PHECTINE 12 Rue du Chemin-Vert, à Villeneuve-la Garenne (Seine).

Le plus Puissant Reconstitua . \* général

## HISTOGÉNOL

Médication arsénio-phosphorée organique à bace de Nuclarrhine. L'HISTOGÉNOL NALINE est indiqué dans tous les cas où l'organisme lébilité, par une cause quelconque, réclame une médication réparatrice et drasmoréalisme suivous.

diqué dans tous les cas où l'organisme billet, par une ceuse quelconque, clame une médication réparatrice et managénation prisesants; dans tous managénation prisesants; dans tous sur la company de l

PUISSANT STIMULANT PHAGOCYTAIRE. TUBEROULÓSES, BRONOCHITES, SOROPÍULE, LYMPHATISMER, ANEMIE, REURASTHÉNIE, AS THIME, DIABET E, AFFECTIONS OUTAMES. FAIBLESSE GENERALE, CONVALESCENCES DIFFICILES, «10 FORMES) ELIXIA (A SORD ASSI) (SORT A CONVALESCENCES DIFFICILES, «10 FORMES) (A SORT ASSI) (SORT A CONVALESCENCES DIFFICILES, «10 FORMES) (A SORT ASSI) (SORT A CONVALESCENCES DIFFICILES, «10 FORMES) (SORT A CONVALESCENCES DIFFICILISMS (SORT A CONVALESCENCES DIFFICILISMS) (SORT A CONVALESCENCES DIFFICILISMS (SORT A CONVALES DIFFICILISMS (SORT A CONVALES DIFFICILISMS (SORT A CON

Exiger surtoutes les boîtes et flacoms la Signature de Garantie: NALINE Uttéreure et Echant<sup>es</sup>; S'ut. à NALINE, Phendylleneuve-la-Garenne, più St-Denis (bila).

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Potente DÉCOUVERTE EN 1836 FAR E. GALBRUN, DOCTURE EN PHARMAGIE

Remplace toujours old et lodures sans lodisme
Trief police i Dobaces occurate come un province footward to the trief police in the sound to the trief police in the sound to t

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médeuna de Paris (800.

(M. Galbrun met graciensement à la disposition des Met. cins chets de formations sanitaires les flavons d'IODA LOSE qui leur sergiont nécessaires pour le traitement des malades et des blessés. Préparations à base de Kola fraîche (Procédé spécial)

## PEPTO-KOLA ROBIN

Médicament aliment à base de Pepto-Glycérophosphates et Kola fraiche

Le suc de Noix de Kola fraîche est extrait par expression et conservé dans l'alcool, qui sert de véhicule à une liqueur exquise que l'on appelle le **Pepto-Kola** et qui se prend à la dose d'un verre à liqueur après chaque repas.

L'action stimulante de la Noix de Kola sur l'organisme est renforcée par l'action des glycérophosphates, éléments nutritifs du système nerveux. Touristes, Alpinistes, Chasseurs, surmenés par le travail physique ou intellectuel; Diabétiques, Convalescents, Blessés, retrempent leurs forces par l'usage de ce bienfaisant élixir, qui peut se prendre aussi blen en état de santé que de maladie.

## GLYKOLAÏNE

(Kola Glycérophosphatée Granulée)

à base d'Extraits de Noix de Kola fraîche

Il a été démontré que l'action de la Kola sèche était surtout due à la présence de la Caféine et de la Théobromine. Or, nous savons que la Kola fraiche est préfèré par les indigènes dans son pays d'origine, qui en la mastiquant absorbent les glucosités qu'i elle contient avec le rouge de kola en partie détruits par la dessiccation, c'est pourquei nous avons adopté les Extraits de Kola fraiche stabilisée, comme base de notre préparation.

Nous savons également que la Kola étant exclusivement stimulante du Système nerveux, ne tarderait pas à épuiser celui-ci, si l'on n'avait soin d'y adjoindre un élément réparateur, nutritif par excellence, les glycérophosphates.

Telle est la composition de la Glykolaine granulée.

Se prend à la dose de 2 cuillers-mesures par repas dans un peu d'eau.

GROS: LABORATOIRES ROBIN, 13, 15, 31, Rue de Poissy, PARIS

RECONSTITUENT SYSTEME NERVEUX

#### NEUROSINE PRUNIER

"Phospho-Glycérate de Chaux pur"

6, Rue de la Tacherie, 6

#### DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés fluo-nitrités toni-cardiaques.

DOSE HABITUELLE
286 Comprimes par four.

Oiminution de la Tension Artérielle Régularisation de la Circulation du Sang Artériosolérose, Menstruation d'iffettà Troubles de la Ménopause.

PRUNIER & C\*, 6, Rue de la Tacherie,? agri-





Gastralgies

Extrait complet des Glandes pepsiques

6º Le consentement des parents;

7º Une déclaration sur pupier timbré, du père, de la mère, du tuteur ou du candidat lul-unéme s'il joult de ses biens, reconnaiss ant qu'il s'engage à rembourser au Trésor: 1º Les fraie de pension;

2º Les frais de scolarile et d'examen; dons le cas où l'inferessé erac accul de Écolo par mesure disciliaire, ou ne contracterait pas, après l'obtention de la ét inscription de médecine ou de plarmacie, et, au plus tand, avant la data du passago devant le Cansell de revision de la classe à laquelle il appareiten, un engegement pour la durée de la guerre dans le corps do équipages do la flotte en qualité de matebul farmier.

Les plèces montionnées ci-dessus doivent être adressées au ministre (Service central de Santé, bureau admi-

nistratif) avant le 28 Décembre 1917.

Se étudiants en médec ae et en pharmacio admis à l'école préparatoire de Bordeaax sont logés et nourris aux fruis de la Marine, qui acquitte également les frais de seolaril é corre-pondant à la première année d'études.

Ces élèves ne portent pas d'uniforme. Ils sont assorits nu secréteriat de la Faculté mixte de

médecine et de pharmacie.
Il suivent les cours, cliniques, conférences et exercices
pratiques de la Faculté de médecine de Bordeux, afférents à la première anaée d'études médicales ou pharm-ceutiques, dans les mêmes conditions que les étudiants inacrits près cotte Faculté et on citéres de l'évele prépa-

ratoire.

Les élèves reçoivent, en outre, par les soins de l'écele, un enseignement spécial saus forme de conférences, répétitions et interrogations, se rapportant à l'enseignement

tituda et interrogations, se rapportant à l'enseignement donné per la Faculté.

Dès l'obtention de la 4° inscription par les étudiants en médecine et en pharm cie, les élives de l'école préparatoire doivent contracter un engagement dans le corps des équipages de la Bolte, pour la durée de la guerre, en qualité de matelot infirmier.

L'admission des élèves à l'école est subordonnée à cette

Les familles de ceux qui refus-raient de contrecter cet eagagement devront rembourser au Trésor le montant total des dépenses de nonriture et de scularité effectuées pour eux par l'Administration de la Marine.

Les élèves démis-ionnaires on exclus par mesure disciplinaire au cours de l'année scolaire seront traus au même remboursement.

Le chiffre des admissions à faire à l'école préparatoire temporaire est fixé comme suit : ligne médicale, 65; ligne pharmaceutique, 5.

#### NOUVELLES

Les étudiants on médecine de la classe 1917. —
M. Chauvean, 'enáteur, oy at demandé à M. le ministre de l'Instruction publique qu'll soit permis sur étudiants en médecine et P. C. N. de la classe 1917, pourrus d'une macérine de prendre, pour les premières les quatre inscriptions, pour les seconds, le P. C. N. avec deux inscriptions, be médecine, a reçu la réponse suivante:

« Les inscriptions dont il s'agit ne pourreient être concédées aux étudinnis dont la situation est signalies par l'honorable sénateur, que si M. le ministro de la Guerre, dont ils dépendent, consentait à leur donner les facilités suffisantes pour accomplir la scolarité correspondant auxdites inscriptions.

« Ces facilités, pour que la mesure proposée fut équitable, devraient, d'ai leurs, être ae ordées aux étadiants des classes 1915 et 1916 qui ont été incorporés, comme ceux de la classe 1917, en coars d'année scolaire,

a Si M. le ministre de la Guerre ne croyait pas poavoir accorder ces facilités aux étudia-ts de ces trois classes, ceux-el bénéficieront des meares réparatrires promises pour la fia des hostilités à tous les étudiants arrêtés dans leurs études par l'état de guerre.

Enseignement secondaire des jounes filies. — M. Roger, doyen de la Faculté de Méd-cine de Paris, est nommé membre de la Commission sura-parlecuentaire chargés d'examinor les modificatios s'a apporter à l'organisation des études et aux sanctiuns de l'enseignement secondaire des jounes filies.

Le déplacement de i hôpital Beaujon. — Le decre présidentel autraut vient d'atre posible au Journal polifical. Arricle premier. — Est déclare d'utilité poblique le déplacement de l'hôpital Beaujon et son transfert à Clieby, comportant 1 acquisition de la totalité des propriédés comprises dans le pérmière limité par a ruc du Landy, la rue du Genéra-lloguet, le buulevard de Lorraine et la rue du Printerpa-tiérais-ruuge, junne et verte

raine et la rue du Printemp-(trintes runge, juune et vad uplan), le toul d'une superficie d'onviron 100 000 mètres. En conséquence, le préfet de la Séine, agissanta nucle de la Ville de Paris, pour le compte de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, est autorigé à acquérir les propriétés ausdites, soit à l'aminhle, soit pour cause d'atlité pui-lique, conformément aux prescriptions de la toir du 3 Mai 1811.

Il sera pourvu à la dépens-, évaluée en principal et rais à quatre millions neuf ceat soixante-dix mille francs, au moyea d'une aliénation de reate sans affectation spéciale, à cherge par l'Administration de l'Assistance publique de reconstituer alterieuement le capital sinsi alléué, au far et à me-ure de la rentrée des re-sources à

provenir de la reveute des terrains de l'héputel Beaujon. Art. 2. — La présente déclarati-a d'utilité publique sera considerée comme nulle et non avento et les expropriations à eff ctaor pour l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de ciaq ans, à compter de ce jour.

Association française de Chirurgie. — Le prochain longrès de Chirurgie anra lieu à Parls le 7 Octobre 1918. Questions mises à l'ordre du jonr: 1º Extraction des projectiles intrathoraciques;

Extraction des projectiles intrathoraciques;
 Trailement et résultats éloignés des lésions des nerfs

par projectiles de guerre; 3º Esquillectomie et réparation des pertes de substance osseuse,

Une seance sern consucrée aux présentations et démonstrations d'appareils.

Les membres qui désireront faire une communication

devront en envoyer le titre avant le 31 Juillet 1918, à M. le Dr.J.-L. Faure, secrétaire général, 10, rue de Seine, Paris. (VI°).

Académie des Sciences. - Prix proposés pour l'annéo 1919 : Prix Montyon (erts insalubres); Prix Cavier et Fondution Savigny (anatomie et zoolo-

Prix Cavier et Fondation Savigny (anatomie et zoologie); prix Montyon, prix Barbier, prix Bréant, prix Godard prix Chaassier, prix Mège, prix Bellion, prix du Barca Larrey;

Prix Argat (médecine et chirurgie), prix Montyon, prix Latlemand, prix Philipeaux; Prix Fanny Emden (physiologie); Fondation Lanne-

longue, fonds Bonaparte, Fondation Loutreuil; Fonds Charles Bouchard (fonds de recherches seicntifiques).

#### NÉCROLOGIE

Nous apprenous avec regret la mort de notre am te collaborateur, le D'Lepage, necoucheur de Sidpitaux, survenue asbitement à Paris, le 22 Décembre. Nous dirons dass un trên prochain numére quelles furent la carrière et l'œuvre du D'Lepage, mais tenons déa sujoerd'hui à associer La Presse Médical aux marques de sympathie qui seront témoignées aux siens.

## ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Echantillons: DALLOZ & C", 13, Boul de la Chapelle, PARIS

1913. - Gand : Médaille d'Or

#### NÉVROSTHÉNINE

Gouttes de Glycérophosphates alcalins

(Principaux éléments des Tissus nerveux) xv à xx gouttes à chaque repas contre :

SURMENAGE

<u>DÉPRESSION NERVEUSE</u>

*NEURASTHÉNIE* 

Le Flacon (Compte-Gouttes): 3 fr. - Rue Abel, 8, Paris.



1914. – Lyon: Diplôme d'Honneur

FREYSSLNGE

Tonique non excitant

Ne présente aucune contre-indication Ne contient ni sucre, ni chaux, ni alcool.

**VERTIGES** 

ANÉMIE CÉRÉBRALE

**CONVALESCENCES** 

Échantillons et Prix spécieux peur les Hôpiteux et Ambulances.

INSOMNIE NERVEUSE



5. Avenue des Tilleuls. Pags

5, Avenue des Tilleuis. Paris tehantillons sur demande à tous les Docteurs COMPRIMÉS DE

Syn. Bromdiëthylscetylurés = Adaline Française

VÉRITABLE SOMMEIL DE DÉTENTE

#### Caisse d'Assistance médicale de Guerre

Secours de Guerre à la Famille médicale (réunis). 5, rue de Surene, Paris (8º),

Souscriptions recues du 16 au 30 Novembre 1917.

Le total de la souscription au 30 Novembre 1917 s'élève à 887.000 francs

(Cette liste no comprond pas les souscriptions provenant des engegemeots de versements mensuels.)

1.000 froncs : L'union Jeonne d'Arc, Montevideo (Uru-

guay).
500 froncs : Le Syodicot des Médecins du déportement de l'Allier (2º vers ) 400 francs : Anonyme, Bordeaux (aboudon d'honoraires).

200 francs : Les Médecios de la Compagnie des che-mins de fer de l'Est (versement fait par le Dr Leflaive). - M" le D' Fabre, Paris (2º vers.). - D' Genouville,

Poris.

190 france : Dr Gecesldi, Sf. x. (3\* vers.).

190 france : Le Facelité de Médecine d'Alger (14\* vers.).

La Société des Eaux minérales de Châteleguyon

(3\* vers.). — Dr Boarg, Paris. — Duvemoy, Bellori

(6\* vers.). — Gesle, Guecrouet (L.-laf.). — Tial, Paris

(12\* vers.). — Anonyme, Toulon (Var) (2\* vers.).

30 france: Dr Toursfer, Lyon (2\* vers.).

80 Inanes : D' Toursier, Lyon (2 vers.).
75 Iranes : Anouyan, Paris.
60 Iranes : Nille le D'Broldo, Marrakech (4 vers.).
50 Iranes : D'B Bay, père, Paris (160 vers.).
M. Capoté, Paris (par l'internediaire du D' de la Calle
Bordeaux (6 vers.).
Evant (2 vers.).
Paris (2 vers.).

— Vallo (G.), médecin de 2º classe de la
cación. (L'harmon (4 vers.). marine, Cherbourg (4° vers.).
40 frones : Dr Milhit, Paris (6° vers.).

25 francs : Dr Cavolié, Toulousc (7º vers.). - Forestié,

Aix-les-Boins (25° vers.).

20 frones : Drs Dubreuil, Pny-l'Evêque (Lot) (2º vers.). — Lelongt père, Paris. — Lelongt (Paul), Bourth (Eure). - Yvon, Paris (17º vers.)

francs : Drs Fonché et Pless 10 froncs : De Thelliez, Oisonville (E.-et-L.)

Montant des sonscriptions recueillies du 16 au 30 Noombre 1917 : 10,000 francs. Moyenne quotidienne

Prière d'adresser les souscriptions à M, le Trésorier (sans indication de nom) de l'Association générale des médecins de France, 5, roe de Surène, Paris (VIII\*).

La Caisse d'Assistance médicale de Guerre a alloué, en secours immédiats, sur les 10 pour 100 affectés à ce service, une somme de 108.932 francs.

#### **Broméine** montagu

/Bi-Bromure de Codéine/

SIROP (0.03) PILILES (0.01) TOUX nerveuses AMPOULES (0.02) SCIATIQUE

49. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

#### RENSEIGNEMENTS ET COMMUNIQUÉS

Etablissement psychothérapique de Fleury-les-Aubrais. - Un poste d'interne ou médicin assistant est vacant immédiatement à l'Etabl. psychothérapique de Fleury-les-Aubrais, pr. Orléans. Traitement ennuel: 900 fr. pour les internes, 1.200 fr. pour les médecine assistants.

Avantages en nature : logement, nourriture, chauffage, éclairage, blanchissage.

Conditions exigées : minimum 8 inscriptions pour les int.; tous les doctorats pour les médecins assistants. - Adress, les demandes au Direct, médecin.

Anc. Major 1<sup>re</sup> cl., cx. interne pr., remplacerait 7 jours confrère civil, — Ecrire P. M., nº 1778.

On demande médecia ou étudiant expérimenté pour faire recherches bibliographiques médicales.— Ecrirc P. M., nº 1481.

Confrère au front, recevrait dans sa famille convalescents, adultes ou de préf. enfants, villa du Sud-Ouest, proximité mer. — Ecrire P. M., nº 1476.

ANGINEA Attouchements sougheur et prolongés avec NEOL pur, compléter par gargerismes néolés. Le présence d'accidents pharyogés com ande une désinéeston quotidienne avec des

mance une desinacettos quotidienne avec des gargarismes noblés 2 cuillèrées à potage de NEOL par verre d'eau. (Contre l'agacement des dents, ajouter une pincée de blearbonate ou un peu d'eau de Valis, Vichy, etc.) Chez les enfants les pulvérisations néolées sont parfaitement supportées et bien supérieures à l'eau oxygénée.

CESSION de CLIENTÈLES MÉDICALES CABINET ( GALLET ) RET TOUTES AFFAIRS PARAMED. SERVICE BE GALLET ) REMPLACEMENTS. Renseignements gratuits sur domando.
47. boul. Saint-Michel, Paris. — Tél. Gob. 24-81.

Emulsion MARCHAIS Phospho-Grescotts Catarrha

QUATAPLASME do D' LANGLEBERT tettes, Phiebites, Syvapales Briliures

Le Gérant : O. PORÉR.

Paris. - L. MARRTHEUX, imprimeur. 1, rne Cassette

et TOUTES SEPTICEMIES

(Académie des Sciences et Société des Hôpitaux du 22 Décembrs 1911.)

Traitement Rhodium B Colloidai électrique

AMPOULES de 5 om

LABORATOIRES COUTURIEUX, 18 Avenue Soche PAHIS

EXTRAITS DAUSSE OPIUM INJECTABLE

Alcaloides totaux de l'Opium Ampoules \_ Comprimés

IPÉCA INJECTABLE

Ampoules pour injections Aussi actif que l'Emétine à doses beaucoup moindres

Laboratoire Pharmaceutique : DAUSSE 4, Rue Aubriot PARIS

gouttes par jour ESCULEOL Gouttes concentrées les repus de Marrons d'Inde. A. FOURIS, 9, Faubourg Poissonnière, PARIS

#### INSTITUT VACCINAL DE TOURS

VACCIN DE GÉNISSE A HAUTE VIRULENCE En tube pour 2 à 4, 10, 25 et 40 personnes (ce dernier en étain vissé,

s'ouvrant et se fermant à volonté). POUR O fr. 50, 1 fr., 2 fr. et 3 fr.

#### TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

#### **VIGIER** à 40%

12. Bouley. Bonne-Houvelle PARIS

SERINGUE spéciale du D' Barthélemy, modèle VIGIER à 15 divisions; 0 gr. 01 de mercure par division.

HUILE AU CALOMEL INDOLORE DE VIGIER à 0 gr. 05 par cent. cube. - Prix du flacon : 2 fr. 25

AMPOILLES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGILÀ à 0 gr. 01 et 0 gr. 02 par cent. cube.

AMPOBLES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER à 0 gr. 01 et à 0 gr. 02 par cent. cube.

Pour éviter les accidents buccaux, ordonner le

SAVON DENTIFRICE VIGIER lleur Antiseptique. 31. Harauls, 12,80 1

AMTIBEPTIQUE DÉSINFECTART YSOL CONABILLOD GRATUIT SOCIETE PRABBARS ON LINES



MASSON et Cie, 120, Boulevard Saint-Germain ABONNEMENT Paris, 20 fr.; Departements, 25 fr. Étranger, 26 fr.

#### Extraits OPOTHÉRAPIQUES INJECTABLES Goarique, Tayroidien, Hepatique, Panceeticus, Testiculaire

Mihustique, Surfaal, Ihymique, AydonAysabs De dr. G- 40. Boeds Forme. Pasids—Ancien. day (2057

**VALERIANATE GABAIL "** désodorisé

oratoires GABAIL, 3, rue de l'Estrapade, PARIS

## MAYET-GUILLOT

MM. les docteurs sont instamment priés de visiter



L'USINE MODÈLE

PROTHÈSE 67, RUE MONTORGUEIL

PARIS



de Prothèse



et Ajustage

Atelier d'Orthopédie et de Prothèse

Atelier de



Salle de Moulage





Laboratoire d'essai

Atelier de Prothèse



MANUFACTURE FONDÉE EN 1830



Atelier de Ceintures



Atelier de Prothèse et d'Orthopédie

TELÉPHONE CENTRAL 89-01

DRAEGER